

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





HARVARD COLLEGE LIBRARY

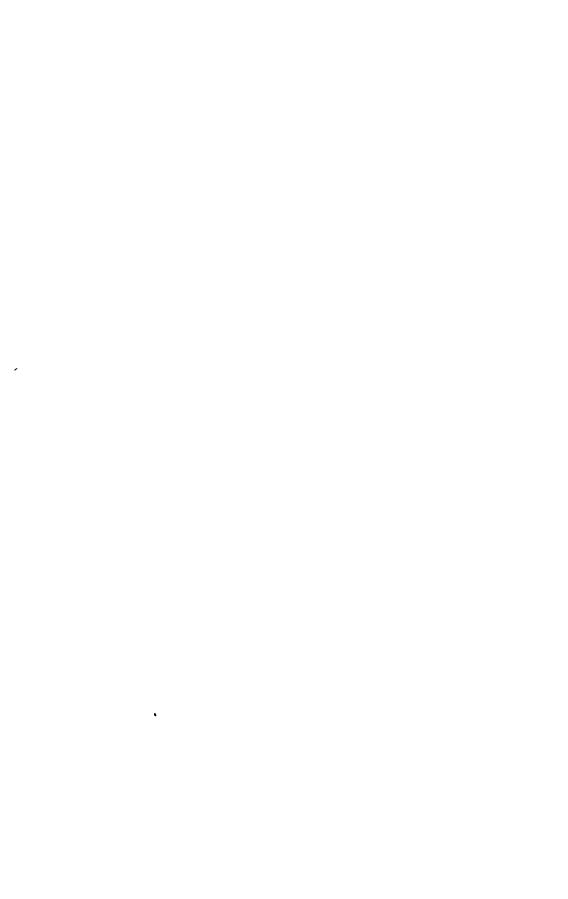

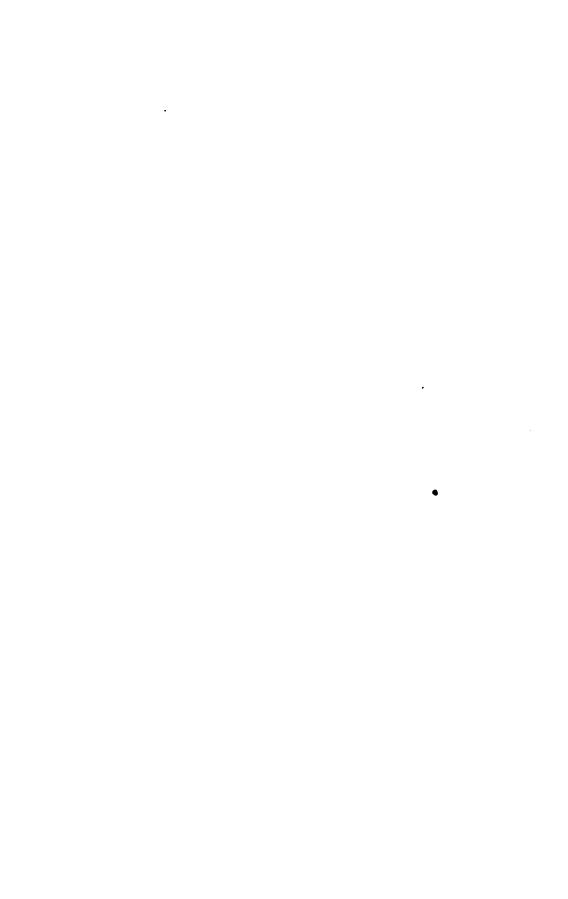

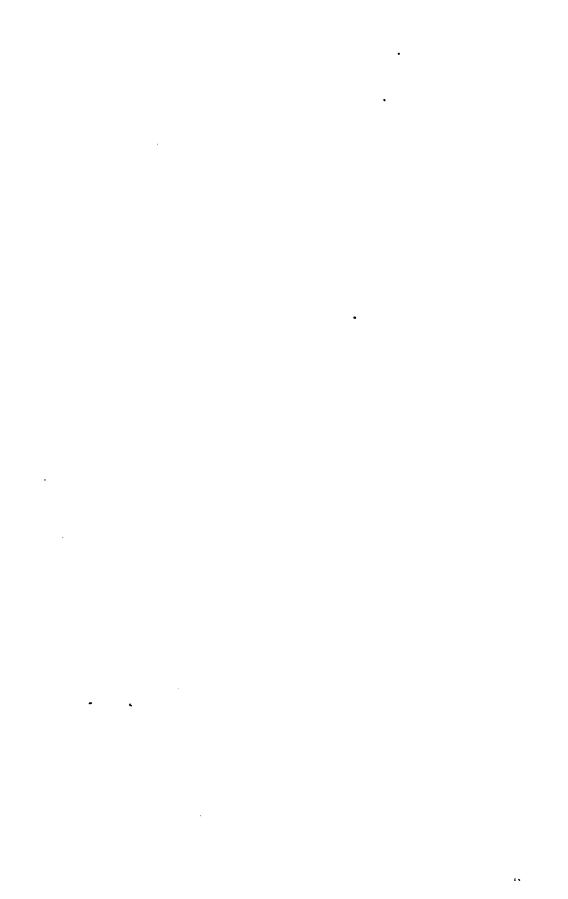

# **RELATIONS**

# DES JÉSUITES

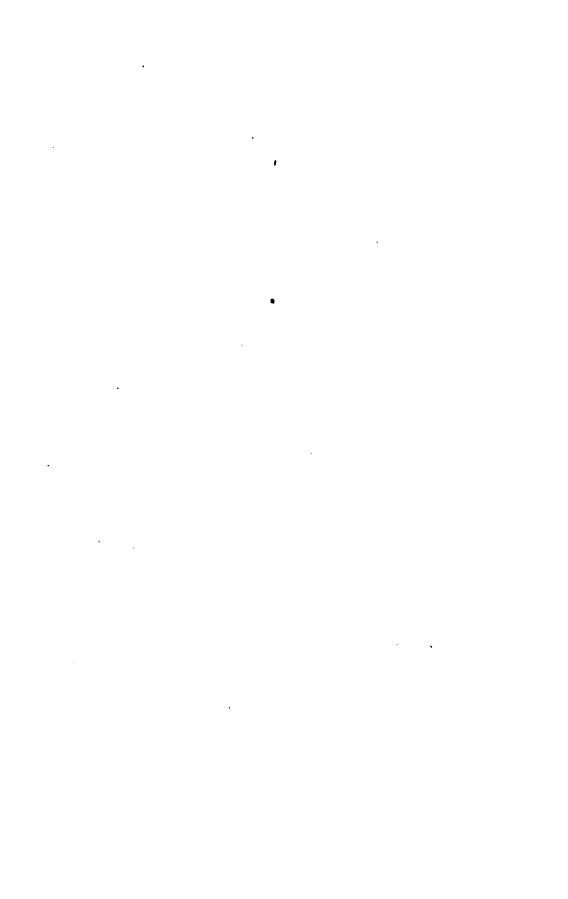

# RELATIONS

# DES JÉSUITES

CONTENANT

CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE DANS LES MISSIONS DES PÈRES
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

DANS LA

# **NOUVELLE FRANCE**

OCVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU GOUVERNEMENT CANADIEN

#### **VOLUME III**

Embrassant les années de 1656 à 1672, et une table analytique des matières contenues dans tout l'ouvrage

QUÉBEC

AUGUSTIN COTÉ, ÉDITEUR-IMPRIMEUR

PRÈS DE L'ARCERVÈCES

1858

Can 240.1

12 C.



# RELATION

## DE CE OVI S'EST TASSÉ EN LA MISSION

DES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE 125VS, AU PAÍS DE LA NOVVELLE FRANCE, ÈS ANNÉES 1655 ET 1656.

ENTOTES

AT R P LOVYE CELLOT, Provincial de la Compagnie de fecus en la Province de France (\*)

Mos R. P., Pay Christi.

de nos missions, que le luy enuoye, sern сопивинидие.

On a agent point year, depuis vingt ans. ORME les semaines sont com- les vaisserux arriver de si bonne heure posses de jours, et de muits ("en co pais ey, ny en plus grand nombre. les satsons, de froid et de On en a veu cinq ou six tout à la fois chand, de playe set de beaux moudier à la rade de Kebec, et cela des temps : ainsi pomions nous le beau commencement du mois de lum, dire que nostre année n'a Voil a nostre ieve commune auec tous este qu'yn melange de toyes, les habitans du pais. Mais n'avant renet de tristesses, de bons et contre aucun de nos Peres dans les vaisde mangan succes. De sça-seaux qui nous vinst secourir en la con-neir qui des deux à emporte queste des ames, nous en agons ressenty le dessus, i en laisse le mos- une tristesse tonte particulière.

V. R. et a lous ceux à qui l'estat Au mors de Septembre de l'année der-

C: D'apris l'odition de Sélection Cramaiey et Gabriel Cramaiey, publice à Paris en 1657.

Relation-1656.

niere 1655, deux de nos Peres mon-| deux Pères qui leur alloient prescher terent au païs des Iroquois Onontaeronons, pour donner commencement à vne nouuelle Mission parmy des peuples | dire auec verité, que les iours de cette qui, apres nous auoir tuez, massacrez, bruslez et mangez, nous venoient rechercher. Le succés de cette entreprise nous a donné de la crainte pendant tout l'Hyuer ; mais le retour de l'vn des deux Peres au Printemps dernier, accompagné de quelques Capitaines Iroquois, a changé cette crainte en quelque asseurance, qui nous fait esperer vn bon succés de cette entreprise.

Cette esperance s'est notablement accreuë par le zele et par le courage de quatre de nos Peres et de deux de nos Freres, et de cinquante ieunes François, qui sont allez ietter les fondemens d'vne nouuelle Eglise en un lieu où le Demon et la cruauté ont regné peut-estre depuis le Deluge. Les Iroquois Onontaeronons qui nous estoient venus visiter, triomphoient d'aise, voyant que nous secondions leurs desseins. ioye, qui paraissoit sur leur visage et dans leurs paroles, redondoit dans nos Mais cette feste fut bien tost troublée par le massacre et par la prise de soixante et onze Hurons Chrestiens, partie enleuez, partie assommez par les Iroquois Agnieronnons, dans l'Isle d'Orleans, à deux lienës de Kebec. vn grand mélange de bien et de mal, de iove et de tristesse.

Sur la fin du mois d'Aoust, nous vimes paroistre cinquante Canots et deux cens cinquante Sauuages chargez des tresors du païs, qui venoient trafiquer auec les François, et demander des Peres de nostre Compagnie pour les aller instruire dans les espaisses Forests de leur païs, éloignées einq cens lieuës de Kebec. A la veuë d'vn si beau iour, on oublie toutes les manuaises nuicts passées : deux de nos Peres et un de nos Freres s'embarquent auec trente François; mais les Agnieronnons, que nous appellons les Iroquois inferieurs, qui n'ont iamais voulu de paix auec nos | Alliez, couperent en un moment le fil de nos esperances, attaquant ces pauures

l'Euangile dans leur païs.

Vous voyez bien que nous pouuons derniere année ont esté boni et mali, bons et mauuais, comme les iours de Iacob. Disons plustost qu'ils ont tous esté bons, puis qu'ils se sont passez en la Croix. Nous auons cette consolation, que c'est la querelle de lesus-Christ et son Euangile qui est la cause de nos trauaux et qui nous oste la vic. ne nous estonnons point à la veue de nostre sang. Notre douleur et nostre tristesse est nostre petit nombre; nous crions à l'aide et au secours, et nous crovons que V. R. entendra nos cris et nos voix, quoy que poussez de bien loin, et qu'elle nous enuoyera six braves Peres au prochain embarquement, gens de cœur, qui ne s'effravent point à la veuë de mille morts qu'il faut tous les iours subir, en cherchant des Barbares dans les tanieres de leurs grands bois. Nous la prions instamment de nous accorder nostre demande, et de nous secourir de ses prieres et de celles de tous nos Peres et Freres de sa Prouince.

De V. R.

Le tres-humble et tres-obeïssant scruiteur en Nostre Scigneur,

lean de Quen.

A Kebec, ce 7. Septembre 1656.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage du Pere Simon le Moyne aux Iroquois Agnieronnons.

L auoit esté iugé necessaire, dés l'Esté ■ de l'année derniere 1655, d'enuoyer vn Pere de nostre Compagnie dans le païs des Iroquois Agnierounons, pour affermir la paix auec eux par ce témoipeuples à leur retour, et tuans l'un des gnage de confiance et d'amour. Le sort estant heureusement tombé sur le Pere! témoin de la sincérité de son cœur, et Simon le Moyne, il parfit pour cét | effet de Montreal. le dix-septième jour d'Aoust, nuec douze Troquois et deux Itreniendroient à vne parole donnée si Francois.

C'est yn chemin de precipices, de lacs ! et de rivieres ; de chasse, de pesche, de fatigue et de recreation, selon les lieux où on se retrouue. Nos vovageurs therent bien-tost apres leur depart dixbuit Vaches samages, en moins d'une heure, en des Prairies que la nature seule a preparées à ces troupeaux qui sont sans maistre. Ils firent naufrage vn peu plus loin, dans un torrent impetueux qui les porta dans vue bave où l ds trougerent yn calme le plus doux du l monde. La faim les accueille à quelques journées de là, qui leur fit trouuer bon tout ce qu'ils prenoient à la chasse : | fier à leur inconstance et s'abandonner tantost vn Loup on vn Chat samage; tantost yn Ours ou yn Renard; en yn fut assommé de ces perfides, lors qu'ils mot quelque beste que ce fast. Ils sont luy témoignoient plus d'amour. quelquefois obligez de se coucher, n'avant <sup>l</sup> ben que de l'eau boûillie, détrempée de tres, comme des Agneaux entre des terre et d'argille ; les fruits sanuages lloups, pour faire d'yn loup yn Agneau. n'ont plus pour lors d'amertume, ils nous ne devons pas craindre d'abandonregrossent delicieux au goust, à qui la ner nos vies en semblables rencontres. Sum sert d'yn bon sucre.

le dix-septième jour de Septembre. On dans leur regue. 'v recoit auec des caresses extraordi-😉 (seme collier de pourcelaine)

Proceexposa les presens qu'il apportoit barbarie. Ta venne, luy dit-elle, nois de la part d'Onnontio. Gouverneur du réjouit insques au fond de l'ame ; u.s. action par vn chant à leur ordinaire, il en vont croistre à veue d'aril, et ceux

le conjurant de prendre la vengeauce de ceux qui fausseroient leur foy et qui consolennellement à la veue du Soleil et du Ciel. Ce qui agrea puissamment à ces peuples.

Vn des Capitaines Iroquois fit paroftre à son tour de tres-riches presens, pour respondre à tous les articles de paix que le Pere auoit proposez. Le plus beau et le premier de ces presens estoit vne grande figure du Soleil, faite de six mille grains de pourcelaine, afin, dit-il, que les tenebres n'avent point de part à nos conseils, et que le Soleil les éclaire, mesme dans le plus profond de la mit.

Ces Nations ne sont composées que de fourbes, et toutefois il faut se conà leur cruauté. Le Pere Isaac logues puis que lesus-Christ a enuoyé ses Apôpour mettre la Paix et la Foy où la Le Pere acriua dans le bourg d'Agniée [guerre] et l'infidelité ont tousiours, esté

Ce Conseil s'estant passé dans des nairos, et on luy presente à l'abord trois agrémens reciproques, le Pere prit descolhers de pourcelaine : le premier, ! sein de pousser insques à la Nounell : pour arrester le sang qui se pourroit Hollande, à dix ou douze lieués de là, répandre en chemm et qui luy cause- Vue Chrestienne Huronne, captine des cat des fraveurs, c'est à dire qu'il ne froquois depuis six ans. l'attendoit en denoit point craindre qu'on le tuast trai-lehemin auec vue sainte impatience, et treusement ; le second, pour conforter le receut auec ioye, luy apportant vue son coor et empescher qu'aucune émo- petite innocente à baptizer, que Dieu ton ne luy peust troubler son repos ; luy anoit donnée dans sa captinité et -- no. Il falloit luv lauer les pieds d'yn qu'elle nourrissoit pour le ciel. C'est t estine precieux pour adoucir les fati-(vue consolation bien sensible de regues dans st long voyage, et ce fut le cueillir ces fruits du Sang de lesusi Christ, dans yn pais barbare, an miheu Le four suinant, fout le peuple estant de l'intidelité. Le compliment que lux essemble dans la place publique, le fit vie bonne femme, ne sent rien de la Et au lieu de commencer cette (plus petits enfans en sont si aises, qu'ils Are-sa sa parole à Dieu, à hante voix mesme qui ne sont pas encore nez, saiset dans la langue du pais, le prenant à tent de réjouissance dans le ventre de

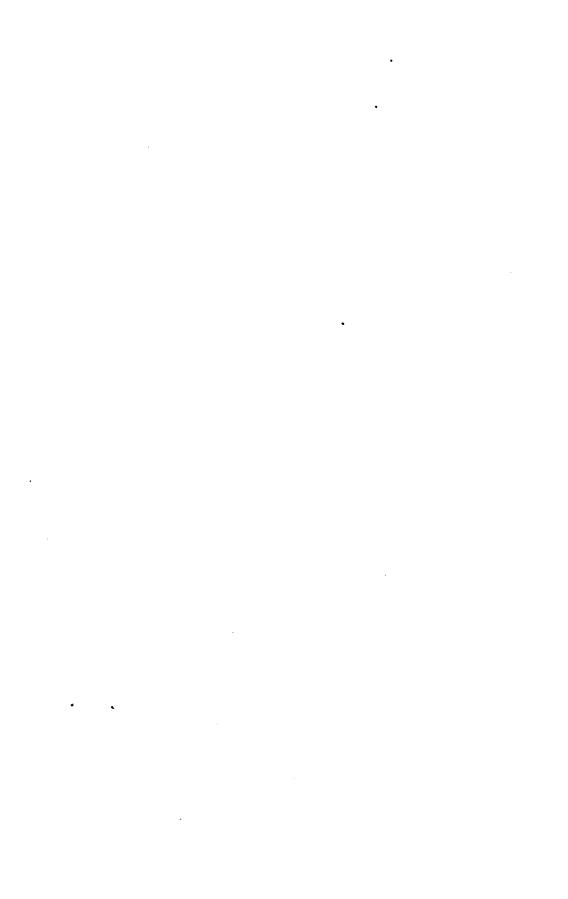

# **RELATIONS**

# DES JÉSUITES

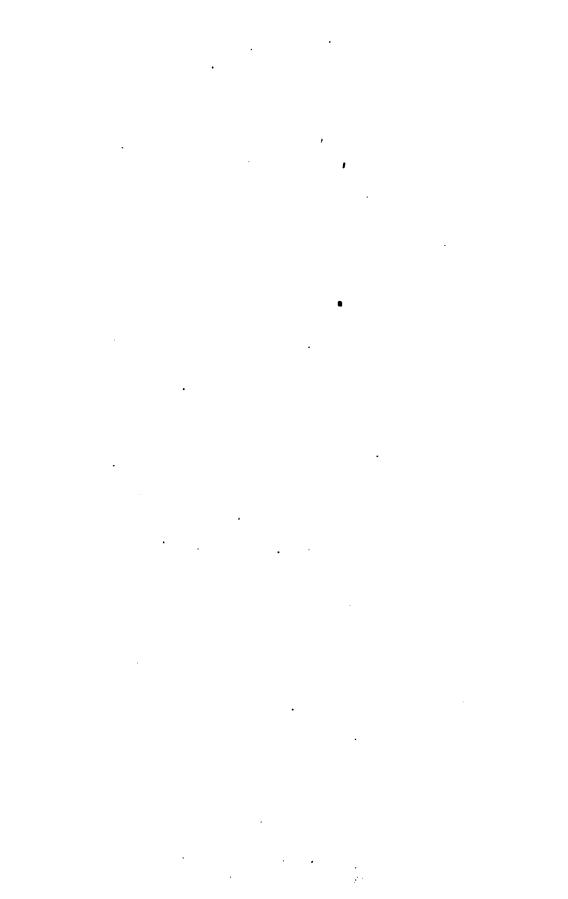

## RELATIONS

# DES JÉSUITES

CONTRACT

CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE DANS LES MISSIONS DES PÈRES
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

DAMS LA

## **NOUVELLE FRANCE**

OUVRAGE PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU GOUVERNIMENT CANADIEN

### **VOLUME III**

- Embrassant les années de 1656 à 1672, et une table analytique des matières contenues dans tout l'ouvrage

QUEBEC

AUGUSTIN COTÉ, ÉDITEUR-IMPRIMEUR

PRÈS DE L'ARCHEVÈCES

1858

Can 2401

•

the first will be year be-

W. T.



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ EN LA MISSION

DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS, AU PAÍS DE LA NOVVELLE FRANCE. ÈS ANNÉES 1655 ET 1656.

EXTUTES.

AV R P LLTYS CELLOT, Provincial de la Compagnie de lestes en la Province de France (\*)

Mov R. P., Pax Christi.

V. R. ct a tous ceux a qui l'estat

de nos missions, que le lay enuoye, sern communique.

On a anort point year, depuis vingt ans, come les semames sont com- les vaisseaux arriver de si bonne heure posces de jours, et de nints 🤨 en ce pais cy, ny en plus grand nombre. les suisons, de froid et de On en a veu cinq ou six tout à la fois chaud, de phives et de beaux mondler à la rade de Kebre, et cela des temps : anist pouneus nous le beau commencement du mois de luin, dire que nostre année n'a Vol'i nostre teye commune auec tous este qu'yn melange de toyes les habitans du pais. Mais n'avant renet de tristesses, de bons et confre aucun de nos Pères dans les vaisde manuais succes. De sea-, seaux qui nous vinst secourir en la connoir qui des deux a emporte | queste des ames, nous en auons ressenty be dessus, i en laisse le juges, vipe tristesse toute particulière.

Au mois de Septembre de l'année der-

(\*) D'après l'abbien de Sebestion Craumiey et Gabriel Craumiey, publice à Paris en 1657.

Relation-1656.

niere 1655, deux de nos Peres mon-| deux Pères qui leur alloient prescher terent au païs des Iroquois Onontaeronons, pour donner commencement à qui, apres nous auoir tuez, massacrez, bruslez et mangez, nous venoient rechercher. Le succés de cette entreprise nous a donné de la crainte pendant tout l'Hyuer ; mais le retour de l'vn des deux Peres au Printemps dernier, accompagné de quelques Capitaines Iroquois, a changé cette crainte en quelque asseurance, qui nous fait esperer vn bon succés de cette entreprise.

Cette esperance s'est notablement accreuë par le zele et par le courage de quatre de nos Peres et de deux de nos Freres, et de cinquante ieunes François, qui sont allez ietter les fondemens d'vne nouuelle Eglise en un lieu où le Demon et la cruauté ont regné peut-estre depuis le Deluge. Les Iroquois Onontaeronons qui nous estoient venus visiter, triomphoient d'aise, voyant que nous secondions leurs desseins. ioye, qui paraissoit sur leur visage et dans leurs paroles, redondoit dans nos Mais cette feste fut bien tost troublée par le massacre et par la prise de soixante et onze Hurons Chrestiens, partie enleuez, partie assommez par les Iroquois Agnieronnons, dans l'Isle d'Orleans, à deux lieuës de Kebec. vn grand mélange de bien et de mal, de iove et de tristesse.

Sur la fin du mois d'Aoust, nous vimes paroistre cinquante Canots et deux cens cinquante Sauuages chargez des tresors du païs, qui venoient trafiquer auec les François, et demander des Peres de nostre Compagnie pour les aller instruire dans les espaisses Forests de leur païs, éloignées cinq cens lieuës de Kebec. A la veue d'vn si beau iour, on oublie toutes les mauuaises nuicts passées: deux de nos Peres et un de nos Freres s'embarquent auec trente François; mais les Agnieronnons, que nous appellons les Iroquois infericurs, qui n'ont iamais voulu de paix aucc nos Alliez, couperent en un moment le filde nos esperances, attaquant ces pauures

l'Euangile dans leur païs.

Vous voyez bien que nous pouuons vne nouuelle Mission parmy des peuples | dire auec verité, que les iours de cette derniere année ont esté boni et mali, bons et mauuais, comme les iours de lacob. Disons plustost qu'ils ont tous esté bons, puis qu'ils se sont passez en la Croix. Nous auons cette consolation. que c'est la querelle de Iesus-Christ et son Euangile qui est la cause de nos trauaux et qui nous oste la vie. Nous ne nous estonnons point à la veuë de nostre sang. Notre douleur et nostre tristesse est nostre petit nombre; nous crions à l'aide et au secours, et nous croyons que V. R. entendra nos cris et nos voix, quoy que poussez de bien loin, et qu'elle nous enuoyera six braves Peres au prochain embarquement, gens de cœur, qui ne s'effrayent point à la veue de mille morts qu'il faut tous les iours subir, en cherchant des Barbares dans les tanieres de leurs grands bois. Nous la prions instamment de nous accorder nostre demande, et de nous secourir de ses prieres et de celles de tous nos Peres et Freres de sa Prouince.

De V. R.

Le tres-humble et tres-obeïssant seruiteur en Nostre Seigneur,

IEAN DE QUEN.

A Kebec, ce 7. Septembre 1656.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage du Pere Simon le Moyne aux Iroquois Agnieronnons.

L auoit esté iugé necessaire, dés l'Esté L de l'année derniere 1655, d'enuoyer vn Pere de nostre Compagnie dans le païs des Iroquois Aguieronnons, pour affermir la paix auec eux par ce témoipeuples à leur retour, et tuans l'un des | gnage de confiance et d'amour. Le sort estant heureusement tombé sur le Pere l'témoin de la sincérité de son cœur, et Sunon le Moyne, il partit pour cét le conjurant de prendre la vengeance de effet de Montreal. le dix-septiéme iour | ceux qui fausseroient leur foy et qui cond'Aoust, nuec douze troquois et deux (treuiendroient à vne parole donnée si Francois.

C'est yn chemin de precipices, de lacs ! et de rigieres ; de chasse, de pesche, l de fatigue et de recreation, selon les l heny on on se retronne. Nos voyageurs l tuerent bien-tost apres leur depart dixbuit Vaches sauuages, en moins d'une heure, en des Prairies que la nature seule a preparées à ces troupeaux qui sont sans maistre. - Hs firent naufrage va peu plas loin, dans un torrent impetueux qui les porta dans vue bave où l'nos conseils, et que le Soleil les celaire, els trouuerent yn calme le plus-douy du (mesme dans le plus-profond de la mût, monde. La faim les accueille à quelques journees de là, qui leur fit trouver | de fourbes, et toutefois il faut se conben tout ce qu'ils prenoient à la chasse ; I fier à leur inconstance et s'abandonner tantest vu Loup ou vu Chat saunage ; là leur cruanté. tentest yn Ours ou yn Renard; en yn but assomme de ces perfides, lors qu'ils root quelque beste que ce fust. Ils sont hiv témoignoient plus d'amour. Mais quelquefois obligez de se concher, n'ayant puis que lesus-Christ a ennoyé ses Apôbeu que de l'eau bouillie, détrempée de tres, comme des Agneaux entre des terre et d'argille; les fruits sanuages loups, pour faire d'vu loup yn Agueau. tion sert d'yn bon sucre,

is dix-septième four de Septembre. On dans leur regue. 'v recoit auec des caresses extraordi-🐃 is è me collier de pourcelaine.

solennellement à la veue du Soleil et du Ciel. Ce qui agrea puissamment à ces peuples.

Vn des Capitaines Iroquois fit paroftre à son tour de tres-riches presens, pour respondre à tous les articles de paix que le Pere auoit proposez. Le plus beau et le premier de ces presens estoit vne grande figure du Soleil, faite de six mille grains de pourcelaine, afin, dit-il, que les tenebres n'avent point de part à

Ces Nations ne sont composées que Le Pere Isaac logues n'ent plus pour lors d'amertume, ils nous ne devous pas craindre d'abandonaccossent delicieux au goust, à qui la ner nos vies en semblables rencontres, pour mettre la Paix et la Foy où la Le Pere arriga dans le bourg d'Agniée (guerre et l'infidelité ont tousiours) esté

Ce Conseil s'estant passé dans des r ross, et on luy presente à l'abord trois agrémens reciproques. Le Pere prit des- a.ers de pourcelame; le premier, ! sein de pousser insques à la Nounell : sour arrester le sang qui se pourroit Hollande, à dix ou douze fieues de là; egandre en chemin et qui luy cause- Vue Chrestienne Huronne, captine des t des fraveurs, c'est a dire qu'il ne Troquois depuis six aus, l'attendoit en · . it point craindre qu'on le tuast trai- chemin ance vue sainte impatience, et to assument; le second, pour conforter le recent ance love, luy apportant vue a coar et empescher qu'aucune emo- petite innocente à baptizer, que Dien tren ne las penst troubler son repos; has anoit donnée dans sa captinité et 🥶 al falloit luy lauer les pieds d'yn qu'elle nourrissoit pour le ciel. C'est come precieny pour adoucir les fati- vue consolation bien sensible de re-Les dansi long voyage, et ce fut le cueillir ces fruits du Sang de Jesus-Christ, dans yn país barbare, au milien Le rom suru art, tout le peuple estant de l'artidelité. Le complument que lux oss imble, dans, la place, publique, do fit vue bonne femme, ne sent rien de la Pere exposa les presens qu'il apportoré barbarie. Ta venne, luy dit-elle, nous de la part d'Onnontio, Gougerneur du réjouit insques au fond de l'ama; u s Pris - Et au heu de commencer cette, plus petits enfans en sont si aises, qu'ils ection par yn chout a feur ordinaire, al en yout croistre à yeué d'ied, et coay odressa sa parole à Dien, à hante voix mesme qui ne sont pas encore nez, saiset dans la langue du pais, le prenant à tent de réjouissance dans le ventre de plus tost pour auoir le bien de te voir.

Le Pere fut receu auec de grands témoignages d'affection de la part des arriué vn grand malheur. Quelques Sauuages voisins de Manathe, qui est la place principale de la Nouvelle Hollande, ayant pris querelle auec vn Hollandois, et en estant venus aux mains, ils furent assez mal traitez, deux ou trois de leurs gens y estans demeurez sur la place. Pour se venger de cette iniure, ces Sauuages se r'allierent enuiron deux cens, l et mirent le feu à vne vingtaine de Métairies écartées ça et là, massacrant ceux qui faisoient quelque resistance, et menant les autres captifs, hommes, femmes et enfans, iusques au nombre d'enuiron cent cinquante. Nous ne scauons pas quelle suite aura eu cette **aff**aire.

Au retour de ce voyage de la Nouuelle Hollande, le Pere se vit en grand danger d'estre la victime d'vn demon d'enfer, ou d'vn homme qui contrefaisoit le Demoniacle, courant comme vn enragé par les cabanes et chantant d'vn ton animé de fureur, qu'il vouloit tuer Ondesonk (c'estoit le nom du Pere). Il rompt, il brise tout, et approchant du Pere, la hache en main, l'ayant haussée pour ramener son coup, comme voulant luv fendre la teste, il est arresté au moment de cet attentat. Il continuë toutefois sa fureur et son chant funeste iusques à ce qu'vne femme lroquoise lui dist : Tuë mon chien, et qu'il soit la victime en la place d'Ondesonk, car il est trop de nos A ce mot, il s'appaise, il fend la teste de cét animal d'vn coup de hache, et le porte par tout comme en triomphe.

Le lendemain matin, les parens de ce furieux apporterent vn present de pourcelaine au Pere, pour essuyer, luy disoient-ils, la poussiere de la nuit ; car c'estoit dans l'horreur des tenebres que cecy estoit arriué.

Il faut parmy ces peuples estre tousjours en crainte, sans craindre toutefois, puis qu'vn cheueu ne tombera pas de nos testes sans la permission de celuy

leurs meres, et ils veulent en sortir au la le soin de nos vies, d'autant plus que nous les abandonnons pour les interests de sa gloire.

Vn Chrestien Huron, captif des Iro-Hollandois, où nouvellement il estoit quois depuis vn an, n'en fut pas quitte de la scule peur. On luy fendit la teste, sans autre forme de procez, sous vn simple soupçon qu'il auoit declaré au Pere quelques desseins qu'ils vouloient luv tenir cachez.

Cela n'empescha pas le retour du Pere et des deux François ses compagnons, à qui trois Iroquois se joignirent pour leur seruir d'escorte et de guides. L'Ilyuer estant trop auancé, il y eut beaucoup à souffrir, principalement depuis le rencontre qu'ils firent de quelques Iroquois Agnieronnons, qui auoient esté poursuiuis par vue bande d'Algonquins qui auoient pris trois de leurs compagnons captifs. Cette crainte des Algonquins, dont ils redoutoient le rencontre, obligea nos voyageurs à quitter leurs canots et quasi tout leur equipage, pour se ietter dans vne sapiniere perdue, où il n'y auoit ny chemin, ny route. tout n'estant rien que marescages d'eaux croupissantes à demy-glacées. Par malheur, le Ciel se couurit, et le Soleil s'estant caché, qui sert de boussole et de conduite à tous ces peuples, dans les bois, ils s'égarerent entierement. nuit les obligea de s'arrester au pied d'vn arbre, dont les racines et un peu de mousse les empescha de coucher dans l'eau : c'estoit le neusième iour du mois de Nouembre.

Le lendemain il faut marcher dés la pointe du iour, dans un temps pluvieux et à trauers ces marescages, dont ils ne trouuent aucune issuë, sinon bien proche de la nuit. Estans sortis de là, ce ne sont que ruisseaux et que terres mouuantes, où ils enfoncent dans la bouë iusques au genoüil. Ils se voyent enfin arrestez d'vne grande riuiere et profonde; ils couppent incontinent cinq ou six arbres d'vne iuste grandeur, qu'ils poussent en l'eau, et les ayant liez ensemble, ils en font vn cayeux et comme un pont flottant, sur lequel ils passent cette riuiere auec de longues perches qui nous conserue entre ses bras et qui | qui leur seruent de rames et d'auirons ;

tout cela, sans auoir de quoy faire yn! douzieme de Septembre 1655, iour de demy-repas.

Le four d'apres, ils ne vovent pas plus clair dans leurs égaremens, quoy que de temps en temps ils montent au haut des urbres pour reconnoistre le pais, sinon | sur le soir, qu'ils arriverent au bord à d yn ruissean gui leur estoit connu, mais l ch toutefois ils ne trouuerent rien de ques manger.

Enfin. le quatriéme jour de leur long ezarement, de leurs grandes fatigues et de la cruelle faim qui les suinoit par l tord, ils arrinerent à la veue de Montreal, de l'autre bord de la riuiere, où weut fait du feu, et avant tiré trois ou ! quatre comps de fusil pour donner aduis, aux. Hurons et aux. Algonquins, il est de leur retour, la charité de nos Francois fut prompte à leur porter quelque ; -cours, et à les repasser en canot au len d'où ils estoient partis depuis prés de trois mois.

#### CHAPITRE II.

liens.

Lers que le Pere-Simon le Moyne fut erus ve aux froquois Agnieronnons, qui sont plus voisins de Montreal et de koloec, et qui, faisans la Paix auec nous, ent touscors continué dans les desseins lique nous auons commune auec les de guera e avec les Algonquins et les Barons, en mesme temps les froquois Caent eronuons, qui sont plus cloignez, vorent en Ambassade de la part de ' ates les Nations froquoises d'en-haut, i sur l'affernass ment de la Paix, non- of ment angeles François, mais aussi ! 1 - Algor pains et les Hurons.

Es estos at dix-huit de compagnie en l e 😘 ambassade, qui passerent par Montred et par les trois Rimeres pour venir : Koles , et pour y tromær Monsieur de Urason, Geamerneur du pris, et en suite les Sugrazes Alzongains et Hurons qui l y fait lair demoure.

Le temps du conseil estant pris au porter.

Dimanche, à l'heure de midy, yn grand monde s'y trouna. An milieu de cette assemblée, le principal Ambassadeur, qui portoit la parole, fit paroistre vingtquatre colliers de pourcelaine, qui, aux veux des Sanuages, sont les perles et les diamans de ce país.

Les huit premiers presens s'adressoient aux Hurons et aux Algonquius, dont les principaux chefs s'estoient trouuez à l'assemblée. Chaque present a son nom different, selon les diners effets qu'ils pretendent imprimer dans les esprits et dans les cœurs.

C'est trop pleuré, dit l'Ambassadeur temps d'essuver les larmes que vous versez en aboudance pour la mort de ceux que la guerre vous a enleuez : voilà vn mouchoir pour cet effet. son premier present.

Le second fut pour essuyer le sang qui auoit rougy les montagnes, les lacs et les rinières, et qui crioit vengeance contre ceux qui l'auoient respandu.

l'arrache de vos mains la hache, les Ambersade des Iroquois Onontaeron- arcs et les fleches, dit-il, faisant pa-nons, qui demandent des Peres de roistre son troisième present, et pour natre Compagnie pour se faire Chré- | couper le mal jusques à sa racine. Tarrache toutes les pensées de guerre de vostre cœur.

Ces peuples crovent que la tristesse et la colere, et toutes les passions violentes, chassent l'ame raisonnable du corps, n'v avant que l'ame sensitiue, bestes, qui y reste durant ce temps-là. C'est pourquoy en ces rencontres ils font d'ordinaire yn present, pour remettre l'ame raisonnable dans le siege de la raison, et ce fut lequatrieme pre-

Le cinquième estoit yn breunage medecinal pour chasser toute l'amertume de Jeur cœur, et les restes du fiel et de la bile dont ils pourroient estre irritez.

Le sixieme present, pour leur ouurir les oreilles aux paroles de la verité et aux promesses d'yne yrave paix, sçachant bien que la passion rend sourds et aueugles, ceux qui s'y laissent em-

Le septième present, pour donner asseurance que les quatre Nations Iroquoises d'en-haut estoient dans les sentimens de la Paix, et que leur cœur ne seroit iamais diuisé.

Il n'y a que l'Iroquois d'en-bas, Agnieronnou, qui ne peut arrester son naturel guerrier. Son esprit est tousiours en fougue, et ses mains se nourrissent Nous luy osterons la hache de sang. d'armes de la main; nous reprimerons sa fureur, car il faut que la Paix regne par tout en ce païs. Ce fut là le huictième present, et la derniere des paroles adressées aux Algonquins et aux Hu-

Les suiuantes estoient pour les Francois, adressées à Monsieur nostre Gouuerneur, qu'ils nomment Onnontio. Pour essuyer les larmes des François; pour nettoyer le sang qui auoit esté respandu; pour calmer nos esprits; pour nous servir de medecine, et d'un breuuage plus doux que le sucre et le miel.

Le treizième present fut, pour inuiter Monsieur nostre Gouuerneur à envoyer | vne escoüade de François en leur païs pour ne faire qu'un peuple auec nous, et affermir vne alliance semblable à celle que nous contractasmes autresfois auec la Nation des Hurons, nous y estans habituez.

Le quatorziémo present : pour y auoir des Peres de nostre Compagnie qui enseigneroient leurs enfans, et en feroient

vn peuple tout Chrestien.

En outre, ils demanderent des Soldats François, qui dessendroient leurs bourgades contre l'irruption de la Nation des Chats, auec lesquels ils sont en grande guerre. Et ce fut là leur quinzième present.

Le seizième estoit : pour nous destiner vne place dans le centre de toutes leurs Nations, où nous esperons, si Dieu fauorise nos entreprises, d'y eriger vne nouvelle sainte Marie, semblable à celle que nous auons autrefois veuë fleurir au milieu du païs des Hurons.

Mais afin que les mesaises qui accompagnent d'ordinaire les commencemens d'vne nouuelle habitation, ne nous en

dirent vne natte et des lits de campagne. sur lesquels nous peussions reposer plus doucement.

Le dix-huictième present estoit vn May, qu'ils éleuoient iusques aux nuës deuant cette maison nouvelle de saincte Marie. Ils vouloient dire par ce present, que le centre de la Paix et le lieu où tous les esprits deuoient se reünir, seroit en cette maison, deuant laquelle ce grand May seroit erigé si haut, que l'on pourroit le voir de tous costez, et que toutes les Nations les plus éloignées y viendroient aborder.

Le dix-neufiéme present : pour attacher le Soleil au haut du ciel, au dessus de ce May, afin qu'il y battist à plomb et qu'il n'y eust point d'ombre; que tous les conseils et les traitez qui s'y feroient, ne fussent point dans les tonebres de la nuit, mais que tout y fust en plein iour, éclairé du Soleil, qui voit tout et qui n'a que de l'horreur pour les trahisons qui se plaisent à l'obscurité.

En suite ils allumerent vn feu pour tous ceux qui iroient en ce lieu là nous

visiter.

Le vingt-vniéme present, affermissoit les bras d'Onnontio : c'est à dire, que Monsieur postre Gouverneur ayant cydeuant protegé dans son sein les Algonquins et les Hurons auec autant d'amour qu'vne mere tient son enfant entre ses bras, il estendist aussi sur eux des soins et des amours de Pere. C'est toy, Onnontio, dirent-ils à Monsieur le Gouuerneur, qui a soustenu la vie à toutes les Nations qui te sont alliées et qui se sont iettées entre tes bras. Serre-les étroitement, et ne te lasse pas de les embrasser : qu'elles viuent en ton sein, car tu es le Pere du païs.

Le vingt-deuxième present nous asseuroit que les quatre Nations Iroquoises d'en-haut n'estoient qu'vn cœur, et n'auoient plus qu'vne pensée dans vn desir sincere de la Paix.

Apres cela, ils demanderent des armes contre la Nation des Chats.

Ensin, le dernier des presens sut sait par vn Capitaine Huron, ancien captif des Iroquois, et maintenant Capitaine détournassent point, ils nous y esten-I chez eux. Cet homme se leua, le Chef de l'Ambassade avant fini. Mes freres, l dit-il any Hurons, le n'av point change d'ame pour auoir changé de pais, et mon sang n'est pas deuenn froquois, quov que i habite parmy eux, cœur est tout Huron, autant que ma langue. Le me tiendrois dans le silence, s'il y auoit quelque fourbe en cette Paix. dont on yous porte la parole. L'affaire est bonne, embrassez-la sans deffiance. Insant cela, il leur donne yn collier, comme le sceau de sa parole, pour assourance on its n'estoient pas trompez.

Il eust fallu respondre à tous ces presens par d'autres reciproques, n'estoit que nous estions dans le dessein d'enuover en leur pays deux de nos Peres. pour entrer plus auant dans leur cœur, et pour ne rien épargner en vue affaire de telle conséquence. Cet henreux partage tomba sur le Pere Joseph Chaumonot et sur le Pere Claude Dablon : le premer possede la langue, le cœur et l'e--prit de- Sannages ; le second est nomiellement venu de France, dans le dessein et dans les desirs de cette Mission.

Nos esprits anoient esté puissamment partagez, si nons exposerions nos Peres a cette nounelle occasion, auant le retour du Pere-Simon le Movne qui estoit (Saint Laurent, et qu'ils habitent yn païs eucore entre les mains des froquois plein de montagnes. Onontaé, ou bien, forme a leur geme, qu'avant sur nous tacronons, et c'est en ce lieu où s'est de si grands anantages, en des personnes à fait nostre voyage. quelles scauent bien nons estre cheres. et preciouses, elles vienment fondre sur optembre 1655, de Montreal le 7, d'Onotes, sur nos Hurons et sur nos Algon- (ctobre, nous montasmes le saut de Saint guins, fors que l'on ne seroit plus dans ! Louvs : ce sont des courans d'eau et la crainte, et que les pensées de la Pary I des brisans qui durent enuiron yne lieuë, auroient oste a la pluspart les déffiances. Comme ce passage est assès rude et difde la 20 cre. Toutefois, le sentiment de ficile, nous ne tismes que quatre lienes filloit tout hazarder pour tout gagner, nous allasmes tronner, à vii quart de estant a crandre que si nous perdions, hené de nostre giste, quelques-vus de denot tomber cet heurenx sort, ne dog-1 tendre. townt point qu'il ne fallust partir. Val-

nous appelloient à leur secours, et pour lesquels la charité de lesus-Christ nous doit presser.

Entin nos Peres et ces Ambassadenrs nous quitterent le dix-neufième de Septembre. Je ne scaurois plus fidelement exposer la suitte de leur voyage, et les fruits que bieu en a tirés, que par le iournal que le Pere Dablon nous en **a** escrit.

#### CHAPITRE III.

Voyage du Pere Ioseph Chaumonot et du Pere Claude Dablon, à Onontaque. païs des Iroquois Superieurs.

Les Peuples nommés Agnieronnons, s'appellent les troquois d'enbas, ou les troquois Inferieurs ; et nous prenons les Ononfacronons, et autres Nations qui leur sont voisines, pour les troquois d'en-hant ou les Iroquois Superieurs, pource qu'ils s'auancent davantage en montant vers la source du grand fleuue Agmeronnous. Car, comme ces Nations : comme les antres prononcent. Onontasont perfides, il n'y **a ri**en de plus con- : gué, est la principale demeure des Onon-

Estant donc partis de Kebec le 19. Se-Monsieur nostre Gomerneur fut qu'il cette première journée. Le lendemain, este o casion, ce ne fust vue rupture de pos Saunages qui pous auoient precedés, In Parx, tesmoignant trop nos dettiances, I pour anoir le foisir, en nous attendant, son conseil se troiain dans les mesmes! de faire des Canots. Nous passasmes remains a cet nos Peres, sur lesquels de reste du jour agec eux pour les at-

Le 9, nous trancrsames le Lac nommé tant des interests de la glorre de Dieu de Saint Louvs, qui se rencontre au beau et du saint des ames, dont les Anges milieu du liet du fleuue de Saint Lau-

en quelques endroits, respandant ses eaux dans des lieux plus plats et plus bas, puis les resserrant dans son canal.

Le 10. qui étoit vn Dimanche, nous eusmes la consolation de dire la Sainte Comme nos guides attendoient le reste de leurs gens, nous eusmes bientost dressé vn Autel, et une Chapelle viuante, puis qu'elle étoit bâtie de feuil-Nous fismes du vin des raisins du païs, que les Lambruches portent en assés grande abondance. Nos deuotions faites, nous nous embarquasmes, et à peine auions nous fait vne lieue, que nous trouuâmes des chasseurs Sonontouaronnons, qui nous dirent que leur Nation deuoit enuover vne Ambassade aux François, sur l'Automne, ce qu'ils ont executé.

Le 12. nous passons quantité de rapides à force de rames; et sur le soir, au lieu de nous reposer, ayant bien trauaillé dans ces courans, qui s'étendent enuiron cinq lieuës, il nous fallut faire le guet et nous tenir sur nos gardes. pour ce que nous apperceusmes des Agnieronnons, grands ennemis des Hurons, dont nostre bande étoit en partie composée.

Le 13. nous ne fismes pas grand chemin; pour ce que nos prouisions manquant, nos chasseurs et nos pescheurs alloient chercher leur vie et la nostre dans les bois et dans les riuieres.

Le 14. la pesche ny la chasse ne nous fauorisant point, et nos viures se trouuant bien courts et nos dents allongées par la faim, nous fismes curée d'vne vache sauuage, c'est à dire d'vne espece de biche, car ces animaux ont le bois l fait comme ceux des cerfs, et non comme les cornes de nos taureaux d'Europe. Cette pauure beste s'estoit noiée, et sa chair sentoit bien mal; mais l'appetit est vn braue Cuisinier: il ne mit dans ce mets ny sel, ny poiure, ny cloux de girossle, et cependant il nous le sit trouuer de haut goust. Disons plustost que le zele et l'ardeur qu'on a de gagner ces pauures gens à Dieu, répand vn sucre si doux sur toutes les dissicultés qu'on y rencontre, qu'on trouve en verité dul- monstrant la peau d'un ours remplie de

Ce grand fleuve forme des Lacs | cedinem in forti, la douceur dans l'amertume.

> Le 15. Dieu nous fit passer de la disette dans l'abondance : il donna huict ours à nos chasseurs. Aussi-tost, nous vismes quasi tous nos gens deuenus bouchers et cuisiniers. On ne voioit que chair, que graisse, que peaux tout à l'entour de nous; quatre marmittes bouilloient incessamment, et quand il en fallut venir aux cousteaux et aux dents, iamais personne ne demanda ny pain, ny vin, ny sel, ny saulce. il est vray que la chair d'ours est fort bonne en ces rencontres sans saupiquets. La pluie suruenant là dessus, obligea nos affamés à se refaire tout le iour, sans douleur de perdre le beau temps.

> Le 17. l'abondance continuë: nos gens tuent trente ours; vn scul en tua dix pour sa part. L'vne des ceremonies du festin qui suiuit ce grand carnage, fut de boire de la graisse de ces ours, apres le repas, comme on boit de l'hypocras en France; et ensuitte ils se frotterent tous, depuis les pieds iusques à la teste. auec cette huile, car en verité la graisse d'ours fondue paroist de l'huile.

La nuict du 18. au 19. nous eusmes la diuertissement d'vn accident aggreable. Vn de nos Saunages s'éueille à minuict tout hors d'haleine, palpitant, criant, se tourmentant comme vn insensé. crùmes d'abord qu'il étoit tombé du haut mal, tant il auoit de conuulsions violentes. On court à luy, on l'encourage, mais il redouble ses cris et sa furie. ce qui iettoit déja la crainte dans les esprits, en sorte que l'on cacha les armes, de peur qu'il ne s'en saisist. Pendant que les vos preparent vo breuge pour le guerir, les autres l'arrestent le mieux qu'ils peuuent; mais il s'échappe de leurs mains et se va ietter dans la riuiere, où il se démenoit étrangement : on court apres luy, on le retire, et on luy prepare du feu. Il dit qu'il a grand froid; mais pour se chauffer, il se retire du feu et se va placer aupres d'vn arbre; on luy presente la medecine preparée, il ne la iuge pas propre à son mal. Qu'on la donne à cet enfant, dit il,

s etoit alle letter dans la riulere, qu'il cerfs nager d'isles en isles. blessee de cet homme : c'est pourquov ; la mort, au lieu qui leur plaist. is font tons semblant d'estre insensés i ammany qui se plongent en l'eau. Là | quarts de lieues. dessus ils se disposent à faire sucrie, l fasion d'une vingtaine de voix contre-1 caiens, est en danger de perdre la viel table amour, la ses delices. car yn sonae.

fales hences.

fart eleges.

paile. Il fallut luy obeir, et la verser l'de Montreal et d'Onontagué. C'est neantdans la gueule de cet animal. Insques moins la moitie la plus difficile, sans ators tent le monde étoit dans l'appre- comparaison. Il faut passer yn rapido bension : enfin, après auoir esté bien farieux, qui fait comme l'emboucheure interrege quel étoit son mal, il dit qu'il | du Lac ; en suitte on eutre dans vue auort sonce qu'yn certain animat, dont belle plaine d'eau, semée de diuerses le propre est de se plonger dans l'eau, (Isles distantes, l'une de l'autre, d'vn l'auort encillé et s'étoit mis dans son i petit quart de liené. C'est chose agreable estomach ; que pour le combattre, il de voir les trouppeaux de vaches ou de en vouloit estre victorieux. Pour lors, (seurs leur couppent le chemiu, lors toute la crainte se changea en risée, qu'ils retournent en terre ferme, et en Il falloit pourtant guerir l'imagination (bordent tout le riuage, les conduisant à

Le 25, nons agancons 8 lienés dans comme luy et d'auoir à combattre des l'entrée du Lac, large de trois petits

Le 26, nous y entrons tout de bon, pour l'obliger à la faire aucc eux ; comme : faisant sept à luiet lieues. He n'av rien il crioit et chantoit a gorge deployée dans i veu de si beau, ny de si affreux. Ce ne I: petit tabernacle on ils font cette sue-| sout qu'isles, que gros rochers grands rie, unitant le cry de l'animal qu'il com- comme des villes, tous counerts de battoit, ils se mirent aussi tous tant l'edres et de sapins ; le Lac mesme est qui ils étoient à crier et à chanter selon! bordé de grosses roches escarpées, qui les errs des animany à qui ils crovoient i font peur à voir, eachées de cedres pour ayour affaire, frappant tous ce miserable | la plus part. Etant sur le soir, du côté i la cadence de leur chaut. Ouelle con- | du Nord, nous passons a celuy du Sud.

Le 27, nous agançons 12 bonnes taisant les canards, les sarcelles et les lieues, par vue infinite d'Isles, grandes renoadles! et quel speciacle de voir et petites. Apres quoy, on ne decoudes gens qui font des fons pour guerir ure que de l'eau de tous côtes. Le soir un fol! Et apres tout, ils reussirent ; | nous faisons rencontre d'une bande de ar restre homine avant bien sue et chasseurs Sonoutonaronons, qui ont pas-« etant bien lasse, se coucha sur sa natte ) sion de nons voir ; et pour le faire plus 🖪 dorunt aussi paisiblement que si rien i à leur aise, ils nous muiterent a vin festin n fast arrine. Son mal, venu par un composé de bled-d'inde et de febues son. -. S'en alla en dormant comme un j'enites dans la belle cau tonte claire. Ce Sonze. Our converse avec les Saunages i mets, assaisonne d'yn petit tilet du veri-

Le 29, nous arrorasmes sur les 9 heu-Le 19, nous n'anancons que de 3 pe-, res du matin à Otihatangue. On nous presente la chaudière de la bien-venue, Le 20, nous passons le saut du Lac, ; Tout le monde est 1 yn sur l'autre pour ziero - aucur traisne nos canots par quatre | nous voir manzer. Oth danzue est vne 🕶 cinq rapides pendant viie deniv-liene, į riuliere qui se dechar\_e, dans le Lac On-La rapidité y est grande, et les bouillois (turio); elle est estroite en son emboi-I cheure, mais been large dans son het or- 24, nous arrigons de bonne houre : dinaire. Elle est riche en prairies, qu'elle Lacontario, Ontra, sur le soir, cinq fertilise et qu'elle partage en quantité perts dans I entree du Lac. Il n'en fals, d'isles hautes et basses, toutes propres , at pes denantage peur arrester nostre pà semer du bled. La tecondite de cette campage. Nous considerous a loisir la jamiere est telle, qu'en tout temps elle taante de ce Lac, qui est à my chemmit porte diuerses sortes de poissons.

printemps, si-tost que les neiges sont fonduës, elle est pleine de poissons dorés, les carpes les suiuent, l'achigen vient apres ; c'est vn poisson plat et long d'vn demy pied, d'vn goust tres excellent; apres luy viennent les bar-Et à la fin de May, quand les fraises sont meures, on y tuë l'esturgeon Tout le reste de à coups de hache. l'année iusques en hyuer, le saumon fournit de quoy viure au Bourg d'Onontaé. Nous couchasmes hier sur les riues d'un Lac où, fendant la glace sur la fin de l'hyuer, on pesche ou plustost on puise du poisson à seaux. C'est icy le premier giste que nous ayons fait dans le païs des Onontaheronons. Nous v auons esté receus auec de grands témoignages d'amitié. Vne vingtaine de Hurons qui étoient icy à la pesche, sirent paroistre le contentement qu'ils auoient de voir le Pere Chaumonot. Les vns se iettent à son col, les autres l'inuitent au festin, d'autres lui enuoyent des pre-Il faut, dit l'vn d'eux, que la Priere se fasse en public, la cabane est trop petite, et ce n'est pas chose dont il se faille cacher. En effet, les infidelles qui étoient presens, ne s'en formaliserent pas. Le Pere entend les Confessions, instruit ces pauures gens qui n'auoient pas oùi parler de Dieu depuis leur captinité. Les Hurons du Village de Contareia, qui n'auoient iamais esté instruits, pour ce qu'ils auoient de grandes auersions de la Foy, ont déjà commencé à se rendre, prestant l'oreille auec attention aux discours du Pere: tant il est vray que afflictio dat intellectum.

Le Pere rencontra icy Otohenha, l'hoste du feu Pere Garnier et du Pere Garreau, dans la nation du Petun. Il fut si saisi de ioye à la veuĕ du Pere, qu'il ne peut parler d'abord, et fut obligé de differer à vn autre temps à luy raconter toutes ses auentures, qui sont que, comme il estoit en chemin, luy, toute sa famille, et la fille du bon René nommée Ondoaskoua, menant vn canot chargé de pelleteries et portant des presens de la part de deux Capitaines de son païs, qui demandoient place pour

demeurer à Kebec, il fut malheureusement rencontré par les Onontaheronons, toute sa famille fut prise et dispersée en diuerses cabanes, dont vne femme ayant esté aduertie sous-main, que les parens de celuy, pour qui elle auoit esté donnée, vouloient la brusler, s'enfuit dans les bois auec son enfant, apres que René l'eust baptizé.

Ce n'est pas chose moins funeste, ce qu'il raconta de la mort de cette fameuse Marthe Gahatio : sa saintelé est Dieu a voulu l'éprouuer assez connuë. bien rudement. Il dit donc que l'an passé, estant allé en guerre contre la nation du Chat auec les Onontalieronons. et pris et saccagé vne Bourgade, il trouua parmy les morts le bon René Sondiouanen, et sa fille parmy les captifs, auec cette Marthe dont nous parlons. Ce fut à s'entr'encourager à garder à Dieu lour promesse et à mourir dans la profession de la Foy. La pauure Marthe, qui ne pouuoit pas si bien suiure le victorieux, à cause d'vn genoüil enflé, et d'vn petit enfant qu'elle auoit bien de la peine à porter, fut cruellement bruslée en che-Deux de ses enfans se sont bien échappés de la main des Onontaheronons; mais on n'en a eu aucune nouvelle. C'est vne pitié d'entendre ces pauvres gens touchant leur seruitude : plusieurs d'entre eux ont esté tués par ceux mesmes qui leur auoient donné la Il ne faut qu'vne petite desobeïsvie. sance, ou vne maladie, pour leur faire décharger vn coup de hache sur la teste.

Le 30. nous quittasmes l'eau pour nous disposer à aller par terre à Onontagué. L'apres-midy parurent 60 Guerriers Oucoutchoueronons qui s'en alloient au de là du saut contre les Peuples qu'on appelle les Nez percés. Atondatochan les conduisoit : c'est celuy qui fut à Montreal en la seconde Ambassade qu'y enuoia le bourg d'Oneout; c'est vn homme bien fait et éloquent. Il nous pria de rester icy encor vn iour afin d'apprendre ce qui nous amenoit.

nommée Ondoaskoua, menant vn canot chargé de pelleteries et portant des presens de la part de deux Capitaines de en tel rencontre, le Pere Chaumonot son païs, qui demandoient place pour s'adressant à Atondatochan, lui dit en

prenner lieu, qu'il se rejouissoit et re-i maistre de la riniere de Ontiabantagué. mercioit Dieu de voir ce grand homme. dont la voix auoit retenti si haut à Mont-| mons, les barbues, et les autres poissons real, qu'elle s'y faisoit encore entendre ; tant elle estoit forte ; en second lieu, que le sujet qui l'amenoit en ce païs là, c clott pour faire executer sa parole donnee, pour ne parler plus qu'va mesme Luizaze, n'auoir plus qu'vn mesme Soleil et yn mesme cœur, estre freres désormais. A ces deux articles, se tirent les acclamations ordinaires, et tous firent paroi-tre par leur contenance la iove ga ils anoient de ce discours : et par ce que le bruit auoit couru iev, qu'on auot conclud la paix entre les Francois et les Annieronons, sans y comprendre les Algonquins et les Hurons, le Pere adiouta en troisième lieu, qu'il venoit pour faire et conclure vne bonne paix Et en quatrième lieu, il nt vn present de 1500 grains de porcehne, pour les inniter à bien traitter les deux François qui estoient parmy ceux qu'ils alloient combattre ; et qu'au reste, il priort celuy qui a tout fait, d'auoir ! soin de son entreprise. Nous auions l re-ola de luy faire yn present conside-| gens, qui en suitte nous inuiterent au rable pour arrester ses soldats ; mais nous apprismes sous main, qu'asseuré- l ment nous eussions esté refusez, pour tons par terre pour Onontagué : nous ce qu'ils étoient viuement piqués de la Frencontrasmes vue bonne Huronne nommort de quelques-vns des leurs, qu'ils) mée Therese Oionhaton. vouloient venger à quelque prix que ce ; femme avant appris l'arrinée du Pere. space d'yne demy-heure, le Chef com- pour l'attendre au passage. Sa iove fut menca la chanson de reponse, et tous grande, de ce qu'elle vovoit encor, vue s accordans merneilleusement bien, se fois denant que de mourir, les Robbes mirent a chanter d'yne façon semblable : noires. Le Pere luy demanda si le petit en quelque façon à nostre plain-chant, l'enfant qu'elle tenoit entre ses bras etoit La première chanson disoit qu'il em- baptize, et par qu'? Elle répond qu'elle piocroit tout le reste du jour pour re- : mesme l'a baptize par ces paroles : lemercier le Pere d'vue si bonne parolle (sus, ave pitie de mon entant ; le fe bap-

C'est icy où ce Capitaine innita les saua se letter dans nos rets, et à pe remplir cette riniere que pour nostre service. If lear disoit an'ils scroient bienheureux de finir si honorablement leur vic. Il nomma tous les poissons de cette riuiere iusques aux plus petits, les apostrophant tons ance son trait d'esprit. Il adionta mille autres choses, qui firent rire tous les assistans. La septieme chanson nous fut encor plus agreable. C'estoit pour ouurir leurs cœurs et nous faire lire le contentement de nostre arriuée, et à la fin de leurs chausons ils nous firent vn present de deux mille grains de porcelaine. Là-dessus le Pere, eleuant sa voix, luv dit que la bonté de ses parolles alloit touiours croissant, que iusques à present elle auoit retenti par tous les confins du Lac d'Ontario; mais que doresnavant, elle alloit voler au delà du plus grand de tous les Lacs, et qu'elle s'entendroit comme yn tonnerre par toute la France. Cela plut extremement à ce Capitaine et à tous ses festin, qui acheua la feste.

Le 1<sup>st</sup> jour de Nouembre, nous par-Cette pauure Apres que le Pere ent parle l'e- vint de trois lienes où elle demeuroit qual leur auoit portee ; la seconde fut tize, mon enfant, afin que tu sois bienpour le congratuler de son vovage et de Theureux nu tael. - Le Pere Liustriut là s or arrigee; on chanta la troisième fois dessus, la confesse et la cousole. Nous pour allumer yn fen an Pere, afin qu'il passons la muet sur le bord d'yn ruisen prist possession; le quatrieme chant seau, après auoir fait emp bonnes benes. nois faisoit tous parens et tous freres : Nous en delogeous des la pointe du jour, le conquerne iettoit la hache dans le cle 2, de Novembre ; et après auoir fait tond des abismes, pour faire rezner la «six a sept lieues, nous tezeons à la même pary dans tontes ces contrees ; la sixieme - cusergue, ou nous ancus tousiours loge, Causon etoit, pour rendre le François (scauoir est à la belle Étoille. Le 3, nous

la quittons deuant le Soleil. Le Pere fait rencontre en chemin de la sœur de cette Therese dont nous venons de parler, qui luy raconta ses infortunes les larmes aux yeux. l'anois, disoit-elle, deux enfans dans ma captiuité, mais hélas! ils out esté massacrés par ceux à qui ils auoient esté donnés. Et ie suis tous les iours dans l'apprehension d'vu | semblable malheur. I'av à toute heure la mort denant les veux. Il fallut la consoler et puis la confesser, et la quitter promptement pour suiure nos guides. qui nous conduisoient ce iour là à Tethiroguen: c'est vne riuiere qui sort du Lac appellé Goienho. Onefout, Bourgade de l'yne des Nations des Iroquois Superieurs, est au dessus de ce Lac qui, se retrecissant, fait la riuiere Tethiroguen, et en suitte vn saut ou vne cascade d'vne pique de hant appellée Ahaoueté. Aussi-tost que nous fusmes arriués à cette riniere, les plus remarquables d'entre vn bon nombre de pêcheurs, que nous y rencontrasmes, nous vindrent faire compliment, et puis nous conduisirent dans les plus belles ca-Le 4. Nouembre, nous fismes enuiron six lieues tousiours à pied, et embarrassés de nostre petit bagage, nous passames la nuict dans vne campagne. à 4 lieues d'Onontagué.

CHAPITRE IV.

## Arriuée des Peres à Onontaqué.

Le 5. iour de Nouembre de l'an 1655, comme nous continuions nostre chemin, vn Capitaine d'importance, appellé Gonaterezon, sit vne bonne lieuë pour venir au deuant de nous. Il nous fait faire halte, nous complimente agreablement sur nostre arriuée, se met à la teste de nostre Escouade et nous mene grauement iusques à vn quart de lieuë d'Onontagué, où les Anciens du païs nous attendoient. Aiant pris place aupres d'eux, ils nous presenterent les meilleurs mets | nous excusasines à cause du vendredy;

qu'ils eussent, sur tout des Citrouilles cuites sous la braise. Pendant que nous mangeons, vn Ancien Capitaine nommé Okonchiarennen, se leue, fait faire silence, et nous harangue, vn grand quartd'heure, disant entre autres choses, que nous estions les tres-bien venus, fort souhaités et attendus depuis long-temps: que puisque la ieunesse, qui ne respire que la guerre, anoit elle mesme demandé et procuré la paix, c'estoit à eux, qui étoient les Anciens, à ne manier plus les armes, à la ratifier et à l'embrasser de tout leur cœur, comme ils faisoient; qu'il n'y auoit que l'Agnieronnon, qui vouloit obscurcir le Soleil, que nous rendions si beau par nostre approche, et qui faisoit naistre des nuages en l'air. à même temps que nous les dissipions; mais que tous les efforts de cet enuieux tomberoient par terre, et qu'ensin ils nous possederoient; qu'à la bonne heure donc nous prissions possession de nos terres, et que nous entrassions chez nous avec toute asseurance. Apres auoir étendu ce discours, et parlé d'vne façon qui sembloit étudiée, le Pere repliqua, que sa parolle nons étoit vn breunage bien agreable, qui nous ostoit toute la fatigue du chemin; qu'il venoit de la part d'Onnontio pour satisfaire à leurs poursuites, et qu'il ne doutoit point qu'ils ne dussent estre contents, quand ils apprendroient sa commission. Tout le Peuple écoutoit auec attention et auec admiration, rauy d'entendre vn François si bien parler leur langue. Ensuite nostre Introducteur se leue, donne le signal, et nous conduit au trauers d'vn grand peuple, dont les vns étoient rangés en haye pour nous voir passer au milieu d'eux, les autres couroient apres nous, les autres nous presentoient des fruits, iusqu'à ce que nous arriuassions au Bourg, dont les rues étoient bien nettoyées, et les toits des cabames chargez d'enfants. Enfin nous entrons dans vne grande cabanne qui nous étoit preparée, et auec nous, tout ce qu'elle pouuoit contenir de monde.

Apres nous estre vn peu reposés, on nous appelle pour vn festin d'ours, nous sions traités, tout le reste du jour, en duers endroits, en castors et en pois-≰oljš.

arrine), qu'elle étoit foible, il adiousta Onnontio, estoit de luy faire sçanoir des va second present de 500 grains, pour cet Autonne qu'ils auoient crigé vue rendre la voix bien claire, bien libre et plustost. Far bonn volonté, et leur dit qu'Onnontio et Achiendasé, ce sont les noms d · Monsieur le Gounerneur et du Pere ! Superieur de nos Missions, auoient les veux tournés du costé d'Onontagué pour voir de Kebec-l'état où nous estions, et qu'il leur faisoit yn present de 2000 grains, pour leur faire omnrir la porte ue la cabanne où ils nous auoient logés, and and tous les Francois pussent voir Is ben traitement que nous y receuions, les belles nattes sur lesquelles nous e iens, et le bon visage qu'ils nous faivarint. Ils furent ravis de ce complinecut.

Le lendemain 6. de Nouembre, on nois invite dés le point du ionr pour aller a digers festins, qui durerent tout le matin. Ae qui n'empescha pas le Pere J daller voir des malades, qui promirent 👉 😔 faire instruire, s'ils retournoient j en sante.

Le 7. Tour de Dimanche, se tint yn Couscil secret de 15 Capitaines, où il¦Ambassadeurs. La journée se termina 64 appellé apres anoir fait prier Dien à vae 20. de personnes qui se presen- ; Szen!. On dit donc au Pere, dans cette [ r- - mblee : 1° que Agochiendagueté, qui est comme le Roy du pais, et Omontio, assent la voix egallement forte et constante, et que rien ne pourroit rompre! va -a le-au lien, qui les tenoit si estroite- | ment vals par ensemble ; 2' qu'ils don- l

co qui n'empescha pas que nous ne fus-| neroient de leur plus leste ieunesse pour remener les Ambassadeurs Hurons qui étoient venus traiter de Paix auce nous ; en troisième lieu, ils prierent qu'on fit Le soir, bien tard, les Anciens tien-|scanoir à Onnontio que, quoy que quelnent Conseil dans nostre-cabanne : vn | qu'vn de leurs gens receust quelque mand'eux nous avant fait cinilité de la part quais traitement, ou mesme fust tué par de tonte la nation, nous fit deux pre- les Annieronnons, cela n'empescheroit sents : vn de 500 grains de pour celaine, | pas pourtant l'alliance qu'ils desiroient ; pour nous essuier les yeux, qui étoient | qu'il en seroit de mesme du costé d'Ontrempes des larmes répandues pour les | nontio, s'il arrinoit du malheur à quelmeertres arrines chez nous cette année, | ques François du mesme costé ; en quaet comme la douleur fait perdre la voix, <sup>1</sup> triéme fieu, ayant appris que la chose avant bien reconnu, disoit-il, à nostre la plus agreable qu'ils pouuoient faire à fortifier nostre estomach et netoyer les Chapelle pour les Croyants, que pour fi ames de nostre gorge, afin de nous huy complaire, ils y pournoiroient au A cet Article, le Pere avant ben forte. Le Pere les remercia de pris la parole, leur dit qu'ils auoient trouné le secret d'enleuer le cœur de Monsieur le Gouverneur, et de le gagner Tous firent vn cri d'approtout à fait. bation, par lequel finit le Conseil.

> Sur le soir, parlant familierement au i Pere, ils le prierent de les entretenir vn peu de la France. Le Pere trouuant vue si belle occasion de commencer son coup, leur represente comme la France auoit autresfois esté dans le mesme abus dans lequel ils sont; mais que Dieu nous anoit onnert les yeux par le moyen de son Fils; sur quoy expliquant le grand mystere de l'Incarnation, refuta toutes les calomnies qui auoient conru dans feur pais contre la Foy. ll tit cela si bien et si agreablement que, pendant l'espace d'yne bonne heure et demie qu'il parla, ils ne firent paroistre aucun signe d'ennuy. L'issue du conseil fut yn festin, et vue excuse de ce que les traitements d'Unontagné n'estoient pas si bons que ceux qu'on fait à kebec à leurs par yn grand concours, tant de ceny qui venoient pour prier Dieu, que des autres que la curiosité attiroit.

#### CHAPITRE V.

## Les Peres traitent auec ces peuples.

Tout le premier iour se passe partie en festins, partie à traiter de la paix pour les Algonquins; et comme cette affaire estoit la plus épineuse, elle demandoit de plus grandes deliberations. C'est pourquoy le Pere tit aduertir les Anciens qu'il auoit quelque chose à leur ! communiquer en particulier. Estans assemblez, il leur dit : 4° que l'affaire des Hurons estant toute conclué, il n'en! parloit point dauantage, mais qu'il asseuroit que les Algonquins viendroient en Ambassade le Printemps prochain, s'ils vovojent les esprits disposez à la paix : 2º que quand les Hurons auroient estably leur Bourgade prés de nous, les Algonquins estoient pour nous y venir aussi voir : en troisiéme lieu, que pour anoir vne entiere asseurance du desir qu'auoient les Onnontaeronnons de faire la paix, les Algonquins esperoient reuoir auclanes-vus de leurs neveux captifs. puis qu'eux-mesmes auoient si liberalement relasché leurs prisonniers à la requeste du Gouuerneur de Montreal, et les auoient removez auec des presens, à quoy nea**ntmoins on n**'auoit pas satisfait : en quatriéme lieu, qu'ils denoient cesser de leuer la hache contre la Nation des Nez percez, s'ils vouloient que la paix fust vninerselle. La response fut, qu'on delibereroit sur ces quatre Articles.

Le soir du mesme iour, vne trentaine d'Anciens s'estans assemblez chez nous, inniterent le Pere, comme pour le diuertir. À leur raconter quelque belle chose. Le Pere les entretint pendant vne grosse heure sur la Conuersion de S. Paul. dont ils furent si rauis, qu'ils le prierent de continuer, et sur tout de leur dire quelque chose du commencement du monde. Il le fit, et prescha en outre sur les principaux mysteres de nostre Religion, auec tel succez, qu'à la man d'eux so mit à prier publiquement celuy qui a tout fait, et deux autres

demanderent ce qu'il falloit faire pour estre du nombre des crovans.

Le 9. le Perc, confessant vn Sauuage dans vne cabanne, aperceut vis à vis de luv yn enfant de quatre ans bien malade; il le voit, luv fait prendre quelques remedes, et le baptise, cueillant ce premier fruit que Dieu luy mit entre L'apres-midv, deux Depules mains. tez arriuerent de la part des Iroquois du Bourg d'Oneïout, pour avoir liberté d'assister au Conseil. Ils firent le soir grande assemblée chez nous, et apres vn long discours, vn d'eux s'adressant au Pere, by fit present d'vn collier de mille grains, pour nous faire part de la joye qu'ils auoient de nostre arrinée. La response fut, que puis qu'Onnontio et Agochiendaguesé n'estoient plus qu'vn, il falloit que les Onneiontchoueronons fussent enfans du premier, comme ils l'estoient du second. On fit done yn present pour les adopter; ce qui leur agrea plus qu'on ne peut dire.

L'ouzieme, pendant que le Pere trauailloit à releuer les anciens fondements de l'Eglise Huronne, on fut visiter la Fontaine salée, qui n'est qu'à quatre lieues d'icv, proche du Lac appellé Gannentan; lieu choisi pour l'habitation Françoise, parce qu'il est le centre des quatre Nations Iroquoises, que l'on peut de là visiter en canot sur des Riuieres et sur des Lacs qui en font le commerce libre et fort facile. La pesche et la chasse rendent cet endroit considerable: car outre le poisson, qui s'v prend en diuers temps de l'année, l'anguille y est si abondante l'Esté, que tel en prend au harpon iusques à mille en vne nuict; et pour le gibier, qui n'v manque pas l'Hyuer, les tourtres de tout le Païs s'y ramassent sur le Printemps en si grand nombre, qu'on les prend auec des rets. La fontaine dont on fait de tres-bon sel, couppe vne belle Prairie, enuironnée de bois de haute fustave. A 80 ou 100 pas de cette source salée, il s'en voit vne autre d'eau douce; et ces deux contraires prennent naissance du sein d'vne mesme colline.

la ment celux se mit à prier publiquement celuy qui a tout fait, et deux autres la Nation de Chat, qui va estre l'objet de la raçe de ces peuples, qui ne se | ment ; ils répondent par deux autres, donnent plus de quartier l'yn à l'autre : c'est va icane enfant de neuf à dix ans qui doit estre bruslé dans peu, et c'est i ce qui fit prendre resolution an Pere. de tascher à tirer des feux d'enfer l'ame de celuy dont il ne pounoit pas sauuer le corps ; mais comme la haine de ces barbares va insqu'à tel excez, qu'ils ne venlent pas mesme que leurs ennemis soient heureux en l'autre monde, il fallut vser d'adresse pour instruire et baptiser en cachette ce pauure malbeureux. Le Pere l'avant donc veu, et luy ayant parle, fit semblant d'auoir soif : on hivtout expres couler quelques gouttes dans | mis-secrettement | en | Paradis | vn | petit au unheu des Nammes.

barason; c'est vue des femmes qui quins, qui parloient tons par sa langue. estoient descendues à Kebec auec les i - Pueres.

l'ere leur tit deux presents de compli- ; fut accompagné d'yn beau collier.

et en adioustent yn troisieme, pour le prier de différer au lendemain la ceremonie, à cause que le iour estoit bien auancé; ce qui fut accordé.

#### CHAPITRE VI.

### Les Peres font leurs presents.

Le Lundy 15. de Nouembre, sur les donna de l'eau. Il en boit, et en fait | neuf à dix heures du matin, apres auoir son-monchoir ; il n'en falloit qu'yne i morihond par les eaux du Baptesme, tons pour Invountir la porte du Ciel. Il le les Anciens s'estans assemblez auec le Laptisa deuant que d'estre bruslé. Il peuple, dans vue place publique, comme no fut que deux heures dans les tour- nous l'anions demandé, pour contenter mens, parce qu'il estoit ienne ; mais il ; la curiosité de tout le monde, nous tit paroistre vue telle constance, qu'il commençons par les Prieres publiques, ne ietta ny larmes, ny cris, se vovant l'comme le iour precedent, puis le Pere adopta ceny d'Oiogoen pour enfans. Le 14, qui estoit vn Dimanche, ne Apres quov, il estala vn grand collier put misux commencer que par le Saint de pourcelaine, pour dire que sa bouche Sacrific de la Messe, que nous cele- estoit celle d'Onnontio, et que les pabrames sur yn petit Autel, dans un Ora- roles qu'il alloit prononcer, estoient les toire pratiqué en la cabane de Teoton- paroles des François, Hurons et Algon-

Le premier present appaisoit les cris-Audiassadeurs. Elle est iev considerée que le Perc entendoit par tout, et espour sa noblesse et pour ses biens, mais ¡ suvoit les larmes qu'il voyait couler sur n damment pource qu'elle s'est haute- leur visage; mais parce que ce n'étoit ment declaree pour la Foy, en faisant rien de les essuver, et qu'il ne poutoit Profession publique, instruisant tous pas farir ce fleune tandis que la source corx qui luy appartiennent, ayant déja dureroit, il tit le second present pour presse et sonnent demandé le Baptesme | leur | remettre l'esprit, d'où venoient pour soy, pour sa mere et pour sa fille, (toules ces douleurs : et parce que le aj res lour anoir expliqué elle-mesme les | siège de l'esprit est dans la teste, il leur mysteres de nostre Religion et appris, fit yne couronne du collier qu'il leur , presentoit, et leur appliqua sur la teste Sor I > 10 heures du mesme jour, des- l'un après l'autre. Ils furent d'abord tus pour faire les présents, toutes cho-{surpris de cette nouveaute, à laquelle -- estant preparées, après anoir publi- : ils se plurent, quand ils virent que le quement, et a genony, recite les Prieres, «Pere tenoit en main yne petite chauakee yn grand silence de foute l'assem--diere, pleine d'yn excellent brennage, tion, nouvelles arriverent que les De- et que pour troisieure present il leur en patez d'Oogoguentroient dans le Bourg. Hit boire à tous, afin d'extirper la dou-Il Cibut briser la, et se disposer à les (leur et appliquer le remede insqu'au receeur sortablement à leur qualité. Le fond du cœur et des entrailles ; ce qui pour essuier le sang et semer la ioye par tout, et ne laisser aucun vestige de tristesse en quelque endroit que ce fust, le Pere fit quatre presents aux quatre Nations Iroquoises: c'estoient quatre peaux de Castor, vne pour chaque Nation.

Le 9<sup>me</sup> present les toucha encor beaucoup. Le Pere fit paroistre yn petit arbre, dont les branches d'enhaut portoient les noms de leurs Capitaines defunts, et ces branches estoient coupées, pour signifier leur mort; mais l'arbre auoit quantité d'autres branches fortes et bien vertes, qui representoient leurs enfants, par le moyen desquels on faisoit reuiure ces Heros decedez, en la personne de leurs neveux. Ils regardoient bien plus attentiuement ce bois que la pourcelaine qui estoit iointe à ce present.

Les deux suivants estoient pour les asseurer que Annenraj et Tehnionhacoua, deux fameux Capitaines tuez à la guerre, dont le premier avait iuré serment de fidelité entre les mains du Gouuerneur de Montreal, et le second estoit mort invoquant le Ciel; pour les asseurer, dy-je, que ces deux branes n'étoient pas morts, et qu'ils demeuroient aussi fortement vnis avec les François, que les colliers qu'on presentoit pour eux estoient inseparablement attachez par ensemble.

Ce qui leur agrea dauantage, fut l'onziéme present : car le Pere ayant tiré son mouchoir, il leur fit paroistre dedans, d'vn costé des cendres d'vn certain Teotegonisen enterré aux Trois Riuieres, et de l'autre des cendres des François, et les meslant ensemble, leur declaroit qu'eux et les François n'estoient tous qu'vn, et auant et apres la mort. Il ioignit yn second-collier à celuy qui accompagnoit ces cendres, pour faire reuinre cet homme. Les approbations furent icy fort grandes, et les esprits bien disposez pour entendre et pour voir ce qui suiuoit: c'estoit le plus beau collier de tous, que le Pere fit paroistre, en disant, que tout ce qu'il avoit sait iusqu'alors, n'estoit qu'vn lenitif et vn petit

pouvoit pas les empescher d'estre malades ny de mourir; qu'il auoit pourtant vn remede bien souuerain pour toutes sortes de maux; que c'estoit proprement ce qui l'amenoit en leur païs; et qu'ils auoient bien fait paroistre qu'ils auoient de l'esprit, en le venant chercher et demander jusqu'à Kebec; que ce grand remede estoit la Foy, qu'il leur venoit annoncer, laquelle sans doute ils receuroient aussi fauorablement qu'ils l'auoient sagement demandée. Le Pere, pour lors, prescha proprement à l'Italienne : il auoit vn espace raisonnable pour se pourmener et pour publier auec pompe la parole de Et il me semble qu'on peut dire apres cela, qu'elle a esté annoncée à tous les Peuples de ces païs. il n'auroit pour recompense de tous ses trauaux, que la consolation d'auoir presché lesus-Christ en vu si bel auditoire, il auroit sujet de se tenir pleinement satisfait. Quoy qu'il en soit, son Sermon fut fort bien écouté, pendant lequel, de temps en temps, se faisoient des cris d'approbation.

Il fallut adiouster vn autre present, pour purger la Foy des calomnies qu'auoient fait courir contre elle les supposts Et pour leur faire entrer du demon. dans l'esprit ce qu'il leur disoit, il leur fit **pa**roistre vne belle feuille de papie**r** blanc, qui leur representoit l'integrité, l'innocence et la pureté de la Foy; et vne autre toute gastée et charbonnée, où estoient écrites les calomnies qui se debitoient contre elle. Celle-cv fut lacerée et brûlée à mesure qu'on répondoit et qu'on refutoit ces mensonges, mais auec tant de zele et d'ardeur, accompagné d'vn torrent de paroles si puissantes, que tous paroissoient estre bien viuement touchez.

compagnoit ces cendres, pour faire reuïare cet homme. Les approbations furent icy fort grandes, et les esprits bien disposez pour entendre et pour voir ce qui suiuoit: c'estoit le plus beau collier de tous, que le Pere fit paroistre, en disant, que tout ce qu'il auoit fait iusqu'alors, n'estoit qu'vn lenitif et vn petit soulagement à leurs maux; qu'il ne leur Nation qui se tronueroient à Kebec.

mandions qu'on nous erigeast au plustost vne Chapelle, pour v faire nos fonctions auec liberté et auec bien-seance. Et par le dix-huitième, qu'on pourneust a ce qui nous seroit necessaire, pendant | que nons tranaillerions chez eux tout l'Hyger.

Les quatre suinants estoient pour les asseurer qu'au printemps prochain la i reunesse Françoise viendroit; qu'alors il faudra mettre de bonne heure le cales Hurons qui suiuront les François, public pourroient inneuter. A cette nonuelle se fit vn cry extraordinairement haut, par lequel ils decla- mens refferez de part et d'antre, anec rerent leurs sentiments.

**pour complaire a**ny Onnontagueronnons, l'amplement. en muitant les deux autres Nations d'ap- ; la hache de l'Annieronnon, et vn autre nos cœurs fussent encor restez affamez pour raillier teurs esprits, afin de n'en de ses paroles. D'autres adioustoient ag ar pius qu'yn.

🕶 farsoient pour les Algonquins, les as-- entendu parler du Paradis. 📉 de l'Enseurort que ces. Peuples viendroient le fer ; au contraire, qu'ils estoient les preprintemps prochain en ambassade ; le miers à les porter au mal. Les autres deuxième, que quand les François et déclaroient leurs pensées d'yne autre les flurons seroient établis, les Algon- façon, mais tous disoient vnanimement quins pourront bien les suiure; le troi- en leur langue : Nunquam sic loquatus seme, qu'ils voudroient bien renoir est homo. Ce qui parut bien en suite ; quelqu'yn de leurs neveuy captifs ; et , car le premier des deputez d'Oiogoen fut 🗜 quatriéme les fit ressonuenir des pre- 🖟 dire au Pere, 🔞 l'issue du Conseil, qu'il - ats que trent les Ondataouaouat, lors l'anoit passion de le prendre pour son quais clargirent treize prisonniers entre frere, qui est une marque de la haute 🏎 mains des Francois de Montreal.

Nous nous trouvas mes obliger de faire Capres and Sous nous trouvas mes obliger de faire Capres and Sous Communication of the Capres and Capres

et guerir auec charité les malades de pour ne pas voirce qui estoit à faire sur cette matiere ; qu'il ne vouloit pas luy Par le dix-septième present, nous de- representer le plaisir qu'il feroit à Onnontio et à tous les François de leur rendre leur frere ; qu'il voyoit assez la iove que recenroient ses parens de son retour, et qu'il laissoit tout cela à sa prudence.

> Par le penultiéme, le Pere s'applanissoit le chemin pour marcher teste leuée par toutes les Bourgades Troquoises, et leur donnoit la mesme liberté pour aller par tout le pais des François.

Entin le dernier present fut vne recanot a l'eau pour les aller prendre ; qu'é- | pitulation de tout ce qui auoit esté dit, tant arruez, ils feroient vne palissade et pour l'inculgner si fortement et si pour la defense publique. Et qu'il estoit auant dans leur esprit, que iamais plus ben des maintenant, de faire parer la lleurs oreilles ne vinssent à s'ouurir aux Natte pour receuoir les Algonquins et calomnies que les ennemis du repos

Le Conseil linit par les applandissevue réponse qui disoit en deux mots, Les deux autres presents estoient†que le lendemain on répondroit plus

Il n'est pas crovable combien le disprocher leurs Bourgs, pour pouvoir cours du Pere et ses belles façons d'agir meux participer à l'aduantage du voi- ranirent ces peuples. Quand il eust parlé smaze des François. Il fallut adiouster jusqu'au soir, disoient quelques-vns, nos vn prosent pour les exhorter d'arrester, oreilles n'auroient iamais esté pleines, et ' que les Hollandois n'auoient ny esprit, Le prenner des quatre suinants qui ny langue; qu'ils ne leur auoient iamais

L'apres-midy, le Pere s'estant écarté encore vn present ben considerable dans vn bois prochain, pour v faire en t-sar yn ieune François, nommé Charles repos ses prieres, quatre femmes tro-formant, qui est parmy les Oneiont-quoises le furent chercher pour se faire Aronnons depuis quelques années. Le juistruire, et auant le soir il y en eut neuf Pere. - adressant au Chef de cette Na- | qui firent le mesme, parmy lesquelles tion, luy dit qu'il avoit trop d'esprit lestoit la sœur du premier de tous les

Capitaines. Quoy qu'il y ait desia des tous les notables du Bourg s'étants trouhommes qui fassent profession publique de prier, ils sont pourtant plus honteux, ! comme ils aduoterent le soir mesme, lorsqu'estants venus en bon nombre chez nous, et avant entendu parler le Pere deux heures durant sans s'ennuyer, ils confesserent à la verité qu'ils croyoient dans le cœur, mais qu'ils n'osoient pas encore se declarer; qu'au reste ce qui les portoit à croire, estoit en partie la derniere victoire qu'ils auoient remportée sur la Nation de Chat, leurs ennemis, n'estant que douze cents contre trois à quatre mille hommes; et qu'ayants promis deuant le combat, d'embrasser la Foy s'ils retournoient victorieux, ils ne pouuoient à present s'en dedire, apres auoir si heureusement triomphé. suite de ce discours, le Pere les fit tous prier Dieu, et vn des Deputez se fit par plusieurs fois repeter la priere, pour pouuoir l'apprendre par cœur.

#### CHAPITRE VII.

## Réponse aux présents des Peres.

Le seizième iour fut encore plus heureux que les precedents, estant destiné pour receuoir réponse à nos présents, mais la plus fauorable, que les plus zelés amateurs de nostre Fov pourroient souhaiter. Dés le matin, pendant qu'vn de nous baptize vn enfant malade dans vne cabanne, l'autre, apres auoir celebré la saincte Messe en nostre petit Oratoire, y baptize deux ieunes filles, apportées pour cela par leurs parens. La premiere eut le nom de Marie Magdeleine, en consideration de Madame de la Peltrie, qui porte ce nom, et qui a fait la premiere aumosne pour cette Mission, dés auant mesme qu'elle fust commencée; l'autre est la fille de cette Teotanharason, dont nous auons desia parlé et parlerons encor, et dont la cabanne nous sert de Chapelle. Voila proprement les deux premieres Baptizées auec quelques Ceremonies de l'Eglise.

uez dans nostre Cabanne, auec les Deputez des autres Nations, et tout ce qu'elle pouvoit contenir de monde : ils commencerent leur remerciement par six airs, ou six chants, qui n'auoient rien de sauuage et qui exprimoient tres nafuement, par la diuersité des tons, les diuerses passions qu'ils vouloient representer. Le premier chant disoit ainsi: O la belle terre! la belle terre! qui doit estre habitée par les François. Agochiendaguesé commençoit seul en la personne d'vn ancien qui tenoit sa place. mais tousiours de la mesme facon, comme si luv-mesme eust parlé, puis tous les autres repetoient, et sa note et sa lettre s'accordant merueilleusement bien.

Au second chant, le chef entonnoit ces paroles; Bonnes nouuelles, tres-Les autres les repebonnes nouvelles. toient à mesme ton. Puis le Chef reprenoit: C'est tout de bon, mon frere. c'est tout de bon que nous parlons ensemble, c'est tout de bon que nous auons vne parole celeste.

La troisième chanson auoit vn agréement par vn refrain fort melodieux, et disoit: Mon frere, ie te saluë; mon frere, sois le bien venu. Aï, aï, aï, hi : O la belle voix! o la belle voix que tu as! aï, aï, aï, hi: O la belle voix, o la belle voix que i'ay, aï, aï, aï, hi,

Le quatriéme chant auoit vn autre agréement, par la cadence que gardoient ces Musiciens, en frappant des pieds, des mains, et de leurs petunoirs contre leur natte, mais auec vn si bon accord, que ce bruit si bien reglé, mélé auec leurs voix, rendoit vne harmonie douce à entendre; en voicy les paroles: Mon frere, ie te saluë ; encore vn coup, ie te saluë: c'est tout de bon; c'est sans feintise que i'accepte le Ciel que tu m'as fait voir ; ouy, ie l'agrée, ie l'accepte.

Ils chanterent pour la cinquiéme fois, disants: Adieu la guerre, adieu la hache; iusqu'à present nous auons esté fous, mais desormais nous serons freres: ouy, nous serons veritablement freres.

Le dernier chant portoit ces mots: C'est aujourd'huy que la grande paix se Apres cette saincte action, vers le midy, fait. Adieu la guerre, Adieu les armes :

ear l'affaire tout de son long est belle ; | uer leur cœur à Dieu pour ces pauures tu soustiens nos Cabannes, quand tu Barbares. viens auec nous.

Ces chansons furent suinies de quatre beany presents. Par le premier. Agochiendaguesé avant fait vu grand discour-, pour témoigner le ressentiment qu'il auoit de n'estre plus qu'yn auec Onnontio, dit, que puis que les Hurons et les Algonquins estoient les enfans d Commontio, ils devoient estre aussi les siens ; c est pourquov il les adopfoit par les deux premiers presents qu'il iettoit **aux** pieds du Pere.

Le troisième et le plus-beau de tous ceux qui ont paru icy, estoit yn collier composé de sept mille grains, qui n'étoit **men p**ourtant en comparaison de ses paroles : C'est le present de la Foy, dit-it, e est pour te dire que tout de bon 🕶 surs Crovant ; | c'est pour t'exhorter à ne te point lasser de nous instruire : continué de courir par les Cabannes ; prends patience, vovant nostre peu d'esprit pour apprendre la Priere ; en vn mol, mets-nou-la bien auant dans la teste et dans le carut. Là-dessus, voulant par vne ceremonie extraordinaire, faire éclater son ardeur, il prend le Pere par la **num, le** fait leuer, le mene au milieu de toute l'assistance, se iette à son col, l l'embrasse, le serre, et tenant en main i le beau collier. Inv en fait vue ceinture, protestant à la face du Ciel et de la terre. qual vouloit embrasser la Foy comme il embrassoit le Pere, premant tous les spectateurs à témoins, que cette cemture, dont il serroit si étroitement le Pere, estoit la marque de l'vision étroite qual auroit desormais auec les Crovants. il adrouste protestations sur protestations, et serments sur serments, de la ! vente de sa parole.

Le Pere fait redoubler les cris d'approm Wat vouloir croire. ta vn spectacle capable de tirer les

Le quatriéme et dernier present estoit peu à comparaison du precedent ; aussi n'estoit-il que pour asseurer le Pere que la chaudiere de guerre contre la Nation de Chat estoit sur le feu ; qu'on-iroit à cette expedition vers le Printemps, et que le lendemain on congedieroit les Ambassadeurs Hurons, leur donnant pour escorte quinze des plus apparents du Pais.

Après que ce Capitaine eut acheué de parler, le Chef des Deputez d'Oiogoen se leue et prend la parole, faisant vu remerciement d'yne-bonne demy-heure. auec grande eloquence et bien de l'es-Le suiet de son compliment, fut prit. que luy et toute sa Nation, se tenoient extremement obligez à Onnontio, de ce qu'il leur auoit fait l'honneur de son adoption; qu'ils ne derogeroient iamais à cette belle qualité, et ne degenereroient pas d'yne si illustre adoption; qu'au reste, tout éclatante qu'elle fust, elie luv estoit honorable, puis que ny łuy, ny les siens, n'anoient iamais esté adoptez que par des gens d'apparence ; mais qu'Onnontio mettoit le comble à toute la gloire qu'ils tiroient de ses autres parents et alliez. Et pour fai**r**e paroistre la jove que receuoit le Depu**t**é de cette gloire, il cleua vn chant aussi Tons les assiagreable que nonucau. stans chantoient auec luy, mais d'yn ton different et plus pesant, frappant leur natte en cadence, pendant quoy cet homme dansoit au milieu de tous, se demenant d'yne étrange façon, et n'épargnant aucune partie de son corps, de sorte qu'il faisoit des gestes des pieds, des mains, de la teste, des veux, de la bouche, s'accordant si bien et auec son chant et auec celuv des autres, que cela paroissoit admirable. Voicy ce qu'il bation autant de fois que ce Chef pro- chantoit : A, a, la, Gaïanderé, gaïan-N'estoit-ce pas *deré*, c'est à due proprement en langue Latine, Io, io triumphe; et en suite, tarmes aux plus endurcis, de voir le E, e, he, Guian leré, gaïanderé, O, o, premier d'yné Nation infidelle faire pro- cho, Gaïanderé, gaïanderé. El expliqua f sson publique de la Foy, et tout son ce qu'il vouloit dire par son *Gaïanderé*, People fuy applaudir dans cette action? | qui signitie chez eux chose tres-excelle prie tous ceux qui liront cecy, d'éle-Hente. Il dit donc que co que nous

autres nous appellons la Foy, se deuoit nommer chez eux *Gaïanderé*, et pour mieux signifier cela, il fit le premier present de pourcelaine.

Le second estoit de la part de l'Onneioutchronnon, pour ce qu'estans eux deux freres iumeaux, il se croyoit estre obligé de faire aussi à Onnontio des remerciments de la part de son frere, qui auoit eu pareillement le bonheur de son adoption.

Par le troisième, il asseuroit que le present que nous auions fait le iour precedent, pour r'allier les esprits des Anniehronnons auec les quatre autres Nations, auroit son effet.

Le quatrième nous fut bien agreable, par lequel il faisoit protestation, que non seulement le Pere, mais encore ses deux enfants, seroient tous de bons Croyants: il vouloit dire, et que l'Onnontagueronnon, qui est le pere, et Oïopoen et Onneiont, qui sont ses enfants, embrasseroient la Foy.

Par le cinquiéme, il prenoit pour ses freres, les Hurons et les Algonquins. Et par le sixiéme, il asseuroit que les trois Nations se ioindroient ensemble pour aller querir les François et les Sauuages qui voudront venir en leur Païs au Printemps prochain.

Il fallut répondre à tout cela, comme le Pere fit en deux mots, et deux presents, dont l'vn estoit pour reparer les bresches qui auoient esté faites en notre Cabanne par l'affluence du peuple qui, la remplissant tout le iour, ne se pouvoient saouler de nous voir; l'autre, pour nettoyer la natte sur laquelle se tiendront desormais les Conseils de leur Païs auec les François et leurs Alliez.

Cette belle iournée fut terminée par l'instruction d'vue vingtaine de personnes de ce Bourg, qui se presenterent de nouueau pour prier.

Le dix-septième, apres que nous eûmes celebré la saincte Messe, on nous mena pour prendre les mesures d'vne Chapelle. Elle fut bastie le lendemain, et par bon presage, ce fut le iour de la Dedicace de l'Eglise saint Pierre et saint Paul. Il est vray que pour tout marbre et pour tous metaux pretieux, on n'em-

ploya que de l'écorce. Si-tost qu'elle fut construite, elle fut sanctifiée par le Baptesme de trois enfans, à qui le chemin du Ciel fut aussi bien ouuert sous ces écorces, qu'à ceux qui sont soustenus sur les fonts dont les voûtes sont d'or et d'argent.

#### CHAPITRE VIII.

### Les premiers fruicts recueïllis en cette Mission.

Le vingt-troisième du mesme mois de Nouembre, le Pere parcourant les Cabannes, rencontra vne Ame, qui a bien des marques de sa predestination; c'est la sœur d'vn des principaux Capitaines d'icy; laquelle n'eut pas plus tost entendu parler de nostre Foy, qu'elle voulut mettre toute sa famille en estat de salut, priant le Pere de baptizer sur l'heure sa petite fille, et d'aller au plustost à quelques cabannes champestres, qui sont de sa famille, pour y baptizer ses autres enfants. Le Pere promit d'executer le tout dans peu de temps.

Le vingt-quatriéme, le Pere fut fort sollicité de la mesme grace, pour la grande mere de Teotonharason; c'est la plus aagée de tout le Païs : les plus vieux disent, que lors qu'ils estoient enfants, colle-cy estoit desia vicille et aussi ridée qu'elle paroist, de sorte qu'elle passe de beaucoup cent ans. Dieu sans doute luy a conserué vne si longue vie pour la mettre en possession de celle qui ne finit point. Le Pere luy avant fait voir l'Image de nostre Seigneur, elle en fut si rauie, qu'apres l'auoir bien considerée, elle dit tout bonnement à celuy que l'Image representoit: Prends courage, ne m'abandonne pas, et donne-moy ton Paradis apres ma mort; prends courage, ne nous quittons point. Nous verrons son Baptesme dans peu de iours.

Nous ne pûsmes refuser vne charité que nous fismes le vingt-cinquième, à vne petite orpheline captiue, et morte peu apres auoir receu ce grand Benevue vie bien-heureuse dans le Ciel.

Il interroge les viis et les autres sur ce ; preuenus par le Baptesine. qui a ≪té dit, et recompense ceux qui | Le troisième et quatrième Dimanche reassissent; et pour conclure, on chante de l'Aduent, se fit pareillement le Catequelques motets spirituels. Vne petite chisme, mais auec plus d'affluence de puche estant jointe, et s'accordant bien peuple qu'auparauant. Leur humeur auss la voix des Saunages, laissa dans in est pas si barbare qu'elle ne s'appritous les esprits yn grand desir de se voise, et ne prenne plaisir aux indutrouger encor à de semblables instru- stries dont on se sert pour leur faire ctions.

Feste de sainct François Xauier, qui a que Dieu prepare au Ciel a ses Esleus; faut tant de Baptesmes, qu'en le confe- rauje de faut de bieus, s'ecria : Ah! rant la veille à deux des plus auciens mon frere, tu me perces le cœur ; voilà 45 Bourg, et le jour mesme à deux en-, yn comp de glaive bien penetrant que tu fants, et a d'autres pendant toute l'Oc-i me donnes. Le Pere, surpris de cette tage, en baptizant insqu'a quatre par exclamation, luy demande ce qu'elle a. war; desorte qu'il semble que ce grand 'Ce que i'ay, dit-elle, ne le vois-tu pas Apostro venille à present faire en ce bien ? i av à me plandre de toy, de ce bent du monde, ce qu'il faisoit autre-, que insqu'à present tu ne m'auois pas 64- si abondamment en l'autro.

antonya la Doctrine Chrestienne, comme be promier, ages cette difference, qu'à l'execz du bonhour que l'espere, et :a fig. le Rapte-ane fut donne publique-🖚-n! a la grand mere de Teotonharason,

fice : c'estoit plustost pour condescen-| portoit souueut d : petits rafraischissedre au desir de ses parents qui, quoy ments, qu'enfin elle demanda le Baptéquinfidelles, demanderent instamment | me, du commencement dans l'esperance que nous allassions prier Dien sur son, de sa guerison ; mais elle changea bien On ne croiroit pas combien de de pensée, quand le Pere luy porta nouconsolation ils recenrent de nous voir à qu'elle qu'elle denoit se preparer pour zenoux aupres du corps mort, et d'en-, affer au Ciel, elle le fit comme si toute tendre qu'estant baptizée, elle menoit sa vie elle eust vescu dans le Christial nisme, insques-la qu'elle n'auoit de jove Le ym2t-buictieme, premier Diman-| dans son mat, qu'en voyant le Pere, qui be de l'Aduent, se lit le premier Cate- la consoloit aussi de tout son possible. chism : solemnel dans vue des plus ap-{prenant la natte de cette pamire malade parentes Cabannes d'Onontague, notre pour cabinet, où il se retiroit pour re-Chapelle estant trop petite. On le com- | citer paisiblement son Office et y faire maica par les Prieres, que l'assistance une partie de ses autres deuotions ; à 6t tout haut ; puis le Pere expliqua quoy la malade prenoit yn singulier quelques points de nostre Creance; en plaisir. Elle expira doucement pour sude il fit paroistre quelques limages, faller, comme nous presumons, se ioinpour aider à Limagination, et faire en-i dre à ceux de sa Nation, qui l'ont detrer an ecour la deuotion par les veux. Luancée dans le Ciel, quov qu'elle les eust

<sup>1</sup> gouster nos Mysteres. Vne bonne femme Nous ne púsmes mieux celébrer la Huronne entendant expliquer les ioves Hait concenoir ce que c'est que du Pa-Le second fumanche de l'Aduentse radis ; c'est ce qui m'afflize maiutenant de ce que i'ai ignore si long-temps Texcez de la bonte de celuy qui me le promet. Vue autre benne vieille tit pa-Le sentieme de Decembre, mourut roistre de semblables tendresses, mais 🐌 premiere Baptizee de tout le Bourg 🖫 d'ynéfacon différente. Le Perela frontia cestor vue fille d'enuron vingt aux, sans la chercher, ou plustest bien cona a Tunguissoit depuis long-temps d'vue, dinsit ses pas vers elle, dors qu'il penwere ethique quand nons arrivasmes, "soit aller a vicantia; c'estoit victimet In or to scent at been disposer par le tout ment pour le Ciel, qui ne deman-🗫 a des charitez du Pere, qui lux fit doit plus que d'estre cu illa ; aussi presidre quelques remedes, et qui luy, estort-elle bien malade quand le l'ere la rencontra. Il luy dit, entre autres choses, qu'il ne regrettoit pas tant de ce qu'il estoit venu trop tard pour donner remede à son corps, que pour le salut de son ame, et qu'avant vescu si longtemps, elle n'auoit pas encore pu reconnoistre l'Autheur de la vie. dessus, il luy explique quelques points de la Foy, luv fait voir l'Image de lesus-La voila desia Chrestienne Christ. la fait prier ; elle prie, mais d'yne façon qui faisoit paroistre son cœur sur sa langue : car au lieu que les autres repetent les Prieres apres le Pere, de mesme ton et de mesme voix, elle voulut chanter à chaque mot qu'elle prononcoit, et le fit si doucement, qu'on estoit ravy d'entendre ce Cygne, qui auoit l'ame sur le bord des lévres pour l'enuoyer au Ciel. Aussi mourut-elle peu apres son Baptesme. Quelle Prouidence!

La veille de Noël, le Pere prit occasion de faire festin aux principaux du Bourg, pour leur faire entendre ce grand Mystere. Ils l'écouterent fort attentinement, et vn des fruits du Sermon, fut qu'vn de ces Capitaines vint le lendemain de grand matin à la porte de nostre Chapelle, et là exhortoit ceux qui entroient à bien prier; puis estant entré luy-mesme, les inuita de nouueau à se bien comporter en cette action, et de bien écouter ce que le Pere disoit. ne se presenta pas pourtant pour prier: et luy et la pluspart des anciens font la sourde-oreille à la parole de Dieu. inuitent bien le Pere de continuer à instruire la jeunesse; mais le respect humain et la prudence de la chair les tient encore au maillot tout âgez qu'ils sont.

Les songes sont l'vn des grands empeschements qu'ils avent à leur Conuer-Ils sont tellement attachez à ces réueries, qu'ils leur attribuent tous les grands succez qu'ils ont eus iusqu'à present, et à la guerre et à la chasse. 0r scachant bien que la creance aux songes est incompatible auec la Foy, cela les rend plus opiniastres; veu mesmement

ont quitté leurs songes, ils ont commence à se perdre, et tout leur Païs a toniours depuis esté en decadence iusqu'à sa ruine totale. Le diable suscite encore de faux bruits, par le moyen de quelques Hurons captifs et renegats, qui publicat que les robes noires feront icy comme chez eux ; que nous prenons par escrit les noms des enfants. que nous les enuovons en France, et que là on leur fait des rayes sur le corps auec du charbon, et à mesure que ces rayes s'effacent, les personnes qui les portent sont affligées de maladies iusgu'à la mort. Quoy que cette calomnie soit bien grossiere et bien ridicule, le diable ne laisse pas de s'en seruir, pour commencer à nous disputer la conqueste que nous faisons sur luy. Mais il n'a pu encore empescher le concours qui se fait aux Prieres tous les matins, et malgré luy : pour mieux solemniser la Feste de Noël, nous auons donné le nom de cette feste à vne bonne lroquoise, qui a demandé le Baptesme auec instance : et celuv de leanne à vne autre bien malade, qui se traina pourtant iusqu'à la Chapelle le jour de S. lean l'Euangeliste.

Le Pere fut aduerti, mais trop tard, pour l'aller conferer à vne pauure fille captiue de la Nation de Chat, qui fut cruellement massacrée par le commandement de sa Maistresse, à laquelle elle ne plaisoit pas, à cause qu'elle estoit de temps en temps opiniastre. le vingt-septiéme de Decembre, que sa Maistresse se mit en l'esprit de s'en defaire: c'est pourquoy, sans beaucoup deliberer, elle donna commission à vn ieune homme de la tuër ; il prend sa hache, suit cette pauure victime, lors qu'elle alloit au bois; mais il se rauise, et vient faire son coup à la veuë de tout le monde; il la laisse donc retourner, et lors qu'elle estoit à la porte du Bourg, il luy décharge yn coup de sa hache sur la teste, et la iette par terre comme Elle n'estoit pas pourtant blesmorte. sée à mort, si bien qu'elle fut portée dans vne Cabanne prochaine, pour estre pansée; mais comme on eut reproché qu'ils se persuadent que dés lors que lau meurtrier, qu'il ne sçauoit ce que les Hurons ont receu la Foy, et qu'ils | c'estoit de casser des testes, il retourne, des panures captifs. nose a mort. poient sur les ecorces des cabannes, cenr. Il persiste ; elle le rebute. Pouples.

Vue bonne Catechumene Iroquoise, mesme temps au Pere des marques de l Lamour qu'elle a pour la Foy : car estant partis, elle luy declara d'abord, que cente. soulant estre threstienne, elle ne pren- i Il promet de se faire instruire : et comme il auoit grande passion ponr ette temme, il fut trouter le Pere nour reta. Vogla de beany commencements: talt stechumene estod bien-aise, en gaznant cet homine a Dieu, de l'épous r ; ma - le Pere luy avant dit qu'elle ne vadat endrasser.

arrache la prove d'entre les mains de tout ; elle tient ferme, persistant couceux qui la tenoient, la traine, et luy rageusement dans son premier dessein. decharge d'autres comps qui luy esterent. Ce, qu'elle, fit, yn, mois, après, montre la vie. Le martre n'estonna point les bien de quel cœur elle embrassoit le enfants qui se recreoient la aupres, et Christianisme. Vii des principaux Cane les divertit point de leur ieu : fant pitaines du Bourg, homme fier et suus sont desia accon umez à voir le sang perbe en apparence, la va trouuer vu Sur le soir, le soir en sa cabanne, pour la solliciter au meurtrier, on quelqu'autre, fut crier mal. Cette façon d'azir est si commune tout hant par les rues et par les ca- parmy ces froquois, qu'elle se fait quasi bannes, qu'yne telle personne anoit este : publiquement et sans honte. Cette pau-Alors chacun se mit à ure femme n'ent point d'égard à la contarre du bruit des pieds et des mains ; dition de ce mechant homme ; elle quelques-vus auec des bastons fran- l'éconduit au commencement auec doupour eponuanter l'ame de la defuncte, prie, il menace, il se met en colere: la et la chasser bien loin. Les Predica-| pauure femme le vovant en fongue, teurs de l'Euangile sont tous les ionrs s'échappe et s'enfait dans vue cabanne dans les mesmes dangers pariny ces où estoit le Pere, luy raconte le tout, et fait vue nounelle protestation de mourir phistost que de faire chose aucune conablorrant cette cruanté, donna quasi à tre-sa-promesse. Resister an peche, combattre pour la vertu, c'est la marque d'vne Foy veritable. Cette action hiv acweberchee par yn des considerables dy bauit de l'honneur : chacun disoit on elle Pais, homme bon guerrier et bon chas-i meritoit d'estre Chrestienne, et qu'elle sour, deux qualitez qui font icy les bons auoit tousiours mené vue vie fort inno-

La premiere Baptizée de cette année droit point de Mary qui n'eust le mesme 1656, ent des assants aussi rudes, mais d'yne autre façon. C'est cette Teotouharason, qui a si bien commence, comme nous agons dit, et qui a presche la Fov des premières dans son País, et qui l'a plantee dans sa cabanne, on les Prieres se font reglement tous les jours, auec grande consolation du Pere. Si elle enst populat contractor anec lay, pource qu'il preste l'oreille any faux bruits que quelagent designate autre temme, elle hiv (ques Hurons ont semes contre la Foy, if 4-scorte, generensement, qu'elle ne le [v a long-temps qu'elle auroit font abanprocedured bount, purs que cela esfoit donne. Dieu a permispour l'eproquer, contre les Lory de la Religion qu'elle que les choses que les Pavens luy ont predites, lay soient arruges. Aussi-tost An aotre en suitte se presente auect, que la seras du nombre des Crevans, luv les mesues aduantales, et le mesme disoient-iis, fu seras attaquee de marm: ~ h ment ; clic le rebutte coura-, ladie ; toute ta famille se remplira de zers crent; c estorent la deux rudes at-; malheurs et de imiseres. Chose estoptoples pour vue Catechumene. On hiv quante, air fort de ses denotions, lors dat que éléme dont donc pas esperer de tique nous nous sermons de sa cabanne 🕶 market, purs qual u.v. a personne : pour Chapelle et pour v faire les Catedans to Bourg sans femme; qu'elle ne chismes, elle fut prise d'vie mechante dost plas s'attendre a de si bons ren- (maladie, et a misme temps, on luy apcontres, et qu'elle se va decrier par i porta nouvelle que sa mere, bonne Caveille mesme que sa grand'mere venoit d'estre Baptizée. Et pour comble de ses malheurs ou de ses benedictions, vn sien petit fils de dix à douze ans, qui n'a rien de saunage ny dans son humeur, ny dans sa façon exterieure, qui prie Dieu à merueille, et qui scait tresparfaitement tout le Catechisme, fut saisi d'une fiévre lente, qui le consommait à veuë d'œil. Tout cela n'ébranle point l'esprit de Teotonharason : les Prieres se continuent dans sa cabanne : elle les fait, quov que gisante sur sa natte : le pauure enfant tout décharné et tout foible qu'il est, s'approche tousiours du Pere, quand il faut prier Dieu et répondre aux demandes de son Cate-Enfin cette pauure feinme se fit Baptizer le 23. de lanvier, pour ne pas perdre le fruit de ses souffrances.

#### CHAPITRE IX.

Quelques querisons remarquables. Le Pere continuë ses instructions. Les Sauuages obeïssent à leurs songes.

Ceux qui auoient predit des afflictions ! à la famille, dont nous venous de parler, , si elle receuoit la Doctrine de lesus-Christ, croyoient auoir vn grand argument contre la Foy, quand ils virent ces pautres gens à deux doigts de la mort; mais ils ne connoissoient pas la paissance de celuy, qui deducit ad inferos et reducit, qui conduit les personnes iusques à l'ouverture du tombeau, et l puis les ramene quand il luy plaist. Dieu enuoye quelquefois des maladies purement pour faire paroistre sa gloire. Celle de Theotonharason estoit de cette Tout le monde la jugeoit incunature. rable. Elle-mesme s'attendoit à la mort. Aussi-tost qu'elle eut receu le Baptesme, son corps recent ses forces, et fit paroistre que ce Sacrement luy auoit rendu la vie du corps aussi bien que de La guerison de son fils fut encore plus miraculeuse. Ce pauure enfant s'en alloit mourant, il ne faisoit luy plaira, de tous ces obstacles.

techumene, s'étoit rompu la iambe, la que languir, vne flévre etique le mineit iusques aux os; il nous faisoit grande compassion, ce n'estoit plus qu'vn squelette: et il se trouuoit pourtant aux Prieres tous les jours, auec vne affection et vue denotion qui paroissoient sar son visage et en sa parole. Au fort de son mal, le Pere luv donne le sainct Baptesme, de peur qu'il ne meure sans ce benefice. Chose prodigieuse! il ne l'ent pas plus tost recen, que **comme s**i la fiévre eust eu peur de ces Eaux sacrées, elle le quitta sur l'heure, pour ne plus retourner. Le voila donc guery, sans ressentir depuis aucun mal : bref. il se porte mieux qu'aucun de ses compagnons.

Nous auons veu encore quelque chose de plus grand. Cette Theo**tonharason** auoit deux Tantes dont l'vne estoit sur le point de mourir, et l'autre languissoit d'vne fiévre opiniastre, sans qu'on Nostre Neoplyte leur v pût remedier. dit que le vray remede à leurs maux. estoit le Baptesme; qu'elle et son fils auoient esté gueris par ce remede. Ces pauures malades font venir le Pere, luv exposent leur desir. Le Pere les instruit : elles écoutent, fides ex auditu, la Foy entre par leurs oreilles, et leur donne des pensées plus fortes de l'Eternité, que de la santé. Estant bien disposées, le Pere les baptize, et le Baptesme les guerit soudainement toutes deux, auec l'estonnement de tout le monde. Aussi-tost qu'elles furent affranchies des maladies de l'ame et du corps, elles publierent par tout les merveilles de Dieu, combattant ceux qui attaquent nostre Creance, et qui l'accusent de tous les maux qui arriuent en leur Païs.

Le diable nous oppose encore deux autres ennemis: scanoir est, les songes, comme nous auons desia remarqué, et l'indissolubilité du Mariage. On dit aux hommes qu'ils seront malheureux s'ils méprisent leurs songes, et aux femmes, qu'il n'y a plus de mariages pour elles, si elles se font Chrestiennes, pource qu'en quittant vn mechant mary, elles n'en pourront pas prendre vn autre. Dieu scaura bien triompher, quand il

nous fusines spectateurs de la plus r'affi- quois et des autres Sauuages, nous en nee sorcellerie du Pais : c'estoit pour j voulons mener au Ciel le plus que nous zuerr voe malade de nostre cabanne, pourrons, pour les brusier et les rostir qui trainoit depuis long-temps. Le Sor- | auec plaisir ; et que cette vengeance est la c**ier ent**re **a**uec vue ecaille de Tortué en «seule recompense que» nous pretendons 🗪 main, à demy pleine de petits cail- pour toutes les peines, les soins, les miloux; e est de quoy ils se servent pour seres et les travaix que nous prenons à faire leurs inventions. Il prend place les connectir. au milieu d'vue douzaine de femmes, **our doivent l'aider à chasser le mal : le** vor-mage's assemble pour voir cette supersution, qui n'est antre, sinon que le Magicien frappant de sa Tortue sur **>ne n**atte, et enformant guelgues chanautant incommodee qu'auparanant.

nostre Chapelle vir ieune Huron, nons ques marques. passasmes vie bonne partie de la mati- — Il n'y a pas l II- out vne plaisante reuerie buchant la production des hommes sur a terre. Els disent qu'yn iour le Maistre du tael arrachant yn gros arbre, lit yn trou qui repond du ciel en ferre ; et quet. n cojere contre sa femme, la tetta dans sans la tiles er, quoy qu'elle fust encembe de deux entants, garcon et fille. or cost de ces deux lumeaux que la berre a colo peuples. -Que l'esprit de the sans te flambeau de la Foy!

trase. Its disent que pour nous venger geurs se depondent : le premier fraye

Le neufième de lanuier, sur le soir, des torts que nous auons receus des Iro-O qu'il est vrav que les hommes jugent des autres selon leur humeur et selon leurs dispositions!

D'autres, qui n'out pas l'esprit si mal fait que de s'arrester à ces sottises, disent que la Foy est bonne pour les François, à qui le Ciel appartient : mais sons, les femmes dansent autour de luy que pour eux ils n'ont pas de si hautes • la cadence de son chant et du bruit pretentions, et qu'ils se contentent après qualifant auec sa Tortue : Vous les vovez deur mort, de la demeure de deurs Anremuer pieds, bras, teste et tout le corps, ; cestres. Il ven a qui ne sont pas marris auec tant de violence, qu'elles en suent d'entendre parler du Ciel, des plaisirs a grosses gouttes en peu de temps. Au qu'on y promet à ceux qui crovent ; mais prenner bransle. le mal ne fut pas en- ; ils ne veulent pas qu'on leur parle de la c**or**e chasse, non plus qu'au second, ny mort, ny de l'Enfer, ny de mépriser les au troisieme : ce qui fit prolonger la songes, qu'ils reconnoissent pour le dan → bien auant dans la muit, pendant i grand Demon et le grand Genie du Païs, laquelle la malade ne laissa pas d'estre ; à qui toutes les defferences et tous les sacrifices se rendent auec vne fidelité Le gungiene, après auoir baptizé en qui n'est pas crovable. En voici quel-

Il n'y a pas long-temps qu'vn homme we a celebrer le sainct four du Diman- ; du Bourg d'Ologoen, vit vue unit en dorche, farsant prier et enseignant ceux qui mant dix hommes qui se plongeoient en venoient, en telle quantite, que nostre la rinière gelee, entrant par vu trou fait Chapelle fut remphe par sept fois. Com-, a la glace, et sortant par l'autre. A son me nous leur expliquous nos Mysteres, reueil, la premiere chose qu'il fait, c'est agest nous racontent-de par fors feurs, de preparer yn grand festin, et d'y munter dix de ses anis. Els y viennent tous ; ce n'est que jove et que rejouissances. On v chante, on v danse, et on v fait toutes les ceremonies d'virbon ban-- Voila qui va bien, dit le Maistre qu'yn homme de ce Pais la s'estant mis "du festin", yous me faites plaistr, mes freres, de temoigner par cette jove, que ce tron, et la precipita du Ciel en terre, cvous agreez mon festin ; mais ce n'est pas tout, il faut une faire paroistre si vous mannez. La-dessus, il leur raconte son songe, qui ne les estonna pas pourtant : car sur l'heure mesme, ils . bonen : est tenebreux, quand il mar- se presenterent tous dix a l'executer, ¿On va done a la rimere, on perce la Lare domine que tout courir quelques, glace, et on y tait deux trous clet-uez marcines Hurons, lest bien plus dange-. Evi de l'autre de gamze pas. Les Plonle chemin aux autres, sautant dans vn des trous, il sort heureusement par l'autre; le second en fait de mesme, et ainsi des autres iusqu'au dixiéme, qui paya pour tous : car il ne pût s'en tirer, et mourut miserablement sous la glace.

Dans le mesme Bourg d'Oiogoen, il se fit l'an passé vne chose qui mit bien en peine tous ses habitans. Vn d'eux auoit songé qu'il faisoit festin d'vn homme, il inuite tous les principaux du Païs, pour venir chez luy entendre vne chose d'importance. Estans assemblez, il leur dit que c'estoit fait de luy, puis qu'il auoit eu vn songe, qu'on n'executeroit pas; mais que sa perte causeroit celle de toute la Nation; qu'il falloit s'attendre à vn renuersement, et à vn debris vniuersel de la terre. ll s'étend bien au long sur cette matiere, et puis donne à deuiner son songe; personne n'en approchoit. Il n'y en eut qu'vn, qui, se doutant bien de la chose, luv dit: Tu veux faire festin d'vn homme, tiens, prends mon frere que voila, ie le mets entre tes mains pour estre presentement couppé en morceaux, et mis dans la chaudiere. La frayeur saisit tous les assistans, excepté celuy qui auoit songé, qui repliqua que son songe demandoit vne femme. La superstition fut iusques-là, qu'on para vne fille de toutes les richesses du Païs, de brasselets, de colliers, de couronnes, et de tous les ornements ordinaires aux femmes, comme autrefois on paroit les victimes qui deuoient estre immolées; et de vray, cette pauure innocente, qui ne scauoit pas pourquoy on la faisoit si iolie, fut menée au lieu destiné pour le sacrifice. Tout le peuple s'y trouue pour voir ce spectacle si estrange. Les conuiez prennent leur place; l'on fait paroistre au milieu du cercle cette victime publique. On la met entre les mains du Sacrificateur, qui estoit celuylà mesme pour qui se deuoit faire le sacrifice. Il la prend : on le regarde faire, on porte compassion à cette innocente; et lors qu'on pensoit qu'il luy alloit décharger le coup de la mort, il s'écrie : le suis content, mon songe n'en | toujours de bons Œdipes.

veut pas dauantage. N'est-ce pas vne grande charité d'ouurir les yeux à vn peuple si grossierement abusé?

Non seulement ils croient à leurs songes, mais ils font vne feste particuliere du Demon des songes. Cette feste se pourroit appeller la feste des fous, ou le Carnaual des mauuais Chrestiens : car le diable v fait quasi faire la mesme chose, et à mesme temps. Ils nomment cette feste Honnonovaroria. Les Anciens la vont proclamer par les ruës du Bourg. Nous en vismes la ceremonie le vingtdeuxiéme de Février de cette année 1656. Aussi-tost que cette feste fut intimée par ces cris publics, on ne voyoit que des hommes, des femmes et des enfants courir comme des fous par les ruës et par les cabannes, mais bien d'vne autre facon que ne font les Masquarades en Europe : la pluspart sont presque tout nuds, et semblent estre insensibles au froid, qui est presque insupportable à ceux qui sont les mieux couverts. Il est vray que quelques-vns ne donnent point d'autre marque de leur folie, que de courir ainsi demynuds par toutes les cabannes, mais d'autres sont malins; les vns portent de l'eau, ou quelque chose de pire, et le iettent sur ceux qu'ils rencontrent. D'autres prennent les tisons du fover, les charbons et les cendres, et les éparpillent ça et là, sans considerer sur qui tout cela peut tomber. D'autres brisent les chaudieres et les plats, et tout le petit mesnage qu'ils trouuent en leur Il y en a qui vont armez d'échemin. pées, de bajonnetes, de cousteaux, de haches, de bastons, et font semblant d'en vouloir décharger sur les premiers venus, et tout cela se fait jusques à ce qu'on ait trouvé et executé leur songe, en quoy il y a deux choses bien remarguables.

La premiere est, qu'il arriue quelquefois qu'on n'est pas assez bon deuin pour rencontrer leurs pensées : car ils ne les proposent pas clairement, mais par enigmes, par mots couverts, en chantant, et quelques-fois par gestes soulement; si bien qu'on ne trouue pas

n aut rencontre leur pensee; et si l'on Demon de sa passion. Ce n'est pas astarde trop, si on ne la vent pas deniner, sez, dit-il pour effacer la honte et l'af-ou si l'on ne peut pas, ils menacent de front qu'on me fait, de vouloir tuer vn reduire tout a feu et à cendres : ce François loge en ma maison. On luv que n'arrue que trop sounent, et nous en presente yn second. Il s'appaise tout Lavous, quasi, experimente a nos, dé-, à conplet, s'en retourne chez soy anssi pens. Vn de ces insensez s'estant glisse froidement, comme si rien ne se fust en nostre cabanne, vouloit a toute force passé, qu'on denmat son songe, et qu'on y sutistist. Or racoit que nons cussions de-sant que, comme en leurs guerres, celuy clare an commencement, que nous n'e-squi a pris yn prisonnier, n'en a souuent tions pas pour obeir a ces resucries, il que les depouilles et non pas la vie, de persista neantmoins pendant vir long/mesme celuy qui a songe qu'il doit tuër espace de temps à crier, à tempester quelqu'vu, se contente bien souuent de et faire le furieux, mais en nostre ab-sence : car nous nous retirasmes dans. C'est pour cela qu'on donna vi habit de vne cabanne champestre pour cuiter Francois au songeur. Passons outre. tous ces desordres. Un de nos hostes, Le frere de nostre hoste voulut jouër ennove de ces cris, se presente a luy son personnage aussi bien que les autres. pour scauoir ce qu'il pretendoit. Le 11 s'habilla quasi en Satyre, se couurant turieux repart : le tue vii Francois ; | de paille de bled d'Inde, depuis les volla mon songe, qui doit estre executé, -pieds insques à la teste. - Il fait accomquoy qual en conste. Nostre hoste luy moder deux femmes en vrayes Megeres : iette yn habit a la Françoise, comme elles auoient les cheueux epars, la face les depondles d'yn homme mort, et à noire comme du charbon, le corps coumesme temps se mettant luy-mesme en vert de deux peaux de Loups ; elles furie. dit qu'il vent venger la mort du Jestoient armées chacine d'yn leuier ou Francois ; que sa perte sera suinie de d'yn gros pien. Le Satyre les voyant celle de tout le Bourg, qu'il va reduire | bien equippées, se pourmene par nostre en cendre, commencant par sa propre cabanne, chantant et heurlant à pleine catonne. La-dessus il en chasse et pa- teste. Il monte en suite sur le toict, il rens et anns, et domestiques, et tout y fait mille tours, criant comme si tout plem de monde qui s'estoit amasse pour "cust este perdu". "Cela fait, "il descend, Norr l'issue de ce fintamarre. Estant de- S'en va grauement par tout le Bourg ; les nicares eal, al term : l'es portes, et met deux Mezeres le precedent, et fracassent le fea par tout. Dans ce mesme instant, tout ce qu'elles rencontrent, auec leurs que le monde s'attendoit de voir toute pieux. S'il est vray de dire que tous cette cabanne en flamme, le Pere Chau- des hommes ont quelque grain de folie, monet venant de laire vue action de puis que Stultorum infinitus est numecharge, arrive. If you sortir vie hor- rus, if faut confesser que ces peuples en raid : taures de sa maison d'ecorce ; on "out-chacun plus de demie ouce. lay dat de que c'est. Il entonce yne porte; . a se rette an imben du feu et de la fu-! to a critical les fisons, etemble leu. fait : done in at sortir son hoste, control attente de tente la populace, qui ramas ne resiste à la tureur du Demon des : songes. Let homme continue dans sa-Il court les rues et les caban-Franças. On luy presente yn cluen, [mille imprecations et mille maledictions

mons ils ne partent point du lien, qu'on! pour estre la victime de sa colere, et du

Remarquez, s'il vous plaist, en pas-

n est pas encore tout.

A penie nostre Salvre et nos Megeres s'estorent derobez à nos veny, que voilà vue femme qui se ielle dans nostre cabane. Elle estoit armee d'yne arquebuse. qu'elle auoit obtenue par son songe. Elle crioit, hurloit, chantoit, disant qu'elle s en alloit à la guerre contre la Nation de v s. One tant qual peat qual va mettre. Chat, quaelle les combattroit, at quaelle Seat en 1 u. pour veuzer la mort du ranneneroit des prisonniers, se donnant si la chose n'arriuoit comme elle l'auoit songé.

Vn guerrier suiuit cette Amazone. entra l'arc et les fléches en la main, auec vne baionnette. Il danse, il chante, il crie, il menace; puis tout à coup se iette sur vne femme, qui estoit entrée pour voir cette comedie; il luy presente la baionnette à la gorge ; la prend par les cheueux, se contente d'en couper quelques-vns, et puis il se retire, pour faire place à vn Deuin qui auoit songé qu'il degineroit tout ce qu'on auroit ca-Il estoit habillé ridiculement, tenant en main vne façon de caducée, dont il se seruoit pour montrer l'endroit où estoit la chose cachée. Il falloit neantmoins que son compagnon, qui portoit vn vase remply de ie ne sçay quelle liqueur, en remplist sa bouche, et la iettast, en soufflant, sur la teste et sur le visage, sur les mains et sur le caducée du Deuin, qui ne manquoit point apres cela de trouuer ce dont il estoit gnestion. le m'en rapporte.

Vne femme survient aucc vne natte qu'elle tend et qu'elle prepare, comme si elle vouloit prendre du poisson; c'estoit à dire qu'on luy en deuoit donner, parce

qu'elle l'auoit songé.

Vne autre met seulement à terre vn On deuine qu'elle veut qu'on luy donne vn champ ou vne piece de terre. C'est iustement ce qu'elle pensoit. Elle se contenta de cinq fosses à planter du bled d'Inde.

On vint apres cela mettre deuant nos yeux vn petit marmouset; nous le rejettons ; on le place deuant d'autres personnes, et apres qu'on eust marmotté quelques paroles, on l'emporta sans autre ceremonie.

Vn des principaux du Bourg parut en tres-pauure équipage. Il estoit tout couuert de cendres ; et parce qu'on ne deuinoit pas son songe, qui demandoit deux cœurs humains, il fit prolonger d'vn iour la ceremonie, et no cessa pendant ce temps-là de faire ses folies. entra dans nostre cabanne, où il y a plusieurs fovers, se met aupres du prebons.

au troisième foyer; mais il ne fit rien au nostre, par respect.

ll y en a qui viennent tout armez, et comme s'ils estoient aux prises auec l'ennemy, ils font les postures, les cris et les chamaillis qui se pratiquent entre deux armées qui sont aux mains.

D'autres marchent en bandes, et font des danses auec des contorsions de corps, qui approchent de celles des possedez. Enfin ce ne seroit iamais fait, si on vouloit rapporter tout ce qu'ils font pendant trois iours et trois nuicts que dure cette folie, auec vn tel tintamarre, qu'on ne peut presque trouuer vn moment pour estre en repos. Ce qui n'e**m**pescha pas pourtant que les Prieres **ne** se fissent à l'ordinaire en nostre Chapelle, et que Dieu ne fist paroistre son Amour enuers ces pauures peuples, par quelques guerisons miraculeuses, accordées en vertu du sainct Baptesme, dont nous ne parlons pas icv. uons le discours commencé, de l'obeïssance qu'ils rendent à leurs réueries.

Ce scroit vne cruauté et vne espece de meurtre, de ne pas donner à vn homme ce qu'il a songé: car ce refus seroit capable de le faire mourir ; de là vient gu'il y en a gui se voyent dépoüiller de tout ce qu'ils ont, sans espoir d'aucune retribution ; car, quoy que ce soit qu'ils donnent, on ne leur rendra iamais rien, s'ils ne songent eux-mesmes, ou s'ils ne feignent auoir songé. Mais ils sont, pour la pluspart, trop scrupuleux pour vser de feintise, qui seroit cause, à leur auis, de toutes sortes de malheurs. Il s'en trouue pourtant qui p**as**sent par dessus le scrupule, et qui s'enrichissent par vne belle fiction.

Le Satyre dont nous auons parlé cydessus, voyant qu'on auoit enleué de chez luy quantité de choses à nostre occasion, parce que les grands et les petits songeoient aux François, et comme nous ne voulions pas les écouter, luy nous aimant, leur satisfaisoit; mais enfin se voulant recompenser, il se mit en l'équipage que nous auons descrit, contrefaisant non seulement le Satyre, mais mier, iette en l'air et cendres et char- encore le phantosme, qu'il feignoit luy Il fait le mesme au deuxième et estre apparu la nuit, et luy auoir commande d'amasser quarante peaux de l Castors. Ce qu'il fit en cette sorte. Il se mit a crier par les rues, qu'il n'estoit plus homme, qu'il estoit deuenu beste La-dessus les Anciens tincent conseil pour faire retourner en son premier estre vii de leurs chefs. - Ce qui fut fait aussi-tost qu'on luy eust donné ce qu'il destroit, et qu'il feignoit auoir l SHILE.

Vne panure femme ne fut pas si heureuse dans son songe. Elle courut iour et mat, et n'attrapa qu'vue maladie. On la veut guerir par les remedes les plus j ordinaires du Pais : ce sont des vomitoires faits de certaines racines infusées dans de Leau. On luy en fit tant boire. qu'elle creua sur l'heure, son ventre s estant fendu pour donner passage à deux chandronnees d'eau qu'on luy auoit fast prendre.

**Va ieun**e homme de nostre cabanne l log tout dire.

sent au Pere, d'yn colher de deux mille i chaudiere ; ce qui leur pleut fort. latoient autrement qu'en pourcelaine. | donner vue energie a leurs drogues, et

#### CHAPITRE X.

Ceremonies pour la Guerre, et quelques Combats.

Nous vismes sur la tin du mois de lannier, la Ceremonie qui se fait tous les Hyners et qui sert de preparatifs pour la guerre, à laquelle ils s'exhortent les vas les autres en deux façons.

Premierement, la chaudiere de guerre. comme ils l'appellent, est sur le feu dés l'Automne, afin que tous les Alliez y puissent mettre quelque bon morceau, qui cuise tout l'Ilyner; c'est à dire, afin qu'ils contribuent à l'entreprise qu'ils premeditent. La chaudiere ayant bien bouilly iusques an mois de Fevrier. grand nombre de Chasseurs de Sonnoutouan et d'Orogoen s'estans lev trounez. en fut quitte pour estre bien pouldré. | firent le festin de guerre, qui dura plu-Il songe qu'il est enfouv dans de la sieurs muts. Ils chantent, ils dansent, A son réueil, il veut que le ils font mille grimaces, qui seruent de mensonge soit vne verité. Il inuite au protestation publique de ne reculer iafestin dix de ses amis pour executer son - mais dans le combat, et de mourir plus-Ils s'acquittent excellemment tost dans toutes sortes de tourments, bien de cette commission. Ils le conurent (que de lacher le pied. A mesme temps de cendres depuis les pieds jusques à la parils font cette protestation, ils s'ent-ste : ils luy en fourrent dedans le nez, | trejettent des charbons ardens et de la et dans les orenles, et par tout. Nous cendre chaude, ils s'entretrappent ruamons ancision d'yne ceremonie si ridi- ¡ dement, ils se brûlent les yns les autres, cule, et tous les autres la regardoient pour voir si quelqu'yn aura peur des auss silence et auec admiration comme feux de l'ennemy. Il faut pour lors te-Virgrand invitere. Ges pagures gens hir bon, et se voir rostir par ses meilne sont-ils pas dignes de compassion? Henrs amis, sans faire paroistre aucun le voy bien qu'il faudra que quelques- signe de douleur, autrement on se feroit vas de nous autres in urent pour des décrier et on passeroit pour va lâche.

sonzes : le me trompe, ce sera pour | Le Pere fut muite de mettre quelque I sus-← brist. Laissons ces badmeries, ¡chose dans la chaudière, pour la rendre qui ferenent yn gros volume, 'si on vou-emeilleure. Hi leur dit que c'estoit bien , son dessein ; et s'accommodant a leur Le vingueme de ce mois de lanuier, Jacon d'agir, il les asseura que les Franies Anciens, en plem Conseil, firent pre- cois mettroient de la poudre sous cette

grains, pour repondre a celuy que nous). La seconde chose qu'ils font tous les amons fait touchant la deliurance du llyuers, pour s'animer au combat, retenne Francois qui est entre les mains, garde les drogues necessaires pour pandes Orogoenbronnons; c'est pour dire eser les blessez. Et pour cela tous les 4a ils songent serieusement à sa liberte, ¿Sorciers on longleurs du Bourg, qui sont et qui ils esperent que bien-tost ils (par- ) les Medecius du l'ais, s'assemblent pour pour leur inspirer par cette ceremonie, toute vne autre force qu'elles n'en tirent de la terre.

Le principal des Sorciers se tient au milieu des autres, entourez d'vn grand peuple; puis, éleuant sa voix, il dit qu'il va communiquer aux drogues ou aux racines qu'il tient dans vn sac, la force de guerir toutes sortes de playes : et là-dessus, il se met à chanter à gorge déployée, et les autres Sorciers répondent et repetent la mesme chanson, iusques à tant que la vertu s'infuse dans ces racines, et pour les éprouver, il fait deux choses : la premiere, il se scarifie les lévres et en fait sortir du sang, qu'il laisse écouler sur son menton : puis appliquant à la veuë de tout le monde sa drogue sur ses lévres, il suce adroitement le sang qui coule ; et le peuple voyant ce sang arresté, fait vne grande acclamation, comme si veritablement la drogue auoit soudainement guery la plave.

Et pour montrer que ses remedes ne rendent pas seulement la santé aux malades, mais qu'ils rendent aussi la vie aux morts, il fait sortir de son sac vn petit Escurieux mort, qu'il tient secretement attaché par le bout de la queuë. Il le met sur son bras; chacun le voyant mort, il luy applique ses drogues, puis tirant la corde le plus subtilement qu'il peut, il le fait rentrer dans son sac et paroistre ressuscité aux yeux des spectateurs. Il le produit encore, le fait remuer, comme les longleurs de France leurs marionnettes. ll n'y a quasi personne dans cette grande assemblée qui ne leue les épaules, et n'admire la vertu des herbes qui font vn si grand miracle. Et en suitte de ce grand prodige, le Maistre Sorcier s'en va par toutes les ruës, suiui d'vne grosse foule de monde, chantant à gorge déployée, faisant parade de ses drogues. Or, tout cela se fait pour oster aux ieunes guerriers la crainte d'estre blessez en guerre, puis qu'ils trouueront un remede si souuerain. Ce n'est pas dans l'Amerique seulement, mais encore en Europe, que les hommes semblent prendre plaisir d'estre trompez.

Si ces iongleries ne fent impression sur les esprits, du moins firent-elles paroistre, l'an passé, vn courage admirable dans le combat qu'ils liurerent à ceux de la Nation de Chat. Voicy la cause de cette nouvelle guerre.

#### CHAPITRE XI.

L'occasion de la guerre contre la Nation de Chat.

La Nation de Chat auoit enuové trente Ambassadeurs à Sonnontouan, pour confirmer la paix qui estoit entre eux; mais il arriua qu'vn Sonnontouahronnon fut tué par vn de la Nation de Chat, par quelque rencontre inopiné. Ce meurtre choqua tellement les Sonnontoualironnons, qu'ils mirent à mort les Ambassadeurs qui estoient entre leurs mains, excepté cinq qui s'éuaderent. Voila donc la guerre allumée entre ces deux Nations; c'estoit à qui feroit plus de prisonniers les vns sur les autres, pour les brusler. Entr'autres il v eut deux Onnontaguehronnons, qui furent pris par ceux de la Nation de Chat: I'vn s'enfuit, et l'autre, homme de consideration, estant mené au païs pour passer par le feu, plaida si bien sa cause, qu'il fut donné à la sœur d'vn des trente Ambassadeurs mis à mort. Elle n'estoit pas pour lors dans le Bourg, on ne laissa pas pourtant de couurir cet homme de beaux habits; ce ne sont que festins et que bonne chair ; on l'asseure quasi qu'il sera renuoyé en Quand celle à qui il auoit son Païs. esté donné, fut de retour, on luy porte nouuelle que son frere deffunct va reuiure, et qu'elle se prepare à le bien regaler et à le congedier de bonne grace. Elle, tout au contraire, se met à pleurer; elle proteste qu'elle n'essuyera iamais ses larmes, que la mort de son frere ne soit vengée. Les Anciens luy representent l'importance de cette affaire; que c'est pour attirer sur leurs bras vne nouvelle guerre : elle ne de-

siste point pour cela. centraint de luy liurer ce miserable. pour en faire à sa volonté. Il estoit encore dans la réjoussance du banquet, quand tont cela se passoit. On le lire | du festin, et on le mene dans la cabanne de cette cruelle, sans luy rien l dire. A son entrée, il fut surpris quand | dué qu'attaquée ; le combat dure longon lay enlena ses habits: alors if vit temps, et agec grand courage de part bien que c'estoit fait de sa vie. Il s'écria et d'antre. Les Assiegeants font tous denant que de mourir, qu'on alloit brû- leurs efforts pour enleuer la place par ler tout vn peuple en sa personne, et force; mais c'est en vain : on en fué 94 on vengeroit cruellement sa mort, | autant qu'il s'en presente. te qui fut vrav : car les nouvelles n'en | rent de se seruir de leurs canots comme fur ent pas plustost portées à Onnonta- de boucliers : ils les portent denant eux, 200, que douze cens hommes bien de-jet à la faueur de cet abry, les voila au terminez se mettent promptement en pied du retranchement. Mais il faut chemin, pour aller prendre raison de pranchir les grands pieux, ou les arbres cet athout.

Nous auons desia remarqué que la Nation de Chat porte ce nom, pource qu'il se troune en leur Pais viie grande quantite de Chats sanuages, fort gros et fort beaux. Cette contree est fort temperee: on n'y voit pendant l'Hyuer ny glace, ny neige; et pendant l'Esté, on v recueille, à ce qu'on dit icy, des bleds et des fruits en abondance, et les premiers fuyards avants esté tuez d vne grosseur et bonte extraordinaire.

en co l'ais-la, quoy que fort éloigne! d Onnontague, qu'ils ne furent apperceus. Le qui ietta par tout yne si grande | auoit du sang iusqu'au genouil en cerviarme, qu'on abandonne et Bourgs et l'tains endroits. masons a la mercy du Conquerant, qui, apres auoir tout bruslé, se met a pour-- Ils estoient deux à supered is favords. trois unile combattants, sans les femmes et les enfants, qui, se voyant poursuiuis de pros, se resolurent, apres cinq iours de faite, de faire yn fort de bois, et lâ ¦ attendre leurs ennemis, qui n'estoient que douze cents. Els se retrancherent dare to meny quals peurent. L'ennemy fait ses approches; les deux Chefs les plas considerables, vestus à la Francase. Se font voir pour les éponuanter par la nonneaute de cet habit. In d'eux. baptize par le Pere le Moine, et fort bien instruit, sollicità doucement les assieza de capitaler, autrement que c'est l fut deax sils souffrent l'attaque. Le Mai-tre de la vie combat pour nous,

Enfin, on fut | disoit-il, your ester perdus si your luy resistez. Quel est ce Maistre de nos vies, répondent superbement les Assiegez? Nons n'en recognoissons point d'antres que nos bras et nos haches. Là-dess**us** l'assaut se donne, on attaque de tous cotez la palissade, qui est aussi bien defenlls s'anisedont it est basty. He dressent leurs mesmes canots, et s'en seruent comme d'échelles, pour monter par dessus cette grosse palissade. Cette hardiesse estonua și fort les Assiegez, qu'estans desia au bout de leurs munitions de guerre. dont ils n'estoient pas bien pourueus, notamment de poudre, ils songerent à la fuite, ce qui causa leur rome : car pour la plus part, le reste fut innestv Nos Guerriers furent plus tost rendus par les Onnontaguehronnous, qui entrerent dans le fort, et v firent vn tel carnage de femnies et d'enfants, qu'on Ceux qui s'étoient sauuez, voulants reparer leur honneur, apres auoir vu peu repris leurs esprits, retournerent sur leurs pas au nombre de trois cents, la dessein de surprendre l'ennemy à l'impournen, lors qu'il seroit moins sur ses gardes dans sa re-C'étoit vn bon conseil ; mais il traite. fut mal conduit : car s'estans effravez an premier cry que tirent les Onnontaguebronnous, ils furent entierement def-Le vainqueur ne laissa pas de perdre vu bon nombre de ses gens : en sorte qu'il fut oblige de s'arrester deux mois dans le pais des ennems, pour enseuelinses morts et panser ses blessez.

#### CHAPITRE XII.

Conseils tenus entre ces Peuples. Ren-Execution d'vn contre de Hurons. prisonnier. Vision d'un Sauuage.

Le cinquiéme de Février arriuent à Onnontagué grand nombre de Chasseurs de Sonnontouan et d'Oïogoen. Le Pere les salüa par deux presents de mille grains à chaque Nation : leur disant qu'ils n'entroient pas seulement dans le païs des Onnontaguehronnons, mais aussi dans le Pais des François, puis que ce n'estoit plus qu'vn Peuple; que la ioye de leur arriuée estoit commune, et qu'il souhaitoit qu'Onnontio pût voir de si beaux enfants qu'il auoit en ce Pays-là ; qu'il en ressentiroit vn contentement tout particulier; qu'au reste il essuyoit par le present qu'il faisoit en son nom, le sang qui restoit encore sur leur corps, du dernier combat rendu contre la Nation de Chat. Ils respondirent par deux semblables presents : apres quoy, ils se disposerent à leur festin de guerre. Nous nous retirasmes, pour les laisser faire en liberté toute la ceremonie dont nous auons parié cy-dessus.

Le septiéme, les Anciens du Bourg firent vn present à ces nouveaux hostes, pour les prier de nous respecter et de ne se point choquer de nos façons de faire ; de ne point trouuer à redire à nos prieres, et de se comporter enuers nous, comme sont obligez de bons enfants enuers leurs Peres.

Parmy ces Chasseurs, il se trouua bon nombre de Hurons Chrestiens qui donnerent bien de la consolation au l'ere. luv faisants paroistre comme la misere n'auoit pas éteint la Foy dans leur cœur, et luy apprenant plusieurs particularitez des restes de cette pauure Eglise Huronne. Vne bonne femme nommée Gandigoura, estant interrogée si pendant les six ans de sa captiuité parmy les persecuteurs de la Foy, elle l'auoit conseruée, répondit qu'elle n'auoit garde d'oublier

que sa vie. Et se souuenant que depuis son Baptesme, elle auoit eu le bien de communier huict fois, cette pensée estoit assez forte pour l'empescher de tomber dans ses premieres erreurs, et pour luy conseruer iusqu'au dernier soùpir la memoire de sa Religion.

Vne autre, nommée Gannendio, disoit, qu'avant veu massacrer ses enfants, et ayant receu neuf coups de coùteau par ordre de ceux à qui elle auoit esté donnéc, elle se consoloit dans la pensée du Ciel, où elle pensoit aller auec ses petits innocents; mais que Dieu luy auoit rendu la vie d'vne façon merueilleusc.

René Tsondihouannen, disoit-elle, qui fut tué à la prise de Rigué, prioit Dieu soir et matin, pendant son esclauage; et tous les Samedys, il aduertissoit ceux qu'il pouuoit du iour de Dimanche, afin qu'ils le gardassent. Il auoit luy-mesme baptizé deux enfants gemeaux de sa fille Aatio.

Cctte mesme Aatio montra bien que la Foy estoit profondement grauée dans son cœur, puis qu'elle ne chancela iamais au milieu des plus grandes trauerses qui la pouuoient ébranler. Au contraire, quoy que chaque iour luy fust vn iour funeste, elle ne laissoit pas de le consacrer à Dieu par ses prieres, qu'elle continua tousiours auec vne constance d'vne Machabée vrayement Chrestienne. Son fils. nommé Tehannonrakouan. avant esté tué par les Andastogueronnons, il ne luy restoit que ses deux gemeaux dans sa captiuité, qu'elle porta long-temps sur son dos, suiuant les Vaingueurs, se consolant auec cette pretieuse charge, qui estoit les seules reliques du debris de sa grande famille. Mais comme ce doux fardeau l'empêchoit de marcher aussi viste que ses conducteurs desiroient, ils massacrerent ces deux pauures innocens à la veuë de leur mere, qui ne laissoit pas de prendre patience et de se preparer à dauantage. De vray, vn mal de genouil luy estant suruenu, le fit ensler si fort, qu'à peine pouuoit-elle se trainer. cruels Barbares ne voulurent pas luy vne chose qu'elle tenoit plus pretieuse faire la grace de la deliurer de ce monde

passer par le feu.

L'onzième de Février, arriua vn Deputé de la part d'Onneiout, pour traiter des affaires communes du país. Il dit au Pere, entr'autres choses, que la paix entre les Francois et les Aunichronnons estoit stable et si bien cimentée, qu'il n'y auout rien à craindre de part ny d'autre. Mais je ne vondrois pas m'y beaucoup fier.

Il fit tenir conseil, et les Deputez des autres Nations s'estant assemblez auec les Anciens du Bourg. le Pere fut inuité de venir prendre place, pour scanoir quelle estoit la commission de ce be-Il y va. et s'adressant à ceux qui venoient de la part d'Onneiont et : d Ologoen, il leur dit qu'il estoit bien- ; dans deux familles des plus honorables, nise de les voir, et qu'il les exhortoit à pour tenir la place de deux deffuncts. Le l'ymon et à ne point prester l'oreille aux ; plus ieune et de mieux fait. Neven de medisances des enuienx. La conclusion l'autre, fut donné au plus grand guer**d**u discours fut yn present de mille grains -

a chaque Nation.

Le Deputé d'Onneïont s'estant leué, parut auec yn benu collier a la main, de l den mille grains, qu'il presenta au Pere, pour essuver le sang respandu par les Annichronnous, depuis le prenaer pourparier de paix. Il en donna va autre semblable, pour le remercier de ce qu'il les auoit pris pour enfants et pour compatrioles. l'exhortant d'estre vrev Pere, non seulement de parole, , mars d'effet, comme on s'y attendoit to in. Le troisieme présent fut pour encoar (ger le Pere dans l'entreprise que luy et Agochiendaguese auoient și henreu- ment commencie et presqu'achevée, En suite, pour temoizner sa jove d'estre adopte par Onnoutio, d'chanta et fit chanter ses compagnons. La chanson finie, : a parla vue grande d'uny-heure, decla- à Monitrod. lamais l'arceur ne fit mieux commission de le brûler.

par vn coup de hache; mais ils la firent | toires, les déroutes, les morts, les viuants, plus agrenblement et plus naifuement qu'on ne peut s'imaginer.

> Sur le soir du mesme jour, arriverent trois Soldats de ce Bourg, qui portoient trois chenclures prises sur quelques peuples d'autre langue que celle de ces Contrées, et d'vn pais fort éloigné d'icy, lls amenoient aussi deux ieunes hommes de la Nation de Chat, bien faits, bien conuerts, puissants, et de l'aage de vingt à trente ans. Soit que les Onnontaguehronnons ne les eussent pas pris de bonne guerre, soit qu'ils se fussent eux-mesmes rendus dans le desespoir de pounoir éuader, ils ne crovoient pas denoir estre traitez en captifs ; et de vrav, estant arriuez, on les place rier du Pays, nomme Aharihon, Capitaine fameux pour ses exploits de guerre. mais aussi superbe et sanguinaire que genereny, comme il va faire paroistre.

Vn de ses freres avant esté tué depuis peu par la Nation de Chat, en le remplaca par ce nouveau adopté. Ce c**r**uel faisoit tant d'estat de son frere, qu'il luy auoit desia sacrifié quarante hommes, qu'il auoit fait passer par le feu, ne croyant pas qu'il y cust personne qui put dignement tenir sa place. Ce jeune homme luv avant donc esté donné pour ce mesme suiet, il luy donne quatre chieus pour en faire le festin de son Au milieu du banquet, fors adoption. qu'il estoit en jove et qu'il chantoit pour le duiertissement des conniez, Aharihon se leue, let dit a la compagnie qu'il faut que celuy-la expie encore la mort de son frere. Ce paunre garcon est bien rant ses sentiments sur son adoption, jestonne a cette parole : il regarde du n mmant, tous les parents qu'il auoit et | coste de la porte, pour enader ; mais il kelese, et aux trois Rinieres, et à jest arreste par deux hommes, qui ont Le quator- n personnage que cet homme, sur ¿ziem nour de Feyrier, ils commencerent Sort quand il se unt a entretenir la com- le soir par les pieds, qu'on denoit rostir panne pendant plus de deux heures, sur la petit feu insqu'a la cembure pendant les pronesses de ceux de sa Nation, re- la pluspart de la nuit ; et après munut, p>→ntant par gestes et par paroles les jon by denoit laisser reprendre ses forombats, les attaques, les faits, les vic-j ces et vu peu de repos jusqu'au point

du iour, qu'on deuoit acheuer cette funeste tragedie. Ce pauure homme estant dans les tourments, faisoit retentir ses cris et ses gemissements par tout le Bourg: c'étoit vne chose épouuantable, de l'entendre hurler pendant l'horreur de la nuit; il iettoit de grosses larmes, contre la coustume des autres, qui font gloire de se voir brûler membre apres membre, et sans parler que pour chanter. Mais comme celuy-cy ne s'attendoit pas à la mort, il pleuroit et crioit d'vne façon qui touchoit mesme ces Barbares : ce qui fit que l'vn des parents d'Aharihon, emû de compassion, fut pour mettre fin à ses tourmens, en luy donnant vn coup de cousteau dans le C'eust esté vn coup de grace, s'il eût esté mortel : cela fut pourtant cause qu'on continua de le brûler sans s'arrester, en sorte qu'il finit ses peines auec sa vie auant le iour.

Le dix-septiéme, trois mille grains de pourcelaine avants esté perdus, on consulte le Deuin, qui se masque le visage et se cache les yeux, pour voir plus clair, à ce qu'on dit. Il court par les ruës suiuy de la populace; et apres auoir bien couru, il va droit au pied d'vn arbre, où il trouue deux mille grains: il retint le troisième millier pour se payer de ses peines. Ce ne sont là-dessus qu'acclamations; c'est à qui luy proposera plus d'enigmes pendant qu'il est en chaleur.

Le vingt-quatriéme, lors qu'on celebroit l'Honnaouaroria, dont nous auons parlé cy-dessus à propos des songes, arriuerent trois Soldats, qui retournoient de la guerre contre la Nation de Chat, pour laquelle ils estoient partis il y auoit plus d'vn an. Vn d'eux dit à son arriuée, qu'il auoit vne chose de tres grande importance à communiquer aux Anciens. Estant assemblez, il leur raconte qu'étant à chercher l'ennemy, il fit rencontre d'vne Tortuë, d'vne grosseur incroyable; et quelque temps apres, il vit vn Demon en forme d'vn petit Nain, qu'ils disent s'estre desia apparu à quelques autres : ils l'appellent Taronhiaonagui, qui signifie celuy qui tient le Ciel.

termes: C'est moy qui tiens le Ciel, qui ay soin de la terre; c'est moi qui conserue les hommes, et qui donne les victoires aux combattans; c'est moy qui vous ay rendus les maistres de la terre et les conquerants de tant de Nations : c'est moy qui vous ay fait estre victorieux des Hurons, de la Nation du Petun, des Ahondihronnons, des Atiraguenrek, des Atiaonrek, des Takoulguehronnons, des Gentaguetehronnons; enfin, c'est moy qui vous ay faits ce que vous estes; si vous voulez que ie vous continuë ma protection, écoutez ma parole, et executez mes ordres.

Premicrement, vous trouuerez trois Francois dans votre Bourg. lors que vous y arriuerez. Secondement, vous y entrerez lors qu'on fera l'Honnaouaroria. Tiercement, apres vostre arriuée, qu'on me fasse vn sacrifice de dix chiens, de dix grains de pourcelaine par chaque cabanne, d'vn collier large de dix rangs, de quatre mesures de graine de tournesol, et autant de febves; et pour toy, qu'on te donne deux femmes mariées, qui seront à ta disposition pendant cinq. iours. Si tout cela ne s'execute de point en point, ie mets ta Nation en prove à toutes sortes de malheurs. Et apres que tout sera fait, ie te declareray mes ordres pour l'aduenir. Cela dit, le Nain disparut. Cet homme raconta aussitost sa vision à ses compagnons, qui en virent, à leur dire, vne preuue dés le iour mesme : car vn Cerf s'estant trouué à leur rencontre, il l'appella de loin, et luy commanda de venir à luy. Le Cerf obeït, s'approche, et vient receuoir le coup de la mort de nostre Visionnaire. Quoy que tout cela ne soit probablement qu'vne fiction de ces trois Soldats, qui ont inuenté cette resuerie, pour couurir leur honte de retourner si long-temps apres leur depart, sans auoir rien fait, il est neantmoins certain, que cét homme est autant defait, pasle et abattu, comme s'il auoit parlé au Diable; il crache le sang, et il est si défiguré. qu'on n'oseroit quasi le regarder en face. Les Anciens n'ont pas manqué de faire le sacrifice ordonné, tant ils sont prompts à Ce Nain, ou ce Demon, parla en ces obeïr à tout ce qui approche du songe.

#### CHAPITRE XIII.

Dipart du Pere Claude d'Ablon d'Onnontagué, pour retourner à Kebek.

Nous estions bien en peine comment nous pourrions faire scauoir à Kebek, l'estat où estoient icy les affaires, et combien passionnément ces peuples desirent que nostre établissement se fasse au plus tost. Ils le firent paroistre pour la derniere fois en vn celebre Conseil. tenu le vingt-neufiéme Février, où, entr'autres choses, ils dirent au Pere gu'il falloit iouer de son reste à ce coup : **qu'il y auoit plus d**e trois ans qu'ils l **estoient sur l'attente de la venuë des l** Francois; qu'on les remettoit toujours d'année en année ; qu'ils se lassoient enfin de tant de remises, et que si la chose ne se faisoit à present, il n'v falloit plus songer; qu'on vouloit rompre lout à fait, puis qu'on vsoit de tant | cux. mais seulement la Foy, que nous ment. que vous vovez tout nostre bourg l'em- vain. Vous auez esté tres-bien accueillis dans affaire où nous ne vovons goutte. **≈t∗ent il y a p**eu de temps les plus pleine santé. grands persecuteurs de son Eglise. Et l. Ce fut sur les neuf heures du second 😊 qui paroist inconceuable, ces bonnes jour de Mars, apres auoir celebre la

quasi malgré eux. Ils pressent nostre établissement en leur Païs, et se plaignent les vns des autres de ce qu'ils nous font venir. Les Anciens disent qu'ils ne peuuent pas s'opposer à la ieunesse qui demande des François ; la leunesse dit que les Anciens veulent à cette fois ruiner tout leur pais en nous v appellant; et auec tout cela, et ceuxcv et ceux-là, ne cessent de faire instance sur instance, et de nous menacer d'estre nos ennemis, si nous ne sommes au plus tost leurs Compatriotes.

C'est ce qui nous faisoit rechercher toutes les voyes possibles, pour faire scanoir leurs dispositions à Kebek, et pour haster la venue des François, de peur de perdre vne si belle occasion. Personne, apres tout, ne vouloit entreprendre de remener quelqu'vn de nous à Kebec, de peur de laisser passer la saison de se fournir de Castors et les prouisions de toute leur année : car nous estions au temps que toute la leunesse partoit pour la chasse. de delay. Ils adiousterent de plus, qu'ils | estions dans le desespoir de pounoir **scauoient bien q**ue ce n'estoit pas le faire le vovage, quov qu'il fust absolucommerce qui nous faisoit venir chez ment necessaire pour nostre établisse-Il v auoit desia plus de deux **Fur voulions publier.** Oue ne venez- mois que nous vsions de toutes sortes vous donc au plus tost, disoient-ils, puis de machines pour en venir là, mais en Enfin nous nous aduisasmes de **brasser ?** On n'a point cessé tout cét faire vne neufuaine à sainct lean Bap-Hyuer d'aller en foulle dans la Chapelle, | tiste, Patron de cette Mission, disants pour prier et pour se faire instruire. Leuf Messes pour obtenir du jour en vue toutes les Cabannes, quand vous y auez 'voila que, contre nostre attente et contre este pour enseigner; vous ne pougez toute apparence humaine, sans sçauoir douter de nos volontez, puis que nous comment cela s'est fait ny par qui, im-vous auons fait vn present si solemnel, mediatement apres la neufiéme Messe, avec des protestations si publiques que le pars d'Onnontagué, accompagné de **tous sommes Croyants.** Als adjouste— deux jeunes hommes des plus conside**-rent quantité d'autres choses, pour de-** rables du Bourg, et de quelques autres, clarer leurs sentiments sur ce sujet : en là qui, sans doute, sainct lean inspira quoy, certes, la Prouidence de Dieu est l'Entreprise de ce voyage : aussi le Chef Lout a fait admirable, de disposer de la de l'escorte se nommoit Jean Baptiste ; wete des Peuples à le rechercher, qui | c'est le premier baptizé des troquois en

saincte Messe, et dit mon adien au Pays 🗫 r, ne scauent pas comment cela se | par le Baptesme d'vn eufant, à qui le le tet et d'où leur vient ce grand desir | conferay auant mon depart. Nous fismes cinq lieuës pour cette premiere iournée, d'vn temps de printemps plustost que d'hyuer; il se changea bientost, et la pluie nous obligea de passer vn iour et deux nuits, au milieu d'vn bois, dans vne maison sans portes, sans fenestres et sans murailles.

Le quatrième de Mars, apres six petites lieuës, nous gistons au bord du lac, qui se termine à Tirhiroguen. Ce!te iournée fut rude, ayant presque toûjours eu ou la neige, ou l'eau iusqu'aux genoux. Nous passons encore vn iour et deux nuits en ce second giste: car le Lac que nous pensions trauerser sur sa glace, commençoit à se dégeler; mais nous ressentions bien, par le froid de la seconde nuit, que le passage seroit libre et le pont solide.

En effet, nous fismes sur la glace vne grande lieuë et demie; apres quoy, c'étoit vn plaisir de marcher mollement sur la neige; il nous fallut pourtant mettre bien auant dans l'eau, pour passer vne petite Riuiere qui auoit resisté à la violence du froid.

Le septiéme de Mars, apres vn leger repos, nous partons le matin, et marchant iusqu'au soir sans rien prendre, nous ne peusmes arriver à Ociatonnehengué, que le lendemain vn peu auant midy. Nous esperious nous pouuoir embarquer sur le grand Lac; mais quov qu'il ne fust pas gelé, tous les bords estoient tellement occupez de monceaux de neige et de gros glacons, qu'il ne faisoit pas bon s'en approcher. Nous fismes donc deux petites lieuës sur le beau sable : et apres auoir donné la chasse à vn nombre incroyable d'Outardes, qui font là leur retraite pendant l'Hyuer, en vn petit marescage, nous y faisons la nostre pour cette nuit.

Le neusième iour nous sut assez sâcheux. Nous marchames sur vn Estang glacé, mais tousiours le pied en l'eau, à cause que la pluye, qui estoit tombée le matin, n'estoit pas encore gelée. Nous vinsmes ensin sur vn beau sable, sur les riues du grand Lac; mais nous susmes arrestez par vne Riuiere prosonde dont la glace n'estoit pas assez sorte pour nous porter. On cherche toutes sortes

de moyens pour la passer : et comme on n'en trouuoit point, mes gens font halte pour deliberer de ce qu'on deuoit faire. Ils passent plus de trois heures à trembler de froid, plus tost qu'à con-Vous pouuez croire que i'en auois aussi ma part. Le resultat fut de retourner sur vne partie de nos pas, pour chercher vn endroit propre pour passer la nuit. Nous trauersons donc vn autre Lac auec la mesme incommodité que le matin ; mais auec cette difference, que nous fusmes accompagnez d'vne grosse pluye, qui enfin nous contraignit de nous cacher sous des écorces.

Le iour d'apres, nous montons vne lieuë au dessus de l'embouchure de la Riuiere qui nous auoit arrestez. Nous la trouuions assez fortement gelée pour l**a** trauerser. Mais, ô mon Dieu, que de peine pour aller reprendre nostre cheli fallut passer au trauers d'vne mın. vaste prairie pleine d'eau, parmy des neiges molles et à demy fondues, par des bois et par des estangs; et apres avoir franchy ces difficultez, il nous fallut mettre trois fois à l'eau pour passer les Riuieres qui se rencontroient. Enfin ayant cheminé tout le jour, nous trouuasmes sur le soir, que nous n'auions auancé que trois lieuës dans nostre route. C'est dans les fatigues que Dieu est fort, et dans l'amertume qu'on le trouue bien doux.

Nous marchons presque tout l'onziéme iour sur la glace du grand Lac, mais tousiours le pied à l'eau, à cause du degel, qui faisoit que nostre marche n'étoit pas trop asseurée : car nous entendions quelquesfois craquer la glace sous nous, et il falloit que quelques-vns des plus hardis marchassent deuant. pour sonder le fort et le foible. Nous ne laissions pas pourtant de nous éc**arter** de deux et trois lieuës de la terre, pour abreger le chemin qu'il nous eust fallu faire si nous eussions cottoyé les bords Apres sept bonnes lieuës, la pluye nous arreste ; elle ne cesse ny la nuit, ny le iour suiuant ; elle redoubla si fort la seconde nuit, que nous estans couchez sur la terre, nous nous trouuasmes bientost estendus dedans l'eau;

**peu de temps yn grand estang.** On se leue ; on cherche à se placer à sec. Les vns se mettent sur de petites buttes; mais ils s'exposent à l'eau qui tombe du Ciel en abondance, voulant éuiter celle **qui estoit sur la terre.** Quelques-vus **yont** chercher vn endroit plus eminent, pour v faire du feu et bastir vue ca**bann**e ; mais la nuit, la neige et la pluve les en empeschent. Les plus paresseux demeurent jusqu'au jour en l'estat où ils estoient, de peur de trouuer pis ; vne nuit sembleroit bien longue en cét estat, si Dieu ne l'éclairoit. Quoy qu'il en soit, celuy qui auoit plus de patience, estoit le mieux couché.

Le iour venu, nous nous vismes tous trempez et tous en desordre. Si fallut-il encore patienter : car le vent, la neige et la pluve sembloient conspirer ensemble à nous arrester en un si mauvais poste.

Nous le quittons apres deux iours et trois muits ; et avants fait sept lieuës sur la glace et partie sur la neige, nous bâtissons nostre hostellerie en yn lieu yn peu plus raisonnable. Nos Saunages se lassant de viure dans ces fatigues, aucc vne nourriture moindre, que si nous n eussions eu que du pain simplement et de l'eau, se mirent à chasser. tuerent vn Cerf et quelques Chats sauuages, qui retablirent nos forces.

Nous partous le seiziéme auec yn tr⊶beau temps ; mais l'attrait de la prove est trop grand pour des personnes gm en font tout leur bonheur. Apres **deux** lieués de chemin, les uns se cabannent, pendant que les autres courent ► Cerf. La journée ne fut pas difficile, puis qu'outre que nous fismes peu de chemin, nous en fusmes quittes pour **bou**≤ mettre vne fois à l'eau iusqu'aux PRINTS.

Tout le dix-septième se passa le pied a leau, dans yn temps rude et par yn chemin affreux : tantost il faut grimper |

nostre petite cabanne estoit deuenuë en | des ponts sur des Riuieres, trauerser des torrens, s'échapper des precipices ; et au bout de la journée, nous n'aujous fait que quatre bien petites lieuës. Enfin, pour reconfort, nous logeons dans vne hostellerie, où il n'y a pain, ny vin, ny liet; mais en verité, Dieu y est tout entier.

Le dix-huictième, nous fismes six lienës.

Le dix-neufiéme, iour de S. loseph, comme nous poursuivions nostre route, marchant sur la glace du grand Lac. elle s'ouurit sous l'vn de mes pieds. le m'en tiray plus heureusement qu'vn pauure Chasseur Onnontaguehronnon, qui, apres s'estre long-temps debattu contre les glaces qui luv auoient manqué, fut abysmé et perdu dedans l'eau, sans que iamais on le pût secourir. Apres auoir éuité ces dangers, nous entrons dans yn chemin extremement difficile. Ce sont des rochers hauts comme des tours, et tellement escarpez, qu'on y marche autant des mains que des Cela fait, il fallut courrir trois lieues sans relasche sur d'autres glaces, de peur d'enfoncer, et en suitte passer la nuit sur vn rocher vis à vis d'Otondiata, qui est le passage et le chemin ordinaire pour aller à la Chasse des Castors. Nous fismes vn canot pour trauerser le Lac. Comme nous estions vingt de compagnie, quelques-vns s'embarquerent les premiers. Approchant de l'autre riue du Lac, ils briserent le deuant de leur batteau contre vne glace : les voila tous à l'eau, les vos attrapant les debris du canot, et les autres la glace qui l'auoit rompu. Ils font si bien qu'ils se sauuerent tous ; et apres auoir radoubbé ce Nauire d'écorces, ils nous le rennovent pour passer apres eux : ce que nous fismes la nuit du vingt et vuieme de Mars. Nous n'aujons mangé à nostre disner que fort peu de racines bouillies dans l'eau claire : si fallut-il nous concher sans soupper et sur des sur des montagnes de neiges auec les l'eailloux, à l'enseigne des Étoilles, abriez pieds et les mains, tantost marcher sur l'd'vn vent de bise, qui nous glacoit. La 👉 gros glacons, -tantost passer des Ma= -nuit suinante nous conchasmes plus mol= rais, puis s'enfoncer dans des bross lement, mais non pas plus commodesalles. Abbattre des arbres pour faire ment, nostre liet fut la neige; et le iour

d'apres, la pluve nous sit compagnie dans vn chemin horrible, par des rochers épouuantables à voir, tant pour leur hauteur que pour leur grosseur, et | aussi dangereux à descendre que difficiles à monter: on s'entredonne la main les vns aux autres pour les franchir ; ils ¦ bordent le Lac qui, n'estant pas encore tout deglacé, nous oblige à ce trauail.

Vn Cerf, sur le matin du vingt-cinquiéme, nous retarde iusqu'au midy. Nous fismes trois lieues de beau temps, d'assez beau chemin. Nous trouuons bien à propos à nostre giste vn canot, ou plustost un arbre entier creusé, que Dieu semble nous auoir mis entre les mains pour passer le reste du Lac sans craindre la glace.

Nous nous embarquons le lendemain sept personnes dans cét arbre, et arriuons le soir à l'embouchure du Lac, qui se termine par vn sault et par des rapides violents. Dieu nous fit encore icy vne grace bien particuliere : en quittant nostre arbre, nous fismes rencontre d'vn assez bon canot d'ecorce, auec lequel nous fismes quarante lieuës en vn iour et demy, n'en ayant pas fait dauantage à pied les trois semaines precedentes. tant pour l'horreur du temps que des chemins.

Enfin. le trentiéme de Mars nous arriuons à Montréal, estans partis d'Onnontagué le second. Nostre cœur trouua icy la ioye que ressentent les Pelerins, quand ils arriuent en leur païs. Et Dieu nous ayant conserué d'yne façon si particuliere, dans vn si dangereux voyage, nous fait voir qu'il veille plus qu'on ne peut s'imaginer sur le salut des Iroquois. Qu'il en soit beny à iamais.

Vous remarquerez, s'il vous plaist en passant, qu'on a receu des lettres venuës nouuellement de Kebec par le dernier vaisseau, qui portent que le Pere Claude d'Ablon, dont nous venons de voir le Iournal, est retourné à Onontagué auec le Pere François le Mercier, Superieur de cette Mission, le Pere René Menard, le Pere lacques Fremin, le

seph Boursier, qui vont tous ioindre le Pere Joseph Chaumonot, demeuré dans le Païs des Iroquois. Ils sont escortez d'vne cinquantaine de braues François, qui ont desia commencé vne bonne habitation au centre de toutes ces Nations. Nous en verrons le succez l'an prochain, Dieu aidant. Les Peres demandent des Ouuriers Euangeliques, et le secours des prieres de tous ceux qui aiment le salut de ces Peuples. Comme les dépenses qu'il faut faire pour soustenir vne telle entreprise, sont tres-grandes, si ceux qui font profession de contribuer à la Conuersion des Sauuages, vouloient soustenir cette Mission, ils feroient vn On a baptizé en grand seruice à Dieu. diuers endroits, depuis quelque temps, plus de quatre cents cinquante Sauuages, petits et grands, nonobstant les troubles et les obstacles de la guerre. Si on peut maintenir les Predicateurs de l'Euangile dans ces Contrées, que i'appellerois volontiers le Païs des Martyrs, on en baptizera bien dauantage. Fiat, fiat.

#### CHAPITRE XIV.

De l'arriuée d'une trouppe d'Algonquins. nommez les Outaouaks.

Le sixiéme iour du mois d'Aoust de l'année 1654. deux ieunes François, pleins de courage, ayant eu permission de Mons. le Gouverneur du Païs, de s'embarquer auec quelques-uns de ces Peuples, qui estoient descendus iusques à nos habitations Françoises, firent vn voyage de plus de cinq cents lieues, sous la conduite de ces Argonautes, portés, non dans de grands Gallions, ou dans de grandes Rambergues, mais dans de petites Gondoles d'écorce. Ces deux Pelerins pensoient bien retourner au Printemps de l'an 1655, mais ces Peuples ne les ont ramenez que sur la fin du mois d'Aoust de cette année 1656. Leur arriuée a causé vne ioye vniuer-Frere Ambroise Broar, et le Frere Io-|selle à tout le Païs. Car ils estoient accompagnez de cinquante canots chargés | gades. de marchandises, que les François vont chercher en ce bout du monde. Cette flotte marchoit grauement et en bel ordre, poussée par cinq cents bras sur nestre grand fleuue, et conduitte par autant d'veux, dont la pluspart n'auoient iamais veu les grands canots de bois, ie veux dire les Nauires des François.

Avant mis pied à terre au bruit estonnant des Canons, et avant basty en yn moment leurs maisons volantes, les Capitames monterent au Fort sainct Louvs, pour aller saluer Mons, nostre Gouver**peur.** portant leurs paroles en la main : c estoient deux presents, qui passent pour des paroles parmy ces l'euples. L'vn de ces deux presents demandoit des François pour aller passer l'Hyuer **en leur Pais ; et l'autre demandoit des** Peres de nostre Compagnie, pour enseigner le chemin du Ciel à toutes les Nations de ces grandes Contrées. l-ur repondit à leur mode par des presents, leur accordant tres-volontiers tout ce qu'ils demandoient. Mais pendant que ceux qui sont destinez pour cette grande entreprise, se preparent, apprenons quelque chose de nouveau des deux Pelerius Francois et de leurs hostes.

Premièrement, il est bon de remarquer | que | la | langue | Huronne | s'estend | secourir contre ceux qui les empeschent ben cinq cents-lieues du costé du Sud, | d'estre instruits et de croire en bieu pai-🗗 la langue Algonquine, plus de cinq! siblement,et qui font mourir les Crovants. œnts du coste du Nord. le scav bien | deux langues.

Mul voisins, sont enuiron soixante Bour-, des Contress voisines de leur Pais.

Les Nadouesiouek en ont bien Les *Ponarak* en ont pour le quarante. moins trente. Les Kiristinons passent tous ceux-là en estenduë ; ils vont insques à la Mer du Nord. -Le Païs de**s** Hurons, qui n'auoit que dix-sept Bourgades dans l'estendué de dix-sept lieu**ës** ou enuiron, nourrissoit bien trente mille personnes.

Vn Francois **m**'a dit autrefois, gu'il auoit veu trois mille hommes dans vne assemblée qui se fit pour traiter de paix, au Païs des gens de Mer. Peuples font la guerre à d'autres Natio**ns** plus éloignées ; tant il est vray que les hommes sont des Loups à l'égard des hommes, et que le nombre des fous est Ces fous se tuent, se voulant infinv. donner la loy les vns aux autres. tience pour des Barbares qui ne connoissent pas Dieu; mais ceux qui font profession de le connoistre, et qui scauent qu'il est vn Dieu de paix, que sa demeure est dans la paix, et qu'il veut gouuerner les hommes comme vu Salomon pacifique ; ceux-là, dis-je, sont bien plus coupables. Les Saunages Chrestiens demandent pourquoy ceux qui sont baptizez au de là de la Mer, c'est à dire en Europe, se font la guerre les yns aux autres, au lieu de les venir

Disons en quatrième lieu, que ces deux **qu** il v a quelque petite difference entre liennes hommes n'ont pas perdu leurs ces Nations ; mais cela consiste en quel- peines dans leur grande course : ils n'ont ques dialectes qu'on a bientost apprises, ( pas seulement enrichy quelques Franet qui a alterent point le fond de ces "cois à leur retour ; mais ils ont donné | beaucoup de joye à tout le Paradis dans Secondement, il v a quantité de Lacs | leur vovage : avant baptizé et ennové 24 quartier du Nord, qui passeroient au Ciel enuiron trois cents petits enfants ben pour des Mers douces, let le grand (qui lont commencé à connoistre let à Lacides Harons, let yn autre qui luy est , anmer et posseder Dieu, eu mesme temps voisin, ne cedent point a la Mer Caspie, , qu'ils out este lauez dans son. Sang par En troisième lieu, on nous a marque, les eaues du Baptesme. Els out reneillé quantité de Nations aux enuirons de la , dans l'esprit de ces Peuples le sonnenir Nation de Mer, que quelques-vus ont des beautez de nostre Creance, dont ils appelle les Puants, a cause qu'ils out auoient eu vue première feiuture au Pais autreters habite sur les riues de la Mer-des-Hurons, lors qu'ils alloient visiter quais nonment Oninipeg, c'est a dire nos Peres qui I habitorent, ou que quel-en parante. Les Liniouek, qui leur ques-vus de nous autres s'approchoient

#### CHAPITRE XV.

## Le depart des Algonquins Outouaks, et de leur défaite.

Pendant que ces Peuples faisoient leur petit traficq, trente ieunes François s'équiperent pour les accompagner iusques en leur Païs, et en rapporter des peaux de bestes mortes. Ie leur donnay pour guides, dans les voyes de leur salut, le Pere Leonard Gareau et le Pere Gabriel Dreuillettes, anciens Ouuriers Euangeliques, bien versez dans les langues Huronne et Algonquine. Ils estoient rauis de se voir choisis les premiers, pour porter lesus-Christ dans vn Pays également remply de Croix, de tenebres et de morts. Vn Frere de nostre Compagnie, nommé Louys le Boësme, desira d'estre de la partie, pour secourir les Peres, avec lesquels se ioignirent trois ieunes hommes François, bien resolus de viure et de mourir auec les Predicateurs de l'Euangile.

Le iour du depart arresté, cette escoüade se ioint auec le gros des Sau-On met les canots en l'eau, on s'embarque lestement, on fait iouer les auirons, et le dernier Adieu se dit à coups de fusils et de canons. Mais, ô mon Dieu, que les choses humaines sont inconstantes! Tel est remply de iove au matin, qui meurt de tristesse auant la nuit.

A peine cette Flotte, composée de plus de soixante Vaisseaux, auoit-elle vogué vne iournée sur le grand fleuue, qu'elle fait rencontre d'vn Canot, conduit par deux Soldats François, enuoyez par le Gouuerneur des Trois Riuieres, pour donner aduis que l'Iroquois Agneronon, grand ennemy des Algonquins et des Hurons, estoit en campagne, et qu'il ne manqueroit pas de leur dresser des embusches dans leur voyage. En effet, il s'estoit caché à l'abry d'vne pointe, pour les surprendre au passage; mais il fut trompé pour ce coup : car nos gens redoublant leur courage, firent iouër si

rons, qu'ils passerent promptement à la faueur de la nuit, sans estre apperceus, et arriuerent sains et sauues au Bourg des Trois Riuieres.

Nos trente François, qui s'estoient équipez en vn moment pour vn voyage de cing cents lieuës, voyant par l'experience de vingt-huict lieuës qu'ils auoient desia faites, qu'ils n'estoient pas montez de bons Canots, en ayant desia creué quelques-vns, et que leurs prouisions estoient bien courtes pour vn chemin si long, que d'ailleurs ils seroient contraints de mettre la main aux armes, si l'Agneronon, auec lequel nous auons vne paix de ie ne sçay quelle couleur, attaquoit leur Flotte, iugerent à propos de remettre la partie au Printemps de l'année suiuante.

Nos deux Peres qui voyoient bien les dangers où ils s'exposoient, mais qui n'ignoroient pas aussi que le traficq des Ames qu'ils alloient faire, estoit plus noble que celuy des peaux que nostre Escouade Françoise abandonnoit, ne voulurent iamais quitter la partie. s'embarquent auec le Frere et auec les trois François qui s'estoient ioints auec eux, méprisans leur vie pour le salut de ces Peuples, ausquels ils s'estoient donnez pour l'amour de lesus-Christ.

Les voila donc sur les eaux, auec deux cent cinquante Sauuages Algonquins, à la reserue de quelques Hurons échapez du naufrage de leur ancien Païs. Ils se font Barbares, pour ainsi dire, auec les Barbares, pour les rendre tous enfants de Dieu.

Les Iroquois Agneronons, qui n'étoient qu'enuiron six vingts, voyant que leurs ennemis estoient passez, les suiuent à la sourdine, à force de bras et de rames. Ils marchoient la nuit serrez et sans bruit, se cachant le iour dans les bois, enuovant des espions pour reconnoistre la marche des Algonquins. Ce qu'ils firent bien-tost : car ces pauures gens, quoy qu'auertis de se tenir sur leurs gardes, faisoient par tout vn grand bruit. Quantité de ieunes gens qui n'auoient iamais manié d'armes à feu, en avant acheté des François, pr<del>e-</del> fortement et si adroitement leurs aui-|noient vn singulier plaisir au petit tonnerre que leurs arquebuses faisoient Lyon luy manquant, il s'estoit fort bien rouler dans l'écho des forests. On dit mesme qu'vn ieune froquois, amy de la paix. leur vint donner aduis de marcher en silence, et que ses gens estoient aux aguets pour les surprendre ; mais ces ieunes etourdis se fiant en leur courage et en leur nombre, n'anoient des oreilles que pour le bruit qu'ils faisoient euxme-mes, s'arrestant fort souvent à tirer sur le gibier qu'ils rencontroient.

L'Iroquois prend le deuant, se saisit d'vu poste fort auantageux, au bord de l la grande Riviere, par où les Algonquins denoient passer. ll se retranche premicrement sur vne petite eminence, auec des arbres qu'ils ont bien-tost mis à bas. Les sentinelles qu'il auoit placées en de heux fort commodes, pour découurir de fort loin sur le grand fleune, avans allerty leur Capitaine que la flotte parossoit, il iette yn bon nombre de braues Fuseliers dans des iones et dans de grands herbiers, en vne pointe que **Des** gens venoient friser. Six Canots **de Hurons et quelques autres Algon**quins, precedant le gros d'enniron cinquante ou soixante pas, s'estant venus letter dans les pieges sans y penser, recourent vue gresle de plomb si prompte l's'estoient liez auec eux. et si rade, que plusieurs furent tuez, san- -cauoir qui leur anoit donné le coup de la mort. Aussi tost que les Irogwois eurent fait leur décharge, ils sortent de leur embuscade comme des Lyons de leur tanière, se iettent sur œux qui estoient encore en vie et les traisment dans leur fort. Le Pere Leonard Gareau, qui estoit dans cette auant garde, fut blesse d'yn comp de fusil qui lus rompit l'epine du dos.

teux qui sumoient, vovant ce beau menale, prennent les armes, se iettent : terre, courrent apres l'eunemy; mais : ds rencontrent bien-tost yn retranche-+ees pauures Peuples se repandirent de ment, ou vn fort qui fait feu de tous tous costez : les vns dans la Nation C-6/7: ils l'enuironnent, ils l'attaquent, (pentre : vue bonne bande se refugia à on en tue, on en blesse de part et d'au- ; Kebec, dans le sein des Francois ; et bs Algonquus ne le purent enleuer, ny i Algonquins, nominez Outaouaks, dont porter a sortir de son fort pour vemir i nous venons de parler.

serui de celle du Renard.

Nos gens vovant cela, mettent la main à la hache, font en pen de temps yn fo**rt** assez proche de celuy des Troquois, pour se mettre à l'abry et se pounoir yn peu rafraischir. Ils attendoient que les Iroquois gnittassent leur Reduit, afin de les pounoir poursuiure ; mais ils se tiuren**t** clos et connerts. Les Algonquins voyant que la saison les obligeoit de haster leur retour en leur Païs, parlementent auec les Iroquois, leur font yn present à ce qu'ils décampent : se retirent les premiers, pour leur donner le passage libre. Les troquois refusent le present, ils font la sourde oreille, resolus de charger encore nos gens; mais ils furent trompez; car les Algonquins feignant de se vouloir fortifier dauantage, pour attendre le depart de l'Iroquois, firent yn benit comme d'vn abbatis de bois, à grands coups de hache; et pendant ce tintamarre, les Capitaines faisoient filer doucement leurs gens dans leurs Canots, à la faueur des tenebres de la nuit. ainsi qu'ils enaderent, laissant dans leur fort le Pere Gabriel Drenillettes et son Compagnon, et les trois François qui Le Pere les vouloit sniure ; mais pas yn ne les youlut embarquer. Qui veut solidement prescher le Crucifix, ne doit attendre que des Croix.

CHAPITRE XVI.

De la mort du Pere Leonard Garreau.

Dans la déroute du Païs des Hurons. L'Iroquois se deffend si bien, que papelques-viis se retirerent au Pais des Vue partie de 🖚 combat. Il scanort bien qu'il n'estoit l'ées painires fugitifs étoient descendus à pas exal en nombre, et que la peau de | Kebec auec les Algonquins ; et comme

ils auoient connû le Pere Leonard Garreau dans leur ancien Pals, et qu'ils auoient desia receu de luy quelque teinture de nostre Creance, il leur fut bien aisé, inuitant leur ancien Pasteur, de le gagner. Il auoit plus d'enuie de leur prescher lesus-Christ, qu'ils n'auoient encore de volonté de le receuoir. lia donc auec eux dans la resolution de donner son sang et sa vie pour l'Euan-Il voyoit quasi vne mort inéuitable, dans les dangers d'vne entreprise aussi sainte qu'elle estoit penible. Il s'attendoit, ou d'estre massacré en chemin, comme il a esté, ou de mourir de faim dans vn Païs éloigné de cinq cents lieuës des François, ou d'estre mis à mort par le songe d'vn Barbare : toutes ces veues ne l'effrayoient point.

Ce fut le Mercredy trentième d'Aoust de cette année 1656, que les Iroquois estant en embuscade et faisant vne décharge sur six canots Hurons qui marchoient les premiers, comme nous auons dit au Chapitre precedent, blesserent ce bon Pere à mort. Vne balle luy ayant rompu l'épine du dos, le renuersa dans le Canot qui le portoit. Aussi-tost qu'il fut blessé, les Iroquois le traisnerent comme vn chien dans leur fort, le dépoüillerent tout nud, luy rauissant mesme sa chemise, ne luy laissant qu'vn petit callecon. Ils le tournoient et retournoient, pour luy arracher la balle du corps. Ils luy presenterent vn breuuage, comme une medecine, qu'il ne voulut point prendre. Il fut trois iours couché sur la platte terre, baigné dans son sang, sans boire ny manger, sans Medecin, sans Chirurgien, sans autre secours que du Ciel. Enfin avant esté frappé le Mercredy, ils le porterent le Samedy matin à Montréal, iettant deux méchans petits presens, selon leur coustume: l'vn pour témoigner qu'ils estoient marris de l'accident qui estoit arriué; l'autre pour essuyer nos larmes et appaiser nos regrets. Tous les habitants de Montreal regardoient et honoroient ce pauure Pere comme vn Apostre et comme vn Martyr, luy portant compassion iusques au profond du cœur.

Pere Claude Pijart, Religieux de nostre Compagnie, son ame fut remplie de iove. et il répandit son cœur dans le cœur de ce bon Pere, qui nous a marqué les particularitez de sa mort. Au moment, dit-il, qu'il fut blessé, il s'écria : Domine, accipe spiritum meum, mon Dieu, retirez mon esprit; Domine, ignosce illis, Seigneur, pardonnez-leur. Il dit ingenuëment au Pere, qu'il n'auoit eu, ny dans l'attaque, ny dans sa prise, ny dans les mauuais traitements de ses meurtriers, aucune indignation, ny mesme aucune froideur contre eux; mais au contraire, qu'il ressentoit vn esprit de douceur et de compassion pour ceux qui luy ostoient la vie. Il dit aussi, que se voyant dépouillé tout nud, il ressentit vne grande ioye et vne grande satisfaction d'esprit, se voyant mourir dans la nudité de lesus-Christ, son Maistre. Mais cette ioye sensible ne dura pas longtemps: Dieu, voulant acheuer en luy son ouurage et le purifier entierement, se cacha, et le priua de toute consolation. C'est, disoit-il, la plus grande peine que i'aye ressentie dans tous mes abandonnements, de me voir comme délaissé de nostre Seigneur. Il est vray qu'il me fortifioit en la pointe de mon esprit, par vne conformité amoureuse que i'auois à sa sainte volonté, le remerciant de la faueur et de l'honneur qu'il me faisoit. de donner ma vie pour luy.

Le Samedy qu'il nous fut apporté, il se confessa trois fois fort exactement, et auec vne grande contrition: il receut le saint Viatique, et en suitte l'Extreme-Onction, répondant auec pieté aux paroles et aux prieres de l'Eglise. que ie suis indigne des faueurs que Dieu me fait! disoit-il. Ie n'ay qu'vn regret, c'est de souffrir si peu, d'estre trop à mon aise, et de n'auoir pas recherché assez purement la gloire de Dieu. réiteroit souuent ces paroles : Ita, Pater, quoniam sic placitum suit ante te! Fiat voluntas tua; Oüv, mon Pere, puis que cette mort est agreable à vos yeux, que vostre volonté soit faite. Il parloit de sa mort comme enchassée dans la mort Enfin, sur les onze de lesus-Christ. Ayant fait rencontre en ce lieu du heures de nuit du mesme Samedy, le

fruicts dignes de la gloire de Dieu. a ount rien pour honorer ses funerailles. et pour luy témoigner l'affection qu'on lay portoit. Son corps fut mis dans le Ometiere commun, en vn lieu-destiné pour les Prestres, sur lequel on pretend de faire yn iour paroistre quelques marques du respect qu'on doit à sa memoire.

Lauois, dit le mesme Pere, connû tresparticulierement dans le Païs des Huron- et admiré la haute vertu de cét komme de Dieu. - le me sonuiens qu'hiu-roant auec luy l'an 1644, en vo lieu nomme Endarahy, et passant sur yn ctanz glace, de quatrieme de Decembre, our de saincte Barbe, la glace se rompant sous mes pieds, i enfonçay dans leau ; Juy, sans penser au danger, accourut a mov pour me seconrir ; la glace manquant sous luy, aussi bien que sous mov, nons nons vismes tous deux à deux donats de la mort : mais avant fait yn veu en l'honneur de la Sainte, dont nous bonorions la memoire, elle procura notre deliurance : ce que l'attribuay à es merries.

Il fit. 1 Esté suiuant, vii vovage auec le etterent dans vue maladie que nous ; crovious tous estre mortelle; mais bienliver-servoit viie mort plus genereuse.

Las particulièrement remarqué et ho- n at decement d affection la samete : care viecinial si Joneuse.

V - v comme en parle un autre Pere, ca respire a sa mort.

second iour de Septembre, vue consul-1 selon le cœur de Dieu, d'yne humilité -ion l'emporta, nous laissant à tous vne | tres-rare dans de tres-rares talens qu'il rove au cœur, et vne douce esperance, la tousiours cachez ; d'yn zele et d'yne que son sang produiroit yn iour deseferueur si efficace, qu'il penetroit les On | cœurs de ceux auec qui il conuersoit ; d'vne obeïssance à tout faire et à ne rien faire, estant content de tout : détaché entierement des creatures, et attaché inuiolablement à Dieu, qu'il aimoit en esprit et en verité. Il estoit remply de solides sentimens de la Foy, et pour l'ordinaire sans aucun goust sensible ; ce qui n'empéschoit pas qu'il ne fust tres-exact à tous les deuoirs de la veritable denotion. Il y a emiron dix ou onze ans, qu'estant malade à la mort, selon l'opinion de nos Medecins, qui l'auoient abandonné, i'eus la consolation de penetrer dans les plus secrettes pensées de son cœur ; ce n'estoit qu'vn perpetuel amour, yn abandon total de sov-mesme aux volontez Dinines, auec tant de ferueur, auec vne force d'esprit si vigoureuse, auec des transports d'une ame si remplie de Dieu, qu'il n'appartenoit qu'à son éloquence de les exprimer ; ce qu'il faisoit, à la verité, fort energiquement, mais auec des sentiments de sov-mesme aussi humbles et aussi profonds, que ses hautes vertus estoient releuées. Et depuis ces dix re o au Pais des Nipisiriniens, où les lans-là, il a esté toujours croissant dans farzues que son zele luy faisoit souffrir, † ce double esprit d'humilité et d'amour.

Disons pour conclusion, que l'amour et le zele des Ames ont este son veritable caractere. Ce zele luv a fait quitter le monde pour entrer en nostre Comnore en lav yn grand respect et yne (pagnie. H luy a fait abandonner ses r'tention exacte en toutes les choses de [parents, ses amis et sa patrie, pour se depotion : vue humilite qui me confon-lietter dans le Canadas, non parmy des dat, cherchant en toutes rencontres la ! Roys et des Princes, on parmy des Peu- enession et le mepris ; un amont ar-ples bien policez, mais parmy des Bar-4-66 et vir infatizable zele du salut des bares, dans le milieu des forests, on la 🕶 s, quid a auzmente apres dans les nourriture n'est quasi pas capable de is s. Missions on il a este employe, i sustenter la vie, imais, seulement d'emposcher la mort. Entin le zele a esté 5 (12), qui, comme ne croy, luy a pros-son element pendant son setour en ce > nongeag Monde, et le dermer aur qu'il A mesme temps q a son ame estat assez deconnerte : | que les froques l'enrent blesse et traisne sa consappris, ce sor, quatrienie dans leur fort, s'oublant de sa midite, 15.8 ptembre. Cheureuse mort du Pere [meprisant les playes qui luy causoient L - a ard (carreau), homme (vravement | la mort, il se traisna vers quelques Cap-

tifs Hurons qu'il avait engendrez à Iesus-Christ par les Eaux du Baptesme. leur parla d'vne voix, à la verité languissante, mais pleine de feu, pleine d'amour, ll les anima à souffrir pleine de sang. constamment pour Dieu les tourments qu'il scauoit bien leur estre preparez, les asseurant qu'ils se verroient bientost au Ciel, s'ils perseueroient dans la Foy qu'ils auoient embrassée. Enfin. les avant oùis en confession, il les puritia dans le Sacrement de Penitence.

Puls ayant ietté les yeux sur vn ieune François qui, par vn dépit remply de rage et de trahison, s'estoit ietté parmy cour, luy fait voir l'enormité de son crime : il tire des regrets et des larmes

de ce perfide, luy fait confesser tous ses pechez, et en luy donnant l'absolution, il le dispose à la mort, qu'il ne croyoit pas si voisine. Vn Iroquois l'ayant découuert aux François de Montreal, il fut pris et mené à Kebec, et condamné au dernier supplice, qu'il supporta auec vne resignation qui rauit tout le monde. Il benissoit Dieu de ce qu'il auoit esté pris et condamné, disant hautement que c'étoit fait de son Ame, si on n'eût osté la vie à son corps. Les Ames saintes ne vont quasi iamais toutes seules en Paradis, Dieu veut qu'elles en menent ordinairement quelques-vnes auec elles. les Iroquois, il l'appelle, luy gagne le qui leur tiennent compagnie dans la gloire.

## Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Priullege du Roy, il est permis à SEBASTIEN CRAMOISY, Marchand Libraire Turé et I'Valuareité de Paris, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine Directeur de l'Imprimerie Royalle du la Reine Directeur de l'Imprimerie Royalle du la Reine Directeur de l'Imprimerie Royalle du la Reine Ligargeois et Ancien Escheuin de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et debiter vn Liure littitule: Lu Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Izsus, au Païs de la Numesite Prunes, és années 1655. et 1656. etc., et ce, pendant le tempe et espace de sept années consecutive. Ause defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres, d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, paus pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, aux peines portées par le dit Printiege. Immus à l'aris, le 23. Decembre 1656.

Signé par le Roy en son Conseil,

CRAMOISY.

#### Permission du R. P. Prouincial.

Nuva lavva (initale, Pronincial de la Compagnie de Izava, en la Pronince de France, auons accordé muni l'admant au sieur desaurien Gramoisz, Marchand Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la liulus, l'impression des la l'imprimerie Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette Ville de Paris, l'impression des Kulutuns de la Nouvelle France. Fait à Paris ce 23. Decembre 1656.

Signé,

LOVYS CELLOT.



# RELATION

## DE CE CVI S'EST PASSÉ DE PLUS REMAROUABLE

AUX MISSIONS DES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE IESVS, EN LA NOVVELLE FRANCE,

ÈS ANNÉES 1656 ET 1657.

Av R P. le P LOUIS CELLCT, Provincial de la Compagnie de lesvs. de la Prouince de France. (\*)

Mos R. P., Pax Christi.



precedente. Ceux qui s'interessent pour la gloire de nostre Seigneur en la conuersion des Infidelles, seront bien aises de voir comme nos Peres, marchant sur les pas de ceux de nostre Compagnie, qui ont esté grillés, rostis, et manges depuis temps dernier en la quelques années par les froquois, sont Nouvelle France, celuy entrés dans le pais de ces Anthropoqui en est retourné le phages, auec moins de peur de leurs prenuer m'a apporté trahisons et de leurs crunutés, que d'amour et de zele pour les gagner à leandeQuen,Superieur lesus-Christ. Le Pere qui a dressé de nos Missions en ces Con- ces Memoires que l'ay receus, asseuro trées, quim'apprengent qu'il | que qui vondroit agir parmi ces peuples deuoit enuoier à V. R. la selon la prudence purement humaine, Relation entiere de ce qui ne feroit iamais rien de fort auantaa'est passé depuis vu andans nos Missions, dont il ma adtre, dit-il, dans les daugers du feu de dressé, par anance, quelques da terre, pour les deliurer des feux de la terre, pour les deliurer des feux de l'Enfer. Il se faut ietter dans la captinité, pour les mettre en fiberté. Il faut pur les Espagnols, et toutes les endurer la faim, la soif, la nuité, pour Lettres qui s'y sont tronnées ayant esté : les nourrir et pour les renestir de tesuss-tto-s dans la Mer, l'av esté obligé de Christ. On ne scauroit se figurer tout ce raga-sor dans le Ligget que le presente : que nons anons souffert dans yn voyago 4 V. R. ce qu'on a pà reconnrer de ces, fort long, tres-rude, et rempli à tous mo-Lettres, et de quelques autres Memoires , mens de duiers dangers de la mort ; en qui nous furent rendus trop tard l'année ; suite duquel nous mismes pied à terre

· · · D'après l'édition de Sebastion Cramoiry et Gabriel Cramo sy, publiée à Paris en 1659. Relation-1657.

au bord d'vn bois, qu'il fallut faire reculer à grands coups de haches, pour donner place à l'habitation que nous Mais ces grandes fovoulions dresser. rests estant gardées pendant l'Esté des petits Dragons volans, ie veux dire par vn million d'escadrons de Mousquittes, de Maringoins ou de Cousins tres-auides d'vn sang qu'ils n'auoient iamais gousté : nous estions contraints de leur ceder la place pendant la nuict, et de nous aller coucher sur des roches au bord d'vn lac, exposez à l'air, au vent et souuent à la pluye. Ces tranaux, soustenus seulement d'vn peu de bouillie faite de farine de bled d'Inde, cuite dans la belle eau claire, nous abattirent presque tous. Plus de quarante huict personnes de nostre monde, tomberent malades. nous fallut loger sous des roches si à l'estroit, que nous estions presque entassez les vns sur les autres. Pendant que l'vn brusloit dans l'ardeur de la lievre, l'autre trembloit de froid; et pour nous consoler, on nous venoit souuent dire de diuers endroits qu'on nous alloit egorger, que nous serions bien-tost deliurez de tous nos maux. Quotidie morimur, et ecce viuimus; nous mourions tous les iours, et nous voilà encore, grace à Dieu, tous viuans. Il est vrai que ceux qui sont alterez du salut des Ames, qui ne s'opere iamais que par la croix, trouueront icy de quoy se satisfaire; mais il ne faut rien craindre, Dieu est partout: c'est icy qu'on le gouste plus purement, et quasi sans mélange des creatures. Ensin salutem ex inimicis nostris et de manu omnium qui oderunt nos. Il nous a sauuez par nos ennemis mesmes et par les mains de ceux qui nous haïssoient à Nous marchons la teste leuée, mort. ils nous ont secourus dans nos besoins, nous preschons, nous catechisons, nous baptisons publiquement dans leurs bourgades; on y dresse des Chapelles, on y prie Dieu, on y dit la saincte Messe, on y recoit les Sacremens. Vn grand nombre d'Iroquois y fait hautement profession de la Foy de lesus-Christ: en vn mot Deus Dominus illuxit nobis, c'est Dieu qui a fait ce grand iour.

tail dans cette Relation, et qui, sans doute, portera V. R. et tous ceux qui ayment l'Eglise de I. C., à prier pour ces pauures peuples et pour ceux qui trauaillent à leur conuersion, comme aussi pour celuy qui est

De V. R.

Le tres-humble et tres-obeïssant seruiteur en Nostre Seigneur,

> PAVL LE IEVNE, De la Compagnie de Iesus.

Au College de Clermont, ce 1. de Decembre 1657.

CHAPITRE PREMIER.

Ambassade des Iroquois Sonnontoeronnous trauersée par l'Iroquois Agnieronnon.

Novs auons souvent remarqué dans nos Relations des années passées, qu'il y a cinq Nations Iroquoises, dont les trois principales sont les Sonnontoeronnons, qui sont les plus nombreux et les plus éloignés des François; les Onnontoeronnons, où nous auons depuis peu commencé une bonne Mission; et les Agnieronnons qui ont commerce auec les Hollandois voisins de la nonuelle Angleterre. Le 19. de Septembre de l'année 1655. le P. Ioseph Chaumonot et le P. Claude d'Ablon partirent de Quebec pour aller recognoistre le pais des Sonnontoeronnons, qui nous pressoient de les aller instruire, et d'aller establir en leur païs vne habitation Françoise. Leur voiage est amplement décrit dans la Relation de l'année derniere. Peu de temps apres leur depart de Quebec, trois personnes considerables arriuerent de Sonnontoan, païs des Sonnontoeronnons. qui nous donnerent aduis que les esprits de leur nation estoient disposés à la paix, et que l'hyuer prochain ils deuoient Voilà, venir en bon nombre, contracter auec mon R. P., ce que vous verrez en de- | nous et auec les Hurons et les Algon-

guins vne alliance inuiolable. On ne manqua pas aux presens reciproques de part et d'antre, suiuant la coustume de ors pemples. Apres quoy, yn des trois - resolut de passer l'hyner auec nous, --- nune voulant seruir d'ostage de leur Ld dite. Les deux autres se mirent en chemin au commencement de Nouembre ; fusil, qui luy perça le cœur. de la mesme année 1655, pour porter plus promptement en leur pays les heureases nouvelles de l'accueil qu'on leur auoit fait.

 deny Ambassadeurs furent tuez a bear retour, ainsi que nous l'apprismes nea ~ au dessus de Montreal, tout couart de plaves et de sang. - Le soupcon ' de ce meurtre ne put tomber que sur l'inesme temps dans les trois Riuieres, ies troquois Agnieronnons, qui, jaloux auec l'Agnieronnon, leur ennemy morgrases nous recherchent, la veulent s'y regalerent auec jove, et à les voir, empescher par toutes sortes de moiens, lon eust creu qu'ils estoient auvs. Ce

• 1) n'empescha pas que des le com- ; mencement da mois de lanuier 1656. note ne vismes icy l'Ambassade dont no is amons parele.

ll- estoient dix de compagnie, dont 1 · chef estoit yn des premiers Capitaines de tout leur pays, aagé de cinquante à avante ans, homme sage et adroit dans i - affaires, eloquent au delà de ce qu'on en peut croire, dont le cœur estoit tout Francois, et desia gagne à la foy,

De vingt et vir presens qu'il fit, le plusriche et le plus celatant fut celuy par toppel il nous tesmoigna hautement que toute sa nation vouloit se faire instruire ; [ qu'eil» demandoit pour cet effet des Peres de nostre Compagne, et qu'elle souhai- ' ti mort, dont les Chrestiens Hurons cap-M- on grand nombre chez env. leur parks of ance tant destine, que plu-Chrestien agant que de l'estre.

Les desseins du tiel ne nous sont pasn. ans adorables que cachez. Le Capitaire qui, apres bien, appuvoit le plus nos esperances, nons fut rany en vn. Ces Ambassadeurs, pour se dogertir, estojent allez a la chasse du l

en attendant la fin de l'hyuer pour leur Vne troupe d'Iroquois Agnic≤ retour. ronnons, qui venoient en mesme temps à la chasse des hommes, rencontrerent leurs pistes, et avant surpris à l'escart ce Capitaine, sans l'anoir reconnu de plus pres, ils le tuerent d'yn coup de

Apres ce coup, capable de mettre la guerre entre ces deux Nations Iroquoises, ils continuerent les vus et les autres dans la contiance qu'ils anoient en nous. n'ignorants pas que nous auons le cerur onuert pour tous les peuples de ces conpar la rencontre qui se fit d'yn des ca- trées, et nous considerans comme ync davres que l'on trouna a trois on quatre | Nation neutre, et comme vn lieu de En effet, vne bande de guerseureté. riers Algonquins s'estant trounée en transfer dont les autres nations fro- tel, ils s'y parlerent auec douceur, ils n'est pas yn maunais presage, quand le Loup et l'Agneau habitent sous le mesme toict. Quand le Lion et la Brebis paissent ensemble, c'est vue marque que lesus-Christ vent estre leur Pasteur.

#### CHAPITRE II.

Dessein des Iroquois Agnieronnons sur la Colonie des Hurons dans l'Isle d'Orleans.

Le vingt-cinquieme ionr du mois toit les biens qui ne se voient qu'après d'Anril 1656, deux froquois Agnieronnons s'estant coulez par les bois au dessons de Quebec, en vn lieu ou la chasse des ovscaux de rimere est en sieurs d'entre eux auoient desia le cœur , abondance, deux Hurons, qui y aborderent en yn canot, y furent saluez chacan d'yn coup de fasil : I yn tomba roide sur la place ; l'autre, quoy que blessé griefuement, eut toute-fojs assez de conrage et de force pour pousser son canot en l'eau, et se sauner henreusement.

Vm.t Hurons sembarquerent prom-Caster entre les trois Runeres et Quebec, 1 ptement a cette nouvelle, pour couper chemin en quelque lieu aux meurtriers qui auoient pris la fuitte par terre. A plus de vingt lieues de là, ayant apperceu quelques pistes sur le riuage de nostre grande Riuiere, ils atteignirent leur proye; mais comme ces deux fugitifs ne marchoient qu'esloignez l'vn de l'autre, il n'y en eut qu'vn de pris, qui, estant mené à l'Isle d'Orleans, y fut condamné à la mort et au feu, qu'il auoit sans doute bien merité.

Nous auions fait auec douceur tout ce qui se pouuoit, afin qu'on luy accordast la vie et que l'on peust se seruir de luy pour destourner vne troupe de trois cens Iroquois Agnieronnons, dont nous sçauions que la Colonie Huronne de l'Isle d'Orleans estoit menacée ; mais les esprits estoient trop eschauffez dans le ressentiment d'vn crime qu'ils auoient vù tout fraischement deuant leurs yeux, et dont le perc et la mere du defunt demandoient instamment instice. C'estoit les plus riches de tout le bourg Huron. et qui pleuroient leur fils vnique, qui estoit vn ieune homme plein de belles qualitez, destiné à la charge de Capitaine, et qui auoit depuis deux ans donné la vie à cinq Agnieronnons qu'il auoit faits prisonniers de guerre.

Le mesme iour qu'on brusloit ce captif Iroquois, heureux dans son malheur, en ce qu'il receut le Baptesme et qu'il mourut Chrestien, quelques François des trois Riuieres rencontrerent à dix ou douze lieuës de là ces trois cents Agnieronnons qui venoient fondre sur les Hurons. Ces guerriers traiterent doucement nos François, ils leur firent part de leur chasse, et en les congediant, leur firent vn present de Pourcelaine, afin qu'on ne donnast point, des Trois Riuieres, aduis à Quebec de leur marche.

Le lendemain, trois de leurs Capitaines vinrent eux-mesmes aux Trois Riuieres, sçauoir où on desiroit qu'ils campassent, et protester de la continuation de la Paix auec nous.

Pour les arrester en chemin par les voyes de douceur, le Gouuerneur des Trois Riuieres leur fit trois beaux presens, les coniurant de retourner en leur pays, puis qu'ayants la paix auec nous, les Nations Iroquoises d'en-haut.

chemin en quelque lieu aux meurtriers et les Hurons estants aussi nos alliez, qui auoient pris la fuitte par terre. A nous deuions espargner le sang et la vie plus de vingt lieues de là, ayant apper- des vns et des autres.

Les Iroquois respondirent par huict presens de Pourcelaine, dont les quatre plus remarquables furent ceux-cy.

Leur Chef faisant paroistre vn grand collier de Pourcelaine: C'est icy, dit-il, vne chaisne de fer plus grosse que les arbres qui naissent en nos forests, qui liera les Hollandois, les François et les Agnieronnons ensemble. Le tonnerre et la foudre du ciel ne rompront iamais cette chaisne.

Par vn autre present: le connois, disoit-il, l'esprit d'Onnontio, ie sçay que le François est veritable en ses promesses. Si ie voy quelqu'vn de mes gens tué sur la Riuiere, ie n'auray aucun soupçon que ce soit par la trahison des François. le te coniure aussi de croire le mesme de moy; et s'il se troune quelque François tué à l'escart, n'en accuse pas l'Iroquois Agnieronnon; nos mains en seront innocentes, et ne trahiront pas nostre cœur, qui ne respire que la Paix.

Quand quelque malheur, disoit-il, par vn autre present, arriuera au François ou à l'Agnieronnon, nous meslerons ensemble nos pleurs et nos larmes; et nos cœurs auront les mesmes sentimens, car ie n'ay plus qu'vn cœur auec toy.

Par le dernier de ces presens: l'obeys à Onnontio, disoit-il, ie m'en retourne en mon païs, et ma hache pour cette fois ne sera pas rougie dans le sang des Hurons. Mais ie desire aussi que le François m'obeisse en vue chose, c'est qu'il ferme la porte de ses maisons et de ses forts à l'Onnontagueronnon, qui veut estre mon ennemy, et qui couue des pensées de guerre contre moy.

Ces presens estoient acheuez, mais l'assemblée n'estoit pas encore separée, lors que l'on apperceut trois canots qui venoient d'en haut. C'estoit lean-Baptiste Ochionagueras, Capitaine Onnontagueronnon, qui, ayant embrassé la foy depuis deux ans, et dés-lors ayant pris yn cœur tout François, procura puissamment la Paix que nous auons auec les Nations Iroquoises d'en-haut.

**h**ounne, qu'ils scauent estre de grand <sup>1</sup> credit et grand guerrier, prierent nos François de ne luy rien tesmoigner du present qu'ils venoient de faire, nous muitant de fermer nos portes aux Onnontagueronnous, et de ne nous joindre pas d'alliance auec eux.

Le jour suiuant, nous receusmes aduis a Quebec de tout ce qui se passoit aux Trois Rimeres : ce fut par des hommes ennovez exprez, qui firent trente heues en vn jour, auec tant de bonheur, ga ils tromperent toutes les diligences des froquers Agnieronnens, qui aucient mis par tout sur les chemins des corps | de garde pour fermer le passage.

Il fut iugé necessaire pour le bien public, d'emiover quelqu'yn de nos Peres au deuant de ces trois cents Agnieronils auroient continue leur dessein de ils voyoient sans estre veus, laisserent ronnon, qui venoit d'y estre brusle de- Onnontocronnons. par- «i peu de jour».

trouuant alors a Québec, par vue heu- garde. **beure pour partir sans delay.** If fait duisent, **da presens, pour rompr**e leur dessein, Cobligé de descendre à Quebec. et les faire retourner sur leurs pas. fat muse d'aller a la petite guerre, pour i d'Inde.

Les Iroquois Agnicronnons, vovant cet | faire quelque coup à l'escart ; la pluspart retournent, disent-ils, en leur païs.

> Cette nounelle donna de la iove à Quebec, et quelque sorte d'asseurance aux Hurons de l'Isle d'Orleans, mais qui ne leur osta pas toutesfois toute leur crainte. Il leur resta quelque defiance de l'esprit perfide de l'Agnieronnon : mais pleust à Dieu qu'elle eust esté plus grande.—(Voyez le Chapitre dixième.)

#### CHAPITRE III.

## Les Hurons de l'Isle d'Orleans attaquez par les Iroquois Agnieronnons.

Le 18, de May 1656, ces perfides, nons, pour arrester leur course, nons s'estans cachés dans les bois, à dix ou doutans bien que contre leur parole, i douze lienes au dessus de Quebec, où pousser insques à l'Isle d'Orleans, pour | passer vue escoüade de François et de ➤ venger de la mort de l'Iroquois Agnie- ! Saunages, qui montoient au païs des Mais les mains leur demangeans, et leur accoustumance au Le Pere Simon le Moyne, qui aime et massacre les sollicitant, ils se iettent sur est aime tendrement des froquois, se quelques canots qui faisoient l'arriere-Hs blessent, ils prennent, ils reuse rencontre, fut prest en moins d'vne pillent, ils maltraitent ceux qui les con-Mais entin les Onnontoeronrencontre en son chemin, au milieu de nons et les François les menaçants, ces la nait, des canots froquois qui estoient traîtres firent semblant de s'estre mes**aux** auenues, pour deconurar ce qui pour--pris, comme nous verrons au Chapitre roit passer. On le conduit dans vue pa- suimant : ils rendirent les prisonniers, bs-ade, enuiron à demi-liene de la, mais à condition qu'ils poursuiuroient on leur gros estoit campe. Il leur fait tous leur route, sans que pas yn fust

Cette tempeste estait essuvée, nos Apres de longues deliberations ils luy Gens estant passez outre sur le grand tesm agnent que sa voix est toute-puis- Fleune de Sainct Laurens. Mais la mict sar env ; et pour l'eu asseurer du div-neuf au vingtieme du mesme par effet, plus que de parole, ils fontemois de May, ces malheureux, conuerts va em dans le camp, qui conzedie toutes - des tenebres de cette muiet tres-obscure, 🗠 troupes : c'est a dire que les petites "descendirent sans bruit, passant denant band—, de dix ou douze hommes pour 'Quebec sans estre apperceuz. Hs aborl ordinaire, aveut à se separer. Les viis-derent auant le jour au dessous de la vont d vn coste, prenans parti pour la bourgade Huronne, et avant caché leurs chasse de l'orignac ; les autres vont d'vu canots dans le bois, ils se répandirent sutre coste a la chasse du castor ; quel- de tous costez aux aucunés des terres, guestons, au nombre de trois ou quatre, que l'on ensemençoit pour lors de bled

Relation-1657.

Le matin, tous les Chrestiens Hurons l avant assiste à la Messe, selon leur coustume, et par bonheur la pluspart s'étant confessez, vne partie sortit pour j ke trauad. Les ennemis qui estoient en •mbuscade, se ietterent sur eux. en massacrerent quelques-vns sur la place, et en emmenerent quelques autres captifs, le reste se saunant dans nostre Maison, cente d'voe palissade de bonne deftense, territée pour de semblables oc-Casicus

Apres cette deffaite, les ennemis se retuccent sur le Midy. Ils auoient enuiron quarante canots, qui parurent sur nostre grand fleune, prenant la mesme rente peur leur retour qu'ils auoient pri e la muct pour faire ce malheureux Nostre perte a esté de soixante of onse personnes, auecyn grand nombre de iennes femmes qui estoient la Rear de cette Colonie.

Les Grançois de l'Isle d'Orleans qui turent rencontrez par ces Barbares, ne tment peut taits captifs, les frequeis diant quals ancient la Paix auec nous. er qui n'empescha pas qu'ils ne pillasant quelques masons abandonnées, dont de out not depuis leurs excuses, condaminate d'vue part l'insolence de tem temiesses, que, par toute la terre, est dunctio à rétenir dans la chaleur de la victories, et accusans d'autre part coux de nes trançois qui anoient quitté tema masseus, avant pris, disoient-ils, ta pomanto mal à proposa Il est vrav que les troquers out respecté les lieux qui de out trounes habites mesme par de suples temmes, sa comportant auec ware to doncent possible.

yy mathem arrina yn Samedy, le vanciamo con de May, si toutefois les want de come ve sont des malheurs, as eque then en twe sa gloire et le salut Associate in the

ti a tessua entre ces flurons captifs capar de la piete dans l'extremité de vas successor, du nombre desquels fut m grow the house, alors Profet de la Coneconicient of he plan forment do tous nos

lieu de chanter ses prouesses de guerre selon la coustume, prit pour suiet de sa chanson ce qu'il auoit plus dans le cœur. Ne me plaignez point, disoit-il, ne m'estimez pas malheureux, ie seray heureux dans le ciel. le ne crains point les feux que mon sang est capable d'esteindre : ie crains le feu d'enfer qui iamais ne s'esteindra. Cette vie ne m'est rien, quand mes pensées me portent au Ciel. Il poussoit ce chant d'vne voix si puissante, qu'il se faisoit entendre presque de demi licüe, l'eau et le vent portant sa voix iusques à nous. Il consoloit les autres et les animoit aux souffrances; et se voyant bruslé en toutes les parties du corps auec des haches toutes rouges de feu et des tisons ardens, sans ietter aucun cry, ny se plaindre des cruautez qui le faisoient mourir mille fois auant que d'en mourir vne seule, il prioit Dieu au milieu des flammes, et disoit hautement que, iettant les yeux vers le Ciel auec cette parole, lesus, ayez pitié de moy, il sentoit chaque fois l'allegement de ses douleurs et vn surcroist de force et de courage.

Nous en auons sceu toutes les particularitez par vn autre Chrestien qui estoit captif auec luy, nommé Ioachim Ondakout, qui s'est veu dans les flammes auec luy, y ayant admiré sa constance et son esprit vrayment Chrestien dans les tourmens.

Ce loachim estoit le plus considerable de tous ceux qu'on auoit fait captifs. grand guerrier, et dont la vie n'est qu'vne suitte de victoires et de rencontres, d'où son courage l'a bien souuent retiré contre toute esperance. Cette derniere fois. ayant desia esté bruslé à demy corps, ayant les doigts couppez, et estant tout couuert de sang; la nuict qui deuoit estre sa derniere, n'attendant que le poinct du jour auguel devoit acheuer son supplice, la cabane où il auoit esté bruslé estant pleine d'autant de bourreaux qu'il y auoit là d'Iroquois, qui estoient plus de cinquante à le garder : le sommeil les ayant abbattus, il fut assez heureux pour rompre ses liens et pour trouuer passage ; et s'estant veu en li-, i i w change e royant captif, au | berté, le corps nud et déchiré, sans prouisions, sans armes et sans secours, il marcha quinze iours entiers par des routes égarées, pour se sauuer, en se perdant, et n'avant plus de forces, estant arriué sur les riuages du grand lac des Iroquois, par bonheur il v fit rencontre de la bande des François qui alloient à Ounontagué : sans eux, il estoit mort, et par leur moven il recouura la vie. On luv denna des vinres, yn canot, et yn ieune homme Huron detaché de leur compagnie, auec lequel il peust acheuer son vovage, et venir à Quebec.

Cet homme, auant son malheur, s'étoit relasché de sa ferueur, et ne paroissoit qu'à demy Chrestien, faisant mesme zloire de tesmoigner qu'il ne faisoit pas estime de la Foy ny des Chrestiens ; mais avant veu que c'est en Dieu seul qu'on trouue la consolation, la patience et la iove, mesme dans les tourmens, il a si heureusement changé de senti- | leans, où il auoit demeuré auec eux dement, qu'il ne peut assez le benir, ny assez louer les Chrestiens, dont il a veu detaché que pour le joindre à la troupe dans l'occasion des exemples d'vue vertu ¡ de ceux qui sont allez à Onnontaghé. qui ne peut auoir de reproche.

Vn des Peres de nostre Compaguie s'e-tant trouué aux Trois-Riuieres, lors que les froquois y repasserent, et avant este heureusement engagé d'aller visiter ces bons Chrestiens, dans les liens de leur captiuité au camp de l'ennemy, en recent vue consolation si sensible, qu'il en écriait en ces termes :

Bene omnia fecit. En verité, mon Reu-rend Pere, les iugements de Dieu sont ►tonnans. l'ay veu la fleur de la Congregation Huronne emmenée captive par des Infidelles, auec quantité d'autres, dent la denotion passeroit, mesme dans les Cloistres, pour extraordinaire. Qu'il en wat beny a iamais, puisque bene omnia fecit ; iugez combien cela m'a esté **~n~ible, par la grande affection que** r'auois pour cette paquire nation. Tav 🛚 eu le bonheur de les visiter trois fois dans le camp des Troquois, éloigné des Tros-Rigieres d'yne demi lieue. les confessay là tous, après leur auoir fait prier Dieu. Certes, la foy regne. dan- eurs cœurs : namais ils n'ont té-l morgné de plus grands sentimens de l

fait en cette occasion, en presence de tous les Iroquois, qui ne firent paroistre aucune auersion de la priere : car avant pris l'occasion, par cinq ou six fois, dans diuerses cabanes, de dire yn petit mot du Paradis et de l'Enfer, ils m'écouterent touiours auec grand respect.

L'av trouné parmy eux vne ieune femme de dix-huit ans, nommée Agnes Aoendoens, baptisée par le deffunt P. lean de Brebeuf, laquelle i'oüis en Confession. En verité, ie n'ay iamais rien veu de plus innocent : vne personne enfermée dans yn Cloistre ne se seroit pas mieux censeruée dans la pieté. En vn mot, ie n'ay point de termes pour yous expliquer tout ce qui s'est passé dans ce rencontre. Voilà ce que le Pere nous a escrit.

If n'v auoit pas huit jours qu'il auoit quitté ces bons Chrestiens à l'Isle d'Orpuis vn an, son obeïssance ne l'en avant

#### CHAPITRE IV.

Voyage des Peres de nostre Compagnie et de quelques François au pays des Iroquois superieurs appelles Onnontoeronnous.

Ces peuples nous avant desirés, on enuoia l'année 1655, deux Peres de nostre Compagnie en leur pays, pour decoun**r**ir leurs dispositions pour la Fo**v** et leurs inclinations pour les Francois. Apres qu'ils les eurent pratiqués enniron six mois, comme il se voit dans la Relation de l'année precedente, l'yn des deux descendit a Quebec. Quoy qu'il nous parlast auantagensement de la bonne volonte de ces froquois, il n'effaca pas neantmoins de nostre esprit les defiances que nous avions pris raisonnablement de leurs déloiautes et de leurs trahisons. Si bien que lors qu'il fallut, **dewotion.** ny plus hardiment qu'ils ont l'comme on dit, fondre la cloche, et conclure l'establissement d'vne Mission et d'vne demeure en leur païs, nous nous trouuasmes merueilleusement en peine, aussi bien que Monsieur nostre Gouuerneur, duquel dependoit l'affaire en premier ressort. On examina meurement les raisons de part et d'autre, et on en trouuoit de tres-fortes et de tres-puis-Nous scauions santes des deux costés. bien que le mensonge, les fourbes, les deloiautés estoient presque aussi naturelles à ces peuples que la vie. les cognoissions tres-portés et tres-acconstumés au sang, au feu et au carnage. Nous nous souuenions de la destruction de nos pauures Eglises Huronnes, et des cruautés qu'ils auoient exercées sur nos braues Algonquins. Nous auions deuant les yeux les horribles tourmens qu'ils ont fait souffrir à plusieurs de nos Peres, les bruslant à petit feu, leur appliquant des haches toutes rouges sur les endroits les plus sensibles du corps, versant dans leurs playes des chaudieres d'eau bouillante, en derision du Baptesme, coupant de grands lambeaux de leur chair grillée, qu'ils mangeoient en leur presence. La fureur qui anime ces Barbares nous disoit tout bas à l'oreille qu'on nous en preparoit autant.

Vn Huron captif échappé du bourg d'Onontaghé, paroissant au fort de nos deliberations, nous asseura qu'il auoit estudié l'esprit de ces peuples, qu'il estoit enfré dans leurs pensées, et qu'ils n'auoient autre dessein que de faire venir en leur païs le plus de François et de Hurons qu'ils pourroient pour en faire vn massacre general. Il appuia son aduis de raisons si fortes, que les Hurons ses compatriotes ayans resolu et promis aux | Onnontoeronnons d'aller en leur païs, et de nous y accompagner, retirerent leur parolle, et nous dirent que l'ardeur de la Foy nous feroit égorger, nous coniurant par l'amitié qu'ils nous portoient, de ne point nous precipiter dans vn danger si manifeste.

Outre ce suiet de crainte, les Iroquois Agnieronnons auec lesquels nous auons traicté de la Paix depuis peu, faisoient paroistre vne ialousie qui alloit presque | tique plus diuine qu'humaine. Les Peres

iusqu'à la rage, de ce que nous voulions habiter parmy ces peuples, ayant vn grand interest pour leur commerce, que les Onnontoeronnons fussent tousiours obligez de passer par leur païs.

Nous voyons encore que ces Nations n'ayant aucun besoin des François, ny aucune retenue du costé de Dieu, qu'ils ne cognoissent pas, ny du costé de la Police humaine, qui n'a autre pouuoir parmy eux que celuy de leur interest, ils nous pouuoient mettre à mort impunément par vne boutade.

Tout cela, ioint aux dangers et à la difficulté des chemins, et aux despenses excessives et effroyables qu'il falloit faire pour commencer cette entreprise et pour la conseruer, nous mettoit dans vne extreme inquietude. Si iamais l'axiome fut veritable, qu'il v a vne crainte capable d'ébranler vne ame constante, tous ces suiets de crainte ne pouuoient nous causer vne mediocre terreur. passa toutesfois outre, et la resolution fut prise d'accorder à ces peuples ce qu'ils demandoient si instamment, et de s'aller establir au cœur de leur pays. quoy qu'il en pût arriuer. Voicy les raisons qui nous y porterent.

L'vne estoit fondée sur l'authorité et sur le raisonnement de Monsieur nostre Gouverneur, qui voyoit bien qu'il falloit perir pour ne pas perir, et qu'il falloit s'exposer à toutes sortes de dangers pour euiter tous les dangers. Nous auions nounelles que si nous rebutions ces Barbares, leur refusant ce qu'ils demandoient auec tant d'ardeur, qu'ils auoient dessein de s'vnir derechef auec les Agnieronnons, et de venir fondre sur les François pour leur faire vne guerre immortelle, et pour les exterminer entierement, s'il leur estoit possible. Nous n'estions pas en ce tempslà dans la posture de soustenir la reuolte de toutes ces nations, sans encourir vn danger plus grand que n'estoit celuy d'exposer vne escoüade de Francois, dont la resolution pourroit donner quelque retenuë à ces peuples dans leur pays mesme.

L'autre raison estoit tirée d'vne poli-

sent n'ont point blesmy à la veue de leur | sang, qui n'ont point encore redouté les **feux et la rage des Iroquois dans leurs |** plus horribles tourmens, disoient qu'ils baptiserojent bien deuant leur mort autant de moribonds qu'ils seroient de personnes, et qu'en ce cas, donnant leurs corps pour des ames, ils ne perdroient rien au change. lls allegnoient l'exemple des Apostres qui s'attendoient bien de perdre la vie dans les pays infideles où ils alloient precher leur Maistre, et ne laissoient pas pourtant d'y aller. Ils produisoient cét axiome commun : Sanguis Martyrum semen est Christianorum, le sang respandu pour la Foy par les froquois crie, disoient-ils, deuant Dien, non pas vengeance, mais benediction et pardon pour les mesmes lro-Il se faut confier en celuv qui n abandonne iamais ceux qui s'abandonnent sainctement pour sa gloire : et la rage et la perfidie des Barbares, ny les despenses excessines ne doiuent point relarder le premier de tous les emplois, qui est la connersion des ames. **Dieu,** qui est le Maistre des grands et l d≪ petits, des Francois et des Iroquois. flechtra les cœurs des infideles pour leur faire recenoir l'Enangile, et ceux des Intideles pour en faciliter la publication. :

Enfin la conclusion fut prise sur ces l falloit mettre en campagne, et donner agy Onnontoeronnous la satisfaction gu ds demandoient. Aussi-tost dit, aus-Voila vu bon nombre de s-lost fait. François qui s'equippent pour s'embarquer avec le Pere René Menard, le Pere Claude d'Ablon, le Pere lacques Fremm. le Frere Ambroise Broat, et le Frere Joseph Boursier, que le R. Pere Francois le Mercier, Superieur des Missions de nostre Compagnie en ces contrees, prit anec soy pour aller faire la suerre aux bemons insques dedans leur Fort, et pour consurer ces peuples et tout leur pais a lesus-Christ. Mais suiuons de Laul et de la pensee celuy qui nous à trace leur voyage sur le papier, et qui estoit de la partie.

de nostre Compagnie qui iusques à pre- | May 1656. Nostre gros estoit composé de quatre Nations, de François, d'Onnontoeronnons, qui nous estoient venus querir, de Sonnontoeronnons, qui estoient venus rechercher nostre alliance, et de quelques Hurons. remplissions deux grandes chalouppes et plusieurs canots. Sortant du port, nous fusmes suivis des acclamations de quantités de peuples différents qui bordoient le riuage dont plusieurs nous regardoient d'yn œil de compassion et d'yn cœnt tremblant, nous crovans autant de victimes destinées aux feux et à la rage des troquois.

Ce mailieur nous pensa arriuer dès le lendemain de nostre depart louppes avans mouillé l'ancre sur le soir à donze lienës ou enniron au dessus de Quebec, proche d'vu lieu appellé la Pointe de Saincte Croix, nous primes resolution d'y descendre tous le lendemain matin, pour y celebrer la Saincte Messe. Nos matelots s'oubliant de cette resolution, leuerent l'ancre deuant le iour et nous firent poursuiure nostre route Le danger estoit tres-grand, v avant en ce mesme endroit trois cents Troquois Agnieronous cachés qui nons auroient pu prendre sans combat et sans resistance, pource que nos Gens seroient descendus sans armes, crovant que ces traitres estoient refournez en raisons et sur plusieurs autres, qu'il se deur païs, comme ils en auoient donné la parole à nos François au Lac Sainct Pierre, au dessus des Trois Rinières. Nous emtâmes ce danger sans le scanoir, ces barbares ne s'estans point produits, quoy qu'ils nons cussent bien appercenz. Mars ils se letterent sur nos canots qui se trouverent separez de nous : ils en renuerserent yn dans la Romere, ils blesserent legerement vir de nos Freres de deux comos de fusils. ils berent et carotterent les Hurons, als traitterent mal les Onnontoeronnons de parole et d'effet, ne pounant supporter nostre alliance auec env. cranité d'entrer en guerre auec ces peuples qui temoignoient leurs justes ressentiments, appaisa lenn odere et les obligea de recomir aux excuses, Nous partimes de Quebec le 17, de disant qu'ils croioient d'abord que ces

canots ne fussent remplis que de Hurons auec lesquels ils n'ont de paix. Ensuitte de quoy ils mirent tout le monde en liberté, sans en excepter les Hurons. Ceux qui s'estoient sauuez dés le commencement du choc, courant tous nuds par les bois, et r'attrapant nos chalouppes, nous donnerent aduis de ce qui se passoit : aussi-tost chacun se mettant sous les armes, on apperceut douze canots qui tiroient vers nous à force de rames. Nous creûmes que c'estoit l'auant-garde de l'ennemy, et comme nous nous preparions à les receuoir, nous recogneumes que c'estoient nos Gens, qui n'auoient pas sujet d'estre fort satisfaits de s'estre separez de nos chalouppes.

Estans arriués aux Trois-Riuieres le 20. de May, nous les quittâmes le 29. et le 31. nous entrâmes dans l'habitation de Montreal, d'où on fit partir vn canot le premier iour de luin, pour aller donner aduis de nostre marche au Bourg d'Onnontaghé.

Le huictième de luin nous nous embarquâmes dans vingt canots, les chalouppes n'estant plus de seruice au delà de Montreal, à cause des endroits rapides et des Sauts qu'on rencontre au sortir de cette habitation. Nous n'auions pas encor fait deux lieuës qu'vne escoüade d'Iroquois Agnieronons nous ayant apperceus de loing, et nous prenant pour des Algonquins et pour des Hurons, saisie de frayeur, se ietta dans les bois ; mais nous ayant recogneuz à la veuë de nostre pauillon, qui estoit vn grand nom de lesus peint sur vn beau taffetas blanc voltigeant en l'air, ils nous aborderent. Nos Americains Onnontaeronnons les receurent auec mille iniures. leur reprochant leurs trahisons et leur brigandage; et se iettans sur leurs canots, ils pillerent leurs armes et prirent ce qu'ils auoient de meilleur dans leur équipage, vsans, disoient-ils, de repressailles, eux mesmes ayant esté pillez peu de iours auparauant par ces mesmes peuples : voilà toute la consolation que remporterent ces pauures miserables de nous estre venus salüer.

Passant dans le Lac Sainct Louis, vn furent depourd de nos canots se brisa, ce qui nous est nostre voyage.

encor arriué d'autresfois dans nostre voyage; mais nous iettans à terre, nos Charpentiers de Nauires trouuoient par tout de quoy bastir vn vaisseau en moins d'vn iour: c'est à dire que nos Sauuages rencontroient facilement des choses propres pour faire les gondoles qui portoient nostre bagage auec nous. Les Architectes de ce pays ont bien plustost basty leurs Maisons, leurs Palais et leurs Nauires que ceux d'Europe; que si on n'y est pas logé si superbement, on y habite souuent plus à l'aise et plus ioyeusement.

Nous tuasmes quantité d'Eslans et de Cerfs que nos François appellent des Vaches sauuages : mais le treizième de Iuin et les trois iours suiuans nous nous trouuâmes dans des courans d'eau si rapides et si violents, qu'il falloit se mettre à l'eau pour traisner quelquefois, et quelquefois porter sur nos espaules nos batteaux et tout nostre bagage. Nous nous moüillions de tous costez, car nous auions vne partie du corps en l'eau, et le ciel arrosoit l'autre d'vne grosse pluye. Nous employons toutes nos forces contre le vent et contre les torrens, portant autant ou plus de joye dans nos cœurs que de fatigue sur nos corps.

Le dix-septiéme du mesme mois, nous nous trouuames au bout d'vn Lac que quelques-vns confondent auec le Lac de Sainct Louis; nous luy donnâmes le nom de Sainct François pour le distinguer de celuy qui le precede. Il a bien dix lieuës de long et trois ou quatre de large en quelques endroits; il est remply de quantité de belles isles en ses emboucheures. Le grand fleuue de Sainct Laurens s'elargissant et repandant ses eaux d'espaces en espaces, fait ces beaux Lacs, puis en les resserrant, il reprend le nom de Riuiere.

Le vingtiéme de luin nous passâmes le grand Saut; la mort de cinq faons de biches massacrez par nos chasseurs, et cent Barbuës prises par nos pescheurs, adoucirent nos peines. Nostre boucherie et nostre poissonnerie furent iusques alors aussi bien garnies qu'elles furent depourueuës de tout sur la fin de nostre voyage.

apres anour celebre la Saincte Messe, vu | minuoient fort, nous rencontrâmes trois enfant dont la femme d'yn de nos guides | canots d'Annieronnons qui venoient de Onnontoeronnons accoucha en chemin : [la chasse aux hommes, rapportans les ce qui ne l'empescha pas de poursuiure cheuelures, de quatre Sauuages de la comme les antres par vue grosse pluve! Nation des Neds-percez, et tenant capqui nous accompagna tout le jour et; fine vue femme et deux enfans. toute la nuiet suivante.

de leurs castors et de tout leur bagage ; ! bien. mais I'vii de ces chasseurs avant esté l condite.

has tame cognoistre que nous estions nomine lose hun Ondakout, duquel nous agons parle au Chapitre troisieme, : s case du pays des Azmeronnons a demy brasle of anot marche dix-sept jours parmy les bois et parmy les rochers, sans aranger autre chos capie quelques tern a francia sandages. Nos gens luv Crent prendre vir e atam breibage pour despera son estomach a prendre sa verari a cesens danger, apres vne si anger Charles Nors lay donnâmes yn car for the syranes pour descending vers 6 s New Chous Francises,

1 > 27 d · fram nors passames lo der-Silving disquissiframe an indica da a a de Montre de Comontaghe, le est quet anticolorisma amb faciles de-

 $L \cdot 20$  voca int la nuiet aussi bien que

Le vingt-cinquième, nous baptisâmes, | le jour, pource que nos prouisions di-

Le premier de luillet nous donnâmes Sur le soir, quelques chasseurs nous la chasse à vii canot qui parut ; l'avant ayant decounerts et nous voyant bon attrapé, comme il estoit du bourg d'Onnombre de canots de compagnie, s'en- nontaghé, il nous dit qu'on nous v atforrent et lasserent de quoy-piller à nos , tendoit, et que le Pere Toseph-Chauzens, qui se saisirent de leurs armes, i monot qui y estoit resté seul se portoit

Le troisième iour, la famine commenpris, nous recognimes qu'il estoit de la l'eant de nous presser, nous fismes nos nation des Andastaeronnons auec les-l'efforts pour arriver à vn lieu nommé quels nous n'auons point la guerre : c'est Otiatannehengué, qui est yn lieu fort pourquoy nos Francois leur rendirent | recommandable pour la grande pesche ce quals anoient butiné ; ce qui n'obli- ; de poisson qui s'y fait chaque année. gea pas nos Saunages d'yser de la mesme | Nous-esperions y rencontrer-bon-nom-| bre de pescheurs et en tirer quelqu**e** Le 26, sur les neuf heures du soir, (soulagement : Monsieur Du Puis tit tirer entendant vue voix d'homme assez forte, deux petites pieces de canon embarmais assez lamentable, nous nous don- quées dans nos canots denant que d'y times bien que d'estoit quelque prison-jaborder, pour leur donner aduis que mer echappe. Monsieur Du Puis, braue 'nous n'estions pas loing; mais la saison Gentilhomm :, qui commundoit nos sol- de la pesche estant passée en ce quardats Francois, tit battre le tambour pour -tier-la, nous n'y tronnâmes personne : ce uni obligea nos guides de depescher Francois. Ce paintre homine n'avant vir homine pour aller jour et ninct porese nous approcher accourut à ce bruit, ter la nonnelle de nestre marche a On-Is nevery qual put. Costoit vn Huron nontache, et pour taire apporter des vinces au denant de nous. - Ce Conrier All he denant pas si-tost retourner, parce n adoit que la peau et les os, s'estant, qu'il luy restoit encore treute heues de chemin a fairs, nous endovâmes quelques Francois en vu autre heu plus proche ; mais le poisson s'estant retiré, les peschems s'en estoient allez, si bien que ny nos filets que nons tettâmes à Lean, ny nos industries n'enrent presque aucun effet. La famme cependant nous tenoit à la gorze, et pour comble de nostre affliction nostre Pere Superieur estori tombe malade depuis quelque temps: nons mamons antic liet a ligo donner que la terre, uy presque autre abry que le ciel. Nous ne tradacons en Unites nos Host Herres ny pam, ny vin, ny char, ny poisson . Di a nois d'una yn pelif franct sanna⊊ og a om nemmer tey Atoka ; la jeunesse en alloit ramasser

dans les prairies voisines, et quoy qu'il n'eust presque ny goust ny substance, la faim nous le faisoit trouuer excellent: il est presque de la couleur et de la grosseur d'vne petite cerise.

Nos Sauuages, quoy qu'accoustumez à passer les deux et trois iours sans manger, ne se contentant pas d'vne viande si mince et si legere, se defiloient tous les jours : si bien que de quarante qu'ils estoient à nostre depart, il n'en resta que cinq qui nous asscurerent que iamais ils ne nous abandonneroient. Les Sonnontoeronnons prenant icy leur congé, nous leur fismes deux presens de mille grains de Pourcelaine, l'vn pour nous preparer le chemin en leur païs, l'autre pour mettre en oubly les peines et les fatigues qu'ils auoient prises, venant rechercher l'alliance des François. et pour les porter à nous tesmoigner bon visage quand nous les irions voir. Nous donnâmes en particulier deux capots et quelques autres petits presens aux principaux pour les gagner.

Le cinq et sixième de luillet nous peschames quelques poissons, mais en si petite quantité, qu'on donna pour tous mets vn brochet assez mediocre à soixante hommes.

Le septiéme, nous arriuasmes sur les dix heures du soir à l'embouchure de la Riuiere qui fait le Lac de Gannentaa, sur les riues duquel nous pretendions establir nostre demeure; et le lendemain, à nostre réueil, nous apperceûmes des courans d'eau si rapides, qu'il les falloit surmonter à tour de bras et à force de rames. le vous auoüe que les visages de la pluspart de nous, déja tout haves et tout défaits, parurent extraordinairement abattus. On n'auoit donné. le soir, à nostre couchée qu'vne goutte d'eau de vie à tous ceux de nostre suitte. et il falloit partir le matin pour combattre tout le iour contre des brisants, qui nous faisoient presque autant reculer que nous auancions. En effet, nous ne fismes qu'vne lieuë ce iour là, vne partie de nos gens tombant malades, et les autres perdant courage, faute de La prouidence de Dieu est ad-

Estant entierement abattus, nous vismes paroistre vn canot chargé de viures qui venoit à nous plustost à force d'aisles Cette veuē guerit quasi que de rames. tous nos malades, nos forces rentroient par nos yeux, et nos fatigues n'attendoient pas que nous fussions en repos pour s'en aller. Le regard seul nous rendoit la iove et la santé. Nous mettons pied à terre, et celuy qui estoit Maistre du conuoy, apres nous auoir fait vn petit compliment, nous presenta, de la part des Anciens et du Pere Chaumonot, des sacs de bled d'Inde et de grands Saumons qui venoient d'estre Ce petit canot fut suiuv de deux autres plus grands, aussi bien remplis que le premier. Nous rendons graces à Dieu de ce qu'il nous auoit accordé ce secours si necessaire. On met par tout les Chaudieres hautes, ce n'est que réjouïssance. Vn beau iour efface la memoire de dix mauuais. Il ne reste plus rien de nostre famine que la gloire d'avoir souffert quelque chose pour nostre Seigneur, qui facit etiam cum tentatione prouentum. Il nous fit bien alors experimenter la verité de ses promesses, nous donnant vne abondance plus grande au centuple que la disette que nous auions ressentie pour son seruice n'auoit esté pressante. le pourrois dire qu'il ramena exprés pour nous le poisson dans les Riuieres, l'vn de nos hommes ayant pris la mesme nuict vingt grands Saumons et quelques Barbuës. Et le dixiéme du mesme mois de luillet, passant vn sault de cinq lieuës, qui est le plus long que nous ayons rencontré, nos gens prirent en chemin faisant, trente-quatre autres Saumons, à coups d'espées et d'auirons: il y en auoit si grande quantité qu'on les assommoit sans peine. Sur le soir nous trouuasmes an lieu où nous voulions passer la nuict l'vn des premiers Capitaines d'Onnontaghé, qui nous receut auec vne belle harangue, dans laquelle il témoigna que la ioye que tout le païs receuoit de nostre arriuée n'estoit pas mediocre; que toutes les quatre nations y prenoient part, et que tous les Anciens nous attendoient auec impatience. mirable, deducit ad inferos et reducit. L'onzieme de luillet nous nous trouuâmes sur les trois heures apres midy à | plus gros que le poignet d'yn homme, et doient auec vue grande multitude de aiguilles. Imalpha.

La grandeur du Lac est d'enuiron deux henes de longueur, et d'yne dena heuc de largeur. Nous y auons remarque trois choses assez considerables.

La première est qu'on trouve du coste i elorgne de la Mer, aussi bien que la l Lorrame, ou il s'en troune de semblafasse auec la facilité qu'on le pourratare icv : car on trouue du sel tout fait sor la terre aux engirons de ces sources. et farsant boudlir Feau, elle se convertit | ais ment en sel.

cents on the matmee.

La troisieme chose remarquable est prenons nostre route. qual se rencontre au mesme endroit certains serpents qui ne se vovent point affeics, que nous appellons des serpois a sonnettes, pource qu'en rampent its font yn brint semblable a celuy d vice some the, on plustostid vice eighter. ils percent au bout de leurs queues cer- j tacles escailles rondes engagees l'yne . dans l'outre, de telle sorte qu'en les l spired at resserrant, ils font ce bruit quit certaid de vinat pas, des son-56.15 - 166 escailles ne laissent pas de l the 1 total quand on les remue apres a du supent; mais il n'est pas si A topography quiebles tont forsique so postest en vie, Les originaires 4. p. - discut que ces escuiles sont A proposition of a mail deplets, et te sector, quals froment danssi Control stoppe cette de l'antantle, quent etchie als en compont la quene que si fout eplatte et presque continued managed betester Someorps Date in trace preds de fonzueur; if est

Lentree du Lac de Gannentan, sur les fout marqueté sur le dos de taches noires riues duquel nons autons destiné nostre l'et faunes, excepté sur la queue, qui est demeure, on les Anciens, scachant que quasi toute noire. Il a quatre dents, c'estoit le lieu que les Peres Chaumonot deux en haut et deux en bas aussi lonet d'Ablen anoient agrees, nous atten- gues, mais plus aignes que nes petites Il mord comme yn chien, et fait decouler son venin dans la morceure par yn petit aiguillon noir qu'il tire d'vue bourse où ce poison est renfermé. Quand quelqu'yn en est mordu, il enfle aussi-tost, et si il n'est promptement seconra, il meurt en peu de du Midy quelques sources ou fontaines temps tout connert de pustules rouges. dean salee, quoy que ce Lac soit fort Aussi-tost que ces Serpens voient yn homme, ils sifflent et battent de la queué faisant jouer leurs sonnettes, soit pour bles; mais je ne croy pas que le sel s'y epoquanter leur ennemy, soit pour s'animer au combat, ou plustost parce que Dien leur a donné cet instinct, afin que les hommes soient sur leurs gardes à l'approche d'yn si dangereux animal. Je ne seav pas si ces Serpens sont attires La seconde est qu'au Printemps il s'a- | par le sel ; mais le scav bien que le lieu masse a Lentonr de ces salines vue si con nous auons dresse nostre demeure grande quantité de Tourferelles, qu'on enfourre de belles sources d'eau douce, en prend quelquestors insques à sept n'en est point infecte, quoy qu'il soit | sur les rmes du mesme | Lac. |

#### CHAPLIER V.

Nostre arriuée au lieu ou nous auions destiné nostre demoure, et la Reception que nous firent les peuples d**u** pays.

Lay dit au Chapitre precedent, que nous entraines Lonziem : de Indlet dans le Lac nomine Gamientaa sur les bords duquel nons alhons dresser nostre demeure, estant analicez bisques a vir quart de heue de cet endrod; nous 🔻 mismes nous in smes a terre cind petites pieces de canon, dont le petit tonnerre qu'on lit entendre sur les eaux de ce lac, fut smuy de la decharge de foutes les arqueloises de nos gens, et estort le premier salut que nons ennovames par

eau, par l'air et par les bois aux Anciens du pays qui nous attendoient auec vne grande multitude de peuple. Ce bruit rouloit sur les eaux, éclatoit dedans l'air, et resonnoit fort agreablement dans les forests. Nous voguions en suite en bel ordre, nos canots ou petits bateaux allant quatre à quatre sur ce petit Lac. Nos François firent à l'abord vne seconde descharge ou une seconde salve si adroitement, qu'ils rauirent tous ces pauures peuples.

Les Anciens auoient fait dresser deux échaffauts pour nous faire hautement leurs complimens et leurs harangues, qui furent interrompuës par vne grosse pluye qui nous obligea tous de chercher l'abry; les paroles se changeant en caresses et en tesmoignages de ioye de

part et d'autre.

Si ces pauures Sauuages nous faisoient tout l'accueil possible, faisans voir dans leurs yeux et leurs gestes les sentimens de leur cœur tout remply de tendresse pour nous, nos actions correspondoient à leur amour, en sorte que dans tous ces témoignages de ioye et d'affection reciproque, nous benissions Dieu de ce qu'il nous auoit conseruez parmy tant de peines, de dangers et de fatigues, et de ce qu'il nous avoit enfin conduits au bout de nostre pelerinage.

C'est la coustume de ces peuples d'entretenir durant vne partie de la nuict ceux qui les viennent visiter, soit de compliments, soit de discours assaisonnez des graces du païs, et pleins de gentillesses à leur mode, soit enfin par des chansons et des danses qui leur sont ordinaires; mais nous voyant assez las de la fatigue d'vn si long voyage, ils nous dirent qu'ils se retireroient, de peur que leur ciuilité ne troublast nostre repos, auquel ils disoient vouloir concourir, en chantant à l'entour de nos cabanes les airs les plus doux, les plus agreables et les plus propres pour nous endormir.

Le lendemain matin douzième de Iuillet, nous chantâmes le *Te Deum* en action de graces de nostre heureuse arriuée, et prismes possession de tout ce pays au nom de Iesus-Christ, le luy defûmes conduits dans la Cabane de l'vn

diant et consacrant au sainct Sacrifice de la Messe. Les Anciens nous firent en suite quelques presens pour nous feliciter de nostre arriuée et nous souhaitter vn heureux establissement.

Le Dimanche suiuant, qui estoit le seizième du mesme mois, nous accomplismes vn vœu que nous auions fait dans les dangers de nostre voyage, promettant à Dieu de communier tous ensemble, s'il nous donnoit la grace de nous voir tous dans le païs que nous cherchions. Ayant obtenu cette faueur, tous nos François receurent le pain sacré en vne Messe qui fut chantée fort solemnellement : ce fut là que nous depliâmes tous nos ornemens, qui seroient pauures en France, mais qui passerent

icy pour tres-magnifiques.

Le Lundy dix-septiéme on commença à trauailler tout de bon à nous loger, et à faire vn bon reduit pour les soldats; nous l'auons placé sur vne eminence qui commande sur le Lac et sur tous les endroits circonuoisins. Les fontaines d'eau douce y sont en abondance, et en vn mot le lieu paroist aussi beau que commode et aduantageux. Pendant que les hommes de trauail sont dans cette occupation, nostre Pere Superieur, à qui Nostre Seigneur auoit rendu la santé, s'en alla auec quinze de nos plus lestes soldats au Bourg d'Onnontaghé, éloigné de cinq petites lieuës de nostre demeure. Le peuple estant auerti de la venuë des François, sortit en foule au deuant de Estant à vn quart de lieuë du Bourg, quelques anciens nous prierent de faire halte et de prendre haleine, pour escouter vne harangue gentille et toute pleine de complimens que nous fit vn Capitaine des plus considerables du païs, leguel marchant ensuite deuant nous, nous fit passer au trauers d'vn grand peuple qui s'estoit rangé en have des deux costez. Nous le suivions doucement et en bel ordre suiuis d'vn autre Capitaine qui venoit apres nous pour empescher que ce grand monde ne nous serrât de trop prés. Nos soldats firent à l'entrée de la Bourgade vne belle salue qui rauit tous les spectateurs.

Capitaines du païs, où toutes choses estoient bien preparées pour nous recegor a leur mode : on nous apportoit des fruicts de tous costez, ce n'estoient que festins, et dix jours durant, toute la pecie et la chasse de cette bourgade fut employée pour regaler les François, chaque famille nous voulant auoir à Lenuv. Quelque temps apres, vue autre escouade de François en bonne conche arriuant tambour battant, on ne vit jamais tant de visages espanouis ; il semblot que les cœurs des Sauuages sorboent par leurs yeux, et ie ne crov pas qu on puisse concenoir, sans l'auoir veu. les tesmoignages d'amour et de cordiahte on ils nous donnoient. Si, apres tout 🕡 la. As nous trahissent et nous massactent, le les accuserai non pas de dissmulation, mais de legereté et d'inconstance, qui peut changer en peu de temps l'amour et la confiance de ces. Barbares en cramte, en haine et en perfidie ; adwastez que les Demons cherchent toutes les occasions de nous perdre, let que si 4- hommes persecutent en plusieurs endroits les lesuites, ces malheureux esprits ausquels ils declarent par tout is guerre, ne les épargnéront pas,

Le soir de nostre entrée, les députés de quelques nations nous vindrent sabe 🦭 et pour monstrer l'estime que les Panenta\_beromions faisoient d'Achienda∞e, a est le nom du Pere superieur, as vocaiurent par yn present que sa Natte fast ie hen des conseils et des assem-ਬਨਨਾ de toujes les aflaires du pais. Les conontagheronnous nous firent aussi -or- presens agec grande ciudité.

Les Anneronneus ne pourant se dispaser de la loy commune du pais, firent ! a la verde leurs presents; mais estant paper is jet et ue poutant supporter! ta dat 35 charangue pleme de risces et

des plus notables et des plus fameux | des choses qui ne se pouvoient partager, et qu'ainsi ils auoient esté contraints de donner tous ces presens à leur nation.

Le Pere superieur repliqua à leurs impostures d'yne maniere si pressante, qu'ils se repentirent bien-tost de leurs fausses accusations. Il leur dit que la memoire ne manquoit iamais aux François qui auoient la plume en main, et que si leur esprit-s'oublioit de quelques choses, leur papier les leur suggeroit au besoin. Il raconta en suitte tout ce qui s'estoit passé au Conseil des François et des froquois Annieronnons, fit vn denombrement de tous les colliers de porcelaines, de toutes les arquebuses, de tous les capots, et en vn mot de tous les presents qui auoient esté faits par le grand Capitaine des François ; nomma les nations et les personnes mesme de consideration à qui chaque present auoit esté destiné ; puis demanda au brau**e** Annieronnon si ces choses ne pounoient pas estre données separément. Il s'enquesta des deputés des nations, si du moins la memoire de ces presens auoit esté portée jusques en leur país, puis que l'Annieronnon confessoit les auoir Ce panure homme qui croioit retenus. que nous ne faisions que begaier en leur langue, comme les Europeans qui ont commerce auec eux, fut si surpris entendant le Pere, qu'il rechercha depuis tons les movens de se mettre bien dans son esprit.

Apres cette assemblee, nous emploiames quelques iours à visiter et à gagner be s, c'est a dire le Palais ou on degoit [les dinerses nations qui estoient a Onnontaghe, et qui tous les jours y abordoient pour se trouner à la décision de deux grandes affaires, et au grand conseil de gaerre qui se tient ordunairement en cette bourgade.

Les deputes de Sonnontonan et d'Oiogouan estant arrives, nous les allâmes metre enounce anec ces peuples, ils saluer. Les preiniers, faisant paroistre deur deuil pour la mort de l'yn de Jeurs tres contre les Trancois, et se : Capitaines nomine Ahiarantonan, fue par y 6. e. t. excuser, de ce qu'ayant, recey, les Annieromous au quartier des Trois-🕠 🕓 as a Qualice pour toutes les Rimeres, remplissment l'air de chausons Iroquoises, ds no les anoient lu\_ubres. Nous leur fismes yn present 🚁 🗸 🗁 baes, ats dirent, que les brans, pour soulager leur douleur ; mais quand , as esterent assez stopides pour donner , il fallut respondre, I (nogouauronnon prit

la parolle et dit que la playe que les Sonnontoueronnons auoient receuë, auoit changé leur ioye en larmes, et leurs voix en soupirs et en chansons de deüil.

Toutes les nations estant assemblées, il fallut, deuant que de tenir conseil, expier le Bourg, à cause de la mort d'vn Capitaine arriué la nuict precedente, lequel, par grand bonheur pour luy, auoit receu le sainct Baptesme deux iours auparauant, apres vne bonne et saincte instruction. Cette expiation se fit par deux presens, dont l'vn seruit pour essuier les larmes de l'Onnontagheronnon, et pour luy rendre la parolle que cette mort luy auoit rauie; l'autre pour nettoyer le sang qui pourroit estre tombé du corps mort sur la Natte du Conseil. L'Onnontagheronnon respondit par deux autres presens : l'vn pour donner parolle qu'on alloit couurir ce corps, et l'autre pour asseurer que le Conseil en suitte seroit ouuert.

Ces peuples anoient connequé tous les Estats du Païs, ou plustost toutes les Nations alliées, pour reconcilier les Annieromons auec les Sonnoutoueronnons, qui estoient sur le point d'entrer en guerre pour la mort du Capitaine dont nous venons de parler; pour traiter de nostre establissement au centre de leur pays, et pour inuiter tous ces peuples à mettre quelque chose dans la chaudiere de guerre, c'est à dire pour auiser aux moyens d'attaquer et défaire leurs ennemis, et fournir à quelques frais communs. Voila les desseins de ces pauures peuples; mais Dieu en auoit d'autres bien plus releués. ll vouloit estre annoncé et presché dans vne assemblée la plus celebre et la plus nombreuse qui se puisse presque faire en ces contrées.

On tint ce grand conseil le 24. du mois de luillet, où toutes les Nations remirent entre les mains d'Achiendasé (qui est nostre Pere Superieur) le differend d'entre les Sonnontoüeronnons et les Annieronnons, qui fut bien-tost terminé. Elles agréerent en suitte auec des témoignages d'vne bien-veillance extraordinaire nostre demeure et nostre establissement en leur pays. Chacun enfin mit

ses presens dans la chaudiere de guerre. Or, ces peuples estant grands harangueurs et se seruant souuent d'allegories et de metaphores, nos Peres, pour les attirer à Dieu, s'accommodent à leur façon de faire; ce qui les rauit, voyant que nous y reüssissons aussi bien qu'eux.

Nous auions si bien estallé et si bien dressé et rangé nos presens, qu'ils paroissoient à merueille; mais le Pere loseph Chaumonot, qui parle l'Iroquois aussi bien que les naturels du pays, sembla en rehausser le prix, en don-

nant l'interpretation.

Il ne sera pas hors de propos de remarquer en passant, que ces presens ne sont autre chose que des colliers de porcelaine, des arquebuses, de la poudre et du plomb, des capots, des haches, des chaudieres, et d'autres denrées semblables qu'on achepte des Marchands auec des castors, qui sont la monnoie qu'ils demandent pour le payement de leurs marchandises. Que si vn Iesuite en reçoit ou en recueille quelques-vns pour avder aux frais immenses qu'il faut faire dans ces Missions si éloignées, et pour gagner ces peuples à lesus-Christ et les porter à la paix, il seroit à souhaiter que ceux-là mesme qui deuroient faire ces despenses pour la conseruation du pays, ne fussent pas du moins les premiers à condamner le zele de ces Peres, et à les rendre par leurs discours plus noirs que leurs robes; ils deuroient laisser ces sortes de medisance à la basse populace tousjours mal informée de ce qui se passe, et dont l'ignorance semble excuser les calomnies. Mais faisons bien, et laissons mal parler, puisqu'aussi bien les calomnies sont le ciment de la vertu. On nous écrit de France qu'on ne scauroit plus fournir aux grands frais que nous faisons dans ces nouuelles entreprises. Nous y donnons nos trauaux, nos sueurs, nostre sang et nos vies : si, faute de secours, nous sommes contraints de quitter vn poste si auantageux pour la Foy et pour la conseruation du pays, ceux qui nous persecutent n'en seront pas plus riches, et Dieu en sera moins glorifié.

Retournons, s'il vous plaist, à nos pre-

cation, tous nos Peres et nos François leuées; vos pelleferies sont trop peu de - petterent a genoux, inirent bas leurs, chose pour nous faire entreprendre vu an long; ce qui surprit et ranit toute vous le tronnes bon pour les Hollantendre que nous ne traitions d'ancune tout | vniners.

en suitte, expliqua liuit ou dix presens i de plusieurs Capitaines, et pour faire rearure dans la Foy de leurs enfants et de tears amis quelques branes Chrestiens et Chrestiennes passées dépuis peu de la terre au ciel. Il joignit les Algonquins et les Hurons dans ses présens pour ne fure qu'vn cœur et yn penple auec toutes ! ces Nations. Il dit a haute voix que plus considere dans toutes ces contre-s. Achiendase se venoit joindre a lave amme la bouche d'Onontio, afin de lander a releuer les maisons renuersees, a ressusciter les morts, à maintenti ce qui estat en bon estat, et a 40ffendre le pays contre les perturbaexpagaoit toutes ces choses en defail. 😕 n estoit qu'admirations et acclama- [ tons de tous ces paudes rams de nous! var suverses d'uis leurs facous de faire,

Un' yn present en action de graces 4. ← qu on auort fait part a Onnontio. des depenables quals anoient remporte esa ne - de la Nation de Chats.

a Quadrec de nos nomellos,

baselene et animant sa parolle, s'ecria : ; tion de son-prochain.

Deuant que d'en donner l'expli- pays, nos pretentions sont bien plus rechapeaux, et ioiznirent les mains, enton- 'si long voiage auec tant de tranaux et nant a haute voix le Veni Creator tout dant de dangers. Gardes vos castors si Lassistance, à laquelle nous fismes en- dois ; ceux mesmes qui tomberoient entre nos mains, seroient emploies pour affore importante, sans demander au- vostre service; nous ne cherchons point paraiant le secours de l'Esprit qui regit des choses perissables ; c'est pour la : Foy que nous auons quitté nostre païs : Le Pere Joseph Chaumonot se Jeuant, c'est pour la Foy que nous auons abandonné nos parens et nos amis; c'est La's pour adoucir les regrets de la mort | pour la Foy que nous auons trauersé l'Ocean ; c'est pour la Foy que nous anons quitte les grands Nanires des François pour nous embarquer dans vos petits canots; c'est ponr la Foy que nous auons laisse de belles maisons, pour nous loger sous vos ecorces ; le est pour la Foy que nous nous prinons de nostre nourriture naturelle et des mets unnontaghe estant comme le Parlement (delicieux) dont nous pounions jourr en de tout le pays, et Agochiendaguete le [France, pour manger de vostre bouillie et de vos mets, dont a peine les animany de nostre pais vendroient gouster. Et prenant yn tres-beau collier de pourcelaine artistement fait : C'est pour la Foy que le tiens en main ce riche present, et que i ouure la bouche pour vous sommer de la parolle que vous nous vers de la parx. Pendant que le Pere I donnastes lors que vous descendites à Quebec pour nous conduire en vostre Yous ares promis solemnellepays. ment que vons presteries l'oreille aux parolles du grand Dieu; elles sont en ma bouche, econtes-les, ie ne suis que son organe. Il vous engoie donner aduis par ses Messagers, que son lels s'est say tears ennemes, hav avant engage fait homine pour vostre amour; que cet deux enfants qu'ils auoient pris et em- Homme. Fils de Dien, est le Prince et He Mastre des Hommes ; qu'il a prépare 't en fit deux autres : Evn en reco-, dans les tienv des plaisirs et des defices 😂 assance de ce quals pous agoient res ; eternelles pour ceux qui oberroient à ses cas en leur pays agec autant de cours, commandemens, et qu'il allume d'hor-Users, quals nous y anoient muitez anec aribles feux dans les Enfers pour ceux astorice; et l'autre, pour leur faire met- qui ne voudront point récenoir sa pa-7 to canot a leag, pour faire scanoir rolle. Sa lov est douce; elle deffend , de faire ancim tort ny any biens, ny a isotra, le Pere prenant yn ton de voix da vie, ny a la femme, ny a la reputa-A a-t-il men de nest point pour le commerce que plus raisonnable? Elle commande de 🛂 🖚 nus voies paroistre dans vostre ; porter respect, amour et reuerence a celuy qui a tout fait et qui conserue l'vniuers : vostre esprit est-il choqué d'vne verité si naturelle ? Iesus-Christ qui est le Fils de celuy qui a tout fait, s'estant fait nostre frere et le vostre en se reuestant de nostre chair, a presché ces belles veritez, il les a fait peindre et escrire dans vn liure, il a ordonné qu'elles fussent portées par tout le monde: voilà ce qui nous fait paroistre en vostre pays, voila ce qui ouure nos bouches; et nous sommes si certains de toutes ces veritez, que nous sommes prests de perdre nos vies pour les soustenir. Que si tu les rebutes en ton cœur, qui que tu sois, Onnontagheronnon, Sonnontoueronnon, Annieronnon, Oiogouenronnon, Onneïoutchronnon, scache que lesus-Christ qui anime mon cœur et ma voix te precipitera vn iour dans les Enfers. Mais preuiens ce malheur par ta conuersion, ne sois point cause de ta perte, obeïs à la voix du Tout puissant.

Ces paroles de feu, et quantité d'autres semblables poussées d'vne vehemence toute Chrestienne, ietterent vn tel estonnement dans ces pauures Barbares, qu'ils paroissoient tous transportez, la joye et la crainte partageant leurs Et l'approbation fut si geneesprits. ralle et si vniuerselle, qu'on eût dit qu'ils vouloient tous mettre le Pere dans leur cœur, ne scachant quelle caresse assez grande luy faire. Les larmes tomboient des yeux de nos François voyant nostre Seigneur si magnifiquement annoncé en cette extremité du monde. Pour moy. i'avouë que ce que i'ay veu et entendu en ce rencontre, passe tout ce qu'on en peut dire ou escrire. Si, apres cela, le demon renuersant la ceruelle à ces pauures peuples les porte à nous mettre à mort: Iustificabitur in sermonibus suis. Nous aurons du moins iustifié nostre Dieu en ses parolles

Le lendemain qui estoit le 25. de Iuillet, à peine estoit-il iour, que les Deputés de toutes les Nations nous vinrent faire des remercimens les plus aimables et les plus cordiaux qu'on puisse s'ima-Ie ne sçay si l'Annieronnon qui

dissimulations ordinaires, ou si Dieu luv auoit touché le cœur ; mais il rapporta fidelement tout ce que le Pere auoit dit de la Loy de Dieu, loüa hautement nos desseins, protesta qu'il ne pouuoit resister à nos raisons, et qu'il se vouloit faire Chrestien. Il nous fit les presens aussi bien que les autres Nations qui nous presserent fort de les aller instruire en leur pays.

Le 26. les Annieronnons nous demandant des Lettres pour porter aux Hollandois, auec lesquels ils ont commerce, nous loüasmes à la verité leurs Anciens qui paroissent portés à la paix ; mais nous blasmames extremement leur ieunesse de ce qu'elle auoit pillé plusieurs maisons à l'entour de Quebec: nous leur dismes que ces desordres les auoient mis en guerre auec les peuples nommés Mahinganak et auec les Andastahoneronnons, et qu'ils pourroient bien tomber dans vn mesme malheur à l'égard des François.

Le 27. Iuillet nous retournasmes sur les riues du Lac, où vne bonne partie de nos François trauailloient à nous dresser vne habitation que nous appellerons saincte Marie de Gannentaa.

Le 30, veille de saint Ignace, les principaux d'Onnontaghé nous vindrent visiter et nous firent quelques presens pour nous lier si estroitement auec eux, que nous ne fussions plus qu'vn peuple, et pour nous donner aduis qu'il ne falloit pas se sier à l'Annieronnon, que cette Nation estoit fourbe et trompeuse, et qu'ils nous prioient de nous bien fortifier. et de rendre nostre maison capable de les receuoir et de les mettre à l'abry de leurs ennemis en cas de necessité ; qu'au reste, ils alloient prendre la hache pour faire vn canot qui allast porter de nos nouuelles à Quebec.

Le mois d'Aoust nous fut vn temps d'exercice en toutes façons : nous auions basti vne Chapelle à Onnontaghé; vne partie de nos Peres y estant attachés, les autres alloient par les Cabanes. On ne cessoit presque depuis le matin iusques au soir de prescher, de catechiser, de baptiser, d'enseigner les Prieres. commença, vsa de ses sourbes et de ses et de respondre aux demandes des vns et des autres, tant ces bonnes gens té- | vint loger pour vn peu de temps aupres moignent d'inclination pour la Foy. Les François qui estoient à saincte Marie du Lac de Garmentaa, faisoient tous les métiers d'yne ville pour nous loger tous, et nous conseruer au milieu de ces Nations barbares. Tout cela ne se faisoit pas sans peine: il falloit beancoup trauailler, peu dormir, coucher sur la terre à l'abry de meschantes écorces, ne manger pour l'ordinaire que de la boūillie faite auec yn peu de farine de bled d'Inde cutte en l'eau, sans pain, sans vin, sans **antre r**azoust que la faim, et estre importunes jour et nuiet de certains moucherons ou cousius qui assaillent la de l tous costes et a toute heure. Tout cela, ont au chanz ment d'air et aux grands trauaux du voyage, altera tellement nos constitutions dans les plus grandes cha- l leurs de l'année, que nous tombasmes tous malades : c'estoit chose pitoyable den voir quelquesfois iusques à vingt entassés presque les vus sur les autres, dans yn temps et dans yn pays où nous n autons autre secours que du Ciel. Mais celuv qui auoit fait nostre plave, v mit bien-tost vn bon appareil. H enuoia dans le fort de nostre disette tant de ciber et tant de poisson dans nostre Lac. anant la saison ordinaire, que les malades furent soulagés, les conualescens fortifies, et ceux qui estoient guens. soustemus dans leur trauail. Il toucha tellement le cour de ces peuples, quil-nous apportoient auec grand amour de leurs bleds et de leurs douceurs qui sont des faisolles et des citrouilles du pays, qui sont plus fermes et meilleures que celles de France. Els nous presenpoent aussi des espies de leur bled nouu-aa, qui ne sont pas manuais. En sorte que nous en fames tous quittes pour quelques accez de fievre tierce, qui nous nt esprouer tontes les marques pos-»ible» de bonte que nous donnerent le». Sociazes pendant nestre maladie.

lls abordoient de tous costes, les vas nous apportant du poisson, d'autres nous reprochant que nous n'enuoions pour en prendre selon nos besoins. L'vn

de nous ; il fit des presens à nostre Pere Superieur pour le bon traitement qu'auoit receu son fils à Quebec, il voulut lier auec luy vne amitie de frere, et pour la nouer estroitement, il luv presenta vn collier de porcelaine.

Vn Sonnontoüeronuon, estime grand chasseur, luv vint offrir vne conuerture pour conseruer la chaleur de l'amitié qu'il venoit contracter aucc luy.

On nous a rapporté insques icy que les Hollandois nous vouloient amener des cheuaux et quelques autres commodités, se rejouissant de nostre demeure en ces contrées.

Vn ancien Capitaine d'Oiogoen, homme intelligent et emploié dans les affaires publiques, nous est venu voir de la part de toute sa Nation, pour prier Achiendasé de luy accorder quelques-yns de nos Peres. l'asseurant qu'on leur feroit dresser vue Chapelle et que le peuple demandoit d'estre in truit en nostre creance. On luv a donne le Pere René Menard, et deux François, nonobstant nostre grande disette d'ounriers. Le Pere loseph Chaumonot le doit accompagner insques à Oiogoen, et de la passer à Sonnontouan pour ietter de loing les fondemens d'vne belle Mission, et d'vne grande moisson qu'on espere recueilhr. s'il plaist à Dieu de nous conseruer la paix, et de nous enuoier des ouuriers.

### CHAPITRE VI.

Vue partie des Harons va demeurer a Agnie.

Après la défaite des Hurons dans l'Isle d'Orleans, dont nous anons parlé au Chapitre troisieme, ceux qui restoient demanderent la paix à l'Iroquois Agnieronnon, qui leur fut accordee, l'Automne dermer, à condition que le Printemps prochain ils monteroient tous à Azmé (c'est le nom du país des froquois d'en**d-s plus c**onsiderables d'Onnont**aghé s**e | bas), pour n'habiter d'oresnauant qu'vne

terre, et ne faire qu'vn peuple entr'eux. Le Contract en fut passé, et pour le ratifier, trois Hurons le porterent aux anciens du pays des Iroquois qui le signerent, à leur façon, par de beaux presens qu'ils firent faire à tous les Hurons par leurs Ambassadeurs : ils leur promirent de les aller querir dans leurs l petites gondoles, et donnerent commission de les aduertir de se tenir prests pour cela, sans vser plus long-temps d'excuses ou de remises. Le temps determiné estant escheu, vne troupe de l cent ieunes soldats bien resolus, partit du pays pour executer ce dessein. gros s'arrestant à trois ou quatre iournées de Quebec, trente s'en detacherent pour se presenter aux Hurons, et les sommer de leur parolle. Le Capitaine de cette escoñade avant demandé audience le lendemain de son arriuée, il exposa dans l'assemblée des François et des Hurons le sujet de son Ambassade, et disant franchement qu'il venoit querir les Hurons, il les harangua en ces termes: Mon frere, c'est à toy que l'adresse ma parolle; il y a quatre ans que tu m'as prié que le te prisse par le bras pour te leuer et t'emmener en mon pays, tu l'as retiré quelquesfois quand ie l'ay voulu faire, c'est pour cela que ie t'ay frappé de ma hache sur Ne le retire plus, c'est tout de bon que ie te dis : Leue toy. Il est temps que tu viennes; tiens, prends ce collier pour t'ayder à te leuer, (c'estoit vn present de porcelaine qu'il lui faisoit). Ne crains point, ie ne te regarde plus comme ennemi, mais comme mon parent; tu seras cheri de mon pays, qui sera aussi le tien ; et afin que tu n'en doutes pas, prends cét autre collier de porcelaine pour asseurance de ma parolle.

Puis, retournant les yeux et la parolle vers Monsieur le Gouuerneur, les presens à la main, il lui dit : Onnontio, ouure tes bras et laisse aller tes enfans de ton sein, si tu les tiens plus longtemps si serrez, il est à craindre qu'on ne te blesse, quand nous les voudrons frapper lors qu'ils l'auront merité. Re-

Ie sçay que le Huron ayme la bras. priere, qu'il invoque celuy qui a tout fait, qu'il ioint les mains quand il luy demande quelque chose; ie veux faire comme luy, agrée que le Pere Ondesonk vienne auec nous pour nous instruire en la Foy. Et puis que nous n'auons pas assez de Canots pour emmener tant de monde, preste-nous tes chaloupes : voilà pour attirer la robe noire, et pour mettre les canots à l'eau (c'estoit des beaux colliers dont il fit present à Monsieur le Le conseil fini, chacun Gouuerneur). se retira chez sov pour penser à ce qu'il deuoit respondre. Le Huron eust sans doute bien voulu se dédire, mais il n'y auoit plus de moyen; il auoit fait la faute, il la luy falloit boire. ll n'estoit plus temps d'vser de remise, il falloit marcher ou mourir de la main de l'Iroquois. Toute la nuict se passa à consulter: les aduis estant partagez, la Nation de la Corde qui estoit l'vne des trois dont la Colonie Huronne estoit composée, refusa de quitter Quebec et les François; la Nation du Rocher iettoit sa pensée vers Unontaghé, et la Nation de l'Ours se resolut de se mettre entre les mains de l'Agnieronnon. clusion donc en estant prise, et le Capitaine de cette Nation appellé le Plat l'avant dit à ses gens, le matin on assembla de rechef le Conseil, et le Pere le Movne en fit l'ouverture au nom de Monsieur le Gouverneur à peu prés en ces termes: Onontio ayme les Hurons, ce sont des enfans qui ne sont plus au maillot, ils sont assez grands pour estre hors de tutelle. Ils peuvent aller où ils voudront sans qu'Onontio y mette aucun empeschement. Il ouure ses bras pour les laisser aller. Pour moy, ie suis tout prest d'accompagner mon troupeau, quand celuy qui me gouuerne me l'aura permis. le te monstreray aussi à toy, mon frere Agnieronnon, comme il faut obeir à Dieu et comme il le faut prier : mais estant de l'humeur dont ie te connois, tu ne feras pas estat de la priere. Pour nos chalouppes, on ne t'en peut pas prester; tu voys bien qu'il n'y en a pas vne dans nos ports, chacun en a coy cette porcelaine pour élargir tes besoin pour la traite, et pour aller au degant d'yn nougeau Gonnerneur que! nous attendons. Ce discours fut receu. Canots, les uniets se passoient à faire par les troquois auec des acclamations des festins d'adieu, dont le plus magnide jove et mille remercimens.

🕶 voyant obligé de parler et de dire la de Monsieur le Gouverneur, des Robes conclusion qu'il auoit prise la miet auce cenv de sa Nation, commenca sa petife dors que ce Capitaine, faisant pavoistre harangu : d yn ton fort et d'yne voix ro- son esprit et son eloquence, monstra non, cen est fait, le suis à toy. le me François. Prends courage, disoit-il, rette a veux clos dans ton Canot, sans Onontio; prends courage, Ondesonk, le 🐱 auor ce que le fais ; mais quoy qu'il vous quitte, il est vray ; mais mon cœur en puisse arriver, le suis resolu de ne vous quitte pas. le m'en vay, il est monrir. Que tu me casses la teste lors "vray"; mais le vous lais-e mes consins, que nous serons à la portée du canon "qui valent mieny que moy. Et pour vous dies, il n'importe, i'y suis tout resolu; tesmoigner que mon pais est fousiours re ne veux pas que mes cousins des deux ; à Quebec, je vous laisse la grande chanautres Nations s'embarquent à cette fois (diere où nois faisons les actes de nos wice moy, afin qu'ils voyent auparanant | plus grandes réionissances. | Les autres comme to te comporteras à mon égard. discours dont il vsa pour cet adieu se-

celus qui achenoit de parler, ietta incontinent trois presens au milieu de la compliment à la façon des Saunages, place pour prier l'Iroquois de bien trai- l'en luy disant : Mon frère, mon coeur ter son ami en chemin : Prends garde, l'est triste de te voir partir, et n'estoit lux dit-il, que mon frere Atsena qui se que l'espere de te renoir bien-tost au donne a toy, ne tombe dans la Vase lieu on tu vas, il n'y auroit point de en debarquant ; voilà vn collier pour breuuage capable de guerir mon afflicaffermir la terre ou il mettra le pied. Etation, et l'aurois toute ma vie le cent de quand il sera debarque, ne permets pas -trauers et le visage abattu. - Pour tov, quid soit assis a platte-terre ; voilà de prends courage, fu me verras durant q i or luy faire vue Natte où il se repo⊢i tous les chemius de ton voyage, dans des femmes et des enfants quand ils les endroits où tu debarqueras : car bour front.

ta pour vue autre fois.

L'Iroqueis, se voyant frustré de l'esword de faire des Canots, et hasta si fort, faire qu'vn mesme peuple auce lay. n trauail, qu'en moins de cinq ou six war- il en eut suftisamment pour embarquer coux qui s'estoient donnez a luy.

Pendant qu'on tranailloit le iour aux fique fut celux que le Capitaine de la Le Capitaine de la Nation de l'Ours, Nation des Ours fit pour prendre congé Noires et des Saunages. Ce fut pour Mon frere, dit-il à l'Agnieron-Jeneore plus l'affection qu'il portoit aux Vn autre Capitaine, grand amy de roient trop longs à rapport r.

Le Pere Ondesonk by fit son petit Et afin que fu ne le mocques pas dous les lieux on fu cabaneras, dans tous ple recont, se voiant en yn pays estran- Ondesonk a esté par tout, il a fait du zer, voda vn monchoir que ie te donne i fent par tout, il à fait son giste par pour essuver leurs larmes et la sueur de l'tout. Si le feu est esteint, tiens, voulà pour le r'allumer; si la Natte est ostee. Vn troisieme Capitaine, qui n'auoit pas "Vollà" pour en meltre vue autre et se curse de s'embarquer, et qui ne s'offroit concher mollement. C'estoit aufaut de (a) a Hrogaois, ne luy cacha pas sa presens que le Pere lui faisoit qui adoutenson: le vov toute la Riujere, dit-il, cassoient la douleur de cet homme de terdes de grandes et grosses dents ; ie. bien. Les festins et les adienx avant ue mottrois en danger de me faire mor-ceste longs, on se concha fort tard; ce 4re, se re in embarqueis à present. Ce qui n'empescha pas qu'on ne vist de bon matin, sur le bord de la Rimere, tous les Hurons prests de s'embarquer auec perance d'auoir des Chalouppes, se re- l'Iroquois, commençans des-lors à ne

## CHAPITRE VII.

# L'autre partie des Hurons va demeurer à Unnontaghé.

Les Iroquois Superieurs que nous appellons Onnontagheronnous, ont voulu anoir part au debris des Hurons de Quebec, aussi bien que les Iroquois d'en Tous deux, pour venir à bout de leur dessein, ont pris la mesme route, et se sont servis de mesmes machines, emplovans la force où l'adresse leur manquoit. Il y auoit trois ans que l'Onontagheronnon sollicitoit le Huron à prendre i pour ne faire qu'vn peuple auec luy. L'année 1655. il descendit pour ce dessein iusqu'à Quebec, fit au Huron, en presence des François et des Sauuages, de tres-beaux presens qui furent acceptez de bon cœur, et promit d'aller faire ' sa demeure pour tousiours dans le bourg d'Onnontaghé, pourueu qu'il y menast aussi les Robes Noires. Les Peres y allerent en effect; mais le Huron, gagné par les presens et les menaces de l'Aguieronnon, se donna à luy, manquant à la promesse qu'il avoit faite à l'Onontagheronnon. Ce traict de finesse et de politique barbare de l'Agnicronnon, qui auoit ainsi couru sur le marché de son voisin, et l'imprudence du Huron à se donner à deux Maistres, fit naistre de la ialousie dans l'esprit de l'Onontagheronnon, et luy fit prendre resolution d'empescher qu'on ne luy rauist des mains ce qu'il pensoit desia tenir, et tout ensemble vn desir de se venger du Huron qu'il croyoit l'auoir trompé. dessein fit partir d'Oppontaghé cent guerriers, resolus d'enleuer de Quebec les Hurons, ou de gré ou de force. Ils parurent sur nos frontieres au commencement du Printemps. Ils rodoient de tous costez pour faire quelque maunais coup. Mais comme chacun se tenoit sur ses gardes, ne pouuans venir à bout de leur dessein, apres dix iours de peine et de fatigue, quelques-vns de la trouppe, pressez par la faim, se jetterent dans le fort de Sillery, et demanderent à par- penser plus à la guerre.

ler à Ondesonk, c'est à dire au Pere le Moyne, et aux Hurons pour tenir conseil auec eux d'vne affaire d'importance. Le Pere leur fait entendre que les Hurons sont à Quebec, que c'est le lieu du Conseil, qu'il y faut aller pour traiter d'affaire ; qu'au reste, il les menera en asseurance, leur promettant qu'ils y sells y vont auec ront veus de bon æil. ce sauf-conduit, et sans differer au lendemain, le conseil s'assemble, où ces Messieurs faisant d'abord leurs excuses de ce qu'ils estoient venus querir les Hurons leurs freres à main armée, dirent que la nouuelle qu'ils auoient apprise l'Hyuer dernier, que le Huron s'estoit son parti, et à se retirer dans son pays | dédit et auoit changé de pensée, les auoit obligez de se comporter de la sorte. Mais qu'avant appris depuis de la bouche d'Ondesonk la fausseté de ce bruit, ils estoient tous prests de mettre les armes bas, et de se comporter en freres auec les Hurons. Ondesonk repliquant à l'Onontagheronnon au nom d'Onontio, luy dit : On doit te louer, mon frere, de ce que tu parois icy sans armes et auec vn esprit de paix : mais tu deuois estre parti de ton pays dans cet equipage et dans cette disposition; tu as cru trop legerement les faux rapports qu'on t'a faits du Huron, cette creance precipitée t'a fait prendre les armes trop tost; il falloit t'informer auparauant des François qui sont auec toy, qui t'eussent fait connoistre, par les Lettres qu'ils reçoiuent, la fausseté de la nouuelle qui court dans ton pays. Que puis-ie penser quand ie te voy la hache à la main. sans aucune Lettre de nos François, passer en cachette pardeuant nos habitations, sinon que nous ayant mal-traitez au pays haut, tu viens aussi pour nous mal-traiter icy bas? As-tu mis en oubly ce beau present que ie te fis en ton pays il y a trois ans, qui te disoit que le Huron, l'Algonquin et le François n'estoient plus qu'vne teste, et que qui frappoit l'vn, blessoit l'autre? Le l'ere finissant ces reproches, luy donna vn beau collier de Porcelaine pour les luy faire recenoir plus paisiblement, et pour affermir la promesse qu'il auoit faite de ne

En effet, l'Onnontagheronnon prenant | diligence. Il fit si bien par ses allées et en bonne part ce qu'on luy auoit dit en ses venues, qu'il mit toutes les choses ann, et se fiant sur ce qu'on l'auoit as-len leur prender estat, fit rendre les priseare que le Huron n'auoit point changé sonniers de part et d'autre, et remit le de pensée, il ne luy dit que deux mots calme dans les esprits. En suitte l'Ononp or deux presens qu'il luy fit dans l'as- ¡ tagheronnon reitere sa demande ; il pres-∽mblee du lendemain. Mon frere, hy 'se le Huron de s'embarquer auec hy, et dit-il, puis que tu as resolu de venir le Huron persenere à s'evenser, sur ce ance moy, if he fant pas que le t'imite qu'il n'est pas bien seant qu'il s'emnet pour Cayder à le tirer; le seav bien, faut attendre vu Canot de paix. Le suis que Onontio ne te retiendra pas ; voilà a toy des ce moment, luy dit-it, voilà vn collier pour luy faire ouurir les bras des arres de ma parolle et de mon affecet te lasser aller. A cela le Huron n'eut , tion, qui sont les presens que ie te fais ; que des remercimens à faire : Tu me et si cela ne suffit pour le tesmoigner consoles, mon frere, de ce que tu as que ie me suis donne à toy, trois de pute de moy, de nos femmes et de nos mes gens te tiendront compagnie, et enfans. Ne le fasche pas neantmoins porteront aux anciens les assenrances si le ne m'embarque point aufourd'hny de ma houne volonté. Nous irons à dans ton Canol: c'est yn Canol de guerre : Montreal pour it y attendre : engovequi me fut peur : le consteau que tu as ! nous, quand tu seras arrine dans tou larse dedans pourroit blesser mes en-1 pays, la jeunesse pour nous venir quefans, et nos femmes trembleroient à la rir. L'Onontagheronnon, content decette veue de la hache que tu n'as pas encore (parolle, s'embarque dans sa petite goules armes a main, on diroit que tu em- que les Hurous de la Nation du Rocher menes des prisonniers, et non tes amis | qui est celle qui se donne a l'Onontagheet tos freres; mais aussi-tost que quel- Fromon, se preparent pour leur voyage que Canot des François qui sont en ton ; de Montreal, et fout leurs adieux à Ononpays descendra jev bas, je suis à toy, Ito, aux Peres et aux Sanuages qui resmene in a ou tu vondras.

tant mort sur la place. La nouvelle de ce 1 ceux qui les doiuent enleuer. meartre allarme les Hurons, qui retien- [ nent prisonniers dans vue cabaune deux Orentazheronnons qui v estoient allez tendre visite. L'Onontagheronnon, d'auto part, full son possible pour empescher due les esprits ne s'aignissent, et desapprogramt le fait du meintrier, il le condamne de folie, et en fait satisfaction, Massatin, voyant que le Huron, qui se l von at rendre au plus fort, voulout faire komogaais, al attrape deux Canots de ses l Zia ra us train, si le Pere le Moyne ne comme les autres Missigns,

le lie cette corde à fon Ca-barque dans yn Canot de guerre, et ou il Etant venu et t'en refournant l'dole, et fait ioner ses anirons, pendant tent encore a Quebec; et puis, le 16. L. affaire estant en ces termes, il sur-1 de luin, se iettent dans trois Chalonppes unt viraccident qui pensa compre tont Françoises qui les rendent en pen de le traite. Vir ienne Onontagheronnon iours, à la faueur d'vir petit vent de frappant yn Huron de sa hache et le jet- (Nord-est, là Montreal, où ils attendent

CHAPTERE VIII.

Da voyage du P. Simon le Moyne, aax Aquieronnons,

La Mission des frequers d'en healt. ans qui refourmoient de la chasse. Les que nous appellors des Martyrs, in est as incidents son fort et les fient comme 'encore quivne Mission volants, d'eix prise nuiers. L'affaire affoit prendre vu l'esperance, de la vogr vu jour five, \* Cost interpose heureus ment et n'en. Simon le Moyne y donna commencerast arreste le cours par ses sous et sa'iment. l'année: 1655, par le premier

voyage qu'il y fit, et qu'il recommença | l'année 1656, et pour leguel il se prepare encore cette année. Ses Superieurs pourroient luy dire auec verité quand ils l'y enuoient chaque année, ce que nostre Seigneur disoit à ses Apostres, lors qu'il les enuoyoit prescher son Euangile par tout le monde : qu'ils l'enuoient comme vne Brebis au milieu des Loups, puis qu'vn lesuite, vn Predicateur, vn Missionnaire parmy des Iroquois, c'est vn Agneau parmy des Loups carnassiers. C'est vne merueille de voir vn Agneau au milieu des Loups, sans estre mangé des Loups; mais c'est vne merueille plus surprenante de voir des Loups changez en des Agneaux par des Agneaux. Nous auons veu cette premiere merueille en la personne du Pere le Moyne; ie ne sçay quand nous verrons la seconde. Nous esperous que Dieu nous la fera voir par son infinie misericorde, quand il rangera tous les lroquois dans le bercail de Iesus-Christ. Nous allons dans leur païs tous les ans vne fois, pour preparer le chemin à l'Euangile, pour disposer doucement les cœurs de ces Barbares à receuoir la semence de la doctrine Chrestienne, et pour appliquer le sang de lesus-Christ en baptisant les enfans, les vieillards et les moribonds. Nous y allons pour la conseruation du bien public, et de la paix qui est si delicate parmy ces peuples, que le seul dessaut d'vne visite qu'ils attendent de leurs alliez, est capable de la rompre. Nous y allons pour chercher tous les moyens de rendre cette paix commune à toutes les Nations. Enfin nous y allons pour empescher la ialousie qui se pourroit glisser entre les Iroquois d'en bas et d'en haut, si, demeurant auec les premiers, nous manquions à visiter les derniers.

Tout cela ioint ensemble ne merite-t-il pas bien que nous exposions nos vies aux tranaux, à la peine, et aux dangers de la mort?

Le Pere Simon le Movne, dans le premier vovage qu'il fit à Agnié l'an 1655. promit qu'il en feroit vn l'année sujnante, si la commodité s'en presentoit;

garder: car vn homme qui est trouué menteur, perd son credit et son authorité parmy ces peuples, aussi bien que parmi les plus honnestes gens de l'Eu-Mais le Pere estant sur le point rope. de partir, vn accident suruint qui rendit le voyage douteux. Vne trouppe d'Iroquois descendus à Quebec, attaqua Vne autre bande avant atles Hurons. tendu dans vne embuscade les Algonquins superieurs qui remontoient de Quebec en leur pays, fit vne décharge sur eux, les mit en déroute, et tua d'vn coup de fusil vn des deux Peres qui les accompagnoient pour s'en aller hyuerner auec eux, et leur monstrer le chemin du Ciel. Ce malheur nous ietta dans vne irresolution assez fascheuse: parce que, rompant le voyage, on eust irrité les esprits orgueilleux des Iroquois, qui eussent soupconné que le François eust eu dessein de venger la mort de son frere, et l'eussent voulu preuenir ; d'autre part, aller auec eux, c'estoit, ce sembloit, aller chercher vne mort presque On méprise ce danger plusasseurée. tost que de manquer de parole : le Pere entreprend le voyage et arriue au pays les presens à la main : car on ne parle iamais autrement d'affaires d'importance parmy ces peuples. Il asse**mble** le Conseil, et parle aux anciens en ces termes: Mon frere, ie ne sçay où tu as mis ton esprit, il semble que tu l'as entierement perdu. le te viens voir les presens à la main, et tu me visites tousiours en colere et le visage plein de Tu as tué tout recemment le Huron à Quebec, tu viens de casser la teste à coups de fusil à mon frere la Robbe Noire; tu auois promis que tu me viendrois querir, et tu as manqué de parolle, tu me fais honte par tout, et on me reproche que i'avme vn homme qui nous fait mourir. A quoy penses-Tiens, voylà pour r'appeller ton esprit qui s'est égaré. Tu dis qu'Onontio retient le Huron à Quebec, qu'il l'e**m**pesche de venir chez toy pour ne faire qu'un pays; tu te plains que le Huron ne te veut pas parler quand tu vas le voir à Quebec pour traitter d'affaires : il s'estoit obligé de parolle, il la falloit lie viens icy pour te desabuser. Onontio

oreilles onnertes pour f'econter, et le cenr pour le suiure : et afin que lu n'endoutes pas, vovlavn collier qu'il te presente par mes mains.

son Canot. Queler pour faire yn dermer effort pour enleuer le Huron, quitte le dessein de la zuerre, pour prendre celuy de la chasse,

Cependant Ondesonk, comme yn hon Pasteur. Visite son frompeni qui sompiror agree his, console les affliger, instruit les ignorais, entend les Confessons de ceux qui se presentent a luy, baptise les enfans, fait prier Dieu tout œrer en la Foy et dans la fuitte du pe-∃ Ft sit se presente quelque troquois. le Pere ne le laisse pas aller sans las domer yn mot d'instruction sur I Enfer et sur le Paradis, sur la puissame dayn bien gurvoid et cognoist font. en chastie les meschants et recompense. be lune.

se ce Pere, lus raconta agec estoupercent la constance d'yn Huron Chrosteer date les supplices qu'on lus agost fait southern depens pour de temps dans b willy a Cestod voluncien Chrestien reat veritablement la Loviet d'uis 🔖 coerret dans la bonche. El estort plem **I Mer**tion temiers la saincle Vierge, faut la polem.

a desia ounerfiles bras pour laisser aller ! dont il estoit vui fernent Congreganiste. ses enfans on ils vondront; ils sont (Cet Troquois done qui auoit aide a le libres, il ne les retient pas par force, brûler, disoit a Ondesonk : Nous n'a-Si le Huron ne te veut pas parler, tu en l'uons jamais veu personne qui avme la es toy mesme la cause. Comment te priere cemme cet homme. Il prioit Dieu parl rout-il te voiant tousiours la mas- continuellement sur l'échafaut, et exhorsee a la main pour luy casser la teste? Toit ance amour ses concaptifs de penquitte la hache, et lu verras qu'il a les ser sonnent au Ciel, et à Dieu qui les v attendoit. Mes freres, crion-il tont haut, parlant any Hurons Chrestiens, somenez-vous que les Francois s'assemblent autourd'huy tous dans l'Eglise, pour Vo des anciens prit la parolle et dit l'offrir le sacrifice a Dieu. Ils prient Dieu an Pere : Ne te fasche pas. Ondesonk, | pour nous, faisons le mesme de nostre te suis tou frere, nostre ieunesse n'a costé; que si nos ennemis ne permetpoint d'esprit, elle frappe à l'aueugle et, teut pas que nous fassions nostre prière a Lestourdi : prends cette emplastre que la nostre ordinaire, comme nons faisions ie te donne, c'estoit yn collier de porce-l'â l'Isle d'Orleans à voiy haute, au moins lame . mets-le dessus ton cœur, et tal que chacun de nous prie en son particolore se passant, fu seras guery; as-|culier dans son cour. Pour moy, he no seure le Huron de ma bonne volonte, et cerains ny leurs tisous, ny leurs haches dis-luy que l'ay desia estendu-sa Natte toutes rouges de feu ; ils ne m'empép-ur le receuoir dans ma Cabanne, et cheront iannais de parler à Dieu, pour que es lux ennove ce collier pour attirer de prier d'anoir pitte d'yn panure gar-En suitte de ce discours la "conqui l'atant et si souvent offense. En reunesse qui auoit resolu de descendre à -effet, adioustoit l'Iroquois, cet homme anoit anelque chose de plus au humain. nous l'auous tourmente dans le dessein de tirer de sa bouche quelques cris ; mais au contraire, il ne cessoit de soupirer doucement, et tenoit tousiours les veny fichez an Ciel, comme s'il eust parlé à quelqu'yn. Nous n'entendions pas distinctement ce qu'il disoit, mais il reiteroit sonnent ces paroles : Mes ▶ monde, exhorte yn chacun a perse- | freres, ic m'en vay au Ciel, où ic pricray celus qui a tout faict pour vostre salut, Enfin, jusqu'an dermer soupir que nous hiv arrachasmes par la violence des tourmens, if he parla que du Paradis, Cel exemple et ces discours, et plusieurs autres semblables que les tro-

quois ont yeas et entendus sounent, seroient capables d'amolhi leurs cours, et **Yn** sour, yn Troquois scentretenant (de les disposer à la boy, sids n'estoient plus durs que les rochers. Angle resporrous meantmours que la continuation des sours qu'on a de lem salut, aura son effet en temps et lieu, et que la grace, distillant sur ces cours de pierre. V tera entia l'impression que nons souhaitous, patsque, comme da le Pecte: Gutta ca-

#### CHAPITRE IX.

# De la residence de sainct Ioseph, en l'Ance de Sillery.

La Fov et la Religion ayant pris leur naissance en la Croix, il est impossible de les bien prescher et de les bien establir que par la Croix. C'est ce qui ne nous a pas manqué depuis plus de trente ans que nous trauaillons en cette extremité du monde, pour amener des peuples à lesus-Christ, et luy dresser vne nonuelle Eglise. L'eau a quelquesfois englouti par des naufrages quelques-vns de nos braues Neophytes; l'air a causé de temps en temps, par sa corruption, des epidemies qui ont enleué vne partie de ces peuples. Les guerres ont exterminé quantité de bourgades, et consommé des Nations toutes entieres. ennemis de la Foy ont tué et massacré, brûlé et mangé les percs et les enfans, ie veux dire, les Predicateurs de l'Euangile et ceux qui l'auoient receuë.

Si bien, que ce n'est pas sans raison, qu'on a quelquesfois appellé ce pays-cy le pays des Croix. Dieu nous en a enuoié cette année de precieuses : qu'il en soit beny à iamais. Ie n'en toucherav qu'vne en passant, pour venir à la consolation que nous ont donnée quelques bons Neophytes. Le 13. de Iuin de cette année 1657. le feu s'estant jetté dans vn bucher, sans qu'on ayt pû sçauoir comment, on vit en peu de temps en la residence de saint leseph, nostre maison et celle d'vn bon sauuage Chrestien toutes en flammes, et pour comble de nostre infortune, le feu les poussa si violemment et si promptement vers l'Eglise, dans laquelle vne bonne partie de ces peuples a pris naissance en Iesus-Christ, qu'il fut impossible de la sauuer. Son Maistre Autel, enrichi d'or et de ce beau rouge de corail qui frappoit si doucement les yeux de ces bons Neophytes, et qui leur donnoit des tendresses pour leur Aïamihimikiouap, c'est à dire pour leur maison de prieres, fut presque en vn moment reduit en cendres.

Cette Eglise estoit dediée à Dieu sous le nom de S. Michel, suiuant le desir de celuy qui auoit donné vne bonne partie des deniers pour la bastir. la premiere de tout le pays erigée pour les nouveaux Chrestiens. On la pouvoit appeller la Matrice de tout le Christianisme de ce nouveau monde, pour ce que les Montagnais et les Algonquins s'estans conuertis en ce lieu, donnerent enuie à toutes les autres Nations qui, depuis ont receu Iesus-Christ, d'écouter sa parole, à l'exemple de leurs Compa-C'estoit l'azyle et le refuge des François voisins, qui deplorent cét incendie autant que nos bons Neophytes. Et les vns et les autres nous pressent de releuer ces ruines; mais nous n'auons pas les bras assez forts, sans vn secours plus grand que celuy qu'ils nous pourroient donner, pour restablir de nous mesmes vne perte si notable.

Le braue Neophyte, de qui la maison et tout le petit bagage fut deuoré par ces flammes, estant interrogé si ce desastre ne l'auoit pas beaucoup touché, respondit sainctement: Si la Foy ne m'auoit appris que celuy qui a tout fait est le Maistre de ses ouurages, et qu'il en dispose sagement comme il luy plaist, ce coup m'auroit attristé; mais pourquoy le quereller et se facher d'vne chose qui luy appartient, puis qu'en nous donnant la Foy, il ne nous promet pas les biens de la terre, mais ceux du ciel, que le feu ne sçauroit consommer?

Vne bonne femme appellée Liduuine, avant esté instruite dans cette mesme Eglise, fit paroistre dans vne fascheuse rencontre vue confiance en Dieu tresremarquable: car rencontrant en son pays, auec quelques-vns de ses compatriotes, vne trouppe d'Iroquois qui sortoient d'vne embuscade pour venir fondre sur eux, Liduuine, épouuantée, se ietta dans l'espais de ces grandes forests, y entraisna apres soy quatre de ses enfans, et s'y voyant abandonnée de tout secours humain, elle s'adressa à Dieu les genoux en terre et les larmes Mon lesus, dit-elle, nous aux veux. sommes morts, si vous n'auez pitic de nous. Ie suis malade, et à peine puis-je mettre yn pied deuant l'autre, et ces en- ! rauir l'honneur et la vie ; pour me saufans ne scauroient marcher. Où irons- ner plus promptement et pour eniter nous? One ferons-nous sans viures et Jeur rage, le lettai mon bagage et la plussans force? C'est de vous seul que nous, part de mes habits, et m'enfuis presque attendons du secours. Vous estes in-toute nué dans les bois. Le pris mon forment bon et tout puissant ; vous ai- (Crucifix en main, n'avant plus d'autre moz les enfans qui sont innocens, et recours qu'a celuy qu'il me representoit, ceny qui vous veulent seruir de bon et le luy dis du fond de mon cœuv : Mon cour; no laissez pas mourir ces pe-Dien et mon Sanueur, le ne crains pas tites creatures; n'abandonnez point la de mourir, vous le scauez; mais ie mere, qui vous demande pardon de ses "crains de tomber entre les mains de ces pechez, et qui vous promet de se con- vilains qui font yn iouet de la pudicite fesser à la première habitation des Fran-, des panures captures : cachez-moy dans cos qu'elle rencontrera, si elle y peut vos plaves et dans vostre costé. arriuer denant que de monrir. En des- les baisois amonrensement l'yne apres sus elle anance dans ces grands bois. l'autre. Après cette prière, le sentis sans antre pronision que de l'esperance tant de force dans mon corps, que fuiant en Dien, se nourrissant, l'espace de dix d'yn pas leger, de me vis en peu de 16025 qu'elle marcha, de cette pensée temps hors du danger de l'ennemi. Mon quelle anoit tonsiones au cœue, et quel-i Pere, disoit-elle, ie ne t'anois pas enquesfois en la bouche : lesus, vous estes core dit cette merneille ; en voici entson, vous me pounez donner la vie ; core vue antre que tu ne sçais pas, et vous seul donnez de la force à mes en-j que i ay bien de la peine à te dire : car dit + fueu son ynique bien-faicteur.

and for les frequest, que me vongaent fember, et pour le prier de la territer

fans pour les faire marcher, vous seul elle est bien estrange. Cette uniet, ce les empeschez de pleurer et de mourir "mesme Crucifix a sauné mon ame, qu'yn de taun. Enfin, lassée de tranail et de François s'est efforce de perdre, en me fatigue, elle arrina henrensement aux voulant ranir l'honneur par son impudi-Trois Runeres; et ce qui accreut sa cite. Il m'a prise par la main, et me ree. Let qu'elle y rencontra son mary tirant à part, il m'a fait entrer dans ync quelle crovoit mort au combat. Il ne maison, il ma fettee par surprise et fosset que d'arriver par vir autre ches par force sur vir liet ; aussistost le me £1 pour comble de benediction, suis mise a crier, et l'avant repousse, cet l'omme qui passoit pour vu grand. Las tiré mon Crucifix de mon sem, le le reflect et vic maistre. Sorcier, quitta duy ay dit dans la chaleur de ma colere ; 🏂 u midelite pour embrasser par le Ba- (Miseralde, que venx-tu faire 🔧 Neux-tu presume ta hov de lesus-t hrist; la femme sencor serucitien derechef seduv qui a acciuntta de sa promesse par vue bonne, donne son sang et sa vie pear toy et confession qu'elle fit, et par les remer- pour moy? Si fu ne crains point de consités et actions de graces qu'elle ren-faire fort a mon honneur, crains d'of-- fenser celus qui te pent danmer. Quos. Vice de nos anciennes Chrestiennes fil Vondreis-tu-me, perdre en 1e perdant pare istre vii contage d'Amazone dans le par vii poche que Dieu a en horrenr? the test qui lift hore a sa chastele par. A ces mots, il lascha prise, et moy, me va transa is, dont elle sortit victorieuse. Avoyant deliuree davu si grand dang ri ie Pry ser comus elle raciuta le faiet au line retuavitont estonice dans ma ca-Per agular a direction de son amé. Als bane, resolue de demander lustice au tort de son son yn Craediy gafelle pop- Capitaine des Francois. Cleer arraca le 1. Specialist and dig Associations of times some of lectend machinism matrix of the left. 2.8. It yildredle, it is some authorstors, reason threstoring vintationing a 1. Pero way of solutional schoolings, ethellican Elegise, var presentació main, i ca At estive monome destregues a diruca fina en action de la c  $^{4}$   $\sim$  3.3  $^{2}$  . Takes  $\mu$  , as a range of several reference that precipite content and if

dans de semblables rencontres: elle se méprisez, serez miserables en l'vne et ietta en suitte aux pieds du Pere pour luy faire sa confession.

Cette mesme Amazone fit encore vne ! action aussi saincte que genereuse. Avant esté sensiblement offensée par vne sienne parente, et sentant que son cœur se portoit à la vengeance, elle luy dit: C'est de toy, qui es mechant, que ie me vengerai. Et là dessus elle va trouuer celle qui luy auoit fait insulte, luy demande pardon, et la prie fortement d'oublier le passé et de viure auec elle comme si elles estoient sœurs.

Vne pauure malade couchée sur le fumier, à demie pourrie d'vlceres depuis deux mois, ne pouuoit assez témoigner de recognoissance de l'assistance que luy rendoit vn de nos Peres par son soin et par ses visites. mon Pere, disoit-elle, que tu me fais de bien, de me venir voir! Ie suis réjouie quand ie te voy; tu me fais prier Dieu, ne le pouuant faire toute seule; tu m'encourages à porter mon mal patiemment, et à en faire mon profit ; enfin, tu m'ounres la porte du Ciel par tes visites et par tes instructions. Quand ie t'av veu durant le iour, il me semble à la fin de la journée que l'ay profité de mes douleurs.

Vne trouppe de Sauuages pensa perir de faim dans les bois, l'Hvuer dernier. Les Sorciers et les deuins ont recours à leurs demons pour estre assistés dans leur besoin : ils entrent dans leur tabernacle, ils ionglent, ils ioüent de leurs tambours : enfin ils n'épargnent rien de leur mestier, mais en vain. Dans cette trouppe de Saunages, il se trouna vn bon Chrestien appellé Iean-Baptiste, qui fut sollicité de renoncer à la priere, et de faire comme les autres pour se deliurer de la faim. Ie n'ay garde de le faire, dit-il, Dieu est le seul Maistre de ma vie, qui en disposera selon son bou plaisir; i'auray recours à luy, et i'espere qu'il ne m'abandonnera pas ; quand i'en deurois mourir, ie ne changeray pas de resolution : car, apres tout, si auoit soin, sont en fort bon train. heureuse apres celle-cy, et vous qui le | plus de foy et de pieté qu'à l'ordinaire,

en l'autre.

Sa parolle s'est trouvée veritable : car vne partie de ceux qui ont eu recours au Demon, ont esté tres-miserables, et celui-cv, s'estant separé des Infidelles, n'a point experimenté les effets de la faim, ny de la maladie, et vit dans l'esperance d'vn bonheur eternel.

Vn Capitaine des plus fameux entre les Algonquins fit vn festin à ses secondes nopces, où il inuita quelques François assez considerables et les principaux de sa nation, ausquels il tint ce discours: Mes freres, le commence à vicillir, il y a tantost vingt ans que ie suis Chrestien et que i'en fais profession. Ie suis resolu de mourir dans la Foy que i'ay embrassée et dans la doctrine que les Peres m'ont enseignée. le me suis marié pour la seconde fois, mais selon la coustume de l'Eglise, pour m'attacher plus fortement à l'obligation qu'ont les Chrestiens de ne quitter iamais leurs femmes, et pour rompre les manuaises constumes qui regnent de tout temps parmi nostre ieunesse. ie viens à manquer en ce point, ou à faire quelque chose contraire au Christianisme, ie vous prie de me reprendre et de ne me point espargner. Vous me ferez plaisir de me redresser, et de me remettre dans le bon chemin. Ce Capitaine dit bien, mais il fait encore mieux. le ne scay s'il aura beaucoup d'imitateurs en ce point, puis que la loy de l'indissolubilité du mariage a autresfois semblé bien dure, mesme à quelques Disciples de Iesus-Christ, qui disoient à leur Maistre : Si ita est causa hominis cum vxore, non expedit nubere.

#### CHAPITRE X.

Des Sauuages Hurons deuant leur enleuement de l'Isle d'Orleans.

Nos Sanuages, écrit vn Pere qui en ie le sers bien, il me donnera vne vie | font paroistre, ce me semble, beaucoup

sur tout ceux qui sont de la Congrega-| veille de Noël, à dessein de passer la uon, doot le nombre est de quatre-vingt, muiet en la Chapelle pour attendre le 4 robati-omnes testimonio-fidei et picta» de la Messe, il refusa yn morceau form ar toute particuliere, chacun avant is a collation. pas a tache de s'anancer plus solidement en la verln. quivie. Messe estoit trop courte pour pleste. Il voulut, se donnant sov-mesme, satisface a leur denotion, en out en-fylioindre yn present de pourcelaine pour tendu deux tous les jours. D'autres sont desmoigner que tout ce qu'il auoit, estoit y mas sainer le sainet Sacrement le ma- au sernice de la sainete Vierge. un auant le temps des Prieres; d'autres l pescher leur ferueur.

micux recen d'eux que mes visites, divaines de son Chapelet. doent any autres.

le farsoit admirer de tous nos Congres, jove, parce que je suis Chrestien. zamstes. Il estoit fort incommode d'vn , nous tiroit les larmes de denotion. coup de fusil qu'il auoit receu dans la . L'honneur qu'il a recen de tout le cuisse depais huit on neuf mois ; ce qui Bourg et sur tout la Congregation, a esté le forsoit marcher auec bien de la peine, grand. Aussi-tost qu'il eut rendu l'auic, Ly estant trop difficile, il premendroit en don a sa Cabane vue pean d'orignac, • · · h second be mattered or duraire trois 4 cents d herre agant tous les autres. Il 🖭 Con 7 Eg, que le may lamais veit en 3 a la Sentace, pour me faire connoition of a few condes congregaments, some re e a la cese parens ; ce qui in aidoir 1.56. The first viapporter remedia.

Note in the another against our refine. les a le la lemps et la veille de Noel. cortion is a discussion for fit among family disaustes. 756. que se interesar des le son de la chare, les confregamstes seuls reprirent

ils ont passe l'Aduent dans vue i de pain que le luy voulus donner pour

 le l'auois aduerty qu'il feroit sa petite Plusieurs croyant promesse à nostre-bame, le jour de la

Le soir de ce mesme iour, estant fort sont venus a Midy reglement, sans que l'attaqué de la maladie dont il mourut, il le froid on le magnais, temps peust em-, me demanda conce de faire festin à vue ] centaine de Chrestiens, ausquels il parla Depuis trois sepuiaines, certaines gros- est auantageusement de l'estime qu'il fai-🌬 tieures avans attaqué plusieurs de soit de la Foy, qu'il en toucha plusieurs, tes Saurages, dont quelques-vus out; et quelques-vus se vincent confesser au este abattus, les principaux de la Con- ; sortir de la. Il mourut le dernier iour "resation ont eu soin-de visiter les ma- : de l'an. Il prioit presque toùjours Dieu, lades et de les consoler ; ce qui a esté pet le ionr de sa mort, il auoit dit quatre Nos Congreganistes out fait paroistre en d heure anant qu'il passast, nons estions lears maladies la piète qu'ils recomman- jenuiron vingt en prieres aux pieds de i son lict. Il repetor tout ce que nous Nous en auons perdu yn, nomme disjons, se l'appliquant : lors que nous Anore, qui estoit menr pour le Paradis, disions Jesus, avez pitié de cet homme li s'estat dispose, des le commence- mourant : lesus, disait-il, avez pitre de ment de l'Aduent, par vue leraeur qui moy, le vais mourir, et le meurs auce

Il me dit, an commencement de l'Ad-, limit Chrestiens furent prier Dieu a geweat, qu'il eust bien desire venir trois noux, proche de son corps, vue bande for prier Dien chaque jour denant le succedant à l'autre. Le lendemain, les sanct Sacrement; mais que la chose, principany de la Congregation porferent l - a de nostre Cloche le matm et le , richement peinte, pour honorer son 3. (1) no sortiroit point de la Chapelle, corps, et de quoy faire yn festin à tous 4a toutes les Prieres ne fussent ache- les muitez. Nos Musiciennes y entonnerent auec beaucoup de denotion les ans qui sont pour les trepassez, dans le ton de l'Alymne, Pie Iesa Domine, En sintte on dit vierdixame du Chapelet a deax chients. Tous les tengreurreistes s'estant rendus d'uis la Chapelle an soude lat loche, ils en sorment d'ux a deux sinus des principaux Offici (s. gui se rendirent tous en bel ordre a la pare da Bont... on le corps neas estant le chemin de la Chapelle; où l'ayant in- parloit plus que sa langue. troduit, nous dismes deux dixaines du Chapelet, et quantité d'autres Prieres; apres quov nous portasmes le corps au | lieu où il deuoit estre enterré. Le tout, auec vue rare modestie et vue deuotion qui partoit du cœur, et donnoit iusques au cœur.

Nos Chrestiens ont fait divers petits presens de pourcelaine, huile et bledd'Inde au petit lesus, que nous auions mis dans la Creiche à Noël ; ce qui a | esté appliqué pour les pauures. Dieu benisse ces petits commencemens. sont iusques icy les termes de la Lettre du Pere, qui alors auoit le soin de cette Mission.

Vn ieune homme d'enuiron trente ans, remarquable pour ses exploits de guerre, auoit eu depuis son enfance tousiours la Foy dans le cœur. Mais les débauches de la ieunesse l'auoient ietté dans le desordre, d'autant plus malheureusement qu'il auoit vn attrait de beauté si puissant sur l'esprit des femmes, mesmes les plus chastes, qu'il sembloit auoir quelque charme pour enleuer les cœurs. Comme souuent il retomboit dans le peché, vn de nos Peres, indigné contre ses recheutes, le menaça fortement des punitions de Dieu, qui ne tarderoient pas à paroistre sur Peu de jours apres, dans l'horreur d'vne nuict obscure, vn spectre espouuantable luy apparut, comme voulant l'estouffer, et le saisissant à la gorge. Il songe à Dieu en cette rencontre, et à l'excez de son peché; et pour s'en venger sur luy mesme, il prend vn tison enslammé, qu'il applique sur sa chair nuë, se disant à soy-mesme : Esprouue, malheureux pecheur, si tu pourras souffrir le feu d'enfer. Cette main qui l'auoit saisi à la gorge pour l'étouffer, quitte prise, et il se voit en liberté. Il passe le reste de la nuit dans des promesses à Dieu, qu'il va changer de vie, et il attend auec impatience le point du jour, pour aller à confesse. Ce ne fut pas sans larmes ny sans sentimens de douleur, qui firent bien connoistre que ce coup là estoit du Ciel. Il demeura plus

Vne maladie le saisit, qui dura plusieurs mois, auec des douleurs extraordinaires. C'étoit vne consolation bien sensible que d'ouir les colloques qu'il faisoit à Dieu ; iamais on ne l'entendit pousser aucune plainte, sinon d'amour, non pas mesme vn mouuement d'impatience. Son cœur estoit à Dieu, et il ne respiroit que luy. Quand quelqu'vn de nos Peres l'alloit visiter, il reprenoit des forces, pour luy tesmoigner qu'il s'estimoit heureux de se voir en vn estat où il ne pût songer qu'à Dieu, et en l'embrassant auec amour, les larmes aux yeux, il luy disoit: Helas! mes pechez me seront-ils Mais tout de bon, mon pardonnez ? Pere, croyez-vous que i'aille au Ciel, nonobstant les pechez que i'ay commis contre mon Dieu, qui doit estre mon iuge? Comme on l'en asseuroit, ses larmes couloient en plus grande abondance, lorsqu'il disoit : Helas ! mon Dieu, que vous estes bon, et que vous seul meritez d'estre aimé! Mon coeur vous veut aimer, et plus i'ay peché, plus ie vous veux aimer, et veux mourir en vous aimant. Tandis qu'il eut la parole libre, il employoit vne bonne partie du iour et de la nuict en Prieres. Souuent il prenoit son Crucifix en main, et il luy parloit auec tant d'amour et de larmes, que ceux qui le vovoient, en estoient touchés au vif. Il ne pounoit souffrir qu'on luy parlast des choses de la terre. I'ay, disoit-il, trop vescu pour la terre, il est temps que ie viue et que ie meure pour le Ciel. Sa mere le pria vn iour de demander pour elle enuiron vn arpent de terre, où elle pût semer du bled, pour l'entretien de sa famille : car nos Peres font faire de grands abattis de bois, et la terre estant disposée pour le trauail de la culture, ils en font le partage entre ceux qui, estant bons Chrestiens, n'ont pas assez de forces afin de se pouruoir eux-mesmes. Ce ieune homme, quoy qu'abattu de maladie, se mit presque en colere contre sa Mere. Suis-ie en estat, luv respond-il, de songer à vos champs? Pourquoy me parlez-vous de ce que, dans peu de temps, de deux heures en oraison, où son cœur | il vous faudra quitter? Que ne me pardoment tendre nos desirs? Puis, s'adressant an Pere: Si elle n'est, dit-il, medleure Chrestienne qu'elle n'a esté rusqu'a maintenant, il n'est pas inste qu'elle soit preferce à ceux qui meriteut plus qu'elle ; fay ce qui sera pour son ben.

Cela dit, il r'entra incontinent en sovne-me, et iugeant qu'il auoit parlé d'yn ton trop aigre, il demanda pardon à son Confessour.

terendant la mort fait ses approches. Il est saist de comulsions si furieuses, et iette des cris si horribles, que tout le monde en est effravé. Il semble qu'il combatte quelque Demon qui luv avt apparu. Marie, secourez-mov! lesus, sauuez-mov! Mon Dieu, avez pitié de celle auoit vne telle habitude à les repemov! s'ecrie-t-il comme tout hors de ler iour et nuit, qu'avant perdu la pa-Ces terreurs continuerent wy-mesme. anssi bien que sa priere insques au dermer soupir. Le Pere qui l'assistoit ne | luy manqua pas an besoin, adorant en de ioye, qu'à la voir leuer les veux au mesme temps les effets de la lustice et ciel, on ingeoit bien qu'elle portoit là de la Misericorde de Dieu-sur-ce-legue (tous ses desirs, homme qui portoit iusques à la mort la l lacous Atohonchioanne.

deux aus dans le Seminaire des Vrse- leur connersion, fut que quatre d'entre lines, s'oublia, assez-tost après en estre "eux se tronnerent suffisamment instruits sortie, des promesses qu'elle avoit faites "d'abord-qu'on-leur-parla. senne qui l'annoit selon bien, demanda stianisme. 🗫ur elle qu'elle tombast en quelque 🗀 🖚 - for-maladie, qui peust arrester le s'adressoit a lesus-Christ, demanda de cours de ses desbanches, et la faire huy-mesme qu'on luy parlast de la Mere r entrer en soy-mesme. Cette priere ent qui l'anoit enfante, estant demeurée be n-tost son effet. Elle tombe malade, Nierge. Et la Mere et le Fils, disoit-il, et incontinent les semences de l'Éter-, sont entrez en mon cœur, le ne veux unte, qui on auoit rettees dans son ame, "pas les separer, et le veux que ma langue convocucerent a pousser des francts du : les innoque insques a la mort. En effet Pir ohs. The demandoit pardon a bien, it les innoqua constamment insques au d vn com parfadement contrit ; elle le dernier soupir. rene resett amoureusement de ce qu'il ece le prioit auce viie tendresse de conjui rous qui furent bruslez dans le pais des

loz-vous du Ciel, puisque c'est là où | leurs et sa maladie. La mort suruenant la dessus, luy fut vne asseurance de son salut.

> Elle anoit fait, le mesme iour, vne Confession generale. Vne sienne compagne, craignant qu'elle n'eust oublié quelqu'yn de ses pechez, duy en renonuella la memoire. Elle auoit deja perdu la parole ; ses veux parlerent par ses larmes, et sa bouche ne peut parler qu**e** par les sanglots de son cœur. Le Pere qui estoit la present, luv aiant donné l'absolution qu'elle luy auoit demandée par signe, aussi-tost elle expira.

Vne bonne vieille Chrestienne n'auoit iamais pù apprendre d'autre priere que quatre mots : lesus, avés pitié de mov, que l'aille au ciel apres la mort. role et le jugement pour toute autre chose, elle continua cette priere iusques nu dernier soupir, d'yn visage si rempli

Il y a yn an que cinq Iroquois Agniep-me de ses peschez, pour ne la pastronnons, avant esté pris à la guerre par porter dans l'éternité. Il se nommoit les Algonquins et Hurons, furent brû--lez, apres anoir receu le Baptesme ;-mais-Vue teune fille qui anoit esté pres de "ce qui nous parut de plus aimable en ≠ouvent a luen, d'einter le peché. Les ! stiens, dans leur captinité, iettent par rementrances y estant inutiles, yne per- tout où ils sont des semences du Chri-

Vn d'eny, avant appris yne priere qui

L'année dernière yn Francois fut té-», it arreste les dere\_lemens de sa vie; moin de l'heureuse mort de deux Hunerventleuse qual ne luy rendist pent la Troquois Azmeronnous, on ce Francois ▶: te, dont peut-estre elle auroit abase, estoit captit. Il nous a asseure que ces mas plustost qu'il prolongeast ses dou-, deux flurons, auant que d'estre attachés au poteau où ils deuoient estre bruslez, demanderent du temps pour prier Dieu; ce qui leur fut accordé. Le plus ieune des deux, ayant apperceu ce François: Mon Frere, luy dit-il, si iamais tu vois Outsitsont (c'est le nom que les Hurons donnent à Monsieur de Becancourt, chez lequel ce ieune Huron auoit demeuré deux ans), tu luy diras que ie meurs Chrestien, que les tourmens ne m'estonnent point, à cause qu'ils ne me peuuent oster l'esperance du Paradis.

Vne pauure Chrestienne Algonquine qui auoit esté faite captiue en mesme temps, estant sur le poinet d'estre brûlée, fit aussi ses prieres auant que de mourir, et inuita le mesme François à prier auec elle, le Dieu qu'adorent les Chrestiens n'estant pas moins adorable au milieu des feux et des flammes, et au milieu d'vn peuple infidele et barbare, que dans les Eglises les plus augustes de la terre.

Vne Chrestienne fuyant au bruit des Iroquois, aucc deux petits enfants, qui à peine la pounoient suiure, ils furent six iours égarez dans les bois. A leur retour, vn de nos Peres interrogeant cette pauure femme de quoy elle auoit vescu dans les bois : l'ay vescu de prieres, respondit-elle tout simplement. Quand ie me sentois foible, ie disois mon Chapelet, et aussi-tost sentant mes forces reuenir, ie poursuiuois mon che-Pour mes enfans, ie leur chermin. chois de petites racines et quelques bouts de branches de petits arbrisseaux, dont les bestes viuent dans les bois. La nuict, ie faisois dormir mes enfans, et moy, ne pouuant m'endormir, ie les passois presque toutes entieres en prieres et à dire mon Chapelet. C'est la saincte Vierge qui seule m'a sanué la vie, et c'est elle que ie veux seruir de tout mon La deuotion cœur iusques à la mort. de cette pauure femme, et sa pieté depuis plusieurs années meritoit ce secours du Ciel.

Vne ieune femme disoit il y a quelque temps: Il me tarde, dés le grand matin, que ie ne sois à l'Eglise, et quand

il faut sortir, il me semble que nous ne faisons que d'v entrer.

Vn bon vieillard, ancien Chrestien, estant iniurié et n'en tesmoignant toutes-fois aucune indignation, comme on luy demanda d'où luy venoit cette égalité d'esprit: Si ie pechois, respondit-il. lors qu'on me calomnie et que l'on me charge d'iniures, i'en deurois estre fâché; mais n'y ayant point de ma faute, i'ay plus suiet de m'en réjour que de m'en attrister. Dieu qui voit le fond de mon cœur, sçait bien mon innocence, et c'est cela qui me console.

Vne veufue estant sollicitée au mal par vn ieune homme riche, qui luy presentoit vne chose de prix et luy promettoit de l'aider en sa pauureté: Malhenreux que tu es, retire-toy et laisse-moy ma pauureté, luy respond cette femme; pourueu que ie meure Chrestienne, sans m'engager dans le peché, ie serai en peu de temps mille fois plus riche que toy. Dieu m'en promet bien plus que toy, et me tiendra parole. Ie serois folle de prendre moins, et de m'engager dans

le peché.

Vne autre veufue qui n'auoit point d'autre appuy au monde que son fils vni– que, qu'elle aimoit tendrement, l'ayant perdu, et l'ayant veu enleuer à ses yeux par les Iroquois Agnieronnons, eut son recours à Dieu auec vne resignation vrayment Chrestienne. Mon Dieu, luv disoit-elle, vous auez voulu esprouuer ma fidelité, et si c'estoit de cœur que ie vous disois que ie vous preferois à toutes choses, vous le voyez maintenant. Il est vray que ie songe à mon fils, et que ie le pleure nuict et iour ; mais il est vray aussi que ie songe bien plus à vous, et qu'en pleurant, ie vous dis que ie suis contente, à cause que ie sçay que c'est vous qui l'auez permis.

## CHAPITRE XI.

# De la nature et de quelques particularitez du pays des Troquois.

Le pays des cinq Nations des Iroquois. amont leurs conquestes, estoit entre le 40, et le 50, degré d'élévation ; maintenant, on ignore l'estendué de leur doimnation, qui s'est accreué de tous costez par leur valeur militaire. demeare est entre le 42, et 43, degre, sur les riues du petit Lac de Gannentaa. qui scroit vii sciour des plus commodes et des plus agreables du monde, sans le ceder mesme à la leuée de la Riuiere du Loire, s'il auoit des Habitans aussi polis et aussi traitables.

telerment en peu de temps toutes sortes | - Il ne faut pas s'estonner de la ferti-

de playes : ces feuilles, de la largeur de la main, ont la figure du lys peint en armoire, et ses racines out l'odeur du laurier. L'écarlate la plus vine, le vert le plus riant, et le jaune et l'oranger le plus naturel de l'Europe, cedent aux couleurs diuerses que nos Saunages tirent des de ne parle point des arbres aussi hauts que des chesnes, dont les feuilles sont grandes et onnertes comme celles des choux, non plus que de quantité d'autres plantes particulieres à ce pays, parce que nous en ignorons encore les proprietez.

Les sources qui v sont aussi frequentes que merueilleuses, sont presque toutes minerales. Nostre petit Lac, qui n'a que six ou sept lieues de circuit, es**t** presque tout emironné de fontaines salées, de l'eau desquelles on se sert pour II a des auantages qui mampient au saler et assaisonner les viandes, et pour reste du Canada : car outre les raisins, ¡faire de fort bon sel, qu'on voit sonnent les prunes et plusieurs antres fruits qui | se former de soy-mesme en belles glaluy sont communs auec les belles Pro- ; ces, dont la nature se plaist à environumces de l'Europe, il en possede quan- ; ner ces sources. - Ce qui se forme d'yne tite d'autres qui surpassent les nostres antre source éloignée de deux journées on beaute, en odeur et en saueur. Les de nostre demeure vers le pays d'Oioforests sont presque toutes composées goen, a bien plus de force que co sel de chasteigniers et de novers. Il y a i des sources de Gamentaa, puis que son deux sortes de noix, dont les vues sont ; cau qui paroist blanche comme du lauct aussi douces et agreables au goust, que et dout l'infection se fait sentir de fort les autres sont ameres; mais leur amer- Join, estant bouillie, laisse vue espece tume n'empesche pas qu'on n'en tire de sel aussi mordicant que la pierre d excellente huile, en les faisant passer | Caustique, et les roches qui enuironpar les cendres, par le monlin, par le nent cette fontaine sont councrtes d'yne Guet par l'eau, de la mesme facon dont : escume qui n'a pas moins de soludité les Saurages tirent I huyle du tournesol, , que la cresme. La source, qui se renon y voit des cerises sans novan, des contre du costé de Sonnontonan n'est fruits qui ont la couleur et la gros- pas mons merueilleuse : car ses eaux 🕶 ur d'yn abricot, la flenr du lys blanc, j tenant de 1a nature de la terre qui le**x** I odeur et le goust du citron ; des poni- 'enuironne, qu'il ne faut que lauct pour mes de la figure d'yn ceuf d'ove, dont en auoir du souffre tout pur, s'euflainla grame apportee du pays des Chats est, ment estant rennices, ance violence, et ~mblable aux febues, le fruit en est rendent du soudre quand on les tait deficat et d'yne odeur tres-souchie, et bouillir. Approchant dauantage du pays to trone de l'arbre, de la hauteur et de des Chats, on voit vue eau dormante et 👉 2008seur de nos arbres nains, se plaist pespaisse (qui «Cenflamme) comme d'ean aca heux marescageux et en bonne terre. "de vie, et qui s'agite par bouillous de Mars la plante la plus commune et la chamme anssi-tost qu'on va rette du teu : ense meruelleuse de ces contrees, est janssi est-elle si hudeuse, qu'elle fournit cede que nous appellons la plante vni- , a tons nos Saunages de quoy s'omdre et nerselle, par ce que ses femiles bronces | se gransser la teste et le reste du corps.

our chez son plus proche parent, sans | pour les hurlemens de l'Enfer. Cepen-🤫 le mari ose aller dans la cabane de | dant, apres que le mort est enterré, 🕠 l'imme deuant qu'elle ait quelques qu'on a comblé son tombeau de viures entans de lay. La seule communica-pour la subsistance de son ame, et qu'on t, ai de biens qui est entre l'vn et l'autre, l'uy a fait une manière de sacrifice, en est que le mari donne tous les fruits de bruslant vue certaine quantité de bleds, sa chasse à sa femme, qui luy rend en les anciens, les amis et les parents du recompense quelques services, et est deffinict sont inuitez à yn festin, où chaobligée de cultiuer ses champs et d'en cum porte ses presents pour consoler les fair · la recolte.

ses de leurs maladies par la superstition. Compagnie, qui representoit dans vue 🛪 · · · · · · · · qu'ils apportent à leur gueri- : de ces ceremonies la personne de Monson : car, se persuadant que toute leur sieur le Gonnerneur. Un Ancien des ingenerables, se demarchant gra-94 de quelque chose qu'elle souhaitte, | uement, s'escrie d'yn ton lugubre : Ai! et quid no fant que luy donner ce qu'elle [ai ! ai ! ayatondichon ; Helas ! helas ! desire room la retenir paisiblement dans | helas! mes chers parents, ie n'av ny le corps, e est à qui se monstrera le esprit, ny parole pour vous consoler, plus liberal, faisant au malade les pre- lie ne peux autre chose que de méde consteaux, de sonnettes, d'aiguilles, dichon. contrare le malade recouure sa sante, des hommes en cette rencontre. or an electrical section of the sect

💯 🎎 💯 nots et les années entières, [sen : de consolation, en leur distribuant

(plus affligez. C'est ainsi qu'ils en vse-Ils rendent ridicules les plus fascheus rent en presence d'yn Pere de nostre sents qu'il souhaite, et ausquels il croit ller mes larmes auec les vostres, et me que sa vie est attachée. On voit yn mori- ¡ plaindre de la riguenr de la maladie qui Land environne d'alesnes, de ciseaux, nous traite simal: Ai! ai! ai! aqutonde me console neantmoins de et de mille autres bagatelles, de la moin-levoir Onnontio et le reste des Francois dra desquelles il attend la santé. S'il pleurer auec nous ; mais, courage, mes 🔛 laisse enfin mourir, on attribué sa i parens! n'attristons pas plus long-temps re et au defaut de quelque chose qu'il vu hoste si honorable, essuyons les lar-4-scott: Il meurt, dit-on, parce que mes d'Onnontio en essuyant les nostres: n ane desiroit manger d'yn chien, ou voila yn present qui en tarira la source. 🕹 la chair d'yn homme ; parce gu'on. Ce present gu'il til a mesme temps, fut ze las a pas tronné vue certaine hache vu beau collier de Pourcelaine, qui fut q. A desiroit, ou parce qu'on n'a peu suiuy des presens et des condoleances Ly r tronner yne belle paire de chaus- de tous les autres, la liberalite des 🚁 qui lay ont este derobées. Si au femmes n'estant pas moindre que celle al attribue sa guerison nu present qu'on (ceremonie se termine par le festin, dont 1.v a fait de la dernière chose qu'il sou-- on tire les meilleurs morceaux pour les 🚉 🖰 14-indant sa maladie, et le che-- malades considerables du Bourg. - Tout 255-43 t asiours par après, le conserne j'écla ne pounant arrester les pleurs et ызда из-ment insqu'a la mort. En sorte des cris d'yne mere, quelqu'yn des pa-🗫. 🐃 tame ils croient que tontes leurs : rens, pour donner des marques de sa and the sout la mesme cause, ils ne pieté, en la consolant, deterre le mort, المعالمة المعالمة على المعالمة ال feu son habit mortuaire ; ce qu'il tait L - M ets ne sont non-plus exempts "insqu'a deux on trois fois en diners  $t^{-1}$  , s = s 4- estitions que les malades. Temps, jusqu'à ce que ue troujant plus A seed of que quelqu vn a expiré dans, que les os muds, al les enneloppe dans 🖘 👊 -no. on y entend des cris et des (vue connecture pour les présenter à at 1220 as de la parenté assemblee, l'atthiee. Futin, quelques temps après If the elde tont seve, si effroiables, con coronomes, on reconneist la libe-5. ... (1. tobod ce fintamaire highbre, (rabite de ceux qui aucient fait des preles meubles du mort, ausquels on en l adiouste d'autres, si ceux-là ne suffisent

Il n'y a rien que ces peuples avent plus en horreur que la contrainte : les enfans mesme ne la peuuent souffrir, et viuent à leur fantaisie dans la maison de leurs parents, sans crainte de reprimande ny de chastiment. Ce n'est pas qu'on ne les punisse quelquefois en leur frottant les leures et la langue d'vne racine fort amere; mais on le fait rarement, de peur que le depit ne les porte à se faire mourir, en mangeant de certaines herbes venimeuses qu'ils scauent estre vn poison, dont les femmes mariées vsent beaucoup plus souuent, pour se venger du mauuais traitement de leurs maris, en leur laissant ainsi le reproche de leur mort.

Au reste, parmy tant de deffauts causez par leur aueuglement et leur education barbare, il ne laisse pas de s'y rencontrer des vertus capables de donner de la confusion à la pluspart des Chre-Il ne faut point d'Hospitaux parmy eux, parce qu'il n'y a point de mendiants, ny de pauures, tant qu'il s'y trouue des riches; leur bonté, humanité et courtoisie ne les rend pas seulement liberaux de ce qu'ils ont, mais ne leur fait presque rien posseder qu'en Il faut que tout vn bourg commun. manque de bled deuant qu'vn particulier soit reduit à la disette : ils partagent leurs pesches en égales portions auec tous ceux qui suruiennent, et ils ne nous font reproche que de nostre reserue à y enuoier souvent faire nos prouisions.

Nous auons dit dans nostre derniere Relation combien leur superstition les attachoit scrupuleusement à leurs songes; mais les exemples que nous en auons veus depuis, sont trop rares pour les omettre. Vne femme fort malade, dans Onnontaghé, auoit resvé qu'il luy falloit vne robbe noire pour la guerir; mais le massacre cruel de nos Peres que ces Barbares auoient fait tout recomment, leur ostant l'esperance d'en pouuoir obtenir de nous, ils eurent re-

bien cher la pauure soutanne du Pere Poncet, qui en auoit quelque temps auparauant esté dépouillé par les Annienhronnons. Cette femme luy attribuant sa guerison, la veut conseruer toute sa vie comme vne precieuse relique, et c'est entre ses mains que nous l'auons reconnuë. Il ne leur faut que resuer à vne chose pour leur faire entreprendre de grands voyages à sa re-L'Esté dernier, vne femme, cherche. n'ayant pas trouvé à Kébec vn chien François qu'elle y estoit venu chercher. parce qu'vn sien neueu l'auoit veu en songe, entreprit vn second voyage de plus de quatre cens lieues, par les neiges, les glaces et les chemins les plus rudes, pour aller chercher cét animal si desiré au lieu où on l'auoit transporté. Pleust à Dieu que nous fissions autant d'estat des inspirations du ciel que ces Barbares en font de leurs songes!

## CHAPITRE XIII.

Des tesmoignages reciproques d'amitié entre nous et les Iroquois.

Il est difficile de trouver d'exemple où Dieu se soit monstré Maistre plus absolu des cœurs que dans nostre reconciliation auec les Iroquois. Nous en receuons autant de caresses et de témoignages de bienveillance que nous craignions d'effets funestes de leur cru-Nous logeons et nous mangeons en toute seureté auec ceux dont l'ombre, il y a peu de temps, et le seul nom nous donnoit de la frayeur. La durée de cette vnion, qui semble croistre tous les iours. nous a fait perdre la crainte que nous eussions peu auoir au commencement, qu'vn premier accueil si ioyeux ne fust suiuy d'une issuë également funeste. Ce n'est pas l'interest temporel qui cimente cette amitié, puis qu'elle ne leur a encore produit aucuns fruicts de la terre : mais c'est sans doute l'amour Diuin qui cours aux Hollandois, qui leur vendirent | leur donne ces douces pentes, ces complaisances et ces tendresses pour nous, dont il doit tirer leur salut. Il n'y a iamais de plus grande ioys, ny de plus grande feste dans leurs cabanes et leurs bourgs, que quand ils pennent nous y posseder. S'ils ne pennent nous y retemor assez long-temps, ils tesmoignent ne pounoir souffrir nostre absence, en nous suinant par trouppes iusques dans nostre habitation, pour y viure auec nous, et s'y comportent de telle sorte, que si bien leur fait trouner des charmes dans nostre entretien, il ne nous laisse pas sans aucun sentiment de ioye dans leur compagnie.

suyer les larmes, quand ils sont affligez de quelque malheur, nous venous, ach entre de unité. Nous pleurons auec toy, parce que le malheur ne te peut foncher sans nous percer du mesme coup; et nous ne ponuons, sans vue extreme douleur, te voir si mal-traité en nostre pays, apres auoir quitté le tien où tu estois parfaitement à ton aise. La maladie iette tes neueux dans le fond d'une terre dont tu ne connois pas encore la superficie. Ah! que le Demon cruel prend bien l'occasion pour affliger ceux qu'il hait! Il se sert insteunent, pour faire ce malheur.

Aucun de nous n'a esté malade cét hyuer qu'ils ne luy ayent témoigné prendre part à sa douleur, luy faisant largesse de leur gibier, comme ils témoimoient en suite par leurs presens de compony-sance prendre part à sa guerison.

Les alliances que nous contractons à la facon du pays auec les Sanuages, est va des plus excellens movens que Dien nous ait inspirez pour nous maintenir, et a sincer la fov parmy eux, ces panures Rabares prenans pour nons des sentimons de peres, de freres, d'enfants et de neueux, lors que nons leur en accord gs. les noms. La plus aduantageuse \*de ces alhances est celle que le Pere Superiour, appellé Achiendasé, a contraete- anec Sazochiendazesité, qui a la rens-ance et l'authorite Royalle sur toute la Nation d'Onontaché, quoy qu'il n'en ast pas le nom, le contract de leur vnion qui 🥯 fit en presence des députez बेल्ड crug Nations leur avant fait tousiours 4-pars considerer les François comme sue partie de leur peuple, qu'ils sont [ -Mr.--z de cherir et de defendre de tout ; i-ur poundr.

Ansar nous ont-ils tousiours depuis rendu les mesmes offices dont ils vsent engers leurs plus tideles amis. Les prinmanx d'entr'eux estant venus aucc de grands cris lugubres pour nous consoer de la mort de deux de nos François, relus qui portoit les presens de condoence, adressant son discours au Perg seperieur, luy dit: Les Anciens de noerre pays ayant constume de s'entr'es-Relation—1657.

gez de quelque malheur, nous venous, Achiendasé, pour le rendre ce deuoir d'amitié. Nous pleurons auec toy, parce que le malheur ne te peut toucher sans nous percer du mesme coup ; et nous ne pounons, sans vne extreme douleur, te voir si mal-traité en nostre pays, apres auoir quitté le tien où tu estois parfaitement à ton aise. - La maladie iette tes neuenx dans le fond d'vne terre dont tu ne connois pas encore la superficie. Ah! que le Demon cruel prend bien l'occasion pour affliger ceux qu'il hait! ll se sert instement, nour faire ce maunais coup, du temps auguel tu anois plus besoin de les neueux, pour bastir tes cabanes, te fortifier, et cultiver tes champs. Les avant en vain harcelez sans relasche pendant tout l'Esté, et se reconnoissant trop foible pour t'attaquer, il a fait ligue anec les Demons de la ficure et de la mort, afin de joindre nostre perte à la vostre, exercant ses rauages chez nous encore plus que chez vous. Mais prens courage, nostre frere, nous essuvons les larmes de tes veux. afin que la voves que lous les neneux ne sout pas morts; nous founrons les yeux par ce present, afin que fu consideres ceux qui le restent, et que par tes agreables regards to leur rendes la vie et la iove à mesme temps. Pour nos deux neueux qui sont morts, il ne faut pas qu'ils aillent nuds en l'antre-monde : voicy yn beau drap mortuaire pour les counrir. Voila aussi de quoy les mettre dans la fosse, de penr que leur veue ne renouvelle ta douleur, et pour l'oster de deuant la veue toute sorte d'objets lugubres. Ce present est pour applanir la terre dans laquelle ie les av mis, et cet autre pour dresser vne palissade alentour de leur tombeau, afin que les bestes et les ovseaux carnassiers n'inquietent point leur repos. Entin, ce dermer est pour remettre ton esprit dans son repos et son assiette, afin que nostre paix continuant dans la mesme fermete, aucun Demon ne la puisse alterer.

Seperceur, buy dit : Les Anciens de no- | - Ce furent les propres termes de la haere pays ayant constume de s'entr'es- | rangue de ce graue Barbare, qui fut accompagnée de huict beaux presens de lures Chrestiens qu'ils ont exterminez. Porcelaine qu'il nous fit au nom du public. Plusieurs particuliers ont vsé des mesmes ciuilitez et de la mesme liberalité, que nous auons reconnuë auec aduantage dans toutes les occasions que nous en auons pû trouuer.

L'vnion que nous auons contractée auec Sagochiendagesité, nous faisant aussi freres des Sonnontouaehronnons, et peres des Oiogoenhronnons, ces trois Nations nous en sont venuës faire leurs remerciements; mais les Sonnontouaehronnons en ont plus témoigné de reconnoissance que les autres, nous ayant presenté, pour nous posseder chez eux, vne demeure fort auantageuse pour son abondance de toutes sortes de viures, et pour la communication qu'elle peut auoir facilement auec celle d'Onnontaghé.

#### CHAPITRE XIV.

# Des dispositions que les Iroquois ont à la Foy.

L'insolence, la superstition, et la dissolution extreme de ces peuples, iointes à la cruauté qui les a faits les vniques persecuteurs de la primitiue Eglise de ces contrées, nous donnoient lieu d'attendre vn succez de cette Mission tout different de celuy que la protection de Dieu nous y a fait éprouuer. Ces meurtriers des Predicateurs de l'Euangile. ces loups carnassiers qui auoient exercé leur rage sur le bercail de Iesus-Christ auec plus de fureur et des tourmens plus atroces que les Nerons et les Diocletians, embrassent nostre saincte Religion auec plus de ferueur que ceux qu'ils ont exterminez, et prennent le ioug de cette mesme foy dont ils estoient il y a peu d'années les Tyrans. Ils re-Dieu leur fait prendre la place des pau- | d'adoration dont ils se seruoient aupa-

et les exhortations de nos Martyrs plus ardentes que les flammes et les brasiers du milieu desquels ils preschoient, ont maintenant de si merueilleux effets parmy leurs bourreaux, qu'il s'est fait plus de Chrestiens Iroquois en deux mois, qu'il ne s'estoit conuerti de Hurons en plusieurs années. Ils demandent auec autant de ferueur et de veneration les eauës du Baptesme, qu'ils les auoient mesprisées auec insolence, versans de l'eau bouillante sur la teste des Predicateurs en derision de ce Sacrement. S'ils demandent auec instance d'entrer au nombre des Fideles et de porter l'illustre nom de Chrestiens, ils n'apportent pas moins de soin à ne s'en pas rendre indignes et à en faire les fonctions. Leur ferueur feroit prendre cette Eglise naissante pour vne Eglise formée et establie par plusieurs années ou par plusieurs siecles; encore seroit-il assez difficile de trouuer dans les anciennes Eglises vn aussi grand empressement pour assister aux prieres et aux instructions publiques, ioint à vne aussi grande modestie et vne aussi parfaite soumission à tous les deuoirs d'vn Chrestien.

Deux Peres de nostre Compagnie qui ne quittent point la Mission d'Onnontaghé où la ferueur du Christianisme est • plus grande, reconnoissent dans les Onnontagheronnons vne douceur de conuersation, et vne ciuilité qui n'a presque rien de Barbare. Les enfans y sont dociles, les femmes portées à la deuotion la plus tendre, les anciens affables et respectueux, les guerriers moins superbes qu'ils ne le paroissent. general la complaisance que le peuple tesmoigne pour nostre doctrine et nos pratiques ne nous fait pas esperer de petits progrez de nostre saincte Foy. Dieu se sert de leurs superstitions et de leur fausse pieté pour en tirer sa gloire. nous donnant le moyen de sanctifier l'inclination qu'ils ont à pratiquer quelpeuplent l'Eglise que leur cruauté auoit | que culte Diuin, et à vser de quelques depeuplée; ils bastissent chez eux plus ceremonies de Religion, en leur faisant de Chapelles qu'ils n'en auoient destruit | changer d'obiect et leur faisant adresser chez leurs voisins. La prouidence de lau vray Dieu les inuocations et les termes

rauant dans leurs sacrifices, quand ils : offroient ce qu'ils croyoient auoir de meilleur à quelque Divinité inconnue.

La coustume qu'observent ces Nations de se faire chaque année reciproquement des presens d'amitié dans les Conseils et les Assemblées publiques, nous donnera dans ces occasions, en y fai-ant et recettant les presens publics, vne fauorable ounerture pour leur expliquer nos mysteres, au lieu d'y faire le recit des choses passées et les plus reculces de la memoire, ainsi qu'ils le pratiquent dans ces ceremonies.

C'est aussi de cette mesme facon que **Bous nous seruons de la coustume que le≈ parens et les ancien**s ont de se tenir as≪mblez pendant la nuiet qui suit le iour des funerailles, pour raconter des histoires anciennes : car nous leur rendons leur curiosité vuile dans ces rencontres, et iettons insensiblement et à lossir dans leurs ames les semences de **la Foy.** en leur expliquant dans ces recits d'histoires nos mysteres et les merpeilles de nostre Religion.

tui n'admireroit la bonté de Dieu, qui 🕶 sert, pour le bien de ces pauures infideles, des mesmes movens que le dable employoit pour les seduire? Le songe, qui estoit le Dieu et le grand Mai-Are de ces peuples; en avant souuent porte plusieurs deuant la Predication de l l'Euangile à la pratique des vertus Morales, a mesme fait embrasser la Foy à **enciques-vns**; et vn des deux Peres **employez à Onnontaghé mande qu'yne** reun- tille, sur l'esprit de laquelle ses cahortations ne pomioient auoir aucun effect. a esté convertie par vn songe, œi luv a. dit-elle, fait voir dans le Ciel La verité des choses qu'on leur presche.

Cependant nos traunux ne sont pas sams obstacles, et l'Euangile trouve lu 🕶 ennemis qui la combattent, afin que le veteres de la Fov soient de veri-Car, outre que l'hutable victoires. **me**ur guerriere et bouillante. L'extreme hb-runage et les courses continuelles 4- la ieunesse retardent la conversion 4. co pais, le diable y renouvelle toutes s calomnies dont il s'estoit autres-fois

mettre mal dans les esprits des Hurons, et frustrer les trauaux des Peres de nostre Compagnie des fruits qu'ils en attendoient.

Nostre Compagnie, qui tâche d'imiter celuy dont elle a l'honneur de porter le nom, et au seruice duquel elle s'employe par toutes les contrées du monde, fait gloire d'estre comme luy attaquée de calomnies. Aussi s'en trouue-t-il par tout en grand nombre qui luv procurent cét honneur, qui, quoy qu'il luy soit d'ordinaire auantageux, empesche neantmoins quelques-fois les fruicts qu'elle fait dans l'Eglise. Mais il est assez difficile de trouver des calomnies plus grossieres que celles que l'esprit de mensonge suggere à ces pauures Sau-On nous v accuse de les exhorter souuent au Paradis pour les y brûler à nostre aise, et il s'e**n troune q**uelquesvos qui disent estre ressuscitez, et auoir esté tesmoins de tout cela.

Mais vne seule femme en a peu trouuer, quov qu'en petit nombre, d'assez foibles, pour estre intimidez par ces sortes de resueries. Nous taschions de disposer au Baptesme et à la mort cette pauure Infidelle qui auoit la machoire démise, lors qu'elle tomba en syncope, et bien-tost apres reuenant à soy, conta des nounclles de l'autre monde. Elle auoit. disoit-elle, esté menée au pays des ames des François; mais estant preste d'entrer, elle vit vne fumée bleuastre gui s'elevoit du milieu du Paradis, et qui luv donna de la defiance de ce qui s'y passoit : regardant en suite par deux dinerses fois plus attentiuement, elle auoit veu plusieurs de ses compatriotes que les Francois brusloient auec de gra**n**des huées ; ce qui l'auoit obligé**e** de s'eschaper des mains de ceux qui la conduisoient au ciel, et de reuenir en vie, pour euiter yn pareil traitement et donner aduis au public du danger qu'il v auoit de croire les François.

Nous n'auons pas tant de peine à nous purger de ces reproches ridicules, qu'à détromper le peuple des bruits que font courir quelques Hurons Apostats qui attribuent à la Foy toutes les guerres, les rerui auec plus de succez, pour nous maladies et les ruynes du pays, et apportent leur propre experience pour confirmation de leurs impostures, asseurant que leur changement de Religion a causé le changement de leur fortune, et que leur Baptesme a esté suiuy aussi-tost de toutes les miseres possi-Les Hollandois, disent-ils, ont maintenu les Iroquois en les laissant viure à leur mode, comme les Robbes | noires ont perdu les Hurons en leur preschant la foy. Enfin, ils apportent pour la meilleure de leurs preuues l'exemple d'vne Cathecumene d'Onnontaghé, qu'ils disent estre tombée malade à nostre abord, et auoir esté ensorcelée auec du poil d'vn chien de Kebec. ainsi que le Sorcier du pays l'auoit enfin découuert, apres auoir long-temps examiné les causes de sa maladie.

Cette calomnie fit moins d'impression sur les esprits que celle que le Diable suscita contre le Pere qui partit l'Hyuer dernier d'Onnontaghé pour nous venir querir: car son voyage fit croire que la grande mortalité qui estoit alors en ce pays-là, estoit causée par la recherche des ames qu'il faisoit, en voulant emporter vne caisse toute pleine. Neantmoins, quoy que l'opinion qu'ils ont par tradition, que les ames sortent de temps en temps de leurs corps, sur tout vn peu deuant la mort, semblast fauoriser cette imposture, ce bruit se dissipa bien-tost de soy-mesme, et n'eut aucune suite fascheuse.

Ainsi peut-on voir que les obstacles sont bien moindres que les moyens que nous auons là d'auancer la Foy, qui seroient plus grands si la compassion et la charité des gens de bien estoit plus grande : car vn des fruicts les plus remarquables qu'on pourroit faire en ce pays, seroit de racheter des captifs Chrestiens qui sont entre les mains des Iroquois : ce qui seroit vtile non seulement au salut des ames et des corps de ces pauures esclaues, mais aussi à la conuersion des Iroquois qui sont fauis par ces exemples. Il ne faut que découurir aux personnes zelées la misere des Hurons et des autres captifs, pour les porter à vne liberalité proportionnée à la pitié qu'ils en auront.

Les Iroquois ont trois sortes de captifs, dont les premiers ayant subi de leur gré le ioug des vainqueurs, et pris parti parmi eux, sont deuenus chefs de famille apres la mort de leurs Maistres, ou se sont mariez. Quoy qu'ils meinent vne vie assez douce, ils sont considerez comme esclaues et priuez de voix active et passive aux Conseils publics; les autres, décheus dans l'esclauage apres auoir esté les plus opulents et les plus considerez de leurs bourgs, n'ont de leur Maistre, pour recompense de leurs trauaux et de leurs sueurs continuelles, que la nourriture et le couvert. Mais le sort des derniers est bien plus deplorable: ce sont la pluspart des ieunes femmes ou filles, lesquelles n'ayant peu trouuer party parmy les Iroquois, sont incessamment exposées au danger de perdre l'honneur ou la vie par la lubricité brutale, ou par la cruauté de leurs Maistres ou de leurs Maistresses. Tous les moments leur sont à craindre; leur repos n'est iamais sans inquietude et sans danger, leurs moindres fautes n'ont point d'autre chastiment que la mort, et leurs actions les plus innocentes et les plus sainctes peuvent passer pour fautes. Quand vn Barbare a fendu la teste à son esclaue d'vn coup de hache, c'est vn chien mort, dit-on, il ne faut que le ietter à la voirie. C'est ainsi qu'vne pauure Chrestienne captiue, appellée Magdelaine, fut guerie d'vne maladie qui la faisoit languir, par sa Maistresse, qui la massacra auec autant d'inhumanité qu'elle auoit auparauant fait paroistre de bonté, en l'adoptant pour sa mere. Nous n'autons que trop d'exemples de cette nature, et Dieu veüille tellement exciter la compassion de ceux à qui il a fait largesse des biens de la terre pour acquerir ceux du ciel, que leur liberalité tirant ces pauures captifs de ces dangers si grands et si manifestes, nous ne puissions plus, les années prochaines, en raconter de semblables.

#### CHAPITRE XV.

# Des premieres semences de la Foy parmi les Iroquois.

Onov que les deux Peres qui hyuer**n**erent à Onnoptaghé dés l'année 1656. I v fussent allez comme Ambassadeurs **plustost que comme Predicateurs de** l Luangile, ils ne laisserent pas dés lors de letter les digines semences dans ces! terres en friche, et de les disposer à l faire la paix auec Dieu, en les portant i a - reconcilier auec les hommes. Ils se serurent de la facilité qu'ils trou-

quelles ils ont porte le flambeau de la esprits. Fox, out ounert les veux aux veriteza romasse, de quatre cens lienes loin pour gagner ces Infidelles. metruits dans nos mysteres.

pour le Christianisme, auquel ils se mentennent auec autant de constance :

qui estoit fort malade, mesprisant les discours d'yne meschante femme qui vouloit luy persuader que son baptesme avant causé sa maladie, les visites de la Robe noire acheueroient de la faire mourir, attendit à declarer au Pere cette tentation, apres avoir receu ses instructions et achevé ses prieres.

Vne captiue Huronne, nommée Therese, qui auoit devant son esclavage esté de bonne famille et tenu rang de Princesse, tit encore paroistre plus de generosité, lors qu'vne indisposition ne luv avant pas permis d'obeir au commandement que son Maistre luy auoit fait d'aller querir de la viande à vne iournée loin, et attendant d'heure en uerent de pouvoir, sans choquer les es- heure le coup de la mort, dont le Barprits, enseigner la doctrine Chrestienne, ! bare furieux l'auoit menacée, et dont faire les prières dans vne petite Cha-l'elle sembloit si assencée, que chacun pelle et baptiser les enfans. Mais ils la consideroit déja comme morte, elle n usoient que moderément de leur zele, l'eut tant de courage et de confiance en pour gaigner les occasions de l'exercer nos mysteres, qu'apres s'estre confespar apres auec plus de liberté, et ouurir sée auec les sentiments d'yne ame tout voe plus grande porte à l'Euangile, en l'à fait Chrestienne, elle s'en alla aussimovennant l'accord auec les François. I tost pleine de joye trouuer son tyran et Ce fut donc l'Esté suivant que les le prier qu'il hastast la mort qu'il luv Peres s'estant establis, declarerent ou-l'auoit destinée, puis qu'il ne luy pounoit uertement la guerre à l'Infidelité non ; rendre vn meilleur office. Le Barbare, ⊭ulement dans Ounontaghé, mais aussi | surpris aussi bien que tous les assistans dans tous les autres pays des froquois, ! de cette hardiesse, eut dés lors plus de ou ds ont peu auoir accez. En sorte confusion de son mauuais dessein que que seize ou dix-sept Nations différentes d'enuie de l'executer : tant la magnanide pays, de mœurs et de langage, aus-l'mité Chrestienne à d'ascendant sur les

Il n'est pas crovable combien les quids leur ont annoncées ; et bien qui exemples de generosité sont puissants des enurons, ces captifs de plusieurs diesse que les Peres qui les instruisent nations pour leur faire part de la liberté : tesmoignent, allant sans changer de vide ses enfans, Jeur rend l'Iroquois, qui sage dans les bourgs et les cabaues, où 🖴 la langue seule dans laquelle on les "on leur dit que la mort et les supplices presche, assez intelligible pour en estre les attendent, cause autant de fruict dans les ames que d'admiration dans Mais on remarque dans les Onnon- les esprits, et a eu tant de pouvoir sur ta\_beronnons plus de ferneur que dans les cours des Anciens et des Capitaines, tors les autres, et plus d'inclination qui tesmoi-noient au commencement tonte l'indifférence possible pour nos mysteres, qual y en a manifenant quel-6 d'ont en de zele en s'y attachant, qu's-vns d'entre eux Catechanienes menaces et la crainte de la mort ne cachez, et quelques autres qui tont pro-• a pougant separer Amsi, vue fille fession onnerte de la Foy, sans qu'au-🍪 - plus considerables d'Onnontaghe, « cun d'eux s'oppose au progrez de l'EuanChaum anot en partit pour Sonnontoñan, y laissant le Pere Menart, qui trauaille aux fondemens de cette Eglise naissante. Voier ce qu'il nous en mande.

Lauersion de la Foy et de nos personnes que les Hurons anoient donnée l que nous portions auec nous la maladie et le malheur du pays où nous entrions, nous fit ici receuoir auec vn accueil asz froid, et rendit méprisable les presens que nous fismes pour la Foy. Cependaut les Anciens, qui, pour leur interest temporel, ne vouloient pas rompre auec nous, crovant que l'essay de la Foy ne seroit pas dangereux sur la ve de leurs esclaues, nous tirent bastir. quatre jours après nostre arrinée, vue Chapelle, a laquelle ils s'emploierent enx-me-mes de telle sorta, qu'elle fut en deux jours en estat d'y recenoir les l thr --tiens. perate surprit si fort nos Barbares, derer, et remarquer le visage et l'action ! des deux Images. L'eus sans cesse mysteres. Jorsqu'ils me faisoient dinerses questions sur les Images, en sorte que se ne faisois, chaque iour qu'yn Cat- hi-me qui daroit depuis le matin jusquau so...; ce qui appruoisa les es-!

me rendoient par après les offices de deux Peres captifs, et qu'il les auoit

Ce fut à ce desseiu que les Peres Chau-† bons. Anges, me conduisant dans les monot et Menart partirent sur la fin du cabanes, m'attendant aux lieux où ie mois d'Aoust de l'année 1656, pour Oio-! m'arrestois, et me disant les noms des goen, on estant arriuez deux iours apres, † enfans que le baptisois, aussi-bien que et y ayant fait quelque sciour, le Pere ceux de leurs parens ; ce que ces Barbares ont constume de nous celer sojgneusement, croiant que nous escrinons leurs noms pour les auoir en France, et v procurer feur mort par magie.

La prouidence de Dieu me pouruent de trois Maistres excellens pour apprenaux naturels du pays, leur persuadant dre la langue; ils estoient tous trois freres, originaires du pays et d'yn excellent naturel : la bonté auec laquelle ils m'inuitoient souuent chez eux, et la patience et l'assiduité auec laquelle ils m'instruisoient, me mirent bien-tost en estat de les instruire eux-mesmes, et de leur apprendre nos mysteres, en leur faisant voir quelques Images dont ils estoient cyrieux au possible.

Le premier adulte que le lugeay capable du Baptesme, fut yn vieillard âgé de quatre-vingts ans, lequel avant esté tonché de Dieu, en m'entendant instruire vn Chrestien, me lit appeller deux jours L'avant tapissée des plus apres, estant, ce sembloit, malade à belles nattes, i'v exposav l'Image de l'extremité, de ne fis pas de difficulté Nostre Seizneur et celle de Nostre- de luy accorder le Baptesme, trouuant Dane : ce fut yn speciacle dont la nou- en hiv toutes les dispositions d'yne ame choisie pour le ciel, au chemin duquel quals venoient en foule pour le consi- il a encore eu depuis loisir de se disposer.

Le second que le baptisay, fut un ators occasion de leur expliquer nos estropiat qui auoit le visage connert d'yn chancre qui faisoit horreur à la veué. Ce panure affligé receut ma visite anec autant de jove qu'il l'auoit souhaittée auec ardeur, et s'appliqua de si bonne sorte à retenir les prieres et les instruprits de telle sorte, que nous ensmes ctions, que je luy conferay peu de temps en peu de jours plusieurs Neophytes, <sup>1</sup> après le Baptesme dans nostre Chapelle. Den seulement des Hurons et des es- | Peut-estre que ces graces que Dieu luy clares, mais aussi des naturels du pays, "a faites, sont des fruiets de la charité Plusieurs m'apportoient leurs enfans, qu'il ent autresfois pour les Peres Bre-Por les baptiser, et m'aidoient a leur-benf et l'Allemant. Il m'a dit qu'il auoit atterendre les Prieres en les leur repe-ceste tesmoin de leur mort, et que s'e-(a) enec moy; et la grace fit en pen-stant acquis du credit par sa vaillance 4. Comes de si in crueilleux changemens, i pariny ses compatriotes en cette iour-4. 65 petits enfans, qui m'auoient au nee, on il anoit the hinet Hurons de sa conca neement pour le plus ordinaire main, et en anoit fait cinq autres pri-otget de leurs railleries et de leurs linees, sonniers, il anoit en compassion de ces . A San San San Pourcelaine, à vue espece de possession qui le rendoit Some services and cloude la fureur hoste.

and the same queries aimsi nomand the same of the considered dans, stanting of the second appure the Dieu cente petite Eglise qu'il en attirant d'au-

10 Section 1988, Sexemples.

and an de l'Enangle ne pouvant a calba as prostes, n'a pas manqué and among pour les troubler. On ac-. . . . . . . . . . . . d estre homicide de tous convigue a processent; et la mort de progressions definiontaghe ayant . . . . A becasson à cette erreur des Barbale e la discours qu'vn Capitaine enneum de nestre Religion fit dans vne complex secut à les abuser dauan-. 150 - a sore que non seulement plu-🐒 👑 des naturels du pays, ingeant qu'il the processor do crono co que disoit Program d'autorne parmi eux, que and the A Coxperience toute con- de dont se sergorent nos anciens Hure a me prevent de trouuer bon qu'ils contracted assister any prieres, fusq Ave que la cramte qu'ils auoient de may use dummace, mais encore on weavou la Fey des François de fous les many don't be public on les particuliers somblacat estre atthger. C'est ce qu'yn Apostat taschoit de persuader à ces Barbases, nommant les Hollandois pour les grand do co qual disort, quand il asa areat que les entans des frequeis moucourus deux aus après leur Baptesnie, et que les chrestions, ou se rompoient la combe, ou se blessoient le pied d'yne espain, ou denenoient ethiques, ou vono secont l'ame ance le sang, ou estoient an iques de quelque autre malheur in-41.11.1

va nestro reputation est ici maltraittee mostro vio n'y est pas plus en seuto a Valguerrier de ma connoissance, gerra vena loger dans nostre cabane, no nous donna pas pou d'ovorcice : car l

and traitté. s deux prison- s'il n'en eust esté empesché par nostré

> le fus menacé de la mort d'vne façon plus fiere par vn ieune-homme, lequel apres m'auoir entendu instruire vn Catechumene fort malade, que ie voulois disposer à la mort, me dit que i'estois vn Sorcier dont il se falloit deffaire, que ie faisois viure et mourir qui ie voulois, et qu'il m'estoit aussi facile de guerir cet homme que de le mener au ciel. Ce reproche n'estoit-il pas agreable?

> Toutes ces difficultez que le Diable nous suscite n'empeschent pas neantmoins que la Foy n'acquiere de iour en iour plus de credit parmi les peuples. que ie ne sois par tout bien escouté, que nostre Chapelle ne se remplisse de Catechumenes, et qu'enfin ie n'aye baptisé tous les iours des enfans ou des adultes.

> Voilà ce que nous a mandé le Pere qui eut alors soin de cette Mission pendant deux mois, et qui fut obligé de la quitter pour retourner joindre ses trauaux à ceux de deux autres Peres à Onnontaghé, où ils establissent le fondement et le Seminaire de toutes les autres Missions des Iroquois.

> Mais depuis ce temps là mesme, le Pere y estant retourné accompagné de cinq ou six Francois et du plus considerable du Bourg, qui l'estoit venu prier de retourner chez eux, il y fut receu auec tout l'accueil imaginable. trouué la Chapelle en mesme estat qu'il l'auoit laissée, il y fit commencer les prieres le iour de son arriuée, et les nouueaux Chrestiens et les Catechumenes firent bien-tost paroistre tant de zele, que le Pere escrit que cette Eglise n'est pas moindre dans sa naissance que celle d'Onnontaghé.

### CHAPITRE AVII.

De la publication de la Foy aux Iroquois Sonnontouachronnons.

Le pays de Sonnoutorian, beaucoup plas fertile et plus peuple que les autres Prounces des Iroquois, contient deux gres bourzs et quantité de bourgades, outre le Bourg des Hurons, appellé de Sanct Michel, qui s'y est refugie, pour easter le malheur commun de leur Nation. Hs v gardent leurs constumes et ficons particulières, et viuent separé-j vms de cour et d'amitie aucc eux. r mions pour enfans d'Ounontio, il alla monde croioit incurable. 2 ~ amentouan pour adopter ces peuples pour freres, et les faire nos freres en effet par le moven de la Foy a laquelle. nies vouloit disposer.

Gand can, principal bourg de Sonnon-que les Hurons de l'Isle d'Orleans con-6 ran, et fait les presens d'alhance à finament dans l'exercice de nostre Relil'ardonare, al commenca d'expliquer gion auec autant de zele que ramais, et ♣20 vn ton fernent et eslene les veritez quivn d'env appelle lacques Otsiaonens prince; des de l'Enangile, qu'il seela des l'aport estoune par sa constance les trotras paras beaux presens qual aurot re-aquois quale brusloient, a obmettant men dame, oregées présens pour garand des l ▼ Glez que le vous presche, el si ma¹ We discuss Vous consacre, he yous semble. p - 15 / Considerable, ie vous office celle 2. 2 d. Francois qui mont sum mswith their post estre les temons a box of man your presenting. No your zero de pas rojes prosins vigans, el sole times contained. It softwartings come strappes point choice quant thought cust quite son pays

du monde, et souffert tant de fatigues, pour porter si loin vu mensonge? L'euenement fit voir que ces Barbares furent touchez par le discours du Pere : car apres auoir bien delibere, ils tirent response qu'ils croioient volontiers, et embrassoient la Foy qu'on auoit la bonté de leur presenter, et prierent auec instance le Pere de s'habituer chez eux pour les mieux instruire de nos unvs-Il v en eut yn touché plus vinement que les autres, qui ne voulut pas laisser partir le Pere qu'il ne s'eu fust fait instruire et baptiser, et qu'il n'eust procure le mesme bonheur à sa femme. Dieu benit les tranaux de ce Pere des ment des froquois, se contentant d'estre l'inesmes succez dans les autres Bourgs.

Annonkentitaoni, qui est le Chef de Navant pas yn nombre suffisant d'ou-| ces peuples, a voulu les surpasser tous uriers pour cultiuer vue vigue si spa-leu ferueur, et a esté vu des premiers ciense, nous nous contentons de leur Chrestiens. Un chancre qui luy manprescher l'Enangile, quand ils nous ap- geoit la cuisse l'avant alitté, le Pere, pertent leur presens de ceremonie et quoy qu'indisposé, le fut voir et le cond'alhance, ou quand nous leur portons hertit à la Foy, dont il sera sans doute les nestres. Car aussi-lost que le Pere vu grand appuy dans son pays, puis Chaamonot, yn peu apres nostre arri-'que Dien semble ne l'anoir gueri que we en ce pays, eut adopte les Oiogoeuh- pour ce dessein d'yn mal, que tout le

Entre plusieurs Horons qui ont là conserue leur Foy dans la captinite, ce Pere v tit rencontre d'yne femme qui anoit conserné tonte la ferneur d'yne Avant assemble tous les Anciens de bonne Chrestienne, de laquelle il apprit \*r a r pour cela. Et pour les pressers de ses prieres ordinaires, et unioquant da contago: Movemesmo, diteil, no mo incossamment le nom de lesus dans ses tourmens.

Les Horons de Samet Michel ne femorgnerent pas mons de piete, estant rams, d'aise de renon vu de leurs chers Pasteurs, et chacun demandant d'obord ou Labsolution pour soy, on le Paptéme pour ses entairs. Les vieillards mesme qui opoient mesprise la lume te do Dormado pendant que lem poys estor florissant, la recherchorent al 15 so coops ment, demand out instancie iit her or to this beau et le plus agreable, le Baptesme : tant il est vray que l'afl'aduersité ouure les yeux de ceux que la prosperité auoit aueuglez. Cependant, quelque doux que fussent ces fruicts de l'Euangile, le Pere fut obligé de s'en seurer bien-tost, des affaires plus pressantes l'appellant ailleurs.

Il eut en chemin vne belle occasion de se mocquer de la superstition des Infidelles, son guide luy ayant presenté vn morceau de bois pour ietter sur deux pierres rondes qu'on rencontre en chemin, enuironnées des marques de la superstition de ces pauures peuples, qui iettent en passant vn petit baston sur ces pierres en façon d'hommage, et y adioustent ces paroles : Kouë askennon eskatongot; c'est à dire: Tiens, voilà pour payer mon passage, afin que i'auance en seureté.

Ie ne peux omettre la mort de Dauid le Moyne, qui doit sembler pretieuse aux yeux des gens de bien, comme nous croyons qu'elle l'a esté aux yeux de Dieu. C'estoit vn ieune homme de Diepe, agé d'enuiron vingt ans, que son zele auoit mis à la suite du Pere dans cette Mission, apres s'y estre disposé par vne confession generale. Vn flux de sang qui fit languir long temps son corps, ne pût attiedir vn moment sa deuotion, et il mourut sur le bord du Lac de Tlohero auec vne douceur et vne resignation de Predestiné, benissant Dieu de ce qu'il mouroit sur les terres des Iroquois, et dans l'employ du zele pour l'augmentation de la Foy. Cette mort n'estoit-elle pas vne belle recompense d'vne vie employée au salut des ames, et vn effet illustre de la protection de la Saincte Vierge, à laquelle ce ieune homme avoit vne deuotion tres-particuliere?

### CHAPITRE XVIII.

De la publication de la Foy aux Iroquois Onneiouthronnons.

On se preparoit à partir pour le voyage d'Onneiout, lors qu'on receut nouuelle

fliction donne de l'entendement, et que | moit la mort des François. Ce bruit estoit fondé sur ce qu'vn guerrier reuenu recemment des Trois Riuieres. où il auoit tué quelques Hurons par trahison, receuant des siens reproche de cette action, et quelques-vns luy ayant dit qu'il eust autant valu tuer les François, puis que l'union estoit si estroitte entre le François et le Huron, qu'ils ne faisoient qu'vne mesme chose, ce Braue respondit, que s'il ne tenoit qu'à cela. il trouueroit bien le moyen d'en tuer, et que les Ambassadeurs François ne luy pourroient échapper.

Nous ne laissasmes pas de passer outre, apres en auoir deliberé auec lés Anciens d'Onnontaghé, qui deuoient auoir part à l'Ambassade. Les Peres Chaumonot et Menart, accompagnez de deux François, furent ceux qui entre-

prirent ce voyage.

Leur premier giste fut dans une forest, où le Capitaine harangua toute la bande à l'ordinaire. Ah! mes freres, disoit-il, que vous estes las! que de peine de marcher sur la neige, sur la glace et dans l'eau! Mais, courage, ne nous plaignons pas de ce trauail, puis que nous l'entreprenons pour vne si belle cause. Demons, qui habitez ces forests, gardez-vous de nuire à aucun de ceux qui composent cette Ambassade. Et vous, Arbres chargez d'années, et que la vicillesse doit bien-tost ietter par terre, suspendez vostre cheute. et n'enueloppez pas dans vostre ruine ceux qui vont empescher la ruine des Prouinces et des Nations. Il fit aussi vne harangue de complimens aux femmes qui portoient les prouisions du voyage, louant leur courage et leur constance. .

A leur arriuée au Bourg, apres les harangues et les complimens de part et d'autre, on les fit entrer dans les cabanes qui leur auoient esté destinées. où on leur dit d'abord que l'Onnouhouaroia, qui est vne espece de Carnaual parmy ces peuples, empeschoit qu'on ne peust leur presenter quelque chose à manger, et qu'on tascheroit d'abreger cette ceremonie en leur faueur : ce qu'il n'y faisoit pas seur, et qu'on y tra- qu'on fit bien-tost apres, les Anciens

premier iour se passa à receuoir isites des anciens Chrestiens Huet les ciuilitez des Onneiouthron-, qui repetoient souvent ce compliaux François: O mes Peres, que auez pris de peine de venir voir ils firent et receurent ce ne iour diuers petits presens de l'importance, et qui ne se faisoient Are des particuliers.

iour suiuant estant destiné aux mts solennels, le Pere qui portoit role, en estala vingt, adioustant lication a chacun, sur tout aux trois beaux, dopt I'vn se faisoit pour ier les Onneiouthronnons pour enl'Onnontio, et les deux antres pour j astruire de la Foy. Ce fut alors e Pere leur expliqua nos mysteres, thortant à reconnoistre la belle lu-3 de l'Euangile qui venoit les éclaice qu'il fit au long, sans estre inmpu, ceux qui parlent dans ces **abl**ées avant droit de dire tout ce leur plaist, sans au aucun ait droit s interrompre. Cette semence fut sureusement receue, qu'on auoit d'en esperer yne heureuse recolte. Anciens d'Onnontaghé, qui craint encore quelque surprise, n'eustrop presse le depart des Peres. nyma mieux toutesfois leur laisser dre le devant, que de manquer à ser deux vieillards qu'il auoit déjà sez a receuoir ce Sacrement, qu'il ra à plusieurs petits enfans auec j apres auoir bien pavé son escot à wetesse, en l'instruisant et la con-

#### CHAPITRE XIX.

Onnontagheronnons.

re principale Mission des froquois, ons tout de bon, puis qu'il n'y a que la

l obtenu qu'on la remist à un autre ; de dire qu'on y fait l'Office diuin, qu'on y administre les Sacremens, qu'on y pratique les vertus Chrestiennes auec autant de modestie, autant de soin et autant de ferueur, que dans les Prouinces les plus Catholiques et les plus deuotes de l'Europe. Plus de deux cents baptisez en peu de temps, entre lesquels il y en a cinq des plus considerables de cette nation, sont les pierres viues qui composent les premiers fondements de cette Eglise: en sorte que ces peuples sont maintenant si éloignez d'auoir hente de l'Euangile, ou de le persecuter, qu'ils font tous gloire de le suiure ou de le desirer; et si l'vn ou l'autre des deux Peres emploiez à cette Mission demande. entrant dans les cabannes, qui sont les Chrestiens, on luy respond qu'il n'v a plus parmy eux que des Chrestiens, depuis que les anciens sont deuenus Predicateurs de la Loy Chrestienne : tant l'exemple des premiers des Prouinces et des villes a de pouuoir sur les esprits et sur la conduite des peuples.

Pleust à Dieu que tous ceux qui ont authorité parmi les peuples éclairez de la lumiere de la Foy, depuis plusieurs siecles, eussent le mesme zele pour porter à la vertu par leurs exemples, par leurs actions et par leurs discours, ceux au-dessus desquels la puissance de Dieu les a éleuez! Voici comme s'acquitta de ce deuoir un des principaux Iroquois dans vne nombreuse assemblée. l'exhortant en ces termes à la pieté.

Courage, mes neueux, courage; croyons tous, qu'il n'y ait pas yn Infidele parmy nous; et puis qu'il ne faut que quitter le peché pour estre bon Chrostien, il faut cesser, ieunes hommes, de vous demarier : il ne faut plus, ieunes femmes, fausser la foy à vos maris. Qu'on n'entende plus parmy nous parler de larcins, plus de meurtres, plus d**e** sacrileges. Ah! one nostre bonheur : publication de la Foy aux Iroquois : seroit grand, si nous auions banni de nostre pays tous ces vices qui nous ont consomme si grand nombre de guerriers, suffirent, pour faire entendre au le- et qui nous ont fait vine plus cruelle ouels sont les progrez de l'Enangile, guerre que tons nos autres, ennemis l cette. Nation, chez laquelle est | Crovons donc, mes neneux, mais crovFor qui puisse nous faire heureux en l cette vie et en l'autre. Ce genereux Chrestien ful escoute auec vine attention manuelleuse, en sorte que son discours ne lut interrempa que par des acclamations, par lesquelles ses auditeurs témorgnoient leur approbation vuinerselle.

Les femmes avant beaucoun d'authotite parmi ces peuples, leur vertu y fait d'autant plus de fruiet qu'autre part, et lem exemple en trouue d'autant plus d'unitaleurs. La samete mort de Madelenie historiarison, precedée de la profession de l'oy qu'elle auoit estéfaire à Kohoc, en a este vue heureuse preuue : purs qu'ayant meprisé dans sa maladie les decours de ceux qui luy vouloient persuador de quitter nostre Religion pour guerre, et avant conservé iusqu'au dermet souper cette Foy à laquelle on attribunt on mort, son fils, sa mere, was opelos, of ses tantes converties va non depant lour decez, dans vne extreme cualtosse, el plusieurs autres de ses proches, out sum son exemple, mourans pen de temps apres elle, auec le mesme acto pour la For, les mesmes tendresa pour le ciel, et le mesme mépris de Li maj et de la superstition.

t empressement, les cris et les larpara aura temprelles les petits enfans oldt-out lours meres de les mener ou de les porter à la Chapelle pour y faire lents princes, nous font assez voir que le Revamme des cienx est pour les entans, et que bien tire en gloire de ces pa titos exentures, amesi bien que de ceux que sont dans des auges plus auancez.

than a personne qui no doine estre touche de ce que mande vu des deux Perse qui traunillent à Onnontaghé. Voies les termes de sa lettre : La honne Christiano Haromadonf le vous manday how la mort, avant baised an herwan yn eidaid de frois ou quafre mois, que nous autous baptise dans nostre Chapelle, none nanone pen empescher quon no tentorrast font vif anec le corps most do sa mere, par yn molif do compa-son trop ordinaire à nos Sanusses, qui annent ment fince monrir tout days corpain cufful à la manimelle, que de las lauser traisner une vie lan- sant des trois Nations differentes, des

guissante et miserable apres la mort de sa mere, qui seule luy doit seruir de nourrice. On a eu plus de compassion de l'enfant d'yne autre Chrestienne captiue, morte depuis quelque temps on l'a nourri depuis, en sorte neantmoins qu'est tombé en charte, ayant trop tost esté proje du laict de sa mere. Ce pauure petit predestiné donne toutes les marques possibles de jove quand il me voit : on diroit à lui voir ioindre les mains, quand on exhorte à prier Dieu, qu'il dit de cœur les prieres qu'il ne peut encore dire de bouche. Luy voyant vn iour donner vne espece de consentement des yeux et des levres, pendant que le l'exhortois à prendre le chemin du ciel, pour y suiure sa mere, 18 me persuaday facilement qu'il auoit quelque chose pardessus la portée de son age, et que comme il pouvoit conceuoir ca que ie lui disois, il pourroit aussi reconnoistre et inuoquer son Sauueur. Ce fut pourquoy, ie luy dis : Charles, prions Dieu ensemble, repetez auec moy ces paroles : Iesvs, ayez pitié de moy, et me faites aller au ciel. Mais que ie fus raui d'oŭir cet innocent encore à la mamelle, qui n'auoit iamais parlé aupariuant, repeter intelligiblement ces mots, lesus, avez pe té de moy, et acheuer le reste en begunvant du mieux qu'il pouuoit! Que cet enfant moribond me sembloit heureux, quand ie le comparois auec tant d'autres enfans nés dans la soie, dont les premieres paroles sont souuent les blasphemes et les mots infames qu'ils ont ouy de la bouche de leurs parens ou de leurs domestiques !

Ceux qui ont veu dans les Relations des années passées, quelle estoit la ferneur de la Congregation, erigée pour les Hurons de l'Isle d'Orleans, admiroient ce fruiet de plusieurs années de tranaux ; mais personne n'eust osé esperer que le semblable se peust faire en peu de temps parmi les froquois. Dieu a commencé d'operer cette merueille, nous domant de la facilité à establir trois Congregations, entre lesquelles nous voyons naistre la saincte emulation que nous y souhanttions, les faias, de la Nation neutre, et des Iro-Ceux qui y ont esté admis, qui lous des plus anciens et de probité De, firent paroistre leur ferueur le iour des Rameaux de l'année qui fut celuy de leur premiere ablée, se trouuant tous dans la elle vue heure auant le iour, et y ant publiquement le Chapelet dequ'on commençast la Messe.

**fin.** pour inger des heureux pro**de la F**oy dans la nouuelle Eglise ontaghé, il ne faut que scauoir n'y a dans Onnontaghé aucune fa**qui n**e nous reçoiue auec iove, el - **pla**ise à nous-oùir-parler de nos res ; qu'aucun des Anciens ne ose ouvertement à la Foy; qu'il **au**cun esclaue panure ou estranui ne se fasse instruire ; qu'il y a **reu** d'enfans dans le bourg qui ne ent le Catechisme ; que les caloi n'ont pas empesché que la plus le ceux qui sont morts n'avent proe nos soins mourant dans le Chrjsme : que dans vae grande mortaui a este dans le pays depuis que y sommes, d'vn grand nombre **unts qui** en out esté enleuez, il est mort que deux sans Baptesme ; ious auons le bonheur d'auoir mis le ciel, depuis que nous sommes les ames de plus de douze sortes l tions ; entin, qu'il n'y a point de l **e d**ont on ne vienne tous les ion**r**s l i la Chapelle, et qu'il n'y a presersoune qui n'ait quelque connoides articles de nostre Foy, et ue disposition au Baptesme.

fruicts de l'Enangile qui surpaslont ce qu'on en peut exprimer, nent peut-estre pus esté moindres les autres Nations froquoises, si enssions pu nous transporter en e temps en diners lieux, ou si nous us en le secours de bons ouuriers adiques que nous esperons.

#### CHAPITRE XX.

Des nouvelles espérances du progrez de la Foy dans les Missions de la Nouvelle-France.

Vne recolte si abondante, faite en si peu de temps par vn si petit nombre d'ouuriers, suffiroit pour donner lieu d'en esperer vne beaucoup plus grande, les dispositions de la Foy estant déjà dans les esprits de tous ces peuples, et le nombre de ceux qui y trauaillent denant croistre dans peu de temps, ainsi que nous l'esperons, leur ayant déjà preparé vn Dictionnaire Iroquois pour leur rendre la langue plus facile.

Il n'y a rien qui gaigne et rauisse dauantage en admiration les Sauuages, que le zele qui a fait quitter à vn bon nombre de François les commoditez et les douceurs de la France, pour embrasser leurs miseres et s'abandonner à leur merci. Le peu de crainte que nous témoignons leur entendant dire: C'est moy qui ay massacré vne telle Robbe noire, c'est moy qui ay bruslé cette autre, leur fait prendre vne idée auantageuse des veritez que nous annonçons, et qui nous font ainsi mépriser les dangers de la mort et des supplices.

Il y a fort peu de nos Sanuages qui aillent à Kebec qui n'en reviennent auec plus d'estime et d'affection pour nos mysteres, et auec yn desir de se faire instruire et d'embrasser la Foy, experimentant, à ce qu'ils disent, des sentimens tout contraires quand ils reviennent des habitations des Hollandois. Mais sans aller si loin, la pieté qui regne ici parmi les François qui nous v ont accompagnez, a donné de la pieté et de l'inclination pour la Foy à plusieurs Iroquois, qui nous l'ont depuis auoné : en sorte qu'vne bonne Chrestienne disoit il v a peu de temps : Quel contentement deuons-nous esperer dans le ciel de la veué de Dieu et des Bienheureux, puis que nous ressentons tant de joye, voyant la pieté des François!

Nostre situation, au centre de ces Na-

portent leur propre experience pour confirmation de leurs impostures, asseurant que leur changement de Religion a causé le changement de leur fortune, et que leur Baptesme a esté suiuy aussi-tost de toutes les miseres possibles. Les Hollandois, disent-ils, ont maintenu les Iroquois en les laissant viure à leur mode, comme les Robbes noires ont perdu les Hurons en leur preschant la foy. Enfin, ils apportent pour la meilleure de leurs preuues l'exemple d'vne Cathecumene d'Onnontaghé, qu'ils disent estre tombée malade à nostre abord, et auoir esté ensorcelée auec du poil d'vn chien de Kebec, ainsi que le Sorcier du pays l'auoit enfin découuert, apres auoir long-temps examiné les causes de sa maladie.

Cette calomnie fit moins d'impression sur les esprits que celle que le Diable suscita contre le Pere qui partit l'Hyuer dernier d'Onnontaghé pour nous venir querir: car son voyage fit croire que la grande mortalité qui estoit alors en ce pays-là, estoit causée par la recherche des ames qu'il faisoit, en voulant emporter vne caisse toute pleine. Neantmoins, quoy que l'opinion qu'ils ont par tradition, que les ames sortent de temps en temps de leurs corps, sur tout vn peu deuant la mort, semblast fauoriser cette imposture, ce bruit se dissipa bien-tost de soy-mesme, et n'eut aucune suite fascheuse.

Ainsi peut-on voir que les obstacles sont bien moindres que les moyens que nous auons là d'auancer la Foy, qui seroient plus grands si la compassion et la charité des gens de bien estoit plus grande: car vn des fruicts les plus remarquables qu'on pourroit faire en ce pays, seroit de racheter des captifs Chrestiens qui sont entre les mains des Iroquois ; ce qui seroit vtile non seulement au salut des ames et des corps de ces pauures esclaues, mais aussi à la conuersion des Iroquois qui sont rauis par ces exemples. Il ne faut que découurir aux personnes zelées la misere des Hurons et des autres captifs, pour les porter à vne liberalité proportionnée à la pitié qu'ils en auront.

Les Iroquois ont trois sortes de captifs, dont les premiers ayant subi de leur gré le ioug des vainqueurs, et pris parti parmi eux, sont deuenus chefs de famille apres la mort de leurs Maistres. ou se sont mariez. Quoy qu'ils meinent vne vie assez douce, ils sont considerez comme esclaues et priuez de voix active et passive aux Conseils publics; les autres, décheus dans l'esclauage apres auoir esté les plus opulents et les plus considerez de leurs bourgs, n'ont de leur Maistre, pour recompense de leurs trauaux et de leurs sueurs continuelles, que la nourriture et le couvert. Mais le sort des derniers est bien plus deplorable: ce sont la pluspart des ieunes femmes ou filles, lesquelles n'ayant peu trouuer party parmy les Iroquois, sont incessamment exposées au danger de perdre l'honneur ou la vie par la lubricité brutale, ou par la cruauté de leurs Maistres ou de leurs Maistresses. Tous les moments leur sont à craindre: leur repos n'est iamais sans inquietude et sans danger, leurs moindres fautes n'ont point d'autre chastiment que la mort, et leurs actions les plus innocentes et les plus sainctes peuuent passer pour fautes. Quand vn Barbare a fendu la teste à son esclaue d'vn coup de hache, c'est vn chien mort, dit-on, il ne faut que le ietter à la voirie. C'est ainsi qu'vne pauure Chrestienne captiue, appellée Magdelaine, fut guerie d'vne maladie qui la faisoit languir, par sa Maistresse, qui la massacra auec autant d'inhumanité qu'elle auoit auparauant fait paroistre de bonté, en l'adoptant pour sa mere. Nous n'aurons que trop d'exemples de cette nature, et Dieu veuille tellement exciter la compassion de ceux à qui il a fait largesse des biens de la terre pour acquerir ceux du ciel. que leur liberalité tirant ces pauures captifs de ces dangers si grands et si manifestes, nous ne puissions plus, les années prochaines, en raconter de semblables.

#### CHAPITRE XV.

## Des premieres semences de la Foy parmi les Iroquois.

Quov que les deux Peres qui hyuer**nerent** à Onnontaghé dés l'année 1656. I v fussent allez comme Ambassadeurs plustost que comme Predicateurs de l'Euangile, ils ne laisserent pas dés lors **de** ietter les divines semences dans ces terres en friche, et de les disposer à faire la paix auec Dieu, en les portant à se reconcilier auec les hommes. se servirent de la facilité qu'ils trou**uerent** de pougoir, sans choquer les es**prits.** enseigner la doctrine Chrestienne, faire les prieres dans vne petite Chapelle et baptiser les enfans. Mais ils! n'usoient que moderément de leur zele, pour gaigner les occasions de l'exercer par apres auec plus de liberté, et ouurir vne plus grande porte à l'Euangile, en movennant l'accord auec les Francois.

Ce fut donc l'Esté suinant que les Peres s'estant establis, declarerent ouuertement la guerre à l'Infidelité non **⊁**-ulement dans Onnontaghé, mais aussi dans tous les autres pays des froquois, l ou ils ent peu anoir accez. En sorte quelles ils ont porte le flambeau de la esprits. Foy, ont ouwert les yeux aux veritez 🗀 a ramasse, de quatre cens lieues loin pour gagner ces Infidelles. unstruits dans nos mysteres.

tacheronnons plus de ferneur que dans les cœurs des Anciens et des Capitaines, tous les autres, et plus d'inclination qui tesmoignoient au commencement montiennent auec autant de constance invisteres, qu'il v en a maintenant quel-4 s menaces et la crainte de la mort ne cachez, et quelques autres qui font pro-📞 plus-considerables -d'Onnontaghe, | cun d'eux s'oppose au progrez de l'Euan-

qui estoit fort malade, mesprisant les discours d'vne meschante femme qui vouloit luv persuader que son baptesme avant causé sa maladie, les visites de la Robe noire acheueroient de la faire mourir, attendit à declarer au Pere cette tentation, apres avoir receu ses instructions et achevé ses prieres.

Vne captiue Huronne, nommée Therese, qui auoit deuant son esclauage esté de bonne famille et tenu rang de Princesse, fit encore paroistre plus de generosité, lors qu'vne indisposition ne łuv avant pas permis d'obeïr au commandement que son Maistre luy auoit fait d'aller guerir de la viande à vne iournée loin, et attendant d'heure en heure le coup de la mort, dont le Barbare furieux l'auoit menacée, et dont elle sembloit si asseurée, que chacun la consideroit déja comme morte, elle eut tant de courage et de confiance en nos mysteres, qu'apres s'estre confessée auec les sentiments d'vne ame tout à fait Chrestienne, elle s'en alla aussitost pleine de jove trouuer son tyran et le prier qu'il hastast la mort qu'il lu**v** auoit destinée, puis qu'il ne luy pouuoit rendre yn meilleur office. Le Barbare, surpris aussi bien que tous les assistans de cette hardiesse, eut dés lors plus de confusion de son maunais dessein que Que seize ou dix-sept Nations différentes | d'ennie de l'executer : tant la magnani**de vays.** de mœurs et de langage, aus-| mité Chrestienne a d'ascendant sur les

Il n'est pas crovable combien les **qu'ils leur ont ann**oncées ; et Dieu qui exemples de generosité sont puissants **d**es enuirons, ces captifs de plusieurs diesse que les Peres qui les instruisent nations pour leur faire part de la liberté ! tesmoignent, allant sans changer de vide ses enfans, leur rend l'Iroquois, qui , sage dans les bourgs et les cabanes, où et la langue seule dans laquelle on les on leur dit que la mort et les supplices pre-che, assez intelligible pour en estre les attendent, cause autant de fruict idans les ames que d'admiration dans Mais on remarque dans les Onnon-!les esprits, et a eu tant de pouvoir sur por le Christianisme, auquel ils se fonte l'indifference possible pour nos q of out en de zele en s'y attachant, quessyns d'entre eux Catechamenes es en pougant separer. Ainsi, vue fille fession outerte de la Foy, sans qu'aude Hondiatarase doit les en destourner. Ce pauure malheureux estoit vn homme d'esprit et d'intrigue, qui faisoit vne partie des affaires du pays, parloit le mieux dans les Conseils, et auoit seul d'entre tous les Anciens osé s'opposer ouuertement à l'Euangile, entrer en dispute sur nos mysteres, et dessendre les Fables du pays. Mais Dieu sceut bien renuerser cet obstacle de sa gloire, et punir les blasphemes de cet insolent. Vn sien neueu qui croioit en auoir receu quelque iniure luy fendit la teste d'vn coup de hache, au lieu mesme où on deuoit planter la Croix qu'il vouloit renuerser, et au temps que les Peres partoient de Kebec pour y venir establir leur demeure.

Si Dieu a fait paroistre sa Iustice en cet exemple, il a fait voir sa misericorde infinie en plusieurs autres. Le Pere ne pouuant rien depuis long-temps sur l'esprit d'vne femme superbe et hautaine, aussi difficile à conuertir que son frere **lean-Baptiste Achiongeras s'estoit mon**stré docile aux lumieres de l'Euangile, ayant eu l'honneur d'estre le premier Chrestien de son pays, il eut recours à Saincte Magdeleine auec tant de succez, que la Pecheresse conuertie dés le second iour de la neufuaine, venant demander le Baptesme, y receut le nom de sa bien-faictrice.

Le mesme Pere ayant advis qu'vne Huronne Chrestienne fort malade estoit depuis vingt-quatre iours dans le milieu d'vn bois, où elle auoit esté conduite par quelques personnes qui luy estoient affectionnées, pour la sauuer de la cruauté de son Maistre, il s'y transporta aussi-tost et n'y trouua pas la Chrestienne, mais vne autre pauure femme Infidelle, aussi fort malade, qu'il luy fut si aisé de conuertir et d'instruire, qu'elle demanda et receut aussi-tost le Baptesme, heureuse d'auoir fait vne rencontre si impreueuë de la vie de l'ame deux iours auant sa mort corporelle, et d'auoir appris si à propos le alloit faire, par le gain du plus grand sement commencé.

Il est vray que l'exemple funeste thresor, ou plustost de l'vnique thresor qui soit au monde.

> Vne autre pauure femme de la Nation des Chats, condamnée par ses Maistres à estre deliurée par vne mort sanglante d'vne espece d'hydropisie dont elle estoit trauaillée depuis quelque temps, receut presque à mesme temps la guerison du corps et de l'ame : car vne de ses parentes ayant prié le Pere de l'aller voir, il la deliura du danger de sa maladie et de la cruauté de ses maistres, la guerissant en deux heures, en luy faisant prendre des pignons d'Inde, et la disposa en suite au Baptesme.

> Dieu, qui tourne tout à l'auantage de ses Esleuz, se seruit d'vne façon ausai admirable de la curiosité d'vne femme d'Onnontaghé, laquelle ne s'estant transportée à Gannentaa que pour voir nos François, entra par rencontre dans la maison auec les Catechumenes, et prenant part aux petites charitez que nous y faisions, en prit encore dauantage à nos Instructions : en sorte qu'elle presenta sa fille pour estre baptisée, et demanda à prier Dieu parmy les Catechumenes.

#### CHAPITRE XVI.

De la publication de la Foy aux Iroquois Oiogoenhronnons.

Aiant adopté, incontinent apres nostre arriuée au pays, les Onnontagheronnons pour freres, et les Oiogoenhronnons et les Onneiouthronnons pour enfans, il fallut, pour garder les formes de cette alliance, nous transporter chez eux pour leur faire nos presens, ainsi que nous serons obligez de faire tous les ans, pour leur rendre nostre parenté plus vtile et plus souhaitable. Cette necessité ne nous peut estre que tres-agreable, puisqu'elle nous fournit les movens de leur annoncer l'Euangile en leur faisant nos moven de reparer la petite perte qu'elle | presents, ainsi que nous auons heureumonot et Menart partirent sur la fin du | mois d'Aoust de l'année 1656, pour Oiogoen, où estant arriuez deux jours apres, et v avant fait quelque seiour. le Pere! Chaumonot en partit pour Sonnontoüan, y laissant le Pere Menart, qui trauaille **a**ux fondemens de cette Eglise naissante. Voici ce qu'il nous en mande.

L'auersion de la Foy et de nos personnes que les Hurons auoient donnée aux naturels du pays, leur persuadant que nous portions auec nous la maladie et le m dheur du pays où nous entrions. nous fit ici recenoir auec vu accueil assez froid, et rendit méprisable les presens que nous fismes pour la Foy. Cependant les Anciens, qui, pour leur interest temporel, ne vouloient pas rompre auec nous, crovant que l'essay de la Fov ne seroit pas dangereux sur la ve de leurs esclaues, nous tirent bastir, quatre iours après nostre arriuée, vne Chapelle, à laquelle ils s'emploierent ens-mesmes de telle sorta, qu'elle fut en deux jours en estat d'y recegoir les 4 hrestiens. L'avant tapissée des plus belles nattes, i'v exposav l'Image de ue oute surprit si fort nos Barbares, quals venoient en foule pour le considerer, et remarquer le visage et l'action des deux images. L'eus sans cesse alors occasion de leur expliquer nos mysteres, lorsqu'ils me faisoient diuer-∽ questions sur les Images, en sorte ¶u∽ ie ne faisois chaque iour qu'yn Cab~hı≤me qui daroit depuis le matin iusqu'au sola ; ce qui appriuoisa les esprits de telle sorte, que nons ensmes e**n peu de iours plusieurs N**eophytes, dages, mais aussi des naturels du pays,

Plusieurs m'apportoient leurs enfans poir les baptiser, et m'aidoient à leur apprendre les Prieres en les leur repe-📭 rendoient par après les offices de [deux Peres captifs, et qu'il les auoit

Ce fut à ce desseiu que les Peres Chau- I bons. Anges, me conduisant dans les cabanes, m'attendant aux lieux où ie m'arrestois, et me disant les noms des enfans que le baptisois, aussi bien que ceux de leurs parens ; ce que ces Barbares ont constume de nous celer sojgneusement, croiant que nous escriuons leurs noms pour les anoir en France, et y procurer leur mort par magie.

> La prouidence de Dieu me pourueut **d**e trois Maistres excellens pour apprendre la langue; ils estoient tous trois freres, originaires du pays et d'yn excellent naturel : la bonté auec laquelle ils m'inuitoient souvent chez eux, et la patience et l'assiduité auec laquelle ils m'instruisoient, me mirent bien-tost en estat de les instruire eux-mesmes, et de leur apprendre nos mysteres, en leur faisant voir quelques Images dont ils estoient curieux au possible.

Le premier adulte que le lugeav capable du Baptesme, fut yn vieillard âgé de quatre-vingts ans, lequel avant este touché de Dieu, en m'eutendant instruire vn Chrestien, me fit appeller deux jours apres, estant, ce sembloit, malade à l'extremité. Je ne fis pas de difficulté Nostre Seigneur et celle de Nostre- de luy accorder le Baptesme, trouuant Dame : ce fut yn spectacle dont la nou- 'en hy toutes les dispositions d'yne ame choisie pour le ciel, au chemin duquel il a encore eu depuis loisir de se disposer.

Le second que le baptisay, fut un estropiat qui auoit le visage couuert d'vn chancre qui faisoit horreur à la veué. Ce pagure affligé recent ma visite auec antant de jove qu'il l'auoit souhaittee auec ardeur, et s'appliqua de si bonne sorte à retenir les prieres et les instructions, que je luy conferay pen de temps après le Baptesme dans nostre Chapelle. non soulement des flurons et des es- Peut-estre que ces graces que bieu luy a faites, sont des fruicts de la charité qu'il ent antresfois pour les Peres Brebenf et l'Allemant. Il m'a dit qu'il auoit este tesmoin de leur mort, et que s'etont auec moy; et la grace fit en peu-stant acquis du credit par sa vaillance de temps de si in crueilleux changemens, į pariny ses, compatriotes, en, cette, iourфе les petits enfans, qui m'anoient au [nee, où il auoit tue huiet Hurous de sa sommencement pour le plus ordinaire main, et en auoit fait cinq autres priobjet de leurs railleries et de leurs huces, <sup>1</sup> sonniers, al anoit en compassion de ce**s** 

obtenus des Anniehronnons moyennant deux beaux colliers de Pourcelaine, à dessein de nous les renuoyer; mais que bien-tost apres on luy auoit rendu ces presents pour retirer les deux prisonniers et les brusler auec toute la fureur imaginable.

Ce pauure Lazare que i'ay ainsi nommé au Baptesme, est fort consideré dans le bourg, et le premier appuy que Dieu a voulu donner à cette petite Eglise qu'il augmente sans cesse, en attirant d'autres à la Foy par la ferueur de ses discours et de ses exemples.

L'ennemi de l'Euangile ne pouuant en souffrir les progrez, n'a pas manqué de calomnies pour les troubler. On accuse nostre Foy d'estre homicide de tous ceux qui la professent; et la mort de quelques Chrestiens d'Onnontaghé ayant seruy d'occasion à cette erreur des Barbares, le discours qu'vn Capitaine ennemi de nostre Religion fit dans vne assemblée seruit à les abuser dauantage : en sorte que non seulement plusieurs des naturels du pays, iugeant qu'il estoit plus seur de croire ce que disoit cet homme d'authorité parmi eux, que d'adjouster foy à l'experience toute contraire dont se seruoient nos anciens Hurons, me prierent de trouuer bon qu'ils cessassent d'assister aux prieres, lusqu'à ce que la crainte qu'ils auoient de moy fust diminuée; mais encore on accusoit la Foy des François de tous les maux dont le public ou les particuliers sembloient estre affligez. C'est ce qu'vn Apostat taschoit de persuader à ces Barbares, nommant les Hollandois pour les garands de ce qu'il disoit, quand il asseuroit que les enfans des Iroquois mouroient deux ans apres leur Baptesme, et que les Chrestiens, ou se rompoient la iambe, ou se blessoient le pied d'vne espine, ou deuenoient ethiques, ou vomissoient l'ame auec le sang, ou estoient attaquez de quelque autre malheur insigne.

Si nostre reputation est ici maltraittée, nostre vie n'y est pas plus en seureté. Vn guerrier de ma connoissance, estant venu loger dans nostre cabane, ne nous donna pas peu d'exercice : car

estant entré trois nuits de suite dans vne espece de possession qui le rendoit furieux, il témoignoit en vouloir à ma vie, et il m'eust sans doute mal-traitté, s'il n'en eust esté empesché par nostre hoste.

le fus menacé de la mort d'vne façon plus fiere par vn ieune homme, lequel apres m'auoir entendu instruire vn Catechumene fort malade, que ie voulois disposer à la mort, me dit que i'estois vn Sorcier dont il se falloit deffaire, que ie faisois viure et mourir qui ie voulois, et qu'il m'estoit aussi facile de guerir cet homme que de le mener au ciel. Ce reproche n'estoit-il pas agreable?

Toutes ces difficultez que le Diable nous suscite n'empeschent pas neant-moins que la Foy n'acquiere de iour en iour plus de credit parmi les peuples, que ie ne sois par tout bien escouté, que nostre Chapelle ne se remplisse de Catechumenes, et qu'enfin ie n'aye baptisé tous les iours des enfans ou des adultes.

Voilà ce que nous a mandé le Pere qui eut alors soin de cette Mission pendant deux mois, et qui fut obligé de la quitter pour retourner ioindre ses trauaux à ceux de deux autres Peres à Onnontaghé, où ils establissent le fondement et le Seminaire de toutes les autres Missions des Iroquois.

Mais depuis ce temps là mesme, le Pere y estant retourné accompagné de cinq ou six Francois et du plus considerable du Bourg, qui l'estoit venu prier de retourner chez eux, il y fut receu auec tout l'accueil imaginable. Ayant trouué la Chapelle en mesme estat qu'il l'auoit laissée, il y fit commencer les prieres le iour de son arriuée, et les nouueaux Chrestiens et les Catechumenes firent bien-tost paroistre tant de zele, que le Pere escrit que cette Eglise n'est pas moindre dans sa naissance que celle d'Onnontaghé.

#### CHAPITRE XVII.

De la publication de la Foy aux Iroquois Sonnontouachronnons.

Le pays de Sonnontoüan, beaucoup plas fertile et plus peuplé que les antres Prounces des froquois, contient deux gros bourgs et quantité de bourgades, outre le Bourg des Hurons, appellé de Sanct Michel, qui s'y est refugié, pour enter le malheur commun de leur Nation. Ils v gardent leurs constumes et façons particulières, et viuent separément des froquois, se contentant d'estre vois de co-ur et d'amitie auec eux. Navant pas yn nombre suffisant d'ou-- mostres. ronnons pour enfans d'Ounontio, il alla \* Somentouan pour adopter ces peuples pour freres, et les faire nos freres en l effet par le moven de la Foy à laquelle il les vouloit disposer.

danne auec ces presens pour garand des i tourmens. Tentez que le vous presche, et si ma

du monde, et souffert tant de fatigues, pour porter si loin yn mensonge? L'euenement fit voir que ces Barbares furent touchez par le discours du Pere : car apres anoir bien deliberé, ils firent response qu'ils croioient volontiers, et embrassoient la Foy qu'on anoit la bonté de leur presenter, et prierent auec instance le Pere de s'habituer chez eux pour les mieux instruire de nos mys-Il v en eut yn touché plus viuement que les autres, qui ne voulut pas laisser partir le Pere qu'il ne s'en fust fait instruire et baptiser, et qu'il n'eust procure le mesme bouheur à sa femme. Dieu benit les trauaux de ce Pere de**s** mesmes succez dans les autres Bourgs.

Annonkentitaoui, qui est le Chef de ces peuples, a voulu les surpasser tous uriers pour cultiuer vue vigue si spa-len ferneur, et a esté vu des premiers cieuse, nous nous contentons de leur Chrestiens. Un chancre qui luy manpre-cher l'Euangile, quand ils nons ap-'geoit la cuisse l'avant alitté, le Pere, portent leur presens de ceremonie et quoy qu'indisposé, le fut voir et le condalhance, ou quand nous leur portons i nertit à la Foy, dont il sera sans doute Car aussi-tost que le Pere i vn. grand appuv dans son pavs, puis Chaumonot, vu peu apres nostre arri- que Dien semble ne l'anoir gueri que wee en ce pays, ent adopte les thogoeph- pour ce dessein d'yn mal, que tout le monde croioit incurable.

Entre plusieurs Hurons qui ont là conserué leur Foy dans la captiuite, ce Pere v fit rencontre d'yne femme qui anoit conserué toute la ferneur d'yne Avant assemble tous les Anciens de Joonne Chrestienne, de laquelle il apprit Gandagan, principal bourg de Sonnon-| que les Hurons de l'Ele d'Orleans conboan, et fait les presens d'alliance à l'tinnoient dans l'exercice de nostre Relil'ordinaire, il commenca d'expliquer gion auec autant de zele que iamais, et \*sec vn ton fernent et eslene les veritez qu'vn d'env appelle lacques Otsiaonens principales de l'Enangile, qu'il scela des anoit estonne par sa constance les frotross plus beaux presens qu'il agoit re- agois qui le brusloient, n'obmettant men percez pour cela. Et pour les presser, de ses prieres ordinaires, et innoquant dagantage : Mov-mesme, dit-il, ie me incessamment le nom de lesus dans ses

Les Hurons de Sainet Michel ne té-Me que le vous consacre, ne vous semble amorgnerent pas moins de piete, leslant pas assez considerable, ie vous offrecelle Frams, d'aise de reuori vu de leurs chers to tent de Francois qui m'ont saint ms-. Pasteurs, et chacun demandant d'abord 4) a Gamantaa, pour estre les temons on Tabsolution pour soy, on le Bapté-4 to Lov que te vous presche. Ne vous mos pour ses entans. Les vieillards りたマーン is pas a ces presens vinais, et Cinesine qui auoient mesprise la himière 9) s la ques contages? Et series-vons de l'Euangle pendant que leur pays to a cossiz simples pour croure quivies estoit florissant, la recherchoient alors leste trompe enst quitte son pays sorgnensement, demandant instamment wast, ie plus beau et le plus agreable , le Baptesme : tant il est vray que l'affliction donne de l'entendement, et que | l'aduersité ouure les yeux de ceux que la prosperité auoit aueuglez. dant, quelque doux que fussent ces fruicts de l'Euangile, le Pere fut obligé de s'en seurer bien-tost, des affaires plus pressantes l'appellant ailleurs.

Il eut en chemin vne belle occasion de se mocquer de la superstition des Infidelles, son guide luy ayant presenté vn morceau de bois pour ietter sur deux pierres rondes qu'on rencontre en chemin, enuironnées des marques de la superstition de ces pauures peuples, qui iettent en passant vn petit baston sur ces pierres en façon d'hommage, et | y adioustent ces paroles : Kouë askennon eskatongot; c'est à dire: Tiens, voilà pour payer mon passage, afin que i'auance en seureté.

Ie ne peux omettre la mort de Dauid le Moyne, qui doit sembler pretieuse aux yeux des gens de bien, comme nous croyons qu'elle l'a esté aux veux de Dieu. C'estoit vn ieune homme de Diepe, âgé d'enuiron vingt ans, que son zele auoit mis à la suite du Pere dans cette Mission, apres s'y estre disposé par vne confession generale. Vn flux de sang qui fit languir long temps son corps, ne pût attiedir yn moment sa deuotion, et il mourut sur le bord du Lac de Tlohero auec vne douceur et vne resignation de Predestiné, benissant Dieu de ce qu'il mouroit sur les terres des Iroquois, et dans l'employ du zele pour l'augmentation de la Foy. Cette mort n'estoit-elle pas vne belle recompense d'vne vie employée au salut des ames, et vn effet illustre de la protection de la Saincte Vierge, à laquelle ce ieune homme avoit yne deuotion tres-particuliere?

#### CHAPITRE XVIII.

De la publication de la Foy aux Iroquois Onneiouthronnons.

On se preparoit à partir pour le voyage d'Onneiout, lors qu'on receut nouvelle

moit la mort des François. Ce bruit estoit fondé sur ce qu'vn guerrier reuenu recemment des Trois Riuieres, où il auoit tué quelques Hurons par trahison, receuant des siens reproche de cette action, et quelques-vns luy ayant dit qu'il eust autant valu tuer les François, puis que l'union estoit si estroitte entre le Francois et le Huron, qu'ils ne faisoient qu'vne mesme chose, ce Braue respondit, que s'il ne tenoit qu'à cela. il trouueroit bien le moyen d'en tuer, et que les Ambassadeurs François ne luy pourroient échapper.

Nous ne laissasmes pas de passer outre, apres en auoir deliberé auec les Anciens d'Onnontaghé, qui deuoient auoir part à l'Ambassade. Les Peres Chaumonot et Menart, accompagnez de deux François, furent ceux qui entre-

prirent ce voyage.

Leur premier giste fut dans une forest, où le Capitaine harangua toute la Ah! mes freres, bande à l'ordinaire. disoit-il, que vous estes las! que de peine de marcher sur la neige, sur la glace et dans l'eau! Mais, courage, ne nous plaignons pas de ce trauail, puis que nous l'entreprenons pour vne si belle cause. Demons, qui habitez ces forests, gardez-vous de nuire à aucun de ceux qui composent cette Ambas-Et vous, Arbres chargez d'ansade. nées, et que la vicillesse doit bien-tost ietter par terre, suspendez vostre cheute, et n'enueloppez pas dans vostre ruïne ceux qui vont empescher la ruine des Prouinces et des Nations. Il fit aussi vne harangue de complimens aux femmes qui portoient les prouisions du voyage, loüant leur courage et leur constance. •

A leur arriuée au Bourg, apres les harangues et les complimens de part et d'autre, on les fit entrer dans les cabanes qui leur auoient esté destinées, où on leur dit d'abord que l'Onnouhouaroia, qui est vne espece de Carnaual parmy ces peuples, empeschoit qu'on ne peust leur presenter quelque chose à manger, et qu'on tascheroit d'abreger cette ceremonie en leur faueur : ce qu'il n'y faisoit pas seur, et qu'on y tra- qu'on fit bien-tost apres, les Anciens avant obtenu qu'on la remist à un autre | de dire qu'on v fait l'Office diuin, qu'on lemps.

tos enfans! qu'entre des particuliers.

Le cour sumant estant destiné aux presents solennels, le Pere qui portoit la parole, en estala vingt, adioustant i lexpheation a chacun, sur tout aux trois [ plus beaux, dont I'vn se faisoit pour **ad**opter les Onneiouthronnons pour enterrompu, ceux qui parlent dans ces, et sur la conduite des peuples. sent trop presse le départ des Peres.

baptiser, deux vieillards qu'il auoit déja : tant en ces termes à la piete. kesuit.

#### CHAPITRE ZIX.

Unnontrigheronnons.

Il sufureit, pour faire entendre au leet sac quels sout les progrez de l'Estangile.

v administre les Sacremens, qu'on v Le premier iour se passa à recenoir pratique les vertus Chrestiennes auec les visites des anciens Chrestiens Hu- autant de modestie, autant de soin et rons, et les ciuilitez des Onneiouthron-l'autant de ferueur, que dans les Promons, qui repetoient soument ce compli- unices les plus Catholiques et les plus ment aux François; O mes Peres, que denotes de l'Europe. Plus de deux cents vous auez pris de peine de venir voir baptisez en peu de temps, entre lesquels Als firent et recenrent ce , il v en a cinq des plus considerables de mesme tour duiers petits presens de cette nation, sont les pierres viues qui p-u d'importance, et qui ne se faisoient | composent les premiers fondements de cette Eglise: en sorte que ces peuples sont maintenant si cloignez d'auoir honte de l'Enangile, ou de le persecuter, qu'ils font tons gloire de le suiure ou de le desirer ; et si l'vn ou l'autre des deux Peres emploiez à cette Mission demande, entrant dans les cabannes, qui sont les **fans** d Cumontio, et les deux autres pour i Chrestiens, on lay respond qu'il n'y a les instruire de la Foy. Ce fut alors plus parmy eux que des Chrestiens, deque le Pere leur expliqua nos mysteres, | puis que les anciens sont deuenus Preles exhortant à reconnoistre la belle lu- dicateurs, de la Loy Chrestienne : tant mere de l'Euangile qui venoit les éclai- l'exemple des premiers des Proninces rer; ce qu'il fit au long, sans estre in-let des villes a de ponnoir sur les esprits

assemblees avant droit de dire tout ce | Pleust à Dieu que tous ceux qui ont **«u** il leur plaist, saus qu'ageun ait droit (authorité parmi les peuples celairez de de les intercompre. Lette semence fut la lumière de la Foy, depuis plusieurs st heureusement receue, qu'on auoit/siecles, enssent le mesme zele pour porbeu d'en esperer vue heureuse recolte. Etr à la vertu par leurs exemples, par s les Anciens d'Omontaghé, qui crai- leurs actions et par leurs discours, ceux **a**⊳oent encore quelque surprise, n'eus- ; au-dessus desquels la puissance de Dieu nt trop presse le départ des Peres. | les a éleuez ! Voici comme s'acquitta Il avma mieux toutesfois leur laisser , de ce dévoir un des principany froquois prendre le deuant, que de manquer à dans vue nombreuse assemblee. l'exhor-

disposez a recenon de Sacrement, qu'il : Conrage, mes neueux, conrage ; crovconfera a physicurs petits enfans anec jons tous, qu'il n'y ait pas yn Intidele zax, apres auoir bien pave son escot a parmy nous ; et puis qu'il ne faut que on hostesse, en l'instruisant et la con-juntter le peche pour estre bon Chrestien, il faut cesser, ieunes hommes, i de vons demarier ; il ne faat plus, ieunes femmes, fausser la foy a vos maris. , On on n'entende plus parmy nous parle**r** de larcins, plus de meurtres, plus de Esacrilezes. Ah! que nostre bonheu**r** De la publication de la Foy aux Troquois seront grand, si nons amons hanni de nostre pays tous ces vices qui nous ont consomme si grand nombre de guerri ets, et qui nous out tait vue plus cruelle guerre que tous nos antres ennemis! 4.c.s. o Ge. Nation, chez laquelle est. Crovons done, mes neueux, mais crova ~ r - principale Mission des froquois, ons tout de hon, pars qu'il n'y a que la

Foy qui puisse nous faire heureux en cette vie et en l'autre. Ce genereux Chrestien fut escouté auec vne attention merueilleuse, en sorte que son discours ne fut interrompu que par des acclamations, par lesquelles ses auditeurs témoignoient leur approbation vniuerselle.

Les femmes avant beaucoup d'authorité parmi ces peuples, leur vertu y fait d'autant plus de fruict qu'autre part, et leur exemple en trouue d'autant plus d'imitateurs. La saincte mort de Madéleine Tiotonharason, precedée de la profession de Foy qu'elle auoit esté faire à Kebec, en a esté vne heureuse preuue : puis qu'ayant méprisé dans sa maladie les discours de ceux qui luy vouloient persuader de quitter nostre Religion pour guerir, et ayant conserué iusqu'au dernier soupir cette Foy à laquelle on attribuait sa mort, son fils, sa mere, ses oncles, et ses tantes conuerties vn peu deuant leur decez, dans vne extreme vieillesse, et plusieurs autres de ses proches, ont suiui son exemple, mourans peu de temps apres elle, auec le mesme zele pour la Foy, les mesmes tendresses pour le ciel, et le mesme mépris de la mort et de la superstition.

L'empressement, les cris et les larmes auec lesquelles les petits enfans obligent leurs meres de les mener ou de les porter à la Chapelle pour y faire leurs prieres, nous font assez voir que le Royaume des cieux est pour les enfans, et que Dieu tire sa gloire de ces petites creatures, aussi bien que de ceux qui sont dans des aages plus auancez.

Il n'y a personne qui ne doiue estre touché de ce que mande vn des deux Peres qui trauaillent à Onnontaghé. Voiey les termes de sa lettre : La bonne Chrestienne Huronne dont ie vous manday hier la mort, avant laissé au berceau vn enfant de trois ou quatre mois, que nous auions baptisé dans nostre Chapelle, nous n'auons peu empescher qu'on ne l'enterrast tout vif auec le corps mort de sa mere, par vn motif de compassion trop ordinaire à nos Sauuages, qui aiment mieux faire mourir i tout d'vn coup vn enfant à la mammelle, que de luy laisser traisner vne vie lan- sant des trois Nations differentes, des

guissante et miserable apres la mort de sa mere, qui seule luy doit seruir de nourrice.. On a eu plus de compassion de l'enfant d'vne autre Chrestienne captiue, morte depuis quelque temps : car on l'a nourri depuis, en sorte neantmoins qu'il est tombé en charte, avant trop tost esté priué du laict de sa mere. Ce pauure petit predestiné donne toutes les marques possibles de ioye quand il me voit : on diroit à lui voir joindre les mains, quand on l'exhorte à prier Dieu. qu'il dit de cœur les prieres qu'il ne peut encore dire de bouche. Luy voyant vn iour donner vne espece de consentement des veux et des levres, pendant que ie l'exhortois à prendre le chemin du ciel, pour y suiure sa mere, ie me persuaday facilement qu'il auoit quelque chose pardessus la portée de son âge, et que comme il pouvoit conceuoir ce que ie lui disois, il pourroit aussi reconnoistre et inuoquer son Sauueur. Ce fut pourquoy, ie luy dis: Charles, prions Dieu ensemble, repetez auec moy ces paroles : Iesvs, ayez pitié de moy, et me faites aller au ciel. Mais que ie f**us** raui d'oüir cet innocent encore à la mamelle, qui n'auoit iamais parlé auparauant, repeter intelligiblement ces mots, *Iesus, ayez pitié de moy*, et acheuer l**e** reste en beguavant du mieux qu'il pouuoit! Que cet enfant moribond me sembloit heureux, quand ie le comparois auec tant d'autres enfans nés dans la soie, dont les premieres paroles sont souuent les blasphemes et les mots infames qu'ils ont ouy de la bouche de leurs parens ou de leurs domestiques !

Ceux qui ont veu dans les Relations des années passées, quelle estoit la ferueur de la Congregation, erigée pour les Hurons de l'Isle d'Orleans, admiroient ce fruict de plusieurs années de trauaux ; mais personne n'eust osé e**s**perer que le semblable se peust faire en peu de temps parmi les Iroquois. Dieu a commencé d'operer cette merueille, nous donnant de la facilité à establir trois Congregations, entre lesquelles nous voyons naistre la saincte emulation que nous y souhaittions. les faiHurons, de la Nation neutre, et des Iro-– Ceux qui v ont esté admis, qui **sont tous des plus anciens et de probité** connue, firent paroistre leur ferueur des le jour des Rameaux de l'année l 1657, qui fut celuy de leur premiere Assemblée, se trouuant tous dans la Chapelle vne heure auant le jour, et v recitant publiquement le Chapelet de**cant qu'on commencast la Messe.** 

Enfin, pour juger des heureux pro-📂 de la Foy dans la nouvelle Eglise donnontaghé, il ne faut que scauoir qu il n'y a dans Onnontaghé aucune famille qui ne nous reçoiue auce iove, et 📂 🛩 plaise à nous-ouir parler de nos **mysteres** : qu'aucun des Anciens ne s'oppose ouvertement à la Foy; qu'il **E v a aucun** esclaue pauure ou estran**per qui ne se fasse instruire ; qu'il v a** fort peu d'enfans dans le bourg qui ne sçachent le Catechisme ; que les calomnes n'ont pas empesché que la plus part de ceux qui sont morts n'avent pro**file de nos soins mourant dans le Chrjstanisme: que dans vue grande morta**lite qui a este dans le pays depuis que **Day v** sommes, d'vn grand nombre **d'enfants un** en ont esté enleuez, il ' men est mort que deux sans Baptesme ; ; que nous auons le bonheur d'auoir mis r. des ames de plus de douze sortes, mort et des supplices. **de Nations : entin, qu'il n'y a point de l** cabane dont on ne vienne tous les jours ; prier a la Chapelle, et qu'il n'v a pres-The personne qui n'ait que que connoissance des articles de nostre Foy, et quelque disposition au Baptesme.

• -- Cruets de l'Euangile qui surpas-≠nt tout ce qu'on en peut exprimer. | Nauroient peut-estre pas esté moindres Der cussions pu nous transporter en mesure temps en diners lieux, on si nons **~u-**-son- eu le secours de bons ouuriers ! Euanzeliques que nous esperons.

#### CHAPITRE XX.

Des nouvelles espérances du progrez de la Foy dans les Missions de la Nouvelle-France.

Vne recolte si abondante, faite en si peu de temps par yn si petit nombre d'ouuriers, suffiroit pour donner lieu d'en esperer vue beaucoup plus grande. les dispositions de la Foy estant déjà dans les esprits de tous ces peuples, et le nombre de ceux qui y tranaillent deuant croistre dans peu de temps, ainsi que nous l'esperons, leur avant déjà preparé vn Dictionnaire Iroquois pour leur rendre la langue plus facile.

Il n'v a rien qui gaigne et rauisse dauantage en admiration les Sauuages, que le zele qui a fait guitter à vn bon nombre de François les commoditez et les douceurs de la France, pour embrasser leurs miseres et s'abandonner à leur Le peu de crainte que nons témerci. moignons leur entendant dire : C'est moy qui av massacre vne telle Robbe noire. c'est moy qui av bruslé cette autre, leur fait prendre vue idée auantageuse des veritez que nous annoncons, et qui nous dans le ciel, depuis que nous sommes font ainsi mépriser les dangers de la

Il y a fort peu de nos Sanuages qui aillent à Kebec qui n'en reviennent auec plus d'estime et d'affection pour nos mysteres, et auec yn desir de se faire instruire et d'embrasser la Foy, experimentant, à ce qu'ils disent, des sentimens tout contraires quand ils reniennent des habitations des Hollandois. Mais sans aller si loin, la pieté qui regne parmy les autres Nations froquoises, si lei parmi les François qui nous y ont accompaguez, a donné de la picté et de l'inclination pour la Foy à plusieurs froquois, qui nous l'ont depuis auoue ; en sorte qu'vne bonne Chrestienne disoit il v a peu de temps : Quel contentement deuons-nous esperer dans le ciel de la veue de Dieu et des Bienheureux, pars que nous ressentons tant de joye, voyant la pieté des François!

Nostre situation, au centre de ces Na-

tions, est fort aduantageuse pour la conuersion des Sauuages, tant à cause des Missions qui se peuuent facilement faire de là dans les Prouinces voisines, qu'à cause du grand abord de passans, qui l rendent incessamment ce lieu fort peu-Ceux qui n'ont pas encore la harplé. diesse de se déclarer Chrestiens chez eux, y viennent faire leur apprentissage des vertus et des deuoirs d'vn Chrestien ; ils ne manquent pas de moyens pour le bien faire, puis qu'on y fait tous les iours le Catechisme commun à tout le monde, les prieres, les ceremonies de l'Eglise, les Instructions publiques, et on y presche les Festes en Iroquois.

Il v a de bons Hurons qui viennent en ce lieu de trente et de quarante lieuës loing pour se renouveller et reprendre leur ancien esprit de ferueur, tant par les instructions qu'ils y reçoiuent, que par l'exemple des François et des Iroquois conuertis. Il y en a mesme qui s'y arrestent le plus long-temps qu'ils peuuent, pour auoir part à nos aumônes spirituelles et corporelles; du nombre desquels sont de pauures esclaues, dont la Foy a esté bien éprouuée par les miseres qu'ils ont souffertes, qui esperent que la liberalité et la charité des François sera assez forte pour rompre les liens de leur esclauage. Nous les assistons le mieux qu'il nous est possible, en attendant qu'on leur procure ce bonheur; en sorte qu'auec l'entretien d'vn bon nombre de François, qui nous ont accompagnez dans ce pays, nous soulageons la misere de tous ces pauures miserables, tenant pour ainsi dire table ouuerte aux Sauuages. Nous auons tout suiet de reconnoistre que c'est la seule liberalité de Dieu, qui nous denne le moyen de faire paroistre la nostre, et attirer les Sauuages à la Foy par ces aumosnes, puis que nous n'auons apporté aucunes subsistances dans ce pays, où nous ne possedons pas encore vn poulce de terre qui soit en estat de nous nourrir. Si nous pouuions nous habituer dans le pays des Sonnontouaehronnons, qui nous en sollicitent, et y vser de la mesme liberalité, nous

Sauuages, non seulement de cette Nation, mais aussi de toutes les autres contrées circonuoisines donneroient bientost les mains aux veritez de l'Euangile. la voyant publiée auec cet éclat. irions par ce moyen establir la Croix de Iesus-Christ en d'autres pays au-delà de ceux des Iroquois, et parmy des Nations qui semblent nous tendre les bras et nous inuiter à leur aller aussi rompre et distribuer le pain de vie.

Car nos Iroquois ont découuert audelà de la Nation du Chat, d'autres Nations nombreuses qui parlent la langue Algonquine. Il y a plus de trente bourgs qui n'ont iamais eu connoissance des Europeans, et qui ne se seruent encore que de haches et de cousteaux de pierre, et des autres choses dont vsoient les Sauuages auant leur commerce auec les François. Puisque les Iroquois leur vont porter le feu et la guerre, pourquoy n'irions-nous pas leur porter le feu et la paix que lesus-Christ a apporté au monde? Nous esperons le secours necessaire pour ces entreprises, pour lesquelles nous serions heureux de pouuoir respandre nostre sang iusqu'à la derniere goutte, et vser nostre vie iusqu'au dernier soupir. Nous auons lieu d'esperer que la France ne manquera pas de nous fournir les moyens d'executer ces desseins, et de nous ayder à accomplir de si gloricuses expeditions, puis qu'on doit attendre d'vn Royaume tres-Chrestien, tout le zele possible pour l'accroissement de la Foy et de la Chre∸ stienté.

#### CHAPITRE XXI.

Lettre escrite au R. P. Louys Cellot, Prouincial de la Compagnie de Iesus de la Prouince de France, par le P. François le Mercier de la mesme Compagnie.

La saincte curiosité du Lecteur aura beaucoup de satisfaction voyant vne Lettre qui ne pût estre imprimée l'anaurions tout suiet d'esperer que tous les | née passée, parce qu'elle fut receue trop tard, aussi bien que les Memoires | dont les premiers Chapitres de cette Relation ont esté tirez. Le Pere qui estoit alors superieur de ces Missions escriuit cette Lettre de Montreal, y passant pour aller aux pays des Iroquois.

Mon R. P., Pax Christi,

Apres auoir dressé tous nos vœux au Ciel pour implorer son ayde, nous auons recours à vostre R. pour luy demander sa saincte benediction, auant que de **nous embarquer dans la plus dange**reuse, mais aussi la plus glorieuse de toutes les entreprises qu'on puisse faire Nous sommes sur les teren ce pais. mes de nostre depart pour aller ramas**ser le reste du sa**ng du Fils de Dieu parmi des peuples où nous auons eu le **bonbeur** de verser le nostre, et leur porter le flambeau de la Foy, quoy qu'ils | tellement conunincus de la volonté de n'avent eu jusqu'à present autre dessein que de l'esteindre : c'est pour nous aller establir chez les troquois. le crois tout dire en nommant ces Barbares, et l leur nom seul monstre assez le danger l que nous courons, et la gloire qui rement à Dieu de l'execution de ce dessein.

Nous n'ignorons pas que ce sont des Sauuages, qui nous ont mangé auec delices et beu auec plaisir le sang des Peres de nostre Compagnie ; qu'ils en ont encore les mains et les leures tein-| conceuons de si belles esperances ; les tes, et que les feux dont ils ont rosti **leurs membres, ne s**ont pas tout à fait estems; nous n'auons pas oublie les embrasemens qu'ils ont allumez dans ou elles sont, nons font auouer qu'on no- maisous, et la cruauté qu'ils ont ne peut sans vue extreme lâchete, man-

mes qui baignent nos veux depuis six ans, quand nous les iettons sur l'estat florissant où estoit l'Eglise Huronne auant que ces Tyrans en eussent sappé les fondemens, faisant des Martyrs de ses Pasteurs, et des Saints de la pluspart de ses membres, et n'en laissant que des restes bien pitovables, qui se sont refugiez soubs l'aisle des François, qui est l'vnique azile qui leur est resté dans leur malheur. Nous vovons que depuis ce premier debris ils ont tousiours auancé leurs conquestes, et se sont rendus si redoutables dans ce paīs, que tout plie sous leurs armes ; ils ont encore la force en main, et peut-estre la trahison au cœur, et nos alliez sont affoiblis et diminuez de telle sorte, qu'à peine en reste-t-il assez pour conseruer les noms de quantité de nations tres nombreuses et tres considerables. Nonobstant tout cela, nous crovous estre Dien, qui a fait autre-fois ses plus illustres Apostres, de ses plus grands persecuteurs, que nous ne doutons point qu'il n'ouure à present la porte a ses Predicateurs, pour aller planter la foy iusques dans le sein de ses e**nnemis.** triompher de leur barbarie, et changer ces Loups et ces Tygres en Agneaux. pour prendre leur place dans le bercail de lesus-Christ.

Ce n'est pas sans fondement que nous traits de la prouidence Diuine, et les ressorts de sa conduite, qui a sceu si bien conduire les affaires jusqu'au point exercee sur nos corps, qui en portent quer aux attentes que bieu nous fait encore les marques. Nous seauons que maistre du costé que nous pensions le toute leur politique consiste à scauoir mons. Si nous n'aujons pas remarbien tramer voe trahison, et en couurir 'qué le doigt diuin, dans le commentous les desseurs : que les Nerons et les reement, et dans la suite de cette entre-Docletians he se sont pas tant declarez prise, nostre zele nous seront suspect, contre les Chrestiens que ces sangui- ¡ et nous pourrions craindre d'agir auec naires contre nous ; que la Foy seroit ; plus de fermeur que de prudence, a present receue parmy plusieurs Na- puis q**ue t**outes les apparences hutions Intideles, s'ils n'eussent pas sur-| maines semblent combattre nostre repasse en rage et en fureur les plus solution. Mais bieu opere si manifestegrands persecuteurs de l'esus-Christ. Iment dans toute cette affaire, qu'on ne Nous n'auons encore pù secher nos lar- | peut douter qu'elle ne soit vn ouurage luv appartient vniquement. Car quelle puissance autre que la sienne auroit obligé ces peuples enflez de leurs victoires, non seulement de nous venir rechercher d'vne paix dont ils sembloient n'auoir aucua besoin, mais aussi de se mettre sans armes entre nos mains, et de se ietter à nos genoux pour nous coniurer de les agréer pour nos amis, lors que nous estions si foibles que nous ne poutions plus les auoir pour ennemis? ll ne tenoit qu'à eux de continuer à massacrer le reste de la Colonie Françoise, ne trouuant presque point de resistance. ny du costé des François, ny du costé des Sauuages nos Confederez, et neantmoins depuis plus de trois ans, ils nous enuoyent sans cesse des presens et des ambassades pour entrer dans nos esprits et nous solliciter à la paix. Les anciens et les ieunes, les femmes et les enfans se mettent à nostre discretion : ils entrent dans nos forts, agissent confidemment auec nous, et n'épargnent rien pour nous ouurir leur cœur, et nous y faire lire que toutes les poursuites qu'ils font, sont autant sinceres que pressantes.

Ils ne se contentent pas de venir chez nous, mais ils nous inuitent depuis longtemps d'aller chez eux, et nous font offre de la plus belle terre qu'ils ayent et qui soit en ce nouueau monde. Ce n'est ny la necessité de la traitte, ny l'esperance de nostre protection qui les oblige à tout cela, puis qu'ils ont eu iusqu'à present, et ont encore du costé des Hollandois, 1'vn et l'autre bien plus auantageusement qu'ils ne le peuuent esperer des François ; mais c'est vn coup de Dieu qui, sans doute, a presté l'oreille au sang des Martyrs, qui estant la semence des Chrestiens, en fait germer maintenant sur ces terres qui en sont arrosées. Car outre que ces plus grands ennemis de la Foy ont fait des presens pour declarer qu'ils vouloient l'embrasser, outre qu'ils ont demandé des Predicateurs pour estre instruits, et qu'ils ont fait profession publique en plein Conseil d'estre Croyans, les Peres de nostre

de sa main, dont l'execution et la gloire luy appartient vniquement. Car quelle puissance autre que la sienne auroit obligé ces peuples enflez de leurs victoires, non seulement de nous venir rechercher d'vne paix dont ils sembloient n'auoir aucum besoin, mais aussi de se mettre sans armes entre nos mains, et de se ietter à nos genoux pour nous coniurer de les agréer pour nos amis, lors que nous estions si foibles que nous ne pout ions plus les auoir pour ennemis?

Si ces peuples font tant les empressez pour nous auoir en leur pays, nous n'auons pas moins de passion de quitter le nostre pour aller chez eux ; et c'est vne autre marque de la volonté de Dieu, qui dispose toutes choses si à propos, que ie me vois egalement et agreablement importuné de deux costez bien differents: d'vne part, des Iroquois qui pressent; de l'autre, de nos Peres et Freres qui font instance pour estre de la partie. Le desir des premiers et le zele des autres m'oblige à les contenter tous, et quoy que ceux-là n'ayent iusqu'à present fait paroistre que de la cruauté, ceux-cy n'ont pour eux que de la tendresse qui leur fait mépriser leur vie, et la prodiguer genereusement pour le salut de ceux qui ont si souuent tasché de leur donner la mort. Ie ne doute pas que Dieu, qui gouuerne luy mesme son ouurage et inspire cet esprit de ferueur aux Peres de nostre Compagnie qui sont en ces contrées, ne le fasse aussi en nos Maisons de France, et n'en porte plusieurs à venir prendre part à de si belles Conquestes, quoy qu'auec des trauaux incroyables et de tres-grands dangers, ou plustost de belles esperances de mourir dans le lict d'honneur. Ie m'imagine bien qu'on se iette aux pieds de Vostre R. comme ie vois au'on embrasse icy les miens, pour obtenir la plus grande grace que puisse esperer vn veritable membre de la Compagnie de lesus, qui n'aura iamais plus d'honneur que de se consommer pour porter dans la barbarie le nom de son chef et le faire adorer par les Iroquois.

d'estre Croyans, les Peres de nostre C'est encore vn trait de la prouidence Compagnie qui ont passé cet hyuer chez diuine de nous donner maintenant bon

professional Peres qui n'ont nas seu-log un delay servit soign de le rei e Constitution compare do Saxporter a tout, Autobodo et 9 Nova dis-Pranto Chapter? B. Correspondent Letter are according upon south. National transferred Telephones. in the property of the property of the as you can append its transition in daily fought that you are countrient to see an List Miller on Harmonia, all harmonia processing a programme a more incomes on a na se la conventa de debiors april mo presente anoma del mentre della carea se ancietà es il cue Consequent section of selections are a processing to the consequents. and the state of the property ranna vir si bel emina e por qui ver la mane sa professa e de la color de la color so represent the second of the production of the compagnitude of the ending of the second risk operation test cound be promotion as the property of the same of the same green and the stiff report of each period of a gradential section of the contract of if all that the surrous frame combined some in the profit of the surrous fields of Sistematically Schooling of at Moderating of George Conference (Inc.) in the Conference of Sistematical Schooling Conference of Conference of Sistematical Schooling Conference of Confe that so the content to the attendation of the content of the attendation of the south of the attendation of the attendation of the south of the attendation of the at and four four dimensions of a con-

10. Stores one to prograd a horses of the large store of a position of the store conservation for order to be of de la companio America Income de la come de  $\mathbf{p}$  to the distance  $\mathbf{p} = \mathbf{p} + \mathbf{p}$  and can be a part of processing or early and as-The secretary of open a per har Contract Contract Contract contract and the second second Alberta Carlo San Garage Carlo grade of an area to the relative property and the experience of enough place and is the central scale of efficient so tells the efficiency compared as in a Late the open to the control of several developments in the several control of the control of th the solid large most is most using a fit multiply to the Army Report in to the Alban month stephen in the scale of the scale for a transport of contractions promoted the about the desimplies again to perfect quality accepted by environmental and contact the solution of the form of tar en formpays : en sorte quivir relus, lurer le combat au d'ablic inspecie.

the first talking on the digital properties a properties of a contractive parties and was the consensus Nations also right soughtful Lodop doscumpture goden at and this be adount differents the other eigenspectation through the Leading e de la Unión de telestes máxico por de la paya e de la casa configurados de Commente de la Stable de Anti-A the expression to the control of the problem of the text of the control of the consist a primarious peoples via plan via matteriación de a medianes nors of additional to the same he mesh, which were a remark to the property of a rex = 0 and particles A(X, y) and x = 0 there is A(X, y) = 0 and A(X, y) = 0 and A(X, y) = 0to service, and the Confidence of properties to be expressed and is race de procesor que au c and the expension of 

le cœur de ses terres. le suis auec tout le respect et la soumission possible,

De Vostre R.

Le tres-humble et tres-obeyssant seruiteur en N. S.

> François LE MERCIER, De la Compagnie de Iesus.

Montreal, ce 6. Iuin 1656.

#### CHAPITRE XXII.

Dernieres Nouvelles de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France.

le ne puis differer de faire part de nostre ioye au Lecteur, luy apprenant Theureuse nouncile que nous auons receue par le vaisseau arriué le dernier, lors qu'on trauailloit à l'impression du dernier cahier de cette Relation. C'est la conversion de plus de quatre cens Barbares, pour laquelle Dieu s'est serui du zele du P. Menard, Religieux tresferuent de nostre Compagnie. comme il n'est point de joye sans mélange, nous auons receu par la mesme voie vne Lettre qui ne nous donne pas peu d'affliction, nous apprenant la perfidie des Sonnontoueronnons, ainsi que vous verrez lisant auec douleur cette mesme Lettre, dont ie n'ay pas creu denoir differer l'impression à l'année prochaine.

> Du chemin de Kebec & Onnontaghé, ce 9. d'Aoust 1657.

Mon R. P., Pax Christi,

le puis dire aucc verilé: Propter rerba labiorum tuorum ego custodiui vias duras. Depuis nostre depart de Montreal, le 26. luillet, en compagnie de quinze ou seize Sonnontoueronnons, de trente Onnontagheronnons et d'en- dans le dernier capot, commença le

uiron cinquante Chrestiens Hurons tant hommes que femmes et enfans, le chemin d'Onnontaghé a esté semé de croix bien fascheuses pour nous; mais l'obeyssance m'y ayant engagé, i'ay éprouvé que lesus-Christ est en la Croix, et qu'il la rend aymable à ceux qui la veulent rechercher. le conce**us que ie** deuois auoir beaucoup de peines en ce voyage par le peu d'affection que ie remarquay d'abord en nos Onnontagheronnons pour l'embarquement tant de nos François que des pacquets, dont nous fusmes obligez de quitter la plus grande partie à cinq lieuës au-dessus de Montreal. l'eus de la peine à trouuer qui voulust m'embarquer mov-mesme, et ie me vis contraint de me ietter dans vn dernier canot abandonné sur le riuage, anec nostre Frere Louis le Boesme, deux François et deux Sauusges qu'il me fut difficile de gaigner. toutes prouisions, ie ne pris qu'vn petit sac de farine. Chaque iour i'ay eu de nouuelles disticultez, voyant ou quelques-vns de nos François degradez en chemin, ou des pacquets laissez, à quoy il falloit que ie pourueusse; et n'eust esté nos bons Chrestiens Hurons, qui estoient mon refuge, ie ne trouuois par tout que des froideurs. Nous craignions la rencontre de cent Agnieronnons. qu'on disoit nous attendre à l'entrée du grand Lac des Iroquois, pour se rendre les Maistres de nos Chrestiens Hurons. et les faire captifs. le les auois disposez à tout ce qui pounoit arriuer de ce costé-là : tous s'estoient confessez, et leur cœur y estoit preparé. Les voyes de Dieu sont adorables, quoy qu'elles nous soient inconnuës. Le malheur de nos Hurons est arriué de la part de **nos** Onnontagheronnons mesmes, ausquels ils s'estoient confiez, et qui leur auoient promis vne fidelité si inuiolable par tant de pourparlers de paix, tant d'ambassades de part et d'autre, et par tant de presents si solemnels.

Le troisième iour de ce mois, sur les quatre à cinq heures du soir, nos canots estant arriuez à vne lale où pous deuions nous arrester, vn Capitaine qui venoit promier Acte de cette Tragedie, fendant : La nuict estant venue, i'assemblay en d vn coup de hache le derriere de la vn Conseil public les Onnontagheronteste a vue Huronne, parce qu'elle auoit nons et les Sonnontoneronnons pour refuse constamment de consentir à sou ; leur parler sur ce qui estoit arrigé ; je impudicité, en ayant esté sollicitée pen- ¡leur declaray hautement que les coups dant quatre jours. La nounelle en estant | qui estoient tombez sur la teste de nos venge on nonsestions, les Onnontaghe-i Hurons, auoient fendu-mon-cœur, et romons se mirent sous les armes, com- que je ne pounois retenir mes farmes pre-s ils eussent eu volonté de se battre | dans yn tel-obiet de pitié ; qu'yn pere contre les Sonnontoueronnons pour ven- let vue mere ne pouncient voir leurs enger oet assassinat. 📤 onnontagheronnons fait ranger lest sans souffrir dans leurs souffrances ; Hurous au milieu de ses gens, hom- que le voulois bien qu'ils scenssent que mes, femmes et enfans, allant de part l'auois yn cœur de Pere et des tenet d'autre, comme pour appaiser les dresses de mere pour ces pauures test any vns. tantost any autres, avant **ad**uerti nos Francois de ne point s'engager en toute cette affaire, mais de demeurer paisibles. - Ce Capitaine et mov **n**ous autons des desseins bien différents : ie taschois de calmer l'orage, et ce malbeurenx l'excitoit, et y disposoit mali**consement** toutes choses, iusqu'a ce qu'entin le fondre qui anoit cansé ce tennerre, sortit de la nue où il estoit cache, et tomba sur ces panures victime innocentes, qu'on massacra a la 🕶 🧽 des femmes et des enfants : il v ent sent Chrestiens assommez à coups 👉 baches et de consteaux ; les femmes et les enfants furent faits captifs, et ou La despendla de tout leur butin, des Robe de Castor, peaux d'Orignac Matachiecs, colhers de Pourcelaine, et des semones qu'on leur auoit faites a Kebec, Mes veux furent contraints de voir ce sestacle d'horreur, et mon cœur en estoit transpercé. Ce fut alors que je vis combien la Foy a de fortes consolations au milieu des douleurs les plus an≠r~. Il n v eut aucunes de ces pauvres captures qui ne recenstance amone, firent response qu'ils y auroient eszard. 🏍 aduis que le leur donnois, les faisect ressonment que bien n'auoit pas promis aux chrestiens les joves pour

Ce Capitaine lascif, fans massacrez et reduits en captiuité, l'allois et le venois aussi tan- Chrestiens Hurons, que le conduisois depuis vingt ans, qui anoient de l'amour pour mov, et pour lesquels ie conseruerois vue amitié inuiolable iusqu'à la mort. Ouv, leur disois-ie, tuez-mov, bruslez-mov, et qu'ils vinent, si par ma mort le les puis ressusciter; mais puis que ces sonhaits ne pennent pas anoir d'effect, i'av trois paroles à vous porter-

> La premiere, que vous arresties vostre fureur et vostre hache, et que vons ne continuiés pas vostre cruante sur ceux qui sont restes. C'est desia trop de sang innocent respandu ; Dieu qui Ta ven, en tirera vengeance, si vous larrités dauantage.

> La deuxième, afin que vous traitiez fanorablement ces paunres femmes et ces enfants captifs, ne les considerant plus comme vue nation différente de la vostre, mais comme vn mesme pemple

> La troisième, afin que nous continuious nostre voyage, comme si rien n estort arrine. Lemplorav pour cela six mille grams de Porcelaine. Els me

Mais ce capitain : malhenreux et perfide eut bien le tront de nie dire publiquement, que Monsieur le Gounerneur, cette vie, mais pour l'eternité, et que le P. Mercier et le P. Chammenot leur 🕠 offrates en patience les miseres sur la 'anoient donne commission de faire ce torre, nous serous heureux dans le ciel, comp de cruaute; ne luy repartis haute-Files offraent a Dien leurs poines et ment que cela estoit faux, et que ces lears craintes, le benissant de ce qu'on trahisons estoient esloignées de nostre **n**e pouroit pas leur oster la Foy, ny esprit, autant que le ciel de la terre . l'esperance qu'elles auoient de mourir. Esur quoy il n'eut point de replique, sinon que ie ne sçauois pas tout ce qu'il | tenant vous vous plaignez de nos déscauoit.

On nous auoit donné secretement aduis que cette nuict là mesme, on deuoit acheuer sur nous le dernier acte de la tragedie: toutes choses y sembloient disposées, et nous y estions preparés; mais il a pleu à Dieu se contenter iusqu'à present de nostre volonté. Ce sera quand il luy plaira; mais nous voyons de tous costés des tempestes qui se preparent, et des orages qui semblent ne deuoir fondre que sur nous. Trop heureux que nos vies soient consommées au seruice de Dieu, et que nous mourions pour sa gloire : car à la vie et à la mort, nous sommes tous à luy.

le recommande aux prieres de tous nos bons amis cette Eglise captiue et cette Eglise souffrante, auec les Pasteurs et le troupeau.

M. R. P. De V. R.

> Le tres-humble et obeyssant seruiteur en N. S.

> > PAUL RAGUENEAU, De la Comp. de lesvs.

Extraict d'une autre Lettre enuoyée par la mesme voye.

le louë Dieu de ce que V. R. continuë encore dans le soin de nos affaires : mais ie suis vn peu surpris de ce que vous nous parlez neantmoins d'yn autre air qu'à l'ordinaire. Où est le temps que vous nous escriuiez que nous n'about du monde? D'où vient que main- qu'ils vous aydent à nous secourir.

penses excessiues? Nous sommes en vn païs où les frais sont bien plus grands qu'aux Hurons, où nous ne deuons attendre aucun soulagement de ces contrées, parmy des traistres et des fourbes qui sont en possession de nous maltraitter depuis long-temps. C'est vn ramas de captifs amenez de tous costez, qui apres tout sont capables d'estre faits enfants de Dieu. I'en ay baptisé, pour ma part, plus de quatre cens depuis vn Nous marchons, la teste leuée, au milieu des dangers, au trauers des iniures, des huées, des calomnies, des haches et des couteaux, auec lesquels on nous poursuit assez souuent pour nous mettre à mort. Nous sommes presque tous les jours à la veille d'estre massacrez: Quasi morientes, et ecce viuimus. Et vous nous dites que vous ne scauriez plus soustenir cette Mission. l'ayme mieux, mon Reuerend Pere, me tenir aux dernieres parolles de vostre Lettre, qui dit qu'apres tout si nous faisons bien de nostre costé, Dieu fera du sien ce qu'il faut. Oüy, asseurément, il nous secourra, si nous cherchons sa gloire, si nous exposons nos vies pour l'application de son sang sur ces pauures ames abandonnées. ce que font icy tous nos Peres-auec des peines et des trauaux incrovables. Dieu qui nous a amenez en cette Barbarie, nous y fait égorger, qu'il soit beny à iamais ; c'est lesvs-Christ, c'est son Euangile, c'est le salut de ces pauures ames qui nous tient et qui nous arreste presque au milieu des flammes. veux sont accoustumez à voir brusler et mauger les hommes. Priés Dieu qu'il fasse des Chrestiens de ces Anthropophages, et qu'il nous fortifie de plus en uions rien à craindre, et que Dieu vous plus; et nous le prierons de toucher enuoyoit de quoy nous secourir en ce les cœurs de ceux qui l'ayment, afin

## Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Prinilege du Roy, il est permis à Sebastien Chanoisy, Marchard Libraire Iuré en I Vais roité de Paris, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Roine, Directour de l'Imprimerie Royalle du Loure ibourgeois et Ancien Escheuin de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et debiter yn Liure intraire. La Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Essas, au Pais de la Novaelle France, és années 1656, et 1657 etc., et ce, pendant le temps et espace de vingt années consecutates. Auec defenses à tous Libraires, imprimeurs et autres, d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sum pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, aux peines portées par le dit Prinilege. Dunne a Paris, le 3. Decembre 1657.

Signé par le Roy en son Conseil,

MABOVL.

### Permission du R. P. Prouincial.

Nove Lovis Cellot, Prouincial de la Compagnie de Lesva, en la Prouince de France, auons accordé pour l'aducair au sieur Sebastien Chamoist, Marchand Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Rome Directour de l'Imprimerie Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette Ville de Paris, L'impression des Relations de la Nouvelle France. Fait à l'aris ce 23. Decembre 1656.

Signé,

LOVYS CELLOT.

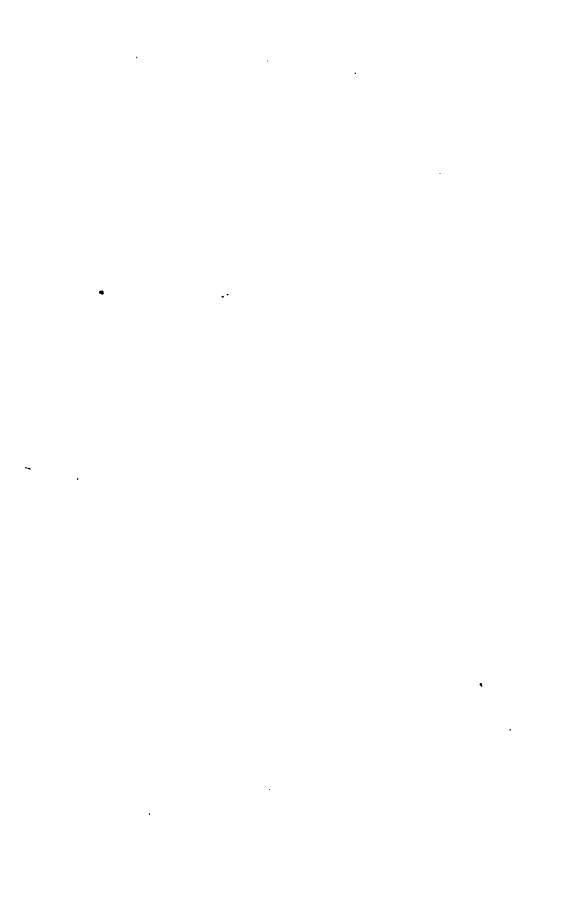



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE

AUE MISSIONS DES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE 12575, EN LA NOVVELLE FRANCE,

ÈS ANNÉES 1657 ET 1658. (\*)

CHAPITRE PREMIER.

Du retour de nos Peres et de nos François du païs des Onnontaghe-TORNURS.



gonquins, et leurs Albez, ils temps leurs intrigues.

guerre, si on meprisoit leur amitié et si doient des Hurons, comme des gens

on rebutoit leur demande : ils ont, disie, pressé et prié que pour marque de paix et d'alliance auec eux, vu bon nombre de Francois montast en leur païs, les vus pour les instruire, et les aufres pour les proteger contre leurs engemis.

Les Agnieronnons voulant trauerser ce dessein, ils se sont battus les vus contre les autres, jusques à soûiller la terre de sang et de meurtre. Quelquesvns crovent que tout cela se faisoit par feinte, pour mieux cacher leur ieu; mais me persuader qu'ils il me semble que le ieu n'est gueres avent lant d'esprit et agreable, où il y va du sang et de la vie. tant de conduite, et le donte fort que la politique froquoise qu'ils soient si grands poli- puisse aller jusques là, et que des Bar-tiques, que pour perdre les bares qui ont peu de dependance les François, les Hurons, les Al-Lyns des autres, puissent cacher si long-

se sojent seruis des ruses et : le croy plustost que les troquois Ops intrigues qu'on leur impute, | nontagheronnons demandoient des Franlls ont pressé plusieurs années cois auec sincerité, mais les vus auec auec des instances incroyables, des veues bien différentes des autres. anec des temoignales d'Ane af- Les Anciens se voyant engagez dans de fection tres-particulière, et mé-grandes guerres contre quantité de Name auec des menaces de rupture et de tions qu'ils auoient pronoquées, deman-

(\*, Il'apres l'édition de febastion Cramosy et Cabriel Cramosy, publice à Paris en 1639. Relation—1038.

souhaitoient des François pour tirer min d'Onnontaghé eust seruv de tomd'eux des armes à feu, et pour raccomm der celles qui se romproient. plus, comme les Agnieronnons les frai- | Depuis ce temps-là, nos Gens ayant détole al quelquesfois assez mal, lors qu'ils i pas olent par leurs Bourgades pour aller [ trafiquer auec les Hollandois, ils voubécut sortir de cette dependance, en commerce aux les François. Ce n'est pas tont, les armes estant ionrnalieres, ils demandoient que nos Francois fissent yn grand Fort en leur païs, pour leur seruir de retraite, ou du moins à leurs femmes et à leurs enfans, en cas que leurs ennemis les pressassent de trop prés. Voilà les veues des politiques Iroquois. Le commun peuple ne penetroit pas si auant : la curiosité de voir des étrangers venus de si loing, l l'esperance d'en retirer quelque petit emolument, leur donnoit ennie de les voir ; mais les Hurons Chrestiens et ) captifs parmy ces peuples, et ceux qui approuuoient leur vie, et les discours qu'ils tenoient quelquefois de nostre creance, ne respiroient rien tant au monde que la venue des Predicateurs de l'Euangile, qui les auoient engendrez à lesus-Christ.

Mais si-tost que les Capitaines et les Anciens se sont veus maistres de leurs ennemis, avant dompté toutes les Nations qu'ils auoient attaquées ; si-tost qu'ils ont creu que rien ne pounoit plus resister à leurs armes, le ressouvenir des torts qu'ils pretendent auoir autrefois receus des Hurons, la gloire de l triompher des Europeans, aussi bien | que des Americains, leur a fait prendre perdre les autres ; si bien qu'à mesme j temps qu'ils virent la nation de Chat qu'ils redoutoient, subjuguée par leurs armes et par les forces des Sonnontoueronnous leurs Alliez, ils auroient fait main-basse sur tous les François d'Onnontaghé, n'estoit qu'ils pretendoient se seruir d'eux, comme d'yne amorce pour attirer quelques Hurons, et les massacrer, comme ils ont fait. Et si dés lors la consideratien de quelquesvns de leurs gens qui estoient demeurez | se puisse imaginer. Ils firent en suite

qui pounoient grossir leurs troupes; ils jà Kebec, ne les eust arrestez, le chebeau aux François aussi bien qu'aux De Hurons, comme il se verra cy-aprés. connect leur conspiration, et reconnu que leur mort estoit conclué, penserent à leur retraite, dont il sera parlé dans la lettre suidante.

> Lettre du Pere Paul Raquencau au Reucrend Pere Iacques Renault, Prouincial de la Compagnie de Iesus cn la Prostince de **France.**

Mox R. Pere,

Pax Christi,

La presente est pour informer V. R. que nous voilà de retour de la Mission des froquois, chargez de quélques dépouilles remportées sur l'Enfer. Nous portons entre nos mains plus de cinq cens enfans, et quantité d'adultes, pour la pluspart morts après le Baptesme. Nous auons rétably la Foy et la pieté dans les cœurs d'vue pauure Eglise captiue, dont nous auions ietté les premiers fondemens au païs des Hurons. Nous auons public l'Euangile à toutes les Nations Iroquoises; de sorte que desormais elles seront sans excuse, et Dieu sera pleinement iustifié sur elles au grand iour du Jugement.

Le Diable, enragé de nous voir faire vne si belle moisson et iouïr si pleinement des fruits de nostre entreprise, la resolution de se venger des vus, et de s'est seruy de l'inconstance des 4roquois, pour nous chasser du centre de ses Estats: car ces Barbares, sans autre suiet que pour suiure leur humenr volage, ont repris la guerre contre les Francois, dont les premiers cours ont esté déchargez sur nos bons Chrestiens Hurons qui montoient auec nous à Onnontaghé, sur la fin de l'Esté dernier, et qui furent cruellement massacrez entre nos bras, et dans nostre sein, par la plus insigne trahison qui

to conclusisferent quelques-vnes à petit (quelque place que ce fust. 1-7, auec leurs enfans de trois et quatre ! S. -.

Cittle sagal ate expention a esté suide marca de trois brancois, à ad. p. 1 - Our intehronnous. carbon that lears chenchines, of les- 3) comme en triomphe dans loras 1. ides. peur marque de guerre de-Commence.

 mod k. stilité barbare avant obli-M. Dadderist, commandant pour lors se pais, de taire arrester et meitre 🕒 'ers a Montreal, aux Trois-Rinieres or the local vier douzaine d'Iroquois and a Loss six estoient renconfrez, \* Como la begornous, et la plus-5 A.E. o se logis. Evret el l'agla e mi- Logicus of Aurabie de coffe detenand de fears weas, prefendant qu'elle a. A. il cost opperent via conseil se- or ds form ment le dessein d'yne r aplacable contre les Francois; to decrease to a little propos de disáin the point queligible temps, insques a specifor le renewy du Pere, Simon D Weyns, a nest of pour lors à Agniegne, ties essent old ou la del mance de l'ors to us qui ester at aux fers, flusant leur apterque le lataent après ils decharsent 1 s. promiers comps de 1 cm : a sor tous antres Francois qui cous a Camontaghe, au nombre de de a sorvante, rengagez ou ca ur a pais, comme dans viie prison, . Is crossed the qual nous es oil imsai dissim.

as le a 50 mesmo la vene d'ins ce and quality toos personness to leveor do processar ostation, soft pour participant at real disclosures of the second and the mas presons, soil pecaand the Company teample more lors Vice the simulations fromsuch that the control is that he will is and the state of the state of the concend noticur, et que

and solve quantities of lene

le acs panares femmes captines, et mé-l peine le Gonnerneur et les habitans de

Noas ne scanions ces malheureux desseins des troquois que dans le secret : mais nous vovious ouvertement lears esprats proparez a la guerro, el des le mos de Feurer, diaerses bandes se methaent en campagne pour cet eff t. 200. Azmeronnons d'yn cpart, 40. 0an notchronnous d'yne antre, et ua dques tromes d'Onnontazire anoient desia pris le denant, pendant que le gres de l'armee s'amasseroit.

Nous ne pounious pas esperer, bumainement parlant, posmoir tirer de ces dangers qui nous enuironnoient de toutes parts, une cinquantaine de François qui nous audient confie leurs vies, et dont nous nous sentions responsables demant then et denant les hommes. Ce qui nous mettoit plus en peine, n'estoit pas tant les feux dans lesquels vue partie est l'amque, et pour s'en ven, et ciuel- de nos François denoient estre fettez, comme la coptunte matheureuse a laquelle plusieurs d'entre eux estoient ; destinez par les froquois, let où le salut , de l'ars am « estoit bien plus a plaindre que la perte de leurs corps. C'est ce que la pluspart appreheadoient plus viaement, qui se vovant desia comme caplits, souhantoient les coups de hache, on messae les feux, plustost que cette caption). He estorent mesme resolus, pour non venir à ce malheur extreme. de teater font et de s'enfair chacim de son coste dans les bois, on bien pour v perir de fami et de miseres, "on fasche**r** de se rendre a quelqu'vue des halotations Francoises.

Dans ces dessems si precipitez, nes Peres com v. et vir zentifhen me nomre Menseon du Puys, qui commundoit tods nos la decois, aniec vier garnson de dix Solids, d'un neid est ient desia d'envenies resolus de nous alone done it, nous necessars, qual valoit thierax se refuel de controllier, en nour sontranamer les vus les acros a la mort, or mestic pour la versite plus cher.

Pour a Cori C. C. Charles is a confi the company of some dentities as the east of graph A 30 for an A 10 fm (0.00) e compassion, el autor ni mis en coupçon qu'enssent en les itoquas de The first to the first to be the first to the first Rabert training are appeared by the beginning to the training with the April 10 Company of the Company of the Company The control of the street of the street of the fire particulars, they be the great the provided by the section of the territories and the section of the Applicate from the entitle transfer and the effect man of the property of the first for Will be the way to the morney the a fifteen that For each property of the factors of the second the first of the pre-transfer to be also the first of the to the large of the design to the terminal Cheffelie beidez de pledifices, es via On No to Cat Harms the 28 to come to Geformer without, in things he was highligh Insulphedative data to blocked Ges et A glacker, on toutelors it fail it traising her causely, we retain a least et a demeurant les heures entieres, quoquefor jusques au col., et lamais nous n'amons entrepris de telles expeditions, sans agon des Saggages pour nois-condune.

Nonobelant des obstades qui leur parosserent, aussi bien qu'a nous, insurmentables, beg qui tient entre semains tous les momens de nes vies. ngas inspira si heureusement tout ce qu'il falloit faire, qu'estant partis le 20. jour de Mars de nostre maison de sainte Marie, proche d'Onnontaghé, sur les onze beures de nuit, sa diume Promdence nous condui-ant comme par vn miracle continuel au milieu de tous les danzers imaginables, nous arrinasmes a Quebec le 23, du mois d'Auril, avant passé par Montreal et par les Trois-Ruieres, auant qu'aucun canot eust pu iour mesme que nous y parusmes.

moste retroite, ensi male sur mone el tentiment les exces de leurs madences. is the status of the course of the periods Dani nut li des. Qui estible en more di - " . O- . "MINITES CODIDIUM.

> I the aller morals in explosit books beimpe from the Orda Cellie Affinerollinds Vetion et dontre l'estateur proche de la c Prestie dat les cheffithe books en adios bidede . en junier, et bei des fett de Gereiter fahler delacters, qui mon e seet that VI Biaduals Darty, St Both he see to have being marche.

> The proves 80 feet thouses entremes pomount about and Trois-Rumeres, et y tited toposomiers trois leanes bonnes qui un faixment que d'en sortir 🜬 buer by traubil, sans que l'on reusi mur denner sucun secours. quev que les frequestes entraisnassent a la veue de tous ceux du bours.

A Quelier. Je mesme ennemy s**es**t fait voir dans les campagnes voisines: il a tue du monde quasi dans nos portes. il siest lette sur de pauures femmes Algorgames, qui v furent s**urprises es** plein midy. les voes tuers sur la place. et les autres emmenées captines, que toutesfois I on reconura: nos Franceis. les Hurons et les Alzonagins avant poursniuv Lennemy, et lav avant co**upe che**min; mas les meurtriers s'echapperent, disparoissant au moment qu'ils paroissent lors qu'ils se sentent les plus foibles. Ce sont des renards en leurs approches, ils attaquent en lions, et disparaissent en oiseany faisans leur retraite.

Nous nous reconnusmes encore plus v estre mis a Leau, la riuiere n'y ayant lobligez la remercier bieu d'yne protepas esté libre pour la nauigation que le ction si particuliere sur nous, lors qu'estant arrivez a Quebec, nous anons ap-Toutes les habitations Françoises pris de divers endroits, tant de quelnous regardojent comme des personnes ques Hurons venus d'Anniegué, où ils venues de l'autre monde, et ne pou- estoient captifs, que de quelques autres uoient assez admirer la bonté de Dieu, <sub>I</sub> venus d'Onnontaghé, que le dessein qui, d'yn costé, nous auoit miraculeu- des Onnontagheronnous auoit esté de sement delivrez d'vn si enident peril, l'massacrer tous nos François, dés lors et d'autre part anoit firé de peine tous qu'ils arriverent en leur pais l'année les François de Montreal, des Trois- | 1656, mais que l'execution en auoit Rinjeres et de Quebec, qui se sentoient | esté differée jusques à l'année sujuante, quasi obligez de supporter des froquois aprés que les flurons y auroient esté atdes choses insupportables, et ne pas | tirez par nostre moyen, sur lesquels

Lon denoit exercer la mesme cruauté : les ressorts ne paroistront que dans restez a Quebec croiroient qu'il n'y auoit <sup>1</sup> sur nous. men a craindre pour eux à Onnontaghé, i et que pour lors y montant sur cette sang auec celuy de mon mary ; qu'on creance. Fon feroit les femmes et les m'arrache aufourd huy la vie ; iamais enfans captifs, et l'on massacreroit les l'Ion ne me pourra arracher la foy que C'est ce qui fut executé cru- ¡ i'av au cœur. **elien**ent sur nos bons Chrestiens Hurons, qui montoient auec nous à Onnon-l'fermement que vous estes le Tout-puistaghe, le troisieme iour d'Aoust de l'an- | sant, quoy que le voie vos serinteurs are dermere 1657.

enneloppez dans ce cruel massacre, ce exempteroit de la mort ; nos esperances **fut vu**e prouidence de Dieu, en ce qu'il sont pour vue autre vie ; il faut mourir ▼ auoit cinquante Onnonfagheronnons en terre, pour vuire dans le Ciel. **qu**i estoient descendus à Quebec, pour : Comme on massacroit vue de ces femn auoient pas voulu monter auec nous, de haches et de consteaux, a l'entree avant pressenty le malheur qui nous du bourg d'Onnontaglie, voiant les lararriga. Ces conquante Conjoutagheronnons nous sauderent la vie sans y penpource que leurs compatrioles vonloent attendre leur retour, agant que d'exercer en postre endroit ce dernier. acte d'hostilite. Cette mesme Pronjdence qui veilloit amoureusement sur nois. Re permit pas que ces cinquante Omentagheronnons retournassent en arr nec. des frequeis que l'en arresta et que en mit aux fers a Montreal, aux Trois-Euneres et a Onebec, l'année passec 1657: ce qui suspendit tous leurs manuals deserms sur nons. Dien cependant nous les avant fait connoistre et nons avant donne le courage, les forces et les movens pour nous retirer beareu-ement de la captimité ou nous et ennemy.

Nows toutes opposees any nostres, dont penser a toute eternite?

en sorte que tout le bon accueil que l'on . l'eternité, . Car outre les victimes de nos aucut fait a nos Peres et à nos Francojs Peres, qui estojent tontes prestes d'estre depuis leur arruce à Onnontaghé, n'a- immolées, et à qui Dieu n'a pas voulu uoit este qu'yne sinte de ce dessein per- mettre le fen, quoy que l'Iroquois en tide, et vue fourbe des Auciens et des eust desia prepare le buscher ; les seu-Capitanies froquois qui conduisoient se-, timents des Chrestiennes Huronnes fucretement cette trahison, dans l'espe- rent vraiement Chrestiens a la mort de rance qu'ils auoient, que si nous estions leurs maris et de leurs peres, dont le satisfaits de leur procedé, les Hurons sang rejaillissoit sur elles aussi bien que

Grand Dieu, s'écrioit l'yne, mélez mon

Mon Dieu, disoit vne autre, ie croy massacrez par vos ennemis; vons n'a-Que si pour lors nons ne fusmes pas l'uez pas promis que nostre foy nous

• aller querir le reste des Hurons qui mes fortes, nommee Dorothee, a comps mes d'yne petite fille de luit ans, dur auoit este au seminaire des Vrsulines, elle luy dit : Ma tille, ne pleure pas ny ma mort, ny la tienne ; nous irons autourd'huy de compagnie au Ciel ; Dien y aura pifie de nous a toute eternite ; les froquois ne pourront pas nous rauir ce grand bien. Puis en mourant, elle s cerra : lesys, aiez patie de moy. lear pais, anant que la nounelle y firste sa fille fut tuée sur l'heure mesme a coups de consteaux, prononcant les mémes paroles que sa mere auoit dites : lesys, aiez pitie de moy.

Deux antres, estant brûlees à petit fen, s'ecrioient au milieu des flammes, qu'elles monroient Chrestiennes, et qu'elles s estimoient heureuses que Dieu les vist dans leurs tourmens et qual connust lear cour. Ouv. disoit I vue, sinos corps stions, au unifeu de ce peuple barbage, estorent immortels, les froquois ren-(droient nos peines immortelles); paisto nest pas d'amourd huy que les que nos ames ne pennent pas mourir, desseus de Drarsont adorables sur ses rest-cerchose incrolable que Dieu, qui ►leus, et qu'il trouve sa glorre par des ar est men que bonte, donne les recoin-

Ces meres embrassoient leurs enfans! leur mort scroit inutile à vne pauure plus forts que le feu et la mort.

C'est dans le Ciel, où nous verrons plus pleinement les ressorts adorables et aimables de la prouidence de Dieu, sur ceux qu'il a choisis au milieu de cette barbarie pour en faire des Saints. Nos Eglises sont vraiement souffrantes. et le Diable v fait ses rauages; mais Dieu en tirera sa gloire en dépit de l'En-C'est à nous de faire ce que nous pourrons; c'est à luv seul de faire ce qu'il luy plaira.

De V. R.

Le tres-humble et obeïssant seruiteur en N. S.

PAVL RAGVENEAV.

De Quebec, ce 21 d'Aoust 1658.

CHAPITRE II.

De l'industrie et du courage de nos François dans leur retraite d'Onnontaghé.

Le Pere Iean De Brebeuf, le Pere Gabriel Lallement, le Pere Isaac Iogues, et les autres, pour la pluspart, qui ont esté brûlez et mangez par les Iroquois, pouttoient assez facilement échapper des mains et de la dent de ces anthropophages ; mais le Sacrement de Penitence qu'ils vouloient administrer à quelques Neophytes deuant leur mort, et le Baptesme qu'ils vouloient conferer à quelques Catechumenes, leur firent preferer les feux et la rage des Iroquois, à la douceur de la vie. C'estoit fait de tous nos Peres et de tous nos Freres d'Onnontaghé, s'ils se fussent trouvez

qu'on auoit iettez dans ces flammes, et | Eglise captiue qu'ils abandonnoient, et l'excés de toutes ces cruautés barbares | que leur esclauage ne les auroit pas soune pût iamais les separer : tant il est lagez, d'autant que ces barbares les devrav que la fov et l'amour de Dieu sont|uoient lier et garotter, et les mener à Kebec, pour retirer en contre-échange leurs compatriotes, que nos François retiennent dans les fers; voiant, dis-ie, que leur mort et leur captiuité seroit plus nuisible que profitable à la Colonie Françoise, ils prirent resolution de se sauuer et de trauailler à la conseruation des François, qui s'alloient perdre en se divisant et en se separant les vns des autres.

La resolution prise, il falloit trouuer les moiens de l'executer. Il est plus aisé de donner des preceptes que de les Nos François n'eurent pas de garde**r.** peine à se resoudre de conserver leurs vies, et d'euiter leur mort ; les glaces, les vents, en vu mot, l'impossibilité de partir les arresterent iusques à la veille du iour destiné à leur massacre ; pas vn ne doutoit qu'il ne fallust faire retraite, et au plustost. Voions maintenant comme ils s'v prirent : la Lettre suivante nous le découurira.

Lettre du Pere Paul Ragueneau au Pere Procureur des Missions de la Compagnie de Iesus en la Nouvelle-France.

Mon R. Pere,

Pax Christi,

V. R. sera bien-aise d'apprendre les particularitez de nostre départ de sainte Marie des Iroquois, pour ioindre ses actions de graces à celles que nous deuons à la Bonté diuine, qui nous a retirez auec bien des merueilles d'vn lieu où son amour ne nous auoit pas conduits sans quelques prodiges. Nous denions perir en montant, la mort nous attendoit à nostre arriuée; nostre départ a tousiours passé pour impossible. et neantmoins ecce viuimus, nous sommes en vn pareil rencontre; mais voiant que | pleins de vie, et nous auons eu le bonheer de mettre en possession de la vie 'plus de bruit, pour étouffer celux cuivae como o quantite de ceux qui se pres quarannaine de nos ceus faisocut au previous a noire nestre sand, et letter dehors, dans le transport de tout nostre nos cores tout vinans dans leurs foux, equipage. Fout Combarquement estant

costerres on bien anotheris, par nostre des conaiez se retirent, et le sommed reson, le petit nombre de ses estens, les aiont bantest abattas, nous serios d'uncultez paroissoient insurmon- fismes de noche maison par vue perte to, is dans Lexecution, pour laquelle de derrière, et nous cadarquesmes a Learne choses nons manquorent,

to as amons fait, en cachette, dony bat-, solont nons anniser jusques, an temps to day dayno nomicile et excellente stru-, de nostro massacra, do bodos acourcajctars, pour tosser les rapides ; ces batto ax ne thought que lort pen d'eau, et posterent beaucoup de charge, quatorze o , quanze hammes chacum, et la valeur ignions en silence dans les tenelees de la do quaixe a seize cents hures pesant, anult, se cloid a mesure quantum sistema-Notes paraons de plus quatre can de a ciones, et pous favort conacte d'estre A) = c pame, et quatre à l'Iroqueise, qui; and composer nostre petite flette de la grante-trois Francois.

Mostir difficulté estoit de faire l'em-Logicia de sais estre apperceis des constraints of the section of the se proceedings, the transport design realix. it so that's let de tout l'enuipage, ne at the self consults via grand braid; are sps. sans le societ, il n'y The respect to profit AH Andssorter for of the self-of quenous essentis, an at a cold in collect appears a que-

maken, maks brigtasin setons Lo-

openest cartipa che de corse. see the of military a from subspicious some some godestrate of memales. e per America per processor. the change both duely seemed describing as passed as per transform Contracted pulse preparation and a qui the seems plus pereins, faut of A control of a most diagle as on its Sauarrest per content since, chantorent el dates a fit which home is a let 1 s I rancos a la Sema, co Pour les ammer de to some place a conform popular dis-Urera des presens a ceny qui tonoient des cany et partiry les claces,

Le ces intron estant prise de quitter, fait, le festur se finit a point nominé, opetit bruit, sons due Adiena nes Sau-Peur suppleer au défaut des curots, bales, qui faisoient les fins, et qui peuces et par des temorgnales de compe volonie.

> Nostre petit Foe, sur lequel nous voarrestez dans il si gances, apresi agelir entre les feux de l'troquois. Preu pous en destara pourfact, et agres du er mance to that et fout le cor sum of par des precipiess et par des el 190% d can effect does to entar nous nous rendismes to sorr dans be crand had onta-110. a vin fin i sida beg disposte sidep.61.

Lette propose common established as dampereuse, and si les trapitations some appropriate most asserted, ils in the assertacoupe durate, of meassepts is a longue a faire indisspenses des dix ort disess, a tentrossotificos de nous master and collection of as and those to the efficiency in this ony from a description, devin je se afficiency, such as a first transfer of the first frequency to the paper for the control of This product to the mornis, his programme because he were but the control of the as do the query part is one mots, por de contants per habel of a recompetes of Applications are proportionally social prosphere a la coeremonie, esse y els liste a Lenastay, condisqua to guryn chaenn voidat contris et turb sacried seas e tre a georgea.

> Little bearing design rooms become principle of the many respectively difference of the contraction of th carmin. A more from dops describe segar more farson of hore or process to assur emits, et nament pourt la mat d'autre 2187 et e sur la norte, antes among reserves adminess enter a claus

tar ax leur personnage, et qui menoient p. Dix jours apres nestre depart, nous

trouuasmes le Lac Ontario, sur lequel | nous voguions, encore gelé en son emboucheure: il fallut prendre la hache en main pour fendre la glace, et se faire passage; mais ce fut pour entrer deux iours aprés dans vne cheute d'eau, où toute nostre petite flotte se vit quasi abismée. Car nous estant engagez dans vn grand sault, sans le connoistre, nous nous trouuasmes au milieu de ses brisans, qui, par le rencontre de quantité de gros rochers, éleuoient des montagnes d'eau et nous iettoient dans autant de precipices, que nous donnions de coups d'auirons. Nos batteaux qui, à peine, auoient demy-pied de bord, se trouuerent bientost chargez d'eau, et tous nos gens, dans vne telle confusion, que leurs cris meslez auec le bruit du torrent nous faisoient voir l'image d'vn triste naufrage. Il falloit pourtant pousser outre, la violence du courant nous emportant malgré nous dans de grandes cheutes et par des chemins où iamais on n'auoit passé. La crainte redoubla à la veuë d'vn de nos canots englouty dans vn brisant qui barroit tout le rapide, et qui estoit neantmoins la route que tous les autres deuoient tenir. Trois Francois v furent noiez, vn quatriéme aiant échappé heureusement, s'estant tenu attaché au canot, et aiant esté secouru au bas du sault, lors qu'il estoit sur le point de lascher prise, les forces luy manquant quasi auec la vie. Ceux qui furent noiez auoient communié ce iour-là, et s'estoient saintement disposez à la mort. sans scauoir qu'elle fust si proche. Mais Dieu qui connoist ses esleus, les y auoit amoureusement preparez. Ce nous est vne consolation de pouuoir dire: Pater, quos tradidisti mihi, non perdidi ex iis quemquam; car ces trois noiez estant au Ciel, ne sont perdus qu'heureusement, aiant trouué Dieu et leur salut dans leur perte.

Le 3. d'Auril nous abordasmes à Montreal au commencement de la nuit': les glaces n'en estoient parties que le iour mesme, et elles nous eussent arresté, si nous fussions arriuez plustost. Nous nous vismes obligez de seiourner au mesme lieu quatorze iours, les Ri-le 19. de Septembre, et les rendirent à

uieres qui estoient plus bas n'estant pas encore déprises.

Le 17. d'Auril nous nous rendismes aux Trois-Riuieres, d'où les glaces n'estoient parties que le jour precedent : nous y passasmes la Feste de Pasques.

Le Mardy nous arriuasmes heureusement à Quebec; vn iour plustost nous n'eussions pas pu y aborder, tout n'y estoit qu'vn pont de glace depuis la coste de Lauson, d'où on auoit encore trauersé la Riuiere à pied sec le iour de

Vraiement l'Ange de Dieu nous conduisoit dans nos démarches et dans nos demoures, comme il conduisoit autrefois son peuple bien-aimé au sortir de la captiuité d'Egypte, du milieu des Nations barbares. Louez Dieu auec nous, de ce qu'il nous a deliurez d'vne seruitude bien plus dangereuse, après auoir beny nos trauaux par le salut de quantité d'ames qui iouissent maintenant du repos eternel.

#### CHAPITRE III.

Iournal de ce qui s'est passé entre les François et les Sauuages.

Outre les deux Lettres couchées aux deux Chapitres precedens, nous en auons reccu quelques autres, et quelques memoires, qui composeront ce lournal.

Le mot Onnonta, qui signifie vne montagne, en langue Iroquoise, a donné nom à la Bourgade appellée Onnontaé, ou, comme d'autres la nomment. Onnontaghé, pource que elle est sur vne montagne, et les peuples qui l'habitent s'appellent en suite Unnontaeronnons, ou bien Onnontagheronnons. Ces peuples ayant long-temps et instamment demandé qu'on enuoyast quelques Peres de nostre Compagnie en leur païs, enfin. l'année 1655. le Pere Joseph Chaumonot et le Pere Claude Dablon leur | furent accordez. | lis les embarquerent Onnontaghé le 5 Nou**embre** de la mesme-gile, et se voiant fort malade, demande annee 1655.

L année sujuante 1656, ces deux bons Peres se voyant ecoutez anec applaudissement et aucc bienneillance, le Pere celuy qui luy confera, et peu de temps Dablon quitta Omiontaghe le second jour 'apres il s'en alla au Ciel. de Mars, pour venir demander du secours a Kebec, où il arriua au commen---lroquois - Agnieronnons - aborderent - à cement d'Auril, et en partit le 17 de Québec : c'estoit à qui entraisneroit en deux Freres de nostre Compagnie, et Illuronne; les froquois d'en-haut et d'ende bou nombre de François qui tirerent, bas les attiroient auec les plus belles tous vers ce nonneau pais, ou ils se promesses du monde, et ils n'auoient mesine année 1656.

dans toutes les Bourgades des Troquois les bonnes nouvelles de l'Enangile avec simplicité, et les Anciens anec vie feinte : bien cachee, le Pere Paul Ragueneau, le ços et plusieurs llurons partirent de l Montreal le 26, de luillet, pour aller de fleches et d'yn coup de cousteau. ⇒courir leurs freres et leurs compa-¹ trioles.

Le 3, iour du mois d'Aoust de la riesme année 1657, la perfidie des frodasse commença a se deconurir par les massacre qu'ils firent des panures Humil'e profestations de bienneillance. a; res mille sermens à leur mode, qu'ils ies traderoient comme leurs freres. Et si qu'artite d'Troquois ne fussent demen- i rez parmy les Francois ampres de Kebec. pour tascher d'emmener ance eux le r ste des Hurons, qui, se deltians de ces traistres, ne s'estoient pas voulu embarquer auec les autres, le estoit fait des lors et des Peres, et des Francois qui montoient anec env ; et bien-tost apres, tous ceux qui demeurojent sur ies riues du Lac Gaunantaa, proche demontable, auroient couru la mesme fortune : mais la crainte que les Franco - ne se vengeassent sur leurs compatrobes, arresta bur dessem, dout nos Peres carent secretement connoissance meoniment apres leur arrigee dans le An Capitaine mesme qui scanoit le secret des Anciens, aiant pris quel-

le Baptesme ; l'aiant receu après vue suffisante instruction, il deconurit les manuais desseins de ses compatriotes à

Le 9, du mesme mois d'Aoust, vingt May, en compagnie de trois Peres et de son país, les restes de la paiure Nation rendirent le 11, jour de Iniffet de la tous que des intentions de les perdre.

Le 11, parut la barque de Monsieur L an 1657, la moisson paroissant belle i Bourdon, Tequel estant descendu sur le grand Fleune du costé du Nord, vogua superieurs, le commun peuple écoutant jusques au 55, degré, ou il rencontra vu grand banc de glaces, qui le fit remonter, aiaut perdu deux Hurons qu'il anoit pris pour guides. Les Eskimaux Pere Francois Du Peron, quelques Fran- Saunages du Nord les massacrerent, et blesserent yn François de trois comps

> Le 21, quelques Hurons s'estant ioints anec les Agmeronnons, dont nons venons de parler, s'embarquerent à Kebec pour aller demeurer en leur pais, ignorant la captinite qui les attendoit.

Le 26, le Pere le Moine les suint, rons quals menoient en leur país, après, auec quelques antres Hurons, remenant va jeune froquois Agmeronnon, qui estoit passe en France, et que nous auions remioie à Kebec ou on le rappelloit.

Le 3, de Septembre, les Onnontacheronnons, qui estoient demeurez a l'entour des habitations Francoises, ennoierent deux de leurs tiens vers les Hurons de Kebec, pour les presser de prendre Onnontaghe pour leur patrie, leur donnaut mille asseurances qu'ils seroient les tres-bien venus. Cestont, conune i av dit, a qui auroit le debres de ce panure peuple. Or acoit quals ne scenssent pas ce qui estoit arrive a leges freres, ils tascherent heantmonis de taire trouuer bon a ces Deputez, de remettre la partie insques an Printemps smoant. ta fut yn coup de bieu : car ce dilaiement obligea plusieurs troquois de passer l'Hyner aupres des Francois. pour attendre les Hurons ; ce qui em**ques goust aux l'redications** de l'Éuan- : pescha les Unnontagheronnons de mettre à mort, ou de se saisir de nos Gens, quoit tousiours traiter comme amis les qui estoient en leur païs. Dieu leur ( vouloit donner, par cette prouidence si | particuliere. le moien de se sauuer.

Le 9, du mesme mois de Septembre, nos Peres d'Onnontaghé enuoierent deux canots, pour donner nouvelle à Kebec, da massacre des panures Hurons Chrestiens, mis à mort par vue trahison! inouie de ces Barbares, comme nous l l'auons marqué ey-dessus au 3 d'Aoust de l'an 1657. Ils deaoient aussi rendre des Lettres qui expliquoient l'estat du païs, et qui décounroient la maunaise volonté des principaux de ces peuples vers les Francois. Nous en mismes quelque chose à la fin de la Relation de l'an passé. Les Onneïotchronnous aiant l eu le vent de l'enuoy de ces deux canots, les degancerent, à dessein, comme on a sceu debuis, de massacrer ceux qui les conduisoient, et de ietter leurs Lettres au feu; mais nos Gens, aiant euifé leurs embusches et leurs poursuites, arriverent enfin à Kebec le 6. d'Octobre, non sans l'étonnement de nos François. Le vous laisse à penser l'de Montreal, et se retiroit le plus sousi les pagures Rurons, qui n'auoient pas l'uent auec les Francois. voulu saiure les Onnontagheromions, benissoient Dieu, de se voir deliurez des | sentent au Fort de Montreal, demandent pattes de ces foues. A peine y auoit-il (à payler à Monsieur de Maisonneufue, vn mois, que ces malheureux les anoient ¡Gounerneur. Hs protestent qu'ils sont voula trahir. pour estre fourbe, ces peuples n'en manquent pas.

Le 16, vne chalouppe porta nouuelle à Kebec, que deux François auoient esté pillez au Cap à l'Arbre par des froquois. Cas Barbares, sous ombre qu'ils auoient de nos Gens en leur païs, commettoient quantité d'insolences, pillant des maisons, tuant les bestiaux des metairies Francoises. Les habitans s'en estant : plaints fort souuent, enfin le 21. du mesme mois, Monsieur Dailleboust, qui commandoit pour lors, fit assembler les principaux pour voir quel remede on pourroit apporter à ces desordres. Il fut arresté : 1. Qu'il ne falloit point commencer les premiers à irriter les Iroquois, mais qu'on pouvoit sans difficulté vim vi repellere, repousser par la force leurs insultes; 2. Qu'on de- quelque temps auprès de nos François,

Hurons et les Algonquins nos Alliez: 3. Qu'il falloit empescher que les Iroquois, soit d'en-hant ou d'en-bas, ne leur tissent aucun tort à la veue de nos habitations.

Le mesme jour, il sit assembler les Algonquins et les Hurons, qui luy demanderent comme ils se comporteroient enuers les troquois. Il repartit, qu'ils les pounoient attaquer et les comb**attre** hors la veue des habitations Françoises : que nous les protegerions dans cette étenduë, et que nous ne romprions iamais la paix, s'ils ne faisoient les premiers quelque acte d'hostilité.

Le 25, du mesme mois d'Octobre, quelaues troquois Onneïotchronnons, voisins d'Omnontaghé, tuérent trois François, à Montreal, à coups de fusil ; arracherent à deux la peau-de la teste, et l'emporterent en triomphe en leur païs. A l'occasion de ces meurtres. Monsieur de Maisonneufve fit arrester et mettre aux fers yn Saunage Omontagheronnon, qui. depuis quelque temps, chassoit en l'Isle

Le 29, trois Onneïotchronnons se pre-S'il faut auoir de l'esprit j'innocens et qu'ils sont tres-marris de l'attentat commis sur ses Gens. d'eux tire sept presens, composez de neuf coiliers de porcelaine, auce ces paroles : L'essuie le sang respandu sur la natte, ou sur la terre, où ie suis. Louure ta bouche, afin de bien parler. Ie calme ton esprit irrité par ce mauuais coup. Le couure la terre souillée de sang, et Penferme dans Coubly cette meschame action. Te te fay sçauoir, que c'est l'Oïogouenronnon qui l'a tué. Te te donne vn brewage pour te querir. Ie raffermis le May épranté auprés duquel se doiuent tenir les Conseils des Iroquois et des Monsieur de Maisonneufge François. receut les presens, n'aiant pas encore assez de lumiere sur la déloiauté de ces perfides, qui paroissoient fort innocens. Il les inuita neantmoins de demeurer manches; mais comme ils se sentoient resolu de les retenir, pendant le voiaza consables, et qu'ils estoient camarades de ceux qu'on ennoie de sa part, pour massacre nos gens. Voiant d'ailleurs yn Cattental, et pour scanoir s'il n'a point esté Somale Onnonfacheronnon any fers, ils commis par leur ieunesse; 6, Qu'on les enforent la nuit à la sourdine.

Monsieur de Maisonneufue auoit ennoié doute point. Onontio écrit tous ces ara Monsicar Daillebonst, pour by donner, ticles a Ondesonk, et les a nettement aduis de ces meurtres, parut à Kebec, rexpliquez aux Agmeronnons qu'on a agant passe par les Trois-Binières. mesme temps. Mousieur bailleboust aflaire. commande qu'on arreste en toutes les vie partie fut ennoice a Kebec.

is a, tuerent yn Saurage Onnonlaghe- ee pais-la. romen quals renconfrerent, et en apporterent la cheachire a kebec. Soncompagnon's estant eschappe, se retura a Montreal, our d'fut mis aux fers.

Le 5. Monsieur bailleboust assemblaic - i rancois et les Sannages nos Alliez. par lem declarer le dessein qu'il anott den soier deux Agmeronnous de ceux quon las anot emoiez des Trois-Rias res, poin informer Ondesonk, c'esta-dire le Pere le Moine, qui estoit au issa, a Ame, ou, comme d'autres l'ap-🚁 dent, Amegue, pour Euform - qu'on agent the trois Francois a Montreal, et quen saite on auoit retenu quelques to qui es Aumeronnoas en nos habitato her. Noney sommantement les paroles quadence at estre portees any Anciens da ross. A. Quon a fue trois Francois a Martie d. jes meurtriers estojent treate, quoy quil n'en parust pas tant; 2. Que les parens des defunts se vou-Lie at venzer sur les Azmeronnous, g a vancat any Trois-Enneres bentost a, e se que la nouncile de ce massacre y for apported; 3, the one sest opense a o de y nuembe de la part d'Onontio. cost-a-dre du toumerneur des Fran-

pour reconnoistre de plus près leur dé- sans leur faire aucun mal ; 5. Qu'on est a co qu'on croit; de ceux qui auoient : se plaindre aux Anciens du pais de cet l'asseure que ceux qu'on a refenus, se-Le 1, iour de Nouembre, le canot que [ront\_bien\_traitez]; et afin\_qu on\_n'en - A mis en liberte pour aller traiter cette

Le 7, du mesme mois de Nouembre, habitations des François, tous les Iro- deux Agnieronnous partirent de Kebec, quois qui s'y presenteroient, de quel-, et en prirent yn troisieme aux Troisque endroit qu'ils pussent estre. On Rinières, pour s'en aller porter ces paaucit desia commence d'arrester douze roles en leur pais. On teur donna force A\_meronnous aux Trois-Rinieres, dont lettres de diners endroits, pour donner au Pere le Moine, dont vue partie de-Le 3, du mesme mois, quelques Al- noit estre ennovee a nos Peres et a nos 2 agams, estant all z chasser et faire. Francois d'Onnontaghe, par l'entremise. Le petite unerre vers les Isles de Riche-4 des Agni ronnous, qui vont sonnent en

> Enniron ce mesme temps, ou vir pen denant, Monsieur de Marsonneufue rennota aussi vii prisonner Onnonfagheronnon en son país, pour rendre des lettres a nos Peres, qui les informois at de tout ce qui se passoit parmy les Francois. Il donna charge a ce Barbare, de direa peu pres aux Anciens d Opportaghe ee ga on mandoit a eeux d'Amegue; mais il y ent de l'infidente des deux costex.

> H est vrav que les Agnierennons condirent fideliement les lettres à 0; 5 sonk, pource quals craignolent qualne fist du mal a leurs Gens deterres por les Francois. Mais pour les terres qui s'adressment a nos francois d'onnontache. I Achierotaien qualiss port at les ietta dans la tanere, oa l's presenta, comme dest et nable, aux Amerias da pars; mais ces bonnes ams, que se vouloient détaire des Prédicateurs de I buangde et de ceux qui les assistor (2). les retterent dans le tea.

L Onnonta\_heronnon ennote par M + sieur de Maisonneutue, fit encore pacar il dit aux principaux de sa Nation. que les Français s'estor ent le 2 pres sgoas 🚬 🔭 Un ontes a arrestez seulenient, apalement auec les Alzonquius, pour 🗎 🕮 faire la guerre, et qu'ils auoient tué son camarade. C'estoit vn Algonquin qui l'auoit mis à mort, allant en guerre, comme nous l'auons marqué au 3. de Nouembre. Il n'en falloit pas dauantage pour animer ces furieux, qui auoient desia conclud la mort de quelques-vns et la captiuité des autres. Ils voulurent neantmoins agir de concert auec les Agnieronnons qui ne pouuoient, non plus que les autres, gouster la detention de leurs Gens, la croiant tresiniuste.

Nos pauures François estoient cependant bien étonnez de n'apprendre aucune nouvelle asseurée ny de Kebec, ny des Trois-Riuieres, ny de Montreal. Ces Barbares leur auoient entierement interdit ce commerce: si bien, que les ordres de Monsieur Dailleboust ne furent point rendus à Monsieur Du Puis, qui commandoit les Soldats, ny aucune lettre à qui que ce fust des François.

Le 17. du mois de Nouembre de la mesme année 1657. parut à Kebec vne chalouppe pleine de Sauuages, qui apporta nouuelle que plus de soixante canots chargez de pelleteries, étoient abordez aux Trois-Riuieres. Ils venoient de la Nation des poissons blancs, et d'autres peuples encore plus éloignez du grand Fleuue, dont quelques-vns n'auoient iamais veu ny François, ny Europeans. Ils estoient enuiron trois ou quatre personnes en chaque canot, tous gens bien faits et de belle taille.

#### CHAPITRE IV.

#### Continuation du Iournal.

Ie ne sçay pas en quel temps les trois Agnieronnons enuoiez par Monsieur Dailleboust, arriuerent au bourg d'Anniegué. Ie ne sçay non plus ny le iour, ny le mois de l'arriuée de l'Onnontagheronnon delegué par Monsieur de Maisonneufue à Onnontaghé; mais ie sçay bien que: Le 3. de Ianuier de cette année 1658. trois Agnieronnons, differens des trois qu'on auoit rennoiez, apporterent à Kebec des lettres du Pere Ondesonk, c'està-dire du Pere Le Moyne, dont voicy l'abregé.

Premierement. Les trois Agnieronnons, dit-il, qui vous vont voir, portent trois presens à Onontio, c'est-à-dire, à Monsieur le Gouuerneur, qui signifient ces trois paroles, qu'ils vous déduiront eux-mesmes. Ce sont les Anciens qui parlent par leur bouche, et qui vous disent: 1. Nous auons esté tuez en la personne des François, que nous venons enterrer; 2. Ondesonk est viuant, il est chez nous aussi libre qu'il seroit chez vous; 3. Nous venons requerir nos neueux detenus entre vos mains.

Secondement. Le Pere adioûte, que deux cents Agnieronnons estoient partis pour s'en aller, en chassant, vers Tadoussac, et qu'au Printemps ils deuoient faire des canots vis-à-vis de ce quartier-là, sur l'autre riue du grand Fleuue, qui a bien dix lienës de largeur en cet endroit, pour surprendre en suite tous les Montaignets et les Algonquins, qui retournent ordinairement de leur grande chasse en ce temps-là. Les deux principaux Capitaines de cette troupe se nomment Aouignté et Anguieout.

En troisième lieu, vne autre bande de 400. soldats est aussi partie pour s'aller ioindre aux Iroquois d'en-haut, et pour faire auec eux vn gros d'enuiron 1200. hommes, afin d'entrer dans le païs des Outaouak, et tirer vengeance de la mort de trente de leurs Gens, qui furent tuez en guerre, il y a enuiron vn an, dans ces contrées fort éloignées des Iroquois. Teharihoguen est General de cette petite armée.

En quatrième lieu. Il dit que les trois Ambassadeurs ne sont que de ieunes gens, qui deuoient aller en guerre auec les autres; mais qu'on les a detachez de leur gros, et qu'on les a enuoiez à Kebec pour retirer les prisonniers des mains des François; et qu'il n'y a plus dans les bourgs de l'Agnieronnon que des vieillards, toute la ieunesse estant partie dés le mois de Ianuier pour la zuerre : si bien que si leurs ennemis pa- Alzonquin et Huron, ce que l'offre te

Lamite des painires Hurons, qui, s'estant "posture est le tien ? 9. Voicy vii obstacontez à ces pertides, les ont suinis cle, pour empescher que tu ne me blesdans leur pais, ou ils sont traitez comme ses en la maison d'Onontio : cache ta des esclanes. Le mary est separe de hache et ton conteau, si tu en as, car se femme, les enfans de leurs peres et! tu luy ferois honte en me blessant. Ce meres ; en vu mot, ils seruent de bestes "petit abbregé de la harangue d'vu Barrent encore parmy les François, pour connoissance du vray Dien. ne se pas tier aisement aux Troquois, (° Le 5, de Fenrier, Monsieur Daille-s ils ne veulent perdre le corps et l'ame, boust tint vue assemblée de François, Voila sommairement le contenu des let- et en l'Isle il fit venir les flurons et les tres que le Pere Le Moine écrinit à nos. Algonquins, et dans ces deux assem-Peres de Kebec. - Venons maintenant à «blées fut arresté ce qu'on deuoit réponce qui se fit publiquement, en suite de [dre à ces trois Ambassadeurs, on Mes-Levenue de ces Ambassadeurs, dont le sagers. Monsieur Dailleboust fit écrire plus age n'anoit pas plus de frente ans. Ha réponse et la donna à son interprete, les deux antres paroissoient quasi des qui la rapporta publiquement, comme enfans.

Le 1. iour de Feurier, Monsieur Bailàze des trois tira neuf colliers de porce- "et aux constumes du pais, og l'Onnerotchronnon; mais nous ne ronnen : 4, le me rejouis fort de voir taut, et en te mocquant. i en voir en mon pais, le vous fav ce, qui dure depuis vii si long-temps. present. An sivieme present il dit: Ce ne souffrira plus que la le meprises.

rossoient, ils détruiroient tout leur païs. fera scanoir que mon cœur est tousiours En cinquième lieu. Il déplore la ca- en bonne assiette : dis-nous en quelle de charge à ces Barbares. C'est yn aduis (bare, fait voir que l'esprit ne leur mannax Hurons qui restent, et qui demen- que pas, mais bien l'education et la

ie vav dire.

Le 12, du mesme mois, les Francois, leboust assembla les François, et puis <sup>1</sup>les Algonquins et les Hurons, s'estant apres les Sannages, pour leur commu- <sup>1</sup> rendus dans vue grande Salle, les trois mayor les nonnelles apportées par ces Agnieronnons s'y trouverent : le Trutrois froquois, à qui on donna audience, "chement François leur parla à peu près I. Iour du mesme mois ; le plus en ces termes, s'accommodant au genie

Line assez beaux. Il en presenta sept 🐫 C'est chose étonnante que, toy Agniea tenontio, et deux aux Sanuages nos ronnon, tu ne m'estimes qu'yn enfant. Albez, auec ces paroles : 1. Ondesonk Si le te parle, fu fais semblant de m'éest en vie, al se porte bien, il loge dans couter. Tu me traites comme si l'estois nos cabanes ; 2. Les troquois et les Hol- ton captif, Cinnaginant que fu me tueras Londois sont liez d'yne chaisne de fer, 'quand tu youdras. Tu ne me mets pas leur amitie ne se peut rompre : Volta au nombre des hommes : fu me prends tour fare entrer Unontio dans ce lien; pour vir chien. Quand on Trappe vir 1. Nons ne seanous pas qui a fue les chien, il crie, il s'entuit, et si on luv Francois a Montreal: c'est bien le Son- presente a manger, il rement, et flatte nontoneronnon, on FOnnontagheronnon, celus qui la frappe. Toy Agmeronnon, tu me fues ; moy qui suis zrancois, ie se anons pas lequel des trois, nous sea-cerie, on m'a tue, et tu me iettes yn colaons seulement que ce n'est pas l'Agnie-, her de porcelaine, comme en me flat-Tav-tov, me mes treres en vie. Volla pour en temoi- dis-tu, nous sommes bons anns. Seagner ma tote et mon contentement; ches que le François entend bien la 5 It pour marque que le les vondrois guerre : il tirera raison de la pertidie, collier sermrede marteau, pour rompre "n'y a qu'yn mot qui serne : Fay satis-Sours fers et pour les mettre en liberlé : faction, ou dis qui a fait le meurtre, le 7 Et cet autre fournira les besons ne- ne repondray plus à tes paroles. Tu cossaires pour leur retour; 8. Pour toy, In agis pas en homme; tu ne gardes aucune de tes promesses. que ton armée est en campagne : tu l'as dit, passant à Montreal, à l'Onnontagheronnon: tu l'as dit à tes compatriotes qui sont detenus aux Trois-Riuieres. Et cependant tu crois m'amuser auec vn collier de porcelaine. Le sang de mes freres crie bien haut: si bien tost ie ne suis appaisé, ie donneray satisfaction à leurs ames. D'où vient qu'Ondesonk ne paroist point icy? c'est luy que ie demandois, et non pas son escriture, qui est desia si vieille, que ie ne la connois Tu es si effronté, que tu oses bien redemander quelques haches, et | quelques haillons qu'on a pris à quelques-vns de tes Gens. As-tu rapporté ce que tes compatriotes ont pillé? ce que vous auez volé depuis deux ans dans les maisons Françoises? Quitte tes trahisons; faisons la guerre, si tu ne veux la paix; le François ne scait ce que c'est de craindre, quand vne fois il est resolu à la guerre. Tu demandes à l'Algonquin et au Huron ce qu'ils ont dans le cœur? Ton frere l'Onnontagheronnon a tué les Hurons. et tu venois pour massacrer les Algonquins, et tu leur demandes ce qu'ils ont dans le cœur? Ils souffrent que ie te conserue la vie, pour ce qu'ils m'obeïssent; et n'estoit qu'ils me respectent, le collier dont tu leur as fait present, auroit seruy de licol pour t'étrangler.

Vn Capitaine Algonquin aioûta ce peu de paroles: Tu dis que tu n'as pas ouy parler de la mort des François: penses-tu que nous soions si enfans de croire, que tu n'as pas veu leurs cheuelures, que tes Gens ont porté dans leur païs? Vous ne faites qu'une cabane de cing feux, tous tant que vous estes, et tu n'aurois pas regardé ces trophées? Ondesonk t'a fait voir ton neueu, qu'0nontio et moy t'auons renuoié : en as-tu dit vn seul mot de reconnoissance? Il parle du ieune Iroquois pris en guerre par vn Algonquin, qui le donna à Monsieur de Lauson, gouuerneur du païs, leguel l'enuoia en France, où avant demeuré quelque temps, il repassa à Ke-

Ie sçay bien son païs par le Pere le Moine, comme nous auons dit cy-dessus.

> L'Algonquin poursuiuit son discours: Au reste, mon frere, dit-il à l'Agnieronnon, ne t'étonne point de voir tes Gens aux fers; Onontio qui est nostre Pere, nous y fait bien mettre, quand nous nous sommes envurez.

> Pour conclusion, l'Agnieronnon, voiant que le Conseil se dissippoit, et qu'on ne parloit point de le renuoier en son païs, fit encore deux presens. premier, il dit: Ie ne connois point le meurtrier des François. l'av appris, passant à Montreal, que c'estoit l'Onneïotchronnon, ou l'Oïogueronnon; mais si tu voulois, Onontio, que deux ou trois de nous autres allassions porter nouuelle à nos Anciens, de l'estat de nos affaires, tu verrois au Printemps Ondesonk, et les meurtriers. Au second present: En attendant (fit-il) la pleine et entiere satisfaction pour ces meurtres, l'essuie, par anance, le sang des morts répandu sur la terre. Changeons de propos.

> Pendant qu'on faisoit ces assemblées à Kebec, et qu'on tenoit ces Conseils, les Agnieronnons en tinrent vn fort secret, au mois de Feurier, où vn petit nombre des principaux et des Anciens de toutes les Nations se trouucrent, dans lequel if fut resolu, qu'aussitost qu'on auroit retiré les Agnieronnons et les Onnontagheronnons, qui estoient entre les mains des François, on feroit mainbasse sur ceux qui estoient proche d'Onnontaghé; et que si Onontio ne relàchoit point ces prisonniers, on tuëroit vne partie des robes noires et des François, et on mettroit l'autre dans les liens, pour en faire échange auec leurs compatriotes mis aux fers dans les prisons Françoises.

On m'a asseuré que, deuant l'assemblée de ce Conseil general des Nations Iroquoises, il s'en estoit tenu vn particulier dans Onnontaghé, où la mort de nos Peres et de nos François auoit esté coucluë; et l'execution s'en deuoit bientost faire, si vn Capitaine, grand amy de nos Peres, ne l'eust arrestée par bec l'an 1657, et de là fut reconduit en adresse, disant qu'il ne falloit pas se

precipiter; qu'on nous égorgeroit bien suit. Nos François d'Onnontaghé ne dre le retour de la iennesse, qui estoit de nos meilleurs. Chrestiens Hurons, danger et de perte,

sees de nos pannres Peres, a qui ces non- Jous massacrez, cruellement, au milien mas de tous costex, apprenant tous les pent-estre a medleur marche. iours, que duierses bandes, et dinerses 🦠 Samuales.

d Cun adaghe, pour empescher ces en-

les François, paisque la paix estoit faite "on six mois, au cleax, reportir ut en se mocquant : les Harons et les Alzonquais, il ne faut : loas sur les autres.

Enthropological and the following the first th La cramite disserve et de l'eschappe les pensy dans w. pals invidit illis consitrun becom: its symmet to as ensembig, et parient vir bon conseil. School 11.

Le 20, de Mars, ils abandomerent lear mois no comme nonsauons dit au the process of the same of the copanino conferences, so count la pousssome determination discontration for Star Carazon & Beleganom, et non est sometime ill retire programas cara.

 2 c le Per (00) s ork, s estant tropsto to dischoniza les froqueses en la tortagent y fance ync. belle. Miscon. North Edit Cande, in condition Letters, a contra nee 1658. Herray his compina Sagac, soit a Tailoussac.

quand on vondroit; que nous ne pou- sçauent bonnement si nous auous la Nions pas echapper;qu'il falloit\_atten-+paix ou la guerre;car la derniere bande alle e en guerre, pour faire le coup ance j qui montoient volontairement aucc eux, pius d'asseurance, et auec moins de pour s'aller habituer au prus des Onnontazheronnous, ou ils esperoient du se-Quelles estoient, ie vous prie, les pen- cours-pour leur Christianisme, furent uelles se disolent en secret? A quoy du chemen par les Barbares condu-∽ pouroient resondre cinquante-trois éteurs, et ce, à la face de leurs freres Francois, se voiant emironnez d'enne- les Francois, qui ne s'attendoient pas

Pour moy, on me croit mort à Kebee troupes descendaient vers les François. Les probabilitez qu'ils en ont ne sont pour les massacrer, aussi bien que nos -pas petites. Depuis monarrince a Agniegue, il v a tantost cin i mois, il s'est On m'a dit aussi, je ne seav s'il est, fait à Montreal yn massacre, de trois de vray, pource que le n'ay pas recen tous, Jeurs, principany habitans; les cheueles memotres que l'attendois que nos lures de deux furent enleuez, et la teste Peres brent des presens aux Anciens du troisieme. On a veu a Kebec et aux Trois-Rinieres, des bandes des guertreprises: mais ils repondirent qu'ils riers froquois qui marchotent, disorentne pomogent pas retenir leur ienn (ss.). ils, contre l'Alzonquin. Dans ce doute, On dit encore que les meurtriers des . Monsieur Dailleboust juzea qu'il estoit trois Francois de Montreal, estant insidu mieux d'en mettre vu bon nombre terrogez, pourquoy ils auornit attiquez aux fers, qui v sont encore depuis cinq

Cette defention m'a pense causer la Les trancer trennent entre lans bras mort, et me voicy amound huy meetles Hollandois, a la veille de meietter dans done it is a cloumer, at ou voulant trap- (vue barque, qu'ils equippent pour keper l'« vus, les comps tombent quelque- bec. The fait, on me deane auts de tout plein d'endroits, que 1 Vancrenn in ne m'a ven qu'a regret d'uis son pars, où i assistors nos Hurons Christiens, depeas Leigna sonn an at de ses gens.

An rester nos parares Mongrans et denshind et densbas, e easin' a aour-Ed hav regge d'estre tors detrois, si then ny met la maur; car l'ir speis page de son jeste. Il a gratte son pais pour l'aller exterminent avre poude est en campagne depuis de ox mois, et ne doit estre de retein qu'a l'Autonai riptocham. Son dessame todonlerer la Dande Bon Jade des Hurors, Ades Mconquins, on le d. taut P. Garreen men-L'autre bande partit des in it arridée (i) the test supported to original, et rend en lenguas, a dessent duder a treerand the second mark de Novembre de ser fout de que de remontre a set au de mutins, mette si long-temps une bariere fatale à la propagation du Saint Euangile, et qu'ils sappent la subsistance de Canadas ? L'espère que Dieu et nos SS. Anges y mettront la main. V. R. voit assez, quid facto demum sit opus, sed opus est, mi Pater, festinato.

#### Totus in Domino Iesu,

Simon le Moine.

De la Nouvelle-Hollande, le 25. Mars 1658.

On voit bien en effet ce qu'il faudroit, faire, mais ceux qui ont la bonne volonté, n'ont pas tousiours la puissance, et ceux qui ont le pouuoir, n'ont pas tousiours le vouloir. C'est en Dieu qu'il faut établir nostre esperance. Rentrons au chemin que nous anons quitté.

Le 3. d'Auril, nos Peres et nos François, aprés mille dangers, arriverent entin à Montreal, où les glaces s'ouurirent pour leur donner passage. furent contraints d'y seiourner enniron quatorze iours, à cause que le bas de la riuiere n'estoit pas encore libre. Comme le païs des Iroquois est plus au Sud que celuy des Algonquins, ils auoient trouné les lacs et les riuieres bien moins glacées. Montreal les receut auec vne grande charité.

Le 17. d'Auril, ils parurent aux Trois-On les regardoit comme des Gens échappez du feu, et de l'eau, et des glaces. Ils furent aussi obligez d'v faire quelque petit sciour, pour les mêmes difficultez du passage, la Riuiere se débouchant plus tard aux endroits qui sont plus au Nord.

Le 23. du mesme mois d'Auril, ils mirent pied à terre à Kebec, où ie m'asseure que chacun raconta plus d'vne fois ses auentures. Laissons-les entretenir leurs amis, et reprenons nostre

Nous auons veu ci-dessus, au 12. de Feurier de cette année 1658, comme les Ambassadeurs d'Aniegué promirent gu'on verroit au Printemps Ondesonk. En effet, il aborda à Montreal sur la fin

Est-il possible qu'vne petite poignée du mois de May. Les Agnieronnons, qui le conduisoient, aiant asseuré Monsieur de Maisonneufue que ses compatriotes n'auoient point rompu la paix auec les François, il relascha à le**ur** priere et à celle du Pere, deux Agnieronnons qu'il auoit arrestez depuis peu. Passant aux Trois-Riuieres, le Gounerneur de la place les fit embarquer dans vue chalouppe, auec cinq Agnieronnons, qu'ils amenoient à Kebec à Monsieur Dailleboust.

> Aussi-tost on conuoqua vne assemblée de François et de Sauuages nos Alliez, pour entendre ces nouueaux Messagers ou Ambassadeurs. Ceux qui s'y trouuerent s'estant glissez en bon nombre de la Salle du Chasteau ou du Fort dans vne galerie qui regarde sur le grand Fleuue, cetto galerie estant bien caduque, ne se trouua pas assez forte pour soutenir tant de monde, si bien qu'elle rompit, et tous les François et les Sauuages, les libres et les captifs, se trouuerent pesle mesle hors du Fort, sans auoir passé par la porte; personne, Dieu mercy, ne fut notablement endonmagé. Chacun estant rentré, les harangues et les presens se firent à l'orle n'en ay point sceu le dedinaire. tail, les memoires ne sont pas venus iusques à mov. On m'a sculement dit, que la conclusion de ce Conseil fut, que ceux qui auoient amené le Pere le Moine, nommé par les Sauuages Ondesonk, s'en retourneroient en leur païs auec des presents et auec quelques prisonniers, pour inniter les Anciens à venir voir Onontio, afin de conclure vne paix generalle et vniuerselle entre toutes les Nations: qu'en attendant cela, on retiendroit tousiours vne partie des Agnieronnons, et qu'on les traiteroit bien. Ils partirent de Kebec au mois de luin ; ie ne scay pas le jour precisement.

En ce mesme temps, le Pere le Moine, qui auoit demeuré à Montreal deuant que d'aller au païs des Agnieronnons, 🔻 remonta à la priere de deux bons **et** honnestes Ecclesiastiques qui y demeurent, et à l'instance des habitans, à ce qu'on m'a rapporté.

Dans le mesme mois de Iuin, vne bande

d'Onneiotchronnous, partis de leur païs | gonquins qu'ils emmenoient, après anoir denant que nos Peres et nos François laissé pour mortes trois panures femmes fussent sortis du Lac de Gannantaa, voi-| Alconquines, dont Tyne-fut veritablesin d'Ounontaghe, prirent trois Fran- ment fuee sur la place. l'autre mourut çois aux Trois-Riuleres, qu'ils entrai-†quelque temps après de ses blesseures, n rent auec eux en l'Isle de Montreal, cet la troisième en est reschappee. en voulant surprendre quelques-vus de out fut mourir a pelit feu.

Le 11, de huillet, arriga à Kebec Monsi sur le Vicomte d'Argencon, enuoie par sa Maieste et par Messieurs de la Compazme de la Nonnelle-France, pour gouperner le pais. Aussi-tost que son naune ent moulle l'ancre. Monsieur Dail-I deast, qui tenoit sa place en attendant sa venue. Talla saluer dans son abord, pendant que les habitans de Kebec estoient en armes sur le quay. sieur Pailleboust estant sorty, se met à cenoir entrois langues ; ce qui luy agre a la teste des habitans, et Monsieur le Gestuerneur, après auoir emioie son Seor staire pour faire ses complimens, unit ped a terre agec ses gens. Hs montent tous en bel ordre au Chasteau. On luy presente les clefs à la porte. Le canonto cent de tous costez, et dans le Fort, de leur joie et de l'esperance qu'ils out et sur les natures, faisoit rouler son tonnate sur les eaux et dans les grandes. Care-ts du pais, Viant pris possession d. Fort, il rend visite a nostre Seigneur (leur donna en sinte vii festin a la mode) en (14 dise de la Paroisse, puis en nostre ; du pais, Charelle, et en sinte il se transporte à Effestatal, et de la aux Visulines. Volla recent, que deux froquois étoient vevir delle fournee, votons la sumante.

Le lendemann, qui estoit le 12, du mesme mois de luillet, comme il lauoit -c- mans pour se mettre en table, on any armes, on dit que les froquois Contopielques pasonnes en yn hen si : a es inte, qu'on entendoit les voix des att quans et des attaques des mais % Versmes. Monsieur le Gonnernem. quitte la compleme et le disner, lege n vir moment 220 hommes, saus e mut roles Hurons et les Alzonquens qui se unu uit de la partie. Il donne la Pierre, fait quelque sevea c'ais l'ais-cert, aband omerent deny entaits Al-, le vent ne lay permettant pas de us n'er

Le 13. Monsieur le Connerneur partit nes tens. Evu d'eux fut tué ; ce qui les , à la pointe du jour, auec 250 horaines ; unita si fort, qu'ils bruslerent sur la mais après six leures de marche, ils pace yn des trois François qu'ils te- (ne tronnerent que la piste des troquois, notent captifs, emmenant les deux au-l'qui s'estoient retirez ; si bien que Montres vers leur pais, on l'on dit qu'ils les sieur le Goudernear fut contraint de ramener ses gens, anec res dution de marcher en bon ordre, à toutes les nouuelles certaines qu'il aura des ennemis.

> Le 28. Monsieur le Gounerneur fit Thomeur à nos Peres, de visiter leur College, qui, a la verité, n'est pas si pemple que celuy de Paris. Aussi Rome n'estoit pas si grande ny si triomphante sons Ronnilus, que sons lules Cesar. Mais entin, pour petit qu'il soit, Mon-cles ecoliers ne laisserent pas de le redort, comme aussi vue grande troupe de François et de Sannaces, gai se trou-Berent en ce rencontre.

> > Le 1, du mois d'Aoust, les Sanna, es allerent saluer Monsieur le Gouderneur, et hiv tirent leurs presens, pour marque d'estre deligrez, par son moren, des maay que leur font leurs ennenus. Mensieur le Vicomte leur tit compliment, et

Quelque temps apres, sin l'aduis qu'il nus aux Trois-Runeres faire quelque proposition au Sieur de la Poterie, et crount, auec suiet, que e etorent des auant-coureurs de quelque armée, qui venoient epier Lestat, la carde et la contangue e des hal dans de ce hea, al partit and 150, Francois et 100, Sannages, monta msq.6 s any Trois-Rimeres; mais voiant quil ne paroissoit rien, apres amon et déviconnement particuher de cette place M, de la Poterie. Il donne magnes any lales da Lacida S. esser a ces centeurs, qui, pour se cienne place du Fort de laclebra, et

la riuiere pour aller iusques à Montreal, il retourne à Kebec auec toute sa milice.

Le 14. du mesme mois, vne vingtaine d'Agnieronnons estant vis-à-vis du Fort des Trois-Riuieres, à l'autre bord du grand Fleuve, seachant bien que Monsieur le Gonuerneur y estoit arriué, descendirent la nuit vers Kebec, et aprés auoir rodé à la sourdine à l'entour de nos habitations, pour prendre quelque panure Huron on quelque Algonquin, se iettereut sur deux François au Cap-Rouge: I'vn estoit fils d'vn babitant nommé Haiot, et l'autre estoit seruiteur de Monsieur Bourdon. Ils les pillerent et les dépoüillerent sans leur faire autre mal, pource qu'ils se sauuerent de leurs mains par adresse.

Sur la fin d'Aoust, ces vingt chasseurs d'hommes et de bestes remonterent en secret aux Trois-Riuieres. Vn François en aiant apperceu quelques-vns, qui cherchoient leur proie à pas de larrons, coucha l'vn d'eux en ione; mais vn ieune Iroquois le preuint, et luy tira vn coup de fusil dans le bras; comme il n'estoit pas loin du bourg, il se sauua. Ces Barbares ne croiant pas qu'il fust blessé, se diniserent en deux bandes : dix se cacherent dans l'épaisseur des bois, et les dix autres furent si temeraires, que de se venir presenter aux François, disant qu'ils venoient à la semonce d'Onontio, pour traiter d'vne bonne paix generale.

Nous venons de remarquer cy-dessus, au mois de luin, que les Ambassadeurs Agnieronnons, qui nous auoient rendu le Pere Ondesonk, auoient eu ordre de retourner en leur païs, et de dire à leurs Anciens, qu'on ne relascheroit leurs prisonniers, qu'ils ne vinssent eux-mesmes pour traiter d'vne paix generale entre toutes les Nations. Or, soit que ces Ambassadeurs eussent rencontré en chemin ces vingt chasseurs ou guerriers, ou que veritablement ils cussent fait leur rapport au païs, et que là-dessus ces vingt hommes se soient mis en chemin pour venir traiter aucc les Francois, il est certain qu'ils firent tous leurs-efforts pour prendre à la dérobée tous les Hurons et tous les Algon-

quins, et peut-estre tous les François qu'ils auroient pu attraper. Et comme ils se voioient en trop grand nombre, pour faire croire qu'ils venoient comme des Ambassadeurs, ils se diuiserent, et ne parurent que dix. Mais ils tomberent dans la fosse qu'ils preparoient aux autres; ils nous vouloient tromper, et ils furent trompez eux-mesmes: car celuy qui commandoit aux Trois-Riuieres les fit prendre par adresse, et en enuoia sept à Monsieur le Gouuerneur à Kebee.

Ces pauures miserables penserent estre massacrez à leur abord par les Algonquins, mesme entre les mains des François, quoy qu'ils fussent plus de cinquante hommes bien armez, pour les conduire depuis le bord de la riui**ere** iusques à vue tour qui n'en est pas bien éloignée. Monsieur le Gounerneur n'aiant pas encore découuert sa pensée aux Algonquins, ils creurent qu'il vouloit deliurer ces prisonniers. qui les fit entrer en furie contre eux, se souuenant des perfidies, des trahisons et des meurtres commis sur leurs pauures compatriotes. le crov qu'ils sont maintenant bien contens du procédé de Monsieur le Gounerneur, voiant qu'il prend à cœur les interests de la Foy, de la Religion, et des Sauuages Chrestiens, et de tous nos Alliez.

Au reste, le Capitaine de cette bande d'Agnieronnons se nomme en sa langu**e** Atogoüackoüan, et en Algonquin, Michtaemikoüan, c'est-à-dire, la grande Si c'est celuy qui parut à Kebec, l'an 1645, pour traiter de paix auec Monsieur le Cheualier de Montmagny, c'est vn grand homme bien fait, hardy, vaillant, fourbe, eloquent, railleur : ce sont les belles qualitez qu'on remarqua en luy dés ce temps-là. Voilà en quel estat estoit le païs le 6, de Sept. de cette année 1658, que le premier vaisseau leua l'ancre, pour retourner en France.

CHARITRE V.

# Diaers, chemins du Canada à la mer du

ment deconnertes.

custo lini vias duras, la ar fascheux. crox, dans la ludee, dans la Grece, dans I Italie : il n'a tronne que des ca- i et des danzers sur mer et sur terre, des Int- et des tientils : periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in cinitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in faisis fratribus. Voda comme les Apostres ont presche la Foy en l'Asie et en l'Europe, et ommed la faut prescher en l'Amerique,

Nos Peres out tasche de suime ess the same for lour petite portee. Hs to grent sur la mer, on les the sur la torre, on les brusle, on les mange, on Quer i mea is n'es, et cere recem is. Longto des gens qu'on fait mourn toris les thats, of qui soul encers vin ais, ie ar de time da porte d'yn coste, als ennt par vue autre. He se reffent dans Recipe du Sazne, de s'amontent milare say quality; ils penera into dons los to the sides plus epineses the sta, your per fest charcher de primies peoples as a form of these emerges then these on a proceed the passenger. The single place 18 a. Sanamu Zara Patsans biomes, successive is not a more. Of that capies discontractike out-He will be Niger than its Fig. 68, 33 and Nation Northern i.e. spr. not en chemmi, on les brusles.

On les bannit des Hurons, des Nipisiriniens, et des autres peuples circonnoil sins ; ils se iettent dans le pars des troquois, ils publicut les grandeurs de bienç ils preschent lesus-Christ; en conspire contre eux et contre les Francois, On iront-its? que feront-its? La porte Les noms de plusieurs Nations nounelle- est quasi partout fermes a l'Enancile. . Tout n'est pas encore perdu : la Mission de Tadorssac, des Porcs-epies, des Propter verba labiorum tuorum ego Poissons blanes, et des pemples qui les S. Paul se pous frequentent, la Mission des Abnaquious, uest bien approprier ce nassage : car en , des Hurons, et des Algenqueus qui sont vente les paroles de lesus-Christ l'ont l'restez, subsiste encore ; et s'il plaist rette dans des chemins bien rudes et à Dien de letter ses veux sur les Na-Aussi-tost qu'il a com- tions nouvellement decouverles, dont mence de prescher l'Enangile, d'établir vu Pere, grand Missionnaire, m'a enr i Alse, de procurer le salut des hom- noie les noms, la moisson sera plus mes, il n'a tronne par tont que des grande, et la Mission plus sainte que munais. Mais econtons-le parler.

le vous ennoie, dit-il, quelques melommes, des persecutions, des perils moires que vay tirez, partie de deux François qui ont penetre bien-anant dans le pais, partie de phisieurs Sauvages, qui sont temoins oculaires des choses que je vav dire, lesque les pourront serum pour dresser (ne Carle), enerale de ces contrees. Nous verrez dans le craion que i en roie, ou l'ay pose Tadouss ic. les Trois-Ruderes. le Lac des Napistamens et le tarand-Sault : et si in notes av pas bien placez, vons corrizeroz, sal vous plaist, men griff inmage, dans legael vons verrez aussi les norma a extelemins pour ailer a la Mer is seal inition on les personne nor tout, out Nord par Fidoussie, par les Trois-Rimeres, et par les Nipisiranens, orec la distance des heny, selon les recrnees que les Sangages ont Lates, que ie mets a gamze henes par iour, en descendant, la cause de la rapidité des eagy, et a sept on limit tiere seen neag-Tay trace os chemas somut le blam de vent que les Samales ent to come envineenes, toest ars appele Nord-Openhel | Openhed | for stage of de Smisthest, hot pen de it en Nord.

Voie vori & de plas les mars des primere des Nerrois, appealer de tople es dios ja boro gaphie gaes 🕥 is insats, distinuit par vieces the constru-Lordes cos Nortons e nº 1 y seeb la n poliphes, et parient fontes ou tranc Algonquin, ou franc Montagnais, ou franc Abnaquiois ; quelques-vns font vn mélange de ces trois langues, qui ont beaucoup de rapport entre elles : si bien, que toutes ces Missions se peuvent appeller les Missions Algonquines, pource que celuy qui scaura la langue Algonquine, les entendra bien-tost, et facile-Dieu m'a donné vne passable ment. connoissance de ces trois langues. sons deux mots de ces chemins et de ces Nations.

#### Chemins à la mer du Nord.

Le premier chemin à la mer du Nord, partant de Tadoussac, tire quasi au Nord. En voicy la route : il faut monter par le fleune du Sagné, qui se dégorge dans le grand fleuue de S. Laurens à Tadoussac, et voguer iusques au lac nommé Piouakouami, distant de Tadoussac, en droite ligne, enuiron quarante lieuës. Les Sauuages emploient cinq iournées à monter par ce chemin, à cause des courans et des saults qu'ils rencontrent ; et ils ne sont que deux grandes iournées à descendre, fauorisez par la rapidité des eaux.

Du lac Piouakouami il faut aller à vn autre lac nommé Outakouami, distant du premier, au dire des Saunages, comme de Kebec à Montreal, c'est-a-dire soixante lieuës, qu'ils font en dix iours en montant, et en cinq iours en descendant.

Du lac Outakouami iusques à la mer, ie coniecture, à les oüir parler, qu'il y a enuiron soixante lieuës. lls font ce chemin en cinq iours, en descendant vn peu par vne grande Baie, ou ance, qui est vis-à-vis de ce lac, sous la ligne du Nord.

A costé gauche du lac Outakouami, tirant à l'Ouest, vne riuiere venant des terres, ou des forests, dont ce païs est tout couvert, se vient décharger dans Les Sauuages disent, qu'en ce lac. montant par cette riuiere, on rencontre le fleuue Metaberoutin, que nous appellons les Trois-Riuieres, enuiron trois iournées plus auant qu'vn lac qu'ils lis descendent dans quatre autres iour-

nomment Quapichiouanon; et de là on va trouuer la Baie des peuples nommez les Kilistinons, qui sont sur la mer du Nord.

Le second chemin pour aller à cette mer, est par les Trois-Rivieres, tirant au Nord-Ouest. On va des Trois-Riuieres au lac appellé Ouapichiouanon, éloigné d'enuiron cent-cinquante lieues de l'emboucheure des Trois-Riuieres, dans le fleuue S. Laurens. Les Sauuages, en descendant, font ce chemin en sept iours.

De ce lac on va droit à la riuiere des Ouakouingouechiouek. Les Sauuages ont fait ce chemin, au Printemps passé, en trois iours. Il est bien neantmoins de quarante lieuës; mais comme il va vn petit en descendant, on auance dauantage, comme aussi le retardement est plus grand quand on y monte.

De la riuiere des Oukouingouechiouek, ie compte enuiron soixante ou soixanteet-dix lieuës, iusques en la Baie des Kilistinons, nommez Nisibourounik, et cela se fait en quatre iours. Vn Sauuage Kilistinon est venu en traite, ou en marchandise, à la susdite riviere des Oukouingouechiouek; il a passé l'Hyuer auec ces peuples, ausquels il a donné parole de retourner au Printemps auec bon nombre de ses gens : c'est luy qui asseure qu'il n'y a que pour quatre iours de chemin.

Troisiéme chemin. Les Nipisiriniens sortant de leur lac nommé Nipisin, d'où ils ont tiré leur nom de Nipisiriniens, trouvent la mer du Nord aprés quinze iours de chemin ; c'est-à-dire, que leur lac en est peut-estre éloigné de centcinquante lieuës.

Quatriéme chemin. Les Achirigouans. qui habitent sur vne riuiere qui se va ietter dans la Mer douce des Hurons, vont en peu de iournées trafique**r auec** les Kilistinons Ataouabouskatouk, qui sont sur la mer. Nous verrons plus bas, qu'il y a de plusieurs sortes de Kilistinons.

Cinquiéme chemin. Les Algonquins superieurs trouuent la mer en sept iournées de chemin, se rendant en trois iours au lac nommé Alimibeg, et de là nées. dans la Baie des Kilistinons, qui | Ces peuples sont fort peu éloignez du borde la mer.

Voicy encore yn nouueau chemin du pais des Hurons aux Trois-Rinieres, sortant du lac nomme Temagami, c'est-àdire cau profonde, que le croy estre la Mer douce des Hurons, et la source du grand fleuue S. Laurens ; aiant fait **qu**elque chemin sur ce grand fleuue, on trauerse enuiron quinze lieuës, par des | costé du Nord, se sont refugiez. petits ruisseaux, iusques au lac nommé Ouassisanik, d'où sort yn fleuue qui conduit aux Trois-Riuieres. C'est par ce chemin que vingt-cinq canots Nipisiriniens arriverent, il y a environ deux **ans.** chargez d'hommes, de femmes et **d'enfants, et d**e pelleteries. lls nous **dirent qu'ils a**uoient trouvé par tout de Lorignac, ou des castors, ou des pois**sons. dont** ils faisoieut leur nourriture. **lls nous asseuroient qu'il seroit facile à** ( nos François, partant des Trois-Rinieres, de se rendre dans yn mois à la Mer Douce des Hurons. Voilà des routes plus difficiles à tenir, que le grand che**m**in de *l*'aris à Orléans.

Marquons maintenant les noms des Nations nonuellement deconnertes.

## Noms de plusieurs Nations découuertes depuis peu.

Le Pere Gabriel Dreuillettes, de qui l nous auons tire la plus grande partie de , lak, c'est-à-dire les Guerriers, contient œ qui est contenu dans ce Chapitre, a 🖁 fait porter le nom de Saint-Michel au | quart de Nord-Ouest, de S. Michel. premier Bourg dont if fait mention. Coux qui I habitent, se nomment en dix journées de S. Michel. Alzongum les Oupouteouatamik. compte dans ce Bourg entiron sept cents - chiquek et par les Mantouek. **b**ommes, le est-à-dire trois mille ames, l mes et les enfans. Els out pour voisins riers de pierre. ks-Kiskaconeiak et les Negaonichirinis ( ouek. On tronne en ce Bourg enniron qui composent quatre Nations ou quatre cent hommes de la Nation du Petun, peuples. Les premiers se nomment les **q**m × v ∞nt retirez, fuiant la cruauté - kilistinons Alumibegouek ; les seconds, des trapions.

🎃 Campegouck, et des Malouminek. | des Nipisiriniens, pource que les Nipi-

Bourg de Saint-Michel, ou des Oupouteouatamik. Ils recueillent, sans semer, vn certain seigle qui vient naturellement dans leurs prairies, qu'on tient estre meilleur que le bled d'Inde. C'est icy où enuiron deux cents Algonquins, qui demeuroient sur les riues du grand Lac ou de la Mer Douce des Hurons, du

La troisieme Nation estéloiguée d'enuiron trois iournées par eau, du Bourg S. Michel, tirant dans les terres. est composée des Makoutensak et des Outitchakouk. - Les deux François qui ont voiagé en ces contrées-là, disent que ces peuples sont de tres-douce humeur.

La quatriéme Nation a vn Bourg de mille hommes, éloigné de trois journées du Bourg de S. Michel; ce sont quatre ou cinq mille ames.

La cinquiéme Nation, qui se nomme des Aliniouek, est plus nombreuse : on v compte bien 20,000, kommes, et soivante Bourgs; ce sont enuiron cent mille ames. Elle est à sept journées de S. Michel, vers l'Ouest.

La sixieme Nation, dont les peuples s'appellent les Oumamik, est distante de soivante lieues, ou enuiron, de S. Michel. Elle a bien huit mille hommes: ce sont plus de vingt-quatre mille ames.

La septieme, qu'on nomme les Ponatrente Bourgades, qui sont à l'Ouest

La huitieme est au Nord-Ouest, à - On 140. Bourgades, habitées par les Nadoue-

La neufweine, au-dela des Nadonedautant que, pour yn homme, il se chiouek, atrente-cinq lieues ou enuiron **tra**uce pour le moins trois on quatre du lac Alimibeg, se nomme la Natio**n** mutres personnes, scanoir est, les fem- des Assiniponalak, c'est-à-dire les tiner-

La divience Nation est des Kilistinons, les Kilistinons de la Baie Ataouabous-Le seconde Nation est des Noukek, | catonek ; les troisiemes, les Kilistinons siriniens ont découuert leur païs, où ils | ble que lesus-Christ n'a pas beaucoup vont en traite, c'est-à-dire en marchan-Ils ne sont qu'enuiron six cents hommes, c'est-à-dire deux mille cinq cents ames, qui ne sont pas beaucoup sedentaires. Leur naturel est fort accostable.

Les quatriémes se nomment Kilistinons Nisibourounik.

La quatorziéme Nation a trente Bourgades, habitées par les Atsistagherron-Ils sont au Sud-Ouest quart de Sud, à six ou sept journées de S. Mi-Les Onnontagheronnous leur ont declaré la guerre depuis peu.

Le Pere adioûte qu'il a appris d'vn Capitaine Nipisirinien, qu'en vn seul endroit il auoit veu deux mille Algonquins cultiuans la terre, et que les autres Bourgades de la mesme contrée estoient encore plus peuplées. Le mesme Capitaine asseuroit que, du costé du Sud et du Sud-Est, il y auoit plus de trente Nations, toutes sedentaires, toutes parlans la langue Abnaquioise, et toutes plus peuplées que n'estoient iadis les Hurous, dont le nombre montoit à trente ou trente-cinq mille ames, en dix-sept lienës de païs.

le ne parle point, dit le Pere, des Nations connues de longue main. effet, il ne dit mot des Kichesipiiriniouek, des Kinonchepürinik, des Onnountchatarounongak, des Mataouchkairinik, des Ouaouechkairiniouek, des Amikouck, des Atchougek, des Ouasaouanik, des Ouraouakmikoug, des Oukiskimanitouk, des Maskasinik, des Nikikouek, des Michesaking, des Pagouitik, ce sont les peuples du grand Sault, Toutes ces Nades Kichkankoueiak. tions, dont plusieurs ont esté mal-traitées des Iroquois, se seruent de la langue Algonquine.

Voilà vn beau champ de bataille pour ceux qui voudront entrer en lice, et combattre pour lesus-Christ. le sçav bien que ces peuples ne sont pas attraians comme ceux qui ont des Empires et des Republiques, des Princes et des Rois, comme ceux qui sont couuerts de soie et de brocatelle, qui sont courtois et bien polis ; mais il me sem- mets pas que ie sois assommé d'vn coup

presché à ces Gens-là, et que la foy, la vertu, la sainteté, n'habitent pas si familierement dans les Palais, que dans des maisons de chaume et de paille, et en vn mot, dans des cabanes.

le seav bien que la porte est maintenant fermée à quantité de Nations, que les armes froquoises troublent toutes les nouuelles Eglises des Sauuages, que la guerre cause vne si grande confusion par tout, qu'on ne se connoist quasi plus; mais ie scay bien aussi, que dans le premier âge de l'Eglise, on iugeoit quelquefois le Christianisme abattu, et puis quelque temps aprés, il se releuoit et paroissoit plus florissant que iamais. Fructum referent in patientià. haste de ramasser promptement les iauelles et les gerbes d'vn bled desia couppé : mais la moisson Euangelique se fait in patientià, auec palience, et dans les souffrances.

Pour donner courage aux enfans d'Israël, d'entrer dans la terre qui leur auoit esté promise, on leur fit voir des fruits de cette terre. Lisez les Relations precedentes, et vous trouuerez que les Saunages sont capables de Dieu, aussi bien que les autres peuples plus policez. Le don d'oraison, l'amour des souffrances, la charité du prochain, se trouuent dans quelques-vns emine**m**ment : ex ruque leonem, de l'échantillon on connoist toute la piece.

l'av appris tout nouuellement d'**vne** personne venuë de Canadas, au **mois** d'Octobre, qu'vn Pere de nostre Compagnie demandant à vue femme Huronne, si elle n'auoit pas esté touchée d'yne grande douleur, apprenant l**es** horribles tourmens que les Iroquois auoient fait souffrir à sou mary : Non, dit-elle, ie n'en av receu aucune tristesse. Le Pere tout surpris, luv en demande la raison : l'av reconnu, fitelle, que Dieu auoit accordé à mon mary ce qu'il luy demandoit depuis six mois: car tout l'Hyuer il ne faisoit quasi aucune priere, qu'il n'aioùtast ces paroles : Tu es le maistre de la vie; si tu veux que les Iroquois nons attaquent, ne per-

de hache; mais fav-mov prendre, fav- tous les soirs et tous les matins; mais moving riet carrotter, fav-mov traisner cela est bien-tost fait. en leur pars, alur que le sois brusle et Jemps, le pense à luy, et le luy dis : große (out vif. le souffriray toutes leurs Si le scanois ce qu'il le faut dire, le te cramitez to s-volontiers, pour les pe-[le dirois. Tu sais bien que le l'anne ; ch z que nay commis denant et apres mais je ne seav pas comme il te faut mon Baptesine. L'ay fant de regret de [ parler. En quelque endroit que i aille, Conser Lische, toy qui es si bon, que l'aytousionrs cette pensee, que le l'aime, te produtav plaisir d'endurer tous ces que le luy vondrois bien parler, mais to arrowns. Vona la priere de mon mary, que je ne seav pas ce qu'il luy faut dire. In a lay a accorde ce qu'il demandort, Norla yne oraison bien simple et bien pour le rendre pius heureux au Ciel, pure, qui tient peu de l'entendement, Pour pay en serois-je triste? On ma mais beancoup du cœur. Les arbres rangeste, adoutout cette femme, que qui portent ces fruits, ne sont pas tons pendant I) chemm, qui dura bien vu mos, a chantoil des prieres, il encourace of ceny qui estoient pris anec liv, For technicia Ciel, comme sil east desia ven la porte onnerte pour ventrer. Lets qu'on le brusloit, iamais il te se una, sa vene estor le pius souweiß in Ciel. Il fit paroistre fant de 3.2. p. des ennemis mesmes disorent que le tex domost du conrage, et ostoit 🗱 et ont : et la douleur des tourmens, ! On officit teaucoup de présens pour lux same caravie; mais minus les froquois no les y adment accepter. Qui southe , petits Sauna, es abhorrent la confrante. sand on art, part a bien les presens en \* 1 1. · · · · .

de que se pointes leus qui n'en ponactivities, cherchant les tenebres pour cache con charte. Dantres, anant contacts quelque offense, apres anonder tree tendoma bien, et ne se ponand a ni sser, doutant quals estorall when the send one to are grands hors, attacts of look branches describes quel-4) se conside parcelaine, ou quelque 3:,1 3. Supports atmotent, comme the term of a fill to it work

le 100 h s prietes qu'on m'a apprises, j'adresse ; enfin, ces painires enfans su

die reste du morts.

#### CHAPITRE VI.

## De la mort d'yne icune Huronne, Religicase Hospitatiore.

Les petits poussins craignent le milan, les petits agreenx finent le long, et les Tout cela proment d'yn mesme principe, c'est-a-dire de la nature. Les the a decement des Sannages Chros. Sannages passent quasi fonte leur vie. stons water, la puit, du bois a la porte, on a la chasse, ou dans des courses, et dans des voiages, menant fort somient aneceux lears tenimes et leurs enfants; si bien, qu'estant conceus dans cette passion, fortifiee par viie longue habitude, il est quasi aussi naturella leurs entais d'aimer la liberte, qu'aux petits canards d'anner les ruisseaux et les ringeres. Tes Rebuenses Hospitalieres et les Visulines de Keber auouent que les petites fides Sannages ont de l'esprit. (c) lears regrets et de la satissa que plusieurs ont vir bon naturel, qu'on Sa trans quaris l'escrett de leur pechez, cles gagne aisement agec la douceur; discretizes pet is present, point amount mais leites funent grandement for conde la come Sourceir, a ix paniques qui frainte . On a ven de petites seminaristes, clences dans le Monast re des 3.5 % manda via jour a vii Saunage, Atsonnes, non seulement pienses et de $q_{\rm sign}$  from a ment of long-temps a geometric mass school instructes, quadles  $r_{\rm sign}$  to adopt 1, mult, and privat become rescount capables dense given a line et a i.e. i.e. non Die r. Non, dit-it, poince perine a leurs compagnes; on les voiet the seavers coupling that dure, that depetit menage de la maison auer

voiant aimées, et goustant mesme la taines Hurons. pieté, demandoient et pressoient qu'on les fist Religieuses ; mais enfin, comme on les retenoit long-temps pour éprouuer leur vocation, et pour les accoustumer à vne vie sedentaire, et renfermer dans yn cloistre, l'âge leur faisant ressentir les inclinations qu'elles ont d'aller et de venir, elles disoient franchement à leurs maistresses, qu'elles n'auoient pas assez d'esprit pour estre tousiours en place, témoignant la peine et les regrets qu'elles auoient de les quitter. Le temps changera petit à petit cette humeur, et la grace ne laissera pas d'en gagner quelques-vnes à la Religion, comme celle dont la Mere superieure de l'Hostel-Dieu de Kebec va parler dans ce Chapitre, qui est entre mes mains.

Le suiet, dit-elle, de la presente est également plein de ioie et de tristesse, puisque nous acquerons vne aduocate au seiour de la gloire, en perdant encore cette année vn tresor que nous possedions comme propre. Par la mort de nostre chere sœur Geneuiefue Agnes de tous les Saints, vous diriez que Nostre Seigneur se plaist tellement au choix que nous faisons des filles du païs pour son seruice, qu'il en a voulu aussi-tost tirer à soy les premices, nous les rauissant pour le Ciel. En effet, le 15. du mois de Mars 1657. nostre petite Communauté donna la premiere fille Religieuse, natiue du païs, et le 3. de Nouembre de la mesme année, la premiere fille Sauuage qui aie iamais embrassé la vie Religieuse. Ceux qui connoissent l'humeur des Sauuages, auront peine à se persuader qu'vne ieune fille de leur Nation ait voulu se captiuer aux exercices de la Religion, et à garder la closture; mais la grace qui fait trouuer de la douceur, et de la facilité dans les choses les plus repugnantes à la nature, a trouué tant d'entrée dans le cœur de cette chere fille, que nous auons toutes admiré les aimables conduites de Dieu sur elle.

Elle nous fut donnée le mois de May 1650. Agée de huit à neuf ans. Elle

Son pere et sa mere estoient excellens Chrestiens. Si-tost qu'elle fut auec nous, elle s'appliqua fortement à apprendre la langue Françoise, et y reüssit si bien, qu'en moins d'vn an elle la sceut parfaitement. Elle apprit promptement à lire et écrire, èn sorte qu'elle surpassoit toutes ses compagues, mesme les Françoises. auons souuent admiré qu'vne fille Sauuage, nourrie et éleuée dans les bois, pùst si-tost comprendre ce qu'on luy enseignoit. Aussi son esprit n'auoit-il rien de sanuage, et son naturel estoit excellent. Elle ne scauoit de quelle couleur étoit le vice ; et s'il luv arriuoit de faire quelque petite faute, elle ne cherchoit point d'excuse pour la couurir, mais elle s'en accusoit incontinent. Sa grande sincerité estoit vne marque de la bonté de son cœur. La Maistresse des pensionnaires les reprenant quelquefois en general, si elle croioit auoir failly, elle excusoit incontinent les autres, et prenoit tout le tort sur ellemesme, ne pouuant souffrir qu'on accusast ses compagnes. Aussi l'aimoientelles uniquement. Aprés qu'elle eut appris à lire et à écrire, on la mit à la cuisine, pour la tenir tousiours dans va esprit de soumission. Elle s'v comporta auec tant de ferueur et d'humilité. que cela nous donnoit à toutes de l'étonnement. lamais on ne l'a entendue se plaindre, ny murmurer. Si deux ou trois personnes luy commandoient diuerses choses tout à la fois, elle ne s'en faschoit point, mais auec vne grande douceur elle faisoit, autant qu'elle pouuoit, tout ce qui luy estoit commandé. Il y auoit du plaisir à la voir quitter iusques à cinq et six fois vne chose, pour en faire vne autre qu'on luy commandoit de nouueau ; ce qu'elle faisoit auec autant de gaieté, que si on luy eust laissé faire tout ce qu'elle eust souhaité. Le grand desir d'estre Religieuse ne luy faisoit rien trouuer de difficile, quoy que nous l'éprouvassions par toutes sortes de moiens, sans que pendant sept années qu'elle a demeuré aucc nous, nous aions pu remarquer aucun changement estoit fille d'vn des principaux Capi- dans son esprit. Elle apprehendoit plus rens : en sorte qu'yn jour, plustost pour espece de langueur jointe à yne fieure Leprouuer que pour la punir d'aucone lente, qui la consommot de telle sorte, faute qu'elle cust faite, on la fit venir qu'elle diminuoit à veue d'œil, aucc vue an refectoire denant toute la Commu-fluxion accompagnée d'yné grosse toux, naute, et l'aiant reprise assez seuere- qui luv gastoit toute la poitrine, en sorte ment, on liv donna le choix, ou de que sou poulmon se dessecha peu a peu. sertu du Connent, on de recenoir la discipline. Cette panure innocente n'ent en auroient abattu beaucoup d'antres, pas plus tost ony le mot de sortir, que lelle monstra bien que la vertu est ausles crosses larmes by conferent desest forte, pour l'ammer à la patience, veux ; et orgnant les mains, elle nous qu'elle agoit paru paisible et tranquille pra de ne la point mettre dehors, nons dans sa plus parfaite sante : car elle ne protestant qu'elle estoit preste de reces laissoit pas de tranailler autant et plus uon telle pendence qu'on vondroit. A que ses forces ne luy permettoient, se nesme temps elle commença à se des-atronnant à fontes les obsernances du h dotter; mais on n'auoit garde de pas- | Chieur et de la Communaute; et si apres ser outre. Cest vue chose tres-pen vsi- cela, elle anoit quelque temps de reste, tre parmy les Samages, de tancer leurs celle l'emploient à aller rendre des visites endans, bien moins de les trapper; ils au S. Sacrement, ou bien a apprendre ne seament ce que c'est de les confrarier, a chanter, la quoy elle reussissoit bien, • i ur ieunesse : d'on on pent voir aiant vne fort belle voix. Elle s'eyerquai falloit vue grace bien grande en coit sur tout a dire des Lecons de 1ecotte ame innocente, pour la resoudre nebres ; ce qu'elle faisoit anec vue dea ce qu'elle apprehendoit tres-fort natu-- notion, et vie attention ramssante, qui reflement. Ses parens hiv agant donné (nous sernoit à tontes d'exemple, soment des attaques pour l'obliger à sors : dermer Caresme, quoy qu'elle tirst des tu, ede a tousiours este ferme comme dors assez mal, elle ne laissa pas d'en vn rocher. Taut de bonnes dispositions, chanter vue, chaeun des trois jours de ont este sunnes de beanconp de graces, la Semanie-sainte ; et le mal augmenentre lesquelles celle d'estre receue au fant petit a petit, il liv fallut ceder, et Nome nat me luy estout pas la moins con-se ranger a l'infirmerie, enuiron la teste »rierable. Ce bonheur hiv arrua le dell'Assomption de la Sainte Vierze. Ce iour de l'Annonciation de la tres-sainte, fut la qu'elle fit voir fant de donceur, Vestge, de l'année 1657, qu'elle com- de soumission et de verfu, que cela ne rea a faire les fonctions de la Reli- a est pas crorible, ne dominant ramais 26 n., auec antant d'exactitude qu'yne aucun relasche à sa deuotion. La Mere Bio icune professe. Elle demoit de l'ad-, qui anoit som d'elle comme Infirmière, naration par son humilité, par sa sin-cet qui estoit nonnellement arrivée de cerite, par sa douceur, et par sa denos [France, me disoit sonnent, qu'a monis trong quelle portoit sur tout à la très- que le l'assentasse qu'elle first sannage nate o utee Mere de Dieu, qu'elle aimoit de Nation, elle ne le croiroit pas, veu ♣ e vie tendresse nonpareille. Elle qu'elle n'en voioit aucune marque en continuous et alloit croissant dans cette cette chere tille. He voy, disoit cette pe ar le futur. go: a tigen d'autres veues que les hom-l'Erance, dans leurs maladies. En effet, n. s. qui est maistre absolu de toutes ; des le commencement de son mal, elle ment, car an inflien, on plastost an iamais, et qui estoit son plus ordinaire continencement de cette belle course, entretien ; elle le caressoit sans cesse. a la rame a la terre pour la donner. Elle n'obunt minnas ses petites prieres,

que la mort, de retourner auce ses pa- commune aux Sanuages, qui est vue

Nonobstant toutes ces infirmitez, qui 50719), et donnoit de grandes esperances. Merc, qu'elle tait font ce que ray ven Mais nostre Seizneur, Jaire aux plus parfaites Religiouses de ics creatures, en a dispose tont autres demanda yn Cruchy, gwelle ne gortfa \$2 (left his engolant vne maladie assez) sur tout son Chapelet, quoy que son oppression fust violente; et quand on l luy disoit, que cela la faisoit souffrir dauantage, incontinent sa soumission luy mettoit en bouche ces paroles : Ma Mere, ie feray tout ce qu'il vous plaira; mais cela seul est ma consolation et mon diuertissement.

Le naturel Sauuage porte à la liberté, et à vouloir absolument ce qui luy plaist, ou fuir ce qui luy déplaist. Elle auoit parfaitement dompté ces inclinations ; en sorte que si quelquefois elle s'estoit laissée emporter à quelque legere impatience, on la voioit, vn moment aprés, reuenir à elle, et demander pardon mille fois, auec vne humilité admirable. Son innocence estoit si grande, que luv demandant quelquefois, si elle vouloit se confesser, cette ame angelique répondoit: Helas! mon Dieu, que diray-ie? depuis ma derniere confession ie n'ay rien fait. Et à mesme temps elle fondoit en larmes, craignant que cela ne procedast de son aueuglement. Ah! ie vous prie, disoit-elle, examinez-moy, car ie n'ay point d'esprit pour me con-Ce sentiment d'elle-mesme noistre. estoit bien contraire aux pensées de ceux qui gouuernoient sa conscience. Ils asseurent qu'elle leur rendoit vn compte exact de tous les mouvemens de son cœur, auec beaucoup d'intelligence, et ils protestent tous qu'elle a probablement conserué la blancheur de son innocence baptismale. -lamais, quelque foiblesse qu'elle eust, elle ne put souffrir de communier dans son lit; mais elle prioit qu'on la menast au Chœur. Elle ne perdit pas vne Communion, tant qu'elle se put traisner à l'Eglise. dispositions si rares dans vue fille Sauuage donnerent, pour ainsi parler, iusqu'au cœur de Dieu, qui voulut pour soy ce fruit meur; de quoy son Infirmiere s'apperceuant, et la voiant d'ailleurs dans vn desir extréme de ioüir du bonheur d'estre reuestuë de nostre saint habit qu'elle demandoit sans cesse ellemesme, enfin on luy accorda cette grace, le iour de la feste de tous les Saints; ce qui fut fait auec toutes les ceremonies que pût permettre sa mala-

et le contentement dépeints sur vn visage, ce fut sur celuy de cet ange incarné : car, quoy qu'elle fust foible au possible, elle s'aidoit à se vestir, comme Elle fit toutes si elle eust esté saine. les demandes necessaires, auec vne presence d'esprit nonpareille. Si-tost qu'elle eut l'habit, on luy donna le saint Viatique, qu'elle receut auec une deuotion rauissante.

Depuis cet heureux iour, qu'elle se vit Religieuse Hospitaliere, et fille de nostre glorieux Pere S. Augustin, il ne se peut dire qu'elle estoit la iubilation de son cœur, et les remercimens qu'elle nous en rendoit à toutes. Si elle nageoit dans la ioie de cette faueur, nostre petite Communauté n'en ressentoit pas moins d'auoir donné son saint habit à la premiere fille Sauuage de ces contrées, qui ait iamais eu le bonheur d'entrer en Religion; mais nous ne le possedasmes pas long-temps sur terre : car Dieu voulant cueillir ce premier fruit, qui estoit meur, il permit que son mal la iettast dans l'extremité. De quov son Infirmiere, qui ne la quittoit ny iour, ny nuit, m'aiant donné auis, ie luy fis administrer aussi-tost le dernier Sacrement, qu'elle receut auec vne singuliere attention à Dieu, demandant, selon la constume, pardon à toute la Communauté presente, auec des sentimens d'vne veritable fille de la misericorde, ne cessant de produire quantité d'excelleus actes des plus hautes vertus, que de temps en temps on luy suggeroit. Elle fit retirer tout le monde, excepté la Superieure, laquelle luy demanda si elle seroit bien-aise de faire les vœux de la sainte profession : nostre chere malade luy dit sagement, que ce luy seroit vne grande grace, mais qu'elle na la meritoit pas, et qu'elle n'osoit la demander; que si on la luy accordoit, sa ioie seroit accomplie. La Superieure iugeant qu'elle auoit encore du temps à viure, ne se hasta pas, laissant passer ce iour ; mais le lendemain, qui estoit un Samedy, la voiant sur les approches de sa fin, luy dit: Ma chere Sœur, desirez-vous proferer les vœux? Si iamais vous auez veu la ioie nostre innocente agonizante, comme seréueillant, dit auec empressement : Ah! que l'av de passion pour ce prinilege. Ce qui obligea la Mere de les luy faire **prononcer, et au mesme instant elle** tomba en l'agonie. Nostre Communauté aiant esté appellée, elle la vojoit auec admiration former mille colloques amoureux à N. Seigneur, priant actuellement pour Madame la Duchesse d'Eguillon, nostre chere et illustre Fondatrice, et **pour la conuersion** de ceux de sa Nation. **Entin cett**e **am**e **an**gelique quitta la terre dans ce saint Exercice, rendant son esprit à celuy qui ne l'auoit creé que pour lay. Elle estoit de fort belle taille, et bien agreable de visage, d'vn naturel excellent, et d'vn esprit au-dessus du commun, non seulement des Sauuages, mais aussi des François. Nostre consolation est de posseder en dépost, parmy celuv de nos autres Religieuses decedées en la Nouvelle-France, le corps **6**: cette petite Colombe, dont nous nous glorifions d'estre les depositaires, comme d'vn riche tresor. Tous les Sauuages vincent, comme à l'enui, auec **va**e ione nonpareille, pour la voir inhu- ! mer dans nostre saint habit; ce qui les rauissort, parce qu'elle paroissoit aucc voe beaute charmante. Tant il est vrav **que la mort des instes est preciense en l** bules façons. Voilà, en verité, vne mort bien sainte et bien precieuse de-! uant Dieu. Mais changeons de discours. Le Chapitre qui suit, venu à la tragerse, : nous fera voir, anec vne gaieté, et vne maifuete bien naturelle, que les Sau-l uages sont quasi nos Antipodes en leurs lacous de faire.

CHAPITRE VII.

De la diversité des actions et des façons de faire des François, ou des Europeans, et des Sauuages.

dirois volontiers, que l'organe de nos toutes les viandes qu'on mange en Euzas ressemble en quelque chose à la rope, les rend ameres au goust des Sau-Relation-1658.

matiere premiere, qui, n'aiant de soy ny beauté, ny difformité, compose neantmoins les plus belles choses et les plus laides, selon les formes que les Agens leur donnent. Le temperament de nos sens, de quelque costé qu'il vienne, soit de nostre naissance, ou de nos habitudes, leur donne de la pente, ou de l'auersion, de l'amour ou de la haine pour les obiets qui leur sont proposez. De cette source, à mon aduis, prouient la grande dinersité qu'il y a entre les sens des Sauuages et des François, ou des Europeans : car vous diriez en plusieurs choses, que ce qui est du suc**re** aux vns, est de l'absynte aux autres. Commençons par l'odorat.

Il se trouuc en ces quartiers de l'Amerique, des animaux ausquels les François ont donné le nom de Rats musque**z,** pource qu'en effet ils ressemblent aux rats de France, sinon qu'ils sont bien plus gros, et qu'ils sentent le muse au Printemps. Les François aiment beaucoup cette odeur ; les Sauuages la rebutent comme vne puanteur. guent et se graissent la teste et la face auec des huiles et auec de la graisse, qui nous pue comme la charogne : c'est leur musc, leur orengeade et leur binioin. La rose, l'œillet, le girofle, la muscade, et semblables odeurs, qui nous sont agreables, leur sont fades; et le tabac, qui fait mal au cœur à ceux qui n'ont point accoustumé de le sentir, fait vne des plus grandes de leurs delices.

Pour l'oreille. Encore que les Sauuages se plaisent fort au chant, vn concert de musique leur semble vne confusion de voix, et vue roulade passe parmy eux pour yn gazouillis d'oiseau. l'auone que le ramage ne leur est pas desagreable : mais leurs chansons, qui pour estre mornes et pesantes, nous donnent des idées de la muit, leur semblent jolies, comme l'émail du jour. Ils chautent dans les dangers, dans les tourmens, et dans les approches de la l mort : les François gardent, pour l'ori dinaire, yn profond silence dans tous le ne seavist le me trompe, mais le ces rencontres. Le sel qui assasonne

uages. Leur boucan, qui nous est quasi de la suie, leur est fort sauoureux. La communication des vns auec les autres, fait que le palais de quelques François s'accommode au boucan, et celuy de quelques Sauuages aux viandes salées. Il est vray que, iusques icy, ie n'en ay point veu qui n'ait eu de l'horreur du fourmage de Hollande, des raues, des epiceries, de la moutarde, et de semle me souuiens à ce blables ragousts. propos, qu'vn Sauuage s'estant rencontré à table auec des François, comme on auoit seruy de la moutarde, la curiosité de gouster de tous nos mets, sans les connoistre, luy sit porter sa cuillier dans ce ragoust; en aiant pris vne assez bonne charge, il l'entonna plus vite dans sa bouche qu'on ne luy eut appris comme | cela se mangeoit. Dieu sçait s'il appresta à rire à toute la compagnie. C'est vne gloire parmy les Sauuages de bien manger, comme parmy plusieurs Europeans de bien boire; et ce bon homme voulant monstrer la force de son courage, s'efforçoit de faire bonne mine; mais les larmes le trahissoient, il serroit les dents et les leures tant qu'il pounoit; enfin, le peu de bonne mine et de contenance qu'il auoit, luy échappa, et demeura bien étonné de la force de cette boüillie iaune, comme il l'ap-Pour conclusion, on lay enpelloit. seigna comme il falloit manger de la moutarde ; mais il n'a iamais reduit en pratique cette leçon, se contentant de cette premiere experience pour le reste de ses iours. Les saulces, les ragousts, les saupiquets, qui font les delices des friands, seroient icy vn petit enfer au gosier des Sauuages.

Encore qu'ils aient le cuir plus tendre et plus delicat que les François, si on en croit aux lancettes et à la main des Chirurgiens, qui attribuent cette delicatesse aux huiles et aux graisses dont ils s'oignent, et dont ils se frottent; si estce que ces bonnes gens n'ont point la molesse, ny la delicatesse de nos Europeans. Ils trouuent le sommeil plus doux sur vn lit de terre et sur vn cheuet

que le tact rebutte la trop grande molesse, trouuant son plaisir et sa satisfaction dans des choses plus dures et plus aspres. l'ay connu des Peres, qui ne pouuoient prendre leur sommeil sur vn lit, pour s'estre accoustumez à dormir comme les Sauuages; si on leur presentoit, au retour de leur Mission. vne paillasse ou vn matelas, ils estoient contraints, iusqu'à ce qu'ils eussent repris leur premiere habitude, de passer vne partie de la nuit sur le paué de la chambre, pour dormir vn peu de temps plus à leur aise. En vn mot, les Sauuages sont quasi demy-nuds, pendant l'Hyuer, et les François se couurent le plus chaudement qu'ils peuuent.

Pour ce qui concerne le sens de la veuë, il est tout certain qu'il est vniuersellement plus parfait chez les Sauuages que chez les François: l'experience s'en fait quasi tous les iours. S'il faut découurir quelque chose, les François ne se fient pas tant à leurs propres yeux qu'aux yeux des Sauuages. Ils les ont tous noirs, et plus petits que les autres. le me persuaderois volontiers, que l'ascendant qu'ils ont pardessus nous en cet endroit, prouient de ce qu'ils ne boiuent point de vin ; de ce qu'ils ne mangent ny sel, ny espices, ny autres choses capables de dessecher et d'alterer le temperament de l'œil. Quoy gu'il en soit de la bonté de leurs veuës, il faut confesser qu'elle trouve souvent de la beauté, où la nostre ne trouue que de la laideur. Ceux qui mettent la beauté d'vn visage dans la proportion de ses parties, et dans la blancheur et le vermillon qui le couure, doivent retrancher la moitié de leur defini**tion.** s'ils ne veulent choquer les Afriquains. les Ameriquains, et quantité d'Asiatiques. Mais venons au detail de ce point.

Pour rendre vn visage plus beau en France, on le degraisse, on le laue le plus soigneusement qu'on peut : les Sauuages, au contraire, l'oignent et le graissent tant qu'ils peuuent, le croiant d'autant plus agreable qu'il est plus luisant de bois, que plusieurs personnes sur le de leurs graisses ou de leurs huiles. Il est vray que l'habitude fait | Pour se rendre difforme dans l'Europe,

un se barbouille de noir, de iaune, de | se nomme les cheueux releuez, pource den : et c'est cela mesme qui fait vn!qu'ils aiment cette facon de coiffure. inuuage beau et bien agreable. Quand ' melag vn d'eux veut aller en visite, ou l issister à quelque festin ou à quelque lanse, il se fait peindre le visage de l liueres couleurs, par quelque femme **xu par q**uelque fille : car c'est l'yn de eurs metiers, aussi bien qu'autrefois parmy les luifs; et lorsqu'il est bien barbouille, on le tient vu bel homme; et en Europe, on le preudroit pour vn demon.

En France, les gros veux, et les lepres plustost serrees qu'ounertes, ont de la beauté. En Afrique, les petits veux, le teint le plus noir, les grosses et de l'ornement à l'homme. Cette opileures pendantes et renuersées, font yn inion n'est pas recene par tout. La barbe beau visage. En Canadas, les veux noirs rest la plus grande difformité que puisse et le visage gros, à la façon des anciens (auoir yn visage, en ce nouneau monde, **Cesars**, emportent le prix de la beauté. Les peuples de ces contrées appellent et de la grace. En Europe, les dents les Europeans barbus, par grosse injure. 🛌 plus blanches sont les plus belles. Il y a quelque temps, qu'yn Saunage en-Les Manres et les Sanuages nous sur- uisageant yn Francois, auec yne attenpassent en cette beaute : ils ont les dents - tion toute extraordinaire et dans yn proplus blanches que l'inoire. En quel- fond silence, s'écria tout-à-coup, après ques endroits de l'Inde-Orientale, ceux l'auoir long-temps considere : O le barqui prennent du Betel, ont les dents bu! ó qu'il est laid! Ils ont si peur rouges, et cette couleur fait vne partie de cette difformité, que si quelque poil **de l**eur gloire.

blonds, bien sauonnez, et bien degrais- nostre beaute et de leur laideur. 🕶 . bien gauffrez et bien annelez, sont 🖡 les plus beaux. Les Neigres les aiment d'estre bien coiffées ; ce leur est vue courts et noirs, et bien crespez. Les grande meseance, de paroistre la teste Sognages les veulent longs, roides, noirs, mue, et les cheneux épars confusément, frisce leur est aussi laide, qu'elle est femmes de Canadas : elles vont ordinaibelle en France. Il n'y a rien de si rement la teste nue, et se tiennent pour crosent ausscrolis que ceux qui portent, de petits grains de leur porcelaine.

D'autres se rasent sur le milieu de la teste, ne portant du poil qu'aux denx costez, comme de grandes moustaches. Quelques-vus découurent tout vn costé. et laissent l'autre tout connert. moustaches se portent en France aux costez de la teste : les femmes Saunages les portent sur le derrière, ramassant leurs cheueux en yn petit pacquet, qui pend sur leurs espaules. Augez maintenant qui a perdu, ou qui a gagné. Chacun croit sa mode la plus belle. change souuent en France.

On tient que la barbe donne de la grace veut naistre de leur menton, ils l'ar-En France, les cheueux yn petit rachent aussi-tost, pour se deliurer de

Les Dames, en Europe, se plaisent et tout luisans de graisse. Vne teste sans ordre. C'est l'yne des beautez des grote-que, comme la perruque des Sau-bien jolies, quand leurs cheueux sont An lieu de poudre de Cypre, bien luisans et bien roides de graisse ; ils mettent sur leurs cheueux bien grais— elles les portent espars sur les deux sez, le danet ou la petite plume des oi- 'costez, ramassant ceux de derrière en want, et auec ce bel ornement, ils se vn petit faisceau, qu'elles enrichissent

👆 galants. En effet, cette plume est 🗀 La coiffure, en France, distingue les aussi delicate que la baue des vers à hommes d'auec les femmes. Quand les | Samages se connrent la teste, toute conon ne fait point le poil à la mode en fure leur est bonne : yn homme se serce pais-la. Leur fantaisie est leur mode, miroit aussi bien d'yn chaperon qu'yne Quelques-vus les portent relenez sur le femme, s'il tronnoit ce bonnet chand et haut de la teste, la pointe en haut. Il commode à sa teste. Il est vrav que œ tragge yng Nation tagte entiere, qui -coux qui nous frequentent plus sougent.

commencent à distinguer leur coiffure : les hommes aiment nos chapeaux, ou nos tapabords, et les femmes nos bonnets de nuit de laine rouge; les plus longs et les plus hauts en couleur, leur semblent les plus beaux. Ils ne sont pas pourtant si scrupuleux, qu'vne femme ne se serue d'vn tapabort, et vn homme d'vn bonnet de nuit tout au beau milieu du iour. Si vn garçon se vestoit en fille dans l'Europe, il feroit vne mascarade. En la Nouvelle-France, la robe d'vne femme n'est point mal-seante à vn homme. Les Meres Vrsulines aiant donné vne robe à vne ieune fille, qui sortoit de leur seminaire, le mary qui l'espousa, s'en seruit bientost aprés aussi gentiment que sa femme; et si les François s'en mocquoient, il n'en faisoit que rire, prenant leur gausserie pour vne approbation.

En France, on se perçoit, il n'y a l pas long-temps, le bout de l'oreille, pour y pendre vne petite fleurette de vanité; l'ouuerture la plus petite estoit la plus gentille. En Canadas, les hommes et les femmes ont les oreilles percées : on les perce aux enfans dés le berceau : les plus grands trous sont les meilleurs, ils y fourent aisément vn baston de cire d'Espagne; et non sculement le bas de l'oreille est percé, mais encore le tendon, ou le contour, que les femmes chargent ordinairement de coquillages, qu'on appelle la porcelaine.

En d'autres endroits de l'Amerique, quelques Nations se percent le nez, entre les deux narines, d'où ils font dependre quelques ioliuetez: d'autres enchassent des pierreries dans leurs ioues, et d'autres sur leurs lévres pendantes et renuersées, et tout cela pour contenter leurs yeux, et pour trouuer le point de la beauté. En verité, la veuë et le iugement des hommes est foible! Comment se peut-il rencontrer tant d'orgueil et tant d'estime de nous-mesmes dans nos esprits si bigearres et si limitez.

On porte, en France, les bracelets au poignet de la main. Les Sauuages les portent non seulement au mesme endroit, mais encore au-dessus du coude,

sus de la cheuille du pied. Pourquoy ces parties ne meritent-elles pas bien leur vanité et leur enioliuement aussi bien que les autres, puisqu'ils les portent ordinairement découuertes ? gene voiant qu'on presentoit vne couronne à celuy qui auoit merité le prix de la course, la prit et luy mit aux pieds, et non sur la teste, voulant honorer la partie du corps qui luy auoit donné la victoire.

Il n'y a que les femmes en France qui portent des colliers. Cét ornement est plus commun aux hommes de Canadas qu'aux femmes. Au lieu de perles et de diamans, ils portent des grains de porcelaine diuersement enfilez. des grains de chapelets, de petits tuiaux ou canons de verre, ou de coquillage. l'ay veu vn Huron porter à son col vne poulie de barque, et vn autre des clefs qu'ils auoient dérobées. Toutes les choses extraordinaires leur sont agreables. pourueu qu'elles ne leur coustent qu'vn larcin.

Nous coupons nos ongles; les Sauuages les laissent croistre. Si vous les accusez de rusticité, vous serez condamné par des peuples entiers de l'Inde Orientale, qui nourrissent leurs ongles tant qu'ils peuuent, pour marque de leur noblesse, voulant tesmoigner parlà, que leurs doigts, embarrassez de ces superfluitez naturelles, ne sont point propres au trauail.

En France, les hommes et les femmes se font faire des habits assez iustes, pour paroistre plus lestes; les filles. particulierement, font gloire d'estre menuës. En Canadas, tout le monde s'habille au large: les hommes et les femmes portent des robes, qu'ils ceignent en deux endroits, au-dessous du nombril et au-dessus du ventre, retroussant leurs grandes robes et les repliant, en sorte qu'ils ont comme vn grand sac à l'entour du corps, dans lequel ils fourent mille choses. Les meres y mettent leurs enfans, pour les caresser et pour les tenir chaudement.

Plus les robes des Dames sont longues, et plus elles ont de grace. Les femmes et mesme encore aux iambes, au-des-| Sauuages se mocqueroient d'vn habit qui descendroit beauconp plus bas que l les genout. - Leur trauail les oblige à | suure cette mode.

En Farope, la consture des bas de chausse est derriere la jambe, et si les bas out quelques arrieres-points, ou quelque autre enrichissement, il est sur cette cousture et sur les coins. II n'en est pas de mesme parmy les Sauuages , la consture des bas que portent les hommes, est entre les iambes : ils ata\_reable. Les femmes portent cet ornement au-dehors de la iambe.

Les patius, en France, et les sonhers relenez passent pour les plus beaux ; ils passent parmy ces peuples, pour les plus laids, pource qu'ils sont les plus incommodes. Les sonliers des Sauno amment l'hyner, qu'on les fomre et bien passee. quou les garnit pleinement contre le ' frond.

soment ce que c'est de les blanchir.

Quand le bout d'yne chemise sort d'yn pas en Canadas. Nous verrez des Saude chausse ; on voit deuant et derriere : deux grands pans de chemise sortir de descous leur casaque. Cela choque les Francois et les fait rire : les Sannages n en perdroent pas yn jetit brin de legr 2) rate. - Cette mode leur paroist d'autant plus zentille, quals premient nos hants de chausses pour des entranes, Con est pas que quelques-vus icen por-Lau-seile.

Les bons vieux Gaulois pendoient. le siecle passé, leurs escarcelles denant eux. Les François mettent maintenant leurs bourses dans leurs pochettes. Les Samages portent leur pochette, leur bourse et leur escarcelle derriere le dos. C'est vu sac, qu'ils passent à leur col, par le moien d'vue controie, dans lequel ils mettent leur petun et les autres petits besoins dont ils ont plus ordinairement à faire. Cette pochette, tachent en mesme endroit de petits ou- ou ce sac, u'a, pour l'ordinaire, auurages fails de brins de porc-espic, teins i cutte consture. Les Huronnes les font en ecarlatte, en forme de franges ou de l'aussi artistement qu'ynouurage fait à l'aipapillottes, qui, se rencontrant les vues 'guille ; les Algonquius les font sonnent contre les autres dans leur demarche, d'yne peau toute entiere, d'yn loutre, ont ie ne scav quelle gentillesse bien d'yn renard, d'yn petit ours, ou d'yn castor, on de quelque autre animal, si gentiment écorché, que vous diriez qu'il est tout entier : car ils n'ostent ny les dents, ny les oreilles, ny les pattes, ny la queue ; elles font vne ounerture audessus du col, par où elles firent le corps entier de l'animal, et par où les nazes sont aussi plats, mais bien plus | Sanuages portent la main dans cette latz -s que les chaussous d'yn tripot, pochette, quand elle est bien sechee et

La ciuilité et l'honnestete nous ont appris à porter des monchoirs : les Sauun porte les chemises, en Europe, hages nous accusent de saleté en ce sur la chair, dessous les habits. Les point, pource que nous mettons, disent-Sauraces les portent assez sonnent par- ils, vue ordure dans vu beau linge blanc, dessus leur robe, pour la conseruer et nous la serrons dans nostre pochette, contre la neize et contre la pluie, qui comme vue chose bien preciense, et eux coule bien aisement sur du finge gras, la iettent par terre. De la vient qu'vi comm - sont leurs chemises : car ils ne ¡Sannage, voiant vu iour qu'vu Francois s'estant monche, replicit son monchoir, <sup>1</sup> luy dit en riant : Si tu aimes cette orhabit, clest the messeance; mais non-dure, donne-mot fon monchoir, ic le remplirav bien-tost. Je ne tais pas pro-Vazes renestus a la Francoise, d'yn bas (fession de garder yne grande suite dans destame et d'yne casagne sans hant, ces bizarrenres ; elles sortent de ma plume comme elles se presentent a ma pensee.

Les Romains, et quelques Asiatiques, se conchoient autretois sur de petits lits, pour prendre leur repas ; leurs tables estoient faites en demy-lunes. La pluspart des Europeans sont maintenant assis sur des sièges releuez, se seruant de tables rondes on carrees. Les Sannatent, quelqualois, par branerie ou par ges mangent a terre, aussi bien que les Tures, comme font aussi plusieurs peuples de l'Asie. Le monde est plein de varieté et d'inconstance, on n'y trouuera iamais de fermeté solide. Si quelqu'vn estoit monté sur vne tour assez haute, d'où il pust voir à son aise toutes les Nations de la terre, il seroit bien empesché de dire ceux qui ont tort, ou ceux qui ont raison, ceux qui sont fous, ou ceux qui sont sages dans des varietez et dans des bigarreures si étranges. En verité, il n'y a que Dieu seul de constant; luy seul est immuable, luy seul est inuariable; c'est là où il se faut attacher, pour euiter le changement et l'inconstance.

En France, on entre-mesle le boire auec le manger; les Algonquins font tout le contraire en leurs festins: ils mangent premierement ce qu'on leur sert, et puis ils boiuent sans plus toucher à la viande.

En France, celuy qui inuite ses amis, se met en table, et leur sert des viandes qu'il a fait apprester : en ce païs, le maistre du festin ne mange point, et quelques fois il fait distribuer par vn autre les mets de son banquet.

Les plats, en Europe, sont mis sur la table, pour donner liberté à tous les conuiez de trancher par où bon leur semblera. Là on donne à vn chacun son mets et sa part. Il semble que loseph, traitant ses freres en Egypte, en fit de mesme; et que Samuel ayant inuité Saül, garda la coustume qui regne en ces contrées.

Les François, pour l'ordinaire, parlent beaucoup en table; les Sauuages fort peu, ou point du tout.

C'est vn commun prouerbe, que la saulce fait souuent manger le poisson. Ce prouerbe n'est point receu en ce nouueau monde : car vn Sauuage ne sçauroit manger de poisson trempé dedans nos saulces. Les François n'aiment pas ordinairement les œufs, s'ils ne sont mollets. Les Sauuages disent que les œnfs mollets sont encore tout cruds : c'est pourquoy ils les font durcir pour les manger.

Les François ont horreur d'vn œuf gez, on ne les donne pas aux chiens, counis; les Sauuages mangent auec de comme on fait en France; ce seroit vn lices le petit oiseau qui est encore dans grand mal : pource, disent-ils, que les

l'œuf. En effet, il est fort delicat. I'ay mangé d'vn petit outardeau tiré d'vn œuf bien boüilly: la chair estant netoiée des immondices qui l'enuironnent, en est tres-belle et de tres-bon goust; pour les œufs counis, dont il ne se formeroit aucun poussin, ils sont puants par tout le monde, comme ie croy. Ie n'en oserois neantmoins quasi asseurer, tant les nez et le palais des hommes sont differens.

La graisse toute pure fait mal au cœur aux François; les Sauuages la boiuent et la mangent figée. On iette, en France, l'escume du Pot comme l'excrement de la viande; les Sauuages la hument, comme vn excellent boüillon, notamment dans leur necessité.

On laue la viande pour en **nettoier le** sang et les ordures; les Sauuages ne la lauent point, de peur d'en perdre le sang et vne partie de la graisse. commence ordinairement le disner par le potage : c'est le dernier mets des Sauuages; le boüillon du pot leur sert de boisson Le pain se mange icy auec la viande, et auec les autres mets; si vous en donnez aux Sauuages, ils en feront vn mets à part, et bien souuent le mangeront le dernier. lls s'accommodent neantmoins petit à petit à nostre facon.

En la pluspart de l'Europe, quand quelqu'vn va en visite, on l'inuite à boire; parmy les Sauuages, on l'inuite à manger.

En France, les bouchers debitent et vendent leur viande auec les os, et on la sert ainsi dessus la table ; parmy nos Algonquins, les bouchers et les boucheres, qui sont quasi en aussi grand nombre qu'il y a d'hommes et de femmes, habillent si adroitement vn animal, que les os demeurent separez de la pluspart de la chair. lls ne laissent pas de faire boüillir tout ensemble; mais la viande se presente aux festins, et on donne les os à examiner aux domestiques de celuy qui fait le festin. Quand on les a bien sucez et bien rongez, on ne les donne pas aux chiens. comme on fait en France; ce seroit vn animaux se rendroient bien plus difficales a prendre, receuant anis de leurs freres et de leurs semblables, qu'on donne leurs os aux chiens. C'est pourquoy il jettent au feu on dans la rinjere, ou bien ils enterrent les os du castor. de peur que les chiens n'en approchent. Pour les bestes qui n'ont point d'esprit. | c est-a-dire, qui se laissent prendre aisement, ils meprisent leurs os, les iettant a leurs chiens. Ceux qui sont maintenant instruits, se mocquent de ces! super-titions et de ces réneries.

Si les Saurages ne sont à la chasse ou en voiage, leur posture ordinaire est d'estre conchez, on assis à terre : ils ne scauroient demeurer debout : les iamises, disent-ils, leur enflent incontinent. II- haissent les sieges plus releuez que Les Francois, tout au conla terre. traire, se seruent de chaires, de bancs, on d'e-cabeaux, laissant la terre et la litiere aux bestes.

Vn bon danseur, en France, n'agite pas beaucoup ses bras, il tient le corps droit, remue les pieds si lestement, que l yous diriez qu'il dedaigne la terre, et et au diveut demeurer en l'air : les hom- ! mes Saunages, au contraire, se courbent dans leurs danses; ils poussent et remnent leurs bras auec violence, comme s'ils vouloient paistrir du pain ; ils frappent la terre des pieds si fortement, qu'on diroit qu'ils la veulent ébranler, ou enfoncer dedans jusques (plustost aux amis du defunt qu'à ses au col.

heu bas et écarle ; les Sannages les Orientale. pendent au plus haut lieu de leurs ca-! banes pour les faire secher.

le bras, ou sur la poictrine ; en Cana- la maison de la femme. das. Jes meres les portent derrière leur ( )

En France, yn Artisan n'attend point (uaise : car si celuy qui est en colere,

son paiement, qu'il ne reporte sa besogne : les Sauuages le demandent par anance.

En France, on ne se plaist pas beaucoup de voir tomber de la neige ou de la gresle ; c'est ce qui fait sauter d'aise les Sannages.

Ceux qui nauigent dans les vaisseaux d'Europe, descendent au fond quand il pleut : les Saunages, au contraire, pour éuiter la pluie, se mettent à terre, renuersant sur eux et sur leur bagage leur petit nauire.

Quand vn Sauuage prend vn outil pour doler du bois, ou vn couteau pour couper quelque chose, il porte la main et le tranchant tout au contraire d'vn Fra**n**cois : I'vn le porte en dedans, l'autre en dehors.

Les Europeans ne fout point de difficultez de dire leurs noms et leurs qualitez : vous faites vne confusion à vn Saunage de luv demander son nom : si bien que si vous luy demandez comme il s'appelle, il dira qu'il n'en scait rien, et fe**ra** signe à vu autre de le nommer.

En France, vn pere mariant sa fille, lav assigne vn dot ; là, on donne au pere de la fille.

En Europe, les enfans heritent de leurs parens ; parmy les Hurons, les neueux du costez de la sœur-succedent à la charge de leurs oucles ; et les petits bieus des Sanuages se donneront enfans. Cette constume, uni n'est pas Ceux qui, venant de la ville quittent (manuaise estant bien expliquee, se garde leurs souhers, les mettent en quelque encore en quelques endroits de l'Inde

En France, l'homme emmene, pour 4 l'ordunaire, la femme qu'il éponse en sa En France, on porte les enfans sur maison ; là, l'homme va demeurer en

En France, si quelqu'vu se met en dos. On les tient, en France, le mieux colere, s'il a quelque manuais dessem, connects gaton pent; laids sout le plus s'il machine quelque mal, on l'unurie, soment muls comme la main. Leur on le menace, on le chastie : la, on luv bere can, en France, demeure a la mai- fait des presens, pour adoucir sa mausen ; Le, les temmes le portent anée naise humeur et pour guern sa maladie leurs enfans : aussi n'est-il compose d'esprit, et pour reprendre de bonnes que d'yne planche de cedre, sur lequel pensees. Tette constume, dans la sule panore petit est he comme vii fazot, cerite de leurs actions, n'est pas mau-

ou qui machine quelque mal, estant offensé touche ce present, sa colere, et son mauuais dessein est effacé de son esprit en vn moment.

En vne bonne partie de l'Europe, on s'est ietté dans vn tel excés de ceremonies et de complimens, que la sincerité en est bannie; là, tout au contraire, la sincerité est toute nuë : si son fruit estoit abrié de quelques feüilles, l'arbre en seroit plus beau. Au bout du compte, il vaut mieux viure auec franchise, et ioüir de la verité, que de se repaistre de vent et de fumée, sous des offres de seruices, remplies de mensonge: Namque magis natura placet, fucum odimus omnes.

En Europe, on oste aux morts tout ce qu'on peut, on ne leur donne que ce qui est necessaire pour les cacher, et pour les éloigner de nos yeux; les Sauuages, tout au contraire, leur donnent tout ce qu'ils peuuent, ils les oignent et les habillent comme s'ils alloient aux nopces, enterrant auec eux tout le bagage qu'ils aimoient.

Les François sont étendus tout de leur long dans leurs sepulcres; les Sauuages, en enseuelissant leurs morts, leur font tenir, dans le tombeau, la posture qu'ils tenoient dans le ventre de En quelques endroits de leurs meres. la France, on fait tourner la teste au mort, du costé d'Orient ; les Sauuages luy font regarder l'Occident. I'ay veu de nouveaux Chrestiens enterrant vn mort, disposer la fosse, en sorte que la teste regardast vers l'Autel de l'Eglise, et cela par deuotion

CHAPITRE VIII.

Quelques nouvelles arrivées par le dernier vaisseau.

Vovs aurez remarqué cy-dessus, au Chapitre second, comme nos Peres et nos François se retirerent de leur habi-

nantaa, voisin d'Onnontaghé. Cela se fit la nuit et sans bruit, et auec tant d'adresse, que les Iroquois, qui cabanoient aux portes de nostre maison, ne s'apperceurent iamais du transport des canots et des batteaux, et du bagage qui fut mis à l'eau, ny de l'embarquement de cinquante-trois personnes. Le sommeil, dans lequel ils estoient profondement enscuelis, aprés auoir bien chanté et bien dansé, leur déroba cette connoissance; mais enfin, la nuit ayant fait place au iour, les tenebres à la lumiere, et le sommeil au réueil, ces Barbares sortirent de leurs cab**anes, et se** pourmenant à l'entour de nostre maison bien fermée à clef, s'estonnoient du grand silence des François. voioient sortir personne pour aller au trauail, ils n'entendoient aucune voix. Ils creurent au commencement qu'ils estoient tous en prieres, ou en conseil; mais le iour s'auançant, et ces prieres ne finissant point, ils frapperent à la Les chiens, que nos François porte. auoient laissez à dessein, leur répondent en iappant. Le chant du coq qu'ils auoient entendu le matin, et le bruit de ces chiens, leur fit penser que les maitres de ces animaux n'estoient pas loin, ils rentrent dans la patience qui leur échappoit; mais enfin, le Soleil commençant à descendre, et personne ne répondant, ny aux voix des hommes, ny aux cris des bestes, ils escaladent la maison pour voir en quelle posture estoient nos gens dans cét épouuantable silence. C'est icy que l'étonnement se change en effroy et en trouble. ouurent la porte : les principaux entrent par tout, on monte au grenier, on descend dans les caues, et pas vn Francois ne paroist, ny vif, ny mort. se regardent les vns les autres; la peur les saisit, ils croient qu'ils ont affaire à des demons. Ils n'auoient veu aucun batteau, et quand mesme ils en auroient veu, ils ne s'imaginoient pas que nos François fussent si temeraires, que de se precipiter dans des courans, dans des brisans d'eau, dans des rochers, dans d'horribles dangers, où eux-mêtation bastie sur les riues du lac Gan- mes, quoy que tres-habiles à passer par ces saults et par ces cascades, y per-|lier ensemble pour les détruire : Non dent souvent la vie. His se persuadent ou qu'ils ont marché sur les eaux, ou qu'ils ont vole par l'air, ou plustost, ce **q**ui leur sembla plus probable, qu'ils s'estoient cachez dans les bois. On les **cher**che: rien ne paroist. lls tiennent quasi poor asseuré qu'ils se sont rendus inuisibles ; et, comme ils ont disparu tout-à-coup, qu'ils viendront fondre, **Lout-**à-coup sur leurs Bourgades. Cette retraite, miraculeuse dans leur esprit, leur tit voir que nos François auoient connoissance de leur trahison, et la conscience de leur crime et des meurtres qu'ils vouloient commettre, les ietta **bien a**uant dans l**a terreur.** Ils font garde par tout ; ils sont en armes jour et nuit, s'imaginant à toute heure que la foudre et la vengeance des François iustement irritez, alloit fondre sur leurs lerlis.

Enlin, vovant que rien ne paroissoit, **qu**e tout rouloit en leur païs à l'ordi**paire**, ils ennoient de leurs troupes vers les François, les vnes en guerre et les **autre- con**une des Ambassadeurs, pour scauoir des nomelles de leurs hosies, et pour tascher de retirer de nos mains **leur**s compatriotes mis aux fers.

**Faporends** and ceux and sont venus en armes, ont esté mal traitez, et qu'on a retenu ces feints Ambassadeurs. Nous scaurons vue autre appée le détail de tous ces rencontres et de toutes ces intrigues. Te ne dis sculement qu'en passant et en gros, ce que i ay appris de **ceux q**ui sont retournez de ce nouueau monde par les derniers vaisseaux.

Ils adioustent qu'il court vn bruit dans ce pais-là, que tous les Europeans **qui habitent cette longue coste qui regne dep**uis l'Acadie iusques à la Virginie. irntez contre les Iroquois ennemis communs de toutes les Nations, se veulent

vult Deus mortem peccatoris, sed magis rt convertatur et rivat. le ne souhaille pas la ruine de ce peuple, mais bien sa cenuersion.

On m'asseure encore qu'il v a quantité d'Agnieronnons, d'Onnontagheronnons, d'Oneiotchronnons prisonniers à Kebec, aux Trois-Riuieres et à Montreal ; que ces peuples viennent de tous costez solliciter Mons, le Vicomie d'Argençon, Gouuerneur du païs, de les mettre en liberté : et comme il est homme sage et prudent, on dit qu'il ne veut point lascher prise, que ces Barbares n'amenent les enfans des principaux du païs, qu'on tiendra dans des Seminaires bien fermez, qu'on éleuera en la foy Chresilenne, et qui seruiront d'hostages aux François, contre les courses et contre les entreprises de ces Barbares, qui n'ont autre loy que celle de leur interest.

Voicy encore vne autre bonne nouuelle, et bien certaine. Les Algonquins des païs plus hauts, dont nous auons parlé cy-dessus, ont enuoié quelques canots chargez de pelleterie vers les François, auec parole de venir au nombre de cinq cents hommes. l'an prochain, équippez en guerre et en mar-- Ils souhaittent des Peres de nostre Compagnie, pour aller porter la fov dans leur païs, et dans ces grandes Nations, dont nous avons fait meniion. Si le Demon-ferme vne porte. Dieu en - On écrit qu'il se preounre vne autre. pare déia de braues ouuriers, pour porter l'Etendard de lesus-Christ dans ces vasies contrees: fat, fat. Pour conclusion, ie dirav en finissant cette Relation, que nonobstant les guerres, les tempestes et les afflictions du pais, on a baptisé en diners endroits enuiron neuf cents Saubages ceite année.

#### Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Priuilege du Roy, îl est permis à SEBARTIEN CRAMOIST, Marchand Libraire Iuré en l'Vniuersité de Paris, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et debiter vn Liure intitulé: La Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnis de IESUS, au Païs de la Nouvelle France, és années 1657. et 1658. et ce, pendant le temps et espace de dix années consecutives. Auec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres, d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, aux peines portées par le dit Priuilege. Donné à Lion, au mois de Decembre 1658.

Signé par le Roy en son Conseil.

## Permission du R. P. Prouincial.

Nove l'acques Remault, Prouincial de la Compagnie de Iesve, en la Prouince de France, auons accordé pour l'aduenir au sieur Sebastien Cramoist, Marchand Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette Ville de Paria, l'impression des Relations de la Nouvelle France. Donné à Paris au mois de Decembre 1658.

Signé,

IACQVES RENAVLT.



# LETTRES

## ENVOIÉES DE LA NOVVELLE FRANCE

AU R. P. IACQVES RENAVLT. Provincial de la Compagnie de Iesus en la Province de la France.

PAR LE R. P. HIEROGME LALLEMANT, SUPERIEUR DES MISSIONS DE LA DITE COMPAGNIE EN CE NOVVEAV MONDE,

ÈS ANNÉE 1659. (\*)

PREMIERS LETTRE.

De l'arriuée de Monseigneur l'Euesque de Petrée en Canada.

MON R. PERE.



Relation-1059.

124 D'apres l'edition de Sebastian Cramony, publice à Paris en 1660.

on a fait l'impossible pour gagner le cœur de ces Barbares. Nos Peres ont fait trois voiages à Onnontaghé pour ce suiet ; ils en ont fait quatre à Agnié ; ils ont parcouru toutes leurs bourgades. leur portaus par tout des paroles de paix et de salut, taschans de leur ouurir les leux par les lumieres de la Foy, qu'ils ont publiée dans tout leur pais.

D'vn autre costé, pour ne point aigrir ces esprits aussi superbes que mutins, non sendement on s'est contenté d'ync legere satisfaction pour les meurtres qu'ils out faits à Montreal; mais encore tout : l'yn par les heu- | on leur a relasché ceux de leurs gens qu'on tenoit en prison, les vas aprés les antres, pour traisner tousiours et pour differer le malheur dont nous somde Monseigneur l'Illustris- mes menacez. Et après diuerses amsime et Renerendissime bassades faites de part et d'autre, dans Enesque de Petrée. Nostre desquelles ils nons out tousiours entreiore scroft entiere, si les fro-quois ne la troubloient point par des sermens aussi solemnellement iurez la guerre qu'ils ont renonnellee | qu'on le pounoit esperer d'yne nation après une suspension d'armes harbare, ils out enfin repris les armes & fort peu de temps, pendant laquelle ; anec plus de crunuté qu'auparauant ; ils

tant de ce Sa-1 na **cu**i ils le def**aire** des efforts otion l'espace de fit dans l'Eglise a**italiere**s, on loŭa l toient à leur tour ix de quelques-vus **seigneur** l'Eursauc. ient, paroissoit à ces oient iamais rien veu rame yn Ange de Paal de maiesté, que nos :uoient détacher leurs

at. Mais sa lignov, estans tous introduits dans la squ'en suite grande salle de l'Hospital, où les Relile nos deux gieuses auoient preparé deux longues Nous lables bien connectes: ils v furent bien cinquantaine ' seruis par les mains de ce mesme Prete l'autre, par , lat, pour donner aux Sanuages cet exem-👞 L'idée qu'a- ! ple d'homilité et de charité chrestienne, comme Monsieur le Vicomte d'Argencon, nostre Gouverneur, le fait assez soment, sernant aux malades de ce mesme Hospital: spectacle bien agreaparer. Pendant | ble aux Auges tutelaires de ce pais.

Mais comme c'est la constume parmy ces nations, de reconnoistre la qualité s. Les llurons et des étrangers venus de nouueau, par la magnificence des festins qu'on fait à tuels, qui tirerent l'eur occasion, nos Saunages ne se seroient pas formé une idée digne de Monseigneur l'Euesque, s'il ne se fust accommodé à leur façon de faire, et s'il ne les eust regalez par yn festin solemnel, lequel les niant mis en bonne humeur, ils luy firent leurs harangues entre-mélées de leurs chaosons ordinaires. Ils le complimentoient chacun lors qu'il confera aussi len leur langue, auce vue cloquence auiec toutes les solemnitez tant aimable que naturelle. Le preen Huron âgé de 50, ans, Unier qui harangua, fut yn des plus auprenoit pas de ioie, et qui ceiens Hurons, qui s'étendit bien ample- sainte ennie ses compa- ment sur les lounges de la Foy, laquelle 985ent volontiers souhaité fait passer les mers aux plus grands **place**, pour participer à va bonnues du monde, et leur fait encourir mbeur. Ce panure houme mille dangers et essajer mille fatigues. ppé des mains des froquois pour venir chercher des miserables. aimable prouidence, pour Nous ue sommes plus rien, dit-il, ô Haselles de ce grand Prelat, l'riouaouagai : c'est le nom qu'ils donbement tit couler yne vertu hent à Monseigneur, et qui signifie en re hon neophyte; car en leur langue. L'homme du grand affaire. sur le corps les eaux sa- Nous ne sommes plus que le débris toucha tellement le cour. d'vne nation florissante, qui estoit audus reconnaissable depuis tresfois la terreur des froquois, et qui ; il s'est comme deponille possedoit toute sorte de richesses ; ce in des manuaises maximes, que tu vois n'est que la careasse d'yn antes habitudes qu'il auoit grand peuple, dont l'Iroquois a rongé par la frequentation des tro- toute la chair, et qui s'efforce d'en suseigneur l'Enesque accom-, cer insques à la modelle. Quels atremonies d'yn sermon fait ! traits peux-tu trouuer dans nos miseres? de ces pannres gens, pour Comment te laisses-tu charmer par ce ù resister courageusement reste de charogne vinante, pour venir as, et à supporter auce pa-| de si loin prendre part à va si pitoiable s les iniseres de cette vie estat auquel tu nous vois ? Il faut bien è et sur l'esperance d'une que la Foy, qui opere ces merueilles, ment bien-heureuse; après soit telle qu'on nous l'a publice, il y a plus de trente ans. Ta presence seule, | ce qu'ils se sont si bien persuadez, que quand tu ne dirois mot, nous parle assez haut pour elle, et pour nous confirmer dans les sentimens que nous en l auons. Mais si tu veux auoir vn peuple! Chrestien, il faut détruire l'infidele; et sçache que si tu peux obtenir de la | France main-forte pour humilier l'Iroquois, qui vient à nous la gueule beante pour engloutir le reste de ton peuple comme dans vn profond abisme, scache, dis-ie, que par la perte de deux ou trois bourgades de ces ennemis, tu te fais vn grand chemin à des terres immenses, et à des nations nombreuses qui te tendent les bras, et qui ne soupirent qu'aprés les lumieres de la Foy. Courage donc, ô Hariouaouagui, fais viure tes pauures enfans, qui sont aux abois. De nostre vie depend celle d'vne infinité de peuples; mais nostre vie dépend de la mort des Iroquois.

Ce discours, dit auec chaleur, estoit d'autant plus touchant qu'il representoit naïfuement les derniers soupirs d'vne nation mourante. La harangue que sit en suite vn Capitaine Algonquin, ne fut

pas moins pathetique.

Ie m'en souuiens, dit-il en comptant par ses doigts, il y a vingt-trois ans que le Pere le Ieune, en nous iettant les premieres semences de la Foy, nous asseura que nous verrions vn iour un grand Homme, qui deuoit auoir tousiours les ïeux ouuerts (c'est ainsi qu'il nous le nommoit), et dont les mains seroient si puissantes, que du seul attouchement elles inspireroient vne force indomptable à nos cœurs, contre les efforts de tous les Demons. Ie ne scay s'il y comprenoit les Iroquois : si cela est, c'est à present que la Foy va triompher par tout; elle ne trouuera plus d'obstacle qui l'empesche de percer le plus profond de nos forests, et d'aller chercher à trois et quatre cents lieuës d'icy les nations qui nous sont confederées, au païs desquelles cet ennemy commun nous bouche le passage. adioûta tout plein d'autres choses, qui témoignoient l'estime que luy et tous ceux de ces terres faisoient du grand

les soldats allant en guerre contre l'Iroquois, auparauant que de partir, vont prendre la benediction de Monseigneur l'Euesque et la reçoiuent comme vn bon presage, auec grande confiance d'en estre puissamment fortifiez dans la guerre qu'ils entreprennent contre l'ennemy de la Foy et du païs.

Les François ne prennent pas moins de part que les Sauuages dans ce bonheur public : ils le publient assez euxmesmes, sans qu'il soit besoin que ie vous en écriue; et ie ne doute point que toutes les lettres qui seront enuoiées en France, n'en fassent l'éloge. Ie diray seulement ce mot, que iamais le Canada ne pourra reconnoistre les immenses obligations qu'il a à nostre incomparable Reine, non seulement de l'auoir tousiours honoré de son affection, comme sa Maiesté l'a bien fait paroistre en mille rencontres; mais sur tout d'auoir comblé tous ses bien-faits par le plus précieux de tous ceux qu'elle pût faire, en luy procurant vn tel Pas-Cette grace, cette faueur et ce riche present a tant d'approbation, que tout le monde, François et Sauuages, Ecclesiastiques et Laïques, ont tout suiet de s'en louer, et d'esperer que Dieu conseruera vn païs qui est pourueu d'vne si sainte et si forte protection. C'est ce que nous nous promettons sur tout, estant assistez des prieres des gens de bien, et des Saints Sacrifices de vostre Reuerence, ausquels ie me recommande de tout mon cœur.

A Kebec, ce 12. de Septembre 1659.

SECONDE LETTRE.

Des Eglises Algonquine et Huronne.

Mon R. Pere,

I'ay mandé à V. R. la ioie vniuerselle qu'a receu ce païs, par la venuë de Monseigneur l'Euesque de Petrée; mais ie pouuoir qu'a l'impression des mains; l vous avouë que la guerre des Iroquois ous permet pas de gouster à nostre le bien que nous possedons. Ce ious console, c'est que le zele de nereux Prelat, n'a point de boril pense que ce seroit peu d'avoir : les mers, s'il ne trauersoit aussi grandes forests, par le moven des i**ers** Euangeliques, qu'il a dessein poier jusques aux Nations dont à scauous-nous les noms, pour v her tant de pauures brebis égaet pour les ranger au nombre de l :her troupenu ; c'est à quoy il se re, nonobstant la guerre des Iro-. Il prétend bien faire en ce noumonde ce qui se pratique en l'anie veux dire que, comme l'on fait | r à la dérobée des Predicateurs les autres Eglises persecutées, desire-t-il ietter de nos Peres par**s pr**emieres bandes des Sauuages l ı**me** de Dieu, et de prendre part à ! **ge** plein de zele pour la gloire de ! **et apr**es lesquels nos Peres sout iour et nuit, brûlant d'yn desir 😮 de ces heureux exposez, non l'**au**enture, mais à la Prouidence l urs tranaux s'ils arrivent iamais · Peres, qui ont esté tuez par les ois en vue semblable entreprise. tendant eet heureux moment, qui andra que trop tard, selon leurs its, les vis se preparent à cette use expedition par l'étude des lan**sans** lesquelles on ne peut **r**ien pour le salut des Sanuages ; les s Algonquine et Huronne, que la morte dans le desir du Paradis leur donnant la commodité de l ntter de tous les denoirs des meil- l c.hrestiens.

en détrempe bien la douceur, et | dans les terres pour la chasse, se souuiennent bien des instructions qu'on leur donne icv : ils font souuent v**ne** Eglise du coin d'vn bois, d'où leurs deuotions penetrent aussi bien le Ciel, que de ces grands Temples où les prieres se font auec tant d'appareil; s'ils pouuoient mener auec eux, à qui se reconcilier dans les dangers, ils s'y tiendroient auec bien plus d'asseurance.

C'est ce qui mit bien en peine vne bonne Chrestienne Algonquine, nommée Cecile Kouekoueaté, laquelle estant tombée malade dans le milieu des bois, et se voiant à l'extremité sans se pouuoir confesser, creut qu'elle y suppleeroit en quelque façon, par vn present de Castor, qu'elle legua à l'Eglise des Trois-Rigieres, donnant ordre à ses parens d'y aller en diligence aprés sa mort, et d'v faire son present au lieu de sa Confession. Aussi-tost qu'elle eut expiiendront iev bas, pour remonter|ré, ils se hâterent de se rendre aux eux en leur païs, afin que, mal- Trois-Riuieres, dans l'apprehension que Enfer et les Demons, ils connient leur parente ne fust en peine en l'autre **-auur**es peuples d'entrer dans le ; monde. Estant arrigez, ils s'adresserent au Pere qui a soin des Sauuages, atitude à laquelle ils sont predesti- et luy dirent : Robe noire, écoute la Le sont des desseins dignes d'vn voix des morts, et non pas celle des viuans; ce n'est pas nous qui te parlons, c'est vne defunte, qui a enfer**mé** sa voix dans ce paquet, auant que de mourir ; elle luv a donné charge de te declarer tous ses pechez, puisqu'elle ne 🔩 qui tirera tousiours sa gloire ou l l'a pu faire de bouche ; vostre écriture vous fait parler aux absens ; elle préterres de promission, ou de leur , tend faire, par ces Castors, ce que vous comme elle a fait de celle des faites par vos papiers. Il y a quinze iours qu'elle est morte : c'est Cecil**e** Konekoneaté; hélas! qu'elle aura souffert sur le chemin de Paradis! done au plus tost que son ame soit bien traitée dans toutes les cabanes, par où elle passera, et qu'arriuant au Ciel, on ne la fasse pas attendre à la porte : mais qu'on la recoiue comme vne personne soccupent a cultiuer les deux qui a vescu dans la Foy, et qui est e des ennemis reserre auprès de bonnes gens n'estant pas encore instruits, ny baptisez, méloient leurs fables auec nos veritez.

Vue autre fois, yn de nos plus cona qui sont obligez de s'ecarter i siderables. Algonquins estant surpris d'vne espece de paralysie auec des conuulsions extraordinaires et des contorsions de nerfs qui le mettoient hors d'esperance de pouuoir gagner Kebec, d'où il estoit éloigné de quinze à vingt lieues, dépesche, dans cette extremité, vn des siens, pour nous en porter la nouuelle, et pour nous solliciter de prier Dieu pour luy. Ie ne sçay pas si ses prieres ou les nostres, ou bien si les vnes et les autres iointes ensemble, luy rendirent la santé; mais il a depuis asscuré, aprés auoir receu le S. Sacrement, qu'il se trouua guery tout d'vn coup, et que ses forces furent si soudainement rétablies, qu'il ne peut qu'il ne l'attribue à vn effet tout miraculeux. Les derniers Sacremens operent si souuent en eux de semblables merueilles, qu'vne des choses qu'ils demandent auec plus d'instance, est la Sainte Communion, sur tout quand ils sont saisis de quelque violente maladie : car ils trouuent d'ordinaire la santé dans ce Pain celeste, qui est souuent pour leur corps et pour leur ame vn vray Pain de vie.

Nous avons pegdu deux de nos bonnes Chrestiennes, dit le Pere qui a soin de l'Eglise Huronne : l'yne desquelles, nommée Cecile Garenhatsi, auoit demeuré deux ans chez les Meres Vrsulines, où elle auoit pris l'esprit et vne deuotion tres-rare, qu'elle a conseruée iusques à la mort, chose assez ordinaire à celles qui ont le bonheur d'estre esleuées dans ce Seminaire de pieté. Nostre Cecile donc estant aux abois, son Confesseur luy demanda și elle n'auoit pas regret de mourir : Helas! mon Pere, luy dit-elle, i'aurois grand tort de craindre la mort et de ne la pas desirer, puisqu'en me tirant de ce monde, elle me retirera des occasions d'offenser Dieu. Il est vray que l'espere bien que toutes mes confessions ont effacé mes pechez, mais elles ne m'ont pas renduē impeccable: ma consolation est, que ie le seray aprés cette miserable vie; et puisque l'amour n'est pas assez grand en moy, pour faire ce que la mort y fera, à la bonne heure, que la mort |

temps de la seruitude de ce corps, et de celle du peché.

Le mary de cette bonne femme estoit pour lors à la chasse, bien auant dans les bois, au moment qu'elle expira: elle luy apparut et luy dit le dernier Adieu, luy recommandant sur tout de ne iamais quitter la priere qu'auec la vie. Cet homme, à ce spectacle, se tourna vers son compagnon de chasse, luy raconte sa vision et la mort de sa femme, et aussi-tost il se met en chemin pour retourner à Keliec. A son arriuée il apprend que sa femme auoit expiré iustement dans les mesmes circonstances du temps auquel elle s'estoit fait voir à luy. Le changement de cet homme, et la ferueur iointe à la constance qu'il garde depuis cet accident, aux prieres publiques et particulieres, nous fait croire qu'il s'est passé en ce rencontre quelque chose de bien extraordinaire.

La seconde femme que la mort nons a enleuée cet hyuer, avoit pensé mourir quelques années auparauant de la main des Iroqueis. Ces barbares l'aiant rencontrée, luy arracherent la peau de la teste, la laissant pour morte sur la place; depuis ce temps-là elle n'a fait que mener vne vie languissante, mais tousiours si feruente à la priére, qu'elle n'a iamais manqué de se trouver tous les matins et tous les soirs à la Chapelle, nonobstant sa grande foiblesse; ce qu'elle a gardé exactement, iusqu'à ce qu'vn iour, au retour de l'Eglise où elle s'estoit transportée auce vne maladie mortelle, elle fut obligée de s'aliter, et peu aprés elle mourut saintement, se trouuant au bout de sa vie auant la fin de ses prieres. La constance de cette pautre femme fera vn grand reproche à la delicatesse de ces dames, qui, pour de legeres incommoditez, se dispensent aisément de leurs deuotions. Et la patience d'vn ieune Sauuage condamnera ceux qui s'emportent à tant de murmures et à tant de plaintes pour vne goutte, pour vn mal de dents, ou pour quelques autres incommoditez. vienne pour me deliurer en mesme homme, deuenu impotent depuis cina ans, estoit gisant non pas sur la plume (s'étend dépuis la Nouvelle-Angleterre ny sur le dunet, mais sur vne escorce qui luv seruoit de paillasse et de matela- ; il souffroit auec une patience de lob, dans toutes les parties de son corps. Crorriez-vous bien que la grace a tellement operé dans ce cœur Sauuage, que non seulement on ne l'a pas entendu se plaindre, mais mesme il a declaré que **iam**ais il ne luv est venu en pensée de souhaiter l'ysage de ses membres, puis**que son ame se trouuoit mieux du mi-**! serable estat de son corps, et que son salut se faisoit auec bien plus d'asseurance, disant que c'estoit bien assez on il eust l'ysage de ses doigts et de sa langue, pour dire son Chapelet, qui faisoit vne grande occupation de sa iour-Dieu l'a bien recompensé : car il Dev. a beureusement finy ses jours, et rendu son ame entre les bras de Monseigneur l'Euesque de Petrée. Voilà quelquesvnes des particularitez que i'av apprises | Isles - qu'on - rencontre - en -venant - de sur ces deux Eglises affligées, qui ne **sont plus q**ue le débris de deux Eglises. souffrantes, et qui seroient la semence d'vn grand peuple Chrestien, si l'Iro**qu**ois ne continuoit point de les exterde les recommande, et moy aussi, aux saints Sacrifices de vostre Reverence.

▲ Ketec. co 10 d'Octubre 1659.

TROISIÈME LEITRE.

De la Mission de l'Acadie.

Mos R. Pere,

Voicy vne troisième Lettre que i'écris 🌢 V. R. pour l'informer de ce qui s'est passe dans la Mission de l'adie, où trois de nos Peres tranaillent a la con-**▶**r>ion des Saunages de cette coste, et au salut des François qui y sont habilarz.

L'Acadie est cette partie de la Nonbelle-France qui regarde la mer, et qui l'puis peu de temps. Cet homme auoit

iusqu'à Gaspé, où proprement se rencontre l'entrée du grand fleune de S. Laurens. Cette étendué de païs, qui est bien de trois cents lieues, porte yn mesme nom, n'aiant qu'vne mesme lan-

Les Anglois ont vsurpé toutes les costes de l'Orient, depuis Canceau iusqu'à la Nouvelle-Augleterre ; ils ont laissé aux François celles qui tirent au Nord, dont les noms principaux sont : Miscou, Rigibouctou, et le Cap-Breton. Le district de Miscou est le plus peuplé, le mieux disposé, et où il v a plus de Chrestiens : il comprend les Sauuages de Gaspé, ceux de Miramichy, et ceux de Nepigigouit. Rigibouctou est vne belle riuiere, considerable pour le commerce qu'elle a auec les Sanuages de la riuiere de S. lean.

Le Cap-Breton est vue des premieres France : elle est assez peuplée de Sauuages pour sa grandeur. Monsieur Denis commande la principale habitation que les François ont en ces quartiers-là. Voilà le païs que nos Peres ont cultiué depuis l'an 1629, et ou presentement trauaillent le Pere André Richard, le Pere Martin Lionne, et le Pere Jacques Fremin.

Celuy-ci a cu pour partage la coste de Rigiboucton, où il a hyuerné parmy les Samages, anec lesquels if a souffert, outre le mai de terre, la famine, causée par le defaut des neiges, qui sont les richesses des Sanuages, puisque les Orignaux, les Caribous, et les autres bestes s'y prennent comme au lacet quand elles sont assiz hautes. le Pere ne s'est troune que trop bien paié des tranaux qu'il a soufferts dans ces grandes forests, par le Baptesme qu'il a confere a vue petite fille malade à l'extremite, qui a receu la santé dans ces eaux salutaires. Ce no luy fut pas aussi vne petite consolation de se voir pressé auec instance par yn panuce Sauuage, nommé Redoumanat, de le baptiser, en suite d'yn grace bien sensible qu'il auoit obtenue de Dien de-

grandes incommoditez, qui luy causoient des douleurs tres-cuisantes par tout le corps, mais particulierement aux ll s'estoit fait souffler et reiambes. souffler par les iongleurs du païs ; et aprés auoir lassé tous les sorciers, et vsé tous leurs medicamens, ne sçachant plus à qui auoir recours, il s'adressa à Dieu, dont il auoit entendu louer les bontez et les puissances, et luy dit: Toy qui as tout fait, on dit que tout t'obeit: ie le croiray, pourueu que mon mal, qui n'a pas voulu écouter la voix de nos Demons, écoute la tienne ; s'il t'obeit, quand tu le chasseras de mon corps, ie te promets de t'obeïr moy-mesme, et d'aimer la priere. Dieu se plut à cette sorte de priere, et luy rendit vne parfaite santé, dont il est si reconnoissant, qu'il publie par tout cette faueur, faisant voir par vn grand changement de sa vie, que son ame a la meilleure part à ce bien-fait. Il s'est entierement deporté de l'iurognerie, qui est le grand Demon de ces pauures Sauuages, aussi bien que la vengeance. qu'il a domptée par vn acte aussi heroïque qu'il s'en trouue parmy les meilleurs Chrestiens. Car vn iour vne de ses filles, qu'il aimoit vniquement, aiant esté massacrée deuant ses ïeux par vn insolent, le meurtrier estant arresté. tant s'en faut qu'il voulust s'en venger, qu'au contraire il arresta le bras de ceux qui l'alloient massacrer, disant qu'il s'en rapportoit au Maistre de la vie, puisqu'il apprenoit que c'estoit à luy à prendre vengeance des torts qu'on nous Et de vray, la lustice diuine ne manqua pas de tirer raison de cet assassinat, aiant permis que ce malheureux fust peu de temps aprés assassiné j luy-mesme par vn riual qui aspiroit au l mesme mariage que luy. Ce bon homme n'est pas l'vnique qui a receu du Ciel des faueurs extraordinaires, mais tous ne s'en sont pas monstrez si reconnoissans.

Vn nommé Capisto, ancien Capitaine du Cap Breton, fort attaché à ses superstitions, tomba vn iour en de tres-violontes conuulsions, pendant lesquelles loupes, mais dans de petits canots qui

languy deux ans entiers, accablé de les Sauuages s'auiserent de mettre sur luy des Images, des Chapelets, et des Croix, dont ils font grande estime, s'en seruant contre les infestations des Demons. Cet homme, au plus fort de son mal, s'imagine que quantité de Diables se lettent sur luy, qu'ils le traisnent d'vn costé et d'autre, s'efforçans de l'enleuer. Dans cette angoisse, il se saisit d'vne grande Croix plantée à l'entrée de la riuiere, à laquelle il s'attacha si fort. qu'il fut impossible aux Demons de l'en déprendre. Cette vision l'a touché : et quoy qu'il demeure encore dans l'infidelité, il ne laisse pas de priser la Foy. et de donner esperance qu'enfin, aprés tant de faueurs que Dieu luy fait, incité d'ailleurs par l'exemple et par les instances de son frere, qui fut baptisé ce Printemps, il rompra les liens qui le tiennent attaché à son malheur.

Ce frere du Capitaine Capisto, est vn bon vieillard, fort aimé des François, aux interest desquels il est fort attaché, et ausquels il a rendu de signalez seruices en de fascheux rencontres. Il a fait tant d'instances pour estre baptisé. qu'estant remis d'année en année pour éprouuer sa constance, enfin le Pere Richard le baptisa, auec sa femme et sa sœur, dans de grands sentimens d'estime du bonheur aprés leguel il auoit tant soupiré. Il pressoit que ses ensans eussent part à la mesme faueur: mais ils furent differez iusqu'à l'Automne, pour tirer de plus grandes marques de leurs bonnes resolutions.

Il y a deux ans que les Sauuages de ces costes furent en guerre contre les Esquimaux: c'est vne Nation la plus Orientale et la plus Septentrionale de la Nouvelle-France, par les 52. degrez de latitude, et les 330. de longitude. C'est merueille comme ces mariniers Sauuages nauiguent si loin auec de petites chaloupes, trauersant de grandes étenduës de mers, sans boussole, et souvent sans veuë du Soleil, se fiant de leur conduite à leur imagination. Mais la merueille est encore plus grande du costé des Esquimaux, qui font quelquesfois le mesme traiet, non pas en chaloupes, mais dans de petits canots qui

sont surprenans pour leur structure et | pour leur vitesse : ils ne sont pas faits d'ecorce, comme ceux des Algonquins, mais de peau de loups-marins, dont l'abondance est tres-grande chez eux. Ces canots sont couverts de ces mesmes l peaux : ils laissent au-dessus vne ouverture qui donne entrée à celuy qui doit nauiguer, lequel est tousiours seul en cette gondole ; estant assis et placé (mais pour les tenir en seruitude, ou dans le fond de ce petit bateau de cuir. il ramasse à l'entour de soy la peau qui l le couure, et la serre et la lie si bien, l **qu**e l'eau n'y peut entrer. Logé dans l cette bourse, il rame de bord et d'autre d'un seul auiron, qui a vue paste à chaque bout; mais il rame si adroitement et fait marcher si legerement son **batt**eau, qu'il passe les chaloupes qui vognent à la voile. Que si ce canot vient à tourner, il n'y a rien à craindre : car **comm**e il est leger, et remply d'air enferme dedans auce la moitié du corps du nautonnier, il se redresse aisément, et rend son pilote sain et sauf sur l'eau. **p**ourueu au'il soit bien lié à son petit paure. La nature iointe à la necessité de grande industries. Ces bonnes gens se seruent encore de peaux de l loups-marins pour bastir leurs maisons! **et pour se faire des habits : car ils se** connrent tous de ces peaux tres-bien eut au Baptesme estant encore infidelle, passees, dont ils se font des robes faites | se trouvoit par fois infestée de Demons. d'vne mesme facon pour les hommes et **Dour les femmes.** Ils vinent principalement de caribony, c'est yne espece de l cerfs ; de loutres, de loups-marins, et ges, à la façon des possedez. Les Frande molues. Il v a peu de castors et peu¦çois v accourent, tàchant de la soulad orignaux chez eux. ils dementent sous terre, dans de gran- | sent en sorte, qu'elle se trouua en dandes grottes, ou ils sont si chaudement, ger d'estre estouffée. Ils s'auiserent que, nonobstant la rigueur du climat, l'enfin de recourir aux remedes diuins : ils n'ont-besoin de feu que pour la cui- lils prient l'Aumosnier, qui seruoit lors tellement endurcies par le froid, qu'elles | plus tost jetté de l'eau-benite sur elle, whaffaux des pescheurs de molne, leur | les ieux en haut, puis les tournant vers rt a faire des fers de fleches, et des les assistans : Helas, dit-elle, où suiscogsteaux, et des tranches, et pour d'au- | ie ? d'ou viens-ie ? Vu phantosme de feu tres opprages, qu'ils aiustent bien eux- (me poursninoit cruellement ; il estoit tout

Ils sont de petite taille, de couleur oliuastre : du reste, ils sont assez bien faits, ramassez, et grandement forts.

Nos Saunages furent en guerre vers ces peuples, il y a quelque temps : en aiant surpris et massacre quelques-yns. ils donnerent la vie aux autres, les amenant prisonniers en leurs païs, non pour les brusier, ce n'est pas leur coustume ; pour leur casser la teste à l'entrée de leurs bourgades, en signe de triomphe. Entre ces prisonniers, vue femme dont le mary Auoit esté tué dans le combat, trouua son bonheur dans sa captiuité : car aiant esté menée au Cap-Breton, elle fut rachetée des mains des Sauuages, et en suite elle fut instruite et baptisée, et maintenant elle vit à la française, en Il faut confesser bonne Chrestienne. que les ressorts de la digine Propidence sont adorables, d'aller chercher dans le milieu de cette barbarie vne ame predestinée, et de la choisir parmy tant d'autres, pour la mettre dans le chemin du Ciel ; et ce qui est encore bien merueilleux, d'anoir tiré cette pauure femme de son infidelité pour s'en seruir à tirer vn heretique de son erreur. comme la chose se passa.

Nostre Marguerite « c'est le nom qu'elle Vn jour entre autres, elle parut comme forcenée, elle couroit par tout auec vne voix horrible et auec des gestes étran-Pendant l'Hyner | ger. mais en vain ; ses tourmens crois-Les nerges y sont fort hautes, et l'I habitation, de la secourir. Il n'eut pas portent comme la glace, sans qu'on ait (qu'elle s'arresta tout court, et deuint **bes**on, de raquettes, pour marcher des-<sup>1</sup> aussi paisible que si elle se fust éueillée Le fer qu'ils trouvent auprès des d'yn doux sommeil; elle ne fit que leuer mesmes sans forge my sans marteaux. prest de me deuorer, quand, à vostre

presence, ie ne sçay quelle fraieur l'a | gneur l'Euesque de Petrée, qui en passaisi et l'a mis en fuite. C'est pour la seconde fois que ie vous suis obligée de la vie; vous me deliurates dernierement de la rage des Sauuages, et maintenant vous me sauuez de la furie des Demons. A cet accident, l'interprete qui estoit heretique, saisi d'estonnement et admirant la force de l'eau benite, renonça à l'heresie, et publia par son abiuration la merueille dont il auoit esté spectateur.

Si les Demons seruent à conuertir les l Sauuages, et les Sauuages à reduire les heretiques, que ne deuons-nous pas esperer du secours des Anges tutelaires de ces contrées ? notamment depuis que ! ces esprits bienheureux y ont amené vn Homme Angelique, ie veux dire Monsei-

sant dans les limites de nostre Acadie. du costé de Gaspé, a donné le Sacrement de Confirmation à 140. personnes qui, iamais peut-estre, n'auroient receu cette benediction, si ce braue Prelat ne les fust venu chercher en ce bout du monde, qui commence d'estre inquieté par la terreur des Iroquois, qui ferment la porte au salut d'vne infinité de nations qui tendent les bras à l'Euangile, et qu'on ne peut leur porter, si ces mutins ne sont domptez. le me recommande, et tous ces peuples, aux Saints Sacrifices de V. R. et aux prieres de tous ceux qui aiment la conuersion des Pauures Sauuages.

A Kebec, ce 16. d'Octobre 1659.

## Extraict du Priuilege du Roy.

Par Grace et Priuilege du Roy, il est permis à SEBASTIEN CRAMOISY, Marchand Libraire Iuré en Par Grace et Princege du Roy, il est permis à SERASTEN CRAVOIST, Marchand Libraire Iuré en l'Université de Paris, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerte Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et debiter vn Liure intitulé: Lettres envoyées de la Nouvelle-France au R. P. Jacques Renatlt, Provincial de la Compagnie de IESUS, en la Province de France, etc., et ce, pendant le temps et espace de dix annees consecutives. Auec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres, d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, aux peines portées par le dit Prinilege. Donné à Paris, le 26 Decembre 1660.

Signé par le Roy en son Conseil.

MABOYL.

#### Permission du R. P. Prouincial.

Nove Iacques Remaylt, Prouincial de la Compagnie de Irsus, en la Prouince de France, auons ac-cordé pour l'aduenir au sieur Sebastien Cranoisy, Marchand Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royalle du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette Ville de Paris, l'impression des Relations de la Nouvelle France. Donné à Paris, au mois de Decembre 1658.

Signé,

IACQVES RENAVLT.



# RELATION

# DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE

AVE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS. EN LA NOVVELLE PRANCE. ÈS ANNÉES 1659 ET 1660.

Expoyée au R. P. CLAVDE BOYCHER. Provincial de la Province de France (\*).

CHAPITEE PREMIER.

De l'estat du païs en general.

estat de l'ancienne et de la Nouvelle-France se tronuent presentement assez semblables i à ce que l'histoire rapporte de cette montatagne des Indes, composée de deux parties.

use orientale, et l'autre occidentale, si differentes et si contraires, que la premiere iouit de toute la douceur d'yn Printemps, tandis

que l'autre souffre par des pluies ontinuelles les incommoditez de l'Huuer.

L'Ocean qui nous separe de la France, ne voit a son orient qu'allegresse, que mainificance, que fegy de iote, et a son conchant que guerre, que l couler des larmes de joie parmy celles massacres, qu'embrasemens. Nostre qu'ils versent comme par habitude et manicible Monarque donne la paix et la par necessité. Nous anous chante le Te

Amerique semble estre aux abois par la plus cruelle do toutes les guerres : ces feux de ioies qui ont éclairé dans toutes les villes les victoires et les trophées de nostre conquerant et pacifique Dieudonné se changent pour nous en feux de cruanté, dans lesquels nos panures François sont inhumainement bruslez. Inter vos et nos chaos magnum firmatum est, pounons-nous bien dire à l'ancienne France, auec Abraham, dans le mesme sens que donne S. Ambroise à ces paroles; que ce n'est pas tant la vaste estendué des mers qui nous separe les vos des autres, et qui met comme yn grand chaos entre deux, comme la difference de l'estat, fortuné pour vous, qui vous fait nager dans la ioie et dans le sein de la paix, au contraire lamentable pour nous, et qui nous menace des derniers malheurs.

Ce n'est pas qu'à la veue d'vii estat si floressant, où se troune à present toute la France, nos icux n'aient fait vie a toute l'Europe, pendant que nostre | Deum auec bien des tendresses, il est

(\*) D'apres l'edition de Schastian Crameiry, publice à Paris en 1661. Relation—1660.

vray; mais c'estoit auec vn cœur miparti, puisqu'il nous sembloit en mesme temps entendre nos François captifs, chanter sur les eschafaux des Iroquois, à la façon qu'on les oblige à cette barbare ceremonie, ou pour trouuer quelque soulagement dans leurs tourmens, ou pour donner du diuertissement à leurs bourreaux.

Ce qui nous console, c'est que nous sommes bien asseurez qu'on ne nous regarde pas seulement comme font ceux qui, estans dans le port ou sur le riuage, regardent avec quelque compassion, et mesme donnent des larmes au debris d'vn pauure vaisseau que la tempeste fait échouër ; mais nous nous promettons bien plus, sçachans les vœux, les priercs, les penitences, et toutes sortes de bonnes œuures qui se font presque par tout pour la conuersion de nos Sauuages; et apprenans les bons desseins que Dieu a inspirez à plusieurs personnes de grand merite, de procurer la destruction de l'Iroquois, c'est-à-dire, d'ouurir vne grande et spacieuse porte à la publication de la Foi, et donner entrée aux Predicateurs de l'Euangile vers des peuples immenses, soit pour les terres qu'ils occupent, soit pour la diuersité des Nations qui les composent, toutes lesquelles s'éloignent de nous à quatre et cinq cents lieues dans les forests, fuiant l'ennemi commun, sans lequel elles viendroient enrichir ce païs de leurs pelleteries, et nous irions chez elles pour enrichir le Ciel des glorieuses dépouilles que nous enleuerions à l'Enfer.

Cette entreprise est digne de la pieté de ceux qui s'y emploient, et bien sortable à la gloire du nom François, qui n'a iamais plus eclaté que dans les guerres saintes, et pour la defense de la Religion.

On iugera par ce qui est couché dans chaque chapitre de cette Relation, de la necessité de cette glorieuse expedition, dans laquelle se trouuent tous les interests diuins et humains.

Les interests de Dieu y sont puissamment engagez: car quoy que ce dernier quartier du monde ne soit pas peuplé à sonne, mais en celle d'vn grand nombre

proportion du reste de la terre, nous scauons neantmoins que de quelque costé que nous iettions les jeux, nous y voions des peuplades de Sauuages qui ne font qu'attendre qu'on aille ramasser chez elles les precieux restes du Sang de Iesus-Christ. Ce sont la pluspart peuples errans, qui portent auec eux leurs maisons en rouleaux, et qui bastissent des villes à chaque iournée qu'ils font, dont les vns ont embrassé la Foi, et font les exercices de la Religion sur les neiges et dans les forests, d'autres n'en ont eu que de legeres teintures, et les autres n'ont iamais veu d'Europeans.

Nous scauons, et nous le deduirons plus amplement au chapitre troisiéme, qu'il y a des peuples et sedentaires et vagabonds, de mesme langue, iusqu'à la mer du Nord, dont ces nations bordent le riuage; qu'il y en a d'autres qui s'étendent iusqu'à la mer du Sud, tout fraichement découuerts. Ils nous tendent les bras, et nous leur tendons les nostres, mais les vns et les autres sont trop courts pour se ioindre de si loin; et quand enfin nous pensons nous entrembrasser, nous trouuons l'Iroquois qui se met entre deux, et qui frappe sur les vns et sur les autres.

Nous sçauons que bien loin au-delà du grand Lac des Hurons, chez qui la Foi estoit il y a quelques années si florissante, pendant que l'Iroquois n'empeschoit pas nos Missions, et auparauant qu'il nous en eust chassé par le massacre de nos Peres et le saccagement de ces Eglises naissantes, nous sçauons que quelques restes du debris de cette Nation se sont rallicz en assez bon nombre au-delà des lacs et des montagnes frequentées par leurs ennemis, et que tout nouvellement ils ont ici deputé, pour redemander leurs chers et ancie**ns** Pasteurs; mais ces bons Pasteurs sont tuez en chemin par les Iroquois, leurs guides sont pris et bruslez, et tous les chemins sont rendus inaccessibles.

Nous scauons mesme que, parmi les Iroquois, la Foi y est en vigueur, malgré qu'ils en aient, non pas en leur perde captifs qui ne respirent qu'à nous jest vrai que le cœur nous saigne, de auoir auce ent ou d'estre auce nous, et qui ont fait merueilleusement bien pro**fiter** cette divine semence que nous ; **a**uons iettée sur eux anant leur destruction, mais renit inimicus homo: quand nos esperances paroissoient les plus riantes, et quand nous estions prests de faire d'heureuses recoltes, estant **allez** chercher ces pauures brebis iusque dans la gueule des loups, nous establissant pour ce suiet à Onnontaghé, l'**enn**emi de la Foi est suruenu, qui nous a raui vne partie de la proje que nous auions entre les mains ; il nous auoit desia destinez à ses feux et à ses baches, si la Providence, qui a tousiours l'œil ouvert sur les siens, n'eust eu soin des **Pasteurs, les gardant non sans pro**dige pour d'autres brebis quæ non sunt ez koc ouili.

Enfin, nous sauons que, par tout où nous puissions aller dans nos bois, nous **v** rencontrons quelque Eglise fugitiue, ou quelque autre naissante; par tout nous troutons des enfans à enuoier dans le Ciel, par tout des malades à bapti**rer.** et des adultes à instruire : mais par tout nous trouuons l'Iroquois, qui, comme yn phantôme importun, nous **obsede en tous lieux : s'il nous trouge parmi n**os nouveaux Chrestiens, il les ! massacre entre nos bras; s'il nous rencontre sur la Riuiere, il nous tuë ; s'il mous prend dans les cabanes de nos si la terreur des froquois n'en rendoit nostre mort nous seroit souhaitable et d'vu heureux rapport, et pourueu que ben plus precieuse, si elle n'estoit pas le laboureur qui la cultine, y trauaille suuse de la desolation generale de nos jauec soin, en peu d'années il se verra leurs ne cansoit pas celle des Ouailles, à son aise, luy, sa femme et ses enfans, 🖊 forr a peu pres comme les premiers, exempte d'amertame et pleine de joie. Chrestiens, quand la raze des tirans | En peu d'années les familles se mul-

nous voir aux portes d'vne si belle moisson, et n'v pouvoir entrer, de voir tant d'ames tomber dans les Enfers, estant si proche du Roiaume des Cieux. qui fait cela ? vne petite poignée d'Iroquois, qui tous ensemble ne feroient pas la millième partie des peuples dont ils ruinent le salut. Ces spectacles ne sont-ils pas assez touchans pour rallumer ce zele et cette ardeur Francoise. qui a autresfois fait de si nobles conquestes sur les infideles, et qui a rendu la France si gloricuse par les croisades, qui ont esté comme le precieux apanage du Roiaume tres-Chrestien ?

Mais quoique les interests temporels soient peu de choses en comparaison des éternels, i aurois pourtant bien de quoi piquer la generosité de ceux qui v pretendent, si je voulois m'estendre sur les torts que l'Iroquois leur fait, coupant toutes les sources de la traite, et empechant que des peuples de cinq à six cents lieues à la ronde, ne viennent icibas chargez de pelleteries, qui feroient regorger ce païs de richesses immenses, comme ils ont fait en un scul voiage, que quelques-vues de ces Nations ont entrepris cette année, quoiqu'a la dérobée et comme furtiuement, crainte de leurs ennemis.

Il faut anouer qu'auec cela la face de nos colonies Françoises seroit aimable, Sequages, il nous brusle avec eux. Mais | point le seiour dangereux : la terre est **saugr**es Eglises, et si la perte des Pas- 'non-seulement hors de necessité, mais **qui sans** doute penuent faire compas- Nous en voions plusieurs, qui, ayans sion, et firer les larmes des ieux de en vue concession, qui ne conste icv ceux qui voient non seulement fant de qu'à demander, en moins de cinq ou connersions retardees, et tant d'auges' six années recueillent du bled abondamperdues, mais tous ces Neophytes con-ment pour se nourrir auec toute leur traints de chercher les antres et les famille, et mesme pour en veudre ; ils forests les plus espaisses et les plus re-, out toutes les, commoditez d'yne basse cule s, pour y traisner vne miserable cour; ils se voient en peu de temps rivie dans l'indigence de toutes choses, ches en bestiany, pour mener vue vie

suscitoit de semblables persecutions. Il tiplient, car l'air de ce pais estant tres-

le berceau. - Quoi que l'hiuer soit long, l et que les neiges conurent la terre einq mois entiers, à trois, quatre et cinq pieds de profondeur, toutesfois ie puis dire que les froids y paroissent souuent ; plus tolerables qu'ils ne sont dans la France, soit à cause que les hiuers ne sont pas iev plunieux, et que les iours ne laissent pas d'estre agreables; soit à cause que l'on a le bois à sa porte, et plus on fait grand feu iour et nuit pour combattre le froid, plus on abbat de la forest voisine, et l'on se fait des terres nounclles, pour labourer et pour semer, qui reudent de bons grains et qui enri-Souuent Fon chissent leurs Maistres. a deuant sa porte la pesche en abondance, principalement de l'anguille, qui est en ce païs tres-excellente, n'estant point bourbeuse comme sont celles de la France. à cause qu'elle nage dans la grande cau de nostre fleuue S. Laurens. Dans les mois de Septembre et d'Octobre, cette pesche d'anguille est si heureuse, que tel en prendra, pour sa part, quarante, cinquante, soixante et septante milliers. Et le bon est qu'on a trouué le moien de la saler commodément, et par ce moien la conseruer en sa bonté ; c'est vne manne inconceuable pour ce païs, et qui ne couste qu'à prendre, et qui porte auec soy, pour l'ordinaire, tout son assaisonnement. Durant l'hiuer on court les Orignaux sur les neiges, et tel de nos François en a tué pour sa part trente et quarante, dont la chair se conserue aisément par la gelée, et sert de prouision pendant l'hiuer ; les peaux sont encore plus pre-Cette chasse paroissoit autrefois comme impossible à nos François. et maintenant elle leur sert de recreation. Ils se sont aussi formez à la chasse du castor, qui fait vne des grandes richesses de ce païs.

Mais la guerre des Iroquois trauerse toutes nos ioies, et c'est l'vnique mal de la Nouvelle-France, qui est en danger de se voir toute desolée, si de France I'on n'v apporte yn puissant et prompt | secours: car, pour dire vray, il n'y a en vn mesme iour, vsant de cette surrien de si aisé à ces barbares que de prise, tuant les hommes, et emmenant

sain, on voit peu d'enfans mourir dans mettre, quand ils voudront, telesant habitations à feu et à sang, à la resen de Quebec, qui est en estat de del mais qui toutefois ne seroit plus qu' prison, dont l'on ne pourroit per en asseurance, et où l'on mount faim, si toute la campagne esteit re

Ce qui donne cet auantage à l'es sur nous, c'est que toutes les h tions de la campagne, hers de Qu sont sans defense, et qu'elles su gnées les vnes des autres, dans l'e de huit et dix lieues, sur les m la grande Riuiere, n'y aiant en d maison que deux, trois, ou quatre nies, et souuent mesme girvn suit sa femme et quantité d'enfans, qui uent estre tous tuez ou enleue s qu'on en puisse scauoir rien de maison la plus voisine.

le ne dis rien des pertes que fereille France, si ces vastes contrées sort de sa domination. L'estranger et 🛍 roit vn grand auantage au détriment

la nauigation Françoise.

Au reste, la façon que tiennent 📂 Iroquois dans leurs guerres, est si chée dans leurs approches, si subite dans leur execution, et si prompte des leur retraite, que d'ordinaire l'on 🕶 prend plus tost leur départ, que l'on s'e pu sçauoir leur venuë. lls viennent 🖝 renards dans les bois, qui les cacht et qui leur seruent de fort inexpugnable. lls attaquent en lions : et comme 🖿 surprennent lorsqu'on y pense le meia ils ne trouuent point de resistance : ile fuient en oiseaux, disparoissans plustost qu'ils ne paroissent. Vn pauure homme trauaillera tout le iour proche de sa maison, l'ennemi qui est caché dans la forest toute voisine, fait ses approches, comme vn chasseur fait de son gibier, et décharge son coup en asseurance, lors que celuy qui le reçoit se pense plus asseuré.

Or, qu'y a-t-il de plus aisé à vae troupe de huit cents, ou de mille Iroquois, que de se respandre par dans les bois, tout le long de nos habitations Françoises, faire vn massacre general s femmes et les enfans captifs, comme (miraculense, qui, aiant egalé nos de-**■ on**t desia sonnent fait ? Ils passe-1 sirs, a surmonté nos esperances ; et il wient en plem midy deuant Quebec, semble qu'il n'ait en d'autre dessein, margez de cette proie toute innocente, que de nous faire subsister insques au temps present, que la paix estant heuni reconner les captifs de leurs rensement en France, l'on pourra nous mains, pour lesquels il ne nous reste-| donner secours contre vu ennemi qui **wit que** des larmes inutiles : nos cha- | s'est resolu enfin ou de nous perdre, ou **supes** sont trop pesantes, et leurs ca- d'y perir. Nostre perte causeroit celle sont trop legers pour les pounoir d'vn nombre innombrable d'ames ; la **Meindre** ; outre que s'il y auoit quel- ; sienne feroit reninre tout ce païs, et **y b mos** veux, se glissant dans le bois, quelles elle peut nous faire part si elle 📫 ils trouuent leur chemin par tout, | vent. - Qu'elle dise seulement : le le raisse aucun ; et quand mesme nous à vue infinité de Sauuages, elle donne perions en plus grand nombre qu'eux, la vie à cette colonie, elle se conserue **lls v** scroient en assemance, et nous sa Nonnelle-France, et s'acquiert vne **B'oser**ions pas les suiure.

**ra**sseure les esprits par son couardre, gu on v souhaittoit plustost l'Iro-🗫 as que de l y cramdre. Pour le reste du pa s. nos habitations sont si exposees aux ennems, que s'ils n'y ont point **ca**use yne desolation generale, c'est que Den les a arrestez en chemm; et quov qua: en ait conste la vie a quelquesvns de nos François, tontefois le pais 🎍 estant conserne, et demenrant en son entier, nons anons plusiost suiet de betar fueu, que de nous plandre de Dom total in.

Mas bieu ne s'est pas oblige de contimer sur nous cette proudence quasi-

chose a craindre pour eux, la nuit feroit regner la paix dont la France pur seruiroit de voile pour se desrober | gouste à present les douceurs, et des**moiqu**e pour des François il n'en pa-| veux : et anec ce mot elle ouure le Ciel gloire digne d'yn Roiaume tres-Chre-C'est vue espece de miracle, que les stien, qui porte des Fils aisnez de l'Egli-**Proquois** pouuant si aisement nous de- se, et des heritiers du grand S. Louis ; struire, ils ne l'aient pas encore fait ; heritjers, dis-ie, non seulement de sa on plustost c'est vue prouidence de pieté, mais encore de ses conquestes ; **Dieu**, qui, iusqu'à maintenant, les a puisque s'il a autrefois planté les fleurs **an**euzlez et a rompu-les desseins qu'ils de Lis dans le sein du Croissant, ce ne ent formez de nous faire cette sorte de | sera | pas | amound huy | vue | conqueste perre. Encore cette année, ils estoient moins glorieuse, d'yne terre d'intideles partis de leurs pais, au nombre de sept- en faire vue terre Sainte, et retirer la cents, pour cet effet ; l'alarme en estoit terre Sainte des mains des infideles. 🖈 zrande iev vers le printemps dernier, : Encore vue fois, que la France veuille. 🗫 les maisons de la campagne estoient destruire. Etroquois, il sera destruit : abandonnees comme en prote a l'enne- ; car qu'est-ce que cet froquois, qui fait 🖦 et tout le monde se croioit quasi-fant parler de hiv ? deux Regimens de perdu, si Monsieur le Viconite d'Ar- braues Soldats l'auroient bientôt terrasproon. nostre Gounerneur, n'eust se. La pluspart de nos Gens, plus accoustumez à manier la houe que l'épée, rage et par sa sage conduite, mettant n'ont pas la resolution du Soldat. Il y tous les postes de Ouebec en si bon a quelque temps que Monsieur nostre Gonnernenr, donnant la chasse a cet ennemi dans des chalouppes, se voiant proche du lieu où il s'étoit retire, commanda qu'on mist pied à ferre ; personne ne bransla : il se iette le premier a l'eau jusques au ventre, tout le monde le sumit. De bons Soldats auroient denance leur Capitaine : nous esperous qu'on nous en enuoira, et de bons, prisque la Parx donne heu d'en choisir.

#### CHAPITRE II.

De l'estat du païs des Iroquois, et de leurs cruautez.

Ce qu'vn Poëte a dit de la fortune, que son ieu le plus ordinaire est de briser des sceptres, mettre bas des couronnes, et en tournant sa rouë faire monter les vns sur le trosne par les mesmes degrez par lesquels elle precipite les autres, Ludum insolentem ludere pertinax; et ce que l'Histoire nous apprend du renuersement des Estats, du débris des Republiques, et des reuolutions qui ont fait si souuent changer de face à l'Empire des Grecs, des Perses, des Romains et des autres nations, peut trouuer place icy, si parua licet componere magnis.

Cette aueugle inconstante ne laisse pas de prendre ses dinertissemens dans des cabanes de Sauuages, et parmi des forests, aussi bien que dans les palais des Rois, et au milieu des grandes Monarchies; elle sait iouer son ieu par tout, et par tout elle fait de ses coups, bien plus illustres de vrai quand ils tombent sur l'or et sur l'escarlate, que quand ils ne frappent que sur des Estats de bois, et ne ruinent que des villes d'écorce; mais aprés tout elle est egalement fascheuse aux vns et aux autres.

Des cinq peuples qui composent toute la nation Iroquoise, ceux que nous appellons les Agnieronnons, ont tant esté de fois au haut et au bas de la rouë en moins de soixante ans, que nous trouuons dans les histoires peu d'exemples de pareilles reuolutions. Comme ils sont insolens de leur naturel et vraiment belliqueux, ils ont eu à démesler auec tous leurs voisins : auec les Abnaquiois, qu'ils ont vers l'Orient; auec les Andastogehronnons, vers le midy, peuple qui habite les costes de la Virginie ; auec les Hurons, au Couchant, et auec toutes les Nations Algonquines, éparses dans toutes les parties du Nord. Nous ne pouuons pas remonter bien haut dans la recherche de ce qui s'est passé parmi l'Onnontagheronnon et l'Oiogoenhron-

eux, puisqu'ils n'ont point d'autres Bibliotheques que la memoire des vieillards, et peut-estre n'y trouuerions-nous rien qui meritast le iour. Ce que nous apprenons donc de ces liures viuans, est que vers la fin du dernier siecle, les Agnieronnons ont esté reduits si bas par les Algonquins, qu'il n'en paroissoit presque plus sur la terre; que neantmoins ce peu qui restoit, comme vn germe genereux auoit tellement poussé en peu d'années, qu'il auoit reduit reciproquement les Algonquins aux mêmes termes que luy; mais cet estat n'a pas duré long-temps, car les Andastogehronnons leur firent si bonne guerre pendant dix années, qu'ils furent renuersez pour la seconde fois, et la nation en fut presque esteinte, du moins tellement humiliée, que le nom seulement d'Algonquin les faisoit fremir, et son ombre sembloit les poursuiure iusques dans leurs foiers.

C'estoit au temps que les Hollandois s'emparerent de ces costes-là, et qu'ils prirent goust au castor de ces peuples, il v a quelques trente ans : et pour les gagner dauantage, ils leur fournirent des armes à feu, auec lesquelles il leur fut aisé de vaincre leurs vainqueurs, qu'ils mettoient en fuite et qu'ils remplissoient de fraieur au seul bruit de leurs fusils; et c'est ce qui les a rendus formidables par tout, et victorieux de toutes les Nations, auec lesquelles ils ont eu guerre; c'est ce qui leur a mis dans la teste cet esprit de monarchie, y aspirant tout barbares qu'ils sont, et aians le cœur si haut, qu'ils pensent et qu'ils disent que leur destruction ne peut arriuer, qu'elle ne traisne aprés soy le bouleuersement de toute la terre.

Et ce qui est plus estonnant, c'est que de fait ils dominent à cinq cents lieuës à la ronde, estans neantmoins en fort petit nombre: car des cinq Nations dont l'Iroquois est composé, l'Agnieronnon ne compte pas plus de cinq cents hommes portans armes, dans trois ou quatre meschans Villages.

L'Onnei8theronnon n'en a pas cent :

non, trois cents chacun, et le Sonon-1 **t%achronnon. qui est le plus éloigné de** nous et le plus peuplé, n'a pas plus de mille combattans : et qui feroit la supputation des francs Iroquois, auroit de la peine d'en trouuer plus de douze cents en toutes les cinq Nations, parce que le plus grand nombre n'est composé que d'vn ramas de diuers peuples **qu**'ils ont conquestez, comme des Hurons, des Tionnontatehronnons, autrement Nation du Petun ; des Ati8endaronk, qu'on appelloit Neutres, quand ils estoient sur pied; des Riquehronnons, **qui sont ceux de la Nation des Chats ;** des Ont8agannha, ou Nation du feu ; des Trak8achronnons, et autres, qui, tout estrangers qu'ils sont, font sans doute la plus grande et la meilleure partie des froquois.

C'est donc merueille que si peu de monde fasse de si grands dégasts, et se j rende si redoutable à tant de peuples j qui plient de tous costez sous ce vain-QUPUL.

Il est vrav qu'ils ont fait des coups l de ceur, et se sont signalez en certains rencontres autant qu'on pourroit l'esperer des plus branes guerriers d'Europe. Pour estre sanuages, ils ne lais-≠nt pas de scauoir fort bien la guerre. mais c'est d'ordinaire celle des Parthes. **qui** donnerent autrefois tant de peines aux Romains, les combattant justement de la facon que les Saurages nous comhattent. Sur tout les Agnieronnons ont **ba-iour**- excellé en ce genre de guerre. **et m**esme quelquefois en celle qui ne demande que du courage : ils ont force deux mille hommes de la Nation du Chat dans leurs propres retranchemens : 🗗 quoign'ils ne fassent que sept cents. ils ont pourtant franchi la palissade en-**Demie. V** appliquant vne contre-palis**sade.** de laquelle ils se seruoient comquand ils ne sont qu'en petites bandes, , fremiroient si le rapportois les horribles

dont la gloire est de casser quelques testes et d'enleuer les cheuelures, ils n'ont pas laissé de faire paroistre en quelques occasions que le courage des particuliers alloit iusqu'à la temerité ; comme quand vn d'eux fut pendant la nuit à la porte d'vne bourgade Huronne, se cachant dans yn tas d'ordures, d'où il parut soudain au point du iour suiuant, comme vn homme ressuscité, se iettant sur le premier venu, et s'enfuiant aprés luy auoir cassé la teste tresinopinément. Deux autres se monstrerent encore plus genereux. A la faueur des tenebres de la nuit ils approcherent secrettement d'vne guerite, où l'on faisoit bon guet à la façon des Sauuages, qui est de chanter à pleine teste pendant toute la nuit. Aiant donc laissé crier assez long-temps la sentinelle, vn des deux monta adroitement sur la guerite, déchargea yn coup de hache sur le premier qu'il rencontra, et aiant ietté l'autre par terre, il se donna le loisir de le tuer, et de luv enleuer la peau de la teste, comme le plus beau trophée de sa victoire. L'an passé yn Agnieronnon entreprit tout seul la guerre de Tadoussac, faisant yn voiage de deux à trois cents lieuës, courant seul par mer et par terre, pour chercher yn Algonquin son ennemi, qu'il tua enfin de sa propre main, quasi dans le sein des Francais et d'vn bon nombre de Sauvages : il est vrai qu'il v perdit la vie, mais ce fut en les brauant, et en faisant sa retraite comme vue pourmenade, orgueil qui luy causa la mort.

Mais ces traits de generosité ne se trounent pas en tous les Iroquois ; la fourbe v est bien plus commune que le courage, et la cruauté plus grande encore que la fourbe ; et l'on peut dire, que si les troquois ont quelque puissance, ce n'est que parce qu'ils sont ou me de bouchers et d'eschelles, pour fourbes, ou cruels. Tous les traitez que escalador do tort, essuiant la gresje nous ayons faits agec eux sont tesmoins des fasils, qui tomboit sur eux de tous | de Teurs perfidies, puisqu'ils ne nous costez : et quorqu'on dise, que, comme | ont jamais garde aucune des paroles if n y a point de Soldats, plus furieux | qu'ils nous ont si sonnent et si solennelque ix quand ils sont en armée, aussi dement jurées ; et pour la cruaute, le besen troute-t-il point de plus poltrons, ferois rougir ce papier, et les oreilles

traitemens que les Agnieronnons ont et aiant veu quand nous estions parmi faits sur quelques captifs. On en a parlé de vrai dans les autres Relations; mais ce que nous en avons appris de nouueau est si estrange, que tout ce qu'on en a dit n'est rien. le les passe, non seulement parce que ma plume n'a pas d'encre assez noire pour les décrire, mais bien plus de peur de faire horreur par la lecture de certaines cruautez dont les siecles passez n'ont iamais entendu parler.

Ce n'est que gentillesse parmi eux de cerner le poulce à leurs captifs vers la premiere iointure, puis le tordant, l'arracher de force auec le nerf, qui se rompt d'ordinaire vers le coulde, ou proche de l'espaule, tant est grande la violence dont ils vsent. Ce poulce ainsi tiré auec son nerf, ils le pendent à l'oreille du patient en forme de pendant d'oreille, ou luy mettent au col au lieu de carquant; puis ils feront le mesme à vn autre doigt, et à vn troisiesme ; et au lieu de ces doigts arrachez, ils fourrent dans la plaie des esquilles de bois dur, qui font des douleurs toutes autres que les premieres, quoi qu'excessiues, et causent en vn moment vne grande inflammation, et vne enfleure prodigieuse en toute la main, et mesme en tout le bras. Ouand il n'v auroit que ce premier ieu, n'est-ce pas auec raison que les François de ce païs-cy demandent depuis vn si long-temps la destruction d'vn ennemi si cruel? puisqu'apres tout, cinq ou six cents hommes ne sont pas pour resister à vne entreprise genereuse, si on la fait telle que la gloire de Dieu, et la compassion que l'on doit auoir pour eux, le demande. Les Iroquois sont de l'humeur des femmes : il n'y a rien de plus courageux, quand on ne leur fait point resistance ; rien de plus poltron, quand on leur tient teste. Ils se mocquent des François, parce qu'ils ne les ont iamais veus en guerre en leur païs ; et les François n'y ont iamais esté, parce qu'ils ne l'ont iamais tenté, ayant cru iusqu'à present les chemins plus insurmontables qu'ils ne sont. Dans la connoissance que nous auons de ces barbares.

eux, comme la fraieur se met par tout quand ils se voient attaquez chez eux; on peut dire auec toute asseurance, que si vne armée de cinq cents François y arriuoit inopinément, elle pourroit dire : Veni, vidi, vici.

I'ay dit qu'il n'y auoit que cinq ou six cents hommes à destruire : car il est hors de doute que si les Agnieronnons estoient défaits par les François, les autres Nations Iroquoises seroient heureuses d'entrer en composition auec nous, et nous donner leurs enfans pour ostages de leur fidelité. Et pour lors ces belles Missions se renouuelleroient dans Onnontaghé, dans Oiogoen, et par toutes les autres Nations Iroquoises qui resteroient, chez lesquelles nous auons desia ietté les premieres semences de la Foy, qui ont esté si bien receues par le menu peuple, que, sans nous défier de la Prouidence diuine, nous ne deuons pas desesperer d'en recueillir vn iour des fruits tres-abondans. De plus, la grande porte seroit ouuerte pour tant d'anciennes et nouvelles missions vers les peuples du Nord, et vers ceux du Couchant nouvellement découverts, que nous comprenons tous sous le nom general d'Algonquins. Mais c'est vne trop ample matiere, qui demande vn Chapitre à part.

#### CHAPITRE III.

De l'estat du païs des Algonquins, et de quelques nounelles découvertes.

Ie ne puis exprimer plus nettement l'estat des Nations de la langue Algonquine, que par le simple narré des connoissances qu'en a eu vn de nos Peres, qui a esté cette année dans le Saguenay, Riuiere de Tadoussac, selon les rencontres que la Prouidence luy a presentées en ce voiage.

Comme ces Nations sont infiniment estendues dans cinq ou six cents lieues

de forests qui regardent le Septentrion, | lieués de long sur quarante de large en ul les distingue en trois : en celles qui | certains endroits, est semé d'Isles qui tirent vers l'Orient, celles qui habitent | les parties les plus réculées du Cou-l chant, et celles du Nord, qui sont entre les vues et les autres. Il ne dit rien de 1 **celles du L**euant, qui n'ait esté conché ; yn asile. dans les Relations precedentes; voicy comme il parle des deux autres :

Le trentième luillet de l'année mil six cent sonante, estant monte dans le Sa**gu**enc, a trente-deux lieues de Tadous- ' sac, ry trounai quatre-vingts Sanuazes, et parmi eux yn nommé A8afanik, **bonnne considerable pour la qualité qu'il port**e de Capitaine, et bien plus pour auoir receu le Saint-Baptesme, il y a dix ans. dans le païs des Nipisiri-Die lis. il semble que le glorieux Archanze dont il porte le nom, a pris plaisir de conduire cet homme comme par la main, et nous l'amenerici, pour nous uerses Nations Algonquines se sont continees, faiant l'Iroquois, qui nous emchemm ordinaire de la grande Riujere, i du reste. ques incidens de son voiage.

Il partit au mois de luin de l'année mal -ix cent enquante-huit, du lacdes Campezouck, qui n'est proprement | qu'vne grande bave de celuv des Hurons ; d'autres l'appellent le lac des Puans, non qu'il soit sale comme l'eau de la Mer, que les Sauuages appellent Oumquez, c est-a-dire eau puante ; mais | porce qu'il est engironne de terres ensouthers, d'ou sortent quelques sources **q**ui portent dans ce lac la malizinte que lours caux out contractees aux heux de Japon et de la Chine, dont on a fait tant leur naissance.

Il passa le reste de cet esté et de l'hi**uer** sumant pres le lac que nous appellons Superiour, a cause qu'estant audessus de celui des Hurons, il s'y decharac par yn sault gui luy a aussi donne. son to m; et puisque nostre voiageur (ces trois Mers se trouuant ainsi contiquelque pause auec luy, pour en re- qui est celle de la Chine ; puisque celle marquer les raretez,

le couurent agreablement proche des terres : son rinage est bordé tout à l'enfour de Nations Algonquines, où la crainte des froquois leur a fait chercher Il est aussi enrichi dans tous ses bordages, de mines de plomb presque tout formé, de cuiure si excellent qu'il s'en tronne de tout rafiné en morceaux gros comme le poing, de gros rochers qui ont des veines entieres de turquoises. On veut mesme nous persuader qu'il est grossi de diuers ruisseaux qui roulent auec le sable quantité de petites pailles d'or, qui sont comme les rejettons de la mine voisine. Ce qui nous inuite à le croire, c'est que lors qu'on fouilla les fondemens de la Chapelle Saint Ioseph, sur les riues du lac des Hurons, qui n'est qu'vne décharge du lac Superieur, les onuriers decountri le chemin qui nous peut con- tronuerent vne veine grosse comme le duire misques à la mer du Nord, où di- , bras, de ces paillettes d'or ; le sable dont cette veine estoit meslee, se trouvoit en si petite quantité, qu'il estoit p-sche aussi de les aller chercher par le comme imperceptible en comparaison Mais les ouuriers, qui scale rapporte les diuerses routes, et quel- | uoient d'ailleurs qu'en ces quartiers-là il y anoit des mines de cuiure, et s'estant persuadez que c'estoit vne mine de laton ignorans que le laton fust vu compose, remplirent les fondemens qu'ils auoient creusez, sans scauoir qu'ils y renfermoient vn thresor.

Mais voicy des richesses d'yne autre nature. Les Saunages qui habitent la pointe de ce lac la plus éloignee de nous, nous ont donne des lumieres toutes fraisches, et qui ne deplairont pas aux curieux, touchant le chemm du de recherche. Car nous apprenons de ces peuples, qu'ils tronnent la Mer de trois costez : du coste du Sud, du costé du Couchant, et du coste du Nord ; de sorte que si cela est, c'est yn grand preuze et vii indice bien certain, que a arreste quelque temps, faisons-v gues, ne sont proprement qu'vue Mer, du Sud, qui est la Mer Pacitique, qu on 🐱 lac. qui porte plus de quatre-vingts | connoist assez, estant continuee iusqu'a la mer du Nord, qui est pareillement au Leuant, au Sud, au Couchant et au connuë par vne troisiéme Mer, qui est celle dont on est en peine, on ne peut plus souhaitter que le traiet dans cette j grande mer Occidentale et Orientale tout ensemble.

Or, nous scauons que, du bout du lac Superieur, dont ie viens de parler, tirant au Sud, aprés enuiron trois cents lieuës, on trouue la baye du S. Esprit, qui est à trente degrez de latitude, et deux cent quatre-vingts de longitude, dans le Golfe de Mexique, en la coste de la Floride; et de la mesme extremité du lac Superieur tirant au Soroüest, il y a enuiron deux cents lieuës iusqu'à vn autre lac qui a sa décharge dans la mer Vermeille, coste de la Nouvelle-Grenade dans la grande Mer du Sud; et c'est de l'vn de ces deux costez que les Sauuages qui sont à quelque soixante lieuës plus à l'Occident de nostre lac Superieur, ont des marchandises d'Europe, et mesme disent auoir veu des Europeans.

En outre, de ce mesme lac Superieur, suiuant vne Riuiere vers le Nord, on arriue, aprés huit ou dix iournées, à la baye de Hudson, à la hauteur de cinquante-cinq degrez; et de ce lieu, tirant au Norouest, il y a enuiron quarante lieuës par terre iusques à la Baye de Button, où est le port de Nelson, à cinquante-sept degrez de latitude, et deux cent septante de longitude, d'où I'on ne doit compter que mille quatre cent vingt lieuës iusqu'au lapon, n'y ayant de distance que septante et vn degrez d'vn grand cercle. Ces deux Mers donc, du Sud et du Nord, estant connuës, il ne reste plus que celle du Couchant qui ioigne l'vne et l'autre pour n'en faire qu'vne des trois; et c'est la nouvelle connoissance que nous auons euë par le moyen d'vne Nation, qui estant enuiron au quarante-septiéme degré de latitude, et à deux cent septante et trois de longitude, nous asseure qu'à dix iournées vers l'Oüest se trouue la Mer, qui ne peut estre autre que celle que nous recherchons; ce qui nous fait iuger que toute l'Amerique Septentrionale, estant ainsi enuironnée de la mer l

Nord, doit estre separée de la Groeslande par quelque traiet dont on a desia découuert vne bonne partie, et qu'il ne tient plus qu'à pousser encore de quelques degrez, pour entrer tout-à-fait dans la mer du Iapon. Ce qui ne se doit tenter, pour passer le destroit de Hudson, qu'aux mois d'Aoust et de Septembre, pendant lesquels seulement ce passage est moins engagé de glaces.

Mais en voilà assez pour le present : si l'Iroquois le permet, nous pourrons bien nous aller éclaircir plus nettement de cette découuerte, qui n'estant connuë que par le moien des Sauuages, ne nous donne pas toutes les connoissances que nous desirerions. Suiuons nostre guide, qui aprés auoir hiuerné au lieu que ie viens de décrire, en partit le Printemps suiuant, et marchant à petites iournées, à cause de sa famille qui le suiuoit, arriua aprés auoir fait quelque cent lieuës de chemin, à la grande baye du Nord, le long de laquelle il trouva diverses Nations Algonquines, qui se sont placées sur le riuage de cette

Cette baye est celle de Hudson, dont nous venons de parler, au milieu de laquelle nostre Sauuage a veu vne grande Isle, qui prend son nom des Ours blancs dont elle est habitée : ce sont des animaux plus aquatiques que terrestres, puisqu'ils ne quittent que rarement la mer, et qu'ils viuent pour l'ordinaire de poisson, au lieu que les Ours noirs ne se nourrissent ordinairement que de chair, et ne quittent point la terre. Les mets les plus frians des Ours blancs. outre les Outardes ausquelles ils font la guerre aussi industriensement que les hommes les plus experimentez, sont les petits Balenaux, qu'ils poursuiuent sans cesse; mais ce n'est pas sans danger de tomber dans la gueule des grandes Baleines, qui, par vne antipathie naturelle, deuorent reciproquement ceux par qui leurs petits sont deuorez. S'il arriue quelquefois que ces Ours blancs, s'estant amassez vers le Printemps, soient enleuez en haute mer, portez sur quelque glace qui se détache du riuage vers le mois de luin, c'est pour lors qu'il fait beau voir ces nouueaux Argo**pautes voguer au gré des vents et des** tempestes, et disputer leur vie contre la faim qui les presse sur ces glaces flottantes, ou contre les Baleines, qui les attendent pour les deuorer, lors que la faim les oblige de se ietter à l'eau pour v pescher des loups ou des chiens ma-Ils passent souvent les mois entiers en cette perilleuse nauigation, iusqu'à ce qu'enfin, par bonheur, leur vaisseau fasse naufrage en s'échoñant sur quelque coste : car c'est pour lors que **ces amm**aux tout affame**z** sautent à terre, et recompensent bien le ieusne passé ( sur tout ce qu'ils rencontrent, n'épargnant ni hommes, ni bestes pour furieuses qu'elles soient.

Mais reuenons à nostre Pelerin, qui **6t** rencontre en chemin de diuerses Nations, dont on a desia couché les noms par écrit. Il vit sur tout les Kilistinons, qui sont partagez en neuf differentes residences : les vues de mille, les autres **de mille cinq cents hommes, et sont logez dans** de grands bourgs, dans lesquels ils laissent leurs femmes et leurs enfans, pendant qu'ils courent l'Orignac, et qu'ils font leur chasse du Castor, dont le poil leur est si peu considerable **depuis** que l'Iroquois en empesche le debit, qu'ils grillent les Castors au feu, Dieu n'a pas voulu que ces terres fuscomme on fait les Porcs en France, pour sent habitées par les hommes, puisles mettre plustost en estat d'estre man- | qu'elles sont si destituées des commoez. Nostre homme, aiant visité ces peu- | ditez de | la vie humaine ? Neantmoins 🌬 , se rendit chez les Pitchib8renik, ¦ on trouve des Nations qui peuplent ces peuplade qui habite l'entrée de la Bave, l ou les Hurons autrefois, et les Nipisiri- | **niens alloient en traitte, d'où ils rap-** [ portoient grande abondance de Castors, pour quelques haches, tranches, cou**st-aux, et autr**es marchandises sem**blabl**es qu'ils leur portoient. Pendant vn certain temps de l'année, l'abondance de terfs est plus grande encore en ces quartiers, que celle de Castors : est bien si prodigicuse, qu'ils en croira ce que l'on voudra, mais on nous font provision pour yn an, soit en la boucanant, qui est leur façon plus ordimaire, soit en la laissant geler : car vers | bois de ces grands animaux, qui doices país Septentrionaux, rien ne se pour- | uent estre en prodigieuse quantité pour rit et ne se corrompt pendant la plus suppléer auec leurs branches aux bran-

grande partie de l'année, et mesme auançant yn peu plus vers le Nord, les corps ne perdent rien de leur beauté long-temps aprés la mort ; ils sont aussi vermeils et aussi entiers trente ans aprés leurs trespas, que pendant leur vie : aussi dit-on qu'en ces païs-là les morts s'v portent bien, mais que les viuans y deuiennent malades. On v voit des glaces, les vnes de vingt-deux brasses, d'autres de trois cents et trois cent soixante pieds, qui se déprennent du riuage, et qui se cassent quelquefois auec tant de violence, qu'en tombant dans la mer elles excitent par ce bouleuersement des tempestes qui ont mis des vaisseaux en danger d'estre submergez, et peut-estre auront-elles fait perir celuv duquel les Sauuages ont veu le débris sur leur riuage.

Ce que l'admire le plus en cette terre infortunée, c'est de voir comme la Prouidence ne manque en rien à ses creatures ; elle supplée **au** défaut des vnes par le secours des autres, dont on ne s'auiscroit iamais. Quand on voit les bords de cette mer presque sans arbres. soit à cause de la rigueur du froid, qui les empesche de croistre, ou parce que les rochers dont ces terres sont presque toutes counertes ne peuvent nourrir de grands bois, qui ne iugeroit que rochers, et qui remplissent ce sol le plus ingrat et le plus disgracié de la nature. Mais comment v pent-on vigre sans feu, puisque les froids y sont si violens ? - Dieu v a pourueu : il leur donne tous les ans leur prouision de bois : il se sert des cerfs comme de bestes de charge, pour leur en faire porter leur prouision; ce sont le bois ou les cornes des mesmes cerfs : on en asseure que ces peuples n'ont point de meilleur feu que celui qu'ils font du ches des chesnes et des autres arbres | lieuës de Tadoussac, où m'entretenant

propres à brusler.

Mais ne quittons pas nostre Guide, qui va costoiant toute la Baye; il ne fait pas mauuais auec luy, puisqu'il asseure que le gibier grand et petit ne luy manque point, et qu'vn homme de sa suite a tué vn de ces Ours blancs dont | nous auons parlé; nous n'auons pas sceu de luy si la chair en est aussi bonne que celle des Oyes sanuages, des Cignes, des Canards, qui se trouuent au mesme lieu dans le mois de May, aussi bien qu'vn nombre infini de petits oiseaux hupez, d'hirondelles, comme encore de martres, de lieures blancs, et de renards noirs; et si la poudre manque pour la chasse, on peut s'adonner à la pesche des truites et des saumons, que ces Sauuages sçauent fort bien prendre sans filets, mais seulement auec le harpon.

Aprés que nostre Algonquin eut visité toutes les Nations circonuoisines de la Baye, et qu'il se fut chargé, de leur part, de diuers presens que ces peuples adressoient aux François et aux Algonquins de ces contrées, pour les attirer vers leur Baie, et pour s'y fortifier tous ensemble contre l'Iroquois, il quitta le | du lac, vers le Suroüest, vne peuplade riuage de la mer pour entrer dans les terres, et pour chercher vn chemin vers Tadoussac, par des vastes forests qu'il n'auoit iamais connuës. Comme il auancoit dans le bois sans boussole et sans prendre hauteur, il eut connoissance de trois Riuieres, dont l'vne conduit droit à nostre bourgade des Trois-Riuieres; il ne voulut pas prendre cette route, quov que bien plus courte et plus certaine, mais bien plus exposée aux Iroquois : les deux autres Riuieres se rendent au lac de S. lean, où est la source du sleuve Saguené. Il choisit la plus écartée de ces deux Rilieres, comme la plus scure, l'autre n'estant pas bien loin du païs où trois Nations ont esté desolées depuis deux ou trois ans par l'Iroquois, et contraintes de se refugier chez les autres plus éloignées. Cellescy se nomment les Kepata8angachik, les Outabitibek et les Ouak8iechidek.

auec luy de ses auentures et de ses voiages, il commença à me dire par auance l'estat où l'Iroquois auoit reduit les Nations Algonquines vers le lac Superieur et celuy des Ouinipeg. peine me fus-ie rendu à Quebec, que i'y trouuay deux François qui ne faisoient que d'arriuer de ces païs superieurs, auec trois cents Algonquins, dans soixante canots chargez de pelle-Voicy ce qu'ils ont veu de leurs terie. propres leux, qui nous representera l'estat des Algonquins du Couchant, aprés auoir parlé iusqu'à present de ceux du Nord.

Ils ont hiuerné sur les riuages du lac Superieur, et ont esté assez heureux pour y baptiser deux cents petits enfans de la Nation Algonquine, auec laquelle ils ont premierement demeuré. Ces enfans estoient attaquez de maladie et de famine, quarante sont allez droit au Ciel, estant morts peu aprés le

Baptesme.

Nos deux François firent pendant leur hiuernement diuerses courses vers les peuples circonuoisins; ils virent entre autres choses, à six iournées au-delà composée des restes des Hurons, de la Nation du Petun, contraints par l'Iroquois d'abandonner leur patrie, et de s'enfoncer si auant dans les forests. qu'ils ne puissent estre trouuez par leurs ennemis. Ces pauures gens, s'enfuiant et faisant chemin par des montagnes et sur des rochers, au trauers de ces grands bois inconnus, firent heureusement rencontre d'vne belle Riuiere, grande, large, profonde, et comparable, disent-ils, à nostre grand fleuue de S. Ils trouuerent sur ses riues Laurens. la grande Nation des Abimi8ec, qui les receut tres-bien. Cette Nation est composée de soixante Bourgades, ce qui nous confirme dans la connoissance. que nous auions desia, de plusieurs milliers de peuples qui remplissent toutes ces terres du Couchant.

Reuenons à nos deux François: continuant leur ronde, ils furent bien sur-Enfin il s'est rendu à trente-deux pris en visitant les Nad8echi8ec ; ils virent des semmes défigurées, et à qui on auoit coupé le bout du nez iusqu'au cartilage, de sorte qu'elles paroissoient en cette partie du visage, comme des testes de mort; de plus, elles auoient sor le haut de la teste vne partie de la peau arrachée en rond. S'estant informez d'où prouenoit ce mauuais traitement, ils apprirent auec admiration que c'estoit la loy du païs, qui condamne à ce supplice toutes les femmes adulteres, afin qu'elles portent grauées sur le visage La peine et la honte de leur peché : ce qui rend la chose plus admirable, c'est que chaque homme ayant en ce païs-là sept ou buit femmes, et par consequent la tentation estant bien plus grande parmi ces panures creatures, dont les vnes sont tousiours plus cheries que les autres, la loy neantmoins se garde plus exacte**ment qu'ell**e ne fe**r**oit peut-estre dans **les Villes les mie**ux policées, si elle **y estoit e**stablie. Si des Barbares qui ne sont instruits que par la loy de la nature, ont de si beaux sentimens de l'hon**nesteté, quels reproches feront-ils vn** iour aux Chrestiens libertins, qui ont commandement de se creuer plustost les yeux que de leur rien permettre au preiudice de leur salut? Ce qui ne se fait pas parmi les Chrestiens, est pratiqué par des Sauuages, qui retranchent les parties les plus visibles du visage **ri a serui de scan**dale et de pierre d'achopement. Nos François ont visité les quarante Bourgs dont cette Nation est composée, dans cinq desquels on comple iusqu'à cinq mille hommes : mais il faut prendre congé de ces peuples, sans faire pourtant grande ceremonie, pour entrer dans les terres d'vne autre Nation belliqueuse, et qui auec **ses fleches** et ses arcs s'est rendué aussi redoutable parmi les Algonquins supericurs, que l'Iroquois l'est parmi les **inferieur**s : aussi en porte-t-elle le nom de PSalak, c'est-à-dire les Guerriers.

Comme le bois est rare et petit chez eux. la nature leur a appris à faire du feu aose du charbon de terre, et à couurir leurs cabanes auec des peaux : quelquesvas plus industrieux se dressent des basti-

les hirondelles bastissent leurs nids; et ils ne dormiroient pas moins doucement sous ces peaux et sous cette bouë, que les grands de la terre sous leurs lambris d'or, s'ils n'apprehendoient les Iroquois, qui les viennent chercher à cinq et six cents lieuës loin.

Mais si l'Iroquois y va, pourquoy n'irons-nous pas aussi? s'il y a des conquestes à faire, pourquoy la foy ne les fera-t-elle pas, puisqu'elle en fait par tout le monde ? Voilà des peuples infinis ; mais le chemin en est fermé : il faut donc rompre tous les obstacles, et passant à trauers de mille morts, se ietler au milieu des flammes pour en deliurer tant de pauures Nations. ne s'est pas épargné ni pour l'vn ni pour l'autre, et on n'a laissé perdre aucune occasion qui se soit presentée, pour courir à leur secours ; et nous y cou rons encore presentement, comme ie diray aprés auoir yn peu parlé de l'estat pitoiable où l'Iroquois a reduit les Hurons.

#### CHAPITRE IV.

De l'estat de la Nation Muronne, et de sa derniere défaite par les Iroquois.

Si iamais peuple a pu dire aprés le Prophete, dissipata sunt ossa nostra, ce sont les pauures Hurons qui se voient maintenant dispersez dans toutes les parties de ces contrées ; ils ne viuent plus que comme ces insectes, qui estant tranchez en lambeaux, rendent encore quelques marques de vie par le mouuement qui reste aux parties coupées.

Mais s'il appartient à quelqu'yn de dire aprés le mesme Prophete, Dissipa gentes quæ bella rolunt, c'est à nous de les proferer co**ntre les** Iroquois, qui **ne** viuent que de sang et de carnage, et qui ne respirent que l'air de la guerre : certes ils meritent bien d'estre dissipez, après auoir dissipé et ruiné tous leurs **ments de terre grasse, à peu prés comme (voisins, parmi lesquels il n'y en a point** 

qui aient plus de suiet de s'en plaindre ! que les pauures Hurons. Ces peuples composoient, il y a quelque temps, la Nation la plus sedentaire et la plus propre pour les semences de la foy, de toutes ces contrées; et maintenant elle est la plus errante et la plus dissipée de toutes. Et de vray, à la défaite de leur païs, de trente à quarante mille ames qu'ils estoient, ceux qui furent tuez ou bruslez par les Iroquois, n'en faisoient que la plus petite partie. La famine qui suit la guerre, comme l'ombre le corps, et qui traisne aprés soy les maladies, les attaqua bien plus rudement, mais ie puis dire plus heureusement pour eux. puisqu'elle peupla le Paradis de la pluspart de ces pauures gens, qui, dans la désolation generale de leur pais, n'auoient que cette consolation, qu'ils mouroient Chrestiens.

Le reste du debris qui pût échapper, se dispersa de toutes parts, comme fait vne armée défaite et poursuiuie par le vainqueur : les vns se ietterent dans la Nation neutre, pensans y trouuer vn lieu de refuge par sa neutralité, qui insqu'à lors n'auoit point esté violée par les Iroquois: mais ces traistres s'en seruirent pour se saisir de toute la Nation, et la mener en leur païs toute entiere sous vne rude captiuité. Les autres se refugierent vers la Nation du Petun ; mais celle-ci a bien esté obligée de se refugier elle-mesme chez les Algonquins superieurs. D'autres courent dix iournées durant dans les bois; d'autres veulent aller à Andastoé, païs de la Virginie ; quelques-vns se refugient parmi la Nation du Feu et la Nation des Chats : mesme vn Bourg entier se ietta à la discretion des Sonnont8aehronnons, qui est l'vne des cinq nations Iroquoises, et s'en est bien trouué, s'estant conscruée depuis ce temps-là en forme de Bourg separé de ceux des Iroquois, où les Ilurons viuent à la Huronne, et les anciens Chrestiens gardent ce qu'ils peuuent du Christianisme.

Ceux qui dans cette dissipation auoient pris parti vers Quebec, et comme de bonnes oüailles y auoient voulu suiure

Chrestiens, à l'Isle d'Orleans, au nombre de cinq à six cents ames, et y passerent huit ans assez paisiblement; mais ils n'ont pas esté plus asseurez entre les mains des François, qu'en celles des autres Sauuages leurs alliez. auons veu, et nous auons pleuré leur enleuement; nous auons esté couuerts de leur sang, quand l'Iroquois, par vne perfidie abominable, les a massacrez entre nos bras; il ne nous en restoit plus qu'vne petite poignée, qui nous a fait tant de compassion, que, pour conseruer ce reste precieux d'vn peuple Chrestien, feu Monsieur d'Ailleboust. qui commandoit alors, leur fit bastir vn fort au sein de Quebec, pour ne pas laisser perir tout-à-fait la Nation; mais ce reste nous a esté enfin enleué par des ressorts de la Prouidence, qui passent toutes nos veues, et qui n'en sont pas moins adorables. Ils ont du moins peri glorieusement, puisqu'ils ont sauué ce païs par leur mort, ou du moins ont essuié l'orage qui venoit fondre sur nous, et l'ont destourné lors que nous en estions le plus menacez : voicy comment.

Quarante de nos Hurons qui faisoient l'eslite de tout ce qui nous restoit ici de considerable, conduits par vn Capitaine assez fameux, nommé Anahotaha. partirent de Quebec sur la fin de l'hiuer passé, pour aller à la petite guerre, et dresser des embusches aux Iroquois à leur retour de la chasse. Ils passerent par les Trois-Riuieres, et là six Algonquins se ioignirent à eux sous le commandement de Miti8emeg, Capitaine de consideration Estant arriuez en suite à Montreal, ils trouverent que dix-sent François, gens de cœur et de resolution, auoient desia lié partie dans le mesme dessein qu'eux, s'immolans genereusement pour le bien public et pour la defense de la Religion. Ils auoient choisi pour leur Chef le sieur Dolard. homme de mise et de conduite ; et quoy qu'il ne fust arriué de France que depuis assez peu de temps, il se trouua tout-à-fait propre pour ces sortes de guerre, ainsi qu'il l'a bien fait paroistre. leurs pasteurs, viuoient en fort bons auec ses camarades, quoy que la fortune semble leur auoir refusé la gloire l d'vne si sainte et si genereuse entreprise.

Nos Sauuages heureux de grossir leur nombre d'vne bande si leste et si resoluē, s'embarquent pleins d'vn nouueau courage, et nos François se joignant à eux, rament auec ioie, dans l'esperance de surprendre au plustost l'ennemi. Leur marche se faisoit de nuit pour n'estre point découuerts, et les prieres estoient reglées tous les matins et tous les soirs, s'adressans tous à Dieu publiquement, chacun en sa langue ; de sorte l qu'ils faisoient trois Chœurs bien agreables au Ciel, qui n'auoit iamais veu ici de si saints Soldats, et qui receuoit bien volontiers des vœux conceus en mesme en Huron.

Le sault S. Loùis et les autres rapides **pe leur coustent rien à passer ; le zele l** et l'ardeur d'vne si sainte expedition leur fait mépriser le rencontre des glaces, et le froid des eaux fraischement **fondués, dans lesq**uelles ils se iet-l toient vigoureusement, pour traisner eux-mesmes leurs Canots entre les pierres et les glaçons. Aiant gaigné le lac de Montreal, ils destournent à droite. entrent dans la Riuiere qui mene aux Hurons et vont se poster au-dessous du **sault de la Cha**udiere, pour y attendre **les Chasseur**s Iroquois, qui, selon leur coustume le deuoient passer file à file, en retournant de leur chasse d'hiuer.

Nos guerriers ne s'y furent pas plustost rendus, qu'ils furent apperceus par cinq Iroquois qui venoient à la découuerte, et qui remonterent en diligence pour aduertir tous les chasseurs de se reunir, et de quitter la posture de chasseur pour prendre celle de guerrier. Le changement est bientost fait : la petite hache **à la ceinture a**u lieu d'espée : le fusil à la pointe du Canot, et l'auiron en main, voilà l'équipage de ces Soldats. lls se rassemblent donc, et les Canots char-🗪 de deux cents Onnontagheronnons, s'estant joints, ils nauigent en belle or**donnance et** descendent graue**ment le** j

pris d'vne si prompte et si reglée démarche, se voyant bien plus foibles en nombre, se saisissent d'vn méchant reste de fort, basti en ce quartier-là depuis l'Automne par nos Algonquins; ils taschent de s'y gabionner du mieux qu'ils peuuent. L'Onnontagheronnon fait ses approches, et ayant reconnu l'ennemi, l'attaque auec furie; mais il est receu si vertement, qu'il est obligé de se retirer auec perte : ce qui le fait songer à ses ruses ordinaires, desesperant d'en venir à bout par la force; et afin d'amuser nos gens pendant qu'il appelle à son secours les Agniehronnons, qui auoient leur rendez-vous aux Isles de Richelieu, il fait semblant de vouloir parlementer. Les Algonquins temps, en François, en Algonquin, et let les Hurons semblent y vouloir prester l'oreille; mais nos François ne scauent ce que c'est que de paix auec ces barbares, qui n'ont iamais traité d'accommodement, qu'on ne se soit apperceu de leurs fourbes bien-tost aprés : c'est pourquoy, lors que tout paroissoit fort paisible d'vn costé du fort, de l'autre nos gens, se trouuant attaquez par trahison, ne furent pas surpris : ils firent de si bonnes décharges sur les assailsaint Louis, qui est au-dessus de l'Isle lans, qu'ils les contraignirent de se retirer pour la seconde fois, bien estonnez qu'vne petite poignée de François peust faire teste à deux cents Iroquois. Ils eussent sans doute eu la confusion toute entiere, et eussent esté défaits entierement, comme ils ont auoué, si les François fussent sortis du fort l'espée à la main, ou si les Agniehronnons ne fussent pas arriuez peu de temps aprés au nombre de cinq cents, auec des cris si horribles et si puissans, que toute la terre circonuoisine sembloit estre pleine d'Iroquois. Le fort est enuironné de tous costez, on fait feu par tout iour et nuit; les attaques se font rudes et frequentes, pendant lesquelles nos François firent tousiours admirer leur resolution, leur vigilance, et sur tout leur pieté, qui leur faisoit employer à la priere le peu de temps qu'ils auoient entre chaque attaque; de sorte que sitost qu'ils auoient repoussé l'Iroquois, sank, au-dessous duquel, nos gens sur- lils se mettoient à genoux, et ne s'en

releuoient point que pour le repousser! encore; et ainsi pendant dix iours que dura ce Siege, ils n'auoient que deux fonctions, prier et combattre, faisant succeder l'vne à l'autre, auec l'étonnement de nos Sauuages, qui s'animoient à mourir genereusement par de si beaux exemples.

Comme l'ardeur du combat estoit grande, et les attaques presque continuelles, la soif pressoit plus nos gens Il falloit essuier vne que l'Iroquois. gresle de plomb, et aller à la pointe de l'espée puiser de l'eau à la Riuiere, qui estoit à deux cents pas du Fort, dans leguel on trouua enfin à force de fouïr. vn petit filet d'eau bourbeuse, mais si peu, que le sang découloit des veines des morts et des blessez, bien plus abondamment que l'eau de cette source **de** bouë.

Cette necessité mit le Fort en telle extremité, que la partie ne paroissant plus tenable aux Sauuages qui y estoient, ils songerent à traitter de Paix, et deputerent quelques Ambassadeurs au camp ennemi, auec de beaux presens de pourcelaine, qui font en ce païs toutes les grandes affaires de la Paix et de la Guerre. Ceux-cy furent receus des Iroquois auec de grands cris, soit de ioie, soit de moquerie, mais qui donnerent de la fraieur à nos Sauuages, desquels vne trentaine estant inuitez par leurs compatriotes Hurons, qui demeuroient parmi les Iroquois, à se rendre auec asseurance de la vie, sauterent malgré tous les autres par-dessus la palissade, et laisserent le Fort bien affoibly par vne si insigne lascheté, qui donna esperance aux Iroquois de se rendre maitres des autres sans coup ferir, ou par menaces, ou par belles paroles. Quelques deputez s'approcherent pour cela du Fort, auec les Ambassadeurs qui en estoient sortis; mais nos François qui ne se fioient point à tous ces pourparlers, firent sur eux vne décharge inopinée, et ietterent les vns morts par terre, et mirent les autres en fuite. Cet affront aigrit tellement les Iroquois, qu'ils vinrent à corps perdu et teste

mirent en deuoir de la sapper à coups de haches, auec vn courage qui leur faisoit fermer les ieux à tous les dangers et aux décharges continuelles qu'on fai-Il est vray que pour se soit sur eux. garantir de la plus grande partie de cette gresle, ils firent des mantelets de trois buches liées coste à coste, qui les couuroient depuis le haut de la teste iusques à la moitié des cuisses, et par ce moien ils s'attacherent au-dessous des canonniers des courtines, lesquelles n'estant pas flanquées, ils trauailloient à la sappe auec assez d'asseurance.

Nos François emploierent tout leur courage et toute leur industrie en cette extremité; les grenades leur manquant, ils y suppleerent par le moien des canons d'vne partie de leurs fusils qu'ils chargerent à creuer, et qu'ils ietterent sur leurs ennemis; ils s'auiserent mesme de se seruir d'vn baril de poudre, qu'ils pousserent par-dessus la palissade; mais, par malheur, aiant rencontré vne branche en l'air, il retomba dans le Fort, et y causa de grands desordres: la pluspart de nos François eurent le visage et les mains bruslées du feu, et les yeux aueuglez de la fumée que sit cette machine; de quoy les Iroquois prenans auantage, se saisirent de toutes les meurtrieres, et de dehors tiroient et tuoient dans le Fort ceux qu'ils pouuoient découurir dans l'épaisseur de la fumée; ce qui les anima de telle sorte, qu'ils monterent sur les pieux, la hache en main, descendirent dans le Fort de tous costez, et y remplirent tout de sang et de carnage, auec tant de furie qu'il n'y demeura que cing François et quatre Hurons en vie, tout le reste aiant esté tué sur la place, auec le chef de tous nommé Anahotaha, qui, se voiant prest à expirer, pria qu'on lui mist la teste dans le feu, asin d'oster à l'Iroquois la gloire d'emporter sa cheueleure. Laudaui magis mortuos quàm viuentes. Ce fut sans doute dans cette pensée du Sage, qu'vn de nos François fit vn coup surprenant: car voiant que tout estoit perdu, et s'estant apperceu que plusieurs de ses compagnons blesbaissée, s'attacher à la palissade, et se sez à mort viuoient encore, il les acheua

à grands coups de haches, pour les de- quois fut rassasiée par la veue de leurs liurer par cette inhumaine misericorde, des feux des Iroquois. Et de fait, la François aiant esté trouuez parmy les [ morts, auec quelque souffle de vie qui **leur restoit, on l**es fit la proie des flammes; au lieu d'huile pour adoucir leurs plaies, on v foura des tisons allumez et des alesnes toutes rouges; au lieu de lit pour soustenir les membres de ces pauures moribonds, on les coucha sur la braise : en vn mot on brusla cruellement ces pauures agonisans dans toutes **les parties du corps, tant qu'ils demeu**rerent en vie. Pour les cinq autres François, auec tout le reste des captifs, tant ceux qui se sont rendus volontairement, que ceux qui ont esté pris, on les oblige de monter sur vn échafaut, | ou on leur fait les premieres caresses des prisonniers. On presente aux vns du feu à manger, on coupe les doigts aux autres, on brusle les iambes et les bras à quelques autres : tous enfin re**coivent les marques** de leur captiuité.

Ce spectacle d'horreur si agreable aux **veux des Iroq**uois, ne le fut pas moins, ie m'asseure, aux veux des Anges, quand vn des pauures prisonniers Hurons, se **souvenant des instructions qu'on lui** anoit faites, se mit à faire le Predicateur, et à exhorter tous ces patiens à souffrir constamment ces cruautez, qui passeroient bientost et seroient suivies **du bonheur eternel**, puisque ce n'estoit que pour la gloire de Dieu et pour le zele de la Religion, qu'ils auoient entrepris **cette guerre** contre les ennemis de la le ne scaj si l'Eglise naissante a **veu rien d**e plus beau dans ses persecutions: vn barbare prescher lesus-Christ, et faire d'vn échafaut vne chaire de Nocteur, et si bien faire que l'échafaut se change en Chapelle pour ses auditeurs, qui, parmi leurs tourmens et **au mil**ieu des feux font leurs prieres comme s'ils estoient aux pieds des Autels : et ils ont tousiones continué à les homme remue tant soit peu. Cette seule faire pendant leur captiuité, s'y exhortant les vus les autres lors qu'ils se rencontrovent.

prisonniers, et par ces coups d'essai de leur cruauté, ils font le partage de leurs cruanté succedant à la fureur, deux | captifs : deux François sont donnez aux Agnieronnons, deux aux Onnontagheronnons, le cinquiéme aux Onnei8theronnons, pour leur faire gouster à tous de la chair des François, et leur faire venir l'appetit et l'enuie d'en manger, c'est-à-dire, les inuiter à vne sanglante guerre pour venger la mort d'vne vingtaine de leurs gens tuez en cette occasion. Aprés la distribution on décampe, et l'on quitte la resolution prise de venir inonder sur nos habitations, pour mener au plustost dans le païs ces miserables victimes, destinées à repaistre la rage et la cruauté de la plus barbare de toutes les Nations. ll faut ici donner la gloire à ces dix-sept François de Montreal, et honorer leurs cendres d'vn eloge qui leur est deu auec iustice, et que nous ne pouvons leur refuser sans ingratitude. Tout estoit perdu s'ils n'eussent peri, et leur malheur a sauué ce païs, ou du moins a coniuré l'orage qui venoit y fondre, puisqu'ils en ont arresté les premiers efforts, et détourné tout-à-fait le cours.

Cependant, pour s'asseurer des captifs sur les chemins, tous les soirs on les estend presque tout nuds sur le dos, sans autre lit que la plate terre, dans laquelle on fiche quatre pieux pour chacun des prisonniers, afin d'y lier leurs pieds et leurs mains ouuertes et estenduës en forme de Croix de saint André. On enfonce de plus en terre vn cinquieme pieu, auquel on attache vne corde, qui prend le prisonnier par le col et le serre de trois ou quatre tours. Enfin on le ceint par le milieu du corps auec vn collier : c'est vne façon de sangle, dont les Sauuages se seruent en toutes sortes d'ysages : et celui qui a soin d'vn captif, prend les deux bouts du collier et les met sous soi pendant qu'il dort, afin d'estre éucillé si son posture durant tonte vue nuit, dans cette contrainte, à la merci des Maringouins et des Monsquites, qui ne ces-Après que la première rage des Iro-|sent de piquer iusqu'au vif, et qui sucent le sang par tout le corps, est sans doute vn cheualet bien rude; et c'est le traitement que nos pauures François, auec les autres captifs, reçoiuent toutes les nuits, pour les disposer aux tourmens du feu, ausquels ils se doiuent bien attendre. Mais voions comment, nonobstant toutes ces precautions, quelques Sauuages se sauuerent si heureusement, que ces sortes d'euasions peuuent passer pour de petits miracles. C'est d'eux que nous avons appris ce que nous auons dit cy-dessus.

#### CHAPITRE V.

De l'estat du reste des Hurons aprés leur derniere defaite.

Admirable conduite du Ciel sur vn Huron tiré des mains de l'Iroquois.

Celuy, entre autres, dont nous auons appris tout ce que nous auons dit au Chapitre precedent, est vn Huron Chrestien, qui, par vne conduite du Ciel bien merueilleuse, s'échappa des mains des Iroquois, aprés dix jours de captiuité : l'action est memorable, et merite vn

parré tout particulier.

C'estoit vn homme bien fait, bon Chrestien, et parfaitement bien instruit depuis long-temps dans tous les Mysteres de nostre Foi : il ne se vit pas plustost chargé de liens, qu'il se sentit poussé interieurement d'auoir recours à la S. Vierge, dont les Peres lui auoient dit tant de merueilles. La premiere resolution qu'il prit, fut de l'honorer pendant ses malheurs, auec plus de ferueur qu'auparauant: pour cela il lui fait promesse de dire tous les iours son Rosaire; et pour s'en acquitter fidellement, il vse d'industrie, pour suppleer au deffaut de son Chapelet que l'Iroquois lui auoit osté auec tous ses habits. Il se sert donc de pailles pour compter les dixaines, et de feuïlles d'arbres pour y marquer auec l'ongle chaque Ave Ma- rage, c'est que le soir, aiant fait sa

ria, passant la pluspart de la iournée dans ce saint et industrieux exercice. auquel il estoit si attaché, que quand on l'inuitoit à chanter, à l'ordinaire des prisonniers, il s'en excusoit, disant qu'il vouloit épargner sa voix pour mieux chanter dans le païs : car c'est vne vanité qui regne mesme sur l'eschafaut et dans les feux. Mais nostre bon Chrestien prenoit ce pretexte, pour n'estre pas diuerti de ses prieres, qu'il adressoit à tous les Saints dont il auoit oui parler, et mesme à ceux de nos Peres qui ont esté bruslez ou tuez par les Iroquois, les aiant souuent accompagnez dans leurs Missions.

Aprés que quelques iournées se furent passées dans ces petites pratiques de deuotion, sans rien relascher, vn iour qu'il se sentit animé d'vne ferueur extraordinaire, s'adressant à N. D. tout plein de confiance : S. Vierge, lui dit-il, votre Fils ne vous refuse rien, parce que vous l'aimez trop, et qu'il vous aime trop; demandez-lui donc pour moi ma deliurance, ie vous en coniure, et ie vous donne trois iours de temps pour me l'obtenir, pendant lesquels ie vai redoubler mes prieres auec le plus de soin que ie pourrai. Voilà vne priere bien simple, mais qui partoit d'vn bon cœur. Les trois iours se passent sans estre deliuré; alors il dit en soy-même : Ie ne puis pas douter que la S. Vierge ne se soit emploiée pour moi, **et** qu'elle n'ait pu m'obtenir ce que ie demande; mais sans doute mes pechez me rendent indigne de ses faueurs, ie vois bien que Dieu me veut punir en ce monde, pour m'épargner en l'autre : à la bonne heure, mourons donc, ie l'ai bien merité, et mille morts n'égalent pas mes crimes. Le voilà donc tout resolu à mourir, il s'y attend, il s'y resigne; quand tout d'vn coup le cœur lui dit: Non, tu n'en mourras pas; tu reuerras encore Quebec. A cette voix interieure, il reprend ses esprits, il renouuelle sa priere à N. D. et se resout de tâcher à s'enfuir dés la nuit suiuante. Mais quelle apparence de le faire, estant si bien garotté? Ce qui lui donna cou-

priere auec yn redoublement de ferueur. l'Iroqueis à qui il appartenoit, en le liant à ces pieux, ne le serra pas si fort, lui disant qu'il n'estoit pas cruel aux captifs, et qu'il le laisseroit reposer vn peu plus doucement. Ce mot fut d'vn bon augure à nostre prisonnier. d'œillades il ietta vers le Ciel! que de soupirs il lanca vers sa bonne Mere! Entin. aprés auoir bien prié et coniuré la S. Vierge, tout le monde estant endormi, il tente vn peu, et tasche à se **dégager** de ses liens. Il auoit, par bonbeur, vn cousteau sur soi, mais il ne pouvoit s'en seruir sans avoir du moins vne main libre : il redouble encore ses prieres, et tournant son bras droit de costé et d'autre, il le trouua ie ne sçai comment hors de ses liens. O Dieu ! **quelle** ioie! Il délie doucement sa main gauche, puis il détache les cordes de son col; enfin, auec son cousteau il coape si subtilement celle qui le serroit **par le m**ilieu du corps, que son voisin n'en sut point éueillé : il ne restoit plus qu'à dénouer promptement celle de ses pieds, et puis se ietter bien viste dans le bois. Il se dresse pour cela ; mais bien surpris, il apperçoit vn Iroquois deuant le feu, qui petunoit : ce lui fut vn coup de massue sur la teste; vne sueur froide, semblable à celle des moribonds, s'empare de tous ses membres, il pensa mourir de fraieur, ne doutant point qu'il ne fust découvert, et par con**sequen**t destiné bien-tost au feu. troublé qu'il fut, cette pensée ne laissa pas de lui venir dans l'esprit : Il faut, disoit-il en soi-mesme, que l'horreur qui saisit vne ame au moment qu'elle et condamnée aux flammes eternelles, soit bien époquantable, puisque l'apprehension d'estre surpris me cause de ai etranges congulsions. ll n'en eut pourtant que la peur : car, soit que l'Iroquois qui petunoit, fust à demi endormi, soit que la Sainte Vierge protep-ast particulierement son deuot, il ne fut point apperceu, et laissa couler quelque temps sans remuer, après quoy il 🗫 redresse encore, mais ce fut pour 🛩 reietter bien promptement å terre ; car vn vieillard faisoit pour lors la ronde, |

et visitoit tous les feux et tous les prisonniers, de peur que pas vn n'échappast de leurs mains; il passa assez proche du nostre, et luy causa plus de fraieur que n'eust fait vn coup de tonnerre qui fust tombé à ses pieds. troisième fois qu'il se dressa, ne voiant personne en sentinelle, il dégage adroitement ses liens, et sans faire bruit marche tout doucement au trauers des Iroquois qui dormoient de tous costez. Il n'eust pas plus tost gagné l'épaisseur du bois, qu'il se mit à courir tout nud le reste de la nuit, sans que les ronces et les épines, et les halliers, le retardassent d'vn moment. Ah! que nous fuirions viste toutes les occasions d'offenser Dieu, si nous apprehendions les feux d'Enfer, autant que ce panure homme apprehendoit ceux des Iroquois.

Il fut quatre iours et quatre nuits à courir sans relasche, s'imaginant à chaque pas l'Iroquois à ses talons, aiant l'esprit tout plein de ses feux, qui ne lui laissoient pas seulement regarder où il mettoit les pieds. Il se rendit enfin Qui pourroit dire auec à Montreal. Ses premiers soins furent quelle ioie? d'aller droit à l'Eglise remercier sa Bienfaictrice, et se preparer par le Sacrement de penitence à celuy de l'Eucharistie, en action de grace d'vn bien-fait si signalé; mais comme il n'y auoit point de Prestre à Montreal qui entendist le Huron, il voulut et eut le courage de se confesser par interprete, ce qui luy aura merité vne abondance de graces : car il a depuis témoigné que iamais en sa vie il n'a gousté tant de douceurs, ni ressenti tant de contentemens, que dans la Communion qu'il fit alors. Dominus mortificat, et viuificat, deducit ad inferos, et reducit.

D'en autre Huron deliuré de captiuité par l'assistance de la sainte Vierge.

Vn autre Huron qui auoit eu le bien de receuoir le saint Baptesme des propres mains de Monseigneur de Petrée, s'échappa des la premiere nuit de sa prise: la façon n'est pas moins merueilleuse que celle que ie viens de raconter; il y paroist aussi vne protection toute singuliere de la sainte Vierge, à laquelle ce pauure homme attribuë sa liberté. Il en a fait le recit auec des tendresses dignes d'vne faueur si prodigieuse. On lui venoit de couper le poulce, il auoit la bouche encore toute grillée du feu qu'on luy vouloit faire manger, et on ne faisoit que d'acheuer vne execution sur vne de ses iambes qu'on luy brusla inhumainement. Nonobstant tous ces tourmens, il ne fut pas plus tost garrotté de la maniere que nous auons dite, pour passer la nuit en cette posture, qu'il s'endormit, et pendant son sommeil il vit vne Dame diuinement belle, qui luy dit ces mots; Satiatonta8a, sauue-toi de tes liens. voix il se réueille, et aiant l'esprit tout rempli de cette beauté admirable qu'il venoit de voir, et de qui il auoit entendu vne si douce parole, il se souuint que les Peres lui auoient dit souuent qu'il n'y auoit point de beauté au monde qui égalast celle de la Mere de Dieu, et ne douta plus que ce ne fust elle qui ll l'inl'auoit éueillé pour se sauuer. uoque donc, mais de bon cœur, et la prie de luy donner la force et les moiens de lui obeir; la priere fut feruente, mais courte, parce que le temps pres-Il tâche de tirer de ses liens la soit. main qui n'estoit point blessée, et aprés quelque effort en vint heureusement à bout, et ce fut sans doute par le secours de la Sainte Vierge, parce que les soins que prennent les Iroquois de bien lier leurs prisonniers les premiers jours, sont tout-à-fait extraordinaires, mais bien esloignez de ceux que la Mere de Dicu prend de ses bons seruiteurs, comme il parut en celui-ci, qui, aiant si aisément degagé vne main, s'en seruit pour dénoüer les cordes de l'autre main, des pieds, et du reste du corps, sans estre ni apperceu, ni entendu; aprés quoy il se met à fuir tout nud, n'aiant qu'vn méchant haillon sur les reins, courrant sans cesse iusqu'à la pointe du jour : il vit alors ses pieds et ses iambes toutes déchirées, et en si pitoiable estat, qu'il en eut com- | ces pauures captifs Hurons, d'vne façon

passion, quoy qu'il n'en ressentist pas encore le mal. Pour se soulager à poursuivre sa course, il prend le peu d'estoffe qu'il auoit sur soy, et la met à ses pieds au lieu de chausses et de souliers, et puis se remet à courir, sans songer ni à prendre haleine, ni à boire, Neantmoins l'inflammani à manger. tion s'estant mise à ses iambes et à ses cuisses, il desesperoit de iamais atteindre Montreal, lors que s'estant adressé à la sainte Vierge auec vne nouuelle confiance, il se ressentit tout fortifié de nouueau, et comme conuaincu qu'elle l'accompagnoit dans toutes ses routes; aussi courut-il vigoureusement quatre iours de suite comme à l'aueugle, sans prendre aucun autre rafraîchissement qu'vn peu d'eau boüeuse, qui luy tenoit lieu de toute nourriture. Ce ne fut pas pourtant sans vne grande diminution de ses forces, qui furent tout d'vn coup reduites si bas, qu'il ne pouvoit presque plus mettre vn pied deuant l'autre, de sorte qu'il crut quasi estre abandonné de sa bonne Mere. En cette extremité, pour dernier effort, il monte auec grand peine sur vn arbre, pour reconnoistre le païs où il seroit obligé de mourir; mais bien surpris, il se voit au pied de la montagne de Montreal. Ah! ie ne m'estonne plus, s'écria-t-il, si la sainte Vierge a cessé de me conduire, puisque me voilà enfin rendu. Il luy fallut aller à l'hospital pour se faire panser de ses plaies, et reprendre vn peu ses forces; mais les conduits de l'estomac se trouuerent si serrez, qu'il ne pouuoit plus rien aualer : il estoit en danger de mourir, s'il n'eust demandé de la graisse d'Ours fonduë, dont il se guerit en la beuuant, et se mit en estat de faire ses remerciemens à la S. Vierge, enuers laquelle il est si reconnaissant, qu'il ne fait presque rien que dire son Chapelet.

D'vn troisiéme Huron échappé prodigieusement du milieu des flammes.

Dieu nous a rendu encore vn autre de

dont le recit agreera à ceux qui pren-| nous approchions du bourg. pent plaisir d'adorer les coups signalez pre bouche ses auentures, qu'il décrira ben micux que moi, parce qu'elles lui þ ont couste des doigts coupez, des bras l ro-us et des cuisses bruslées.

Apres nostre prise, dit-il, ie fus meque moi, ianuais homme n'a esté tant ! crées à Dieu. serrez, de sorte que pendant toute cette. tant je ne pas me serair de mon cou-

**L'aduouë** que la priere est yn bien doux lenitif de la Prouidence. Ecoutons de sa pro- | dans ces desastres et qu'elle scait charmer les douleurs les plus aignes, et nous rendre mesme insensibles aux plus effrovables cruautez ; le l'av éprouvé en diuerses rencoutres. entre autres, qu'on m'appliqua le feu né a Onnontaghé, dans l'incertitude si sur le bras gauche, auec tant de vioi y tronnerois la vie on la mort ; sur les } lence, que sa viuacité aiant penetré inschemms on me traitoit en captif, aussi | qu'à l'os, et m'aiant retiré tous les nerfs bien que tous les autres qui s'estoient (iusqu'à me rendre entierement impotent rendus librement à l'Iroquois. Estant de la main, je confesse que je m'apparuenus a huit lienes du bourg, yn pliquay lors si fort à la priere, que le Huron captif depuis long-temps, qui ne ressentis presque point de douleur auoit esté autresfois de mes amis, me i de cette cruelle bruslure, et que ie vis dit a l'oreille que c'estoit fait de moi, | plustost le mal sur mon bras que ie ne que l'estois condamné au fen, que le le sentis : le me servois le plus que le n entrerois pas plustost dans le village | pounois d'yn si bon remede, et dans ma **q**ue dans les flammes, que le songeasse : chanson de mort au lieu de raconte**r** denc a moi ; et en me disant cela me | mes anciennes pronesses, selon nostre glissa subtilement vu consteau sons ma | constume, l'inuitois tons les François role pour couper mes liens. La muité de ma connoissance à prier pour moi ; surgante qui denoit estre la derniere de l'antost j'appellois les Robes noires à ma vie, iamais captif n'a esté tant veille mon secours, tantost les tilles consale chantois l'esperance garrotte ; et mesme les spectres estoient | que i auois de jourr d'vu bouheur eterd'intelligence auec mes ennemis pour nel, après que mon corps auroit esté me perdre. La puit estant venue, et l'objet de la rage de mes bourreaux : mes hens avant este redoublez, pen- i'v adioustois des reproches que le leur dant le plus profond sommeil de mes, faisois, en leur disant que pour vu feu cardes, il me sembla voir yn phantosme -d yn jour dont ils me tourmentoient, ils horrible, sous la forme d'yn serpent seroient à iamais bruslez dans celui des hideax, et sous d'autres figures, qui ve-cenfers ; enfin parmi toutes ces sainctes not a l'entour de moi, faisant semblant, pensees dont le remplissois ma chande se letter sur mes pieds et sur mes son, nous arriuasmes au hauf de la monbras, et me venoit mesme siffler aux (tagne, d'ou l'ou decouure le bourg d'Onoralles, me faisant herisser les cheneux (nontaghe ; lie fas saisi d'horreur à cette dans la teste, comme si c'enst este vn (veue, je ne le puis nier, mais bien plus demon aposte qui cust este mis en sen-l quand en anancant plus prés, le decouunelle pour me veiller : s'il m'obligeoit pris vue infinite de gens qui mattenà tirer le pied, ou le bras, mes gardes doient pour décharger sur mon pamire sequilioent incontinent, et visitoient corps fout ce que la fureur et la venmes hens pour les tenir tousiours bien geance leur pourroit inspirer de cruauté : le sougeay pour lors a mon consteau, que je tenois cache sur mes rems : steau pour me mettre en liberte. Le 1e pris resolution de m'en couper la iour venu lit l'ien cuanouir ces spectres, gorge, afin d'einfer par vue mort soupar sa lumnete, mais ne dissipa pas mes dame et bien donce a mon aduis, mille fravours, an contraire, elles au\_men- morts que ranois denant les veux; le Court par les approches de la mort, qui l'agois deux en main, et restois tout → rendoit tousiours plus hidense et plus (prest à faire le coup, fors que je me) ермиальное a mon esprit a mesure que , sonams de ce, que les. Peres m auoient les maistres de nos vies, qu'il n'appartient qu'à Dieu de prolonger ou d'accourcir nos iours, et que ie ne pourrois l pas vser de cette violence sans vn grand peché. Après cette pensée qui me fit vn peu chanceler du commencement dans ma resolution, ie m'offris à Dieu pour souffrir tous les tourmens qu'il voudroit, plustost que de lui déplaire ; et pour me déliurer de la tentation qui estoit grande et forte, ie iettai mon cousteau loin de moy, et ie me mis à marcher genereusement vers tout le peuple qui m'attendoit. Iamais ie ne conceus mieux tout ce qu'on m'auoit dit de la rage auec laquelle les demons se iettent sur vne ame damnée quand elle entre dans les enfers, que lorsque ie me vis au milieu de tout ce peuple : chacun se iette à la foule sur moi de tous costez : les vns me coupent les doigts, les autres me déchirent la chair, ceux-cy me déchargent sur le corps vne gresle de bastonnades, ceux-là m'arrachent les ongles; mes pauures mains ne pouuoient suffire à toutes celles qui me les tirailloient de toutes parts; vn des plus hardis m'en veut couper vne toute entiere, celui à qui i'appartenois s'y oppose, l'autre fait violence et se iette sur moi, celui-ci me defend, et m'arrache la main d'entre les mains de ce cruel, ne m'en aiant cousté qu'vn doigt; il me fait fendre la presse pour entrer au plus tost dans le bourg, que ie regardois comme mon tombeau, où ie souhaitois au plus tost d'estre reduit en cendre pour finir mes maux en finissant ma vie. le pensois aller droit à l'eschafault que ie trouuay tout prest à l'execution, mais i'en fus détourné pour rentrer dans quelques cabanes, afin de contenter de ma veuë ceux qui auoient interest à ma mort. Ce fut dans la troisiesme qu'on me prononça ma sentence de mort. Vn des plus considerables du bourg se leuant au milieu de l'assemblée de tous les plus anciens qui auoient esté conuoquez pour entendre ma condamnation et pour assister à mon supplice, harangua bien haut, et aprés

dit autrefois, que nous ne sommes point | de ce qu'il leur estoit si fauorable, que de leur donner moyen de venger sur vn homme considerable la mort de ceux qui auoient esté tuez en la derniere expedition, se tournant vers moy, me prononça l'arrest de mort, et nomma ceux qui deuoient estre les executeurs, ausquels il ordonna de me donner dés le soir des chausses, c'est-à-dire de me brusler les iambes, iusqu'à ce que le lendemain on acheuast de m'habiller. Au reste, il recommanda fort de ne pas toucher à vn de mes bras, ni à mon cœur, parce qu'il les falloit reseruer pour les donner à manger à vn Iroquois du Bourg, qui auait songé depuis quelques mois qu'il les deuoit manger. I'entendois tout cela, et me preparois par la priere à subir l'execution auec le plus de courage qu'il me seroit possible. On m'ordonne donc de marcher au lieu du supplice ; mais à peine eus-ie fait va pas pour y aller, que ie me sentis la teste chargée d'vn ie ne sçai quel fardeau, que ie ne puis mieux exprim**er que** par vne grosse nuée, qui viendroit fondre sur moi : car il me sembloit que i'auois comme vn orage entier sur ma teste, qui m'eût presque fait perdre l'esprit; tant que pendant ce prodige, ie crûs estre transporté dans la Chapelle des Robes noires à Quebec, où ie voiois distinctement tous les tableaux et considerois toutes les sculptures : ce qui me sit redoubler mes prieres auec d'autant plus d'ardeur, que ces cho**ses qui** se passoient en moy me paroissoient tout-à-fait extraordinaires; mais on ne laissa pas de me traisner sur l'eschafault, et toute ma vision aiant disparu, ie me vis enuironné de feux allumez, ie vis de la ferraille de toutes les façons, qu'on y faisoit rougir pour m'en tourmenter, et ie me vis enfin attaché au poteau d'une facon toute nouuelle : car on m'estendit les bras, et on me les lia ainsi estendus, à vn second poteau qui trauersoit le premier, afin que pendant le supplice ie ne peusse me soulager en me remuant. Tout estant ainsi preparé, et mes bourreaux s'estant approchez du feu pour y prendre des tisons, plusieurs remercimens qu'il fit au Ciel, | dont ils deuoient commencer mon supplice, tout d'vn coup vn grand esclat à mes bourreaux de pouvoir poursuiure le me vis donc seul au milieu, **non plus des feux, mais des eaux, qui** j me firent souuenir de ma vision precedente ; et en regardant de tous costez **auec yn peu plus de liberté**, ie vis des **chiens qui mangeoient le reste de quel**ques morceaux de la carcasse d'vn Fran**cois qui venoit d'estre bruslé au mesme l poteau et sur le mesme eschafault que .** 

le les voiois sucer son sang, et s'achar**per sur quelques-vns de ses membres, qu**i n'auoient échappé les dents des 1ro**qu**ois que pour estre deuorez par les animaux ; et ma propre misere me causoit moins de compassion que ce spe-A cette tendresse, qui me fit **ietter d**es larmes sur le reste de son curps, succeda yn sentiment d'estime que le faisois de sa saincte vie et de sa **genereuse mort, et ce fut ce qui me tira** ces mots de la bouche, si tost que ie **mapper**ceus de ce spectacle : O Fran- | ure ben-tost, par vne confiance toute ( **cur**de de lacu.

de foudre fend vue nuée sur ma teste, | l'execution ce iour-là, si la pluie ne et auec vn grand coup de tonnerre, fait | cessoit au plus tost. On me vient donc tomber tant de pluie, que les feux en | delier, et on me fit rentrer dans la cafurent incontinent éteins, et mes bour- banne, dans laquelle à peine eus-ie mis reaux contrains de se retirer, de peur le pied, que par vne Prouidence de **d**e moùiller leurs belles robes, dont ils Dieu bien-aimable sur moi, yn des plu**s** s'estoient parez-pour honorer mon sup-{considerables de la famille à qui i'auois esté donné, retourne de la chasse, et avant appris qu'on auoit deliberé de ma mort, sans attendre son retour, pour luy en demander auis, et d'ailleurs, voiant que les autres captifs Hurons menez auec mov, auoient eu grace, crût que sa famille n'estoit pas plus obligée à venger les iniures publiques, que les autres, lesquelles neantmoins auoient donné la vie à leurs prisonniers ; làdessus, il conclut que ie n'en mourrois pas, il me fit rompre mes liens, me couurit de beaux habits, et me fit douter quelque temps, par yn changement de fortune si inopiné, si je veillois, ou si tout ce qui se passoit, n'estoit qu'vn songe. On me donne à manger, on me fait promettre d'estre fidele à la Nation, et sur tout de ne pas fuir vers les François. L'auois peur que tout cela ne fust qu'vn ieu, pour donner plus suiet de rire à toute la compagnie. C'est pourquov ie réponds assez froidement, que ços mille fois heureux! tu ioüis à pre-¦ie ne fuirois pas ; ie le dis de bouche, **eent du bonheur** que tu as si justement | mais mon cœur disoit le contraire, senmente par la ferueur de tes prieres, et tant ma conscience trop oppressée pour par la constance qui t'a fait deuorer consentir à demeurer parmi ces demons, tant de tourmens! ah! que ne suis-ie où l'aurois bientost perdu l'ysage des maintenant en ta place, et que mes cen- i prieres, et me serois infailliblement dres seroient heureuses d'estre mélées damné auec eux. Je ne laissay pas auec les tiennes, pendant que mon ame | pourtant de faire | bonne mine ; et pour **l'accompagnero**it dans la recompense leur mieux cacher le dessein que i'auois que tu reçois de tous tes tourmens! le de m'euader, le m'offris de me loindre disois cela de cœnr ; et quoy que mes , à vue escouade qui s'en alloit en guerre **■uh**aits fussent sur le point d'estre ac-| contre les François. Sur les chemins, complis. Il me sembloit neantmoins, lie fus sounent sur le point de m'échapqu'on tardoit trop de me ioindre par ma | per, et a chaque fois les feux-ausquels mort au François, que le croiois estre lie m'exposois, si l'estois repris, se pre**de**dans le Ciel, où l'esperois de le sui-| sentoient à mon esprit auec taut d'horreur, que le ne m'y pouvois resoudre. catraordinaire que l'auois en la miseri- Vine fois enfin, aiant jugé que le pouuois bien prendre mon temps, ie partis Pendant que le m'entretenois ainsi en diligence, pensant n'estre pas apœul. Forage continuoit, et le temps pa− perceu ; mais œ n'eus pas fait cinquante russant tout connert, osta l'esperance pas, que l'entendis yn grand cri de touts

en quartiers de ma fuite; et en mesme temps ie me vis poursuiui de tous costez par ceux qui estoient les plus dispos, et l qui auoient plus d'interest à ma prise. Neantmoins, soit que l'eusse gagné vn peu du deuant, soit que la crainte de l tant de tourmens, qui m'estoient tout asseurez, me donnast des aisles, on ne put m'atteindre auant la nuit, pendant laquelle ie courois par des chemins perdus, iusqu'à la pointe du iour, qui me fit voir, par bonheur, vn tronc d'arbre creusé, tout propre pour me receuoir, et m'y tenir caché, iusqu'à ce que les Iroquois eussent acheué leur premiere recherche. Ie m'y fourrai donc, comme dans le plus seur azile que ie peusse rencontrer; i'aiustai proprement quelques branches qui en couuroient l'ouuerture, et ie passai vn iour et deux nuits, sans bransler, sans boire, ni manger, mais non pas sans de grandes fraieurs, causées par vn grand bruit que i'entendois sans cesse tout à l'entour de moi, que faisoient ceux qui me cherchoient auec de tres-grandes diligences. l'eus loisir pour lors de me recommander à tous les Saints du Paradis. n'eusse iamais creu combien l'on est bon Chrestien dans de semblables extre-La seconde nuit estant passée, et tout le bois estant en profond silence, ie sortis de ma taniere, et pris ma course dans la forest, m'écartant tellement des grands chemins, que ie fus seize iours à me rendre aux Trois-Riuieres, ce que i'aurois fait en quatre iours, si ie n'eusse pas pris les grands destours pour asseurer ma fuite, mais on ne sent pas alors la fatigue. mangeai rien du tout les six dernieres iournées, et neantmoins ie ne laissai pas de courir auec autant de vigueur que les premieres ; mes forces ne se trouuerent épuisées, que lors que ie n'en auois plus de besoin ; et l'accueil charitable qu'on me sit aux Trois-Riuieres, me fit perdre le souuenir de tous mes trauaux passez : il ne m'en restoit qu'vne grande foiblesse, qui ne m'a pas empesché pourtant de faire à Dieu mes remercimens pour vne protec- pour la conuersion de ces Barbares.

la bande, qui s'auertissoit de quartiers | tion si signalée, dont ie luy serai redeuable toute ma vie.

> Voilà le recit des aduentures de ce bon Huron, à peu prés comme il l'a fait, autant que nostre langue peut rendre fidellement les expressions de la sienne.

## D'vn François bruslé à Onnontaghi.

Dans le combat dont nous auons parlé au Chapitre 4. cinq François furent pris par les Iroquois victorieux, et partages à toutes les Nations, pour contenter leur rage sur ces pauures captifs. cing fut donné aux Onnei8theronnons, mais se trouuant blessé d'vne balle qui luy perçoit le corps, il fut bruslé sur le lieu du combat, de peur qu'il ne mourust en chemin ; deux autres furent donnez aux Agnieronnons, desquels nous ne sçauons point encore d'autres nouuelles plus particulieres, sinon que l'va d'eux a esté aussi ietté au feu dés son arriuée à Agnié, et l'autre s'estant échappé des mains des Iroquois, est mort probablement de faim et de miseres dans les bois, puisqu'il n'est pas retourné vers nous ; enfin les deux autres furent liurez entre les mains des Onnontagheronnons, lesquels firent present d'vn des deux aux Sonnont8achronnons, qui n'ont pas eu le loisir d'attendre à le brusler, iusqu'à ce qu'ils fussent arriuez dans leur païs, mais lui firent souffrir les tourmens du feu sur les chemins; le cinquiéme qui restoit aux Onnontagheronnons, est celui dont nous anons à parler presentement, parce que nous auons appris du troisième Huron échappé quelques circonstances de sa mort, qui meritent d'estre décrites, et qui peuuent bien nous combler de consolation, mesme dans la veuë de la plus horrible tragedie qu'on puisse voir.

C'estoit vn ieune homme qui auoit eu le courage d'aller auec nous à Onnontaghé, lors que nous nons establismes sur les riues du petit lac de Gannen**taa,** 

**Le fut là qu'il se mit dans la pratique | autres, sans en laisser yn seul.** d'vne vertu extraordinaire et d'vne rare deuotion, pour se disposer à vne mort qui est bien saincte et bien precieuse, puis qu'il a esté tué cruellement par ceux l'nent à deux-genoux-pour en remercier mesmes, au salut desquels il auoit con- ¡ Dieu et lui-offrir ses douleurs, joignant **tribu**e par sa demeure e**n** leur pais. C'estoit yn naturel doux et paisible, mais genereux, et à qui le scal que Dieu **Buoit** fait des graces tres-signalees pendant le temps qu'il demeura auec nous dans le pais des froquois, où il fit l'apprentissage de la vertu et du courage **cu il v a** fait paroistre en ses derniers Comme il a esté soigneusement instruct dans la deuotion, aussi l'a-t-il conseruee pendant tout le temps de sa captunte, l'inspirant par gestes, par œillades, et par le peu qu'il scauoit de mots saugages, aux captifs Hurons qui esterent menez auec lui a Onnontaghé. **ll d-m**anda vue fois à ce troisième Ilu- l rom dont nous venons de parler, s'il lieu d'yn pieu anquel on attache le paestort Chrestien, et s'il auoit en le tient, de telle façon neantmoins qu'il bien de communier. Aiant appris qu'il puisse se remuer de costé et d'autre, l'estoit : A la bonne heure, lui dit-il, pendant qu'on luy applique le feu, la prions donc, mon frere, prions ensem- cruauté de ces Barbares, ingeniense à ble, et faisons des Eglises de toutes ces trouner de nouvelles tortures, outre le forests par lesquelles nous passons. II | pieu ordinaire, en anoit tellement disha demanda aussi, lors qu'ils appro⊢ posé d'autres, que nostre panure Francharent du Bourg, s'ils y seroient brus- çois y fut garotte comme s'il eust esté à Last et et on ne se contenteroit pas de cheual sur vne perche, les pieds neantleur casser la teste à coups de haches, I moins et les mains estendus en forme on de leur percer les flancs à comps de de croix, et tellement liez qu'il ne pouconsteaux : et aiant este asseure un ils luoit se tourner d'yn costé ny d'autre. \*rownt la proje du feu, cette nouvelle | pendant l'application du feu, et comme le toucha d'abord; mais en mesme si les tisons et les escorces allumées **temp**e sestant offert a bieu en holo-) qui sont les instrumens ordinaires de sons bruslez, adorous sa saincte Pro- du supplice, ils firent rougir des haches, udence, et nous soumettons à ses or- des limes, des scies, des bouts de ca-

ó spectacle digne d'estre veu de Dien. et admiré des Anges! à chaque doigt qu'on lui coupoit, il se iettoit incontiles mains et les doigts qui lui restoient, auec vne denotion qui eust tiré des larmes de ces bourreaux, s'ils n'eussent pas esté plus cruels que les tygres ; enfin tous ses doigts aiant esté coupez les vns après les autres, et antant de fois aiant adoré la maiesté de Dieu, qui lui donnoit le courage de souffrir si constamment ces tourmens pour sa gloire. il se mit à genoux pour la derniere fois, et joignant ses deux panures mains sans doigts et toutes ensanglantées, il fit sa priere anant que de monter sur l'échafaut qu'on lui auoit preparé d'yne facon plus que barbare, et tout-à-fait inusitée dans la plus-cruelle Barbarie. Car au causte : A la bonne heure, mon frere, leur cruauté, n'eussent deu passer en his dit-il, pinsque Dien vent que nous cette rencontre que pour les preludes dos. Il pratiqua bien ce qu'il ensei-! nons de fusils, et d'autres choses semmet : car, outre qu'il faisoit des Cha-| blables, que nous auions laissées dans 📂 , de tous les gistes ou ils passoient - nostre - maison - de Gannentaa, quand 🗠 naits, par de frequentes et de fer-, nous en partismes, et lui appliquerent ▶mt oransons, qui le faisoient mesme : ces ferremens tout rouges sur son corps, Mairer a ces Barbares, estant arriuez, anec des cruautez que ce papier ne peut 🛰 Bourg, on ne tarda pas a executer isouffrir, et parmi lesquelles nostre versur las les cruantez ordinaires de cenx , tueux patient ne cessa de prier Dieu, 🗫 --nt de-tinez a la mort. - On com-plettant presque tousiours des œillades Dence par les mains, desquelles on lui amoureuses vers le tiel, témoins des coupe tous les dougts, les vus après les douleurs de son corps et des sentimens

émerueillez, et ne pouuoient assez admirer sa generosité, qui luy fit continuer ses prieres aussi long-temps que dura son supplice, qui l'obligea enfin de | ceder à la violence de la douleur et de rendre son ame à Dieu. Ame sans doute bienheureuse, qui a paru deuant Dieu, teinte de son propre sang, qu'elle a versé pour sa gloire! Ame saincte et glorieuse, d'estre tirée d'vn corps tout grillé, pour la defense de la Religion, et l par les ennemis de la Foi. Ce precieux corps ne fut pas traité aprés sa mort auec plus d'honneur que pendant qu'il estoit en vie : on le hache en morceaux, on en emporte les plus delicats pour les manger, et le reste fut abandonné aux chiens, qui en faisoient curée, pendant que nostre troisième Huron estoit sur le mesme échafault, en attendant vn parcil traitement que celui de ce vertucux François. Il semble que ce lieu-là auoit esté consacré par ce genereux Homme: car nostre Huron n'y fut pas plustost attaché, qu'il se mit à chanter sa chanson de mort, mais chanson toute de pieté, comme i'ai dit tantost, chanson par laquelle il inuoquoit tantost vn Saint, et tantost vn autre, s'adressant à nous quoique bien éloignez, et se promettant bien que nous accompagnerions ses derniers soupirs de nos prieres.

Quand les nouvelles de la defaite dont nous auons parlé au Chapitre precedent, furent apportées ici par les trois fugitifs, on peut croire quels sentimens en ont deu auoir tant de pauures veufues Huronnes, qui, voiant toute leur nation éteinte par vn coup si fatal, et sans esperance de pouvoir se rétablir, puisqu'il ne restoit plus d'hommes, en deuoient estre inconsolables. C'est la coustume des Sauuages, en semblables accidens de faire retentir l'air de plaintes lugubres, de cris et de gemissemens, les femmes appellant pitoiablement leurs maris par leur nom, les enfans leurs peres, les oncles leurs neueux; et cette triste ceremonie ne se fait pas seulement pour vn iour ou pour deux, mais pendant vne année entiere : tous les matins et tous les soirs, on n'entend erudiret in eis Israëlem, vt postea di-

de son cœur. Les bourreaux en furent | dans tout le Bourg, qui a receu quelque grande perte, que pleurs et que lamentations. Que firent donc ces pauures veufues à la premiere nouuelle de ce funeste accident? peut-estre aura-t-on de la peine à se le persuader. La priere prit la place des pleurs, et au lieu des liurlemens que devoient faire ces femmes desolées, selon la coustume de toutes ces Nations, elles vinrent toutes en nostre Chapelle, les larmes aux yeux. et sanglotant bien amerement; mais auec tant de paix interieure, et dans vne si parfaite resignation aux ordres de Dieu, qu'elles-mesmes s'en étonnoient, et ne pouuoient assez admirer la force de la priere, qui leur fait trouuer de la consolation dans des douleurs extrémes. Vn de leurs plus grands desirs est de sçauoir si leurs pauures maris, ou leurs chers enfans, n'auront point cessé de prier pendant la violence des tourmens. O si nous le sçauions, disent-elles, et si nous estions asseurées qu'ils fussent morts dans la Foi, toute nostre douleur seroit essuiée, car nostre separation ne seroit pas longue, et nous serions dans l'esperance de nous reuoir N'est-ce pas là auoir vne en Paradis! Foi semblable à celle de la mere des Machabées, qui voioit mourir ses enfans auec ioie, parce qu'ils mouroient pour la defense de la Religion? Supra modum mater mirabilis pereuntes filios conspiciens, bono animo ferebat, propter spem quam in Deum habebat.

#### CHAPITRE VI.

De l'estat des Missions, et de l'ouverture qui s'en fait de nouveau.

Nous pouuons bien appliquer ici la remarque de S. Ican Chrysostome, et dire que Dieu nous laisse l'Iroquois au milieu de nous, dans le mesme dessein gu'il laissa les Chanancans au milieu de la terre qu'il donnoit à son peuple, 🕊

consuctudinem præliandi.

guerres que celle des orignaux instors, et serotent denenus sau-Dires que les Samages mesmes, re leurs Chanapeans. Cette maune tient plus qu'à l'aller cueillir. ht au Chapitre premier, que de coste que nons jettions les veux re Amerique des Sauuages a cond des terres a conquester a lesus- , en vars faire le denombrement, con voie d'un coste la necessité : ture l'Iroquois, et les auantages estruction; et de l'autre, le bee nous auons d'vn renfort de ge-Missionnaires, pour fournir à ces belles esperances, et pour 🙀 nous tendeut les bras, qui de- plusieurs mots. R des Peres de nostre Compagnie ( ment occuper.

ierement, le commence par le casemble centre l'ennemi commun.

Mii corum certare cum hostibus, | partie de ce monde qui doit tenir le premier rang, puisqu'elle est la premiere François n'auroient pas apprès en sa situation naturelle : c'est l'Urient, on est placee la Mission Abnaquioise, laquelle commencant par la riutere de Kenebki, comprend a sa droite les Etc-Le leur eût doune les froquois chemins de Pentag8et, auec ceux de la runere de S. lean ; et à sa gauche toutes aion sembloit soument rumer les ces grandes Nations de la Nouvelle-Ande Dieu et empeschoit que son gleterre, qui parlent Abnaquiois : comne rount d'une douce parx, pen- me encore les Socoquions, et ces six quelle le culte de sa dunne Ma- grands Bourgs des Naraghenses, qui ont Furoit este ny intercompu par le les uns trois mille, les autres six mille les armes, ny abandonne pour hommes, au rapport des Anglois de la la defense. C'est la mesme Nouvelle-Angleterre, lesquels encore que nous faisons de l'Iroquois, qu'ils soient de Religion différente, ont erse tous les hauts dessems que pourtant tousiours temoigné au Pere qui auons agoir pour la gloire de y a este en Mission, qu'ils agrecient la 🕯 tient en suspens, dry ou douze | peine qu'il prenoit pour l'instruction de Missions, pour lesquelles nous ces Barbares, qui nous demandent et dire, que flores apparuerunt nous attendent depuis quelques années ; anostra, tempus putationis ad- mais l'froquois est trop proche, pour ue mesme le fruit v'est meur, nous laisser entrer dans cette grande Moisson.

Secondement, au Midi, tirant vers le couchant, la Nation du l'étun a député fromtons dans les quatre parties vu de ses Capitaines, qui se dispose tei à mener des François dés le printemps procham, à sorvante lieues au-dela du lac des peuples maritimes, ou ses compatrioles's estant refugiez, se croient en asseurance dans le centre de plusieurs Nations Algonquines de tout temps sedentaires; mais les chemins n'en sont pas seurs.

Troisiemement, au couchant, vne misser perdre le tresor de toutes grande Nation de 40. Hourgs nominée pues, qu'on a retimes auec bien des Nadouechio8ec, nous attend depuis mus. le ne dirai rien de tous l'albance qu'elle a fait tout franchement ples qui nous enuironnent, qui jauec les deux François qui en sont reestre yn jour railiez, pour ne juenus cel esté, lie ce qu'ils ont retenu yn peuple, dans yn seul her- de cette Langue, nous ingenns asser sous vn mesme l'asteur, le se- qu'elle a la mesme economie que l'Alin. le pariersi seulement de gonquine, quoiqu'elle soit differente en

Quatremement, au couchant, tirant s aller instruire, et chez qui nous vers le Nord, les Ponalacs et autres Naa present, si les adenues n'en tions aussi nombreuses que les preces pas bouchees ; i en trouve de dentes, ou peu s'en faut, n'ent pas moins les du moms, pour dix Missions, i d'affection qu'elles à nous recenoir, et ompter celles ou nous sommes y sont tout-a-fait portees depuis la lique offensive et defensive qu'elles ont faite

Cinquiemement, pies ausaic service Nord, la Nati a des E lecto des pre est entre le las Superveux et 22 imie de 12em. dont nous across reints, o minerous, ic finit celle de Possiso de est eix au nous a invite इका १६ विक्रिक्ट किल्म्हान venu du lac sup-meur meet à Tablique sac, par immutes que o compo es deerites tantest. et pass etb etc de dien allier aum alle. A \$254 197 54 ju printemps prochain - seal harmeds. ou nous to ments des batter des naturel door of family, wasset to a task les Afikamerus, et les Mictarreis. ance lesquels its out i bumeur et le lairgage commun.

Sixiemement, precisement as Nect. les Nations qui habitent les deux occes de la haïe veulent auoir la ੜੀਆਮ ਹੈਵਨ ਅਤ voir chez elles auant tout autre : et a --! pour cela qu'elles se sont bastes de faire des presens, nous offrant bers leurs Bourgs à cultiuer, et se premettant bies d'estre les premiers qui presur at 🛰 François, comme elles sont les remieres dans la route qu'on doit temir en montant vers ces parties superieures par le chemin de Tadoussac.

Le grand auantage est que la langue de toutes ces nations estant Alconquine. on Montagnaise, on Abnaquioise, nonsommes prests de les secourir toutes des à present, puisque nous auons tous les principes de ces Langues, parfaite- sions dont is parlerai à present, est ment aiustez à ceux de la Langue Grec-

que et Latine.

rient, pour faire le tour du compas ; quer aux occasions que Dieu nous fait nous y entendrons de bien loin les bons | naistre pour la conuersion de nos Sur-Neophytes des sept Isles, qui nous ap- luages pellent auec plus d'instauce que tous les i nous sommes oblizez de tenir est etautres : aussi en ont-ils plus de suiet. | puisqu'aiant esté baptisez par nos Peres. ils demandent comme de bonnes oùailles, d'entendre la voix de leurs Pasteurs, qui les puissent consoler dans les afflictions, que leur cause la crainte des Iroquois : et c'est ce qui les empesche de se rendre à Tadoussac, pour y faire baptiser leurs enfans, et receuoir les instructions necessaires pour des Eglises errantes, afin de passer l'année en

re is district fries. pendint There de err kusteur. In man e ginder wied interes 5- Thomasal.

Harrente-meur vent de las S. km. TO I I I SOME SOMEWHALL BEING A PARTY OF THE tier to our de desir de minus princedir. न्त्र तन्त्रात्र व्यवस्था क्षेत्राच्या क्षेत्राच्या है। अध्य राष्ट्र र का कोश्य शास **सा राजारि**स

NAMES OF THE PARTY AND ASSOCIATED AND ASSOCIATED AND ASSOCIATED AS des income superieurs, cher lespois . Treat of de gove emploier på View reserved. A les inferieurs esta hammer et redute e hear dennier. Da १० छर न्यान प्रधानेत्व वे**स्तायह कालीकृतह स** and the over its finance of S. Michigan gui s'et de bles Burses, autre Contract par on Peres dans four put ने क्या को प्रान्तकर पत्र केल्ब वे अस्तरकार the in September Colors १ वर्ष १५ वर्ष होते. | **िल्हा पाल पहला कृति** porte autref es quantite de bous fri tions le Paredis, et qui en piete encore e termut. mais in policulis : car se tromant dans les terres et sous la demine a n des ennemis de la Foi, elle est prince des securs pecessaires pari tenn ir fru tiber au Centuple : elle mismetteit iden de le faire il y a quelq anness, quand nous la visitasmes de temps de n estre demeure **à Onnoutaglé.** si la pertidie de nos **hostes ne nous ca** - mist pas chasses.

bixiemement, la dernière des Miscelle que nous au ors commencée cette année, des la première ouverture 🐗 Septiemement, retournons vers l'o- en est presentée, pour ne pas min-Il est vray que le chemin que core teint de nostre sang, mais c'est œ sang qui nous augmente le courage comme il faisoit aux Elephans dont il est parlé dans les Machabées. *Elephan*tis ostenderunt sanguinem vuæ et mori, ad acuendos eos in prælium; et la gloire qu'ont ceux qui sont morts pour lesus-Christ en cette expedition, nous rend plustost ialoux que timides.

L'an mil six cent cinquante-six vue flotte de trois cents Algonquins supébons Chrestiens, estant instruits de ce | rieurs venant ici en traitte, nous donna

cent -orvante, vue autre flotte des mesmes **deux** de nos Peres se iettent encore parmi eux, pour tenter toutes les voies imaginables, mais I'vn n'a pu passer Montreal, par l'humeur fantasque d'vu Sau**uage** qui nella pas voulu souffrir en son canot : et l'autre, qui est le Pere René **Menard**, est bien passé, mais nous ne scauons pas s'il ne luy sera point arriné ; **qu**elque accident pareil à celuy du Pere-Garreau : car nous auons appris qu'vne 🤄 **les att**endre au-dessus de Montreal, pour l 👀 ietter sur eux en quelque defilé, ou **bien** les combattre en quelques courans : rapides, où l'on a assez a trauailler contre les caux et contre les rochers. sans auoir pour lors d'autres ennemis sur les bras. Nous ne scanons quel succes aura en l'entreprise des troquois ; mais nous craignous qu'ils n'étouffent cette panure Mission dés son berceau. comme ils l'ont desia fait vue fois.

Si le Pere peut eschaper leurs mains, **d sucura les Algonquius jusqu'au milieu** da lac de la Nation Maritime et du lac-Superiour, ou ces peuples nous assurent d'yne residence sur yn autre lac, jarrosant ces terres de sueurs, de larde diuers cost v.

Petros ent appris le dessen que nous ment ; a endurer mille impertmences, amons de commencer cette Mission, on mille brocards, et sonnent bien des bonne. Son zele qui embrasse tout, incites quelquesfois par les demons, et et a qui fout l'Ocean n'a pu donner de Jeela saus consolation finmaine ; à se **bornes.** Les faisoit souhaiter de pounoir ; trouuer tons les iours dans I eau ou sur estre lux-mesme de ces henreux expo-, les neiges, sans feu ; à passer les mois

esperance qu'en se iettant parmi eux, chercher dans le plus profond de ces **Bous** pourrions remonter ensemble en forests la brebis egares, pour laquelle **leur** pays, et y tranailler an salut de ces-il-anoit-tranersé-les-Mers. - Il-y-eust peuples. Deux de nos Peres s'embar-l'esté s'il eust pu se diniser; et les courquerent pour ce suiet ; mais l'vn fut ses qu'il a faites sur les neiges des son oblige de rebrouse richemin, l'autre, premier hiuer pour visiter ses ouailles, qui estott le Pere Lonard Garreau, fut non pas à cheual ou en carrosse, mais tue par les froquois, placez sur la route (en raquettes et sur les glaces, montrent **qu** on denoit tenir. Cette année mil six qu'il tiendroit bien sa place parmy les plus excellents Missionnaires des Sau-Algonquous arrine dans soixante canots ; | uages, s'il pouuoit quitter le plus necessaire pour courrir au plus dangereux; du moins son cœur y a vole pendant qu'il s'arreste iev comme au centre de toutes les Missions, pour pounoir donner ses soins et partager son zele à tous egalement : tous nos François et nos Sauuages, dont il a gagné le cœur par la saincteté de sa vie et par les grandes charitez dont il les assiste continuellement dans toutes sortes de besoins, au**troup**e de cent Onnontagheronnons doit ; roient trop perdu-et-seroient demeure**z** inconsolables, si ces bois si reculez de nous, cussent possedé ce precieux thresor, dont ils ne connoissent pas encore assez le merite. C'est assez que le Pere à qui le bonheur est échu, y aille de sa part assurer tous ces panures Samages. qu'ils ont icy vn Pere qui ne leur manquera pas, et qui leur fournira des Pasteurs aufant que l'Iroquois le permettra.

Il faut aduouer que l'entreprise est glorieuse, et qu'elle promet des recoltes bien abondantes, veu le nombre des Nations uni habitent ces país-la: mais. euntes ibant et flebant mittentes semina sua, cette riche moisson ne se fait qu'en a trois on quatre cents lienes d'ici, pres | mes et de sang ; le veux dire qu'vn **duquel**, des cet Illuer, ils doigent abat- i Missionnaire qui lest destiné à ce grand **tre** le bois pour s'y habituer, et faire employ, doit se resoudre a mener yn comme le centre de plusieurs. Nations, | genre de vie bien estonuant, et dans vn **qu**e y out desta para et que s'y rendront , dennement de toutes choses, plus grand qu'on ne peut s'insagmer ; a souffrir Si-tost que Monsei, neur l'Euesque de , toutes les inurres de l'air sans soulage-**≥ peut** croite combien il y parut affec-, coups de la part des Sauuages Intideles, et aux despens de mille vies, aller l'entiers sans manger autre chose que du

cuir boūilly, ou de la mousse qui croist sur les rochers ; à trauailler infatigablement, et comme si on auoit vn corps de bronze, viure sans nourriture, coucher sans lict, dormir peu, courrir beaucoup, et parmi tout cela, auoir la teste preste à receuoir le coup de hache plus souvent que tous les iours, lors qu'il en prendra fantaisie à vn iongleur, ou à quelque mécontent. Bref, il faut estre barbare auec ces barbares, et dire auec l'Apostre : Gracis ac barbaris debitor sum, faire le Sauuage auec eux, et cesser quasi de viure en homme, pour les faire viure en Chrestiens.

C'est la vie qu'a menée le Pere Menard parmi les llurons et parmi les lroquois, où il a fait des coups d'essay de celle qu'il entreprend, et à laquelle il s'attend bien, comme il le fait paroistre en vne lettre qu'il escrit à la haste à vn de ses bons amis, à qui il dit le dernier adieu; en voicy la teneur:

Mon R. P., Pax Christi,

Ie vous escris probablement le dernier mot, que le souhaite estre le sceau de nostre amitié iusques à l'eternité, ama quem Dominus lesus non dedignatur amare, quamquam maximum peccatorem; amat enim quem dignatur suà Cruce: que vostre amitié, mon bon Pere, me soit vtile dedans les fruits souhaitables de vos saincts sacrifices. Dans trois ou quatre mois, vous pourrez me mettre au Memento des morts, veu le genre de vie de ces peuples, mon aage, et ma petite complexion: nonobstant quoy, i'ay senti de si puissans instincts, et i'ay veu en cette affaire si peu de nature, que ie n'ay peu douter qu'aïant mangué à cette occasion, ie n'en dûsse auoir vn remords eternel. Nous auons esté vn peu surpris, pour ne paddoir pas nous pouruoir d'habits et d'autres choses; mais celuy qui nourrit les petits oiseaux, et habille les lis des champs, aura soin de ses seruiteurs; et quand il nous arriueroit de mourir de misere, ce nous scroit vn grand bonheur.

Ie suis accablé d'affaires; tout ce que ie puis, c'est de recommander nostre voyage à vos saincts sacrifices, et vous embrasser du mesme cœur que i'espere faire dans l'eternité.

### Mon. R. P.,

Vostre tres-humble et affectionné seruiteur en Iesus-Christ,

R. MENARD.

Des Trois-Riuleres, ce 27. d'Acust, à 2 heures aprés minuit, 1660.

Dieu est tousiours Dieu, il le fait sentir plus doucement et plus amoureussment, que les amertumes qu'on souffre pour luy sont plus grandes.

#### CHAPITRE VII.

De quelques Prisonniers faits sur l'Iroquois, et bruslés à Quebec.

S'il y a eu suiet d'adorer les profonds secrets de la Diuine Prouidence, et de s'estonner des ressorts impenetrables à toutes nos veues, dont Dieu se sert dans le conseil de son eternité, pour manier la bonne fortune des hommes, et les conduire par des moyens aussi surprenants qu'infaillibles, au terme de **leur** predestination, qui, selon saint Augustin, est præparatio mediorum quibus certissime liberantur quicumque liberantur; c'est sans doute en la personne de ceux dont nous parlons en ce chapitre, que Dieu fait arriuer par des routes inesperées au port bienheureux de l'eternité. Qui croiroit que les tourmens du feu, qui iettent souuent dans le desespoir, et qui font quelquesfois breche à la constance des meilleurs Chrestiens, ouurent le chemin du Ciel des Iroquois, et que ces feux soient les moiens les plus certains, quibus certissime liberantur quicumque liberantur? **lls** sont si certains, que nous n'auons pour estre encore instruit et assisté à presque point veu brusler d'Iroquois, faire ce grand et important passage. que nous ne l'aions jugé dans le chemin' N'est-ce pas vue merueille de voir vu du Paradis, et nous n'auons iugé aucun : Loup changé tout d'yn coup en aguean, deux estre certainement dans le che-fet entrer dans le bercail de lesus-Christ mm du Paradis, que nous ne l'aions qu'il venoit ranager? C'est peut-estre veu passer par ce supplice.

de nomeau porter ce jugement, est vn des Mysteres de nostre saincte Foy, par teune homme venu du fonds de la Bar- les pautres Hurons qui sont captifs chez barre, le veux dire du milieu des Agnie-, les troquois, il les croioit, comme il a ronnous, pour faire ici des prisonniers auoué au Pere, aiant merité par cette de guerre, mais estant fait bui-mesme somnission, que cette sacrée semence prisonnier, a troune le Ciel dans ses portast son fruit en son temps pour chaisnes, et yn bonheur eternel dans l'eternité. son infortune. El estoit Mahingan de 🗀 Nation | ce sont des peuples que nous quatre flurons pris en guerre, et bruslés nommons la Nation des Loups, voisins à nostre veue, fait éclater bien plus auandes Hollandois, et allies des Agnieron- ; tageusement les thresors infinis de la nons a mais maturalisé parmi les Iro-| misericorde de Dien sur ses predestinez. gnois, dont il tenoit le parti. Il fut pris | Escoutez parler le Pere, qui a le mienx par nos Aizonquins dans les Isles de joué son personnage dans cette horrible Richehen : trois autres de ses cama- tragedie, et qui a recen les derniers rades aiant este tués sur la place, il soupirs que ces victimes out pousses du n eut que le bout de la langue coupé milieu des flammes, où elles ont peutd'yn coup de fusil, dont la balle luy estre mieux vécu qu'elles n'auoient rapassa dans la bonche de ioue en ioue. mais fait, et ou du moins elles ont expi-

queurs, et son proces aiant este fait ment eternel. ansa tost, il fut condamné à estre bruslé. िक्काला : में n en falloit pas dauantag pour meriter le feu. Bourre, appella de nomeau le l'ere en abordant, et cinq furent saisis et m -

la recompense de ce que, pendant sa Le premier qui nous fait encore tout l'ieunesse, aiant sonuent entendu parler

Ce qui arriua peu de jours aprés à Il fut amene à Quebek par les vain-, re dans l'esperance d'vu rafraischisse-

Certains Hurons, dit le Pere, habipour ester la hardiesse aux autres de tuez parmi les frequeis, estans partes Nevir nous inquieter impunement ius- d'Agnié dés l'Autonne passé pour la 🐠 a la porte de nos maisons ; les Al- chasse du castor, furent sollicitez à leur sommins ani estorent les luges et les exe-retour à venir en guerre à Ouebec, pour cuteurs de ce criminel, 'n'y apporterent', venger quelque affront qu'yn d'eux anoit pas beaucoup de formalitez : ils sont receu ; ils yviennent sur la fin du Prin-Alconques, et il estoit froquois de pro- temps suivant, prennent à la coste de Beaupré vne femme Francoise, aucc Vu de nos Peres quelques enfans, mais ils furent pris oni entend sa langue, prit son temps, env-mesmes anec leur prove : M. nostre pour | instruire ; let soit que l'esperance. Gouverneur qui ne s'endort point en ces 🖊 delices du Paradis, au milieu de tant -rencontres, -aiant-mis-si-bon ordre, -et **de tourngens, l'ait charme d'abord, soit dresse des embuscades en des postes si** que Den luy parlast fortement au cœur, « aduantageux,» que le canot ennemi yint mant lette les yeux sur luy comme sur l'sy letter, lors qu'il remontoit en silence va de ses eslus et le triant, de medio et passoul la pointe de Leni ; nos bran-Nationis praum, par vne aimable Pro- cois et nos Alzonquins ne l'eurent pas **udence, il se disposa à recenoir le sainct ophistost descourant dans les timebres,** Bapte-me, et le recent vu peu auant que qu'apres la descharge de leurs fusils, 📤 monter sur l'eschaffaut où il prioit dis se letterent à l'eau, et se saistreut Deu couragensement pendant son sup- des ennemis. De huiet qu'ils estoient, plus, et mesme vu pen auant que de trois furent noyes, le canot aiant verse the care for first on a construction. ing a strate a lister for interest as the es it on introduction from the men her. a contrata en destaca any ferit en a la pinte a l'heureux berme de sa prethe left of the bost of the first first first there does to be within some that the des etc. et des técurs, que femandation l'estat el lamentable de la mere et de compassos bien, adiouste le Pere, conwise partitions enfance out them that the me attend este baptisez, auant que la transferment, sans compostre leur male meressite les obligeast de se letter entre heur, pars qu'ils ne voicient pas qu'ils les bras de l'Iroquois. le les allay voir, all and desert Inspect, et a con les lors ou en commencoit sur eux les moarracher at du seau de seur mere sistest, ludes de la trazedie : des ongles arraqu'ils serment armiez au pais : qu'en chez, des douzts coupes, des mains d les dispersentit en digenes cobanes, et des pieds bruslez, et l**e reste de sen**qu'on les eleveroit à la vie Sanuage, blables traitements ne faisant que le jeu pour leur faire soner auec le laiet l'hu- et le diuertissement des enfans. Voiant meur frequeise et perdre toutes les tein- que le ne les pouvois pas deliurer de tures du Christianisme. Tout cela ne leurs tourmens, le leur parlay de Dien; denoit-il pas ietter dans yn sainet des- ils m'escoutent volontiers; ie volum espoir cette pauure femme, versant les faire souuenir de leurs prieres, ils des larmes de sanz et sur son malheur, ne s'en estoient point oubliez ; ie les et bien plus encore sur celuy de ces encourazeav à recenoir la mort de bon innocentes creatures, dont les ames cœur pour expiation de leurs peches, estoient bien plus en danger que les ils sont resolus : enfin le les confessay. comis.

porta point en de vaines plaintes au de bronze et de rocher, en enfans d'Atemps de sa captinite; mais regardant braham, et jetter les corps dans les feux la main de bieu, qui conduisoit celle de pour en tirer les ames. ces traistres, et se souvenant que c'estoit : Les deux premiers qui furent tourvn Samedy, jour dedie a la saincte mentez estojent proches parens, l'un Vierge, à laquelle elle auoit vne deuo-, estant le grand-pere, et l'autre le petittion toute particuliere, elle crut forte-! fils : celuv-là, vieillard de cinquants à ment que Nostre-Dame ne laisseroit soixante ans, puissant et robuste ; et point passer ce jour sans luy faire quel- : celui-ci, de dix-sept à dix-huit ans, d'u que faucur signalee, et mesme quoy naturel tendre, et d'yne complexion plus que les tenebres de la nuict couurissent : delicate. Si-tost que cet homme vil 2desia les voleurs, et les missent pres- | lumer alentour de soy les feux dans lesque hors de toute crainte, elle se sen- quels il alloit estre bruslé, il me fit sptit pourtant interieurement persuadée, peler afin de l'assister durant ses tourqu'en passant deuant Quebec yn iour de | ments, pendant lesquels il ne disoit rim Samedy, elle seroit deliurée par l'assistance de la saincte Vierge ; ce qui l arriua heureusement dés le soir mesme.

fit sur le canot Iroquois, elle recent vn je estoit où se terminoient tous ses cris, coup mortel, mais elle le receut comme c'estoit de cette belle priere qu'il remvu coup de grace, et en donnoit depuis plissoit l'air, au lieu que les autres le mille benedictions à Dieu, qui luy fit la remplissent d'ordinaire de pleurs et de grace de mourir entre les mains des hurlements pitoiables ; ie l'entendois de

ner en in en in a jestien, nom i seme Mess Besonaberes, an lieu de viere partir les inormes : elle ne cessoit de divide the end described the interest interest their own barbares pendant valors in the real state surrescret, et nous laises -a an arrest des marques d'vue ame destant a par des sentiers tout-à-fait ani - ∢ai . →.

Mais remembres à mos captifs : le les . et l'eus tout suiet d'admirer les effets Nonobstant tout cela, elle ne s'em- de la grace qui peut changer des cœurs

que ces deux mots qu'on entendoit retentir au milieu des flammes : Iou, ayez pitie de moy; Marie, sortife-Il est vrav qu'à la descharge, qu'on moi. C'estoit là sa chanson de mort, et m'estant approché de luv, ie urageois, luy donnant esperance 's tourmens seroient bientost chanı **d**elices, pourueu qu'il continuast receuoir auec generosité. le le l me repondit-il, et pour t'en as-, ie te promets que le ne crieray quelque cruauté qu'on puisse er sur mov. C'est ce qu'il garda i**nt vn**e bonne partie de la nuict et ir suiuant que dura son supplice. amais auoir fait yn cri, ou mesme upir, parmi des maux intolerables s douleurs qu'on a peine à conceet comme ie le vis si constant à ir et à continuer ses prieres, le av d'animer son petit-fils à recou-Dieu dans son tourment qu'il ne at pas supporter auec tant de ferà cause de son aage et de sa comm: Ouv, me dit-il; et en mesme i se tournant vers luv, autant que ux le permettoient : Courage, mon uv dit-il, prions incessamment : ariers nous separent à present l'vn utre, et les fumées qui exhalent s corps rostis nous empeschent de Voir: mais nous nous reuerrons lost dans le tilel, prions sans de-: car la priere est l'ypique rea nos maux. Puis, se tournant s mov : Ne nous abandonne pas, **prie.** et fais-nous ressonueuir de **haque fois qu'on nons donnera vn** e relasche; ne nous quitte point, lousiours pour nous, et fais-nous tant que nous aurons de l'esprit. stoit yn spectacle que iamais les res de ces contrées n'auoient veu : linent qu'on donnoit quelque re-

auoir, qui m'auroit sans doute rebuté, si le courage qu'ils faisoient paroistre à souffrir, ne m'en eust donné assez pour voir leurs pauures corps si maltraitez. le puis dire que le les vis anec consolation, sur tout i'auois le cœnr tout attendry d'entendre au plus ieune reciter son Aue Maria tout entier, aussi-tost qu'on luv donnoit vn peu de temps pour respirer. Et comme il estoit ieune et delicat, il me fit des excuses de ne pouuoir pas uniter la constance de son grand-pere, qui se moquoit des tourments. Helas! me disoit-il, ic ne suis pas assez courageux pour ne pas pleurer au fort de mes douleurs, car elles sont bien violentes. Pleure et crie tant que tu vondras, luy repondois-ie, cela ne deplaist point à Dieu. Mais le vieillard touché des cris lamentables de son petit-fils, à qui on perçoit vn pied d'vn fer rouge, pendant qu'on brusloit l'autre en l'appliquant et serrant sur vue pierre rougie dans le feu, ne put se tenir de dire aux executeurs : Hé que ne laissezvous cet enfant? ne suis-ie pas seul capable de saouler vostre cruauté saus l'exercer sur cet innocent? On se iette donc sur le vicillard, et auec des espées tontes rouges, dont on le lardoit par les parties les plus sensibles, et auec des haches toutes embrasées qu'on luy appliquoit sur les espaules, et auec des tisons et des flammes dont on l'enuironnoit, on lit tout ce qu'on put pour le faire crier; mais tous ces cruels efforts furent inutiles, et il parut comme insensible au milieu de cette horrible boucherie. l'en fus touché de compassion, et voulois luy persuader de se plaindre • à vn de ces panures patiens pour | vn peu pour s'espargner quelques-vnes tourmenter l'autre, le courois à de ces inhumanitez : car c'est la cou**xur** le faire prier et pour le conso-[stume des Saunages de ne point cesser or quelque bon mot; et si-tost leurs tourments qu'ils n'avent fait crier retournoit à celuy-cy auec les ti--le patient, comme si ce cry exprimé par at les baches embrasees, l'allois à la vehemence de la donleur, deuenoit e pour le mesme suiet; et il me pour eux yn cry de ioye; ie luy dis loit dans ces allees et ces venues, "donc tout has à l'oreille : Scache, mon feu qui brusloit leurs corps em- ; frere, qu'il n'y a point de peche a crier, it leurs cours de devotion, et que i tu peux le faire, et tu ne desplairas pas euotion eschanfoit la mienne, pour , à Dieu en le faisant ; neantmoirs, le ne esparaner pas à vu si sainet ever- ; te le commande pas. Il ne me respon**quelqu**e horreur que i'en pusse dut rien ; mais le vis bien qu'il estoit

resolu à tenir bon à souffrir constamment: car ny les lames de fer rouge dont on luy grilloit les parties les plus charnûes, ny les cendres chaudes qu'on luy iettoit sur la teste aprés qu'on la luy eut escorchée, ny tous les charbons dont on enseuclissoit son corps, ne purent iamais arracher de sa poitrine vn seul soupir.

Enfin ses forces se trouuant epuisées par la perte de son sang, et par de si longues tortures, on le iette dans le feu pour luy seruir de tombeau; mais comme il estoit robuste et vigoureux, il se releue soudainement du milieu des flammes, fendit la presse et prit sa course, paroissant comme vn demon en fen, les leures coupées, sans peau à la teste et presque en tout le corps, et quoy qu'il eust la plante des pieds et les iambes toutes rosties, il couroit si viste, qu'on eut de la peine à le joindre ; mais comme ce n'estoit qu'vn dernier effort de la nature, aiant enfin manqué, il fut repris, et la premiere parole qu'il dit alors, fut pour appeller le Pere et le prier de l'aider encore à prier Dieu : iusqu'à ce que peu aprés estant ietté dans le feu, il y expira.

Les trois autres ne furent pas si courageux, aussi n'estoient-ils pas si forts; mais leur pieté ne parut pas moins, ayant tousiours voulu auoir le Pere à leurs costez pendant l'execution, et n'aiant point desisté de faire leurs prieres tant que la vehemence du supplice le leur permit.

Qui peut douter qu'aprés tant de tourmens, si courageusement et si sainctement soufferts pour expier leurs pechez, ils n'ayent trouvé le rafraischissement auquel la Prouidence Divine les a conduits, par sa misericorde, sic tamen quasi per ignem.

#### CHAPITRE VIII.

## De quelques autres choses memorables.

le mets dans ce chapitre tout ce qui se presente, sans autre ordre que celuy

des memoires qui m'ont esté mis entre les mains.

Vne des choses qui a le plus esclaté dans le Canada depuis l'arriuée de Monseigneur l'Euesque de Petrée, et qui peut passer pour vne merueille, est de voir l'ynrognerie presque toute exterminée de chez nos Sauuages; Dieu a tant donné de benedictions au zele de ce bon Prelat, qu'il est enfin venu à bout d'vn mal qui s'estoit fortifié depuis si long-temps, et qui sembloit irremediable.

Ceux qui ont vn peu pratiqué les Sauuages, scauent bien que (ie ne parle que de ceux qui demeurent proche de nos habitations) c'est vn demon qui les rend fols, et tellement passionnez, qu'aprés leur chasse, se trouuant bien riches en castor, au lieu de fournir leur famille de viures, d'habits, et d'autres choses necessaires, ils boiuent tout en vn iour. et sont contraints en suite de passer l'hiuer tout nuds, dans la famine, et dans toutes sortes de miseres ; il s'en est trouué dont la manie a esté si estrange, qu'aprés s'estre despoüillez de tout pour boire, ils ont vendu iusques à leurs propres enfans afin de s'envurer ; et les enfans estant pris de boisson, battent impunement leurs parens ; les ieunes gens s'en seruent comme d'vn philtre pour corrompre les filles aprés les auoir envurées : ceux qui ont des querelles font semblant d'estres vures, pour s'en venger auec impunité; toutes les nuits se passent en clameur, en batteries et on funestes accidens, dont les vurognes remplissent les cabanes, et comme tout leur est permis, parce qu'ils se contentent de dire pour excuse, qu'ils n'auoient point pour lors d'esprit, on ne peut conceuoir les desordres que ce vice diabolique a causez dans cette nouvelle Eglise; on ne trouuoit ny temps pour les instruire, ny moyen de leur donner horreur de ce peché : car ils estoient tousiours saouls ou gueux, c'est-à-dire ou incapables d'escouter, ou dans la necessité d'aller chercher à viure dans C'est ce qui a fort touché le les bois. cœur de Monseigneur de Petrée, qui; voiant les affaires de ce nouveau Chriisme en danger de se ruiner, s'il noit à ces malheurs, a appliqué ses soins à trouver remede à ce qui auoit paru iusqu'alors incu-, et il l'a heureusement trouné : prés que les ordres du Roy et les mens des Gouverneurs ont parv inces, avant excommunié tous ceux 'rancois qui donneroient des bois**aux** Saunages capables de les envil a retranché tous ces desordres 'ont plus paru depuis l'excommuion, tant elle a esté accompagnée enedictions du Ciel : ce qui a tel**at surpris nos meilleurs et plus** Sanuages, qu'ils sont venus exprés ire remerciment de la part de toute Nation à Monseigneur de Petrée. colessant qu'ils ne pounoient assez rer la force de sa parole, qui a **aire d**epuis si lo**ng-tem**ps.

: Pere qui a soin de la Mission de essac, après auoir veu de ses veux m que ce retranchement de boismit à ses Neophytes, et après auoir ite auec joie la facilité qu'il v a tenant à les instruire, adjouste vn bien particulier de la Prouidence rs vn vieillard Algonquin de sepans : lequel aiant autrefois esté me assez legerement sur nos my-L auoit depuis mené vne vie er-: **da**ns les forests, sans se mettre ine de presser son Baptesme, iusvne maladie mortelle, qui l'avant mene vu mois durant, luv ouurit eux, et lux tit prendre resolution **mir** au plus tost chercher yn Pere le baptiser, se promettant que ce in le remettroit en santé. De fait. me elle luy fut rendue contre l'atde ses parens, et qu'il eut trouué re au-de-sus de Tadoussac, il ne **itta** point qu'il ne l'eust parfaiteinstrut, et ga'il ne lev eust enconfere ce Sacrement si sonhaite. leauel il s'en retourna content et one resolution, après soixante-etns de vie Sannaze, de passer le de ses jours en bon Chrestien. Ce a des coups de predestination, qui ardifs. mais been fauorables.

Peu aprés on rapporta au mesme Pere. qu'vn ieune Algonquin, nommé loseph. estoit mort, dans le seul regret de ne l'anoir pas auprez de luy pour le faire prier, et pour l'aider dans ce dernier passage; qu'au reste, il estoit si feruent, qu'il ne faisoit que prescher et exhorter ses parens pendant toute sa maladie, ausquels il demandoit pour vnique faueur, auant sa mort, qu'ils se fissent tous Chrestiens. Il estoit aagé de dix-huit à vingt ans, et quoy qu'il n'eust pas pu auoir toutes les instructions qu'ont ceux qui demeurent proche de nous, neantmoins, en passant ce printemps dernier par Quebec, il se confessa si nettement, si exactement, et auec tant de picté, que le Pere fut conunincu que le sainct Esprit auoit esté son maistre dans les bois, et que son **té en vn moment ce qu'on n'auoit** Ange gardien auoit pris soin de l'instruire. Ce fut en ce mesme temps. pendant cette Mission de Tadoussac. que le Pere eut la consolation de voir d'vn costé les sainctes importunitez que hy faisoient grand nombre d'Algonquins et de Montagnais de tous aages venus de nonueau de la Mer du Nord. qui pressoient pour le Baptesme de leurs enfans ; d'vn antre costé, de voir vne foule d'autres Sauuages, qui, depuis trois ou quatre ans, n'avans point veu leur l'asteur, se presentoient auec ardeur à la Confession, où ils faisoient paroistre qu'ils auoient vescu dans les bois auec autant d'innocence qu'on en peut esperer des meilleurs et des plus feruens Chrestiens. Pour ceux qui auoient cessé de faire profession pubhane du Christianisme, ou par oubli, ou par negligence, ils se condamnoient eux-mesmes à se tenir à la porte de la Chapelle, pour se mieux reconcilier. Ceux qui, par le meslange des Intideles, anoient cesse de faire leurs prieres les matins et les soirs, demandoient instamment d'anoir anec eux des Robes noires, pour les tenir tousiours dans leur deuoir, et leur faire conseruer l'esprit de ferueur, bien necessuire en ces Eghses errantes.

Les memoires du Pere qui a sein de la Mission Huronne, portent qu'vn Sau**& s**e prepara par diuerses | soient. **de**notion a solemniser cette | B'aviser

lont l cal a tousiours veille ; ces dernières années.

aple: dix on douze jours fins dans leurs finesses, les faisant tomeuse Ascension de Nostre- | ber dans les pieges qu'ils nous dres-

Vne quinzaine d'Iroquois d'Oiogoen estoit que prieres sur prie- | parurent vers le commencement d'Aoust es du sainet Sacrement re-de cette année mil six cent soixante, à ce temps-la se passa dans Montreal, et ayant trouvé qu'on y estoit vices des bonnes œnures bien sur ses gardes, quatre se desta-On auroit cru à cherent des autres à dessein de parleces ferueurs, qu'elle auoit i menter. S'estant donc confiez à la bonté sentiment de ce qui arriva, ordinaire des François, ils demanderent ne peut-on pas douter que : à descendre à Quebec et parler à Oneur n'ait agreé tous ces nontio, pour luy declarer de la part de ratifs: car, par vue faueur; leur Bourg, que la guerre s'estant ralelle mourut heureusement lumée entre le François et l'Iroquois, i de cette Feste, et suiuit (eux. Oiogoenheronnous, prefendoient in son maistre, en recom- garder la neutralité, dont ils auoient qu'elle s'estoit si bien dis- tousiours fait profession, n'estant point ompagner en ce iour de son | encore venus en guerre vers nos habien auparanant elle tomba tations ; que, pour plus grande marque ladie, pendant laquelle elle de leur fidelité, ils demandoient la Robe ands exemples de vertu : | noire qui anoit esté en mission chez eux tre portée à l'Hospital pour | pendant nostre seionr d'Onnontaghé, et e les mains des sainctes y anoit donné commencement à vne insi que nos Sanuages ap- monnelle Eglise. Monsieur le Gounerteligiouses Hospitalieres et neur vit aussi-tost leur jeu, et les re-, et quoy que ses parens gardant plustost comme des espions, passionnement qu'elle que comme des Ambassadeurs, dont is leur cabane, pour luy lils n'anoient pas les marques ordinaires ner les yeux, elle voulut de ces peuples, crut que bieu les luy lans yn acte d'obcissance mettoit entre les mains pour en tirer at au Pere qui auoit soin | deux aduantages : le premier, de pourant son conseil any desirs | noir faire la recolte, auec quelque assurance, pendant qu'ils seroient aucc passer vue remarque asses mous; le second, de deliurer nos Fransur les soins paternels que | çois captifs chez les Troquois d'en-bas, oistre pour ce pais. Nous | par l'eschange que nous ferions de ceuxes suets du monde d'estre cy. Dans ce dessein, il donna ordre nment nous pourrions faire | qu'on s'assurast des autres qui s'estoient an Printemps, et encore postez en vue Isle proche de Montreal, it dans l'Autonne nous fe- et qu'on en remioyast deux ou trois dans issons, parce que l'armée de pais, pour déclarer aux anciens, que i denoit monder comme vir's ils vendent recommer deurs, compaantes nos habitations, pon-striotes, ils aient à remioier les Frantempescher lynet l'autre ; ¿ cois qu'ils tiennent prisonniers depuis

a particulierement, nous a Nous sommes en attente du succez n par vue saignée de vravi de cette affaire : mais cependant nos de yn peu sensible, comme (moissons se sont laites heureusement, lit an chapitre, quatriesme, jet nous commençous à ne plus craindre ir des Proindences, quar; la famine, dont nous estions menacez.

a moiscipatame pedibus insi-p. Il est vray que nos craintes ne sont it nous out fait prendre les , pas plus tost passees d'vir coste, que d'autres viennent prendre la place des precedentes: l'Iroquois n'a pas cessé d'estre Iroquois, et les derniers efforts qu'il fait, sont souuent plus grands que les premiers; ce ne sont pas des symptomes d'vn agonisant qui se perd par ses propres efforts: car pour finir cette Relation par où nous l'auons commencée, c'est-à-dire par quelque idée generale de l'estat de ce païs, les dernieres nouuelles peuuent nous éclaircir dauantage sur ce que nous auons dit au Chapitre premier; elles portent donc:

Premierement, que les trois cents 8ta8aks qui sont venus cette année en traite, auec lesquels le Pere Menard remonte en leur païs pour trauailler à leur conuersion, ont rencontré vne centaine d'Onnontagheronnons postez audessous du grand Sault; que neantmoins ils n'y ont perdu que trois hommes, qui, s'estant trop auancez deuant le gros des canots, ont esté pris par les Iroquois, mais que tous les autres auoient heureusement passé, l'Onnontagheronnon se trouuant trop faible pour les combattre.

Secondement, qu'vn Huron, des plus considerables de ceux qui ont esté pris en la deffaite du Printemps, doit conduire de nuit iusques dans le sein de Quebek vne trentaine d'Agnieronnons, pour nous enleuer le reste de la Colonie Huronne: qu'il est bien aise de nous en donner auis, non seulement pour nous tenir sur nos gardes, mais aussi pour nous saisir de leurs personnes, qui portent leur courage iusqu'à vn tel excez de temerité : nous ne crovons pas pourtant qu'ils se hasardent à vne si perilleuse entreprise, à moins que l'armée entiere ne soit tout proche pour les soustenir.

Troisiesmement, que de tous les Hurons qui ont esté pris ce Printemps dernier par les Iroquois, il y en a eu sept qui ont esté bruslez; que les autres, auec vn bon nombre de toutes sortes de captifs, sont bien en resolution de venir se ietter entre nos bras, partie pour se

conseruer dans la foy, et partie pour se tirer d'vne si facheuse captiuité.

Quatriesmement, que dans le mois de luin de cette année mil six cent soixante, les Agnieronnons s'estoient transportez à Onnontaghé, auec de grands presens, pour les inuiter à faire de nouueau vn corps d'armée, par la ionction de leurs troupes, pour venir fondre l'Automne suivant sur nos habitations, et tascher d'enleuer la Colonie Françoise des Trois-Riuieres, et faire le degast par tout. Mais que tous ces desseins pourront bien auorter, à cause des Oiogoenhronnons detenus à Montreal: du moins scauons-nous qu'vne partie des Onnontagheronnons qui s'estoient desia mis en campagne, et qui auoient pris le deuant pour cette expedition, ont songé à vser de ruse plustost que de main mise, pour retirer ces prisonniers des mains des François.

Ensin, que l'année prochaine sera plus redoutable pour nous que les precedentes, parce que toute la cabane, c'est ainsi qu'ils parlent pour exprimer les cinq Nations Iroquoises, se doiuent liguer et former vn grand dessein de guerre contre nous.

Peut-estre preuiendrons-nous cette ionction de troupes, si les bons desseins qu'on a en France reussissent: c'est ce que souhaittent tous ceux qui ont du zele pour la conuersion des Sauuages et demandent à jointes mains ; et c'est ce que la Nouvelle-France espere d'vn Royaume tres-Chrestien, qui, donnant la paix à tous ses voisins, ne laissera pas gemir ses enfans sous l'oppression de la guerre, et avant escouté les vœux de toute l'Europe, ne rebutera pas les cris de tant de Nations qui ont recours à la France, comme au dernier azile de ces pauures Eglises desolées : nous le souhaitons auec elles, nous le demandons, et nous en coniurons ceux qui y peuuent quelque chose, parce qu'il y va de la conseruation de ce païs, , de la gloire de la France, et du salut des Ames.

## Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Printiege du Roy, il est permis à Subastiux Chancisy, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royale du Louure, et Ancian Becheuin de Paris, d'imprimer ou faire reimprimer, vendre et debiter un Liure intitulé: La Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Isrue, au Pais de la Nouvelle-Prance, le années 1659 et 1660, et ce, pendant le targe de vignement de la Compagnie de la Compagnie de la Relation de la Nouvelle-Prance, le années 1659 et 1660, et ce, pendant le faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire, aux peines partées par le dit Priullege. Donné à Paris, le 16 Ianuier 1661.

Signé par le Roy en son Conseil.

MABOVL

#### Permission du R. P. Prouincial.

Nove Claves Bovchen, Proulecial de la Compagnie de Innve, en la Proulece de France, auons aécesséé pour l'adussir au sieur Senanteux Chamoisy, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royale du Louure, et Ancien Eschenin de cette ville de Paris, l'impression de la Relation de la Nouvelle Prance. A Paris, le S. Ianular 1661.

Signé,

CLAVDE BOVCHER.

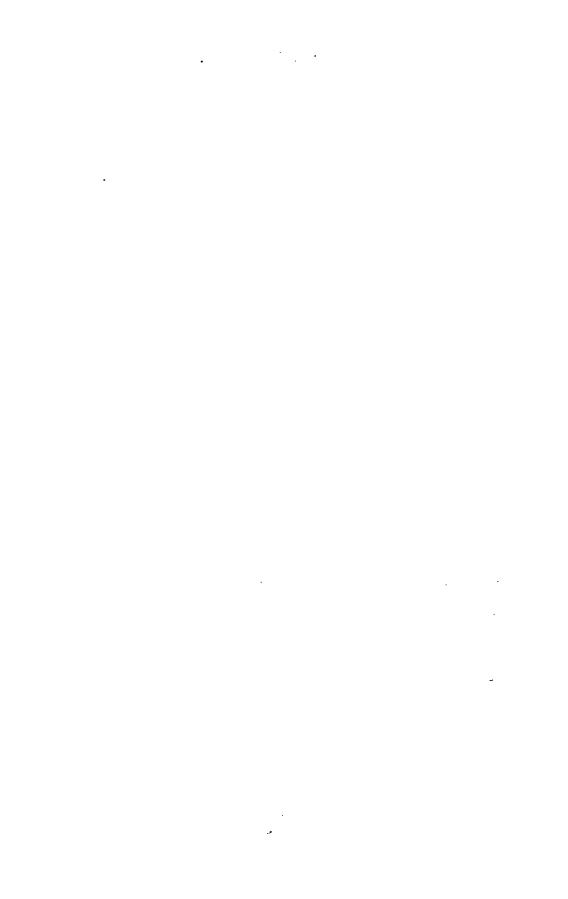



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

AVE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIÉ DE LESVS EN LA NOVVELLE FRANCE.

ÈS ANNÉES 1660 ET 1661.

Envoyée au R. P. Prenincial de la Prouince de France (\*).

Epistre au Roy.

SIRE.

offy vostre Nounelle-France aux pieds de V. M. Vne troupe de Barbares, comme vons fera voir ce petit Liuret, l'a reduitte aux abois. Escoutez, Sire, si yous l'auez pour agreable, sa voix languissante et ses dernieres paroles: Sauucz-moy, s'ecrie-t-elle, le vay perdre la Iteligion Catholique; on me va rouir les Fleurs de Lys ; le ne seray plus Françoise, on me derobe ce bean nom, dont i'av asté honorer depuis si long-

temps : le tomberay entre les mains des estrangers, quand les froquois auront ure le reste de mon sang, qui ne coule quasi plus ; le seray bientost consommée | gardez de bien de vostre Estat, vostre dans leurs feux : et le Bemon va enle- Jesprit, qui voit à l'aage de vingt-quatre

tendoient le salut de vostre Pieté, de vostre Puissance et de vostre Generosité. Sire, voità les soupirs et les sanglots de cette papure affligée. Il y a enuiron vn an, que ses enfans vos suiets, habitans de ce Nouueau-Monde, firent entendre l'extremité du danger où ils estorent : mais le maiheur du temps n'ayant pas permis qu'ils fussent secourus, le ciel et la terre ont marqué par leurs prodiges les cruautez et les feux que ces ennemis de Dieu et de V. M. leur ont fait souffrir depuis ce temps-là. Ces perfides rauntout yn fleuron de vostre Couronne, si vostre main puissante n'agit anec vostre purole. Si vous consultez le Ciel, il vous dita que vostre salut est pent-estre enfermé dans le salut de tant de Penples, qui scront perdus, s'ils ne sont secouros par les soins de V. M. Si vous considerez le nom François, vous scaurez, Sire, que vous estes un grand Roy, qui, faisant trembler l'Europe, ne doit pas estre mesprisé dans l'Amerique. Si vous reper un grand nombre de Nations qui at-lons ce que plusieurs grands Princes ne

(") D'après l'edition de Sébasties Crampley, publiée à Paris en 1862.

Relation-1661.

voyent pas à cinquante, connoistra com- | bien la perte d'vn si grand païs sera dommageable à vostre Royaume. I'en dis trop pour vn Cœur si royal, pour vne Vertu si heroïque, et pour vne Generosité si magnanime. La Reine, vostre très-honorée Mere, dont la bonté est connuë au-delà des Mers, a empesché iusques à present la ruine entiere de la Nouuelle-France; mais elle ne l'a pas mise en liberté. Elle a retardé sa mort, mais elle ne luy a pas rendu la santé, ny les forces. Ce coup est reserué à V. M. qui, sauuant les corps et les biens de sa Colonie Françoise, et les ames d'vn très-grand nombre de Nations. les obligera toutes de prier Dieu qu'il vous fasse porter le nom de Sainct, aussi bien qu'à vostre grand Ayeul, dont vous imiterez le zele, entreprenant vne guerre saincte. Ce sont les desirs, les souhaits, et les vœux de celuy qui, auec la permission de vostre Bonté, se dit, non en termes de Cour, mais auec le langage du cœur,

De Vostre Maiesté,

Le très-humble et très-obeïssant suiet, et scruiteur très-fidele,

PAVL LE IEVNE,

Procureur des Missions de la Compagnie de lesus, en la Nouvelle-France.

CHAPITRE PREMIER.

La guerre des Iroquois plus rude que iamais.

Diev se iouë de la fortune des hommes, comme le Pottier fait de son argile: il fait d'vn prisonnier vn grand les maux ont esté tels, qu'ils ont meRoy; il renouë les Sceptres qu'il a brisez; il couronne des testes le mesme iour qu'elles auoient presenté le col à l'espée d'vn bourreau. Ainsi Ezechias

receut à mesme temps vne sentence de mort et de vie; il vit ses iours prolongez de quinze années, par celuy-mesme qui ne luy donnoit plus que douze heures de vie. Ainsi le Roy des Prophetes et l'Apostre des Gentils tesmoignent d'eux-mesmes, qu'ils ont souuent espronué ces alternatiues de fortune; qu'ils n'ont iamais esté plus haut que dans leur bassesse, et que leur force a pris souuent naissance dans leur foiblesse.

C'est l'estat où nous nous sommes trouuez cette année; et nous pouuons bien dire que iamais nous n'auons tant desesperé, iamais tant esperé du succés de nos affaires. Nous nous sommes veus sur le bord du precipice, et presque en mesmo temps, en resolution d'y precipiter ceux qui nous y poussoient; nous auons esté iusques aux abois et à deux doigts de nostre ruine totale, puis tout d'un coup pleins **de** vigueur et de courage. En vn mot, iamais nous n'auons esté plus foibles, et iamais plus puissans. Commençons par le suiet de nos craintes, et ensuite nous verrons le fondement de nos esperances.

Il semble que le Ciel ait voulu adoucir nos miseres, en nous les faisant preuoir, ou plustost, qu'il ait voulu nous disposer à des maux reels par des maux en figure. Le tremble-terre, arriué cet livuer dernier à Montreal, a fait trembler les habitans par auance, il a fait redouter les malheurs qui ont suiuy ce funeste pronostique. Les voix lamentables qui se sont fait entendre en l'air sur les Trois-Riuieres, estoient peutestre l'escho de celles des pauures captifs qui ont esté enleuez par les Iroquois ; et les Canots qui ont paru tout en feu, voltiger par le milieu des airs aux enuirons de Kebec, n'estoient qu'vn leger, mais veritable presage des Canots ennemis qui ont rôdé nos costes cet Esté, mettant le feu aux maisons, et destinant aux flammes quantité de prisonniers qu'ils ont faits sur nous, dont les maux ont esté tels, qu'ils ont merité d'estre pleurez par vn enfant auant sa naissance. Ces cris enfantins nous ont effrayez: quand il les poussoit du

estoit prest de sortir, il marquoit sans | nous a feit gemir plusieurs mois de doute cent que nous denions pousser **du** toud de la captinité ou nous allions entrer : et c'estoit, pour l'Isle d'Orleans. yn presage des desastres qui s'y | ync -troupe de cent -soiyante -troquois denoient commettre par les froquois : avant paru à Montreal, et avant inopinous germssions auant le temps, par nement enueloppe treize François qui des soupirs empruntez, la perte que l nous demons faire en cette isle.

icy depuis la fin de lanuier insqu'an ces barbares les menerent chez eux en commencement de Mars, a esté bientost atriomphe : les vus avant esté assonnez sunne des malheurs dont ces astres de (par la gresle des coups de bastons qu'ils mannas augure sont les anant conreurs, ont recens à l'entree du bourg, mourant Sa cheuchire, qui tiroit vers le con- sous le bois qui leur denoit seruir de chant, nous regardoit et nous sembloit buscher, et leur rage, dans ce renconmenacer des comps de verges, dont elle ; tre, leur fut douce et misericordieuse, nous laisoit vine celatante, mais fatale pour leur auoir este precipitamment paru en France, on tout nage dans la les ceremonies ordinaires ; barbare ceparx et dans la jove, c'estoit vu messa- l'remonie! qui fait son jeu d'vn enfer de ser que nous vous ennovions de ce nou- tourmens, et qui tronne sniet de rire ueau monde ; aussi alloit-il d'Occident des pleurs lamentables d'yn pauure paen l'Orient, suiuant le braule de la tient! Quelques-vis furent dispersez, constellation de l'Aigle, à la teste de pour gemir le reste de leurs jours dans laquelle il paroissoit, quov que d'yn vue scruitude plus rude que la mort. Ce autre mondement de trast yn pen vers | premier coup fut bientost suny d yn senostre Nord; c'estort, dis-je, vu mes- cond. qui jetta dix autres Francois du sager, mais qui ne portoit que de mau-1 mesme. Montreal, dans la mesme capwaises nonnelles, et qui, tout brillant finite, par vue surprise presque sem**qu** il parust, ne s'est fait voir que dans blable ; puis d'autres encore, et encore les tenebres de la mut : presage trop | d'autres tomberent entre leurs mains ; clair de nostre deud et de nos tristes de sorte que pendant tout l'Este, cette de se faire voir, que l'Iroquois, comme i ces futins, qui fautost paroissoient à s'il cust este d'intelligence anec cet l'oree du bois se contentans de nous Astre, parut de tous costez comme vu charger d'impres, tautost se glissoient torrent impetieux; et si l'an passe, il rusqu'au milieu de nos champs pour **was** lit error assez haut, pour estre en- (v surprendre le l'aboureur; tantost s'aptendos de France, il ne nous laisse plus i prochorent de nos maisons, incicessant present que des larmes pour pleurer, de nous vever; et comme des harpies Dis morts. Le n'entreprends donc pas importanes, ou comme des oiseaux de de les decrire par le menu, ny parconmiles terres que nos ennemis out rodess, ny les membres quais out faits depuis Ladoussac jusqu'a Montreal, cest-a-dire en plus de cent henes de pais : cette matiere n'est pas si agreable, quelle meme yn recht spezaet; œ sera ben assez, pour faire connol- | tre nostre extremité, de représenter en [d vue trentaine de Saunages du pais des zos, et voir dans yn raccourcy ce qui Poissons blancs nos allies, qui, all**a**nt

suite.

Ce fut vers la fin de l'Hyner, que commencerent nos malheurs, quand songeoient plus a leur trauail qu'à leur defense, ils les enleuerent sans comp ferir. Ce ue fut pas sans de grandes Entin, la Comete qui s'est fait voir marques de leur manie enragée, que Et si ce phenomene vous a cruelle ; d'autres ont este bruslez auec tar a peine ent-il cesso, Isle s'est tousiours veue gourmandee de prove. ils fondoient sur nous quand ils nous fromocnt en surprise, sans cramdre d'estre pris.

> La bourgade des Trois-Roueres n'a pas en meilleur traitement. luy saigne encore de la perte qu'elle a taite, presque en mesme temps, de quatorze François enleuez tout a la tois, et

terres, firent rencontre de quatre-vingts Iroquois, contre lesquels ils se battirent vigoureusement, pendant deux fois vingt-quatre heures que dura ce combat, mais aucc tant de chaleur qu'ils se laisserent percer de coups plustost que de se rendre, aimant mieux se voir glorieusement enseuelis dans leur propre sang, que dans les feux des Iroquois. Les femmes mesmes ne cedoient pas aux hommes en courage : elles n'épargnoient rien pour se faire tuer, plustost que de tomber viues entre des de trente ans que Monsieur son pere ne mains qui leur deuoient faire souffrir cesse d'immoler ses soins pour l'estaautant de morts qu'ils leur donneroient ; blissement de ces nouuelles terres ; il de iours à viure. par la veue d'vn des deux François, fils en voicy encore vn qui donne sa vie de Monsieur Godefroy, qui signala son i courage, par vne longue et genereuse resistance; il soustint le choc des ennemis auec vne hardiesse qui le faisoit paroistre comme inuulnerable, au milieu du feu continuel que faisoient sur luy les ennemis, ne cessant d'encourager les siens et par paroles, et par exemple, iusqu'à ce que tout couvert de plaves, dont plusieurs estoient mortelles, il tomba sur son sang et se i traisna, comme auoient fait les autres, à vn tas de morts, pour rendre le dernier soupir entre les bras de ses genereux Compagnons. En ce combat, qui fut sanglant aux ennemis, pnisque vingtquatre v sont demeurez sur la place, tous nos Algonquins firent merueille iusqu'au dernier soupir, et sans vne j mesintelligence qui se trouua entre les Chefs, la victoire leur fust sans doute demeurée.

La nounelle de cette défaite fut peu aprés portée aux Trois-Riuieres, par vn des prisonniers qui s'échappa de la captiuité et des feux. C'estoit mal sur mal, et douleur sur douleur pour ces pauures habitans, qui, pendant tout l'Esté n'ont pas esté plus en repos que ceux de Montreal, estant obligez de voir enleuer à leurs yeux, et quelquefois aux portes de leur bourg, tantost des hommes, tantost des enfans, sans pouvoir faire autre chose que de donner des uir comme d'vn retranchement.

en traite auec deux François dans les larmes sur la misere de ces pauures captifs.

> Le mal n'a pas esté si long à Kebec, mais plus violent et plus sensible, et nous v avons fait vne perte plus grande incomparablement, que toutes celles qui ont precedé: c'est en la personne de Monsieur de Lauzon, Seneschal de cette Nouvelle-France, homme de cœur et de resolution, rompu dans les guerres de ce paīs-cv. sur qui nous fondions vne bonne partie de nos esperances, pour la destruction de l'Iroquois. Il v a plus Tous estoient animez y perdit l'an passé vn de ses enfans, pour la conseruation d'vn pais que le pere auoit, en quelque façon, fait naitre. Ce braue ieune homme n'en pouuoit voir la destruction, ny la desolation generale qu'y causoit l'ennemy par les meurtres et par les embrasemens, sans estre piqué d'vn genereux desir de luy donner la chasse, pour sauuer le reste des François qui estoient dans le dan-Il monte en chaloupe, luy huitiéme, et s'estant approché d'vne maison située vers le milieu de l'Isle d'Orleans, dans laquelle les troquois s'estoient mis en embuscade, il fallut en venir aux mains. Il v auoit sur le riuage vn gros rocher, qui pounoit seruir de bouleuart à ceux qui s'en seroient emparez les premiers; de quoy s'apperceuant bien les ennemis, ils prennent chacun deux ou trois pieces de bois, et les ioignant ensemble, les portent deuant eux comme des mantelets à l'espreuue des grands coups de fusil, que nos François deschargeoient continuellement sur eux; mais ils ne les purent empescher de se saisir de ce poste auantageux, d'où, comme d'vne tour dressée tout à dessein, ils auoient sous leurs fusils et à leur commandement la chaloupe, qui, par malheur, s'estant eschoüée sur le costé qui regardoit ce rocher, presentoit tout son flanc à decouuert aux Iroquois, et leur mettoit en veuë ceux qui s'en deuoient ser

bon par les descharges qui se faisoient de part et d'autre. Mais que pouncient faire ios Lens, qui n'estoient que huit contre guarante, et tous décounerts, contre ces fareux gal ionnez derri re Jones of her ? Recent its sails done ben quais no astrio de d'Ense qu'en fenr courabillet que l'extremité ou ils se vovoient, les obligeon de songer plus au saiat de lear ame qu'a la seurete de leia corps, ils commencerent l'attag especto processiblique, qu'ils firent par trais tors, pendant quales ennemis. gar. - c'ant ben leur agantage, et qui 🕶 ten 🧠 at dessa victorieax. Teur firent trois sommations de se reudre, faisant mille bettes progresses de la vie.

Mars Monstenr to San (schol, prefarant Vne \_fot a use mort a vier hontense captunte, refusa tous ces pourparlers, et ne rependent a ces semonees que par la bouche de son tasil ; et comme il s'v comportant le plus chandement de tous, ce seiour plus dancereux que les coupeausse fot-d le premier fue, et pen après ; gorzes, on l'on ne peut s'arrester sans has les autres Francois, sur lesquels danger. Passons-le donc, et remon-Lennemy, faiseit sa d'charge en toute, tous encope yne fois à Montreal pour y asseurance, estant connert de ce gros, voir la catastrophe de cette fune te trarocher; il n'en dement a qu'yn en vio, eg die : Plorabunt Sacerdotes Ministry mais blesse aci bios et a l'espaule, et Domini. C'estoit trop peu pour u stre uns hors decombate at fut pris et mené (malbegr, que tous les estats, toutes les par les vamqueurs dans leur país, pour conditions, tous les auxes, et tous les vestre la victime de leur fureur et de lear cruaute.

Quand cas trist's nomaelles, que nons mons seems now yn captif Francois 🕶 barque des in des leguois, nons furent appearers, on ne peut croire les regrets qui el del nos habitants, de la perte de l'en Sanschal, quals aimoi ad voigo in int, et qui l'os dent faut d'estat de son consecut, quan mondre signal and domet, as estaient tous en armes r 🏎 cost 🕊 pour le samre par tout : il les zazneat por vas cert en clamifianté, med Equality if succernmodoit à tous, en sorte qu'ils est aint runs de combattre sous virth f, dont ils faisoient the estime meracillous s, et anecraison.

Monsieur le buc d'Espernon Lauoit <del>msidere en la mer, paisqu'à l'ange de</del> demie, il I most honore de l'Euseigne, mes ennemis, et il a eu Montreal pour

Alors, le combat, commenca, tout, de l'Colonella du Regiment da Nauacre, dans lequel et dans celuy de Picardo ayant seray en Elandres tras ou quatro e mpagues, if he voulnt point se see ger de Monsieur son pere, que le llev ennovoit toomern ur en la Nouneil :- Lemce, on ce brane tentillionnes es edu des preunes de sa verta, domant des marques de sa generosite a sques an dermer scapir.

> En sinte de cette nounelle. Je des qdre se mit de tiers costez, et le decoyrazem at laissoit presqua teut en prove a l'ennemi, qui, comme maistre de la campague, brusloit, tuoit et enlecoit tout auce impunité.

Si nous vonlions retourner aux Trois-Rinieres, nous aurions de que y pressir ce Chapitre, puisque nos ennenés y refournent à dinerses reprises, et nous fourniss and do tristes memoures, par les enledements refter v. et par les meurtres presque iournaliers, qui rendront seves, enseent este esti cannoccies victimes immolées à la fureur de nos ennervis ; il falloit, pour mettre le comble enes infortunes, que l'Estre cust part cees sandinis sacrificis, et quelle melast son sanz au ec nos larmes, par le massière d'virdes is Ministres secret. Cestoit vir honneste Leclestastique de

Montreal, nomme Monstein le Maistre, homme et demont zele et contatoux pour le salut des aures, et qui tusoit tant d'estat de la mort du feu Pere Garread, the par les frequess, loss qualall at on Mission vers les Outaonak, qu'il s estimoit herrony que ses os fussent in slez anec ceny de ce Martyr de l'sus-Christ, ainsi qu'il moit constirne de le nommer. Il semble que des souhaits si samets ne denoient pas estre sins dix-no it a vingt ans, soutout do l'Aca-, effet, aussi n-t-il este fue par les me-

Ce fut dans le mois l mesme tombeau. de Septembre, que ce bon Prestre tenant compagnie à huit hommes qui scioient des bleds, et s'estant vn peu retiré d'eux pour reciter son Office plus paisiblement, receut soudain vne descharge de fusils, dont il ressentit plus tost le mal, qu'il n'en connut la cause. Se trouuant blessé à mort, il fut rendre l'ame aux pieds des François, qui se trouuerent incontinent chargez de toutes parts, et inuestis de cinquante Iroquois, qui, sortant du bois comme des Lions de leur cauerne, ietterent d'abord vn des François mort par terre, en prirent vn second en vie, bien resolus de n'en laisser eschapper aucun; mais les six autres qui restoient, mirent aussi tost la main à l'espée, et se maniant à droite et à gauche auec vn grand courage, se firent iour au trauers de ces cinquante ennemis, et se sauuerent dans vne maison voisine. Les Iroquois estant ainsi demeurez maistres du champ de bataille, qu'on ne leur disputoit pas, conuertirent leur rage contre les morts, puis qu'ils n'auoient pu faire dauantage sur les viuans. Ils se ietterent donc sur Monsieur le Maistre, luy couperent la teste, et ioignant la raillerie à la cruauté, ils luy osterent sa soutane, dont vn d'eux se reuestit, marchant pompeusement, couuert de cette precieuse depoüille, à la veuë de Montreal, qu'il brauoit auec vne insolence tout-à-fait barbaresque.

Voilà, en peu de paroles, la suite de nos maux; mais ce n'est pas la fin: nous ne prophetisons que trop vray, et si l'an passé nous crions si haut, dans la preuoyance des malheurs que nous apprehendions, timor quem timebamus, euenit nobis: nostre prophetie ne s'est trouuée que trop veritable, par la prise de plusieurs enfans, par le massacre de tant d'hommes, d'vn Seneschal, d'vn Prestre, enfin par la mort de cent quatorze personnes que nous auons perduës en peu de mois, dont il y a plus de soixante-et-dix François. Cette année merite d'estre mise au nombre des malheureuses et des funestes; et les suid'vn beau et grand païs, si le Roy, qui ne cede ny en pieté, ny en generosité, ny en puissance, à aucun des Monarques qui ont fait reconnoistre lesus-Christ dans les Indes, n'auoit pris resolution de faire de sa Nouuelle-France, vn païs de conqueste.

### CHAPITRE II.

## Pourparler de Paix auec quelques Iroquois.

Ie ne sçay si ie dois commencer ce Chapitre, par vn trait d'vn des plus anciens Peres de l'Eglise, qui dit, que pourueu que nous mettions tous nos malheurs en despost entre les mains de Dieu, et que nous le chargions de nos miseres, il ne manquera pas de tirer le bonheur, de nos infortunes, l'abondance, de nos pertes, et la vie, de nostre mort: Satis idoneus patientia sequester Deus: si iniurias deposueris penes eum, vltor; si damnum, restitutor; si mortem, resuscitator. Oui iettera la veuë sur le Chapitre precedent, et sur le titre de celui-cy, iugera d'abord que nos orages vont se calmer, et que la Main toute-puissante qui nous a frappez si rudement, va mettre l'appareil à nos playes pour nous faire esperer la vie, aprés tant de coups de mort, que nous auons receus: Si mortem, resuscitator.

Neantmoins, si ce commencement de bonace, qui semble paroistre par des pourparlers de paix, ne nous venoit pas du costé de nos ennemis, et ennemis Iroquois, nous croirions que nos esperances seroient assez bien appuyées; mais nos propres experiences ne nous font que trop sçauans; et nous n'auons esté que trop souvent ioüez, pour nous fier à la parole de ceux qui ne l'ont iamais gardée, et pour ne pas craindre quelque souplesse en vne Nation la plus decriée de toutes, pour ses fourbes conuantes verroient bientost le tombeau tinuelles. Les Iroquois crient, la paix! a paix! et à mesme temps on crie, au l neurtre! La paix se publie à Montval. et la guerre se fait à Kebec et aux frois-Riuieres : Montreal mesme est yn licatre, où la paix et la guerre iouent eur personnage en mesme temps, puisrue nous y receuons dans nos maisons **\*ux q**ui nous luent dans nos deserts, et ious vovons nos Prestres et nos habians massacrez par ceux qui protestent ru'il- sont nos bons amis.

Ce fut dans le mois de Inillet, au plus 'ort de nos desastres, que parurent, au-Jessus de Montreal, deux Canots d'Iroruois, qui, portans yn pauillon blanc, oinrent hardiment, sous les auspices le cet estendard, se mettre entre nos mains, comme si les leurs n'estoient pas encore teintes de nostre sang. Il est rrav qu'ils auoient yn passeport aucc wa, qui leur levoit tonte crainte, et qui 🖛 ponnoit faire passer par tout auec pseurance : c'estoit quatre Francois zaptifs, qu'ils nous venoient rendre pour zaution de leur sincerité. - Ils deman-**Jent** à parler d'affaires, se disant de**outez d**e la part des Ojogoenhronnons et **les** Onnontagheromions, dont ils portoient les paroles. De fait, le Chef de **rette** Ambassade estoit yn des plus considerables Capitaines d'Ojogoen, homme qui nous paroissoit amy, du temps que **bou-** estions chez les froquois ; et c'est chez lay que logeoient nos Peres, quand ils cultinoient dans son bourg cette Eglise naissante. On hiv donne jour pour parler, et cependant on le recent comme s'il eust esté innocent de tous les meurtres, qui venoient de se commettre en toutes nos habitations.

Le four venu, il estala vingt beaux pre-ns de pourcelaine qui parloient des quatre François qu'il auoit amenez, | dons que les sainctes tilles viennent nous

et promit la liberté des autres qui restoient chez les Onnontagheronnons, au nombre de vingt, et plus, nous asseurant de la bonne volonté de cette Nation enners nous, nonobstant tous les actes d'hostilité commis les deux dernieres années. Son discours, conceu en bons termes, fut accompagné de bien des ceremonies.

Premierement, il fit vn present pour rendre au Ciel son Soleil, qui s'estoit esclipsé depuis les guerres, dont cet Astre n'anoit pu voir les malheurs : il s'estoit, disoit-il, comme retiré, de peur d'esclairer tant d'inhumanitez, dont les armes sont ordinairement accompagnées.

Aprés auoir parlé pour le Ciel dans son premier present, il fallut s'employer pour restablir la terre, toute renuersée par les desordres des combats; cela se fit par yn present qui applanit à mesme temps la rinière : il en arrache tous les rochers ; il egale tons les sants, pour establir yn commerce facile des yns aux

Vn troisiesme present couure le sang respandu, et fait reuiure tous les morts.

Vn autre nous remet l'esprit, que nous auions perdu dans les troubles passez ; vn autre nous rend la voix, et purge tous les conduits des organes, afin que nous n'ayons plus que de douces paroles : et pour nous faire voir auec quelle sincerité il veut lier aucc-nous : Voilà, dit-il, en presentant yn grand et large collier, voilà pour attirer le François chez nons, afin qu'il retourne sur sa natte, qu'on luy a conseruée à Gannentaa, où est encore sa maison qu'il habitoit quand il demeuroit auec nous ; son feu n'a pas este esteint depuis son **plus** eloquemment que lay, quoy qu'il depart, et ses champs, que nous auons 📂 laissast pas de haranguer de bonne cultiuez, n'attendent que sa main pour v srace, et de deduire tous les points de cueillir vue riche moisson ; il fera reson Ambassade auec esprit; il butoit uiure la paix chez nous par son seiour. wer tout à obtenir la liberté de huit Oio-, comme il en auoit, banny tous les maux **senhromons**, ses compatriotes, dete-, de la guerre. Et pour bien cimenter mes à Montreal depuis l'an passé ; et cette alliance, et nous vnir si forte-Cestoit là le plus important de sa com-1 ment ensemble, que le demon, ialoux 📭 🖚 🔁 📭 📭 📭 🎫 📠 📭 🌬 📭 🗎 📭 🗎 🖚 🍱 🖚 🍱 bother ces prisonniers, il brisa les liens uerser nos bons desseins, nous demanvoir, tant celles qui prennent soin des | malades, que celles qui vacquent à l'instruction des enfans (il entend parler des Religieuses Hospitalieres et des Vrsulines); nous leur dresserons de grandes cabanes, et les plus belles nattes du païs sont destinées pour elles ; qu'elles n'apprehendent point les courans d'eau, ny les saults, car nous les anons tous ostez, et nous auons rendu la riuiere l si vnie, qu'elles pourront bien ellesmesmes mettre la main à l'auiron, sans peine et sans crainte. En suite, il fit vn grand recit des commoditez que ces bonnes Religieuses trouueroient en leur païs; il n'oublia point d'estaler l'abondance du bled-d'Inde, des fraises, des meures saunages, et des autres fruits de cette sorte, qui passoient dans son discours, pour le plus excellent apast qui pust les attirer à cette expedition.

Les gestes et les postures dont il assortit deux presens qu'il fit pour cela, montroient bien que c'estoit plustost par galanterie qu'il en vsoit ainsi, que dans l'esperance d'en venir à l'execution.

Mais la derniere parole, qu'il porta d'vn ton plus serieux, estoit vne demande d'importance, qui ne deuoit pas souffrir de refus: Il faut, dit-il, qu'vne Robe noire vienne auec moy; sans cela, point de paix, et la vie de vingt François captifs à Onnontaghé, est attachée à ce voyage. En disant cela, il produisit le feüillet d'vn ie ne sçay quel Liure, à la marge duquel les vingt François auoient escrit leurs noms, pour donner creance à cette Ambassade.

Aprés auoir parlé, il nous presenta les quatre François qu'il mettoit en liberté, et qui nous raconterent le bon accueil qu'ils auoient receu des Onnontagheronnons, et le bon traittement qu'ils faisoient à ceux qui estoient reseruez à Onnontaghé; qu'au reste, ces pauures François nous supplicient à iointes mains d'auoir pitié d'eux; que nous n'auions rien à craindre de la part de ces peuples, dont ils estoient si caressez; et qu'ils nous coniurcient d'enuoyer vn Pere au plus tost, pour rompre leurs liens et les deliurer des feux

ausquels, sans cela, ils estoient irreuocablement destinez.

De plus, ils adioustoient que ces Iroquois n'estoient plus Iroquois; que le bourg tenoit plus du Chrestien que du Sauuage; qu'vn des plus considerables a soin de sonner tous les matins vne cloche, pour assembler les François, et les Sauuages aux prieres qui se font tous les iours; qu'on y parle publiquement et auantageusement de la Foy; que mesme ces François captifs ont la liberté de baptiser les enfans, dont quelques-vns sont allez au Ciel après le sainet Baptesme, par des routes bien peu esperées.

Tout cela, ioint à ce que l'Ambassadeur venoit de dire, mettoit nos François bien en peine, et fit longtemps balancer quelle resolution ils prendroient, se voyans reduits anx dernieres extremitez, ou de laisser meitre au feu vingt pauvres François, qui crient miscricorde, ou bien de s'exposer de nouueau à la perfidie de ces traistres, dont on a tousiours esté trompé ; qui, d'ailleu**rs, de**mandent la paix les armes à la main, et lors mesme qu'ils en parlent, font partout vne sangiante guerre. On craint, dans ce rencontre, d'estre trop lasches ou trop cruels. C'est lascheté de n'oser refuser à des fourbes, des demandes ridicules; c'est cruauté d'entendre les derniers cris de vingt pauures victimes, sans les secourir.

La réponse qu'on fit à Montreal à ces presens, fut qu'il falloit qu'Onnontio (ainsi nomment-ils Monsieur nostre Gouuerneur) en eust connoissance, et que pendant qu'on iroit luy porter ces nouuelles, les Ambassadeurs pourroient, en toute asseurance, rester dans le fort de Montreal; à quoy ils s'accorderent librement.

#### SECTION I.

# Mission renounellée aux Iroquois.

uoyer vn Pere au plus tost, pour rom- on vint donc en diligence à Kebec, pre leurs liens et les deliurer des feux pour faire sçauoir ce qui se passoit à

Montreal. La desolation v estoit pour | Seigneur: Expedit vt vnus homo molors si generale, à cause du sang qui riatur pro populo. Heureux celus qui co d'at de tons costez, et des maisons, doit si glorieusement symboliser ance le bruslees par les ennemis, dont les restes | Fils de Dien! Nous fusmes donc priez funcient encore, qu'à cette nounelle, de donner quelqu'yn de nos Peres, qui on fut contraint de faire comme font s'allast immoler pour le public, et pour ceny qui se novent : ils se premient a de salut de ces panures. Francois qui tout ce qu'ils rencontrent, jusques à vu'zemissoient dans vue si dangereuse capfer tout rouze, s'il se presentoit ; ou tinité, et pour sernir aux desseins de la comme les mariniers, qui, par l'effort dinine Prouidence. de la tempeste, avant perdu leur route. Le bonheur en voulut de rechef an on leur fimon, s'abandonnent au 2re Pere Simon le Moine, qui anoit desia, des vents, sans examiner s'ils leur sont l'par quatre fois, porté sa teste à la

trante de paix les irritera danantaze : ifs | passe par le supplice ordinaire du feu ; entreprendread tout de bou nostre rume, | et les ostant aux chieus qui en font cureconnoistrons pas et nous n'oserons de c'altaritares. fraeper sur aucum, de peur de frapper 🛒 Quoy que des obiets si affreux soient postre zmy; et pas yn d'eux ne dou- capables d'estonner les plus grands coutera de nous frapper, feignant d'estre rages, ils n'esbranlent pas pourtant vu ne tre ennemy; c'est d'adhans exposer, courrizelé du salut des ames. manufestement va homoge a la mort el regardo le jour de son depart, comme kea≓ter dans le tar, que de l'ennover, yn des plus heureux jours de sa yie ; il parmy less barbar s sur leur seule pa-, va a la nort comme au triomphe, parce relettique si vin cui deux des huit prison-t qu'il vat plein, des perance, de relener me, « traza adroaneus estalent rel aus.) constror at discostants periprogates, and method of enquerger assolitation conv. quirt and don't presente eavi qu'en vicing the east of from mention most pofor the que despendre to it, et ne pojemp. Edeles, cultiuer vice I alise captine de

proceedings and a green everyone, see Sacro S. Penfar. S. Danier en eschause to mire be a great be taut about so trains to a constantianes, pour definiter, bur sa quesque de clarat todo nos babitas capacido, los captils brancas qui sous tions, becombision fat suppliable a celle "prient que seculoriesy na lopt." qui fut antrefeis, partee contre, Nostre J. Voila done vue nouvelle Misse u.; Mis-

fau grables, on s'ils leur sont contraires, | discretion des Troquois. | Il fut choisi Teas les François s'assemblent, pour | pour la porter la cinquieme fois, et pour opiner sur les propositions de l'Ambas-Taller en 🔻 païs on les eschafauts-sont sade. Ils seauent bien que les troquois j'encore dressez et dont la terre lest ensont naturellement fourbes; que cette core teinte du sang des François, qui v pay n'est qu'yne suite de leur ancienne (furent, l'an passé, si cruellement brûpratique, et un nomeau ien dont ils llez. Si leurs cendres sont tellement no.s amusent; que co n'est qu'yno Na--dispersées, qu'il no puisse pas-baiser tion on deux qui nous recherchent; que les precieux restes de ces ames victoles trois autres, sur tout les Agnieron- rienses, il trouuera des testes, des bras, nors, qui sont les plus redoutables, ne des iambes, et d'autres membres munous feront pas meilleure composition; : tilez et grillez, de quelques-vus de nos qui ui contraire, piquez de jalousie, ce Francois qui, tout fruischement, out On dit qu'il faut auoir la paix auec tous (rée, il leur donnera sepulture, si luxles froquers, ou point du tout, parce mesme ne treune suparagant son touiquestant tous semblables, nous ne les bean dans les flammes et dans le ventre

dette Mission, qui a desta porté fant de fruit peur leternite ; du moins ne double-test passional ne poisso haptison quadques entars, district de les adultes, rescher et publicr. Et avreale à ces tupromies fluories, qui consendent land for Southern Charles and ones, no solidous homes denoting of tome comme vir

sion de sang et de feu, qui fait porter à ses Missionnaires les couleurs de leur Maistre, qui leur fait blanchir leurs habits dans le sang de l'Agneau, et purifier leurs ames dans le feu de son amour.

Auant le depart du Pere, il fallut répondre aux vingt presens des Ambassadeurs, ce qui fut fait en trois paroles.

Par la premiere, Onnontio ouure les prisons de Montreal, rompt les fers des Oiogoenhronnons, qui y estoient detenus, et leur rend la liberté, les mettant entre les mains des deputez pour remonter ensemble en leur païs.

Par la seconde, il leur donne Ondesonk (c'est ainsi qu'ils nomment le Pere le Moine) pour aller, sur les lieux, trauailler à la deliurance des captifs François.

Et par la troisième, il les somme de garder leur parole, par laquelle ils se sont engagez de retourner au bout de quarante iours auec les François deliurez, et quelques anciens, qui traiteront icy d'affaires, pendant que Ondessonk demeurera dans le païs en ostage, pour y vacquer aux fonctions de sa Mission.

Le Pere s'embarque auec ces conditions, et s'en va probablement à la mort : car en mesme temps qu'il nous est enleué par les Iroquois, les Iroquois en mesme temps frappent sur nous, et continuent à faire leurs rauages ordinaires dans nos champs; à peine l'a-ton perdu de veuë de Montreal, qu'on voit les deserts obsedez de ces cruels meurtriers, qui, sans doute, ou par ialousie, qui est ordinaire entre eux, ou par perfidie, quasi dans le mesme moment qu'ils emmenent vne Robe noire, emportent la teste d'vne autre Robe! noire, dont nous auons decrit le meurtre au Chapitre premier.

Iugez quelle asseurance il y a pour le Pere, parmy ces perfides, et quelle esperance il nous en reste, sinon celle qui doit armer sa patience contre tous les traits de la cruauté, et couronner son courage d'vne gloire immortelle.

### SECTION II.

# Succés de la Mission des Iroquois.

Pendant que ce Canot va lutter contre le Sault Saint Loüis, tirant vers le Couchant, tournons la veuë à l'Orient, et voyons, du costé de France, vn gros Vaisseau tout couuert de voiles, qui paroist dans le golphe S. Laurens, et qui se haste de nous venir rendre la vie aprés tant de morts, et faire succeder le bonheur à nos miseres.

Cette benediction est attachée à la personne de Monsieur le Baron du Bois d'Auaugour, que ce Vaisseau nous apporte pour Gouverneur, dont l'arrivée nous a consolez en la perte que nous faisions de Monsieur le Vicomte d'Argençon. C'est sur luy que le Roy a ictté les yeux, pour venir planter les Lys sur les cendres des Iroquois, et cueillir des palmes qui naistront sous ses pieds, à mesure qu'il auancera contre les ennemis, faisant esclater la gloire du nom François dans ces parties les plus reculées de l'Occident, comme il a fait dans celles d'Orient, donnant à nostre Nouvelle-France, ce qu'il n'a pas refusé à la Perse, à la Moscouie, à la Pologne, à la Suede, et à l'Allemagne.

Il n'a pas plus tost pris terre icy, qu'il a voulu reconnoistre, par soy-mesme, tous les postes et toutes les places de ce païs, leur assiette, leurs defauts, leurs auantages, le fort et le foible. a visité nos campagnes, et les a veues chargées de belles moissons ; il a reconnu nos forests, qui ne font qu'attendre la couppe pour decouurir de grandes terres, et pour mettre au iour les tanieres des Iroquois, qui verront leurs forts ruïnez, auec les bois abbatus : il a vogué sur nostre grand fleuue, depuis Kebec iusqu'à Montreal, voyant auec plaisir le beau païs dont il est bordé, les belles Isles dont il est parsemé audessus des Trois-Riuieres, et les grandes esperances qu'on doit auoir d'en faire vn iour veritablement vne Nouuelle-France, par la multitude de ses habitans. Toutes nos craintes se sont esuanouies à sa venuë ; sa presence a releué nos esperances, et c'est ce qui nous a fait dire au commencement de cette Relation, que nous estions forts dans nos foiblesses, et qu'vn puissant secours, manic par vn Chef. qui r'allie la prudence auec le courage, et l'experience auer l'adresse, nous peut tirer du precipice où le dernier malheur nous auoit Dousez.

Ce qui nous tient à present en suspens, est le succès de la Mission du **Pere le Moine ; nous auons eu peur** pour luy auant son depart, et nos craintes vont tousiours croissant, depuis que le terme est expiré, auquel les froquois devoient se rendre à Montreal, auec les vingt François captifs; ils n'auoient demandé que quarante iours de delay, et en voilà desià quatre-vingts de passez, sans qu'ils paroissent.

Tout ce que nous en scauons, est ce que nous en ont dit quelques lroquois Agnichronnons, qui, rodant autour de **Dos champs, pour casser des testes,** comme ils ont fait en diners reucontres. **mesme** depuis le depart du Pere, ont fait de grandes railleries de cette Am**bassa**de, nous la faisant passer comme **vn** 1eu, dont les Oiogoenhronnons se sont seruis pour abuser de nostre bonté. **et pour tirer** de nos mains les captifs **de** leur Nation, detenus à Montreal.

lieu des flammes, qui couronnent heu- cher. reu-ment sa vie apostolique, et qui éclairent sa mort. Peut-estre est-il spe- comme le Soleil de la terre, porte les ctateur des tourmens de ces panures rayons de la Foy dans cette Barbatie, Francois qu'il alloit racheter, et le de-, doit suiure les desmarches de ce prince positaire de leurs tristes gemissemens, i des Astres, sans se rebuter s'il voit les encourazeant a souffrir des feux, qui [ luy sont aussi preparez, apres qu'il aura l'temps. Para leurs derniers soupirs, et secouru | **leur** - ames, qui s'enuolent du milieu (Troquois, il y a cinq ans, il estoit facile

de la paix. Peut-estre n'est-il pas paruenu iusques dans le païs ennemy, et que quelque coup de grace luy aura fendu la teste en chemin, s'il a esté rencontré par d'autres Iroquois, qui auront fait à cette fois, ce qu'ils penserent faire en vn autre voyage qu'il fit aux Onnontagheronnons, quand son conducteur fut tué à ses costez.

Mais peut-estre aussi est-il maintenant dans le bourg d'Onnontaghé, euuironné des pitovables restes d'yne pauure Eglise captine, à laquelle il a donné naissance dans le païs des Hurons. cela est, il n'y a point de consolation au monde pareille à la sienne, mesme dans son plus grand abandon de toutes choses, comme il u'v a point de iove plus sensible à vn Missionnaire du Canadas, que lors qu'il se voit en tel estat, qu'il ne despend que de Dien, qu'il ne voit que Dieu, et qu'il ne peut rien esperer que de Dieu.

#### CHAPITRE III.

Nouvelle Mission des Kilistinons, dite de S. François Xauier, vers la Mer du Nord.

Vn Ancien disoit agreablement, que le Soleil naist et meurt tous les iours, Si nos ingemens suiuent les appa-let que la necessité qu'il a de mourir, rences humaines, nous denons tout presque aussi tost qu'il est né, ne le craindre pour le Pere le Moine, et nous Frend pas plus paresseux en ses desmarn'auons presque rien à esperer pour le ches ; qu'au contraire, il auance tous**salut des** Francois, pour lesquels il s'est i jours-d'yn pas-égal-vers le tombeau de si genereusement exposé aux feux et à lla nuit, scachant bien qu'il ne peut la mort. Peut-estre est-il à present sur l'reniure sans mourir, et que son leuer **vn** e-chafaut, preschant la Foy du mi- | doit estre tousiours precedé de son cou-

> Va Missionnaire de ces contrées, qui, naistre et mourir des Missions en mesme

Quand nous entreprismes celle des **des** brasiers dans le sciour du repos et | de prevoir que ceux qui la voyoient dans son levant, la verroient aussi dans son couchant, et qu'elle pourroit bien estre le tombeau de ceux qui luy donnoient naissance. Cette veuë ne les a pas pourtant rendus plus paresseux dans leur course, et vn grand nombre d'enfans lroquois ne seroient pas à present des Anges du Paradis, si on eust esté trop craintif dans cette entreprise, ou trop scrupuleux dans les regles de la prudence humaine.

Quand ces peuples, qui bordent les riuages du Lac Superieur, à quatre cents lieues d'icy, s'offrirent l'an passé de mener chez eux des Missionnaires, le Pere Meuard, à qui ce sort est heureusement escheu, v preuovoit tant de difficultez, qu'il iugeoit sa vie trop courte, et sa santé trop ruïnée, pour yn si long et si penible vovage; il marcha neantmoins, et voicy la seconde année qu'il employe en cette course, sans que nous en apprenions aucune nouvelle : nous ne doutous pas qu'il n'ait assez souffert. pour mourir chaque iour plus souuent que le Soleil; mais aussi tenons-nous pour tout asseuré, que la conucrsion des ames merite ces peines, ces perils, et ces morts renouuellées.

La Mission dont nous parlons en ce Chapitre, est de la nature de celles dont le succès est incertain, parce que l'entreprise en est hazardeuse; mais quelque incertitude qu'il y ait, quelque hazard, on quelques morts qui se presentent, c'est assez qu'il y ait des ames à conquester, pour ne se pas rebuter de tous ces obstacles, qui font d'ordinaire les conquestes et plus meritoires, et plus glorieuses.

Nous sçauons, il y a longtemps, que nous auons à dos la Mer du Nord, habitée par quantité de Sauuages, qui n'ont iamais eu connoissance des Europeans; que c'est cette Mer, qui est contiguë à celle de la Chine, et qu'il n'y a plus que la porte à trouuer; que c'est là que se voit cette fameuse baye, large de soixante-et-dix licués, et profonde de deux cent soixante, découuerte, pour la première fois, par Hudson, qui luy a donné son nom, sans qu'il en ait receu d'autre gloire, que d'auoir le pre-

mier frayé vn chemin qui se termine à des Empires inconnus; c'est en cette bave que se tronuent, en certains temps de l'année, quautité de Nations circon-uoisines, comprises sous le nom general des Kilistinons.

Tout l'Hiuer dernier, vn Capitaine Nipissirinien nous entretint amplement du nombre de ces peuples, de la situation et du temperament du païs, et surtout d'vne foire generale, qui s'y deuoit tenir l'Esté suiuant, à l'aquelle nos Sauuages de Kebec et de Tadoussac estoient inuitez. / C'estoit là vne belle occasion pour aller nous-mesmes prendre les connoissances que nous n'auons euës iusqu'à present que par le rapport, assez peu fidele, des Sauuages : connoissances, au reste, importantes et curicuses, tant pour scauoir au vrav les longitudes et les latitudes de ce nouueau païs, desquelles despend en partie le fondement qu'on a d'y trouver passage vers la Mer du lapon ; comme **aussi** pour voir sur les lieux les moyeus de trauailler efficacement à la conversion de ces peuples.

Pour cela donc, les Peres Gabriel Drueilletes et Claude Dablon partirent d'icy au mois de May dernier, auec la pluspart de nos Sannages : I'vn, à dessein d'hinerner dans le païs, et de s'informer à loisir de toutes les choses necessaires pour faire reüssir cette Mission; Tautre, pour nous venir instruire de ces nounelles déconnertes, et nous representer l'estat present de ces contrées, pour ne pas esparguer nos sueurs à des ames pour lesquelles lesus-Christ a donné tout son sang.

Mais, parce que l'Iroquois, qui est le grand fleau de ce Christianisme, occupe toutes les rinières sur lesquelles on peut estre assez commodement porté vers ces nounelles Nations, il a fallu chercher des routes escartées, si rudes et si daugereuses, qu'on les jugeoit inaccessibles à ces pirates.

Voyons ce que les Peres en escriuent de Nekouba, qui est le tieu insqu'où ils sont paruenus deux mois après leur départ d'iey. ane.

De Nek area, & cent lieuës de Ta lous-ac, die le bids, sur le chemin de la Mer du Nord, ce deuxieme de luillet 1661.

R. Pala. Pay Christi.

ransiaimus per eremum terribilem aximum, pounons-nous bien dire s Movse : Nous auons passe des 45 capables d'effraver les voyageurs plus asseurez, soit pour la vaste! idae de ce≤ grandes solitudes, où nous cherchous : puisque en venant (postre course, advalssacticy, nons anons tousiours d nombre. D'yn antre caste, nons ons plas desormats qua descendre, sales in cases on lesquelles nonis a more er, soffant descharger. Le Siar du Nord, comme tomes. sign and as a consequences, so your reaction assist

or y volve it lournal de toutes nosof a care of designates, famous and

Ltables. On v verra quelques traits de e escrite au R. P. Hierosme Lule- la Pronidence assez remarquables, dans int. Superieur des Missions de la de triage qu'elle a fait de ses lest as, par impagnie de Iesus, en la Nouaelle; des conduites bien aimables et bien surprenantes.

### SECTION 1.

Iournal du premier Voyage fait vers la Mer du Nord.

Nous fusmes arrestez à Tadoussac trois semaines, par vue sorte de maladie contagiouse, et insqu'alors inconnué, qui enteuoit la pluspart de ceux qui en estoient saisis : mais ce n'estoit ne troute que Dien; soit pour que par la violence des commisions, rete des chemins, escalement rudes, dont ils estoient merneillensement agiingereux, puisqu'il n'y faut marcher (tez, expirans quasi comme des desessur des pricipices et voguer que perez, ou du moins auce des conforles abysnes, on l'on dispute sa vie sions de membres, qui les rendeient ne tresle escorce, contre des bouil- plus forts que trois et quatre hommes capables de perdre de grands Vais-Tensemble. Tors mesme qu'ils audient A. I unn, auec l'aide de Dieu, nous l'Eame sur le bord des leures. Ce fut le crendus presque à my-chemin de premier exercice de charde qui se preler du Nord, en vu lieu qui est senta; mais qui ne laissoit pas de nous me le centre des deux Mers, de estre d'autant plus fascheux, qu'il nous que nous auons quittee et de celle carrestoit des le commencement de

Le mal s'estant yn peu relasché, nous te, mais si produzensement, que partons entin le premier iona de luin, Sannages, nous vonfant rendre rai- | de cette année 1661, au nombre de quades excessives chaleurs dont ces gante Canots. Nous quettens Tadousous sont braskers, disorent que cela , sac, mais non la maladie, qui nous en at da vormace da Soleil, daquel sant ; et se saisissant de nomicair de arens beaucoup approche, avant l'quelques-vus de nos Sannaes, fait baione des saules si hauts et en si fancer nostre voyage des sen entree, ralentissant nos aurous qui n dloient pas an cre de nos desus. Se bien que nons fusines old ezz d'era dever cinq tours pour nous render nesqua viercene de Checontum, ou n'us nous percous sur vu Islei de roche, penet in Grou va chercher à viote dans les 16 s voisine participal de desses contechos, que es, es es, em oscisar la dos divir mais vovons à deciencer via perme da Sa cere, adminant deax choice is exis a quied a sen frommet gemanquables de ce l'un de sec- v. v. v. vorcavas deflendre, par ocennero est, que pendan ples de vocal by the sor from, descravous du Jieges, depuis son emborcheme dons le de que sont ney presique insuppors, fleune S. Laurens, il conde tousiours en bas, mesme de marée montante, quoy qu'au-dessus de ces vingt lieues, il ait son flux et reflux respondant à celuy de la Mer; si bien qu'à mesme temps ses | eaux montent d'vn costé, et descendent de l'autre. La mesme chose se remarque au grand fleuue de S. Laurens: quand la mer, dans son flux, entre dedans, il enfle bien, mais il ne laisse pas de couler tousiours en bas iusques à vu certain terme, où on voit monter le flux, et descendre le reflux de six en six heures : cela prouient de ce qu'il est plus rapide et plus violent vers son emboucheure, qu'és endroits plus hauts et plus esloignez; en sorte que le flux, ou le flot (comme parlent les Matelots), ne peut refouler le courant de l'eau en cet endroit. La seconde merueille est. que quoy que nous soyons à trente lieuës ou enuiron, au-dessus de Tadoussac: neantmoins l'eau est icy haute en mesme temps, et de la mesme marée qu'à Tadoussac : ce qui ne se trouue pas dans les autres riuieres, qui grossissent successiuement, par le flux de la Mer, plus tost és lieux plus voisins de la Mer, et plus tard és lieux plus esloignez, et qui sont plus auant dans les terres.

Le sixième, nous arriuons de bonne heure à Chegoutimis, lieu remarquable pour estre le terme de la belle nauigation, et le commencement des portages, c'est ainsi que nous appellons les lieux où la rapidité et les cheutes d'eau obligent les Nautonniers de mettre à terre, et de porter sur leurs espaules leurs Canots et tout l'equipage, pour gagner le dessus du Sault. Nous commencames donc en ce lieu-cy de porter reciproquement nos petits vaissseaux, qui nous auoient portez iusqu'alors, et cela, prés d'vne lieuë de chemin. quoy nous rencontrons vne riuiere, sur laquelle nous vogasmes quelque temps; mais il fallut dés le lendemain se charger de nostre bagage par quatre fois, et deux autres fois le iour suivant. Nous entrons en suite dans vn Lac fort estroit, | long d'enuiron neuf lieuës : les Sauuages l'appellent le long Lac. Vne de l

du neusième iour : giste qu'on trouve icy par tout, basty des mains de la nature ; il est generalement commun aux hommes, aux Cerfs et aux Orignaux.

Nous nageons le lendemain sur ce Lac auec grand courage, le chemin estant beau ; mais nous ne fusmes pas longtemps sans en trouuer le bout. Il fallut se charger vne autre fois de nostre bagage, que nous remismes à demi-lieue du Lac, dans nos Canots, pour nauiger à l'ombre sur vn ruisseau : les branches d'arbres des deux riues faisant comme vn berceau naturel, en s'entrelassant les vnes dans les autres, nous donnoient plus de peine par leur embarras, que de plaisir par leur ombrage. Nous ne fusmes pas marris d'estre contraints de quitter ce filet d'eau, qui auoit peine de nous porter, et qui nous en donnoit aussi beaucoup; ce fut pour entrer dans vne riuiere vn peu plus enflée, où l'eau ne nons manqua pas en toutes façons : car les grosses ondées de pluye qui tomboient sur nos testes, nous en fournissoient plus que nous n'en auions souhaité; cette pluye nous accompagna quasi tousiours iusqu'au Lac de S. Iean, qui est le terme de la nauigation des François, personne n'ayant encore osé passer outre, soit que les chemins soient desormais trop rudes, soit qu'ils ayent esté inconnus iusqu'à present.

Ce Lac est d'vn bel aspect, parsemé de quelques Isles vers son emboucheure; aprés lesquelles il estend doucement ses caux sur vn beau sable, qui le termine tout en rond, tirant vn peu sur l'ouale : il a sept à huit lieues de diametre. Il paroist comme couronné d'vne belle forest, qui met ses riuages à l'ombre, et de quelque costé qu'on le regarde, il fait comme vne scene verdovante et comme vn beau theatre naturel de vingt lieuës de tour. Il n'est pas bien profond, veu la quantité de rivieres qui s'y degorgent, et qui le deuroient grossir dauantage, puis qu'il n'a qu'vne decharge, qui fait le fleune du Saguené, dont il est la source.

uages l'appellent le long Lac. Vne de Nos Sauuages, charmez de la beauté ses riues nous a donné giste pour la nuit de ce lieu, en voulurent ioüir pendant

sept ou huit iours, soit pour prendre vn peu de repos apres les fatigues passées, soit pour se preparer aux futures, qui sont incomparablement plus grandes, et telles, qu'ils commencerent à **douter iev si nous les pourrions surmon-**C'est pour cela qu'ils nous consellent de ne pas passer outre, nous asseurant que les chemins estoient tout**a-fait effroyables:** ils nous disent que **ce ne sont que des pre**cipices, où les François se doinent bien attendre d'y faire naufrage, puis qu'eux-mesmes, **qui sont r**ompus dés leur ieunesse, en ces sortes de nanigations, ne laissent pas de s'y perdre quelquefois. sont pas, disent-ils, des rapides ordi**paires, mais des gouffres, barrez des deux costez de hauts rochers, plantez à pic sur la riviere, a**u milieu desquels, si l'on vient à manquer seulement d'vn coup d'autron, on se va briser sur vn escueil ou se precipiter dans yn abysme; que les plus hardis d'entr'eux auoüent que la teste leur tourne, quand ils passent ces torrens, et qu'ils en demeurent tout le jour dans l'estourdissement. veux bien croire qu'il y ait de l'ampli-**Scation** dans leur recit; mais certes, œ que nous en auons veu est au-dessus de tout ce qu'on en peut penser. Nons leur repartismes que nous estions tropauancez pour reculer, et que le salut **d vne ame valoit bien plus que mille l** 

Ce qui nous mit plus en peine, fut la **nouvelle que nous apprismes des l'eu**tree du Lac, à scanoir : que les deputez par nostre Conducteur, qui denoient i convoquer les Nations à la Mer du Nord, [ et leur donner le rendez-vous pour nous ! 🔻 attendre, auoient esté tuez l'Hiuer l passe, d une façon estonuante. Ces pau- | les autres estoient ou malades, ou enures gens furent saisis, à ce qu'on nous jfans, qu'on n'a pu apporter en la petite a dit, d'yn mal qui nous est incomm, Chapelle champestre que nous auions mais qui n'est pas bien extraordinaire i dressee. parmy les peuples que nous cherchons ; du t.iel auoient les veux collez sur ce ils no sont ny hinatiques, ny hypocon-spectacle, et qu'ils prenoient plus de driaques, ny phrenetiques ; mais ils ont i plaisir à voir ces saintes cereutomes, vu melanze de toutes ces sortes de ma-Lidies, qui, leur blessant l'imagination, | Eglise de feuilles et dans vii Sanctuaire leur cause vue fann plus que camne, l'd'escorce, que celles qui se font auec et les rend si affamez de chair hu-| tant de pompe sous le marbre et sous

maine, qu'ils se iettent sur les femnies. sur les enfans, mesme sur les hommes, comme de vrais loups-garous, et les deuorent à belles dents, sans se pouuoir rassasier ny saouler, cherchans tousiours nouuelle prove, et plus auidement que plus ils en ont mangé. C'est la maladie dont ces deputez furent atteints ; et comme la mort est l'vuique remede parmy ces bonnes gens, pour arrester ces meurtres, ils ont esté massacrez pour arrester le cours de leur Cette nouvelle east esté bien capable d'arrester nostre voyage, si nous y eussions adiousté autant de foy, qu'on nous le donnoit pour indubitable.

Nous ne laissons donc pas de ponrsuiure nostre route, auançans vers l'extremité du Lac, où se decharge la riuiere qui nous doit faire entrer dans vn pays iusqu'à maintenant inconnu aux Francois. Mais anant que d'y meltre le pied, Dieu a bien voulu que nous prissions possession, en son Nom, de ces nouvelles terres, par le baptesme de huit personnes, qu'il nons a fait tomber entre les mains, par des ressorts de sa prouidence tres-aimable : ce sont des Sanuages estrangers, originaires do pays où nons allons, dont les vus auoient hynerné à Kebec, les autres ont esté vagabonds parmy les bois et parmy les Lacs de ces quartiers, n'avant gardé cel llyuer aucune residence arrestée. Dieu les a reunis bie**n** à propos, et nous les a fait rencontrer icy, pour les faire entrer dans le bercail de l'Eglise, comme de pauures brebis errantes : quatre d'entr'eux ont esté solennellement baptisez sur le sable de ce lac, auec toutes les ceremonies que le temps et le lieu ont pu permettre ; He mamagnie que les Anges pratiquées tont simplement dans vue de l'Europe. Le premier que nous auons baptisé, porte le nom de S. François l'autre, dont les pointes ne sortent de Xauier, Patron de cette Mission; le second, de S. Ignace : ce sont deux freres de dix à douze ans, bien instruits, et qui seauent parfaitement leur petit Catechisme; et comme ils estoient bien accoustumez à reciter dans la cabane, les matins et les soirs, tout ce qu'ils scauoient de prieres, ils ont touché leur mere par leur exemple, et luv out fait venir l'enuie de demander le baptesme, qu'elle a obtenu en mesme temps qu'eux. I Ainsi doit-elle la vie de son ame à ceux à qui elle a donné celle du corps, et la mere devient henrensement disciple de ses enfans ; ce qui n'est pas peu admi- | rable parmy des Sauuages, dont les enfans ne viuent pas auec moins de liberté, que les Castors et les Oiseaux.

Aprés ces heureux commencemens, et aprés en auoir rendu graces au Ciel i par le Saint Sacrifice de la Messe, le dix-neufiéme, jour de Dimanche, dans l l'Octaue du saint Sacrement, nous nous mettons en chemin pour entrer tout de bon dans les terres de Sathan.

Nous sortons donc du Lac sur vue riuiere que nous auons nommée du S. Sacrement : elle est belle, large et entreconpée d'Isles et de prairies ; elle coule doucement, et nous porte à nostre aise l'espace de trois lieuës, et plus. Nous ne ingions pas que des eaux si paisibles se pussent irriter auec tant de furie contre les rochers qui leur disputent le passage ; mais nous fusmes bientost destrompez par yn grand bruit, qui nous aduertit de bien loin, de nous preparer au trauail. De fait, nous rencontrous quatre saults les vns sur les p autres, qui nous font mettre pied à terre i par quaire fois; et pendant que les Canois s'esleuent au-dessus des rapides. nous avons tout loisir de contempler ces cascades naturelles, qui causent plus de frayeur que de plaisir à ceux qui les voyent, ne paroissant que de l'escume qui tombe sur des roches qui barrent le l canal, placées les vues sur les autres, tautost en forme de marches, qui semblent estre bien ingenieusement trauail- tuns, on nauige sur vue eau paisible,

le porphyre de ces grandes Basiliques | lées : tautost comme vn amas de petites Montagues, entassées l'vne sur l'eau que pour menacer les passans d'vn naufrage.

Nous auançons en suite, prés de deux lieuës, sur la mesme riuiere, qui reprend sa premiere beauté et qui marche si doucement, qu'elle paroist ne se'deuoir plus iamais irriter; mais nous rencontrons bientost vn cinquiéme portage, puis vn sixiéme, qui, nous laissant trop fatiguez, nous oblige d'y chercher hôtellerie pour passer la nuit : le bois voisin nous en fournit vne belle, bastie de grands arbres, sous lesquels le repos qu'on prend est bien plus doux que sous les lambris d'or et d'azur, où les inquietudes et les insomnies font leur sciour, bien plus ordinairement que dans le silence des forests.

Le vingtième jour depuis nostre depart de Tadoussac, l'on prend les armes en main dés le point du jour, pour aller reconnoistre yn Canot qui auoit par**u le** iour precedent, et qu'on iugeoit estre vn Canot d'Iroquois. Nous faisons halle pour yn peu de temps, de peur d'estre surpris de cet ennemy en quelque defilé de portage. Mais nous en au**ons** vn autre qui nous suit de plus prés; c'est la mortalité, qui, ayant comme**ncé** à nous attaquer à Tadoussae, a passé tous les saults auce nous, et aprés auoir enteué la premiere fille d'vu Capitaine Nipissirinien, nostre Conducteur, se iette si violemment sur la seconde, ga'en moins de deux jours, elle suit en l'autre monde sa sœur aisnée. L'affliction du pere en est telle, qu'on doute s'il nous pourra conduire iusqu'à la Mec: du moins cet accident nous cause trois jours de retardement, pour vacquer aux pleurs accoustumez et aux funerailles.

Nous commencons le vingt-troisiéme iour, par trois portages assez rudes, el nous retronuons en suite la rigiere douce à son ordinaire. Ceile atiernatiue a queique chose de charmant, quand, aprés de grands combats, qu'on a rendus contre des boüillons imporen talla de fon nes perches pour fran- de rochers que d'eau. Ané de ces tourtout escarpez de grands rochers a perfe l'pelle de Bonne Esperance, pare cque, et comme a plomb, enssent este tout- grandes peines cessent anec les perils. a-fat maccesibles; mais les caux dece 🚅 aid torrent estant plus basses qu'a cà passer des Lacs, puis a chercher, dans 1 ordinare, mais out rendu ce chemin, le bois, des rinières, puis rendre d'ais et noms dangereny, et plus facile. On- edsarque donc anant quatre heures du noatur ; en combat contre les conrars, coatre les rochers, contre la mort. sans desister, inspira cinq heures du agree of the grande contribe, a poinc ast-finites, let pour sa foughinde frois cont on acance de trois peides fieres.

I sangt-quatrience, on escencore pius matmeny que le jour précédent : anss, restescal bien plus de tranail. par i paser le reste de ces contans, que ness agens nommez les rapides de S. lean baptiste, parce que nous les anons sacro intez la veille ei le jour de la Leste. de ce Saint.

Le vin\_t-emqueme, nous nous frondor's en vir heu ou la rimere se couppe. en deux branches; Evne plus large, coldect du cosie droit, et l'autre plus estro to digle oste Lanche. Nens quittors of esta, parce quelle est beaucoup pare dallo de que celle-cy, qui ne laisse pas de nous donner de l'exercice, mons elder and a nous debarquer et nous remlarger canglios en peu de temps.

Le vingt-sixième est la grande four-10 car il faut porter les Canots et le logical sur de hantes montagnes, et faire 45 de clemur par terre que par eau;

no «! « neantmoins de nos sueurs, que des bois, si on n'estort point char e, si La chalear du temps et le tranail des desionruces n'estoient pas satonna s, on annons tirent de font nostre corps. A janon ne les fist pas a pied ; et ce sepero conous-nous fait deax heues, dans proit encore yn grand plaisir de ye ger 6.4% discovamerfume, quomnous ad-1sur la rubere, su on novimbredent pas us at Case quicer l'adiron, et de prendres plus qu'on ny naze, parce qu'il va ; lus chir es rapides fameny, par le recit nees semble bien longue, quand on fait desquels on anon vonla nous espounant tousiones, on le mestre de morar er, li est viav que si les eaux enssent, on celuy de crocheceur ; mais aussi le este l'ones comme elles denoient estre, soir semble bien doux, et l'on s'endort nous cassions quasi desespere d'en ves ; bien aisement, sans autre matelas que mi a bout; car ontre que le contant. Le rocher, qui nous fut iev le terme des qui est impetieux, enst este fort pro-trauaux et des dangers, et le commenfond. les bords, qui sont presque par cement d'yn Lac, que nous aucus apde vere, plantez perpendicularrement, quand on vest vue fors arrore, les plus

Les trois iours sumans s'empa vent d'autres Lacs et dans d'autres riorcies, qui nous portent entin a Nekoaba, qui est, comme i'av dit, le mineu des deux Mers, de celle du Nord et de celle de Tadoussae. Nous fromions pour sa lason, sans prendre repas, ny repos ; et titude quarante-nent degrez, vingi mireing degrez, dix minutes, più que de Fadoussac, Tirant au Nord-Onest quart d Onest, nous rencentrons In Lac S. lean après trente-cinq henes du plus court chemin, et de ce Lac, dont la latitude est quarante-huit de\_rez. Trente numbes, et la longitude trois cent sept de\_rez emquante nanutes, firant encore can Nord-Ou est quart d'Ouest, nois nous fromous icv, avant fait emore it quaraute-emp hones en hane droite.

An reste. Nekonba est yn hen celebre, a cause danc force qui savitent tous les aus, à laquelle tous les Saunales d'alentour se rendent pour leur petit commerce. Voicy faccied que nous ment sorvante hommes, qui nous v attendoient, et qui se nurent en estat de nous receuon a la mode du pays. Els commencerent par des chants et par des eris d'allegresse, dont ils faisoient retentir tout le rigaze, et qui, dans leur simplicate, nons-taisment plus pareistre to se out yn plaisir de marcher a'f ombre. Ta jove yn its anoient, de nostre, venue, 🦶 👉 ands arbres, let dans l'espaisseur i quids la auroient fait auec des concerts

nous defendre au milieu de nos precipices, sans vien dire des escueils, qui nous preparoient autant de naufrages que nous faisions de pas, sans faire mention de la famine, dont il estoit bien mal-aisé de nous defendre, estans prés de deux cents ames, dont la plus grande partie n'auoit pas la moitié des prouisions necessaires, en un païs qui ne fournit point d'autre mets que de la mousse ou des feüilles, et où nous aurions encore moins trouvé, si la Prouidence, qui dresse des tables au milieu des deserts pour les moucherons, n'eust **cu** pour nous les mesmes soins qu'elle a cus pour les passereaux; sans deduire nos autres miseres, c'estoit bien assez que l'Iroquois fast tousiours deuant et derriere nous, à costé droit, à costé gauche, et au milieu de nous : à droite, il a detruit la nation des Escurieux, comme nous dirons à la fin de ce Chapitre ; à gauche, il a taillé en pieces les François, et les Saunages des Trois-Riuieres, qui, comme nous auons dit au Chapitre premier, alloient à Nekouba, aussi bien que nous; derriere nous, à peine sommes-nous partis de Tadoussac, que les ennemis y arriuent, et aprés y auoir fait massacre de quelques François, s'ils ne viennent point sur nous, c'est que Dieu les aueugle et leur en oste la pensée ; deuant nous, et au terme de nostre voyage, qui est la Mer du Nord, l'Iroquois pretend y estre en mesme temps que nous, il est party de son païs pour ce suiet, ne pouuant trouuer d'autres bornes à ses rauages que la Mer, et la plus éloignée de son païs, iusqu'où ny François, ny Sauuages d'icy n'ont encore pu penetrer.

Ce n'est pas tout, nous les auons eus comme dans nostre sein et au milieu de nous. Cent quatre-vingts de ces escumeurs nous dresserent des embusches dans le Lac de S. Ican, où nous nous sommes arrestez assez long-temps pour visiter et pour consoler les restes d'yne Eglise desolée; ne nous ayant point rencontrez, ils changerent de route. S'ils nous enssent suivis et apperceus, ils nous pouvoient trés-aisément def- défaite entierement, et a letté vn tel

ruption maligne, dont nous n'auons pu | faire, nous prenant, ou bien lors que nous estions à combattre les bouillons d'eau, ou bien au mitieu de quelque portage, lors que chacun allant et venant, chargez de Canois ou de paquets, sans armes, sans defense, lors que les femmes languissantes auoient grande peine à se traisner par les broussailles, et que les enfans ne les pouuant suiure remplissoient la forest de leurs cris.

> Là les hommes semblent escalader les costeaux auec les pieds et les mains, ou bien ils se balancent sur la pointe des rochers, tout chargez qu'ils sont, pendant qu'vn faux pas leur ouure vn precipice: bref I'vn court, l'autre s'arreste; I'vn chante, et l'autre pleure; tous suënt, tous plient sous le faix; et dans ces allées et ces venuës, reiterées plus de cent soixante fois, en soixanteet-quatre portages, fout se fait à la haste, sans ordre, et dans toutes les confusions imaginables, et neantmoins necessaires en cette nature d'embarque-Or, qui est-ce qui a pour lors mens. empesché l'Iroquois de nous joindre et de nous prendre, ou les vns aprés les autres, ou tous ensemble, à leur discretion? - Certes, il leur estoit **aussi** facile, comme il est au Chasseur de mettre la main sur de panures oiseaux, qui se demenent inutilement dans les filets. Celuy scul nous a conseruez, qui nous fait dire aucc le Prophete : *Qui* sperant in Domino, current et non laborabunt, ambulabunt et non deficient; nous nous sommes trouuez en asseurance dans les perils, et en repos au milieu de nos courses, parce que toutes nos esperances n'estoient appuyées que sur Dieu, qui seul a pu nous faire échaper les mains de nos ennemis, lesquels ont ensanglanté toutes les terres, excepté celles sur lesquelles nous marchions; ils ont enuironné toutes nos demarches.

Ce qui nous confirme dans cette verité, c'est la triste nouvelle que nous apprenons, et qui fait changer toute la face de nos affaires. On nous rapporte que l'Iroquois nous a preuenus, qu'avant surpris la nation des Escurieux, à quelques iournées d'icy, il l'a effroy dans tous les peuples circonnoi- dont les ranages soient proportionnésuns, qu'ils se sont tous dissipez, cher-i ment si vuinersels. Nous pensions bien chant d'autres montagnes plus reculées ; éniter leur rencontre, avant pris ce et des rochers de plus difficile accès, grand détour si affreux par Tadoussac ; pour mettre leur vie en seurcté. On dit i mais le malheur des autres, tant Franque la frayeur s'est portée insqu'à la cois que Sannages, qui sont tombez Mer, on nous allions, et où ces barbares pretendent bien porter, dés cette annee, leur cruanté, pour pousser leur conqueste aussi anant vers le Nord, qu 6- out fait les années dernières vers le Moly.

A la nouvelle de cette Nation ruïnée, si proche du lieu où nous sommes, nos Saunages ne songent plus qu'à retourner sur leurs pas, puisque les peuples qu'ils all ieut chercher, se sont dissipez : neus nous trongous pareillement oblizez de leur tenir compagnie, regrettant le fort que font les froquois à la Fox, en empeschant la publication, et p-tardant le cours de l'Euangile.

Quand if n v auroit que cette seule! consideration pour entreprendre la de- sité, les rochers, sans les heurter, et struction d'yn peuple qui detruit par-! de courir sur le bord des precipices, tout le Christianisme, ne seroit-ce pas sans y faire yn fauy pas. La yitesse vier guerre sainte et une heureuse croi- muit en ces rencontres ; on voudroit sade, qui pent signaler la piete, et con- , bien demeuver plus longtemps au milien sacrer le courage des François contre des gouffres, qu'on ne voit pourtant ce petit Ture de la Nouvelle-France ? qu'auec effroy ; les torreus emportent Sans lev, nous agions de belles espe-[vn leger canot agec telle promptitude, rances pour cette Mission, non seule- qu'on compte les abysmes qu'on énite, ment parce qu'elle nons omiroit la porte l par les momens du jour et par les coups à de grands pais, et à quantité de na- ¡ d'auiron qu'on donne ; et à peine a-t-on tions, dont nous ne connoissons encore Hoisir de reconnoistre les perils qu'on que les noms, mais aussi parce que eschappe. Monser\_neur l'Eucsque de Petrée, dout 🦠 les defait pas airec la plume, mais airec dons ce coup. les armes ; et il n'y a point de Pirates | sur la Mer de la Chine, si dangereux et l

entre leurs mains, en mesme chemin que nous, la defaite d'yne des nations que nous cherchions, et les embusches qui nous out esté dressées de toutes parts, nous font dire bien veritablement : Misericordice Domini, quia non sumus consumpti.

Les deux Peres ne disent rien de leur refour, parce qu'avans repassé par les mesmes chemins, ils ont rencentre les mesmes écueils, franchy les mesmes saults, et subv les mesmes peines ; et si quelquefois le coarant des eaux, auec lesquelles ils descendoient, leur a diminué le tranail, ce n'a pas esté sans leur augmenter le peril, estant chose tresdifficile de raser, auec grande impetuo-

Mais, après tont, c'est yn plaisir de le zele, après anoir passe les Mers, voguerainsi, quand parmy tontes ces donne jusques dans le plus profond de Cheutes d'eau, on se voit soustenu des nos forests, auont tellement a courr ces donces mains de la Pronidence de Dien, dissent, qu'il en a lette les premiers (qui fait tencher le port, lors mesme fond mens, et par sa liberalite, et par qu'on fait naufraze. C'est ce qui anune le beau nom de Saint Francois Vanier, dus Missionnaires, qui de desesperent qual a donne a cette Mission; atin que pas de renouer au plus tost cette Misce saint Apostre des Indes Orientales, sion : puisque nous n'anons iamais plus le fist aussi des Occidentales, par le respere la rume de ceux qui en ont voismeze de nos Kilistmons, et de nostre einterrompie le cours, que maintenant, Mer da Nord auec la Mer du Japon ; Dieu veuille donner mille et mille benemais les froquois sont pires que les dictions a nostre bon Roy; c'est de sa Bonzes, et que les Brachmanes ; on ne épiete et de sa generosite que nous atten-

## CHAPITRE IV.

Accident remarquable, arriué en la personne d'un François, à Kebec.

Le vingt-huitiéme iour de lanuier dernier, trois de nos François, retournans de la chasse de l'Orignac, se trouuerent engagez de trauerser nostre grand fleuue de S. Laurens, vne lieuë au-dessus de Kebec, en vne saison où les glaces, dont il estoit tout counert, rendoient cette trauersée tres-dangereuse Ils equipent pour cela vn vieux Canot, et l'ayant l chargé de leur petit butin, ils s'embarquent, aprés auoir recommandé à Dieu leur nauigation, qui ne deuoit pas estre longue, mais perilleuse. Ils n'eurent pas beaucoup anancé, qu'ils se virent engagez au milieu des glaces, qui, suiuant le gré des vents et de la marée, se choquent et se heurtent les vnes contre les autres auec grand bruit : les plus grosses se font souuent passage par la violence de leur poids, au trauers des petites, marchans quelquefois toutes seules; d'autres fois elles poussent deuant elles vn amas de glaçons, laissant derriere elles la riuiere libre et decouuerte pour vn peu de temps, car d'autres les suiuent, portées par l'agitation qu'elles reçoiuent des vents ou de leur propre pesanteur.

Nos Nauigateurs creurent se pouuoir glisser entre ces bancs mobiles, et suiure quelque ouverture ou quelque éclaircie, comme on parle icy, qui leur donnoit esperance d'entrer d'vn chemin libre dans l'autre, se coulans par les passages que leur bonne fortune, et leur adresse leur fourniroit; mais ils ne furent pas long-temps sans reconnoistre la temerité qui les auoit engagez dans ce naufrage.

Les glaçons s'estoient separez, pour leur donner vne entrée libre au milieu d'eux, et puis, tout d'vn coup, se reunissant de tous costez, les renfermerent dans vne prison, d'où ils ne croyoient pas sortir que par les portes de la mort.

serrez de prés, iugerent qu'ils alloient estre écrasez des glaces ou engloutis dans les eaux : si bien qu'ils eurent recours au Ciel, non pas tant pour eschapper le naufrage, que pour surgir au port d'vne bienheureuse éternité. Pendant leurs prieres, ils ne purent esuiter le heurt d'vne glace qui brisa leur Canot, et les mit tous trois à l'eau, deux desquels, qui estoient freres, plus experts en cette sorte de marine, se saisirent de la pointe du Canot, chacun de son costé s'y tenant tellement attachez, qu'ils n'auoient quasi que la teste hors de l'eau. Dans ce pitoyable estat, ils s'encourageoient l'vn l'autre à tenir ferme et à ne point lascher prise; mais les forces manquant au plus ieune, et la violence du froid, qui le saisit par tout le corps, luy engourdissant les mains : Je n'en peux plus, mon pauure frere, s'écriat-il; adieu! ie coule à fonds; mon Dieu, pardonnez-moy mes pechez, faites-moy misericorde, receuez ma pauure ame. Et en disant cela, il disparoist.

Son frere, plus robuste que luy, ayant resisté dauantage au froid, fut heureusement abordé d'vne glace, sur laquelle il se lanca adroitement, comme sur vn azile d'où il pouuoit attendre la mort plus paisiblement, ou le secours, si la Prouidence luy en vouloit enuover. Elle n'y manqua pas : avant poussé ses plaintes iusques à l'vn des bords de la riuiere, on eut moyen de l'aller chercher pendant la nuit; en sorte qu'il fut heureusement deliuré d'vn danger qu'il estimoit inéuitable.

La fortune du troisième est bien plus admirable, aussi est-ce pour luy proprement que se fait ce Chapitre. homme, auant que de s'embarquer, ayant les yeux plus ouuerts au danger que les deux autres, reclama l'assistance de la sainte Vierge, auec vne grande ferueur. Il entra dans le Canot comme dans vn cercueil; c'est l'opinion qu'il auoit de cet embarquement. auquel il resista long-temps, enuisageant vne mort toute certaine dans vne entreprise si hazardeuse. Il fallut pour-De fait, ces pauures captifs, se voyant | tant suiure ses compagnons, et malgré qu'il en enst, prendre l'aniron en main, (nostre panure Navigateur n'employe qual fut contraint de quitter bientost, pour oblenir de la Vierze quelque bon lors que la glace vint rompre le Canot, port. Cependant sa glace le soutenoit se voyant sans batteau, il se iette à la tousiours, coulant entre deux eaux, suina $_{-}$ , quoy qu'il ne creust en anenne mant le cours de la marée. Le ne scay facen se pounoir sanner. Il n'auoit si cette premiere glace en alla ioindre p is beaucoup anancé, quand fout d'yn i yne seconde, ou si cette seconde, bien comp il sentit sons ses pieds vue glace, plus forte et plus espaisse, marchant à sur laquelle, par vue merueille bien fleur d'eau, se vint joindre à la pregrande, il se tronna debout ; mais cette ; miere ; mais le scay bien que ces deux zlace estoit si forble et si petite, qu'elle | zlaces se collerent, et se ioi\_nirent enne le pounoit pas sontenir hors de l'eau : semble si proprement, pour son secours, il enfonca done avec elle, mais seule- qu'il se tronna assis sur cette seconde ment insqu'aux genoux.

qual y anoit quelque chose de dinin, et comme dans vue chaire. Voila vu seque la sainte Vierge, à laquelle il auoit | cours du Ciel bieu fauorable : mais heeu recours, prenoit soin de luy. Il de-[las! ce panure homme n'en peut plus, meura neantmoins cinq heures en cette. Que faire en cet estat, pendant l'horposture, tout debout, les deux pieds) reur de la mit? la bise luy souffle au dans l'eau glacce, se balancant de costé visage, et luy gele tout le corps ; il est et d'autre au gré de son glacon, ne ; assis sur vue glace au milieu d'vu grand voyant tent autour de soy que des pre- fleune dont le conrant l'escartoit touscipaes, ausquels il s'alloit abismer, si iours des bords, et le traisnoit par le le pred luy :lissoit tant soit pen, ou s'il emilieu de mille abismes a vue mort cermanqueit d'vu point, de se tenir parfai- l'taine. Il redouble ses cris et ses prières, tement dans Lequilibre, posture à la hisques à ce que le froid, luy tranchant verite bien gesnante et bien difficile à la parole. Enterdit de ses seus tenir lonz-temps. Or, comme ses pieds, lors que la Vierge tousiours, sainte et s'enzourdissoient peu à peu, par la vez tonsionrs, bonne, fit vir coup de sa heneace du froid, il sentoit bien qu'ils main aussi estonnant, qu'il est miracuhas defaillment, on pour mieux dire, leux. Elle endormit ce panure homme stresse. Invideout-il, he quoy, to abandonnez-vous amsi, apres anon lait miracle pour me mettre en l'estat on le sus 2. Si vous voulez que le meure, i'en : sais content, le vous ofire ma vie pour satisfance a la lustice de vostre l'ils : pro z-le qual me pardonne mes pechez ; A fait mourir, comme ie voy bien qu'il : le first, le vous prie que ce soit entre : dernier soupir.

stu, ides : il n y a sorte de prieres que , les goullres ; mais l'ayant surmontee

glace, dont le heurt assez douy luy avant A cet accident inopiné, il ingea bien | fait plier les genoux, il se tronna placé qu'il ne les sentoit presque plus. Son sur ce lit de glace, mais d'yn sommeil recours, dans cette extremite, fut en- si paisible, qu'il fut porte ance le flux core a sa bonne Mere, qu'il ne pria et le reflux de la marce, depuis enniron ianiais plus ardeniment : Ma el ero Mais de Cap-Rouze insqu'au umbeu de l'Isle -d Orleans, -d où il retourna iusqu'a -kebec, avant fait dix on douze hencs de chemin, voznant tente la nuit au milien de cent precipices, sans les connoistre, et sans estre interrompu dans son sommeil. Adımre qui vondra ce rencontre, il passe le produze. Il estoit connert de nerges, des frimats et des tenebres de to must Ce sont les habillemens que vos bras, afin que vous receniez mon Dien donne a la Mer, selon lob : Cum ponerem nuhem vestimentum eius, et ea-On no peut croire combien on est liginaillud quasi pannis infantia abualdenot, et combien on est eloquent en nerem. Il fut neantmonis encille par res extremitez, il semble que la vene l'effort d'vne tentation de desespoir, d'vier mort affreuse delie la langue, dans lequel le Diable le vouloit pro opiouare Lesprit, et tende diserts les plus (ter, comme dans le plus protend de fous

par les prieres qu'il adressa à sa Liberatrice, il se rendormit tout de nouueau, comme s'il eust eu la teste sur vn cheuet bien mol : il passa le reste l de la nuit dans ce sommeil miraculeux, allant et venant auec ses deux glaces. Le matin, le bruit et les cris de ceux qui le cherchoient, l'éueillerent : ils le trouuerent assis sur la glace, comme sur le theatre de la Prouidence; il en pounoit bien faire vne Chaire de Predicateur, pour publicr les merueilles de sa deliurance, et les bontez de la sainte l Vierge, qui sçait faire d'vn abisme vn lieu d'asseurance pour le salut de ses Seruiteurs.

Ceux qui sçauent combien le froid est piquant en Canadas, pendant l'Iliuer, notamment au mois de Ianuier, iugeront aisément que cet homme, demeurant si long-temps dans les eaux et sur les glaces, deuoit perdre les pieds et la En voicy vne petite preuue : vn François disant à vn sien Camarade, qu'il geloit plus fortement en Canadas, qu'il n'y faisoit froid, adiousta qu'il ne croyoit pas qu'vn homme pust aller, pieds nuds, d'vn lieu qu'il luy nommoit, à vn autre assez peu éloigné, et retourner sur ses pas, sans que les pieds luy gelassent. L'autre repartit, qu'il gageroit du contraire : la gageure se fait; et en suite le plus hardy met bas ses souliers et ses chausses, et court tant qu'il peut au lieu marqué, qui estoit la maison d'vn François. Quand il v fut arrivé, il crie qu'il n'en peut plus : on luy met promptement des linges chauds à l'entour des pieds et des iambes ; il se couche dans vn lit, cede la victoire à son camarade, aimant mieux perdre la gageure que les pieds ; ce qui luy seroit arriué, s'il fust retourné au terme d'où il estoit party, éloigné seulement d'enuiron deux ou trois cents pas. Faites maintenant comparaison de I'vn auec l'autre, et benissez la sainte Vierge de ses bontez.

## CHAPITRE V.

Fuite merueilleuse d'en François, échappé des mains des Iroquois.

Puisque l'Empire de la Mere de Dieu. selon les Saints, s'estend sur toutes les creatures, les feux ne relevent pas moins de son domaine, que les eaux; il ne luy couste pas plus d'esteindre des flammes. que de dissoudre les glaces. La neige et les charbons ardens luy rendent également hommage. Elle porte sa main dans les abismes et dans les brasiers, pour y secourir ses seruiteurs. Comme nous l'auons veuë au Chapitre precedent, tirer obeissance des eaux et des glaces, nous verrons en celui-cy les feux et les flammes tranailler pour elle, et seruir à son triomphe : c'est en la personne d'vn des prisonniers faits à Montreal, vers la fin de l'Hiuer.

Ce pauure homme ne fut pas plustost entre les mains des ennemis, qu'il se ietta de tout son cœur en celles de la sainte Vierge, par vne promesse qu'il luy sit, de ne brusler point d'autre seu que de celuy de son amour, si par son moyen, il pouuoit éuiter celuy des Iroquois. Il v est neantmoins destiné, et si les soins de cette bonne Mere ne surpassoient infiniment ceux de ces cruels bourreaux, il ne l'auroit iamais échappé, tant on estoit soigneux de conseruer cette pauure victime, qui deuoit mourir mille fois en chemin, auant que de consommer cet ardent sacrifice. estoit lié d'vne façon nouuelle pendant toutes les nuits, et ces esprits barbares, trop ingenieux à inuenter de nouuelles miseres, fendoient à demy de gros bois, puis mettoient entre deux, dedans les fentes, les mains et les pieds de leur captif. Ces bois ouuerts par force, venant à se resserrer, luy donnoient vne gesne et vne torture horrible, et luy faisoient ietter des cris pitoyables tout long de la nuit, desquels ces barbares n'estoient non plus touchez, que s'ils eussent eu des cœurs de tygres, et des ames de rochers. La douleur du patient estoit augmentée par la rigueur du [met à courir encore auec plus de vitess : - mened.

of at poor secting per declems mains, fanties, sous ordre et sous sonte Assissation renormable sessionix à la la la laisse à inger de quelle cranife d source Vierge, it fit si bien vier mit, jestoit saisi pear bes, an lant de son qualification descendent son homme larbie, prisquid no falloit quivie colthat let a short decade de sa forture, lique la pour, isinte au grand to d'opin sort the related basis et couruit a perfective agort, electorit le corps, fin it esort difference of the broass office of pair List appeared less lints, in that of once find In the contract of the contra

frod, n'estant couché, en cette posture, | qu'il n'anoit fait. | Sa crainte ayant reque sor la netze ; et comme les prisons doublé. L'anoit rendu plus lezer, et ne mers sont deponillez de leurs habits, i luy faisoit point craindre de s'enfoncer, quand on les prend, on les laisse unds, tantost dans les neixes fondres, tantost en pour le plus, on les renest de més dans des eaux chacees, tantost se heurs chers faelbas, qui sont pour l'ordis tant la teste contre les arbres, fautest nore si pen de chose, qu'il s'en est les pieds contre les cailleux ; pouven tropa opa, pour se defendre du froid, qu'il conrust et qu'il s'éloignast de ses se coanroient la mut de bois pourry, cememis, vien ne luy consteit. Entin, de monsse et de iones ; n'est-ce pas là de petit ionr commencant a poindre, il estre reduit à vue misere extreme? Elle creut quasi qu'il estoit conduit par quelest encore plus grande en nostre Frans que prestige, on trompe par quelque gois, par la cruanté de son Maistre, illusion, appercenent encore la cabane lequel, de peur que sa prove ne luy d'on il estoit sorty après fant de courses. eschappast, se conchoit fontes les muits et fant de fournovemens. Il inzea que sur ses pieds, ainsi enlacez dans ces c'estoit fait de luy; et plustost pour entrones, afin d'estre reneillé, s'il ve-differer sa prise, que dans l'esperance not soulement a brander pendant son 'd'échapper, il monta sur vu arbre, duquel il pomoit contempler tout ce que Le fourment dura long-temps, parce, faisoient les froquois ; il vit leur estouque l'« Victorieux, de guerriers se firent brement, quand Ps. Ca perceurent, au chossents, et se deformement de leur point du terr, de sa faite. Il l'erron-1975, pour trouver meilleure chosse; doudt feire les eus pour se mettre en p. all and soft less pointes du prison-occampagnor; il les considerat albant et mer, qui amissort, pendant le ionz, venant font autour dellay, sourant ses s is the first any grounding method surfaces assez big manager is surfaced; I discomme sill cust este vue heste let pour lors, il reconnit une sin radde charge, et la mut, sons les pieres hour pourroit bien e tre cause de son de les qui l'etre anoient si fort, que le bonheur, la rais me que per tors des reses de la mut lav estait plus intoles tours et détours qu'il moit tuits, ses Table que le trairul du jour. Ses peines [pistes estoient dell mont confordues, cross and le soir, à mostre qu'il ap- que les froquers s'y perdorent, et ne prochort da l'en ... où il denoit from reseaucient de quel coste le peur mare, Le fai de ses meix dans la fin de sa vie ; dans la confusi ai de taut de pas mucost ce qui le fit resondre à faire virtquez, qui retainmaent les mis sur les

A series operels, some qu'il l'enerle dollépoin le pegdre. Il a mêtie depuis. os, te sono bad protavio de roldofarat, apidan dicoltipos golda The Control of the state of surface of the artificial behavior of the "More than the episode bons, besont Armada, perform that make date to place that divinante constituents on days case fravents, mortalles it mais le

lendemain, tout le bois d'aleutour estant 'extremitez, il estoit tousiours plein de de sour que de mut. Comme il anoit! pris gardo au chorum que tenoient les 1 commo vii captif repris.

aurea fit elle enader, pour la seconde [ ton, son serniteur ; lequel se délit si au sommet de cette petite montagne ; adrodement de ses hens, qu'il se trouua pour la seconde fois en liberté. II tit! ntors vue belle et bonne resolution de si bien prendre garde à soy, qu'il ne tombut plus dans les pieges qu'il auoit

es happez If quitte les grands chemins, si touteque ce painire homme s'imaginoit par iones voir denant soy; le moindre southe desvents luy faisoit peur, premont a chaque moment ces sifflemens! de l'ur, pour la voix des frequeis ; sa connie trop in eniense luy changeoit qualquetora les arbres en hommes, et tem e branches en espees on en fusils. it tut plu aeurs jours dans ces inquiémancant tousiours, et firant vers La Promdence luy fit ren-!

dans yn profond silence, il mgea qu'il courage, et animé d'yne ferme espepourroit descendre auec asseurance, rance que la Vierge, qui luy auoit fait pour voir si sa fint escroit plus heureuse échapper fant de perils, auroit soin jusqu'au bout de son salut. Il marchoit fortifié de cette pensée, s'approchant troques en le r depart, il prend tout de plus en plus de son terme, où il as-Loop sate of marche agrand pas, fuvant piroit plus fortement, que les Matelots et same Crant en mesme temps de son praspirent au port ; il arriua qu'il luv car plas il se reculoit des fallut monter yn petit tertre pour gagner vos plus appre at al vers les autres. Il sa route; mais voiev de nouueaux malsome confia, sons y penser, dans les heurs. En mesme temps qu'il montoit er pas d'yno autre bande d'Iroquois, qui <sub>l'</sub> d'yn costé cette colline, la mesme bande no manquerent pas de le bien garrotter, [d'Iroquois, dont il s'estoit échappé la premiere fois, montoit de l'autre, re-Mars, ou a beau-faire, il n'y a point 'tournant de Montreal, où elle auoit fait de charsnes que la Vierge ne puisse bri- tout de nouneau des prisonniers; de nor, elle se ione des grilles de fer, elle sorte que, par vn rencontre de haouuro les cachots quand il luy plaist : | zard, des plus inesperez qu'on puisse voir, il se tronna instement auec eux il les voit, et en est veu, auec vne surprise égale des deux costez : des accidens si inopinez les iettoient tous dans l'estonnement et dans l'admiration; ce qui n'empescha pas qu'on ne se saisist au plustost de cet infortuné. Ses forces estoient épuisées, son visage déterré, tor on peut appeller chemins de gran-sa couleur de cendre et de mort; son do forcit on for ne voit ny route, ny corps n'estoit plus qu'vn squelette vi-contra, debreche às e garer soy-mesme, mant, il n'auoit plus de voix, que pour des vent perdre, de peur d'estre trouné (plaindre son malheur et pour gemir sur par vac autre e conade de ces barba-; ses miseres; et neantmoins on le lie, on le garrotte, on redouble ses chaisnes, comme si ce demi-mort eust pu rompre des liens redoublez, et s'euader du milieu d'eux comme vn phantosme : il s'enade pourtant, et les rompt, non point par violence, mais par adresse. Ce fut plustost la main puissante de sa Liberatrice, qui les brisa : car prenant auantage de sa foiblesse il feignit d'estre ; malade, et de tomber en conuulsion, qui prouenoit, leur disoit-il, de ce que vontrer, par bonheur, vu pied, ou plus- les esprits vitaux et animaux estoient to the constraint of the control of con concluse temps; en suite de quoy fon le serroit si fort aux mains et aux evo ve hot a ne viure que de feuilles pieds. Il secut si bien dissimuler, reboncour, d'arbres ; il ne gistoit fusant toute sorte de nourriture, et peia le man trouver auec soy guant sur son visage comme des émois a hostesses, la faim et la 'tions d'yn homme furieux, qu'il per-Nomanous, comme la nature <sup>1</sup> suada ce qu'il pretendoit, à scanoir : and the sa forblesse, dans ces, qu'on ne le serrast pas si fort, afin que

les conduits des esprits demeurassent! sa langue ; il l'encourageoit par signes, libres : c'estoit à dessein de se mettre luv-mesme en liberté, comme il arrina en effet par vne merueille qu'il ne peut l pas luv-mesme assez admirer : il s'échappa donc pour la troisième fois, mais heurensement, puisqu'il ne fit plus aucun manuais rencontre.

Et voila comme ce fauory de la Pro**ui**dence et de la Vierge se rendit à Montreal, où il a reconnu sa Liberatrice. s'acquittant de son vœu, et luy faisant publiquement ses remerciemens.

## CHAPITRE VI.

## Autres accidens arrivez à quelques François et Sauuages captifs.

Nous auons seeu depuis l'an passé, qu'vn des dix-sept François de Montreal, qui signalerent leur courage dans le combat du Printemps, avant recen**vn** coup de fusil dans la teste, qui fit resondre les ennemis à le jetter au feu, les rend ait ben precieuses et bien écla- ! Chrestienne. tantes, par vue pieté qui ne s'éteignoit }

par œillades et par quelque begavement, à faire comme luy : *Charitas nunquam* excidit, sine lingua cessabunt, sine scientia destructur.

Vn autre Francois, pris aux Trois-Riuieres, et conduit à Aguié, bourgade des froquois, fut assez heureux dans son malheur, pour obtenir de ces barbares, qu'ils changeassent le feu en captinité : il fut donc condamné à mener vue vie tres miserable ; mais comme il avoit esté fort maltraité en chewin, et qu'il estoit tout tronconné, ceux à qui il fut donné pour esclaue, le trounerent si hideux, qu'ils le destinerent au feu. comme indigne de viure parmy eux. H entend donc sa sentence, n'estant criminel, que parce que ses ennemis anoient esté trop cruels; et sa misere, qui denoit fléchir des cœurs de tygre, les aigrissant danantage, fit, d'vn suiet de compassion, yn sniet de leur rage.

Neantmoins ce pauure homme, qui ne vinoit plus que de la moitié de sovmesme, ne pounoit perdre l'amour du peu de vie qui luy restoit : voyant donc ses gardes endormies, la muit qui precedoit son execution, il s'echappe et desesperant de le ponnoir mener en vie | s'enfuit dans les forests, où il fut div msques dans leur país ; nons anons lionrs à vinre comme les Orignaux, et à seen, dis-ie, que ce François ne fit pas | ne manger que des feuilles de bois moins paroistre de pieté que de con-blanc, soustenant ainsi des os animez stance dans son supplier, avant tous-id vue vie pire que la mort, mais plus tours accompagné ses tourmens de ses douce que le feu ; il ne s'échappa pas prieres. Estant dans les feux, il ne pourtant, car avant esté repris, il fut cessort de faire sur soy le signe de la lincontinent iette dans les flammes, qu'il Crory, consecrant ainsi ses flammes, et ! souffrit ance yne resignation yravement

Les Agnichronnons emmenoient, il pas a cec sa vie. Il fit bien plus : car y a quelque temps, vue panure Huronne avant proche de sov vu Huron, com- en captinité, et comme ils traiersoient parmon de ses peines, il vonlut qu'il le vu Lac, ils furent surpris d'vue tourfast alssi de son merite i mais ne sea- mente, qui fit blesmir ces malhenreux chart pes sa l'ingue, et desirant pour- à la vene du mufrage et de la mort. La tant lexhorter om omirensemble, days paulire femme n'ent pas tant peur de Luga Cission du Christianisme, comme deau que du fen, elle voyoit la mort ils the utrested talk copilifs pour sa des Venir auec complaisance; mais pour fens. In the ate to readit industrieux six preparer, et la riceion en priant et somethen russing temps, car fassint. Dien, elle seinnt a genomydans le canot, a droisses a parciale signe da la Grory, posture qui luy consta la vie, coi plass if have able par exchering gester of do nost quickly fut via source days bean son la as et de ses yeux, au delaut de martyre; car les froquois, soit par mo-

qu'ils pensassent qu'elle vouloit, par ce | ribles contorsions de leurs membres, et bransle, faire verser le Canot, pour les par leurs grincements de dents, faiengloutir auec elle dans vn mesme nau-| soient assez paroistre l'excés de la doufrage, ils la traitterent auec des rigueurs Heur qu'ils souffroient. Il distingu**a fort** qui ne sont pas croyables : ils la gar-| bien entre tous les autres, vn Huron, rottoient pieds et mains, et l'attachoient | tué peu auparauant par les Iroquois, par ses cheveux iour et nuit, en vne rude | lequel, pendant sa vie, n'estoit pas des et perible posture, iusqu'à ce qu'estant i arriaez au bourg, ils mirent fin à ses | maux et à sa vie, couronnant ses souffrances d'vne mort bien precieuse.

Voicy comme Dieu traitte bien plus dou- ! cement de pauures captifs, et comme il ! les console dans leur esclauage et dans leurs chaisnes, leur ennoyant iusqu'à | des Anges de paix, à peu prés comme il les enuoyoit dans les cachots des! Martyrs, pour encourager ces premiers Athletes de l'Eglise, dans leurs compris par les Agniehronnons, et tous les i soirs, estant mis à terre comme sur vn cheualet, pour y passer la nuit, dans l toutes les gesnes et les plus cruelles tor- | tures, se consoloit, s'entretenant aucc Dicu, et le priant auec autant plus d'ardeur, qu'il ne trounoit point d'autre lenitif à ses douleurs, que dans la peu- j sée de l'éternité et des choses celestes. Vne fois qu'il estoit dans le fort de ses prieres et de ses peines, deux Anges se presenterent à luy, sous la figure de l deux François bien faits, et tout couronnez de gloire, et par leur seule veué le charmerent si doncement, qu'ils l'endormirent, pour luy faire voir des merueilles, dont son esprit attaché à la chair et dependant des phantosmes materiels estoit incapable. Dans ce rauissement done, plustost que dans yn sommeil, il se vit enleué par ces deux Anges, sur le haut d'yne montagne, au pied de laquelle s'onurit tout d'yn coup yn grand | abysme de feu, auec des ondes de flammes, qui sembloient se denoir porter l iusqu'aux nuées, tant elles estoient grosses : ce n'estoient que boüillons sur boüillous, mais tous de feu, des 200**f**fres qui se perdoient dans d'autres gouf- [ fres, et des labyrintes engagez dans l d'autres labyrintes de souffre embrasé, |

querie d'vne si sainte ceremonie, soit | de sa connoissance, qui, par les horplus feruens à la priere, et qui ne poussoit point du milieu des flammes, de plus hauts cris, que ceux par lesquels il se plaignoit de soy-mesme, et de sa lascheté à entendre la parole de Dieu. dont il auoit fait trop peu d'estat.

Pendant que cet homme extasié, s'occupoit à ces funestes spectacles, il fut aduerty de leuer les yeux en haut pour se repaistre d'vne plus douce contemplation. De fait, il vit tout le Ciel comme à déconuert, auec des beautez Vn bon Chrestien Huron, estant telles, qu'il confesse n'auoir point de paroles pour les expliquer : vue de ses plus sensibles ioyes, pendant cette agreable vision, fut de contempler des ames s'eleuer auec vue belle pompe de gloire, dans ce lieu de delices, parmy lesquelles il en reconnut cinq. dont la vie auoit esté irreprochable, et dignes, disoit-il, d'estre du nombre des Robes Ainsi l'Innocence et la Vertu noires. trounent place dans les bois de nos Sauuages, aussi bien que dans les Cloistres des Religieux. Nous ne scauons pas le temps que dura l'heureux transport de ce bon Huron, car il ne le scait pas luymesme, et ne l'a trouné que trop court. Ce que nous scauons, c'est que depuis cet accident, tel qu'il puisse estre, il sanctifie ses chaisnes par des prieres continuelles; il ne cesse de porter ceux qui sont captifs auec luv. à consacrer leurs miseres : en vn mot, il fait de sa captiuité vne Academie de toutes les Vertus.

Vne pauure Huronne estoit sans doute de la trempe de cet homme, quand est**ant** esclaue dans Agnié, il y a queiques années, elle fit à la venue d'vn de nos Peres dans le bourg, vue chose, dont ou trouge peu d'exemples parmy les meilleurs Chrestiens. Sa ferueur l'emportant, elle s'alla letter deux fois à où il vit des hommes en quantité, mesme | l'eau, en vn temps bien froid, pour pas-

ser deux rigieres, et courir au plus tost | aux pieds du Pere, afin de recenoir le Sacrement de Penitence, et se conioùir l **a**uer hiv de sa venné. - Le-Pere tout poveny, tronua dans cette barbarie, ync. Eghse captine, mais feruente et si constante en la Foy, qu'il s'y fait des As-∍emblees secrettes de Chrestiens, dans quelque cabanne champestre, escartée **du** bruit et de la venê des froquois; là, ces bons Hurons font ensemble leurs prieres : ils s'exhortent les vus les autres à conserver leur Foy plus precieusement que leur vie, et nous donnent quelque idée de ces cryptes et de ces **lieux ∽outerrains,** que la primitiue Eglise faisoit les depositaires des plus sacrez de nos mysteres, lors que la persecution l'obligeoit de ne les confier qu'any grottes et aux cauernes.

A plus de quatre cents licués d'icy, dans nos grands bois, les Anges ont veu et admiré vne painre Eglise fugitine, qui cherchoit quelque azyle, après la destruction des Hurons, dans laquelle elle auoit tout perdu, horsmis la Foy. **Vn**-brane Vieillard estoit le Pasteur de ce troupeau vagabond : il le conduisit **bien** loin, au traners de plusieurs graudes forests, insqu'à des Peuples infideles, nominez Rigneroimons, qui sem**blownt.** par leur esloignement, estre hor- des prises de l'Iroquois. Ce Movse, 😊 Conducteur du petit Peuple de Dien, faisoit toutes les fonctions de Curé, **a**uec des soins capables de rauir le Ciel, : et tous les Anges, qui vovojent yn Sanusze faire le Predicateur, l'Euesque, et l

Si ce cruel ennemy de la Foy ne retardoit point nos courses, s'il ne bornoit pas nos desirs, nous tronnerions bien d'antres merueilles dans tontes ces panures Eglises, on captines, on errantes, on fugitines, qu'on peut bien nommer les Lighises souffrantes, disons mieux, triomphantes, puisqu'en tronne vn Paradis dans des cabannes enfomées, et dans le creux des forests ; le veux dire que la joye, dont Dieu détrempe les peines de ces pauures Chrestiens, et les donceurs de denotion dont il assaisonne leurs miseres, les fait triompher dans leurs souffrances, et souffrir comme s'ils triomphoient.

Mais, quov que nos ennemis no**us** empeschent d'aller par tout, pour recueillir des fruits si doux et si meurs, nous n'auons pas laissé cette année, malgré tous les froquois et tous les Demons, d'estendre nos Missions dans les quatre parties de ce Nonuean-Monde, et d'aller quasi par tout chercher ces paunres brebis errantes. Au Midy. le Pere Simon le Moine est allé chez ces mesme troquois, peut-estre pour arrouser de son sang ces terres que nous anons baignées de nos sueurs. Au Couchant, le Pere René Menard est à plus de trois cents lieuës d'iev, ou mort, on vif : car depuis deux ans qu'il est entré dans cette grande Moisson, nous n'en anons pas pu sçanoir de nounelles; c'est assez que sa vie soit immolée à toutes les miseres imaginables et à mille sortes de morts, pour le saint de ces Intideles. An Nord, les deux l'eres, le Pasteur vinuersel de son Eglise. III dont nous anons décrit le voyage au Chales assembloit tons les bimanches, leur pritre troisième, ont poussé leur pointe enseranoit a faire les prieres, les pro-laussi loin que la famine et l'Iroquois schot et les catechisoit ; il vsoit de re- l'iont permis. A l'Orient, tirant au Nord, primande enuers les viis, de paroles ple Pere Pierre Bailloquet à donné iusplus doaces enners les autres, selon les [qu'à l'emboucheure de nostre fleune S. duzers besons, mais ance vu zele a qui. Laurent, à cent soixante lienes d'iev : Dieu agent donne taut d'authorité, que il y a visité sept on huit Nations diffisces bonnes gens altorent a luy font sim- ; rentes, des Papmachiois, des Bersianiiplem art, et toy declarorent agec can- tes, la Nation des Monts pelez, les Oudeut les politiz qu'ils agoient commis manionek, et autres allices de celie-ev. tout : la somane, comme ils anojent Cest la que les vus ont presse le Pere constante de l'etrire à leur Confesseur, de les baptiser, croyant bien meriter want que i la quois enst trappe et tue les ce bonheur, puisquals auoient appris Pastears, et dissipe toutes les Quailles, i d'eux-mesmes les prières, sans autre

Maistre que le S. Esprit, par le rencontre de quelques Saunages Chrestiens; les autres luy ont presenté leurs enfans pour receuoir le saint Baptesme de ses mains, ne iugeans pas les leurs assez saintes pour ce sacré Ministère ; les autres ont rallumé dans leurs cœurs le feu de deuotion, qui ne s'esteint pas tant par la vehemence des froids et par l'abondance des neiges, que par le grand esloignement des Eglises et des Pasteurs.

A l'Orient encore, tenant vn peu du Midv. l'Acadie ioüit des tranaux du Pere André Richard, et a esté sanctifiée par la mort du Pere Martin Lyonne, qui est assez precieuse pour faire la closture de

ce Chapitre.

Il estoit seul de Prestre, dans l'habitation qu'on appelle Chedabouctou, où vne certaine maladie contagieuse s'estant mise, luy donna beau suiet d'exercer son zele, et d'assister les malades, les moribonds et les morts, estant | tout seul en ce quartier-là, et trauaillant auec tons les soins d'vn feruent Missionnaire. Le mal sembloit quasi l'espargner seul, lorsqu'il agissoit auec plus de furie sur tous les autres; mais, soit qu'il ne se pust faire, qu'vne telle contagion ne se communiquast à celuy qui se donnoit auec quelque excés, à ceux qui en estoient infectez, soit que Dieu voulust recompenser tant de bous services rendus à ces malades, par la maladic mesme, comme il a souuent donné pour recompense la gloire du ; Martyre à ceux qui anoient fait des Martyrs par leurs exhortations, quoy qu'il en soit, le Pere fut frappé du mal, mais le dernier de tous par Prouidence, afin que la gloire qu'il auoit de mourir de cette maladie commune, ne fist point tort au salut des affligez, et qu'il pust rendre les derniers deuoirs à tout son troupeau, auant que de rendre le dernier soupir. Il ne denoit pas consommer son Martyre de Charité, ny plus tost, parce que sa gloire n'auroit pas esté toute consommée; ny plus tard, puisque, n'avant fermé ses veux qu'aprés les auoir fermez à tous les malades, on peut dire qu'il finit la maladie, et que Dieu l'appella à soy pour | François; non seulement vne bonne par-

couronner ses trauaux, puisqu'il n'y auoit plus à acquerir de nouuelles Couronnes. Pour conclusion, la charité du prochain luy donna le coup de la mort et de la vie. On luy vint dire qu'vne personne vn peu esloignée estoit frappée du mal : il quitte tout, il y court, trauersant vn ruisseau gelé, la glace rompit sous ses pieds, il tombe en l'eau, il en sort vne partie du corps tout moüillé et tout gelé : il poursuit sa route sans changer, nv sans se seicher; il assiste son malade, le console, le met en bon estat ; la fiéure le prend en suite, et dans deux iours vn abcez qui s'estoit formé dans son corps, par trop de trauail et trop peu de nourriture, se creua, et l'emporta au lieu du repos, le seiziéme de lanuier, de cette année mil six cent soixante-et-vn.

### CHAPITRE DERNIER.

# Dernieres Nouvelles des Iroquois.

Comme le dernier Vaisseau, qui est venu cette année moüiller à nostre rade, estoit prest de leuer l'ancre, et que nous faisions nos derniers Adieux, il parut vn Canot qui venoit des païs plus hauts, et qui, à force de rames, se hastoit de nous apporter des nouvelles du Pere Simon le Moine, et de tout ce qui s'est passé à Onnontaghé, touchant la deliurance des Captifs François, pour lesquels, en partie, il auoit entrepris ce perilleux voyage.

A cette nouuelle, que nous n'esperions plus, nous pouuons nous écrier auec le Prophete, que Dieu, qui a fait éclorre vn Monde du fond du neant. tire encore tous les jours la vie du sein de la mort, puisqu'il ressuscite nos esperances, lors que nous les croyions plus abbattuës.

Non seulement le Perc est en vie; non seulement il l'a procurée, et la liberté tout ensemble, à plusieurs panures tie des Iroquois semble se ietter à nos (d'yn canot Agnieronnon, qui nous atpieds, se croyant obligez d'implorer **me**tre secours contre de puissans eu**n**emis que Dien leur a suscitez ; mais se mit à crier. Nons arrestons la iusvolla de plus l'onnerture de ces belles : Missions froquoises ressuscitée : la por**te p**aroist plus grande que iamais, et il **p**e tient plus qu'à des Ouuriers, pour l aller au plus tost cueillir les fruits de ces belles terres, arronsées de tant de sanz innocent, et consacrées par les sueurs des Ouuriers Enangeliques, oni ont pris les premieres peines à la culture de cette Vigno.

Le pen de temps qui reste auant le depart du Vaissean, empesche de mettre en ordre tous les memoires que nous en venons de recenoir ; peut-estre que **la** confusion ne déplaira pas, et qu'on prendra plaisir de voir dans divers fragmens de Lettres, combien la Prouidence a trauaille pour nous donner plus que nous n'esperions.

Lettre du Pere Simon le Moine, écrite an Reverend Pere Hierosme Lalemant, Superieur des Missions de la Compagnie de Iesus, en la Nouwelle-France.

> De la Chapelle d'Onnentaghé, ce vingtemque die d'Aou-t, et enzième de septembre mil er cent serante-et-vu

Mox R. Pere.

Pax Christi.

tendent les bras : vue lev, et l'autre a nons. Sonnontonan; tant il est vrav que c'est. ex lassate.

Fig. 4. de certe année mil six cent y auon este detenu en prison. sorvante-et-yn, nous fismes rencontre | Ce fut icy que le receus les premières

tendoit à l'affast, et qui alloit défaire vn de nos canots, qui de bon rencontre qu'au soir, à dessein de détourner cet orage au-delà de nos terres. Ils receurent d'abord nos presens, mais enfin ils nous les rapporterent, auec promesse de ne leuer la hache que contre leurs anciens ennemis.

A trois iours de là, au-dessus des rapides, vingt-quatre guerriers d'Onneïout, en trois Canots, nous avant décounerts le soir de deuant, firent leurs approches toute la nuit, et sur la Diane coururent sur nous, les armes à la main, auec leurs liens, pensans nous faire leurs prisonniers. Mais avant reconnu leur méprise, les plus effrontez me vinrent entourer, armez de haches et de consteaux, qu'ils me presentoient à la gorge, pour m'en percer; ce qui obligea nos Ambassadeurs de leur parle**r.** auec deux colliers de porcelaine, pour détourner leur hache de dessus ma teste, et de dessus celle des Françoi**s** de Montreal et autres habitations. promirent d'abord de ne passer pas outre : mais leur Chef me vint réneiller la mit, pour dire à mes conducteurs qu'il leur rapportoit leurs presens, et qu'il les asseuroit, auec yn petit present de porcelaine, qu'il alloit poursuiure la guerre contre ses anciens ennemis.

Sur l'Ontario, qui est le grand Lac des froquois, nons faisons rencontre de trois Canots d'Ounejout, qui vont en guerre, disent-ils, vers les Nez-percez. On pensoit à Kebec, que tout fust des- ( lls dirent a nos gens pour nounelle, que espere, et on me dita l'oreille, sur le les Andastogheromous. Saunazes qui pont que le mettois le pied dans le bat-! habitent proche de la Nounelle Suede). tean: If n'y a plus rien a faire; et ce-panoient fue fraischement, dans leurs pendant voiev deux Missions qui nous champs, trois de leurs Oiozonenron-

A Otiatanhegué, où est le premier Dien qui tait nos affaires, qui ne doi-†debarquement, nous couchons auce vn uent estre que les siennes ; je l'av bien. Canot d'Onnontagheronnons de limit ou recommented me a voyage, dont voi- dix hommes, qui allorent suince en querre trente antres des leurs, conduits Les lendem on de nostre depart de par Orreonali, qui va venger a Mont-Montre de qui tat le var t-ef-vineme de creal l'affront qu'il croit auoir receu pour

caresses de ces peuples, qui m'enuironnerent de grandes chaudieres pleines de Sagamité de toutes façons.

A deux lieuës du bourg, nous faisons rencontre d'yn Capitaine nommé Garacontié, qui est celuy chez qui nos Peres et moy anons pris logis toutes les fois que nous sommes venus en ce païs-cy. C'est yn esprit bien fait, d'yn bon naturel, qui aime les François, et qui en a ramassé iusques à vingt dans son bourg; les tirant, les vns des feux des Agnieropnons, les autres de la captiuité ; de sorte qu'ils le regardent comme leur Pere, leur Protecteur, et l'azile vnique qu'ils ont dans cette barbarie. C'est luy donc, qui a entrepris la deliurance de tous ces pauures Captifs François, et qui ménage la paix entre sa Nation Et c'est pour cela qu'il et la nostre. est venu deux lieuës au-deuant de moy, accompagné de quatre ou cinq autres des anciens, honneur qu'ils n'ont iamais constume de rendre aux autres Andbassadeurs, au-deuant desquels ils se contentent d'aller vn petit demyguart de lieuë hors du bourg.

Desormais ce ne sont plus qu'allées et venuës du menu peuple, qui borde toute cette espace de deux lieuës, me mangeant des veux, et n'estant iamais assez contens de m'auoir veu. C'est à qui prendra plus belle place, pour me regarder passer ; c'est à qui nettoyera les chemins, à qui m'apportera plus de fruits, à qui me donnera plus de bons iours, et à qui criera le plus haut, pour marque de réioüissance ; on m'attend d'aussi loin qu'on me voit, et on me mesure depuis les pieds iusqu'à la teste, mais aucc des œillades gracieuses et toutes pleines d'affection; et si tost que ; i'av passé, ceux qui m'ont veu quittent) leur poste, pour courir loin deuant mov, pour refenir encore place, et me voir passer vne seconde, vne troisième et vne diviéme fois. Ainsi, le marche gravement entre deux haves de peuples, i mon cry d'Ambassadeur en marchant, l des plus vastes du bourg.

et me vovant proche du bourg, qui ne me paroissoit presque point, tant les pieux, les cabanes et les arbres estoient connerts de monde, ie m'arreste auant que de faire le premier pas qui me denoit donner entrée dans le bourg : puis avant fait en deux mots mes remercimens de ce bon accueil, ie poursuv mon chemin et mon crv.

Mon hoste Garacontié, plus glorieux que mov de cette belle reception, voulut ménager les esprits de sa Nation, qui pourroient entrer en ialousie de ce qu'ils n'auroient pas de part à cette nouvelle paix. C'est pour cela qu'il me conduisit droit dans la cabane de ces personnes-là, et non pas dans la sienne. afin de leur donner le premier honneur de me loger, et de leur oster tout suiet d'enuie, du bonheur qu'il deuoit auoir d'estre mon hoste.

Cependant, il prepare dans sa propre cabane vne Chapelle, il la dresse sans pierres de taille et sans charpente. Nostre Seigneur, qui veut bien se placer sous les especes du pain, ne dédaigne pas de loger sous des escorces : et le bois de nos forests ne luv est pas moins precieux que les Cedres du Liban, puisqu'il fait le Paradis partout où il se troune. Nostre Garacontié ne pe**n**soit pas me ponuoir rien faire de plus obligeant, et de vrav ie laisse à juger quelle consolation ce fut pour moy et pour nos pauures François captifs, et pour bon nombre d'anciens Chrestiens Hurons, de nous voir tous assemblez au milieu de cette barbarie. V faire nos deuotious, et y celebrer le plus Auguste de nos Mysteres.

Par vn heureux rencontre, ie froune icy moyen de parler aux cinq Nations Iroquoises, que Dieu a sans doute ramassées, par leurs députez, pour entendre les paroles de salut, que ie leur porte de sa part.

Ce fut le douzième d'Aoust, que tous les Anciens estans connequez au Conqui me donnent mille benedictions, et [seil, par le son d'yne cloche, on les qui me chargent de toutes sortes de exhorte à me presier l'oreille ; on fait fruits, de citroüilles, de meures, de les cris par tout, et tous se rangent dans pains, de fraises, et autres. Le faisois la cabane où ie suis logé, qui est vne

Francois, pour commencer le Conseil, schav de leur parler le plus fortement et 10 parle à toute l'Assemblée, partie pape 10 pu, du Paradis, de l'Enfer, du en leur kangue, partie en Huron : C'est | Fils de Dieu, et des autres mystères de à 1 v. o Onnontagheronnon, que l'a-| nostre Religion, le fus éconie auec resdresse ces quatre paroles.

roanon, m'a dit qu'il est députe de la part, pour reunir nos deux testes, celled Cuentro et celle de Sagochiendagueté cast-a-dire, pour faire la paix entre le Francois et l'Onnontagheronnon : qu'enest-il ? On me repend, que cela est ainsi. **et** ie fais mon present.

lement les miens, qui sont les Fran-ésons d'Estat. cos, que ta tiens iev en captibilé. cond present.

cers, que la mettois en ma disposition (preparoit vers Onnontio, les essemens de les morts, pour les enperdist a jamais la memoire. C'est à toy DV des antres. En es-fu content? Onv.

Et tov. Sonnontonaerornon, est-ilvrev ce que tu m'as fait dice par ces ne sues Ambassadeurs Orozoneuronnons, que la voujois estre de la partie. et que tu voulois aller en Ambassade , vers Onontio, pour luy demander de ses j beneav, qui aillent prendre logis cheztov. In sizue de parfaite reconciliation 🐔 Ls-'a dans cette pensee? Il me repond. queouve; et ie luv donne yn beau col-

Pour l'Agmeronnon, adioustav-ie, il aussi long-temps que Dieu vondra. յահ ք.

Apres agoir deduit ces emq paroles, lil n'y a pas long-temps, qui estant sol-

le prie Dieu auec la pluspart de nos auec les presens accoustumez, ie tapect et anec attention. Le Sermon finy, Preimerement : Ton Fils, l'Oïogouen-Ulassemblee se retira, après les ceremonies ordinaires et après les complimens reciproques, qu'on se fait les vus aux autres, dans ces Conseils.

> Quelques iours après, les Anciens estant de nouncau connoquez, on me declara :

Premierement : Qu'on relaschoit sept Secondement : Il m'a de plus asseu-| prisonniers François, qui estoient à Onre qu'il anoit commission de me dire, honfache, et deux à Oiogonen; que pour que si tost que le rendrois les enfans. Les antres, ils resteroientanec moy penles Orozonenronnous qui estoient cap- dant l'Hiner, et qu'on ingeoit leur detifs a Montreal, fu me rendrois pareil- meure encore necessaire, pour des rai-

- Le <sub>1</sub> - Secondement : Que nostre hoste Ga-6 r∞s-tu? Ouv, me dif-il. Te fais yn se-†racontié, remeneroit fuy-mesme à Montreal ces neuf François, et qu'il seroit Le isiemement : Tu m'as fait dire en-f-declaré le Chef de l'Ambassade, qu'on

En troisieme lieu : Que le Sonnoufocar si anant dans la terre, qu'on en toqueronnon se mettroit de la partie, et que dans dix on douze iours, il vienreciproquement, que le presente les es droit joindre les Ambassadeurs d'Onde la « neneux, tuez dans les dernières montaghe, pour aller tous de compagnie 26, cres., afin que tu les ensenclisses vers les François. Quoy que ce me fust dans vue mesme fosse auec les tiens, ivn morceau assez difficile a digerer, de t qu'il ne soit plus parlé ny des vus, voir la moitie de nos François arrestez, il m'en fallut pourtant passer par-la, quelque instance que l'ave pu faire, et quelques menaces mesme, dont le me sois serny. He me suis console, sur la parole qu'on m'a donnée, de les remener an Printemps prochain.

En vorlà donc neuf, sur qui le bonheur tombe, et qui se metteut ioveusement en chemm, sous la conduite de nostre Garacontie, pendant que les autges, au nombre de dix, resteut assez | contens d'achener icy leur Pur\_atoire, ve t tousionis faire le mechant et le su- font grand profit de leurs inisères pour 4-:16 , to no hiv parle pas publique-\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\end{arrange} hers les attachent foru et, puisqu'il parle en cachette, et tement à la verti, et ils font profession q. a fat des presens sons terre, pour publique, nonobstant leur sermtude, de ne fare tuer ; mais il tronnera a qui viure dans la liberte des Enfaus de luen, comme le fit paroistre vu d'eux,

seulement la rebuta, mais il la precipita du haut en bas de la cabane, auec vne hardiesse qui ne ressentoit pas le Les autres s'efforcent aussi de sanctifier leur esclauage; et quelquesvns d'eux ont cu le bonheur de mettre en Paradis de petits enfans, leur avant l administré le saint Baptesme, auant que d'expirer. Leur assiduité à venir prier Dieu, réueille puissamment mes laschetez ; quand ie ne serois icy que pour leur administrer les Sacremens, ie m'estimerois trop bien employé.

Les captifs François des Agnieronnons ne sont pas moins vertueux, mais plus miserables. Voicy quelques Lettres que i'ay receuës de leur part, par lesquelles on iugera de leur misere et

de leur vertu.

Les premieres sont d'vn ieune enfant de famille, pris cet Esté aux Trois-Riuieres : il est bien fait, delicat, et estoit toutes les delices de sa mere, à laquelle il écrit aussi ; il se nomme François Hertel. Voicy donc comme il parle.

Copie de deux Lettres, écrites d'Agnié, sur de l'escorce, au Pere le Moine, qui estoit à Onnontaghé.

Mon R. Pere,

Le jour mesme que vous partistes des Trois-Riuieres, ie fus pris sur les trois heures du soir, par quatre Iroquois d'en bas : la cause pour laquelle ie ne me fis pas tuer, à mon malheur, c'est que ie craignois de n'estre pas en bon estat. Mon Pere, si ie pounois auoir le bonheur de me confesser, si vous veniez icy, ie croy que l'on ne vous feroit aucun mal; et ie croy que ie m'en retournerois quand et vous, si vous pouuiez venir icy. le vous prie d'auoir pitié de ma pauure Mere, bien affligée: vous sçauez, mon Pere, l'amour qu'elle a pour moy. I'ay sceu par vn François, qui a esté pris aux Trois-Riuieres, le premier iour d'Aoust, qu'elle se porte

licité au mal par vne impudente, non|bien, et qu'elle se console dans la pensée que ie me retrouueray auprés de vous. Nous sommes trois François, qui auons icy la vie : ie me recommande à vos bonnes prieres, particulierement au saint Sacrifice de la Messe. Ie vous prie, mon Pere, de dire vne Messe pour moy. Ie vous prie de faire mes baisemains à ma pauure Mere, et la consoler, s'il vous plaist

Et plus bas :

Mon Pere, ie vous prie de benir la main qui vous écrit, et qui a vn doigt bruslé dans vn Calumet, pour amande honorable à la Maiesté de Dieu, que i'ay offensé; l'autre a vn poulce coupé. Mais ne le dites pas à ma pauure Mere.

Mon Pere, ie vous prie de m'honorer d'vn petit mot de vostre main, et me dire si vous viendrez auant l'Iliuer.

> Vostre tres-humble et tres-obeïssant seruiteur,

> > FRANÇOIS HERTEL.

Vne autre du mesme, sur vn papier d'enueloppe de poudre.

Mon R. Pere,

Ie vous prie de me faire l'honneur de me récrire, et de donner la Lettre à celuy qui vous rendra celle-cy. dez-moy si vous viendrez auant l'Hiuer. l'ay eu la consolation de trouuer icy vn de vos Breuiaires, qui me sert pour prier Dieu. Mandez-moy, s'il vous plaist, en quel temps vous pourrez estre iev. vous prie de faire mes baise-mains à tous les RR. Peres des Trois-Rinieres et de Kebec, que ie prie de se souuenir de moy au saint Sacrifice de la Messe: ct vous particulieremeut, en attendant que i'aye le bonheur de vous reuoir.

> le demeure, Mon Pere, Votre Seruiteur,

> > FRANÇOIS HERTEL.

# I elle qu'il écrit à sa Mere.

MA TYS SHORE ET tres-honorée Mere.

Lien affligee; le vous demande pardon, dans ; ils estoient tout autour du feu de yous anoir desobey. Ce sont mes pechez qui m'ont mis en l'estat où ie sus. Ves prieres m'ont redonné la vie, et ceiles de Monsieur de S. Quentin, et celles de mes sœurs. Tespere que ie vous renerray denant l'Hiner, le yous prie de dire aux bons Confreres de N. Dame, qu'ils prient Dieu et la Sainte Vierze pour moy, ma chere Mere, et! yous, ct loules mes scrars.

C'est vostre pauure

FANCHON.

Voicy yne autre Lettre qui nous apprendra des choses tres-dignes d'estre 🕶 ores, touchant les froquois Agnieron- j nons : I incennité auec laquelle elle est cogetece, nous fait moins donter de la verite de ce qu'elle dit :

Lettre d'en François captif chez les Agnierannons, a ru sien Amy, des Trois-Rivieres.

MOS CHER AMY.

le n'ay plus presque de doizts, ainsi l ne vous estonnez pas si l'eerts si mal. estions accordez, que pendant que l'on duvietterent au visage, Sarmenteroit I vii des trois, les deux de la Sainte Vierge, ou bien l'Auc Ma- | pauure enfant in a bien fait compassion,

ris stella, on bien le Pange lingua, ce qui se faisoit. All est yray que nos froquois s'en moquoient, et faisoient de grandes linees, quand ils nous entendoient amsi chauter; mais cela ne nous empeschoit pas de le faire.

lls nous faisoient danser autour d'yn le seav bien que ma prise vous aura grand fen, pour nous faire tomber deplus de quarante, et nous iefforent à grands coups de pied, les vus vers les antres, comme vue balle dans vu ieu de paume, et après qu'ils nous avoient bien bruslez, ils nous mettoient dehors à la pluve et au froid. le n'av iamais ressenty si grande douleur, et neantmoins ils n'en faisoient que rire. Nous prions Dieu de bon courage, et si vous me demandez și le n agois point d'impatience, et si le ne voulois point de mal aux froquois, qui nous faisoient tant de mal, le vous diray que non, et qu'au contraire, le priors bien pour env.

Il faut que le vons dise des noun-lles de Pierre Rencontre, que vous connoissiez bien : il est mort en Saint. Je l'av | veu pendant qu'on le tourmentoit, iamais d'ue dit autre chose que ces mots : Mon Dieu, avez pitic de mov, qual repeta tonsiours jusqu'an dernier soupir.

Connoissez-vous Louvs Grimont, pris cet Este? Il a este assommé de coups de bastons et de verges de fer ; on lav en a lant et fant donne, qu'il est mort sons les coups ; mais cependant, il ne faisoit que prier Dieu, tell-ment que les froquois engalez de le voir tousiours rennier les leures pour prier. luy couperent toutes les leures hautes et bas-Que cela est horrible a voir! et 50%. Lay bien soullert depuis ma prise; neantmons il ne laissoit pas encore de mais cay bien prie bien aussi. Nous prier ; ce qui depita tellement les fro->manes trois François icv. qui avous quois, qu'ils luy arracherent le comr est tourmentez ensemble, et nous nous "de la poitrine, encore tout vinant, et

Pour Monsieur Hebert, qui estoit bles-«ttes prieroient Dien pour luy, ce que esé d'yn coup de fusil, a l'épaule et au less fusions tousiours: et nous nous[bras, il a este donne aux froquois d'Onrstata o cordez aussi, que pendant que meiont, la ou il a este poignarde a comps Es deax prieroient Dien, celuy qui se-+ de consteaux, par des vuroznes du pais, 1910 armente, chanteroit les Latames (Pour le petit Antoine de la Meslee, ce car il estoit deuenu le valet de ces barbares, et puis ils l'ont tué à la chasse, à coups de cousteau aussi.

Il y a bien d'autres François encore captifs; ie ne vous en écry rien, car ce ne seroit iamais fait. Il en vient icy quasi tous les iours, et puis mes doigts me font grand mal. C'est grande pitié | de nous voir, nous autres qui auons la vie, car ils font plus d'estat de leurs chiens que de nous, et nous sommes bien-aises quelquesfois de manger le reste des chiens. En venant icy, quoy que nous eussions tous les pieds écorchez, ils nous faisoient pourtant marcher nuds pieds, et nous chargeoient de tous leur pacquets, et nous hastoient d'aller à coups de bastons, comme on feroit vn cheual. Quand ils rencontroient quelques-vns de leurs gens, ils nous arrachoient des ongles deuant eux, pour les bienveigner; mais nous priions tousiours Dieu, et ces barbares s'en mocquoient tonsiours. Priez bien Dieu pour moy, car i'en ay bon besoin. dit que le Pere le Moine est à Onnontaghé, pour faire la paix ; il ne la fera iamais auec les Iroquois d'icy, car ils disent qu'ils n'en veulent point, et ils ne regardent les François que comme des chiens ; et neantmoins on ne croiroit iamais combien peu ils sont, ils n'ont iamais esté deux cents hommes ensemble dans le païs. Leurs trois bourgs n'ont point de palissade, si ce n'est par-cy par-là, des bastons gros comme la iambe, au trauers desquels on peut bien passer. Si le Pere le Moine pouuoit me deliurer d'icy, il me feroit vne grande charité, et aux autres François qui sont icy : car nous sommes bien miserables, et bien dignes de compassion. Les Hollandois ne veulent plus nous deliurer, car il leur couste trop ; et au contraire, ils disent aux Iroquois qu'ils nous coupent bras et iambes, et nous tuent là où ils nous trouuent, sans se charger de nous. me recommande à vos bonnes prieres et à celles de tous nos bons amis. ne peux m'empescher de pleurer bien fort, en leur disant ce dernier Adieu: car ie ne sçay ce que ie deuiendray.

Celuy qui a escrit cette Lettre, en a esté heureusement le Porteur luymesme, reconnaissant la Sainte Vierge pour sa Liberatrice, au seruice de laquelle il s'estoit engagé d'vn vœn tout Ca esté par le moyen de particulier. Garacontié qu'il a esté tiré des mains des Agnieronnons, et remis entre les nostres. Il ne cesse de faire l'Eloge de cet obligeant Barbare, et de raconter à tout le monde ses infortunes et sa deliurance. Mais voyons le succés de l'Ambassade, que Garacontié **a entre**pris aucc les Sonnontouaeronnons vers nos Francois.

lls s'embarquerent vers la my Septembre à Onnontaghé, pleins de ioye et surtout les neuf François qu'ils remenoient, et qui commencerent dés lors à respirer vn air plus libre, ne se souuenans presque plus des miseres de leur captiuité ; quand voilà qu'ils firent rencontre d'vne bande de guerriers Onnontagheronnons, qui rapportoient quelques cheuelures Françoises; et l'vn d'eux estoit couvert d'vne robe noire, qu'il montroit par parade, et dont il se glorificit comme d'vn illustre trophée. A cette veue, nos François, comme s'ils eussent esté frappez d'vn coup de foudre, virent toutes leurs esperances abattuēs; surtont, scachant que celuy qui portoit cette sontane estoit vn Capitaine considerable, nommé Orreouati, qui, ayant esté detenu dans les fers de Montreal, il y a deux ans, et s'en estant échappé, auoit voulu venger sa detention, par la mort de quelques François considerables, comme de vray il auoit fait, par le massacre de Monsieur le Maistre, Prestre, des dépoüilles duquel il s'estoit habillé, ainsi que nous anons dit au Chapitre premier. Les Ambassadeurs ne furent pas moins surpris à ce ren**c**ontre que les François. On fait halte, on tient conseils sur conseils, on delibere iour et nuit. Quelle asseurance, disent les Sonnontouaeronnons, d'aller à Montreal, où le sang d'vne Robe noire tout fraischement répandu, ne nous menace que de fers et de prisons? Les Ambassadeurs d'Onnontaghé ont bien plus suiet de craindre, puisqu'ils sont plus

compables, ceux de leur Nation estant les accolades, qui furent trempées de **commencent** à faire les malades, pour [leurs auentures, qui meriteroient bien 🔛 degager d'yne Ambussade si peril-|d'estre ecoutees, si nous auious autant leuse. Ceust esté yn plaisir à nos Fran- | de temps pour les écrire, qu'ils ont rois, de voir ces tristes contrefaits, si d'ennie de nous en faire part. Surtont eux-mesmes n'enssent pas esté saisis jils ne se pounoient taire sur le bon traid vne-veritable tristesse; et l'on peut tement qu'ils ont recen des Onnontaghedire qu'ils furent veritablement malades ronnons; ils racontoient auec plaisir de voir ces maladies feintes, qui les al-toutes les caresses qu'on leur faisoit, logent replonger dans vne malheureuse tous les festins ausquels ils estoient incaptimite, et peut-estre dans la neces- nitez, la ioye qu'on prenoit à les voir, site de mourir du mal d'autruy.

caution pour mettre sa vie en seureté, tous les iours, dans vue cabane dont veu mesmement qu'il alloit mettre en ils faisoient vue Chapelle; et la, tanliberte neuf François. Quand nos Cap- (tost ils s'exhortoient les vus les autres tifs virent sa resolution, ils receurent à la crainte de Dieu, et à se conserver autant de joye que s'ils fussent sortis dans l'inno@ence, puisqu'ils n'anoient d vn naufrage ou d'yn tombeau. Cette pas de Prestre pour se confesser ; tanpove se ralentit bientost, à la veué d'vne l'iost ils faisoient leurs prieres, non seqautre bande de Guerriers Onneioutron-lement en particulier, mais tous ensemnons, qui alloient tout de nouneau fon- ble et tout haut ; tantost ils faisoient de sur nos habitations. Garacontie bien retentir le bourg des Cantiques de l'Eglien peine, tasche de parer à ce coup, 'se, des Litanies de la Vierge, qu'ils iugeant bien que la paix qu'il alloit por- chautoient auec admiration du peuple ; ter aux François, ne seroit pas bien re- et tout cela, dans yn silence et dans yn coue, si elle estoit meslee de sang par repos aussi grand que s'ils enssent esté cette nouvelle guerre. Ce fut donc, à au milieu de Kebec. Soument ils trouforce de presens, qu'il detourna d'vir uoient leur nombre grossi de plusieurs autre coste la hache de ces soldats. Sanuages, surtout de quelques familles Enfin s'estant fait yn passage libre au Huronnes, qui, a leur exemple, faimileu, il se rendit, le cinquième d'Oc- soient vir second Chœur de Musique, tobre, a Montreal, on la jove fut grande bien, melodieux, et, bien, aureable, aux de voir neuf François, échappez des oreilles de Dieu, qui récenoit en mesme feux : on les recent comme des morts l'temps les vouvet les prieres de plu-Prisurates.

Be forent aussitost à l'Eglise, pour remercier I Autheur, de leur liberte, et qui retiroit des mains des Azmeromions protester aux pieds des Antels, qu'après let des autres Troquois, tous les Captifs Incu, ils estoient redenables a la Sainte-François, qu'il pounoit, en lavant la i-Vierge, de leur vie, et que les vieux masse insqu'à vinzt dans son bourg, ou au ils his anoient faits, on de leusner ils augeent toute liberte de vigre en tions les Samedis, ou de luy reciter cer-bons Chrestiens. Il faiseit mesme qu'ils tames prieres tons les jours, ou d'inne, se ressentissent de la l'este du Dincinber sa purete par le voiu de chastete, l'che, par quelque traitement extraordiauopent fait des imitacles pour leur con- maire, et par quelques petits festius ous-

Apres les embrassemens mutuels et solemnite du jour, par viie si charitable Relation-1901.

Les vus et les autres plarmes de jove, ils raconterent toutes l et la charité qu'on exercoit sur eux, Neantmoins Garacontié, Chef de l'Am-bassade, se resolut de passer outre, s'as-leur fournir toutes sortes de commodiseurant bien que les François, qui res-! tez, dont la vie saunage est capable. toient à Onnontaghé auec le Pere le Ce qu'ils prisoient le plus, c'estoit la Mome, hiv estoient vne assez bonne liberté, auec laquelle ils s'assembloient siems langues bien differentes.

L'ame de tout cela estoit Garacontie, , quels il les mintat, pour au, menter la

Aussi l'appelle-t-on ordiceremonie. nairement le Pere des François, qui n'ont pas manqué à son arriuée à Montreal, de luy rendre la pareille, et à son départ l'ont caressé si extraordinairement, que tous luy faisoient quelque liberalité, iusqu'aux enfans mesmes, desquels il estoit rauy de receuoir des poignées de farine, ou des épics de bled d'Inde, dont ces petits innocens se chargeoient, pour en charger son Canot. Il fut salué, en s'embarquant, d'une décharge generale de fusils, qui tirerent de toutes parts, non plus pour tuer l'Iroquois, mais pour l'honorer; le canon mesme honora le depart de celuy contre qui il auoit esté braqué iusqu'alors.

Mais voyons, en peu de mots, le suiet de son Ambassade, et le dessein de treize beaux presens qu'il étala auec magnificence, et qui, tout riches qu'ils pussent estre, ne nous estoient pas si precieux que les neuf François, dont il rompit les liens par vn beau collier de porcelaine, nous asseurant qu'au Printemps prochain, nous le reuerrions auec les dix François restez à Onnontaghé. Il protesta, par vn second present, qu'il les auoit reseruez pour ennoblir l'Ambassade qu'il proiette de faire, luy, et le Sonnontouaeronnon, pour lier tous ensemble auec nous vne ferme paix, laissant à part l'Agnieronnon, qui veut la guerre absolument, resolu de vaincre ou de perir.

Par vn autre collier, il nous presente les clefs de son bourg, et de ceux d'Oïogoen et de Sonnontouan, afin d'y entrer auec toute asseurance, pour y publier la Foy et pour y redresser les mazures des Églises, que les malheurs du temps ont ruïnées.

Par vn autre, il inuite les François à venir demeurer chez luy en bon nombre, pour ne faire plus qu'vn peuple de François et d'Iroquois; et pour ne faire regner qu'vne Religion sur l'Ontario et sur nostre grand fleuue, et pour reunir, par vne alliance veritable, la France auec l'Amerique. Voilà, en substance, les proiets de son Ambassade. Le Prin-

iour dans cette affaire. Nous ne crovons pas de leger, quoy que nous écoutions de bon cœur ces paroles de paix : ce beau nom est si aimable, qu'il ne nous peut pas déplaire, mesme dans la bouche des fourbes et de nos ennemis. est vray que si nous ne regardons que le passé, nous deuons tout craindre pour le futur : car nous ne nous sommes pas encore oubliez de l'acte tragique qu'ils ont exercé sur nos pauures Hurons, ioignant la perfidie à la cruauté, et massacrant les Oüailles entre les bras du Nous nous souuenons bien des conseils secrets, qui ont minuté nostre mort dans Onnontaghé, lors que nous estions establis chez eux, et qu'ils nous obligerent de fuīr, pour n'estre pas homicides d'vne cinquantaine de François qui nous auoient conflé leur Nous sauons que l'Onnontagheronnon a tousiours passé pour fourbe, comme l'Agnieronnon pour cruel, et que ces deux qualitez ne se perdent guere qu'auec la vie ; nous voyons quasi les mesmes procedures, et par les mêmes personnes qui nous ont trompez si solemnellement, il y a quatre ans. Nous scauons encore, que lors mesme que le Pere le Moine monte de Montreal à Onnontaghé, vne bande de Guerriers descend d'Onnontaghé à Montreal, où elle immole à sa fureur vn Prestre, pendant qu'vn Pere s'immole luy-mesme chez eux à leur caprice. Enfin. nous voyons bien que, pour neuf captifs Oiogouenronnons que nous rendons, on nous rend neuf François; mais les dix qui restent dans la captiuité, ne nous deliurent pas de la crainte de quelque trame, qui peut s'ourdir à nostre insçeu, mais non pas sans que nous en ayons quelque défiance.

Après tout, Dieu est le Maistre des cœurs: il y peut planter la sincerité, au lieu des souplesses; il peut faire succeder la verité à la fourbe ; les Iroquois ont tousiours trompé, mais peuuent-ils pas ne plus tromper? Ils ont tousiours machiné nostre perte, peutestre craignent-ils à present la leur si temps prochain nous donnera plus de sortement, qu'ils trouuent leur consernation dans la nostre. Els ont des en- | tuez, ou enleuez; ils ont ensuite pousnemes of pursons, quals sont bien-nises de nous awar pour aims.

two qual en soit, nos Missionnaires se sont henreusement exposez pour le salut de leurs ames; ces hazards sont de recherche, ils font toucher le port dans le naufrage, et trouver la vie dans

Mais agant que de finir, lettons encore vue fors la veue sur topt d'incidens si mesperez, et faisons les reflexions summates.

La premiere : Oue de deux mille froquots ou enuiron qu'il y a, en voila quinte ou seize cents qui mettent les wines has, on pour tousiours, on du mous pour vir temps : pendant lequel tous n'en anons plus que quatre à cinq cents sur les bras, qui ont eux-mesmes dos trois Nations differentes, les Alipaquiois, les Mahingans, et ceux qu'on reprennent la guerre tout de nouneau, estant si superbes, qui ils ne nous crovent curs engelnis.

point, que ce ne soit yn coup du Ciel que a fait, bien à propos, diversion d'armes, et qui a suscite pour nous les Andastogueronnons. Sanuages belliqueux. et redontez de fout temps des Troquois superieurs, contre lesquels la guerre a es fraulle si fort, que nous n'anons plus que les Agmeronnons et les Onneiontpomdre partie des froqueis.

La trosseme : Que cette plus petite partie des froquois ne laisse pas de noits cotre la plus redoutable, puisqu'elle seule ( a fait, cette annee, quasi tous les rauswat les Agmeronnons qui ont fait couler le feu et le sang aux enuirons de l Kelesc , ils ont fait yne solitude de Tadou-sac; ils ont infeste toute I Isleid Orcans, surtout par le massacre de Mou-

se leurs victoires et leurs dezasts iusqu'a Montreal, et out charge les echafauts d'Agme d'yn si grand nombre de Captifs François, qu'il n'y en amot ramais tant parm. Et tout cela s'est fait en moins de quatre mois, par vue bande ou deux, de ces froquois inferieurs, qui feront desormais beau ten pour nous couper tout commerce anec les Superieurs, et pour nous empescher de jour des fruits de la maix qui se presente, si vue main puissante ne les arreste.

La quatrieme : Qu'il semble que l'heure est venue, en laquelle bieu nous met dans vue heoreuse necessite de rumer a cette fois cette Nation, qui s opiniastre si fort à nostre raine. Nostre vie n'a este iusqu'a maintenant, qu'vic vie de miracles, pour ainsi dire; et nos efforts n out este que comme ceux d'vn moribond, qui sont plustost des symptomes somme du Leuant, contre lesquels ils de mort, que des marques de santé. Nous auons languy uisqu'a present, et nons nous vovisus mourir piece a piece, has dignes d'estre mis au nombre de la mesure que nos ennemis se fortificient de nostre foiblesse, et quals s'engrais-La seconde est : Que nous ne doutons | soient de nostre sang. Mais puisque les vas ont vae si forte partie sur les bras, du coste de la Nouvelle Suede, qui les oblige de chercher vu azile chez nous, presque à mesme temps qui ils nous obligeorent d'en chercher dans les grottes et dans les rochers les plus escartez, et que les autres nous offrent leur protection auec leur pais, il en reste si peu, rounous contre nous, qui n'est que la que nous ne serous plus excusables des uant Dieu, dont la gloire v'est si fort interessee, by demant les hommes, qui soupirent depuis longtemps apres co changement de fortune, si nous ne pressons hum fort le secours que nous attenres dout nous auons este desolez. Ce dons de France, pour nous oster cette epine du pied, qui relarde le progres de la Foy, et l'establissement de la Colonie.

La cinquieine : Si nous ne sommes secourus presentement dans vne si fauorable comoncture, les ennemis se seur le Seneschal Belauson, et de ses pourront raiher, et nous perdront en procedux compagnons; ils ont fait ge- | suite de fond en comble. Il est plus nur les Trois-Rimeres, ils y ont meste ause de guerir yn malade, que de resles larmes des padures mores auec le susciter yn mort. Que si nous dompsang de leurs enfans, qu'ils ont, ou tons cette petite poignée de superbes, nous nous rendrons Maistres de toutes i les autres Nations circonuoisines qui craindront, par la cheute de ce Colosse, de tomber elles-mesmes; et elles ne croiront pas pounoir resister à des armes qui auront fait plier cette Nation, sous lag elle plient tons les autres peuples. Les Onnontagheronnons trembleront, et receuront de nous telles Loix que nous leur voudrons prescrire, soit pour nostre establissement chez eux, soit pour leur commerce auec nous; les Oïogouenronnons n'oseront pas remüer dans ce renuersement de fortune, puisqu'ils s'estoient assez moderez à nostre égard, lors mesme que les Agnieronnons les animoient contre nous ; les Sonnontouaeronnons, qui portent leurs Castors aux Hollandois, auec bien de la peine, par des chemins longs et remplis de perils, à cause des Andastogueronnons qui leur dressent partout des embusches et qui les obligent à faire à present des Carauanes de six cents hommes ensemble, quand ils vont en traitte : ces peuples, dis-ie, seront bien aises d'espargner toutes ces peines et d'éuiter tous ces dangers, pouuant nous venir trouuer en Canot, et enrichir nos François de leur chasse, qu'ils font audessus de Montreal; ils seront rauis de s'en pouuoir retourner d'icy par eau, chargez des marchandises qu'ils sont obligez d'aller chercher bien loin, et à pied, chez les Hollandois.

La sixième est : Que non seulement nous rendrons nostre Amerique Francoise, mais encore, nous la ferons toute Chrestienne; et d'vne vaste solitude, nous en ferons un Sanctuaire, où la diuine Maiesté trouuera des adorateurs de toutes les Langues et de toutes les Nations. Nous n'irons plus par les precipices, et par le milieu des abysmes, chercher les Kilistinons, puisque les chemins droits et bien aisez nous seront libres; nous courrons à nostre aise aprés les Algonquins superieurs, sans craindre d'estre, ou poursuiuis, ou retardez dans nos courses par les Iroquois; nous pourrons donner iusques dans ces parties les plus reculées de | nos forests, pour en faire des Villes, si

l'Occident, où nous treuuerons l'Idolatrie à combattre, et le Christianisme à releuer; nous visiterons des Eglises fugitiues, des brebis errantes, des peuples nouueaux, et des Nations qui nous appellent, de quatre à cinq cents lieuës loin, pour leur faire voir les premiers rayons du Soleil de Iustice, qui ne s'est point encore leué sur les testes de tous ces Peuples du Couchant. Mais tout cela dépend d'vne petite poignée d'Agnieronnons, que la lustice diuine semble vouloir à present immoler par les mains de la France, comme des ennemis irreconciliables de la Foy et des François.

La derniere reflexion est : Que dès le Printemps prochain, mille six cent soixante et deux, nous esperons bien entreprendre tout de bon, parmy les lroquois superieurs, du moins deux belles Missions: celle des Onnontagheronnons, à laquelle le Pere le Moine employera par auance son hiuernement, et celle des Sonnontouaeronnons, qui nous donnera plusieurs bourgs à cultiuer ; et surtout celuy de S. Michel, qui n'est composé que de Hurons Chrestiens, qui ont porté leur Foy auec leur Colonie, chez leurs Vainqueurs, aprés la destruction de leur païs. Ces deux Missions seules demandent bien plus de Missionnaires que nous ne sommes icy; et si nous pouuions nous diuiser de nous-mesmes, nous trouuerions bien à suer à mesme temps en plusieurs endroits differens. Nous nous partagerons aux vns et aux autres, autant que nous pourrons, en attendant que ces belles ouuertures nous fassent venir de France le secours des hommes Apostoliques, en mesme temps que nostre bon Roy, tres-pieux, trespuissant, tres-genereux, fera passer le nombre de soldats necessaires, pour mettre en liberté sa Colonie Françoise, et vn tres-grand nombre de Nations qui ne sont pas à lesus-Christ, pource qu'ils ne peuvent recevoir, et qu'ils n'oseroient aborder les Predicateurs de l'Euangile que Sa Maiesté a enuoyez en ce Nouueau Enfin, cette derniere guerre Monde. plantera la Paix et les Lys dans toutes

I'on veut, et d'vne terre de Sanuages, | Pere est en bonne santé, qu'il reuienen faire vne terre de Conqueste pour lesus-Christ et pour la France.

Ceux qui aiment la conuersion des Peuples de la Nouvelle-France, seront bien aises d'apprendre, qu'aprés que cette Relation a esté portée au Nauire, qui alloit leuer l'ancre pour retourner en France, il est arriué vn Canot à **Kebec qui a donné des nouuelles du** Pere René Menard, dont il est parlé cydessus aux Chapitres troisième et sixiéme : c'est le fils de l'hoste où loge le lest seul au milieu de quantité de Bour-Pere, qui est le Maistre et le Condu- gades et de Peuples, ausquels il ne peut cteur de ce Canot. Il asseure que le satisfaire.

dra au Printemps en bonne compagnie. Et les Lettres du Pere disent qu'il a découuert quantité de Nations fort peuplées; que la moisson est grande, mais que les Ouuriers manquent. Bref, on crie partout : Enuoyez du secours ; sauuez les corps et les ames ; détruisez l'Iroquois, et vous planterez la Foy dans l'estendue de plus de huit cents lieues de païs. On scaura, l'an prochain, les particularitez du voyage du Pere, qui

## Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Priullege du Roy, il est permis à SERASTIEN CRANCIST, Marchand-Libraire Iuré en l'Vainerenté de Paria, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royale du Leaure. Bourgeois, et An-ien Escheuin de cette ville de Paria, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et dabiter va Liure intitulé: Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Issue, ems Pass de la Nouvelle-France, depuis l'Esté de l'année 1660, iusques à l'Esté de l'année 1661, et ce, pendant le temps et cepace de dix années consecutives; auec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres, d'unprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ils y pourroient faire. aux peunes porteses par le dit Priuilege. Donne à Paris, le 23. Ianuier 1662.

Signé par le Roy en son Conseil.

MABOVL.

## Permission du R. P. Prouincial.

Boys Andre Castillon, Prouincial de la Compagnie de Irava, en la Prouince de France, auons ac-cardé pour l'aducuir au sieur Senastien Chamoist, Marchand-Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Beina, Directeur de l'Imprimerie Royale du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette ville de Para, l'impression de la Relation de ce qui s'est pussé en la Mission des Peres de la Compagnie de Icaus, can puse de la Nouveile France, etc. Fait à Paris, ce 20. Innuier 1662.

Signé,

ANDRE CASTILLON.

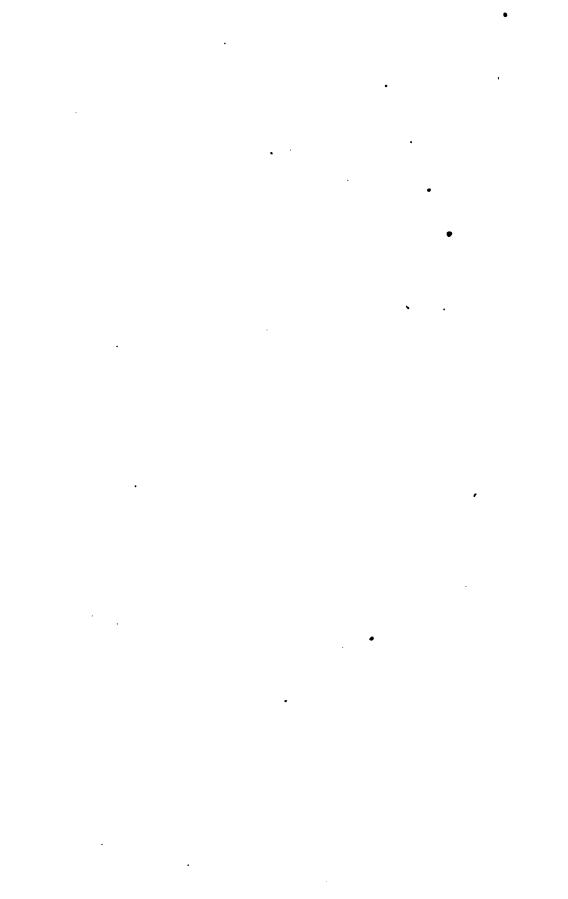



# RELATION

PE CE QVI S'EST PASSÉ EN LA MISSION DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVA.

## AV PAYS DE LA NOVVELLE FRANCE.

ÈS AXXÉES 1661 ET 1662.

Par is R. P. HIEROSME LALEMANT (\*).

CHAPITRE PREMIER.

Dinerses querres des Iroquois.

teints des foudres des froquois, qui ont venger yn affront fact à trente des leurs tourne leurs armes ailleurs, et qui sont qui, voulant exiger quelque sorte de tribut de ces peuples, en furent tous que leur sont ordinaires. Ils en massacrez, a la reserue d'yn, qui, après sont faire a trois ou quatre cents beues anoir en les leures d'en haut tronçon-

vastes forests, qu'ils ne remplissent d'effroi et de sang.

Les vas ont pris leur marche vers le Leuant, du côlé de la Nouvelle-Angleterre pour y combattre les Abnaquots, n ancien disoit assez Sanuages dociles et bien susceptibles bien, que la Fortune est 'des bonnes impressions qu'on leur vue ambitieuse, qui donne, ainsi que le témoigne yn de nos n'aspire qu'à de nobles ' Peres, qui a, par plusieurs fois, donné rauages, et qu'elle en jusqu'à eux par des routes affreuses, et veut bien phra aux par des chemins de famine et de precis grands edifices, qu'aux pices qu'il faut passer. Ils habitent les Cabanes champestres. qui se defendent par leur, et cultiuent yn pais si delicieux, à leur bassesse, de la fureur de j dire, qu'ils tiennent par la tradition de ce meteore, pendant que leurs Fables, que le fils de celui qui les cimes des hautes mon- a tont fait, voulant se faire Sagnage. tagnes en recoipent fous les | n'auoit point trouve de terre plus belle que la leur pour y faire son sejour. C'est Peut-estre aurons-nous esté dans ce lieu de paix et de delice que assez humiliez l'an passé, et mis | quelque bande d'Agmeronnons va porasser has pour n'estre pas al- ter le trouble agec les armes, pour Tiet, ne lassant aucun coin de ces nées et la teste à demi escorches, fut

(\*) D'après une sepie d'un managerit depesé à la Bibliothèque Impériale, à l'aris Relation-1662.

renuoyé en cet estat pour porter la nouuelle de ce qui s'estoit passé enuers ses compatriotes, auec ordre de leur dire qu'ils les destinoient à vne semblable ignominie, s'ils entreprenoient vne pareille vexation.

Ces superbes, plus accoustumés à faire la loi qu'à la subir, se sont mis incontinent en campagne, auec dessein d'employer deux années, auant leur retour, pour prendre vengeance de cet affront.

Nous auons appris depuis peu, qu'ils ont desia bien commencé, ayant surpris vne bourgade entiere, lorsque tous ses habitants estoient jures par les boissons que les Hollandois leur traitent; de sorte qu'avant bien pris leur temps, ils s'emparerent du bourg qui n'estoit plus qu'vn grand Cabaret rempli d'iurognes. Ils firent nager le sang dans les cabanes aussi abondamment que le vin y couloit auant; ils bruslerent ensuite les femmes et les enfants, et tous ceux que le fer auoit espargnés. Il n'y eut qu'vn vicillard qui trouua grace, parce qu'il n'estoit pas pour lors iure, et qu'il auoit esté peu auparauant en ambassade chez les Agnieronnons pour traiter de paix auec eux : il fut d'abord bien reçu à Agnié : et quoique captif, il fut consideré comme vn homme venerable par sa vicillesse et par sa temperance. Aprés quelque sciour dans Agnié, il fut, par malheur, rencontré par cinq ou six Iroquois iures, qui se saisirent de lui, et sans delai l'attacherent à vn poteau, où ils lui firent endurer toutes les cruautés que la barbarie, iointe à l'iurognerie, peut inuenter; mais il les souffrit d'vn visage égal, sans iamais laisser tomber | vne larme de ses yeux, ni lascher vne parole de plainte de sa bouche. Ouel malheur pour ce pauure homme de perir par l'iurognerie de quatre ou cinq | fripons, aprés auoir éuité celle d'vn bourg tout entier. Voilà donc la guerre du Leuant qui occupe vne partie des Iroquois.

D'autres poussent plus loin vers le l Sud, sans sauoir bonnement à qui ils en veulent : ils cherchent des hommes

guerre auant d'auoir des ennemis. marchent plus de deux cents lieues dans les forests, sans boussoles et sans s'égarer; et ensin ils rencontrent la mer vers les costes de la Virginie, à ce que nous présumons. Ils trouuent vn pais où l'on ne sait ce que c'est que des neiges, tout y est tousiours vert, excepté les Castors qui y sont blancs. Les hommes y sont habillés comme les femmes, et les femmes comme les hommes, surtout pour ce qui est de la coiffure. Les ours, les sangliers, les léopards et les lions peuplent ces déserts bien plus que les hommes; les coqs-d'Inde et les poules y volent en bande, comme les estourneaux en France, et l'on entend le chant du cog dans les bois, comme I'on feroit dans nos villages. ll y a des forests entieres d'arbres bien semblables aux palmiers : ce sont, disent nos lroquois, des roseaux, gros et hauts, comme les chênes, moëlleux et noués d'espace en espace; les feüilles ont trois pieds de longueur et vn de large. et deux ou trois poulces d'espaisseur: elles sont, au reste, rondes et droites comme des espées, et seruent comme de corps-de-garde ou d'appui au tronc qui est foible et molasse de soi-mesme. mais enuironné comme d'vne muraille armée de coutelas. Nos guerriers rencontrerent par hasard vn de ces arbres renuersé; ils s'en approcherent et trouuerent dans le creux trois grands ours qui y logeoient bien au large, et qui s'estoient engraissés de la moëlle de cet arbre, qui leur seruoit de nourriture et de logement tout ensemble ; de sorte qu'ils ne quittent point la maison qu'aprés l'auoir mangée.

Tirant vn peu plus vers le Conchant que vers le Midi, vne autre bande d'Iroquois va chercher iusques à quatre cents lieuës d'ici vne nation qui n'est criminelle que parce qu'elle n'est pas iroquoise; on la nomme Ontôagaunha, comme qui diroit là où on ne sait pas parler, à cause de l'Algonquin corrompu qui y est en vsage. Au reste, si nous en croyons à nos Iroquois qui en sont retournés, et aux esclaues qu'ils en ont qu'ils ne connoissent pas, ils ont la amenés, c'est vn païs qui, n'ayant rien

suson tousiours temperée, et comme Floride, ou bien la mer Vermeille, sur d'yn Printemps et d'yn Automne, conti-, la coste de la Nouvelle-Grenade dans la no ls ; la terre y est si fertile, qu'on en grande mer du Sud. Quoy qu'il en soit, pourroit presque dire a proportion ce cest vers ces peuples que les froquois que les decenureurs Israelites disoient. Onnontagheronnons ont tourne leurs arde la terre de Promission : car pour ne mes, pour appaiser, disent-ils, les ames parler que du ble-d'inde seulement, il de ceux des leurs qui ont este tues il v pousse vue tige si extraordinairement la linit on neuf aus, et qui ne trouneront gresse et si haute, qu'on la prendroit pas de lieu de repos en l'antre monde, pour vu arbre, et porte des espis de jou'elles n'aient este comme expices par deux preds de long, dont les grains pa- les feux des captifs bruslez : cruelle Pass at comme ceux de nos gros mas- expiation qu'ils ont commencee l'hiuer cats: on ny voit point d'Orignaux ni (dernier, par de pauures femules et par de Castors, qui ne s'habituent que dans des enfants à la mamelle, qui ont esté les pais froids ; mais en recompense la proie des flammes et de la cruauté les certs, les buffles, les porcs sanna- de ces trop immiséricordieux barbares, z→, et vue autre espece de grands ani-) Un autre parfi troquois commence maiax dont nous n'auons aucune con- vue guerre de deux aus contre la Nation no ssance, peuplent ces belles forests, qu'on nomme du Bœuf; yn autre tourne qui sont comme anfant de vergers, "n'y sa marche contre la Nation du Petun du avant presque que des arbres fruitiers, coste des Nez Perces; vir autre estant partin lesquels vinent bien en repos des calle comme à la décounerte d'vir pais as aux de toutes couleurs et de tous nonneau, s'est engagé si anant dans les rannaes, surfout les petits perroquets hois incommis, qu'ils out peri de faim. on v sont en si grand nombre, que nous Ayons yn de nos froquois retourner de la nounelle entreprise qu'ils ont faite 🚗 pais auec des escharpes et des ceintores on ils s'estojent faites de ces ojparty enlacés les vas dans les autres, nos Peres furent l'an passe, par des Il s y tronne de plus vue espece de ser- chemins escartez de Tadoussac, quand pents d'une prodigieuse grosseur, et ils se rendirent à Necouba bien a prolongs de deux brasses; mais ce sont des serpents innocents, dont le venin vas ont este instruits tout de nouneau n'est pas malin, ni la piqure malfaisante. Les hommes n'y sont pas si, autres ont esté reconcilies à Dieu. Tous bons que les serpents, car ils vsent d'yn ces paunres. Neophytes, out pu, par posson dont ils sagent bien l'art d'infecter les sources, et mesme les rinières entieres, et le font auec tant d'adresse, gre i - eaux ne perdent rien de l'ur begate, quay qu'elles soient toutes corrangues. Leurs bourgades sont plares 1 · long d'yn beau fleune gai les porte i reques au grand. Lac le est ainsi mids nomment la Mer, ou ils ont commerce anec des Europeans, qui prient beg comme nous, et qui ont l'ysage des thanchets et des thoches pour appeller aux prieres : a la facon dont ils Dons les dépergnent, nous ingéons que ont des Espazaols. Cette mer est

des rigueurs de nos hiners, jouit d'yne le golfe du Mexique, on la coste de la

Les autres ont esté plus heureux dans cet hiuer dernier sur nos Saunages du Nord : ce sont ceux vers qui deux de pos pour plusieurs Neophytes, dont les des mysteres de nostre Religion, et les après, reconnoistre les soins que la Prouidence a eus de leur salnt, beur avant emiové des Missionnaires dans des conionetures tout-a-fait admirables : car jamais ni froquois, in Francois n'avoient mis le pied en leur pais ; jamais on n'anort parle m a Aznie, m a Kebec, de Necouba ; let voila qu'en la mesme annee et les viis et les autres varriuent : mais cette douce Promdence a voulu que nos Peres y arrinassent les premiers, pour tirer des feux de l'enfer ceux quals ne crovotent pas luentost denoir estre iettes dans les feux des froqueis.

Nous anons appris ce que nous en Mas doute ou la baie du St. Esprit, dans allons dire, par deux Sauuages qui, avant esté pris à Necouba mesme par l les Agnieronnons, se sont heureusement eschappés de leurs mains lors qu'ils approchoient de leur bourg. L'un des deux, aagé de vingt ans, vsa d'adresse pour sa fuite : car sur les chemins, avant mis les Iroquois en belle humeur, iouant auec eux tantost aux pailles, tantost aux dés, qui font leurs ieux les plus ordinaires, les prouoqua à la course, défiant le plus habile d'eux, tout estropié qu'il estoit. L'émulation se met dans la compagnie: on s'assemble, on choisit le plus dispos des Iroquois; le captif entre en lice auec lui, et les bornes de la course avant esté marquées, ils commencent à courir à qui mieux mieux; mais ce captif qui regardoit sa liberté comme le prix de sa victoire, tenoit le deuant auec les acclamations de ses ennemis mesme qui changerent de ton quand ils virent que le victorieux passoit les bornes qu'ils auoient posées, s'enfonçant dans le bois, et refusant les louanges et la gloire à laquelle on l'inuitoit; il continue donc sa route auec autant plus de courage qu'il n'auoit plus de riual de sa victoire : la crainte et l'esperance lui donnant des forces. Mais if couroit à son malheur, s'estant inopinement ietté entre les mains d'vue autre bande d'Iroquois, qui ne furent pas plus rusés que les premiers, car ils le laisserent eschapper, lorsqu'ils estoient prests de le ieter au feu.

C'est ce qu'il nous a rapporté à son arriuée à Montreal, disant que toutes les terres du Nord qui n'auoient iamais vu d'Iroquois, en sont tellement infestées, qu'il n'y a plus de cauerne assez sombre parmi ces grands païs de rochers, pour s'y cacher, ni de forests assez profondes pour y confier sa vie; que dés le commencement de l'hiuer, ils ont fait vne grande prise de plusieurs familles, composées d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'ont iamais combattu contre d'autres ennemis que contre leurs Castors et leurs Orignaux; que poussant outre leurs victoires, ils auoient surpris à Necouba bon nombre d'autres Sauuages, lors qu'ils estoient |

ment pris le temps qu'ils fesoient le festin d'vn mort, et qu'ils n'auoient en main, au lieu d'armes, que des plats et des cuillers, les obligeant ainsi de continuer pour eux-mesmes les pleurs qu'ils auoient commencez pour ce defunt ; que leur dessein n'estoit pas de s'en tenir là, mais de donner iusqu'à la mer du Nord, d'y enleuer comme va torrent tout ce qu'ils rencontreront, puis descendre par le lac St. Ican et par Tadoussac, grossissant tousiours, en chemin fesant le nombre de leurs prisonniers; et enfin remonter par nostre grand fleuue de St. Laurens, pour passer deuant Quebec, et deuant nos autres habitations, chargés de depouilles et de victimes qui embelliront de leurs larmes et de leur sang la triomphante entrée que nos barbares se preparent de faire dans leurs bourgades.

Voilà donc comme nos ennemis s'ètant espandus par toutes ces contrées. nous ont laissez en paix cette partie de l'esté, parce qu'ils ont porté la guerre tout autour de nous : de sorte que nous ne sommes heureux que par le malheur d'autrui : quoy qu'à vray dire, le malheur de nos alliez est le nostre, puisque la source du Castor demeure tarie par la perte de ceux qui en font le transport à nos habitants.

#### CHAPITRE II.

## Quelques meurtres considerables faits par les Iroquois.

Ce peu de repos dont nous auons joui, n'a pas esté vniuersel : Montréal a fini l'année passée, et commencé celle-ci par deux pertes notables. L'vne dans le mois de Fevrier dernier, par la mort du sieur Lambert Closse, qui fut tue par vne bande d'Iroquois, lorsqu'il alloit au secours de quelques François qui estoient en danger. C'estoit vn homme dont la pieté ne cedoit en rien à la vailoccupés à des obseques, ayant iuste-lance, et qui auoit vne presence d'espris

ble. C'est d'yn bon ecclesiastique ne M. Vignal, qui, dans le mois! obre de l'année passée, accomant des ouuriers qui alloient querir sierres en vue isle voisine de Montcomme ils mettoient à terre sans nce, les froquois qui se tenoient' s dans les bois, se ruerent à l'imiste sur eux, auec yn grand cri, et ' a premiere decharge de leurs fusils, ( a tuerent trois sur la place, blesit les autres, et se saisirent de l plates, desquelles il mourut peu mps apres entre leurs mains. stort d'yne tres-doac (odeur à tous rancors par la pratique de l'humide la charite et de la penitence, qui estoient rares en lui et qui le sient aimable a tout le monde ; et o**rt a** este, bien preciense aux veix eu, puis qu'il la recue de la mani ux pour lesquels il a soment vonhi er sa vie ; lif auoit de grandes ten- pour leur salut, il s'est offert eurs fois de nons vemir foundre. mailler commutement ala connerle ces Barba, es ; et il Lauroit fait, complexion et ses forces enssent spondu a son contage et a ses fer-

à-fait rare dans la chaleur des com- | perdons nous sont precieuses, nos cou-; il a tenu ferme à la teste de vingt- | rages-sont-relenés-par-l'esperance que iommes, seulement, contre deux nous donne nostre bon roi, d'yn grand Onnontagheronnous, combattant secours qui va faire regner la Fov par is le matin jusqu'à trois heures la destruction des infideles, et donner la midi, quoyque la partie fust si peu vie à plus de cinquante Nations par la e ; il leur a sonnent fait lascher ruine de quatre ou cinq bourgades. ; souuent il les a depossedés des Nous sommes dés cette année dans l'at-'s auantageux, et mesme des re- tente de deux vaisseaux chargés de queles dont ils s'estoient emparés, et a ques soldats, qui dissiperont yne partie ment merité la louange d'auoir sau- | de nos craintes. Nous repondrons aux ontreal et par son bras, et par sa l'saluts de leurs canons, par des benetation : de sorte qu'on a juge à pro- dictions publiques, dont nous remplile tenir sa mort cachée aux enne-: rons l'air pour nostre incomparable mode peur qu'ils n'eu tirassent de narque, qui, donnaut ses soins à toute ntage. Nous deuions cet eloge à sa i la France, les vent-bien-estendre iusoire, puisque Montreal lui doit la qu'au-delà des mers, pour faire part à ses suiets de ce nouneau monde, du autre perte n'est pas moins consi- repos qu'il a procuré à toute l'Europe.

### CHAPITRE III.

Hiuernement du P. Pierre Bailloquet, auec les Montagnais et les Algonquins.

Les Saunages qui passent de ce monde fignal, qui auort derà recu plu- entre nos mains, semblent vouloir quitter tout ce qu'ils ont de barbare auant Sa que de quitter la vie ; ils meurent, pour la pluspart, aussi bons Chrestiens que s'ils n'auoient iamais vecu en Sanuages : et ils ont alors des sentiments de deuotion qui ressentent plustost les Cloistres que les bois.

Nous auous fermé les veux, il v a quelque temps, à vu bon Huron, nomme Louis Aquienhio, qui est mort en Saint. Pendant quatre mois de sa maladie, il tit yn temple de sa cabane, et son escorce, sur laquelle il eston esten-I nous estions a Ormonta, hé, atin du, estoit comme vu sanctuaire, ou il regusaeroit toutes ses souffraitres par vue merueilleuse patience, et par des prieres continuelles.

Tous ses desus n'estoient que pour le tacle et toutes ses paroles n'estoient us ces acold us qui nous sout aussi, que des choses celestes. Monsetzii sur bles que les personnes que nous 4 Euesque de l'etree, qui a de grandes

avant eu la bonté de le visiter pendant le fort de son mal, et lui avant fait gagner l'indulgence des moribonds, il s'écria ensuite : Iesus, enleue-moi, ie | n'av plus rien à faire en ce monde ; lesus, enleue-moi! Paroles qui ont vne douceur, et vne énergie toute particuliere en langue Huronne ; aussi les auoitil tousiours au cœur et à la bouche. Peu de temps auant que de mourir, estant fort bas et tout extenué, quelqu'vn des assistans, avant dit par compassion : Helas ; qu'il est detiguré, il n'est plus semblable à lui-mesme! ces paroles qu'il entendit, il ranima tous des Autels, pour esteindre, disoit-elle, ses esprits, et, d'vne voix assez forte, quoy que mourante, il se mit à chanter sa chanson de mort, qu'il composa sur le champ, dont le refrain estoit : le ne l suis plus semblable à moi-mesme, mais ie serai bientost semblable à mon lesus : et ne quitta point cette chanson que pour reprendre sa priere ordinaire: lesus, enleuez-moi!

Sa femme, tres-bonne Chrestienne, l'animoit à ce saint exercice par de continuelles exhortations, qui n'estoient pas moins sainctes pour sortir d'vne bouche Huronne ; elle lui seruoit de maitresse en nostre absence, et ne lui parloit plus que du Ciel, l'encourageant d'y aller au plus tost, puis qu'il y anoit vn de ses : petits enfants qui lui tendoit les bras. Les deux iours qui precederent sa mort, elle inuenta vne facon d'assister les moribonds, qui ne tient rien du Sauuage; elle se resolut de si bien employer ses derniers moments, qu'il n'y en eut pas vn qui ne fut sanctifié par la priere : imitant en quelque façon nos Quarante- ! Heures qu'elle auoit vues dans nostre Eglise : elle pria vue de ses parentes de l'assister dans ces derniers devoirs qu'elle vouloit rendre à son mari. Elles i commencent donc cette ingenieuse inuention de pieté, par vn Oratoire d'écorce qu'elles dressent auprés du malade, et là, ne cessent de prier, tantost l'vne, tantost l'autre, tantost toutes l deux ensemble, se releuant l'vne l'autre, en sorte qu'elles continuerent jour

tendresses pour ces pauures Sauuages, dernier soupir du malade, qui rendit l'ame auec ces paroles: Iesus, enleuemoi!

> Cette courageuse femme, qui auoit retenu ses larmes pendant toute la maladie de son mari, de peur de l'attendrir et le diuertir de la pensée de Dieu, lascha la bonde à ses yeux, sitost qu'il eut expiré, et en versa sur lui vne si grande quantité, qu'elle fit paroistre et sa contenance à les retenir, et sa tendresse à les donner quand il faut. Il est vray que c'estoit des pleurs resignez et des larmes meritoires : car elle s'en alla bientost les verser au pied les flammes du lieu par où l'ame de son cher mari deuoit passer. Elle voulut en cela contrecarrer l'ancienne constume des femmes Huronnes, qui, à la mort de leurs maris, se tenoient enfermées durant cinquante iours, sans parler à personne, pour tesmoigner l'excez de leur douleur par ce rigoureux silence, ct par cette solitude superstitieuse.

> Vne bonne Algonquine, femme d'vn ancien Capitaine, se trouuant en danger de mourir à trente lieuës de Quebec. quoy qu'elle se fust confessée quelque temps auparauant, souhaita si passionnément d'expirer entre nos bras, qu'elle enuova ici exprés, et fit porter cette parole au Pere qui a soin de la Mission Algonquine: Haste-toi, mon Pere! ne tardes pas, car ie m'en vais mourir, et desià ie sens mon ame sur le bord de mes leures; ie l'arresterai neantmoins quatre iours pour la mettre entre tes mains, et si tu ne peux te rendre assez à temps pour la receuoir, prepares-lui du moins les chemins de l'autre monde par tes prieres.

La grande confiance qu'ont en nous les Sauuages, les fait souhaiter d'auoir auec eux quelques-vns de nos Peres, quand ils vont hiuerner dans les bois. L'automne dernier, les Montagnais de Tadoussac et quelques Algonquins d'ici. nous firent cette demande anec grande instance: c'estoit pour aller passer l'hiuer vers les monts Nostre-Dame, assez renommés ici pour leur hauteur, et pour et nuiet ces charitables offices iusqu'au estre le païs le plus ingrat et le plus af-

Ce fut le P. Pierre Bailloquet qui leur printemps. er les orignaux comme elle fesoit au- chemins de precipices. 4 les belles saisons causent les grandes nous approchions. amines ; en yn mot, ce n'est pas viure **ie n**e seroit pas tenable a yn Mission- ( 😕 fruits de deuotion et de douceur, **oot** ces deserts sont fertiles, et que

**reux** de toutes ces contrées : mais on 'tiués pendant l'hiuer, mais aussi de ceux T'en peut pas trouuer de plus horrible | que ie n'ay veus que par reprise, et de pour s'y mettre à counert des froquois. | ceux que ie n'ay pu aboucher qu'au

**'ut donné pour estre le pasteur de cette | Ceux-ci-n'eurent pas plus tost appris** Eglise errante. La vie qu'vn mission- de mes nouvelles, que quelques-vns mire est obligé de mener en ces voya-, d'eux vinrent de dix-huit lieues sur les tes, est celle que menent les Saunages neiges pour se confesser, et me donner mesmes, c'est-a-dire, n'auoir point d'au- asseurance que plusieurs autres souhaire hostellerie que les bois, point d'au- toient auec passion de le faire : ils m'en-re matelas que la neige, n'auoir point courageoient à entreprendre le voyage, **le d**emeure fixe, mais chercher sa vie pour la consolation particuliere de quanle montagne en montagne, point de pro-tité de meres qui ne pouvoient quitter sisions asseurces, sinon celles que four-leurs enfans, ni les porter par des iit la Promdence, laquelle ne veut pas chemins si fascheux; elles s'offroient cousiours faire miracle pour transpor- neautmoins de faire la moitié de ces Nous ne desiresfois pleunoir, les cailles. Il faut rons pas, disoient-ils, que tu fasses moir l'estomac fait à la faim, les veux vingt-cinq lienes en raquettes, pour vi-1 la fumée, et les pieds à la neige : siter toutes les cabanes les vues après thus le temps est manuais, tant meilleur les autres, en yn temps auquel le dégel na est-d, parce que la chasse est plus des rinières et des torrents rend ces œureuse; on ne cherche que des pais chemius non seulement difficiles, mais pres, rudes et difficiles, parce qu'on dangereux; incommode-toi neautmoins deint plus aisement les bestes; on se vn petit pour la commodité de tant de les plait aux beaux iours, et les tem- personnes ; approche-toi de nous, et testes rejouissent le chasseur, qui fait nous approcherons de toi, alin que nous 😅 meilleurs coups pendant les plus puissions sanctifier yn temps qui est **muu**ais temps : de sorte qu'il n'y a sainct par tout le monde. Ils vouloient **ien** plus à craindre qu'yn hiuer doux, <sup>1</sup> parler de la Semaine Saincte, de laquelle

le leur espargnav la peine à laquelle inon d'yne vie de Saggages, qui sont ils s'offroient de si bon cœur : le fus uits aux iniures du temps, comme leurs des visiter tous, des vns après les autres, slans et leurs castors. Et certes, cette et lie trouuay qu'ils n'auoient liamais manqué pendant tout l'hyner, de dire aire dans ces fatigues, s'il ne goustoit le matin, à genoux, les prieres ordinaires, et le soir, le Chapelet.

Voilà des bois et des rochers bien **amour** de lesus-Christ rend sauoureux. Sanctifies de fus reçu dans toutes leurs L'innocence y loge, et y est tout-à-cabanes avec yne ouverture de ceur ut admirable. Voici comme en parle tout-à-fait aimable : car l'hospitalité se : Pere, dans yn bout de lettre qu'il a trouge dans ces bois, quoy qu'ils n'aient sente touchant sou hinernement. L'av pour hostes que des Barbares. Nous roune que le vice regne dans les villes anons este reduits à ne viure que de ien plus que dans les forests, que le pores-epies, la chasse de l'orignac ommerce des bestes n'est pas si mal- n'aiant pas este heureuse; et, non seusisant que celui des hommes, et que lement nos Sanuages ont souffert la favis Saurages vinent dans vine si grande mine au coresignation, et saus rieu movemee, que le n'ay pas juze qu'ils conettre des prieres que nous adressions ussent besoni de s'approcher bien sons tous les iours au tiel ; mais de plus, ▶nt du sacrement de Peintence. Je ne l'ils out recu avec toute la charife unaurle pas sculement de ceny que ray cul- ginable. L'esquipage de deux chaloupes

de nos François, qui, n'avant pu gagner Quebec auant l'hiver, ont esté contraints de le passer dans nos forests, où ils ont trouué que toutes nos cabanes estoient comme autant d'hostelleries où ils ont esté recus à table d'hoste, sans rien Nous n'eussions iamais creu, paver. disent ces Francois, que des Sanuages nouuellement baptisez priassent si bien Dieu, si nous ne l'eussions vu tout cet hiuer, et nous n'aurions iamais pensé que des Barbares fussent si charitables, si nous ne l'eussions eprouué par nousmesmes. Chaque chef de famille nous cust voulu auoir chez soi, s'il cût eu autant de commodité que de bonne volonté ; et le principal d'entr'eux, voiant | qu'vn de nous estoit malade, alla chercher des remedes par des chemins tres rudes, et marcha quatre iours de suite, sans s'arrester, non pas mesme à tirer les orignaux qui se presentoient à lui, et cela de peur de retarder le soulagement qu'il vouloit apporter au malade.

Le Pere n'en dit pas dauantage, soit qu'il se contente que Dieu seul soit témoin de ce qui s'est passé dans ces grandes montagnes, bien capables, par leur apreté, de garder le secret, et de tenir caché tout ce qu'on leur confie : soit que la famine et les fatigues qu'il a souffertes, lui aient semblé agreables, pour auoir esté adoucie par l'innocence et par la ferueur de son troupeau : ee qui lui a fait souuent dire que sa mission estoit tres aimable, verifiant l'enigme de Samson, in forti dulcedo, le miel se trouve dans la gueule du Lion, la douceur dans l'amertume, et la joie dans les croix. C'est le fruit des Missions pleines de trauaux et de danger, telles que sont, pour l'ordinaire, celles de ce Nouueau-Monde. Vovons de quelle nature est celle dont nous allons parler au Chapitre suiuant.

#### CHAPITRE IV.

# Hiuernement du P. Simon Lemoine au païs des Iroquois Superieurs.

Voici vne Mission de sang et de feu. de sueurs et de larmes, de captifs et de C'est vn païs où la terre est Barbares. encore teinte du sang des François, où les eschafauts sont encore dressés et couverts de leurs cendres, où ceux qui ont suruecu à la cruauté en portent des marques funestes aux pieds et aux mains, dont les ongles sont arrachez. et les doigts coupez ; où enfin le P. Simon Lemoine est depuis vn an, pour receuoir les soupirs de cette Eglise affligée, et pour prendre part, comme vn bon Pasteur, à toutes les miseres de son cher troupeau.

Son employ, pendant tout l'hiuer, a esté auprés de trois Eglises: vne, Françoise, vne, Huronne, et vne, Iroquoise; il a conserué la pieté parmi les François captifs, et a esté le seul depositaire de toutes leurs afflictions. Il a releué l'Eglise Huronne, autresfois si florissante dans le païs des Hurons; il a ietté les fondements d'vne nouuelle Eglise Iroquoise, allant d'vn bourg à l'autre, pour y baptiser les enfans et les moribonds, et pour instruire ceux qui, dans le fond de la barbarie, n'estoient pas bien esloignez du rovaume de Dien.

Vue petite Chapelle faite d'escorce et de bastons, estoit le Sanctuaire où Dieu receuoit tous les iours les adorations de ces trois Eglises. Les François s'v rendoient assiduëment tous les matins. demi-heure auant le jour, pour y entendre la Saincte Messe; ils s'y trouuoient tous les soirs pour y reciter en commun le Chapelet, et souuent, pendant le jour, pour se consoler auec Dieu de leurs miseres, et pour se decharger sur sa bonté, des amertumes de leur captiuité. C'est là qu'ils ioignoient des mains à demi tronconnées, et les leuoient au Ciel pour ceux-mesmes qui les auoient si maltraités.

Et, non seulement ceux qui sont auec

gue de luy.

Nous sommes deux prisonniers de M. Vignal a esté ! Mentival a Omerout. Vostre serniteur, Brigeac,

que di unite du Pays, et tou fait "loire" à soutlert pour le diable ! de to the extranazances, pour obent a cebi er, de leurs propres veux, ce que peme les paintes modectus. lears oreanes notion aurount purfaire. er bee geit.

le Pere, ont ces bonnes volontés pour pour detourner la fatalité de ce songe lears bourreaux ; mais les autres qui fimeste, appelle à son reueil tous ses sont eslorguez de lui, escriuent dans les amis, les coniure de le secourir dans no sues sentiments, comme il paroist<sub>i</sub> son malheur, et de luy estre de Veripar vue lettre de l'yn des deux Fran- tables amis, en le traitant comme vu cors pris anec fen M. Vignal, et mene ennemi ; ils se jettent done sur hiv, le a Conceout; celuy qui l'escrit, a en le deponillent font mid, le garrottent, et bras droit casse dans sa prise, et l'on de traisnent par les rues anec les luces creat que e est celuy des deux que ces acconstances, le font monter sur l'ebarbares ont lue, pour n'estre pas plus (chaffand, allument les teux autour de longtemps chargez d'yn homme estro- hiv, et se preparent a hiv rendre ce Voici la teneur de sa lettre, qui defestable seruice par vue cruelle coma de trop hous sentiments, pour n'estre | passion. Mais il se contenta de tous pas couchee dans ce Chapitre. Il escrit ces preparatifs, et apres anoir passé au P. Simon Lemonie, qu'il sanoit estre (quelques heures à chauter, sa chauson à Onnontaghe, engiron vingt lienes esloi- i de mort, il les remercie tous, crovant par cette imaginaire captinite, ne deuoir iamais estre veritablement captif.

Vn autre, avant vu en songe sa catoe par ces barbares, n'avant pu mar-bane en feu, n'ent point de repos qu'il cle r que deux iours pour ses blessures. | ne la vit effectiuement brusler; et les Nos sommes arrines ici le premier di- Anciens, après vue mure deliberation, monche de Decembre, en panure esqui- furent comme en corps y porter le feu, page : mon camarade a desia deux on- 'qu'ils mirent en ceremonie, à peu près rles arraches ; nons vous prions, pour comme les Escheuins de ville le font

 Ce qui arrina a vn troisiesme est bien. par presents, de nous retirer aupres de plus extraordinaire : car ce unserable vous, et puis nous ne nous soucions resueur, ne crovant pas que ce fust deplus, de mourir. Nous auous fait als ferer assez à son sonze, que de se faire hance de faire et patir tout ce que nous brusler en effigie, il voulut qu'on luy pour tous pour la connersion de ceux apphquast reellement le feu aux jambes, que nous trient, et nous prions bien tous : de la mesme facon qu'on fait aux caples iours pour leur salut. Nous n'auons (tifs, quand on commence leur dermer trouve les aucun François, comme nous supplice. Quel spectacle! de voir ce especions; ce qui nous auroit grandes, martyr du souge, se faire rostir tout de ment considez, le vous escris de la main-bon, si lon, temps, et si cruellement, qual luy fallut six mois pour se voir De toutes les machines dont le diable guerir de ses brushires. Ali mon bien! se sett, pour rumer les bous desseus qu'il se trouie peu de Chrestiens qu'i du Pere, it is ven a quasi point de plus voulussent south ir pour lesus-t hrist la forte que le songe ; le est presque l'Anis, centiesme partie de ce que cet infidele.

bans leurs maladies, ils ne tronnent Dien, des tenetres et de mensonzes. En pas de meilleme medecine qu'yn bon Voice quenques exemples tires d'virtres sonze ; mais somient il arrole qu'vue grand nombre dont les Franc is captifs, henre-chande carisant, des tesues, 200out esta les spectiteurs, avant vu cet tesques et imperfinents, met bien en

I, hostesse du Percestant incommodee dane flygon sur la joue, att en Vir. 2 etiret, avant sonze qu'il anott sonz comme si elle cust este 2000e este fait prisonnier dans le combat, par ceny d'yne nation estransere, qui on les appelle et on leur ordonne d'appliquer à la malade les plus excellentes drogues dont vsent les medecins de leur l païs; ils s'v preparent, tout le bourg s'assemble dans la cabane, pour voir vne cure extraordinaire. D'abord parurent quelques vieilles, qui se mirent | à danser en cadence, au son d'vne facon de tambour de Basque; et peu aprés on voit entrer, à pas comptés, trois Ours masqués, sautant sur vne ' patte, et puis sur l'autre, et faisant semblant de se ruer sur la malade, comme pour la deuorer; mais ce n'estoit que pour luy estuuer sa iouë enflée auec des cendres chaudes; enfin, les hommes et les femmes s'estant joints auec ces bestes, firent vne danse capable de faire rire ceux qui ne porteroient pas compassion à l'aueuglement de ces peuples et à la prompte obeïssance qu'ils rendent à leur demon. La conclusion fut, que la femme resta bien contente de ces ceremonies : mais aussi malade qu'auparauant.

Ces sottises sont bien ridicules, mais elles ne sont pas bien dangereuses; celles qui ont mis, par plusieurs fois, le Pere en grand peril, sont funestes et bien capables de donner de l'exercice à vn pauure Missionnaire, qui, dans cette barbarie, n'a que les bras de la Prouidence sur qui se reposer à la vuë de mille accidents, dont tous les moments de sa vie sont trauersés. Vn ieune homme s'estant vu en dormant, vestu l de la soutane du Pere, jugea bien ensuite que l'accomplissement de son songe seroit difficile: il en veut pourtant venir à bout, quoy qu'il en couste, | et pour cela, il contrefait adroitement le fou, court les ruës, se iette sur la Chapelle, qu'il brise, et dans sa fureur ne dit rien autre chose, sinon qu'il veut depouiller Ondesonk (c'est le nom du Pere en Iroquois), qu'il veut estre obeï, afin d'obeïr à son songe. La veneration que ces peuples ont pour cette divinité, donne bien de la peine en ces rencontres.

tous les anciens s'employassent pour roit. Le Pere, raui de cet offre, plus

estoient en captiuité dans Onnontaghé : | arrester vn ieune fou, qui, dans l'iurognerie, entreprit, non pas sur les habits du Pere, mais sur le Crucifix de la Il la rompit de prime abord, Chapelle. et v estant entré comme vn furieux, il se voulut ietter sur ce bois adorable pour l'enleuer; le Pere s'oppose vigoureusement à cette insolence, presente la teste à la hache, plustost que de souffrir cette impieté, resolu de donner la vie auant que de lascher le Crucifix. Il se met donc au-deuant pour receuoir sur son corps les premieres violences de cet emporté, et verser son sang pour vn si bon suiet : le fou, instigué de deux demons, du songe et de la boisson, se iette sur luy auec vne rage diabolique, et, tenant la hache en main, l'alloit decharger sur sa teste, quand, par bonheur, les Anciens du bourg ayant entendu du bruit, accoururent au secours bien à propos, et tirerent le Pere des mains de ce furieux, n'avant point d'autre excuse à faire de ce desordre, sinon que le songe est bien puissant et qu'il merite de grands respects; d'autres reietterent cette faute sur les Hollandois, qui leur donnent, disent-ils, vne certaine boisson qui rend fous les plus sages, et qui fait perdre l'esprit sans v penser. C'est de l'eaude-vie dont ils parlent: ils en apportent de la Nouvelle-Hollande en telle quantité, qu'il s'en tient cabaret à Onnontaghé. Quov qu'il en soit, et de quelque costé que viennent ces folies, vn Missionnaire des Iroquois peut bien dire auec l'Apostre des Gentils: Quotidie morimur, nous mourons tous les iours; et auec le roi des Prophetes: Anima mea in manibus meis semper, qu'il porte son ame entre ses mains, ou plustost qu'elle est à chaque moment dans les mains des plus infideles de tous les peuples.

Les froquois d'Oiogoën, qui sont les moins cruels, et qui nous ont paru les plus affectionnés, surtout lorsque nous cultiuions chez eux les restes de l'Eglise Huronne, furent touchez de compassion sur les miseres du Pere, et pour le tirer de danger, ils l'inuiterent à aller chez Il fallut, dans vne autre occasion, que eux pendant que ce desordre se passe-

pour le salut de ces obligeants barbares. Eblanchie d'yn peu de farine de blé que pour sa sureté, les alla voir pour d'Inde : car c'estoit là le regime de qu'elques semaines : il y fut reçu anec viure le plus ordinaire du bon Pere. Ce na tant de benedictions dans yn mal assez fascheux qui conroit, qu'en peu de temps plusieurs malades presque desesperes, furent mis sur pied; ce qui zazua les cœurs de tout ce peuple, et ouurn au Pere les portes de toutes les pariot des choses de leur salut.

pour baptiser quasi tous les petits enfants, et pour consoler yn grand nomhre de bonnes Haronnes Chrestiennes, a qui vue captinite de quinze ou viugt ans, n'a point arrache la foi du cœur. l nes font vu temple de la Cabane de leurs maistres ; elles se seruent de Pasteurs les vues aux autres, et sanctifient par lears prieres des bois et des champs ou lesus-Christ n'a point encore recu d'hommage, que de la part de ces pauvres captures. Quelle iore a ce troupeau dispose, de renoir encor son Pasteur! les veux parient plus que la bouche dans cette heureuse entrevue; quel moven de se tenir de pleurer de ioie et de compassion. Vovant ces bonnes Chrestien- : tem pleurer de denotion? Certes, les i grues de cette nature, qui couleut des l veza dava Sanuage, essment toutes les b sue ,rs et adoucissent tous les tranaux que a prend a l'aller chercher. Il fallut portant quitter cet agreable seiour, qui ne data guere qu'vn meis, pour refourner a Unmontaghe, ou Garacontie coest. cours sous la protection de qui sont les d cardes François, estant regenir de Mont-🕶 3. et av int public le bou accueil qu'il s at reen, rendit la pareille au Pere eson retour d'Orozoen, lui taisant de grandes latgesses qui consistoient en g a agues cata anties d'autable recalaut, et ques set victoriales bien delicieny, quand le paners may except and, pour fordings ex on ne tot quyn repas par rom, dyn peu de salannte composée d'éau pare, estojent saisis ces pauntes captits à la sor-

les acclamations publiques de tout le liberal Sanuage, protecteur des Franpeuple, et fronna de quoy exercer son l'cois, ne cessoit de se fouer des presents zel s, et la lancette d'yn Chirurzien Fran- qu'on hry auoit faits, entr'autres d'yn çois qui l'accompagnoit, a qui Dieu don--beau collier de pourcelme trauaille pa**r** les mains des Meres Vrsulines, auec des gentillesses et des ornements qui agreent et qui rauissent ces peuples, surtout quand on leur dit que c'estoit l'ouurage de celles qui n'ont pas eu peur de passer la mer pour env et pour l'in-Cabanes, on il estoit vii de tres bon œil, estruction de leurs petites filles, qu'elles et escoute auec affection, quand il leur, attendent à Quebec quand ils les vou-, dront ennover : que s'ils veulent y aller Vn mois tout entier lay fut trop court, 'eux-mesmes, ils y trouterout encore d'autres filles sainctes c'est ainsi qu'ils nomment les Religieuses qui les receuront en leurs maladies dans yn grand Hospital basti pour eux, et leur rendront les mesmes seruces que les Hospitalières de Montreal out rendus tout franschement a guelques-vus de leur na-Voda ce que nous apprismes sur la fin de l'hiner, du sciour du Pere, par quelques Sannages d'Onnontaghe, qui nous vincent voir sur les nerges, et qui nous promirent de nous le ramener cet este, auec tous les Francois captifs, pour gage de la sincerité anée laquelle ils veulent her auec nous.

### CHAPITRE V.

## Retour du P. Simon le Moine du paï**s** des Troquois.

Enfin le Ciel a esconte nos vieny, et nons a rendu le Pasteur aucc son petit tronpeau : c'est le Pere le Mome, que nous anous regarde comme yn bemme eschappe des teux auxquels il s'estoit confagensement expose pour en beer dix-huit Francois, ausquels if a rendu la vie, avant pense perdre la sienne pigs soment que tous les jours. Il n'est pas crovable de quels transports de mie

soient deuoir estre leur tombeau; à peine | uers peuples, ont esté de ne laisser se croyoient-ils en liberté, quoy qu'ils | fussent hors du lieu-de leur captinité ; ils | ser. ne pouuoient sur les chemins se desta- l cher de leur cher liberateur, qu'ils enuironnoient sans cesse, conronnant ses pas d'yn noble diademe, iusqu'à ce qu'arriués à Montreal ils en firent yn bel esloge, en se montrant seulement eux-mesmes, puis qu'on ne les regardoit que comme des restes du feu, et des victimes heureusement eschappées de l'eschaffaud.

Ce fut le dernier iour d'Aoust de cette année 1662, que le pere parut en canot an-dessous du saut de Saint Louis, ayant autour de soy tous ces heureux eschappés, et vne vingtaine d'Onnontagheronnons, qui, d'ennemis, estoient deuenus leurs matelots. Ce canot portant vne enseigne pour se faire connoistre comme ami, approche doucement de la riue, chargé de ces heureux Argonautes, qui font vue decharge de | tous leurs fusils, pour saluër la terre | uoit place dans le cœur des vns. pentant desirée, publiant la paix par la dant qu'elle estoit chassée des autres : bouche de la guerre mesme : ils debar-, il est vray que c'est sur les humbles et quent anec les acclamations et les em- les panures qu'elle repose plus volonbrassements de tous les François de tiers que sur les riches; elle n'est pas Montreal. Pasteur pour aller rendre graces à Dieu : mais aussi des grandes cabanes, et l'orde leurs larmes et de leur sang.

Chapelle d'escorces, qui a vu des merueilles qui ne paroissent pas dans les grandes Eglises de marbre et de porphyre: elle n'estoit pas seulement l'asile de trois Eglises, disons de huit et dix. puis qu'il y a dans Onnontaghe autant de nations conquises, dont quelques-vnes trouuent leur salut dans leur dans leur captinite.

particulier. Les plus grands soins du tes du Paradis: Et que faut-il faire, dit

tie du bourg d'Onnontaghé, qu'ils pen- | Pere, pendant son seiour parmi ces dieschapper aucun enfant sans le bapti-Les François captifs usoient d'adresse pour le soulager en ce noble employ: la petite verole venue bien à propos, faisait vne heureuse moisson de ces ames innocentes; car de plus de deux cents qui ont reçu le Saint Baptesme pendant l'hvuer, il y en a eu plus de six-vingts qui sont morts peu après pour s'enuoler au Ciel.

Ses seconds soins estoient enuers les malades adultes, pour les disposer à passer en vne plus heureuse vie. Il est vray qu'en ceux-cy le succez ne respondoit pas tousiours à ses desirs, car il est bien difficile de mourir en Saint aprés auoir tousiours vecu en Barbare; souuent on le rebutoit des cabanes, sa charité estant pavée de l'ancien reproche, que la Foy n'estoit propre qu'à tuer le monde ; souuent aussi estoit-il escouté paisiblement, et la grace, qui sait faire le choix des predestinés, trou-Pendant qu'ils suivent leur senlement bannie des grands Palais, dans l'Eglise, retournous sur leurs pas "queil se tronne dans les bois aussi bien vers Ounontaghé ; ne craignons pas d'y que dans les villes ; on remarque aussi entrer, parcourons auec toute asseu- bien yn superbe Saunage dans yne hutte rance, du moins pour yn temps, les d'escorce, qu'yn superbe Empereur dans cabanes où souuent nos Francois ont yn Palais tout d'or. Quand le Pe**re** bien tremble de peur, pour remarquer visitoit des malades qui estoient de conavec plaisir les lieux tesmoins tideles sideration, ils terminoient le discours qu'il leur faisoit d'vne vie esternelle, Commençous nos visites par la petite ( par des desirs d'obtenir quelque **remede** pour conseruer la temporelle. contraire, s'il trounoit de paunres captifs proches de la mort, il vovoit bien en mesme temps qu'ils n'estoient pas esloignez du Royaume de bieu. parat, entr'autres, en vu ieune homme de vingt-cinq ans, de la nation qu'on nomme du Bœuf, esclaue depuis longperte, et la liberte des enfans de bieu temps, et qui, depuis trois aus, estoit ns leur captiuite. ronze d'yn ulcere puant et incurable. Mais disons quelque chose de plus Le Pere le ya voir, il lui parle des beaule malade, pour aller en ce lieu de de- il se tronnoit, il en pourroit bien anoir pend le Pere. Eli bien, le crois, dut-il. Il fact prier. A la bonne heure, le veux pro r : mais je n'av pas d'esprit pour cela, by m'en peny donner, si tu veny, viens tous les jours me voir, car mon mal m'attache iev et m'empesche de l de bonne volente. Les effets respondoes t a ses paroles : car, pendant fout le cours de son mal, il ne se plaiznoit poent de sa plaie, qui ne lui auoit plus lasso que la pean sur les os, mais en schon Chrestien.

este t de recencir quantité de panures, de toutes autres choses, Haronnes caolines qui venoient, comme à le derchée, des bourgs voisus, pour bien pour les Sanna, es, il ne s'ouldroit Lucy longs denotions dans Onnonto, he : pas des Francois, it est vue mateire ell - partojent d'Ojogoen et d'Onnerout, qui merite bien yn Chapitre a peut, sous pretexte d'aller vendre ou acheter, parce qu'elle contrent des circonstances The green marchandises du pais, ay into bien remarquables Last page come a colles du Ciel. Cettes Estis e captino est vue image de ce qui ; 🕶 gussouf dans Highse cachee d'Angle- i Gerea, on nos Peres se desenisem en i mer hands, pour faire vir precieux trafic peur Leternite. L'exemple des ser- : narios taicheat les maistresses et d'in-**B**est à rame à quelque sevues de se venue for instrume, fournessant an Pere view bien screable occupation pour les vies et par les autres.

Sa uz ande note et sa grande consolatier est et de poupour relebrer tous les is to be Squate Messe, as milien de 6 th a estame a mass commode vin fur many eat, of qual men persont recorur e que du coste des Hollandors, qui out paspour on Corrent veloute is a p. 1. Let Associable in eserunt pears, plusiones de nos large as tant, let feur manda que dans l'estat ou j'

lices, dont la mort et les maladies sont-beson pour sa sante . Les Hollandois 🕯 reneus bannies? Al faut croire, re- bui ennoverent yn petit flacon bien ferme, et le donnerent a vn Sannage pour le porter, lui disant que c'estoit yne medecine dont le Pere auoit besom, qu'il n'en bust pas, sal ne vouloit encourrir vue grande maladie. Cestoit vue precaution bien necessaire ; car, Caller fronuer, et tu verras que si le si le Sannage, assez affirande au vin prompte d'esprit, je ne manqueray pas-des Hollandois, enst en connoissance de ce que c'estoit, il n'auroit iamais rendu le flacon que vide ; et mesme il fallut que le Pere ysast de la mesme industrie pour confenter ce Samage, qui demandoit a gouster yn pen de cette medecine, sed ment de ce qu'on le laissoit trop, pour voir si elle estoit si maunaise qu'on Ionatemps, sans le faire prier, faisant disoit : le Pere prend quelques praions d'armables reproches au Pere, de ces d'Inde, les découpe dans vir peu de cequal le laissoit trop lon-temps sans le Vin, le presente à son Sannagé : medevoir : Cette ardeur lui fit meriter le Ba-, cine, qui, opera, de si grandes enacuaptesme, après lequel il monrat, et nos tions, qu'elle lui osta tonte l'enune d'en Frenceis captils l'enterrerent à la Fran-demander vue seconde fois. Et par coise, tous ranis de l'anoir vu montur cette invention le Pere, anec son cher troupeau, ne fut pas prine de Evroque Vue des grandes consolations du Pere, bonhour qui lui restoit d'uis Tabandon

Mais vovons comme en franallant si

#### CHALILL VI.

## La deliurance de dix-huict Captifs Framous.

Les vns furent rendus des l'Automne passe, et les autres ent este ranches cet este; et les vies et les autres confessent, quapres bear, its domest la vie au Pere le Mome, qui a si tordiment expose la sienne pour eux, ne crounant pas daller dans yn pais put famoit encore des embresements de

Des son arriver, sa mort fut conclue,

et les ordres desia donnés pour lui fendre la teste; mais Dieu l'a preservé par des voies qui nous sont cachées, pour la conseruation des vns et pour le salut des autres. Avant eschappé ces premiers dangers et les malheureux proiets qu'on tramoit de divers costés contre lui, il a passé ensuite tout l'hyuer comme captif; mais il souffroit volontiers ses chaisnes, pour rompre celles de nos François ; et le Ciel qui a fait auorter les mauuaises pratiques de ses ennemis, a tellement beni ses desseins, que, contre toutes les apparences humaines, il a reçu la liberté et l'a donnée aux autres, Dieu s'employant à la deliurance du Pasteur qui ne songeoit qu'à celle de son troupeau. Il n'y en a eu qu'yn seul | dans Onnontaghé, lequel portoit le surnom de Liberté, qui ne l'a pas obtenue. Il iouit neantmoins de celle dont iouissent les enfants de Dieu dans le Ciel. Il fut pris aux Trois-Riuieres l'an passé 1661, et fut donné à des maistres qui le conseruerent en vie, et mesme eurent tant de bonne volonté pour lui, qu'ils lui chercherent parti, et songerent à le marier à la façon Iroquoise, c'est-àdire l'engager dans vn concubinage perpetuel: lui, qui en auoit horreur, refuse d'abord; on le sollicite, on le flatte, on le presse, on le menace, on le veut contraindre; il est constant dans son refus, il a recours à Dieu, lui representant l'extremité où il est reduit : plus il prie, plus il se sent fortifié dans son bon dessein, iusqu'à ce que ses maistres, lassés de ces rebuts, se resolurent de lui donner tout net le choix de la mort ou d'vne femme : mais ils n'esbranlerent pas ce cœur genereux auec toutes leurs menaces, de sorte qu'ils s'en desirent sous apparence de lui vouloir donner à manger : car à mesme temps qu'ils lui presentoient vn morceau de pain d'vn costé, ils lui dechargerent de l'autre vn coup de hache sur la teste, qu'ils couronnerent ainsi de la gloire des Martyrs de la Chasteté.

Les autres François qui ont esté deliurez, ont tous ressenti des effets d'vne protection toute extraordinaire de la diuine Prouidence. Le recit de quelquesles autres François qui ont esté detaghé; mais il ne sauoit par où aller, ne sachant pas mesme de quel costé estoit Onnontaghé; il se iette dans la

vns n'en sera pas desagreable, puis qu'il nous donne suiet de benir le Ciel de tant de soins qu'il a de cette pauure Eglise captiue.

Vn d'eux, auant l'arriuée du Pere, se laissant aller au maunais exemple, estoit tout prés de s'abandonner au vice, et d'embrasser la vie de Sauuage, ayant desià lié partie auec quelques Iroquois pour les accompagner en guerre : il est vrai que Dieu le retenoit tousiours comme par la main, disons plustost par va doigt, qui, lui ayant esté coupé au commencement de sa prise, ne se guerissoit point, quoy qu'on y eust appliqué tous les remedes ordinaires; le Pere arriuant, remedia à sa plus grande maladie, lui conseillant quelques deuotions enuers la Saincte Vierge, qui eurent vn si bon effet, qu'en peu de iours il fut deliuré de sa tentation, et gueri du mal qu'il auoit en la main depuis plus de six mois.

Il a ensuite fort bien employé cette main, en quelque façon miraculeuse, s'en servant à baptiser les enfans, que non seulement il cherchoit dans toutes les cabanes, mais il alloit encore attendre au passage les carauanes det Sonnontouëronnons, qui vont en grandes bandes, en traitte, de peur d'estre rencontré de leurs ennemis. Il arrestoit donc toutes les meres auec leurs enfans dans quelque defilé, et les sauoit si bien gagner, qu'en peu de temps il a baptisé plus de soixante enfans, dont la pluspart sont morts de la maladie courante.

Vn autre François estoit captif à Onneïout, souffrant des miseres tres grandes, dont Dieu le deliura par le moyen d'vn enfant qui n'auoit que cinq ans, et qui à peine pouvoit parler; il lni set neantmoins si bien faire entendre (quoy que le François ne sust point du tout sa langue) qu'on auoit dessein sur sa vie, qu'il prit cet auertissement comme s'il fust venu du Ciel par cette bouche innocente. Il conclut donc sa fuite: il sort à mesme temps du bourg d'Onneïout à dessein d'aller trouver le Pere à Onnontaghé; mais il ne sauoit par où aller, ne sachant pas mesme de quel costé estoit Onnontaghé; il se iette dans la

pro res que dans le bourg. admirablement perçants pour descouurir de loin et poar reconnoistre les pistes. Les premiers estant bien auan- | Vir autre de nos captifs François, fort ces, nostre fugitif se iette dans vne autre | deuot et de bonnes mœurs, auoit fait route perdue, faisant mille remerci- | vœu à bien de consacrer a son service sa ments au tiel d'yne si signalee protection; mais voila que tout d'vir coup, il en apperent vie autre bande, dans les mans de laquelle il s'alloit ieter. Il ► falloit qu'estre vu pour estre condanne au feu ; mais la mesme Proni-♦•nce=qui-l'auoit=derobé la première , l'autre ne vouloit pas qu'il v demeurast : for- de la vue des vns, le deliura pour la seconde fois de la main des autres et le conduisit à l'aucugle jusque dans Onnonta, he, et par bouheur le fit entrer dans vue cabane ou estoient quelques Samages anns des François. Dabord quals le virent, et quals le recommirent comme fusitif, ils retterent vie connerture sar im pour le cacher, lui donnant realement quelque peu de chose a man-🌬. 3a fann l'auoit rendu eu vu pitovabie estat. Le trait de la Pronidence sur

promote route qu'il rencontre sans la tous les fugitifs. Estant donc ainsi heuconnoistre : il marche assez longlemps, reusement caché, on en vient au plus dans des chemms perdus, la fann le tost auertir le Pere, ann qu'il s'emsir i it de pres ; mais le feu estoit plus (plovast pour lui, et qu'il fist les prefort ment emprenit dans son imagina- sents necessaires en ces rencontres ; tion ; il se console dans sa solitude, de l'pendant quoy, le ne sais comment il se ce, qu'il a plus, de movens de faire ses i fit qu'on tira ce paiure malheureux de Il anançoit dessous la connerture, et qu'on l'endonc tousiours à petits pas et aucc as- nova lui-mesme pour trouver le Pere ; ▶ Z d assentance. Se ingeant desia as-¹ mais apres trois ou quatre pas, il rensez fom de ses ennemis, volla qu'il en contra dans la rue des inrognes, qui appercoil vue troupe qui venoit a grands santent sur lui comme sur vu estranger. pas vers lui; il crut pour lors estre! A cet accident, il tombe pasme a terre, perdu, et il ressentoit desià la cruante soit de peur, soit de foiblesse. Le Pere, des feux qu'il pensoit estre allumez pour auerti-assez à temps, v-accourt, le ke brusler; il anoit luch raison, car en (prend et le mene teste lence en sa camatière de captinite, il en est comme bane, ou il sontint bien des attaques de des maiadies, on la rechute est pire que "la part des Onneiochronnons qui vincen**t** le mal : il se iette neantmoins assez jusqu'a sept fois pour r'anoir leur priadroitement hors du sentier, laissant sonnier; mais le Pere respondit autant passer ces froquois, qui ne s'appereu- de fois qu'ils lui arracheroient phistost rent de men ; ce qui, sans doute, est la vie que de le rendre. Son affaire rate parmi cux, puis qu'ils ont les veux jentin s'accommoda auec beaucoup de peine.

Voici encore vii accident surprenant. liberte, si iamais elle lui estoit rendue : mais il auoit rencontré deux maistresses d'humeur bien différentes, quoy que ezalement cruelles : I'vne ne vouloit pas qu'il sortist de la cabane, non pas mesme pour vemr prier Dieu en la Chapelle, et Evne le chasse, et l'autre le retient : mais ni l'yne ni l'autre n'anoient aucune bonne volonte pour lui ; au contraire, elles anoient fait on fait faire deux presents assez considerables a certains icunes tripons, pour lui casser la teste. Que fera ce panure ienne homme? 8 d sort, al est compable ; al l'est aussi, s'il demeure : il ne pent oben a l'yne de ces maistresses sans desobeir à l'autre : et neantmonis il n y va rien monis, que de sa vie dans sa desobeissance. lucest, que sul fut entre dans la ca-«Pere, anerti de ces extremitez, le fit kane vorsme, il estoit perdu : car il v -euader par le moven de quelques tro⊷ we trouge ceny de la nation qu'il fuvoit, « quois, ses anns ; mais il n'ent pas plus-46. par hasard, y estoient pour lors, tost disparu, que ces deux negeres, qui \$ norssent pas manque de se saisir de l'auparament estoient aireconciliables à but pour en faire vin exemple public à son egard, se reunirent ensemble pour leurs parents en campagne. Le pauure tres captifs, dont les vns ont éuité les François s'appereut bien des poursuites ! feux, les autres les naufrages, par l'asqu'on faisoit pour le prendre, il se ieta à l'eau jusqu'au cou, et trauersa dans l vn islet pour se cacher dans quelque creux de rocher, et y demeurer tant que la nature auroit de la force pour soutenir la faim. Il y passe vn iour et vne nuit sans manger; il ne pria iamais! notable sous les eaux, sans estre estouf-Dicu de meilleur courage. Les amis du | fez. Pere qui auoient contribué à l'éuasion du fugitif, vovant que les amis des deux ! maistresses faisoient tant de diligence pour le trouuer, en firent aussi de leur costé. Ils rôdent donc partout, et dans les bois et sur le bord de la riuiere, faisant de semblables recherches, mais auec des sentiments bien différents les vns des autres, les vns pour lui oster | la vie, les autres pour la fui conseruer; ils l'appellent à pleine voix chacun de l leur costé : mais ausquels repondra-t-il? Il entend ces voix du creux de son ro- | en l'an passé à Argentenay, dans l'Isle cher, mais il prend celles de ses amis pour celles de ses ennemis. Enfin, aprés que les vns et les autres eurent bien couru et bien crié inutilement, les deux l bandes se rencontrerent, comme de concert, proche de l'islet, et par le ne sais quelle compassion, ou plustost desespoir de rencontrer le prisonnier, ils | s'entrepromirent que s'ils le tronuoient. ils le mettroient entre les mains du Pere, pour estre à sa discretion. ce pauure reclus eust entendu ces dis- i tions à de semblables images, il ne voucours, il auroit bientost paru ; mais la lut pas laisser profaner celle-là ; il enfaim, ou plustost son bon Ange, lui inspira ce qu'il deuoit faire : car sortant de son trou, il va se presenter à eux, pensant aller s'immoler à la mort. iamais hommes furent surpris, ce furent ces deux bandes d'Iroquois, qui admirerent comment le François s'estoit ieté entre leurs mains si à propos, et iustement au moment qu'ils s'estoient accordés de lui donner la vie. lui, aprés auoir adoré la Prouidence, il ratifia de nouueau son vœu de consacrer au seruice de Dieu le reste de ses iours, qui lui estoient prolongez par des rencontres si inesperées.

l'attrapper, et pour cela elles mirent | merueilleux dans la deliurance des ausistance sensible de la Saincte Vierge. Ce ne fut pas sans merueille qu'en descendant d'Onnontaghé, pour tirer à Montreal, vn des canots, ayant versé au milieu d'vn saut, deux François qui estoient dedans demeurerent vn temps Mais ce qui est plus admirable, c'est que I'vn des deux vint paisiblement à terre par le milieu des precipi**ces, pen**dant que l'autre faisoit, du dos du canot reuersé, vn Oratoire, et consacroit ces torrents par la priere qu'il adressoit à Dieu et à la Saincte Vierge au milieu de leurs bouillons.

le ne saurois mieux terminer ces beaux accidents, que par vne rencontre assez illustre touchant vn Crucifix de deux pieds de haut, ou enuiron, que les Iroquois Agnieronnons enleuerent d'Orleans, quand ils y firent les degats que nous auons racontés. le ne sais si ce fut par moquerie ou par estime qu'ils se saisirent de cette image; quoy qu'il en soit, ils l'emporterent iusque dans leur païs, et la faisoient voir dans leurs cabanes, comme vne des plus precieuses despouilles des François; Garacontié, protecteur des François, estant allé à Agnié, la vit par hasard; et comme Si il sauoit assez le respect que nous portreprend donc de la racheter, il fait vn beau present pour cela, et pour n'auoir pas de refus, il fait vn esloge de ce Crucitix, plus digne de sortir de la bouche d'vn Predicateur que d'vn Barbare ; il l'obtient, et par la richesse de son present, et par l'eloquence de son discours. Retourné qu'il fut à Onnontaghé, tout triomphant d'vne si belle action, dont il ne connoissoit pas tout le merite, il place honorablement ce Crucifix sur l'Autel de la petite Chapelle, où tous les iours les François, les Hurons et les Iroquois alloient lui rendre leurs hommages. Et ainsi Dieu s'est voulu seruir Il y a pareillement quelque chose de l de la main d'vn Barbare, pour fairs triompher sa Croix au milieu de la Bar- ' puissance presente et effective qui leur barie.

Finissons par la consideration des bijens om reviennent an public, du se- tous les Monarques Chrestiens : il ne jour da Pere dans Onnontaghé.

Pendant qual tranailloit soignensement au bien particulier de son liglise. d n'eparanoit aucun de ses soins, pour le bien commun de tous les Francois.

C'est lui qui a detourné la hache des trois nations superienres, de dessus nos testes : il a escarté les meurtres, qui ont ensan\_lanté tous les ans nos terres et nos maisons : nons ne nons sonvenons que trop des malhenrs de l'an *amen ; fiat, fiat.* passe, qui nois font encore gémir à prevent, in avant pas cessé de donner nos i larmes sur nostre sang, qui a conslédetons Montreal jusqu'à Tadoussac, i clest-a-dire dans pres de deux cents ( heues de pays. De plus, il nous a fait ; pespirer est esté vir air que nous n'a-i mons point respiré depuis virassez long- De quelques meurtres faits par les Sautemps, yn air de quelque paix et de l quelque repos, et nous a procuré la j comm alite de faire nos semences sans trouble, et nos moissons, qui sont as-1 metre same.

de nos annes et de nos alhees, et cela, par Lentrepuse du bon Pere le Moine : mais il ne faut prendre autre mesure suec les Sannages, que celles de leur Les nations qui ont recorda White Fresh Fox, sattachent a nous pour l'interest 4e Jean Salata - Pour les autres, qui ne lont pas recene, il n'y a que la fraveur et crante de nos armes, ou l'esperance de quelque grand profit dans leur trafic. • le secours qu'elles pennent tuer de reas contre leurs remems, qui les pais-⊭nt arrester, et encore cela n'empewhera-t-d pas que quelques-vus ne se Handent et ne nous viennent tuer a la

paisse fortement lier les mains. C'est ce que nous attendons du plus grand de souffrira pas que sa Nounelle-France soit plus longtemps capting sons la tyrannie d'yne poignée de barbares ; lesus-Christ se rend foible, pour ainsi dire, afin de luy donner suiet d'emplover la puissance qu'il luy a contiée, pour l'establir dans ces grands pais, et pour luy donner ensuite les hautes recompenses qu'il vent rendre a sa pieté, à sa valeur, à sa generosité. Amen,

#### CHAPURE VIL

uages de Gaspé, sur les Sanuages nommes les Papinachiowkhi,

Entrant dans le grand Tolfe de Saint 🗫 abondantes, sans estre teintes de Laurens, pour firer à Kebec, on rencontre, du coste du Sud, trois endrojts Entin, quelques-vus croient qu'il a si, ou les naures François vont pêcher des ben fait, que nous n'auous plus que moulues, tes haures, ou ces ports, sont deux na rous d'Iroquois sur nos bras : [fort voisus les vus des autres : on le∢ celle d'Ornerout et celle d'Arnie. Ces nomme l'He Percee, Bonanenture et deux nations sont, à la verité, les plus Gaspe. Le Pere Martin Lyonne, decruelles, mais les mons nombrenses cede depuis pen, et le Pere Andre Riet les plus voranes. Pour les trois an-Uchard, tous deux de nostre Compagnie, to-s plus estorances, elles se disent bren, out cultine quelques années les costes qui sont barances des caux de ce colphe, comme aussi les confrees erreorgoismes, Voici comme le Pere Rachard nous parle de l'entreprise de quelques Sannages. que nous appidons de Gaspe, pource quals se viennent camper assez soment proche de la baie ou du port qui porte ce nom.

Ces barbares s'estant assembles pendant I limer de l'année passée 1661. quelques-vus parlerent, dans lems conseds, d'aller a la guerre contre les l'squimany. Le sont des peuples ememis des Europeans, qui habitent sur les riges du zolphe, du coste du Nord, assez pro-Frèbes, si bien qu'il n'y a que la seule ; che de la grande isle de Terre-Neuue

Relation-1662.

qui est située à l'embouchure du grand fleuue et du grand golphe de Saint Lau-En montant plus haut, sur les mesmes riues on trouue les Papinachiouekhi, les Bersiamites ensuite, et puis on rencontre Tadoussac. Ces deux dernieres nations, et quelques autres qui leur sont alliées, sont bonnes et simples, gens de paix, qui reçoiuent nos Peres de Kebec auec grand amour, quand ils vont en Mission vers leurs Mais venons à nos Sauuaquartiers. ges de Gaspé.

Quelques-vns avant done mis en auant, dans leurs Conseils et dans leurs festins, des propositions de guerre, furent écoutez des vns et rebutez des autres; mais les braues et les insolents-s'estant raillez des pacifiques, vne trentaine de ieunes gens ou enuiron, leuerent la hache, pour marque qu'ils vouloient la guerre.

Cela me toucha fort, dit le Pere Richard, pource que leur guerre n'est qu'vne chasse aux hommes, qu'ils entreprennent assez souuent pour satisfaire à quelques songes, qui, dans leur sommeil, leur font croire que les ames de leurs parents defunts ne seront point en repos, si on ne leur sacrifie des hom-Avant passé tout l'hiuer dans ce dessein, ils se rendirent au printemps l sur les bords d'vne riuiere nommée Bacadensis, qui se va décharger dans le golphe. Ie me trouuai auec eux, et leur j temoignai, dit le Pere, la douleur que ie ressentois d'vne si legere entreprise ; me doutant bien qu'ils attaqueroient et qu'ils theroient les premiers qu'ils rencontreroient au-delà du golphe, sans prendre garde s'ils sont amis ou s'ils sont ennemis. Ils mepriserent mes auis, et s'embarquerent d'vne façon assez grotesque et assez superstitieuse.

Comme ils estoient en festin et en conseil, on leur prepara deux chalou-Ils achetent ces chaloupes des François, qui vont en pescherie vers leurs costes, et s'en seruent aussi adroitement que nos plus braues et plus lls firent lestes matelots de France. vn petit pout de bois, pour se pouuoir embarquer à sec dans ces chaloupes,

fait, et le festin acheué, nos guerriers sortent d'vne grande cabane, bien armez à leur mode, chantant, dansant et puis courant promptement à leurs cha-Ceux qui s'embarquerent les loupes. derniers, ietterent à l'eau dans vn moment les bois qui composoient leurs Ponts, et prenant les rames en main d'vne vitesse incroyable, se mirent au large en vn instant. Si quelqu'vn fust tombé à l'eau, ou qu'il se fust mouillé en s'embarquant, ou si la chaloupe se fust échouée, ou qu'elle eust retardé tant soit peu, ce mauuais presage les auroit arrestez tout court, et leur auroit fait changer de dessein. Quand quelqu'vn est priué du flambeau de la Foy, il prend aisement les tenebres pour la Lumiere, la nuit pour le iour, et la folie et la sottise pour la sagesse.

Comme ces Argonautes voguoient à force de rames sur la riuiere Bacadensis, voilà deux canots qui sortent comme d'vne embuscade, et qui tirent droit à eux, pour les attaquer et pour les piller, et pour empescher leur cour-Ce sont de ieunes femmes bien lestes et bien couvertes, qui viennent donner vne idée et faire yn portrait du combat que ces guerri rs doiuent rendre à leurs ennemis. Elles vont, elles viennent, elles tournent, elles font mille caracolles à l'entour de ces chaloupes, s'efforçant de se ietter dedans, pour les piller ou du moins pour enleuer quelque butin. Bien attaqué, bien défendu : les hommes les repoussent, ils tirent quantité de coups de fusils, plustost pour faire du bruit, que pour les blesser.

Enfin ces ieunes femmes se retirent, bien lassées, sans iamais auoir p**u rien** Elles s'en reuiennent à bord, où les autres femmes qui les attendoient, les reçoiuent auec des cris et des huées, comme des ennemis vaincus: et se iettent sur elles, les dépouillent, leur ostent leurs robes neuues et leurs ornemens, leur donnant en la place de vieux haillons. L'vne de ces Amazones fut raillée et moquée pource qu'elle n'auoit pas pris sa belle robe et ses beaux atours, se doutant bien qu'on qu'on tenoit expressement à flot. Cela les lui rauiroit. Ces femmes sont bien aises d'estre ainsi pillées pour donner | se moquent bien de ces pauures barva heureux pronostic de la victoire/bares, aussi glorieux dans la victoire qu'elles souhaitent à leurs parents et à de quatre hommes, que les grands prinleurs amis.

furent pas bien auant dans le golphe, et des autres, puisqu'ils font gloire que l'vn d'eux fit faire halte : le viens d'abréger la vie des hommes, qui est presentement, dit-il, de me sonuenir deià si courte. Mais voyons le triomphe **d'yn** ordre que I'yn de mes parents nous | de nos superbes conquerants. a donné à la mort ; vous sauez que les ordres des mourants sont d'importance, leur retour fut plein de folie et de cruet que le defunt estant homme de con-lauté. Approchant des riues de leur sideration parmi nous, il faut executer païs, ils pousserent vu grand cri, marses volontes : or, comme elles repu- que de leur victoire. Entendant la voix. gnent à l'entreprise que l'ai faite incon-1 dit le Pere qui a fourni ces Memoires, siderement, faute de memoire, le suis lie jugeal aussitost qu'ils n'auoient pas obligé de rebrousser chemin, et de quit-l'esté jusques au païs de leurs ennemis, ter les pensées de la guerre. Ceny qui trop éloigné pour vu voyage de si peu ne s'estoient engagés dans ce parti, que (de durée. He me persuadai qu'ils aupar yn respect purement humain, hy roient peut-estre rencontre quelques dirent qu'ils le suiuroient, comme estant | Saunages alliés de ceux de Tadoussac, parents ou amis du trépassé. Voilà qui s'en pourroient bien ressentir queldone l'escouade mi-partie : l'yne des que iour. En effet, on me dit qu'ils deux chaloupes met le cap vers la terre l'auoient tué des Papinachionekhi, bons et s'en retourne à bord : l'autre, armée | amis des François et de leurs alliez. de quinze chasseurs, passe outre.

seront le petit garconlont marcher de grands corps d'armées, la près quantité de contestes, il fut ad-

ces dans la mort de dix mille. Mais suinons nos guerriers : ils ne ! Anges ont suiet de se moquer des vus

Comme leur depart fut superstitiens.

Au bruit et aux cris de ces guerriers, Ils arrivent enfin à l'isle d'Anticosti, font le monde sort des cabanes ; les eù le golphe commence quasi à se chan- François, qui estoient pour lors en cette cer en fleune. L'ayant quittée, pour coste, accourent aussi bien que les aupasser en terre ferme du coste du Nord, tres. Je ne voulus point paroistre, pour ils apereurent yn canot qui sortait d'yne (faire voir l'indignation que i anois conautre isle, d'où il venoit de chasser : le cue d'yne action si lasche. Comme ils vent leur estant fauorable, ils courrent estoient assez éloignez de la terre où dessus à voiles et à rames ; et, sans ils vouloient aborder, ils userent d'yne s'inqueter de quelle nation il estoit, ilsecruelle barbarie vers leur pauure petit le fondreient à coups, d'arquebuses, prisonnier : ils le precipiterent dedans C'est assez que ce soient des hommes, l'eau, tout blessé qu'il estoit en diners c'est la proje et le gibier qu'as cher-l'endroits ; ils ietterent à mesme temps Ce canot portot vir homme et les cheuelures qu'ils anoient enlenées, vne ferame, vne fille et va petit garçon, i donnant, au pillage tout le butin qu'ils Ils tuerent, des leur première décharge, l'anoient pris sur leurs ennemis pretenl hemme, la femme et la fille, et ble - dus. Aussitost la plupart des Sanna-Aussitost ils so iges, hommes et femmes, se iettent à la lettent sur ces corps morts, leur : 44- hage : les femmes tirent droit aux chepent et leur cernent la peau à l'entour! uchires flottantes, et les hommes au de la teste, enleuent leurs cheuelures, petit garçon qui se novoit. Les femmes prennent le petit garcon, l'embarquent s'estant saisies des chenchires, veulent but blesse, et volla leur guerre et leur rauir aux hommes le petit prisonnier. chasse faite. Le vent se tournant, ils Ce panure enfant se vovoit tiraille et burnent leur chaloupe, et s'en revien- dechiré, comme une proje qui seroit ment en leur pais remplis de gloire d'vn tombée entre les pattes de phisieurs wheureux succes. Les Monarques qui loups on de plusieurs lions; mais entin,

iugé et donné à la femme du capitaine, l qui voulut faire paroistre qu'elle auoit! du cœur aussi bien que son mari, et i qu'elle regardoit couler le sang humain l sans blemir et sans foiblesse. Elle tire vn grand cousteau de son sein, et le plonge inhumainement dans le bras de cet enfant, deià à demi-mort, tant pour les blessures qu'il auoit reçues au combat, que pour la cruanté auec laquelle on l'auoit traité dedans l'eau. Si fallut-il qu'il chantast à la vue de son sang, qui ne luy fit iamais ieter aucune larme, ni aucun cri. L'impression que les parents donnent à leurs enfants, de montrer du courage en telles rencontres, et le bruit et le tintamare que font ces Barbares, étourdissent tellement les sens de l leurs prisonniers, que les plus petits font ! mesme paroistre de la constance.

Nos François, touchés de compassion à la vue d'vn spectacle si triste, cherchoient les moyens de pouvoir deliurer cet enfant; mais il n'estoit pas encore temps. Ie vous auoue qu'au recit qu'ils me firent d'vn procedé si cruel, que ie n'auois pas voulu voir de mes yeux, mon cœur fut si indigné, que sur le soir, ces superbes Thrasons, venant se presenter à la Chapelle, pour y estre instruits, et pour les faire prier Dieu, ie les chassai et leur fermai la porte de l'Eglise, leur disant que Dieu ne supporteroit pas les meurtres commis en la personne des innocents ; mais leurs cours estant encore tout bouffis d'orgueil, le depit s'en empara, et leur fit | dire anx François qu'ils renconfrerent, qu'ils alloient casser la teste au prisonnier, et remonter en chaloupe pour aller encore à la chasse des hommes.

Nos François, m'ayant fait ce rapport, adiousterent que c'estoit fait de la vie de cet enfant, si ie ne changeois de batterie. Cela me toucha. Ie cours aussitost au lieu où ils estoient assemblés, et ie leur dis: Mes freres, et mes neueux, ie viens mesler mes larmes aucc vos ioies, vous m'auez reduit à deux doigts de la mort; l'amour que ie vous porte est la source de mes douleurs et de mes plaintes. Quand vn pere a perdu son fils bien-aimé, vous ne voyez que

des larmes et vous n'entendez que des soupirs; n'estes-vous pas mes enfants? Comment voulez-vous que ie rie dans votre malheur? vous estes morts dedans l'ame, vous auez fasché Dieu, vous vous estes rendus esclaues du demon: et vous voulez que ie me reiouisse auec vous! Arrachez premierement de mon cœur l'amour que i'ay pour vous; laissez-moy pleurer, lamenter votre peché. Mais en effet, dirent-ils, nous aimestu? Oui, ie vous aime, et plus tendrement que vous ne pensez. Pourquoi donc nous as-tu fermé la porte de la Chapelle? C'est l'amour qui m'a fait faire ce coup, pour vous faire rentrer dans vous-mesmes, pour vous ouurir les yeux, afin que vous lauiez vos mains, encore toutes sanglantes, deuant que vous paroissiez deuant Dieu. Nous voyons bien que tu nous aimes, repliquerent-Aimes-nous tousiours, mon Pere, nous ne sommes plus faschés, nous t'aimons. Si vous m'aimez, repart le Pere, ne tuez point l'enfant, donnez-luy la Vas, mon Pere, nous t'aimons, il ne mourra point. Ie me retirai assez content d'vne si bonne parole.

Cette escoñade s'estant retirée à l'isle Percée, où ie me trouuai aussi, donna le loisir au Chirurgien de nos François qui estoient là en pescherie, de panser ce paurre enfant. Il auoit quatre postes en la teste : on en tira trois, on ne put auoir la quatriéme, ny vne autre qu'il auoit dans l'épaule ; vn trop grand effort l'auroit mis en vn éuide**nt danger.** pauure enfant ne ieta iamais qu'un petit soupir dans vne cure bien rude et bien douloureuse. Nos François firent tous leurs efforts pour le tirer des mains de ces Barbares, mais sans aucun effet. Voyant donc qu'ils estoient prests de l'emmener, et ne iugeant pas qu'il eust plus de sept ans, paroissant si defait et si defiguré, ie l'ondoyai aucc vne instruction assez legere, et sans aucune ceremonie, le temps et le lieu ne le permettant pas. Cela fait, on l'embarque pour le transporter ailleurs. Le regret que i'auois de voir enleuer ce pauure petit innocent, à qui la fantaisie d'vn

vie. me fit resoudre d'aller trouuer la p femme du Capitaine, à qui il avoit esté Elle estoit sur le point de son depart ; le luy parlai à peu prés en ces termes : Ma sœur, i'ai vne priere à te faire, le te supplie de ne me point éconduire ; ie ne t'ai iamais rien demandé, **et** le n'ai pas d'enuie de lamais rien te demander aucune chose; l'avoue que mon souhait est grand, et que ma priere est de consequence ; tu sais ce que i'ai fait pour toi, et les secours que le t'av rendus dans les occasions : donne-movton petit prisonnier, il s'en va mourant, il ne te rendra aucun seruice : les presents que le veux te faire te seront cent fois plus utiles et plus auantageux, puisque mesme il te sera à charge. l'aborde ensuite son mari, ie luy propose les mesmes raisons; le fis si bien, qu'ils me l'accorderent. On le fait sortir de la chaloupe ; on me le met entre les mains. Ils s'embarquent, leuent l'ancre et s'en vont. Il e me retire bien joyeux auec ma proie, non sans eston**pement** de ce qu'ils ne m'anoient pas demandé le paiement deuant leur depart. Il est vrav qu'ils me connoissoient. et qu'ils sauoient bien que le tiendrois ma parole.

IIs ne furent pas loin, qu'vn vent contraire les reieta dans le port : ils me viennent voir et me parlent des presents que le leur auois fait esperer. Le Leur dit que l'estois tout prest d'accomplir ma promesse : mais que c'estoit à eux de me temoigner ce qu'ils auroient pour agreable. lls congoquent le Conseil, et m'y font appeler. L'yn des anciens prit la parole, et aprés auoir exageré la grandeur du present qu'ils | me faisoient, il m'assura que l'amour ; et le respect qu'ils auoient pour moy, role ne pouvoit le rassurer. Il est mainles bornoit à fort peu de choses : il tenant dans notre Collège de Clermont, 🕶 laissa pas de demander yn prix excessif.

le leur repliquai qu'ils anoient raison de demander beaucoup, et que la vie d'va homme estoit trop precieuse pour **Str** suffisamment pavée par des pre-**≇ats** : mais qu'ils n'ignoroient pas que

embrasser quantité de choses; qu'il y auoit longtemps que mes mains estoient tousiours ouvertes, pour leur faire du bien dans leurs besoins ; qu'il ne me restoit plus que ce que le leur presentois et que l'exposois à leur vue. l'accepterent, se montrant fort satisfaits, et moy encore plus, voyant qu'on ne pourroit plus redemander mon petit racheté : la chose-s'estoit-passée dans le Conseil des plus considerables.

Ce pauure enfant se trouuant, par vn heureux malheur, parmi nos François qui le caressoient et qui le cherissoient tendrement, commença à respirer et à croire qu'il estoit du nombre des viuants. On le panse, on le choye, on le nourrit soigneusement, si bien qu'en peu de temps celuv à qui dans sa misere et dans ses tourmens, ie n'auois donné que sept ans, me parut, dans son embonpoint, aagé d'enuiron dix ou douze. Quand it ne vovoit que des Francois, it estoit éueillé, il estoit gai, et il paroissoit tout rempli d'esprit; mais sitost qu'il voyoit yn Sanuage, il s'enfuyoit, il se cachoit tout tremblant de peur et tout hebesté.

Or, comme il me fallut retourner en France, et que ie ne trouvai aucune commodité pour l'enuover à Kebec, ie l'ai amene anec moi. Il estoit fort ioli pour yn enfant né dans la barbarie. a vne si grande crainte des Sauuages, avant experimenté leur cruauté, que passant par Rouen pour venir à Paris, et avant aperçu dans les rues et ayant entendu le cri d'vn ramoneur de cheminée qu'il prit pour vn Sauuage, la peur le saisit si fortement, qu'il s'enfuit dans vne boutique, et se cacha, mais anec vne telle épouvante, que ma paoù il fait assez voir que nos petits Canadiens n'ont guere moins d'esprit que nos petits François. Il est d'yn naturel fort souple et fort docile : son corps a esté maltraité par les Saunages. Sa couleur est olivastre, à cause des huiles dont il a esté oint dés sa naissance ; il ne se-'auois les bras et les mains-fort courts | roit pas moins blanc que les enfans des d'fort petits, et que ie ne pouvois pas | Europeans qui naissent en la Nouvellefance.

France, si on ne l'auoit noirci et peint | ma grande mere et trois autres de mes en huile, pour ainsi dire, dès son en- parents. Luy en demandant la raison: Il estoit, m'a-t-il dit, en colere; si bien le dirai pour conclusion, que moi, que vous diriez que Dieu a enuoyé les qui fais imprimer ce Chapitre, l'ayant sauuages de Gaspé, comme les execu-interrogé en sa langue sur ses parents, it m'a dit ces paroles : Mon pere a tué de ce crime.



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

ATE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS EN LA NOVVELLE PRANCE.

ÈS ANNÉES 1602 ET 1663.

Endoy (e au R. P. ANDRÉ CASTILLON, Provincial de la Province de France,

PAR HIEROSME LALEMANT (\*)

cial de la Compagnie de Iesus en la Prouince de France.

Mox R. P.,

Pay Christi.

Excore à vostre Reur- | de tous ces pais. rence nostre Relation

Au Rd. Pere André Castillon, Pronin-la eu la bonté de nous promettre, pour porter la terreur et l'effroy des armes Françoises dans le païs des troquois, qui seuls ont desolé toutes nos Eglises naissantes, et qui sents empeschent les progrez de la Foy dans yn grand nombre de Nations qui ne sont pas encore Chrestiennes; ce secours sera le saint

Nonobstant les excursions des Irode la Nounelle-France. I quois, Dieu a seeu choisir ses Esleus, Par la grace de Dieu, non seulement des Nations esloignées, tout y va assez bien, } qui, pour euiter la fureur des armes quoy que nous ayons l'ennemies, se sont vennes lozer proche esté plus amunt que la de nous, où plusieurs ont heureuse-mais dans la crainte, ment receu le Baptesme, mais a quatre Les froquois, cy-denant et cinq cents lienes de nous, où plus de inumeibles, se sont tronuez | deux cents enfans ayaus este baptisez vainens de tous costez, par agant que de mourir, ont porte un Ciel des Vations Saunages qui Jeur innocence. Mesme parmy les Ironous sont athées, et par quois nos ennemis, plus de trois cents nos Algonquus Chrestiens, qui enfants y out recen cette faieur, par ont esté victorieux par l'assistance de la tres-Sainte Vierge. Si le Roy nous donne à l'embarquement prochain, le secours qu'il ses Esleus.

(\*) Dies res l'adition de Sébastion Cramony, et Schast, Mabre-Cramolry, publiée à Paris en 1864.

Relation-1663.

Vn tremblement de terre de plus de i deux cents lieues en longueur, et de cent en largeur, qui font en tout vingt mille lieuës, a fait trembler tout ce païs, où l'on a veu des changemens prodigieux : des Montagnes abysmées, des Forests changées en des grands Lacs, des Riuieres qui ont disparu, des Rochers qui se sont fendus, dont les debris estoient poussez iusques au sommet des plus hauts arbres; des tonnerres qui groudoient sous nos pieds, dans le ventre de la terre, qui vomissoit des flammes; des voix lugubres qui s'entendoient auec horreur; des Baleines blanches et Marsoüins qui hurloient dans les eaux; enfin tous les elements sembloient estre armez contre nous, et nous menaçoient d'vn dernier maiheur. Mais la protection de Dieu a esté si douce sur nous, que pas vn n'y a perdu la vie, ny mesme les biens de la terre ; et la pluspart en ont tiré tant de profit pour leur salut, Sauuages et François, Fideles et Infideles, que nous auons sniet d'en benir Dieu, et d'aduoüer que ses misericordes ont esté tout aimables.

Le passé nous fait tout esperer pour l'aduenir ; le Canada estant vn ouurage de Dieu, et la conversion des Sauvages avant esté le principal motif de l'establissement des Colonies qui y sont, les Peres de nostre Compagnie y ont donné leurs trauaux, leurs sueurs et leur sang. De douze qui y ont finy leur vie, dix y ont esté massacrez et bruslez par la fureur des Iroquois, ou sont morts dans les neiges, allants à la conqueste des ames. Cette année, nous auons appris vne mort semblable d'vn de nos anciens Missionnaires, le Pere René Menard, qui auoit penetré cinq cents lieuës dans les terres, y portant le nom de lesus-Christ, où iamais il n'auoit esté adoré. Nous auons besoin de Missionnaires, qui entrent dans les tranaux de ceux qui y ont trouué vne mort si heureuse. Nous en demandons à vostre Reuerence; et nous asseurons ceux qui ont vn zele Apostolique, qu'ils trouueront icy vn saint employ et de grandes souffrances,

dre leur sang, pour le mesler auec le sang de Iesus-Christ. Nous le prions que ses diuines volontés soient accomplies en nous, et en la vie et en la mort. Vostre Reuerence nous assistera pour cet effet de ses prieres, et tous ceux qui ont quelque amour pour la conuersion des jusideles.

Mon R. P.,

Vostre tres-humble et obeissant seruiteur en N. S.

HIEROSME LALEMANT.

A Kebec, ce 4. Septembre 1663.

### CHAPITRE PREMIER.

Trois Soleils et autres Meleores apparus en la Nouvelle-France.

Le Ciel et la Terre nous ont parlé bien des fois depuis vn an. C'estoit vn langage aimable et inconnu, qui nous iettoit en mesme temps dans la crainte et dans l'admiration, Le Ciel a commencé par de beaux Phenomenes, la Terre a suiuy par de furieux souleuements, qui nous ont bien fait paroistre que ces voix de l'air, muettes et brillantes, n'estoient pas pourtant des paroles en l'air, puisqu'elles nous presageoient les consulsions qui nous deuoient faire trembler, en faisant trembler la Terre.

Missionnaires, le Pere René Menard, qui auoit penetré cinq cents lieuës dans les terres, y portant le nom de lesus-Christ, où iamais il n'auoit esté adoré. Nous auons besoin de Missionnaires, qui entrent dans les trauaux de ceux qui y ont trouné vue mort si heureuse. Nous en demandons à vostre Reuerence; et nous asseurons ceux qui ont vn zele Apostolique, qu'ils trouueront icy vn saint employ et de grandes souffrances, et probablement le bonheur d'y respan-

sortir du sein de la Lune, auec yn bruit qui egale celuy des Canens ou des Tonnerres, et s'estant promené trois lieues en l'air, fut se perdre entin derriere la grosse montague dont cette isle porte le sont.

Mais ce qui nous a semblé plus extraordinaire, est l'apparition de trois Soleils. Ce fut yn benu iour de l'Hyner dermer, que sur les haiet heures du matin, vie legere vapeur presque imperceptible s'eleua de nostre grand flenue. et estant frappée par les premiers rayons **du** Soleil, denenoit tra isparente, de telle sorte neantmoins qu'elle anoit assez de corps pour soustenir les deux linages que cel Astre pergnoit dessus ; ces trois Soleds estoien presque en ligne droite, **colognez de quelques toises les vus des** autre», selon l'apparence, le vray tenant le milieu, et avant les deux autres ! ses deux costez. Tous trois estojent couronnez d'yn Arc-en-Ciel, dont les couleurs n'estoient pas bien arrestées, tantest paroissant comme celles de l'Iris, puis apres d'vir blanc lumineny, comme m no-desseus tout proche, il v eust en vae humiere excessinement forte.

Ce spectacle dura prés de deux houres la premiere fois qu'il parut, c'estoit la soptième de lamuier 1663, ; et la secunda fois, qui fat le 14, du mesme mois, il ne dura pas si longtemps, mais seulement insqu'à ce que les confeurs de l'Iris venant a se perdre petit à petit, les deux Soleis des costez s'eclipsoient apett, laiseant celay du milieu comme victorieux.

Neur poutons mettre en ce lieu l'échose de Soleil arruée à Quebec, le premor sour de Septembre 1663, qui dans l'obserus son qui en a esté faite fort exactement, s'estant tromée d'onze dants entiert, rendoit nos forests pasles, combres et metancholiques. Son commincement a esté a vue heure vinglmatre minutes quarante-deux secondes d'après Midy; et sa fin à trois heures canquante-et-deux minutes, quarante-quatre secondes.

### CHAPITRE II.

Tremble-terre vniuersel en Canadas, et ses effets prodigieux.

Ce fut le cinquième Feurier 1663, sur les cinq heures et demie du soir, qu'vn grand brouïssement s'entendit en mesme temps dans toute l'estendué du Canadas. Ce bruit qui paroissoit comme si le feu eust esté dans les maisons, en lit sortir tout le monde, pour fuir vn incendie si inopiné ; mais an lieu de voir la faméo et la flamme, on fut bien surpris de voir les murailles se balancer, et toutes les pierres se remñer, couune si elles se fussent detachées : les toicts sembloient se courber en has d'yn costé, puis se rennerser de l'autre : les Clo-, ches sonnoient d'elles-mesmes ; les poutres, les solineaux et les planchers craquoient; la terre bondissoit, faisant danser les pieux des palissades d'yne facon qui ne paroissoit pas crovable. si nous ne l'eussions veué en divers endroits.

Alors chacun sort dehors, les animaux s'enfuient, les enfants pleurent dans les rues, les hommes et les femmes saisis de fraveur ne scauent on se refugier, pensant a tour momet to denoir estre on accablez sous les raines des maisons, on ensenelis dans quelque abysme qui s'alloit ouurir sons leurs pieds : les vos prosternez à genoux dans la neige, crient m sericorde ; les autres passent le reste de la nuiet en prieres, parce que le Terre-tremble continua tousiours ance yn certain bransle, presque semblable à celuy des Nautres qui sont sur mer, et tel, que quelques-vus ont ressenty par ces seconsses des mémes soulegemens de cœur qu'ils enduroient sur l'eau. Le desordre estoit bien plus grand dans les forests : il sembloit qu'il y east combat entre les arbres qui se heurtoient ensemble : et non sentement leurs branches, mais mesme on east dit que les troncs se destachment de leurs places pour sauter les vas sur les autres, aucc va fracas et un bouleuersement qui fit dire à glemens pitoyables; et soit que ce fusnos Sauuages que toute la forest estoit |

les Montagnes, dont les vnes se deracinoient pour se ietter sur les autres, laissant de grands abvsmes au lieu d'où | elles sortoient, et tantost enfonçoient les arbres dont elles estoient chargées bien auant dans la terre iusqu'à la cime ; tantost elles les enfoüissoient les branches en bas, qui alloient prendre la place des racines ; de sorte qu'elles ne laissoient plus qu'vne forest de troncs

Pendant ce debris general qui se faisoit sur terre, les glaces espaisses de cing et six pieds se fracassoient, sautants en morceaux, et s'ouurants en diuers endroits, d'où s'euaporoient ou de grosses fumées, ou des iets de bouë et de sable qui montoient fort haut dans l'air; nos fontaines ou ne couloient plus, ou n'auoient que des eaux ensouffrées; les riuieres ou se sont perduës, ou ont esté toutes corrompuës, les eaux des vnes deuenans iaunes, les autres rouges; et nostre grand fleuue de Saint Laurens parut tout blanchastre iusques vers Tadoussac, prodige bien estonnant et capable de surprendre ceux qui scauent la quantité d'eaux que ce gros fleuue roule au-dessous de l'Isle d'Orleans, et ce qu'il falloit de matiere pour les blanchir.

L'air n'estoit pas exempt de ses alterations, pendant celles des eaux et de la terre : car outre le brouïssement qui precedoit tousiours et accompagnoit le Terre-tremble, l'on a veu des spectres et des phantosmes de feu portants des flambeaux en main. L'on a veu des picques et des lances de feu voltiger. et des brandons allumez se glisser sur nos maisons, sans neantmoins faire autre mal que de ietter la frayeur partout où ils paroissoient; on entendoit mesme comme des voix plaintiues et languissantes se lamenter pendant le silence de la nuict; et ce qui est bien rare, des Marsouins blancs ietter de hauts cris deuant le Bourg des Trois-

sent de vrais marsouins, ou des vaches marines, comme quelques-vns ont esti-La guerre sembloit estre mesme entre | mé, vne chose si extraordinaire ne pouuoit pas arriuer d'vne cause commune.

On mande de Montreal que pendant le Tremble-terre, on voyoit tout visiblement les pieux des clostures sautiller, comme s'ils eussent dansé; que de deux portes d'vne mesme chambre, l'vne se fermoit, et l'autre s'ouuroit d'elle-mesme ; que les cheminées et le haut des logis plicient comme des branches d'arbres agitées du vent; que quand on levoit le pied pour marcher. on sentoit la terre qui suiuoit, se leuant à mesure qu'on haussoit les pieds, et quelquefois frappant les plantes assez rudement, et autres choses semblables fort surprenantes.

Voicy ce qu'on en escrit des Trois-Riuieres. La premiere secousse et la plus rude de toutes commença par vn broüissement semblable à celuy du tonnerre; les maisons auoient la mesme agitation que le coupeau des arbres pendant vn orage, auec vn bruit qui faisoit croire que le feu petilloit dans les greniers.

Ce premier coup dura bien vne demiheure, quoy que sa grande force ne fust proprement que d'vn petit quart d'heure; il n'y en eut pas vn qui ne creust que la terre deust s'enfr'ouurir. Au reste, nous auons remarqué **que,** comme ce tremblement est quasi sans relasche, aussi n'est-il pas dans la même egalité : tantost il imite le bransle d'vn grand vaisseau qui se manie lentement sur ses ancres, ce qui cause à plusieurs des estourdissements de teste: tantost l'agitation est irreguliere et precipitée par diuers élancements, quelquefois assez rudes, quelquefois plus moderez; le plus ordinaire est vn petit tremoussement qui se rend sensible lors que l'on est hors du bruit et en repos. Selon le rapport de plusieurs de nos François et de nos Sauuages, tesmoins oculaires, bien auant dans nostre fleuue des Trois-Riuieres, à cinq ou six lieuës d'icy, les costes qui bor-Riuieres, faisant retentir l'air de meu- dent la riuiere de part et d'autre, et

qui estoient d'yne prodigiense hanteur. sont applanies, ayant esté enleuées de dessus leur fondements, et deracinées insqu'au niucau de l'eau : ces deux montagnes, anec toutes lears forests, ayant esté ainsi renuersées dans la riviere, y formerent vue puissante digue, qui obligea ce fleune à changer de lict, et à se repandre sur de grandes plaines nouuellement decouvertes, minant neantmoins toutes ces terres éboulèes, et les demeslant petit à petit aucc les caux de la riuiere, qui en sont encore si épaisses et si troubles, qu'elles **font changer de couleur à tout le grand G**euwe de S. Laurens. il fant de terre-tous les iours pour con**unu**er depuis prés de trois-mois à rou- { ler ses caux, tousiours pleines de fange. J

L'on voit de nouueaux lacs où il n'y en ent iamais ; on ne voit plus certaines | plat-païs. | La seconde circonstance est montagnes qui sont engouffrées ; plu- | touchant l'estendué de ce Tremblesieurs saults sont applanis; plusieurs riueres ne paroissent plus ; la terre > est fendue en bien des endroits, et a ouvert des precipices dont on ne troune point le fond ; enfin, il s'est fait vne telle confusion de bois rennersez et aby-mez, qu'on voit à présent des campagnes de plus de mille arpents toutes rass. et comme si elles estoient tout **fraischement la**bourées, là où peu auparauant il n'y auoit que des forests.

Nous apprenons du costé de Tadous**sa**c. que l'effort du Tremble-terre n'y a **pas** esté moins rude qu'ailleurs ; qu'on ; y a veu vne pluye de cendre, qui trauer**soit le fleuu**e comme auroit fait yn gros l ora.e. et que, qui voudroit suiure toute la coste depuis le Cap de Tourmente w-ques-là, verroit des effets prodigieux. Ver- la Bave dite de S. Paul, il v auoit **vo- petite montagne sise sur le bord du Seuve. d'yn** quart de lieuë on enuiron **de tour,** laquelle s'est abysmée, et comme si elle n'eust fait que plonger, elle est ressortie du fond de l'eau pour 🕶 changer en islette, et faire d'yn lieu tout borde d'écueils, comme il estoit, va haure d'asseurauce contre toutes **cortes de vents.** Et plus bas, vers la Point—aux-Alonettes, vnc forest entiere |

glissée dans le fleuve, et fait voir de grands arbres droits et verdoyants, qui ont pris naissance dans l'eau, du jour au lendemain.

Au reste, trois circonstances ont rendu ce Tremble-terre tres-remarquable : la premiere est le temps qu'il a duré, ayant continué jusques dans le mois d'Aoust, c'est-à-dire plus de six mois ; il est vrav que les secousses n'estoient pas tousionrs également rudes ; en ce**r**tains endroits, comme vers les montagnes que nous auons à dos, le tiutamarre et le tremoussement y a esté perpetuel pendant vn longtemps ; en d'aulugez combien tres, comme vers Tadoussac, il y trembloit d'ordinaire deux et trois fois le iour auec de grands efforts, et nons auons remarqué qu'aux lieux plus élenez, l'émotion y estoit moindre qu'au terre, que nous croions estre vniuersel en toute la Nouuelle-France : car nous apprenons qu'il s'est fait ressentir depuis l'Isle Percée et Gaspé, qui so**nt** à l'emboucheure de nostre-fleuue, iusques au-delà de Montreal, comme aussi en la Nouvelle-Angleterre, en l'Acadie, et autres lieux fort esloignez; de sorte que, de nostre connoissance, trounans que le Tremble-terre s'est fait en deux cents lieués de longueur sur cent de largeur, voilà vingt mille lieues de terre en superficie qui ont tremblé tout à la fois, en mesme iour et à mesme moment.

> La troisième circonstance regarde la protection particuliere de Dieu sur nos habitations: car nous voyons proche de nous de grandes ounertures qui se sont faites, et vne prodigieuse estendué de païs toute perdué, sans que nous y avons perdu yn enfant, non pas mesme vn cheueu de la teste. Nous nous vovo**ns** ennironnez de bouleuersemens et de ruines, et toutefois nous n'auons eu que quelques cheminées démolies, pendant que les montagues d'alentour ont esté abysmées.

Nous auons d'autant plus de suiet de remercier le Ciel de cette protection toute aimable, qu'une personne de prosestant detachée de la terre-ferme, s'est i bité et d'yne vie irreprochable, qui

auoit eu les pressentiments de ce qui est arriué, et qui s'en estoit declarée à qui elle estoit obligée de le faire, vit en esprit, le soir mesme que ce Tremble-terre commença, quatre spectres effroyables qui occupaient les quatre costez des terres voisines de Quebec, et les secoüoient fortement, comme voulans tout renuerser: ce que, sans doute, ils auroient fait, si vne Puissance supericure et d'vne maiesté venerable, qui donnoit le bransle et le mouuement à tout, n'enst mis obstacle à leurs efforts, et ne les eust empeschez de nuire à ceux que Dieu vouloit épouuanter pour leur salut, mais toutefois qu'il ne vouloit pas perdre.

Les Sauuages auoient eu des pressentiments, aussi bien que les François, de cet horrible Tremble-terre. ieune fille Sauuage Algonquine, aagée de seize à dix-sept ans, nommée Catherine, qui a tousiours vescu en grande innocence, et qui, mesme par la confiance extraordinaire qu'elle auoit en la Croix du Fils de Dieu, a esté guérie quasi miraculeusement d'vne maladie qui l'a fait languir tout vn Hyuer, sans esperance d'en pounoir iamais releuer, a deposé auec toute sincerité, que la nuict auant que le Tremble-terre arriuast, elle se vit, auec deux autres filles de son aage et de sa Nation, dans vn grand Escalier qu'elles montoient, au l haut duquel se voyoit vne belle Eglise où la Sainte Vierge auec son Fils parut, leur predisant que la terre trembleroit bientost, que les arbres s'entre-choqueroient, que les rochers se briseroient auec l'estonnement general de tout le monde. Cette pauure fille bien surprise de ces nouvelles, eut peur que ce ne fussent quelques prestiges du demon, bien resoluë de decouurir le tout au plustost au Pere qui a soin de l'Eglise Algonquine. Le soir du mesme iour, quelque peu de temps auparauant que commençast le Tremble-terre, elle s'écria toute hors de soy, et comme émeuë d'vne forte impression, dit à ses parens : Ce sera bientost, ce sera bientost ;

mens à chaque fois que la terre trembloit.

Voicy vne autre deposition bien plus particularisée, que nous auons tirée d'vne autre Sauuage Algonquine, aagée de vingt-six ans, fort innocente, simple et sincere, laquelle avant esté interrogée par deux de nos Peres sur ce qui luy estoit arriué, a respondu tout ingenuëment, et sa response a esté confirmée par son mary, par son pere et par sa mere, qui ont veu de leurs yeux, et entendu de leurs propres oreilles ce qui s'ensuit. Voicy sa deposition.

La nuict du 4. au 5. de Febvrier 1663. estant entierement éueillée, et en plein iugement, assise comme sur mon seant, i'av entendu vne voix distincte et intelligible qui m'a dit: Il doit arriuer auiourd'huy des choses estranges, la terre doit trembler. Ie me trouuay pour lors saisie d'vne grande frayeur, parce que ie ne voyois personne d'où peust provenir cette voix. Remplie de crainte, ie taschay à m'endormir auec assez de peine; et le iour estant venu, ie dis tout bas à Ioseph Onnentakité, mon mary. ce qui m'estoit arriué; mais m'ayant rebutée, disant que ie mentois et luy en voulois faire accroire; ie ne parlav pas Sur les neuf ou dix heures davantage. du mesme iour, allant au bois pour buscher, à peine estois-ie entrée en la forest, que la mesme voix se fit entendre, me disant la mesme chose et de la même façon que la nuict precedente; la peur fut bien plus grande, moy cstant toute seule ; ie regarday aussi de tous costez pour voir si ie n'apperceurois personne, mais rien ne parut. schay donc vne charge de bois, et m'en retournant, i'eus ma sœur à la rencontre qui venoit pour me soulager, à laquelle ie racontav ce qui me venoit Elle prit à mesme temps le d'arriuer. deuant et rentrant dans la cabane deuant moy, elle redit à mon pere et à ma mere ce qui m'estoit arriué: mais comme tout cela estoit fort extraordinaire, ils l'écouterent sans aucune reflexion: la chose en demeura là iusques à cinq ou six heures du soir du mesme ayant eu depuis les mesmes pressenti-liour, où, vn tremblement de terre sur-

ils reconnurent par experience : nidy, n'estoit que trop vray.

#### CHAPITRE III.

Mets du Tremble-terre, et de u du Christianisme des Sauges plus proches de Quebec.

s Tonnerres ou des Terre-tremests et sur nos montagnes.

lamais il ne se tit de Confes- | passion enragee. · leur vie. Le saint temps du Ca- , quois.

ction et de la penitence.

:**nsibles aux** touches du Ciel.

Outre les restes de l'Eglise Huronne. qu'ils m'anoient entendu dire nous auons cet Hyuer, aux emirons de Quebec, trois à quatre cents Algonquins. les vus anciens Chrestiens et anciens habitans de Sillery, d'où la crainte des troquois les auoit chassez, pour trouuer vn asyle plus asseuré dans le cœur de Quebec; les antres estoient estrangers venus en partie de l'Acadie, où ils anoient passé trois on quatre ans saus instruction, en partie descendus par le Saguenay, riviere de Tadoussac, fuvants aussi le commun ennemy, qui, l'an pasd Dieu parle, il se fait bien en-| sé auoit porté le rauage iusques dans surtout quand il parle par la leur païs, quoy que bien écarte vers le Nord. Ceux-cy n'auoient iamais veu de i n'ont pas moins ébranle les François, et n'anoient iamais entendu endurcis, que nos plus gros ro-¦parler de la Foy, et peut-estre n'en auet ont fait de plus grands remué- ; roient jamais entendu parler, si l'aians les consciences, que dans mable Pronidence ne se fust sernie des Iroquois mesmes, pour faire venir icy emble-terre commença le Lundy ceux qu'ils nous empeschent d'aller cinq heures et demie du soir, chercher chez eux. Il est vray que le moment, qui donne ordinaire- demon qui ne s'endort iamais pour la ntree aux debauches du lende-| conservation de son royaume, nous a out le monde s'appliqua serieu- <sup>1</sup> suscité yn ennemydomestique plus cruel à l'affaire de son salut, vn cha- de beaucoup que l'ennemy public : c'est ntrant dans sov-mesme, et se la manie de quelques Samuages à prenrant comme sur le poinct d'estre : dre des boissons par excès, et la manie et d'aller comparoistre denant | de quelques François à leur en vendre. ur y recenoir ce ingement deci- Tous les Americains ont d'abord de ternité, qui est terrible aux ames l'horreur de nos vins ; mais quand ils saintes. De sorte que le Mardy en ont vue fois gouste, ils les recherheurensement change en yn ionr-chent-auec-yne-telle-passion, que-les fredi Saint et en yn jour de Pá- yns se mettent à und et reduisent leur nous representoit le jour du Ven-famille à la mendicité, et quelques auaint, dans la modestie et l'humi- tres vendent insqu'à leurs propres enlans les larmes d'yne parfaite Pe- ; fans, pour auoir de quoy contenter cette

i partissent plus du fond du cœur, arphi - Ce-mal-est vuiuersel-en-ces contrées, esprit vrayment eponuanté des puisque depuis Gaspe, d'où vu bon Ecis de bien. Ce mesme iour nous ¡ clesiastique escrit en propres termes oit aussi comme yn four de Pá-[que le Christianisme est entierement r la frequence des Communions, l'uiné parmy les Saunages à cause de phipart faisorent comme la der- l'virognerie, il s'estend misques aux tro-

ie fut iamais passe plus sainte-; Ie ne veux pas descrire les malheurs les Trembles-terre qui conti- que ces desordres ont causez a cette , faisans continuer l'esprit de Église naissante. Mon encre n'est pas assez noire pour les dépendre de leurs ne parlons iev que de nos Sau- confeurs, il faudroit du fiel de drazon an, pour estre Barbares, ne sont pour concher lev les amertumes que I nous en auons ressenty : c'est tout dire que nous perdons en vn mois les sueurs | et les trauaux de dix et vingt années.

Il est vray que ceux de nos Sauuages qui sont les plus retenus, s'estoient retirez à Sillery, pour se conseruer entre quatre murailles, plustost contre ce demon que contre l'Iroquois; ceux des Trois-Rivieres ont trouué vn semblable asyle dans vn Fort que nous leur auons basty sur yn Cap qui prend son nom de Monsieur de la Magdeleine, qui a eu dessein en donnant cette terre, qu'elle seruist à la conversion des Sauvages.

Ces deux Colonies ainsi renfermées comme dans deux Monasteres, y ont pratiqué toutes sortes d'exercices de pieté, et ont esté instruites à loisir, faisant de ces deux Forts comme deux Academies de vertu. Voicy ce que les Peres qui cultiuent cette Eglise Algon-

quine de Sillery en disent.

Les Trembles-terre ont fait paroistre la Foy de nos Neophytes, et l'apprehension qu'ils ont des iugements de Dieu, aux bontez duquel ils ont eu recours auec vne confiance extraordinaire. Il ne fallut pas les inuiter à se confesser, ils y vinrent d'eux-mesmes, auec des sentiments qui donnoient bien à cognoistre qu'ils estoient beaucoup touchez; l'Eglise a esté leur asyle ordinaire où ils se tenoient en asseurance deuant le tres-saint Sacrement, et quelques-vns v recitoient autant de fois le Chapelet que la terre trembloit. C'estoit vue grande consolation de voir auec quelle confiance ils s'adressoient à la Mere de Dieu, à Saint Ioseph son espoux, et à Saint Michel, Patron de cette Mis-Ce grand Archange y a esté particulierement honoré et des François et des Sauuages, qui y sont venus de loin se mettre sous sa protection et accomplir leurs vœux.

Vn Vendredy entr'autres, les Sauuages des enuirons firent vne procession solennelle de deux, trois, et mesme quelques-vns de six à sept lieues loin, pour se rendre à la Croix de Saint Michel: il y auoit des vieillards tout caducs; il y auoit des enfants de plus bas aage qui s'estoient eschappez des mains consacroient le chemin par leurs prieres, iusqu'à ce qu'approchans du terme. les Sauuages habitans de Sillery furent bien loin à la rencontre, pour les receuoir, faisant de leur costé vne autre Procession, et s'estant ioints, arriuerent tous ensemble dans l'Eglise, où apres la Sainte Communion, que plusieurs eurent le bonheur de recevoir, ils se firent de nounelles protestations d'appaiser la colere de Dieu par l'innocence de leur vie.

C'est vne grande satisfaction, continuënt les Peres, de voir auec quelle vnion ils viuent entre eux. Nous auons souuent admiré la bonté d'vne ancienne Chrestienne qui s'appelle par excellence la Charitable. Elle est le refuge des Orphelins, qu'elle adopte et qu'elle eleue auec vn soin tres-particulier; Dieu benit extraordinairement sa charité : car elle a tousiours de quoy pour faire subsister sa famille, quoy que nombreuse. Ayant esté affligée d'vne maladie qui la mit en danger de mort, elle endura son mal auec une patience et vne resignation au bon plaisir de Dieu, qui n'est pas commune. Voicy la pensée auec laquelle elle se disposoit à la mort : Toy qui as tout fait, tu m'as donné deux enfans : ils sont morts ieunes ; tu les as appellez a ton Paradis, l'espere que tu me feras la mesme faucur, et que ie t'aimeray eternellement aucc eux. Dieu voulant augmenter sa couronne, luv a redonné la santé, qu'elle employe tres-Sa charité parut il y a quelques bien. iours à l'endroit d'yne ie**une f**em**me** Françoise, qu'elle assista dans ses premieres couches, où elle couroit grand risque de sa vie, auec vne adresse et une affection qui n'a rien de Sauuage.

C'est vne verité qu'on a reconnué depuis longtemps, que les Sauuages aiment tendrement leurs enfans, de cet amour que la Nature a graué dans leurs cœurs; mais nous experimentons tous les iours qu'ils ne les aiment pas moins de cet amour surnaturel qui les porte à leur procurer vne education toute Chrestienne. Leur jove, c'est de voir qu'on les instruise à prier Dieu, et qu'on les de leurs parents, tous à ieun, et tous dresse aux vertus dont ils sont capables,

s'ils sont malades, ils n'ont point de lucrsé tant de Forests pour autre suiet : plus grande consolation que lors qu'on nous sommes esclaves du demon, et vient à faire quelque priere sur eux. nous desirons estre affranchis de cette **Voicy yn traict d'yn a**mour bien tendre | cruelle seruitude, qui ietteroit nos corns **d'yne bonne veufue : quoy qu'il ne soit | et nos ames dans des feux qui ne men**que naturel, il ne laisse pas d'auoir ses rent iamais. Vn de nous l'avant appellée à l'Eglise pour luy donner quelques in- qu'a remarquez celuy de nos Peres qui a structions, et luy ayant demandé en eu le soin des Missions qui sont ausuitte si elle sentoit quelque chose qui dessous de Tadonssac; ce sont des luv donnast de l'inquietude : Vne seule Eglises errantes composées des Sauchose, dit-elle, c'est lors que mon petit pages qui habitent plus de cent lieues cafant pleure, et que le n'ay point de de long sur les costes de la mer. pain pour l'appaiser ; voilà l'ynique vie est presque semblable à celle des chose qui m'afflige en ce monde. Tu ne seras plus en cette peine, luv repliqua le les mesmes Forests, soit pour le viure, **Pere,** amene-le moi lors qu'il pleurera, | soit pour le couurir, soit pour le logel'essurerai ses larmes et les tiennes, ment, changeants comme elles de de-Cette response a chassé tout son deplai- ( meure, selon les saisons, . De tous ces sir; elle amene son petit fils tous les peuples, les vns ont ressenty le Trem-**10urs pour luy procurer du pain, qui** leur est yn mets fort delicieux, et dont | noissance que par rapport : mais et les ils font beaucoup de cas.

Pour ce qui est des Sauuages estrangers venus icy de nonneau, ceux qui **n'au**oient eu aucune connoissance de pos mysteres, ont esté instruits à loisir. et baptisez au nombre de quatre-vingts, | abandonnez. Il faisoit beau voir ces estans redenables de ce bonheur à vue denots Barbares, dont quelques-vus vepagure femme toute estropiée de ses noient de bien loin en danger de tomber iambes, dont elle n'a aucun vsage, et entre les mains des froquois et de leurs qui, nonobstant cela, la bien en le con-l'autres ennemis, pour pounoir estre inrage d'entreprendre vu long chemin tout struits. Il faisoit, dis-ie, beau voir des stars again passé tant de rochers et tra- | me donneras la vie, si tu me veux don-

Ces sentimens sont semblables à ceux bestes, auec lesquelles ils habitent dans ble-terre, et les autres n'en out eu convns et les autres ont fait eu suitte paroistre vue ardeur si extraordinaire pour estre instruits, que le Pere, raui et comblé de tant de saints desirs, n'a pu refuser le S. Baptesme à ces panyres remph de saults et de precipices, depuis Jougleurs rompre et briser leurs Taberby terres du Nord jusques jev, pour y nacles, des Apostats crier misericorde, amener ses compatrioles et leur faire et demander avec abondance de larmes part de la grace qu'elle recent, il va trois d'estre admis dans l'Eglise, des petits ans, quand elle fut baptisce comme mo— enfants faire retentir leurs voix du petit ribonde au milieu des Forests, n'avant Catechisme et de prieres qu'ils recipoint cesse depuis ce temps-la de prier doient, et des vieillards denenir les Dis-Dieu, et d'exhorter ceux de sa nation à ciples de ces enfans pour les apprendre, se vemir faire instruire. His visont donc let courir apres le Pere partout ou il alvenus, et an lieu de la famme qu'ils boit, sans luy donner relasche ny iour ont quittée dans leurs bois, ils ont trougé ny nuiet, pour ne rien perdre de ses icy la maladie dont bien a voulu esprou-, instructions. He ne Cay lamais ven, ver ces panures Catechumenes, pour mon Pere, luy disoit yn de ces vieilfaire esclater danantage leur Foy: car, lards aage de plus de cent ans, que la de vray, le Pere qui a soin d'eux, leur Proudence fit arriver à l'emboucheure **ayant** demande s'ils estoient contents d'vue petite riulere en mesme temps d'embrasser le Christianisme, nonob-| que le Pere, ah! c'est toy qui seras stant toutes ces maladies : Helas ! pe- mon Pere, tout vieux que le sois, et pondoient-ils, crois-tu que nous puis- nonobstant la mort qui me taloune. tu ner le Baptesme ; ie te donneray mes | quelques fusils et ensuitte celle de leurs enfans, mes nepueux, et toute ma nation, que ie vay faire venir pour receuoir tes instructions.

Que le Ciel entende volontiers ces paroles sortir de la bouche et du cœur de ces pauures Barbares, qui, dans leurs grandes Forests, n'ont que le Saint Esprit pour maistre, pour Pasteur et pour Instructeur.

#### CHAPITRE IV.

## Diuerses querres des Iroquois, et leurs succés.

Dés l'an passé, les Agnieronnons et les Onneiochronnons, qui, des cinq Nations Iroquoises sont les plus superbes, firent vn party de cent hommes, pour **a**ller dresser des embusches aux Outaoüak qui sont nos Algonquins superieurs, et les surprendre dans l'embarras de quelque sault. Ils partent à ce dessein dés le Printemps de l'année 1662 ; leurs prouisions sont au bout de leurs fusils, et les Bois qu'ils trauersent seruent de basse-cour, de cuisine et de giste. Les l plus courts chemins ne sont pas les meilleurs, parce qu'ils sont trop battus, et les esgaremens font les heureux voyages, parce qu'on ne se perd point dans ces Forests qu'on ne trouue des bestes qui se retirent dans les bois les plus escartez.

Aprés qu'ils eurent fait assez longtemps le mestier de Chasseurs, ils se font Guerriers, voyant qu'ils approchoient le païs ennemy. Ils se mettent donc à roder les riues du Lac des Hurons, cherchans leurs proves, et pensant surprendre quelques Chasseurs escartez; ils furent eux-mesmes surpris par vne troupe de Sauteurs (ainsi nomme-t-on -les Sauuages qui demeurent aux enuirons du sault du Lac Superieur). Ceuxcy ayant decouuert l'ennemy, firent leurs approches si hardiment sur le

flesches, ils sautent, la hache à la main, sur ceux que le feu ou le fer auoient espargnez. Les Iroquois, tout orgueilleux qu'ils sont, et qui n'ont pas iusqu'à present appris à fuir, eussent bien voula le faire, si les traits qui leur estoient dardés de toutes parts, ne les eussent arrestés : de sorte qu'il ne s'en est sauué que fort peu, pour porter dans leur païs vne si triste nou**uelle, et rem**plir leurs bourgs de lamentations, au lieu de cris de iove qui auoient coutume d'v retentir au retour des guerriers. Cela montre bien que ces peuples ne sont pas insurmontables, quand on les attaque auec courage.

Les trois autres nations Iroquoises n'ont pas eu meilleur succés dans vne expedition qu'ils ont entreprise contre les Andastogueronnons, Sauuages de la Nouvelle Suede, auec qui la guerre s'est allumée depuis quelques années. Ils composent donc vne armée de huict cents hommes; ils s'embarquent sur le Lac Ontario, sur le commencement du mois d'Auril dernier; ils vont chercher à l'extremité de ce beau Lac vn grand fleuue, presque semblable à celuy de nostre Saint Laurens, qui mene sans rapides et sans saults iusques aux portes de la Bourgade d'Andastogué. Nos guerriers y arriuent, aprés auoir nauigé plus de cent lieuës sur cette belle riuiere. lls se campent aux postes les plus auantageux, et se preparent à vn assaut general, pensant à leur ordinaire enleuer tout le bourg, et retourner au plus tost chargez de gloire et de captifs. ils virent que ce bourg estoit defendu d'vn costé du fleuue sur les bords duquel il estoit situé, de l'autre costé d'vne double courtine de gros arbres, flanquée de deux bastions dressez à l'Europeanne, et mesme garnis de quelques pieces d'Artillerie. Les Iroquois surpris de ces defenses si bien pratiquées, quittent la pensée de l'assaut, et aprés quelques legeres escarmouches, ont recours à leur souplesse ordinaire, pour auoir par fourbe ce qu'ils ne pouuoient emporter par force. point du jour, qu'après la decharge de font donc ouverture de quelque pourparler, ils s'offrent d'aller dans la place (qu'à de si saints emplois, avans pour assegee ausqu'à vingt-cinq hommes, ce suiet immolé leur vie aux perils de partie pour traiter de paix, disoient-ils, "FOcean et aux rigueurs de ce pays. Les partie pour achepter des viures pour froquois estoient donc sur les termes Jeur retour. On leur omire les portes, de cette Ambassade, et tout prests, **ils** entrent ; mais à mesme temps on l'comme ils parlent, a mettre le canot à se saisit d'enx, et sais plus différer, on Teau, quand yn fugitif, Huron de Nales fait monter sur des eschafants, et a tion, mais naturalise parmy les froqueis, la veue de leur propre armée, ils furent 's'estant enade des Trois-Rinières, et bruslez tout vifs.—Les Andastogueron- | arrigant à mesme temps qu'ou estoit sur a va se . . . on du moins a voir leurs campaznes desolees.

Les troquois, humiliez de cet affront plus qu'on ne peut penser, se debandeut e' vont se mettre sur la dell'ensine, eux qui, idisqu'à présent, auoient porté. leurs armés victorienses, par tontes ces terr -s. Mais que feront-ils ? La petite : verolle, qui est la peste des Américains, a fait de grands d'égasts dans leurs Bour- ; tous ces rapports. Nous l'anons receu changes no sont qu'a deniv cultinez. la dissimulation. Les yeils donc menacez a mesme temps  $\psi$  . Ce que nous auons appris de certain, des trois Il aux quals ont si bien meris est que les maladies ont este tressarantez par la resistance quals ont apportée des chez eux, et qu'elles ont donné In Fox. et par la pertidi edont ils ont-occasion à quelques Franceis captifs. voe our les Predicateurs de l'Euangile, de baptiser plus de trois cents enfants Dans ces extremitez ils ne vovent aucun (morab ands et mesm), plusieurs, persontour a leurs affaires, que du coste des nes adultes, qui, se vevans à l'extré-Francois, qui seuls pennent les con-unite, et se sonnenant fort bien des inserver, fortifiants lears Bourgs et les structions que nous leur amons dennées Sanga ents de Bastions, pour les mettre lorsque nous estions en leurs Bourgs en deffense contre l'armée ennemie, si d'Onnonta\_he et d'Ore\_den, priorent enxelle, se, presentoit. It is preparent, pour "mesmes leurs capitis de les mettre dans cela vue velebre Ambassade pour nous la liberté des enfans de Dien, par les venir manter auce de beaux presents, leaux du Saint Baptesine, l' daller de nomeau habiter leurs terres, mence lettee en ferre porte son frint en disposees au Raptesme par les soms de i os bonnes Relizionses, qui n'aspirent]

mons, declarans ainsi la guerre plus le depart, rapporta faussement qu'on chandement que iamais, donnerent as-, se disposoit à Quebec à vue cruelle scurance aux froquois, que ce n'estoit guerre, que des milliers de soldats la que le prelude de ce qu'ils alloient anoient passé la Mer pour venir enleuer faire chez eux, et qu'ils n'auoient qu'à toutes leurs Bourgades, et que les Ams en retourner au plus tost se preparer 'bassadeurs seroient massacrez, ou du moins emiovez en France, pour v'estre captifs le reste de leurs iours. Ce fugitif agoit entendu guelque chose du secours quou nous promettoit, et c'est ce qui le faisoit parler ainsi. nonnelle, la fraveur saisit les Ambassadeurs, la partie se rompt, et il n'y en eut qu'va qui ent le courage de venir iusqu'a Quebec, pour s'inform r de gades, et a enlage outre grand nombre l'comme anny ; mais nous l'agons rede femmes et d'enfans, des hommes en parde comme espion, car nous n'auons quantite : de sorte que leurs Bourgs pu voir chir dans ses discours, taut se trament presque deserts et leurs ces peuples sont connerts et rompus à

Amsi la semec dessem de nous fare esperer de son temps, comme dit le l'ils de Dien, leurs, polities, filles, en lostage, comme et les sueurs dont nous anons arroyse nous leur en anous demande sonnent, "ces Missions, et que nous pensions depon les mettre chez les Meres Vrsu- non estre inutiles, se tromient anorr lines, et y estre culturees, instruites et produit bien des fruits pour l'Eternite,

### CHAPITRE V.

## Diuers meurtres commis à Montreal par les Iroquois et les Hurons.

Nos ennemis, qui se sont trouvés cette année occupez ailleurs, nous ent laissé cultiuer nos terres en asseurance, et ioüir comme d'yn auant-goust, du repos que nostre incomparable Monarque nous va procurer, pour faire passer audelà des Mers la paix qu'il a estenduë de tous costez au-delà de la France. Il n'y a que le Montreal qui a esté teint du j sang de François, et d'Iroquois et de Hurons.

le commence par yn triste accident i arriué à quelques Hurons, qui depuis peu auoient quitté le païs ennemy, et s'estoient refugiez à Montreal pour v viure Chrestiennement. Si iamais les Iroquois ont fait paroistre vne insigne perfidie, c'est en ce que ie vay dire. Ils se firent voir dans le mois de May dernier sur les Coteaux de Montreal, au nombre de sept Agnieronnons et demanderent à parler. On les escoute; ils proposent le dessein d'yne celebre Ambassade, pour ne faire plus qu'vne terre de celle des j François et des Iroquois. On agrée cette proposition, et on leur fait trois presens pour les asseurer que les Ambassadeurs scront les bien-venus, pourueu qu'ils amenent auec eux le reste des François qui gemissent encor dans leur captiuité. Ils s'y accordent, et pour preuue de leur sincerité, s'offrent à laisser comme en ostage quatre des leurs, pendant que les trois autres iront au plus tost trou-! uer les Anciens, pour haster l'Ambas-On tombe d'accord anec eux de sade. cet expedient, et on reçoit auec plus d'appareil qu'on peut, ces quatre nou-On les mene dans la! neaux hostes. cabane des Hurons, pour y loger plus commodément : ce ne sont que festins, que chants, que danses, que presens reciproques; bref, I'on n'oublie aucun tesmoignagne de reioüissance. Le soir venu, les prieres sonnent à l'ordinaire | à demy-bruslez, pour leur suggerer de pour les Sauuages; les Iroquois s'y courtes et feruentes prieres dans le fort

presentent, et donnent grande consolation à vn de nos Peres, qui vovoit **croistre** son petit troupeau; tout le reste du soir se passa en entretiens familiers, en bonnes cheres, et dans toutes les priuautez qu'on peut souhaitter des amitiez les plus cordiales. Aprés toutes les reioüissances ordinaires en de se**mbla**bles occasions, chacun se retire pour prendre vn peu de repos ; il n'y auoit pour lors dans la cabane des Hurons qu'vn homme, deux femmes, vn ieune garçon et trois filles, tous les autres estans à la chasse depuis quelque temps. Sur la minuict, ces quatre traistres se leuent, et à grands coups de haches donnent sur ces pauures gens endormis, mettent toute la cabane en sang ; et avant fendu la teste à l'homine, laissent les deux femmes pour mortes toutes chargées de playes, et emmenent captiues les trois petites filles, le ieune garcon s'estant heureusement eschappé des mains de ces Barbares.

Tout cela ne se passa pas sans bruit: les François y accourent de tous costez, mais trop tard: les fugitifs s'estans seruis des tenebres de la nuict pour couurir leur perfidie, s'en seruent encor pour cacher leur fuitte. On trouue vn pitovable spectacle dans la cabane, trois corps nageants dans leur sang et horriblement defigurez. On s'approche, et l'on s'appercoit qu'vne des deux femmes nommée Helene, auoit encor vn pen de vie, Dieu sans doute voulant comme par miracle luy prolonger les iours pour faire-paroistre sa vertu**, qui** ne deuroit iamais mourir dans la memoire des hommes. Elle faisoit dans le païs des Iroquois ce que le bon **Tobie** faisoit parmy les Assyriens : elle assistoit les pauures et les captifs, toute pauure et captine qu'elle estoit; elle enseuelissoit les morts, et comme il est souuent arriué dans la primitiue Eglise. elle se trouuoit proche des Chrestiens captifs, quand on les brusloit, ne craignant pas de monter sur les eschaffauts pour les encourager à tenir ferme dans la Foy, ny de s'approcher de ces corps

d clears tourments, se meslant parmy is a bourge only pour animor cos patients. a nourir clar-stiennement, et dans la pr. t. ss. in publique de la Ley. Sa plus grande attoction, dans le malheur que Lev ve nt d'arriver, a l'est pas de se voir ton is tarber de blessures et toate degood inter de son song ; mais el et la 1 it de ses pagares filles qui sont endenois, et qu'elle regrette auec des larto side sand, non pas fant parce qu'elles sout la prive de ces Barbares, que poten quell sosant en danger d'estre Garage et al. a. d. mons. I like dit donze et We Close I is pur four, pour obtenir de les referre defiarance. Pest-estre protected a land a designments su fera, at a fisher stead the more hiffinger,

It is because so yours so maltratez d. I. at samplers, charcherout ensentle i se se escus de firer raison de cette color. A a vicilla qui se presenta;

Le ve a sixiesiii «Mey aboole a Montrollen could, a indust paramy froquess that the all mannons, vir designeds estant translated estreadmissal H = pital, e si Barbajos se elbants bien qua Quality and a Munificial of Varide saints. 4.1 s. arest nonmenteds les Robelouses. guesting out has share their traand executions declarate palantia result of the standard spendigg from an form of dates less for stsport andments and led of coordinate parales; chart diles ette es, affurir ess freepras a victor in effect base in a decent substance Land Residence action Hemont, et et la frait a grant le - ժ - հաժ a rede verte sat problet prost a comlea prince of sission in premius; mas

Tis Harries pareste la pieur l'usa Montto cold odd les paives in estor nit pas enr. Letinous, account, solon le sentirant dis Francis in sues, que ces Ir equals in stream que des estaons, et qualities, at temps de lanca par le a sancollected their span arts forthrousehoment r sponder. As les l'essent de acomb uquir. Le atten l'ut a vice pointe de terre, proche de logache de decorat passer. for the red schede single eax, on mat-An sur la place a qui d's inferent la ches-

la marque de la victoire; les autres, dangerensement bless z. Inrent ir brez de leurs mans par les la medis, et vu d'envis trem ent en danzer de moerre, fut instruct par le Dere qui e teit pour Tors a Montr of a ct comme ils of Clous sony ni entenda parter de nes my teres, a fait aise de le mettre en estat de recognit le saint Baptesiae, lembrair qu'il ne pacera james asset, qu'il il verseroit le pete de ser em, pour Fobtenir, a cest agast que fuen prend s is 14 mz, par des voyes imprendes a nos pelits entendements, mais par des dessions eternals, gar fout acl anmer les accidents les plus me e nez a sa chure et au salut des Predesimiez.

Ce triage que fait estte donc cel sage Promdence, la parir encor admirable en la personno d'vir autro remo troqueis, qui estant acrare a Montreal act es son oncle, escent evoluntions less actuars que le Pere fasoit à Lyn et à l'autre; mas la nepreu sa rend it tait dencement aux actraits de la crace, pendant un. Tenele non senterent y apport of de la resistance, mais y tormoit les ralligues et les qui ertin ques : de sorte que l'éplis form el stant to abe pou après mal do, setpendate palapes car sout Bud said quit read and a softmonts de prete qui pass us la postee d virbailers, et he mit avec des merque d'yne yeave hey, lassent sou nalle dates have a demont dessar, but detire,

Restrict your partiqued acid of the Unincession temporal assortions aussi be a que les Itareis et la froquois. La valle de la Partie este, var-Troupe de quarante toterros, perhe Azim memons, partie trait to his ribbis. s estans approach z die nel 1990s, p. ndant que qu'iqu'elle este a « v " Land, som stolens in tes et som i år det und ev til til ..... Let dyn covedi wibis, por 200 tero a dans lesper to concep-. . \_ log and, firs not be discussed in sals, of some of an deax of cors, qui esterent plantere a la - ; -, tracid que sur la del des premient, les un trent, et etc. words, qui est le Trophec ordinaire et je issent fait quelque 🗻 ir kooniq

proye, sur qui ils vont rassasier leur cruauté et decharger leur colere, comme sur de panures victimes destinées au

Vn de ces deux François, qui eut l'ail creué en cette rencontre, s'estoit associé depuis peu auce plusieurs autres familles des plus denotes et des plus! exemplaires de Montreal, pour se mettre tous ensemble sous la protection particulière de la Sainte Famille de lesvs, Marie, Ioseph. Ce bon homme ne fut pas plus tost saisi, que, leuant les mains au Ciel, il fit vne priere feruente et pleine de Foy, qu'il adressa à la Sainte Vierge, laquelle il coniuroit de ne pas permettre qu'vn des enfans de sa famille fust mal traitté. L'effet suiuit la priere, parce qu'il se trouua libre de toute crainte : il ne luy sembloit pas qu'il allast au feu, tant il suiuoit volontiers ses bourreaux; et mesme tous les soirs quand on l'estendoit et qu'on le lioit à des pieux enfoncez dans la terre par les pieds, par les bras et par le col, il se conchoit sur ce cheualet, comme il eust fait sur son lict, et presentant ses mains et ses pieds pour estre garottez, il leur disoit : Les voilà, liez, serrez, mon bieu a bien fait [ plus que tout cela pour moy, quand on l'estendoit sur la Croix ; le suis content | de vous obeïr, en imitant l'obeïssance que mon Maistre a renduë à ses bour-Ces pensées le fortifioient tellement, et luy donnoient vne si forte esperance de sa liberté, que quand il se trounoit quelque sault à franchir, ou quelque endroit dangereux à passer : Acheuez, ma bonne Mere, acheuez ce que vous auez commencé, disoit-il à la Sainte Vierge, auec vne confiance filiale.

Cependant il se faisoit de longues prieres pour luy à Montreal, par ceux au nombre desquels il s'estoit associé, qui ne pouuoient se persuader qu'vn fils adopté de la Vierge deust perir de la façon. Neantmoins, il approche tousiours du païs ennemy, et par consequent de la mort. Ses liens ne sont pas diminuez, ses gardes veillent tousiours sur luy, et la playe de son ceil | rante, mais le courage estoit plus grand

s'en retournent bien joyeux de cette creué qui n'estoit point pansée depuis huit iours, se chargeoit de pus, et le menaçoit de la gangrene : en vn mot, les victorieux voulans au plus tost ioūir des fruits de leur victoire, qui sont de brusler à leur aise leurs captifs, se partagent pour prendre le plus court chemin. Les Agnieronnons tendent droit à Agnié, et les Onneiochronnons chez eux, ayants partagé leurs deux prisonniers; celuy dont ie parle estoit escheu aux Agnieronnons, qui estants en bien plus grand nombre que les autres, donnoient moins de lieu à nostre pauure homme de s'eschapper, aussi n'y pensoit-il pas, voyant la chose entierement impossible, et ne desesperoit pas pourtant de l'assistance de sa chere Protectrice. Le Chapitre suiuant nous apprendra ce qui en arriua.

### CHAPITRE VI.

Victoire des Algonquins sur les Iroquois, et la deliurance d'en captif Francois.

Il ne s'est iamais veu et ne se verra iamais, qu'vn des seruiteurs de Marie perisse, dit vn des grands Deuots de cette Sainte Vierge. Ce Chapitre nous fournit deux exemples de cecy tout à la fois.

Les Algonquins residents de Sillery, après y auoir passé l'Hyuer dans l'innocence et dans la pieté, se resolurent, sur le Printemps, d'aller à la petite guerre ; mais c'estoit vne guerre saincte, parce que tous les lieux qui leur seruent de giste, leur sont comme autant de Sanctuaires qu'ils consacrent par des prieres adressées à la Mere de Dieu, auec tant de ferueur et de constance, qu'vn de nos François, qui par hazard fut de la troupe, estoit tout surpris de voir des Barbares si deuots, et des soldats Sanuages esgaler la pieté des meilleurs Chrestiens. Ils n'estoient que qua-

que le nombre. Els arrinent aux Isles bre. Le Chef des Algenquius se si nala de Richelieu, sans rien deconnrir ; ils par yn trait de courag e qui n'est pas entrent dans la rinière qui porte le commun. Il se nomme Galironlio ; su mesme nom; ils approchent du lac valeur merite que son nom ne seit pas Chroughun et Sy mettent en embus-limis en oubly. Avant donc resolutioper La Providence, qui ne s'endort iaunais sia, son nom François, le Fer, si fasta 1 s siens, fit si bien que ces victos meny et si illustre per tant de caranimany qui venoient de faire compa Monts, lez, qui nous out flot master, so mait with at qui menciont nostre pangre nos termes ance nistre sau., diami From as entriomphe, furent deconnerts, droit a luy, mas pirant a rion moins qu'a rion. Alconques, qui les sument des la conqueste de ce Compurant : il le veuv et tetrarquent leur giste. Le soir poursuit de l'act et du piul, dans lu v. (c), d. ax des abas hardis s'approchent, meslec, où it so demenat a son ordite at so sel crear du nombre, de la poet les et des desseus de l'ennemy, et to a legar practical sales connoissanand the expression retrument an plus The Torresport, Nos soldats Chro-25 Johan 27 a mi et close, Joni to a 11-beg on durmoient les enneand so topolarit trests de les charand a represente posite du jour. Mais e second et brandittiele de marcher to not, sons tore de brott, par le renand the dead great frame has virides chefs the more as full even being sony coma loster vir beingge compaggive. more residents that a lo For a vigilant of for personne non les exploits qu'il a Concern to the of sometimes Sampages, and A record not beginning a session programme. gurs that the end's occasions, qu'ils so to the of the arrays a la main, of great of prosterior inhotte equality as- Softe N & Monophys Sopro Cons to more energy in the out-quaries emplodia torono de Lores tosals, país les rel As the Core, In broke of Pespecial is room, to is undergo in most no passions-I was a do long a labora, so graph common to the organity beginning, forms ports in the atomatical production for this rate real quies on the tops most real posts material data of the grain estopent posete arbeite dissumers, in mont d'unt l'he se re or discountists; because hospitalise is to to the part of direction rounts among Ls. , nos angents des montrants, faison et

A peine y sont-ils arrivez que le chef des troqueis estoit ce Garistarmainer: il Indobat, et l'amboignout d'yn y main par sa grando chesolure, lo vest obliger a secrendre. L'Insquois trop serva be, et qui, i isqu'alors, n'avoit appers qu'a faire des captifs, et nou pers à consist of more a prior oppids testrefall captific sist for a all as called. (8) And I. South Vierge part page of commo illustrate robusto of garagers. se lette reciprogram at sur las cherrox the second sounding, ils easist do son adhersons, let country destoit tout prest de lay perfer le coup de mort. Il fet preseru par vu coro do A che que l'Alsonquin Liv dechies a so, la fista, si na l'ouent qu'il tando à fetre, ou son contana l'ennesabla de se confessor vancu, no codent paret la victoire qu'anges e con perd e la vec-

Lottled estent a least convig costoward necond, count qu'a la tait et mois arried that dispersion from qualities a from a vir opi connot plas visto qui le pas, avont le cours francierce d'erre en eutro d'yn oespee griyn Michaell (a and the sold his bedlanes.

Pendent que tout cela se visciti. ir etro parrere brancois, spactateur do cotto T; codos, demensot, par bordi eir, pools of manus has control terral in ittendant plus que le derminie in de mort, et fall at roon ar de la mon deva description in a query of the language son to the quiffrence to it, silings a follows on hiv, leases to mode. as a mid-constarneste, on bereconnest, on so historio le de exter, pone no pas pendre vir terens si procesiv on il nav محود الإراز فالمصاري والمناز والمراز المراز المراز والمراز proceeds that is not a subject that poissi by compar virtuality. It con refereter tout le bois d'yn son bien hi usseut que la peur, et s'estant tette a d'env

genoux sur la terre toute trempée de coupez, des nerfs arrachez, et des ausang ennemy, remercia sa Liberatrice, de ce qu'elle le tiroit du milieu des feux où il alloit estre ietté ; et depuis, il n'a ! pas esté mesconnaissant de ce bienfait, l ne pouuant entendre parler de la Sainte Vierge, sans fondre en deuotion, et publiant sans cesse les merueilles qu'elle l a operées pour sa deliurance : car il l devoit mourir mille fois en cette attaque par la gresle des balles qui sifficient à ; ses oreilles, et qui iettoient par terre! ceux qui estoient autour de luy, demeurant seul en vie, au milieu de tant de morts.

Reconnoissons aussi la mesme protection enuers les victorieux qui ont l essuvé la decharge des ennemis, et se sont trouuez au milieu des haches et des espées, sans qu'aucun d'eux ait recenla moindre blessure du monde. Le Ciel a sans doute fauorisé leurs armes, qu'ils l ont prises auec tant de pieté : aussise sont-ils seruis de leur victoire, non pas en Barbares, mais en Chrestiens, Voyons-le au Chapitre suiuant.

## CHAPITRE VII.

Supplice de deux Iroqaois pris par les Algonquins.

Le combat dont ie viens de parler, ne dura pas longtemps, car la premiere furie des Algonquins fut si rude et si heureuse, que dix des ennemis estants tombez roides morts sur la place, trois furent arrestez en vie, et les autres s'eschapperent tout couverts de blessures.

Les victorieux, apres cette deffaite, retournent sur leurs pas et viennent tout triomphants à Sillery pour y rendre graces au Ciel de ce que, dans cette victoire, ils ne se sont veus teincts que du sang des ennemis. Hs v font entrer leurs captifs, mais au lieu de la gresle! des bastonnades auec laquelle on a cou- | stume de les receuoir, au lieu des doigts ( uert, et se trouuerent apres trois iours

tres caresses, car c'est ainsi qu'ils nomment les premiers tourments des prisonniers, qui sont les preludes de ceux qu'on leur fait souffrir en les bruslant. au lieu, dis-ie, de toutes ces cruautez ordinaires, ils les conduisent eux-mèmes dans la Chapelle, les inuitent à la priere, les pressent de receuoir le Baptesme, et entonnent deuant eux des Cantiques de deuotion pour les animer par leurs exemples. Enfin ils les mettent entre les mains d'vn de nos Peres qui scavoit leur langue, pour les instruire et les disposer au Sacrement du Baptesme auant que de mourir. pent-estre là vn des actes les plus heroïques qui puisse estre pratiqué par des Saunages : car qui scaura insqu'où va l'inimitié naturelle (i'ose bien dire la rage) qui est entre ces deux Nations, l'Algonquine, et l'Iroquoise, pourra iuger de l'empire de la Foy, qui a bien pu captiuer l'esprit de ces Barbares iusqu'à ce point. Les Hurons qui n'ont pas vne si grande haine contre l'Iroquois, puisqu'ils ont presque la mesme langue, en auoient tant neantmoins du commencement que nous les instruisions, que lors qu'ils prenoient quelques-vns de ces ennemys, et que nous taschions de les disposer à recevoir les caux salutaires au milieu des flammes: Hé quoy! nous disoient-ils, mes freres, voulez-vous que ces gens-là aillent auec nous en Paradis? ment y pourrons-nous viure en paix? pensez-vous v pouuoir accorder l'ame d'vn Huron auec celle d'vn Iroquois? Pauures ignorans qu'ils estoient pour lors! ils ne scauoient pas encor, que selon S. Paul, Dieu ne fait pas le discernement entre le luif et le Gentil, entre l'Iroquois, le Huron, l'Algonquin et le François. C'est ce que nos victorieux ont appris depuis, et ce qu'ils pratiquent à l'endroit de leurs prisonniers.

Le Pere les prend donc à part, les catechise, et le Saint-Esprit trauaillant dans leurs ames bien plus que luv, ils receurent ses instructions à cœur ouet trois nuits, assez scauants, et dans/cœur leur Purgatoire dans les flammes vne saincte impatience d'estre baptisez. Quel bonheur pour nous! disoient-ils, que celuy qui a fait le Ciel et la Terre, et qui n'a que faire de nous, nous avt **con**serné la vie à nous-seuls, nous-de-| Hurons qui-ont-esté-bruslez à Agnié stinant au Paradis où il fait si beau, pen- | dant qu'il a laisse tomber nos Compagnons dans l'Enfer, qui est vn lieu de lieu des flammes que ces belles paroles : supplices eternels; baptise-nous done, Tiray an Ciel; ce qu'ils entonnoient mon oncle, nous sommes prests à tout, 'auec tant d'ardeur, que leurs bourreaux dis-nous ce qu'il faut que nous fas-Ne sont-ce pas la des sentiments d'yn Saint Paul au temps de sa Jasseurez du bonheur de l'autre vie, puis connersion?

sont pas bien esloignez de ceux de Saint, porté la bonne Releine dont nous auons Paulm. puisque quelques-vus veulent | parlé, laquelle a receu les derniers sous'unmoler pour la conservation de ces pirs de ces bons Chrestiens, apres les pauures captifs, et les antres voulants anoir encouragez à mourir constamment leur procurer vue bien meilleure liberté, ¡ dans la profession de la Foy. sont leurs parrains dans leur Baptéme : ceremonie bien belle, de voir vn Alzonquin tenir sur les Saints Fonts vn Iroquois, et apres l'auoir bien pre**sche, lu**y ouurir les portes du bonheur eternel au lieu de le letter au feu.

Ces paunres prisonniers ne scauoient que penser de ces merueilles : ils ne se comprenoient pas, et leurs dernieres chansons, qu'ils appellent chansons de mort, n'estoient que sur la vie eternelle. Les raisons d'Estat les condamnoient à la mort ; mais la pieté chre**stienn**e leur espargna les feux, deux avant esté depeschez a coups de fusil ; pour le troisiesme, il estoit le propre fils d'yn de nos bous Hurons d'iev, qui. avant este pris des son enfance par les Agmeronnous, anoit esté esleué dans Lesclauage insqu'a l'ange de quinze à Sa fortune en est d'autant vinzi ans. blus admirable, avant a mesme temps este defiure de la captinité des Iro**quoi**s et de celle des Alzonquins, avant eschappe le fer dans le combat et le fen j apres sa prise, et avant icy heureusement trouve son pere, et la vie qu'on : lux donna en cette consideration.

🗝 ennemis, ne sont pas traittez de heureusement consommé son Apostolat cette façon ; mais ils n'en sont pas par la perte de ses forces, de sa santé moins heureux: car ils font de bon; et de sa vie. Le tiel n'a pas voulu

des froquois, et souffrent leurs cruantez plustost comme des l'enitens que comme des captifs. C'est ce que nous auous appris tout fraischement de trois depuis peu, qui faisoient yn Sanctuaire de leurs brasiers, ne poussants du mimesmes en estoient tout rauis. disoient-ils, que ces gens-la soient bien qu'ils font si pen d'estat des tourments Les sentiments de nos Algonquius ne de celle-cy. C'est ce que nous a rap-

#### CHAPITRE VIII.

De la Mission des Outaoüak et de la precieuse mort du Pere René Menard et de celle de son Compagnon.

Nous allons voir vn panure Missionnaire vse des trauaux Apostoliques, dans lesquels if a blanchy, charge d'années et d'infirmité, harassé d'yn fascheux et penible voyage, tout degouttant de sueurs et de saug, mourir tout seul dans le foud des bois, à cinq cents heues de Quebec ; laissé en prove aux bestes carnassieres, à la faim et à toutes les miseres; et qui, selon ses souhaits, et mesme selon sa prophetie, imite en sa mort l'abandon de Saint François Aauier, dont il anoit tres-parfadement unite le zele pendant sa vie. - C'est le Pere René Menard, qui, depuis plus de vingt ans a tranaille dans ces rudes Missions, où enfin s'estant perdu dans les bois, Les prisonners que font sur nous [en courant apres la brebis egarce, il a qu'aucun de nous ait recueilly ses der-1 niers soupirs, il n'v a que ces forests qui en ont esté les depositaires, et quelque creux de rocher dans lequel il se sera peut-estre ietté, a esté seul tesmoin l des derniers eslans d'amour que ce cœur tout embrasé a poussé vers le Ciel auec son ame, qu'il a renduë à son Createur, lors qu'actuellement il couroit à la conqueste des ames.

Voiev le peu que nous eu auons appris par vue Lettre venue de Montreal, en datte du 26. luillet 1663. Hier le bon Dien nous amena trente-cinq Canots d'Outaoüak, auec lesquels sont reuenus sept François, de neuf qu'ils estoient ; les deux autres qui sont le Pere René Menard, et son fidelle Compagnon nommé lean Guerin, sont allez d'yn autre costé pour se retrouuer plus tost que ceux-ev au port asseuré de nostre comnume Patrie. Il y a deux ans que le l Pere est mort, et lean Guerin depuis dix mois ou enuiron.

Le pauure Pere et les huict-Francois ses Compagnons, partis des Trois-Riuieres le 28, d'Aoust de l'an 1660, aucc les Outaoüak, arriuerent à leurs païs le l 45, d'Octobre, jour de Saincte Therese, aprés des tranaux inexplicables, des manuais traittements de leurs Matelots. tout-à-fait inhumains, et vne extreme disette de viures ; en sorte que le Pere à peine pounoit-il plus se porter, estant d'ailleurs de complexion-foible et cassé de trauaux. Mais comme on va encor bien loin aprés estre las, il eut assez de courage de gagner le Cabanage de ses hostes. Vn nommé le Brochet, chef de cette famille, homme superbe et tresvicieux, qui auoit quatre ou cinq femmes, traitta fort mal le pauure Pere, et enfin l'obligea de se separer de luy et de se faire vne chaumine de branches de sapin. O Dieu! quelle demeure pendant les rigueurs de l'Hyuer, qui sont presque insupportables en ces contrées La nourriture n'estoit guere meilleure ; le plus souuent ils n'auoient pour tous mets qu'vn chetif poisson cuit à l'eau toute pure, à quatre et à cinq qu'ils estoient, encore estoit-ce vue aumosne que les Sauuages faisoient à quel- | des tourbillons de vents : ils ont sou-

qu'vn d'entr'eux, qui attendoit au bord de l'eau le retour des Canots des pescheurs, comme les pauures mendiauts attendent l'aumosne aux portes des Eglises. Vne certaine mousse qui naist sur les rochers leur a seruv souuent pour faire de bons repas. Els en met**toient** vne poignée dans leur chaudiere, ce qui épaisissoit tant soit peu l'eau, y formant vne certaine escume, ou baue comme celle des limaçons, et qui nourrissoit plus leur imagination que leur corps. Les arrestes de poisson qu'on conserue soigneusement pendant qu'on en trouve en abondance, seruoient aussi dans la necessité à amuser la faim ; il n'v a pas mesme iusqu'aux os pilez dont ces pauures fameliques ne fissent leur profit. Quantité d'especes de bois leur fournissoient aussi des viures : l'escorce de Chesne, de Bouleau, de Tilly ou Bois Blanc, et d'autres arbres, bien cuites et bien pilées, puis mises dans l'eau, où on a fait boüillir du poisson, ou bien meslées auce de l'huille de poisson, leur faisoient d'excellents ragousts ; ils mangeoient le gland auec plus de goust et plus de plaisir qu'on ne mange en l'Europe les marons ou les chastaignes, et encore n'en anoient-ils pas leur saoul. Ainsi se passa le premier Hyuer.

Pour le Printemps et l'Esté, ils s**en** tiroient plus facilement, à la faueur de quelque peu de chasse. Ils tüoient de temps en temps quelques Canards. Outardes, ou quelques Tourtes, qui leur preparoient de rauissants bananets : les Framboises et autres semblables petits fruits leur seruoient de grands rafraischissements. On ne scait ce que c'est en ces païs-là de bled, ny de pain.

Le second Hyver suruenant, les Francois avant obserué comme les Saquages faisoient leur pesche; ils se resolurent de les imiter, iugeants que la faim estoit encor plus difficile à supporter que la grande peine et que les risques de cette pesche. C'estoit vne chose digne de compassion de voir sur ces grands Lacs cleuez souuent comme la Mer. de pauures François en Canot-pendant la pluye et pendant la neige, portez cà et la par

et leurs pieds gelez ; quelques fois ils vescu, et de plus vue sainte liberté se sont veus accueillis d'yne si espaisse | Chrestienne | que | quelques-yns | de | la pondre de neiges chassees par l'impe-bande prenoient de reprendre ceux qui, tuosite du vent, que celuy qui gonner- par hazard, se seroient par fois emannoit le Canot ne pouvoit decouvrir de cipez en quelque legerete. la vene son Compagnon qui estoit à la pointe : quel moven donc d'aborder au que l'en av appris. Pendant son hynerport? Certes, autant de fois qu'ils re- nement parmy les Outaouak, il comprenoient terre, il leur sembloit vu menca vue Eghse chez ces Barbares, petit imraele. Quand la pesche reusis- i bien petite à la verité, mais bien presoit, ils faisoient de petites pronisions ciense, parce qu'elle fuy a conste bien de poisson qu'ils boncannoient, et s'en des sueurs et bien des larmes ; aussi nourrissoient au temps que la pesche sembloit-elle n'estre composee que de estant finic, ou que la saison ne per- Predestinez, dont la medleure partie mettoit plus de pescher.

haute de quatre pieds emiron, qui croist robee, parce que les parents les caen des lieux marescageux. Na peu au- (choient lors qu'il entroit dans les cabaparamant qu'elle monte en espy, les Sau- | nes, estans dans la vieille erreur des uazes vont en Canot her en touffes Hurons, que le Baptesme leur causoit i herbe de ces plantes, les separant les la mort. vues des autres autant d'espace qu'il en [auec les pieds ils les foulent et remijent : fraischement enracinée. 🕶 longtemps, que toute la balle s'en 🦠 detache : en suitle ils le font seicher, auenglement, pent-estre n'eust-d'amais 🗲 tanafement ils le mettent dans des apperceu les brillants de la Foy, si ses casses d'escorce pour ly conseruer, veux enssent este ounerts aux obiets de Ce grain tire beaucoup sur l'Auoine, lors, qual est crud ; mais estant cuit a des tenebres, et qui se plaist a nous faire Leau, il rentle plus qu'aucune semence, voir de temps, en temps, des traits de d Lurope.

stituez presque de tout ce qui peut reerser le corps, ils estoient, en reconjpense, consolez des graces du tiel. Tandis que le l'ere fut en vie, ils auoient tous les ionts la Samete Messe, et se confessorent et communiquent quasi logs : k-- huiet jours. Pere, ce qui les a consernez dans l'in-, de prez de cent aus de vie. tearde de feur toy et de leurs bonnes.

uent trougé à leur retour leurs mains ligence dans laquelle ils out tousjours

Quant a la mort du Pere, voicy ce estoient les petits enfants morrhonds, II y a en ce pays-la une certaine plante, i qu'il estoit obligé de baptiser à la de-

Parmy les adultes, il se tronna deux faut pour passer yn Canot lors qu'ils Vicillards que la grace auoit preparez remendront en cueiflir le grain. Le jau christianisme : I'vu par vue maladie temps de la moisson estant venu, ils mortelle, qui fav rauit la vie du corps menent leurs tanots dedans les petites peu après avoir recen celle de l'ame, allees quals out pratiquées au trances (expirant apres anoir fait profession pude ces grains, et faisant pencher de-phique de la Foy, et presché par son dans les touffes amassees ensemble, les 'exemple à ses parents, qui, se mocegranment. Quand le Canot est plein, quants de luy et de ses prieres, luy 48 vent le vuider à terre dans vue fosse : donnerent occasion de rendre des preupreparee sur le bord de l'ean, puis ues d'yne piete tres-forte, quoy que tout

L'autre Vieillard fut esclaire par son la terre : mais Dien, qui tire la lumiere , sa Proudence, à si bien dispose de fou**t** Si ces panures François estoient de- pour ce panure aneuale, que le Pere s'est trouve tout a propos pour l'esclarer, et hiv omirir le Ciel, lors qu'il anout desig vn pied dans l'Enfer. Il mournt quelque temps apres son Baptesme, benissant ben des graces qu'il inv tarsoit à la tip de ses jours, qu'il Après le trespas du canoit si peu meritees pendant le cours

Il vagoit encor quelques bonnes temmenu -, a este l'ymon et la bonne intel- ; mes qui grossissoient cette figlise soliceut le nom d'Anne en son Baptesme. et qui passe pour Saincte parmy ces peuples, quoy qu'ils ne sgachent pas j ce que c'est que Saincteté. Depuis que le Pere l'a disposée à receuoir le tres-Sainct Sacrement de l'Autel, elle ne scait plus ce que c'est que de vie Barbare parmy les Barbares ; elle fait seule ses prieres à genoux pendant que toute la famille s'entretient de sales discours : elle continué dans ce saint exercice de denotion anec l'admiration de nos François, qui l'ont veue les années suinantes aussi feruente que le premier iour ; et par yn exemple qui ne s'est iamais yeu parmy ces peuples totalement adonnez à la lubricité, d'elle-mesme elle a consacré le reste de son veufuage à la chasteté, parmy des abominations continuelles dont ces infames font gloire de se soüiller incessamment.

Voilà les fruits des trauaux du Pere Menard, bien petits en apparence, mais bien grands en ce qu'il faut yn grand courage, vn grand zele, vn grand cœur, pour souffrir de si grandes fatigues, et aller si loin pour si peu de chose ; quov qu'on ne pnisse appeller peu, quand il ne seroit question que d'yne ame sauuée, pour laquelle le Fils de Dieu n'a pas espargué ses sueurs et son sang, qui sont d'yn prix infiny.

Outre ces Esleuz, le Pere ne trouna dans le reste de ces Barbares qu'opposition à la Foy, à cause de leur grande brutalité et de leur infame polygamie. Le peu d'esperance de conucrtir ces l gens plongez dans toutes sortes de vices, fit qu'il prit resolution d'entreprendre vn nouueau vovage de cent lieues, pour aller instruire vne Nation de pauures Hurons, que les froquois ont fait fuir iusqu'au-bout de ce monde. - Il v auoit parmy ces Hurons quantité d'anciens Chrestiens, qui demandoient instamment le Pere, et luy promettoient qu'à son arriuée chez eux, tout le reste de leurs compatriotes embrasseroient la Foy ; mais auparauant que de s'acheminer vers ce païs si esloigné, le Pere pria trois ieunes François de sa Troupe

taire : vue veufue entr'autres, qui re-|faire des presens aux auciens, et les asseurer, de sa part, qu'il les iroit instruire aussitost qu'ils luy enuoveroient du monde pour le mener. Ces trois François arriuent enfin aprés bien des fatigues à cette panure Nation agonisante; et entrant dans leurs cabanes, il ne tronuent que des squelettes qui estoient si foibles, qu'à peine se pounoient-ils ny remuer, ny tenir sur pied. Cela fut cause qu'ils ne iugerent pas à propos de faire les presens qu'ils auoient apportez de la part du Perc. ne vovants point d'apparence qu'il deust si tost les venir tronuer, à moins que de s'exposer à mourir en peu de iou**rs de faim** auec eux, qui n'en pouuoient plus, et qui estoient encore bien esloignez de la recolte du bled d'Inde, dont ils aucient fait de petits champs. Ils expedierent donc bientost leurs affaires auec ces panures affamez, prirent congé d'eux, leur donnants parole qu'il ne tiend**roit** point au Pere qu'ils ne fussent ensei-Ils se remettent en chemin **pour** reuenir, qui fut bien plus rude, à cause qu'il leur falloit monter la Riuiere en reuenant, au lieu qu'en allant, ils l'auoient descenduë : s'ils n'eussent esté iennes et faits à la fatigue, ils n'en fussent iamais reuenus. Vn bon Huron. qui vouloit les accompagner, fut bien contraint de rebrousser, de peur de mourir de faim en chemin. Pour surcroist de leurs peines, le Canot dans lequel ils estoient venus, leur fut dérobé : et s'ils n'eussent autrefois appris lors qu'ils estoient auec nous chez les Iroquois, à faire des Canots à l'Iroquoise, qui se font aisément de grosses escorces d'arbre, et presque en tout temps, c'estoit fait d'eux. L'avant donc acheué en vn iour, ils s'embarquerent enuiron sur la fin de May; quelques Tortuës qu'ils tronnoient sur le bord des Lacs et des Riuieres, auec quelques Barbuës qu'ils peschoient à la ligne, leur seruirent de nourriture l'espace de quinze iours qu'ils employerent à se rendre au lieu d'où ils estoient partis.

Ils racontent d'abord au Pere le peu d'apparence qu'un pauure Vicillard cade l'aller auparauant reconnoistre pour | duc, foible, destitué de viures comme toit, entreprist yn tel voyage; mais 'mes chers enfans, leur disoit-il, les ems portages, les precipices qu'il faut le Ciel. er. les rochers sur lesquels il se l Saint François Navier, leur dit-il, l sembloit si necessaire au monde l l dans la poursuitte de son entrée! Chine ; et moy qui ne suis bon à l , de seur de mourir en chemin, re-28 ? Non, non, ie ne scaurois souf- auoit tronné dans des brossailles. (Createur que la vie que le tiens de les tours la Sainte Messe, : Aurions-nous iamais este R nostre salut a sa propre vie ? wher ces pangres brebis égarées. I vanduire : il est heureux de cette! contre, il les charge de quelques les, et fait choix d'un des Francois. estoit Armurier, pour l'accompaor d'Estargeon sec, et quelque pen! chair boncannee, qu'il espargnoit uis longtemps pour ce vovage qu'il Son dernier Adieu qu'il

nt beau luy estaller et mettre de- : brassant tendrement : mais ie vons dis les veux les difficultez des chemins - le grand Adien pour ce monde, car vous par terre, soit par cau, la multitude ne me regerrez plus : je prie sa bouté rapides, des cheutes d'eau, et des divine que nous nous rennissions dans

Le voilà donc en chemin le 13, luin traisner, les terres seiches et ste-1661, neuf mois après son arrivée dans où l'on ne peut trouuer rien pour le païs de Ontaoüaks; mais les payz. tout cela ne l'épourante point, il ures Hurons, pour peu chargez qu'ils un'vne scule response à faire à ces -estoient, perdirent bientost courage, les cenfants : Dieu m'y appelle, il faut forces leur manquant, faute de nouri'v aille, m'en deust-il couster la riture. Ils abandonnent le Pere, en luv disant qu'ils alloient en haste à leur bourg aduertir les anciens, comme il ·la conversion des ames, est bieu! estoit en chemin, et pour faire en sorte qu'on l'ennovast querir par de jeunes hommes robustes. Le Pere, esperant ce secours, demenre auprès d'vn Lac rois-ie bien d'obeir à la voix de mon 'enuiron quinze iours ; mais comme les qui m'appelle au secours des pau- ; viures luy manquoient, il se resolut de Chrestiens et Cathecumenes de- se mettre en chemin auec son Compaweus de l'asteur depuis tant de guon, à la faueur d'vu petit Cauot qu'il que des ames perissent, sons pre-| s'embarquent auec leurs petits pacquets. · de conseruer la vie du corps à vn Helas! qui pourroit nons redire les traif homme que le suis. Quoy! ne haux que ce pauure corps extenne souf--il seruir bieu, ne faut-il aider le frit le long de ce voyage, de la faim, ham que quand il n'v a rien à souf- des chaleurs, de la lassitude, des porny aucun risque de sa vie ? Voiev 'tages où il falloit charger sur les espauus belle occasion de montrer aux les et Canot et pacquets, sans auoir rs et aux hommes que l'ayme plus autre consolation que de celebrer tous Entin enniet vous voudriez que le la laissasse "ron le 10, d'Aoust, le panure Pere suiuant son Compagnon s'égara, prenant retez, si nostre cher Maistre n'eust | quelques bois ou quelques rochers pour ere l'obessance de son l'ere tou- les autres. Au bout du portage d'yn rapide d'eau assez penible, son Comoila donc la resolution prise d'aller, pagnon regarde derrière soy, s'il ne le verroit point venir : il le cherche, il lques lincons venus en traite aux l'appelle, il tire insqu'à cinq coups de wak, se presentent au Pere pour fusil pour le redresser dans le bon chemin, mais en vain; ce qui luy fit prendre resolution de donner au plus tost insqu'au village Huron qu'il nizeoit estre proche, afiu de louer du monde a quelr; et pour toute progision, il prend que prix que ce fust, pour aller chercher le Pere : mais par malheur il s'ègara luv-mesme, passant an-dela du Bourg, sans le scauoir. Il fut pourtant plus heureux dans son egarement, avant ux autres François qui d'aissoit, fut reste rencontré d'yn Saunaze qui le reces termes prophetiques : Adieu I dressa et le conduisit au village ; mais il n'v arriua que deux iours aprés que i gnon de voyage iuge que ce fut enuiron le Pere se fut égaré. Et puis que fera vn pauure homme qui ne scait aucun mot de la langue Huronne? Neantmoins, comme la charité et la necessité ont assez d'eloquence, il fit si bien par ses gestes et par ses larmes qu'il donna à entendre que le Pere estoit égaré. promet à vn jeune homme diuerses denrées Françoises pour l'obliger à l'aller chercher, lequel fit semblant d'abord de le vouloir faire, et se mit en chemin; mais à peine se passa-t-il deux heures, que voicy mon ieune homme de retour en criant : Aux armes! aux armes! ie viens de reucontrer l'eune-A ce bruit s'euanoüit la compassion qu'on auoit conceuë du Pere, et la volonté de l'aller chercher.

Et ainsi le voilà laissé à l'abandon, mais entre les mains de la Pronidence dinine, qui sans doute luv aura donné le courage de souffrir constamment en cette extremité le denûement de tout secours humain, quand it n'v auroit que les picqueures des Maringoüins, dont le nombre est effrovable en ces quartiers, et si insupportable, que les trois Francois qui ont fait le voyage. asseurent qu'il n'y auoit point d'autre moven de s'en deffendre, que de courir tousiours, sans s'arrester, et mesme il falloit que deux d'entr'eux fussent occupez à chasser ces bestioles, tandis que le troisiéme vouloit boire, autrement il ne l'auroit pu faire. Ainsi le paunre Pere, estendu qu'il estoit sur la plateterre, ou peut estre sur quelque rocher, demeura exposé à tontes les picqueures de ces petits tyrans, et souffrit ce cruel tourment; pendant le temps qu'il a suruescu, la faim et les autres miseres l'ont acheué, et ont fait sortir cette ame bienheureuse de son corps, pour aller ioüir des fruits de tant de trauaux qu'il a soufferts pour la Conuersion des Barbares.

Pour son corps, le François qui l'accompagnoit a fait ce qu'il a pu auprés des Saunages pour leur faire aller chercher, mais sans effet. On ne peut pas non plus scauoir precisément le temps ny le iour de son trespas ; son compa- | quant à ses fonctions incessamment et

l'Assomption de la Vierge, car il dit qu'il auoit aucc soy yn morceau de chair boucannée, enuiron long et large comme la main, qui l'aura pu soustenir deux ou trois iours. Vn Sauuage trouua. de là à quelque temps, le sac du Pere; mais il ne voulut pas auotier d'auoir trouué son corps, de peur d'estre accusé de l'auoir tué : ce qui peut-estre n'est que trop vray, puis que ces Barbares ne font point de difficulté d'esgorger yn homme quand ils le **renc**ontrent seul dans les bois, sur l'esperance de faire quelque butin. Et de fait, on a veu dans vue Cabane le reste de quelques meubles qui seruoient à sa Chapelle.

Quov qu'il en soit du genre de sa mort, nous ne doutons pas que Dieu ne s'en soit voulu seruir pour couronner vne vie de cinquante-sept ans, dont il a emploié la meilleure partie dans les Missions Huronnes. Algonquines et Iroquoises, s'estant rendu capable par vi trauail sainctement opiniastre d'enseigner ces trois sortes de peuples en ces trois langues differentes.

Son zele, qui estoit tout de feu, et qui luy tiroit presque tousiours les larmes des yeux lors qu'il preschoit aux François, luy auoit donné vne tendresse si grande pour les pauures Sauuages, et à mesme temps yn Empire sur eux si absolu, qu'il s'est trouué peu de Missionnaires qui ayent sceu mieux les gagner par amour, ou qui ayent pu les maistriser auec plus d'authorité. C'estoit vn zele infatigable, qui, dans vne complexion foible et delicate. sembloit auoir vn corps de bronze ; il retranchoit vne bonne partie du repos de la nuit pour vacquer à Dieu-vniquement, donnant tout le jour aux trauaux Apostoliques de sa Mission. On le voioit seicher sur les pieds et comme rongé de melancholie, quand il ne pouuoit pas trauailler pour le salut des ames ; mais aussi le voioit-on dans des joves inexplicables quand il se tronuoit au milieu de ses Neophytes Barbares, s'oubliant de prendre et repos et repas, et vacime d'adresser à celuy de nos ordinairement, sat malta agised non satis ex amore Dei ; Mon 'ere, nous n'en faisons que trop, nous ne faisons pas assez pour ur de Dieu.

i courage alloit de pair auec sonil a veu sans fremir des Troquois ! er sur luy, de consteau à la main, l'esgorger, lors qu'il tranailloit à connersion dans le Bourg d'Oio-, d'autres ont leué la hache sur i mesme hen pour luy fendre la l mais il ne sen estonnoit pas ; il oit encor d'yn yisage guay les af- ¦ : des enfants qui le huoient par les : et um conrolent apres luy comme vn insense ; mais ce genereux i laisoit Abure anec l'Apostre d'estre [

clasche (chose qu'on a remarquée | cher Troupeau. Il a eu cette consolacomme bien particuliere, et sans | tion, | de mourir en cherchant de non-· iamais tant soit peu dementy de | uelles Quailles : il a passe cinq cents ueur ; aussi le nom que luy ont lieues de saults et de precipices pour urs donné ses Superieurs estoit cela ; il est celuy de tous nos Missioncv : Pater Frugifer, le Pere fru- | naires qui a approché le plus pres de la t. L'Ame de ce zele estoit l'amour | mer de la Chine, mais bien l'a reuny à m dont-son-cœur brusloit, et qui! son cher Apostre des Indes par d'antres attoit souvent en bouche, comme routes de vray, mais par yn dermer sa denise, ces paroles qu'il auoit passage presque tout semblable, monrants tous deux dans l'abandon, et sur qui estoit compagnon de ses pei- le chemin des nouvelles conquestes t de ses Missions : *Pater mi* , di- ; qu'ils pretendoient faire pour le Ciel ,

> le ne puis obmettre de dire icy quelque chose du fidele compagnon du Pere, nomme, comme nous anons desia dit, lean Guerin, yn de nos Domestiques depuis plus de 20. ans.

C'estoit yn homme de bien, d'yne eminente vertu, et d'yn zele tres-ardent pour le salut des ames : il s'estoit donné a nous afin de cooperer par ses services à la connersion des Saunages. De fait, apres auoir accompagne nos Peres presque dans tous les quartiers du Canadas et dans toutes nos Missions, soit aux Iroquois, soit aux Hurons, aux Abnaquiois, et aux Algonquius, dans de grands dangers et de grandes fatigues. donnant partout des marques d'yne sainclefé tres-rare; enfin avant este air Jesus-Christ, afin d'engendrer donné pour compagnon au Pere Menard les tranchees des persecutions, en ce dernier voyage, il est mort dans chse troquoise qu'il composa en ce glorieux employ, suiuant son bon le temps de plus de quatre cents. Pere dans le tiel, après l'auoir suiuv tiens, et donnoit esperance de cou- ; si loing sur la terre : car il n'eut pas bientost tout le Bourg, si l'obeis-pplus tost apprès sa mort, qu'il ne soupe l'eust arreste au milieu de sa (gea plus qu'à quitter les Outaouak, par- te fut quand nous fusines obli-| my lesquels if anoit este laisse, pour e quitter les Missions Troquoises, "aller chercher le corps du Pere. - Mais de des nomeaux menitres que ces. Dien agoit d'autres desseins sur luy : il co-faisoient dans nos habitations ; | l'establit comme Missionnaire en chef I il luy fallut done quitter cette de cette pauure Eglise, qui n'auoit pas moisson dont il auoit desia engoie (pu fouir de son Pasteur); ce fut par le rennces au Ciel, par la mort de Baptesme qu'il v'eonfera a plus de deux ite d'entais, et de Vieillards ba- cents enfans qu'il ennova bientost après ce tut lay arracher le cœur du dans le Ciel, pour y couronner le Pere ·, comme avue bonne mere qu'on -d'vu-beau-fuademe de ces petits prethe de ses chers enfans. Il en a ¡ destinez, au salut et à la recherche desbien des fois depuis, tesmoignant, [quels il estoit mort. Après qu'il ent abondance des larmes qu'il ver-lamsi bien emploie yn Hyner, comme tl le regret qu'il auoit de n'auoir pas "faisoit vn voyage auec quelques Frantout son sang au unheu de son cois, la pluye les obligeant de mettre à terre, et faire vne maison de leur Ca-l not, le renuersant sur eux ; lors qu'ils estoient dessoubs, yn d'eux remüant yn fusil, le declin lascha, et alla droit donner dans le costé gauche de ce bon Frere, qui, pour lors, estoit en contemplation de la Passion de Nostre Seigneur. Ce sont les paroles de ces Francois qui en ont fait le rapport, et qui le nommoient Frere à cause qu'il s'estoit consacré à nostre seruice : et puis ils adioustent, que c'estoit son ordinaire d'estre tousiours absorbé dans Dieu. Il tomba roide mort du coup, sans rien dire que le nom de lesus, auec lequel if expira.

C'estoit vn homme de grande Oraison, il v employoit sounent vne partie de la nuit, et le matin venu il se retiroit hors du bruit, pour la continüer l dans le silence de la forest : c'est pour cela que les Outaoüak disoient qu'il faisoit tous les matins la descouverte hors de leur palissade, parce qu'il ne manquoit point d'aller hors des Cabanes se cacher à l'escart pour faire son Oraison, dans laquelle il receuoit des consolations bien particulieres; il la continuoit mesme pendant le sommeil de la miet depuis plusieurs années, et auoit souuent des songes si mysterieux, que vous cussicz dit qu'il estoit mesme raisonnable en dormant.

Il estoit si reserué auec les femmes, qu'il ne les vouloit iamais regarder en face ; ce que voulant persuader à ses Compagnons, ils luy respondoient en riant: Si nous faisions tous comme vous, nous serions bientost dépoüillez de tout le peu que nous auons. vouloient luy reprocher que les femmes Sauuages luy auoient derobé quantité de choses, faute de les auoir voulu ob-Et parmy les Iroquois, lors seruer. qu'il alloit à la chasse, il est arriué que quand nous demandions à des femmes qui venoient du lieu où il estoit alié, si elles ne l'avoient point veu : Nous l'auons veu, disoient-elles, mais luy ne nous a pas veuës : car il ne nous regarde | pas quand il nous rencontre.

Son humilité estoit tout-à-fait rare : comme vne satisfaction à la diuine luil s'offrit vne fois à estre Bourreau en stice, en vnion des trauaux de Nostre

Canadas, afin d'estre en horreur à tout le monde par cét office. Et vne chose l'empescha de presser pour estre en nostre Compagnie, de peur seulement, disoit-il, que la Soutanne qu'il porteroit, ne le fit estimer plus qu'il ne valoit.

le ne puis que ie n'adiouste quelques fragments des dernieres Lettres qu'escriuit le Pere Menard, estant sur le poinct de son depart : elles nous donnent vne nouuelle connoissance du zele de ce bon Pere et de son fidele Compagnon. Voicy donc ces mots: Plusieurs me veulent faire peur, et me destourner de mon entreprise, me representant les grands trauaux de ces Missions, et les perils continuels de mourir ou par la main des Iroquois, ou par la famine, ou par d'autres miseres. Ils adioustent aux fatigues qu'il me faudra endurer, et qui sont presque insupportables aux plus robustes, mon aage et la foiblesse de ma complexion. Il n'y a que le bon lean Guerin qui m'encourage, et qui m'est venu trouuer pour me dire: 0 mon Pere! que le bon Saint François Xauier en a bien deuoré dauantage, et que vous seriez heureux de faire vne aussi belle mort que luy, ne deussiez-vous iamais voir le païs. aprés ces mots, il s'est offert à mov d'yn grand co ur pour ce voyage.

En vne autre Lettre, le Pere parle ainsi: Nous voilà à Montreal sur le poinet de partir pour aller à la rencontre de l'Iroquois: il n'est pas peutestre en si grand nombre que nous; mais nos Sauuages de là-haut sont si peu aguerris, que cinquante Iroquois sont capables d'en mettre trois cents en fuitte. S'ils nous deffont ou nous enmenent, nous suiurons les desseins de la Prouidence de Dieu, qui a peut-estre attaché le salut de quelque pauure Iroquois à nostre mort.

Enfin il conclud en ces termes: le demande mille pardons à vostre Reuerence, et à tous nos Peres, des fautes que i'ay commises partout où i'ay esté; ie vous prie d'offrir ce qui me peut rester de vie dans cét employ penible, comme vne satisfaction à la diuine lustice, en vnion des trauaux de Nostre

Seigneur, à ce qu'il luy plaise de me l'asseure, des amas de morués mortes, receuoir à la mort au nombre des En- ; en forme de collines, composez des arfans de Saint Ignace, nonobstant l'ex- restes de ce poisson, que les vagues de **c**ez de mes pechez : *Quis ego ?* Hélas! | la riuiere ont constume d'y ietter quan**d** pour que Dieu me fasse cet honneur de l'elle est agitée. me letter encore vne fois dedans vn si [ grand employ. He ne vov, à vray dire, ites en Morues, qui s'v peschent en tourien qui vaille en moy, sinon l'idée que l'ées les saisons de l'année, que les Nai'av tousiours eue du grand honneur que juires en sont bientost remplis. Ce pois-Dieu faisoit à vn homme qu'il met dans | son estant en vue quantité si prodil'occasion de pâtir pour son nom : O la | gieuse, que-souuent vue-ligne-esta**nt** grande grace de le traitter comme son liettée dans l'eau à cinquante, soixante **fils et** comme ses plus grands seruiteurs! , et quatre-vingts brasses de profondeu**r,** le supplie vostre Reuerence, que dans le pescheur sent ce poisson qui aualle cet abandon general où ie vay me trou- incontinent l'hamecon auec son amorce, uer, elle ne m'abandonne point de ses qui n'est pour l'ordinaire que quelque Saints Sacrifices, m'impetrant de la Diuine bente la patience et la perseue-(mesme, qui est si goulue, qu'elle analle rance insqu'au bout.

### CHAPITRE IX ET DERNIER.

# **Voyage** depuis l'entrée du Golphe Saint l Laurent insques à Montreal.

Comme I'en imprimoit cette Relation, i il nous est tombé entre les mains le , parre d'un voyage fait exprés par une ▶tsonne de mérile, pour réconnoistre le pays de la Nounelle-France, depuis Lentres du Golphe Saint Laurent insques Montreal. Quelques personnes out. **cru qu** il estort a propos d'en faire vu extrait, et de le communiquer au public | dans cette Relation. - Voicy ce qu'il en

contre vec isle, recommandable tant trois cents, et danantage. **pour sa grandeur, avant pour le moins** 🗪 de leurs peaux qui sont de debit, i le pousse amsi ance la value. laquelle l'en rencontre, a ce qu'on nous ; de liuit-vingts lieues.

Toutes ces contrées sont si abondanmorceau des entrailles de la Morué iudifferemment quov que ce soit, fastce vn morceau de linge, ou de drap et de cuir qu'on aura mis à l'hamecon pour tout apast. Les Habitans de Canadas pourront tirer en son temps de grandes richesses de cette pesche, qui est vravement à leur bien-seance.

Le Fleune au-dessus du Golphe se restrecit, mais non point taut qu'il ne soit large encore de vingt lieues, insques à vir haure distant de quatre-vingts lieues de cette isle. Ausque la 1 : Fleuue n'a point de fonds pour l'anchre : mais ce haure estant passe. For trome fond en auclanes endroits, dont on peut faire autant de Ports de mer tres-commodes. Et le Fleuue se restrecissant encore, ne fait plus que douze lienes de largeu**r** iusques a l'Isle-aux-Monttles, ainsi nommée, pour le nombre de ces oyseaux, dont il y a vne quantite si estonnante, qu'en yn seul coup de fusil o**n** Après avoir passé le Golphe, on ren-len tue quelquefois jusques à deux et

Les riuages de ces quartiers-là se trente heas de circuit, que pour le vovent quelquefois conuerts d'environ arand norabre d'Ours qu'elle nourrit, | vii pied de hauteur d'vii petit poisson **qui «**croient des tichesses pour ce pays, | qu'on appelle de l'Esplan, principale-👀 esteit en estat de s'en seruir, a' ment quand il fait yn graud vent, qui

et de leur graisse et de leur hude, qui , - Les eaux sont-salées rusques iev. et sont de prix, outre que leur chair est ou v voit flotter les mesmes poissons d'un goust excellent. L'étte isle à vue jet monstres marms qui se rencontrent nuere considerable, sur les bords de dans l'Ocean, quoy qu'il en soit esloigné Mais quarante potable et clair, comme de l'eau de fontaine : couleur qu'il ne quitte plus iusques à son origine, que l'on ne connoist pas encore que par coniecture, quoy qu'on l'aye cherchée à cinq cents lieues! de Quebec.

le n'aurois iamais fait si le voulois raconter le nombre des isles qui s'v rencontrent, la beauté de leur situation, et la fecondité de leur terroir; l'Isle-aux-Condres, l'Isle-aux-Oves, et l'Isle d'Orleans, meritent d'estre nommées en passant. La première est souuent remplie d'Eslans qui s'y rencon-La seconde est peuplée en son temps d'vue multitude d'Oyes, de Canards et d'Outardes, dont l'isle qui est ! platte et chargée d'herbes, comme vue prairie, en paroist toute connerte. Les lieux circonuoisins retentissent incessamment des cris de ces ovseaux, ex**ce**pté durant les tremblements de terre qui se sont fait sentir cette année : car ces ovseaux pour lors, à ce que m'ont asseuré quelques chasseurs, gardoient vn merueilleux silence.

L'Isle d'Orleans est remarquable pour sa grandeur, ayant plus de quinze lieués Elle est abondante en grains, qui y viennent de toutes sortes, et auec tant de facilité, que le Laboureur ne fait quasi que gratter la terre, qui ne laisse pas de luy donner tout ce qu'il veut ; et cela durant quatorze ou quinze ans contimels, sans anoir reposé. Cette isle n'est que deux petites lienes au-dessous de Ouchec.

Ce nous fut vue nauigation divertissante en montant la riuiere, depuis le | naires, et la ferre avant esté toute des-Cap de Tourmente jusques à Quebec, de voir de part et d'autre. l'espace de huiet lienes, les Fermes et les Maisons de la campagne basties par nos François tout le long de ces costes : à droite, les Seigneuries de Beaupré, de Beauport, de Nostre-Dame des Anges; et à let de toutes leurs terres heureusement la gauche, cette belle Isle d'Orleans, l qui continué à se peupler heureusement les Prieres, publiques y apporterent 🞾 d'vn bout à l'autre.

donnoient encore plus d'agréement à que iamais on n'en a esperé vne plus nostre veuë, y voyant de loin des Egli- | riche recolte.

liqués aprés cette isle, le Fleuue devient | ses et des Monasteres bastis, et vne Forteresse sur le haut d'vn rocher, qui commande sur toute la riviere.

> Passant plus outre, nous y voyions à gauche les Habitans de la coste de Lauson, et à la droite, les Habitans de la coste Saincte Geneuiefue, et les Forteresses de Saint lean et de Saint Xauier dans les terres, Sillery et toute la coste du Cap-Rouge, habitée sur les riues du grand Fleune.

> Enuiron trente lieuës plus haut que Quebec, les Habitans du Cap de la Magdeleine sortoient de leurs maisons, respanduës plus d'yne lieuë sur to**ute c**ette coste, nous venans au-deuant, et nous inuitans de mettre pied à terre, pour nous regaler à la champestre.

> Mais il falloit aller descendre à la ville des Trois-Riuieres, qui n'est distante que d'vne lieuë de ce Cap. Nous y fusmes receus anec autant d'abondance, et les tables où nous fusmes inuitez, estoient quasi aussi bien couuertes et aussi bien fournies qu'elles pennent estre en plusieurs endroits de la France.

> Les tremblemens de terre v contimioient encore, s'y estant fait sentir grands et épouuantables depuis le cinquiesme iour de Febyrier; et nous estions toutesfois bien auant dans le mois de luillet. Les grands arbres precipitez dans la riviere, auec des collines et des montagnes toutes entieres, rouloient encore effrovablement dans ces caux, qui les reiettoient sur le riuage auec vne estrange confusion.

Les chaleurs avant esté extraordisechée par les feux souterrains et ensouffrés, qui auoient espuisé toute l'humidité, yn incendie qui s'estoit pris dans c is vastes Forests, et qui en auoit desia brusté plus de dix-huict lieuës, menacoit les habitations de nos François, ensemencées : mais les Processions & prompt remede par la grace de Dicu, La basse et la haute ville de Quebec les pluyes ayants suiuy si abondantes,

rementons dans nostre barque, sans crambe des froquois qui hattoient la maigre luy du ceste de la Barque, où campagne, on physicst les borests voisnes, les Runeres et les Lacs, pour surprendre ceux quals trouueroient escar-

None n'autons pas nauigé vne bonne hours, continuants nostre roule, que cours entrasmes dans yn Lac, qui est i des plus agreables du monde, catrolena par six grandes rimeres qui se settent dedans, outre le Fleure de quoient à la pesche, ne faisment pas Sont Laurent qui passe par le imlieu. riger s fait en leur emboucheure des istes et des peninsules si agreables. to vene, et si propres pour l'habitation des hommes, qu'il semble que la untore ave camassé vue partie des beaules de la terre habitable, pour les estaler en ce hen-la. Les ruisges qui sont parte en prairies, et partie en bocages, paron-sent de loing comme autant de tardins de plaisance ; ils nont men de l Sounaze, que les bestes faunes, comme | nove pour l'acheter, que le plomb et la -s Flans, les Cerfs, les Vaches Sau- | poudre. Ces isles sont bien au nombre unes, qui se voient par bandes et en de cent cinquante : les vues de quatre gand nembre.

a cabne, qual ne fut trouble que par sans aucuns arbres que des prumers, les saults et par le bruit des issturgeons, dont le fruit est rouge et d'asses bon et autors possons meonnus en Europe, goust; les autors chargees d'arbres et qui sautoient à centames autour de de vignes Sanuages, qui graupent sur a stre Barque. C'est dans ce Lac que les arbres, dont le fruit ne laisse pas non-troumasmes yn Originae qui passont, d'estre assez sauoureux. On y troume la naixe, c'est yn ammal bien plus, d'autres francis Sannages, comme franzand que les plus hants mulets d'Au-, ses, framboises, merises, bluets d'un pergue, qui a des forces incomparables, goust exquis, meures, grossilles rouges d a aghier nonpareilles et sur la terre et blanches, et beaucoup d'autres petits dans les caux, ou il nage comme un francis inconnus en Europe, cutre lester- lus va pelit tanot d'escorce cona a sent, qui, estans encore plus hafure quantité de tours et de détours tins or grand Lac, od il se manioit comme vii terf qui seroit poursinsy pr les thasseurs en pleine campagne for d'estancemens et de secousses, l'inschoit de gaigner terre, et comme hasseure en mesme temps qui vol- qu'à l'ombre des arbres, qui se tougnent

Après quelques iours de repos, nous | tigeoient sur l'eau dans leur Canoi, luy bour hojent le passage, et le combinsoient on l'attendoit pour lux donner le coupde mort qui ne luy manqua pas. Il ne fut pas sitost tue, qu'il se presenta l'occasion d'en tuer encore trois autres de la mesme façon, et anec de nounelles circonstances qui rendent cette chasso

> Ceux qui, durant ce temps-la, vacmoins bien leur deuoir : de sorte qu'en peu de temps nous eusmes de quos rogaler nostre esquipago à chair et a pois-

Nous ne fusmes pas situst arrigés à l'extremite de ce Lac, que ces celebres Isles de Rich heu se decouurirent à nous. Quand les habitans de ces quartiers ont besein de venaison et de labier, ils n'ont en certain temps qu'a s'y transporter. If he faut point dautre monlieues de circuit ; les autres de deux et Nous passasmes ce Lac en vn temps de trois lienes; les vnes en praines, Nous detachasmes aussitust quels it y a devespre s de petites pommes ou senelles et de poires, qui na duit par deux François, et par deux meurissent qu'à la gelce. Mais rien ne Samages Algonquius qui noits accom- me semble si curreux que quelques raemes Aromatiques et quelques Simples No a la nage que cet animal, lui firent | de grande vertu, qui s'y rencontrent.

Ces isles sont separees les vues des autres par une grande megalite de cales vas brez en droite ligne, comme dans les marsons de plaisance, ested un plaisir de voir comme à de deux heues en longueur, et d'un quart de heue en largeur; les autres plus estroits, on on ne peut namer berceau, se perdant insensiblement et! se desrobant agreablement à la veuë des hommes, iusques à ce qu'ils reioignent la riviere d'où ils sont sortis; mais ils sont tous admirables pour l'abondance de poisson qui s'y nourrit de toute espece.

Après que la riuiere s'est ainsi promenée auec tant de tours et de detours dans des espaces si agreables, elle reprend son cours et ne fait plus qu'vn liet, qu'on prendroit plustost pour vn grand canal fait à main d'homme, que pour le lit d'vne riuiere, tant il est droit et d'vn riuage esgal, couuert de part et d'autre de fort beaux arbres rares en Europe, iusques à vne isle de quatre lieuës en longueur, qui est plustost vn amas d'islets, qu'vne isle : car elle est distinguée par tant de canaux et de ruisseaux, que ceux qui en ont voulu faire le denombrement, en comptent plus de trois cents, qui, se confondant les vns dans les autres, font des labirintes si surprenans pour leur beauté, et si riches pour le grand nombre de poisson, de Loutres, de Castors et Rats musquez, que la chose est quasi hors de croyance. Les Iroquois causent cette abondance, empeschant nos Algonquins de chasser en ces belles contrées.

C'est sur le bord de cette belle isle que nous trouuasmes vne troupe de Vaches Sauuages : c'est vne espece de Cerfs, mais bien meilleurs que les nôtres, et si faciles à tuer, qu'on n'a qu'à les pousser dans la riuiere en les espouuantant, où ils se iettent incontinent à la nage, et pour lors les Chasseurs en Canot, ont la liberté de les prendre par les oreilles, de les tuer à coups de couteau, ou de les emmener tout viuans sur le riuage; quelquefois on en voit deux et trois cents de compagnie.

Cette proye se presenta trop heureusement à nous pour ne nous en seruir Cependant nous nous auancions tousiours du costé de Montreal, et nonobstant la rapidité des eaux qui est grande de ce costé, nous montasmes iusques à la Riuiere des Prairies, qui racteres noirs.

quasi de part et d'autre en forme de vient du costé du nord, et qui se jette dans le fleuue de Saint Laurent.

> Ce lieu-là surpasse encore tous les autres en beauté : car les Isles qui se rencontrent dans l'emboucheure de ces deux fleuves, sont autant de grandes et de belles prairies, les vnes en long, les autres en rond, ou autant de iardins faits à plaisir, tant pour les fruits qui s'y rencontrent, que pour la forme et l'artifice dont la nature les a preparées, auec tous les agremens que les Peintres peuuent representer dans leur paisage. Les ovseaux et les bestes sauuages y sont sans nombre, la pesche admirable. C'estoit vn abord general de toutes les Nations de ce païs, auparauant que les Iroquois eussent infesté toutes ces contrées, et par consequent ce sera vn iour vn païs tres-propre pour estre la situation d'vne grande et grosse ville.

> De là nous montasmes à Montreal, le lieu le plus exposé aux froquois, et où, par consequent, les habitans sont des plus aguerris. Le climat est à mesme hauteur que celuy de Bourdeaux, mais fort agreable; le terroir est tres-bon; le lardinier ne fait que ietter la graine de Melons sur vn peu de terre remuée parmy les pierres, et ils ne laissent pas d'y venir sans aucun soin de la part des hommes. Les Citroüilles y vienne**nt en**core aucc plus de facilité, mais tresdifferentes des nostres : car quelquesvnes ont quasi le goust de pommes et de poires, quand elles sont cuites.

> Les habitans y sont si charitables. que quand quelqu'vn est pris **par les** Iroquois, ils cultiuent ses champs pour faire subsister sa famille.

> C'est aux enuirons de ce lieu que nous surprismes le Capitaine General des Iroquois, surnommé par nos Francois qui ont esté en ces païs-là, Neron, à cause de son insigne cruauté, qui l'a porté autrefois à immoler quatre-vingts hommes aux manes d'vn sien frere tué en guerre, en les faisant tous brusler à petit feu, et à en tuer soixante autres de sa propre main, dont il porte les marques imprimées sur sa cuisse, qui, pour ce suiet, paroist couuerte de ca-

Sclanes auce luv; c'est à seanoir, cinq quois. carcons et quatre filles. C'est yn Capi- | Les poissons qui luy sont naturels, aune de grande mine et de grande pre- sont le Brochet, de deux especes ; la p**us** qu'il estoit entre nos mains.

On le fit donc monter dans nostre Barque, ou le prenois plaisir à consilerer le genie de cet homme et celuy; 1 vn Alzongum qui estoit auec nous et : qui portoit la chenelure d'yn Iroquois ja il anort tué tout fraischement en zierre. Ces deux hommes, quov qu'enerms a se manger, s'entretenoient dans He Barque fort familierement et en p**ant**, estant fort difficile de iuger lek--maler -e- -entimen-.

Le Cosois mettre Neron auprés de mov r table, ou il se comportoit anec vue gaude. And refenue et bien-scance qui 🤛 tereat rien de son Barbare : mais le i este de la journée, il mangeoit incesamment, de sorte qu'il ne leunoit que 1420d il estoit a table.

le descendis aucc ce prisonnier à 🔈 rebect, aussi heurensement que l'estois 🖟 n inte a Montreal. Et puis que ce voyage **n a d**onne Loccasion de considerer le osis et le fleuue, je vous durav que i aupis de la peine a croire qu'il y enst pais i**u m**onde plus arrose, puis qu'on ne i œut faire vierdenne lieue sais tronuer : pelque Riniere ou quelque Lac ; ontre one infante de Torrens et de Ruisseaux. pa rendeut le pais fort fecond, mais si beau, qua peme∧a-t-d rien de semt**iable en l**'Europe,

ponsistent en poissons, dont les viis luv sont naturels, les autres lay viennent, rent au Soleil. la Mer s'estant retirée, le la Mer et des Lacs, dont il vien a l'On dit qui ils sont quasi auengles ; mais le d'ux et trois cents heues de contour : "en recompense ils ont l'ouye fort sube ar and Lac des Hurons, le grand Lac file, de la Nation du Saut, celuy de la Na-j-

Cet homme a ordinairement neuf tion des Puants, le grand Lac des Iro-

-tance, et d'yne si grande egalité et pre- (Perche, de deux especes ; le poisson sence d'esprit, que, se voiant enuironné l'armé, à raison de son bec qui est en de gens armés, il n'en témoigna pas forme d'yne lance ; le poisson doré, d'yn plus d'estonnement que s'il eust esté goust exquis ; le poisson dit du Bord-Interrogé s'il ne vouloit pas bien! de-l'eau, encore meilleur; la Loche, cenir auec nous à Quebec, il se con- d'yne grosseur et grandeur extraorditenta de respondre froidement, que ce | naire ; les Grenouilles, grandes comme n'estort pas vue demande à luy faire, des assiettes, et dont la voix est semblable au meuzlement des Bornfs.

Les poissons qui luy viennent des Lacs, sont la Barbuc, qui nous est inconnue en Europe, qui ne cede point pour le goust au plus exquis de nos poissons ; les Marsonins blanes, de la grandeur d'yne Chaloupe ; et l'Auguille, qui a vn goust bien meilleur de beaucoup que les nostres ; et fout cela en tres-grande abondance, Tel Pescheur s'est fronné anon pris dans ses nasses, pael des deux estoit le plus habile à en yn jour, emq mille Auguilles, qui sont tres-excellentes estant sallées, et de tres-bonne garde ; ce sont dix bariques en yn 10ar, gai se vend sar les heny vingt-cing frames la barique : car c'est vue excellente pronision, en ce qu'elle porte son assaisonnement auec soy, se mangeant rostie sur le fen, sans qu'il soit besoin ny de beurre, ny d'aucime antre saulce, et mesme estant bouillie, elle sert et de beurre et de graisse pour faire les potages.

Les poissons qui luy viennent de la Mer sont les Baleines, les Souffleurs, les Marsonius gris, les Esturgeons, le Saulmon, le Bar, 1 Mose, la Morne, le Haran, le Maguereau, l'Eplan : le Loup marm, dont les ruazes paroissent quelquefois tout connerts, et dont quatre ou cing hommes experts out quelquefois tue, en deux heures, quatre et cinq cents à coups de baston, qu'on leur donne sur la teste, qu'ils ont fort Le Fleme a de grandes richesses qui ptendre. On les surprend sur des fongues battures de rochers, où ils demeu-

L'abondance de tous ces poissons est

incroyable, outre que les huiles que l'on peut tirer du Loup marin, des Marsouins et des Baleines, selon le sentiment des Marchands, peuuent faire vn commerce tres-considerable. Mais nos pauures François ne sont encore en ce païs que des Paralytiques auprés d'vn grand thresor, sur lequel ils ne peuuent porter les mains, tant à cause que l'Iroquois ne leur en laisse pas la liberté, qu'à cause que les premieres pensées de ceux qui ont habité ces païs, ont esté de se pouruoir de pain par la culture de la terre, dont ils sont venus heureusement à bout, quoy que l'on creust d'abord que ce païs estoit trop froid, et que l'hyuer estoit trop long pour en pouvoir esperer et de bon bled froment, et les autres grains de la terre.

Pour ce qui est des animaux que la terre nourrit, il n'y en a point en France qui ne puissent venir tres-bien en Canadas, où toutesfois il y en a quantité d'autres que la France n'a pas : comme Orignaux, Ours, Caribous, Vaches Sauuages, Castors, Ratz musquez.

Entre les oyseaux qui s'y rencontrent de toute espece, il est à remarquer que les Tourtres y sont en si grande abondance, que cette année tel en a tué six vingts-douze d'vn seul coup : elles passoient incessamment par bandes et si espoisses, et si proches de terre, qu'on les abbattoit quelquefois à coups de Elles se sont iettées cette anraines. née sur les grains et y ont fait vn grand rauage, aprés auoir depeuplé les forests et les campagnes de fraises et de framboises, qui croissent icy par tout sous les pieds des personnes ; mais quand on prenoit ces Tourtres en dommage, on leur faisoit bien payer les frais : car

les Laboureurs, outre la profusion qu'ils en ont fait dans leur maison, à leurs seruiteurs, et mesme à leurs chiens et à leurs cochons, en ont salé des bariques pour leur hyuer.

Mais on peut dire que tous ces auantages ne sont rien au prix de la bonté de l'air qui y est si excellent, qu'il y a fort peu de malades en ce païs, et on n'y peut quasi mourir, à moins qu'on ne meure par accident et de mort vioiente: et i'ay remarqué qu'en vn an que i'ay esté en Canada, il n'y est mort que deux personnes de mort naturelle, encore estoit-ce de vieillesse.

L'Hyuer dont on parle tant en Europe, pour sa violence et sa durée, m'y a paru plus supportable que dans Paris. Le bois n'y couste rien qu'à le couper, à ceux qui ont des terres, lesquelles s'y distribuent gratuitement à ceux qui en demandent et qui les veulent cultiuer. Tel en aura quatre et cinq cents arpents, et d'autres dauantage.

Le temps de l'Hyuer est le plus propre pour les Chasseurs, qui s'enrichissent pour lors, et le païs auec eux. des peaux de bestes fauues. L'Hyuer n'est pas moins fauorable pour les gens de trauail, la neige rendant tous les chemins égaux, et le froid glaçant les Riuieres et les Lacs, en sorte que l'on peut passer par tout en asseurance, et traisner les fardeaux ou les faire traisner par les chiens, sur la neige, qui est solide sur la fin de l'Hyuer: et ainsi les promenades, pour ceux qui cherchent leur diuertissement, y sont pour lors tres-belles, et d'ordinaire fauorisées d'vn beau Soleil et d'vn temps fort serein.

# Permission du R. P. Prouincial.

Novs André Castillon, Prouincial de la Compagnie de Irsvs, en la Prouince de France, auons accordé pour l'aduenir au sieur Sebastien Cramoist, Marchand-Libraire, Imprimeur ordinaire du Roy et de la Reine, Directeur de l'Imprimerie Royale du Louure, Bourgeois et Ancien Escheuin de cette ville de Paris, l'impression de la Relation de ce qui s'est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Iesus, aux païs de la Nouvelle France, etc. Fait à Paris, ce 20. Ianuier 1662.



# RELATION

# DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

VE MISSIONS DES PERES DE LA CONFAGNIE DE 188VS EN LA NOVVELLE FRANCE,

ES ANNÉES 1063 ET 1661.

Ennoyée en R. P. Provincial de la Province de France (\*).

An Reverend Pere Provincial dela Compagnie de lesit, en la Prouince de France.

ESUOTE à Vostre Renerence la Relation de coqui s'est passe depuis vn an en ces Contrees. Les frequess qui ent desolécette Eglise naissanle, et qui ont jusqua maintenantempesché ses progrez, commencent a ressentir la main de toen qui les punit, et qui venge le sang des Seruitours de lueu si cruellement respandu par ces Barba-Les maladies, la famine et la guerre vont les depeuplant pursamment, et les font croinse voir our-mesmes sur le point embaragement, mettra fin, Dieu aidant,

qui en mesme temps a besoin d'vir nombre extraordinaire de Missionnaires, pour nunneer la Foy dans les peuples esloignez qui nons attendent, et que Dieu nous presente. Il v a beaucoup à souffrer, et tout a craindre, pour ceux à un ce sort heureux arrivera pour leur partage. Je ne leur cacheray point les pernes où ils s'engagent, et les perils où ils s'exposent; plustost c'est l'attrait que le presente à leur courage, et la recompense plus grande dont Dieu conconnera tous leurs traunux, puis qu'vn bon emur est trop heureux de souffrir et de mourir pour lesus-Christ, qui, le premier, a souffert et est mort pour nous. C'est de la boute du Roy que toutes ces Contrees de la Nomelle-France attendent le secours des Soldats qui mettent icy la Fov en liberté; c'est de la main de Vostre Reuerence, que nous attendons de ces genereux Missionnaires, qui, portans lesus-Christ de leur desolation. Le secours que le dans leur cœur, aillent portant son Nom Lor nous a fait esperer pour le procham l'usqu'au bout de ce nouueau monde. Nous demandons pour cet effet l'assice grand mal de la Noquelle-France, stance des prieres de tous les gens de

(") D'agote l'edition de Bébasties Crameley, et Sébast. Mahre-Crameley, publice à Paris en 1865.

Relation-1604.

bien, et de tous nos Peres et Freres, et particulierement de V. Reuerence,

Mon Reuerend Pere,

Vostre tres-humble et tres-obeyssant seruiteur en N. S.

HIEROSME LALEMANT.

De Quebec, le 30. Aoust 1664.

### CHAPITRE PREMIER.

De l'Eglise Algonquine vers les Outaoüak.

Le premier Chapitre de la Relation de cette année sera comme vne suite du dernier de celle de l'an passé, où nous auons exposé ce qui regarde l'Eglise des Outaoüak, et la precieuse mort de son Pasteur le Pere René Menard, qui, aprés auoir couru plus de cinq cents lieuës dans ces vastes Forests du Couchant, auec vn zele infatigable pour la conqueste des ames, a heureusement consommé toutes ses courses par vne fin digne d'vn Aposfre.

Depuis l'année derniere, il nous est tombé entre les mains quelques fragmens de lettres que le Pere a écrites depuis son depart des Trois-Riuieres, d'où nous apprenons quelques circonstances de ses adventures, et l'estat de cette nouvelle Eglise qu'il a bastie, et cymentée de ses sueurs et de son sang.

Voicy comme il commence vne lettre dressée en forme de iournal qu'il écrit du pays des Outaoüak, aprés y estre enfin arriué:

Nostre voyage a esté tres-heureux, paraces à Dieu, pour le regard de nos François, estans tous arriuez en bonne santé enuiron la my-Octobre. Ce n'a pas esté toutefois sans auoir bien paty, et éuité de grands hazards, du costé des Lacs puissamment agitez, des torrents, et des cheutes d'eau effroyables qu'ils n'eussent voulu, ils trouverents, et des cheutes d'eau effroyables

à voir, qu'il nous a fallu trauerser sur vne fresle écorce; du costé de la faim, qui nous a presque tousiours accompagnez, et de la part des Iroquois qui nous ont combattus.

Entre les Trois-Riuieres et le Montreal, nous fismes heureusement rencontre de Monseigneur l'Euesque de Petrée, qui me dit ces paroles, lesquelles entrerent bien auant dans mon cœur, et me seront vn grand suiet de consolation parmy tous les fascheux accidents qui m'arriveront: Mon Pere, toute raison semble vous retenir icy; mais Dieu, plus fort que tout, vous veut en ces quartiers-là. O que i'ay beny Dieu depuis cette entreueuë, et que ces paroles sorties de la bouche d'vn si Saint Prelat, me sont doucement reuenuës dans l'esprit. au plus fort de nos peines, de nos miseres et de nostre abandon : Dieu me reut en ces quartiers! Que i'ay souuent repassé ces paroles par mon esprit, parmy le bruit de nos torrens, et dans la solitude de nos grandes forests!

Les Sauuages qui m'auoient embarqué, auec asseurance qu'ils me donnoient de me soulager, veu mon aage et mes insirmitez, ne m'ont pas pourtant épargné, et m'ont obligé de porter sur mes épaules des fardeaux trespesants, par tous les saults que nous auons passez, ou peu s'en faut; et quoy que mon auiron n'auançast pas beaucoup leur voyage, estant manié par des bras aussi foibles que les miens, ils n'ont peu toutefois souffrir qu'il fust en repos; si bien que ne scachant où trouuer le temps de dire mon Breuiaire, il me falloit auoir recours par tout où ie pouuois, à ma mémoire, d'autant que nous n'abordions que la nuit, et partions deuant le iour. Où ie trouvois mon auantage, c'estoit à la rencontre des autres canots : car alors nos Sauvages s'arrestoient quelque temps à petuner, ou à s'entretenir des routes et des chemins qu'ils deuoient prendre; et aprés tout, comme ils me voyoient mes Heures entre les mains plus souuent qu'ils n'eussent voulu, ils trouuerent moyen de les tirer de mon sac,

affliction bien grande, de me voir priné (assez rarement, et qu'on ne manze nulle de ce precieux memble, insques à ce autre part. Bienheureux ceux qui pouque i ensse rencontré yn autre paquet, ! noient rencontrer yne certaine monsse, ou, par bonheur, l'auois mis yn autre ; qui s'elene sur les rochers, et dont on Bremaire en petits tomes; ainsi ils ne l profiterent pas de leur impieté.

Us m'ont obligé vne fois de débarquer ; **en** tres-maunais endroit : il me fallut passer des roches et des precipices effrovables pour les retrouuer ; les en**dr**oits par ou il falloit passer estoient si entrecoupez d'abismes et de montagnes escarpees, que le ne crovois pas m'enpoundir tirer : et parce qu'il se falloit! ha-ter, si je ne voulois estre delaissé en tout le reste du voyage, sur tout lors ; que les caux commencerent à estre frojdes, et qu'il falloit fonsiours auoir les pieds nuds, prest a sauter à l'eau, quand ils le nizeolent a propos, pour soulager le canot. Adioustez à tout cecy, que **ce** sont gens qui n'ont point de repas realez ; ils mangent tout à la fois, et ne gardent men pour le lendemain. Pour **la** conchec, ils n'ont nullement égard a **la** commodite de leur personne, ny de**l**eu**r** hoste, mais à l'abord de leurs canots, et a la commodité de l'embarquement et du debarquement, à ce qu'il **soit** aise ; du reste, ils couchent d'ordinaire sur des toches et des cailloux unezaux, se contentans de letter dessus quelques branches, quand ils en trouuent.

Nous ne nous sommes quasi pas entreueus nos François et moy, pendant tout le cours des voyages ; et ainsi nous **D'a**uons peu nous donner aucune assi**stan**ce mutuelle : ils out eu leurs Croix, i **et m**ov les iniennes. Dien peut-estre l **centiment** de la grace que Dieu, me fais-corde de Dieu a attirez icv. soit, tel que raurois peine à vous le p **Poutour** expliquer.

fait vne puree noire; pour les peaux d'Orignae, ceux qui en anoient encore, les mangeoient en cachete : tout paroist bon dedans la faim.

Mais ce fut bien pis, quand estans enfin arrinez au Lac Superieur, auec toutes ces fatigues, au heu du repas et rafraischi-semens qu'on nous y taisoit esperer, nostre canot fut brise de la cheute d'vu arbre, sans esperance de le pounoir refaire, tant il estoit en deschemm, ie me blessav à la jambe et au jordre ; chacun nous quitte, et nous pied, qui s'enfla et m'incommoda fort<sub>i</sub> restons sculs, trois Sanuages et moy, sans viures et sans canot. Nous demenrons en cet estat six iours, vinans de quelques ordures que nous estions obligez, pour ne pas mourir de faim, d'arracher auec les ongles à l'entour d'yne cabane qui anoit esté abandonuée en ce lieu-la, depuis quelque temps ; nous pilasmes les os qui se tronnoient là, pour en faire du potage ; nous ramassions le sang des bestes tuees, dont la terre estoit imbie; en vii mot, nous faisions nourriture de tout. Vn de nous estoit tousiours au guet sur le bord de Tean, pour erier misericorde aux passans, dont nous tirasmes quelques morceaux de chair seche, qui nous empescherent de mourir ; jusques à ce que enfin on cut pitie de nous, et que l'on nous vint embarquer, pour nous transporter an rendez-vous, ou nous deuions hvuerner. C'est vue grande bave, du coste du Sud-du Lac Superieur, ou rarrmay le jour de Sainte Therese, et l'eus la consolation d'y dire la Messe, pour me payer ance vsure de tous mes maux leur a donne plus de patience qu'a passez. Cest icy où le commençav moy; mais le pais dire neantmoins que le Christianisme, qui est compose de te n'aviamais pense, ny ionr'ny mut, a Trylise Volante des Chrestiens Samuaœ voyage des Outaouak, qu'anec yne ges, plus voisins de nos habitations domeur, vie paix d'esprit, et virres- (Francoises, et de ceux que la miseri-

L'yne de mes premières visites, fut dans vne mechante calmete pracquee Nous auons tous ieusné, mais fort sons yn gros arbre pourry, qui luy ngoureusement, nous contentans de sernoit d'abry d'vu coste, et soustenoit quelques petits fruits, qui se trouvoient | quelques branches de prusse qui la defendoient du vent. I'y entray de l'au- | pureté, qui sont icy aussi frequentes tre costé quasi le ventre contre terre et l en rampant, et trouuay sous cét arbre vn tresor: c'estoit vne femme abandonnée de son mary et de sa fille, qui luy auoit laissé deux petits enfans qui s'en alloient mourans; l'vn estoit d'enuiron deux ans, et l'autre de trois. parlay de la Foy à cette pauvre creature affligée, qui m'écouta auec plaisir. Mon Frere, me dit-elle, ie scay assez que mes gens improuvent tes discours; mais pour moy ie les gouste fort, ce que tu dis est plein de consolation. En mesme temps elle tire de dessous cét arbre vn morceau de poisson sec, qu'elle s'osta de sa bouche pour me payer de ma visite; mais ie la remerciay et prisav plus la belle occasion que Dieu me donna de m'asseurer du salut de ces deux enfans, en leur conferant le saint Baptesme.

le retournay quelque temps aprés chez cette bonne creature, et ie la trouuay pleine de resolution de seruir Dieu, et en effet elle commenca des lors à venir aux prieres soir et matin; si constamment, qu'elle n'y a pas manqué vne seule fois, quelque affaire ou empeschement qu'elle eust pour gagner sa pauure Le plus ieune de ces deux enfans n'a pas beaucoup tardé à donner au Ciel les premices de cette Mission, s'y estant enuolé aprés auoir fait quelque exercice du Christianisme, tout enfant qu'il estoit, dedans le peu de temps qu'il a survescu à son Baptesme : car ayant remarqué que sa grand-mere prioit Dieu auant que de manger, il prit de luymesme aussitost l'habitude de porter la main au front, pour former le signe de | la Croix auant que de boire et de manger, ce qu'il a gardé iusques à l'extremité, chose assez rare en vn enfant Sauuage, qui n'auoit pas encore deux ans.

La seconde personne qui semble auoir esté predestinée pour le Paradis, est vn ieune homme d'enuiron trente ans, qui l s'est fait admirer de nos Sauuages depuis longtemps, par vne constance inconnuë parmy eux, qui l'a fait resister | fus, et comme tous ses parens le pres-

peut-estre, qu'en aucun lieu du monde. Il m'auoit quelquefois accosté pendant nostre voyage, et me montroit de grands desirs d'estre Chrestien; mais comme i apprenois qu'il n'estoit pas marié, is me persuadois qu'il estoit plus engage dans le peché que ceux qui estoient mariez. Je trounay ici toutefois qu'il s'estoit tousiours comporté tres-sagement, et qu'on n'auoit iamais peu tirer de sa bouche aucune parole libertine. Ce sut vn des premiers qui me vint trouuer, sitost que ie me fus retiré, comme en vn petit hermitage, en vne pauure cabane faite à l'écart de branches de sapin les vnes sur les autres, non pas tant pour me defendre des rigueurs des saisons, que pour corriger mon imarination et me persuader que i'estois à couuert. Ce ieune homme y estant entré, ie luy demanday, aprés plusieurs bons entretiens, d'où venoit qu'il n'estoit pas marié, et s'il estoit dans la pensée de tenir bon en cét estat. Pere, me dit-il, ma resolution n'est pas de viure à la façon de nos gens, ny de me ioindre à vne femme qui s'abandonne au vice comme toutes les autres de ce pays icy; si ie n'en trouue point de chaste et d'innocente, iamais ie n'en prendray, et ie suis content de demeurer auec mon frere le reste de ma vie. Au reste, quand tu auras remarqué que ie fais autre chose que ce que ie te dis. tu pourras m'exclure de la priere. Cette ferme resolution, iointe aux instances qu'il m'a faites pour estre du nombre des prians, m'obligea de luy accorder le saint Baptesme, auquel ie luy donnay le nom de Louys; et depuis i'av bien veu que Dieu a pris possession de son cœur, comme il le faisoit paroistre en tout rencontre. Vne fois entr'autres. qu'on fit cét llyuer vn festin remply d'impureté, par l'ordonnance des Medecins du pays, pour remettre sur pied vn malade desesperé, nostre Louys ful prié et pressé instamment de s'y trouuer, pour accomplir le nombre destine à cette infame ceremonie; il en fit reà toutes les tentations de l'esprit d'im-l soient et le quereloient pour le faire

archer, il se leue, et sortant par vue l rte de la cabane, il demeura quelque aps en voe place à prier Dieu ; puis ntrant par l'autre porte, il appresta à e a tout le monde, et encourut l'ingnation de lous ses parens ; et comme Oest vingae en sa maniere de viure, il la laut essuver mille petits affronts de us coster, a quov, graces à lieu, il desia fait, pavant d'un souris toutes radienes quan luy adresse, sans Suler ny sans se relascher d'yn seul int, de tous les denoirs d'vn bon restien. Cette Barbarie n'a iamais des courages de cette trempa

La trosseur ame d'ehte qui s'est pues, c'est la sœur aisnes de nostre hers : vne veuve chargee de cinq enes, femme paisible, et qui est tout sour dans son petit mesnage. Elle omena l'aisne de ses enfans, qui est the tille aagee de seize ans, pour l'inne de sa tille, et qu'il luv rendist la ne, qu'elle avoit perdue depuis queles mois : elle audit vir rheume habiel. que luy estouffoit la voix et luy tot I veage de la parole. le la fis ber freu, et en suite le la fis saigner, qui luv rendit la parole; apres quoy more me vint presenter toute sa fa-Die pour estre instruite. Dieu se sernt de tout pour le salut de ses Esleus. prouvay d vne honne façou leur pieet les ayant tronnées fortes et bien posers pour le Baptesme, se le con-ny en mesme temps à la mere et aux Jans, qui, depuis ce temps-là, sont e-reconnoussans enners Dieu, de la er qu'ils ont receué, et à mon enod, m avant beaucoup aidé à subter par leurs charitez.

Le quatreme que lueu nous a donné, L va paupre vieillard qui fut malade à introdute aux Tross-Romeres, I an pas-🔍 et que se ne pa aborder pour lors, ration de leurs foncleurs qui estoient luy a toute heure. Ce bon hom-. sur lequel they agost des dessems, ested pas encore pour lors meur pour ns le voyage l'a beaucoup humilie :

dans le Lac Superieur, il perdit tout ce qu'il anoit esté queru aux Tros-Ruisres, pour saucer sa vie ; et comme la vicillesse et la pauureté sont en graud mepris chez les Saunages, il s'est veu obligé de se retirer en nostro cabane, on d'abord avant voulu railler de nos mysteres. Den minspira si bon, pour reprimer sa hardresse et lus parler au cœnr, qu'ayant donne heu à la grace et an Saint Esprit, il me vint trouver le lendemain pour demander o prier Dien. et l'a fait depuis si hautement, si feruemment el si constamment, que le n ay peur lux refuser le saint Baptesma. Il continué à se rendre digne de cette fauenc, farsant profession publique denant ses compatrates, qui sont tous payens, d'estre disciple de lesus-Christ.

Il est imite en cela par vir autre vieillard, angé de quatre-vingts aux, qui est aneugle, et pour cela ne peut pas venir chez nous auec les autres, pour estre instruit; mais en recompense, il se porte auec tant d'ardeur à retenir ce que ie hay enseigne, qual le repete jour et nuit, dans l'esperance de trouver vir mur l'eteraite bien-heureuse airres sa mort, qui ne peut pas beaucoup tarder.

Pour les autres Chrestiens qui composent cette lighte, ils sont peu en nombre; mais its sont choisis, et me donnent bien de la satisfaction. le n'en av pas voulu admettre yn si grand nombre, me contentant de ceux que i uv ingé deuorr perseuerer constamment dans ia Poy, pendant mon absence : car ic no seav encor ce que te demendray, ny de quel costé le tourneray, mais il faudrast que le me fisse vue grande violence, pour me resaudre à descendre de la Croix que Dieu m a preparce en celle extremite du monde, sur mes vieux iours ; il n'y a ancune pente de mon cour à regoir les Trais-Rimeres; le ne scay de quelle nature sont ces cloux qui me tiennent attache à ce poteau adorable; mais la seule pensée qu'on approche pour m'en detacher, me fait frissonner, et le m'esueille fort souvent en sursault, dans la pensee quill niv a plus d Outanoak pour may, et que mes per va coup de vent l'ayant acqueilly chez me remettent au mesme heu, d'où la misericorde de mon Dieu m'auoit tiré | premier jour de Mars, et le deuxième par vne insigne faueur. Ie puis dire auce verité, que l'ay eu plus de con-tentement icy en vn iour, nonobstant la faim, le froid et les autres incommoditez presque inexplicables, que ie n'en ay ressenty en toute ma vie, en quelque endroit du monde où i'aye esté. l'auois souuent ouy dire au Pere Daniel et au Pere Charles Garnier, lors qu'ils estoient aux Hurons, que plus ils s'estoient veus delaissez et esloignez des consolations humaines, plus Dieu s'estoit emparé de leur cœur, et leur auoit fait sentir combien sa sainte grace l'emportoit par dessus toutes les douceurs imaginables qui se trouvent parmy les creatures : ce peu de consolation qu'il a pleu à Dieu me donner icy, m'a fait aduouer ce se-cret, et m'a fait priser, plus que ie n'aurais pensé, le bien qu'il y a de me trouuer icy tout seul parmy nos barbares, à cinq cents lieues de nos habitations Françoises.

l'entends tous les iours parler de 4. Nations nombreuses, esloignées d'icy de deux ou trois cents lieues. l'espere mourir en chemin; puis que te suis si auant et plein de santé, le tenteray tout le possible pour y arriuer. Le chemin est composé presque par tout de Marets par lesquels il faut passer, sondant le gué, et en danger de tellement enfoncer, qu'on ne s'en puisse retirer; les viures qu'on n'y trouue qu'autant que l'on y en porte, et les maringoins qui y sont en nombre effroyable : sont les trois grandes difficultez qui font que i'ay de la peine à trouver yn compagnon. l'espere de me ietter parmy quelques Sauuages qui ont dessein d'entreprendre ce voyage. Dieu disposera de nous selon sa volonté pour sa plus grande gloire, pour la mort ou pour la vie : ce sera beaucoup de misericorde à nostre bon Dieu, de m'appeller à soy en si bon lieu.

Voilà les dernieres paroles auec lesquelles le Pere conclut ses lettres qu'il date ainsi, aux Outaouak en la Baye de sti, de m'aider à remercier Dieu des Sainte Therese, à cent lieues au-des-

de luillet 1661.

Il se mit en suite en chemin, comme il l'auoit proietté, et y a heureusement terminé sa course, comme il l'auoit predit, et comme nous l'auons raconté dans le dernier Chapitre de la Relation de

l'année passée.

Cette année, vn autre de nos Peres se disposoit à aller prendre sa place; mais par malheur, les Outaoñak estant descendus cét esté à Montreal plus tost qu'à l'ordinaire, et auant que le Pere cust pu s'y rendre, il a perdu l'occasion de monter auec eux. Ce sera pour la premiere commodité qui se presentera, qu'il ira cultiver cette Eglise naissante, en laquelle le Pere Menard a laissé, des son premier hyuernement, comme il l'escrit, le nombre de cinquante Adultes baptisez, force malades, et vn monde de Sauuages à instruire.

# CHAPITRE II.

# Des Eglises Algonquines vers Tadoussac.

Nous connoistrons l'estat de ces Eglises volantes, et des diuers Sauuages qui les composent, par les Lettres qu'en escrit le P. Henry Nouuel, qui les a suiuy dans les bois, comme leur bon pasteur, et qui les a cultiuez pendant l'Hyuer dernier qu'il a passé aucc ent. Voicy une lettre qu'il escriuit des Papinachois:

Mon R. Pere, Pax Christi.

Magnificate Dominum mecum, et # altemus nomen eius in idipsum. Ie prie V. R. auec tous nos Peres, et Freres que i'embrasse in visceribus Iesu Chrigraces que nous auons receues de sa sus du Sault, dans le Lac Superieur, le bonté, pendant nostre liquernement. rriuasmes à l'Isle Verte le 24, du l · mois. Nous trouuasmes en cette ( us nos Sauuages, tant Papinaque d'autres Nations, qui faien tout soixante-et-huit. Els s'erenfermez dans yn fort de pieux. e de la desconnerte qu'ils auoient 'vn grand Cabanage d'Iroquois, bord de la grande riviere. - Cette nauigation de six jours ne fut pas eaucoup de dangers. Le maumps nous avant obligez à nous dans vne petite islette, nous v! deux jours ; nos pilotes eurent e la peine à v conseruer nostre bien longtemps dans ce poste, | à l des glaces et du vent contraire discontinuoit pas, nous eusmes cours à Dieu, et nous estans mis l a protection de lesys, Marie, et 1 priere, que d'abord le temps a ; nostre Saunage qui craignoit oup, nous crie en mesme temps : an, embarquous. Nous ensmes nps bien fanorable insques aux hes de l'Isle Verte, où nostre] he avant donné contre vue roche, ut compassion de nous, et nous (v a longtemps. : tous consolez de voir comme la l oit par le deuant. Le fut à ce Le septième iour de Decembre, nous

party de Quebec le 19, de No-perainte fut d'abord changée en vne e, auec deux François, nostre esperance si forte, que n'apprehendant et quelques autres. Samuges, i point dans la continuation des mesmes dangers, nous arriuasmes henreusement au port. Nous nous sommes arrestez dix iours à l'Isle-Verte, pendant lesquels i'av administré les ceremonies du Baptesme à six enfans de diuers aages, dans vne petite Chapelle qu'on y dressa. Tv baptisav, auant nostre depart, vn Capitaine Papinachois, qui scauoit ses pricres, et que le trounay si bien disposé par des graces toutes particulieres dont Dien l'auoit prenenu, que le creu estre obligé de ne plus differer, nous vovant dans les dangers des froquois : on luv donna le nom de François Xavier.

Ce bon Neophyte m'a raconté qu'étant pe. Nous voyant en danger d'ar- | griénement malade dans les bois, Dieu luv auoit fait voir si sensiblement les feux d'Enfer, où ceux qui ne prient pas bruslerout eternellement, et qu'en suite il luv auoit si bien montré le chemin du Paradis, qu'il troug roit parmy les Chre-; à peine cusmes-nous acheué stiens, que depuis ce temps-là il auoit tousiours prié, et qu'il auoit en horreur les innocations du Demon, que ses compatriotes faisoient dans son pays. En verité Dieu l'a doué d'vn bon ingement et d'vu tres-beau naturel. Il m'a protesté tousiours qu'il ne quittera iamais la priere. Il a sept enfans masles, ous vismes bien prez de la mort. tous baptisez; sa femme l'est aussi il

Auant que de quitter ce premier poste, pe, quoy que tres-mauuaise, auoit Dien voulut auoir les premices du trou-à ce coup, capable d'en faire peau qu'il me donnoit en garde, ayant ne qui cust este beaucoup plus appellé au tiel vue petite fille de mon La nuit nous avant surpris en hoste, que le Pere Gabriel auoit bapti-lroit, nous ne laissasmes pas de sée. Cette mort afflizea beaucoup le uer nestre route : nous n'estions pere et la mere, et toute la parenté, ne demy-lieue de l'Isle Verte, bieu les console dans leur perte, par la orage cause par le Nord, s'estant, ferme croyance qu'ils ont, qu'elle est nostre Chaloupe fut battue de au Ciel ; ils l'inuoquent tous les iours de vents si rudes, qu'elle s'en- afin qu'elle les aide auprez de Dieu.

que nous nous disposasmes tout arrinasmes heurensement du costé du r à la mort, et nous estans resi- | Sud, vis-à-vis l'Isle de Saint Barnabé ; la volonté de bieu, je tis voru de nous y celebrasmes le lendemain la rois Messes à l'honneur de la feste de l'Immaculée Conception de la Famille de lesvs. Manie, et lo- Sainte Vierge; nous arrestasmes là quel-≥t de reciter tous ensemble, pen-†ques jours, en attendant yn temps fauoneuf jours, le Chapelet. Nostre rable pour entrer dans les bois. Cepen-

dant nos chasseurs estans allez faire la l decouuerte bien auant dans les Terres, ils y trouuerent des pistes d'Iroquois, ils y entendirent les coups de fusil, auec lesquels ils chassoient aux Orignaux; cela n'empescha pas que nous n'entrassions bien auant dans les bois le iour de Saint Thomas. Nous auons passé les festes de Noël auprez d'vn grand Lac, où nous dressasmes vne Chapelle. Tous, à la reserue de quelques-vns, que ie ne iugeay pas assez disposez, y firent leurs deuotions auec beaucoup de sentiment de pieté. Les ennemis ayant fait leuer les Orignaux, nos chasseurs n'en trouuant point, et nos petites prouisions avant desia pris fin, quelques-vns commencerent à souffrir, le les consolay et encourageay du mieux qu'il me fut possible. Ce fut alors qu'ayant decouuert qu'vn Sauuage dont la foy m'estoit fort suspecte, auoit eu recours au Demon, ie parcourus toutes les cabanes, leur tesmoignant ue ie n'auois point apprehendé ny la faim, ny les Iroquois iusques alors; que Dieu asseurément les chastieroit, si quelqu'vn retomboit dans cette faute. Le coupable, à qui ie parlay en particulier, me satisfit, au moins en paroles.

Le cinquiéme de lanuier, nous decabanasmes pour aller chercher de quoy viure en vn poste plus fauorable. Nous trauersasmes vn pays si rude, que ie n'arriuay qu'auec bien de la peine à nostre giste; aussi ce fut le iour auquel ie fis mon apprentissage de marcher en raquettes, et à traisner ma Chapelle sur la neige. Toute cette fatigue fut tellement adoucie par les consolations du Ciel, pendant tout le chemin, que i'experimentay bien sensiblement le soin que Dieu prend de ses pauures seruiteurs, qu'il daigne appeller à ces em-plois. Nous auons depuis decabané plusieurs fois: Dieu a beny nos chasseurs, et les apprehensions de la faim avant cessé, il ne nous est resté que celle de l'Iroquois, qui a esté bien grande dans l'esprit de nos Sauuages. Nous nous sommes arrestez vn mois entier en vn mesme endroit, n'osans sortir du fort

ennemis que nos chasseurs decouuroient de temps en temps, quelques cris d'Iroquois qu'on asseuroit auoir entendus, et l'asseurance qu'vn longleur, auec qui i'ay eu diuerses prises, donnoit secretement que nous serions bientost attaquez, nous ayant reduits en cét estat. Ce fut là que ce mechant homme ayant voulu faire vn festin, qu'ils appellent agoumagouchan, ie fus contraint, pour interrompre vne mauuaise chanson qu'il auoit commencée, de ramasser toutes les femmes et les petits enfans, que ie fis prier Dieu à haute voix, proche de l'endroit où le festin se faisoit; cela les surprit extraordinairement, et les obligea à se taire, chacun s'estant retiré dans sa cabane. Ie m'informay d'va des inuitez de ce qui s'y estoit passé; et luy m'avant aduoué franchement que ce partisan du Demon auoit parlé au desauantage de la priere, après auoir eu recours à Dieu, ie fus l'attaquer en presence de tous ceux de sa cabane, et luy ayant dit tout ce que Nostre Seigneur m'inspira pour luy donner de l'horreur de sa faute, i'eus la consolation de voir tous nos Chrestiens indignes contre luy. Ie dis dans toutes les cabanes que le demon se vouloit seruir de ce malheureux pour les perdre. Ils ont tous conceu de l'horreur contre luv. Ayant quitté ce poste, le premier iour de Caresme, nous sommes arriuez, le quatorziéme de Mars, au bord de la Grande-Riviere, où nous sommes demeurez depuis, attendans vn temps fauorable pour passer dans quelque Isle, pour y estre à couuert des Iroquois iusques à l'arriuée des Chaloupes de Kebec.

CHAPITRE III.

Seconde Lettre sur le mesme suiet.

Mon Reverend Pere,
Pax Christi,

mesme endroit, n'osans sortir du fort. Vous auez veu dans ma lettre precequ'on y auoit dressé. Les pistes des dente ce qui s'est passé de plus conible. pendant mon hyuernement! es Sauuages: vous lirez dans celce qui s'est passé, depuis ce iour eus le bien de vous écrire, jusques ngt-et-vniesme Auril, que nous! trauersé le grand fleuue de Saint nt pour entrer dans les terres du l du Nord. Ayant commencé ma ere campagne sous les fauorables ces de la Sainte Famille de Issys. . et losem, l'ay experimenté en ses rencontres combien Dieu agrée | luy demande des graces par la **Mion** de lesus-Christ, qui nous les les meritées, et qu'on s'adresse Sainte Vierge et à Saint loseph, e aux plus puissants Aduocats que puissions auoir auprés de nostre ble Sauueur. Voicy ce que ie suis ! **de publ**ie**r** à la plus grande gloire tte Auguste Trinité visible.

onziéme iour de Mars, m'estant é dans les bois, où l'estois entré dessein de pousser jusques à vne agne, d'où on decouuroit la mer, , **entr**epris celle course par made promenade, le jour estant tresie me trouuay bien en peine lors fallut reuenir à la cabane ; au lieu prendre mes pistes, le voulus tenn chemin tout nouveau, crovant er par ce moyen; mais le fus bien me de mon compte, lors qu'ayant hé iusques à la nuit, le connus par**nent** que le m'estois perdu, et le **rouuay** en peine : car de m'arresdeut esté m'exposer à mourir dans eiges pendant les rigueurs d'yne ou tout geloit ; mais aussi de martousiours dans les obscuritez de la c'estoit me mettre en grand dane m'esgarer de plus en plus. Dans perplexité, je me mis a genoux, dis mes Complies ; apres quov tant adressé à lesvs. Marie, et lo**par** yn ycen one ie fis a l'honneur ette tres-Sainte et tres-Auguste Fa-. comme si i eusse este conduit par : av à trauers yn bois bien espais,

uiere, toute glacée, par où i'auois passé quelques iours auparauant : et là m'estant reconnu, ie me rendis enuiron sur les onze heures du soir au cabanage. le ne scaurois exprimer la jove de mes pauures Sauuages à mon arriuée. 🛈 quo nos cœurs estoient tristes! me direntils ; nous n'auons iamais peu dormir, dans la pensee que nous auions que tu auois esté tué par les froquois, on que tu mourrois de froid, t'estant esgaré dans les bois; nous auons tous prié pour toy celuy qui a tout fait. dons-luy grace, leur dis-ie, de la faueur que le viens de receuoir de sa bouté. lesve, Marie, et loserii, ont eu pitié de moy; m'estant adressé à eux, ils m'ont redressé dans mon esgarement; ayons recours à eux dans nos besoins, ils nous assisteront. L'action de graces estant faite, n'ayant pas apperceu dans la cabane le Francois qui m'accompagnoit, et avant demandé où il estoit, on m'apprit qu'estant eu peine de moy, il estoit entré sur le soir dans le bois pour m'y chercher, et que, sans doute, avant trouué la piste de mes raquettes, il feroit, à la faueur de la Lune, tout le chemin que l'auois fait. nouuelle m'affligea, i'apprehenday autant pour luy qu'on auoit apprehendé pour mov; mais celuy qui redressa mes pas dans mon esgarement, le reconduisit heureusement à la cabane : ie le remerciay de sa charité, il me dit que i'auois couru grand risque si i'eusse continué ma route vers le Midy ; mais qu'au lieu où i'auois fait vne pause (c'estoit le lieu où ie dis Complies et fi**s** mon vœu), ie m'estois parfaitement redressé, et que des lors l'estois venu par le chemin le plus court à la cabane.

dis mes Complies; apres quoy la bord du grand fleuue de Saint Lautant adressé à lasse. Mann, et lopar yn von que le fis a l'honneur d'et tres-Sainte et tres-Auguste Factordine si eusse este conduit par uide, le changeay ma route, et le auparauant. La beauté du pays nous ay à trauers yn bois bien espais, ly auoit du moins six pieds de prouidence de Dieu, qui ne nous voulut coop de fatigues, à vne petite ri-

entendre la Sainte Messe. La traisne l du François où vne partie de nos prouisions estoit, luy estant eschapée des mains à la descente d'vne montagne, alla donner contre des arbres, qui la mirent en pieces, aussi bien que ce qu'elle portoit, à la reserue d'vne bouteille, où il me restoit yn peu de vin pour la Messe insques à l'arrinée des Chaloupes de Kebec. Tous nos Sauuages regarderent cela comme vn petit miracle.

Le dix-huitiesme nous nous disposasmes à la celebration de la feste de Saint Ioseph, Patron de la Nouvelle-France: nos Sauuages commencerent par vn ieusne tres exact, et par la Confession qu'ils firent la veille. Le lendemain, aprés s'estre reconciliez, ils entendirent la Messe, et firent leur Communion aucc beaucoup de denotion, à la faneur du beau iour que Dieu nous donnoit. Aprés auoir recité le Chapelet l'aprés-midy, ils preparerent yn beau feu de iove pour le soir ; le bois n'v manquoit pas. Aprés que l'eus chanté ! le Te Deum, auec les deux François, les Sauuages y adiousterent leurs chansons spirituelles, et la descharge de leurs fusils, qu'ils redoublerent, pour tesmoigner le respect et la confiance qu'ils ont en ce grand Saint. Ceux qui estant encore à la chasse, n'auoient pas assisté à cette solemnité, firent leurs deuotions le jour de la feste de l'Annonciation de la Sainte Vierge, pour laquelle les Sauuages ont vne tendresse particuliere.

Le vingt-et-uniesme nous tentasmes de passer sur la glace à l'Isle-aux-Basques, pour nous mettre à couuert des Iroquois, dont quelques-vns disoient | auoir en quelque aperceuance à la chasse ; mais quelque glace ayant rompu] sous nos pieds, nous fusmes obligez de rebrousser, nous autons desia fait une bonne lieuë sur le grand fleuue.

Le vingt-deuxiesme d'Avril, les glaces avant fondu en partie, nous allasmes par terre où nous auions laissé nostre j Chaloupe, lors que nous entrasmes dans les bois; nous la trouuasmes toute cou-

la mettre en estat. En suite de quoy nous nous embarquasmes pour l'Isleaux-Basques, où nous arrivasmes au trauers des glaces, dans vn iour.

Cette isle qui n'est esloignée du costé du Sud que de deux lieuës, et de sept du costé du Nord, est bien agreable. Elle n'a qu'vne lieuë de longueur, et demie-licué de largeur ; elle porte le nom de l'Isle-aux-Basques, à raison de la pesche de Balcines que les Basques y faisoient autrefois. Le pris plaisir de visiter les fourneaux qu'ils y ont basty pour faire leurs huyles, on y voit encor tout auprés de grandes costes de Baleines qu'ils y ont tuées.

Ce fut à cette isle où la Prouidence de Dieu nous conduisit pour y passer la quinzaine de Pasques, et où nos Sauuages ont donné des marques de leur picté. A peine eus-ie marqué vn lieu pour y dresser vne Chapelle, que d'abord les hommes courrent à leurs haches pour couper du bois necessaire à la fabriquer, et les femmes et les filles ramassent les branches de sapin pour la pauer, tapisser et couurir; nous n'eusmes besoin que d'vn iour, pour la mestre en estat d'y faire nos prieres.

I'v commençay d'abord les instructions pour la Confession et Communion de Pasques. Ie leur fis lecture de l'histoire de la Passion de Jesus-Christ, que i auois traduite en leur langue ; ils l'escouterent aucc beaucoup d'attention. A ces instructions generales i'adioustay les particulieres, où chacun me rendit compte de conscience, auec autant de candeur qu'vn nouice des plus exacts. On ne scauroit croire combien on les gagne, quand on leur parle cœur à cœur. Ayant diuisé en deux bandes ceux qui pouuoient communier, la premiere fit son deuoir Paschal le leudy Saint, et la seconde le jour de Pasque; le Vendredy Saint fut employé à confesser ceux qui ne communioient pas encore, et à honorer le Sauueur moule leur fis, pour la deuxiesme fois, la lecture de la l'assion, auec quelques reflexions que i'y adioutay, apres quoy nous fismes l'adoration de la Croix. uerte de neiges, il fallut trois iours pour Leurs cœurs s'attendrirent beaucoup sur

« que les bons Chrestiens sonffrent <sup>1</sup> dans les maximes du Christianisme. tiers pour l'amour de lesus, ils b promets qu'il te la prestera rsa dealogreuse Passion.

stere plein d'amour : en voicy vne | donné cent coups, pour l'amour de lesus-Christ. Cette ferneur de ces bons office estant finy, vn bon Chrestien Neophytes accusera sans doute au ingeprocha, et me dit: Tu nous as enuent de Dieu, la delicatesse et la lagrange c'est particulierement en ce schete de ceux qui sont nez et esleuez

Leur obevssauce enners leur pasteur ent, ils chastient leurs corps; merite que i'en marque yn beau trait, s-moy, preste-moy vue discipline Les Papinachois ayant fait vu tambour itou pasagastehigan. Seais-tu bien pour s'en sernir contre les Iroquois, et e c'est, luy repartis-le? le le seay pour opposer aux cris et aux hurlemens den, me respondit-it, le m'en suis qu'ils font lors qu'ils attaquent, et ce tamrantrefois. Reniens dans quelque pour leur estant inutile dans l'Isle-auxs. lui repliquay-ie ; ie connois vn Basques, où ils estoient comme dans ne qui est ton amy, il en a vne, vn lieu d'assenrance, vn ienne esaenté Sa dame autre Nation, leur suggera dans ur nt un il ne tarda pas à me som- vu festin de s'en sernir pour danser, et le ma promesse. Luv avant remis ; pour honorer la victoire que les Monestrument de penitence et d'amour (taguez et les Algonquins auoient remles mains, il me demanda congé-portée le Printemps passé sur leurs endiscipliner dans la Chapelle, a la nemis. Ces bonnes gens, sans faire Non, luy dis-fe, le veux reflexion à la circonstance de la Semaine rer la ferueur, fais ce que le le Sainte, forment le dessein deleur danse; : Na-t-on bien auant dans le bois, ! celuy à qui le tambour appartenoit me apres anoir prie quelque temps, i dit leur sentiment en ces termes : Nous maenant comme celuy qui a tant auons dansé autrefois à Tadoussac, tu re pour l'amour de toy, le regarde l'ne seras pas marry que nous dansions us haut des Cienx, donne-luy des liev presentement. Mon frere, lay dis-le, ues da desplasir que la as de l'a-danser est de soy yne chose induferente. offerse, et de l'estime que tu fais mais danser fandis que les Chrestiens souttrances. If m'obeit sans re-font penitence, pleurent leurs pechez, 🥴 mas co qui est plus remarqua- let pensent à ce que lesus leur Capitaine c'est qu'après s'estre donne cent, a souffert pour le salut de tous les hom-« de discipline de compte fait, il mes, ce ne scroit plus chose indiffeinter sa femine a en faire autant : rente, mais criminelle : ainsi prends • ht volontairem ait, pour tesmoi- d'autres pensées; toy qui es le maistre ditselle, a lesus-Christ nostre tout, du tambour, tu serois le plus coupable. de Sameur. la part qu'elle pre- Dans combien de jours pourrons-nous danser, me dit-il? Ce sera le l'indebon Chrestien in en demeura pas <sup>1</sup> main du jour que lesus ressuscita, luv car avant retire la discipline des dis-ie, et cette danse que vous voulez s de sa temme, il fut la presenter, faire pour honorer la victoire de vos apitame, son alle et son bon aniv, alliez, se ponrra faire par vii motif enanois baptise an commencement, cor plus noble et plus saint ; c'est-a-fyuer. L'exhortant à ne pas s'espar-[dire, pour participer aux joyes de tous pursque lesus-thrist ne s'estoit les bons Chrestiens, qui se reionissent sparzne, avant este si cruellement, en la Resurrection gloriense de lesus be pour nostre amour. Ce Capi- leur Capitaine, dans la ferme esperance Neophyte ne s'espargna pas en qu'ils out de ressusciter comme luy, et après s'estre discipline rude- pour n'estre plus suiets à la mort. Ils , il me rapporta la discipline, me mobevrent exactement, quelque presse t qu'on l'auoit instruit comme il que tist celuy qui leur auoit donne la fallout seruir, et qu'il s'en estoit prennere pensée de danser, dont le Demon se vouloit seruir pour troubler les iours de la deuotion de la Semaine Sainte. Au reste, leur danse est assez innocente : les hommes y dansent separez des femmes, sans se toucher les vns les autres ; ils s'y font des presens reciproquement, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Y ayant aperceu quelque chose qui n'estoit pas bien, et les en ayant aduertis, ils la retrancherent sans replique, quoy qu'il n'y eust rien de criminel.

l'eusse esté bien mortifié si le n'eusse pas eu moven de leur faire festin le iour de Pasques, pour leur tesmoigner combien i'estois satisfait d'eux. Nous auions laissé quelque bled-d'Inde dans l'Isle-Verte, au commencement de l'Hyuer : i'y enuoyay yn Canot pour le retirer ; ce Canot estant de retour, le festin fut bientost dressé; mon hoste, qui se chargea de tout, n'oublia rien de son adresse pour faire que tout reussist. Yn bon Chrestien qui auoit souuent exercé sa charité en mon endroit pendant l'Hyuer, me fit present d'vn grand pacquet de langues d'Orignal, avant seeu mon dessein. Le matin de cette grande feste ayant esté donné à la deuotion, et l'heure du disner approchant, mon hoste fut inuiter toutes les Cabanes : chacun s'estant pourueu de son ouragan, c'est-àdire de son plat d'escorce, vient d'abord prendre place à la salle du festin. Tous estans ramassez, comme c'estoit moy qui faisois le festin, ce fut à moy à ha-Les Chrestiens, leur dis-ie, ont des temps pour pleurer, et des temps l pour se resiouyr, tousiours neantmoins dans les termes de la modestie; ceux qui ont pleuré dans la Semaine Sainte, en considerant Iesus-Christ souffrant et mourant pour l'amour des hommes, ont droit de se resiouyr en considerant le mesme Sauueur ressuscité. le continuay quelque temps sur ce suiet; ils eussent bien souhaité que i'eusse chanté à leur mode, en suite de ma harangue, mais ie m'en excusay sur ce que ie ne scauois pas encore leur chant: ie priay mon hoste de chanter pour moy. Ce bon Chrestien, aprés auoir harangué à

la priere, aprés auoir exhorté ses compatriotes à estre fidelles à Dieu, et à aimer la priere iusques au bout, s'acquitta parfaitement de la commission que ie luy auois donnée : il chanta deux chansons, la premiere pour moy, et la seconde pour luy-mesme; tous les antres payerent leur escot, chacun auec vne chauson de mesme. Ils furent bien vne heure à ce preambule de festin. Les chansons estant finies, ie dis le Benedicité ; en suite de quoy deux ieunes hommes de la Cabane firent la distribution du festin, qui consistoit en vn plat de sagamité, c'est-à-dire vne espece de boüillie faite de farine du bled, cuite dans l'eau, assaisonnée de graisse, et de chair d'Orignal boucané: vn petit bout de petun fut leur dessert, et de l'eau toute pure y seruit de bois-Les hommes, les femmes et les enfants y firent parfaitement bien leur Cette boüillie de bled-d'Inde denoir. leur fut vn mets bien delicieux; il y auoit desia longtemps qu'ils n'en auoient mangé : en suite de quoy chacun se retira chez soy bien content et bien satisfait. Enuiron sur les trois heures, nous fusmes reciter tous ensemble le Chapelet. A la fin nous salüasmes Nostre Seigneur ressuscité, auec vne chanson en langue Algonquine, et sur le suiet de cette grande solemnité : nous la chantasmes deux fois chaque iour de l'Octave; elle leur plaisoit beaucoup, aussi est-elle bien faite.

Auant que de sortir de l'Isle des Basques, pour passer du costé du Nord. ie rendys les derniers deuoirs au corps d'vne petite fille, qui estoit morte depuis enuiron deux mois. Son perc, qui estoit Montagnez, fut bien aise qu'elle fust enseuelie dans nostre petite Chapelle, et deuant vne grande Croix que nous auons plantée le Vendredy Saint, vis-à-vis de la porte. Voicy vne preuue de l'amour et du respect qu'ils ont pour les corps de leurs parens decedes. Ayant aduerty ce pere affligé, de faire enseuelir sa fille lors qu'elle fut morte, il me demanda du temps pour penser à ce qu'il auoit à faire sur ce suiet : il me l'honneur de la feste et à l'aduantage de | fit response à quelque temps de là : Tu ra men à cramdre.

COMPRES IV.

wie de Iesus, au pays des Papiachois et des Ouchestopmetele.

iour que Diea nous donna pour Laite guerison. estre traite d'enuiron sept lieues.

Relation-1661.

te nous sommes dans des conti- Nous abordasmes à Esseigiou, rigiere s apprehensions de l'Iroquois ; si celebre à cause du grand nombre de ielis ma fille dans les bois, peut- Saulnons qu'on y prend dans la saison que ces mechans hommes tronne- | de la pesche. Deux choses nous resionyon corps, qu'ils brusleroient as- rent à nostre abord : la première, la nent: esuitons ce danger, nous veue d'vue grande Croix que nous saretirons ailleurs en yn lieg où il luasmes en chantant le Vexilla Regis | prodeunt, en langue Montagnese : la sea, mon R. Pere, ce que l'av ra- conde, la prise de cinq Orignaux, qui, de la fin de mon hyuernement, venans paistre sur le bord du grand e vous rends compte pour satis- i fleure, furent tuez par nos chasseurs. u commandement que vous m'en l'Ce fat ators que les Papinachois, glo-La bonte que vous auez ene rieux de cette chasse, me dirent : Quelnov, en me nommant pour cette ques Montaguez t'ont dit que nostre n, est va bicufait que le n'oublie- pays est vu méchant pays ; que tu y nais: le vous en remercie de tout, mourrois de faim si tu y venois aucc cear, auec d'autant plus de rai- nous ; tu vois maintenant qu'ils n'ont u it me semble que le n'ay iamais | pas dit veav : Kataonatichonasti Onpa-Deu que dans les espaisses fo- pinachionek asti, asti, c'est vue bonne la Canada, ou foutes les veritez l'erre, disoient-ils, que la terre des Papilles que l'anois méditées ailleurs, hachois. Le leur repetois sonnent ces para dans yn iour tout extraor- mesmes paroles, poar leur tesmoigner O qu'il y a de plaisir de viure | combien i estois aise d'estre auec eux i dons l'abandon de toutes les dans leur pays. Nous fusmes en ce res! Un autre que moy enst bien poste enuiron quatorze iours. Mon hoste profite d'une si belle occasion, m'y donna une preune de sa grande -4-mov, s'il vous plaist, par vos charité : car, comme l'estois tranaillé s. le pardon des pechez que i av. d'yne fienre assez violente pendant quelis contre Dieu infiniment bon, et ques jours, ce bon Chrestien me conidez pour moy, en vos saints Sa- soloit de temps, en temps. Voicy ce s, que le meure en son saint ser- qu'il modil viviour : O que mon cœur abandonne des hommes, pe pou- est triste depuis que lu es malade, je amais estre abandonne de Dieg, souffre beaucoup en le voyant souff, ir ! Lie prie Deu de tout mon cœur que le <sup>1</sup> sois malade en ta ptace, et que si tu dois monric, le luy demande cette faveur que le meure et que fa vaies eui core. Dai comonist la sincerile de ces l bons Samazes, scan bien one ce n'estoit pas va compliment : it desort ce qu'il il du l'ogage d'un Pere de la Com- pensoit. Le le remerciay de sa bonte l'en l'assurant que le m'estimois heureux de souffrir, pour l'amour de lesus-Christ, le mal qu'il luy plaison me dondessem de ce vova, e avant esté ; ner, et que s'il vouloit disposer de moy, pendant I hyucco ment, nous const le tiendrois à grande faueur de mourir smes a l'executer le vinst-vniesme | dans yn entier abandonnement de tou-1. Avant laisse les Montagnez, qui | tes choses. Si ma fieure eust dure plus at hou one aged notes dans 1 Islo-) longtemps, it s'estoit offert pour me popues, le passay du costé du Nord, saigner : mais le crois que les prieres 🕳 Papinachois, à la faueur d'vu de c - bonnes gens m'obtinrent ma par-

Nous eusmes blon de la joye le deu-

xiesme iour de May, à l'arriuée du Francois et du Sauuage qui estoient allez à Kebec, lors que nous estions encore du costé du Sud : ie n'auois plus de vin pour dire la Messe, ie l'auois acheué ce Ces nouueaux venus comblerent nostre ioye, lors qu'ils nous dirent que la Chaloupe dans laquelle ils estoient venus, estoit à vne lieuë au-dessus de nous, et que le Pere Gabriel Druil-Le lendemain, letes estoit dedans. tous nos Sanuages me voulurent accompagner pour aller voir les François. particulierement le Pere, qu'ils aiment beaucoup: nostre petite Chaloupe n'eut pas manque de nageurs. Nous arriuasmes bientost au lieu de nostre entreneue, on nous recent anec beaucoup de charité. Ce Pere et moy ayans conferé sur ce que nous auions à faire touchant nos Missions, nous conclusmes que i accompagnerois les Papinachois dans leur voyage des terres, et que le Pere monteroit dans le Saguené, pour visiter les Sauuages de ces quartiers-là, aprés quoy nous nous separasmes.

Le cinquiesme iour de May, nous arriuasmes au saut au Mouton : c'est vn grand saut par où la riuiere que les Saunages appellent Kaouasagiskaket se décharge dans le grand fleuue de Saint Laurent: nous fusmes huit iours en ce poste. Les deux Sauuages qui auoient perdu leurs deux petites filles pendant nostre hyuernement, ayant choisi ce lieu comme le plus propre pour leur donner leur derniere sepulture, nous y dressasmes vne petite Chapelle où elles furent enseuelies. Tout ce qu'ils auoient de plus beau fut mis dans leur Les ceremonies de l'Eglise que ie leur expliquay, leur donnerent bien de la consolation; sur tout lors que ie leur dis que ces deux petites innocentes n'auoient pas besoin de nos prieres, et que les prieres qu'on faisoit n'estoient que pour remercier Dieu des graces qu'il leur auoit faites, qu'elles possedoient dans le Ciel où elles nous attendoient. Les parens ayant veu que les François mettent des Croix sur les Sepulchres,

me prierent de planter à l'endroit où leurs filles estoient enseuelies, pour marque qu'elles estoient Chrestiennes; ils me dirent qu'ils visiteroient souuent ce lieu pour les inuoquer, comme ils ont fait depuis leur decez; il n'est pas crovable combien ils ont de respect pour les corps morts. le me suis soquent seruy de cét argument, pour leur bien inculquer l'immortalité de l'Ame, et la foy de la resurrection de nos corps.

Le onziesme du mesme mois nous arrivasmes à la riuiere que les Sauuages appellent Kouakoucou : nous vismes en passant les rauages que le Trembleterre a fait aux rivieres du Port-neuf; l'eau qui en sort est toute iaune, et elle garde cette couleur bien auant dans k grand fleuve, aussi bien que celle des Bersiamites: les Sauuages ne scauroient plus nauiger dans ces deux riuieres.

Quittant ce dernier poste, nous fismes rencontre de deux Canots qui descendoient des terres bien chargez de pelleteries: ils rebrousserent chemin, et s'en vinrent auec nous. Nos Sauuages firent leur traite auec ces nonueaux venus, en suite de quoy ils acheuerent les Canots qui nous estoient necessaires pour nostre vovage. ques iours aprés, estant arriuez à la riuiere de Peritibistokou, où nous arrestames iusques au deuxiesme de luin, deuant entrer dans les terres par cette riuiere, la disposition de nostre voyage fut, que les femmes, les enfans et quelques hommes resteroient sur le bord du grand fleuve, tandis que le reste monteroit au Lac de Manikougan : mais k François qui m'accompagnoit, et moy, nous estions exclus du voyage. Vn box Chrestien m'ayant informé de l'effort que faisoient quelques nouueaux venus pour empescher que ie ne les accompagnasse pas au Lac, aprés auoir recommandé l'affaire à Dieu, ie les assemblay dans la Chapelle, et aprés auch ouv mes raisons, ils changerent de sertiment. Quelques-vns me dirent scalement: Le chemin est si rude, que nous apprehendons beaucoup pour toy, que tu ne puisses fournir à de si grandes en firent deux de leur mouuement, qu'ils | fatigues. C'est la seule raison pour

ce jour-là jusques à vn grand! d nos Argonautes avant trouné appartenoient de droit. mbre de Loups-Marins, ils en a grand carnage, s'estant seruis s fusils, de leurs espées et de ! esches pour cette chasse. fus adverty que le Sannage qui ioit nostre Canot, estoit malade, moins qu'il faisoit semblant de et qu'il auoit quelques penrebrousser chemin : le Demon e son reste pour empescher mon

Lav recours à Dien : en suite l le malade, je luv donne vu peede, le l'encourage : le lendefut parfaitement guery, et ennt resolu à continuer le voyage! an bout.

oisiesme iour de juin, quatre Ca-} es tantost à grimper des montantost à percer des bois, où ions de la peine à passer, estant ( argez autant que nous ponujons graisse d'Orignal. I'vn portoit le Canot, l'autre les l'autre ce qui estoit necessaire! iller. Ie portois ma Chapelle et l ites provisions ; il n'v avoit per-

nous auions peine à consentir : y fallut franchir à force de rames, nous epart ; mais puis que Dieu le y donnerent bien de l'exercice. Beny omme tu nous en asseurcs, et soit bieu qui me donna les forces pour e sens assez fort pour franchir fournir à tout cela. L'eus la consolaes difficultez, nous en sommes tion de celebrer la Messe le jour de la cs. Tous ayant fait leurs deuo-jour de la Pentecoste, nous par-à-vis d'yne grande montagne, et que e lendemain deuxiesme de luin, nous appellous le Mont de la Trinité. i Messe, au nombre de dix Ca-| C'est le premier sacrifice qui a esté Nous voilà en chemin, faisant offert en ce pays-là, où iamais Euroauiron à qui mieux mieux : ie | pean n'auoit eucor paru. le priav Nostre i apprentissage en ce mestier. Seigneur Jesus-Christ qui en estoit le direction du François et du Sau- Souuerain, aussi bien que de toutes les ec lesquels l'estois. Nous anan-lautres parties du monde, qu'il s'y rendist maistre de tous les cœurs qui luy

Le neufiesme iour de luin nous arrinasmes au Lac de Manikouagan, où ie trouuay soivante-et-quatre ames. C'estoient des Papinachois, qui, reuenans de leur chasse, s'estoient assemblez en cét endroit pour faire leur trafic auec leurs Compatriotes qui habitent le long du grand fleuue de Saint Laurens, et qui ont commerce auec les François. Ils nous accueillirent auec beaucoup de tesmoignages d'affection. Deny Canots nous estans venus reconnoistre, ils retournerent promptement à leur Cabanage, pour preparer nostre reception. Nous les saluasmes à l'abord auec toute nostre petite artillerie, ils respondirent auec leurs fusils; en suite de quoy, stant separez pour aller joindre nous estans desbarquez, ils se charmilles, nous fismes yn portage, I gerent de tous nos paquets, qu'ils pord'yn jour entier, que nous em- terent à la Cabane du Capitaine, où ils nous conduisirent, et où nous fusmes regalez d'abord d'vne grande piece de chair boneanée, auec vn morceau de

La plus grande partie n'avant iamais ven des François, uv des lesuites, ne se pounoient lasser de nous regarder. toute la Cabane estoit remplie de speui n'enst son fardeau, et qui ne ctateurs. Nous y gardasmes tous le sie tout son corps. Sur le tard leuce, jusques à l'action de graces, que strasmes dans la grande riniere mes. Sanuages et moy fismes, après ikouazanistikou, que les Fran-Jauoir pris nostre refection. En suite sellent la riuiere Noire, à cause | de quoy ie leur annonçay la bonne nouprofondeur. Elle a bien la lar- | uelle, c'est-à-dire le dessein que Dieu : la Seine, et la rapidité du auoit sur eux pour les deliurer de l'En-; les onze portages qu'il nous y for, et leur donner son Paradis, s'ils ure, et les diners courans qu'il vouloient imiter leurs Compatriotes qui m'accompagnoient. Les bons Chrestiens prirent la parole aprés moy, et comme ils possedoient mieux que moy la langue, ils s'estendirent plus longtemps sur les louanges de la priere. l'estois rauy d'ouyr ces nouueaux Predicateurs dont Dieu se seruoit pour la conuersion de tout cét auditoire.

Le lendemain dix-huitiesme fut employé partie à visiter les familles en particulier, à en escrire les noms, et distinguer ceux qui estoient baptisez, d'auec ceux qui ne l'estoient pas ; partie à dresser vne Chapelle. li v auoit plaisir de voir remuer les ouuriers : les vus couroient aux perches, les autres aux escorces, les femmes aux branches de sapin, tandis que les ingenieurs preparoient le sol, et formoient le dessein de la premiere Eglise qui aye iomais esté en ce pays. Le corps de la Chapelle estant acheué, ie dressay l'Autel. et ie l'ornay du mieux qu'il me fut possible. Ayant veu à la place du Capitaine vne belle peau d'Orignac toute ouuragée, ie creu qu'il me la presteroit volontiers : ie ne me trompay pas : ce bon Cathecumene fut bien content qu'elle seruist à orner la maison de la priere.

L'onziesme est employé, aprés y avoir celebré la premiere Mosse à I bouveur de Saint Barvabé le iour de sa feste, à donner le Baptesme à six petits enfans. Le premier fut nommé Barnabé, pour honorer cét Aposice, que i ay regardé comme le patron particulier de ce grand Lac, qui en portera dorespauant le nom. et que nous appellerons le Lac de S. Barnabé.

Le douziesme ie dornay le Bapiesme à d'autres petits entons, aprés quoy ie commençay à instruire. Tous ceux qui n'auoient pas receu le Bapiesme, se presenterent pour estre Cathecumenes. Mes anciens Chrestiens qui m'accompagnoient, estoient rauis d'aise, vovant cela, et me disoient de temps en temps : Tapoué noua kimiroucriten katajamiaouck nachiripiouinanak ; en verité, mon j Pere, tu es bien aise, nos Compatriotes prieront. lls faisoient reflexion à ce que quelques-vns m'auvient ait pendant | exerce envers ces pauvres peuples. Sa

l'Ilyuer, que ie perdrois mon temps d'aller dans les terres ; que les hommes que i'y trouuerois se mocqueroiest de moy et de mes instructions; its faisoient aussi reflexion à la response que ie leur faisois: Mes enfans, vos Compatrioles prieront; celuy qui a tout fait, qui est nostre Pere commun, les veut sauuer; prions tous les jours pour le salut de leurs ames.

Aprés auoir suffisamment instruit mes Cathecumenes, ayant d'ailleurs reconne que le Saint Esprit operoit dans leurs cœurs, ie fis choix de six, que ie baptisay solemnellement le quinziesme iour du mesme mois ; i'acheuay le reste le seize, dix-sept et vingtiesme, avant en tout donné le Baptesme à vingt-sept Adultes, tant hommes que femmes. On n'a point de fausse religion à combattre parmy ces peuples; ils ont l'esprit bon et le naturel fort doux, et ce n'est pas merueille s'ils ont si tost conceu nos Mysteres.

La premiere chose qui lez a disposes à receuoir l'Euangile, a esté le Trembleterre, qui leur prescha hautemeni vne Diuinité; la deuxiesme, l'exemple de leurs Compatrioles qui m'accompagnoient: la troisiesme. L'amour desinteressé des Robes noires, qui exposent leurs vies à mille dangers, pour les venir instraire sculement ; la quairiesme, la beauté de nos mysteres, et la conformité des Commandemens de Dieu avec la raison. On pe pourroit croire l'horreur qu'ils ont du mensonge et du larle n'av point trouné de polygamie parmy eux ; se mettre en colere c'est commetire vn grand crime; quant à l'yurognerie, ils ne scauent ce que c'est ; pour ce qui est de l'auarice, leurs biens sont presque communs. Vous diriez que ce sont dez gens sans passion, ie n'ay point encore veu de personnes plus paisibles et plus debonnoires. Gaudeant bene nati. O qu'il y a de conientement à semer en vne terre, où il sig a ny espines, ny roches, et où il ne faut que semer et recueillir en mesme temps! Dextera Domini fecit virtutan.

Beny soit-il à iamais, des bontes qu'il

droit d'vn Capitaine fort considei**e, nomm**é Quiskoupi. Cet homme ioit iamais paru au Lac Saint Bar**é:** il y vient rendre visite au Capie qui y commande ; il y amene sa me, dix de ses enfans, et deux de petits-fils; toute cette famille trouue **s le Baptesme vne source de beue**ions. Oniskoupi ayant fait antrefois ! testier de longleur, c'est-à-dire d'in**uer l**e Demon, me protesta que deile Tremble-terre il v anoit renoncé ; iv avaut demandé s'il n'auoit point lau'vne de ces choses, dont il se soit pour faire les iongleries, il me l**ara na**ïuement qu'il en avoit dans sac ; le les luv demande, il me donne pour en faire yn sacrifice à t ; ce que ic fis, les iettant au feu. **visitant dans** sa Cabane quelques 🛪 aprés son Baptesue, il me dit : scais que i estois malade auant que **se b**aptisasses ; celuv qui a tout fait **guery** à mesme temps que lu me Vn de ses enfans qui auoit lisois. · incommodé me dit la mesme chose : cur dis que le Dieu que les Chreadorent, qui est l'ynique et le table bieu, est si bon, qu'il donne ux qui crovent et qui ont confiance Ey. plus qu'ils ne luy demandent, we le Baptesme qui est institué pour orter la sainteté à l'âme, donne sout la santé au corps.

cette occasion, ie leur racontay la rison miraculeuse de l'empereur Contin. Cette histoire leur agrea beaup, sur tout dans le rapport qu'ils y arquoient à la guerison du Capitaine skoupi, auec celle du grand Constan-

Ce bon Neophyte me donna vne o preuue de la confiance qu'il anoit la priere, et du desir qu'il anoit tre fidelle à Dieu. Le Demon luy et apparu pendant la nuit, comme l'asseura, il sortit d'abord de sa Ca-e, me vint esueiller dans celle où lois, et me dit : Nouta aiamihatau, mbamatas malchi manitou nichika-; mon Pere, prions Dieu, i'ay veu bemon, ie le hays. Après l'auoir puragé par les paroles que Dieu me

control d'vn Capitaine fort consideie, nommé Ouiskoupi. Cet homme beit iamais paru au Lac Saint Baré: il y vient rendre visite au Capie qui y commande; il y amene sa me, dix de ses enfans, et deux de petits-fils; toute cette famille trouve s le Baptesme vne source de beneions. Ouiskoupi ayant fait autrefois

le ne dois pas obmettre vne chose qui arriua presque aussi tost que l'eus donné le Baptesme aux petits enfans : la pluspart furent malades ; cela estoit bien, capable de donner aux Adultes de l'auersion pour le Baptesme ; vn de mes anciens Chrestiens le iugea ainsi. et me le vint dire. Ayons recours, luy dis-ie, à celuy qui a tout fait ; il est tout bon et tout-puissant, il luy est aisé de donner la santé à ces petits enfaus malades. Le lendemain le les fis tous apporter à la Chapelle, et avant recité sur eux les prieres que l'Eglise a dressées pour demander la santé, le leur donnay en suite yn peu de thériaque, et tous recouurerent leur santé. effet de la bonté de Dieu. à l'endroit de ces petits innocents, fut admiré des anciens Chrestiens et des Cathecumenes, et affermit beaucoup les vns et les autres en la Foy.

le ne dois pas obmettre vne remarque que i'av faite sur le suiet du Baptesme qu'on donne aux petits enfans. Parniy les personnes que i'ay veues au Lac de Saint Barnabé, i'en trouuny vingt-trois qui avoient esté baptisées par les Peres de nostre Compagnie, lors que leurs parens ancient paru à Tadoussac, ou à la rigiere des Bersiamites : les vas estoient aagés de douze ans, les antres de quinze, les autres d'enuiron vingt. Les avant instruits, et la phispart n'ayant aucune connoissance de leur bonheur, le les confessar, et trouuny lant de sincerilé et tant d'innocence en eux, que ie ne pus attribuer cette protection particuliere de Dieu, qu'à la grace baptismale, et aux merites de lesus-Christ, qui leur nuoient esté appliquez en ce Sucrement.

Demon, le le hays. Après l'auoir | Heux anciennes Chrestiennes qui n'apuragé par les paroles que Dieu me lucient yeu aucun des Peres de nostre Compagnie depuis quelques années, me | donnerent bien de la consolation, lors que ie leur fis rendre compte de leur vie depuis leur derniere Confession : ie trounay qu'elles auoient adiousté la pratique des vertus Chrestiennes à l'innocence de leur vie. Elles eurent bien de la ioye, quand ie leur dis que pour remercier dignement Nostre Seigneur, des graces qu'elles en auoient receuës, ie serois bien aise qu'elles communiassent; elles s'y preparerent auec beaucoup d'exactitude, en suite de quoy elles communierent bien deuotement. Priez, leur dis-ie, vous pour vostre mary, et vous pour vostre frere (elles estoient belles-sœurs.) Il n'est pas baptisé ; exhortez-le à prier, le l'instruiray volontiers. Il a esté depuis instruit, il a esté baptisé - Quelle ioye pour ces deux bonnes ames que Dieu a sans doute exaucées !

Nous ne pensions arrester que trois iours au Lac de Saint Barnabé ; nous n'anions de prouisions que pour iusqu'à ce temps-là ; mais Dieu en disposa autrement. Les Ouchestigouetch, plus Septentrionaux que les Papinachois, ne se trounant pas au temps marqué à leur rendez-vous: Il les faut attendre, disent mes anciens Chrestiens, ce sont ceny qui ont le plus de pelleteries. Leur resolution me fut bien agreable, Dieu me domant plus de temps pour mieux instruire mes Neophytes, esperant d'ailleurs de voir les Ouchestigouetch. Nous les aujons attendus jusques au seizième, Jorsqu'yn Canot Papinachois qui renepoit de son hypernement, nous apporta la nounelle qu'il auoit veu des Ouchestigouetch à vn Lac voisin : on depesche d'abord vn Canot pour les faire - Parmy ces icunes hommes qui forent deputez, il s'y trouua vn Catechamene, qui, aprés leur auoir appris que nons les attendions, leur donna les premieres instructions du Christianisme, mais anec tant de zele, qu'il excita en leurs cœurs yn desir de voir au plus fort in Robe noire, pour se faire instraire à fond. Ce fut la nouvelle que ! ces deputez, qui gagnerent le deuant, me } donnerent à leur arriuée : Nouta ka- lie me dispose pour administrer le Ba-

taniamieouetch Ouchestigouetch: Mon Pere, les Ouchestigouets prieront ; ils sont tous proches, ils arriveront bien-O Dieu! quelle ioie, lorsque ie tost. vis paroistre huit Canots remplis, partie d'Adultes, partie de petits enfants. le m'adressay à leurs Anges gardiens, i'imploray leur secours et leur faueur auprés de Dieu, pour le salut de ces ames qui leur estoient si cheres. Estant debarquez, ie leur tesmoignay la ioye que i'auois de les voir ; en suite de quoy ie me retiray. Ils employerent le reste du iour à se cabaner, et à se visiter reciproquement les vns les autres.

Le lendemain 21. de luin, feste du Bienheureux Louys de Gonzague, estant dans la Chapelle, et au temps que ie deuois prendre pour commencer l'instruction de ces nouueaux venus. Dieu m'y enuova tous les hommes separement : estant pressé du temps, i'entray d'abord en matiere. Ie leur dis que celuy qui a tout fait me commandoit de les aimer, que ie luy obeyssois; et qu'en effet le les aimois. et que c'estoit pour leur en donner de bonnes preunes, que i'estois venu en ce pays, aprés auoir hyuerné auec les Papinachois leurs alliez. Ils m'interrompirent souuent par leurs acclamations: le me moque de vos peaux de Castor et de Caribou, ie ne suis pas venu pour traiter : c'est l'affaire des Papinachois et du marchand François, qui est monté icy auec nous. Dieu que les Papinachois et les Ouchestigouets ne bruslent pas eternellement auec les Demons dans l'Enfer! Plaise à Dieu qu'ils soient eternellement bienheureux dans le Ciel! Voilà ce que ie pense de vous, c'est à vous maintenant de profiter de la grace que Dieu vous presente, et à bien employer le temps que nous auons à demeurer ensemble, pour vous rendre capables du Baptesme: cependant n'estes-vous pas tres-aises que ie baptise vos petits enfans? Karapouan, me repondirent-ils, ouy. Ils les vont querir aprés l'instruction: ils reuiennent tous ensemble, auec les petits enfans et leurs femmes.

**plesme à tous ces innocens : le prie l Mon**sieur Amiot d'estre leur parrain Tout estant preparé, le leur expliquay les auantages du Baptesme et ses effets tous in grueilleux ; le leur en expliquay l **les** ce**rem**onies, en suite de quoy ie ba- j **plisav** setze petits enfans, en deux bandes. On Irsoit sur le visage des peres et des meres la jove qu'ils auoient dans leurs cours. Ils en donnerent beaucoup de preudes par les dinerses acclamations qu'ils faisoient de temps en lemp.

dent si assidus aux diaerses instru-¡fait, et d'aymer tonsiours la priere. ctions, et tesmoignent tant de ferueur apprendr : ce qu'ils denoient necespliscz, que le vingt-troisiesme, le me creus oblige de les ondoyer, ayant dif-**Bir**eurur.

II arma vue chose assez agreable, expliquois le argement vinuersel, leur **heur d**e ceux qui auront cru en Dieu. 👊 auront esperé en luy, et qui l'au**cont**raire, quel seroit le malheur de l that revenue cachant. O que nous anons ; tout le long de la Mer du Nord, pour y

de plaisir à regarder le Ciel, et ceux qui v sont bienheureux ! - Et à mesme temps s'appercenant que son fils aisné, aagé d'enniron douze ans, arrestoit sa veue sur la representation de l'Enfer, il le tança : Nigousai kesta kitırmissi**n** espimitch ouabanta; mon fils, tu n'as pas d'esprit ; regarde tonsiours en haut,

Avant esté aduerty que pariuy ces Cathecumenes il v en anoit trois qui autoient ionglé autrefois, to les appellay en particulier en la Chapelle; et les ayant examinez sur ce qu'ils auoient Cela estant fait, on m'aduertit que fait en ionglant, et quelles estoient leurs nous partirions le vingt-troisiesme, ne pensées, ils me dirent qu'ils anoient eu me restant qu'un iour et demy pour in-, cette pensée, qu'il y auoit vu bou et vu struire les Adultes. Voila vir temps manuais manitou ; qu'ils hayssoient le **bien** court pour rendre capables du Ba--manuais, et aimoient le bon ; que tout plesme des personnes qui n'anoient ia- ; ce qu'ils anoient fait, ce n'auoit esté mais ony parler des Mysteres de nostre, que pour honorer le bon maniton. Leur Dien qui ne manque iam is , ayant bien inculqué ce que la Foy nous M besom, supplee an defaut du temps, l'enseigne la-dessus, ils furent satisfaits en redoublant ses graces. His se ren- et resolus d'obevr à celuv qui a tout

Parmy les Ouchestigouetch, il se rencontra, par vne promdence toute partisairement scauoir agant que d'estre ba- | culière, yn Capitaine Oumamiois, homme d'esprit, et qui a paru le plus affectionné a la priere. Ce bou Cathecumene fere les ceremonies à nostre première | que le baptisay auec sa femme et quatre de ses enfans, ne se pouvoit lasser de parler a l'honneur de nos mysteres ; il pendant que le les instruisois : le leur les a honorez dans toutes les occasions qui s'en sont presentées, particulière**faisant** voir dans vue grande carte ou il | ment dans vue belle, harangue qu'il fit 🕶 Cott represente, quel seront le bon- , dans sa Cabane, en la presence du Sieur Amiot, des Papinachors et des Ouchostigouetch. L'estois alors bien occupé roat anne et serny magnes à la fin ; au dans la Chapelle. Le Sieur Annot luy avant fait present d'vir rouleau de pocar qui ne croiront pas en luy, et qui tun, d'yne espec, et de quelques autres **De luv** obevecont pas ; comment les bous choses qu'ils estiment, et mov de deux Christiens seront compagnons des An-, belles Images, dans l'yne desquelles la 🆚 dans le tiel, et les infideles et man- | Merc de Dien estoit despeinte, tenant wais threshens seront les compagnous centre ses bras lesus son l'ils, et l'autre 🖢 Demons dans les feux de l'Enfer ; ) représentant le Sauneur du monde, telors qu'yn de ces bons tathecumenes nant yn globe dans ync de ses mains, manterrompt, et me dit : Nonta tapone, il nons dit merveilles la-dessas, mais maspich mehikatanan natchi maniton; qu'il iroit faire voir les linages dont le man Pere, en verite nous hayssons tout-, luy auois fait present, à toutes les nai-fait le meschant esprit : le le prie, (fions qui sont allices à la sienne, qu'il **be be regardons plus, portons tonsiones, parconiront, tons, les Villages qui sont** 

inuiter tous les Habitans à la priere; qu'il leur diroit par auance ce que ie luy auois enseigné; que tous les Capitaines de ce pays gousteroient du petun que le Sieur Amiot luy auoit donné; que l'espée dont il luy auoit fait present, parleroit bien haut à l'honneur des François. Comme c'estoit vn homme d'esprit, et qui auoit vne parfaite connoissance de tout ce pays, ie ne perdis pas cette belle occasion de luy faire plusieurs questions, que ie mettray icy, auec les responses.

Y a-t-il bien loing, d'icy aux deux Villages où tes parens et toy faites vostre demoure? On y peut arriver dans vingt

nuils on enuiron.

Y peut-on monter en Canot? Ouy; mais, passó ces Villages, on n'a plus l'usage des Canots, faute d'escorce pour en faire : les arbres de ce pays estant fort petits.

Ces deux Villages sont-ils bien peuplez? Il y a beaucoup de monde. Vn Papinachois qui y a hyuerné auec nous, me l'a confirmé, y ayant esté autrefois.

Y a-t-il prez de là quelques autres Villages? Ouy; il y en a deux, et plus loing deux autres.

De quoy viuent tous les habitans de En esté, du poisson qu'ils ces pays? peschent dans les grands Lacs, où ils en ont en abondance; et en hyuer, du Caribou, qu'ils preferent aux Orignaux.

Y a-t-il bien loing de ces Villages à la Mer du Nord? Il faut employer vn **hyuer pour y aller et en reu**enir.

As-tu esté dans la Mer du Nord? Ouy. La coste de cette Mer est-elle peuplée ? Il y a quantité de Sauuages que i'**a**v veus.

Oblige-moy de m'en donner le Massinahigan, la description, auec les noms des peuples qui habitent cette coste. Il m'a donné la Topographie de ces pays, auec les noms des habitans qui fout ces dinerses nations.

() Dieu, que voilà d'ames à gagner à lesus-Christ!

Les Europeans, ou François, ou Espa-1 souhaiter dans les cloistres. gnols, ou Anglois, ont-ils paru en cette | qu'on a introduit dans l'Eglise des 🗛 coste ? Non.

que l'année prochaine il se rendroit dens le mesme Lac de Saint Barnabé, et que moy, ou quelqu'autre de nos Peres. nous l'irions ioindre à ce mesme poste, pour de là monter aux deux Villages, et y trauailler à l'instruction de ses Compatriotes. Plaise à Dieu que mes pechez n'v mettent point d'obstacle! · le scay bien que le Demon fera ce qu'il pourra pour l'empescher ; mais quis et Deus? si Deus pro nobis quis contre nos? le prie toutes les bonnes ames qui auront connoissance de cette Relation, d'offrir à Dieu quelques Messes, quelques Communions, quelques Chapelets, et quelques mortifications pour l'heureux succez de cette Mission et de cette nouuelle descouuerte, où il y a bien des ames à gagner. Le Baptesme que i'ay donné à prez de quatre-vingts personnes au Lac S. Barnabé, m'a bien donné de la joye ; mais cette nouvelle Mission qui se presente la comble entierement.

Nous nous sommes separez le vingttrois de luin, et dans quatre iours, tant la riuiere est rapide, nous sommes herreusement arriuez au bord du grand fleuue Saint Laurent, où nous estions bien attendus par les François et les Papinachois. Enfin, deux iours et deux nuits d'vn bon nord-est nous ont renda à Kebek.

#### CHAPITRE V.

## De l'Eglise Huronne à Quebec.

L'esprit de Dieu opere ses merueilles où il luy plaist. Ce n'est pas seulement chez les peuples policez, et parmy 🜬 personnes consacrées à Dieu, que s trouue la deuotion : les Sauuages 🙉 sont capables, et les Cabanes d'escort cachent autant de vertu, qu'on en per Denus rons de Quebec, vne deuotion qui 🖼 Le resultat de cét entretien a esté, de grands fruits parmy les François 🌣 **ce p**ays, et qu'on leur a inspiré le des-1 de perc et de mero, ils pe tombent entre **mec** imminité.

🖚 sa Cabane, et ingeant que pour se degeres imperfections. baztemos grané is sur ses epanles.

**bont**e et de douceur pour les autres, dans la Cabane, elle ne se met pas **à** 🚾 elle a de rigueur pour elle-mesme : l'appasser et à essuver ses larmes en le dle a som de visiter les malades, et de flattant, comme font d'ordinaire les anles assister en ce qu'elle peut : elle leur | tres meres : mais au contraire, elle luy reconte en particulier les exhortations apprend à offrir a Dieu ses petites soufont este faites publiquement en frances. Tais-toy, loy dit-elle, cais**instre** Chapelle ; elle retire chez soy toy ; tu pleures au heu d'offrir a Die**u** orphelius, comme elle a fait trois la douleur que tu sens : viste, mets**paulics**-petits enfans, qu'elle veut bien, toy a genou**x**, fais une officiade a l'ie**u** morrir et entretenir, nonobstant sa paus du mal qu'on l'a fait ; prie pour ceux ttele, de peur qu'estans depouragus qui t'ont blesse, afin que l'espra leur

sen de regler leurs familles sur celle les mains d'yn certain de leurs parens, de lesis. Marie et loserii, on ne peut qui n'a pas la fov trop bien encocidée croire jusques où va la ferueur de ces dans l'ame. Elle sect de pere, de mere, paudres Barbares. Ceux qui sont ad-jet mesme de pere spiritaet à ces perits mis dans cette sainte famille, ne souf-l'enfans, les élegant dans l'inpocence, frent point chez eux de discours mes- et leur inspirant la crappie de Dieu, mants : et l'on voit à present de pan- comme le montre assez ce qu'elle fit vu ures femmes, qui n'eussent pas aupa- jour, lors qu'ils se laisserent aller à ranant osé ou rir la bouche, s'eleuer quelque badinerie propre de leur aaze : comm des Liounes contre des fripons, car pour leur faire apprehender la grusqui souient parler mal en leur présence ; ! veté de leur peché, qu'elle apprehetœ qui est bien rare et bien à priser doit elle-mesme comme tres grief, elle parmy des nations Barbares, où la li- leur dit que c'estoit fait d'eux, qu'ils cance de tout dire et de tout faire regne | seroi ent pendus, comme ds auoiest veu l vu François attaché à la potence ; et Mars la devotion de ces bonnes gens elle disoit cela de si bonne facon, que pe se termine pas la. Pendant la Se- ces pangres enfans crovoient que tous maine Sainte, le Pere qui a soin de cette (les passans estoient les executeurs qui Eghse, les avant entretenus de ce que les venoient prendre : l'yn se cachoit Nostre Seizueur à souffert pour l'expia- dans yn coin de la Cabane, et les autres tion de nos crimes, vue bonne Hu-|s'enfuvoient à deuv-nuds paruny la neixe ronne estant retournée en sa Cabane, dans les brossailles ; enfin elle leur dit a sa Compagne : Pourquoy ne com-/ persuada que pour euiter ce supplice, **patir**ons-nous pas à nostre bon Saugeur | ils denoient s'en confesser au plus tost, wuffrant? Il à este flacelle si cruelle- et en mesme temps elle vint à Quebe**c** ment! he bien, flagellous-nous l'yne parler au Pere; elle hiv donna yne l'autre : volta mes espaules prestes, grande alarme par la suspension d'vn commencez. Nous n'auons pas permis-, cas estrange qu'elle auoit à luy racon-▲on du Pere, respond sa compagne, ter, et le tout se terminoit à ces legegui Liv ferma la bouche par ces mots, retez d'enfant, qu'elle apprehendoit si Mas elle concent en mesme temps le fort, qu'elle n'ent point de repos, et desson de faire en son particulier ce m'en donna point à ces enfans, qu'ils **qu** che n'auoit pu obtenir de sa com-{ne s'en fyssent confessez. C'esi ap-De fait, s'estant fronnée seule prehender viuement jusques aux plus

4- optiver soy-mesme, at ne falloit pas? La methode que tient cette bonne Hnbe permission, comme pour frapper les cronne, pour éléner ses enfans, est toutautres, elle se disciplina si rudement, à-fait ranissante : car quand son peutque les marques luy en demeurerent fils, aagé seulement de deux ou trois - jans, la esté battu par ses petits compa-Cette genereuse Huronne a autant de gnons, et qu'il retourne tout pleurant mon se vouloit seruir pour troubler les iours de la deuotion de la Semaine Sainte. Au reste, leur danse est assez innocente: les hommes y dansent separez des femmes, sans se toucher les vns les autres ; ils s'y font des presens reciproquement, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Y ayant aperceu quelque chose qui n'estoit pas bien, et les en ayant aduertis, ils la retrancherent sans replique, quoy qu'il n'y cust rien de criminel.

l'eusse esté bien mortifié si le n'eusse pas eu moyen de leur faire festin le iour de Pasques, pour leur tesmoigner combien l'estois satisfait d'eux. Nous auions laissé quelque bled-d'Inde dans l'Isle-Verte, au commencement de l'Hyuer : i'y enuoyay yn Canot pour le retirer; ce Canot estant de retour, le festin fut bientost dressé; mon hoste, qui se chargea de tout, n'oublia rien de son adresse pour faire que tout reussist. Vn bon Chrestien qui auoit souuent exercé sa charité en mon endroit pendant l'Hyuer, me fit present d'vn grand pacquet de langues d'Orignal, avant sceu mon dessein. Le matin de cette grande feste avant esté donné à la deuotion, et l'heure du disner approchant, mon hoste fut inuiter toutes les Cabanes : chacun **s**'estant pourueu de son ouragan, c'est-àdire de son plat d'escorce, vient d'abord prendre place à la salle du festin. Tous estans ramassez, comme c'estoit moy qui faisois le festin, ce fut à moy à haranguer. Les Chrestiens, leur dis-ie, ont des temps pour pleurer, et des temps | Basques, pour passer du costé du Nord, pour se resiouyr, tousiours neantmoins dans les termes de la modestie; ceux qui ont pleuré dans la Semaine Sainte, en considerant Iesus-Christ souffrant et mourant pour l'amour des hommes, ont droit de se resiouyr en considerant le mesme Sauueur ressuscité. le contimuay quelque temps sur ce suiet; ils eussent bien souhaité que i'eusse chanté à leur mode, en suite de ma harangue, mais ie m'en excusay sur ce que ie ne scauois pas encore leur chant : ie priay mon hoste de chanter pour moy. Ce bon Chrestien, aprés auoir harangué à l'honneur de la feste et à l'aduantage de | fit response à quelque temps de là : Tu

la priere, aprés auoir exhorté ses compatriotes à estre sidelles à Dieu. et à aimer la priere iusques au bout, s'acquitta parfaitement de la commission que ie luy auois donnée : il chanta deux chansons, la premiere pour moy, et la seconde pour luy-mesme; tous les autres payerent leur escot, chacun auec vne chanson de mesme. Ils furent bien vne heure à ce preambule de festin. Les chansons estant finies, ie dis le Benedicité ; en suite de quoy deux iennes hommes de la Cabane firent la distribution du festin, qui consistoit en vn plat de sagamité, c'est-à-dire vne espece de bouillie faite de farine da bled, cuite dans l'eau, assaisonnée de graisse, et de chair d'Orignal boucané: vn petit bout de petun fut leur dessert, et de l'eau toute pure y seruit de bois-Les hommes, les femmes et les enfants y firent parfaitement bien leur denoir. Cette boüillie de bled-d'Inde leur fut vn mets bien delicieux : il y anoit desia longtemps qu'ils n'en auoient mangé : en suite de quoy chacun se retira chez sov bien content et bien satisfait. Enuiron sur les trois heures, nous fusmes reciter tous ensemble le Chapelet. A la fin nous salūasmes Nostre Seigneur ressuscité, auec vne chanson en langue Algonquine, et sur le suiet de cette grande solemnité : nous la chantasmes deux fois chaque iour de l'Octave; elle leur plaisoit beaucoup, aussi est-elle bien faite.

Anant que de sortir de l'Isle des ie rendys les derniers deuoirs au corps d'vne petite fille, qui estoit morte depuis enuiron deux mois. Son pere, qui estoit Montagnez, fut bien aise qu'elle fust enscuelie dans nostre petite Chapelle, et deuant vne grande Croix que nous auons plantée le Vendredy Saint, vis-à-vis de la porte. Voicy vne preuue de l'amour et du respect qu'ils ont pour les corps de leurs parens decedes. Ayant aduerty ce pere affligé, de faire enseuclir sa fille lors qu'elle fut morte, il me demanda du temps pour penser à ce qu'il auoit à faire sur ce suiet : il me ua nega crambre.

CHAPTER IV.

mie de Iesus, au pays des Papivictors et des Ouchestegoweich.

tour que fuea nous donna pour Luite guerison. nestre traite d'enuiron sept lienés.

ue nous sommes dans des conti-! Nous abordasmes à Esceigion, riniere es apprehensions de l'Iroquois ; si celebre à cause du grand nombre de uelis ma tille dans les bois, peut- Saulnens qu'on y prend dans la saison que ces mechans hommes tronne- | de la pesche. Deux choses nous resiouvson corps, qu'ils brusteroient as- rent à nostre abord : la première, la ment: esuitons ce danger, nous vene d'yne grande Croix que pous sauchrons ailleurs en yn lieu ou il luasmes en chantant le Vexilla Regis I prodeunt, en langue Montagnese : la se-Ja, mon R. Pere, ce que l'av ra- conde, la prise de cinq Orignagy, qui, · de la fin de mon hynernement, venans paistre sur le bord da grand e vous rends compte pour satis-, fleure, furent tuez par nos chasseurs. un commandement que vous m'en : Ce fat ators que les Papinachois, glo-La bonte que vous auez eue rieux de cette chasse, me dirent : Ouelmov, en me nominant pour cette ques Montaguez t'ont dit que nostre on, est yn bienfait que ie n'oublie- pays est yn mechant pays ; que tu y mais: le vous en remercie de tout, mourrois de faim si tu y venois auec cour, auec d'autant plus de rai-l'hous ; tu vois maintenant qu'ils n'ont pa il me semble que ie n'ay ianais | pas dit vray : Kataonatichonasti Oupai Deu que dans les espaisses fo- pinachiouek asti, asti, c'est vue bonne da Canada, ou toutes les veritez terre, disoient-ils, que la terre des Papidles que l'auois méditees ailleurs. Inachois. Le leur répetois sonnent ces para dans yn jour tout extraor- in sines paroles, pour leur tesmoigner e. O qu'il y a de plaisir de viure combien l'estois aise d'estre aucc eux u dans l'abandon de toutes les dans leur pays. Nous fusmes en ce ires! An autre que moy enst bien poste engiron quatorze jours. Mon hoste , profice d'yne si bell : occasion, i m'y donna yne preuue de sa grande ea-moy, sil vous plaist, par vos charité : car, comme i estois tranaillé s. le pacton des pechez que i av d'yne fieure assez violente pendant quelis contro bigg infiniment bon, et ques jours, ce bon Chrestien in conadez pour moy, en vos saints Sa-soloit de temps en temps. Voicy ce sa, que le meure en son saint ser-squ'il modi vu jour : O que mon ceeur anandonne des hommes, ne pon- est triste depuis que tu es malade, ie tamas estre abandonne de Dien, souffre beaucoup en le voyapt souff, ir ! cie prie Deu de tout mon cœur que ie <sup>1</sup> sois malade en ta ptace, et que si tu dois mourie, le luy demande ceite faveur que le meure et que la viues encore. Odi conodist la sincerile de ces bons Saguages, scan bien que ce n'estoit pas yn compliment : it disort ce qu'il al du Voyage d'en Pere de la Com- pensoit. Le le remerciay de sa bonte en l'assurant que je m'estimois heureux de souffrir, pour l'amour de lesus-Christ, le mal qu'il luy plaisoit me dondessem de ce vovaçe avant este her, et que s'il vouloit disposer de moy, pendant l'hyuecuement, nous com- le tiendrois à grande faueur de mourir asmes a l'executer le vingt-vniesme | dans vn entier abandonnement de toud. Avani laisse les Moniagnez, qui | tes choses. Si ma figure eust dure plus at hyderne agec nous dans I isle-Hongtemps, il s'estoit offert pour me asques, repassay du costé du Nord, saigner ; mais re-crois que les prieres les l'apmachois, à la faueur d'vu de ces bonnes gens m'obtinrent ma par-

Nous eusmes bien de la joye le deu-

xiesme iour de May, à l'arriuée du Fran- | me prierent de planter à l'endroit où cois et du Sauuage qui estoient allez à Kebec, lors que nous estions encore du costé du Sud : ie n'auois plus de vin pour dire la Messe, ie l'auois acheué ce Ces nouueaux venus combleiour-là. rent nostre ioye, lors qu'ils nous dirent que la Chaloupe dans laquelle ils estoient : venus, estoit à vne lieue au-dessus de nous, et que le Pere Gabriel Druilletes estoit dedans. Le lendemain. tons nos Sauuages me voulurent accompagner pour aller voir les François. particulierement le Pere, qu'ils aiment beaucoup; nostre petite Chaloupe n'eut pas manque de nageurs. Nous arriuasmes bientost au lieu de nostre entreueuë, on nous receut auec beaucoup de charité. Ce l'ere et moy ayans conferé sur ce que nous auions à faire touchant nos Missions, nous conclusmes que i accompagnerois les Papinachois dans leur voyage des terres, et que le Pere monteroit dans le Saguené, pour visiter les Sauuages de ces quartiers-là, aprés quoy nous nous separasmes.

Le cinquiesme iour de May, nous arrinasmes au saut au Mouton : c'est vn grand saut par où la riuiere que les Saunages appellent Kaouasagiskaket se décharge dans le grand fleuue de Saint Laurent: nons fusmes huit iours en ce poste. Les deux Sauuages qui auoient perdu leurs deux petites filles pendant nostre liyuernement, ayant choisi ce lieu comme le plus propre pour leur donner leur derniere sepulture, nous y dressasmes vne petite Chapelle où elles furent enseuelies. Tout ce qu'ils auoient de plus beau fut mis dans leur Les ceremonies de l'Eglise que biere. ie leur expliquay, leur donnerent bien de la consolation; sur tout lors que ie leur dis que ces deux petites innocentes n'auoient pas besoin de nos prieres, et que les prieres qu'on faisoit n'estoient que pour remercier Dieu des graces qu'il leur auoit faites, qu'elles possedoient dans le Ciel où elles nous attendoient. Les parens ayant veu que les François mettent des Croix sur les Sepulchres,

leurs filles estoient enseuelies, pour marque qu'elles estoient Chrestiennes; ils me dirent qu'ils visiteroient souvent ce lieu pour les inuoquer, comme ils ont fait depuis leur decez; il n'est pas crovable combien ils ont de respect pour les corps morts. **Ie me suis soquent** seruy de cét argument, pour leur bien inculquer l'immortalité de l'Ame, et la foy de la resurrection de nos corps.

Le onziesme du mesme mois nous arrivasmes à la riuiere que les Sauuages appellent Kouakoucou: nous vismes en passant les rauages que le Trembleterre a fait aux rivieres du Port-peuf; l'eau qui en sort est toute iaune, et elle garde cette couleur bien auant dans k grand fleuue, aussi bien que celle des Bersiamites : les Sauuages ne scauroient plus nauiger dans ces deux riuieres.

Quittant cc dernier poste, nous fismes rencontre de deux Canots qui descendoient des terres bien chargez de pelleteries: ils rebrousserent chemin, et s'en vinrent auec nous. Nos Sauuages firent leur traite auec ces nouueaux venus, en suite de quoy ils acheuerent les Canots qui nous estoient necessaires pour nostre voyage. Quelques iours aprés, estant arriuez à la riuiere de Peritibistokou, où nous arrestames iusques au deuxiesme de luin. deuant entrer dans les terres par cette riuiere, la disposition de nostre voyage fut, que les femmes, les enfans et quelques hommes resteroient sur le bord du grand fleuve, tandis que le reste monteroit au Lac de Manikougan; mais le François qui m'accompagnoit, et moy, nous estions exclus du voyage. Vn bon Chrestien m'ayant informé de l'effort que faisoient quelques nouueaux venus pour empescher que ie ne les accompagnasse pas au Lac, aprés auoir recommandé l'affaire à Dieu, ie les assemblay dans la Chapelle, et aprés auch ouv mes raisons, ils changerent de sertiment. Quelques-vns me dirent seulement: Le chemin est si rude, que nous apprehendons beaucoup pour toy, que tu ne puisses fournir à de si grandes en firent deux de leur mouuement, qu'ils fatigues. C'est la seule raison por au nos Argonautes avant trouné appartenoient de droit. mbre de Loups-Marins, ils en lesches pour cette chasse, · fu> aduerty que le Saunage qui | ioit nostre Canot, estoit malade. moins qu'il faisoit semblant de l et qu'il auoit quelques penrebrousser chemin : le Demon le son reste pour empescher mon i

L'ay recours à bieu : en suite • le malade, je luv doune vu perede, le l'encourage : le lendefut parfaitement guery, et ennt resolu à continuer le voyage l : au bout.

pargez autant que nous pounions graisse d'Orignal.

L'vn portoit le Canot, l'autre les strasmes dans la grande riujere

e nous auions peine à consentir y fallut franchir à force de rames, nous lepart ; mais puis que Dien le y donnerent bien de l'exercice. Beny comme tu nous en asseures, et soit Dieu qui me donna les forces pour le sens assez fort pour franchir, fournir à tout cela. L'eus la consolaes difficultez, nous en sommes tion de celebrer la Messe le jour de la es. Tous ayant fait leurs deuo- Sainte Trinité, à moitié chemin, vis-iour de la Pentecoste, nous par- à-vis d'yne grande montagne, et que le lendemain deuxiesme de luin, nous appellous le Mont de la Trinité. a Messe, au nombre de dix Ca- | C'est le premier sacrifice qui a esté Nous voilà en chemin, faisant offert en ce pays-là, où iamais Euroauiren à qui mieux mieux ; le | pean n'auoit encor paru. Je priav Nostre a apprentissage en ce mestier, Seigneur Jesus-Christ qui en estoit le direction du François et du Sau-Sounerain, aussi bien que de toutes les ec lesquels i'estois. Nous auan- autres parties du monde, qu'il s'y rence iour-là iusques à vn grand dist maistre de tous les cœurs qui luy

Le neufiesme iour de luin nous arrin grand carnage, s'estant servis luasmes au Lac de Manikonagan, où s fusils, de leurs espées et de lie troupay soixante-et-quatre ames. Le C'estoient des Papinachois, qui, reuenans de leur chasse, s'estoient assemblez en cét endroit nour faire leur trafic auec leurs Compatriotes qui habitent le long du grand fleune de Saint Laurens, et qui ont commerce auec les François, Ils nous accueillirent auec beaucoup de tesmoignages d'affection. Deux Canots nous estans venus reconnoistre, ils retournerent promptement à leur Cabanage, pour preparer nestre reception. Nous les saluasmes à l'abord auec toute nostre petite artillerie, ils respondirent pisiesme iour de juin, quatre Ca-lauec leurs fusils; en suite de quoy, stant separez pour aller joindre nous estans desbarquez, ils se charimilles, nous fismes yn portage, gerent de tous nos paquets, qu'ils pord'yn jour entier, que nous em- 'terent à la Cabane du Capitaine, où ils nes tantost à grimper des mon- nous conduisirent, et où nous fusmes tantost à percer des bois, où regulez d'abord d'vue grande piece de nons de la peine à passer, estant chair boucanée, auec yn morceau de

La plus grande partie n'avaut iamais l'autre ce qui estoit necessaire veu des Francois, ny des lesuites, ne niter. Le portois ma Chapelle et se pounoient lasser de nous regarder. lites pronisions ; il n'y auoit per- | toute la Cabane estoit remplie de sperui n'enst son fardeau, et qui ne ctateurs. Nous y gardasmes tous le sie tout son corps. Sur le tard lence, jusques à l'action de graces, que mes Sannages et moy fismes, après nkonaganistikou, que les Fran-Lauoir pris nostre refection. En suite pellent la riuiere Noire, à cause de quoy je leur annonçay la bonne nouprofondeur. Elle a bien la lar- | uelle, c'est-à-dire le dessein que Dien a la Seine, et la rapidité du auoit sur eux pour les deliurer de l'En-; les ouze portages qu'il nous y fer, et leur donner son Paradis, s'ils nire, et les diners courans qu'il vouloient imiter leurs Compatriotes qui m'accompagnoient. Les bons Chrestiens prirent la parole aprés moy, et comme ils possedoient mieux que moy la langue, ils s'estendirent plus longtemps sur les loüanges de la priere. l'estois rauy d'ouyr ces nouueaux Predicateurs dont Dieu se seruoit pour la conuersion de tout cét auditoire.

Le lendemain dix-huitiesme fut employé partie à visiter les familles en particulier, à en escrire les noms, et distinguer ceux qui estoient baptisez, d'auec ceux qui ne l'estoient pas ; partie à dresser vne Chapelle. Il y auoit plaisir de voir remuer les ouuriers : les vns couroient aux perches, les autres aux escorces, les femmes aux branches de sapin, tandis que les ingenieurs preparoient le sol, et formoient le dessein de la premiere Eglise qui aye iomais esté en ce pays. Le corps de la Chapelle estant acheué, ie dressay l'Autel, et ie l'ornay du mieux qu'il me fut pos-Ayant veu à la place du Capitaine vne belle peau d'Orignac toute ouuragée, ie creu qu'il me la presteroit volontiers; ie ne me trompay pas: ce bon Cathecumene fut bien content qu'elle seruist à orner la maison de la priere.

L'onziesme est employé, aprés y avoir celebré la premiere Messe à l'homegr de Saint Barnabé le jour de sa feste. à donner le Baptesme à six petits enfans. Le premier fut nommé Barnabé, pour honorer cét Aposice, que i ay regardé comme le patron particulier de ce grand Lac, qui en portera dorespauant le nom, et que nous appellerons le Lac de S. Barnabé.

Le douziesme ie dornay le Bapiesme à d'autres petits entens, aprés quoy ie commençay à instruire. Tous ceux qui n'auoient pas receu le Bapiesme, se presenterent pour estre Cathecumenes. Mes anciens Chrestiens qui m'accompagnoient, estoient rauis d'aise, voyant cela, et me disoient de temps en temps : Tapoué noua kimiroucriten kataiamiaouek nachiriniouinanak; en verité, mon | Pere, tu es bien aise, nos Compatriotes Ils faisoient reflexion à ce que quelques-vns m'auoient ait pendant exerce enuers ces pauures peuples. Se

l'Hyuer, que ie perdrois mon temps d'aller dans les terres ; que les hommes que i'y trouuerois se mocqueroient de moy et de mes instructions; its faisoient aussi reflexion à la response que le leur faisois: Mes enfans, vos Compatrioles prieront; celuy qui a tout fait, qui est nostre Pere commun, les veut sauuer; prions tous les iours pour le salut de leurs ames.

Aprés auoir suffisamment instruit mes Cathecumenes, ayant d'ailleurs reconne que le Saint Esprit operoit dans leurs cœurs, ie sis choix de six, que ie baptisay solemnellement le quinziesme iour du mesme mois ; i'acheuay le reste le seize, dix-sept et vingtiesme, avant en tout donné le Baptesme à vingt-sept Adultes, tant hommes que semmes. On n'a point de fausse religion à combattre parmy ces peuples ; ils ont l'esprit bon et le naturel fort doux, et ce n'est pas merueille s'ils out si tost conceu nos Mysteres.

La premiere chose qui lez a disposes à receuoir l'Euangile, a esté le Tremble terre, qui leur prescha hautemeni vae Diuinité ; la deuxiesme, l'ezemple de leurs Compatrioles qui m'accompagnoient; la troisiesme, l'amour desinteressé des Robes noives, qui exposent lours vies à mille dangers, pour les venir instraire seulement : la quatriesme, la beauté de nos mysteres, et la conformité des Commandemens de Dieu auer la reison. On ne pourroit croire l'horreur qu'ils ont du mensonge et du larle n'ay point trougé de polygamie parmy eux ; se melire en colere c'est commetire vn grand crime; quant à l'yurognerie, ils ne scauent ce que c'est : pour ce qui est de l'avarice. leurs biens sont presque commans. Vous diriez que ce soni dez gens sans passion, ie n'ay point encore veu de personnes plus paisibles et plus debonnoires. Gaudeant bene nati. O qu'il y a de conientement à semer en vne terre, où 127 a ny espines, ny roches, et où il ne faut que semer et recueillir en meeme temps! Dextera Domini fecit virtulem.

Beny soit-il à iamais, des bontes qu'il

misericorde a particulierement paru à l Fendroit d'vn Capitaine fort considerable, nommé Ouiskoupi. – Cet homme n'aooit iamais paru au Lac Saint Bar**mabé :** il v vient rendre visite au Capitaine qui y commande ; il y amene sa **femme, dix** de ses enfans, et deux de ses petits-fils; toute cette famille trouue dans le Baptesme vne source de benedictions. Oniskoupi avant fait autrefois 🕨 mestier de Jongleur, c'est-à-dire d'in**coquer** le Demon, me protesta que de**pus le Tremble-terre il v** anoit renoncé ; et luv avant demandé s'il n'avoit point quelqu'vne de ces choses, dont il se seruoit pour faire les iongleries, il me declara natuement qu'il en avoit dans son sac : je les luv demande, il me 🌬 donne pour en faire yn sacritice à bieu ; ce que le fis, les lettant au feu. 🕩 visitant dans sa Cabane quelques **bours** après son Baptesme, il me dit : Tu sçais que i estois malade agant que tu me baptisasses ; celus qui a tout fait m'a guery à mesme temps que lu me Vn de ses enfans qui anoit baptisnis. **este** incommodé me dit la mesme chose : **ie leur d**is que le Dieu que les Chrestiens adorent, qui est l'ynique et le **veritable likeu, est si bon, qu'il donne à œux q**ui crove**nt** et **qui** out confiance **en luy.** plus qu'ils ne luy demandent, l et que le Bapte-me qui est institué pour **apporter la scinteté à l'âme, donne soueest la santé au corps.** 

A cette occasion, le leur racontav la **enerson** miraculeuse de l'empereur Constantin. Cette histoire leur agrea beau**coup.** sur tout dans le rapport qu'ils v remarquoient à la guerison du Capitaine **Ouisk**oupi, auec celle du grand t'onstan-Ce bon Neophyte me donna yne **belle pr**euge de la confiance qu'il agoit **ce la priere, et du desir qu'il auoit** destre tidelle à Dien. Le Demon luy evant apparu pendant la nuit, comme **il m asseura**, il sortit d'abord de sa t'a**bane, me vint espeiller dans celle où** i'e-tois, et me dit : Nouta aiannhatau, **mombamatas malelu manitou niehika-**! **tou : mon Pere, prions Dieu,** l'av ven Ingoient esté appliquez en ce Sacrement. le femon, le le havs. Après l'auoir | **encouragé par les paroles que Dieu me l'uoient veu aueun des Peres de nostre** 

mit en bouche, nous fismes nostre priere ensemble ; en suite de laquelle il retourna à sa Cabane, n'apprehendant plus le Bemon. Sa demenre la plus ordinaire, pendant le jour, estoit la Chapelle. Il ne pounoit à son gré assez regarder les images que le luy expliquois de temps en temps; ny luy, ny aucun de sa famille n'auoit iamais veu de François.

le ne dois pas obmettre vne chose qui arriua presque aussi tost que i'eus donné le Baptesme aux petits enfans : la plyspart fyrent malades : cela estoit bien, capable de donner aux Adultes de l'auersion pour le Baptesme ; vu de mes anciens Chrestiens le jugea ainsi, et me le vint dire. Avons recours, luv dis-ie, à celuy qui a tout fait ; il est tout bon et tout-puissant, il luvest aisé de donner la santé à ces petits enfans malades. Le lendemain le les fis tous apporter à la Chapelle, et avant recité sur eux les prieres que l'Eglise a dressees pour demander la santé, le leur donnay en suite yn peu de thériaque, et tous reconurerent leur santé. effet de la bonté de Dieu, à l'endroit de ces petits innocents, fut admiré des auciens Chrestiens et des Cathecumenes. et affermit beaucoup les vas et les autres en la Foy.

le ne dois pas obmettre vne remarque que l'av faite sur le suiet du Baptesme qu'on donne aux petits enfans. Parniy les personnes que l'ay veues an Lac de Saint Barnabé, i'en trouuay vingt-trois qui avoient esté baptisées par les Peres de nostre Compagnie, lors que leurs parens ancient paru à Tadoussac, ou a la rigiere des Bersamites : les vas estoient aages de douze ans, les antres de quinze, les autres d'enniron vingt. Les avant instruits, et la pluspart n'avant aucune connoissance de leur bonheur, le les confessay, et trounay tant de sincerité et tant d'innocence en eux, que ie ne pus attribuer ceite protection particuliere de Dieu, qu'à la grace baptismale, et aux mentes de lesus-Christ, qui leur

Deux anciennes Chrestiennes qui n'a-

Compagnie depuis quelques années, me | donnerent bien de la consolation, lors que ie leur fis rendre compte de leur vie depuis leur derniere Confession : ie trouuay qu'elles auoient adiousté la pratique des vertus Chrestiennes à l'innocence de leur vie. Elles eurent bien de la ioye, quand ie leur dis que pour remercier dignement Nostre Seigneur, des graces qu'elles en auoient receuës, ie serois bien aise qu'elles communiassent; elles s'y preparerent auec beaucoup d'exactitude, en suite de quoy elles communierent bien deuotement. Priez, leur dis-ie, vous pour vostre mary, et vous pour vostre frere (elles estoient belles-sœurs.) Il n'est pas baptisé ; exhortez-le à prier, le l'instruiray volontiers. Il a esté depuis instruit, il a esté baptisé - Quelle iove pour ces deux bonnes ames que Dieu a sans doute exaucées!

Nous ne pensions arrester que trois iours au Lac de Saint Barnabé : nous n'auions de prouisions que pour iusqu'à ce temps-là; mais Dieu en disposa autrement. Les Ouchestigouetch, plus Septentrionaux que les Papinachois, ne se trouuant pas au temps marqué à leur rendez-vous: Il les faut attendre, disent mes anciens Chrestiens, ce sont ceux qui ont le plus de pelleteries. Leur resolution me fut bien agreable, Dieu me donnant plus de temps pour mieux instruire mes Neophytes, esperant d'ailleurs de voir les Ouchestigouetch. Nous les aujons attendus jusques au seizième, lorsqu'vn Canot Papinachois qui reuenoit de son hyuernement, nous apporta la nouuelle qu'il auoit veu des Ouchestigouetch à vn Lac voisin : on depesche d'abord vn Canot pour les faire | haster. Parmy ces icunes hommes qui furent deputez, il s'y trouua vn Catechumene, qui, aprés leur auoir appris i que nous les attendions, leur donna les premieres instructions du Christianisme, mais auec tant de zele, qu'il excita en leurs cœurs yn desir de voir au plus tost la Robe noire, pour se faire instruire à fond. Ce fut la nouvelle que ces deputez, qui gagnerent le denant, me

taniamicouetch Ouchestigouetch: Mon Pere, les Ouchestigouets prieront ; ils sont tous proches, ils arriveront bien-O Dieu! quelle ioie, lorsque ie tost. vis paroistre huit Canots remphs, partie d'Adultes, partie de petits enfants. le m'adressay à leurs Anges gardiens, i'imploray leur secours et leur faueur auprés de Dieu, pour le salut de ces ames qui leur estoient si cheres. Estant debarquez, ie leur tesmoignay la ioye que i auois de les voir ; en suite de quov ie me retiray. Ils employerent le reste du iour à se cabaner, et à se visiter reciproquement les vns les autres.

Le lendemain 21. de luin. feste du Bienheureux Louys de Gonzague, estant dans la Chapelle, et au temps que ie deuois prendre pour commencer l'instruction de ces nouueaux venus. Dieu m'y enuova tous les hommes separement: estant pressé du temps, i'entray d'abord en matiere. Ie leur dis que celuy qui a tout fait me commandoit de les aimer, que ie luy obeyssois; et qu'en effet le les aimois, et que c'estoit pour leur en donner de bonnes preuues, que i'estois venu en ce pays, aprés auoir hyuerné auec les Papinachois leurs alliez. Ils m'interrompirent souuent par leurs acclamations: le me moque de vos peaux de Castor et de Caribou, ie ne suis pas venu pour traiter : c'est l'affaire des Papinachois et du marchand François, qui est monté icy auec nous. Dieu que les Papinachois et les Ouchestigouets ne bruslent pas eternellement aucc les Demons dans l'Enfer! Plaise à Dieu qu'ils soient eternellement bienheureux dans le Ciel! Voilà ce que ie pense de vous, c'est à vous maintenant de profiter de la grace que Dieu vous presente, et à bien employer le temps que nous auons à demeurer ensemble, pour vous rendre capables du Baptesme: cependant n'estes-vous pas tres-aises que ie haptise vos petits enfans? Karapouan, me repondirent-ils, ouy. Ils ks vont querir aprés l'instruction: ils reuiennent tous ensemble, auec les petits enfans et leurs femmes. donnerent à leur arriuée : Nouta ka- le me dispose pour administrer le Be-

Monseur Amiot d'estre leur parrain Tout estant preparé, le leur expliquay **les a**uantages du Baptesme et ses effets [ tous in rueilleux ; le leur en expliquay l **les** ce**rem**onies, en suite de quoy ie baplisay serze petits enfans, en deux bandes. On hsoit sur le visage des peres **et d**es meres la jove qu'ils auoient dans leurs cours. Ils en donnerent beaucoup de preunes par les dinerses accla**mati**ons qu'ils faisoient de temps en temps.

dent si assidus aux dinerses instru-¡fait, et d'aymer tonsiones la priere. **ctions,** et tesmoignent tant de ferueur j e**st**eueue.

II arriua vue chose assez agreable. 🆦 tre veue en baut. O que nous auons, fout le long de la Mer du Nord, pour y

ptesme à tous ces innoceus : le prie | de plaisir à regarder le Ciel, et ceux qui v sont bienheureux! Et à mesme temps s'appercenant que son fils aisné, aagé d'enniron douze ans, arrestoit sa veue sur la representation de l'Enfer, il le tança : Nigousai kesta kitirinissin espinitch ouabanta; mon fils, tu n'as pas d'esprit ; regarde tonsiours en haut.

Avant esté aduerty que parmy ces Catheenmenes il y en auoit trois qui auoient ionglé autrefois, le les appellay en particulier en la Chapelle ; et les avant examinez sur ce qu'ils auoient Cela estant fait, on m'aduertit que fait en ionglant, et quelles estoient leurs nous partirions le vingt-troisiesme, ne pensées, ils me dirent qu'ils auoient eu me restant qu'un iour et demy pour in- | cette pensée, qu'il y anoit vu bon et vu **stru**ne les Adultes. Voila vir temps mangais maniton ; qu'ils havssoient le bien court pour rendre capables du Ba-manuais, et aimoient le bon ; que tout ptesmo des personnes qui n'anoient ia- ce qu'ils anoient fait, ce n'anoit esté mais ouy parler des Mysteres de nostre-que pour honorer le bon maniton. Leur Dien qui ne manque iamais, ayant bien inculqué ce que la Foy nous 🌉 besom, supplee an defaut du temps, "enseigne la-dessis, ils furent satisfaits en redoublant ses graces. Els se ren-, et resolus d'obeyr à celuy qui a tout

Parmy les Ouchestigouetch, il se ren- apprendr : ce qu'ils denoient neces-] contra, par vue pronidence toute parti-🗪 irement sçauoir auant que d'estre ba- | culiere, yn Capitaine Oumamiois, hommo pusez, que le vingt-troisiesme, le me d'esprit, et qui a paru le plus affectioncreus obligé de les ondoyer, avant dif-[né à la prière. Ce bon Cathecumene **fere** les ceremonies à nostre première i que le baptisavauec sa femme et quatre de ses enfans, ne se pouvoit lasser de parler a l'honneur de nos mysteres; il pendant que le les instruisois : le leur les a honorez dans toutes les occasions expliquors le ingement vuinersel, leur qui s'en sont presentees, particulièrefaisant voir dans vue grande carte où il ment dans vue belle harangue qu'il fit 🥶 tort representé, quel seroit le bon-, dans sa Cabane, en la presence du Sieur heur de ceux qui auront cru en Dieu, Amiot, des Papinachois et des Oucho**qu**i amont esperé en luy, et qui l'au- : stigouetch. L'estois alors bien occupé ront arme et seruv jusques à la fin ; au dans la Chapelle. Le Siear Amiot luy contraire, quel seroit le malheur de avant fait present d'vir rouleau de po-••ux qui no croiront pas en luy, et qui tum, d'yno espec, et de quelques autres ne lux observant pas : comment les bons choses qu'ils estiment, et moy de deux Chrestiens seront compagnons des An-, belles Images, dans l'vue desquelles la 🗫 dans le tiel, et les intideles et mau- | Mere de Dien estoit despeinte, tenant uais Chrestiens seront les compagnons (entre ses bras lesus son l'ils, et l'autre des Demons dans les feux de l'Enfer ; representant le Sauueur du monde, telors qu'vn de ces bons tatheenmenes nant vu globe dans vue de ses mains, manterrompt, et me dit : Nonta tapone i il nons dit merveilles la-dessas, mais maspiele melukatanan natchi maniton; qual roit faire voir les linages dont le non Pere, en verite nous hayssons tout-, luy auois (tait present, à toutes les nai-fait le meschant esprit : le te prie, ctions qui sont allices à la sienne, qu'il 🗪 le regardous plus, portons tousioms : parcourroit tous les Villages qui sont

inuiter tous les Habitans à la priere ; i qu'il leur diroit par auance ce que ie luy auois enseigné; que tous les Capitaines de ce pays gousteroient du petun que le Sieur Amiot luy auoit donné; que l'espée dont il luy auoit fait present, parleroit bien haut à l'honneur des François. Comme c'estoit vn homme d'esprit, et qui auoit vne parfaite counoissance de tout ce pays, ie ne perdis pas cette belle occasion de luy faire plusicurs questions, que ie mettray icy, anec les responses.

Y a-t-il bien loing, d'icy aux deux Villages où tes parens et toy faites vostre demoure? On y peut arrivor dans vingt

nuits on enuiron.

Y peut-on monter en Canot? Ouy; mais, passé ces Villages, on n'a plus l'usage des Canots, faute d'escorce pour en faire : les arbres de ce pays estant fort petits.

Ces deux Villages sont-ils bien peuplez? Il y a beaucoup de monde. Papinachois qui y a hyuerné auec nous, me l'a confirmé, y ayant esté autrefois.

Y a-t-il prez de là quelques autres Villages? Ouy; il y en a deux, et plus

loing deux autres.

De quoy viuent tous les habitans de ces pays? En esté, du poisson qu'ils peschent dans les grands Lacs, où ils en ont en abondance; et en hyuer, du Caribou, qu'ils preferent aux Orignaux.

Y a-t-il bien loing de ces Villages à la Mer du Nord? Il faut employer vn hyuer pour y aller et en reuenir.

As-tu esté dans la Mer du Nord? Ouv. La coste de cette Mer est-elle peuplée? Il y a quantité de Sauuages que i'av veus.

Oblige-moy de m'en donner le Massinahigan, la description, auec les noms des peuples qui habitent cette coste. Il m'a donné la Topographie de ces pays, auec les noms des habitans qui font ces diuerses nations.

O Dieu, que voilà d'ames à gagner à **Lesus-Christ!** 

Les Europeans, ou François, ou Espagnols, ou Anglois, ont-ils paru en cette coste? Non.

que l'année prochaine il se rendroit dans le mesme Lac de Saint Barnabé, et que moy, ou quelqu'autre de nos Peres. nous l'irions ioindre à ce mesme peste, pour de là monter aux deux Vill**ages**, et y trauailler à l'instruction de ses Compatriotes. Plaise à Dieu que mes pechez n'y mettent point d'obstacle! · le sçay bien que le Demon f**era ce qu'il** pourra pour l'empescher : mais quis et Deus? si Deus pro nobis quis contre nos? le prie toutes les bonnes ames qui auront connoissance de cette Relation, d'offrir à Dieu quelques Messes, quelques Communions, quelques Chapelets, et quelques mortifications pour l'heureux succez de cette Mission et de cette nouuelle descouuerte, où il y a bien des ames à gagner. Le Baptesme que i'ay donné à prez de quatre-vingts personnes au Lac S. Barnabé, m'a bien donné de la ioye ; mais cette pouvelle Mission qui se presente la comble entierement.

Nous nous sommes separez le vingttrois de luin, et dans quatre iours, tant la riuiere est rapide, nous sommes heureusement arriuez au bord du grand fleuue Saint Laurent, où nous estions bien attendus par les François et les Papinachois. Enfin, deux iours et deux nuits d'vn bon nord-est nous ont renda à Kebek.

#### CHAPITRE V.

## De l'Eglise Huronne à Quebec.

L'esprit de Dieu opere ses merueilles où il luy plaist. Ce n'est pas seulement chez les peuples policez, et parmy les personnes consacrées à Dieu, que 🗯 trouue la deuotion : les Sauuages 🙉 sont capables, et les Cabanes d'escort cachent autant de vertu, qu'on en per souhaiter dans les cloistres. qu'on a introduit dans l'Eglise des Hr rons de Quebec, vne deuotion qui fait Le resultat de cét entretien a esté, | de grands fruits parmy les François 🐠 expays, et qu'on leur a inspiré le des-1 de pere et de mere, ils pe tombent entre **m**ec imponité.

🗫 sa Cabane, et ingeant que pour se legeres imperfections, Lagtemps grané is sur ses épanles,

elle a soin de visiter les malades, et de flattant, comme font d'ordinaire les auorphelms, comme elle a fait trois la douleur que tu sens : viste, metstrete, de peur qu'estans depouraeus qui t'ent blessé, afin que l'espre leur

sein de regler leurs familles sur celle les mains d'yn certain de leurs parens, de lests. Marie et loserit, on ne peut qui n'a pas la fov trop bien eurociaée croire insques où va la ferueur de ces dans l'ame. Elle sert de pere, de mere, paunces Barbares. Ceux qui sout ad- jet mesme de pere spiritaet à ces pecits mis dans cette sainte famille, ne seuf-tenfans, les elevant dans l'invocence, frent point chez eux de discours mes- et leur inspirant la cramie de Dieu, mants : et l'on voit a present de pau- comme le montre assez ce qu'elle fit vn ures femmes, qui n'eussent pas aupa- iour, lors qu'ils se laisserent aller à ranant osé ou rir la houche, s'elener quelque badinerie propre de leur auze ; comm : des Laounes contre des fripons, car pour leur faire apprehender la griegan vegient parler mal en leur presence ; l'ueté de leur peché, qu'elle apprehence qui est bien rare et bien à priser doit elle-mesme comme tres grief, elle parmy des nations Barbares, où la li-lleur dit que c'estoit fait d'eux, qu'ils cence de tout dire et de tout faire regne | seroi ent pendus, comme ils avoient veu vn François attaché à la potence : et Mars la denotion de ces bonnes gens, elle, disoit cela de si bonne facon, que ne se termine pas là. Pendant la Se-ces pamires enfans crovoient que tous 🗪 anne Sainte, le Pere qui a soin de cette : les passans estoient les executeurs qui Eglise, les avant entretenus de ce que les venoient prendre : l'yn se cachoit Nostre Seigneur a souffert pour l'expia- dans yn coin de la Cabane, et les autres tion de nos érimes, vue bonne Hu-[s'enfuvoient'à demy-nuds parmy la neixe ronne estant retournée en sa Cabane, | dans les brossailles ; enfin elle leur dit a sa Compagne : Pourquoy ne com-/persuada que pour eniter ce supplice, patirons-nous pas à nostre bon Sauueur lits denoient s'en confesser au plus tost, muffrant? il a esté flazelle si cruelle− et en mesme temps elle vint à Quebe**c** ment! he bien, flagellons-nous I'vne parler an Pere; elle luy donna vne l'autre : voilà mes espanles prestes, grande alarme par la suspension d'va commencez. Nous n'auons pas permis-, cas estrange qu'elle anoit à luy racon**do**n du Pere, respond sa compagne, ter, et le tout se terminoit à ces lere-🖚 luv ferma la bonche par ces mots, retez d'enfant, qu'elle apprehendoit si Mais elle conceut en mesme temps le fort, qu'elle n'eut point de repos, et **dess**om de faire en son particulier ce (n'en donna point à ces enfans, qu'ils **qu** elle n'auoit pu obtenir de sa com-|ne s'en fussent confessez. C'est ap-De fait, s'estant trougee seule prehender vinement jusques aux plus

discipliner soy-mesme, if no falloit pas La methode que tient cette bonne Hu-de permission, comme pour frapper les ronne, pour cleuer ses enfans, est toutautr s. elle se disciplina si rudement, à-fait ranissante : car quand son peutme les marques hiv en demeurerent fils, nagé seulement de deux ou trois quans, a esté battu par ses petits compa-Cette genereuse Huronne a autant de gnons, et qu'il retourne tout pleurant **bo**nte et de douceur pour les autres, dans la Cabane, elle ne se met pas **à ga**'elle a de rizueur pour elle-mesme ; ! l'appaiser et à essuver ses larmes en **le** les assister en ce qu'elle peut ; elle leur | tres meres ; mais au contraire, elle luy reconte en particulier les exhortations apprend à offrir à bien ses petites soufont este faites publiquement en frances. Tais-toy, by dit-elle, caismostre Chapelle ; elle retire chez soy toy ; tu pleures au heu d'offrir a Dien. pagares petits enfans, qu'elle vent bien (toy a genoux, fais une offrande a Pien 🗫 orrir et entretenir, nonobstant sa pau- du mal qu'on t'a fait ; prie pour ceux reuienne, et qu'ils s'abstiennent de | bauché. Lors que tu t'eschappas tout faire desormais mal aux autres. Et pour lors ce pauure petit s'agenoüille, et repete ce que sa mere luy enseigne ; la priere estant finie, le voilà tout guery.

Elle a vn zele tres grand pour la conuersion de ses compatriotes : elle les instruit, elle les exhorte, elle les confond auec douccur pour les retirer du peché; et sa charité la rend si éloquente, qu'elle entre dans les cœurs plus rebelles pour en faire des cœurs tout Chrestiens.

A l'occasion de quelques aumosnes venues de France, pour les Sauuages, qu'on leur auoit distribuées : Ce n'est pas d'auiourd'huy, disoit-elle à quelques libertins qui ne se rangeoient pas à leur deuoir, que la foy des François, et que leur charité nous doit convaincre que ce qu'on nous presche sont des veritez infaillibles. Combien v a-t-il d'années qu'on nous presche et qu'on nous instruit, sans autre recompense, sinon celle qu'on attend de Dieu d'yne vie eternelle? Ny la crainte des feux ennemis, ny toutes leurs cruautez ne font pas reculer ceux qui nous sont allez chercher dans le pays des Iroquois.

Les anmosnes qu'on nous envoye de France depuis dix ou douze ans, que les froquois nous ont chassez de nostre pays des Hurons, sont des tesmoignages de la pieté et de la viue foy des bonnes ames qui s'ostent à elles-mesmes ce que nous receuons de leur part. Les soins que prennent de nos malades les saintes filles Hospitalieres; les instructions que donnent à nos enfans les Vrsulines, sans y gagner quoy que ce soit, sinon le Paradis qu'elles attendent pour recompense; n'est-ce pas vne preuue qui nous doit estre conuainquante, que nous deuons gagner aussi le Paradis? ceux qui nous enuoyent leurs charitez de France, sont des foux de nous les enuoyer sans l'esperance d'vne recompense eternelle, ou nous sommes insensez de ne pas souhaiter pour nous cette mesme recompense du Paradis qu'on nous promet. Crois-tu estre plus sage que ceux qui nous enseignent? dit-

nud des mains des Iroquois, ils ont couuert ta nudité, et l'ont seruy et de pere et de mere, de parent et de tout. C'est sans doute qu'ils t'aiment et qu'ils veulent ton bien. Pourquoy donc n'obeys-tu pas à leurs conseils? pourquoy ne fais-tu pas ce qu'ils te disent qu'il faut faire, pour eviter les feux d'Enfer. et te sauuer d'vne captiuité plus cruelle que n'estoit pour toy celle des Iroquois dont tu t'es sauué auec tant de fatigues? En vn mot, l'eloquence Chrestienne et charitable de cette vertueuse Huronne, conuertit sur l'heure mesme ce ieune Huron debauché, qui fut touché de ces discours tout embrasez, et qui changea de vie par vne veritable conuersion.

Le calme de son cœur parut à l'endroit d'vne femme à qui elle auoit presté vne chaudiere, qui se trouua perduë pendant quelque caiolerie que cette femme permit qu'on luy fist ; car au lieu de se fascher contre elle : Ma sœur. luy dit cette bonne Chrestienne, ce n'est pas cette perte que ie reg<mark>retteray ia-</mark> mais, mais la perte de ton ame ; de ce que tu as peché et offensé Dieu, permettant des caioleries, dont tu deuois anoir horreur, puis que tu es Chre-Non, inmais ie ne parleray stienne. de ma chaudiere, pourueu que tu te confesses au plus tost ; ie te la donne. mais donne à Dieu ce que tu luy dois, et sois plus sage desormais. fallut pas dauantage pour faire vne penitente.

Son mary estant malade à l'extremité, d'vne maladie dont il mourut en effet, vn Iongleur Abnaquiois, venu depuis peu du fond des terres, dit qu'il entreprendroit la guerison de cét homme. si l'on luy vouloit permettre d'employer son art et son Demon à cette cure. le l'ay ensorcelé, disoit-il, it l'aduouë, mais i'en ay compassion; qu'on me permette seulement de le visiter, et ie leue le sort, et le malade sera guery. C'estoit trop demander à cette bonne Chrestienne, qui aime mieux voir mourir son mary deuant ses veux, quoy qu'il luy fust tres-cher, que elle s'adressant à vn ieune homme dé-1 de permettre au longleur d'entrer dass

Et quelque temps après, la Cabane. comme on luy reprochoit qu'elle auoit lasse mourir son mary : Hé quoy! ditelle, yous youdriez done qu'à l'affliction **qu**e lav recene de sa mort, i'v ensse adiouste celle que i aurois de hiv auoir fait commettre vn pesché demant que de mourir? allez, l'aymois mon cher mary plus que moy-mesme, mais l'ayme mieux le voir mort n'avant pas voulu commettre cette faute, que de le voir en vie, s'il anoit commis vir pesché de ortte nature, et moy auec luy; et ie **voudrois** plus de mal à ce longleur d'a**u**oir rendu la santé à mon mary, en **of**fensant Dien, que de l'anoir laissé **Diourir.** sans vser de ses malefices. Sa charite n'en demeura pas la, car peu **apres** la femme et les enfans de ce pretendu sorcier estant en grande necessite, elle les recent en sa Cabane, les nourest et leur rendit tous les tesmoignazes d'yne veritable amitie : rendant amsi le bien pour le mal, et consernant la vie a ceux à qui l'on imputoit la mort de son mary.

Estant vn iour sollicitée au mal, par vu riche present qu'vu Francois luy faisort a ce dessein: Malhenreux, hiv ditelle, ne scais-tu pas que l'av la fov? et de quoy me seruira dans l'Enfer Dicte.

Elle secut bien faire vue response autres. mestort qu'hypocrisie, et qu'elle von- qu'elles auoient commences. lot gagner Lestung des hommes par 📒

faire la Sainte Vierge heritiere de tous ses biens, quand elle mourra : ce n'est pas grand chose que peut donner à sa mort vne panure Huronne, qui, pendant sa vie, a grand besoin de nostre assistance ; mais si la maille d'yne pauure femme a esté preferce aux pieces d'or des Pharisiens, selon le augement du Sauueur, quel sentiment doit-on auoir d'yne femme Sauuage qui fait declarer la Sainte Vierge son heritière. en presence de ses parens.

L'Eglise Huronne nous fournit d'autres ames de cette trempe, dont il seroit trop long de faire le recit dans le Voicy sculement deux ou trois traits de leurs bons sentimens.

Ouclaves icunes tilles nouncllement venues de France, estant entrées en nostre Chapelle lors que nos Chrestiennes Huronnes y faisoient leurs prieres, ne pounoient, à cause de la nouueaute, s'empescher d'auoir les veux continuellement tournez vers ces Sauuages; lesquelles s'en appercenant bien, sortirent doncement de l'Eglise, auant que leurs prieres ordinaires fussent Le Pere qui en a soin leur achences. avant demande la cause de leur sortie, elles respondirent ingenument, qu'elles avmoient mieux ne pas prier, que d'estre toute ta porcelame, sinon d'yn eternel cause que ces filles Francoises priasrepentir, de ce que sous l'esperance sent mal ; qu'elles demeuroient volond vn petit gain, le méserois mov-mesme (tiers à la porte de l'Eglise, pour ester horce a tant de maux? Elle chargea le suiet des distractions qu'elles auoient ot impudent de confusion, et elle n a-l'à leur occasion ; que leur temps ne leur u of garde de parler autrement, elle estoit pas si precieux, qu'elles ne diffe-qui est dans de continuels exercices de rassent yn peu, et qu'elles ne vouloient ] pas que leur deuotion troublast celle des De fait, ces filles Francoises **d v**ne verty solide, la quelques libertins l'estant sorties de l'Eglise, l'es Huronnes qui luy reprochojent, que tont son fait y rentrerent et acheuerent les pueres

Vue honne Huronne a qui Dieu s'est cette belle montre. Cela estort bon, leur communique tres-particulierement pendit-elle, au commencement que le me dant le Tremble-terre de l'an passe. a farsos instruce : mais maintenant que inspire vie ferneur toute extraordinaire ▶ seav ce que me vandront mes ever- a son mary, qui estoit fort lasche en la œes de denotion dans le Ciel, je n'av priere ; et comme ses entreheus ordigardo d'en prendre pour tonte recon-Unaires sont des choses de Dieu et de tense yn yan applandissement, qui l'autre monde, le plus petit de ses deux nest que de la fumée, ou des paroles centans qui a enuiron six aus. Lavant **qu**i se perdent en tair. Enfin elle veut , ouv parler des effroyables peines d'Eufer, en fut si espouuanté, qu'il luv demanda sur le champ permission de se retirer chez nous, auec nos petits Pensionnaires, afin d'estre esloigné des occasions d'offenser Dieu. Sa mere luv respondit que les petits François dans le Seminaire le battroient et le maltraiteroient, comme n'estant pas de leur Hé bien, repartit-il, que i'aille donc demeurer chez Hari Ouaouagui; **c**'est le nom que les Hurons-donnent à Monseigneur l'Eucsque de Petrée. fit tant d'instance, qu'il fallut l'v mener ; et là il receut asseurance de la part de Monseigneur l'Euesque, que quand il seroit grand il y seroit admis, si Dieu luy continuoit ce bon desir. Voifà les fruits de la bonne education que les parens donnent à leurs enfans lors qu'ils leur inspirent la deuotion auec le lait.

A ce propos, ie me souuiens de la pratique d'vne bonne Huronne quand elle allaitoit son enfant : car elle adressoit d'ordinaire cette priere à l'enfant **Iesus**: Ah! Seigneur, que ie me fusse estimée heureuse, si pendant vostre enfance la Sainte Vierge m'eust permis de vous donner à tetter quelques gouttes de mon lait; mais puisque ie n'ay pas eu le bonheur de me trouuer pour lors au monde, et de vous rendre en propre personne ce petit seruice, ie vous le veux rendre au moins en la personne de mon fils; puis que vous auez dit que ce qu'on feroit au moindre des vostres, vous le reputeriez pour fait à vous-Ainsi en vsoit-elle toutes les mesme. fois qu'elle approchoit son enfant de son sein, auec vne tendresse et vne familiarité auec nostre Seigneur tout-àfait aimable. Vne seule chose l'inquiewit dans cette deuotion, scauoir qu'elle s'estimoit trop vile et trop miserable, pour en vser auec tant de priuauté : et il fallut fortifier son humilité, pour la faire continuer dans cette innocente pratique.

La bonne Heleine qui eut, l'an passé, ses enfans enleuez à Montreal par les l morte, syant eu vn œil creué et vne m'en cussiez preserué lorsque ie l'ay

grande deformité qui luy en est restés au visage, ne laisse pas de se trouuer dans toutes les assemblées de deuotion, et elle offre à Nostre Seigneur, tous les matins, autant de nouuelles confusions qu'on iette sur elle d'œillades pendant le iour. Elle ne se plaint pas d'estre si defigurée, mais de ce que ses pauures enfans sont en si grand danger de se damner parmy les Iroquois; et c'est vniquement pour pleurer ce malheur, qu'elle souhaiterait l'ysage de ses deux veux. Souuent elle adresse à la Sainte Vierge, cette douce priere: Sainte Vierge, avez pitié de moy; il n'y a que vous qui auez bien conceu par vostre propre experience, la douleur que ressent vne mere de la perte de ses enfans ; assistez-moy donc, s'il vous plaist, selon mes besoins, que vous connoissez bien mieux que mov-mesme.

La pieté ne donne pas seulement de la tendresse aux femmes, mais aussi de la constance aux hommes Hurons: comme il parut en vn bon Chrestica, depuis quelque temps conuerty d'vne vie vn peu trop licencieuse, à vn estat de deuotion qui ne le cede point à la ferueur des Religieux les plus exerces en la vertu de patience. Cét homme, avant quelque mal à la main, voulut y appliquer vn de leurs remedes ordinaires, se scarifiant à coups de cousteau, et se faisant diuerses incisions, mais si peu adroitement, qu'il se coupa des nerfs et des veines ; ce qui luy a fait pourrir presque toute la main. de sorte que pour se deliurer et de la puanteur de cette pourriture et de la douleur qu'il ressentoit, il se resolut de se couper luv-mesme plusieurs doigts de cette main auec vne constance admirable et vravement Chrestienne: car pendant toute cette rigoureuse operation, et tout le temps en suite qu'elle luy causoit de cruelles douleurs, iamais on ne luv & ouv dire vne parole d'impatience, mais il s'entretenoit tousiours amiablement auec Nostre Seigneur. Ah! grand Dieu, disoit-il, qu'est-ce que ie souffre main-Iroquois, desquels elle receut tant de tenant, au prix de ce que i'auois mecoups de hache, qu'ils la laisserent pour rité de souffrir en Enfer, si vous me merné par mes peschez. Ah mon blen !! nostre troope fuvoit çà ci là dans tes il me semble que si l'on comprenoit bois ; le désois à mon frère : Prends bien la consolation qu'apporte la foy conrage, sois ferme, croys forcement par l'esperance du Paradis, dans nos en celuy que a tout fait, il nove savuera plus cuisantes douleurs, il ne fandroit et gardera de nos ennenns. Sans cesse, point d'autre chose pour conclure, que ! disoit-elle, le l'exhortois, pendant que tour ce qu'ou nous enseigne escyray, les bailes des fusils súiloien, de coas Il repete souvent ces prieres chez my, l'eosez à l'enteur de nous; et Dieu nous Mais c'est un plaisir de le voir et de proiegea si fortement en cede renconl'encendre quandiferoit estre seul dans tre, que pas vu de nous ne facblessé, nostre Chapelle : car c'est pour lors ny appercen de l'ennemy, que nous **qu** il respand son cœur auce ses larmes | vovions tout auprez de nous, **d**eu cat le Saint Sacrement. Hi faut que 🗀 la grae : ayt yn grand empire, pour ob- (qui est a plus de cinq cens heucs d'iey, Sansages, qui sont nez et cleuez dans l'aider à bien mourir, ny pour les adla Bachacie.

Meres Vrsufines de Quebec nous out leur. **ce** qu'elles en disent.

far-on des Craisons inculatoires sur son priassions Dieu pour liv. Chapeles, et ne se lassoù point de prier : - Cetie bonne-femme admiroit fonéss les mysteres de nostre same koy. Elle considerant, elle disoit à Dieu : Conmous racomoti sonnem ses anemaires; seraez ces bonnes filles, depuis le macore autres vue tors: l'av fort experi- fin jusques au soir; elles songent tou-**I m a gardee p**ar tout. Retournant de controit quelque instrument de mortinous fismes rencontre des froquos ; le fois elle en a vse, sur tout d'une cemmon frere, auon vue grande traveur, jest plus sensible; mais nous ne luy

Son mary estant more en son pays, tenir cela des cœuts de ces paunres il n'y auoic pour lors point de Pere pour ministrer les Sacrements : cette bonne Il eschon d'adouséer iev ce que les femme en auoit le ceur oucre de don-Neantmains, comme cale est fort donne par esera, touchant vue boun (Leloquenie, dans la craone qu'este asoit Also aquine qui a demenre pendant vir que cet hombe ne fusi per en bon estat. temps assez noiala cchez elles : voicy elle l'extorca paissamment, les faisant sans cesse peod are des Acres de con-Lorre les Seminaristes que nons au ons litraion, de sorie que par ses acruentes. cues cener annec dons noscre Samonico, ladaropidons, it moneut en bon Chreil y a sa vue bonne venue assez anges. Stien. Elle escinconsolable, lors qu'elle nombres Generalene Algorquine. Nepisis, pense a ses enfans qui sont tous mores, rancone de nador. Japielle scachant/ei-quelquas-vus sans estre baptisez. Vn bien que nous n'en recenions poioc de seul qui lay escoic reste, mourac aagé son acus, nous it prier par le Pere qui, de nout a dec ans, et parce qu'elle le poagethe les Saggaces, de ne pas lais- vet vu foar parler a vu tonglear, elle ∍r de luy laire cede charite. Depuis pense qu'd pent estre danne pour ce Muse-cross ans que nons sommes dans pesché. Quoy qu'il y accassez longœ pays, le n'ay pomi yeu de Saurages I temps qu'elle à fait ces perces, elle fait **au**ss) feraemes que cetre bonn : femme ; ; encore des lamentations sur ce smet, e**t el**le nous sundon foui le four aux obser- : des annosnes, **ain** qu'il plaise à bren de uances du Chœur, ou elle recibit des los face insericorde. Lors qu'elle vint Chapel is a diderses intentions, et cas en nostre Semmaire, elle nous fit pre**tr**aucces pour le salut des Alzonquois ; sent d'vii Castor qui auoit secuv de robe lors qu'elle en adoit dic plusieurs, elle la ce cher fils défanct, afin que nous

Dieu, non plus que d'estre inscrune sur nos fonctions Religieuses, et en nous meuce, disort-elle, le secours de bieu, jiours a vous, elles ne font aucre chose dans la ferme creance que nav en lay paque de vous serme. Lors qu'elle ren-Bossre pays pour venir en ces cartiers, [fication, elle vouloit en vser ; quelque-🗪 ættav contre terre. Onabonkima, kure de pomtes de fer, dont la donleur laissions pas faire tout ce qu'elle eust heur à ses parens et amis Saurages; bien desiré.

Le iour du Vendredy Saint elle fut puissamment touchée sur la consideration de la Passion de Nostre Seigneur ; pendant nos Tenebres, elle fondoit en larmes que causoit l'impression que Dieu luy donnoit de l'amour qu'il auoit porté aux hommes, en endurant de si extremes souffrances. Estant reuenuë à soy: le ne scav où i'en suis, dit-elle, ie n'av iamais experimenté chose pareille. Diable ne me voudroit-il point tromper?

Elle voit fort clair dans son interieur. Vn iour qu'elle estoit fort pensiue, on luy demanda quel suiet occupoit son esprit. le considere que ie suis bien mechante, il me semble que ie fais ce que ie puis pour ne point offenser celuv qui a tout fait, et cependant ie me vois Loute remplie de pechez. Vn de ces iours passez, vn homme m'auoit desrobé vne robe de Castor en ma presence, sous pretexte de me la garder. le courus aprés luy; ic n'estois pas neantmoius en colere contre luy, ie ne luy voulois point de mal : cependant ie sentois en moy vne malice qui me vouloit tromper.

Elle consideroit nos ceremonies de Chœur, il les luy falloit expliquer : elle disoit que nous imitions les Anges et les Saints qui sont dans le Ciel. Lors que Monseigneur l'Euesque administra le Sacrement de Confirmation, le Caresme dernier en nostre Eglise, elle vit qu'on instruisoit plusieurs de nos Pensionnaires pour les disposer à la receuoir. Elle se douta que c'estoit quelque chose de saint et de grande importance; elle alloit par la maison, cherchant qui luy diroit ce que c'estoit. Helas! disoitelle, c'est quelque chose de saint, et on ne m'instruit point, on le dit aux en-Estant donc instruite, elle estoit rauie, sur tout de ce qu'elle seroit, par la reception de ce Sacrement, plus forte contre les tentations du Demon, et plus ferme et courageuse en la foy, et qu'elle en porteroit les marques dans le Ciel, comine celuy du S. Baptesme. Dez qu'elle l'eut receu, elle demanda congé d'aller à Sillery pour raconter son bon- | charitable Barbare a fait encore plus:

elle les prescha auec tant de ferueur, qu'ils l'admiroient, et adoroient la grandeur de Dieu dans les hauts sentimens de cette femme, qui en estoit remplie. Elle nous quitta pour aller aux Trois-Riuieres, chercher des femmes de sa nation, pour les empescher de se ietter dans vne occasion, qui les eust pu escarter des pratiques Chrestiennes.

#### CHAPITRE VI.

## Des Eglises captines chez les Iroquois.

Ce sont les plus desolées de toutes nos Eglises, mais elles ne sont pas moins agreables à Dieu, qui se voit honoré dans le centre de la Barbarie, et en mesme temps par des François, par des Hurons et par des Iroquois. des François mutilez, qui leuent au Ciel les mains sans doigts : il v a des Hrrons esclaves, qui, dans leur captivité, se donnent la liberté de prescher lesus-Christ à leurs bourreaux; et comme il y a des Iroquois persecuteurs, il y a aussi des Iroquois Predicateurs. de ceux-ci est vn nommé Garakontié, nostre ancien hoste, lors que nous estions en leur pays; homme des plus considerables d'Onnontaé, et bon amy des François, autant qu'on en peut inger par les effets. Dieu a voulu souuent se seruir de luy pour sa gloire : car outre tant de pauures François qu'il a tirez des mains et des feux des Iroquois Agniehronnons, dont il nous a ramené les vns, et conserué chez sov les autres comme ses enfaus, il a maintenu par son autorité la Chapelle que nous auons dressée dans leur bourg. C'est là où il fait assembler tous les François captifs, et les fait prier Dieu; et pour ioindre la charité corporelle auec la spirituelle, il leur fait festin à la fin des prieres, pour encourager leur deuotion, et soulager en mesme temps leur misere. Co

**dressant au m**ilieu de son Bourg vue l **maison a la Françoise, pour y loger les** Missionnaires qu'il attend ; et mesme **pour haster leur arrivée, il a pensé perdre la vic, et tomber luv-mesme en** la captinité des Algonquins, lors qu'il **tra**uailloit a dehurer nos François de la captivité des froquois, comme nous le **de**clarerons an Chapitre septiesme.

Il n'est pas le sent froquois dans ce **Bourg d'Onnontaé qui fauorise la Foy : il v** en a plusieurs qui inuitent ces Francois captifs à leurs festins, afin de les oblizer à la fin du banquet, de prier Dieu pour eux, ne demandant et ne **po**miant esperer autre chose de cepanures miserables, que l'assistance de leurs prieres, dont ils font grand estat, tout froquois qu'ils sont, paroissans ainsi-n'estre pas bien esloignez du Rovanne de Dieu.

Les fannes de ce Bourg font encore plus : car elles n'ont pas sitost mis au monde leurs enfans, qu'elles les appor-Lent au plus ancieu des François pour les bapti∻r, luv faisant de grands remercuencus, quand il confere ce Sacre**ment** a ces petits predestinez. Nous te remercions. Juv disent-elles, de ce que ta as mis nos enfans dans le chemin du Cel ou de seront à iamais bienheureux. **obligez** de les regenerer de ces eaux sa-! Martyrs. **crées** a leur inscen, pour ne pas laisser prire suinant quelques autres traits de pardre tant d'enfans, dont les deux **teers** du moins meurent auant l'ysage de raivin.

C'est donc au plus vieil des François **qu'ell**es s'adressent, lequel leur tient **lieu de pa**steur à l'esgard des froquois et des François : car il se donne l'au-**Corité sur ceux-ev de les reprendre** eigrement, sils manquent tant soit peu 🕶 deuoir de Chrestien ; il ne faut qu'vn | Algonquins dans la deffaite des Ambas-

geste ou vne parole trop libre, pour meriter vne verte reprimande. Aussi a-t-il la consolation de voir dans cette captinité des loseph, lesquels non seulement fuvent lears maistresses impudiques, mais qui ne leur espargnent pas les coups, quoy qu'il leur en doine couster, peut-estre des doigts coupez, ou la tes**te** fendué par yn coup de hache, qui s**e** decharge bien aisement sur les captifs refractaires, comme nous l'auons veu bien des fois deuant nos veux ; car pa**r**my les troquois, la vie d'yn Captif n'est pas plus prisée que celle d'yn chien, et il ne leur faut qu'yne legere desobeyssance pour meriter vn coup de hache.

Pour les flurons qui sont dans la captinité, ils sont aussi dans les mesmes dangers, et quelques-vus d'entr'eux ne laissent pas de conseruer leur fov parnn tant d'orages. Il v a dans Agnié quelques Matrones Huronnes, qui font des Eglises volantes et cachées, et qui s'assemblent on dans l'espaisseur de**s** Forests, on dans quelques Cabanes à l'escart, pour y reciter ce gu'elles seauent de prieres. Vne d'entre elles, vn soir qu'elle faisoit les prieres tout haut, les autres la suinant on repetant aprés elle, il se trouna ie ne scav quelle personne qui se mit à en railler, ce qui s'ils viennent à mourir auant qu'ils scandalisa tellement cette bonne Chresoient grands. Ne sont-ce pas là des l'stienne et l'affligea si fort, qu'ell+ en ecrets admirables de la Providence, tomba malade, tant fut grand le de-🗪 inspire ce desir si ardent à ces plaisir qu'elle concent de l'affront fait à meres, qui pensoient nous faire grand la Foy. Ainsi nos bois cachent des plaisir quand nous estions parmy cux, vertus solides, et il se tronne sons nos de nous les laisser baptiser, et qui escorces des ames generouses et des mesme craignoient quelquefois le Ba-| Saunages zelez, qui monfrent que nous ptesme, comme la mort de leurs en-[pouvons auoir, et que nous avons desia **fans** : de sorte que nous estions alors des Barbares Docteurs, Confesseurs et Nous verrons dans le Chala piete de ces paunres Eglises captures.

Mars agant que d'y venir, il ne sera pas hors de propos de racouter icy la contersion et la mort d'yn froquois de Sonnontonan ; il y a des circonstances qui nous font benir et adorer la Providence toute aimable de Dieu sur ses esleus.

Let homme, ayant esté pris par nos

haptiser, comme il fit en l'asseurant enuiron soixante ans dans la cruauté et que la priere ne fait pas mourir, et l'infidelité Sauuage, passoit les trois **qu**'elle sert mesme quelquefois pour derniers iours de sa vie en bon Chre**donner** la vie ; en sorte que dés lors il me demanda le Baptesme, et pressa tant que le commençay a luy faire faire les Actes de Foy des trois personnes Dinines, et autres mysteres necessaires **& cr**oire, les Actes d'Attrition et autres. vn assez longtemps; et craignant qu'il ne demandast le Baptesme pour prolon**ser sa** vie, ainsi que l'Onnontagheronnon sembloit hav auoir fait esperer, ie lav dis plusieurs fois que le Baptesme **le fer**oit viure a iamais au Ciel. où il ne de dis tout cela en Humourroit plus. **ron,** et le malade en mesme temps en son Sauuage, mais auec tant d'affection **et d'ar**deur, que reconnaissant le se**cour**s de Saint Ignace, on me dit qu'il ! ne luy falloit point d'autre nom que celuv-la, et qu'il luv estoit bien den ; **ainsi** ie le baptis**ay,** et luy donnay le <sup>l</sup> **nom d'Ignace le sixiesme jour de son** Octaue.

Depuis ce temps, il ne vescut que trois iours, témoignant vne patience et **va repos d'esprit extraordinaire dans** l'ardeur de la tieure et le grand mal de poulmon qu'il souffroit, se disposant à **vae bonn**e mort par des actes de vertu 🖚 il farsoit volontiers et tres-sougent : **il sem**bloit deuoir mourir le iour mesme 📤 l'Octave de son Patron, mais il luv **obtint** encor le lendemain pour se mieux **danoser à la m**ort. En effet, tout le iour fut employé à cela ; ie demenray **à l'hospita**l pour luy suggerer les prieres **d pen**sées propres, qu'il entendoit et redisoit en son cœur auce beaucoup de denotion, ne pougant prononcer que **quelqu**es syllabes. Enfin sur le soir, l lers qu'on luy faisoit les recommandations de l'ame, et moy luy suggerant les actes de vertu propres à vn Mori**bond, il r**endit son ame à Dieu, en re**meant tousiours** les leures pour redire **les priere**s, et remplit d'yne sainte iove l photeurs personnes qui auoient accouru **pour le voir mourir, et qui ne pou**uoient **mez admir**er la bonte de Dieu, et la **secours tout** visible de Saint Ignace en-

stien, et gagnoit le Paradis par vne si belle mort.

#### CHAPITRE VII.

## La prise de deux François par les Iroquois, et leurs auentures.

La cruauté auec laquelle les Iroquois d'en bas traitent les prisonniers qu'ils font sur nous, est si horrible, que toute la Nonuelle France ne donnera iamais assez de benedictions à nostre incomparable Monarque, qui entreprend de desliurer ses Suiets François, Algonquins et Hurons, de ces barbares ennemis. Ils ont tué cette année, dans nos champs, diners François, quisont moins à plaindre que ceux qu'ils ont menez en captinité, sur tout que deux pauures tilles : l'yne a esté enleuée par eux à l'Isle d'Orleans, et l'autre, aagée de douze ans. a esté prise aux Trois-Ri-Nous ne scauons pas encore les cruautez qu'ils ont exercées sur ces dernieres prises; nous n'en ingerons que trop par celles auec lesquelles ils ont tourmenté deux François, dont nous parlerons en ce Chapitre.

Ce fut l'Automne de l'année mil six cent soixante-et-trois, que deux soldats de la garnison des Trois-Rivieres estant à la chasse aux Isles de Richelieu, tomberent en vne embuscade que les Iroquois Agniehronnons leur auoient dressee, et furent bientost pris, liez et garotez à l'ordinaire des Captifs. l'attaque, l'yn des deux fut blessé d'yne balle, qui aprés l'auoir percé tout au trauers du corps, s'estait arrestée à la surface du costé opposé à celuy par où elle estoit entrée. Les froquois, qui font gloire de mener des prisonniers en vi**e** et pleins de force, pour soustenir l'effort des tourmens ausquels ils les destinent, **uers va homme, qui, aprés augir vescu|se firent Medecins à l'endroit de ce** 

blessé; et par vne cruelle misericorde, le panserent et le saignerent auec vne industrie trop charitable pour luy. sondent la playe tout au trauers du corps, et trouuant le lieu où la balle s'estoit arrestée, ils y font vne incision, et la tirent aucc vne adresse admirable. Aprés cette heureuse operation, on ne peut croire les peines et les soins qu'ils prennent de ce pauure malade : les vns nettoient la playe, et y font des infusions d'eau de racines ou cuites ou machées, qui est vn remede tres-souuerain parmy eux; d'autres la bandent, et s'y prennent si delicatement, qu'ils semblent auoir peur de luy faire le moindre mal du monde; les autres luy preparoient ses repas auec toutes les charitez qu'on pourroit souhaiter dans tous les Hospitaux ; quelques-uns le supportoient sous les essailes en marchant; les autres l'encourageoient auec des paroles amiables et pleines de tendresse. Courage, mon frere, luy disoient-ils, nous voicy bientost rendus; ton mal va de mieux en mieux, tu vois bien que nous n'epargnons rien pour te rendre la santé ; prends donc courage, et ne nous fais pas affront à l'entrée de nostre Bourg. Ils vouloient luy dire que le mal dont ils le guerissoient, n'estoit que pour le preparer à de plus grands maux qui l'attendoient à leur arriuée dans le pays. De fait, d'abord qu'on les aperceut, tout le monde vient au-deuant d'eux, auec des verges et des bastons à la main, et s'estant tous disposez en haye des deux costez du chemin, on fit passer par le milieu nos deux François tout nuds, sur qui l'on deschargea tant de bastonnades à mesure qu'ils auancoient, chacun voulant donner son coup, qu'ils tomberent pasmez à l'entrée du Bourg. Voilà à quoy aboutissoient tous les soins qu'ils prenoient en chemin de ce pauure malade, de peur que s'il fust mort, il cust priué tout ce peuple barbare du contentement qu'il prend dans ces cruelles executions.

Pendant que nos deux François estoient roissent si surprenantes qu'ils ont peine en ce pitoyable estat, voicy vn Huron à les croire; neantmoins, se voyant qui s'approche d'eux pour les consoler: veritablement delivrez, ils remercient c'estoit vn de nos bons Chrestiens de le ciel d'vne faueur si signalée. Ils

Kebec, qui fut pris par les mesmes Iroquois les années dernieres, et ayant esté traité aucc les mesmes rigueurs. scauoit bien quelle consolation il leur falloit donner. Courage, mes freres, leur dit-il, priez bien Dieu en ce peu de temps qui vous reste de vie ; demain vous irez au Ciel, car on a pris la resolution de vous brusler à la pointe du iour; vous serez bientost quittes des maux qu'on vous fera souffrir, mais la recompense que vous en donnera le maistre de nos vies, ne finira iamais : souuenez-vous de moy quand vous serez au Ciel. On ne peut croire combien cette petite exhortation les anima, nv quelle iove ils eurent dans l'ame, de voir au milieu d'vne si effroyable Barbarie, vn si bon Chrestien, dont toutes les paroles leur sembloient estre comme des traits embrasez, qui brusloient leurs cœurs auec bien plus d'ardeur que n'en auoient les feux qu'on preparoit à leurs corps.

La pointe du iour estant venuē, ils se disposoient à ce cruel supplice et s'estonnerent qu'on retardast le commencement de l'execution : ils ne scauoient pas que Dieu trauailloit pour eux. et qu'en mesme temps qu'ils s'offroient à luy en holocauste, il les en desliuroit. C'estoit par le moyen d'vn Ambassadeur nouvellement venu d'Onnontaé. qui demande aux Anciens que les deux Captifs luy soient deliurez, pour aider à l'accommodement qu'on projettoit de faire auec les François. Voilà done nos deux victimes qu'on appelle : ils tremblent à chaque mot qu'on leur dit; on les deslie, ils croyent que c'est pour les faire monter sur l'eschafaud : on leur prononce sentence, non de mort, mais de vie, et on les met entre les mains d'vn Onnontaeronnon, qui prend le soin de les mener en seureté à Onnontaé, pour là ioindre les autres François Captifs, et estre tout prests à s'embarquer quand on les voudra remener à Montreal. Toutes ces choses leur paroissent si surprenantes qu'ils ont peine à les croire; neantmoins, se voyant

rance : car vn certain froquois, ayant paru la protectrice tres-particuliere des desia denoré des yeux cette prove, et panures Captifs François ; ils la confasche de ce qu'elle luv auoit esté en-fiurent d'achener en leur personne ce lenée, prend resolution d'assonuir son qu'elle a si bien commence. Après leur enuie par la mort d'yn des deux Captifs, priere, ils apperceurent que leur guide, Il le poursuit la hache à la main ; per- en fuvant, auoit oublie vn petit sachet sonne ne s'opposa à cet insolent, ny an- | de farine de bled-d'Inde. Hs en deciens, ny Capitaines ; il n'y ent qu'yne | tremperent yn peu auec de l'eau le soir bonne Huronne Chrestienne, qui, toute et le matin, et n'anoient que cela pour captine qu'elle estoit, et par consequent ! se sustenter. Après auoir marché trois sujette à auoir la teste cassée, si elle jours, auec des peines incrovables, ils eust esté desconnerte, ne laissa pas de | se virent aux portes du village d'Onretirer en sa Cabane ce panure Fran-Inevout; mais quoy, auroient-ils le couçois, le cacha sous des escorces trois rage de se liurer eux-mesmes entre les iours durant, insques à ce qu'on enst[mains des plus cruels bourreaux des donné moven aux François de s'énader : François ? Ils s'adressent encore à la **ay**ec leur guide, a l'insceu de ce furieux.

Les voila donc en chemin, bien ioveux. [ quoy que tout moulus de coups, et tout ! Cabane delaissée qui-se tronuoit toute chargez de playes : il marchent paisi- seule hors du village, afin de s'y tenir blement dans ces grandes forests, et/cachez, et de s'y resoudre auec plus de commencent à respirer; que voicy yn loisir à ce qu'ils auoient à faire. Els y autre accident qui les iette dans des entrent donc, et sont bien surpris d'y bouneaux dangers, et dans de plus gran- ! trouner vue femme, qui, au fieu de des craintes que iamais. Leur guide se s'ecrier a la veue de ces fugitifs et de Francois, se laisse prendre à vue terreur | leur-fait vu bou visage, et mesme leurpanique. Il se persuade qu'il n'est pas parle bon François. Nos deux pelerins en assenrance auec eux, et qu'ils pour- ne doutoient point que ce ne fust yn roient bien attenter sur sa vie. Sur Ange tutelaire qui leur fust ennové par ofte imaginaire apprehension, vie nuit leur sainte liberatrice, entendant parque les François dormoient, il se lene, der leur langue par vue femme Sannage, leur reuerl, ils se troument seuls : car de les caresser, leur preparant du feu, leur quel coste tourneront-ils, ne seachant presentant à manger, nettoyant le pus pas mesme en quel endroit ils sont? de leurs playes, sans anoir de l'horreur quelle route prendront-ils, dans yn bois, de la puanteur qui sortoit de ces yleeres froide pour des hommes presque tout rurgien. **auds,** comme ils estment. Mais de quoy 🦠

n'estoient pas pourtant encor en asseu-1 est à la Sainte Vierge, qui a tousiours Sainte Vierze, laquelle les inspira de se letter comme à la desrobée, dans vue vovant seul, au milieu du bois auec deux lles aller declarer. les inuite d'entrer, et comme s'il enst esté hiv-mesme le let recenant d'elle des charitez qui me-Captif de ses Captifs, il s'enfuit d'eux riteroient de l'admiration parmy les plus et les laisse bien estonnez, quand à feruents Chrestiens; car elle se nut à ou if n'y en a point? S'ils suinent les 'mal pansez; elle alloit mesme chercher pistes de leur fugitif, de arriveront à des racines medecinales, et en fit des Ounevont, qui est la plus cruelle des appareils, qu'elle leur appliquoit à tous nations froquoises, et la plus enragée des endroits du corps ou la pomriture contre les François. Comment passe- paroissoit la plus dangereuse ; nettovoit ront-ils les muits sans fen, n'ayans pas- les autres auec vue charité nonpareille, de gges en faire? et neantmoins c'estoit, n'obmettant, rien de tout ce que pogrdans le mois de Nouembre, saison tres- roit faire yn seauant et charitable Chi-

Elle faisoit de vrav l'office d'yn Ange, maront-ils, in avant pas d'armes pour et ils l'auroient ern, si elle ne se fist toer les bestes qu'on rencontre? Dans deconnerte à eux. le suis, l'eur dit-elle, ces extremitez, leur recours ordinaire (la paugre Marguerite Haouenhontong,

bien connue des Robes noires, de qui | qui estoient enuovez de la part des Ani'ay receu le Baptesme, et des saintes i filles les Meres Vrsulines de Quebec, chez lesquelles i ay esté esleuée, et en ay receu de si bonnes instructions, que nonobstant ma malheureuse captiuité, ie pense que ie ne quitteray iamais la Foy qu'elles m'ont inspirée auec le lait et auec l'éducation de plusieurs années. C'est bien la raison que le vous rende vne partie de tant de charitez, dont elles m'ont comblée, comme i'estois auec elles. Elles m'ont appris à parler Francois; n'est-il pas raisonnable que ie vous console maintenant vous parlant de cette mesme langue, et que i'aye pour vous de la bonté, comme elles en ont vsé en mon endroit? Ce peu que ie fais pour vous n'est rien, en comparaison de ce qu'elles ont fait pour moy. Ainsi cette bonne Chrestienne entretenoit doucement ses hostes de tous les seruices que ces bonnes Religieuses luy auoient rendus, parcourant les plus petites choses, et leur adioustant, les voyant si vicerez, qu'elle s'employoit de grand cœur à les panser à l'exemple des autres saintes filles qu'elle auoit veuës seruir aux malades auec tant de charité. Elle entendoit par là les Religieuses Hospitalieres.

Pendant tous ces bons discours, par lesquels elle taschoit de les resiouyr du mieux qu'elle pounoit, les nouuelles se portent dans Onneiout, que deux Francois sont entrez dans la Cabane de dehors, qu'on les a veus sur le soir aller de ce costé-là. Les anciens s'assemblent pour deliberer de cette affaire : on parle de leur venir au plus tost casser la teste, et les faire entrer comme prisonniers dans le Village, c'est-à-dire auec la gresle des bastonnades, leur arracher les ongles, leur couper les doigts, et les brusier cemme les autres Captifs. Eux cependant iouyssoient paisiblement des doux entretiens de leur hostesse, et faisoient auec elles des deuotes prieres, pour se disposer à prendre vn peu de repos, pendant la nuit, aprés tant de fatigues et de souffrances; mais voilà qu'vn grand bruit se fait entendre à la porte de la Cabane.

ciens, pour se saisir de leurs personnes. Quel renuersement de fortune! ó que ces ioyes et ces douceurs furent courtes! à peine leurs plaves estoient-elles bandées, qu'il fallut se preparer à en receuoir de nouuelles. Mais la protection de la Sainte Vierge sur ces miserables auoit trop bien commencé pour ne pas poursuiure iusques au bout. En effet. contre toutes les loix et toutes les coustumes de ces Barbares, le Conseil des Anciens auoit ordonné qu'on ne leur feroit aucun mal, et qu'ils seroient menez en toute seureté au lieu où ils vouloient aller. La chose fut faite comme ils l'auoient conclue. On les fait entrer paisiblement dans le Bourg où iamais on n'auoit veu entrer des François Captifs, qu'auec des huées horribles et des coups de baston innombrables : et parce qu'ils estoient si espuisez qu'ils n'auoient pas assez de force pour poursuiure leur chemin, Dieu suscita vne Matrone Iroquoise, qui demanda qu'ils fussent logez chez elle, et qui prit en suite le soin de les couurir, les panser, et les nourrir abondamment pendant cinq iours; au bout desquels, aprés bien des caresses, elle leur fournit des prouisions necessaires pour le reste du voyage, et fut par ciuilité les conduire bien loing hors du Bourg.

Ils poursuivirent donc leur chemin. et se rendirent enfin à Onnontaé où ils trouuerent plusieurs François, tires comme eux des mains des autres lroquois, par ce Garakontié qui passe pour le pere et le protecteur des François Captifs, de qui nous auons parlé au Chapitre precedent, et qui fera vne bonne partie du suiuant, où nous apprendrons le reste des auentures de nos deux Francois.

#### CHAPITRE VIII.

## Celebre Ambassade des Iroquois.

Depuis que la guerre est allumée entre nous et les Iroquois, nous n'auons point C'estoient ceux l'encor vou de leur part de plus soles melle Ambassade, que celle qu'ils auoient | sang. s'ils la laissoient approcher de pour la beauté et la multitude des pre- j Sells.

L'on recherche les causes d'yne chose ! si extraordinaire, et il n'est pas bien **a**isé d'en toucher la veritable. Els publient qu'ils veulent reunir toute la terre,

scauons par nostre propre experience, grande de part et d'autre, pendant len y sort poussé pour quelque raison bien | échec, auec quelques autres arrivez en po~sante.

costez où ils ont porté leurs armes. Tout recemment ds ontsouffertyne sai- | autres | d'exterminer | l'Iroquois, 🗪 es qui les a bien épuisez : car nous

preparee le Printemps dernier : soit pour | leur Bourgade, se resolurent | d'aller au **le nombre et la qualité des deputez, soit | deuant d'elle, pour la prendre à l'im**pourueu. Ils sortent donc au nombre de cent seulement, et apres deux lienes de chemin, avant joint l'Ennemy, luy liurerent yn combat, qui dura fort longtemps, auec grande perte de part et d'autre ; neanmoins le nombre l'emporet ietter la hache si agant dans le fond tant, les Mahingans furent contraints des abysmes, qu'elle ne paroisse plus, de se retirer dans leur Bourgade, faisd∽ormais ; qu'ils veulent attacher au | sant le Champ de bataille aux froquois, Ciel yn Soleil tout normean, gui ne soit | qui se tronnans si mal traitez à ce preplus iamais obscurev d'aucun muage; mier abord, ne songeoient plus qu'à qu'ils veulent applanir toutes les mon- la retraite ; mais quand ils virent yn si tagnes, et oster tous les saults des ri- grand nombre de leurs hommes estenweres; en vn mot, qu'ils veulent la dus sur la place, ils se resolurent de se paix : et pour marque de la sincecité venger de cette perte, quand ils v dede leurs intentions, qu'ils viennent fem- puroient tous perir, et afin de ne pas mes et enfans, et vieillards, se liurer, donner le temps aux Mahingans de se **entre les mains des François ; non pas | reconnoistre et de se rallier, ils partent** tant pour ostage de leur fidelité, que dés le soir mesme, et à la pointe du pour commencer à ne faire plus qu'vne jour donnent l'attaque au Bourg auec Terre, et vue Nation d'eux auec nous, grande-forie, et des cris horribles, Toutes ces paroles sont specieuses, | comme s'ils eussent esté desia maistres mais il v a plus de cinq ans que nous de la place. La chalcur du combat fut que l'Iroquois est d'yn esprit rusé, quel les froquois y perdoient bien du adroit, dissimulé et superbe, qui n'en monde, parce qu'ils alloient à l'assaut vi-ndra iamais à cette bassesse de nous la descounert, ce qui les obligea entin à rechercher les premiers de paix, qu'il se recirer, laissant beaucoup de morts n'ayt yn grand dessein en teste, ou qu'il ¦ à l'entour de la Bourgade Ennemie. Cet mesme temps. Jes a beaucoup humiliez Les vas estiment que les Agnichron-l'et reduits bien bas, et l'on croit que mons, qui est la nation la plus proche je est là ce qui les a obligez à nous venir **de nous**, la plus arrogante et la plus demander la paix. D'autres estiment cruelle, nous demandent la paix parce que les Sonnontonachronnons, qui est **qu'ils ne sont pl**us en estat de faire la ·la nation la plus cloignee de nous, la guerre, estant reduits à vn tres petit, plus bonace et la plus nombreuse, >ombre, par la famine, par les mala- nons recherchoit de paix, pour pounoir d⊷ et par les pertes qu'ils ont faites (soustenir la guerre des Andastoguerodepuis deux ou trois aus, de tous les hons, Sauuages de la nounelle Suede, belliquent et plus capables qu'aucuns se garantir d'yn Ennemy si redoutable. apprenous qu'vne armée de six cens lro-lles. Sonnontonachronnous demandent quoss, dont la pluspart estoient Agmeh- | que les Francois s'aillent habitaer chez ronous, estant affec pour enfeuer vue leux, en bon nombre, pour ennironner Borgade de certains Sanuages, qui s'ap-1 leurs. Bourgs, de palassades, flanquees, pellent Mahingans, on les Loups, ceux- leur fournir des munitions de guerre, cy voyant que cette armee, qui alloit qu'ils n'osent presque plus aller cher-fendre sur eux, mettroit tout à fen et à cher chez les Hollandois, à cause des

Mahingans qui en rendent les chemins en rendoit bon témoignage. On escouta tres-dangereux. Enfin ils prient qu'on leur envoye des robes noires, pour cultiuer vn Bourg entier d'anciens Chrestiens Hurons, et conuertir les autres. Le Pere Simon le Moyne s'estoit desia rendu à Montreal à ce dessein, rauy l'estre destiné de porter pour la sixiesme fois sa teste aux Iroquois, et il y seroit à present, si l'Ambassade eust ceussi.

Pour les Onnontaehronnons, quelques vns estiment qu'ils veulent la paix, l'autres croyent qu'ils en sont fort esbignez ; et l'on peut dire que les vns t les autres ont raison : parce que Gamkontié, ce fameux liberateur des Capfs François, a trop fait, pour ne pas ouloir la paix ; d'ailleurs il y a d'aures familles qui sont trop envieuses, et ly sont trop opposées, pour souffrir m'il ait la gloire d'auoir fait la paix geperale auec les François. Rien de cela and paroist neanmoins; mais comme les oquois sont deliez plus qu'on ne s'inagine, et les vns et les autres peuent cacher des fourbes sous cette belle parence, et plus les presens qu'ils dent faire sont considerables, plus 🗀 doit s'en deffier.

Mais sans nous arrester dauantage à vaminer les desseins de cette Ambas--ade, voyons en le succez. Les Onnonrehronnons, qui en sont les premiers moteurs, ne voulant pas exposer temenirement les plus notables de tout leur pays, pour s'en assurer comme il faut, moverent dés le mois d'Aoust à Montreal comme des auant-coureurs pour sonder le gué, et scauoir si les deputez seroient bien receues. Ils parurent donc au dessus de nos habitations, auec n pauillon blanc en leur Canot, afin qu'on ne les prist pas pour Ennemis; sous cét auspice ils debarquent à Montreal, et font quelques presens pour declarer que toutes les nations Iroquoises, excepté celle d'Onneioute, demandoient la paix; que les Agniehronnons mesmes estoient dans ce dessein, confirmant le out par vne lettre escrite à Monsieur de Mesi nostre Gouverneur, par vn des notables de la nouvelle Hollande, qui et la captiuité à leurs liberateurs.

cette proposition auec ioye, mais toutefois auec deffiance, puisque lors mesme qu'ils nous parloient de paix, ils nous faisoient la guerre dans nos Champs, où se commettoient des meurtres sur nos Laboureurs. Neantmoins pour ne les pas rebuter tout à fait, on les renuoya de Montreal auec des bonnes paroles, et ils partirent auec resolution d'alier haster le départ des Ambassadeurs.

De fait peu de temps après, le Capitaine Garakontié, qui estoit comme l'ame de cette entreprise, se ioignit luvmesme et ceux de sa nation, auec les Sonnontouaehronnons; et fait pour cela vn prodigieux amas de pourcelaine, qui est l'or du pays, afin de nous faire les plus beaux presents, qui nous avent iamais esté faits : il y auoit entr'autres cent colliers, dont quelques-vns auoient plus d'vn pied de largeur. Ils s'embarquent au nombre de trente, chargez de ces richesses; et pour estre encore micux venus, ils menerent auec eux les deux François dont i'ay parlé au Chapitre precedent, pour commencer leurs presents, par la liberté qu'ils leur donneroient.

Mais il semble que leur malheur les accompagnoit par tout où ils se trouuoient. Car apres quelques iournées de chemin, nos Algonkins qui estoient en guerre de ce costé-là, ayant aperceu les traces de ces Ambassadeurs, leur dresserent vne embuscade au dessous du grand saut, et les ayant attaquez à l'impourueu, les mirent tous en desordre; les vns sont tuez sur la place, les autres sont faits prisonniers, et les autres prennent la fuyte. Pour les deux François, ils essuverent la premiere descharge, et eurent bien de la peine à se faire reconnoistre pour François aux Algonkins; lesquels dans la chaleur du combat, ayant quitté le fusil, pour prendre la hache en main, frappoient à droite et à gauche, sans considerer sur qui les coups tomboient. Ils furent enfin reconnus, et eurent cette douleur de voir que leur liberté cousteroit la vie

**ba**ssade s'éganoüit en fumée; et au l lieu de la paix qu'elle nous apportoit, l nous auous sur les bras yne guerre plus ( cruelle qu'auparanant, puisque les froquois cesseroient d'estre froquois, s'ils ne faisoient pas tous leurs efforts pour venger la mort de ces Ambassadeurs, l'étions que bieu verse sur celles que Peut-estre dissimuleront-ils pour quel- | nostre Auguste Prince va faire iusque temps, s'ils se vovent trop affoiblis | qu'aux extremitez du monde. par leur dernières pertes ; et en suite sils ne sont ou destruits entierement. ou mis en estat de ne plus remuer, dost ou tard, ils en tireront vengeance sur les Francois, comme ils ont fait sur les Hurons dix ans apres s'estre reconciliez aucc rux.

Au reste il est bien difficile de juger, si cette deffaite nous est ou anantagense **ou d**esauantageuse, II v a bien à dire pour et contre. En general nous pon-Nons assurer que le gros des froqueis **De nous** aime point, et qu'ils hayssent mort nos Algonkins; de sorte que **quand** nous voyous qu'ils pressent si extraordinairement pour faire la paix auec nous, nous ne doutons point qu'ils a ayent peur des armes victorieuses de nostre triomphant Monarque, et qu'ils **De** craignent à ce coup, le dessein qu'il a pris de les exterminer, en avant eu connoissance partie par la nonuelle Hollande, partie par quelques François Captifs. De sorte que se voians à deux doigts de leur ruyne totale, la famine et les maladies l'avant commencée, les Andastoguehronnons, les Mahingans, les Algonkins et des autres Sannages l'ayant bien auancee, et le François estant pour l'achener, s'il l'entreprend ; l **leur m**alheur, als font semblant de vou- prompra. **loir la** paix, ou mesme la necessite les i oldige a la vouloir. laisser passer l'orage, et renonneller la j pierre plus rude que iamais, apres **qu** ils auront echappe ce coup, et qu'ils l 🔛 seront relenez de l'extremite, ou la ces apparences de l'aix ; nons pourriens dume Proudence les a reduits. C'est y estre trompez ; mais nos experiences sans doute pour dermer chastiment de prous font défier de ces Barbares infitant d'oppositions qu'ils ont-faites à la [deles, lors mesme qu'ils se fient plus à For, et pour donner encore cette cloire | nous.

Ainsi le grand dessein de cette Am- | Royaume de Iesus-Christ, en eslargissant le sien, et porter ses armes victorieuses insques à plus de mille lieuës de tres-belles terres, où nos Missionnaires en suite porteront le flambeau de la Foy, et y feront des conquestes pour le Ciel, qui augmenteront les Benedi-

## Extrait d'une lettre escrite de Quebec, du 22. Septembre.

Depuis la Relation envoyée par le Navire qui partit d'iev le 31, d'Aoust, les Ouiouenhronnons sont venus en Ambassade, et sont arriuez à Quebec le 18. Septembre. - Le Chef est yn de nos anciens amis, qui estoit l'hoste du Pere René Menard, fors qu'il estoit en Mission parmy les froquois. Hs ont parlé par vingt presens, dont six des plus beaux estoient pour les Ecclesiastiques, Monseigneur l'Euesque de Petrée, les Peres de nostre Compagnie, qu'ils demandent anec instance pour les instruire dans la Foy, et pour les Religieuses Hospitalieres et Vrsulines, dont ils esperent les charitez, quand ils seront malades icv, et lors qu'ils y ameneront lears tilles pour y recenoir instruction.

Dix de ces vingt presens, estoient pour les Algonquins leurs ancieus Ennemis, ance lesquels ils temoignent yousentans donc ainsi les approches de loir lier vue ainitié qui innais ne se

Ils parloient pour toutes les Nations Mais c'est pour Troquoises, à la reserve d'Onneiont.

Si nous n'aujons pas este sonnent trompez par de tels Amba-sades, qui ont cache des trahisons funcstes sons

à nostre grand Roy, d'estendre le l'our donner plus de jour à ce que



# RELATION

## : CE GVI S'EST PASSÉ EN LA NOVVELLE FRANCE

ÈS ANNÉES 4664 ET 4663.

Envoyée au B. P. JACQVES BORDIER Provincial de la Compagnie de Iesva en la Prouince de France (\*).

1 REVEREND PERC.

Pax Christi.

ascam à Vostre Reverence au nom de cette nouvelle Eghse, qui nous a cousté depuis plusieurs années tant de larmes, et fant de sang, pour lui demander instamment des

personnes canables de la eultiver, et de l'estendre en ce puis, avec le mesure zele qu'elle a esté commenece. Jamais ni la necesate ne fut plus grande, de demander ce secours, ni l'oc-

casion, plus belle de nous l'accorder, qu'elle est maintanant, ione le Roy veut bien songer au Ca-

a, et nous envoyer des troupes, r proteger en mesme temps ses sude la Nouvelle France, et ouvrir vu

Reverence, pour seconder les saintes intentions, de sa Majesté, ne donne pareillement des soldats à lesve Christ. afin de joindre les armes spirituelles aux temporelles, et de combattre tout ensemble la furent et l'infidefité de l'Iroquois : l'yne, par la predication de la Foy Chrestienne; et l'autre, par la terreur des armes Françoises. Nous sommes d'ailleurs tres-asseurez, que comme cette Mission a tobjours esté tres-estimée parmy nous, par la grandeur de ses dangers, et de ses peines, plusieurs de nos Peres s'offriront à venir partager nos Croix avec nous, et consommer ganereusement le dessein de leur vocation, auprès de ces Barbares. C'est pourquoy nous conjurons Vostre Reverence de ne se pas opposer à leur ferveur, et de faire à cette Eglise naissante, tout le bien qu'elle pourra luy faire dans sa charge, sur tout en vo temps où il semble par ces heureux commencemens, que lesve Carist veut entin exaucer la voix du sang de ses veau chemin a l'Evangile. Nos bons | serviteurs immolez à sa gloire, et qu'il phytes ne doutent point que Vostre l'agus livre entre les mains ces Barbares,

") D'après l'édition de Sébustien Cramolsy, et Sébust. Mabre-Cramolsy, publiée à Paris en 1666.

Relation-1665.

déja presque vaincus par la crainte, mesme benignité de l'air, quand on pour les soûmettre plus aisément au joug sacré de l'Evangile. C'est la priere que lui font les Anges tutelaires de Canada, les Neophytes convertis, les Peres de nostre Mission, enfin toute la Nouvelle France; ce qui nous fait esperer, qu'vne si puissante intercession, jointe à l'equité de nos vœux, touchera fortement Vostre Reverence; et qu'elle aura mesme la bonté d'interesser encore les autres Provinces, à nous continuer le secours, qu'elles nous ont donnez si vtilement les années passées. Elle souffrira donc, que dans l'attente de cette grace, et dans la participation de ses saints Sacrifices, je prenne la liberté de me dire avec respect,

Mon Reuerend Pere,

Vostre tres-humble et tres-obeyssant seruiteur en N. S.

François Le Mercier.

De Quebec, le 3. Novembre 1665.

Av R. Pere Iacques Bordier Provincial de la Compagnie de Iesus en la Province de France.

#### AVANT-PROPOS.

AMAIS la Nouvelle France ne cessera de benir nostre grand Monarque, d'avoir entrepris de luy rendre la vie, et de la tirer des feux des Iroquois. Il y a tantost quarante ans, que nous soûpirons aprés ce bon-heur. Nos larmes ont enfin passé la mer, et nos plaintes ont touché le cœur de sa Majesté, qui va faire vn Royaume de nostre Barbarie, et changer nos forests en villes, et nos deserts en provinces. Ce changement ne sera pas bien difficile, quand on aura la paix: car puisque ces terres sont au mesme climat que la France, elles auront aussi la je bien dire, qu'il ne faut pas de moin-

pourra les cultiver et les descharger de leurs bois.

Iusqu'à present le Canada n'a passé que pour Canada: je veux dire qu'on n'en a consideré que l'aspreté et les glaces, et l'horreur de ses hivers. a creû que d'y venir, c'estoit entrer dans la region des frimats, et dans le païs le plus malheureux du monde; et il semble qu'on ait eu quelque raison, puisque la guerre des Iroquois nous a jusqu'à ce temps, serré de si prés, que nous n'avons pù ouvrir nos campagnes, pour y respirer vn mesme air qu'en celles de France ni jouir des beaux païs que nos ennemis occupent, ou dont ils nous ferment le passage.

Mais nos plus grandes plaintes n'étoient pas tant, de ce que gemissant sous la cruauté des Iroquois, nous ne pouvions faire vn beau Royaume Francois de toutes ces terres, que de ce que des Barbares nous empeschoient d'en faire vn grand Empire Chrestien.

Nous sçavons que de quelque costé que nous jettions les yeux, par tout il y a des conquestes à faire pour la Foy, et que si l'Evangile n'est pas encore établi parmy ces Peuples, vers lesquels vn de nos Peres est allé cét Esté dernier, et qui sont plus de cent mille combattans, ce n'est qu'vne poignée de mille ou deux mille Iroquois qui l'ont empesché.

Il est certain qu'il y a peu d'ennemis à combattre ; mais ce peu d'ennemis sont Iroquois, c'est-à-dire presque tels qu'estoient autrefois les peuples d'Allemagne et des vieilles Gaules, lors quelles n'estoient encore que d'espaisses forests, habitées par des bestes et des hommes sauvages, qui braverent si longtemps toutes les forces de l'Empire Romain, et qui surprirent tant de fois ces troupes victorieuses de tout le monde, par les sorties soudaines et inopinées qu'ils faisoient de l'espaisseur de leurs bois, sans craindre que ces armes victorieuses les y vinssent attaquer.

Nos Iroquois ne sont redoutables que par ce genre de guerre : aussi oserayns, pour entreprendre de les

s benissons Dieu, de ce que sa è a fait le choix pour cette guerre. lles troupes, desja bien aguerries, indées par vue Noblesse couraqui a sceù desja traverser les des Alpes, et s'opposer en Alle-

aux progrez de l'ennemi des iens, avec tant de bonheur, qu'il oist maintenant par espreuve, le ujet qu'il a de craindre, comme depuis tant d'années, les armes jises.

CHAPITRE PREMIER.

ivée de Monsieur de Tracy en la Nouvelle France.

Roy avant dessein de relever la l des François, dans l'Isle de re. d'où nous estions sortis depuis : ies années, et de faire visiter les Colonies que nous avons dans l A dans l'autre Amerique, la Meri- i e et la Septentrionale, fit choix de l eur le Marquis de Tracy, dont il control la suffisance, dans les dif-Armees. e; luv fit equiper les navires, l t cens tonneaux, et celuv-cy d'yn ons, avec plusieurs autres vais- i chargez de vivres et munitions erre, de gens à cultiver la terre, l mportance.

ourages, que ceux des anciens tité de Noblesse, et de vaisseaux bien equipez. Il fut complimenté par les Portuguais de Madere, et du Cap-verd, avec tout l'honneur qui estoit deu à sa qualité et à son merite. Monsieur de la Barre, avant mis pied à terre, y fut receu magnifiquement.

> En suite les vaisseaux einglerent droit à Caïenne, et ils y arriverent en peu de temps. Monsieur de Tracy ayant fait sommer le Gouverneur Hollandois, de rendre l'Isle aux Francois, ausquels elle appartenoit, il la rendit sans difficulté : et Monsieur de la Barre s'y arresta, conformément aux ordres du Roy.

> La Caïenne avant esté ainsi remise sous l'obeissance du Roy, Monsieur de Tracy alla sans delay aucun aux Isles Françoises, où avant esté receu selon sa qualité de Gouverneur general, et de Lieutenant de sa Majesté dans toute l'Amerique, Meridionale et Septeutrionale, if y mit par tout yn tel ordre, particulierement dans la Martinique, et dans la Guadeloupe, qui en avoient le plus de besoin, que sa Majesté en a esté pleinement satisfaite, avant sceù comme la Religion et la fustice v avoient esté fortement establies, les peuples soulagez, et tout reglé sous l'autorité des nouveaux Seigneurs, Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales.

Mais puisque je ne dois pas m'arrester dans le détail de ce qui s'est emplois qu'il luy avoit donnez | passé aux Isles, et que je pretends seu-Il luy fit expedier yne dement faire yn recit de l'estat de la ission, des plus amples et des Nouvelle France, il me suffit de dire, onorables qu'on ait encore veu, que Monsieur de Tracy, aprés avoir nna quatre Compagnies d'Infan-i fait dans les Isles tout ce qu'on pouvoit voulut que ses gardes portassent lattendre de sa sage conduite, recent esmes conleurs que ceux de sa ordre du Roy de se rendre au plustost en Canada, dés qu'il auroit pourveu au ez le Bresé et le Teron, celuy-la Gouvernement de l'Isle de la Tortué.

Ce fut le 25, d'Avril de l'an 1665. qu'il partit de la Guadeloupe, prenant la route vers Saint Domingue, autrement dite l'Espagnole; et passant à la sieurs artisans, et de tout ce qui coste des Anglois de Saint Christofle, necessaire pour vue expedition de loù il fut sahié d'vir nombre infiny de coups de canon, cette Nation voulant, isieur de Tracy partit de la Ro-la l'envy des François, tesmoigner à ce le 26, de Fevrier de l'an 1664. Seigneur l'estime qu'elle faisoit de sa suivi, outre les troupes, de quan- l'conduite et de la bonne justice qu'il

l'attendoit à l'entrée de l'Eglise. du pontificalement, accompagné de | Clerge. Il luy presenta de l'oauite et la Croix, et le mena auprés menr, à la place qui luy avoit esté arée, sur vn prie-Dieu; mais Monde Tracy, quoy qu'il se seniist foible, et qu'il fust encore touré de sa fiévre, ne voulut point le dre, et se mii à genoux sur le pavé, Vouloir mesme se servir du carreau av fut presenté. On chanta le Te s, avec l'orgue et la musique. es qu'il faint sortir de l'Eglise,

ieur l'Evesque viot reprendre Monde Tracy, et le reconduisit jusqu'à orte dans le mesme ordre et avec resmes honneurs, qu'il l'avoit receu itrant.

CHAPITRE IL.

eception qu'ont faite les Sauvages de Canada a Monsieur de Tracy.

s Sanvages Algonquins et Hurons arent aussi recevoir Monsieur de V. selon les constumes de leur païs. -d-dire par des complimens, acmgnez de presens, qui leur servent ne de chiffres pour representer, s qu'ils ont parlé, les paroles pas-: ce qu'ils font avec beaucoup d'espour des Barbares. Car ils donà chacun de ces presens yn nom**propr**e en leur langue, pour signifier bregé tout ce qu'ils veulent dire, que ces presens, qui se conser-. **conservent aussi par leurs noms.** emoire des choses qu'ils signifient. B Harons commencerent les pre-**5. parce qu'ils se trouverent alors** 

onseigneur de Petrée, nostre Eves- dit avec vehemence et d'vn ton de voix qui declaroit en mesme temps la douleur et la joye dont il estoit saisi.

Grand Onnontio, dit-il, tu vois à tes pieds les debris d'vne grande terre. et les restes pitovables d'vn monde entier, autrefois peuplé d'vne infinité d'habitans. Ce ne sout maintenant que des carcasses qui te parient, à qui l'Iroquois n'a laissé que les os, en avant devoré la chair, après l'avoir grillée sur les échaffauts. Il ne nous restoit plus qu'vn petit filet de vie : et nos membres. dont la pluspart ont passé par les chaudieres bouillantes de nos ennemis, n'avoient plus de vigueur ; quand avec bien de la peine, avant levé les veux, nous avons apperceu sur la riviere, les navires qui te portoient, et avec tov. tant de soldats, qui nous sont envoyez par ton grand Onnontio et le nostre.

Ce fut pour lors que le Soleil nous parut esclater avec de plus beaux ravons. et esclairer nostre ancienne terre, qui depuis tant d'années estoit devenue couverte de nuages et de tenebres. Pour lors nos lacs et nos rivieres pararent calmes, sans tempeste et sans brisans. et pour te dire vrav. il me sembla entendre vne voix sortie de ton vaisseau. qui nous disoit, d'aussi loin que nous pusmes te découvrir : Courage, peuple desolé : tes os vont estre liez de nerfs et de tendons, la chair va renaistre, tes forces te seront rendués, et tu vas vivre, comme autrefois tu as vescu. Je me défiois au commencement de cette voix, et je la prenois pour yn doux songe, qui flattoit nos miseres; quand le bruit de tant de tambours, et l'arrivée de tant de soldats m'ont détrompé. Après tout, quoy que je te vove de mes yeux, et que j'embrasse tes pieds. la jove que la apportes est si inopinée. que j'aurois peur d'estre deceù par vn beau songe, si je ne me sentois desja tout fortitlé de la seule presence. le te rassemblez à Quebec. Ils ne se vois, à genereux Onnontio ; je t'ensuterent toutefois, qu'au nombre | tends, je te parle ; sois le bienvenu, ix ou douze, des plus considerables. Let reçois ce petit present du creû de 1 des plus anciens parla, mais nostre terre, pour marque de la joye **at de la m**ain que de la langue ; et j que nous ressentons de ton heureuse L'estalé les presens qu'il alloit faire, arrivée, et de l'hommage que nous rendons au plus grand de tous les Onnontio de la terre, qui a eu compassion de nos miseres, et qui t'envoye pour nous en delivrer.

Ce Capitaine Huron, disant cela, jetta aux pieds de Monsieur de Tracy, vne peau d'orignac, façonnée et peinte à leur

Ce ne fut que le commencement de sa harangue, et le premier de six presens qu'il fit les vns après les autres, disant au second, que puisque Monsieur de l Tracy estoit venu pour destruire les cruels Anthropophages et mangeurs d'hommes, il avoit trop de douceur sur le visage, et que tant d'attraits dont il esclatoit, n'estoient pas pour jetter la frayeur à ces mangeurs d'hommes ; que pour ce sujet ils vouloient, du moins | pour cette guerre, luy rendre le visage effroyable, en le couvrant d'vn noir, qui rend terrible ceux qui en sont peints.

Il faisoit allusion à la coustume des guerriers Sauvages, qui estants prests d'attaquer l'ennemy, se peignent de toutes couleurs, mais particulierement de noir: de-sorte que comme vue armée de Demons, ils donnent l'attaque, avec des hurlemens d'Enfer, et des cris effroyables.

Par le troisième present, il exhortoit les soldats François de charger si bien leurs fusils, qu'estans dans le païs ennemi, le bruit qu'ils feroient par leur décharge, non seulement jettast l'effroy parmy ces Barbares, mais aussi retentist jusqu'icy, pour y causer la joye que donnent les coups de canon quand ils annoncent la nouvelle de quelque signalée victoire. Il vouloit dire, que les Iroquois, pour estre Sauvages, n'étoient pas tellement à mespriser, qu'il ne falust se premunir de bonnes armes, et estre bien equippez pour les vaincre.

Il est vray, adjousta-t-il par vn quatriéme present, que l'ennemi met la moitié de sa vaillance à bien courir ; il combat d'ordinaire tout nud, n'ayant que le fusil en main, et la hache à la ceinture, soit pour mieux poursuivre la victoire, soit pour fuir plus legerement. Quand vous l'aurez vaincu, vous ne coup agréer ces complimens sauvages, l'aurez pas pris, particulierement étant, | s'estant fait expliquer par vn truche-

comme vous estes, embarrassez d'habits qui sont incommodes à courir par les haliers et brossailles, s'ils ne sont bien retenus et arrestez. Voicy donc vne ceinture, propre à les serrer si justement, que vous ayez l'avantage d'estre couverts en poursuivant vos ennemis, et que vous ne soyez pas toutefois moins agiles qu'eux, pour courir dans les bois.

Le cinquiéme present portoit vne parole considerable: car il disoit, que ce qu'il y avoit de plus fort parmy les Iroquois, n'estoit pas l'Iroquois; mais que leurs forces consistoient, en la grande multitude de captifs, François, Hurons et Algonquins, et des autres Nations, qui font plus des deux tiers de la Nation Iroquoise, qu'ils contraignent de porter les armes contre nous.

Il adjoustoit, que si nous pouvio**ns** attirer à nous, tous ces Captifs, l'on déferoit ce superbe Iroquois, sans coup ferir, et qu'il tomberoit par terre, ou comme vn arbre dont on a couppé la racine, ou comme vne montagne dont on auroit sapé les fondemens ; qu'au reste, il n'estoit pas si mal-aisé de débaucher tous ces Captifs, du service de ces maistres cruels, pour lesquels ils n'ont que de la crainte et de la haine dans le cœur, et non pas de l'amour; que quand l'armée Françoise approcheroit des bourgades Iroquoises, on n'auroit qu'à signifier aux Iroquois, qu'ils eussent à nous livrer tous ces Captifs, les laissant dans leur liberté; qu'autrement nous ferions main-basse par tout. S'ils les rendent, les voilà sans bras; s'ils les refusent, on les y contraindra par la force, et ces Captifs d'eux mesmes se rangeront à nous, . voyans leurs seureté parmy nous.

Enfin le dernier present, estoit pour encourager l'armée Françoise, contre la longueur et les difficultez du chemin, qui mene aux lroquois : et pour faire vne nouvelle protestation de leur obeissance, et de leur fidelité au service du Roy.

Monsieur de Tracy tesmoigna beau-

ment, tout ce qui se disoit, et n'y trou-l're au Printemps et à l'Esté prochain : voit tien de sauvage. Il donna asseu- mais Monsieur de Tracy nevoulant perrance, a cette pauvre. Nation Huronne, dre aucun moment, commanda sans dequ'on n'espargneroit rien pour la re-, lav quatre Compagnies du Regiment de mettre en sa premiere splendeur.

Les Alzouquins ne purent pass'acquit- : ter si-tost, de ce mesme devoir, parce [ qu'ils estoient dissipez dans les bois. pour leur chasse, Tors que Monsieur de [des troquois, Tracy arriva, Mais s'estant reunis quel-] - Elles parti que temps a-prés, ils vincent le trouver à Quebec ; et Noel Tekouerimat, le plus [d'yue-Compagnie de Volontaires de ceancien Chrestien, fit sa harangue au país, commandée par le Sieur de Renom de tous, accompagnée de neuf pentigny; elles arriverent aux Trois-ייוויי-ימע

rendoi! Thommage que tous les fideles habitans, et fait quelques captifs.

**su**jets doivent à leur maistre.

Par le second, qu'il regardoit Monsieur de Tracy, comme yn bras droit du Roy, qui venoit pour affermir la terre, et pour résusciter le François et l'Algonquin.

Par les quatre suivans, il luy don**p**oit des armes, propres pour combattre

Piroquois.

Par le septième present, il rallumoit 🕨 fen de guerre, qui estoit presque tout **⇔t**eint par l'effusion de tant de sang.

tion Francoise et l'Algonquine demeu-Ourstiens, ils combattoient pour la mesme cause, et qu'ainsi ils devoient agir de concert, n'ayans lous qu'vn mesme dessein, la destruction de l'Iro-4 **qu**ois et la publication de l'Evangile.

Par le dernier present, ce Capitaine! **& av**ancer les Chefs des Alzonquius. 🔃 Fenvironnoient, les offrant à Mon-Seur de Tracy, pour marcher avec luy,

**qu'il** alloit entreprendre.

Carignau-Saliere, qui estoient arrivées les premières, d'aller au plus tost se saisir des postes les plus avantageux, pour avoir le passage libre dans le pais

Elles partirent de Quebec de 23, de luillet, et avant grossi leurs troupes Rivieres bien à propos pour les delivrer Par le premier, il declara, qu'il re-1 de la crainte des froquois, qui depuis connoissoit le Roy de France pour peu detemps y estant venus faire leurs Maistre de toute la terre, et qu'il luy courses ordinaires, avoient tué quelques

#### CHAPITRE III.

De l'arrivée des Algonquins superieurs à Ouebec, et de la Mission du P. Claude Alloüez vers ces Peuples.

Pendant que ces troupes avancées Le huitième tendoit à ce que la Na- 'attendoient aux Trois-Rivières, yn vent favorable pour passer outre, et traverrassent bien vuies, à cause que sans ser le Lac Saint Pierre, elles eurent le œtte mata-lle intelligence. la victoire plaisir de voir arriver vue centaine de de l'Iroquois seroit trop difficile et tres- canots des Outaouak, et de quelques Qu'an reste, estans tous autres Sauvages nos alliez, qui venoient des quartiers du Lac Superieur, à quatre et cinq cents lienes d'iev, pour faire leur commerce ordinaire, et se fournir de leurs besoins, en nous donnant pour echange leurs peaux de Castor, qu'ils out thezenx outres-grande abondance.

Vn François qui, Fannée precedente, les avoit suivis, et qui les a accompagnez dans lenrs voyages, nous fait rap-**4 pour l**'accompagner dans l'expedition | port qu'il y a parmy ces Nations plus de cent mille combattants; que les guerres Il est vray que le retardement des y font de continuels ranages ; que les tatres navires qui portoient la plus Outaouak sont affaquez d'yn coste par pande partie de nos troupes, et qui ne les Troqueis, et de l'autre par les Napurent arriver toutes avant la my-Se-| donessionak, pemples belliqueux, à plus Pambre, a oblige de differer cette guer- de six cents lieues d'icy, et qui ont

aussi d'autres guerres cruelles, avec du Lac superieur. Ie leur parlay d'à d'autres Nations encore plus éloignées ; et qu'il y a plus de cent bourgades de diverses loix et coûtumes.

Il s'observe, en ces païs-là, vn genre d'idolâtrie assez extraordinaire. Ils ont vn marmouset de bronse noir, pris sur le païs, qui a vn pied de haut, auquel ils donnent de la barbe, comme à vn European, quoy que les Sauvages n'en avent point. It v a certains jours destinez pour honorer cette statuë, par des | festins, par des jeux, par des danses et mesme par des prieres qu'ils luy adressent, avec diverses ceremonies. Il y en a vue entre-autres, qui est de soy ridicule, mais qui est remarquable en ce qu'elle contient vne espece de sacrifice. Tous les hommes, les vns aprés les autres, s'approchent de la statué, et pour luy rendre hommage de leur tabac, ils luy presentent la pipe en main, pour petuner; mais comme l'i lole ne peut s'en servir, ils petunent en sa place, luy **s**ejettant au visage la fumée du tabac qu'ils ont dans la bouche : ce qui peut passer pour vne espece d'encensement, et de sacrifice.

Ce ne sera pas là, le plus grand des ennemis qu'il faudra combattre au Pere Claude Alloüez, sur qui le sort est heurensement tombé, pour cette grande et penible Mission. Il attendoit à Montreal, depuis longtemps, quelques Sauvages de ces Nations superieures plus éloignées de nous, pour remonter avec eux dans leur païs, et en faire vn païs Chrestien. Vne bande de soixante Nepissiriniens avant pris le devant, il les receut comme des Anges de cette Nouvelle Eglise. C'estainsi qu'il les nomme, dans vue lettre qu'il en escrit, en ces termes:

Enfin il a plù à Dieu nous envoyer les Auges des Algonquins superieurs, pour nous emmener en leur païs, et les aider à y establir le Rovaume de Nostre Seigneur. Ce fut leudy dernier, vingtiéme de Iuillet, qu'aprés que j'eûs dit vue messe votive à ce dessein, en l'honneur de Saint Ignacc et de Saint Xavier, ils arriverent sur le midy, aprés vingt jours de navigation, depuis le Saut | et vous vendre bien cher nostre 🕬:

bord du Paradis et de l'Enfer, et de nos autres mysteres, à quoy ils se rendoient attentifs, et m'escoutoient avec plus de silence, que lors que leur Capitaine haranguoit : j'espere que le Saint Esprit, qui les rendoit si dociles, leur fera la grace de recevoir avec vne sotmission d'esprit, les semences de l'Evangile, que nous leur portons en leur païs.

Ces Sauvages venus de si loin, furent attaquez deux fois par les Iroquois, pendant leur voyage. La premiere fut pen de temps aprés leur départ, les Iroquois leur allant dresser des embuscades, aux endroits les plus dangereux par où ils doivent passer pour venir icy faire leur trafic et leur commerce avec nos François. Or comme les Algonquins de cette Nation sont plus marchands que soldats, et qu'ils sont toujours embarrassez de leur charge, et peu munis de poudre et d'armes à feu, qu'ils viennent chercher icy, cela est cause que quelque nombre qu'ils paissent estre, ils evitent toujours d'en venir aux mains avec leurs ennemis, pour peu qu'ils en rencontrent, craignans toujours qu'il n'y en ait d'autres en campagne, qui doivent venir fondre sur eux.

De fait avant trouvé en chemin les Iroquois, qui s'estoient renfermez dans vn meschant fort de pieux, au nombre de vingt ou trente seulement, les Algonquins, quov qu'ils fussent plus de trois cens hommes, firent bien semblant de les assieger, et s'arresterent quelques jours autour de ce fort, empeschant les Iroquois d'en sortir, mais sans oser faire l'attaque.

Les Iroquois, en peu de temps, se trouverent reduits dans vne grande extremité, à cause que l'eau leur manquoit ; de sorte que pour avoir la liberté d'aller jusqu'à la riviere, quelques-vns d'eux sortirent du fort, avec quelques presens en main, et demmderent à parlementer. Mes Freres, dirent-ils, pourquoy tardez-vous tant à nous attaquer? Nous sommes bien tesolus de vous recevoir en gens de cour,

**este**s, en comparaison du nôtre, nous **ne** pouvons eschaper vos mains; mais ce ne sera pas sans bien du carnage de part et d'autre. An reste nous man**quons** d'eau dans nostre fort : voicy yn | et les suit dans leur pais, pour y publier present que je vous fais, pour nons **donner** la liberté d'alle**r** jusqu'à la rivière.

Ce present estoit vu Collier de Porcellame, qui sont les perles et les diamans de ce país, et qui charma les veux des Outaouak. Els l'accepterent **vol**ontiers, laissant le passage libre à leurs ennemis, pour aller puiser de l'eau, dans vn ruisseau, assez proche de là.

Cette premiere ambassade avant si**beur**eusement reússi aux Troquois ; et d ailleurs se voyans toùjours assiegez, et **leur**s provisions se diminuer beaucoup, **ils en tenterent yneseconde. Quelques**vas d'eux sortirent du fort, avec d'autres presens, plus beaux que les pre-j miers, crierent de Join : Mes Freres, **qu**e tardez-vous iev si long-temps? venez nous attaquer, ou continuez vostre horter toutes les Nations Algonquines **facile.** et nous escartons les rochers, ; de laquelle quelques-vus ont dejà en qui pourroient arrester, et briser vos qu'Ique teinture, par les soms infati-canots. Ils jetterent en mesme temps gables, et par le zele Apostolique du d'autres presens aux pieds des Ontaonak, Pere-René Menard, qui par vue concomme pour aplanir leur chemin, qui j duite particulière de la Providence, 🤝 TDS avojent esté filez.

des froquois, pendant leur voyage, fut | Curast. **yn peu** au dessus de la riviere de Ri-l **Demis.** qu'ils avoient laissé passer.

🗫 ces deux rencontres, et v avant pareille rencontre ; mais vir homme **fait leur** petit commerce, ils hasterent vravment Apostolique, est content pur **scomploment** leur retour, pour ne pas i tout de mourir, puisqu'il trouve par tout Relation-1665.

puisque dans le grand nombre que vous | donner-aux-froquois le Toisir-de-s'assembler, et de les venir attendre au passage, en quelque defile, où ils les anroient på surprendre à l'impourveu.

> Le Pere Allouez se jette parmy env. la Foy, à taut de vastes Regions, et en mesme temps le**ur p**orter les bonnes nouvelles du secours venu de France, qui les delivrera entin des troquois.

> Monsieur de Tracy chargea le Perde trois presens, qu'il devoit faire à ces Peuples, quand if v seroit arrive; leur declarant :

> Premierement, qu'enfin le Roy alloit ranger à la raison l'Iroquois, et par consequent soustenir toute leur terre. qui estoit en son penchant.

> Secondement, que si les Nadouessiouek, qui sont d'autres ennemis, qu'ils ont aussi sur les bras, ne veuleut entendre à la paix, il les y contraindra par la force de ses armes.

Le troisième présent, estoit pour ex-Nous vous le rendons plus : de ces quartiers-là, d'embrasser la Foy, **on effet se tinrent heureux**, de pouvoir (perdit dans leurs bois, où il est mor) passer outre, et de continuer leur voyage de faim, et de miseres, abandonné de er quelque espece d'honneur, après tont secours humain. Mais Dieu, sans 🕶 ul s'estoit fait quelques escarmou- donte, ne l'aura pas abandonne, puisches de part et d'autre, où quelques- qu'il est par tout avec ceux qui se perdent pour son amour dans la conqueste La seconde rencontre qu'ils firent des ames, rachetées du Sang de lesve

Quelques anne « auparavant, virautre cheben, au Cap dit de massacre, où de nos Peres, le Pere Leonard Garreau, quelques froquois s'estant mis en em-cayant pris le mesme chemon, avec la buscade, firent leur descharge sur les mesme Nation des Outaouak, dans les dermers canots, des Outaonak, qui fi- mesmes desseurs du salut de ces ames, **lænt** le long du bord de l'eau, et en 🕔 trouva aussi heurensem at la mort, **Inérent** quelques-vus ; prenant aussi- des la seconde journée de son voyage ; **tost la fuite dans les bors, de peur d'estre : avant este tue dans vue embuscade d'I-Maquez** par yn si grand nombre d'en-roquois, qui les attendoient au passage. <sup>1</sup> Il se peut faire, quo le Pere qui part Ils arriverent done aux Trois-Rivieres, I maintenant avec eux, fasse bien-tost vue

l'entrée du Paradis. Si c'est vne mort | sieur Sorel, qui commandoit cinq autres heureuse selon le monde, que de mourir dans vn combat au service de son Prince, qui aprés tout ne peut recompenser va homme mort, puisque son pouvoir ne s'estend pas jusque-là, ceux qui meurent au service du Roy des Rois, nontils pas vne mort mille fois plus heureuse, puisqu'elle est recompensée de l'Eternité ?

#### CHAPITRE IV.

## Des premiers forts construits sur la riviere des Iroquois.

En mesme temps que les Outaoûak s'embarquoient, pour remonter en leur pais, le vent s'étant rendu plus favorable, les soldats qui avoient esté obligez de s'arrester aux Trois-Rivieres, s'embarquerent aussi; et aprés avoir navigé sur le lac de Saint-Pierre, ils se rendirent à l'entrée de la riviere de Richelieu, qui conduit aux frequeis d'Anniegué.

Le dessein que l'on avoit à cette premiere campagne, estoit de faire bastir sur le chemin, quelques forts, que l'ou a jugez absolument necessaires, tant pour asseurer le passage, et la liberté du commerce, que pour servir de magasins aux troupes, et de retraites aux soldats malades et aux blessez.

Pour cét effet on a choisi trois postes avantageux. Le premier, à l'embouchure de la riviere des froquois. Le second, dix-sept lieues plus baut, au pied d'vn courant d'eau, que l'on appelle le Sault de Richelieu. Le troisième environ trois lieues plus haut que ce courant.

Le premier fort, nommé Richelien. a esté fait par Monsieur de Chambly, qui commandoit ciuq Compagnies, que Monsieur de Tracy y avoit envoyées.

Le second fort nommé Saint-Louis, à cause qu'il fut commencé dans la se-| composez de cinq Nations, dont la plut maine que l'on celebroit la feste de voisine des Hollandois, est celle d'Arce grand Saint, Protecteur de nos Rois | niegué, composée de deux ou trois bour-

Compagnies, du Regiment de Carignan-Salieres.

Monsieur de Salieres, Colonel du Regiment, a voulu prendre luy-mesma, je poste le plus avancé vers les ennemis, et le plus dangereux. A peine cocion esperer que cet ouvrage deust estre fait avant les neiges, n'ayant pù estre commencé que bien tard ; mais le Chel. qui a blanchi sous les armes, et qui par le nombre des années, n'a rien perde encore de sa vigueur, ni de son conrage, ayant mis le premier la main à l'œuvre, a si bien animé les soldats par son exemple, que le fort a esté herrensement achevé le mois d'Octobre. ou jour de Sainte Terese. d'où il a tiré son nom.

De ce troisième fort de Sainte Terese on peut aller commodément jusqu'au lac de Champlain, sans rencontrer ancups rapides, qui puissent arrester les bateaux.

Ce lac, aprés soixante lieues de losgueur, aboutit enfin aux terres des lroquois Annieronnons. C'est là que l'on a dessein de bastir encore dés le Pristemps prochain, vn quatriéme fort, qui dominera dans ces contrées, et d'où l'en pourra faire des sorties continuelles sur les ennemis, s'ils ne se rendent à la raison.

Nous donnerons à la fin du chapitre suivant, le Plan de ces trois forts, avec la Carte du pais des Iroquois, que l'on n'a point encore veuë ; aprés avoir remarqué quelques particularitez de ces Peuples, qui nous traversent depuis si long-temps, pour n'avoir jamais esté bien attaquez.

### CHAPITRE V.

## Du païs des Iroquois, et des chemins qui y conduisent.

Il faut scavoir que les Iroquois sont et de la France, a esté fait par Mon- gades, qui contiennent environ trois à mies.

eux-cy nous ont tobjours fait la re, quov qu'ils avent quelquefois semblant de demander la paix.

rant vers l'Occident, à quarantelieues de chemin, se trouve la sele Nation, que l'on appelle Onnequi n'a pour le plus, que cent

ante hommes de guerre, et n'a ds voulu entendre à aucuns pourers de paix, au contraire a toùiours l illé les affaires, lorsqu'elles semnt s'accommoder.

quinze lieues vers le Conchant, Innontagné, qui a bien trois cens l mes. Nous v avons esté autrefois us comme amis, et traitez en enis. - Ce qui nous obligea de quitter | oste, on nous avons demeure deux i comme au centre de toutes les ms frequeises, d'où nous avons pul'Evangde à tous ces pauvres peu-l assistezd'ynegarnison de Francois. om de sa Maiesté.

ous avons en vue Mission qui for- des Iroquois. vne petite k≤lis», remphe de pieté, ;

rades, qui la composent.

ations Françoises, à cent, et cent qui convrent de bonne terre. mante lienes.

re cens hommes, capables de porter | lacs, et de rivieres tres poissonneuses.

L'air y est temperé, les saisons reglées comme en France, et la terre, en divers endroits, capable de tous les fruits que portent la Touraine et la Provence.

Les neiges n'y sont pas hautes, ni de longue durée. Les trois Hivers, que nous y avons passé parmy les Onnontagueronnous, ont esté doux, en comparaison des Hivers de Quebec, où les neiges couvrent cinq mois la terre, et ont trois, quatre et cinq pieds de hau-

Comme nous habitons la partie Sptentrionale de la Nouvelle France, et les froquois la Meridionale, il ne faut pas s'estonner si leurs terres sont plus agreables et plus capables d'estre cultivees, et de porter de meilleurs fruits.

II y a deux rivieres principales, qui conduisent aux froquois : I vne, à ceux qui sont vers la Nouvelle Hollande, et c'est la riviere de Richelieu, dont nous yez par Monsieur de Lauson, alors -parlerons peu aprés ; l'autre meue aux erneur de la Nouvelle France ; autres Nations, qui sont plus éloignées prendre possession de ces contrees | de nous, montant fonjours nostre grand l fleuve de Saint-Laurent ; lequel au vingt on trente lienes de là, vers i dessus de Montreal, se coupe comme en ouchant encore, est le bourg d'Oio- deux branches, dont l'vue mene au n, de trois cens hommes de guerre ; païs ancien des Hurons, l'autre à celuy

C'est vue des plus considerables rinilien de c'îte barbarie. l'année Vieres que l'on puisse voir, si on a plus t d'égard à sa beauté, qu'à la commors les extremitez du grand lac, qui dité : car on y rencontre, presque par elle Outarro, est placee la plus nom- ctout, grand nombre de belles Isles, les se des cinq Nations froquoises, ap- vues grandes, les autres petites, mais Sonnontouan, qui conficht bien, toutes chargees de beaux bois, et pleines. « cens hommes, dans deux ou trois de cerfs, d'ours et de vaches sauvages, , qui fournissent abondamment les pros deux dermeres Nations ne nous visions necessaires aux voyageurs, qui amais fait la guerre ouvertement, en trouvent par tont, et quelquefois sont toujours conservées comme des troupes entieres de bestes fanves,

Les rivages de la terre ferme, sont aute cette estendue de país, est pour l'ordinaire ombragez de grands 🗈 au Midy, partie au Couchant des , chesnes, et autres bois de haute-futave,

Avant que d'arriver au grand lac Onpais est pour la pluspart fertile, tario, on en traverse deux autres, dont zé de beaux bois, entre autres de l'yn se joint à l'Isle de Montreal, et ls entières de chastaigniers et de l'autre au milieu du chemin. Il a dex 👟 entreconpé de quantité de lieues de long, sur cinq de large : il

est terminé par vn grand nombre de l petites Isles tres agreables à la veuē; et nous l'avons nommé le Lac de Saint-Francois.

Mais ce qui rend cette riviere incommode, ce sont les cheutes d'eau, et les rapides, qui continuent presque l'espace de quarante lieuës : à sçavoir depuis Montreal jusqu'à l'entrée de l'Ontario, n'y ayant que les deux lacs dont j'ay parlé, dont la navigation soit facile.

Lors que l'on surmonte ces torrens, il faut souvent descendre du canot, pour l marcher dans la riviere, dont les eaux sont assez basses en ces endroits-là,

principalement vers les rivages.

On prend le canot à la main, le traisnant aprés soy ; d'ordinaire deux hommes suffisent, l'vn à la pointe de devant, l'autre à la pointe de derriere, et comme le canot est tres leger, n'estant que d'escorce d'arbres, et qu'il n'est pas chargé, il coule plus doucement sur l'eau, ne trouvant pas grande resistance.

Quelquefois on est obligé de mettre le canot à terre, et de le porter quelque temps, vn homme devant, et l'autre derriere; le premier portant vne des pointes du canot sur l'espaule droite, et le second portant l'autre pointe sur la gauche. Ce que l'on est obligé de faire, soit lors qu'il y a des cheutes d'eau, et des rivieres entieres, qui tombent quelquefois à pic, d'vne hauteur prodigieuse; soit lors que les torrens sont trop rapides, ou que l'eau y estant trop profonde, on ne scauroit y marcher, traisnant le canot à la main; soit lors que l'on veut couper les terres, d'vne riviere à vne autre.

Mais lors que l'on est venu à l'emboucheure du grand lac, la navigation est facile, les eaux y estant paisibles, s'élargissant d'abord insensiblement puis environ du tiers, en suite plus de la moitié, et enfin à perte de veuë ; sur tout aprés que l'on a traversé vne infinité de petites Isles, qui se trouvent à l'entrée du lac en si grand nombre et dans vne telle variété, que les plus experimentez Pilotes Iroquois, s'y perdent quelquefois, et ont bien de la peine

dans la confusion, et comme dans la labyrinthe que forment ces Isles, 1 d'ailleurs n'ont rien d'agreable, leur multitude : car ce ne sont que gros rochers qui sortent de l'eau. et l ne sont couverts que de mousse, 🐗 quelques sapins, et autres bois steri dont les racines prennent naiss dans les fentes de ces rochers, qui peuvent fournir d'autre aliment. d'autre humeur à ces arbres steri que ce que les pluyes y peuvent. porter.

Aprés qu'on s'est tiré de **ce tri** sejour, on découvre le lac, qui parq comme vne mer sans Isles et sans re où les barques et les navires peuve voguer, d'vn bout à l'autre, avec top asseurance; en sorte que la comm nication scroit facile entre toutes Colonies Françoises que l'on peut est blir sur les bords de ce grand l**ac. (** a plus de cent licuës de long, sur treil ou quarante de large.

C'est de ce lieu-là, que l'on peut 1 rendre par diverses rivieres, à toute les Nations Iroquoises, excepté à cel des Annieronnons, dont le chemin et par la riviere de Richelieu, de laquel nous pouvons bien dire deux mot puisque c'est sur elle, que nos troupe ont desja fait les trois forts dont nou

avons parlé.

Elle se nomme la riviere de Richelier à cause du fort du même nom, qui fut basti, à son emboucheure, au com mencement des guerres, et qui a est rebasti tout de nouveau, pour s'a seurer de l'entrée de cette riviere.

Elle porte aussi le nom, de la r viere des Iroquois, parce que c'est l chemin qui y conduit ; et que c'est pa là que ces Barbares nous venoi**ent plu** 

ordinairement attaquer.

Le lit de cette riviere est large pre que par tout, de cent, et cent cinquent pas, quoy qu'à son emboucheure el soit vn peu plus estroite; ses bords soi revestus de beaux pins, parmy lesque on marche aisément : comme en esse cinquante de nos hommes, y ont fait pied, par terre, prés de vingt lieues à reconnoistre les routes qu'il faut tenir, | chemin, depuis l'entrée de la riviere s par le Regi Ruiere de

84 4

-

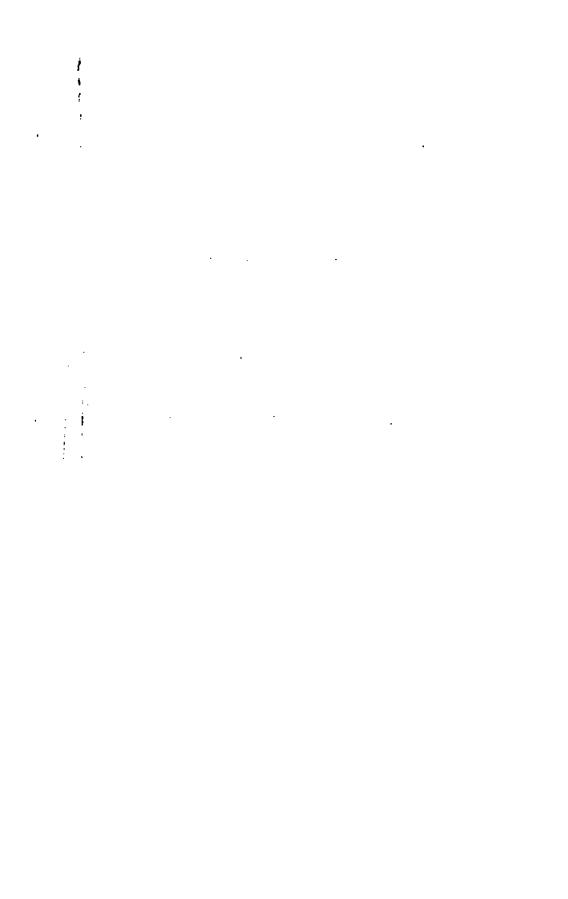

u Sault, que l'on nomme ainsi, l te d'eau, mais seulement yn mpetucux, remply de rochers i restent le cours, et en rendent l quarts de lieués ; l'on pourra

ement vn fort beau fond; on! tre jusqu'a huit Isles, avant iver au bassin, qui est au pied

sin est comme yn petit lac, re et demie de tour, profond huit pieds, où la pesche est dante presque en toutes les

i droite de ce bassin, en monvoit le fort de Saint-Louis, fraischement en ce lieu, qui j vantageux pour le dessein que les froquois, puisque la sirend presque imprenable, et niuer sur toute la riviere, qu'on a passé les rapides du i durent près de trois lieues : iviere tres-belle et fort naviqu'au lac, dit de Champlain, Atremitez duquel on entre sur des troquois Annieronnons.

CHAPITIC VI.

'u second voyage d'un Pere de mpagnie de 1858 au luc de Saint Barnabe.

 Henry Nouvel, premier Pacette Ezhse naissante, qu'il [retour. mee l'année passée, s'estant um.

Les Papinachois, qui les devoient atce ne soit pas proprement | tendre à Tadoussac, avant esté obligez d'en partir plustost qu'ils ne pensoient, estoient desja retirez dans les terres, ce qui obligea nos Francois de tenter tion presque impossible pen- | quasi l'impossible, avant entrepris, sans guide et sans secours des Sanvages, ns avec le temps en faciliter le de monter par vue riviere tres-dangefreuse, par des courans d'eau, des reste de la riviere, elle a du abismes et des precipices effroyables.

> lls estoient comme égarez, dans ces forests affreuses, et ne laisserent pas neantmoins, après que le Pere eut dit la Sainte Messe sur vn arbre renversé de vieillesse, de poursuivre genereusement leur entreprise, et de porter, mesme vne demi-lieue, le canot qui les avoit portez, par des chemins tresdifficiles, chargez de leur bagage.

Enfin ils appercearent quelques marques peintes sur le trone des arbres, par des Sauvages qu'ils cherchoient, et qui depuis peu avoient passé par là. A cette rencontre ils esperent d'en avoir bien-tost des nouvelles, et tirent quelques coups de fusil en divers endroits de la riviere, afin qu'on leur réponde et qu'on seache qu'ils ne sont pas loin. troisieme fort, qui termine les furent entendus, et bien-tost après, rapides: car l'on trouve en ils apperçoivent avec jove, yn petit canot de Sauvages, qui leur venoit à la rencontre. Le salut qu'ils luy firent à l'abord, fut de remercier Dieu de part et d'autre, de les avoir si bien conduits : en suite ils rament fortement vers le lieu du cabanage, où le Pere et eles François furent recens, avec des tesmoignages d'affection extraordinaire.

> Le l'ere avant desiré de passer outre, pour trouver vne plus grande compagnie, dans le lac de Saint-Barnabé ; les hommes se joignirent à luy, pour faire ce voyage, et ils partirent des le lendemain, laissant les femmes et les enfans, en yn endroit assez avantageux pour la pesche, où ils attendroient leur

Le 23, luiu, veille de Saint lean our l'aller cultiver cet Esté der- | Baptiste, de Pere, deux François qui ubarqua avec quelques Fran-Testoient dans son canot, tirent nautrage, e rendit heureusement à l'en- "d'où ils se sauverent d'yne mamere surriviere Maniconagan, dans le prenante. En traversant la riviere, ils lise voyoient emportez par le torrent

dans vn abisme; et comme ils ne son-l geoient qu'à éviter ce danger, ils tomberent dans vn autre, le canot ayant versé tout à fait. Desja le courant les j emportoit bien loin, lors que l'vn des deux François ayant atteint le canot renversé, l'autre le joignit à mesme temps. Ils se mirent tous deux, sur les deux bouts du canot, afin de le tenir ferme par le contre-poids : autrement, si I'vn eust lasché prise, l'autre auroit enfoncé en l'eau : et comme si vu Angedu Ciel eust conduit le roulement du Pere, que le torrent emportoit, il fut assez heureux pour se joindre aussi d'vne main, à la barre du milieu du canot qu'il saisit en passant, en sorte qu'ils demeurerent tous trois dans cét equilibre plus d'vn quart-d'heure, en un continuel danger de mort, jusqu'à ce qu'vn autre canot de François, qui suivoit le premier, cust eu le temps de l'approcher, pas pour oser le joindre dans ce rapide, car ils se seroient exposez au mesme danger, mais dans vne distance assez raisonnable pour leur donner secours, leur jettant de loin vne corde, qu'vn des Compagnons du Pere saisit avec les dents, n'osant se desgager les mains du canot.

Ils furent ainsi delivrez de ce danger, et attribuerent cette miraculeuse delivrauce à la sainte Famille de lesvs, Marie, loseph, qu'ils invoquerent de l tout leur cœur, avec vue confiance et vne presence d'esprit qui ne pouvoit venir que du ciel, le Pere nous ayant asseuré que pendant tout le temps de ce naufrage, roulant dans les eaux de ce rapide, qui l'alloient abismer, il se disposoit à la mort avec tant de reposj d'esprit, et par des actes si conformes à ce temps-là, qu'il ne souhaiteroit point d'autres dispositions dans son cœur, ni des sentimens de Dieu plus aimables, lors qu'il sera actuellement à Theure de la mort, que ceux dont tout son cour estoit alors remply.

Le Pere attribuë pareillement à vne l Providence toute particuliere de Dieu, de ce qu'vn quart-d'heure avant ce naufrage, vn de ses Compagnons, à son François et des Sauvages demeurant insceu, avoit mis dans un autre canot, ! cét endroit, le Pere, avec l'autre paris

et sa chapelle et ses escrits, qui estoient son vnique thresor. Dieu ayant voulu par ce moyen, leur laisser cette consolation, de pouvoir celebrer la Messe le reste de leur voyage : et n'ayant pas voulu ravir au Pere, ses escrits d'vne langue sauvage, qu'il prefere à toutes les sciences du monde, puisqu'il plaist à Dieu de l'employer à la conversion de ces Peuples.

Tandis que nos François combattoient auec ces torrrens, les Sauvages qui avoient pris le devant, aprés les avoir long-temps attendus, et ne les voyant point paroistre, apprehenderent quelque malheur. lls retournerent sur leurs pas, et trouverent le Pere, avec ses Compagnons, sur vne petite Isle, qui se sechoient à la faveur d'vn beau Soleil. Avant appris et leur naufrage et le lieu où leur canot avoit tourné, ils leur dirent que c'estoit vne protection manifeste de Dieu, de ce qu'il les avoit conservez, plusieurs canots Sauvages y ayant tres-souvent pery, quoy qu'ils soient excellens canoteurs, et qu'ils nagent comme des poissons en l'eau. Mais Dieu sans doute assiste ceux qui mettent en luy leur confiance. et qui n'ont point d'autre desir que de luy plaire et de procurer sa gloire.

lls continuerent leur voyage, et après quelques jours de fatigue, ils arriverent à vn destour de riviere, où la Providence de Dieu leur preparoit depuis long-temps vn rafraischissement de poisson. Les Sauvages y ayant tenda leurs retz, prirent quantité de grands brochets.

Peu de jours aprés, ils firent rencontre d'vn lieu, où vn Orignae avoit couché le soir d'auparavant; ils y cabanerent, et les Sauvages ayant suivi ses pistes, le tuërent environ à demic-lieut de-là, dans les bois. Voilà comme Dien a soin de ses serviteurs, et les scal servir en chair et en poisson.

Ce qui restoit du voyage estoit le plus fascheux: ils arrestent quelque tempoen ce poste, ils y tiennent conseil; d la conclusion fut, qu'vne partie des

roit jusqu'au lac de Saint Barnabé, Enombre de vingt, s'en refourna au poste. it parle il v avoit yn an.

qui leur viennent au devant.

des Papinachois, et tons les Ou-femmes et les enfans. es instrure; et de ce que les! Dien leur vie. us qui l'accommandent, n'y au-l. Lors qu'ils furent arrivez à l'embou-

4. pour aller en leur compagnie dont tous les bois sont remplis. ien loin d'iev, dispersez en divers "Dien de son assistance en font ce voyage,

y visiter ses Neophytes, les in- où les François et les Sanvages attence et conferer avec eux sur le doient de ses nouvelles. C'estyne douce le I hivernement qu'il pretendoit consolation, à un homme qui connoist à deux bourgades, dont ils luy ce qu'a consté à Irsys Lunist le salut des ames, d'en trouver quelques-vnes met donc le canot a l'eau, et enfin pour les conduire au Ciel; et n'y en trois jours, de fatigue, le Pere et, eust-il qu'yne seule au unfieu de la Barpii l'accompagnoient, arriverent barie, à gagner pour le Paradis, c'est isement au lac. A peine estoient- vue riche recompense de toutes les fa-l'entree, qu'ils descouvrent des tignes que l'on y peut souffrir.

1 On descend bien plus aisement et toit yn Capitaine du lac, qui ayant blus viste cette grande riviere, qu'on werti, par vu canot qui avoit ne l'a montée. Le Pere, avec ceux qui le devant, venoit avec fous ceux Taccompagnoient, arriverent en vu jour famille, pour accueillir le Pere, au poste où ils avoient laissé les Franr luy dire l'estat où toutes choses i cois et les Sauvages; et tous de comit. a dix jours, dit-il au Pere, qu'yne au cabanago où ils avoient Jaissé les

zonek, auxquels tu donnas le Ba-! Els n'arresterent la gu'vn jour : et e l'année passee, en ce lac, en Dieu ne laissa pas de donner la consoartis. Ils Cont attendu, jusqu'à lation au Pere, d'y baptizer yn petit r ceny qui sont venus du grand enfant nonveau nav, et d'y confesser de Saint-Laurent, les ontasseure de ceux qui ne s'estoient pas confessez.

toy, ni aucum des François ne De-la, on arriva dans yn jour et demy, oit cette année. Le Capitaine Ou-sur les rivages du grand fleuve de Saintas, à qui le François qui t'ac- Laurent, mais non pas sans courir ignoit fit des presens, pour porter [grand risque, le canot du Pere et celuy uivages de la Mer du Nord, n'a de quelques Sauvages avant pensé perir pard lev, et peut-estre il ne pa- par yn second naufrage, dans yn rapide i qu'en Hiver, on au Printemps, dangereux ; mais ils furent delivrez par in. le suis marry, adjousta-t-il une protection du Ciel particulière. re, de ce que tu ne vois pas iev ! Tous les jours sont des jours de grace. eux que tu desirerois y trouver, jet de faveur, pour ceux qui donnent à

as toute la satisfaction qu'ils es-scheure de la riviere, ils dresserent vue petite Chapelle, sur vue petite Isle, afin Pere interrogen plus à loisir ce d'y estre plus à convert des marinme, st. passant plus outre, als ne gonins, on petites monches tres-imporment pas rencontrer les Ouchesti- times, qui piquent jusqu'au sang, et

any bourgades, ou il seroit bien- | En co hea-la, les François et les Phyerner. To ne peuv pas les Sanvages assisterent à la Messe, que le itter, respond le capitaine : ils Pere y dit de bon cœur, pour remercier

4s faisant leur chasse any Ou- Le lendemain, les Sanvages qui ; et d'ailleurs, je n'av personne avoient accompagné le Pere, firent leurs pour t'y accompagner. | devotions ; et le Pere leur avant donne e impossibilité de passer outre, à chacun yn Calendrier, où sont mar-» le Pere, qui après avoir instruit, quez les Dimanches et les Festes, pour ifesse ces bons. Neophytes, au mieny regler leurs devotions, ils descendirent tous ensemble, pour faire leur pesche de saulmon, dans vne riviere qui est vne journée plus bas.

En mesme temps le Pere et les François s'embarquerent dans vne Biscayonne, et arriverent en deux jours, à l'entrée de la riviere de Piribisticou, où vn vent contraire les arresta.

Ce fut là, où toutes les fatigues du Pere furent abondamment essuyées, par la consolation qu'il receut, à la veuë d'vne famille de Papinachois, que la l Providence de Dieu lui fit rencontrer. Le Chef qui en avoit la conduite, et qui avoit esté instruit dés l'année precedente par le Pere, luy ayant promis qu'il se trouveroit sur le bord du grand fleuve, avec sa femme et ses enfans, pour y recevoir le Baptesme, s'acquitta parfaitement de sa promesse.

Il rendit compte au Pere, des instructions qu'il luy avoit données ; il l'asseura qu'il s'estoit toùjours servi de la priere, qu'il luy avoit enseignée, et qu'il n'avoit point eu recours à ses superstitions, sinon en vne seule rencontre, mais qu'il en estoit bien marry; qu'il avoit vne grande apprehension de tomber dans ces feux cachez au milieu de la terre ; qu'il se portoit de tous les desirs de son cœur, pour ce beau lieu où Dieu recompense à jamais ceux qui luv ont obeï en cette vie.

Aprés vne suffisante instruction, luv, sa mere, sa femme, et quatre de ses enfans, furent baptisez solemnellement. dans vne petite Chapelle, que les Francois dresserent avec beaucoup de zele, estant bien-aises de cooperer à cette bonne œuvre, et connoissans tous que Dieu ne les avoit preservez des dangers de la mort, dans lesquels ils s'estoient trouvez, qu'à la consideration de ces pauvres Sauvages, ausquels il vouloit faire misericorde par leur moyen, les ayant obligez de faire quelque sejour en ce poste, par la violence d'vn vent con-. traire.

Ces bons Neophytes assisterent avec beaucoup de devotion, à la Messe qui y fut celebrée tous les jours ; en suite dequoy, Dieu donnant vn vent favorable, ils arriverent en peu de temps à palissade de pieux, au nombre de que

Tadoussac, et de-là, à Quebec, le jour de Sainte Anne, qu'ils avoient choisie pour vne des Patrones du voyage.

### CHAPITRE VII.

Guerre des Iroquois. Leur victoire, et leur défaite au Lac de Piagouagami.

Quelque disgrace que l'Iroquois recoive, il sera toujours le mesme c'està-dire, superbe e**t cruel, jusqu'à ce** qu'on l'ait entierement abattu. dernieres humiliations, qui luy sont arrivées les années passées, ne luy ont pas fait perdre l'envie d'aller chercher du costé du Nord, des peuples à mas-Voicy ce que nous en sçavons sacrer. d'asseuré.

Cent Iroquois, partie Annieronnons, et partie Ounontagueronnons, ayant resolu d'aller en guerre, partirent de leur païs, environ au milieu de l'Hyver. Pour mieux reüssir dans leurs desseins. ils se diviserent en trois bandes, et chacune prit son quartier. Trente vont vers le païs des Mistasiriniens. autres viennent au lac de Piagouagami. Nous n'avons pas bien sceù l'endroit où les autres estoient allez. Quoy qu'il en soit, voicy le succés de la guerre de ceux qui estoient aux environs du lac Pingouagami.

Ces trente, commandez par deux Chefs, aprés avoir tué en deux endroits cinq hommes, et fait vne femme prisonniere, comme ils ne scavoient pas bien le païs, s'en firent faire la description par cette femme captive; qui aprés le leur avoir montré, avec trop de simplicité, n'eut pour toute recompense, qu'vn coup de hache sur la teste, dont elle mourut sur la place.

Ces Barbares, aprés avoir sacrifé à leur rage cette pauvre victime, descouvrirent les pistes de ceux du las qui ayant eu quelque crainte des livquois, s'estoient renfermez dans voe rante-cinq, avec leurs femmes et leurs | Iroquois avoient abordé devant eux, et enfans ; quelques-yns neanmoins ne par où ils estoient rentrez dons le bois. laisserent pas de s'écarter, pour vivre (Nos gens suivent les pistes, et enfin de leur chasse ; et de deux jeunes hom- (descouvrent l'ennemi, dans vue espece mes, qui restoient dans les bois, il y de reduit, où ils s'estoient assez forteen eut yn qui tomba entre les mains des ¦ment cabanez. Hs prennent le dessein ennemis.

Ils s'attendent, qu'avant fait ce pri- jour du lendemain. sonner, il ne sera pas seul ; en effet, — Ce fut pour lors que ces bons Chré-les pistes des Troquois ayant esté des- tiens ayant fait leur prière, pour comconvertes par vir jeune Montaguez, qui mencer par la leur combat, se ruerent estoit sorti du fort, il retourna sur ses sur les froquois, et forcerent cette papas, et en donna l'alarme à ses com- lissade avec tant de succès, que dixpatrioles.

braves sortent pour reconnoître l'en-lleurs trois compagnous qui estoient neum. Mais ils furent bientost investis, tombez entre les mains de l'ennemi, et attaquez de fontes parts. Les Iro-, furent heureusement delivrez. quois, plus forts en nombre, en tuent! quatre d'abord, et en font trois captifs. dirent en cette rencontre, que denx Nos gens toutefois se deffendent avec hommes, quoy que les froquois enssent contage, en tuent deux sur la place, et l'fait deux descharges de fusil sur eux. en blessent quelques autres.

**pr**end dessein de s'en retourner en [faite dans le pais des froquois. haste, avec ses quatre captifs.

tiers; mais les nuits, qui donnent le noient, est bien considerable. repos a tous les hommes, sont em-!toient trois jeunes Chrestiens de quinze plovees pour brûler ampitovablement à seize aus, que les ennemis tenoient nos taptifs. Ils commencent par leur liez et garottez d'yne facon estrange. couper a chacun yn poulce, afin qu'ils : Lors que le choc commença, les no puissent se delier, let continuent sur trois froquois qui avoient la garde pareux leurs autres cruautez.

prieres terventes que luy adressoient l'teste; car c'est ainsi qu'ils en vient nos pauvres afflizez, rompit les liens à [ pour l'ordinaire, vn. qui, s'estanteschape heurensement | Le premier, voulant donner le coup de sa captivité, fut le liberateur des de hache sur la teste de son captif, est antres, et la cause de la victoire que les "fue dans ce mesme moment. d'vir coup vaincus emporterent sur les victorieux, de fusil, qui sauva la vie au Chrestien,

Ce Captif, portant son conrage avec, et qui donna la mort à l'Infidele. sos, se rendit dans cette palissade, d'ou ses compagnons n'osoient sortir, battre le coup de hache sur sa teste, crainte de l'ennemn : il leur fait esperer lors qu'yne fleche que la Providence de ▼ne victoire glorieuse, les avant ammez 'Dieu condinsoit pour le delivrer, perça le savre ou il les conduiroit.

Ils se jettent dans lenrs canots, avec sommer. resolution de bien combattre. Els arri- . Un autre semblable accident delivra vent en quatre journées, au lieu où les le troisième ; et ce ne pouvoit estro

de faire leur attaque, dès le poinct du

huit v demeurerent sur la place, deux A cette nouvelle, quatorze des plus femmes furent faites prisonnieres, et

Nos Chrestiens Montagnez ne per-

Tous les Iroquois y furent ou tuez, Les sept Montagnets qui restoient, se lou blessez, à la reserve d'vn seul, qui retirent dans leur palissade, et ne pen-ayant pris la fuite des le commencement sent qu'a se fortifier , tandis que l'Iro-de l'attaque, sembla n'avoir reste, que **qu**ois estonne, du courage, des mostres, 4 pour aller porter la nouvelle de leur dé-

se, avec ses quatre captus.

[ La protection de bien sur ces trois lls nagent fortement deux jours eu- prisonniers, que les froquois emme-La protection de bien sur ces trois

ticuliere de ces trois prisonniers, con-Mais bien, touche sans doute des rurent droit a eux, pour leur casser la

Le second captif, vovoit desja rad'outre en outre celuy qui l'alloit as-

sans vne faveur particuliere du Ciel, tage. que les balles et les fleches, eurent ce semble du respect pour ces trois jeunes Chrestiens, qui voyoient de tous costez les Iroquois tomber roide morts à leurs pieds, sans qu'aucun coup portast sur eux.

Nous avons tout sujet de croire, que cette aimable protection de Dieu, et sur ces trois captifs Chrétiens, et sur ceux qui les delivrerent si heureusement, avec tant de courage, fut vne recompense de leur piété : car jamais ils n'avoient manqué tout l'Hyver de faire leurs prieres, matin et soir, et de garder les jours de Festes, qu'ils distinguoient par le moven de leur petit Calendrier, où ils estoient tous marquez Ils ne manquoient pas de s'assembler ces jours-là, pour dire devotement leur Chapelet, et chanter leurs Hymnes et leurs Cantiques spirituels, comme si quelqu'vn de nos Peres, qui les avoient instruits, y eust assisté.

## CHAPITRE VIII.

# De quelques merveilles arrivées depuis peu.

Vn jeune garçon, âgé de vingt-deux à vingt-trois ans, nommé lean Adam, estoit avec son maistre dans les bois, le jour de l'Annonciation de la Sainte ll se sentit tout d'vn coup frappé d'vne grande douleur aux yeux ; en suite de laquelle, comme la veuë luy diminuoit de jour en jour, il prit les remedes ordinaires. Mais le mal empirant toùjours, il eut recours à Dieu, et fit vne neuvaine à Sainte Anne, avec promesse d'aller en pelerinage à son Eglise, qui est à six lieues de Quebec, celebre pour les graces, que la divine Majesté y a voulu operer en faveur de cette grande Sainte.

Ce jeune homme ne sentit toutefois consecration, furent accompagnez en aucun soulagement; au contraire l'acette Messe, de ce miracle visible et veuglement se formoit toùjours davan-sensible. Car deslors cét aveugle re-

tage. Ce qui l'obligea de faire vue seconde neuvaine, en l'honneur de Nostre-Dame de Laurette, s'engageant par vœu d'y faire quelque jour vn pelerinage de devotion. Il pria vn de nos Peres, son Confesseur, de se joindre à luy, pour obtenir de Dieu laguerison de son aveuglement.

Son maistre le mena en canot, pour accomplir son premier vœu, dans l'E-glise de Sainte Anne, ce bon jeune homme ne pouvant se conduire luymesme, car son aveuglement estoit en-

tierement formé.

Vn bon Prestre, qui a le soin de cette Paroisse, se sentit inspiré de reciter sur cét aveugle, l'Evangile avec l'estole, selon la coustume de l'Eglise. Pendant le peu de temps qu'il dit cét Evangile, l'aveugle vit par trois diverses fois, comme trois eclairs, à la faveur desquels il recouvra la veuë, mais par trois momens seulement, pendant lesquels il vit tres-clairement, toute l'Eglise et tout ce qui y estoit. Aprés quoy il retomba dans son aveuglement. Mais il conceut par vne lumiere interieure, que ces trois éclairs passagers, par lesquels il avoit veù tout ce qui estoit dans l'Eglise, luy marquoient qu'au bout de trois jours, il recouvreroit entierement la veuë, et qu'il seroit parfaitement gueri. En effet, il en conceut deslors vne ferme esperance, et asseura ceux qui estoient avec luy, qu'il ne luy restoit plus que trois jours, pour achever la seconde neuvaine, qu'il faisoit en l'honneur de Nostre-Dame de Laurette, qui obtiendroit sa guerison.

Le neufiéme jour estant venu, lors que son Confesseur disoit la Messe, à son intention, au temps de la consecration de la tres-Sainte Hostie, il se sentit frappé dans les yeux, comme de deux pointes de fer, qui luy firent porter aussi-tost les mains aux yeux; et en les retirant, il apperceut le Prestre qui élevoit l'Hostie pour la faire adorer au peuple: de sorte que les miracles invisibles, qui se font au moment de la consecration, furent accompagnez en cette Messe, de ce miracle visible et sensible. Car deslors cét aveugle re-

couvra la veue, dans sa perfection ; et chargée de trois enfans, dont le plus voit jamais ven.

scaurois omettre ce qui s'est passe au fort de Richehen, par vne protection particulière de la Sainte Famille. Esss. Marie et loseph.

Lors qu'on travailloit à ce fort, vu des Lientenans, faisant la ronde, et estant alle visiter vn corps-de-garde qui estoit avance environ la portee de deax fusds, se souvent qu'il n'avoit pas assiste le soir aux prières ordinaires, ou s'estant uns a genoux parmy quel- rencontrer en entrant. ques arbusseaux qui le cacheient, il pagrpoint, et ne doutoit point qu'il n'eust : la protection de la Sainte Famille. tue son homme. Mais comme si la balle pareilles occasions.

blable a ce qui arrivoit, souvent à Saint, sonze de cette nature ; et qu'apres tout, Isidore. Laboureur, qui vovoit mener Dieu fait quelquetois en faveur des paupar les Anges la charrue qu'il avoit vres, de semblables merveilles. Entin lai-see pour faire sa priere, ces Esprits, les intormations en ont este faites tresbien-heurenx voulant bien faire son exactement, par vii Ecclesiastique tresoffice. tandis qu'il faisoit le leur.

la Messe achevée, où il n'avoit pu venir. Agé n'a que quatre ans, et d'ailleurs qu'avec le secours d'yn guide et d'un fortéloignee de l'Eglise, estoit forten baston, il s'en retourna sans aide de peine les jours de kestes, pour taire ses personne, et sans baston, et voit de devotions. Elle ne laissoit pas neantpuis ce temps-la, plus clair qu'il n'a- moins de venir a la Chapelle de Saint lean, et d'assister fort exactement à A l'occasion de ce miracle, je ne l'Eassemblee de la Sainte Famille, quov que ce fust toigours avec beaucoup d'inquietude, et de crainte pour ses enfans. Vir jour qu'elle les avoit laissez endormis a la maison, elle fut bien surprise a son retour, de les voir habillez fort proprement sur leurs lits, qui avoient a desjeuner, de la manière qu'elle avoit accontumé de leur donner. Elle demanda a sa fille aisnee, qui les avoit ainsi habillez dans son absence. Cet ou l'on a constume de reciter de com- enfant, qui a bien de l'esprit pour pazme, yn petit Chapelet, en Thonneur' son âge, 'ne pût, luy, dire autre chose, de la Sainte Lamille, lesvs, Marie et smon que c'estoit vue bame vestue de loseph. Pour s'acquitter de ce petit des blanc, qu'elle ne connoissoit point, quov voir de devotion envers cette Sainte qu'elle connust fort bien toutes celles Faundie, il se retira a l'escart dans le du voisinage ; qu'an reste qu'elle ne bois, a huit ou dix pas de la sentinelle, faisoit que de sortir, qu'elle avoit deu la

Plusieurs personnes ont crù piensecommença ce petit Chapelet, le plus de-ment que la Sainte Vierze avoit voulu votement qu'il luy estoit possible ; lors guern elle-mesme les inquietudes de que le soldat qui estoit en faction. S'espectte bonne femme, et luy faire con-tant apperceu de quelque chose dans noistre qu'elle devoit, après avoir pris ces brossadles, et s'estant figure que de sa part les precautions ordinaires c'estort yn froquois, tire dessus a brûle- pour ses enfans, abandonner le reste à

te qui rend cette opinion probable, eust respecte ce serviteur de bien, au est que la mere trouva la porte du logis hen de luy percer la teste d'outre en fermee de la mesme manière, qu'elle outre, elle ne ut que le blesser legere- l'avoit laisse en sortant, un'elle ne vit ment. Dieu avant voulu que l'on connust (point cette femme) vestue de blanc, qui le danzer mamfeste on il avoit esté, afin | ne faisoit que de sortir quand elle ende fare conneistre, en mesme, temps la stroit; que toutes les choses se sont faites puissante protection, qu'il avoit receige, dans l'ordre, qu'elle avoit acconstime de de la Sainte Famille, et le secours que les faire elle-mesme ; que cela ne peut nous en devons tous attendre en de estreatiribne a unlle personne du voisi-: naze, mdu pais, que l'on scache ; quel en-L'adjousteray yne chose presque sem- , fant est dans yn âge peu capable d'yn menvertueux. Gette bonne personne se Ane femme fort vertueuse, se voyant nomme Marie Hasle, femme de loachim Girard; et cela arriva le 8. de l Iuillet 1665.

### CHAPITRE IX.

Cruautez exercées sur quelques François, pris par les Iroquois en l'année 1661.

Voicy vne lettre qui nous est tombée entre les mains, touchant le cruel traitement, que quelques François ont receû des Iroquois, depuis deux ans, et dont nous n'avions pas encore de connoissance.

Ie ne change rien, ni aux paroles, ni au stile de la lettre parce que sa simplicité trouvera plus de creance dans

les esprits.

Le 25 d'Octobre de l'année 1661. quatorze François ayant esté inopinément attaquez par les Iroquois, en vue petite Isle proche de Montreal, s'enfuirent en desordre, sans grande resistance.

Il n'y eut que Monsieur Brigeart, avec deux autres François, qui ne prenans pas garde à la fuite de leurs compagnons, se mirent en défense; et Monsieur Brigeart tua d'abord le Capitaine des

Iroquois.

Aussi-tost l'espouvante les saisit, et voyant leur Capitaine mort, ils prenoient desja la fuite, lors que l'vn d'eux se mit à haranguer les autres, leur disant : Où est donc le cœur et la gloire de nostre Nation? Quelle honte que trente-cinq guerriers s'enfuyent devant quatre François?

Cependant, les autres François, qui estoient dans vn bateau, se laissoient emporter au courant de l'eau, essuyant toute la descharge des ennemis, dont les vns furent tuez sur l'heure et les

autres blessez.

Ensin pour revenir aux Iroquois, ayant repris leurs esprits, ils viennent fondre sur les François, et blesserent à mort vn Ecclesiastique, nommé Monsieur Vignal.

Les deux François qui avoient leurs armes mouillées, furent bien-tost pris avec Monsieur Brigeart. Mais celuy-cy fit grande resistance avant que de se laisser prendre. Il eut le bras cassé d'vn coup de fusil, et ne laissoit pas de leur presenter le pistolet; mais n'ayant pas la force de le tirer, il se jetta dans l'eau, et les lroquois aprés luy, qui l'ayant pris, le traisnerent sur les roches, la teste et le visage en bas, presque tout à l'entour de l'Isle.

Les Iroquois s'embarquerent avec leurs prisonniers, et tous ensemble farent se cabaner à la prairie de la Magdeleine, où ils firent vn fort; et prenant le corps du Sieur Vignal, qui estoit mort, le depouillerent, et luy enleverent

la chair, pour la manger.

Pour les deux autres François, qui n'avoient point de mal, ils furent liez chacun à vn arbre; vn desquels, nommé René, priant Dieu tout bas, vn Sauvage l'avant apperceu, luy demanda ce qu'il faisoit; et ce François luy ayant respondu qu'il prioit Dieu, le Sauvage le délia, et luy dit: Prie à ton aise, mets toy à genoux.

Ils passerent ainsi la nuit dans le fort qu'ils avoient fait, et furent le lendemain jusques au Sault, aprés avoir mangé le corps de ce bon prestre, et luy avoir enlevé la chevelure.

Aprés ce repas, les Barbares se diviserent. Ceux de la Nation d'Anniegué emmenerent vn François, nommé Du Fresne. Ceux de la Nation d'Onneïout, qui estoient en plus grand nombre, emmenerent les deux autres.

Ils furent huit journées par terre. René toûjours chargé comme vn cheval de bagage et pour la pluspart du temps, tout nud. Monsieur Brigeart alloit tout doucement, ne pouvant presque marcher, à cause des blessures qu'il avoit à la teste, aux pieds, et par tout le corps; ce qui ne l'empeschoit de prier Dieu incessamment.

Aprés avoir cheminé huit jours durant, les deux bandes qui s'estoient se parées se reunirent, et se retrouverent en mesme cabanage, faisant grande ré-

jouïssance, et grande chere de leur | Vn des vicillards dit que cela estoit raichasse.

Deux d'entre enx, ayant pris le devant, furent en porter les nouvelles aux [ bourgades.

Rene avoit des heures, et qu'il lisoit | continuerent encore à le brûler : et dedans, luy voulurent couper yn poulce, lapres luy avoir cassé les doigts, estant et luv defiendirent de frequenter da- ennuvez de le brûler, vn d'entre-eux vantage le Sieur Brigeart, à cause qu'ils bluy donna yn coup de cousteau. Div arpriorent beu cusemble.

Nation | d Onnejout, | ils | desponderent | sourcils, | les levres et les joues. les deux François, et leur peignirent le l visage a leur façon. Sieur Brizeart et René. nems s'estant mis en estat de leur don-\sion de ces Barbares, offrant pour euxner la salve, qui consiste à faire passer | mesmes, toutes les douleurs qu'ils luy les prisonniers, comme entre deux faisoient endurer, et disant toujours : haves, chaeun deschargeant sur eux des Mon bieu, je vous prie de les convertir; corps de baston, yn des anciens s'é- mon bien, convertissez-les, repetant cria : Tout beau, qu'on s'arreste, qu'on (toùjours ces paroles, sans avoir crié Lear fasse place; et les avant menez au pour tout le mal qu'ils luy pussent faire. carreforr de ce bourg, où vu eschafaut [ estoit préparé, ils y monterent; puis vert, beurent son sang; et l'avant haché va froquois prenant va baston, en frappa en pieces, le mirent dans la chandiere, ⊷pt ou huit comps sur René, let luv ar- l'et le mangerent. racha les ouzles. Après quoy on fit! descendre les deux captifs, et on les pourtant, parce que quelque temps mena dans vue cabane, où se tenoit le Consed des anciens,

les de ay prisonniers François, ansquels estolet bande à la main, et buy fit yne deils jorzorent yn Alzonquin, pris chez mande qui hryfit grand peur : car il luy les Outaonaks, par vue autre bande.

fut d'obliger ces trois prisonniers de se le Moyne, ou le Pere Chaumonot ? Alors dire des injures, et de se tourmenter sa sœur adoptée dit au François. Dis : les vis les autres, avec des charbons de l'Vive le Pere Chamionot? Et cela le fen : les Francois l'Algonquin, et l'Al- sauva dans cette rencontre. gonquin les Trancois; mais cenx-cy! n'obserent pas a ces cruels commans jet de fatique, qu'il ent fantest a la demens, de sorte qu'yn Capitaine avant chasse, tantost à la pesche, et pendant veu que les François ne vouloient point sa maladie de la petite verele, qui enfaire de mal a 1 Algonquin, quoy qu'ils plev e près de mille auies, dans le pais en fussent mal traitez, les fit seoir au- des froquois, estant à la chasse des pres de luy, comme pour les mettre en spetites tourtes, avec les Nations d'An-8wellfaller.

les deux François seroient brûlez, la a san camarade Du Fresne, qui estoit sa ur du Capitaine tue par le Sieur Bri-[parmy ceux d'Anniegne, s'il se vouloit geart, dit qu'elle vouloit avoir René pour | sauver. Il luv dit que non. Alors avant fuy temp la place de son frere deflunt. Jait complet avec deux autres François

sonnable, et on l'accorda, non toutefors sans peine.

Mais le Sieur Brigeart fut brûle toute l la mit, depuis les pieds jusqu'à la cein-Les froquois s'estant apperceus que ture; et le lendemain ces Barbares racha le cœur et le mangea Enfin estant arrivez au bourg de la comperent le nez premierement, puis les

> Parmy toute cette sanglante et cruelle C'estoient le execution, ce panyre François ne cessa Alors les en- (jamais de prier Dieu, pour la conver-

> > Enfin ces Barbares, apres l'avoir ou-

René cut la liberté, non sans crainte après, vue sedition s'estant emene, il l v'ent yn Iroquois, qui entra dans la ca-Teate la muit se passa à faire chanter | bane où estoit nostre Francois, le pi-Outaonaks, par vue autre bande. | parla, comme si en nostre l'ingue il Vire des cruantez qu'ils exercerent eust dit : Qui vive ? est-ce le Pere

- Enfin après dix-neuf mois de paine megne et d'Onnejout, il luy vint dans Entin le Conseil avant ordonne que la pensee de s'eschapper, et demanda du mesme bourg, comme on se preparoit au départ, pour retourner dans le païs, il demanda vn soir à vn des Iroquois, de quel costé estoit le bourg, et par où on alloit aux Hollandois, et combien il y avoit de lieuës ; dequov estant instruit, il fut marquer yn arbre, pour se souvenir de la route qu'il falloit tenir, **a**fin d'y arriver.

De fait, le matin estant venu, il remarqua l'endroit par où il falloit passer pour se sauver, et pendant que tout le monde se mettoit en chemin, chacun se chargeant des paquets, les trois François prirent vne autre route, et bienheureusement, à la faveur du feu que quelques femmes avoient mis dans les feuillages qui estoient sur la terre; de sorte que tout estoit reduit en cendre, ou mesme dissipé, on ne reconnut point leurs pistes.

Ils cheminerent pendant neuf jours, avant que d'arriver à la Nouvelle Hollande ne mangeant pour toute nourriture, que des herbes qu'ils rencontroient ; car ils avoient quitté leurs paquets, pour estre plus lestes à courir. Ce qui n'empescha pas qu'ils ne fussent en grand danger d'estre repris, et par conséquent d'estre jettez au feu sans remission.

Ils ne marchoient que de nuit, et ne laissoient pas pourtant de se jetter, pour ainsi dire, entre leurs mains, passant tantost auprés des cabanes des pescheurs sans y penser, tantost auprés des chasseurs, tantost de jour se trouvant tout proche d'vne bourgade, tantost de nuit dans le milieu mesme des cabanes.

lls furent quatre on cing fois poursuivis par les Iroquois; et vne fois entre autres, presque toute la jeunesse de la seconde bourgade d'Anniegué se mit à les poursuivre; d'autres fois ils estoient suivis des guerriers, et vne autre fois par des gens qui venoient de trafiguer avec les Hollandois.

Aprés plusieurs dangers, ils arriverent enfin chez les Hollandois, sans se faire connoistre, jusqu'à ce qu'ils sceussent s'il y avoit des Iroquois. Comme il ne s'en trouva point pour lors, | vismes vn peu mieux la Comete en-

ils se declarerent pour François, et furent receus à bras ouverts, et mener au Gouverneur du fort d'Orange, qui leur sit tres-bon accueil, les habilla, et mesme freta vne chaloupe, pour les conduire à Manhate, de peur qu'ils ne fussent découverts des Iroquois, et ensuite enlevez.

De Manhate, ils furent à Baston. et ayant suivi toute la coste jusqu'à Quebec, ils furent toujours fort bien receus: et ainsi se termina heureusement leur captivité, dans laquelle ils estoient tous les jours en danger d'vne cruelle mort.

Voilà le contenu de la Lettre, qui ne dit pas la moitié des miseres, qu'ont souffert ces pauvres François. armes du Roy peuvent-elles estre mieux employées, que pour nous delivrer de la cruauté de ces Barbares ?

#### CHAPITRE X.

Des Cometes et signes extraordinaires sui ont para à Ouebec, ou aux environs.

Nous ne pretendons pas icy faire va discours exact de tous les changemens irreguliers des Cometes, qui nous ont paru cette année. Nostre pensée est de rapporter seulement quelques observations, qui pourront peut-estre servir de fondement aux curieux. pour en tirer quelques nouvelles connoissances.

Ce fut le 29. de Novembre de l'an 1664, que l'on commença à remarquer à Quebec, la premiere Comete. Quelquel-vns ont dit l'avoir veuë environ le 15. du mois; et d'autres asseurent qu'elle parut mesme avant la Toussaint.

Le 30. Novembre elle parut encore de bon matin; mais les nues la cacherent à nostre veue et à nos soins, durant les treize nuits suivantes.

Le 14. jour de Decembre, nous

viron les trois heures et vii quart, sans degrez 20, minutes ; et sa declinaison Douvoir faire ancune observation en-, meridionale, 21. degrez 21. minutes tiere, sa distance à l'Espy de la Vierge, [36, secondes. Ce fut pour lors que la estort de 22. degrez 30. minutes.

seen pour les observations suivantes. Chien ; et je ne croy pas qu'elle ait que la hauteur du Pole est a Quebec de , guere paru plus grande, que le matin 46. degrez 11. minutes.

Le 15. Decembre nous prismes la hauteur de la Comete, qui estoit de 23, j six heures du soir, la distance de l'éde, rez 30, minutes ; et celle d'Arcturus | paule droite d'Orion a la Comete, l'estoit à la Comete 54, degrez 20, manutes, de 27, degrez, et l'acil du Taureau, 27, Mais nous ne remarquasmes pas preci- degrez 35, minutes. Pour fors la Cosement le temps de l'observation. En mete ne nous paroissoit que chevelue, voiev de plus évactes.

denne du matin, la hauteur de la Co- ; la Comete estoit de 64, degrez, et presmete estoit de 20. degrez 8. minutes, que 57. minutes, sa declinaison meri-Celle d'Arcturus, 44, degrez 45, minn- [dionale 14, degrez 46, minutes, tes. Son Azimuth a la Comete 69, degrez 20 mmutes. La Cometequi estort pour , que n'avant pù observer la Comete les fors de 164, degrez 58, minutes; et frois jours precedents, voyant d'ailsa declinaison meridionale, de 23, de- leurs vir si notable changement, tant grez 8 minutes.

heures et yn quart du matur. la hau- ; beaucoup de difficulte a nous persuader teur de la Comete estoit de 15, degrez, que c'en estoit vue seconde. 15. minutes. (telle de l'Espy 21. de- La mesme muit, a hint heures et grez 54, minutes, et l'Azumuth de la denne du soir, la hauteur de Lord du Comete a I Espy 38, degrez 22, minutes. Taureau estoit de 59, degrez 27, mil'Estado estait a l'Orient de la Comete ; ; nutes — La Comete estait elevee de 32 et par consequent la declinaison au-, degrez 35, minutes, et en mesme verstrale de la Comete esioit de 27, degrez i tical. L'ascension droite de l'aed du 31. minutes; et son ascension droite, / Laureau, estoit 64. degrez 10. minutes, 162. dezrez 51. minutes.

denne du matin, la hauteur de la Co-meridionale, 10. de,rez 9. minutes, et son Azimuth a la Comete, 20, degrez "nutes; et de la Comete, 33, degrez 52, meridionale, de 30, degrez 27, mis, meter estoit de 8, degrez 4, minutes, nuies.

Le vinzt-septieme, à la mesme heure, | minutes la distance de la Comete a Procyon. L estat de 37, degrez 25, munites; et vations faites, le second, le sept, le da cœur du Lion, 50, degres 30, un-fonze, treize, quatorze et quinzieme du nutes ; et de Sarius, on du grand Chien, Imesine mois de Tanvier, le vent et le 27. degrez 35. minutes. L'ascension froid excessif, ayant jette le desordre

- ¡Comete estendoit sa queue, depuis sa Nous disons iev, ce qui doit estre situation jusqu'à l'estoile du grand de ce jour.

Le dernier jour de l'an 1664, sur les 4 sans aucune apparence de queue. Selon Le 21. Decembre à quatre heures et , cette observation. l'ascension droite de

Nous advoucrons icv ingenument, en sa figure, qu'en sa course, tout a Le lendemain 22, Decembre, à quatre , fait extraordinaire, nous : n'eusmes pas

et celle de la Comete 60, degrez, 48, Le vingt-troisième à vue heure et minutes 30, secondes ; sa déclinaison

mete estat de 6. degrez 36. minutes, ; Le prenner jour de l'an 1065, la neuf La hanteur de kelebalased, on du heures trois quarts du soir, la hauteur cour du Lion, 47, degrez 15, minutes, 1 de Sirius estot, de 22, degrez 27, im-10. minutes. On trouve par le calcul, "minutes. L'Azunut de Sirius à la Co-Lascension droite de la Comete de 150, mete 34, degrez 3, minutes : et pardegrez 15, minutes, et sa declinaison fant la declinaison meridionale de la Colet son ascension droite 62, degrez, 50,

Nous laissons tout expres les obserde la tomete estoit ce jour-la. de 112. (parmy nos instrumens, et n'ayant pas

Ces bonnes Religieuses, avant des malades en si grand nombre, vrayment au dessus de leurs forces, quoy que non pas de leur courage, ont fait paroistre toute la joye d'vn cœur rempli de Dieu, dans les services qu'elles ont rendus à ces pauvres soldats, leur zele et leur charité ne se donnant aucun repos, ni jour ni nuit, en pourvoyant à toutes les necessitez du corps et de l'ame de leurs malades. Aussi l'ont-elles esté quasi toutes elles-mesmes, et quelques-vnes jusqu'aux portes de la mort. Mais Dieu les a fortement soustenuës, dans vne fermeté d'esprit et de zele, qui sont les causes et les effets d'vne vrave sainteté.

Comme il s'est trouvé plusicurs Heretiques parmy ces troupes, on a travaillé heureusement à leur conversion. Plus d'vne vingtaine ont fait abjuration de leur heresie avec de grands ressentimens des obligations qu'ils ont à Dieu, qui leur fait trouver le chemin de Pa-

radis, par celuy de Canada.

Vn d'eux, avoit commencé à se faire instruire, estant encore dans le navire ; et parce que pour quelque faute qu'il avoit faite, il fut condamné à la cale, on luy declara qu'il en seroit delivré, s'il vouloit se convertir. Il fit réponse que ce motif de sa conversion estoit trop bas, et trop interessé ; qu'il vouloit recevoir ce chastiment, puisqu'il l'avoit merité, aprés quoy il adviseroit à ce que Dieu luy inspireroit touchant sa Il receut donoce châtiment; Religion. quelque temps aprés, il demanda d'estre pleinement instruit, fit son abjuration, et estant du nombre des malades qui furent portez à l'Hospital, il y mourut, avec des sentimens de devotion tresrares, baisant et embrassant le Crucifix, et s'entretenant avec luy, jusqu'à la mort, en de tres-amoureux collogues.

Ie ne puis pas aussi omettre vn coup de la grace, bien merveilleux, en la personne d'vn autre Heretique, des plus opiniastres que nous avons veus icy. On le sollicita à plusieurs reprises, et avec toutes les instances possibles, pour luy toucher le cœur, et pour luy faire voir son mal-heureux estat, mais toùjours en vain.

vouloit pas escouter les saintes et charitables instances qu'on luy faisoit, les rebutant avec indignation; mais mesme il s'engageoit par de nouvelles prolestations, à mourir plustot que de quitter la Religion dans laquelle estoient tous ses parens. Cependant estant tombé tres-griévement malade, et ayant esté porté à l'Hospital comme les autres. ces bonnes Religieuses, qui n'ont pas moins de zele pour le salut de l'ame de leurs malades, que d'affection pour la santé de leurs corps, faisoient de leur costé tout leur possible, pour le gagner. Vne d'entre-elles, ayant souvent experimenté la vertu des Reliques du feu Pere de Brebeuf, brûlé autrefois trescruellement par les Iroquois, dans le païs des Hurons, lors qu'il travailloit à la conversion de ces Barbares, s'advisa de mesler à son insceu, vn peu de ces Reliques pulverisées, dans vn breuvage qu'elle luy fit prendre. Chose admirable! cét homme devint vn agneau: il demande à se faire instruire, et il reçoit dans son esprit, et dans son cœur, les impressions de nostre Foy, et fait publiquement abjuration de l'heresie, avec tant de ferveur, que lui-mesme en est estonné : et pour comble des graces de Dieu sur luy, il reçoit la santé du corps, avec celle de l'ame.

Aprés que le mal, qui s'estoit mis parmy ces dernieres troupes, eut cessé, on les envoya dans leurs quartiers d'hyver, attendant le Printemps, pour

marcher contre les Iroquois.

C'est ce qui nous fait esperer, que les portes de l'Evangile vont estre ouvertes à toutes ces pauvres Nations barb**ares** ; et au lieu qu'il nous a fallu chercher passage au travers des feux et des haches des Iroquois, et prendre les routes les plus difficiles, pour éviter les plus dangereuses, nous irons teste levée, dans ces vastes regions du Nord et du Midy; puisque nostre grand Monarque nous va applanir les chemins; afin que pendant qu'avec ses armes victorieuses, il fera de cette Barbarie va Royaume François, nous travaillions à en faire vn Royaume Chrestien, qu Et non seulement il ne s'estendra à plus de six cens lieues à la rien, pour la fertilité de la terre, et pour la douceur du climat, à ce qui se nous delivre pas seulement de la captitrouve de plus doux, et de plus aimable vité des Iroquois, mais encore de celle en Europe; où il se trouve plus de l vingt langues differentes, qui seront emplovées à faire retentir ces vastes forets, des louanges de nostre invincible Monarque, en mesme temps qu'elles pu- Dieu de tous les Monarques du Monde. blieront celles de Dieu. Qu'à jamais

ronde; en vn païs, qui ne cedera en | soit beni le Dieu de nostre grand Rov, diront ces Nations Sauvages, qui ne des Demons, et nous tire des feux des vns et des autres, pour devenir les Sujets du plus grand de tous les Monarques de la terre, et les enfants du

## Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Privilege du Roy, il est permis à SERASTIER CRAMOISY, Imprimeur ordinaire de sa Majerté, Directeur de l'Imprimerie Royale au Chasteau du Louure, ancien Eschevin et ancien Iuge Consul de estie ville de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, va Livre intitule: Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France, le années 1664, et 1665 Et ce pendant le temps et espace de dix années consecutives; avec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement qu'ile y pourroient faire, aux peines portées par le dit Priuilege. Donné à Paris, au mois de Ferrier 1666. Paris, an mois de Fevrier 1666.

Signé par le Roy en son Conseil.

MABOVL

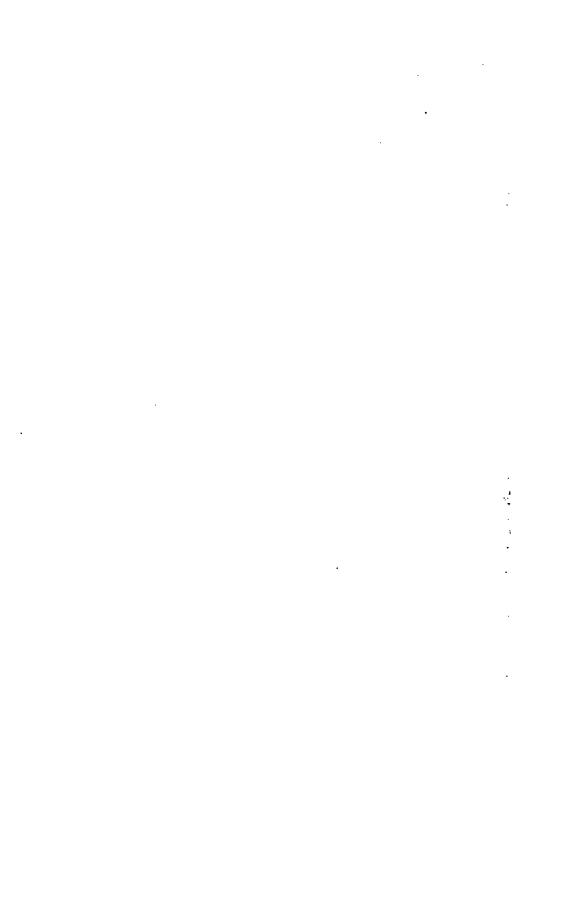



## RELATION

THE UVE STATE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

ÈS ANNÉES 4665 ET 4666.

Far 's R P. FRANCOIS LE MERCIER (\*).

CHAPTERE PREMIER.

ce qui » est passé de plus remarquable à Ourber.

marques toutes parti-

hoer a faire voir la recon-tiques en chape. naissance que l'on en con-l'Toute cette a

ent toutes tendues en noir, et l'on y coste des marques illustres. pend int plusieurs jours les services l'Alest ce qu'on pouvoit mander de les prieres ordinatres,

respect pour la memoire de cette grande. princesse, faisant faire le 3, d'Aoust de l'année 1666, dans la principale Eglise de Quebec, yn service, chanté en musique qui cât semblé magnifique partout ailleurs, mas qui leparutau delà de owwe la Reine mere 'ce qu'on peut exprimer dans un pais ou a toujours donne des l'on n'avoit jamais rien vu de semblable.

M. de Tracy, Lieutenant Geperal de culières, de sa boute i sa Majoste en toute l'Amerique, M. de pour ce pais, et de son Congrelles Gouverneur de la Nouvelle zele pour y establir la France, M. l'Intendant et toutes les foy, on it a pas creu personnes considerables s'y trouverent devouvren omettre de en deud et Mgr. l'Eveque de Pétrée y fout ce qui ponyon contris officia, assiste de plusieurs ecclesias-

Toute cette assemblée fut d'autant serve après sa mort. Aus- plus satisfaite de l'oraison funcbre qui sitM que l'on en recent la x fut prononcée qu'on y fit surtout l'enouvelle, on se unit en devoir de loge de co-zele admirable que cette tesmoigner par le deuil des grande Reine avoit tonjours en pour la Erbses celui que chacun avoit conservation de ce pays, et pour le saint tres-avant dans le cour ; elles des intideles, dont on voit iev de tout

plus considerable de Quebec, et a quov-M. Talon, Intendant pour le roy en ¡Fon a cru que l'on s'interesseroit dapais, signala surfout l'affection qual a vantage en France, comme don ne ur le service de sa Majeste, et son ponvoit men faire en Canada avec plus

ly Copie, sur l'exemplaire legoré à la Babb thoque Imporiale de Paris. Relation—1006.

de justice, ni avec plus d'affection.

Toutes les autres choses qui s'y font d'ordinaire soit pour le salut des ames, soit pour la gloire et pour les avantages de nostre nation, s'y font avec plus d'ordre, plus de soin et plus de vigueur que jamais, par le desir que ceux qui y sont ont de plaire au Roy du Ciel et d'obeïr au plus grand Roy de la terre, qu'on voit estendre les effets de sa vigilance et de sa bonté sur ces peuples, que Dieu appelle à la foy par son moyen, comme sur ceux dont la conduite lui a esté laissée par ses ancestres.

Entre plusieurs Sauvages quiont esté, en mourant saintement, d'heureux fruits des Missions, on a surtout admiré vne petite fille Huronne que cette Eglise a perdue à l'aage de treize ans. Il n'y avoit rien de si surprenant que de voir cest enfant, qui, ayant perdu dès l'age de 10 ans son pere et sa mere, non-seulement se passoit de leur conduite, par les lumières et les secours extraordinaires qu'elle recevoit de l'esprit de Dieu, mais tenait aussi bien de pere et de mere à deux freres qu'elle avoit beaucoup plus jeunes qu'elle.

Elle vivoit dans vne retraite et dans vn recueillement continuels, et Dieu luv donnoit des sentimens de nos mysteres si fort audessus de son age qu'il n'y avoit personne qui n'en fust surpris. deux petits freres, qu'elle nourrissoit de son travail, recevoient aussi d'elle toutes les instructions et tous les exemples de vertu dont leur age estoit capable, de sorte que les plus habiles Missionnaires qui s'y fussent donné bien de la peine. n'eûssent pu y mieux reussir. La mort de ces deux petits garçons l'ayant laissée libre, elle demanda avec instance d'entrer chez les Meres Vrsulines, et elle estoit sur le point de l'obtenir, lors qu'il plust à Dieu de la placer dans le Ciel parmi les Vierges qui suivent l'agneau.

Tous ceux de sa nation et les François de tout age alloient à l'envie admirer le courage de cette genereuse fille, et s'instruire par les exemples de sa resignation et de sa patience. La devotion tendre qu'elle avoit pour le Saint Sacrement de l'autel luy faisoit ardem-

ment desirer de ne passer aucun jour sans recevoir ce pain de tous les jours. On le lui accorda seulement trois fois durant sa maladie et son extreme foiblesse ne la pust empescher de l'aller recevoir à genoux les deux premieres fois; mais la derniere, le mal l'ayant trop accablée, elle fut obligée de demeurer au lit : elle receut alors son Sauveur avec des sentiments si tendres. des desirs et des transports d'amour siardents, que les personnes qui estoient accourues en grand nombre, fondoient en larmes à ce spectacle, et sembloient toutes ressentir la mesme devotion qui estoit dans le cœur de la malade : Ah! mon Sauveur, disoit-elle souvent, quand vous verrai-je; puisque ce ne peut estre en cette vie, accordez-moi vne prompte mort.

Rien ne l'affligeoit tant que lorsqu'on luy disoit que sa derniere heure n'estoit pas si proche; et l'on peut dire que cette sainte impatience de s'unir à Dien, luy estoit incomparablement plus sensible que toutes les douleurs de sa maladie.

Elle se tenoit si asseurée de jouir de ce bonheur, qu'elle promettoit sans hésiter aux personnes à qui elle avoit obligation de bien prier le Sauveur et sa Sainte Mere, pour leur obtenir les vertus qui leur seroient les plus necessaires. Enfin, le moment qu'elle avoit tant desiré estant venu, elle expira doucement en recommandant jusqu'au dernier soupir son aure à son espoux celeste.

Son visage, qu'elle avoit tohiours eu fort beau, parut aprés sa mort plus frais, plus vif et plus esclatant qu'à l'ordinaire; de sorte que tout le monde en glorifia Dieu, comme d'vn effet de sa toute puissance qui vouloit donner cette marque de l'estat heureux auquel il avoit appelé cette fille admirable. Les peuples, persuadés de sa Sainteté, parerent ce corps vierge, et accompagnerent son enterrement de toute la plus grande magnificence qui se puisse pratiquer en ce païs, comme s'ils eussent plutost celebré ses noces avec le divin espoux des ames, qu'vne ceremonie lugubre.

#### CHAPITRE II.

## Des Missions Huronnes, Algonquines et Papinakiowes.

bren da mal, rend utiles à victre egrand "manière qu'il l'a vu pratiquer autre fois nombre de peuples Sauvages la rume et caux lesuites du temps de sa conversion. la dissipation dell'Elise Huronne, dont. Il les porte mesme aussi a faire souvent Lis mainbres disperses servent a trans-"des actes de contrition, et leur fait supporter per tout le Canada, le flambeau pleer de cette facon, autant qu'il peut, d · la fov, qui les a eclaires.

Quelque grande aversion, que les tro-! quors pareissent avoir de l'Evangile, on aucune nouvelle du Pere Allouez, qui la presche, et l'on en conserve les est-depuis pres de deux ans parmi les maxim s parmi env.

grand nombre savent frouver au nuben sont esloignees de Quebec de pres de de ces Barbares la liberte des enfans Nou seulement ils y font ync profession enverte de nostre, sainte Relizion : mais ils y ferment mesme de petits troupeaux de lisse Cinasi, dans des calones champestres, où ils s'assemblent pour y faire leurs prieres et toutes les autres actions de Chrestien. qui se peuvent faire sans Prestres et Sans Pasteurs.

Vn zen5lhomme Francois gin fut pris cet este dermer par les froqueis et mene a Azire et qui tut mis depuis en liberte. rend des tesmortes e illustres de la verto de ces henreux Captifs, qui l'exhortoped par signe a unir ses souffrances a celles que le Sauveur a endurces sur la croty; qui lai rendorent tous les bons offices ama\_mables, sans eramdre de s'exposer a la mort la plas cru dle jour le secontre, et qui entiri lui donnor al a tous moments des exemples e tunnables de leur charité, de leur patien : de leur profe et de leur parfait attachement a la Relizion veri-Latelet.

Mars les fruits du zel cele de ces penyres Harons sistend encore plus long que les pars des trop ors. L'en a appris que dans celus des Rica frontions, esforche de Queb e de plus de 500 heues, yn producation. Huron is a fait connoistre, aura pour probateur d'uis lettel Nocl

'blissement d'yne Eglise, qui semble deja flori-sante, tant les peuples y paroissent affectionnes à l'Evangile. Ce fervent Chrestien alle de 60 ans, assemble tous les Dimanches les fideles de sa nation, qu'il exhorte a la vertu et qu'il instruit de nos mysteres, et il leur fait La sazosse de bien, qui tire toùjours le Treciter foules leurs prieres de la mesme au defaut de la contession.

Il y a plus d'yn an gu'on n'a recen Viconquius Superiours, et qui court Les Captifs horons que y sont en tres- avec eny dans de vastes forests, qui 500 henes, soit que ce Pere succombant aux extremes tatiques de cet emploi, ait suivi dans le Ciel le Pere Rene Menard son predecesseur, soit que les courses des froquois ar entempeschèces peuples, esloranes de venir a Quebec faire leur commerce ordinaire.

> Diega donne de randes benedictions aux travaux du Pere Nouvel, Henri . aupres des Papinachiors et des autres pembles qui sont an-dessous de Tadonssac, et cette Mission a mis plusiem's Neophytes dans 14 alise outre 46 enfans qui ont este baptisez. Les pauvres peuples qui semblent ii estre sortis du fond des forests pour venir pisqu'anostre grand fleuve que par yn instinct du Saint-Esprit, qui vent lear y faire trouver lear salut, out one si merveilleuse affection pour les inveteres de nostre Sainte Relizion qu'en les vit faire refentir Lair avec des sentiments de jore toute extraordinaire par des Canfiques devots en Jear Jangue, ansistost quals appercement la Gory quan planta sur ces tages pour en prendre possession au nom de lisys times i le tills firent durer leurs chants et leurs acclamaticus plus longtemps, que cette ceres mane quals honoroent.

On espere, que la Mission de Sillery. lisys-Carast, et y a commence l'éta-, l'éconcrimat, qui estoit de son vivant toit un Capitaine qui-s'estoit-acquis par | micr presché l'Evangile, et dans quelle reson esprit, par sa conduite et par son putation de vertu il estoit depuis mort eloquence naturelle, toute l'authorité à Paris, commença de l'invoquer. Son parmi ceux de sa nation et la premiere | Confesseur, admirant sa confiance, pria place dans leurs Conseils. Il s'en est | tous les assistans de se mettre en priere toujours servi, depuis 40 ans qu'il avec ce Sauvage, et luy fit toucher estoit atlaché aux François, à engager; quelques papiers écrits en langue Montous les siens dans leurs interests, et i tagnaise par ce serviteur de Dieu et va encore plus à les porter tous à la ve-!livre dont il s'estoit autrefois servi. On ritable Religion, qu'il avoit embrassée. Toutes les plus rudes espreuves dont il de la violence de son mal et pris d'un a plu à Dieu d'epurer sa foy, n'ebran- j lerent jamais sa constance, et bien loin d'estre tenté d'infidelité comme beaucoup d'antres par les différents malheurs qui luy arriverent depuis sa conversion, il en remercia toujours celuy qui les luy envoyoit comme d'autant de marques de sa bonté particuliere. Il ne se contenta pas de porter tous ses proches à suivre la Croix de lesvs-Christ comme luy, mais il voulut même les exhorter à la faire honorer des autres l peoples, et quelques-vns d'entre eux ont snivi l'exemple qu'il leur donnoit, d'ailer jusque dans les païs estrangers : annoncer l'Evangile, et faire les fonctions de zelés Predicateurs.

Enfin, ce genereux Algonquin mourut ! le 19e jour de Mars de l'année 1666, avec les mesmes sentiments de pieté! qu'il avoit eus durant sa vie, laissant à et la mere et le fils avoient au feu Pere tous vne tres-grande estime des vertus qu'on lui avoit vu pratigner.

On ne peut omettre ici la guerison subite de quelques malades Algonquins, qui a paru miraculeuse à ces peuples : qui en estoient tesmoins, et qui ne paroistra pas incrovable à ceux qui ontpratiqué les deux hommes apostoliques | aux merites des quels Dieu a semblé accorder cette grace.

Vn de ces Sauvages appelé Apicanis, avoit esté reduit à l'extremité par vne de ces maladies dont on meurt le plus ordinairement en ces païs-là. Le Pere qui l'assistoit, crovant comme tous les autres qu'il estoit prés d'expirer, lui avoit donné le Viatique et l'Extreme-Onction : lorsque ce Sauvage, qui savoit quels travaux le feu Pere Paul le Teune avoit soufferts pour la conversion de estre toutes les guerisons des malades,

son plus grand appui sur la terre. C'é-| ceux de sa nation, à qui il avoit le previt alors le malade delivré tout à coup doux sommeil qui dura jusqu'au lendemain matin, qu'il se trouva à son reveil plein de santé et d'appetit, de sorte qu'il fut dès l'heure mesme dans la Chapelle au grand estonnement de tout le monde, rendre graces à Dieu et à celuv qu'il croyait aprés Dieu, Fauteur d'une si grande merveille. Vn des enfants de ce mesme homme s'estant quelque temps aprés, servi du mesme remede dans vne pareille extremité, en receut le mesme effet, comme il avait paru avoir vue mesme confiance.

Vu jeune homme, parmi ce mesme peuple, avoit esté reduit par la maladie à vue telle extremité que sa mere fut querir en grande haste le Pere oui avoit soin de cette Mission, pour l'assister à la mort et luy fermer les veux; mais le Pere, qui savoit quelle confiance de Brebeuf, dont ces peuples ont la memoire en vne extreme veneration, crut pouvoir employer auprés de Dieu k credit de ce zelé Religieux, qui a repandu pour sa gloire son sang dans ces missions; il le fit si heureusement qu'avant quitté le malade aprés lui avoir fait toucher quelques Reliques de ce Pere, et avoir obligé la Mere à dire quelques prieres si son fils recouvroit la sante, il trouva le lendemain matin à son retour, le fils plein de santé et la mere pleine de joie et de reconnoissance pour leur bienfaiteur.

Dieu fait encore de plus grands miracles tous les jours sur les ames de ces pauvres Sauvages, qu'il conserve quelque fois par sa grace dans vne sainteté plus merveilleuse que ne le peuvent

ni mesme que la resurrection des morts, 'ces nations pour tirer de leurs mains On pe it mettre au nombre de ces mer-, nos prisonmers, comme il en a delivré veil es si extraordinaires de la grace, la recemment le Sieur le Mome, habitant vie toute sainte d'yne vieille temme de Montreal qui avoit este pris depuis nomme Charlotte Nestaourp, qui est trois mois par ces Barbares. morte après vue maladie et des douleurs bares. Cette vertueuse Chrestienne a littes et des offres de service et d'auntié conserve jusqu'à la mort. L'uniocence de la part de toute sa nation, des verux qui elle avoit receire au Baptesme, et em- (pour viie nouvelle Mission, de Jesintes, porte de ce monde le merite d'vue pa- cet des complimens de condoleance sur la tience heroique, qu'elle y avoit toujours "mort du feu Pere le Moine, dont-il venoit exerce : depuis sa conversion.

CHAPTER III.

De la Garre et des traités de Paix des Trancois avec les Troquois.

La grande diversité des nations qui sont dans ces contrees. Thumeur changeante et perfide des froqueis, et la Barbarie de tous ces peuples ne pouvant nous laisser esperer aucune parv stable avec envigo autant qu'on les maintiendra par la terreur des armes do R. v. if he faul pas sestonner que la parv succede si aisement a la guerre, **et** que la Luerre se termune si tost par la paix.

On a vu date vue année a Quebec, les Aud issadents de cinq différentes na-Bons qui venoient y demander la paix, et qui n'ent pas empesche qu'en ait pum par vie bonne Luctic ceux qui repond sent mal par leur conduite aux prome -se s de leurs deputes.

Les premiers de ces Ambassadeurs y nus des fraquois superieurs furent presentes a M. de Tracy, dans le mois d'exterre de l'an 1005, et le plus con- nous as tant parle! siderable d'entreux, estoit yn Capitaine !

M. de Tracy lay ay out tesmorane par continuelles de sept mois, dans vue les presents ordinaires, qu'il luy donsamplete et vue innocence qui n'a pres- neroit vue audience tavorable, il luv lit que pas d'exemple mesme parmi les vue harangue pleme de bon seus, et penales, polices, on la corruption est, d'yne cloquence qui n'avortaien de Barbeam oup moundre que parunt ces Bar- (bare ; elle ne contenut que des civii d'apprendre la nouvelle. Ondessonk, dit-il a haute voix, en apostrophant ce Pere que ces Barbares appeloient ainsi, j in entends-fu du país des morts, ou tu es passe si vile? C'est foi qui las porte tant de fois la teste sur les eschafands des Agmehronnons; c'est tor qui as cte couragensement jusque dans leurs feux, en arracher tant de Francois; c'est toi qui as mene la paix et la tranquilite partout on tu passors, et qui as fait des fideles partout ou tu demeurois. Nous t avons vu sur nos nattes de conseil decider de la paix et de la Luerre ; nos cabanes se sont tronvees trop petites quand to view entre, let nos VIIlages mesmicestorent trop estroits quand to f'y trouvois, tant la fonle du peuple que tu y attirois par les paroles estoit grande. Mas je trouble tou repos par ces discours importuns ; tu nons as si souvent enseizhe que cette vie de misere estoit survie d'viie vie étérnellement localiencoise, país done que tu la possedes a present, quel sujet avousnous de le regretter? mais nous le pleurens parce qu'en le perdant nous avons perda nostre, pere et nostre pro-Nous nous consolerous neanmons parce que la contin les de l'estre dans le Ciel et que fir astronye, dans ce sejour de repos. Ja joie infinie dont tu

Il conclut enun ce discours, en lafameux appele Garaconfie, qui a Jous, sant voir avec modestie tout ce qu'il a pours si, nale sen zele pour les François (fait pour les François, et leut deman**et em**ploye le credit qu'il a parmi toutes ; dant - pour - toute - recompenses deurs

15 quelques cabanes avancées qui l prises, et du Commandant du **nu habité par** les Hollandois de la **Me Hollan**de, que la plupart des j **ronnons et** Onneiouthronnons étaut **les avant f**uire la guerre à d'au**suples app**elés les faiseurs de por**ca. ils n'a**voient laissé dans leurs **s que les** vieillards infirmes et les 👞 et l'on reconnut qu'il seroit r**de pouss**er plus loin une expequi avoit tout l'effet que l'on en **xelendu, par l**a terreur qu'elle **mise parmi t**outes ces nations, qui **ient fieres et p**erfides que parce **38 se cr**oyoient inaccessibles à nos On ne retourna cependant **'és av**oir thé plusieurs Sauvages **roiss**oient de temps en temps pour l **nonch**er avec les nostres de dedans resis. Le Sieur d'Aiguemortes **dques**-uns de nos soldats furent | **més en** les poursuivant.

**rit à Qu**ebec, dés le mois de Mai 🕰 ce qu'avoit produit la crainte urmes de sa Majesté dans les **de** ces Barbares, par l'arrivée **nbass**adeurs Sonnontoñaeronnons, | mandoient pour leur Nation, la tion du Roy, et la continuation paix qu'ils pretendoient n'avoir | violee par ancun acte d'hosti-**Mon**sieur de Traev avoit d'abord | 34. presents qu'ils luy offroient ; **ovant q**ue ce refus leur estoit **ire, il a**ccepta enfin leurs porce- à comps de hache-) l'implorer en envoyant au plus | veaux Ambassadeurs qui ramenoient les urs Ambassadeurs.

**:-ci furent suiv**is de prés de ceux | qui venoient offrir toute sorte de satistres peuples, et entre autres de faction pour le meurtre de ceux qui es Onneiout et mesme de ceux avoient esté tués, et de nouvelles su**l., de sorte** que les deputés des l retés pour la paix. De sorte que ce Capi-

cing Nations Iroquoises se trouverent presque en mesme temps à Quebec. comme pour y affermir d'vn commun consentement vne paix durable avec la

Afin de mieux y parvenir, l'on jugea à propos de deputer quelques François avec les deputés d'Onneyout, qui repondoient aussi de la conduite des Agniehronnons, et donnoient mesme pour eux des otages. Les Hollandois de la Nouvelle Hollande avoient aussi escrit en leur faveur et se rendoient caution de la fidelité de tous ces Barbares, à observer fidelement les articles de la puix qu'on feroit avec eux. Ces deputés François avoient ordre de s'informer soigneusement sur les lieux de toute chose, et de voir s'il v auroit sureté à se fierencore vue fois aux Sauvages, afin que les armes de sa Maiesté. ne fussent pas retardées par vne fausso esperance de la paix.

Mais à peine les Ambassadeurs furent

ils éloignés de deux ou trois journées de Onebec, qu'on apprit que quelques Francojs du fort de Ste. Anne, estant allez à la chasse, avoient esté surpris par les Agniehrononous, et que le Sieur de Traversy, Capitaine au Regiment de Carignan, et le Sieur de Chusy en avoient esté tués, et quelques volontaires faits prisonniers. Cela tit aussitost rappeler les deputes françois, et retenir les Sauvages d'Onnevout qui estoient demeurés nement sensible et qu'ils le pre-len otage, aux quels suivant la loy du pour la derniere injure qu'on pût | pais on devoit aussitost fendre la teste Mais saus suivre en leur repelant que ce n'estoit | cette lov Barbare, on pensa any movens urs presents ni leurs biens que le de tirer mieny raison de cette perfidie ; siroit, mais leur veritable bon- et M. Sorel, Capitaine au regiment de **et leur** salut; qu'ils recevroient | Carignan, fit aussitost un parti de 300, orte d'avantages de la confirmee hommes, qu'il mena àgrandes journées prendroient en sa bonté, et qu'il dans le pais des ennemis, en resolution droit qu'aux autres nations d'en d'y faire main basse par tout ; mais bir aussi tous les effets les plus lorsqu'il n'estoit qu'à vingt lieues de **bles, s**i elles avoient le mesme leurs bourgades, il rencontra de non-

François pris près du fort Ste. Anne. et

taine estant retourné avec ses troupes, 'dont chacun porte au plus cinq ou six on ne parla plus que de paix, qu'on pre-! tendoit conclure par vn commun conseil i passé vn Lac ou vne Riviere, que chacun de toutes les nations qui avoient en mesme temps leurs deputes à Quebec.

Ces traites n'eurent pas encore fout le succes qu'en en attendoit, et M. de Tracy jugea que pour les faire bien reussir, il falloit par la force des armes rendre encore plus traitables les Agnich: ennous, qui faisoient tonjours naistre d nouveaux obstacles à la tranquillité publique : il voulut lui-mesme, malgré son age avance, conduire contre ces Barbares vue armée de 600, soldats tures de toutes les Compagnies, de six cents habitans du païs et de cent Sauvages Hurons et Algonquins. Tous les apprests de cette guerre se trouverent en estat par les soins de M. Talon, le 14. de Septembre, qui estoit le jour assigné pour le départ, parceque c'est celuy de l'exaltation et du triomphe de la Croix, pour la gloire de laquelle on far-oit cette entreprise. Le rendezyous general estoit douné au 28. Septembre au fort Ste. Anne, construit nonvellement dans vne isle du lac de Champlain, par le Sieur de la Mothe, Capitaine au Regiment de Carignan. Onelones frompes n'avant pu y venir? nerez fost. M. de Tracy ne put en partir que le 3. Octobre, avec le gros de l'armée ; mais M. de Courcelles, suivant son impatience ordinaire de se trouver dans Foccasion, partit quelques ioni - auparavant avec 400 hommes ; et le Siem's de Chambly et Berthier, commandan des forts de St. Louis et de L'A comption, furent laissés pour partir quatre jours aprés M. de Tracy, avec Larriere garde. Comme il falloit aller corvante henes avant dans le païs, pour trouver les bourgades des ennemis, et comme il y avoit beaucoup de grands Laca et de grandes Rivieres à passer pom y arriver, il fallut aussi se munir de commodités pour l'eau et pour la On avoit pourvu aux bastiments peressames pour cette expedition, ile en trouva trois cents de prests, dont vue partie estoit des bateaux tres légers resolution avoit esté toute autre que et l'outre des Canots d'écorce d'arbres, celle que la terreur de nos armes leur

personnes. Il falloit, quand on avoit se chargeast de son Canot, et que l'on portast les bateaux à force de bras ; œ qui faisoit moins de peine que deux petites pieces de canon qu'on mena jusqu'aux dernieres bourgades des Iroquois pour en forcer plus aisément toutes les fortifications.

Quelque soin qu'on prist de faire cette marche avec peu de bruit, on ne put empescher que quelques Iroquois, envovés jusqu'à 30 ou 40 lieuës pour découvrir nos troupes, ne vissent de dessus les montagnes cette petite armée navale, et ne courussent en donner avis à la premiere bourgade : de sorte que l'alarme s'estant ensuite portée de bourgade en bourgade, nos troupes les trouverent abandonnées, et l'on ne put voir que de loin ces Barbares, qui faisoient sur les montagnes de grandes huées et tiraient sur nos soldats plusieurs coups perdus.

Nos troupes, ne s'arrestant à toutes ces bourgades qu'elles trouvaient vides d'hommes, mais pleines de bled et de vivres, qu'autant de temps qu'il en falloit pour prendre les raffraischissemens nécessaires, esperoient trouver vne vive resistance dans la derniere. qu'on se preparoit à attaquer regulierement ; parceque les Barbares témoignoient assez par le grand feu qu'ils y faisoient, et par les fortifications qu'ils y avoient faites, s'y vouloir tres-bien defendre. Mais nos gens furent encore frustrés de leur esperance : car à peine les ennemis virent-ils l'avant-garde s'avancer, qu'ils prirent promptement la fuite dans les bois, où la nuit empescha les nostres de les pouvoir poursuivre. On vit assez, par vne triple palissade. haute de 20. pieds dont leur place estoit environnée, par quatre bastions dont elle estoit flanquée, par leurs amas prodigieux de vivres, et par la grande provision d'eau qu'ils avoient faite dans des caisses d'escorce, pour esteindre le feu quand il en seroit besoin, que leur premiere

avoit fait prendre subitement. On trouva | plain, y fit perir denx Canots et huit seulement quelques personnes que leur personnes, parmi les quelles on regrand age avoitempeschées de se retirer gretta surtout le Sieur de Luques. Lieudu bourg deux jours auparavant, avec tenant d'une Compagnie qui a signale les femmes et les enfants ; et les restes souvent sa valeur en France, aussi bien des corps de deux ou trois Sanvages que dans le Canada. d'une autre Nation que ceux-ci avoient | Le conrage de nos troupes fut toùà demi bruslez à petit feu avec leur fu- jours merveilleusement excité dans les reur accoutumée. Il fallut donc se travany de cette entreprise, et dans contenter, après avoir arbore la Croix, l'attente du danger, par l'exemple de dit la Messe, et chante le Te Deum en M. de Tracy, de M. de Courcelles, de ce heu la, de mettre le feu any palis-! M. de Salieres, mestre de camp du sades et aux Cabanes et de consumer Regiment, et du Chevalier de Chaumont toutes les provisions de blé d'inde, de qui voulut toujours avoir place parmi feves, et d'autres fruits du pais qui s'y les enfans perdus aux approches des trouverent. On retourna ensuite any bourgades, et leur generosité fut aniautres bourgades, ou l'on fit le mesme mee du zele et des sentimens de pieté dezast, aussi bien, que dans toute la que MM, du Bois et Cosson, Prestres Campagne: de sorte que ceux qui sa-seculiers, et les Peres Albanel et Raffeix. vent la manière de vivre de ces Bar- lesuites, tachoient incessamment de bares, ne doutent pas que la faim n'en leur inspirer. fasse presque autant mourir qu'il n'en p eust peri par les armes de nos soldats, i jours leve les mains au tiel, et mis tout s'ils les cussent ose attendre ; et que de monde en priere pendant l'absence ce qui en restera ne se reduise par la de nos troupes, fit rendre graces a Dieu, crainte à des conditions de paix, et a jet chanter le Te Deum à leur retour. Vue conduite au on east obtenue d'eax plus difficilement par des victoires plus (velles esperances, par les bontes que le sanglantes.

tempeste um s eleva sur le Lac de Chaun-, adore dans toutes ces vastes contrees.

Nostre excellent prelat qui avoit toù-

Tout le monde a ici concu de nou-Roy a pour ce pais, et par la manière Le retour de nos troupes fut plus dont on voit s'y affectionner la Comfascheux que le chemin qu'elles avoient pagnie des Indes Occidentales, la qui sa fait en allant ne l'avoit été : parceque Maiesté en a confié le soin ; de sorte les Rivières avant cru de sept ou huit qu'on ne doute pas qu'on ne voie bientôt pieds par les pluies, elles se trouverent des villes fort peuplees en la place de bien plus difficiles à passer, et une ces grandes forests, et lesys-tainist

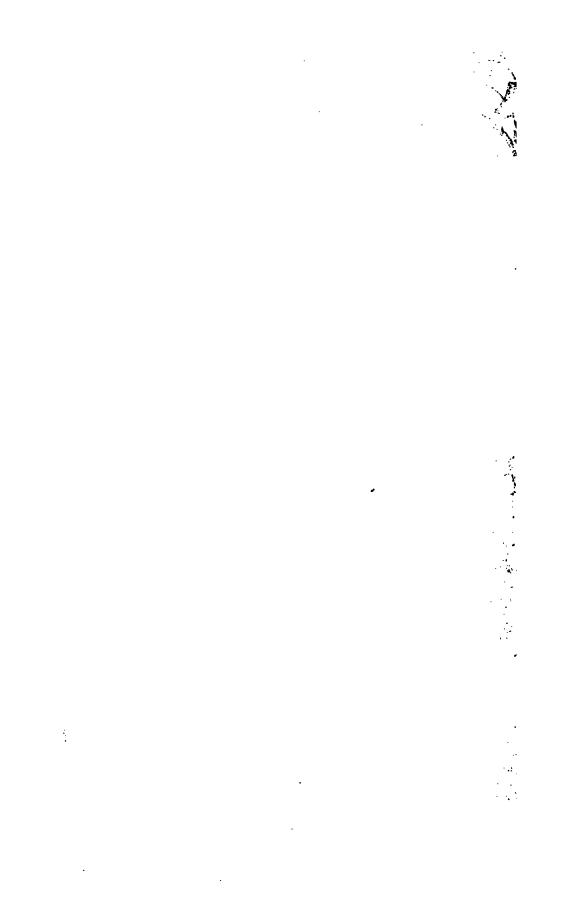



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

AVE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE 185VS EN LA NOVVELLE PRANCE, ÈS ANNÉES 1666. ET 1667.

Ennoyée au R. P. JACQVES BORDIER Provincial

de la Province de France (\*).

Mos R. P., Pay Christi,

rence, la Relation de ce qui s'est passé depuis vn an, en ce pais.
Ce a'estoit rien que guerre l'année derniere; celle-cy a esté toute dans la paix, les lroquois estans venus la demander, et leur ayant esté accordée, jusque là mesme

obligés d'y ennoyer des Missionnaires, la porte nous y nyant esté onuerte à l'Euangile. Ce n'est pas qu'il n'y ait beanconp à craindre de la per-

que nous nous sommes veus

sours sans foy pour les hommes; mais les Apostres ne se fussent point engagez parmy les infideles, que lors qu'ils au seruice de Dieu, pour le salut des ames, c'est la trouver heureuse-turent asseurance de leur vie, ils n'autoient pas remply ce digne nom d'A-

postre. En vn mot, la paix auec les Îroquois est assez raisonnable, pour y ausir på enusyer prudemment des Predicateurs de l'Euangile. Mais le peril où ils s'exposent est assez grand, afin qu'ils y puissent esperer va heureux martyre, opres de grandes peines et de grandes fatigues. D'autres de nos Peres ont esté d'vu autre costé, à l'Orient, à l'Occident, et vers le Nord, pour y porter la foy ; vn seul ayant parcouru plus de quinze cents lieues, y a baptizé trois cent quarante personnes, enfans malades pour la pluspart, et proches de la mort, qui est vn gain asseuré pour le Ciel. Si cette paix est de durée, il. y aura beaucoup à trauniller pour Dieu, et beaucoup à souffrir. Nous attendons pour cet effet yn surcroist de secours : de ces cururs genereux qui s'animent à la veue des perils, et qui ne craignent rien, où tout est à craindre, dans la confiance qu'ils ont, que de perdre sa vie au seruice de Dieu, pour le salut

(\*) D'après l'édition de Séhastion Crumoisy, et Séhast. Mahre-Granoisy, publiée à Paris en 1667.

Relation—1667.

choix. Cependant ie luy demande sa benediction pour tous nos Peres et Freres, et pour moy qui suis le dernier de tous.

> Vostre tres-humble et tres-obeyssant seruiteur en N. S.

> > François Le Mercier,

De la Compagnie de lesus.

De Quebec, le 10. Novembre 1667.

CHAPITRE PREMIER.

## De l'Estat où se trouve le Canada depuis deux ans.

Depuis que le Roy a eu la bonté d'étendre ses soins iusqu'en ce païs, en y faisant passer le Regiment de Carignan Salieres, nous auons veu la face du Canada notablement changée, et nous pouvons dire, que ce n'est plus ce païs d'horreurs et de frimats, qu'on depeignoit auparauant auec tant de disgraces, mais vue veritable Nounelle France, tant pour la bonté du climat et la fertilité de la terre, que pour les autres commodités de la vie qui se decouurent tous les iours de plus en plus.

Autrefois l'Iroquois nous tenoit serrés de si prés, qu'on n'osoit pas mesme cultiner les terres qui estoient sous le canon des forts, bien moins aller découurir au loing les aduantages, qu'on doit attendre d'vn Sol, qui n'a presque rien de different de la France.

Mais à present que la terreur des armes de sa Majesté a remply d'effroy ces barbares, et les a reduits à rechercher nostre amitié, au lieu des sanglantes guerres dont ils nous molestoient incessamment, nous decouurons pendant le calme, quelles peuuent estre les richesses de ce païs, et combién grandes sont les commodités qu'on s'en doit promettre.

Monsieur de Tracy en est allé porter les heureuses nouuelles au Roy, et apres auoir fait la paix et la guerre en mesme temps, et ouvert la porte à l'Euangile, aux Nations Iroquoises, il nous a quittés anec le regret general de tous ces peuples, laissant le pais entre les mains de Monsieur de Courcelles ; lequel, comme il a beaucoup contribué de son courage au bonheur dont nous ionissons, aussi continuë-t-il auec le mesme zele, à nous en conseruer la possession; et s'estant rendu redoutable aux Iroquois, par les marches qu'il a faites en leur païs, il tiendra ces barbares, de gré ou de force, dans les termes de l'accommodement qu'ils sont venus rechercher icy, et par aduance il nous en fait desia goûter les douceurs, que nous n'auions point encore iusqu'à present experimentées.

De fait la paix avant esté conclue au c toutes les Nations Iroquoises, et accordée de la part du Roy, auec de pressantes instances, qu'elles ont faites par leurs Ambassadeurs, auec lesquels trois lesuites sont retournés pour prescher le saint Euangile, et nourrir cette paix chez les Nations d'en bas : alors les Habitans des Colonies ont veu qu'ils pounoient s'estendre au large, et labourer leurs terres, auec vn parfait repos, et vne grande seureté, tant à cause de cette paix, qu'à cause de la continuation des soins qu'on prend de garder et augmenter les forts des frontieres, et de les munir de toutes choses necessaires à leur conseruation, et à celle des Soldats qui les defendent.

Et c'est dans ces veues, que les premieres pensées de Monsieur Talon, letendant pour le Roy en ce pais, furent de s'appliquer auec vne actiuité infatigable, à la recherche des moyens par lesquels il pourroit rendre ce pais florissant; soit en faisant les épreuues de tout ce que cette terre peut produre, soit en establissant le negoce, et nouant les correspondances qu'on peut avoir d'icy, non seulement auec la France, mais encore auec les Antilles, Madere, et les autres peuples, tant d'Europe que d'Amerique.

Et il v a si bien reussi, qu'on met en l vsage les pesches de toute nature de gueusement à la decounerte des Mines, poisson, qui se font tres abondantes qui sont apparenment frequentes et dans les rinières, comme de saumons, abondantes ; il fait coupper des bois de barbues, bars, esturgeous, et mesme toutes sortes, qui se frouuent par tout sans sortir du fleune, de harengs et de le Canada, et qui donnent facilité aux morue qu'on y fait verte et seche, et François, et aux autres qui viennent dont le debit est en France de tres- s'y habituer, de s'y loger des leur argrand profit. On en a cette année fait ruée. Il fait faire du Merin, pour transdes esprenues, par des Chaloupes, porter en France et aux Antilles, et qu'on a ennoyées, et qui ont beaucoup des Matures, dont il envoye cette année produit.

Loup-Marin, qui fournit de l'huyle a un bois propre a la construction des tout le pais, et donne beaucoup de sur- | vaisseaux, dont l'eprenne a este faite abondant, qu'on enuove en France et l'en ce pais, par la bastisse d'yne barque, aux Antilles. L'essay de cette pesche qui se tronne de bon seruice, et d'yn s est fait l'an passe, qui en trois gros vaisseau, tont prest à estre mis à sepmaines de temps, valut, tous frais l'eau. faits, au sieur l'Espiné, prés de huit cens liures, senlement pour sa part.

protend faire reussir auec pen de de- qui vont se multipher, de manière que pense, fournira des buyles plus excel- tout le pais s'en remplira, et pourra lentes pour la manufacture, et mesme non seulement s'en seruir, mais encore en plus grande quantité.

Le commerce que Monsieur Talon projette de faire auec les Isles Antilles, par l'experience, qu'on en a fait depuis tages de ce païs ; et deja pour en con- nourrit fort beau. noistre l'ytilité, il fait passer en ces Isles, des cette année, de la morue France, qui portent ordinairement deux verte et seche, du sammon salé, de Agneaux, lors qu'elles ont pris vue l'anzuille, des pois verts et blancs, de première année la nomriture de ce pais. I huyle de poisson, du merin et des l'he ne parle pas icy de ce qu'on doit planches; le tout du cru du pais.

sont l'ame, et font tout le soutien du l'erre y porte d'elle mesme, les mesmes nesoce, il pretend les establir au plus- especes d'arbres et de fruits, que protost : et pour en venir à bout, il pro- doit la Prou nee : aussi se troune-t-elle jette de faire quelque compagnie, pour sous vu climat, qui a presque la mesme en faire les premiers establissements, temperature de l'air, et dont la hauet soustenir la despense de leurs com-mencements, qui dans vn ou deux ans, la Nous ne parlons la present, que de donneront des profits merueilleux.

choses, qu'est celle de Canada.

Relation-1667.

Delà vient, qu'il fait trauailler soides essais à la Rochelle, pour seruir a De cette nature, est la pesche du l'Ia-Marine. Il s'est appliqué de plus,

Outre les grains ordinaires, qui se 'sont recuedlis tusqu'à present, il a fait La pesche du Marsouin blanc, qu'on commencer la culture des chanyres, ' en donner beaucoup a la France.

Pour ce qui est du lin, on pent iuger ne sera pas l'yn des derniers aduan- 'yn an, qu'il produit tres-bien, et se

Il n'est pas iusqu'aux Brebis de

esperer des quartiers plus meridionaux Mais comme les pesches sedentaires du Canada, où l'on a remarque que la

lice qui est surnenn de chanzement en Ces soins qui le font vaquer auce tant ce pais, depuis l'arruce des Troupes, d'assiduité à la recherche des profits, qui d'elles mesmes ont beaucoup serui que le fleune de S. Laurens, et les autres, à son accroissement, et à le découurir rmieres de ce país peuuent produire, cen plusieurs endroifs, sur tout en la n'empeschent pas qu'il ne partage ses Rimere de Richebeu, où les forts qui v applications, aux émolumens qu'on peut | sont placez de nouveau, voyent autour urer d'yne terre aussi feconde en toutes d'eux des campagnes defrichées, et couuertes de tres-beau bled.

buent beaucoup aux desseins qu'on a projetés pour le bien de la Nouuelle France; à sçauoir d'vn costé, les Villages qu'on a formés aux enuirons de Quebec, tant pour le fortifier, en peuplant son voisinage, que pour y receuoir les familles venuës de France, et | ausquelles on distribue des terres déja mises en culture, et dont quelques vnes | ont esté cette année chargées de bled, pour faire le premier fond de leur subsistance; ce qui sera cy-apres pratiqué auec les mesmes soins, qu'on a commencé.

Et de l'autre costé, les establissemens qui se font tant par les Officiers, Capitaines, Lieutenans, et enseignes, qui se lient au païs par le Mariage, et se nantissent de belles concessions, qu'ils font valoir, que par les Soldats, qui trouuent de bons partis, et s'estendent par tout, les vns et les autres reconnoissans les aduantages dont il est parlé cy dessus.

On ne peut obmettre, sans vne extreme ingratitude, la reconnoissance qui est deuë, tant au Ministre de sa Maiesté, qu'à Messieurs de la Compagnie Generale des Indes Occidentales. qui par leurs soins et leurs liberalitez, ont vne bonne part au florissant estat où se trouue à present ce païs, et à l'établissement des Missions, qu'on verra dans toute cette Relation s'estendre à plus de 500. lieuës d'icy, pour la subsistance desquelles ces Messieurs ne s'épargnent pas. Nous auons veu cette année onze vaisseaux mouillés à la rade de Quebec, chargez de toutes sortes de biens. Nous auons veu prendre terre à vn grand nombre, tant d'hommes de trauail, que de filles, qui peuplent nostre colonie, et augmentent nos cam-Nous voyons des troupeaux de moutons, et bon nombre de cheuaux, qui se nourrissent fort bien en ce païs, et y rendent de notables sernices. Et tout cela se faisant aux frais de sa Maiesté, nous oblige à reconnoistre tous ces effets de sa bonté Royale, par des vœux et des prieres,

Mais deux choses entr'autres contri- | Ciel, et dont retentissent nos Eglises, pour la prosperité de sa personne sacrée, à laquelle seule est deue toute la gloire, d'auoir mis ce paīs en tel estat, que si les choses continuent à proportion de ce qui s'est fait depuis deux ans, nous méconnoistrons le Canada, et nous verrons nos forests, qui sont déja bien reculées, se changer en Villes et en Prouinces, qui pourront va iour ressembler en quelque chose, à celles de France.

## CHAPITRE II.

Relation de la Mission du saint Esprit aux Outaoüacs, dans le Lac de Tracy, dit auparauant le Lac Superieur.

Iournal du Voyage du Pere Claude Alloüez dans les Païs des Outaouacs.

Il v a deux ans, et plus, que le Pere Claude Allouez partit pour cette grande et laborieuse Mission, pour laquelle il a fait en tout son voyage, prés de deux mille lieuës, par ces vastes forêts, souffrant la faim, la nudité, les naufrages, les fatigues de iour et de nuit, et les persecutions des Idolatres. Mais aussi, a-t-il eu la consolation de porter le flambeau de la Foy à plus de vingt sortes de Nations infideles.

Nous ne pouuons mieux connoistre les fruits de ses trauaux, que par le Iournal qu'il a esté obligé de dresser.

La narration sera diuersifiée, par la description des lieux et des Lacs qu'il a parcourus, des coustumes et des superstitions des peuples qu'il a visités. et par diuers incidens extraordinaires et dignes d'estre rapportés. Voicy comme il commence.

Le huitième d'Aoust de l'année 1665. ie m'embarquay aux Trois Riuieres. auec six François, en compagnie de plus de quatre cents Sauuages de dique nous adressons incessamment au lucrses nations, qui retournoient en leur pour lequel ils estoient venus.

Le Diable forma toutes les oppositions i amaginables, a nostre voyage, se sergant du faux preiugé qu'ont ces Sauwages, que le Baptesme causoit la mort à leurs enfans. Vn des plus considerables, me d'elara sa volonté, et celle de ses peuples en termes arrogans, i et ance menace, de m'abandonner en ; quelque Isle deserte, si l'osois les suiure dauantage. Nous auions pour lors auance jusques dans les forcens de la l runere des Prairies, ou le Canot qui me porteits estaut rompu, me fitaprehender le malheur dont on manoit menace. Nous trauaillous promptement à reparer nostre petit Nanire, el quoy que les Sauuages ne se missent pas eu peine, uv de nous aider, ny de nous attendre, nous x-am -- de taut de diligence que nonles rogmsmes vers le long-Sault, après dors on trois fours depuis nostre depart.

Mais nostre tanot, avant vue fois este brise, no pointoit pas rendre yn long seruice, et nos Francois deja bien fatiguez, des esperoient de poutoir suiure les Saunages tout acconstumés à ces grands travaux : c'est ce qui me fit i prendre resolution de les assembler tous, pour leur persuader de nous ree-worr separement dans leurs tanots, Leur faisant voir le nostre en si mannais e-tat, qu'il nous seroit desormais inu-The pair its sav accorderent, let les flurons me promuent de m'embarquer, quoy : que auec bien de la peine.

Le lendemain donc, in estant presente ou bord de leau, ils me firent bon ac-liffoffe sur le Midy. cued d'abord, et me prierent d'attendre 🏳 rereient leur embarquement.

pais, apres auoir fait le petit trafic, 'noment des hommes, pour me conserver i la vie.

> Me voyant donc tout seul, delaissé en vuo terre etrangere, car toute la Notte estoit desia bien loi 12, 1 aus rel coms a la sainte Vierge, en l'honneur ! de laquell : nous amons fait vue neufuaine, qui nous a procuré de cette Mere de Misericorde, vne protection toute visible et journalure. Pendant que je la priois, l'aperceus contre toute l'esperance, quelques Canots, ou estoient trois de nos Francois; le les appelay, et avans repris nostre vieux Canot, nous nous mismes à ramer de toutes nos forces pour attraper la flotte; mais nous l'amons perdue de veue depuis long-temps, et nous ne scamons où aller, estant tres-difficile de fromer vn petit detour qu'il faut prendre, pour se rendre au portage du Sault aux Chats c'est ainsi qu'ils nomment cet endreit . Nors estions perdus, si nous enssions manque ce detroit : mais il pleut a Dien par les intercessions de la sainte Vierge, nous combine austement, et presque sans y penser, à ce portage, ou avant apperceu encore deux Canots de Saunages, le me lettav a l'eau; et le fys les donancer par terre, à l'autre costé du portage, ou le tronnay six Canots Ogov, Jear dissie, lest-ce ainsi que vous abandonnez les Franceis? Ne scauez vous pas que le tiens entre mes mans la voix d'Onnontio, et que le dors parler de sa part à toutes vos nations, par les presents dont il m a charge? Ces paroles les obligement à nous aid r. ensorte que nous ioignismes. Le cros de la

Estant debarque, le crus in cette extant soit peu, pendant qu'ils prepa- tremite, denoir veer de tous les meyens Avant les plus efficaces, que le pus tro mer attendu, et ensuite m'auançant dans pour le doire de Dieu. Le leur parles Lean pour monter en leur Canot, ils me la tous, et les menucay de la discrace repoissement, me disant qualités auoit de Monsieur de Tracy, d'aut le port as point place pour moy, et aussi tost se la parole. La crainte de d'sobli, et co imment a ramer fortement, me laissant grand Ondontio, fit qu'vu d's plus contout sent sans apparence d'aucun se-siderables d'entreux, prit la paroi : it cours humain. To priny Dieu qu'il leur harangua fortement et long-temps, por r pard anast, mais iene fus pas exance, nous persuader le retour. Le melia car ils ont fait depuis nauffrage, et la di-l'esprit se seruoit, de la foiblesse de cet ume Majeste se seruit de cet abandon-pesprit mécontent, pour fermer le passage à l'Euangile; tous les autres n'étoient pas mieux intentionnés, de sorte que nos François ayant trouué assez aisement à s'embarquer, personne ne voulut se charger de moy, disans tous que ie n'auois pas ny l'adresse pour ramer, ny les forces pour porter les paquets sur les espaules

Dans cette desolation, ie me retiray dans le bois, et apres auoir remercié bieu, de ce qu'il me faisoit connoistre sensiblement le peu de chose que ie suis, j'aduouay deuant sa dinine Majesté, que ie n'estois qu'vn fardean inutile sur la terre. Ma priere acheuée, ie retournay au bord de l'eau, ou ie trouuay l'esprit de ce Sanuage, qui me rebutoit auec tant de mépris, tout changé: car de luy mesme, il m'inuita à monter en son Canot; ce que ie fis bien promptement, de peur qu'il ne changeast de resolution.

lene fus pas plustost embarqué, qu'il me mit yn auiren en main, m'exhortant à ramer, et me disant que c'estoit là vn employ considerable, et digne d'vn grand Capitaine ; je pris la rame | volontiers, et offrant à Dieu ce trauail pour la satisfaction de mes peschez, et pour la conucrsion de ces pauures Saunages, ie me figurois estre vn malfaiteur condamné aux Galeres : et bien que le fusse tout epuisé. Dieu me donna autant de forces qu'il en falloit pour nager toute la journée, et souvent vne bonne partie de la nuit ; ce qui n'empischoit pas, que le ne fusse d'ordiuaire l'objet de leurs mépriset de leurs railleries; parceque, quelque peine que le prisse, le nefaisois rien en comparaison d'eux, qui sont de grands corps, robustes, et tout faits à ces trauaux. Le peu d'estat qu'ils faisoient de moy, fut cause qu'ils me deroboient tout ce qu'ils pouuoient de mes habits, et j'ensgrandepeine à conseruer mon chapeau, dont les bords leur paroissoient bien propres pour se deffendre des ardeurs excessines du Soleil : et le soir, mon Pilote prenant vn bout de counerture que j'auois, pour s'en seruir comme | d'oreiller, il m'obligeoit de passer la |

sage à l'Euangile; tous les autres n'é- muit sans estre councrt, que du feviltoient pas mieux ratentionnés, de sorte lage de quelque arbre.

> Quand la faim survient à ces incommodités, c'est vne rude peine, mais qui enseigne bien tost à prendre goust aux racines les plus ameres, et sux viandes les plus pourries. Il a plù à Dien, me la faire souffrir plus grande aux iours de Vendredy, dont ie le remercie de bon cœur.

> Il fallut s'accoustumer à manger vue certaine mousse qui naist sur les rochers; c'est vue espece de feuille en forme de coquille, qui est tousious connerte de chenilles et d'araignées, et qui estant bouillie, rend vu bouillou insipide, noir et gluant, qui sert plutost pour empescher de mourir, que pour faire viure.

Vn certain matin, on trouva vn cerf mort depuis quatre ou cinq iours; ce fut vne bonne rencontre pour de pauures affamés. On m'en presenta, et quoy que la manuaise odeur empeschast quelques-vns d'en manger, la faim me fit prendre ma part; mais i'en eus la bouche puante iusqu'au lendemain.

Auec toutes ces miseres, dans les Saults que nous rencontrions, ie portois d'aussi gros fardeaux que ie pougois; mais souuent i'v succombois, et c'est ce qui donnoit à rire à nos Sauuages, qui se railloient de mov, et disoient qu'il falloit appeler yn enfant, pour meporter auec mon paquet. Nostre bon Dieu ne m'abandonnoit point tout à fait en ces rencontres, mais il en suscitoit sonnent quelques vns, qui touchés de compassion, sans rien dire, me dechargeoient de ma Chapelle, ou de quelque autre fardeau, et m'aidoient à faire le chemin vn peu plus à l'aise.

Il arrinoit quelques fois qu'aprés avoir bien porté des paquets, et apres avoir ramé tout le iour, et mesme deux on trois heures dans la nuit, nous nous conchions sur la terre, ou sur quelque rocher sans souper, pour recommencer le iour d'aprés auec les mesmes trauaux; mais partout la prouidence Diuine mesloit quelque peu de douceur et de soulagement à nos fatigues.

Nous fûmes prés de quinze jours

dans ces peines, et aprés auoir passé l'auois desia reconnu le peu d'effet que chansons de mort. Nous abordons à (ces raisons, ie erus que Dieu demandoit de mort. The les consolay et les dis-1 perstitions pour sa guerison, et s'avoir asses disposés : car nonobstant ce , et de la mort. malbeur, il fallut tousiours marcher, tous ces vovazeurs.

de ce mois, au nombre de cent Canots, ressenht-il pen après, et nous ennoya et ce fut pour lors qu'ils vaquerent a la le longleur, qui comme vu desespere,

🖘 s gruoient. D'autres firent vn e espèce [ en pièces. de sacrifice au Soleit, pour obtenir la [plus vieux et le plus considerable d'entre ' dernière. eux adressa au Soleil.

de me retirer doucement, ou de mop- Hurons et du Lac Superieur. puer a ces superstitions. Le reste de l mon voyage depend deux, si is les ir-(les Isles dent elle est entrecoupee, et rite. le Diable se sermia de leur colere, les grandes bayes dont elle est bordee, 🌉 me fermer l'entrée de leur pais, | que pour la pesche et la chaese, qui y et emp scher leur connersion; d'ailleurs sont tres aduantageuses. Nous allames

le Lac Nipissirinien, lors que nous de- mes paroles anoient sur leurs esprits, scendions vue petite Riuiere, nous en- et que le les aigrirois encore danantage, tendismes des cris lamentables, et des par mon opposition. Nonobstant toutes l'endroit d'où venoient ces clameurs, et | de moy ce petit seruice ; i'y vay donc, nous vismes huit teunes Sanuages des [laissant le succez à sa Dunne Proui-Outaouacs, horriblement brusles, par [dence. Fentreprens les plus considevir accident fun ste, d'vue étincelle de rables de ces lonzleurs, et après vir feu qui tomba par mesgarde dans vn long discours de part et d'autre, il plût baril de pondre. Il y en auoit quatre, la Dieu toucher le cœur du malade qui entre autres, fout grilles, et en danger me promit de ne permettre aucunes suposav au Baptesine, que le leur eusse dressant à bien par vue courte prière, confere, si l'ensse en le loisir de les ill'innoqua comme l'autheur de la vie.

Cette victoire ne doit pas passer pour pour se rendre a l'entrée du Lac des petite, estant remportée sur le Demon, Hurons, qui estoit le rendez-vous de au milien de son empire, et ou depuis Hant de siecles, il adoit esté obevet Ils - y tronnerent le vingt-quatrième, adoré par tous ces peuplès. Aussi s'enguerison de ces panures brusles, y em-ployant tous leurs remedes supersti-bloit vonloir decharger sa rage sur nos tienx. le mien aperceus bien la mut sui- sa vengeance ne tombast pointsur d'aunante, par le chaut de certains lon- tre que sur moy, et ma priere ne fut gleurs, qui remplissoit l'air, et par mille i pas inutile, nous n'y perdimes que autres ceremonies ridicules, dont ils nostre tanot, que ce miserable brisa

L'eus en mesme temps le deplaisir guerison de ces inalades ; car s'estans d'apprendre la mort d'vii de ces paintres assis en rond, dix ou donze, comme bruslés, sans que le le puss : assister. pour tenir conseil, sur la pointe d'vn l'espere neantmoins que Dieu luy aura Valet de roche, ils allumerent yn petit fait misericorde, ensuite des actes de feu. auec la fumee duquel ils faisoient foy et de contrition, et de phisieurs monter en laur des cris confus, qui se i prieres que le luy fis faire, la preterminerent par vue haranzue, que le uniere fois que le vis, qui fot aussi la

Vers le commencement de Septembre, le ne pouvais souffrir qu'aucune de l'après auoir costove les ruages du Lac leurs dannités inriginaires fat muoquee ; des Hurons, nous arrigons au Sault ; ca ma presence, et neantmons je me c'est amsi qu'on nomme vue deime vovos fout sent à la mercy de tout ce heur de rapides qui se retrougent en people. Te bilançay quelque temps vue belle rumere, laquelle fait la iondans le dout :, sid seroit (plus à propos) etion de deux grands Lacs, de celuy des

Lette Runere est agreable, tant pour

pour coucher en vne de ces Isles, où nos Sauuages croyoient trouuer à souper dés leur arriuée, car en debarquant, ils mirent la chaudiere sur le feu, s'attendans de voir le Canot chargé de poissons, si tost qu'on auroit ietté la rets à l'eau; mais Dieu voulut punir leur presomption, differant iusqu'au lendemain à donner à manger à des fameliques.

Ce fut donc le second de Septembre, qu'après auoir franchi ce Sault, qui n'est pas vue chute d'eau, mais seulement vu courant tres-violent, empesché par quantité de rochers, nous entrâmes dans le Lac Superieur, qui portera desormais le nom de Monsieur de Tracy, en reconnoissance des obligations, que luy ont les peuples de ces contrées.

La figure de ce Lac est presque pareille à celle d'vn arc, les riuages du costé du Sud estant fort courbés, et ceux du Nord presque en droite ligne. La pesche y est abondante, le poisson excellent, et l'eau si claire et si nette, qu'on voit iusqu'à six brasses, ce qui est au fond.

Les Sauuages respectent ce Lac comme vne Diuinité, et luy font des sacrifices, soit à cause de sa grandeur, car il a deux cents lieuës de long, et quatre-vingts au plus large, soit à cause de sa bonté, fournissant du poisson, qui nourrit tous ces peuples, au defaut de la chasse, qui est rare aux enuirons.

L'on trouue souuent au fond de l'eau, des pieces de cuiure tout formé, de la pesanteur de dix et vingt liures ; i'en ay veu plusieurs fois entre les mains des Sauuages, et comme ils sont superstitieux, ils les gardent comme autant de diuinités, ou comme des presents que les dieux qui sont au fond de l'eau leur ont faits pour estre la cause de leur bonheur ; c'est pour cela, qu'ils conseruent ces morceaux de cuiure emuelopés parmi leurs meubles les plus pretieux, il y en a qui les garde**nt d**epuis plus de l cinquante aus; d'autres les ont dans leurs familles de temps immemorial, et | les cherissent comme des dieux domestiques.

On a veu pendant quelque temps, comme vn gros rocher tout de cuiure,

dont la pointe sortoit hors de l'eau, ce qui donnoit occasion aux passans d'en aller couper des morceaux. Neantmeins lorsque ie passay en cet endroit, on n'y voyoit plus rien; ie croy que les tempestes qui sont icy fort frequentes, et semblables à celles de la Mer, ont couuert de sable ce rocher. Nos Saunges m'ont voulu persuader que c'estoit vne diuinité, laquelle a disparu, pour quelque raison, qu'ils ne disent pas.

Au reste ce Lac est l'abord de douze ou quinze sortes de nations differentes. les vnes venans du Nord, les autres du Midv, et les autres du Couchant, et tentes se rendans, ou sur les riuages les plus propres à la pesche, ou dans des Isles qui sont en grand nombre en tous les quartiers de ce Lac. Le dessein qu'ont ces peuples, en se rendanticy. est en partie pour chercher à viure, par la pesche, et en partie pour faire leur petit commerce les vns auec les autres quand ils se rencontrent. Mais le dessein de Dieu a esté de faciliter la publication de l'Euangile, à des peuples errans et vagabonds, ainsi qu'il paroistra dans la suite de ce Iournal.

Estans donc entrés dans le Lac de Tracy, nous employames tout le mois de Septembre à nauiger sur les bords qui sont du costé du Midy, où j'eus la consolation d'y dire la sainte Messe, m'estant trouvé seul auec nos François, ce que ie n'auois pù faire depuis mon depart des Trois Rivières.

Aprés auoir consacré ces forests per cette sainte action, nour comble de ma iove. Dieu me conduisita**u bord del'ea**u. et me fit tomber sur deux enfans malades, qu'on embarquoit pour aller dans les terres ; ie fus fortement inspiré de les baptiser, et après toutes les precautions necessaires, ie le fis dans le peril où ie les vis de mourir pendant Toutes les fatigues passées l'Hvuer. ne m'estoient plus rien, et l'estois toul fait à la faim, qui nous suiuoit tousious de prés, n'ayant à manger que ce que l'industrie de nos pescheurs, qui n'étoit pas tousiours heureuse, nous pouuoit fournir du jour à la journée.

Nous passàmes ensuite la Baye nom-

mee par le feu Pere Menard, de sainte l Therese. Cest la on ce genereux Missionnaire a hyperne. y tranaillant ancele mesme zele, qui luv a fait ensuite l donner sa vie, conrant après les ames. le trouuay assez proche de la quelques restes de ses tranaux : c'estoient deux femmes Chrestiennes, uni augient tousiour conserue la foy, et brilloient comme l deux astres au unheu de la nuit de cette | lieues, sur les bords du Lac de Tracy, infidekte. Je les fis prier Dieu, après l leur agoir rafraischi la memoire de nos mysteres.

de cette gloire qui est rendue à Dieu de la nuit, enfin nous arrivasmes le au milien de ses Estats, a fait ce qu'il premier jour d'Octobre à Chagouaa pù pour m'empescher de monter iey. Imigong, où nous aspirions depuis si et n'avant pu en venir à bout, il s'en long-temps. est pris a quelques. Escrits que l'auois | Cest vue belle. Ause, dans le fond apportes, propres pour l'instruction de de laquelle est place le grand Bourg des ces infideles. Le les auois entermés Samiages, qui y font des champs de dans vne petite quaisse, anec quelques bled d'Inde, et v menent vne vie sedenmedicaments pour les malades; le taire. Ils y sont au nombre de huit main esprit, preuovant qu'elle me ser- cents hommes portans armes, mais urroit beaucoup pour le saint des Sau- ramasses de sept nations differentes, mages, fit ses efforts pour me la faire qui viuent paisiblement meslées les perdre : car elle a fait vue fois naufrage | vues parmi les autres. dans les bouillons d'vir rapide ; vue | Ce grand monde nous a fait preferer autre fois elle a este delaissee au pied ce lieu à tous les autres, pour y faire d'un portage, elle a changé de main nestre demeure ordinaire, afin de vasent on huit fois, entin elle est tombee | quer plus commodement à l'instruction en celles de ce sorcier que tauois de ces intideles, y dresser une chablasme à l'entree du Lac des Hurons, (pelle, et y commencer les fonctions du lequel en avant leue la serrure, prit ce i Christianisme. qui luv agrea, et l'abandouna ensuite . Nous n'anons pû d'abord nous mettre toute onnerte a la pluve, et aux pas- à congert que sous des ecorces, on esprit et se servir du plus grand lon- ces peuples, dont la pluspart n'auoient zieur de ces quartiers, homme de six jiamais ven d'Europeans, que nous en femmes, et d'yne vie debordee, pour restions accables, et les instructions me la conserver. Il me la unit entre l'que le leur faisois, incessamment interles mains, lorsque te n'y pensois plus, (rompues par les allans et les venans; me disant que le theriaque et quelques ce qui me fit resoudre, à les aller voir autres medicaments auec les limages moy-mesme, chacun dans leurs cabanes, **am** estoient dédans, estoient autant de on le leur parlois de Dieu plus a mon mourir, « il osoit va toucher. L'av veu « de tous les Mysteres de nostre foy. par apres, par experience, combient. Lorsque le vaquois à ces saints emserus pour leur conuersion.

### CHAPITRE III.

De l'arrivée, et demeure du Missionnaire à l'Anse du Saint Esprit, appelėe Chagoüamigong.

Après auoir fait cent quatre-vingts du costé qui regarde le Midy, où nostre Seigneur a voulu sonnent épronner nostre patience, par les tempestes, par LeDiable, quiest sans doute bien ialoux | la famine, et par les fatigues du iour et

Il pluta Dieu confondre le malin mous estions si frequemment visites de Manitous, ou de demons qui le feroient laise, et le les instruisois plus à loisir

ces Escrits des langues du pais m'ont plois, vir jeune Sannage, c'estoit vir de ceux qui auoient este brusles pendant nostre voyage, vnd me tronuer, ret me demanda a prier then, massarant que tout de bon il vouloit estre

Chrestien. Il me raconta vne chose qui luv est arriuée, dont on iugera ce qu'on voudra : Ie ne-t'eus-pas plustost obeï, me dit-il, renuoyant ce sorcier qui vouloit me guerir par ses longleries, que ie vis celuy qui a tout fait, et dont tu m'as tant parlé; il me dit d'vne voix que l'entendis distinctement: Tu n'en mourras pas, parce que tu as esconté la robe noire. Il n'eut pas plustost parlé, que le me sentis fortifié extraordinairement, et me trouvay dans vne grande confiance de recouurer la santé, comme de fait, me voilà parfaitement guery. l'espere bien que celuy, qui a operé pour le salut du corps, n abandonnera pas celuy de l'ame, et ie me le promets d'autant plus fermement, que ce Sauuage m'est venu chercher de luy mesme, pour apprendre les prieres, et receuoir les instructions necessaires.

Peu aprés ie sceu que nous auions enuoyé au Ciel vn enfant au maillot, qui mourut deux iours aprés que ie luy eus conferé le saint Baptesme. S. François, dont il portoit le nom, aura sans doute presenté à Dieu cette ame innocente, pour premices de cette Mission.

le ne scay ce qui arriuera à vn autre enfant que i'ay baptisé incontinent aprés sa naissance; son pere Outaoüac de nation, me fit appeler si tost qu'il fut né, et mesme vint au deuant de moy, pour me dire que l'eusse à le baptiser au plustost, afin de le faire viure long-Chose admirable en ces Sauuages, qui auparauant crovoient que le baptesme causoit la mort à leurs enfans, et à present sont persuadés qu'il leur est necessaire pour leur conseruer vne longue vie. Cela me donne plus d'accés auprés de ces enfans, qui viennent souuent à moy en troupes, pour contenter leur curiosité, en regardant vn estranger, mais bien plus pour receuoir sans y penser, les premieres semences de l'Euangile, qui fructificront auec le temps dans ces ieunes plantes.

### CHAPITRE IV.

## Conseil General des nations du païs des Outaoüacs.

Le l'ere, estant arriué dans le païs des Outaoüacs, y trouva les esprits dans la crainte d'une nouvelle guerre, qu'ils alloient auoir sur les bras, de la part des Nadoüessi, nation belliqueuse, et qui dans ses guerres, ne se sert point d'autres armes, que de l'arc et de la massué.

Vn party de ieunes guerriers se formoit desia, sous la conduite d'vn chef qui ayant esté offensé, ne consideroit pas si la vengeance qu'il vouloit prendre, ne causeroit pas la ruine de toutes les bourgades de son païs.

Les anciens pour obuier à ces malheurs, assemblerent vn conseil general de dix ou douze nations circonuoisines, toutes interessées en cette guerre, afin d'arrester la hache de ces temeraires, par les presents qu'ils leur feroient en si bonne compagnie.

Le Pere y fut inuité pour le mesme sujet, et s'y trouua, pour parler en mesme temps à tous ces peuples au nom de Monsieur de Tracy, dont il portoit trois paroles auec trois presents, qui en sont les truchements.

Toute cette grande Assemblée luy avant donné audience: Mes freres. leur dit-il, le sujet qui m'amene en vostre païs, est tres important, et **me**rite que vous écoutiez ma voix, auec vne attention extraordinaire. Il **ne** s'agit de rien moins que de la conseruation de toute vostre terre, et de la perte de tous vos ennemis. A ces mots, le Pere les avant trouués tous bien disposés à l'écouter attentiuement : il leur raconta la guerre que Monsieur de Tracy entreprenoit contre les Iroquois; comme il les alloit reduire à leur deuoir par la force des armes du Roy, et assurer le commerce entre nous et eux, nettoyant tous les chemins de ces pirates de Riuieres, et les obligeant à l vne paix generale, ou à se voir totale-

ment destruits. Et c'est iev que le l Pere prit occasion de s'estendre sur la piete de sa Majesté, qui vouloit que Dieu fast reconnu-par-toutes ses terres et qui n'agreoit point de peuples sous i son oberssance, qui ne fussent soumis! au createur de font l'ympers. Il leur expliqua ensute les principany articles de no-tre foy, et leur parla fortement sur ! tous les invisteres de nostre Religion, touchant les constumes des Ontaoñacs, en va mot il prescha lesve-Curist à tou- et autres peuples, qu'il a estudiées tresles ces nations.

grande a yn pagure Missionnaire, guand - luy mesme, et obserue tout ce qu'il en apres emq cents heues de chemin, dans la laissé par escrit.

disposer aux Sacrements, des anciens qu'auvray Dieu. Chrestiens a confesser, et des infidelles | a instruire.

a la foy, ven l'estat et les constumes pres qu'à des Sacrificateurs. depragees de tous ces peuples, il se patro sumant.

#### CHAPITRE V.

Des faux dieux et de quelques coustumes superstiticuses des Sauuages de ce païs.

Voicy ce que le Pere Alloŭez raconte soigneusement, ne se fiant pas au recit C'est vio consolation sans doute bien 'qu'on luv en faisoit, mais avant veu

des fatigues des dangers, des famines | Il y a iev, dit-il, vue fausse et aboet des miseres de toutes les facons, il minable religion, pareille en plusieurs se voit esconté par tant de peuples dif-†choses, à celle de guelques aucieus ferents, leur publiant l'Euangile, et Pavens. Les Sanuages d'icy ne recon-leur distribuant les paroles de salut, noissent aucun sonnerain maistre du dont ils a aucientiamais entenda parler. | Ciel et de la Terre ; ils crovent qu'il y a Ce sont des semences qui demeurent <sup>1</sup> plusieurs genies, dont les vis sont bienquelque temps en terre, et qui ne por-l'faisans, comme le Soleil, la Lune, le tent pas incontinent leurs fruits; il faut les Lac, les Riuieres et les Bois; les autres aller cuedhr dans les cabanes, dans les fo- | mal-faisans, comme la couleuure, le rats, et sur les Lacs ; c'estecque faisoit le dragon, de froid et des tempestes, et Pere, qui se trouuoit par tont, dans | generalement tout ce qui leur semble ou leurs cabanes, a leurs embarquements, (aduantageux, ou muisible, ils l'appeldans leurs voyages et partout troupoit leut yn Maniton, et leur rendeut le culte des enfans à baptiser, des malades à et la veneration que nous ne rendons

Ils les innoquent, quand ils vont à la chasse, à la pesche, en guerre, ou en Il est vray qu'yn iour repassant en voyage; ils leur font des sacrifices, son esprit, les obstacles qu'il y anoit rance des ceremonies qui ne sont pro-

Vn vieillard des plus considerables sentit pousse interieurement, pendant de la Bourgade fait fonction de Prestre. le «aint sacrifice de la Messe, de de- Il commence par vue harangue estudice, mander a bien par l'intercession de 1.4 qu'il adresse au Soleil, si c'est en son p ≤tre 8. Andre, dont l'Eglise cele-chonneur qu'on fait le festin à manger broit ce iour la la feste, qu'il plust à sa | tout, qui est comme yn holocauste : il dimne Majeste luy déconurir quelque déclare tout haut qu'il fait ses remerrour, pour establir le Royaume de less-frimens, à cet Astre, de ce qu'il l'a Curist en ces contrees, au lieu du Pa- celairé pour tuer heureusement quelque gamsmo: et des le mesme iour, Dien beste; il le prie et l'exhorte par ce luy fit connoistre les grands obstacles festin, à continuer les soinzs charigaul y rencontreroit, afin de se roidir (tables, qu'il a de sa famille. Pendant de plus en plus contre ces difficultés, cette muocation, tous les Connes manquion reconnoistra assez par le Cha-ligent insqu'au dermer morceau ; après quoy yn homme destiné à cela, prend vn pam de petun, de rompt en deux, et He iette dans le feu. Tout le monde crie pendant que le petun se consume, et que la fumée monte en haut, et auec ces clameurs se termine tout le sacrifice.

l'ay veu vne Idole, dit le Pere, éleuée au milieu d'vne Bourgade à laquelle parmi les autres presens, on a offert en sacrifice dix chiens, pour obtenir de ce faux dieu, qu'il transportast ailleurs la maladie qui depeuploit la Bourgade. Chacun alloit tous les jours faire ses offrandes à cette Idole, selon ses besoins.

Outre ces sacrifices publics, ils en ont de particuliers et domestiques; car souuent dans leurs cabanes, ils ietlent du petun au feu, auec vne espece d'offrande exterieure, qu'ils font à leurs faux dieux.

Pendant les orages et les tempestes. ils immolent vn chien, qu'ils iettent dans le Lac: Voila pour t'apaiser, luy disent-ils, demeure en repos. Dans les endroits perilleux des Riuieres, ils se rendent fauorables les bouillons et les saults, par quelques presens qu'ils leur font, et ils sont tellement persuadez, qu'ils honorent par ce culte exterieur leurs pretendues diuinités, que ceux d'entre eux qui sont conuertis et baptisés, vsent des mesmes ceremonies à l'endroit du vray Dieu, iusqu'à ce qu'ils soient desabusés.

Au reste ces peuples, comme ils | sont grossiers, ne reconnoissent point de diuinité purement spirituelle: ils croyent que le Soleil est vn homme, et l la Lune sa femme, que la neige et la j glace est aussi vn homme, qui s'en va au printemps, et reuient en hyuer ; que le malin esprit est dans les couleuures, les dragons et autres monstres; que le corbeau, le milan et quelques autres oiseaux, sont des genies, et qu'ils parlent aussi bien que nous, que mesme il y a parmy eux des peuples qui entendent leur langage, comme quelques vns entendent vn peu celuy des Francois.

Ils croyent de plus que les ames des Trepassés gouuernent les poissons qui sont dans le Lac, et ainsi de tout temps | blable; ce qui n'est pas bien difficile à

metempsycose des ames des poissons morts; car ils croyent qu'elles repassent dans d'autres corps de poissons, et c'est pour cela qu'ils ne iettent iamais les arrestes dans le feu, de peur de deplaire à ces ames, qui ne viendroient plus dans leurs rets.

lls ont en veneration toute particuliere, vne certaine beste chimerique, qu'ils n'ont iamais veuë, sinon en songe; ils l'appellent Missibizi; ils la recomoissent pour vn grand genie, auguel ils font des sacrifices, pour obtenir bonne pesche d'esturgeon.

Ils disent aussi que les petites pierres de cuiure, qu'ils trouuent au fond de l'eau dans le Lac. ou dans les Rivieres qui s'y dechargent, sont les richesses des dieux, qui habitent dans le fond de la terre.

l'ay appris, dit le Pere qui a decouuert toutes ces sottises, que les lliniouek, les Outagami et autres Saruages du costé du Sud, croyent qu'il y a vn grand et excellent genie, maistre de tous les autres, qui a fait le Cielet la Terre, et qui est, disent-ils, du costé du Leuant vers le pays des François.

La source de leur Religion est le libertinage, et toutes ces sortes de sacrifices se terminent d'ordinaire à des festins de debauche, à des danses deshonnestes, et à des concubinages infames, les hommes employent toute leur deuotion à auoir plusieurs femmes, et en changer quand il leur plaist : les femmes à quitter leurs maris, et les filles, à viure dans la dissolution.

Ils ne laissent pas de souffrir bearcoup à l'occasion de ces sottes diuinités; car ils ieunent en leur honneur, pour scauoir l'euenement de quelque affaire. L'en ay veu auec compassion, dit le Pere, qui ayants quelque dessein de guerre, ou de chasse, passent les huit iours tout de suite, ne prenens presque rien auec telle opiniastreté, qu'ils ne desistent point, qu'ils n'ayent veu en songe ce qu'ils demandent, ou vne troupe d'orignaux, ou vne bande d'Iroquois mis en fuite, ou chose senils ont tenu l'immortalité, et mesme la | vn cerueau vuide et tout épuisé par le icune, et qui ne pense tout le jour à l rien autre chose.

Disons quelque chose de l'art de la Medecine, qui a vogue en ce païs. science consiste à connoistre la cause l'liberalité, s'appaisera par vn repas madu mal, et y appliquer les remedes.

Ils ingent que la cause la plus ordipaire des maladies vient d'anoir manque à faire festin, apres quelque pesche ou chasse heureuse; car pour lors le **Sole**d qui se plaist aux festins, se fasche contre la personne qui a manqué à son **deu**or, et la rend maiade.

ladies, il v en a de particulieres, qui sont certains petits genies mal-faisans (lumieres de la Foy, ces Barbares, plonde leur nature, qui se fourrent d'eux me≤mes, ou sont iettés par quelque ennemi dans les parties du corps qui sont les plus malades. Ainsi quand quel**qu'vn** se**nt** mal à la teste, ou au bras, ou a l'estomac; c'est vn Maniton, disent-ils, qui est entré dans ces par**ties,** et qui ne cessera de les tour**menter, qu**'ou ne l'en ait ou tiré, ou chassé.

Le remede donc le plus ordinaire, est d'appeler le longlenr qui vient en compagnie de quelques vieillards, auec les**quels.** il fait vne espece de consultation **sur** le mal du patient ; après quoy il se iette sur la partie mal-affectée. Il y applique sa bouche, et la succant, il fait semblant d'en tirer quelque chose/cing-cents lieues, ou toutes sortes de comme vne petite pierre, ou vn bout de miseres se sont rencontrees, le Pere corde, ou autre chose, qu'il auoit au-les estant rendu vers les extrenutées du paragant cachée dans sa bouche, et la grand Lac, y trouna de quoy exercer montrant, dit : Voila le Manitou, te le zele qui luy auoit fait denorer tant de voila guery, il n'y a plus qu'à faire festin. I fatigues, en jettant des fondements des

panures aueuglés dés ce monde. Jeur a Emencons par celle du Saint Esprit, qui **inspire yn a**utre remede, auguel ils ont (est de lieu de sa demeure, voie**y ce** grande contiance, c'est de prendre le qu'il en dit. malade sous les bras, et le faire mar**cher** pieds unds sur les braises de la sommes arrestés, est entre deux grands **caban**e, on s'il est si mal qu'il ne puisse. Bourgs, et comme le centre de toutes pas marcher, on le porte à quatre ou les nations de ces contrees, parceque **cing** personnes, et on le fait passer la pesche v est abondante, qui est le doucement par dessus tous les feux. | principal fond de la subsistance de ces ce qui fait assez sounent qu'vn plus!peuples grand mal qu on leur cause, guerit, ou fait qu'on ne ressent pas yn plus leger l qu on veut guerir.

Après tout, le remede le plus commun, comme il est le plus profitable an Medecin, est de faire yn festin au Soleil. Leur i croyant que cet astre, qui se plaist à la gnilique, regardera le malade de bon oril, et luy rendra la santé.

Tont cela monstre, que ces pauures peuples sont bien éloignes du Royaume de Dieu : mais celuv qui peut toucher des cœurs aussi durs que les pierres, pour en faire des enfans d'Abraham et des vases d'election, pourra bien aussi Ontre cette cause generale des ma-! faire naistre le Christianisme dans le sein de l'idolatrie, et éclairer par les ges dans les tenebres de l'erreur, et dans yn Ocean de débauches. connoistra par le recit des Missions, que le Pere a faites en ce dernier bout du monde, pendant les deux premieres années qu'il y a demeure.

#### CHAPITRE VI.

Relation de la Mission du Saint-Esprit dans le Lac de Tracy.

Aprés yn rude et facheny yoyage de Le Diable, qui vent tourmenter ces! Missions, dont nous allons parler. Com-

Ce quartier du Lac, où nous nous

Nous v auons dressé vne petite Chapelle d'escorces, où toute mon occul pation est d'y receuoir les Chrestiens

Algonkins et Hurons, les instruire, baptiser et catechiser les enfans, y admettre les Infideles qui v accourent de toutes parts, attirés par la nouueauté, leur parler en public et en particulier, les conuaincre sur leurs superstitions, combattre leur idolatrie. leur faire voir les verités de nostre Foy, et ne laisser partir personne d'auprés de moy, sans jetter dans son ame quelques semences de l'Euangile.

Dieu m'a fait la grace de me faire entendre à plus de dix Nations differentes ; mais j'aduone qu'il est necessaire de luy demander, mesme anant le iour, la patience pour souffrir joveusement les mépris, les railleries, les importunités et les insolences de ces Barbares.

Vne autre occupation que i'ay dans ma petite Chapelle, est d'y baptiser les enfans malades que les Infideles m'apportent eux mesmes, pour obtenir de l moy quelque medecine, et parceque ie vois que Dieu-rend la santé à ces petits innocens aprés leur baptesme, c'est ce qui me fait esperer qu'il en veut faire comme le fondement de son Eglise en ces quartiers.

L'ay étendu dans la Chapelle diverses Images, comme de l'Enfer et du lugement general, qui me fournissent des matieres d'instructions bien proportionnées à mes Auditeurs ; aussi n'aiie pas peine ensuitte à les rendre attentifs, à les faire chanter le Pater et l'Aue en leur langue, et à les conduire dans les prieres que le leur fais faire aprés chaque instruction ; ce qui attire vn si grand nombre de Sauuages, que depuis le matin iusqu'au soir, le me vois heureusement contraint à ne faire autre chose.

Dieu donne benediction à ces commencemens; car les debauches de la ieunesse ne sont plus si frequentes, et les filles qui auparauant ne rougissoient point des plus infames actions, se tiennent dans la reserue, et conseruent la pudeur si propre à leur sexe.

I'en sçay plusieurs qui aux sollicitations qu'on leur fait, respondent hardiment qu'elles prient Dieu, et que la

Vne petite fille de dix ou douze ans, me venant yn iour demander à prier Dieu, ie luy dis: ma petite sœur, vous ne le meritez pas, vous sçauez bien ce qu'on disoit de vous il y a quelques mois. Il est vray, me dit-elle, que ie n'estois pas sage en ce temps là, et que ie ne scauois pas que cela fust mal fait; mais depuis que i'ay prié, et que vons nous auez appris que cela estoit mauuais, ie ne l'ay plus fait.

Les premiers jours de l'année 1666. employés à presenter des furent estrennes bien agreables au petit lesus. C'estoient plusieurs enfans, que les meres m'apportoient par vne inspiration de Dieu toute extraordinaire, afin de les baptiser. Ainsi se formoit petit à petit cette Eglise, et la voyant desia imbuë de nos mysteres, ie iugeay qu'il estoit temps de transporter nostre petite Chapelle, au milieu du grand Bourg éloigné de nostre demeure de trois quarts de lieuë, et composé de quarante cinq à cinquante grandes cabanes, de toutes nations, où il y a bien deux mille ames.

C'estoit iustement au temps de leurs grandes debauches, et ie peus dire en general, que l'av veu dans cette Babylone, le parfait tableau du libertinage. Ie ne laissois pas d'y auoir la mesme occupation que dans nostre premiere demeure, et auec le mesme succez. Mais le Malin esprit, enuieux du bien que la grace de Dieu y operoit, fit faire tous le jours des longleries diaboliques tout proche de nostre Chapelle, pour la guerison d'yne femme malade ; ce n'étoient que danses superstitieuses, que mascarades hideuses, que clameurs horribles, et mille sortes de singeries. ne laissois pas de l'aller voir tous les iours, et pour l'attirer auec douceur, ie luy faisois present de quelques raisios. Enfin les sorciers ayants declaré que son ame estoit partie, et qu'ils n'en esperoient plus rien, ie l'allay voir le lendemain, et luy dis que cela n'estoit pas vray, et que mesme si elle vouloit croire en lesvs-Christ, i'esperois qu'elle en releueroit; mais ie ne pus rien gagner sur son esprit, ce qui me sit re-Robe-noire leur deffend cés debauches. | soudre de m'adresser au sorcier mesme

pansoit. Il fut si surpris de me hez luy, qu'il en parut tout in-

le luy fis voir les sottises de son qu'il contribuoit plustot à la l qu'à la vie de ses malades. Pour se, il me menaça de m'en faire les effets par vne mort indubiet peut aprés s'estant mis à ion-'ndant l'espace de trois heures, l t de temps en temps an fort de l remonies, que la Robe-noire en l de Dieu, qui scent mesme tirer structions sont pou efficaces. : **du** mal, car luy mesme m'avant l Þs.

endemain le visitay vn autre ce- | seigne les. orcier, homme qui a six femmes, auec cette pensée; Ibant Apostoli : prouidence pour ses Elus. ites à conspectu concilij, quoniam labiti sunt pro nomine Irsu contun pali.

insultes grion me fit en cette caéclaterent bien tost au dehors, m-rent sujet aux antres de maauer les mesmes insolences. De la Mission des Tionnontateheronnons. 'on aubit rompu vue partie des es, c'est à dire des murailles de la

consolation en les quittant, que ennemis.

puis le matin iusqu'au soir, les autres qui restoient dans les Cabanes estoient instruits par ceux qui m'auoient oüy.

le les ay entendu mov mesme le soir. après que tout le monde estoit retiré. repeter intelligiblement en ton de Capitaine, toute l'instruction que ie leur anois faite pendant le jour. Ils advouent bien, que ce que le leur enseigne, est tres-raisonnable : mais le libertinage l'emporte par dessus la raison, et si la oit; mais tout fut inutile par la grace n'est bien forte, toutes nos in-

Vu d'entr'eux m'estant venu trouuer. li deux de ses enfans malades pour estre instruit, à la premiere pales baptiser, ils receurent en role que le luy dis, sur deux femmes e temps, par le moyen de ces qu'il auoit : Mon frere, me repartit-il, acrees, la guerison de l'ame et i lu me parles d'yne affaire bien difficile. il sufnt que mes enfans prient Dieu, en-

Après que j'eus quitté cette hourgade vit dans le desordre qu'on peut d'abomination. Di a me conduisit à iner d'yne telle compagnic. Le deux lieues de nostre demeure, où ie y dans sa cabane vne petite ar- i trouuay trois malades adultes, que ie enfans; ia voulus m'y acquiter baptisay après vue suffisante instrum ministere, mais en vain : et ction, dont deux moururent apres leur a première fois qu'en ces quar- Baptesmes. Les secrets de Dien sont ay veu le Christianisme bafoué, admirables, et l'en pourrois rapporter ut en ce qui concerne la resurre- plusieurs exemples tout semblables. les morts, et le feu d'enfer. L'en j qui montrent les soins amoureux de la

#### CHAPITRE VII.

Les Tionnontateheronnons d'auiour-Eglise; desia l'on anoit com-, d'huy, sont les mesmes peuples qu'on à m derober tout ce que l'anois ; ; appelloit autrefois les Hurons de la resse deuenoit de plus en plus nation du petau. Ils ont esté contraints reuse et insolente, et la parole aussi bien que les autres, de quitter u n'estoit écoutée qu'auec mes- leur pais, pour fuir l'Hyroquois, et se t raillerie ; ce qui m'obligea de retirer vers les extremités de ce grand r ce poste, pour me retirer en Lac, où l'éloignement et le defaut de demeure ordinaire, ayant en chasse, leur seruent d'azile contre leurs

Emast a esté presché, et la Foy | Ils faisoient autrefois vne partie de cée publiquement, et à chaque l'Eglise Aorissante des Hurons, et ont ge en particulier ; car outre ceux | eu le feu Pere Garnier pour Pasteur, mpli-soient nostre Chapelle de-I qui a douné si courageusement sa vio pour son cher troupcau; aussi conseruent-ils pour sa memoire, vne vene-

ration particuliere.

Depuis le debris de leur païs, ils n'ont point esté cultiuez dans le Christianisme; d'où vient qu'ils sont plustost Chrestiens par estat, que par profession. Ils se vantent de ce beau nom, mais le commerce qu'ils ont depuis si long-temps auec les infideles, a presque effacé de leurs esprits tous les vestiges de la Religion, et leur a fait reprendre plusieurs de leurs anciennes coutumes; ils ont leur bourgade assez proche de nostre demeure, ce qui m'a donné moyen d'entreprendre cette Mission auec plus d'assiduité, que les autres plus éloignées.

l'ay donc tasché de remettre cette Eglise en son premier estat, par la Predication de la parole de Dieu, et par l'administration des Sacrements; j'ay conféré le Baptesme à ceut enfans, dés le premier hyuer que i'ay passé auec eux, et en suite à d'autres, pendant les deux années que le les ay pratiqués. Les adultes s'approchoient du Sacrement de penitence, assistoient au saint Sacrifice de la Messe, faisoient les prieres en public et en particulier, en vn mot, comme ilsauoient esté fort bien instruite, il ne m'a pas été bien difficile de restablir la pieté dans leurs cœurs, et y faire renaistre les bons sentiments, gu'ils auoient eus pour la Foy.

De tous ces enfans baptisez, Dieu n'en a voulu prendre que deux qui se sont enuolez dans le Ciel aprés leur Baptesme. Pour les adultes, il y en a eu trois entr'autres, pour le salut desquels il semble que Dieu m'a enuoyé icy.

Le premier a esté vn vicillard Ousaki de naissance, autrefois considerable parmy ceux de sa nation, et qui s'est tousiours conserué dans l'estime des Hurons, par lesquels il auoit esté pris captif en guerre. Peu de iours aprés mon arriuée en ce païs, i'appris qu'il estoit malade à quatre lieuës d'icy, ie le fus voir, ie l'instruisis, ie le baptisay, et trois heures aprés il mourut, me laissant toutes les marques possibles que Dieu luy auoit fait miscricorde.

Quand mon voyage depuis Quebec n'auroit point eû d'autre fruit que le salut de ce pauure vieillard, ie trouuerois tous mes pas trop bien recompensés, puisque le Fils de Dieu n'a pas espargné luy iusques à la dernière goutte de son sang.

La seconde personne dont i'ay à parler, est vue femme fort auancée en âge ; elle estoit detenue à deux lieues de nostre demeure par vne dangereuse maladie, que luy auoit causé vn sac de poudre qui auoit pris seu inopinément dans sa cabane. Le Pere Garnier luy auoit promis, il y a plus de quinze ans le baptesme, et estoit prest de le luy conferer, quand il fut tué par les lroquois. Ce bon Pere n'a pas voulu masquer à sa promesse, et, comme va bon Pasteur, a procuré par son intercession, que ie me trouuasse ky auant qu'elle expirast ; ie la fus voir le iour mesme de tous les Saints, et luy avant raffraischi la memoire de tous nos Mysteres, ic trouuay que les semences de la parole de Dieu, iettées en son ame depuis tant d'années y auoient produit des fruits qui n'attendoient que les eaux du Baptesme, pour venir à leur perfection; ie luy conferay donc ce sacrement, aprés l'auoir bien disposée, et la nuit mesme qu'elle receut cette grace. elle rendit son ame à son Createur.

La troisième personne est vne fille âgée de quatorze ans, qui se rendo<del>i</del>t trés assidue à tous les catechismes et à toutes les prieres que ie faisois faire, dont elle auoit appris par cœur vne bonne partie. Elle tombe malade, st mere, qui n'estoit pas Chrestienne. arpelle les sorciers, leur fait exercer toutes les sottises de leur infame metier. l'en entends parler, ie vais trouuer la fille, et luy fais ouuerture du Bantesme. Elle est rauie de le receuoir ; aprés quov, tout enfant qu'elle estoit, elle s'oppose à toutes les iongleries qu'on voulut faire autour d'elle, disant que par son Baptesme elle auoit renoncé à toutes les superstitions, et dans ce genereux combat, elle mourut en priant Dieu iusques au dernier soupir.

#### CHAPITRE VIII.

# De la Mission des Outaouaes, Kiskakommar, et Outaoüasinagour.

le joins ici ces trois nations, parec **Tu** elles out vue mesme langue, qui est l l'Alzongame, et font ensemble vue mesme bourgade, qui correspond à celle des Tronnontalcheronnons, entre lessuch nous sommes residents.

Les Outaonaes pretendent que la l grande rimere leur appartient, et qu'aurung nation his peut nanizer, sans leur consentenent : c est pour cela que tous zeux qui vont en traite aux Francois, « **qu**orque fort differents de nation, porent le nom general d'Outaouacs, sous ies auspices desquels ils font ce voyage,

L'ancienne demeure des Outaonaes, . stort yn guartier du Lac des Hurons **Lou** la crainte des froquois les a chassez, a A out so portent tous leurs desirs comme i vu autre hameau plus loin. Nonobstant leur pars natal.

Ces peuples sont fort peu disposez ir ( a fox, parcequids sont les plus ad-**Jonn**ez a 1 idolatrie, aux superstitions, i **aux** fables, a la polyzamie, a l'insta-t bilité des marriges, et à toute sorte de l abertuage, om leur fait mettre bas oute houte naturelle. Tous ces obstacles nont pas empesche, que ie ne eur ave préche le nom de lesus-t hrist. at public l'Enangle dans toutes leurs **≋abanes,** et dans nostre Chapelle, qui 🐱 troquoit pleme depuis le matin jus- j nucles instructions sur nos Avsteres. e**t sur** les commandements de lucy.

bice bon-heur. Ce qui contribue bean-sont allez ionir de bien. na la cru autrefois, mais donnent la gale, trois iours apres son Baptesme.

I santé aux malades, et rendent la vie jaux mordonds ; et de fait, de tous ces enfaus baptisez, Dieu n'en a vouly prendre a sov que six, et a laisse les autres pour sernir de fondement a cette nouuelle Lalise.

Pour les Adultes, ie n'ay pas creu en denoir baptiser beaucoup, parceque leur superstition estant si fort enracince dans leur esprit, met yn puissant empeschement à leur connersion. De quatre que l'av iugé bien disposez pour ce sacrement, la dimne promidence a paru bien manifestement à l'endroit d'vu pauure malade éloigné de deux lienes de nostre demeure. He ne seanois pas qu'il fust encet estat, et peantmoins le me sentois interieurement poussé à l'aller voir, nonobstant mon peu de force et santé. Le donnay donc jusques a vu hameau éloigné de nous d'yne bonne lieue, ou le ne trouuay point de malades ; mais i'v appris qu'il y auort , ma forblesse, de crus que Dieu demandoit de moy que le m'y transportasse ; i'v fus auec bien de la peine, et je trouuay ce Samuage monrant, qui ne faisoit plus qu'attendre le Baptesme, que is luy donnay apres les instructions necessaires, houreux d'auoir pris part aux enseignements que le faisois pendant I hyuer, Jorsqu'il venoit auec les autres dans nostre Chapelle, et d'anoir merite par ses soins, que Dien luy fist misericorde.

L'este de cette mesme année, le fus ques an soir, on le faisois de conti- occupe à assister particulièrement les malades de cette Mission : l'en ba-, plisav trois, que le tronnois en danger, Desile preumer hyper, que nay passe deux desquels sont morts dans la promore env. Tay en la consolation d'y ha- dession du Christianisme. Dieu me conpuser emirron quatre-vinzts Enfans, y duisoit eucore bien a propos dans les compris quelques garcous et filles de Cabanes, pour conferer le Baptesme a **'unt a** div ans, qui par leur assiduite a coize enfaus malades, qui n'auorent pas r**emir** prier bieu, se sont rendus digues, encore l'ysage de raison, et dont emq zoup au Baptesme de ces Enfans, est autresenfans que ray baptises l'actomne opinion qui est a present tres-com-cet l'hyner sinuant, il n'en est mort qu'yn, **mune**, que ces caux sacrees, non seu- qui est monte au Ciel, presque en mes**m**e lement ne causent pas la mort, comme (temps qu'expira yn bon vieillaid, aueu-

# CHAPITBE IX.

# De la Mission des Pouteouatamiouec.

Les Pouteountami sont peuples qui parlent Algonquin, mais beaucoup plus mal-aisé à entendre que les Outaoüacs. Leur païs est dans le Lac des Ilinioüek; c'est vn grand Lac qui n'estoit pas encore venu à nostre connoissance, attenant an Lac des Hurons, et à celuy des Puants, entre l'Orient et le Midy. Ce sont peuples belliqueux, Chasseurs et Pescheurs: leur pais est fort bon pour le bled d'Inde, dont ils font des Champs, et où ils se retirent volontiers, pour éuiter la famine trop ordinaire en ces quartiers; ils sont idolatres an dernier point, attachez à des fables ridicules, Nous les et amateurs de la Polygamie. auons tous veus iev, au nombre de trois cents hommes, portans armes. De tous les peuples que i ay pratiquez en ces contrées, ils sont les plus dociles et les plus affectionnés aux François; leurs femmes et leurs filles sont plus retenuës, que celles des autres Nations. Ils ont entre eux quelque espece de ciuilité, et la font paroistre aux estrangers, ce qui est rare parmy nos Bar-Estant allé vne fois voir vn de leurs anciens, il jetta les yeux sur mes souliers, faits à la facon de France ; la curiosité le porta à me les demander, pour les considerer à son avse; quand il me les rendit, il ne voulut iamais me permettre de les chausser mov mesme. mais ie fus contraint de souffrir de luy cét office, voulant mesme m'attacher iusques aux courroies, auec les mesmes marques de respect, que tesmoignent les seruiteurs à leurs Maistres, quand ils leur rendent ce seruice : Voila, me dit-il, comme nous faisons à ceux que nous honorons.

Vne autre fois l'estant allé voir, il se leua de sa place, pour me la ceder, auec les mesmes ceremonies que demande la ciuilité des gens d'honneur.

ment dans le Conseil general, qui fut luy parler de cœur et de bouche.

tenu peu de iours aprés mon arrivée en ce païs, et en particulier dans leurs cabanes, pendant vn mois qu'ils resterent icy, et ensuite tout l'Automne et l'Hyuer suivant, pendant lequel temps ïay baptisé trente quatre de leurs enfans, presque tous au berceau, et ie dois dire, pour la consolation de cette Mission, que le premier de tous ces peuples, qui a esté prendre possession du Ciel, au nom de tous ses Compatriotes, a esté vn enfant l'outeouatami que ie baptisay peu aprés mon arriuée, et qui mourut incontinent aprés.

Pendant le mesme Hyuer, i'ay receu à l'Eglise cinq Adultes, dont le premier est vn vicillard agé d'environ cent ans, qui passoit dans l'esprit des Sauuages pour vne espece de divinité; il jeûnoit vingt iours de suite, et auoit des visions de Dieu, c'est à dire selon ces peuples, de Celuv qui a fait la Terre. 11 tombe neantmoins malade, et est assisté dans son mal par deux de ses filles, auec vne assiduité et vn amour au dessus de la portée des Sauuages. Entre autres services au'elles luv rendoient, estoit de luy repeter le soir, les instructions qu'elles auoient entendues pendant le iour dans nostre Chapelle. voulut se servir de leur pieté, pour la conuersion de leur Pere ; car comme iele fus voir, ie le tronuav scauant en nos mysteres, et le Saint-Esprit operant dans son cœur, par le ministere de ses filles, il demanda auec passion d'estre - Ce que le luy accorday par Chrestien. le Baptesme, que ie ne jugeay pas à propos de differer, le voyant en danger Dés lors il ne voulut point de mort. qu'on exerçast autour de sa personne, aucunes Jongleries pour sa guerison; il ne vouloit plus entendre parler que du salut de son ame, et vne fois comme ie luy recommandois de prier souuest Dieu: Seache, mon frere, me dit-il, que continuellement ie iette du peter au feu, disant, c'est toy, qui as fait le Ciel et la Terre, que ie veux honorer. le me contentav de luv faire connoiste, qu'il n'estoit pas necessaire d'honores Dieu de cette facon, mais seulement de Sauvages demandent qu'on accomplisse adiousta, qu'il y a trois ans, le frere leurs desirs, par vne ceremonie qui de nostre bon vieillard mourut au tient beaucoup des Bachanales, ou du commencement de l'hyder, et qu'ayant Carnaval : nostre bon vieillard fit faire l'esté enterré à l'ordinaire, les neiges recherche par toutes les Cabanes d'yne Diece d'étoffe blene, disant que c'e-**Loit la son desir parce que c'estoit** la couleur du Ciel, auquel dit-il, ie **veux auoir tobjours le cœur et la pensée. le n'av** point veu de Saunage plus prest à prier Dien que lav. Il repetoit, entre | tiennent plusieurs conseils, le tout en autres prieres, celle-cy, auec vne ar- i **deur** extraordinaire : Mon Pere, qui **estes a**u Ciel, **m**on Pere, vostre nom soit sanctitié : trouuant plus de douceur en ces mots, qu'en ceux-cy que le luv **suggerois:** Nostre Pere qui es au Ciel. Se vovant vu jour si anaucé en âge, il s'ecria de luy-mesme, dans les sentiments de S. Augustin; c'est trop fard **que** le vous av comm, à mon bieu, trop ; tard que le vous av aimé! le ne doute point que sa mort, qui ne tarda pas beaucoup, ne fust pretiense aux y enx de Deu, qui l'a souffert tant d'années dans l'idolatrie, et luy a reserué si peude tours pour finir savie si Chrestienne- : frappée d'yn mal qui ne dura que cinq meul.

le ne dois pas iev obmettre vne chose. **25-2** surprepante : le lendemain de son trepas, ses parents brulerent son corps contre toute la coutuine de ce pais, et disposer au saint Bapfesme, qu'elle re**le r**eduisirent tout entier en cendres, ceut, ponr aller en suite nuec son bon Le suiet est vue fable qui passe iev pour pere, l'accompagner dans la gloire vente.

œ vieillard'estoit vu Lieure, qui marche "comme herité l'eur pieté : l'av trouvé I hiver sur la neige, et qu'ainsi la neige, cette femme si sage, si modeste et si Le Lieure et le vieillard sont de mesme | affectionnée à la fov, que le n'ay point village, c'est à dire sont parents ; on douté de l'admettre dans l'Eglise, par **adious**te, que le Lieure dit à sa femme, | la participation des sacrements. Toute **qu**'il **n a**zreoit pas que leurs enfans de- la famille de ce bon-neophyte, qui est meurassent dans le fond de la terre, nombreuse, se ressent de cette bonté, **que cela n'es**toit pas sortable a leur con-! qui-semble-leur-estre-naturelle. dition, eux qui estoient parens de la jont tous de la tendresse pour moy, et neige, dont le pais est en haut, vers le par vir respect qu'ils me rendent, ils Cel; que si iamais il arrigoit, qu'on les "ne m'appellent pas autrement que leur mist en terre apres leur mort, il prie- oncle. l'espere que bien fera a tous miroit la neige, qui est son parent, de sericorde, car le les vois enclus a la tomber en delle quantité, et si long- priere au de-sus du commun des Sau**tempo, qu** il n'y eust point de Printemps, luages. pour punir les hommes de cette faute. Relation-1667.

nuite, le temps estant venu, auquel les ! Et pour confirmation de ce recit, on furent si abondantes, et l'hiuer si long, qu'on desesperoit de voir le printemps en sa saison, et cependant tout le monde mouroit de faim, sans qu'on peñst trouuer remede à cette misere pu-Les anciens s'assemblent, ils blique. vain, la neige continuoit tousiours: alors quelqu'va de la compagnie dit qu'il se souvenoit des menaces que nous auous racontées; incontinent on va deterrer le mort, on le brusle, et aussitost la neige cesse, et le printemps luv succeda. Qui croiroit que des hommes pussent adiouster for à des choses si ridicules ; et c pendant on les tient pour des verités incontestables.

Nostre bon vieillard n'est pas scul de sa maison à qui bieu a fait misericorde ; ses deux filles qui ont esté cause de son salut, ont sans doute este attirees par ses prieres dans le Ciel : car l'yne estant iours. Dieu conduisit mes pas si à propos pour son bon-heur éternel, que ne m'estant pù rendre chez elle, que le soir auant sa mort, i'eus le loisir de la i qu'elle luv agoit procurée. L'autre fille On tient pour certain que le pere de la surnecul à l'yn et à l'autre, et a

Nous pougons encore raconter parmy

les merueilles que Dieu a operées en cette Eglise, ce qui s'est passé à l'égard d'vne autre famille de cette nation. Vn ieune homme, dans le canot duquel i'estois embarqué, venant en ce païs, fut atteint du mal courant et contagieux, sur la fin de l'hyuer ; ie taschay de luy rendre autant de charité qu'il m'auoit fait de mal en chemin. Comme il estoit assez considerable, on n'espargua aucune sorte de iongleries pour le guerir, et l'on en sit tant, qu'ensin on me vint dire qu'on luy auoit tiré du corps deux dents de Chien. Ce n'est pas cela, leur dis-je, qui cause son mal, mais bien le sang pourri qu'il a dans le corps. Car ie iugeois qu'il auoit la pleuresie ; cependant ie me mis à l'instruire tout de bon, et le lendemain, l'ayant trouué bien disposé, ie luy donnay le saint Baptesme auec le nom d'Ignace, esperant que ce grand Saint confondroit le malin esprit et les longleurs. fait, ie le fis saigner, et montrant le sang au Iongleur qui estoit là present : Voila, luy dis-je, ce qui tue ce malade, tu deurois luy auoir tiré tout ce sang corrompu par toutes tes simagrées, et non pas des dents de chien supposées. Mais luy s'estant apperceu du soulagement que cette saignée avoit causé au malade, voulut auoir la gloire de sa guerison; et pour cela luy fit prendre vne espece de Medecine, qui eut va si malheureux effet, que le Patient demeura trois heures durant comme mort. On en fait le cry public par tout le Bourg, et le Iongleur bien surpris de cet accident, confesse qu'il a tué ce pauure homme, et me prie de ne le pas abandonner. Il. ne fut pas de fait delaissé de son Patron saint Ignace, qui luy rendit la vie, pour confondre les superstitions de ces Infideles.

Ce ieune homme n'estoit pas encore gueri, que sa sœur tomba malade du mesme mal. Nous en mes plus d'accés pour nos fonctions, veu ce qui s'estoit passé à l'égard de son frere, et j'eus toute la commodité de la disposer au Baptesme, et outre cette grâce, la sainte Vierge, dont elle portoit le nom, luy obtint la santé.

Mais à peinc estoit-elle hors de danger, que le mesme mal se prit à leur cousin, dans la mesme Cabane; il me parut plus dangereusement malade, que les deux autres; ce qui me sit haster de luy administrer le Baptesme, après les instructions necessaires. Il se portoit déjà mieux, en vertu de ce Sacrement; quand son pere s'aduisa de faire vn festin, ou plùtost vn sacrifice au Soleil, pour luy demander la santé de le suruiens au milieu de la son fils. ceremonie, et m'estant jetté au col de mon malade Neophyte, pour luy faire voir, qu'il n'y auoit que Dieu, qui fust maistre de la vie et de la mort, il se reconnut aussi tost, et satisfit à Dieu, par le Sacrement de Penitence; mais m'adressant à son Pere, et à tous les Sacrificateurs: C'est à present, leur disje, que ie desespere de la santé de ce malade, puisque vous auez eu recours à d'autres, qu'à celuy qui a entre les mains la vie et la mort. Yous auer tué ce pauure homme, par vostre impieté, ie n'en espere plus rien. I monrut en effet, quelque temps aprés, et i'espere que Dieu aura acceptésa mort temporelle, pour penitence de st faute, afin de ne pas le priuer de la vie eternelle, qu'il aura obtenuë par les irtercessions de saint losken, dont il portoit le nom.

Le gain est plus asseuré du costé des Enfans, desquels j'en ay baptisé dixsept, sur la fin de cette Mission, que ie fus obligé de terminer par le depart de ces peuples, qui apres auoir recueille leur bled-d'Inde, se retirerent en leur païs, et en partant, m'inuiterent aucc grande instance, d'aller chez eux au Printemps suiuant. Que Dieu soit à iamais glorifié dans l'esprit de ces pauures Barbares, qui l'ont enfin reconna, eux qui, de tout temps, ne connoissoient aucune diuinité plus grande que le Soleil.

# CHAPITRE X.

# · la Mission des Ousakiouek Outagamiouek.

sins en suite ces deux nations, l'elles sont mélées et alliées s precedentes, et d'ailleurs elles sme langage, qui est l'Algonquin, e beaucoup different en diuers 🛼 ce qui donne bien de la peine atendre : neantmoins aprés queluail, ils m'entendent à present, sentends suffisamment pour leur tion.

ais des Outagami est du costé du ers le Lac des Illimouek : ce sont s nombreux, d'enuiron mil homrtans armes, chasseurs et guer-Hs ont des champs de bled et demeurent en yn païs fort zeux, pour la chasse du Chat e, du Cerf, du Beruf s**a**uuage et , lor. Ils n'ont point l'ysage du ct font d'ordinaire leurs voyages re, portant sur leurs espaules, acquets et leur chasse. Ces peunt adonnez à l'idolatrie autant s autres nations. Vn iour enans la Cabane d'vu Outagamy, ie v son pere et sa mere dangereul malades, et luv avant dit qu'vne : les gueriroit, ce pauure homme du petan reduit en poudre, et ette sur ma robbe de tous costés. ant: Tu es yn genie, prends courends la santé à ces malades, ie sacrifice de ce petun. Que faison frere, luv dis-ie? ie ne suis est celuv qui a tout fait qui est: stre de nos vies, ie ne suis que ruiteur. Eh bien, repliqua-t-il, en ant du petun à terre, en leuant ix en haut, c'est donc à toy qui le Ciel et la terre, que i offre ce , donne la santé à ces malades. peuples ne sont pas bien alienés

onnoistre le Createur du monde ; sont eux qui m'ent dit ce que i'av apporté, qu'ils reconnoissent en l

Ciel et la terre, et qui demeure vers le païs des François. On dit d'eux et des Ousaki, que quand ils trouuent vn homme à l'écart, et à leur auantage, ils le tuent, sur tout si c'est vn François, dont ils ne peuvent supporter la barbe. Cette sorte de cruauté les rend moins dociles, et moins disposez à l'Euangile que les Ponteouatami. le n'ay pas pourtant laissé de publier l'Euangile à prés de six vingts personnes qui ont passé vn esté icv. le n'en av point trouvé parmy eux qui fussent assez bien disposez pour le Baptesme. le l'ay conféré neantmoins à cing de leurs enfans malades, qui ont ensuite recouuré la santé.

Pour les Ousaki, on peut les appeller Sanuages par dessus tous les autres. Ils sont en grand nombre, mais errants et vagabonds dans les forests, sans auoir aucune demeure arrestée. l'en ay ven prés de deux cents, et leur ay public à tous la foy, et ay baptisé dix huit de leurs enfans, à qui les e**aux sa**crées ont esté salutaires pour l'ame et pour le corps.

#### CHAPITRE XI.

# De la Mission des Illimoüec, ou Alimouek.

Les Illimonec parlent Algonquin, mais beaucoup différent de celuy de tous les autres peuples. le ne les entends que bien peu, pour n'auoir que bien peu connersé auec eux. Ils ne demeurent pas en ces quartiers, leur païs est à plus de soivante lieues d'icy, du costé du Midy, au delà d'yne grande riuiere. qui se decharge, autant que ie puis coniecturer, en la Mer, vers la Virginie. Ces peuples sont chasseurs et belliqueux ; ils se seruent de l'arc et de la fleche, rarement du fusil et iamais du canot. C'estoit vne nation nombreuse distribuée en dix grands Bourgs; mais is, vn grand genie, qui a fait le à present ils sont reduits à deux ; les

guerres continuelles aucc les Nadouessi d'vn costé, et les Iroquois de l'autre,

les ont presque exterminez.

Ils reconnoissent plusieurs genies ausquels ils font sacrifice, ils pratiquent vne sorte de danse, qui leur est toute particuliere. Ils l'appellent la danse de la pipe à prendre tabac, voicy comme ils la font : ils preparent vne grande pipe, qu'ils ornent de panaches, et la posent au milieu de la place, auec vne espece de veneration; vn de la compagnie se leuc, se met à danser, et puis cede sa place à vn second, celuy cy à vn troisième, et ainsi consecutiuement dansent les vns aprés les autres, et non pas ensemble. On prendroit cette danse comme vn balet en posture, qui se fait au son du tambour. Il fait la guerre en cadence, il prepare ses armes, il s'habille, il court, il fait la decounerte, puis se retire, il s'approche, il fait le cry, il tue l'ennemy, luy enleue la chevelure, et retourne chantant victoire; mais tout cela auec vne iustesse, vne promptitude, et vne actiuité surpre-Aprés qu'ils ont tous dansé l'vn aprés l'autre autour de la pipe, on la prend, et on la presente au plus considerable de toute l'assemblée, pour petuner, puis à vn autre, et ainsi qués, affables et humains, et l'on dit consecutiuement à tous, voulans signifier par cette ceremonie, ce qu'en France on veut dire, quand on boit en mesme verre. Mais de plus on laisse la pipe entre les mains du plus honorable, comme va depost sacré, et va gage asseuré de la paix, et de l'vnion qui sera tousiours entre eux, tant qu'elle demeurera entre les mains de cette personne.

Parmy tous les genies, à qui ils presentent des sacrifices, ils honorent d'vn culte tout particulier, vn genie plus excellent, disent-ils, que les autres, parceque c'est luy qui fait toutes Ils out cette passion de le choses. voir, et pour cela ils font de longs ichnes, esperant que par ce moyen, Dieu se presentera à eux, pendant leur sommeil; s'il arriue qu'ils l'ayent veu, de se tiennent heureux, et s'estiment asseurés de viure longtemps.

Toutes les nations du Sud ont ce mesme souhait de voir Dieu, ce qui est sans doute vn grand auantage pour leur conversion; car il ne reste plus qu'à les instruire de la façon dont on le doit seruir pour le voir et estre heureux.

l'ay icy publié le nom de lesus-Christ à quatre-vingts personnes de cette nation, et elles l'ont porté et publié à tout le pais du Sud, auec applaudissement : en sorte que je peux dire que cette Mission est celle, où i'a le moins trauaillé, et où il se trouue plus d'effet. Ils honorent chez eux nostre Seigneur en leur façon, dont ils mettent l'Image que ie leur ay donnée, a lieu le plus considerable, quand is font quelque celebre festin, et alors le Maistre du banquet, s'adressant à cette Image: C'est en ton honneur, ô Homme-Dieu, luy disent-ils, que nous faisons ce festin, c'est à toy que nous presentons ces viandes.

l'aduoue que c'est là où me paroist le plus beau champ pour l'Euangile. Si i'eusse eû le loisir et la commodité, i'aurais donné iusques chez eux, pour voir de mes yeux tout le bien qu'on m'en raconte.

le tronue tous ceux que i'av pratique quand ils rencontrent quelque estranger, ils font vn cry de ioye, k caressent, et luy rendent tous les témoignages d'amitié qu'ils peunent. le n'ay baptisé qu'vn enfant de cette mtion; les semences de la foy, que i'ay iettées dans leurs ames porteront leurs fruits, quand il plaira au maistre de la vigne les cueillir. Leur pais est chest, et ils font du bled d'Inde deux fois l'a-Il y a des serpents à sonnette, qui les font souvent mourir, faute des scauoir le contrepoison. Ils font grand cas des medicaments ausquels ils ptsentent des sacrifices comme à de grands genies; ils n'ont point ches ex de forest, mais bien de grandes priries, où les bœufs, les vaches, 🗷 cerfs, les ours et les autres animent paissent en grand nombre.

# CHAPITRE XII.

# de la Mission des Nadoüessiouek.

: **sont neupl**es qui habitent au Couit d'icy, vers la grande riuiere, **mée M**essipi. Ils sont à quarante i**nquan**te lieués d'icy, en yn païs de ries, abondant en toute sorte de se ; ils ont des champs ausquels ils | ment pas de bled-d'Inde, mais ≥ment du petun ; la Providence les ] grueus d'vne espece de seigle de **Ms.** qu'ils vont cueillir vers la fin l **Esté**, en certains petits Lacs, qui ont couverts; ils le squient si bien erer, qu'il est fort agreable au **Let** bien nourrissant; ils m'en! enterent lorsque l'estois à l'extre-: **du L**ac Tracy, où ie les vis. - Ils **e scr**uent point de fusils, mais seu**unt de l'arc** et de la fleche, qu'ils it auec vne grande adresse. Lenrs ! unes ne sont pas couvertes d'ées, mais de peaux de Cerfs bien ées, et cousues si adroitement que **'oid** n'y passe pas. Ces peuples , par dessus tous les autres, saus et farouches. Ils paroissent inits et immobiles en nostre preseuce, **me** des statues. lls ne laissent pas tre belliqueux, et ont porté la guerre tous lears voisins, dont ils sont exrement redoutez. Ils parlent vne etit cufant qui s'en alla en Paradis | plus au Nord. après que le l'ens baptisé. A solis

chant, il y a des nations nommées Karezi, au de là desquelles, la terre est coupée, disent-ils, et l'on ne voit plus qu'vn grand Lac, dont les caux sont puantes: c'est ainsi qu'ils nomment la Mer.

Entre le Nord et le Couchant, se trouue vne nation qui mange la viande crue, se contentant de la tenir à la main, et la presenter au seu. Au de là de ces peuples, se voit la Mer du Nord. Plus en deca sont les Kilistinons, dont les riuieres se dechargent dans la Bave de Hutson. D'ailleurs nous auons connoissance des Sauuages qui habitent les quartiers du Midy, iusqu'à la Mer. En sorte qu'il ne reste que peu de terre, et peu d'hommes, à qui l'Euangile ne soit pas annoncée, si nous adioustons foy à ce que les Sauuages nous en ont par plusieurs fois rapporté.

#### CHAPITRE XIII.

# De la Mission des Kilistinons.

Les Kilistinons ont leur demeure plus ordinaire sur les costes de la Mer du Nord; ils nauigent sur vne Riuiere qui va se decharger dans vne grande Baye, que nous jugeons bien probablement celle qui est marquée dans la Carte, ne entierement estrangere, les Sau- auec le nom du Hutson ; car ceux que s d'icy ne les entendent point ; ce ¡ i ay veus de ce païs, m'ont rapporté m'a obligé de leur parler par inter- qu'ils ont en connoissance d'vn Nauire, e, qui estant infidelle, ne faisoit et yn vieillard entr'autres me dit qu'il ce que l'eusse bien souhaité. le l'Eanoit veu luy mesme, à l'entrée de la pas laissé d'enleuer au demon vue Riuiere des Assiniponalac, peuples alliés innocente de ce païs là. C'estoit des Kilistinons, dont le païs est encore

ll m'adiousta, qu'il avoit aussi vu raque ad occasum laudabile nomen lune maison que les Europeans auoient uini. Dieu nous donnera quelque faite en terre ferme, de planches, et de ision, pour y annoncer sa parole, pieces de bois ; qu'ils tenoient entre les Joritier son saint Nom, lorsqu'il mains des Liures, comme celus qu'il me ra à sa diuine Majeste faire mi-voyoit, en meracontant cela. Il me parla rorde à ces peuples. Ils sont pres-d'une autre nation, iorgnant celle des au bout de la terre, ainsi qu'ils Assinipoualac, laquelle mange les homent. Plus loing vers le Solcil cou- mes, et ne vit que de chair crue; mais avant rencontré vne quarantaine de! plus ; et avant appris que le Lac Ali-Sanuages de la Baye du Nord, le leur mibegong estoit encore gelé, ils prirent portay les premières nounelles de la volontiers le repos de deux jours auquel Foy: dequoy ils me remercierent auec | la necessité les obligeoit. **anc**lane cigilité.

Voyage, nous trancesous vue partie de l'rencontre de quelques Sanuages Nipisnostre grand. Lac. nageans pendant j siriniens, qui s'écartent du lieu de leur douze heures sans quitter l'aniron de la ! demeure, pour chercher à viure dans ment, car n'estant que trois dans nostre bon nombre, pour la Feste de la Pen-Canot, il m'est necessaire de ramer de l'tecoste, le les preparay par vue longue toutes mes forces auec les Sanuages, l'instruction, à entendre le saint sacripour ne rien perdre du calme, sans le- fice de la Messe, que le celebray dans quel nous serions en grand danger, Evne Chapelle de feuillages ; ils l'enestans tous épuisez de tranaîl et de tendirent auec autant de pieté et de nourriture, nonobstant quoy nous cou- modestie, que font nos Saunages de chasmes le soir sans souper, et le jour ! Quebec, dans nostre Chapelle de Silsuinant, nous nous contentons d'yn dery, et ce me fut le plusdoux rafraichissobre repas de bled d'Inde anec de sement que l'ave eu pendant ce Voyage, l'eau, car les vents et la pluve empè-l'et qui a entierement essuyé toutes les chorent nos Sannages de mettre leur fatigues passees. rets à l'eau.

le beau temps, nous faisons dix huit long temps. Deux femmes, la mere heues, ramants depuis la pointe du cet la fille, ayants toûjours eu recours à iour, insques après Soleil conché, sans Dien depuis qu'elles ont esté instruites relasche et sans debarquer.

dans nos rets, nons continuous nostre chement épronné, que Dien n'aban-chemin, en écrasant entre nos dents donne iamais ceny qui ont confiance en geon, quals forent contraints d'en laisser | de pounoir echapper, : **vn**e partie sur le bord de l'eau.

de ce grand Lac, du costé du Nord, pendant que les autres estoient à la cuiure rouge, par les François qui en tranailler sur vue peau de Castor, ont facticy l'experience.

tons dans vue Riujere pleine de rapides son coste, et luy decharge vue bûche

A mesure que nous approchions du Le dixseptième, continuans nostre terme, nous faisions de temps en temps Dieu m'assiste bien sensible- les bois ; en avant ramassé yn assez

le dois icy rapporter vne chose re-Le dixneufuième, estans inuitez par marquable, qui s'est passee il n'y a pas let en avant receu des secours conti-Le vinguème, n'avans rien trouné innels et extraordinaires, out tout fraiquelques grains de bled sec. Le jour lav. Elles auojent esté prises par les d'après, Dieu nous rafraichit de deux froquois, et s'estoient heureusement petits poissons, qui nous rendirent la échappées des feux et des cruantes de vie. Les benedictions du Ciclaugmen- ces Barbares ; mais pen apres, elles terent le jour suinant, car nos Sau- tomberent vne seconde fois entre leurs uazes firent si bonne pesche d'estur-[mains, ce qui leur osta toute esperance liour se voyants seules anec yn seul fro-Le vingt-troisième, costovans les rines quois, qui estoit resté pour les garder nous allons d'Isle en Isle, qui sont fort-chasse, la tille dit à sa mere, que le frequentes : il y en a vue longue du temps estoit venu de se deffaire de ce moins de vingt lieues, où l'on trouge garde pour s'enfair. Pour cela elle de-4≪ pieces de cumre qui est ingé vrav-mande a l'Iroquois vu consteau pour ! qu'elle anoit commandement de passer ; Après auoir bien chemine sur le Lac, let en mesme temps, implorant le seenfin nous le quittons le vingt-cinquieme | cours du Ciel, elle le plonze dans le **de ce moi**s de May, et nous nous jet-1 sein de Flroquois ; la mere se leue de et de saults, en si grand nombré que sur la teste, et le laissent pour mort. pos Sauuages mesmes n'en pouvoient Elles prennent des provisiens, se met-

# CHAPITRE XVII.

# De la Mission des Papinachiois et de celle du Lac saint Iean.

Les Missions des Papinachiois, et des l Saunages du Lac S. lean vers Tadoussac, ont eu tous les succes qu'on peut desirer : le Pere Henry Nonnel, **qui** en est le Pasteur, a passé vne partie | de l'Hyner auec ceux-cy, et de l'Esté : fans au nombre de vingt sept, et a cultiué ces Eglises errantes auec bien de l la love. les voyant passer leur vie dans i les bois auec tant de pieté et d'inno-Celice.

Entre plusieurs choses extraordinaires **et d**ignes de remarque qui se sont pas**se**es dans ces Missions, je n'en rapporte que deux, qui montrent les soins paternels que la Dinine pronidence **pr**end du saint éternel et temporel de l ces pauures Saudages.

L'vne est touchant yn Neophite Papi**na**chiois, à qui la craiute de l'Iroquois sculement. Comme ils estoieut dans **au**oit arrache du cœur, la fidelité qu'il <sub>l</sub> les boispour chercher à viure, ils fu**deu**oit à son Baptesme. Il se laissa rent incomément attaquez par dy lropersuader, que s'il consultoit le De-quois. Le mari n'avant en que le loisir mon par ses anciennes tongleries, il se l rendroit imprenable à ses cunemys : il aisnéagé de huit ans, s'enfuit accomle fait, et comme les premières fautes l me sont pas ordinairement scules, il pour le suiure. La mere fut la prove adiousta le concubinage à son intidelité. de ces vaultours, avec vu enfant à la Mais d'ne fut pas loug-femps sans res-mamelle. sentir le remords que deux pechés de p quois, mais qui le tit tomber heuren- en faire leur diiertissement. sement entre les mans du Pere, qui le [cilia a Dien et a l'Eglise.

La guerison de son ame fut sinuie plus avsement par leur chasse. d'yne maladie corporelle, qui le mit bien bas. Le Demon prit alors son estroitement garoitee, estoit inconsotemps, et pendant le fort de son mal, l'able sur son malheur et sur celuy de Latraqua si vinciment, que si le Pere ne i son enfant qu'elle vovoit pleurer entre fust saraenu lorsqu'il estoit aux prises les bras d'yn aufre Sauuaze : quand auec le mahn esprit, il estoit en danger i voyla quo tout d'vn comp elle se vit

de succomber. Il resiste donc à toutes ses attaques, et pour rendre sa victoire plus remarquable, il fait allumer du feu prés de soy, et en presence de quantité de Sanuages qui estoient à genoux autour de luy y fit ietter tous les instruments diaboliques s'estoit serni dans ses iongleries. Alors le Demon fit yn effort, plus grand sur le malade, et comme s'il cust voulu posseder son corps, it lay fit enfler l'estomac, etfaire des contorsions de membres tout extraordinaires. Ces efforts croisauec les autres. Il a baptisé leurs en- (soient à mesure que brûloient ces meubles d'enfer; on prie pour luy comme pour vn agonisant, ct vn Euergamene tout ensemble. - Le Demon est contraint de ceder à la force des prieres. et dés le lendemain. le malade se trouuant parfaitement gueri, fut cause par ses exhortations, de la connersion d'vn sien parent, qui l'avant imite dans son infidelité, le suiuit dans sa penitence.

> La seconde chose remarquable est touchant vne famille de Pupinachiois, toute Chrestienne depuis assez lougtemps, et composée de cinq personnes de prendre sur ses espaules son tils pagne d'yne de ses tilles assez grande

Cette prise quoique peu considerable, cette nature doinent produire. C'estoit yn leur donna neantmours sujet de chanter ennemy domestique, qui luy donnoit plus | victoire pendant deux jours, obligeant de peme incomparablement, que celle cette pannre captine, selon leur couqu'il apprehendoit de la part des tro-, tume barbare à chauter anec eux, pour

Apres ces premieres resionissances, voyant si tortement touché, le recon-plafami les dissipe et les contraint de s'escarter qui ca, quela, pour se nourrir

Nostre captine qui se vovoit tres

éleuée en l'air par vne vertu inconnue, par laquelle ses liens ayant esté relâchez au grand estonnement de ses gardes, elle fut transportée bien loin, et mise en lieu de seureté, d'où il luy fut facile d'aller par terre à l'endroit où ils auoient mis leur Canot en reserue; elle s'y embarqua aussi-tost, et ioignit peu apres son mari et ses parents.

Le l'ere à qui elle a fait tout ce recit, eut de la peine à la consoler sur la perte de cét innocent, qui estoit resté seul entre les mains des lroquois; quoy qu'il luy dist que s'ils le faisoient mourir, ils luy procureroient vne vie eternellement heureuse, puisqu'il estoit baptisé; que s'ils le conseruoient, il y auoit esperance de le retirer des mains de ces barbares; puisque les armes du Roy les auoient obligés à venir nous rechercher de paix, et qu'elle estoit conclue depuis ce temps là.

### CHAPITRE XVIIL

# Du Restablissement des Missions des Iroquois.

Les expeditions militaires qui furent faites l'an passé, dans le païs des Iroquois Anniehronnons y ont laissé tant de terreur, que ces Barbares sont venus cét Esté nous solliciter de la paix, auce grand empressement, et mesme nous ont amené quelques-vnes de leurs familles, pour seruir d'ostage et se rendre caution de la fidelité de leurs compatriotes.

Ils representerent entr'autres choses, que tous leurs desirs estoient d'auoir chez eux quelques-vns de nos Peres pour cimenter la paix, et pour imiter ceux des leurs, qui pendant vne année de detention à Quebec, auoient esté instruits, et dont dix-huit auoient receu le saint Baptesme.

Monsieur de Tracy voyant à ses pieds et Iroquoises, que nous auons cultiuées ces barbares si humiliés, leur declara si long-temps, et nous n'aurons qu'à qu'encor qu'il pust les ruiner entiere- aller recueillir les fruits des trausus

ment, comme ils pouuoient bien le iuger par la derniere destruction de leurs Bourgades, il auoit neantmoins la bonté de leur conseruer leur terre, mesme leur donner les Peres qu'ils demandoient, afin que rien ne manquast à l'affermissement de la paix.

On ietta les yeux sur le Pere Iacques Fremin, et le Pere Iean Pierron pour les Missions d'Agnié, et sur le Pere Iacques Bruyas pour celle d'Onneiout, trois autres Peres se tenans tous prets pour celles d'Onnontae, d'Oiogoën et de Sonnontouan, si tost que les deputés de ces nations se seront rendus icy pour ce suiet, ainsi qu'ils l'ont promis.

Les trois Peres susdits ayant recen la benediction de Monsieur l'Euesque de l'etrée, tousiours embrazé d'vn zele tout particulier pour le salut des Iroquois, partirent de Quebec dans le mois de luillet dernier, auec les Ambassadeurs Annichronnons, et Onneiochronnons, et s'estans rendus au fort de sainte Anne, à l'entrée de Lac Champlain, ils y apprirent qu'vne troupe de cinquante à soixante Mahingans, Sauuages que nous appellons les Loups, estoient en embuscade dans le Lac, pour se ietter sur ces Ambassadeurs Iroquois, contre lesquels ils sont en guerre.

Ce fut vn retardement fâcheux, à des personnes qui n'aspiroient qu'aprés ces cheres Bourgades, pour planter la Foy en ces terres des-ja arrousées du sang des premiers de nos Peres, qui y ont esté ou tourmentez cruellement, ou massacrés.

Ils furent donc arrestez plus d'vn mois en ce dernier fort, pour donner temps aux ennemis de se dissiper; mais ce delay fut inutile, et il fallut s'exposer au danger euident, commerçant ainsi cette Mission également perilleuse et laborieuse.

Nous n'auons encore rien appris de ce qui s'y est passé; mais si Dieu donne sa benediction à ces entreprises, nous verrons renaistre les Eglises Huronnes et Iroquoises, que nous auons cultiuées si long-temps, et nous n'aurons qu'à aller recueillir les fruits des trausus que nous auons employez pour l'in**struction** de ces pauures barbares.

Ce sont de nouuelles Missions qui **s'ouurent de tous costez, à l'Orient, à** l'Occident, au Septentrion, au Midy. Nous leuons les mains au Ciel, afin qu'il **nous enuove du secours de ces grands cœur**s dignes de viure dans les trauaux, et d'y mourir mesme, au milieu des **Bamm**es et des brasiers des Iroquois. C'est l'ynique attrait que le presente aux ames Apostoliques, qu'elles vien**pent** en ce bout du monde y répandre leurs sueurs et leur sang, pour le salut de tant d'ames abandonnées de tout secours humain, depuis la creation du monde, et pour lesquelles toutefois **lesus-**Christ a répandu son sang, et a donné sa vicautant que pour les Grecs et et non de miracles, afin de ne contreles Romains. Nous auons ces dernières lucnir en rien aux ordres de la Sainte années, receu yn notable renfort de Eglise, qui deffend de qualitier ces personnes choisies, dont les employs choses extraordinaires de ce nom de auroient esté assez considerables en miracles, iusqu'à ce qu'elle en aye fait **Fran**ce, mais qui t**rou**uent en Canada le iugement. dans vne vie cachée, parmy les bois, **les rochers** et les neiges, parmy la ques Eglises specialement entre les autoutes leurs forces, plus de consolation en vniour qu'ils n'en auoient gousté : toute leur vie. C'est vne douce jove, ricordes, et fait quantité de miracles, dans yn heureux abandonnement pres- | qu'il n'opere pas ordinairement ailleurs, **qu**e de toutes choses, de penetrer le 'il semble aussi qu'il a voulu choisir e**n** sens de ces paroles de l'Apostre : Mortui estis, et vita vestra abscondita petit Cap, pour en faire yn azile fauoest cum Christo, in Deo. Yous menez! ▼ne vie mourante, dans cette vie cachée | tiens de ce nouveau monde, et qu'il a en Dieu, auec lesus-Christ. rosée du Ciel que Dien-donne ; mais je l'thresor de graces et de benedictions, ne puis me dispenser de donner aduis à j qu'elle depart, libemlement à ceux qui œux que lesus-Christ trougera dignes la reclament degotement en ce lieu. **de c**ooperer au salut de tant d'ames par | C'est | asseurement pour cette | mes**me** leurs charités, qu'il seroit souhaitable fin qu'il a imprimé dans les cœurs vne que ces nouvelles Missions trouvassent devotion singulière et vue confiance **qu**elaues secours. la France, on se rendroit Missionnaire, au milieu d'yn pais barbare, pour en **faire vn** pais chrestien. *Fiat, hat.* 

### CHAPITRE DERNIER.

Avant que de clore cette Relation, i'y ioindray yn recit tres veritable, et dont les tesmoignages sont publics, qui m'a esté mis en main par M. Thom**as** Morel Prestre Missionnaire, du Seminaire estably à Quebec par Mr. l'Euesque.

Recit des merueilles arrivées en l'Eglise de sainte Anne du petit Cap, Coste de Beaupray, en la Nouuelle France.

Ce recit porte le nom de merueilles,

Comme Dieu a tousiours choisi quella fatigue et l'espuisement de tres, où par l'intercession de la sainte Vierge, des Anges et des Saints, il ouure largement le sein de ses misenos jours l'Eglise de sainte Anne du rable, et vn refuge asseuré aux Chré-C'est la mis entre les mains de cette sainte vn Ainsi sans quitter extraordinaire en la protection de cette grande sainte ; ce qui fait que les peuples v recourent dans tous leurs besoins, et qu'ils en recouent des secours tres-signales et tres-extraordinaires, comme nous le voyons dans les merueilles qui s'y sont operees depuis six ans. Ce n'est pas mon dessein de les raporter icy toutes, mais seulement quelques vnes des plus considerables,

Vierge et a sainte Anne, et après l'auoir | en l'Eglise | du Collège des Reuerends dispose, le m'en allay à l'Eglise, dire la Peres de la Compagnie de Jesus à Ouesainte Messe a son intention, d'où rene- ; bec, il sentit comme si on luveust do**nne** nant pour le communier, il me dit d'yn dérechef deux coups d'alène dans les visage serein: Monsieur, le suis guery, | deux veux, qui letterent quelques gouttes permettez moy de me leuer; pendant d'eau'et ensuite il appere ut a l'Eleque vous esties à l'Eglise, comme le Fuation, la sainte Hostie, entre les mains disois mon Chapelet, je me suis douce- i du Prestre, et du dépuis il a l'ysage de ment endormy, et l'ay veu pendant la veue plus parlait qu'il ne l'anoit eu mon sommed, deux venerables, Dames qui se sont approchees de moy, et dont I vne tenoit en sa main vne boete qu'elle. a onnerte, on i av ven dedans vn chemin fort long, et fort estroit, qui conduisoit au Ciel : à cette veue je me suis Jean Pradere, agé de 22, aus, de la ville tronne tout rempli de consolation, et let Archeneche de Thoulouse, soldat du tout soulage de mon mal. En effet Regiment de Carignan, estant frappé apres la sainte Communion, il rend de deux infirmitez, dont Evne estoit graces a bien, se leue, s'en va à l'E- mortelle, et l'autre meurable, ent glise, et anant que d'anoir acheue sa pendant vue nont vn sentiment exneufaane il fut en estat de tranailler traordinaire, et entendit vue voix qui comm · agant sa maladie.

# ٧.

le luy dis qu'il cust recours à la sainte liour, lorsqu'on disoit pour luy la Messe avant cet accident.

# VI.

En l'année 1667, le 29, de luin, Uluv dit gae's il plaisoit à Dien hiv do**n**ner la sante, ce seroit yn grand bien pour luy de se doener pour toute sa vie l'an sernice des matades de l'Hospital, Lean Adam, nagé de 23 : ans, de Bri-foñ il estoit pour lors ; il v consent vonon l'Archenesane, petite ville au Dio- (lontiers, et demeure dans vue ferme cese de Sens. le 21, de Mars 1665, esperance qu'il gueriroit nonobstant yne se sentit font en yn instant comme apostume qu'il anort dans l'estomac, qui frappe de deux coups d'alènes dans les [luy causoit yn hocquet qui ne presadeax yeax, no voyant plus que fort pen, geoit qu'yne mort prompte et assegree, et dans quelques fours, demnt, entiere- | Enteffet on hiv donna l'Extreme-onction, ment agenzle, et demenra en cet estat jurgant, qu'il alloit bien tost mourir, insques au mois de Jum, ou il fit ven Dien neantmoins le deligra de ce prede dire neuf fois son Rosaire en Thon- inner danzer, en peu de temps ; mais neur de sainte Anne, d'aller visiter son pour le second, on luy déclara qu'il n'y Exhibited upon the Cap. If fit encore virtuoit aucuus remedes humains a faire, pareil veu a Nostre Dame de Lorette en 'et qu'il folloit auor-recours à Dieu, qui Italie, agres quoy il fut conduit a sainte scul de pounoit guerir. Car il auoit Anne, on le Prestre disant après la perdu l'ysage et le sentiment d'yne Messe I Luangde de saint Anne sur luy, ; iambé depuis six mois, en sorte qu'il ne il vit par trois dinerses fois fort distin- sentoit ny les coups dont al la frappoit. ctement, mas d'yne vene seulement ny les meisions qu'il y faisoit, en se passagere et momentance, en sorte pansant sov-mesme, non plus que si toutefois qu'il put aisement discerner la elle enst este morte. Se voyant en cêt confeur des ornements, qu'il n'anort la-l'estat sans rieu diminuer de sa confiance, mais vens, et se sentit pousse d'yne yme, il prend resolution d'aller a sainte Anne esperance que trois iours apres, qui du petit cap, à six henes de Unebec, estoit la fin de sa neufuame, il recou- pour y faire yne neufuame, et obtenir preroit entierement la veue, ce qu'il par l'intercession de cette glorieuse declara hautement et ce qui arriua Sainte, la sante qu'il esperoit. Il comcomme il I auoit dit : car le troisieme i mence donc sa neufuame et ses prieres,

guerres continuelles auec les Nadouessi d'vn costé, et les Iroquois de l'autre,

les ont presque exterminez.

Ils reconnoissent plusieurs genies ausquels ils font sacrifice, ils pratiquent vne sorte de danse, qui leur est toute particuliere. Ils l'appellent la danse de la pipe à prendre tabac, voicy comme ils la font : ils preparent vne grande pipe, qu'ils ornent de panaches, et la posent au milieu de la place, auec vne espece de veneration; vn de la compagnie se leue, se met à danser, et puis cede sa place à vn second, celuy cy à vn troisième, et ainsi consecutiuement dansent les vns aprés les autres, et non l pas ensemble. On prendroit cette danse comme vn balet en posture, qui se fait au son du tambour. Il fait la guerre en cadence, il prepare ses armes, il s'habille, il court, il fait la decouuerte, puis se retire, il s'approche, il fait le cry, il tue l'ennemy, luy enleue la chevelure, et retourne chantant victoire; mais tout cela auec vne iustesse, vne promptitude, et vne actiuité surpre-Aprés qu'ils ont tous dansé nante. l'vn aprés l'autre autour de la pipe, on la prend, et on la presente au plus considerable de toute l'assemblée, pour petuner, puis à vn autre, et ainsi consecutiuement à tous, voulans signifier par cette ceremonie, ce qu'en France on veut dire, quand on boit en mesme verre. Mais de plus on laisse la pipe entre les mains du plus honorable, comme vn depost sacré, et vn gage asseuré de la paix, et de l'vnion qui sera tousiours entre eux, tant qu'elle demeurera entre les mains de cette personne.

Parmy tous les genies, à qui ils presentent des sacrifices, ils honorent d'vn culte tout particulier, vn genie plus excellent, disent-ils, que les autres, parceque c'est luy qui fait toutes choses. Ils ont cette passion de le voir, et pour cela ils font de longs ieûnes, esperant que par ce moyen, Dieu se presentera à eux, pendant leur sommeil; s'il arriue qu'ils l'ayent veu, ils se tiennent heureux, et s'estiment asseurés de viure longtemps.

Toutes les nations du Sud ont ce mesme souhait de voir Dieu, ce qui est sans doute vn grand auantage pour leur connersion; car il ne reste plus qu'à les instruire de la façon dont on le doit seruir pour le voir et estre heureux.

l'ay icy publié le nom de lesus-Christ à quatre-vingts personnes de cette nation, et elles l'ont porté et publié à tout le pais du Sud, avec applaudissement; en sorte que le peux dire que cette Mission est celle. où i'av le moins trauaillé, et où il se trouve plus d'effet. Ils honorent chez eux nostre Seigneur en leur façon, dont ils mettest l'Image que ie leur ay donnée, au lieu le plus considerable, quand ils font quelque celebre festin, et alors le Maistre du banquet, s'adressant à cette Image: C'est en ton honneur, ô Homme-Dieu, lay disent-ils, que nous faisons ce festin, c'est à toy que nous presentons ces viandes.

l'aduouë que c'est là où me paroist le plus beau champ pour l'Euangile. Si i'eusse eû le loisir et la commodité, i'aurais donné iusques chez eux, pour voir de mes yeux tout le bien qu'on

m'en raconte.

le trouue tous ceux que i'ay pratiqués, affables et humains, et l'on dit que quand ils rencontrent quelque estranger, ils font vn cry de ioye, k caressent, et luy rendent tous les témoignages d'amitié qu'ils peuuent. le n'ay baptisé qu'vn enfant de cette nation; les semences de la foy, que i'ay iettées dans leurs ames porteront leurs fruits, quand il plaira au maistre de la vigne les cueillir. Leur pais est chaud, ct ils font du bled d'Inde deux fois l'an-Il va des serpents à sonnette, qui les font souuent mourir, faute d'en scauoir le contrepoison. Ils font grand cas des medicaments ausquels ils presentent des sacrifices comme à de grands genies; ils n'ont point chez ex de forest, mais bien de grandes priries, où les bœufs, les vaches, 📂 cerfs, les ours et les autres animaux paissent en grand nombre.

# CHAPITRE XII.

# Mission des Nadoüessiouek.

at peuples qui habitent au Cou-'icy, vers la grande riuiere, Messipi. Ils sont à quarante ante lieues d'icy, en vn pais de abondant en toute sorte de ils ont des champs ausquels ils | ent pas de bled-d'Inde, mais nt du petun ; la Providence les l **xus** d'vne espece de seigle de l qu'ils vont cueillir vers la sin 😓 en certains petits Lacs, qui couverts ; ils le scavent si bien ; qu'il est fort agreable au l bien nourrissant ; ils m'en ! erent lorsque l'estois à l'extre-Lac Tracy, où ie les vis. Ils ruent point de fusils, mais seule l'arc et de la fleche, qu'ils iec vne grande adresse. Leurs ne sont pas couuertes d'émais de peaux de Cerfs bien , et cousues si adroitement que n'v passe pas. Ces peuples r dessus tous les autres, saufarouches. Ils paroissent inat immobiles en nostre presence, lls ne laissent pas des statues. belliqueux, et ont porté la guerre leurs voisins, dont ils sont exent redoutez. Ils parlent vne entierement estrangere, les Sauicy ne les entendent point : ce ! obligé de leur parler par interqui estant intidelle, ne faisoit que l'eusse bien souhaité. s laissé d'euleuer an demon vue ocente de ce país là. C'estoit enfant qui s'en alla en Paradis és que le l'eus baptisé. A solis ue ad occasum laudabile nomen!

Dieu nous donnera quelque

chant, il y a des nations nommées Karezi, au de là desquelles, la terre est coupée, disent-ils, et l'on ne voit plus qu'vn grand Lac, dont les eaux sont puantes: c'est ainsi qu'ils nomment la Mer.

Entre le Nord et le Couchant, se trouue vne nation qui mange la viande crue, se contentant de la tenir à la main, et la presenter au feu. Au de là de ces peuples, se voit la Mer du Nord. Plus en deca sont les Kilistinons, dont les riuieres se dechargent dans la Baye de Hutson. D'ailleurs nous auons connoissance des Sauuages qui habitent les quartiers du Midy, iusqu'à la En sorte qu'il ne reste que peu Mer. de terre, et peu d'hommes, à qui l'Euangile ne soit pas annoncée, si nous adioustons foy à ce que les Sauuages nous en ont par plusieurs fois rapporté.

#### CHAPITRE XIII.

# De la Mission des Kilistinons.

Les Kilistinons ont leur demeure plus ordinaire sur les costes de la Mer du Nord; ils nauigent sur vne Riuiere qui va se decharger dans vne grande Baye, que nous iugeons bien probablement celle qui est marquée dans la Carte, auec le nom du Hutson; car ceux que i ay veus de ce païs, m'ont rapporté qu'ils ont en connoissance d'vn Nauire. et yn vieillard entrautres me dit qu'il l'auoit veu luy mesme, à l'entrée de la Riuiere des Assinipoualac, peuples alliés des Kilistinons, dont le país est encore plus au Nord.

ll m'adiousta, qu'il avoit aussi vu une maison que les Europeans auoient faite en terre ferme, de planches, et de 1. pour y annoncer sa parole, | pieces de bois ; qu'ils tenoient entre les fier son saint Nom, lorsqu'il mains des Liures, comme celuy qu'il me i sa diuine Majeste faire mi-| voyoit, en meracontant cela. Il me parla le à ces peuples. Ils sont pres- d'vne autre nation, joignant celle des bout de la terre, ainsi qu'ils Assinipoualac, laquelle mange les hom-Plus loing vers le Solcil cou- mes, et ne vit que de chair crue; mais aussi ces peuples sont reciproquement mangez par des Ours d'vne horrible grandeur, tous roux, et qui ont les ongles prodigieusement longs; on iuge bien probablement, que ce sont des Lyons.

Pour les Kilistinons, ils me paroissent extremement dociles, et ont vne bonté, qui n'est pas commune à ces Barbares. Ils sont beaucoup plus errants que toutes les autres nations. Ils n'ont point de demeure fixe, point de champs, point de villages. Ils ne viuent que de chasse, et d'vn peu d'auoine, qu'ils vont ramasser dans des lieux marescageux; ils sont idolâtres du Soleil, à qui ils presentent ordinairement des sacrifices, attachant un chien au haut d'vne perche, qu'ils laissent ainsi pendu, iusques à ce qu'il soit corrompu.

Ils parlent presque la mesme langue, que ces peuples nommez autrefois Poissons-blancs, et les Sauuages Tadoussac. Dieu me fait la grace de les entendre, et d'estre entendu d'eux suffisamment pour leur instruction: iamais ils n'auoient entendu parler de la Foy, et la nouveauté, avec la docilité de leurs esprits, me les rendoit tres attentifs; ils m'ont promis de ne rendre plus leurs hommages qu'au Createur du Soleil et du monde. Cette vie errante et vagabonde qu'ils menent, m'a fait retarder le Baptesme de ceux que ie voyois les plus disposez, et ie ne l'av conferé qu'à vne fille nouvellement née.

l'espere que cette Mission produira quelque iour des fruits correspondants aux trauaux qu'on prendra, quand nos Peres iront hyuerner auec eux, comme ils font à Quebec auec les Sauuages de Tadoussac. Ils m'y ont inuité, mais ie ne puis pas me donner tout aux vns, en priuant tant d'autres du secours que ie leur dois, comme estant les moins éloignez d'icy, et les plus disposez à l'Euangile.

CHAPITRE XIV.

De la Mission des Outchibouec.

Les François les appellent les sauteurs, parceque leur païs est le sault, par lequel le Lac Tracy se decharge dans le Lac des Hurons. Ils parlent l'Algonquin ordinaire et sont faciles à entendre : ie leur av publié la Foy à diuerses rencontres, mais sur tout à l'extremité de nostre grand Lac, où ie demeuray auec eux vn mois entier, pendant lequel temps, ie les instruisis de tous nos mysteres, et baptisay vingt de leurs enfans, et vn adulte malade, qui mourut le lendemain de son Baptesme, allant porter au Ciel les premices de sa nation.

#### CHAPITRE XV.

De la Mission des Nipissiriniens, et du voyage du Pere Alloüez au Lac Alimibegong.

Les Nipissiriniens ont autrefois esté instruits par nos Peres qui demeuroient dans le païs des Hurons. Ces pauures peuples, dont bon nombre estoient Chrestiens, ont esté contraints par les incursions des Iroquois, de se refugier iusques dans le Lac Alimibegong, qui n'est qu'à cinquante ou soixante lieues de la Mer du Nord.

Depuis prés de vingt ans, ils n'ont veu ny l'asteur, ny entendu parler de Dieu; i'ay cru que ie deuois vne partie de mes trauaux à cette ancienne Eglise, et qu'vn voyage que ie ferois en leur nouueau pais, seroit suiui des benedictions du Ciel.

Ce fut le sixiesme iour de may de cette année 1667. que ie montay en Canot auec deux Sauuages, qui me deuoient servir de conducteurs pendant tout ce Voyage. En chemin faisan,

avant rencontré vne quarantaine de plus ; et avant appris que le Lac Ali-Sanuages de la Bave du Nord, le leur mibegong estoit encore gelé, ils prirent Foy: dequoy ils me remercierent auec la necessité les obligeoit. quelque ciuilité.

ment, car n'estant que trois dans nostre bon nombre, pour la Feste de la Pen-Canot, il m'est necessaire de ramer de tecoste, ie les preparay par vue longue toutes mes forces auec les Saunages, l'instruction, à entendre le saint sacri**pour** ue rien perdre du calme, sans le-i fice de la Messe, que le celebray dans quel nous serions en grand danger, vue Chapelle de feuillages ; ils l'enestans tous épuisez de trauail et de tendirent auec autant de pieté et de nourriture, nonobstant quoy nous cou-modestie, que font nos Sauuages de chasmes le soir sans souper, et le jour ! Quebec, dans nostre Chapelle de Silsuivant, nous nous contentous d'yn lery, et ce me fut le plus doux rafraichiscobre repas de bled d'Inde anec de sement que l'ave eu pendant ce Voyage, l'eau, car les vents et la pluve empè- et qui a entierement essuyé toutes les choient nos Samages de mettre leur fatigues passees. rets à l'eau.

refasche et sans debarquer.

geon, qu'ils forent contraints d'en laisser " de ponnoir echapper. " vne partie sur le bord de l'eau.

de ce grand Lac, du costé du Nord, pendant que les autres estoient à la nous allons d'Isle en Isle, qui sont fort chasse. la fille dit à sa mere, que le frequentes ; il y en a yne longue du temps estoit yenn de se deffaire de ce moins de vingt lieues, on l'on troune garde pour s'enfuir. Pour cela elle de-4 < pieces de cuiure qui est iuge vrav (mande à l'Iroquois vir consteau pour cuiure rouge, par les François qui en tranailler sur vue peau de Castor, ont fait icy l'experience.

et de saults, en si grand nombre que sur la teste, et le laissent pour mort. pos Sauvages mesmes n'en pouvoient Elles prennent des provisions, se met-

portay les premières nouvelles de la volontiers le répos de deux jours auquel

A mesure que nous approchions du Le dixeptième, continuans nostre terme, nous faisions de temps en temps Voyage, nous trancrsons vue partie de l'rencontre de quelques Sanuages Nipisnostre grand Lac, nageans pendant/siriniens, qui s'écartent du lieu de leur douze heures sans quitter l'aniron de la l'demeure, pour chercher à viure dans Dieu m'assiste bien sensible-Hes bois ; en avant ramassé yn assez

le dois icv rapporter vne chose re-Le dixneufuième, estans inuitez par marquable, qui s'est passée il n'y a pas le bean temps, nous faisons dix huit long temps. Deux femmes, la mere henes, ramants depuis la pointe du et la fille, avants toujours en recours à iour, insques après Soleil couché, sans. Dieu depuis qu'elles ont esté instruites let en avant receu des secours conti-Le vingtième, n'ayans rien tronné unels et extraordinaires, ont tout fraidans nos rets, nous continuous nostre chement épronné, que Dieu n'abanchemin, en écrasant entre nos dents donne iamais ceux qui ont contiance en quelques grains de bled sec. Le jour luy. Elles auoient esté prises par les d'après. Dieu nous rafraichit de deux Troquois, et s'estoient heureusement petits poissons, qui nous rendirent la échappées des feux et des cruautés de 🗫e. Les benedictions du Ciel augmen- [ces Barbares ; mais peu aprés, elles terent le iour suiuant, car nos Sau-tomberent vue seconde fois entre leurs uazes tirent si bonne pesche d'estur-| mains, ce qui leur osta toute esperance Neautmoins vn ionr se voyants seules auec yn seul fro-Le vingt-troisième, costovans les rines quois, qui estoit resté pour les garder du elle anoit commandement de passer; Après auoir bien cheminé sur le Lac, et en mesme temps, implorant le seenfin nous le quittons le viugt-canquième (cours, du Ciel, elle le plonze dans le de ce mois de May, et nous nous jet-l seiu de Hroquois; la mère se leue de tons dans vne Ruuere pleine de rapides sou coste, et luy decharge vier bûche

tent en diligence en chemin, et enfin trauaux continuels et la nourriture tresse rendent heureusement en leur païs. petite, vn corps mesme de bronze n'y

Nous fûmes six iours à nager d'Isle en Isle, pour chercher quelque issue, et enfin aprés bien des detours, nous arriuasmes le troisième iour de luin, à la bourgade des Nipissiriniens. est composée de Sauuages, la pluspart idolatres, et de quelques anciens Chré-I'en ay tronué vingt entr'autres, qui faisoient profession publique du Christianisme. Ie ne manquay pas d'employ enuers les vns et les autres, pendant quinze iours que nous restâmes chez eux, et i'y trauaillay autant que me le permit ma santé ruinée par les fatigues du chemin. L'y ay trouvé plus de resistance que par tout ailleurs, à baptiser les enfans ; mais plus le Diable forme d'oppositions, plus faut-il s'efforcer à le confondre. le crois qu'il ne se plaist gueres à me voir faire ce dernier voyage, qui est prés de cinq cens lieuës de chemin, tant pour aller que pour reuenir, y compris les detours, que nous auons esté obligez de prendre.

#### CHAPITRE XVI.

Retour du Pere Claude Alloüés à Quebec, et son depart pour remonter aux Outaoüacs.

Pendant les deux années que le Pere Alloüés a demeuré parmy les Outaoüacs, il a pris connoissance des façons de faire de toutes les nations qu'il a veuës, et a soigneusement estudié les moyens qui peuuent faciliter leur conversion. Il y a de l'employ pour vn bon nombre de Missionnaires, mais il n'y a pas de quoy les faire subsister; on y vit d'écorces d'arbres vne partie de l'année, vne autre partie d'arrestes de poisson broyées, et le reste du temps, de poisson ou de bled d'Inde, quelquefois peu, et quelquefois en assez grande quantité. Le Pere a appris par son experience, que les fatigues estans grandes, les l

trauaux continuels et la nourriture trespetite, vn corps mesme de bronze n'y peut pas resister; que pour ce sujet, il est necessaire d'auoir sur les lieux des hommes de courage et de pieté, qui trauaillent à la subsistance des Missionnaires, soit par la culture de la terre, soit par l'industrie de la pesche ou de la chasse; qui y fassent quelques logements et y dressent quelques Chapelles, pour donner de la veneration à ces peuples qui n'ont iamais rien veu de plus beau que leurs cabanes d'escorce.

Dans ces veues, le Pere se resolut de venir luy mesme à Quebec, pour trauailler à l'execution de ces desseins.

Il y arriua le troisième iour d'Aoust de cette année 1667. et après y auoir sciourné deux iours seulement, il fit telle diligence qu'il se mit en estat de partir de Montreal, auec vne vingtaine de canots de Sauuages, auec lesques il estoit descendu, et qui l'attendoient en cette Isle là, auec grande impatience.

Son equique estoit de sept personnes, le Pere Louys Nicolas auec luy, pour trauailler conioinctement à la conuersion de ces peuples, et vn de nos freres, auec quatre hommes, pour s'employer sur les lieux à leur subsistance. Dieu a voulu que le succés de cette entreprise ne correspondist pas aux beaux desseins qu'on auoit; car quand il a esté question de monter le Canot, les Sauuages se sont trouuez en si mauuaise humeur, que les seuls Peres, auec vn de leurs hommes, y ont trouvé place, mais si depourueus de viures, d'habits et de toutes les autres choses necessaires à la vie, qu'ils auoient preparées, et qu'on ne pût embarque, qu'on doute raisonnablement s'ils pourront paruenir iusques au pais; ou y estans paruenus, s'ils y pourront subsister long temps.

#### CHAPITRE XVII.

# De la Mission des Papinachiois et de celle du Lac saint Iean.

Les Missions des Papinachiois, et des j Sannages du Lac S. lean vers Tadoussic, out eu tous les succés qu'on peut desirer : le Pere Henry Nouvel, **qu**i en est le Pasteur, a passé vne partie l de l'Ilvuer auec ceux-cy, et de l'Esté i **au**ec les antres. - Il a baptisé leurs enfans an nombre de viugt sept, et a cultiué ces Eglises errantes auec bien de l la ioye, des voyant passer leur vie dans l les bois auec tant de pieté et d'inno-Centre.

Entre plusieurs choses extraordinaires et dignes de remarque qui se sont passées dans ces Missions, je n'en rapporte que deux, qui montrent les soins paternels que la Dinine prouidence prend du salut éternel et temporel de l'touchant vne famille de Papinachiois, ces paunres Saunages.

**na**chiois, à qui la crainte de l'Iroquois seulement. Comme ils estoient dans **au**oit arraché du cœur, la tidelité qu'il (les bois pour chercher à viure, ils fu**deu**oit à son Baptesme. persuader, que s'il consultoit le De-j quois. Le mari n'ayant en que le loisir mon par ses anciennes iongleries, il se de prendre sur ses espaules son fils rendroit imprenable à ses cunemys : il aisne age de huit ans, s'enfuit accomle fait, et comme les premières fautes pagné d'yne de ses tilles assez grande ne sont pas ordinairement scules, il pour le suiure. La mere fut la proye adiousta le concubinage à son infidelité. « de ces vaultours, avec vn enfaut à la Mars if ne fut pas long-temps sans res- manuelle. sentir le remords, que deux, pechés de l cette nature donnent produire. C'estoityn bleur donna neantmoins sujet de chanter ennemy domestique, qui bry donnoit plus | victoire pendant deux jours, obligeant de peme incomparablement, que celle cette panure captue, selon leur conqu'il apprehendoit de la part des fro- fume barbare a chanter auec eux, pour quois, mais qui le fit tomber heuren-i en faire leur diiertissement. sement entre les mans du Pere, qui le p vovant si fortement touche, le recon-plafaim les dissue et les contraint de caha a Dien et a l'Eglise.

La guecison de son ame fut sniuie plus aysement par leur chasse. d'vue maladie corporelle, qui le unt | Nostre captine qui se voyoit tres byen bas. Le bemon prit alors son estroitement garoitee, estoit inconsotemps, et pendant le fort de son mal, lable sur son malheur et sur celuy de Latraqua si vinement, que si le Pere ne | son enfant qu'elle voyoit pleurer entre fost suruenu lorsqu'il estoit aux prises des bras d'yn antre Sannage; quand agec le malin esprit, il estoit en danger I voyla que tout d'vn coup elle se vit

de succomber. Il resiste donc à toutes ses attaques, et pour rendre sa victoire plus remarquable, il fait allumer du feu prés de soy, et en presence de quantité de Sannages qui estoient à genoux autour de lay y fit ietter tous les instruments diaboliques dont il s'estoit serui dans ses iongleries. Alors le Demon fit yn effort, plus grand sur le malade, et comme s'il cust voulu posseder son corps, il luy fit enfler l'estomac, et faire des contorsions de membres tout extraordinaires. Ces efforts croissoient à mesure que brûloient ces meubles d'enfer; on prie pour lav comme et vn Enerpour vn agonisant, gamene tout ensemble. Le Demon est contraint de ceder a la force des prieres, et dés le lendemain. le malade se trouuant parfaitement gueri, fut cause par ses exhortations, de la conucrsion d'vn sien parent, qui l'ayant imité dans son infidelité, le suiuit dans sa penitence.

La seconde chose remarquable est tonte Chrestienne depnis assez long-L'vne est touchant vn Neophite Papi- temps, et composée de cinq personnes - II-se laissa rent inopinement attaquez par dix Iro-

Cette prise quoique peu considerable,

Apres ces premieres resionissances, s'escarter qui ca, quila, pour se nourrir

éleuée en l'air par vne vertu inconnue, par laquelle ses liens ayant esté relàchez au grand estonnement de ses gardes, elle fut transportée bien loin, et mise en lieu de seurcté, d'où il luy fut facile d'aller par terre à l'endroit où ils auoient mis leur Canot en reserue; elle s'y embarqua aussi-tost, et ioignit peu apres son mari et ses parents.

Le Pere à qui elle a fait tout ce recit, eut de la peine à la consoler sur la perte de cét innocent, qui estoit resté seul entre les mains des lroquois; quoy qu'il luy dist que s'ils le faisoient mourir, ils luy procureroient vne vie eternellement heureuse, puisqu'il estoit baptisé; que s'ils le conseruoient, il y auoit esperance de le retirer des mains de ces barbares; puisque les armes du Roy les auoient obligés à venir nous rechercher de paix, et qu'elle estoit conclue depuis ce temps là.

#### CHAPITRE XVIIL

# Du Restablissement des Missions des Iroquois.

Les expeditions militaires qui furent faites l'an passé, dans le païs des Iroquois Anniehronnons y ont laissé tant de terreur, que ces Barbares sont venus cét Esté nous solliciter de la paix, auec grand empressement, et mesme nous ont amené quelques-vnes de leurs familles, pour seruir d'ostage et se rendre caution de la fidelité de leurs compatriotes.

Ils representerent entr'autres choses, que tous leurs desirs estoient d'auoir chez eux quelques-vns de nos Peres pour cimenter la paix, et pour imiter ceux des leurs, qui pendant vne année de detention à Quebec, auoient esté instruits, et dont dix-huit auoient receu le saint Baptesme.

Monsieur de Tracy voyant à ses pieds et Iroquoises, que nous auons cultiuées ces barbares si humiliés, leur declara qu'encor qu'il pust les ruiner entiere aller recueillir les fruits des trausux

ment, comme ils pouuoient bien le iuger par la derniere destruction de leurs Bourgades, il auoit neantmoins la bonté de leur conseruer leur terre, mesme leur donner les Peres qu'ils demandoient, afin que rien ne manquast à l'affermissement de la paix.

On ietta les yeux sur le Pere Iacques Fremin, et le Pere Iean Pierron pour les Missions d'Agnié, et sur le Pere Iacques Bruyas pour celle d'Onneiout, trois autres Peres se tenans tous prets pour celles d'Onnontae, d'Oiogoën et de Sonnontouan, si tost que les deputés de ces nations se seront rendus icy pour ce suiet, ainsi qu'ils l'ont promis.

Les trois Peres susdits avant reces la benediction de Monsieur l'Euesque de Petrée, tousiours embrazé d'vn zele tout particulier pour le salut des Iroquois, partirent de Quebec dans le mois de luillet dernier, auec les Ambassadeurs Anniehronnons, et Onneiochronnons, et s'estans rendus au fort de sainte Anne, à l'entrée de Lac Champlain, ils y apprirent qu'vne troupe de cinquante à soixante Mahingans, Sauuages que nous appellons les Loups, estoient en embuscade dans le Lac, pour se ietter sur ces Ambassadeurs Iroquois, contre lesquels ils sont en guerre.

Ce fut vn retardement fâcheux, à des personnes qui n'aspiroient qu'aprés ces cheres Bourgades, pour planter la Foy en ces terres des-ja arrousées du sang des premiers de nos Peres, qui y ont esté ou tourmentez cruellement, ou massacrés.

Ils furent donc arrestez plus d'vn mois en ce dernier fort, pour donner temps aux ennemis de se dissiper; mais ce delay fut inutile, et il fallut s'exposer au danger euident, commençant ainsi cette Mission également perilleuse et laborieuse.

Nous n'auons encore rien appris de ce qui s'y est passé; mais si Dicu donne sa benediction à ces entreprises, nous verrons renaistre les Eglises Huronnes et Iroquoises, que nous auons cultiuées si long-temps, et nous n'aurons qu'à aller recueillir les fruits des trausux que nous auons employez pour l'in**struction** de ces pauures barbares.

Ce sont de nouvelles Missions qui s'ouurent de tous costez, à l'Orient, à l'Occident, au Septentrion, au Midv. Nous leuons les mains au Ciel, afin qu'il **Dous enuove du secours de ces grands** cœurs dignes de viure dans les trauaux, et d'y mourir mesme, au milieu des **gammes et des brasiers des troquois.** C'est l'unique attrait que le presente aux ames Apostoliques, qu'elles vien**nent** en ce-bout du monde **v**-répandre leurs sueurs et leur sang, pour le salut de tant d'ames abandonnées de tout secours humain, depuis la creation du l **mond**e, et pour lesquelles toutefois **lesus-**Christ a répandu son sang, et a donné sa vicautant que pour les Grees et | et non de miracles, afin de ne contreles Romains. Nous auons ces dernieres l années, receu vn notable renfort de **pers**onnes choisies, dont les employs [ auroient esté assez considerables en **Fran**ce, mais qui trouveut en Canada dans vne vie cachée, parmy les bois, **les roch**ers et les neiges, parmy la la fatigue et l'espuisement de toutes leurs forces, plus de consolation en vniour qu'ils n'en avoient gousté toute leur vie. C'est vne douce jove, dans vn heureux abandonnement pres**qu**e de toutes choses, de penetrer le sens de ces paroles de l'Apostre : Mortui estis, et vita vestra abscondita est cum Christo, in Deo. **Vous menez** vne vie mourante, dans cette vie cachée en Dieu, auec lesus-Christ. C'est la **rosée du Ciel que Dieu-donne ; mais le** ne puis me dispenser de donner aduis à **COUX que lesus-Christ trouuera dignes de c**ooperer au salut de tant d'ames par | C'est | asseurement pour cette | mes**me** leurs charités, qu'il seroit souhaitable i que ces nouvelles Missions trouvassent **quelques** secours. Ainst sans quitter la France, on se rendroit Missionnaire, **au** milieu d'yn pais barbare, pou**r** en faire vn pais chrestien. Fiat, fiat.

#### CHAPITRE DERNIER.

Avant que de clore cette Relation. i'v ioindrav yn recit tres veritable, **et** dont les tesmoignages sont publics, qui m'a esté mis en main par M. Thomas Morel Prestre Missionnaire, du Seminaire estably à Quebec par Mr. l'Euesque.

Recit des merueilles arrivées en l'Eglise de sainte Anne du petit Cap, Coste de Beaupray, en la Nouvelle France.

Ce recit porte le nom de merueilles, uenir en rien aux ordres de la Saint**e** Eglise, qui deffend de qualitier ces choses extraordinaires de ce nom de miracles, iusqu'à ce qu'elle en aye fait le iugement.

Comme Dieu a tousiours choisi quelques Eglises specialement entre les autres, où par l'intercession de la sainte Vierge, des Anges et des Saints, il ouure largement le sein de ses misericordes, et fait quantité de miracles, qu'il n'opere pas ordinairement ailleurs, il semble aussi qu'il a -voulu choisir e**n** nos iours l'Eglise de sainte Anne du petit Cap, pour en faire yn azile fauorable, et vn refuge asseuré aux Chrétiens de ce noune**a**u monde, et qu'il **a** mis entre les mains de cette sainte vn thresor de graces et de benedictions, qu'elle depart libemlement à ceux qui la reclament deuotement en ce lieu. fin qu'il a imprimé dans les cœu**rs vne** deuotion singuliere et vue confiance extraordinaire en la protection de cette grande sainte ; ce qui fait que les peuples y recourent dans tous leurs besoins, et qu'ils en recoinent des secours tres-signales et tres-extraordinaires, comme nous le voyens dans les merueilles qui s'v sont operées depuis six ans. - Ce n'est pas-mon dessein de les raporter icy toutes, mais seuleme**nt** quelques vnes des plus considerables,

qui l'ont souhaité de moy. Ie le fais j d'autant plus volontiers, qu'ayant esté tesmoin occulaire, ou tres bien informé de ces choses, ie les diray auec plus de certitude.

I.

En l'année 1662. Marie Esther Ramage, agée de 45. ans, femme d'Elie Godin, de la Paroisse de sainte Anne du petit Cap, estant demeurée depuis dix huit mois, toute courbée, en sorte qu'elle ne poudoit aucunement se redresser, et qu'elle estoit obligée de se traisner comme elle pouuoit auec son baston, sans esperance de pouuoir iamais recouurer par les remedes humains sa santé ; se souuint de ce que son mary luy auoit dit qu'en sa presence, Louis Guymond, de la mesme Paroisse, auoit esté soudainement gueri d'vne grande douleur de reins, en mettant par deuotion trois pierres aux fondements de l'Eglise de sainte Anne, que l'on commençoit de bastir. Alors elle reclama la Sainte, la priant de faire sur elle vn miracle comme elle auoit fait sur cet homme; à mesme temps, s'oubliant de son baston qui disparut, elle se trouua sur ses pieds toute droite, marchant auec autant de facilité qu'elle eut iamais fait ; et toute estonnée d'vn changement si subit, elle commence à rendre graces à sainte Anne, du bienfait qu'elle venoit de receuoir, et du depuis elle est restée en parfaite santé. Ce miracle a beaucoup serui à confirmer dans la foy toute cette famille qui auoit long-temps vescu dans la religion pretenduë reformée.

II.

En la mesme année, le 26. de luillet, Feste de la glorieuse sainte Anne, Nicolas Droüin, agé de 14. ans, fils de Robert Droüin, de la Paroisse du Chasteau Riché, coste de Beaupray, estant affligé du mal caduc, qui le mettoit souuent en danger de perir ou par le feu, ou dans les eaux, tombant comme mort au lieu où il s'en trouuoit surpris, se l

pour satisfaire à la pieté des personnes | voua à sainte Anne, et commença vue neufvaine en son honneur, sviuant le conseil que ie luy en donnay, et à ses parents, qui me le demandoient; et par ce moyen il recouura sa santé, et estant du depuis parfaitement gueri de son infirmité, il continue tous les ans auec ses parents, de rendre ses actions de graces à sainte Anne, le iour de sa Feste en son Eglise du petit Cap.

# III.

L'année 1664. Marguerite Bire, femme de Mathurin Roy, habitant de Quebec, s'estant rompu vne iambe, et les os, diuisez en quatre, n'ayans peu estre reunis, elle estoit demeurée estropiée depuis huit mois, sans pouuoir aucunement marcher et sans esperance de le pouvoir aucunement à l'aduenir, car tel estoit le sentiment des Chirurgiens. C'est ce qui l'obligea de recourir à Dieu, auec confiance, par l'intercession de sainte Elle commença pour cét effet vne neufuaine, se confessa generallement, et ayant fait vœu de visiter tous les ans vne Eglise ou Chapelle dediée en l'honneur de sainte Anne, elle se fit porter le jour de sa Feste en son Eglise du petit Cap, où assistant à la Messe, elle se sentit fortifiée au temps de l'Eleuation, et en suite quand il fallut aller à la sainte Communion, elle quitta ses potences, marchant vers l'Autel, et comme le peuple la vouloit soûtenir, elle dit: l'iray bien toute seule, la bonne Sainte m'a fortifiée et fait miracle sur moy, graces à Dieu ; il y a huit mois queit n'en auois autant fait. Depuis ce tempslà elle ne s'est plus seruie de potences, et a pu librement vaquer à son ménage, et elle continuë tous les ans de rendre son vœu à Sainte Anne.

# IV.

Elie Godin, agé de ciuquante ans, de la Paroisse de Sainte Anne, estant malade d'vne bydropisie formée, à laquelle les remedes ne pouvoient apporter aucun soulagement, pensoit à se disposer à la mort, et me fit appeler, pour luy donner le saint Viatique; alors

Vierge et a sainte Anne, et après l'auoir len l'Eglise, du Collège, des Reperends disposé, le m'en allay à l'Eglise, dire la Peres de la Compagnie de Jesus à Onesainte Messe à son intention, d'où rene- ; bec, il sentit comme si on luveust donné nant pour le communier, il me dit d'yn derechef deux comps d'alène dans les visage serein : Monsieur, le suis guery, | deux veux, qui letterent quelques gouttes permettez moy de une leuer; pendant d'eau et ensuite il appere at a l'Eleque vous esties à l'Eglise, comme le tuation, la saude Hostic, entre les mains disois mon Chapelet, ie me-suis douce- (du Prestre, et du depuis il a l'ysage de ment endormy, et l'ay yeu pendant la veue plus parfait qu'il ne l'auoit eu mon sommed, deny venerables Dames qui se sont approchées de moy, et dont Evne tenoit en sa main vue boete qu'elle a ougerte, og i av ven dedans yn chemin fort long, et fort estroit, qui condinsoit au Ciel ; à cette veue ie me suis Jean Pradere, agé de 22, aus, de la villo tronne tout rempli de consolation, et et Archeueche de Thoulouse, soldat du tout soulage de mon mal. En effet Regiment de Carignan, estant frappé apres la sainte Communion, il rendode deux infirmitez, dont l'yne estoit graces a bien, se lene, s'en va à l'E-4 mortelle, et l'antre incurable, glise, et auant que d'auoir acheue sa pendant voe unit vir sentiment exneufaame il fut en estat de trauailler traordinaire, et entendit vue voix qui comm · avant sa maladic.

#### ٧.

1 an Adam, aagé de 23 ans, de Bri-∫ non l'Archenesque, petite ville au Diocese de Sens, le 24, de Mars 1665. se sentit tout en vir instant comme frappe de deux coups d'alènes dans les deux yeux, ne voyant plus que fort pen, et dans quelques jours deaint entièrement agenzie, et demeura en cet estat i mson s an mois de lum, où il fit veru de dire neuf fois son Rosaire en Thonn our de sainte Anne, d'aller visiter son pour le second, ou luy déclara qu'il n'y Exhibited us petit Cap. Il fit encore via auout aucuns remedes humains a faire, paped vera a Nostre Bame de Lorette en let qu'il falloit agoir recours à Dieu, qui Italie, après quoy il fut conduit à sainte [seul le pounoit guerir. Anne, on le Prestre disant après la perdu l'ysage et le sentiment d'yne Messe I huangde de saint Anne sur luy, ; iambé depuis six mois, en sorte qu'il ne il vit par trois dinerses fois fort distin- (sentoit uv les comps dont, il la frapport, ctement, mais d'yne vene sendement ny les incisions qu'il y faisoit, en se passagere et momentance, en sorte pansant sov-mesme, non plus que si tontefois qu'il put aisement discerner la celle eust este morte. Se voyant en cét couleur des ornements, qu'il n'anoit 1a-cestat sans rien duminuer de sa contiance, mais veus, et se sentit poussé d'yne vine, il prend resolution d'aller a sainte Anne. esperance que trois iours apres, qui du petit cap, à six lieues de Quebec. estoit la fin de sa neutuame, il recons pour y faire vue neufuame, et obtemir greroit entierement la veuc, ce qu'il par l'intercession de cette glorieuse declara hautement et ce qui arruia Sainte, la sante qu'il esperoit. Il comcomme il l'auort dit ; car le troisieme | mence donc sa neufuaine et ses prieres,

le luy dis qu'il cust recours à la sainte | jour, lorsqu'on disoit pour luy la Messe avant cet accident.

# VI.

En Launée 1667. le 29, de luin, | luv dit que s'il plaisont à Dieu luv donner la sante, ce seroit vii grand bien pour luy de se donner pour toute sa vie au service des malades de l'Hospital. où il estoit pour lors ; il v consent volontiers, et demeure dans vue ferme esperance qu'il gueriroit nonobstaut vne apostume qu'il auont dans l'estomac, qui luv causoit vii hocquet qui ne presageoil du viie mort prompte et assenree. En effet on hiv donnal Extreme-onetion. ingeant outly alloit been tost mourir. Dieu neantmoins le delmra de ce prenner danzer en peu de temps ; mais Car il auoit pour satisfaire à la pieté des personnes | votta à sainte Anne, et commença voe qui l'ont souhaité de moy. Ie le fais d'autant plus volontiers, qu'oyant esté tesmoin occulaire, ou tres bien informé de ces choses, je les diray auec plus de certitude.

ī.

En l'année 1662. Marie Esther Ramage, agée de 45. ans, femme d'Elie Godin, de la Paroisse de sainte Anne du petit Cap, estant demeurée depuis dix huit mois, toute courbée, en sorte qu'elle ne poudoit aucunement se redresser, et qu'elle estoit obligée de se traisner comme elle pounoit auec son baston, sans esperance de pounoir iamais recouurer par les remedes humains sa santé ; se souvint de ce que son mary luy auoit dit qu'en sa presence, Louis ! Guymond, de la mesme Paroisse, auoit esté soudainement gueri d'yne grande estoit le sentiment des Chirurgiens : douleur de reins, en meltant par deuotion trois pierres aux fondements de l'Eglise de sainte Anne, que l'on commençoit de bastir. Alors elle reclama la Sointe, la priant de faire sur elle va miracle comme elle auoit fait sur cet bomme; à mesme temps, s'oubliant de son baston qui disparut, elle se trouua sur ses pieds toute droite, marchant aucc autant de facilité qu'elle eut iamais fait; et toute estonnée d'vn changement si subit, elle commence à rendre graces à sainte Anne, du bienfait qu'elle venoit de receuoir, et du depuis elle est restée en parfaite santé. Ce miracle a beaucoup serui à confirmer dans la foy toute catte famille qui auoit long-temps vescu dans la religion tendue reformée.

Kn la 📟 Feste de la giórieuse sainte Anne, Niculas Droüin, agé de 14. ans, fils de Inhert Drouin, de la Paroisse du Chusnote Riché, coste de Beaupray, estant Migé du mal caduc, qui le mettoit souant en danger de perir ou par le foq. anders les eaux, tombant comme mort an lieu on il s'en trouunit summis-

---

r di

neufuaine en son honneur, suiuaut le conseil que ie luy en donnay, et à ses parents, qui me le demandoient : « par ee moven il recouura sa santé, et estant du depuis parfaitement gueri de son infirmité, il continue tous les ans auec ses parents, de rendre ses actions de graces à sainte Anne, le jour de sa Feste en son Eglise du petit Cap.

# $\mathbf{n}L$

L'année 1664, Marguerite Bire, femme de Mathurin Roy, habitant de Quebec. s'estant rompu vne iambe, et les os, duisez on quatre, n'ayans peu estre reunis, elle estoit demeurée estropus depuis huit mois, sans pouuoir au w nement marcher et sans esperance d , pouvoir aucunement à l'aduenir. 🦸 ce qui l'obligea de recourirà Dien confiance, par l'intercession de Anne. Elle commença pour cale vne neufuaine, se confessa germent, et ayant fait vœu de vise. les ans vne Eglise ou Chapetle o l'honneur de sainte Anne. . porter le jour de sa Feste en du petit Cap, où assistant : elle se sentit fortifiée au ; leuation, et en suite que à la sainte Communique. potences, marchant . comme le peuple la elle dit : l'iray bien : Sainte m'a fortifice moy, grabes à Dies n'en augin mala là ello no salos et a pu libra et elle contin SEAR VIDE



# S REMARQVABLE

PR EN LA NOVVELLE PRANCE.

HAMPS Prouncial

(\*).

où par la grace de Dieu, nous par tout des Chrestiens Hurons aquins, pris autrefois en goorre. reclament et qui reconnoissent wir de ceux qui les out bautisez. Le continuant ses bontes sur la Nonelle France, y entretient toûjours des roupes pour maintenir cette Paix, et la pluspart de ceux qui devoient estre reformez, de soldats se sont faits habitans sur le Pais, en sorte que les forces y sont demenrées quasi entières, qui en pauplant la colonie, y donneront de nouveaux soldats tous faits pour le Païs, o dans sans aucune depense, ny pour la solde, her et ny pour leur entretien. Nous remer-nos en- cions Y. R. du secours des Missionqui des- paires qu'elle nous a envoyez. Nous reusement vous en demandons encore de surcroit, de pour l'af- | les peuples de ces contrées estans telleour le salut | ment dissipez de tous costez à quatre et avec tant à cinq cents lieues d'icy, que nous cons cinq sommes contraints de nous dissiper ons Iro- bussi nous-mesmes, pour aller porter

Makes-Crameicy, publice à Paris en 1669.

lenr

race.

to ter-

per tout la lumiere de l'Evangile. Nous l demandons pour cét effet le secours des prieres des gens de bien, qui liront cette Relation et celles de V. R.

Mon Reverend Pere.

Vostre tres-humble et tres-obevssant seruiteur en N. S.

FRANÇOIS LE MERCIER.

CHAPITRE PREMIER.

Des avantages qu'on retire de la paix faite avec les Iroquois.

Nous avons commencé depuis plus d'un an à jouir des fruits de la paix, et à goutter les douceurs du repos que les armes de sa Majesté nous ont procuré par la soùmission des Iroquois.

Il fait beau voir à present presque tous les rivages de nostre Fleuve de S. Laurent habités de nouvelles colonies qui vont s'estendant sur plus de quatrevingt lieuës de pais le long des bords de cette grande Riviere, où l'on voit naître d'espace en espace de nouvelles Bourgades qui facilitent la navigation, la rendant et plus agreable par la veuë de quantité de maisons, et plus commode par de frequens lieux de repos

C'est ce qui cause un changement notable en ce païs par les accroissemens qui s'y sont faits, plus grands depuis qu'il a pleu au Roy d'y envoyer des tronpes, qu'il n'en avoit receu dans tout le temps passé, et par l'establissement de plus de trois cents familles en assez peu de temps, les Mariages estans si frequens que depuis trois ans on en a fait quatre-vingt-treize dans la seule Paroisse de Ouebec.

La crainte des ennemis n'empêche plus nos Laboureurs de faire reculer les forests, et de charger leurs terres de toutes sortes de grains, dont elles se

France, quand on leur donners une semblable culture. Nos Chasseurs vont bien loin en toute asseurance courir l'0rignal, avec un profit signalé qu'ils retirent de cette chasse. Les Sauvages nos alliés ne craignans plus d'estre surpris en chemin, nous viennent chercher de tous costés de cinq et six cents lieuts d'icy, ou pour restablir leurs commerces interrompus par les guerres, on pour en commencer de nouveaux. comme pretendent faire des peuples fort éloignés, qui n'avoient jamais para icy, et qui sont venus cet Esté dernier pour ce sujet.

Les Iroquois même, comme s'ils cersoient d'estre et Sauvages et Iroquois. remplissent quelques-unes de nos habitations, pendant une bonne partie de l'année, et font leur traite avec nos François, avec toute la privauté souhaitable, et ils feroient bien plus et même se viendroient habituer parmy nous, si la guerre qu'ils ont avec vue nation qu'on appelle les Loups, ne les empeschoit pas de venir en assurance chez nous.

Ces biens dureront autant que la paix, et celle-cy autant que les Iroqueis #ront en crainte, dans laquelle il estimportant de les maintenir, si l'on veul nousser l'establissement des Colonies qui ont pris de si heureux commencemens.

C'est à quoy travaille fortement Mosieur de Courcelle, Gouverneur de tout ce païs, qui ayant ietté les premieres frayeurs dans les terres des ennems par ses marches si hardies, les y maistient par l'apprehension de guelque 🕬 blable desastre, n'y ayant rien qu'il ne doivent craindre d'un courage est au sien, et dont ils ont eu des preuves ві estonnantes.

Pendant qu'il conserve les Iroquois@ paix par l'apprehension de la guerre et par la conservation des Forts de saint Anne et de saint lean, dont la proximité les retient dans le crainte et dans leur devoir, Monsieur Talon, Intendant pour la Roy, n'a point cessé d'appliquer tous ses trouvent capables autant que celles de soins pour le bien universel de ce pais

pour la culture des terres, pour les de-| dessein de faire élever einq petites filles convertes des mines, pour les avan- dans le Seminaire des Meres Vrsulines. tages des negoces et pour toutes les commodites qui penyent servir à l'établissement et à l'agrandissement de des Manufactures, nous vovons deià cette Colonie, de sorte que nous re-| celle des souliers et des chapeaux comgretterions beaucoup plus son retour en ! mencee, celle des toiles et des cuirs France, si nous n'avions eu Monsieur projetce, et on attend que la multide Boutroue son successeur. ce que nous pouvons souhaiter d'avan- duise suffisamment des laines pour m-Lazeny pour bien reparer cette perte.

bonte tout à fait Royale a change la face , cent à se distribuer dans tout le pais, de ce país, par ces puissans secours! La Brasserie que Monsieur Talon Monsieur de Salieres Colonel, dudit Re- ! debit. giment, qui apres avoir blanchi dans les armees de France, où il s'est faitassez - dit-soit-bien considerable pour faire-paconnoiste, est venu les prendre part roistre les fruits de la paix, e est peu a la cloire de la reduction des froquois, meanmoins en comparaison des avand'squels, il en a 'emm mé, cinq de di- (tages qu'elle donne pour la conversion de verses nations, même de celle d'An-itous les Sauvages de ces contrees. C'est dastoe, pour les presenter au Roy.

nos Sauvages d'iev, car depuis quel- la guerre avoit arreste le cours ; six aues Conferences que Monsieur Talon. Peres lesintes sont épars dans toutes a cues sur les intentions du Roy, ex-les Nations frognoises, et y out dem pliquees par les depesches recenés de restably quatre Eglises considerables, Monsieur Colbert en ce qui regarde l'e-jet baptise plus de cent cinquante perducation des Sauvages, et leur confor- | sonnes, outre cinquante autres froquois mite a nos inœurs. Monseigneur 1 E-1 presque tous Adultes, qui ont este bavesque de Petree, et les Peres Tesuites, prises a Quebec. ant deja mis dans leurs Seminaires un 🗀 nombre de petits garçons Sanvages, la plus de quatre cens henes d'iev dans pour y estre elevés avec les enfans les Missions des Outnonaes, on ils ont François; ce que Messieurs les Eccle- preche I Evangile à plus de vingt-cinq siastiques qui sont au Mont-Royal ont | Nations differentes, et receu à 1 Eglise

Relation-1666.

Et parce qu'un pais ne peut pas se former entierement saus l'assistance C'est tout | plication qui se fait des moutons, protroduire celle des draps, et c'est ce que Ce sont des obligations foutes nou-|nous esperons dans peu, puisque les velles dont nostre Canada est infiniment | bestiaux se peuplent iev abondamment, redevable à sa Majesté, qui par une entrantres les chenaux, qui commen-

qu'il y a fait passer avec de si grandes fait construire, ne sernira pas peu aussi depenses, entre autres le Regiment de pour la commodité publique, soit pour Carignan Sali res, dont bon nombre l'espargne des boissons envyrantes, qui d'Officiers et plus de 400, soldats ont causent iev des grands desordres, ausgrossi la Colonie, s'estans faits habi- quels on pourra obvier par cette autre tans avec de tres avantageuses condi-tions : car on a donné a chacan des fais inte, soit pour conserver l'argent Soldats cent francs, on cinquante livres dans le pais qui s'en divertit par avec les vivres d'une année, a son l'achapt qu'on fait en France de tant de choix, et cinquante escus au Sergent, boissons, soit enfin pour consumer le ou ceut francs avec les vivres d'une année, surabondant des bleds qui se sont trouaussi a son choix, ce qui est cause que "vés quelquefois en telle quantité, que fort non retournent en France avecyles Laboureurs n'en pouvoient avoir le

Mais quoy que tout ce que nous avons sice qu'on verra dans cette Relation par On commence aussi à s'appliquer à le restablissement des Missions, dont

Quatre autres lesuites sont à courir aussi pris resolution de faire, comme par le saint Baptesme, plus de quatre-encore Monsieur Talon, qui est dans le vingts personnes cette dermere année. reasement nostre voyage sans découvrir : l'esprit de ceux qui n'ont pas connoisaucune piste des ennemis. pris le coste du Sud-pour retourner en hommes. Au recit de cette-fable que leur pais, et nous tenions le costé du nons en firent fort serieusement nos Nord dans le Lac de Champlain.

Nous avons admiré d'abord le soin l que nos froquois Chrestiens avoient de **pri**er Dieu tous ensemble aussi-tost aprés l'embarquement, nonobstant qu'ils l'qu'ils n'en auoient pas besoin comme cussent assiste à la sainte Messe que **nou**s dision**s** tous les jours de grand|conte si ridicule est qu'en verité le Lac nous mettions tous à ramer comme de pestes, qui causent de furieuses lames, pauvres forcats, depuis le matin jusqu'an sur tout dans le bassin où le sieur Corsoir ; pas un de nous trois n'avoit ap- lart dont nous venous de parler est perv, **pr**is ce mestier, mais le peu de monde let quand le vent vient du costé du Lac, **œu il** y avoit avec nous pour porter les il pousse sur ce rivage quantité de travaux necessaires, nous obligeoit à pierres dures et propres à faire du feu. Nous traversames nous y engager. gayement tout ce grand Lac, deià trop vu des trois Peres, que nons avons trou-renomme par le nantrage de plusieurs vée à cinq lieues du Lac du S. Sacrede nos Francois et tout fraischement ment, à la portée du canon d'un petit par celuy du sieur Corlart, commandant - Islet de 20. pieds environ de diametre. **d'un** Hameau des Hollandois proche Elle n'est pas de la nature de toutes d'Agnié, qui venant a Quebec pour vécelles que l'av vues sur les rivages de traiter de quelques affaires importantes. Ja mer, ou any environs de Quebec, **fut n**ové en traversant une grande bave, qui n'ont que de l'apparence; mais ou il fut surpris de l'orage.

lieue du Sault, ou se decharge le Lac France : la couleur est d'un beau bleu. du S. Sacrement. Nous nous arrestâmes, les lames se levent aisement, si grandes tous en cet endroit, sans en scavoir la et si petites qu'on veut, fort tendres et cause, sinon quand nous visines nos fort donces. Sauvages ramasser sur le bord de l'eau l en avons seen le mystère, car nos lro- petite demi-liène au traners des bois, **rendre** hommage a une nation d'hommes **invisibl**es, qui habitent là, dans le fond | de l'eau, et s'occupent à preparer des pierres a fusil, presque toutes taillees aux passans, pourveu qu'ils leur ren**dent leur**s devoirs en leur presentant du **Detun** : **s**'ils en donnent beaucoup, ils | depuis si long-temps. **leur f**ont grande largesse de ces pierres. Ces hommes marius vont en canot comme les froquois, et quand leur grand Capitaine vient à se jetter à l'eau pour entrer en son Palais, il fait un si l grand bruit, qu'il remplit de frayeur | nelle, à l'entrée de ce Lac. pour de-

Ils avoient | sance de ce grand Genie et de ces petits Troquois, nous leur demandames s'ils ne donnoient pas aussi à petuner au grand-genie du Ciel, et à ceux qui demeurent avec luv? Ils respondirent ceux de la terre. L'occasion de ce Ces prieres achevées, nous est agité souvent de tres horribles tem-

le passay vne belle Ardoisiere, dit celle-ev est toute semblable à celles que Nous arrivames à trois quarts de l'av veues dans les Ardennes de nostre

Pendant que le m'arrestay à cette des pierres à fuzil presque toutes tail-|Ardoisière, nos matelots debarquants Nous ne fismes point pour lors au bout du Lac du S. Sacrement, et se de reflexion a cela ; mais depuis nous preparants au portage, qui est d'une quois nous ont dit qu'ils ne manquent chacun se charge des hardes et des cajamais de s'arrester en cet endroit pour nots, dans lesquels nous estants rembarques, enfin après quelques comps d'avirons nous les quittàmes, bien joveny d'estre heureusement arrives au bout du Lac, d'ou il ne nous restoit plus que trente lieues de chemin par terre, pour nous rendre au terme où nous aspirions

Tous le pais des froquois estoit alors dans des apprehensions si estonnantes d'une nouvelle armée des Francois, que depuis plusieurs jours quatorze guerriers estoient continuellement en sontcouvrir la marche de cette armée, et quoise, à qui des guerriers de la nation pour en porter en diligence les nou- des Loups avoient peu auparavant enlevé velles à toute Nation, afin de luy venir | la chevelure à la veue de la Bourgade. dresser des embûches dans les bois à Le Pere Fremin estant entre dans la la faveur desquels ils pretendoient l'attaquer avantageusement et la harceler II y avoit donc là une dans les defilés. troisième bande postée à son tour, pour faire ces découvertes ; mais par un grand hon-heur pour eux et pour nous. au lieu d'ennemis, nous leur fusmes des Anges de paix, et eux de Lions qu'ils estoient, ils se firent nos valets et nous servirent bien à propos de portefaix, la Providence nous les avants preparez pour se charger de nos paquets, que nous avions bien eu de la peine à transporter par terre iusqu'au païs.

Nous marchons donc de compagnie à petites journées, et nous nous rendons à trois quarts de lieue de leur principale Bourgade nommée Gandaoüagué, qui est celle que feu le Pere logues a arrosée de son sang, et où il a esté si mal traité pendant dix-huit mois de cap-On nous y recent avec les ceremonies ordinaires, et avec tout Thonneur imaginable. Nous fumes conduits dans la cabane du premier Capitaine. où tout le monde vint fondre pour nous considerer à l'aise, tout ravis de voir chez eux les François și paisibles, qui peu auparavant y avoient parù comme en furie et mettant le feu par tout.

Les premieres applications du Pere l Fremin furent d'aller par les cabannes chercher les captifs Hurons et Algonquins qui composent eux seuls les deux tiers du Bourg, il baptisa d'abord dix de leurs enfans, presentant à Dicu ces heureuses premices de la nouvelle Mis-

sion.

# ARTICLE II.

# Premier Baptesme conféré à une femme Iroquoise.

C'est icy le lieu de raconter un miracle de grace, que la bonté Divine opera en la personne d'une pauvre lro- propre malheur, et du retardement que

Cabane où estoit cette pauvre malbeureuse toute trempée dans son sang, et plus morte que vive, à cause des blessures qu'elle venoit de recevoir, il l'aborde, et la voyant tirer à la fin luy parle de l'autre vie, des peines de l'enfer. où clle alloit tomber, si elle n'embrassoit la Foy, et des biens du Paradis qui luy estoient asseurés, si elle se faisoit Chrestienne. A ces instructions elle fait la sourde oreille, et le Pere fut contraint de sortir sans rien gagner sur son esprit. Pendant que nous sommes en prieres pour le salut de cette pauvre ame, le Pere retourne à la charge; mais il ne fut pas plustost entré dans la cabanne qu'il y trouva un nouvel obstacle de la part d'une vieille femme, qui le repoussoit d'un costé, et de l'autre fortifioit la malade dans son opiniastreté ; l'heure marquée par la Providence n'estoit pas encore arrivée, on y retourne pour la troisième fois, mais sans fruit. Nous desesperions presque entierement du salut de cette moribonde, parce que nous estions sur les termes de partir de cette Bourgade bien faschez de laisser cette proye au demon.

Neanmoins le Pere fut puissamment inspiré de faire un dernier effort, pendant que nous levions les bras en laut pour flechir la Misericorde de Dieu, il entre, il s'approche, il parle, il est écouté, et il trouve cette pauvre femme toute changée; elle l'entend avec plaisir. elle repete les prieres avec ferveur. en vn mot elle se trouva si bien disposée. le S. Esprit ayant esté son Maistreel son instructeur qu'avant qu'elle expirast. nous luy donnâmes le S. Baptesme. pour estre la premiere Ame de celle Barbarie qui priera Dieu pour nous dans le Ciel, et pour la conversion de ses compatriotes. Nous ne deviors pas rester ce jour-là à Gandaouague: mais Dieu, qui a ses desseins, sit naistre le salut de cette pauvre femme de son coup.

#### ARTICLE III.

epreuce d'une autre semme Iroquoise après son Baptesme.

A Scytha, sed omnia et in omnibus Chrestiens. Le Pere Fremin la raconte

onsiderable.

dant ce temps que Dieu me donqu'ils y devoient pratiquer.

: I instructors et luy ferois conce-, que tu dois tenir la parole.

ent les guerriers qui estoient costé de faire tout ce que je devois esour suivre les Loups qui avoient | perer d'une fervente Catechumene; elle assista à toutes nos assemblées avec une ferveur des premiers Chrestieus, et quand il me fallut partir, avant designé la Cabaune où tous se devoient assembler les matins et les soirs pour y faire les prieres publiquement, et avant nomine une bonne Chrestienne pour avoir soin d'avertir tous les autres de l'heure de ces assemblées, nostre s voiev vne autre merveille de froquoise se presenta pour ect office pien plus considerable que la pre- | de Charité et d'humilité, et avec un ; elle donnera sans donte de la courage tout à fait heroïque, elle suration any Lecteurs, et à mesme monta la honte naturelle et ordinaire leur fera voir que la force du ve-i qu'ont les jeunes femmes froquoises, Christianisme et l'Esprit de lesvs- d'aller de Cabanne en Cabanne faire ces , ne se trouvent pas moins parmy sortes d'invitations, qui ne se font point thares, que chez les peuples po- sans recevoir des brocards et des insbi non est Gentilis et Indaus, Bar- : jures de la part de ceux qui ne sont pas

Quand je fus prest de partir, comme oute la fidelité possible en ces elle vit qu'elle ne pouvoit pas encore obtenir la grace d'estre Baptisée, elle ivant au país des froquois, nous que dit, mais avec une ravissante ingeobliges de rester trois jours à la muité. Pour le moins, baptise mon fils ere Bourgade qui se trouva en tunique, il n'a pas encore peché comme chemin appele Gandaouague; la | moy, pour se rendre indigne de ce bone des guerriers de la nation des heur. Le luy accorday cette demande, nous y tenant resserez, et nous et la consolay beaucoup, luy promettant chant de passer outre, sans es-1 de me rendre dans 15 jours aupres d'elle, pour l'instruire.

Les fă jours estants expirés, et ne ien à propos, je táchay de ra- i pouvant me derober aux affaires plus r nos anciens Chrestiens de la Limportantes qui m'accabloient, ie ne pus . Huronne, lesquels depuis plu- tenir ma promesse pour l'aller voir ; années estoient privez de la veue | mais elle vint elle mesme me trouver r Pasteur ; je les fis tous assem- (dans la Bourgade de Tionnontongueu. ans une Cabane écartée, pour y de fus ravi de la voir, et luy avant dit tous les exercices du Christia-! que l'allois me mettre tout de bon à luv l'apprendre les prieres et les principaux stronya parmy ce petit troupeau, Mysteres de nostre Foy : le les seav, mme troquoise agée de vingtemq | me dit-elle, le les ay apprises parfaiaquelle voulut rester pour enten- ; tement pendant ton absence, par le que je devois dire : à la fin de moven d'une bonne Huroune qui n'a n discours, m'adressant la parole, cesse de m'instruire tous les jours, puis e dit que tout de hon et sans fein- « étant mise à reeiler parfaitement toutes lle vouloit estre Chrestienne, le les prieres etles principaux articles de la spondis que je jugerois de sa sin- Foy: A quoy tient-il, m'ajouta-t-elle, par sa perseverance; que cepen- que tu ne me baptises? c'est à present

•u a peu le grand bonheur auquel | Comme le nela connoissois pas encore piroit. Elle ne manqua pas de son assez, le la differay à un autre temps, le plus doucement qu'il me fut possible, et ie luy sis trouver bon de s'en retourner chez soy en emportant l'esperance qu'au plustost l'acquiescerois à ses desirs. De fait, quelque temps apres ie fus en sa Bourgade de Gandaouagué. Comme i'y entrois, elle vint audevant de moy, pour me demander le Baptesme; ie j tachay pour lors de m'informer de nos bounes Chrestiennes Huronnes, comme elle s'estoit comportée pendant mon absence; elles m'assenrerent qu'elle avoit esté l'exemple de toutes les antres soit en sa ferveur, soit en l'assiduité aux prieres tous les matins et tous les soirs, sans y avoir iamais manqué, qu'elle adioùtoit mesme ses paroles à ses exemples, les exhortant avec une ardeur admirable.

Ie luy parlay donc en particulier pour sonder un peu le fond de son cœur, et ie trouvay une femme d'une rare innocence, d'un bon esprit, et d'une heureuse memoire; elle s'estoit habituée à reciter tous les jours son chapelet cinq et six fois, et ie puis assurer que depuis le matin iusques au soir, elle estoit en oraison continuelle. Toutes ces belles dispositions m'obligerent entin à luy conferer le S. Baptesme.

Cette vertu estoit trop grande pour n'estre pas éprouvée; elle n'eut que deux iours de terme, aprés lesquels son fils tombe malade. le tremblois de peur pour cette pauvre femme, ne la croyant pas encore assez bien affermie, mais ie m'apperceus bien que ce n'estoit pas une vertu du commun, elle ne broncha point dans ses saintes resolutions, et continua ses devotions à l'ordinaire, et merita par sa constance la guerison de son fils.

Mais ce ne fut que pour entrer dans une plus rude épreuve : à peine son fils est-il gueri, que son mari fut tué tout proche du bourg parles Mahingans ; elle aimoit cet homme plus qu'elle mesme, et comme elle estoit bien faite, aussi avoit-elle bon esprit, et estoit des meilleures familles du païs; toutes ces bonnes qualités avoient donné naissance à leur mariage, qui s'estoitfortiflé

ciproque tendre et tres constant, et passoit pour le plus accomply qui fust entre les Sauvages.

On peut iuger par là quelle devoit estre l'affliction de cette femme, et si sa foy, qui n'estoit encore **que dans son** berceau, n'estoi**t pas bien en danger de** se perdre; mais tant s'en faut qu'elle se relâchast en ses devotions, qu'an contraire elle les augmenta pour se fortifier toûjours de plus en plus contre les attaques du diable, qui suscita les pareas du defunt pour venir tous fondre en sa Cabanne, et luy faire mille reproches, luy imputant et la maladie de son fils et la mort de son mary, qu'elle avoit tués se faisant Chrestienne. Ses propres parens s'en meslerent aussi, et tous ensemble passerent huit iours autour d'elle, la chargeant de toutes les iniures les plus atroces que la passion leur pouvoit suggerer, et usant envers elle de tous les mauvais traitemens qu'on peut s'imaginer en ces rencontres.

Les courages les plus fermes plieraient dans ces conionctures, et huit iours de souffrances estoient assez pour la ietter dans l'abattement, et d'esprit et decorps; mais elle nes en fut pas plutost apperceuë qu'elle m'envoia quenr pour l'aller consoler. A nostre entreveüe elle redoubla ses larmes, et ie ne pus retenir les miennes; mais ses larmes estoient toutes innocentes, et ie trouvay son cœur parfaitement resigné aux ordres de Dieu, et son Ame aussi nette parmi toutes ces brouilleries, et aussi innocente que le premier iour de Mais ce que i'admiray son Baptesme. davantage, ce fut sa fermeté dans sa foy, et dans toutes ses pratiques de devotion, dans lesquelles elle demeura toùjours inebranlable iusqu'à reciter son chapelet huit et dix fois par iour, en quoy elle goùtoit une merveilleuse douceur parmi ses plus grandes affictions.

Aprés cela, ie croyois que Dieu estoit content de ces épreuves; mais à peine vingt iours de temps avoient commencé à essuver ses larmes, qu'une fluxion luy tomba sur les yeux, qui luy rendit depuis huit ou dix ans par un amour re- | le visage monstrueux, et luy fit perdre l'usage de la lumiere. A cet accident tous ses parens, aussi bien que ceux de son mari defunt, redoublerent leurs persecutions: N'es-tu pas encore contente d'avoir tue ton mari, luv disoientils? veux-tu-encore te tuer tov mesme? **Ne vois-tu pas q**ue c'est la Foy qui cause tous ces maux? Aye pitié de ton**enfant** et de tes autres parens, si tu**veux l'abandonner** en prove à toutes **les miser**es. Ils continuerent huit iours durant dans de semblables reproches. **et elle, pendant** toute cette persecution. n'avoit autre consolation que celle que **Dieu luy donnoit dans ses prieres.** qu'elle redoubloit à proportion qu'on la persecutoit.

On luy amena plusieurs fois les ion**gleurs** du pais pour travailler à sa guenson par des festins et par des ceremonies superstitieuses, mais iamais elle n'y voulut consentir. Ceux qui sça**vent combien grande est la conde**scendance qu'ont les Sauvages pour **leurs parens,** ingeront aisement que la vertu de cette femme estoit heroïque, et ! **que Dieu luy a fait des graces bien sin- j** zulieres.

Avant donc refusé les iongleurs du **pois,** elle s'adressa à un de nos Chrétiens Hurons, qui scavoit un bon re**mede p**our son mal; et bieu le benissant, après trois mois d'espreuve, elle a recouvré et la lumiere de ses yeux, et la santé de son corps, et en reconnois**sance** elle continue dans ses ferveurs. qu'elle inspire à son fils, qui n'a que **quatr**e ans, et qu'elle a desia rendu scavant dans les prieres. Si la perse**veran**ce met le seau à une si henreuse ! faisant feu aux deux bouts du llourg. **vie, ie n**e ferav point de difficulté, | connoissant comme le fais, son inno- nous fit, consistoit en ces deux mots, cence, de l'egaler aux Chrestiens des qu'ils estoient heureux de ce que le premiers Siecles de l'Église. tournons au voyage de nos Mission- de l'air dont la nation des Loups le naires, que le recit de ces deux cho- troubloient, et remettre leur esprit en ses assez considerables a interrompii, honne assiette par l'assenrance de la Voicy comme il continue à parler:

#### ARTICLE IV.

De la reception des Peres dans les autres Bourgades Iroquoises, et d'un celebre Conseil qui y fut tenu aprés leur arrivée.

De Gandaouagué nous passàmes à une autre bourgade éloignée de deux lieues, on nous fûmes encore mieux receus qu'en la premiere, et que nous consacràmes par le Baptesme de trois enfans, dont l'un, qui se trouve Orphelin de pere et de mere, est tout prest d'ex-Ne voilà pas par avance une riche recompense de nos travaux passés. et un puissant aignillon pour embrasser avec courage ceux qui se presenteront.

Il fallut encore sortir de cette seconde Bourgade pour nous transporter à la Capitale de tout ce païs, nommée Tionnontagonen, que les froquois ont rebastie à un quart de liené de celle que les Francois brûlerent l'an passé. Nous v finnes escortés par deux cents hommes qui marchoient en bon ordre, nous allions les derniers immediatement devant les testes blanches et les plus considerables du païs. Cette marche se faisoit avec une gravité admirable, insqu'à ce que nous estans rendus assez proche du Bourg, tout le monde s'a**r**resta, et nous firmes complimentes par le plus eloquent de la Nation qui nous attendoit avec les autres Deputez. Après quoy, il nous introduisit dans la Bourgade, où nous firmes receus avec la decharge de toute l'artillerie, chacun tirant de sa Cabaune, et deux pierriers

Toute la harangue que cet homme Mais re- Francois venoit dissiper les bromllards paix, que nostre venue leur donnoit; après quoy suivit le festin, qui consistoit à un plat de bouillie de bled d'Inde cuit à l'eau, avec un peu de poisson boucané, et pour dessert un pamer de citrouilles.

Peut-estre s'estonnera-t-on que des l Missionnaires acceptent des honneurs qui leur sont si magnifiquement deferez, et se trouvent à des festins dont ces peuples ont de coûtume de regaler l leurs Ambassadeurs; mais et ces honneurs et ces festins sont à la Sauvage. c'est à dire de telle nature, qu'ils ne combattent point ni l'humilité, ni la temperance Chrestienne, au contraire ils fournissent les occasions de pratiquer avantagensement ces deux vertus. Il faut donc s'en tenir au sentiment de S. Paul: Scio et humiliari, scio et abundare, et satiari et esurire.

Le iour de l'Exaltation de la Sainte Croix estant destiné pour faire nos presens, c'est à dire pour parler en public sur le suiet de nostre venuë ; toutes les six Bourgades d'Agnié s'assemblerent icy, hommes, femmes, et enfans et vieillards, et aprés avoir donné commencement à cette action par le Veni Creator, dont le chant fut entrecoupé du son d'un petit instrument de musique, que ces peuples escoutent avec plaisir et avec admiration, le Pere Fremin harangua devant toute cette grande assemblée, s'accommodant pour les discours et pour les postures à la façon de faire de leurs plus celebres Orateurs, qui ne parlent pas moins par gestes que de la Il leur fit voir les grands biens que produisoient la paix, les malheurs qui accompagnent la guerre, dont ils avoient eprouvé les effets depuis un an par l'embrasement de leur Il leur reprocha les perfidies et les cruautés qu'ils avoient exercées avec tant de barbarie sur nos François. sans en avoir receu aucun mauvais traitement : il leur declara ensuitte, qu'il venoit exprés pour changer cette humeur barbare leur apprenant à vivre en hommes, et puis à estre Chrestiens ; et qu'en suite nostre grand Omnontio les recevroit pour ses sujets, et les prendroit desormais sous sa protection Royale, comme il a fait tous les autres peuples de ces contrées. Qu'au reste ils se donnassent bien de garde desormais d'exercer aucun acte d'hostilité, ni

de leur donner plus de terreur et faire plus d'impression sur leurs esprits, comme ces peuples se conduisent beaucoup par les choses exterieures. le Pere fit planter au milieu de la place où se tenoit le Conseil, une perche longue de quarante ou cinquante pieds, du haut de laquelle pendoit un collier de Pourcelaine, leur declarant que seroit ainsi pendu le premier des Iroquois qui viendroit tuer un François, ou quelqu'un de nos Alliés, qu'ils en avoient desia veu l'exemple par l'execution publique qui fut faite à Quebec l'année passée d'un homme de leur païs, qui avoit contrevenu à quelques uns des articles de la paix.

ll n'est pas croyable combien ce present si extraordinaire les estonna tous, ils demeurent long temps la teste en bas, sans oser ni regarder ce spectacle, ni en parler iusqu'à ce que le premier et le plus eloquent de leurs Orateurs, ayant comme repris ses esprits, se leva et fit toutes les singeries imaginables autour de cette perche, pour declarer son estonnement. On ne peut pas décrire toutes les gesticulations que fit cet homme agé de plus de soixante ans, que de regards inopinés à la veue de ce spectacle, comme s'il en eust ignoré la signification; que d'exclamations, en avant trouvé le secret et l'interpretation, que souvent il se prenoit horriblement par le gosier avec ses deux mains, se le serrant estroitement, pour representer, et en mesme temps donner horreur de ce genre de mort à une infinité de monde qui nous environnoit, en un mot, il employa toutes les figures des plus excellents Orateurs, avec une eloquence surprenante, et aprés avoir discouru sur ce suiet bien long-temps, faisant toùiours paroître des traits d'esprit qui n'avoit rien de commun, il finit en nous delivrant les captifs que nous demandions, et nous donnant le choix du lieu, où nous voulions bâtir nostre Chapelle, à la construction de laquelle ils s'offroient de travailler en toute diligence. lls nous delivrerent aussi un François qu'ils tenoient captif sur nous, ni sur nos alliés. Mais afin depuis quelque temps, et nous promi: de la Nation des Nez Percez, : de celle des Outaquaes, qu'ils remettront entre les mains pour nvoyer chacun en leurs pais.

#### ARTICLE V.

stablissement du Christianisme dans le païs des Iroquois d'Agnié.

stre Chapelle avant esté dressée es soins des froquois mesmes, qui ppliquerent avec une ardeur inable, nous l'ouvrismes et nous comames à v faire entendre la sainte e à nos anciens Chrestiens, ins autrefois par nos Peres dans leur des Burons. Il faut icy avouer i ne put s'empescher de verser des es de jove, en voyant ces pauvres is si fervents dans leurs devotions. l'annees qu'ils ont esté privés de instruction. C'est la recompense Dien nous donne par avance, pour Captifs. dits travaux ausquels ce genre de si barbare nous engage pour son r. Les journées nous couleut sans l iser, et nous voyans obligez d'emer les huit heures de suite à faire Dieu ceux qui viennent en la Cha-, le reste du temps se passe bien aux autres fonctions Apostoliques. **18 pour l**eur faire le signe de la ; sur le front, et elles s'accoûtu-. **à** le faire elles mesmes avant que coucher, leurs entretiens ordient.

zette Barbarie peut souffrir.

la liberté de douze Algonquins, Chrestiens, qui luy ont causé et ont receu reciproquement bien de la consolation ; il a esté obligé de rendre ce temoignage à la verité, declarant, qu'il n'eust iamais crù ce qu'il a veu et experimenté, combien la picté est bien enracinée dans l'ame de ces pauvres Captifs, qui surpassent de beaucoup en devotion le commun des Chrestiens, quov qu'ils n'ayent eu depuis si long temps aucune assistance de leurs Pasteurs. lls se sont approchez des Sacremens, ils ont fait baptiser leurs enfans, et ont fait voir le lien où ils s'assemblent tous les soirs sans y manquer, pour conserver leur ferveur par les prieres publiques qu'ils fout ensemble, où se trouvent aussi quelques Iroquois, attires par l'odeur de ce bon exemple, et persuadez de la verité de nostre sainte Foy par une si genereuse constauce.

Comme les froquois ont fait des conquestes dans toutes les parties du Caconstants dans leur Foy depuis | nada, ils nous donnent moven d'onvrir les Tresors de la grace à toute sorte de Nations, par l'instruction de leurs

Vne pauvre Esclave prise en guerre et amenée de la Mer du Nord, en ressent heureusement les effects; presto de mourir, elle a receu le S. Baptesme avec des dispositions merveilleuses.

Vne autre Captive de la Nation des Loups, a esté disposée au Baptesme, avant que d'estre brûbe selon la Sens meres nous apportent leurs petits | tence qu'on a portée contre elle. O qu'il va de plaisir de faire de semblables rencontres!

Nous ne prenons pas moins de soin pour la conservation de la paix que pour l'esta-'s dans les Cabaunes sont de l'Enfer | blissement du Christianisme, parce q**ue** r Paradis, dont nous leur parlons! L'un depend de l'autre ; c'estecqui nous a fait faire tous nos efforts pour conserver : mesme se pratique dans les autres | la vie à un Outaouac, que les Troquois gs. a l'unitation de celny-ev et on [d'Onnejout avoient envoié iev comme y invite de temps en temps pour une victime destinée au feu. On le fit aller administrer les Sacremens, et ; entrer dans ce Bourg, pour nous en dere ces. Eglises naissantes en l'estat , rober toute connoissance, on prepare les lifeux qui devoient éclairer cette hor-🛰 la premiere visite que le Pere rible muit, choisie pour cette cruelle ain a faite à une de ces Bourgades, execution. Par malheur il ne se troua trouvé quarante cinq anciens voit icy pour lors aucun des Anciens, à qui il appartenoit d'arrester ces p violences; les ieunes gens qui ne respirent que la guerre, s'estoient desia saisis de cette proye, et l'avoient enfermée dans une Cabanne toute en feu. pour y executer à la sourdine leurs cruautés ordinaires. Vne femme Iroquoise m'en vint avertir en secret, (c'est le Pere Fremin qui parle) i'y cours incontinent, ie parle, i'exhorte, mais en vain; ie menace, ie fais retirer les femmes et les ensans, tous m'obeissent, à la reserve de deux hommes, qui nonobstant tous mes efforts continuerent à brûler ce miserable ; ie fais le cry partoutes les rues du Bourg : Vieillards, vous estes morts; enfans, il n'y a plus de vie pour vous, la paix est rompuë: voila les Loups qui viennent d'un costé, et de l'autre le vois Onontio avec son armée: vostre terre va estre renversée, vos Champs, vos Cabannes, vos Bourgades vont estre ruinées. Aprés avoir couru toutes les ruës faisant ces cris, ie m'arrestay devant la Cabanne où l'on brûloit ce prisonnier contre un des principaux articles de la Paix : mais la porte estoit barricadée, ie crie plus haut, disant que tout le païs est perdu, on ne heur un vieillard parent de ceux qui estoient causes de cette tragedie, ie luv parlay si éfficacement, et mes menaces eurent un tel effet sur luy, qu'avec l'autorité que son âge et son alliance luy donnoit, il alla retirer ce pauvre homme du milieu des feux, et me le remit Il fut bien guery entre les mains. de ses blessures : mais la vehemence de la douleur, iointe à la peur, luy causa une sievre qui m'a donné tout loisir de l'instruire à mon aise, et le preparer à sa derniere fin. De fait, 24. iours aprés cet accident, il est mort en bon Chrestien; et ie ne doute plus que ce n'ait esté par une Providence toute particuliere, que i'ay fait tous ces efforts pour sa liberté, asin de le delivrer en mesme temps des feux des Iroquois et de ceux de l'enfer.

Nous l'avons enterré avec bien de la cependant nous travaillons toûiours à ioye, et avec toute la solennité qui se ramasser les precieux restes du sang peut garder dans le milieu de cette bar- de lesve-Christ, qui n'a pas esté moisse

barie. Tous nos Chrestiens y out assisté en bel ordre, et avec une modestis qui a ravy les Iroquois, lesquels out voulu voir cette ceremonie si extraordinaire, et qui ne s'estoit iamais pratiquée chez eux. Ainsi peu à peu nous establirons le Royaume de Irsvs-Chaus, sur les ruines de celuy de Satan, qui fait tous ses efforts au contraire, comme nous allons voir dans l'article suivant.

#### ARTICLE VI.

De l'yvrognerie des Iroquois d'Agnit de de ses malheureux effets.

Il y a bien des empeschemens à l'établissement de la Foy parmy ces perples, dont on a assez parlé dans les Relations precedentes; un des plus grands dont on n'a pas encore fait mention, et dont le diable se sert bien avantagesement, est l'yvrognerie causée per l'eau de vie, que les Europeans de cocostes là ont commencé à leur vendre depuis quelques années.

Elle est si commune icy, et y cause de tels desordres, qu'il semble quelque-fois que tous ceux du Bourg sont devenus fols tant est grande la licence qu'ils se donnent, quand ils sont pris de boisson. On nous a ietté des tisons à la teste, on a mis nos papiers au let. on a forcé nostre Chapelle, on nous a souvent menacez de la mort ; et pendant les trois et quatre iours que durent ces desordres, et qui arrivent assez souvent, il faut souffrir mille insolences sans se plaindre, sans manger, sans reposer, ces furieux renversant tout ce qu'ils rencontrent, et mesme se massacrant les uns les autres, sans espargner ni parens, ni amis, ni compatriotes, ni estrangers. Les choses vont quelquefois à un tel excés, qu'il nous semble que la place n'est plus tenable; mais nous ne la quitterons qu'avec la vie, et cependant nous travaillons touiours à ramasser les precieux restes du sang

our le reste du monde.

and l'orage est passé, nous ne ons pas de faire nos fonctions assez blement; nous avons entre autres ré la feste de Noël avec toute la tion imaginable de la part de nos bytes, dont plusieurs ont assisté à lesses de suite, ainsi Dieu ne nous : pas toùiours dans l'amertume.

us avons bien quarante Hurons qui profession publique du Chrisme, et qui sont pour la plus part es-bon train, et dans une grande re bien baptisé cinquante, et de ce sement. re, trente enfanssont avectoute as-

CHAPITRE III.

Mission de S. François Xavier chez les Iroquois d'Onneïout.

undu pour ces pauvres Barbares, tirer vers la Bourgade d'Onnelout, qui est la seconde Nation des Iroquois Inferieurs, la moins nombreuse en effet. mais la plus superbe, et la plus insolente de toutes. Il y arriva dans le mois de Septembre de l'année 1667. pour v ietter les fondements d'une nouvelle Eglise, à laquelle la Providence l'avoit destiné. Voicy comme il en parle.

le ne scaurois mieux commencer que par ce qui s'est passé en ce iour, auquel i'av eu la consolation de dire pour la premiere fois la Sainte Messe dans ma ur. Les trois premiers mois nous petite Chapelle, qui vient enfin d'estre s baptisé une cinquantaine de per-| achevée par les propres mains de nos es, dont deux femmes froquoises froquois. L'espere que la feste du Gloeux Algonquines sont en vove de sa- | rieux Archange S. Michel me sera de omme nous avons suiet de le croire, bon augure, puis qu'il est le Prince de es bons sentiments dans lesquels l'Eglise, il aura soin de celle-cy, qui ne ontexpiré : du depuis nous en avons | fait que naistre, et luy donnera accrois-

Huit iours aprés que l'eus ouvert la mce dans le Paradis. Voita pour le Chapelle. Dieu m'a comblé d'une iove **nt** tout ce que nous pouvons dire de | tres-sensible, dans l'heureuse rencontre Mission de Sainte Marie, pour la-lique l'av fait d'une femme âgée de 50. e nous concevons de grandes espe-jans, malade d'une oppression de poi-28. și la paix dure, et și nos froquois trine et d'une fievre continue, qui dans humilies. Pour y contribuer, nous | ses redoublemens la met à l'extremité. singé qu'il estoit bon que le Pere i Cette Ame predestinée pour le Ciel. on, après avoir esté chez les Hol- ayant ouy parler à sa tille de la priere sis, ou plustost les Anglois qui se que l'enseignois à faire tous les jours, rendus Maistres de la Nouvelle luy témoigna qu'elle seroit bien aise de inde, entreprist le voyage de Quebec | me parler pour se faire instruire ; io es glaces pour informer Monsieur ine transportay aussitost dans sa Caaverneur et Monsieur l'Intendant | banne, où je tronvay un cadavre animé, estat de ce pais, enfin qu'avants plutot qu'une femme vivante ; ce qui **s les** lumieres necessaires, ils pais- | m'obligea de luy parler du bonheur qu**e** continuer ce grand ouvrage de la les Fideles possederoient en l'autre vie. qu'ils ont si heurensement com-let luy ouvrir l'esprit pour les autres Myi steres de nostro-Foy. - Elle-m'escoute avec attention, et m'assure qu'elle croit tout ce que le luv dis ; i'v retourne tous les jours à plusieurs reprises, enfin la voyant tirerà sa tin, et d'ailleurs bien instruite, je l'av baptisée, et depuis i'av touiours reconnu dans elle vne affeclion tres-fervente et tres-sincere pour la priere.

Yn peu avant qu'elle expirast, ie luy Pere lacques Bruvas estant arrivé | fis faire les actes propres des moribons, nie, en compagnie des Peres Fre- jusqu'à ce qu'avant perdu la parole, st Pierron, se separa d'eux pour elle ne me parloit plus que par signes;

... a ser mere fois : Agathe. 👡 e mar de Baptesme) voila no repeat toy, ne l'aimes-- axe a encore l'offenser? and access un effort, elle dit score de croy en luy, il n'est pas . . . . gamue nous. Et la parole luv n mgec aussi bien que l'usage de mans, qu'elle ne pouvoit plus ree me tit signe des yeux et de . ...... dapprocher mon Crucifix, 🗓 🔑 o uit fait, elle le baisa avec tant .... vecon que l'eus-bien de la peine ne pas donner quelques larmes à un sas acte si nouveau, d'unc personne 👉 voe dans l'idolatrie, et instruite depais si peu de temps.

cest doncainsi que cette pauvre Iroqueise est morte entre les bras de less mourant, et c'est ainsi que Dieu detrempe les dégouts et les emuis qui sont inseparables de la fonction où ie sus employé, et qu'il adoucit les amertumes de ma solitude.

Cette seule victoire sur le demon est capable de me donner de nouvelles forces pour le combattre et pour tout entreprendre, où il s'agira de la gloire de mon Maistre.

Cette bonne femme a laissé une fille, qui est un des beaux naturels que ie connoisse, et qui ne cedera pas à sa mere, comme l'espere. L'av sceu d'elle une chose fortrare parmy les Sauvages, ct que ie ne puis assez admirer dans la corruption universelle des autres, c'est que iamais elle n'a violé la fov conjugale à son mari. On l'a souvent sollicitée, et mesme on luy a ietté des sorts pour la priver des fruits du Mariage, mais ni la sterilité, ni toutes les menaces qu'on a pù luy faire, n'ont esté capables de l'ébranler tant soit peu dans son dessein de garder la chasteté conjugale.

Quelque temps après le decez de cette lroquoise, i'ay envoie au Ciel un petit enfant que i'ay baptisé avant sa mort : c'est un Ange qui priera pour la conversion de ses Compatriotes. Quand ie n'aurois fait autre chose que de contri-

buer au salut de ces deux Iroquois, ie m'estimerois bien payé de tout ce que l'ay souffert et de ce que l'espere souffir à l'avenir. L'attens un grand sequence un effort, elle dit lauprés de bieu.

le me persuade qu'ils ont desia operé en la personne d'un Iroquois d'Agnié, habitué icy depuis plusieurs années, dont la conversion a des circonstances qui meritent d'estre rapportées. Cet homme estoit malade il v a longtemps, d'une fluxion sur la poitrine, qui ne luy donnoit point de relâche; son mal augmenta beaucoup depuis un voyage qu'il voulut faire à Agnié, d'où il retourna avec une fievre continuë, qui l'obligea de chercher quelque remede pour soulager sa douleur. l'avois par bonheur encore une medecine, que ie luy donnois plùtot pour gagner son affection, que pour luy procurer une entiere guerison; en effet il me témoigna déslors qu'il souhaitoit depuis longtemps d'étre Chrestien, et me pria de l'instruire au plustost. le commençay de le faire le mieux que ie pûs, mais le demon sit bientost avorter tous ces bons desseins, ct ie fus bien estonné lors qu'allant visiter mon malade, ie le trouvay si éloigné de croire en lesvs-Christ, qu'il ne vouloit pas mesme me regarder. persista huit iours entiers dans son opiniastreté, pendant lesquels il fut visité d'un longleur qui luy donna des grandes esperances de recouvrer la sante, et luy fit concevoir une plus grande aversion de la Robe noire. Cependant ie ne cessav de prier Dieu pour sa conversion, vovant bien qu'il avoit peu de temps à vivre, et i'interposay le credit de la Mere commune des Pecheurs envers son Fils, pour obtenir une parfaite penitence de cet infidele; apres quoy ie retournay en la Cabanne de ce miserable, que ie trouvay si foible et si abattu, qu'à peine pouvoit-il parler: Eh bien, luv dis-je, tu vois ou se terminent les belles promesses de ton longleur, et tu reconnois maintenant l'inutilité de ses sortileges ? ô que tu ferois

de te rendre la santé pour quelques an- | ils pourroient bien-donner de l'employ nees, car ie mentirois, puis que ton la un fervent Missionnaire. malest incurable; mais ie l'assure que | Quelques bonnes Chrestiennes Hnto seras heureux dans le Ciel pour que (rounes me viennent au secours, une peche en refusant d'entendre la voix du parlaitement l'office de Catechiste, le Maistre de nos vies ; mais il est assez suis surpris de l'entendre quelque bon pour le pardonner, si lu es marri fois faire ses exhortations à nos Catede Lavoir offense.

que le S. Esprit ni inspira, et qui tou- (la Foy; si i en avois beaucoup de semcha en mesme temps le cour de ce (blables, tout ce Bourg seroit bientost panyre homme qui ne cessoit de pleurer, 1 converty. que Deu ne l'eust touche.

ctions, apres lesquelles ie luy donnay aupres d'elles, mais il m'a este imposle Baptesine, auquel d'a survesen huit sible d'en tirer aucune raison : il n'y iours, pendant lesquels i me scaurois a pas yn Onneront dans ce Bourg, qui exprimer la ferveur et la devotion qu'il entende leur langue, et qui en soit ena temorgnee pour la priere.

en debre; mais quoy qu'il n'entendist. Victimes refter sur moy du milieu, de d · la priere. L'esprif luy retourna un pouvoir donner, uy pour les peunes aupres de lui pour le faire souvenir de ou elles alloient tomber. In a. et pour luy inspirer des pensees! Lay este un peu consolé dans monmais il n'avoit pas besoin de ma preschille de nostre Azathe, dont i av parle, 📭 sus marri de Lavou oflense. .

qui continue ainsi a me consoler dans declarant qu'elle estoit resolue de nei ma solitude.

Courage, mon frere, to as entrepotres nominee Felicité, qui fait chamenes, et les instraire de l'apporl'adioutay plusieurs autres choses tance de la priere, et de l'excellence de

et me disoit en sanzlotant : Lay peche, de douceurs sont entremélées de mon frer con ay point d'esprit, mais bien des troix ; la plus rude que l'ay ne m'abandonne pas, ave pitie de moy, l'ene de ma-vie, lest d'avoir veu brûler instruis moy sans delay, le seray plus liey quatre femmes, pris sur la Nation somple desormais à escouter ta parole, 'd'Andastogue, sans que i ave pû leur re ne veux plus obeir au demon. Il ac- cadministrer le saint Baptesme, pour les compagnot ses pardes de fant de lar-tempescher de passer d'un feu veritames, que ie n'eus pas de peine à croire (blement bien cruel, et qui me faisoit Chorreur, a un autre me imparablement le recommencay done mes instru- plus (1200reux. Lay tait ce que cay pú tendu. O que ce m'estoit là une rude Trois jours devant sa mort, il tomba et pesante Croix, de voir ces panyres men quand on by parlot d'affaire, l'leurs flationes, des oullades tendres et il sembloit nearmours retourner en suppliantes comme pour me demander son bon sens quand is his parlois (quelque soulazement, et no leur en iour avant son trepas, que le passay qu'elles souffroient alors, ny pour celles

propres pour l'estat, ou il se trouvoit; allhetion, par les bons sentimens de la sence pour cela, car il ne faisoit que car in estant venne trouver lors qu'on repeter uisqu'au dermer moment de sa camenoit ces. Esclaves, et qu'on les revie, les paroles : lisys, avez pitie de moy, "cevoit à la mode du pais, c'est à dire ; avec une prodiziense decharge de coms Lattribue cette conversion à la Sainte de bastons, elle me demanda sul v Vierze, qui l'a impetree de son Fils, et cavoit du mal d'aller voir l'ur reception, point sortir de cliez soy, de peur de de-Après de comp degrace, l'espere avec plaire à Then, par la veue de ce spela unsericorde de nostre hon Deu, ctacle d'horreur ; cependant en fusoit quancum malade ne m'eschappera sans ales eris et des luces par tontale Bourg, que le le dispose a la mort, quoy capables d'exeiter la comosite des plus que le nombre en soit si grand que i av (modestes, et il ne faut pas une ve inbien de la peine à les visiter tous, et | dre vertu pour s'abstemr de se trouver à ces ceremonies, qu'il en eust fallu | autre fois pour ne pas regarder les Entrées triomphantes que faisoient les Romains dans leur ville, aprés quelque celebre victoire, puis que c'est à proportion la mesme chose à l'égard de nos Sauvages, qui mettent toute leur gloire à ramener des Captifs, et leur faire faire comme une entrée triomphante dans leur Bourg.

Le jour d'apres qu'on cût brûlé ces Captifs, cette bonne femme s'informa de moy, s'il y avoit du mal d'assister à ces executions, et luy aiant respondu qu'elle n'offenseroit point Dieu, si elle s'y trouvoit sans aucun mouvement de hayne ou de vengeance, et sans prendre plaisir à la disgrace de ces miserables : Ie n'ay pas osé, me dit-elle, y aller dans la crainte de déplaire à Dieu. le n'ay point vêu de conscience plus delicate ; l'admire sa generosité à prier Dien en face des plus libertins. Si elle continue comme elle a commencé, i'espere qu'elle sera un iour l'appuy de l cette Eglise naissante. Peut-estre estelle redevable de ce bonheur à son mari, Huron de Nation, autrefois baptisé par le feu Pere-Garreau, homme d'un bon naturel, et fort porté aux choses de son salut.

C'est ainsi que ce petit troupeau va croissant, ie l'ay augmenté dés les quatre premiers mois, de cinquante deux Ames, à qui i'ay conferé le Sacrement de Baptesme. Ce sont la plus part des enfans, car pour les Adultes, il faut y proceder avec un grand discernement, de peur de faire plus d'Apostats que de l Chrestiens. Ils tiennent le songe comme une Divinité qu'ils adorent, et ils ont que de toutes les Missions Iroquoises, l'instabilité du mariage comme une celle sur qui nous iettons les yeux avec porte ouverte au desordre de leurs convoitises. Ce sont deux grands obstacles à la Foy, et qui me rendent plus difficile à les admettre à l'Eglise; neanmoins si les prieres des Ames zelées pour la conversion des Sauvages obtiennent de la misericorde de nostre Seigneur, que nos Iroquois demeurent dans l'humiliation et dans la crainte. i'espere qu'en peu de temps nous pour-

delité une Eglise fleurissante, et reduite ces esprits de sang et de cruauté, à la douceur du Christianisme.

#### CHAPITRE IV.

## De la Mission de S. Iean Baptiste, aux Iroquois d'Onnontaé.

Nous suivons la situation des lieux dans l'ordre des Chapitres; car apres la Nation d'Agnié, et celle d'Onneiout, tirant entre le Midy et le Couchant, on rencontre Onnontaé, grande Bourgade, qui est le centre de toutes les Nations lroquoises, et où se tiennent tous les ans comme les Estats generaux, pour vuider les differents qui pourroientavoir pris naissance entre eux, pendant le cours de l'année.

Leur Politique en cela est tres sage. et n'a rien de Barbare : car, comme leur conservation depend de leur union, et comme il est difficile que parmy des peuples où la licence regne avec toute impunité, sur tout parmy les ieunes gens, il ne se passe quelque chose capable de causer de la rupture et de desunir les esprits, ils font châque année une assemblée generale dans Unnontaé, où tous les Députés des autres Nations se trouvent pour faire leurs plaintes, et recevoir les satisfactions pecessaires, par des presents mutuels, avec lesquels ils s'entretiennent ainsi en bonne intelligence. C'est ce qui fait plus de complaisance est celle-cy, par ce que outre ce que nous en venons de dire, elle a receu toute la premiere les lumieres de l'Evangile, et peut passer pour la plus ancienne Eglise des Iroquois.

La Providence a fait naistre une occasion favorable pour luy donner commencement, ou plûtost pour retablir en son premier estat le Christianisme rons elever icy, sur les ruines de l'infi-| qui y estoit florissant, et le seroit en

**core, si la perfidie de quelques uns de l** ces Barbares n'eussent chassé les Pa**st**eurs, il y a plus de dix ans, par la guerre qu'ils renouvellerent alors contre l les Francois.

Le Pere Iulien Garnier, estant monté **pen**dant l'Esté dernier à Onnejout, pour y travadler | coniointement avec le Pere | Bruyas, au salut de ces peuples, se vit-fait pour la Nation Françoise, ce que oblize par tous les motifs de charité, de **don**ner insqu'à Onnontaé, qui n'est pour un autre, ayant rachepte plus de **él**oigne que d'une petite journée,

gnages de cordialité et de bienveillance, des ensse retirés. Mais maintenant le **qu**'on peut souhaiter d'un peuple qui ; n'ose plus me gloritier de ce que i'ay quoy que barbare est fort affectionné à fait en ce point, d'autant que vous, **no**s Peres, iusques la qu'ils luy firent Onnontio, avez fait bien davantage une donce violence pour l'empescher pour nous, donnant la vie non seule**de r**etourner à son Poste, se mettans ment aux Onneiout qui estoient parmy en devoir de le contenter en tout ce | vous, tandis que ceux de la part de qui qu'il desireroit d'eux. leur ent déclaré qu'il ne pouvoit pas de- tuoient ; mais de plus la donnant à meurer tout-seul et sans Chapelle, Ga- tout autant de personnes qui composent rakontie, ce fameux Capitaine dont on nos cinq Nations, lors qu'y avant mené a tant-parlé dans les Relations prece- une puissante armée, et pouvant mettre dentes, s'obligea de satisfaire à l'un et tout a feu et à sang, d'autant que chaà l'autre; et de fait en peu-de iours il | cun fuvoit devantelle, vous vous estes mit sur-pied une Chapelle, et aussitôt | contente d'humilier le seul-Agnie, c'est **apr**es entreprit le voyage de Quebec, l pour visiter Monsieur le Gouverneur, **qui** avoit desiré de voir cet homme si let c'est de quoy aujourd'huy je vous obligeant envers les François, et pour **emm**ener avec soy quelques uns de nos **Per**es, qu'il venoit demander, et dont ( il vouloit estre le Conducteur en son hostre sang, ny nostre totale rume, Dais.

Pour faire mieux reussir son Ambassade. If he partie avec les quatre premieres testes du Bourg, qui represen**toient** les principales familles dont il est **compose.** En cette Compagnie il arriva **à Queb**ec le 20, iour d'Aoust dernier, où ayant paru devant Monsieur le Gouver**peur** et Monsieur l'Intendant, il fit eina presents qui estoient comme les Tru**chamens des cinq paroles, qu'il portoit** l de la part de toute sa Nation.

ARTICLE I.

Presens faits par Garakontie, Ambassadeur des Iroguois d'Onnontaé. Il parla en ces termes à Mr. le Gouverneur.

le me suis autres fois vanté d'avoir iamais parmy nous un Amy n'avoit fait l vingt six de ses Captifs des mains de Il y fut receu avec tous les tesmoi- ; ceux qui les auroient brûlés, si je ne Et comme il ils venoient demander la paix, vous en quoy vous avez surmonté l'esperance que i avois en la clemence des Francois, viens remercier, et voudrois bien aussi estre capable de remercier nostre grand Roy Louis, de ce qu'il n'a pas desiré mais sculement de nous humilier.

- 2. le viens aussi nettover vos visages des larmes, que le Pere Garnier nous a dit avoir decoulé de vos veux, en suite de la mort de nos gens tues p**ar** les Andastoc.
- 3. Le Pere Garnier en mettant le pied dans Onnontague, dit que c'estoit Onnontio qui luy auoit commande partant de Mont-Royal, de nous venir visiter, pour voir en quel estat estoit nostre pauvre Nation. Cette courtoisie nous a tellement gagné le cœur que nous luv avons fait toutes sortes de caresses, et l'avons prie de ne nous point quitter ; 🏖 quoy s'estant accorde, moyennant que nous luy fissions une Chapelle et que nous luy vinssions querir un compagnon,

nous avons fait l'un et l'autre. La Cha-| pas faire. Fais donc perdre la pensée pelle fut faite deux jours aprés son arrivée, et maintenant nous voicy venus, premierement pour vous remercier de ce que vous vous estes souvenu de nous, et puis pour demander vne Robe-noire pour luy servir de compagnon, donnez nous aussi un Chasseur.

- 4. Vous ne scauriez douter de ma fidelité ; ie vous prie de croire que toutes nos Nations seront dorénavant dans le respect qu'elles ont promis à votre grand Onnontio, n'écoutez plus les Hurons fugitifs, qui vous veulent mettre en defiance envers nous.
- 5. Nous n'avons jamais tenu les Loups pour nos ennemis, et neanmoins ils nous tuent. Faites, ô Onnontio! que vostre voix retentisse dans leur païs, et que dorénavant ils n'infestent plus les chemins, que vous et nous tenons pour nous entrevisiter, car autrement ils vous tuëront bientost aussi bien que nons.

Aprés qu'il cut ainsi parlé on luy fit response par autant de paroles, accompagnées de cinq presents.

Responses données le 27. Aoust 1668. aux paroles des Iroquois de la Nation d'Onnontagué portées par le Capitaine Garakontié.

Le François convient avec tov: tu as tesmoigné en toute occasion, que tul'aimois si fortement, qu'il en a receu des marques assurées, qui ne souffrent pas qu'on doute de la verité de tes paroles ; aussi il t'a témoigné qu'il avoit cela fort agreable, et t'en a marqué sa reconnoissance, que les belles actions sont estimées meritoires, quand elles se soutiennent par une conduite toùiours égale. On espere que la tienne ne se dementira iamais, et que tu inspireras à tes freres et à tes nepveux, de la tenir inviolable à l'egard des François, puisque tu reconnois en eux de si bons sentimens de compassion et de clemence, et que tu es persuadé que pouuant destruire tes freres et tes iamais douté, et doute moins encor

que tesmoigne avoir quelque iennesse estourdie d'entre tes freres et nepveux, que si les François n'ont pas esté détruire le Bourgd'Onneïout, **c'est qu'ils ne l'ontpa** ou ne l'ont osé faire, et fais leur entendre, que quand il n'y auroit icv presentement aucunes troupes capables de telle entreprise, ce grand Onnontio, nommé Louis, est si puissant et si ialoux du respect que luy doivent ses enfans, qu'il en envoyroit icy vingt fois davantage, qu'il n'y en a presentement, au moindre advis qu'il auroit que quelque Iroquois des cing habitations auroit fait la moindre iniure, non sculement à ses propres Subiets, mais encore à cent des Nations Sauvages, qui se sont mis soubs sa protection, et qui l'ont reconnu comme leur Souverain, ainsi que tu as fait pour tes cinq habitations. Pour cela un present.

2. La part que le Francois a prise par ses larmes, à la mort de tes freres tués par les Andastogué, est un effet de la tendresse qu'il a en qualité de Pere pour toy, comme pour son enfant, et la reconnaissance que tu témoignes pour la grace qu'il t'a faite en cela, l'obligera à t'en faire d'autres en toute occasion: ainsi prends toùiours le chemin de té moigner de la gratitude pour les bienfaits receus, parce que c'est le moyen le plus propre de te conserver sa bienveillance et de te perpetuer sa faveur.

Pour cela un present. 3. On t'accorde d'autant plus volortiers ce que tu demandes, que d'un costé tu as bien receu la premiere grace que l'on t'a faite par l'envoy du pere Garen le traitlant favorablement, mais encore en le faisant festover par toute sa Cabanne, et luy faisant dresser une Chapelle, où il peut te faire la priere et à tes freres, pour te precurer ton Salut et à eux, qui est le plus grand bien que tu puisses recevoir. que d'ailleurs tu témoignes, reconnoissance de ce bien receu. Pour cela m present.

4. Le François t'a desia dit qu'il b'a nepveux, ils ont eu la bonté de ne le auiourd'huy de ta fidelité et de la ve**rité** de les paroles ; et lu doisestre per- | nant avec eux le Pere de Carheil, et le non tes infidelités personnelles, mais sion. ælles dont les freres et les nepveux peu**vent** estre capables, ils ne to donneroient pas le temps de les faire paroiire, en portant chez toy la guerre et te detruisant tout d'un coup, sans qu'il restast des vestiges de la Nation ; et l **pour** marque qu'il se confie en tes paroles, et qu'il est assuré d'ailleurs qu'il Le pourra toùiours punir, si tu souffres qu'il s'en viole aucune, c'est qu'il t'envoie une Robe-noire, et qu'il fera passer la ieunesse dans tes habitations, pour s'employer avec toy à la deffence commune. Pour cela un present.

5. Le François ne craint point le Loup, et il ne peut se persuader qu'il le l de son Salut. ▼euille tuer, et s'il l'entreprenoit, il ne¦d'une maladie qui le tenoit depuis deux seroit pas plus exempt de sa ruine et de | aus, | qu'il avoit presque perdu tout sensa destruction totale que les autres en**nemis.** Il faut que tu sçaches que le j **Loup a fait entendre que l'Iroquois luv l** faisoit la guerre, et quoy qu'il n'y enst i que les nepveux d'Onneiout et d'Agnié. à ce que la pretends, il a fait connoistre **qu'il** y a eu souvent des ieunes gens de ta Cabanne, et des autres Nations superieu**res,** qui luv out-porté la guerre avec tes **nepv**eux. Il seroit donc bon que tu fisses en sorte que les nepveux cessassent de **fair**e la guerre **a**ux Loups, atin que le Fran**çois** peustaveciustice luy deffendre de la [ **cela** un present.

Ces presens, s'en retournerent, emme- haiter en ce monde, qu'il ne luy restoit Relation-1668.

suadé qu'estant en estat de prevenir, | Pere Milet pour travailler à leur conver-

#### ARTICLE II.

## Heureuse rencontre pour le Baptesme d un Iroquois.

Le premier fruit de cette Mission, fut un coup de Providence bien favorable pour un pauvre moribond, que le P. Garnier trouva en chemin-sur les bords du grand Lac Ontario, à trente lieues d'Ounontaé. Cet homme froquois, de Nation, avoit esponsé une Huronne Chrestienne, à qui il est bien redevable Il estoit pour lors si bas timent, n'entendant et ne connoissant plus personne; ce qui fut cause qu'il demeura fort long-temps, sans pouuoir répondre à tout ce que le Pere luy disoit, jusqu'à ce que revenant à soy par lun grand effort qu'il fit, il poussa ces paroles du fond du cœur: le meurs content, puisque Dieu m'a enfin accordé ce que le luy ay si instamment demandé depuis deux ans. Il n'en peut pas dire davantage; mais sa femme estant survenue la dessus, elle expliquaplus au long la pensée de son mari. faire a l'Iroquois, de quelque Nation () l'heureuse rencontre pour nous, dit qu'il soit. Cependant l'on luy fera en-l'eette femme, de l'avoir conduit icy si à **tendr**e à la premiere occasion, qu'il te propos pour disposer mon mari à mourir distingue, puis que tu ne veux point de cu bon Chrestien! i avois resolu d'aller guerre avec luy ; car nons voulons bien | chercher une Robe noire iusqu'à cinprendre tes interests en toutes les ren-| quante lieues d'icy, mais nostre bon contres. Et cette Nation des Loups a Dien a prevenu nos desseins. Tu vois adioùté, que quand il a recherché l'an-ce pauvre moribond, disoit-elle au Pere, **tour** de la mort, et qu'il s'est adressé à | que i av fait prier Dieu tous les iours ceux d'Agnie et d'Onneïout, il a recen depuis le temps qu'il est malade, et pour response, qu'ils n'estoient pas les sur tout ie me suis appliquée, cet Hyver meurtriers, et que les casse-testes ve-l'dernier, à l'instruire des choses de noient de vos trois Nations superieures l'autre vie le mieux que l'ay pu ; le luy Onnontae, Oroen, Sonnontouan. Pour ay souvent repete, que pour estre vray Chrestien, il faut porter au Ciel tous Les Ambassadeurs bien contents de rances, qu'il n'avoit plus rien à souplus qu'à obtenir par ses ferventes prieres, d'estre du nombre des Bienheureux dans le Ciel.

| assez bonasses pour des Iroquois; iamais à proprement parler, ils n'ont porté les armes contre les François, et

Voilà les propres paroles de cette bonne Huronne, par la bouche de laquelle le Saint Esprit parloit sur tout quand elle adiouta ces mots. Voicy le temps precieux, disoit-elle à son mari, escoute maintenant la Robe-noire, c'est luy qui t'ouvrira la porte du Ciel à laquelle tu frappes depuis si long-temps.

Providence de Dieu infiniment adorable! depuis dix ans aucum Prestre ne s'estoit trouué là, depuis deux ans ce malade a vescu comme par miracle, et estant prest de mourir, Dieu luy conduit comme à point-nommé le Pere, lequel estant pressé de partir de ce lieu qui n'estoit qu'un passage, n'eut autre loisir que de conferer le Baptesme à ce moribond si bien disposé qui mourut le lendemain entre les bras et parny les prieres de sa femme, qui par ses ferveurs luy avoit procuré ce bon-heur.

Voilà comme on trouve la Brebis égarée dans ces vastes forests, il faut bien courir pour la rencontrer; mais ce sont des courses heureuses et des peines bien agreables quand elles se terminent au salut d'un pauvre Sauvage.

#### CHAPITRE V.

De la Mission de saint Ioseph chez les Iroquois d'Oïogoüen, et de celle d'une Colonie d'Oïogoüens nouvellement establie sur les Costes du Nord du Lac Ontario.

Le Pere Estienne de Carheil et le Pere Pierre Millet estants montés aux lroquois, comme nous avons dit, vont partager leurs soins et leurs travaux, l'un estant destiné pour Onnontaé, et l'autre pour Oïogouen.

C'est une quatrième Nation Iroquoise éloignée de trente lieuës ou environ, de celle d'Onnontaé, montant toûiours entre l'Occident et le Sud. Ces peuples sont

iamais à proprement parler, ils n'ont porté les armes contre les François, et si quelques-uns l'ont fait. ce n'a esté que par engagement de partie, et non par dessein formé, ny moins par concert de toute la Nation. Ils sont assez susceptibles des bonnes impressions qu'on leur donne. Nous l'avons éprouvé lorsque nous les cultivions il y a dix ans, et le feu Pere Menard qui estoit leur Pasteur, s'est tousiours beaucoup loué de leur docilité. Il avoit basti une Chapelle au milieu de leur Bourgade. qu'ils frequentoient avec bien de l'affection, et cét Esté dernier, l'Hoste chez qui nous demeurions, a entrepris exprés le voyage, avec quelques uns de ses compatriotes, pour venir demander de nos Peres, qui puissent restablir chez eux la Foy, que nous y avions plantée.

Nous contentons leurs desirs, leur accordant le P. de Carheil, qui va remettre sur pied cette Eglise, composée de quelques Iroquois, et d'un bon nombre de Hurons.

Mais parce que la crainte des ennemis a obligé quelques uns de cette Nation à s'écarter, et à s'aller placer sur les Costes du Nord du grand Lac Ontario, ce detachement des Oïogouens, ou plûtost cette nouvelle peuplade avoit besoin de Pasteurs pour contirmer l'esprit de la Foy dans cette nouvelle Eglise, que nous avons cultivée pendant deux années, et c'est ce qui a esté fait dignement par M. de Fenelon*e*t M. Trouvé, deux fervens Missionnaires. qui y ont esté enuoyés par Monseigneur l'Evesque; mais comme ils ne sont partis que sur la fin de l'Esté, aussi bien que les deux Peres, ny les uns ny les autres n'ont pas encore pû envoyer aucune nouvelle de ce qui s'est passé dans ces nouvelles Eglises.

#### CHAPITRE VI.

## De la Mission du S. Esprit. aux Outaoüacs.

Il n'est pas necessaire de repeter le **den**ombrement de toutes les Missions **qui** dependent de celle-cy, et dont il fut parlé de chaenne en particulier dans la **dern**iere Relation ; il suffit de dire que les travaux, la famine, l'indigence de toutes choses, le mauvais-traitement des Barbares, les risées des Idolatres, sont le partage le plus pretieux de ces Missions.

Comme ces Peuples pour la plus part, n'ont iamais eu aucun commerce avec les Europeans, il est difficile de d'un des plus considerables de ces Peus'imagner l'excés d'insolence, où les ples, lequel estant baptisé depuis pluporte leur Barbarie, et la patience dont **il f**aut estre armé pour les supporter.

Nations differentes de langage, de mœurs ; tost d'un côté tantost de l'autre, en cinq et de Police. Il faut tout souffrir de leur | ou six cens lienés de païs. mauvaise humeur et de leur brutalité, fection, il faut se faire en quelque façon | coutome, il se resolut d'hyverner pro-Saunage avec ces Sauvages, mener une che de la demeure du Pere Alloéz, sans fois de la mousse, qui croist sur les Rochers, quelque fois des arrestes maladie et en sa mort, par le Pere qui quelquefois de rien, passant les trois Comme il fut prest d'expirer, il tit son et quatre jours sans manger, comme festin d'adieu à une grande Assemblée, eux qui ont l'estomac fait à ces fatigues ; mais agssi qui mangent sans s'incommoder, en an seul jour, pour huit jours. **quan**d ils out abondance de chasse ou de pesche. Les Peres Clande Alloèz et | Louys Nicolas ont passé par ces épreuves, et si les penitences et les morti-**Scations** contribuent beaucoup à la conversion des Ames, on peut dire qu'ils menent une vie plus austere, que celle des plus grands Penitents de la The**baide**, et ne cessent pas pourtant de l s'employer infatigablement à leurs fon**cti**ons Apostoliques, qui sont de baptiser | les enfans, instruire les Adultes, consoler les malades et les disposer pour le Ciel, ruiner l'Idolatrie, et faire re- quois, quand ils le tiennent entre leurs

tentir le son de leur parole jusques aux extremités de ce bout du Monde.

Le Pere lacques Marquette est allé au secours avec nostre Frere Louvs le Boème, et nous esperons que les su**eurs** de ces genereux Missionnaires, qui arrousent ces terres, les rendront fertiles pour le Ciel. Ils out-baptisé depuis un an quatre vingts enfans, dont plusieurs sont en Paradis. C'est ce qui essuie toutes lears peines, et ce qui les fortifie à subir tous les travaux de cette Mission.

La Providence leur fait encore goûter quelque douceur, quand elle leur fait tomber des malades qui tendent à la mort, et qu'ils disposent à la vie Eter-

C'est ce qui est arivé en la personne sieurs aunées, n'avoit en ancune demeure stable, mais menant une vie er-Il faut avoir affaire à vingt ou trente rante par ces grands bois, rodoit tan-

Dieu neanmoins disposa si bien la **pour** les gagner-par-douceur et par af- | dernière année de sa vie, que contre sa vie de Sauvage avec eux, vivre quelque ; doute par un pressentiment de son bonheur, afin d'estre assisté en sa dernière brovess, qui tiennent lieu de farine, ne manqua pas à ce pauvre vieillard. qui fut convocquee pour cela de diverses Nations. C'estoit pour garder leur coûtume, dont il se servit avantageusement pour la Foy; car il parla à tout ce grand monde à la verité d'une voix mourante, mais d'un ton de Capitaine, et en termes energiques, leur declarant qu'il avoit vescu Chrestien depais longtemps, et que mourant Chrétien, il se tenoit asseuré du bonheur promis à tous les Crovans : et an'eux au contraire, qui ne vouloient pas écouter la parole de Dieu, seroient tourmentes après leur mort par les Demons, bien plus cruellement sans comparaison, qu'ils ne tourmentent un Iromains; qu'au reste il mouroit volontiers dans l'esperance du Paradis, et que s'ils estoient sages, ils ne differeroient pas davantage de suivre son exemple. Aprés ces paroles qu'il donna à la Charité de ses Compatriotes, il songea tout de bon à soy-mesme, et après s'estre confessé iusques à quatre fois, il rendit son Ame, nous laissant tout suiet de croire que Dieu luy a fait misericorde.

On pourroit rapporter d'autres exemples semblables, pour faire voir les ressorts de la Divine Providence pour le salut de ses Elûs. C'est à nous à cooperer fidellement à ce grand Ouvrage, et à aller chercher ces brebis errantes, quelques éloignées qu'elles soient, et quoy qu'il nous en coûte, trop heureux

d'y consumer nos vies.

Il est vray que quelques-unes de ces Nations ont paru cet Esté en nos Habitations, au nombre de plus de six cents Sauvages, mais ce n'a esté que comme un éclair, et pour faire leur petit commerce avec nos François, qui n'est pas un temps propre pour les instruire; il faut donc les suivre chez eux. s'accommoder à leurs façons pour ridicules qu'elles paroissent, afin de les attirer aux nostres. Et comme Dieu s'est fait homme, pour faire les hommes des Dieux, un Missionnaire ne craint pas de se faire, pour ainsi dire. Sauvage avec eux, pour les faire Chrestiens : Omnibus omnia factus sum.

#### CHAPITRE VII.

### De la Mission de Tadoussac.

Nous traversons plus de six cents lieuës de terre pour passer de la Mission des Outaouacs à celle de Tadoussac. Celle-là est la plus reculée de nous vers le Soleil couchant, et celle-cy est une des premieres qu'on rencontre vers le Levant, en montant le Fleuve de saint Laurent.

Le Pere Henry Nouvel, qui a soing de cette Eglise, ne sçauroit assez louer la pieté et l'innocence de ces Sauvages Chrestiens, qui n'ont presque plus qu'un demon à combattre, à sçavoir l'yvrognerie, laquelle seule cause plus de desordres que tous les autres demons ensemble.

L'éloignement des François, et la demeure qu'ils font ordinairement dans les Forests, les delivre de ces malheurs: et pendant tout l'Hyver, que le Pere a passé avec eux aux environs de Tadoussac, il a remarqué dans ses Neophytes les ferveurs de la primitive Eglise, et l'innocence des anciens Anachorettes. Peut estre trouvera-t-on qu'il y a de l'exageration en ce discours; mais Monseigneur l'Evesque qui a esté témoing d'une partie de leur pieté, comme nous le dirons cy-aprés, en est assez convaincu; et il n'y a personne, qui connoisse le naturel des Sauvages. qui n'avoûc qu'on peut faire un Ange d'un Barbare, si on luy retranche la boisson enyvrante, comme nous n'experimentons que trop qu'elle change les Chrestiens en Apostats, et qu'elle desole les plus belles esperances de nos Eglises naissantes.

Le bon Reglement qui a esté mis pendant tout cet Hyver à Tadoussac, où l'on n'a veu aucun desordre en cette matiere, a esté suivy d'une Traite avantageuse, et l'on a veu par experience que le grand moyen de rendre le François et les Sauvages riches dans leur negoce mutuel, est d'en exterminer tout commerce de boisson, qui provoquant tres-iustement la colere de Dieu, n'en peut attirer que la malediction.

Que cecy soit dit pour encourager ceux qui ont en main le maniement des affaires de Tadoussac, à continuer dans le mesme train, qu'ils ont si heureusement commencé, et pour remercier de la part de nostre nouvelle Eglise, Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, de l'obligation qu'elle leur a d'avoir commis le negoce de ces quartiers, à des personnes si fideles à Diet et aux hommes, et si zelées pour le bien des Ames, leur donnant de plus

travaillant avantagensement à leurs les Sacremens, et les instruire de la affaires temporelles, ils iettent les fon- façon, dont ils se devoient comporter dements d'une Eglise qui leur sera eter- | pendant les antres courses qu'il-estoit nellement redevable,

cet Hyver au Ciel, ont esté une ancienne ! sitee. Elles sont composees des Sau-Chrestienne nommée Luce, qui mourut vages de Tadoussac, et de quelquessaintement, après avoir recen les Sa- uns de ceux de Sillery, de Gaspé et des cremens avec des sentiments de devo- Papinachois. tion tout à fait ravissants, et une ienne fille azce de douze ans, à qui sa pre-| contre d'un nombre surprenant de lacs, miere Communion servit de Viatique, grands et petits, il en vit yn entre-Il faudroit lire dans le cœur du Mission- ; autres, cloigné de la Mer de sept ou naire. | pour | comprendre | la | iove | qu'il | luit lieués avec laquelle il n'a aucun comressent, quand il voit ces Ames s'en-| merce apparent, et qui a neantmoins voler dans le Ciel du milieu de la Bar-| son-flux et reflux-tres-reglé, et qui barie.

Il ne fut pas moins consolé à la mort : l'Ocean. d'un autre enfant de trois ans seule**n**ous venons de parler. les autres Sanyages, dans, les hois pour ; de cet animal extraordinaire. faire leur chasse, de peur que cet innocent ne mourust clorace de la Chapelle, que de petits nains, compares a celuyet ne put recevoir les devoirs funebres, ev, if a les iambes si hautes, que pour qui se rendent iev aux morts, selon l'uprofonde que soit la neige, il n'en est saze de l'Eglise, dont ils font grand iamais incommodé, au lieu que les ausoit pour la vie, soit pour la mort, avec ; qui les fait prendre aisément. une resignation qui u'a presque point peau à l'epreuve des fléches et des fuils a Dieu, nous le donnérous à la Robe | tent qu'il porte vue cinquième fambe, note: pour for service; nous n'y pre-[qui luy sort des espaules, et dont il se tendons rien: si tu le retires à toy, nous sert comme de main pour se preparer sommes contents de le donner ce que son giste. Il ne va famais seul et ne tu nous as donné, et nous t'abandonnons | paroit point sans estre escorté de grand le cadetavec la mesme sommission que nombre d'autres. Orignaux, et de fait nous t'avons présente l'ainé, que tu as nos Chasseurs disent qu'ils en tuerent pris a toy if y a cing ans.

L'employ du Missionnaire pendant racontent de cet Orignal fabuleux. cet hyvernement, a esté de faire des courses aux environs du Fleuve, du Sa- , errantes s'estans ramassees à Tadonssac, guene, pour chercher ses brehis, cha-teurent la consolation quelque temps cune dans son cartier d'Hyver; car les apres, de jour de la presence de Mon-Sauvages sont obligés de se separer da seigneur l'Evesque de Petree, lequel **et** la afin de ne se pas mire les vns capres avoir fait par tout sa visite en **a**ux autres pour le voismage de la Canot, c'est à dire à la mercy d'une ch :--:.

toute assentance que par ce moven, ! baptiser les enfans, et v administrer obligé de faire pour ne laisser aucune Les premiers fruits qu'elle a donnez de ces. Eglises errantes sans estre vi-

> Pendant ces excursions, il a fait renl souffre des tempes<sub>t</sub>es, comme celles de

Il parla aussi en passant à une bande ment, qui suivit bientost celle dont de Chasseurs, qui ayants rencontre la Ses parens, piste et le giste du grand Orignal, le **qu**r le voyoient languissant depuis long- poursuivirent un iour entier sans le poutemps, ne voulurent pas s'engager avec (voir joindre, voiey ce qu'ils racontent

Tous les plus grands Oriznaux ne sont Als en firent un sacrifice à Dien, ! tres y sont comme ensevels, et c'est ce d'exemple. Si tu nous le rends, disoient- (sils, et paroist invulnerable. Els adjoùl quinze en le poursuivant : c'est ce qu'ils

- Sur la fin de l'Hyver, toutes ces Eglises fresle escorce, et apres avoir parcourn Par tout on il les trouvoit, il faisoit toutes nos habitations depuis Quebec **de** leurs Cabannes des Chapelles pour **v**alusques au dessus de Montreal, donnan**t**  même iusqu'au Fort de sainte Anne, qui est le plus éloigné de tous les Forts, à l'entrée du Lac Champlain, voulut faire part de ses benedictions à nostre Eglise des Sauvages de Tadoussac, s'v estant rendu sur la fin de luin, aprés avoir bien souffert de la part des calmes et des tempestes de la Mer; voicy ce qui s'y passa.

#### CHAPITRE VIII.

Arrivée de Monseigneur l'Evesque de Petrée à Tadoussac pour y faire sa visite.

Les heureux succés que Dieu a donnés aux armes du Roy dans la Nouvelle France, faisant ioûir nos Sauvages de Tadoussac, aussi bien que tous les autres qui nous sont alliés, des agreables fruits de la paix, cette Eglise, que la crainte de l'Iroquois avoit dispersée cà et là, s'est heureusement reunie dans son ancien poste qui est l'embouchure de la Riviere du Saguenay, appelé Tadoussac. M. l'Evesque le scachant, et avant esté informé dés le Printemps de la satisfaction que les Sauvages de cette Eglise avoient donnée à leur Pasteur, qui avoit hiverné avec eux dans les bois, fit scavoir qu'il les visiteroit.

Cette nouvelle les consola beaucoup: mais son arrivée à Tadoussac, qui fut le 24. Iuin, les combla de iove, qu'ils firent paroistre en sa reception: car s'estans trouvés au nombre de quatre cens ames à son debarquement, ils témoignerent par la décharge de leurs fusils, et par leurs acclamations, le contentement qu'ils avoient de voir une personne qui leur estoit si chere, et dont la pluspart avoit souvent experimenté

Ils l'accompagnerent en suite en leur Chapelle d'Escorce, le feu avant reduit en cendre celle qu'on leur avoit bastie; | trouvés si fortement touchés par la veue et là il leur fit dire le motif de son arri- jet par les instructions de Monsieur de vée en ce lieu, à scavoir, pour se con-Petrée, qu'ils ont changé tout d'un comp

jouir avec eux de l'affection qu'ils témoignent avoir envers leur Christianisme, pour administrer le Sacrement de Confirmation à ceux qui ne l'ont pas receu, et pour les asseurer des bons sentimens que le Roy a pour eux, dont ils ont des marques bien evidentes, par la paix, à laquelle il a forcé les lroquois.

Cela fait, la Charité de ce digne Evesque les ravit, lors qu'au sortir de la Chapelle, ils le virent entrer dans leurs Cabannes les unes aprés les autres, pour y visiter les malades et les Capitaines consolant ceux là par sa presence, dont ils estoient confus, et par ses charités qu'il estendoit sur eux, sur leurs pauvres veufves, et sur leurs Orphelins; et encourageant ceux-cy à appuyer la Foy de leur autorité, et se maintenir toùiours dans les devoirs de veritables Chrestiens; ce qu'il renouvella en un celebre Festin, leur recommandant sur tout de n'oublier iamais les obligations insignes qu'ils ont au Roy, qu'ils doivent considerer comme leur Liberateur et comme celuy à qui seul aprés Dieu, ils ont l'obligation de leur repos et de leur vie.

Les quatre iours suivans furent employés à disposer à la Confirmation, ceux qui ne l'avoient pas encore receué. Ce Sacrement fut administré à diverses reprises à cent quarante neuf per-La devotion avec laquelle ils sonnes. l'ont receu, et qu'ils ont fait paroistre par tout ailleurs, a ravi Monseigneur, et luy a fait avouer que les peines qu'il a prises pour ce voyage, luy donnent une satisfaction toute particuliere, de voir de ses propres yeux le Christianisme en vigueur, et la pieté regner parmy ces pauvres Sauvages, autant et plus que parmy beaucoup des Nations policées.

Dieu reservoit à cette Mission la conversion de quelques Sauvages infideles qui ont vescu long temps parmy les Chrestiens, avec une aversion estonnante du Christianisme, et qui se sont de resolution, et n'aspirent plus depuis 'rent-si-bien-la desabuser, qu'elle dece temps là qu'au Baptesm :.

Gest un effet des benedictions qui accompagnent tomonrs le Caractère, et qui va donner une nouvelle, force a nos Chrestiens, dans l'esperance qu'ils ont de tour encore les années suivantes du me-me bonheur.

#### CHAPITEE IX.

## De l'Eglese des Hurons à Quebec.

Apres avoir parcoura les Missions estendues tout à l'entour de nous, entin pous voicy reudus à Quebec, ou nous allons trouver, la fleur du Christianisme des Sanvages : aussi est-ce un reste, petit a la verile, mais bien precieux. dane Eglis autrefois tres-florissante dans le pais des Hurons. Ceax qui ont este auteurs de sa rume, travaillent maintenant à leur salut ; car depuis trois ans nons avons instruit icy à fond dans tous nos Mysteres, plus de 200. personnes venues du pais des froquois. le S. Baptesme, pour la plus part des l'avoit predit. m uns de Mouseigneur I Evesque. - Ce i sont autant de coups, de predestmation l pour ces panyres Barbares, plusieurs! desquels sont morts entre nos mains avec des marques non communes de l leur salut.

Vn : pauvre femme de la Nation neutre est de ce nombre ; elle ne fut pas : plutost arrivee a Quebec, qu'elle y trouva la maladie, qui la mit a l'extremité : le Pere qui a som de cette Falise, se haste de l'instruire, et comme ell'avoit un esprit excellent, elle concent tout en pen de temps, et se trouva en est it de recevoir le Baptesme, si l'ancienne cros unce des Intideles, qui estimaent greek Sucrement avancoit la mortaceax qui le recevoient, n'enst fait encore qui lique impression sur son esprit. 11 fallut que le Pere se servist du zele de quelques bonnes Huronnes, qui sceu-

manda elle mesme d'estre baptisee, et il estoit temps, par ce qu'on ne luy donnoit pas un jour de vie; mais bien voulant la retirer entierement de son erreur, permit que ces caux sacrees luy fussent salutaires en mesme temps, et pour l'âme et pour le corps. Cette guerison si inesperce luy donna de si hauts sentimens de la Foy, et la unt dans un train de devotion si rare, qu'elle ne marchoit point dans les rues qu'en-recitant son !Chapelet, et servoit d'exemple, mesme any plus ferventes de cette E<sub>s</sub>lise.

Den voulut concopner cette ferveur apres seize mois qu'elle y employa, sans s en dementir, et eut mesme la bonté de luy donner connoissance de la gloire qu'il luy avoit preparée, comme elle le declara à une bonne Huronne qui se tronya ampres d'elle un jour avant sa mort : car elle l'assura, et du temps de son trepas, et du bonheur qu'elle alloit posseder, disant qu'elle n'en pouvoit plus douter, après les asseurances qu'elle en avoit receues de si bonne part. Si cette bonne Huronne eust en assez de curiosité. pent-estre aurions-nous seen le mystère, dont la verite ne s'est que trop confirmee par une partie de l'evenement, dont 60, ont eu le bonheur de recevoir (estant morte rastement au temps qu'elle

#### ARTICLE 1.

Conversion remarquable d'une ieune femme venue des Iroquois à Quebec, capres pour's y faire baptiser.

Voicy de quoy admirer les traits de la Providence, qui par un enchamement admirable se sert des uns pour convertir les autres, et de ceux-ex pour procurer a d'autres le mesme bonheur. dont ils out este faits participants.

Vue femme froquoise du Bourg de S. Francois Vavier any froquois, avoil softvent entendu parler de la Loy a sonmary, Huron de Nation autrefois baptisé par nos Peres en son país. Ces pareles his avoient donne an corur, et luy avoient laissé un grand desir de pouvoir aboucher quelque Pere pour estre éclairée plus particulierement sur les Mysteres dont son mari l'entrelenoit. Plusieurs années s'escoulerent sans pouvoir contenter ses desirs, et elle avoit déia lié partie avec ce bon Huron, pour aller ensemble faire leur chasse vers Montreal, et de là donner iusques à Quebec, et y trouver ce qu'elle souhaitoit depuis si longtemps.

Comme ils estoient prests de partir. voila une nouvelle qu'on apporte dans le Bourg, qu'une Robe-noire y venoit; c'estoit de vray le Pere Bruyas, lequel n'y fut pas plustost entré, que cette Iroquoise se sit Escoliere du Pere, et le Pere reciproquement se fit son Escolier pour apprendre d'elle les secrets de la langue Iroquoise, pendant qu'il luy découvriroit ceux de son salut. Elle eut à souffrir une grande persecution de la part de ses parens, et mesme de toute la Bourgade, qui est la moins portée à l la Foy de toutes les Nations Iroquoises. On luy reprochoit qu'elle hastoit sa mort, et que la Foy qui avoit déia tué tant de monde, ne l'épargneroit pas. A quoy cette genereuse Catechumene ne répondoit rien autre chose, sinon: Quand ie verray que ceux qui ne croyent pas ne meurent point, i'écouteray vos remontrances; à moins que cela, vous ne gagnerez rien sur mon esprit. Done aprés avoir esté instruite un temps assez notable, Dieu voulut qu'elle entreprist le voyage de Mont-Royal ; s'y estant renduë, elle sit instance auprés de son mari, pour descendre iusqu'à Quebec. Elle y fut instruite plus amplement par le Pere qui a soin de cette Eglise Huronne, et fut si bien disposée, qu'elle se trouva en estat de recevoir en mesme temps de la propre main de Monseigneur l'Evesque, trois Sacremens, sçavoir : du Baptesme, du Mariage et de Ia Confirmation.

La ioye qu'elle ressentit dans son cœur de ces heureuses rencontres, fut grande, mais non achevée; elle souhaitoit le mesme bonheur à ses parens, entre autres à sa tante et à toute sa famille.

Elle presse donc son mary de retourner au plustost au pais, afin de les avertir qu'ils fissent le mesme voyage, pour recevoir la mesme faveur. C'étoit plus de cent lieues que la charité leur faisoit faire, mais Dieu les soulagea par un coup de Providence. Leur chemin estoit de retourner par Montreal, et ils y arriverent; et par une rencontre admirable, ils y trouverent ceux qu'ils alloient chercher bien loing. La iove fut égale des uns et des autres ; mais parce que ces nouveaux venus n'avoient aucune connoissance à Quebec, ils avoient peine à se resoudre d'y aller. Venez avec moy, leur dit notre bonne lroquoise, ie vous veux faire le plaisir tout entier, ie vous tiendray bonne compagnie, et retournant ainsi sur mes pas, ie ne les croy point perdus, estans employez pour un si bon suiet. vont donc tous ensemble, et Dieu donna tant de benediction au zele de cette fervente Iroquoise, qu'en peu de temps ils furent parfaitement instruits par le Pere, et trouvez dignes du saint Ba-Ils le receurent des mains de ptesme. Monseigneur l'Evesque avec une ioye toute extraordinaire de ces bons Neophytes, qui se resolurent de quitter leur païs, où ils estoient dans l'abondance, et s'arrester à Quebec, où ils ne pouvoient vivre que par aumosme, pour mettre leur Foy en plus grande sûreté, la preferant à toutes les commoditez et les douceurs de leur patrie.

#### ARTICLE II.

Mort precieuse et admirable d'une filt Sauvage, âgée de 14 ans.

Nous allons voir une mort bien aimable et precieuse: aussi fut-elle la recompense d'une vie aussi illustre en vertu, qu'il s'en puisse retrouver dans le plus saint Christianisme.

C'est une fille qui à l'âge de quators ans, avoit la perfection des Ames cossommées. Peut estre aura-t-on peixe à croire que des Sauvages puissent ar-

are de perfection. Voicy neantmoins ceque la grace a operé en ce cœur inno-

Elle eut dés son enfance une rare undresse pour la pureté, et elle ne sçavoit ce que c'estoit que des divertissemens ordinaires aux enfans de son âge, tant elle apprehendoit d'y contracter quelque sodillure, et l'on vovoit souvent cet enfant sortir de sa Cabanne, lorsqu'on y entamoit quelque discours tant sest peu messeant, ou bien letter des unllades severes, sur ceux mesmes à qui la nature l'obligeoit de porter du respect, et elle l'ur imposoit silence

par un seul de sea regards.

L'amour de cette vertu alloit tohiours grossant avec l'àge, et à qualorze ans. e tour mesme qu'elle mourut une personne qui n'estoit pas en assez bonne resulation, s'estant approchée de son M, elle en eut tant de penne, que toute poribonde qu'elle estoit, elle obtint de sa mere, qu'elle la retournast de l'autre coste, pour n'avoir pas devant les veux an objet si desagreable. S'estant fait mettre a l'escart, pour pouvoir passer les dermers momens de sa vie hors du bruil, a sentretenir avec theu, elle De cessoit point de remercier Dieu, de ce qu'il la faisoit mourir Vierge, et rendoit unile actions de graces à son Pere. de ce qu'il ne luy avoit iamais parle de mariage. Vne scule chose luy tenoit au ceur, de n'avoir peu accomplir avec une sienne compagne de mesme âge, le dessem qu'elles avoient formé ensemble de consacrer leur Virginite a Nostre Sejmeur, dans le Monastère des Meres Vrsulines, ou elle aspiroit de toute l'etendue de ses desirs; à ce defaut, se voyant en danger de mort, elle obtint bruits exteriouss interromposent be enchastele perpetuelle, ce qu'elle fit avec bien continuer insqu'à ce qu'elle exane consolation bien grande de ses pa- pirast. rens, qui il avoient iamais rien veu de emblable dans aucun Sauvage.

cant sa dermere maladie, ne fut pas ques-unes I hyver dermer a sa mere, moins admirable. Elle avoit traisne his disant que souvent la nuict on luy plus d'un an dons une langueur cont- l'aisoit sentir des odeurs du l'aradis, si welle, et se trouvoit si decharnée, que ravissantes, et qu'on luy remplissoit la

tiver en si peu da temps à un si hant de- | les os lui perçans la peau, il ne se pouvoit faire qu'elle n'enst beaucoup à souffrir, etant grante sur une reorce d'arbre ; elle gardoit cependant une telle egalite d'esprit, et une si grando serenite de visage parmy ses donleurs. qu'oniugeotinsupportables, qu'elle donnoit de l'admiration à coux qui la vovoient si paisible, dans un estat si pi-

toyable.

L'unique peine qu'elle ressentoit, c'estoit d'en donner à sa merc, laquelle luy avant promis de retenir ses larines t Ce n'est pas encore assez, ma bonne mere, luy dit-elle, les soins que vous prenez de moy sont trop grands, et la douleur que vous recevez de mon mal est excessive, puisquelle vous empesche de prendre vostre refection : vivez, ma chere mere, et laissez mos mourir paisiblement, et si vous avez tant de bonté pour moy, que de me rendre service iusquesa la fin de ma vic, celuv que io vous demande avec plus d'instance, est de suppleer à ma foiblesse, qui m'empesche de pouvoir reciter continuellement mon Chapelet; dites-le en ma place, et pendant que vous ferez cetto priere de bouche, mon cœur ne sera pas oysif. Elle disoit bien vray, carello l'occupa en de saintes et de ferventes aspirations msques au dermer soupir, sans que les convulsions de la mort prochame l'avent pit empescher d avoir son cœur collé a Dieu; ce qu'elle fit bien paroistre après un de ces Symptomes, pendant leggel ses pauvres parens luy suggerans incessamment des prieres, avec lesquelles ils destroient qu'elle exparast, elle leur faisoit signe de la main pour les en empescher, et la parole luy estant revenue, elle lour dit que con de son Pere Spirituel de faire vœu de tretiens de son cœur, qu'elle esperoit

Il y a longtemps que Dieu la desposoit à une si belle mort, par des graces tout La patience qu'elle fit paroistre pen-l'extraordmaires ; elle en deconvrit quelbouche de ie ne scay quov si delicieux, | qu'elle en ressentoit la douceur, et en goùtoit le plaisir pendant toute la iournée suivante; mais ces faveurs n'é- | toient pas steriles et sans fruit, parce qu'elle entendoit à mesme temps une voix, qui luy parloit au cœur, de ne perdre pas une seule de ses actions, sans en faire un Sacrifice à Dieu.

Ce qui fut plus remarquable en ce genre de grace, fut la visite dont la Sainte Vierge l'honora trois iours avant sa mort : voicy comme elle en fit le recit à son pere et à sa mere, en presence de son Directeur. - le ne dormois pas, dit-elle, cette nuict, lorsque tout d'un coup i'ay yeu entrer dans notre Cabane une Dame Majestueuse, qui portoit un Enfant entre ses bras. Elle estoit accompagnée d'une autre Dame, qui me tira de l'ignorance où i'estois, qui estoit cette Dame; car elle me dit ces propres paroles: C'est Marie que tu vois-là ; ce n'est que pour te visiter qu'elle est venuë à toy, non pas pour t'instruire : tu as les Peres, écoûteles. Et aprés ces mots, tout disparut, laissant mon esprit et mon cœur nâger dans des douceurs inimaginables. mere luy demanda comment estoit habillée la Sainte Vierge ? le ne scav, ditelle, quel nom donner à l'estoffe dont elle estoit couverte ; ce que ie scav. est qu'il en sortoit de toutes parts des brillans semblables à ceux de ces Diamans qui se trouvent autour de Quebec, lors qu'ils sont frappez des rayons du Soleil.

Mais voicy encore quelque chose de bien merveilleux. Le soir qu'elle mourut elle avertit que son ame commençoit à se détacher de son corps, et qu'elle s'en alloit bientost mourir. A cette nouvelle, on va en haste appeler son Confesseur, auquel, d'abord qu'il fût entré, elle fit signe qu'elle avoit quelque chose à luy communiquer. Il s'approche le plus prés qu'il put, pour recevoir ces dernieres paroles, qu'elle l prononça d'une voix mourante : Mon | de la mort, et contre les tentations du Pere, dit-elle, voila les Habitans du l Ciel qui viennent prendre mon Ame, si resignez à la volonté de Dieu, en la qui se detache peu à peu de mon perte qu'ils alloient faire de tout œ

corps. Elle n'en put pas dire davantage.

Deux heures aprés, trois de nos Peres s'estants rencontrés à mesme temps dans sa Cabanne, jugerent qu'elle passeroit encore la nuit, tant ils la vovoient vigoureuse; c'est pourquov l'un des trois luy dit : Ma Fille, ie m'en vais, l'espere vous retrouver demain en Ces paroles si assurées, et ce qui se passa ensuite, nous fait croire qu'elle avoit eu revelation de sa mort : car k Pere qui estoit resté pour la veiller. aprés luy avoir suggéré plusieurs actes propres à son estat, qu'elle disoit avec grande application, la voulut laisser m peu en repos, et en prendre aussi, s'étant mis à sommeiller : à quelque temps de là le pere de la malade, la vovant baisser notablement, dit qu'il falloit éveiller le Confesseur : Attendez, dit la Moribonde, ie vous diray quand il sera temps. Elle laisse encore passer environ une heure, après laquelle elle fit signe qu'on éveillast le Pere, lequel la trouva pleine de iugement, et dans une disposition de cœur tout à fait ravissante; elle repetoit avec une ferveur admirable, quoy que d'une voix à demy articulée, les actes qu'il luv faisoit faire, iusqu'à ce que la parole luv avant manqué avec les forces, elle fit un effort pour porter le Crucifix à la bouche afin de le baiser en expirant ; mais n'avant pas assez de force pour cela, elle mourut en cet effort aprés avoir prononcé ces deux mots : lesvs eskitem, lesvs vous aurez pitié de moy. Elle expira si doucement, qu'on eust iuge à la voir, qu'elle cust esté plustost surprise d'un paisible sommeil, qu'enlevée de la mort.

Ses parens n'ont pas peu contribué à luy procurer un si heureux trespas. Pendant les 15, derniers jours de sa maladie, ils communierent deux fois, non pas pour impetrer de Dieu la santé de leur chere fille, mais pour luy obtenir la patience dans son mal, et la vigueur d'un esprit Chrestien contre les fraveurs demon; aprés quoy ils demeurerent

qu'ils avoient de plus cher et de plus 'dresse, ni moins de pieté que la Merc. preticux an monde, et se sentirent rem- Quelque temps avant sa mort, pensant phs danazele si passionne pour l'aider, qu'elle en estoit bien proche, al la prit a bien mourir, que c'estoit chose eston- dans son sein, alin qu'expirant sur sa nante, de les voir et les entendre parler poitrine et entre ses bras, il en fist un a leur fille, touchant le bonheur qu'elle. Sacrifice à Dieu, la fille de son coste, **av**oit de quifter le monde avant que d'en «se voyant aussi preste d'estre sacrifice connoistre les corruptions.

personne se presenta a elle en songe, **qui** luy dit qu'elle n'en montroit pas, et vie il reciteroit le Chapelet de la Sainte qu'elle habiteroit encore le nouveau Village qu'on leur preparoit sur les terres mee, et qu'elle s'engageoit aussi de sa de Sittery, et qu'elle verroit la belle re-[part, et luy faisoit promesse de le venir **c**olte qu'on feroit dans les Champs qu'on ! y alloit cultiver. Elle raconta tont a ' sa Mere, de qui elle ent cette response : Ma tille, c'est une illusion du demon, **qui** sous esperance de santé, te vent empescher de le preparer a la mort : non, non, ma fille, n'escoute point ce menteur; ah! mile fois heureuse, ouv tu es mille fois plus heureuse que re n espere d'estre, de mourir sans estre soulles des corruptions du siècle : qui seart, si tu vivois plus longtemps, si tu (festin qu'ils leur firent : Vous scavez, n'en serois pas atteinte? ali que lisys mes freres, dit le pere de la defaute, et Myage Cembrasseront volontiers. quand to iras a enviavector innocence!

Voda les propres paroles d'une Mere, et d'une. Mere Sauvage à sa fille qu'elle avment plus que sov-mesme. Comme elles partorent d'un cour fout affectueux. elles firent telle impression sur celuy de cet enfant, que depuis elle n'avoit point **d**e paroles plus souvent en bouche, que celles-ev: Ah qual me tarde que ie ne TOTO: | 1-1-!

Le rour qui preceda sa mort, sa bonne : tes, de ce qu'en la perdant, elle faisoit une perte qui la touchoit bien sensiblement pour toutes choses, mais particulierement parce qu'elle ne feroit plus les prier s dans la Cabanne les maturs et ies sous, comme elle avoit de coutum : le seray inconsolable, apres tu mort, by dit-cile, so to be me promets positiod order ma doubour, que tu feras dans le tal ces prieres pour mey; elle tat bientost consolee par l'assurance que luy en donna sa bonne fille.

sur cet Autel vivant, voulut aussi faire Quelques iours devant sa mort, une jun Sacrifice à son Pere, et le pria de hiv promettre, que tous les jours de sa Vierge, qu'elle avoit toinours taut aiquerir à sa mort, s'il pratiqueit constamment cette devotion, c'est a grov il S'accorda bien volontiers. Tout cela ressent-d le Sauvage ?

Nons conclurous le recit decette pretiense mort, par un acte de generosite. que firent paroistre les parens, qui non sentement ne verserent pas une larme, ni avant ni apres la mort d'une si chere et si annable tille; mais encore, avaut convoque tous leurs compatrioles a un quels sont les regrets que de tent temps nostre Nation temoigne sur la perte de nos proches, quand la mort nous les ravit; vous scavez que pendant plusieurs années le cour et l'espait des vivans demeurent comme ensevelis dans le tombéau de leurs morts ; mais le vous prie de croire que cette confume n'a pas en d'effet sur mon esprit a l'egard de la fille que bien a retuce à sov ; mon Ame ne l'apas suivie dans sa fosse, mais bien dans le Ciel, car une si samte Mere luy faisant annablement ses plant- (mort ne me permet pas de donter qu'elle n'y soft : c'est a nons en procurer une semblable, et c'est le bonhenr que le vous souhaite, et que nous devous demander à bien tous les jours de nostre

Le tout se termina par une priere publique que tous ces hons threstiens adresserent a bien, pour obtenu cette tavent, let il v a bien de quov le remercier de ce qual donne de si bous sentimens a ces panyres Barbares, et admirer, sur tout dans ce naire qui est Le Pere n'avoit pas moins de ten- , tres-fidele et auquel on a obinis quantité de choses tres-remarquables, que l c'étoit une fille de quatorze ans, c'étoit une fille Sauvage, de parens Sauvages, et élevée parmy les Sauvages; mais Dieu n'a point d'égard ny au Grec, ny au Barbare, lorsqu'il se veut communiquer à une Ame; tout âge, toute Nation y est propre, quand on se soûmet à ses desseins, et quand on correspond fidellement à ses graces.

Lettre de Monsieur l'Evesque de Petrée à Monsieur Poiterin, Curé de S. Iosse à Paris.

## MONSIEUR,

Le zele que Nostre Seigneur vous a donné pour cette Eglise Naissante, qu'il luy a pleu confier à nostre conduite, et les soins que vous continuez de prendre avec tant de charité pour tout ce qui peut contribuer à son accroissement, m'obligent à vous faire part, à mon ordinaire, de l'estat auguel elle se trouve presentement. Le secours des Ecclesiastiques que vous nous avez envoiés par les premiers Vaisseaux, nous est venu fort à propos pour nous donner le moyen d'assister divers lieux de cette Colonie, qui en ont un notable besoin, et sans lesquels ils auroient esté destitués de tout secours.

La venuë de Monsieur l'Abbé de Queylus avec plusieurs bons ouvriers tirés du Seminaire S. Sulpice, ne nous a pas moins apporté de consolation; nous les avons tous embrassés, in visceribus Christi; ce qui nous donne une ioye plus sensible, est la benediction de voir nostre Clergé dans une Sainte disposition de travailler tous d'un cœur et d'un mesme esprit à procurer la gloire de Dieu et le salut des Ames, tant des François que des Sauvages.

Les tendresses de pere que le Roy fait paroistre pour sa Nouvelle France, et les despenses notables qu'il fait pour la rendre nombreuse et florissante, fournit à tous une fort ample moisson, pour employer dignement leur zele et qui s'est établie depuis quelques années,

consumer leur vie pour l'amour de nostre Seigneur Jesvs-Christ, qui leur a, par sa bonté infinie, donné les premieres inspirations de la luy venir consacrer, dans une Eglise sur laquelle il a dés son berceau versé ses plus tendres benedictions, et dont il continue de la combler incessamment.

L'humiliation dans laquelle sont presentement nos ennemis, ne nous a pas sculement ouvert la porte à la conversion des Infideles, dans les Nations les plus éloignées; mais encore les a rendus eux-mesmes capables de prendre part à ce bonheur. Les Peres lesuites s'y employent toûiours, avec le mesme zele qu'ils y ont travaillé depuis 40. ans. I'en ay receu des témoignages sensibles, aprés le retour de nos visites, dans celle que nous avons fait ce Pristemps à Tadoussac, 30. lieues au dessous de Quebec, avant trouvé les Sauvages de cette Mission, dans des dispositions telles, que depuis qu'il a pleu à nostre Seigneur de nous donner la conduite de ce Christianisme, ie ne sçache rien qui m'ait donné plus de consolation. Nous y avons reconnu quelle benediction ce peut estre à ces nouveaux Chrétiens de se trouver hors des occasions des boissons enyvrantes, lesquelles à raison de la foiblesse qu'ils y ont, causent des excés de désordres parmy eux, qui nous font souvent gemir devant Dieu, et deplorer le malheur de ceux qui 🗪 Cette Eglise de Tasont la cause. doussac, exempte de ce mal, est dans une pieté vrayement solide et Chrétienne; nous y avons donné la Confirmation à cent quarante-neuf tres-bien disposez à recevoir les effets de ce Sacrement.

Si Nostre-Seigneur me donne autant de santé l'an prochain, que i'en av eu 🕶 Printemps, i'espere encore y retourner; carie vous avouë que s'ils ont témoigné de la soye de nous y voir, nous n'en avons pas moins ressenti de nostre costé en cette visite.

I'ay donné Mission depuis un mois, à deux tres-vertueux et bons Ouvriers, pour aller dans une Nation Iroquoise, du grand Lac nommé Ontario, dont la communication ne nous est pas difficile. L'un est Monsieur de Fenelon, duquel le nom est assez connu dans l'aris, et l'autre Monsieur Trouvé. Nous n'avons peu encore açavoir le succez de leur employ; mais nous avons tout suiet d'en esperer un tres-grand fruict.

Comme le Roy m'a témoigné qu'il souhaitoit que l'on táchast d'élever à la maniere de vie des François, les petits enfans Sauvages, pour les policer peu à **eu,** i**'ay for**mé exprés un Seminaire, où **i'en ay** pris un nombre à ce desseiu, et **pour y** mieux réussir, i'ay esté obligé d'y ioindre des petits François, des**quels** les Sauvages apprendront plus ai**sém**ent, et les mœurs et la langue, en **vivant avec eux.** Celle entreprise n'est pas sans difficulté, tant du costé des enfans, que de celuy des peres et des meres, lesquels ont un amour extraordinaire pour leurs enfans, à la separation desquels ils ne peuvent presque se resoudre, ou s'ils la souffrent, il y **aura** une peine tout à fait grande, qu'elle soit pour beaucoup de temps, à raison **que p**our l'ordinaire les familles des Sauvages ne sont pas peuplées de beaucoup d'enfans, comme celles de nos François, où dans la pluspart, en ce **Pa**is, ils se trouvent 8, 10, 12, et **qu**elquefois iusques à 15, et 16, enfans. Les Sauvages au contraire, n'en ont **pour la pluspart que** deux ou trois, et ra**rement** ils passent le nombre de quatre : **ce qui fait qu'ils se reposent sur leurs enfans,** lors qu'ils sont un peu avancez **en å**ge, pour l'entretien de leur famille, **qu'ils** ne peuvent avoir que par la Chasse **et d'autr**es travaux, dont les peres et les meres ne sont plus capables, lors**que l**eurs enfans sont en âge, et en **pouvoir d**e les secourir; à quoy pour lors il semble que la Loy naturelle **oblige** indispensablement les enfans. Cependant nous n'épargnerons rien de ce qui sera de nos soins, pour faire reassir cette henreuse entreprise, quoy **que** le succez nous en paroisse fort douleux.

Les Prestres de nostre Seminaire des

Missions Estrangeres, ne nous avans pas moins fait paroistre de soin et de vigilance dans l'éducation des enfans de ce l'ais, que nous leurs avons donnez à former à l'estat Ecclesiastique, qu'ils nous ont donné des marques de leur zele dans les travaux qu'il y a à souffrir dans tous les lieux des habitations de ce Paīs, où nous les employens, nous avons estimé ne pouvoir rien faire qui soit plus à la gloire de Dieu, et pour le bien de nostre Eglise, que de leur confier de nouveau la direction de ce second Seminaire, d'autant plus que nons avons iugé à propos de le renfermer dans l'enceinte de nostre Seminaire. dans laquelle nous avons fait accomoder un logement propre à ce des-Il a déia, graces à Dieu, pris ses premiers commencemens depuis un mois.

le supplie Nostre-Seigneur, au Nom de la Tres-Sainte Famille, en l'honneur et sous la protection de laquelle nostre Seminaire est étably, d'y vouloir donner le succez et la benediction que nous nous en promettons.

Voila succinctement ce que ie puis avoir pour le present à vous dire de ce qui regarde nostre Spirituel. Souvenezvous, ie vous coniure, de recommander à Nostre-Seigneur, au saint Autel, les besoins de nostre Troupeau, et d'implorer sa Divine Misericorde pour celuy qu'il luy a plù en établir le Pasteur, et me croyez avec verité

Monsieur,

Votre tres-humble et obeïssant serviteur,

François,

Evesque de Petrée, premier Evesque de la Nouvelle-France, nommé par le Roy.

A Québec, os S. Novembre 1668.

**zite et le refuge des pauvres.** C'estoit **Lieu où nostre chère Sœur prit les pre**ieres impressions de l'esprit d'hospi**lité, et d'un gra**nd degagement des **al-**heureuses maximes du monde, **ont** elle conceut un admirable dégoust. assi s'en retira-t-elle dés sa treiziéme **mée, qu'elle entra chez nos Meres s Ba**veux, accompagnée de sa sœur **sac**e, et suivie tost après de sa bonne **and**e Mere, qui v a consommé sa vie uns toute la sainteté qui est connue à **ut nostr**e saint Ordre. Monsieur de nuncy lourdan, son ayoul maternel, and homme de bien, homme d'oi**ison, et** grand aumosnier, dont la **Extu a e**sté estunée de tout le monde. **yant un** jour cette petite innocente 'étant pour lors âgée que de deux ans, **A un pressentiment de sa future sain**lé. Vovez, dit-il à ses domestiques, **::Ue** petite fille sera un iour Religieuse, **xe** grande servante de Dieu et une rinte. En effet estant en l'àge de rendre l'habit de Religion, elle le fit rec toute la joye possible, tant de sa **rt.** que de la Communauté de nos **eres d**e Baveux, qui des lors voyoient 1 elle des dispositions toutes saintes. om Noviciat se passa avec la ferveur et i : zele que l'on cût pû souhaiter dans **n ág**e plus avancé. Les grands desirs **L'elle av**oit de souffrir, luy tirent prenre la resolution de tout quitter et de ut perdre pour se donner entierement son Espoux. Nous avions demandé **relques** Religieuses de France pour **istre** secours ; elle s'y presenta d'un parage invincible, surmontant les opzitions qui se presenterent de tous les **istez, a**vec tant de ferveur, qu'il estoit | **sé de v**oir dés lors que la grace pou**sit tout sur eller, et que la nature n'y l** ceu une grande éducation de Meseurs ses parens, et qu'elle estoit d'un sturel affectueux, et tout de feu, elle l soit pour eux une reconnoissance et ss tendresses extremes, et c'estoit s'archer le cour à sov-mesme, n-t-elle 1 quelquefois, que de se separer d'a- j c eux, et plus encore de la Comunauté des Religieuses de Bayeux, l'temps pressoit pour le voyage ; ce qui

où elle estoit aimée de tout le monde, et où elle avoit sa grande Mere et une Sœur, et une Superieure, sa parente, Fondatrice de cette Maison, avec lesquelles elle eût passé saintement et doucement sa vie. estant toutes grandes servantes de Dieu. Mais l'amour de Dieu l'obligea à ne point s'écouter soymesme en ce rencontre.

Monsieur son Pere, duquel elle avoit esté touiours fort cherie, s'opposa de tontes ses forces à son dessein, mesme presenta Requeste en lustice, pour l'empescher, se rendant inflexible. Mais nôtre genereuse pretendante aux souffrances de Canada, crùt que gagnant le Ciel. elle gagneroit sa cause. Elle eut recours à Dieu, faisant vœu de vivre et de mourir en Canada, si Dieu luy en ouvroit la porte, et mesme elle alloit signer de son sang le væu qu'elle en avoit déia écrit, si sa Maistresse des Novices ne fut survenné, lors qu'elle se picquoit pour offrir ainsi les premices de son sang à Dieu. Peu après, le cœur de Monsieur de Lompré, son pere, se trouva heureusement changé. Seigneur permit que ce bon Gentilhomme, se sentant inquiet et chagrin, demanda à voir une Relation nonvellement venué du Canada; en la lisant. son cœur se sentit tout ému sur ce genereux Sacrifice, que vouloit faire sa fille, de soy-mesme, et il conceut une si vive apprehension que Dieu ne luy demandast compte à l'heure de la mort. de l'opposition si opiniastre qu'il faisoit à ses volontez, et aux desseins que le Ciel avoit sur sa tille, que touché de cette pensée qui le pressoit fortement, il accorda à Dieu, ce qu'il avoit **r**efusé aux homnes. Toutefois sa douleur luy en fut si sensible, qu'il en tomba maroit point de part. Comme elle avoit | lade à l'extremité. Les tendresses de la Mere, pour qui cette chere fille avoit tous les amours possibles, ne servirent un à faire paroistre la force de sa Vocation pour le Canada, et ce que peut l'amour de Dieu, sur un cœur qui déia est tout à luy, voulant y estre. La fille n'avoit pas encore seize ans accomplis, pour faire sa Protession, et toutefois le qu'elle feroit sa profession en chemin, lorsqu'elle auroit l'âge, qui manquoit seulement de quelques jours. La Merede l'Assomption, Professe de Dieppe, qui devoit faire le mesme vovage avec elle, ent les commissions necessaires pour cét effet. Elle sortit donc de Baveux, regardant le Canada, comme le lieu où lesvs-Cunist l'appeloit, où elle devoit estre la victime de son saint Amour. Ce fut à Nantes que nostre genereuse Novice fit sa profession, dans la Chapelle de Nostre-Dame de Toute-Ioye ; il fallut promptement se rendre à la Rochelle, où se faisoit l'embarquement. Elle ne fut pas si tost embarquée, que la Croix dont l'amour avoit déia fait de si fortes impressions dans son cœur, environna son corps par une maladie contagieuse, qui la mit à l'extremité. C'estoit une fiévre continue, la plus ardente et la plus violente du monde, avec une ceinture tout autour du corps, composée d'onze charbons de peste, et la peste mesme, sur mer, dans un Navire où quelque soin que l'on puisse avoir d'un malade, on peut dire que tout quasi luy manque; mais sa vertune luy manqua pas, ny la tres-Sainte Vierge, qu'elle avoit prise pour sa tresbonne Mere, qui luy apparut, qui la toucha, et la guerit, et qui luy donna sa bitudes de toutes les vertus qu'elle avoit benediction, avec asseurance qu'elle acquises des son enfance, en un emp auroit un soin tout particulier d'elle, dont cette Mere de bonté s'est fidelement acquittée jusques au dernier sou- les Anges, la Sainte Vierge et S. la pir de sa vie. Leur navigation fut de trois mois, et Dieu enfin nous la donna, avec des joyes de part de d'autre, inconcevables. Nous iugeasmes, dés la premiere entreveuē, que c'estoit un precieux tresor pour cette maison, son exterieur avoit un charme le plus attirant et le plus gagnant du monde ; il n'estoit pas possible de la voir, et de ne la pas aimer. Son naturel estoit des plus accomplis que l'on eust pu souhaiter : prudente, avec simplicité ; clairvoyante, sans curiosité; douce et débonnaire, sans flatterie ; invincible dans sa patience, infatigable en sa aveugle qui seroit près du feu, est cer Charité, aimable à tout le monde, sans tain que ce feu l'échauffe, et qu'il p'e

obligea les Superieurs de permettre attache à qui que ce soit; humble, sans aucune bassesse de cœur ; courageuse, sans qu'il y eust rien d'altier en Nous scavons qu'elle n epargnoul aucunes peines, dans les occasions degagner une ame à Nostre-Seigneur, soitpar ses prieres, soit par ses mortifications, iusqu'à s'estre abandonnée a la Divina lustice, on qualité de victime, qui vravment ne la pas épargnee, et qui luy & fait sentir la pesanteur de son bras, punissant terriblement en elle, les pechezdo cenx pour lesquels elle se sacribut, Nous seavious bien que ses infirmites corporelles estoient grandes et continues et nous vovions qu'elle les supportat saintement, et touiours d'un visage egale répandant uneroye pleure de prete, dans le cœur de ceux qui la voyoient. Mass nous avons esté surprises : depuis sa mort lorsque nous avons appris que depuis seize ans, Dieu avoit éprouvé cella Ame forte, par des ariditez et fentations. des abandons interieurs, et des delais semens extremes, à tel point que les des mons d'enfer revoltment, ce semble, tous les ses puissances contre Dieu, sans que ramais ils ayent obtenu d'elle la moinde obeïssance en quoy que ce soit, son cœur armé de Dieu estant plus fort que tout l'enfer. Aussi avons-nous appri de bonne part, qu'outre les saintes henent degré, le Ciel estoit de la partir avec elle, quantité de saints du l'aradis seph, et lesvs-Curist mesme, luy estant apparus souvent, pour la fortifier, la conseiller, la proteger, et combattre avecelle surtout le Pere Ican de Brebeuf heurew Martyr des Iroquois, dans le pais de Hurons, qui luy avoit esté donne d Ciel, comme son Directeur, toutefui avec une entiere subordination à so Directeur ordinaire Ce Directeur ca leste luy apparoissoit tres-souvent. souvent sans luy apparoistre, se rende si present à elle, qu'elle le sentoit, c recevoit ses impressions, avec autar d'efficace et de certitude, qu'un homo **est pa**s éloigné. assenrance de son salut, de la part de litoit toutefois que pour elle-mesme ; elle divers Saints et de la Sainte Vierge, et n'estoit à charge qu'à son amour propre, mesme lesys-Chart, et diverses fois, lavec lequel elle estoit dans un conpour l'encourager aux souffrances qui tinuel divorce : toutes ses complaisances **luv** estoient presentées du Ciel, qui at-cestoient appliquées pour le prochain, tendoit son consentement. la place qui s'aiustant d'une merveilleuse façon aux luy estoit preparée dans le Ciel luy différentes humeurs de chacun, se faia esté montrée, de plus en plus écla- sant tout à tous, afin de gagner tont le taute en lumière, et en gloire, Tors que ; monde à son Divin Espoux. Son cœur plus elle approchoit de sa mort, et de la obligeant la rendoit le refuge de toutes **fin d**e ses combats. Elle a esté une les personnes qui avoient besoin de sefois transportee en Enfer-soit de corps, | cours et de consolation ; elle-n'en rensoit d'esprit, elle ne le pouvoit dire ; là, ! vovoit aucune sans une parfaite satiselle v vit trois abismes si differens pour faction. Sa Charité et sa bonne conla cruauté des tourments et pour la duite, ont paru avec edification à tout rage des dannez et des Demons contre , le monde, dans les offices de Maistresse eux, que le premier abisme ne luy pa- des Novices, de Depositaire et d'Hospiroissoit quast rien en comparaison du taliere. C'est en ce dernier, où son cœur second, ny celuy-ev en comparaison du I trouvoit plus de quoy-satisfaire à Fatroisieme, les avant veus l'un après mour du prochain, et à la mort de sovl'autre, quoy qu'à la veue qu'elle avoit | mesme. Souvent la Providence de Dieu eu du premier, elle ne crùt pas qu'il y aiant permis qu'on luy envoyât des ma-peust avoir des peines plus terribles, lades qui n'avoient pas moins de ne-Et la place luy fut montrée, qui auroit | cessité de la santé de l'Ame que de este son enfer à foute eternité, si elle celle du corps, elle les gagnoit si dou**n'eust** esté fidele a la grace de bien, l'ecment et si efficacement a bien, que Souvent des Ames de Purgatoire luy ont ! plusieurs ont avoue luy estre redevables apparu dans leurs peines, qui luy de- de leur salut. L'edification generale mandoient son assistance, mesme quel- è qu'un chacun en a recene, est un temoiques-unes de ceux qui estoient morts | guaze public, que pas un ne pent deen France avant que la nouvelle en fust, mentir. Dans la maison, elle estoit la venue en ce país, les Navires qui ne première au travail, et des plus ferviennent de France, qu'au Printemps, ventes à se mortifier en tout ce, qui re-n y est us pas encore arrivez. Et son-| gardoit sa personne, choisissant touiours vent elle vovoit ces Ames, qui au sortir pour soy les choses les plus incomdu Pargatoire venoient la remercier de modes, supportant fout des autres, exsa Charité. Mais ce qui est bien re- cusant tout, sans iamais s'excuser soymarquable, c'est que son humilité a mesme, mais plustost desirant que ses este si adroite à se cacher, mesme a defants fussent commis a tont le monde. nos yeux, que nous n'avons rien seen, Bon Dieu, disoit-elle souvent, puisque **qu'apr**es sa mort, de font ce qui estoit (nous ne sommes que ce, que nous som**de** ces graces si extraordinaires de Dien-mes devant Dien, pourquoy cherchonssur elle; quoy que ses solides vertus, nous à paroistre autrement aux yeux qui font la veritable Saintete, nous la des hommes? En un mot, elle a rem-Relation-1668.

Souvent elle a eu pagnast en toutes occasions, ce n'éfis≪ent connoistre pour une Religieuse, ply en peu d'années les desseins de la accomplie, pleine de Dieu, et qui ga-i divine providence sur sa chere ame. moit les cœurs à Dieu. Sa fidelite à L'heure estoit venue qu'il falloit recomreprimer tous les mouvemens de la na-, penser ses travany, et conronner sa ture, loy avoit acquis un tel empire sur vertu en terminant sa vie par toutes ses sens, que l'on cust dit que la vertu-les marques qui peuvent faire connoistre estoit nee avec elle. Et bien que l'es-prombien la mort des saints est preprit de Croix et de Penitence l'accom-l cieuse devant Dieu. Le 20. d'Avril de elle-mesme, avec une force extraordinaire. Toute la Communaute pour- Cette Lettre Circulaire a esté envoyée suivit l'Ilymme avec elle jusqu'au verset, In te Domine speravi non confundar in aternum, qu'elle repeta deux fois. La priere finie, elle nous dit que con estoit pas raillerie, et que veritablement elle estoit guerie et ne sentoitaireune incommodite. Pour vousfaire voir que ie dis vrav, aioùta-t-elle, donnez mov à manger, car i'ay bon appetit. On hiy fait prendre un bouillon, qu'elle prit fort agrea**blement, en n**ous disant que ce n'estoit **pas assez.** Mais puisqu'on ne inge pas l propos que l'en prenne davantage, ie voudrois bien me concher, dit-elle. le yous prie, laissez moy prendre mon repos, car le suis harassée du travail [ de la muit passee. Chacune se retira (vine bonté des graces qu'elle ma faites à **à la r**eserve des Infirmieres, qui se mirent aupres du lit de la malade, laquelle reposoit en apparence comme un petit enfant le visage couvert d'un petit vermallon qui faisoit croire qu'elle re**pr**enoit son enbon-point. En l'espace **d'un**e deniv beure, an on la cardoit fort fixement, on n'appercent tamais qu'elle fist le moindre soupir : **comm**e oneraignoit de l'éveiller, on ne luv **par**loit pas : mais l'Infirmière, avant mis **la main sur** la bouche de la malade. trouva qu'elle ne respiroit plus. comme cette belle Ame prit son vol vers Son visage resta comm : d'une i personne qui seroit en contemplation. **Quov que** pendant sa vie elle fust fort **agreab**le à sou abord, elle avoit quelque chose incomparablement plus attravant **estant mort**e. L'odenr de sa vertu s'est répandué par tont ce nouveau monde. Nous sommes fort importunées de plusieurs personnes qui demandent quel**que chose qui luv ait servi.** Bien aue **nous avon**s tout : sorte de suiet de nous asseurer de son bonheur, ie ne laisse **pa**s de vous demander pour elle les suffrages de nostre saint institut. Et le vous **pri**e **de ne** me point dénier vos saintes **prieres, en q**ualité de, Ma Rde Mere

Vostre tres-hamble et cleussante servante MARIE DE S. Benavenivre DE lesvs, Superieure indigne.

pour les Couvents qui sont en France de l'Institut des Religieuses-Hospita-Celuy qui a cu soin lieres de Dieppe. de la faire imprimer, ayant receu quantité de Memoires tres-authentiques, sur la vie et la mort de cette heureuse defunte, a iugé à propos d'aioùter icy les les choses qui suivent.

- 1. Que deux personnes de pieté ont eu depuis sa mort asseurance de son bonheur eternel, dont l'une s'adressant à elle pour obtenir de Dien quelque grace dont elle avoit besoin. la defunte luy répondit : le le feray ; mais ce sera à condition que vous remercierez sa dil'heure de ma mort.
- 2. Elle a en tres-sonvent connoissance de l'intérieur de diverses personnes, et presentes, et absentes, et de l'estat malheureux de plusieurs qui estoient en peché mortel, et des pechez en particulier tres-cachez, mesme par des Confessions sacrileges, dont avant donne avis à ceux à qui la charité l'oblizeoit de le declarer, constamment on n'a jamais veu qu'elle s'y soit trompée.

3. Souvent Dien luy a fait connoistre des choses futures et esloignées qui sont arrivees comme elle les avoit prevenes.

- 4. Souvent des Saints du Paradis qui luv apparoissoient, l'ont voulu eugazer a donner son consentement à de nouvelles souffrances, soit pour de certains pecheurs endureis, pour lesquels elle avoit grand zele, soit pour des âmes du Purzatoire, soit pour obtenir de Dien des faveurs qu'elle demandoit. lamais elle no s'y est abandonnee que par l'ordre et par la permission de ceux qui conquisoient son ame ; mais l'avant fait, ces croix nouvelles fondoient incontinent sur elle si terriblement, qu'elle s'en plaiznoit souvent a bieu, "avec soñmission toutefois et amour, et luv avant dit quelquefois terribditer me crucias, ce qui mesme luy arriva la veille de sa mort.
- 5. Souvent quov qu'il ne tinst qu'à elle de se voir delivree de ces estats

crucifians, par où la providence de Dieu la conduisoit, iamais elle n'a vouln y consentir que ceux qui la couduisoient ne luy ordonnassent, et lors que par leur ordre, elle a demandé quelquefois d'en estre delivrée, Dieu a bien voulu obeïr aux volontez de sa servante.

- 6. Ceux qui ont eu soin de la conduite interieure de cette fille vrayment genereuse, ont remarqué constamment en elle un si bas sentiment de soymesme, et un tel éloignement de toute élevation, que non seulemeut elle s'accusoit de ses fautes avec une humilité admirable, penetrant iusqu'aux derniers replis de son cœur, et ne s'épargnant pas, mais elle estoit bien aise que l'on crût d'elle ce qu'elle en croyoit ellemesme, qu'elle estoit toute abismée dans le peché, et la plus grande pecheresse du monde.
- 7. Elle estoit tres-prudente et d'excellent conseil, tres-clairvoyante, et qui
  touchoit incontinent le fond des affaires
  les plus importantes; toutefois elle ne
  s'appuyoit iamais sur soy-mesme en sa
  propre conduite, et en toutes choses
  elle avoit un iugement aussi soùmis,
  que si elle eust esté la moins éclairée
  de la terre.
- 8. Quoy qu'elle cust de grandes connoissances et de grandes lumières, par des voyes extraordinaires de Revelations et apparitions frequentes des Saints du Paradis et de Lesys-Chaist mesmo, toutefois iamais elle ne s'est conduite par ces voyes-là. Les maximes de l'Evangile, la raison et le mouvement de l'obeïssance, ont esté tout son appuy, et l'unique voye qu'elle a toùiours suive, et sur laquelle se sont appuyez ceux qui ont eu le soin de sa conduité. In veut pas cela, ie me portois et deportois facilement de quoy que ce fust, quand on m'obiectoit la volonté de Dieu. Et quelque temps aprés m'ayant esté dit par un Pere lesuite, le Pere Malberbe, que l'on estoit plus asseuré dans les souffrances, que l'on faisoit la volonté de Dieu, et principalement lorsque l'on souffroit pour les autres, ie resentis un desir si vehement de souffrir vie, et sur laquelle se sont appuyez ceux qui ont eu le soin de sa conduité.
- 9. La Superieure des Religieuses Ilospitalieres de Bayeux, pour qui elle avoit tous les amours et les respects possibles, ayant seeu ses infirmitez continuelles de maladic en Canada, et diverses choses qui pouvoient luy donner de la peine, luy fit non seulement des offres pour son retour en France, luy en donnant des moyens tres-faciles et tres-honorables; mais aussi luy en

fit de tres-instantes prieres, dans la veuë qu'elle pourroit beaucoup servir à nostre Communauté de Bayeux. cette fille genereuse le refusa absolument, mandant à cette chere amie de son cœur, qu'elle estoit attachée à la Croix du Canada par 3. cloux. dont elle ne se detacheroit iamais. Le premier. la volonté de Dieu, le second, le salut des ames, et le troisième, sa vocation en Canada, et son vœu d'y mourir; aioùtant que quand bien mesme toutes les Religieuses voudroient revenir en France, pourveu qu'il luy fust permis, elle demeureroit seule en Canada, pour y consommer sa vie au service des pauvres Sauvages et des malades du pais.

10. Luy ayant esté commandé de mettre par écrit ce qui s'estoit passé en elle dés sa tendre ieunesse. de trois ans et demy, dit-elle, i'avois un desir tres-grand de faire la volonté de Dieu, et qu'il la fist en moy absolument. Il me souvient que le motif qui avoit plus de force sur moy pour me faire éviter le peché, estoit que Dieu ne le vouloit pas, et cela m'estoit assez pour me retenir. En effet quand on vouloit obtenir quelque chose de moy, ou m'empescher de faire quelque chose. Dieu veut cela, il le faut faire; ou bien, Dieu ne veut pas cela, ie me portois et deportois facilement de quoy que ce fust. quand on m'obiectoit la volonté de Dieu. Et quelque temps après m'ayant esté dit par un Pere Iesnite, le Pere Malherbe, que l'on estoit plus asseuré dans les souffrances, que l'on faisoit la volonté de Dieu, et principalement lorsque l'on souffroit pour les autres, ie ressentis un desir si vehement de souffrir ie ne pensois plus qu'à demander bien Afin de mieux y rettssir, ie du mal. priois la Sainte Vierge avec des instances qui ne sont pas croyables, qu'elle m'envoyast des maladies, et cela tous les jours plusieurs fois, et ordinairement mon petit cour en estoit si attendry, que mes yeux parloient plus que ma bouche.

luy en donnant des moyens tres-faciles | 11. Les sentimens d'amour qu'elle et tres-honorables; mais aussi luy en eut dés ce bas âge pour la tres-Sainte

Vierge, et les douceurs qu'elle en re-+que vous voudrez, vous ne m'esterez cevoit, et du petit lesys, ne sont pas point l'habit ; le s-ray Religieus ; et le concevables.

- miere Communion avec une devotion elle, m'avoit donné cette esperance si **a**dmirable.
- en songe une vision qui merite d'estre defiance. **F**emarquee Elle vit en dormant un t grand homme horrible, avec un cou-Telle prit l'habit de Religion. telas en main, qui s'approchoit vers ans elle fit sa profession et passa la elle pour la maltraiter. - Il luv sembla "mer pour le Canada, auquel temps Dieu pour lors qu'elle s'enfuit vers une tour, "changea de conduite sur elle, la faisant Ce malheureux la poursuivant, la frappa, j'entrer dans des voves de souffrances mais non pas danger-usement, et comme | interieures qui out touiours | este | croiselle invoquoit la Sainte Vierge à son se-1 sant jusqu'à la mort. cours, une Religieuse avec un surplis [-🗫 presenta à elle en cette tour ; à sa des souffrances interieures out redoublé veue elle reclama son aide, et s'en vit en elle, plus aussi les graces du Ciel protegée, et incontinent elle se reveilla, ont esté abondantes sur elle. Nostre Ge qui est plus remarquable en cecy, Seignem luy apparoissant tres-souvent, c'est que sans iamais avoir veu de Re-¦ et plus souvent la Sainte Vierge, et quanligieuses Hospitalières, elle reconnut tité de Saints qui l'encourageoient aux cette Religieuse au visage, lorsqu'elle souffrances. y entra dans leur Couvent de Bayenx, | **et fut sa premiere Superieure.**
- sizna de son sang une donation admi- jà l'heure de la mort. C'est le jour de Sainte Vierge.
- 15. Le Saint Esprit, la voulant dis**p**oser a estre Religiouse, lay fit faire les trois vœux suivans : le premier de prendre la Sainte Vierge pour sa Mere, lay rendant les respects, les obeissances, l'amour que doit une bonne fille a une malleure Mare; le second, de ne iamais commettre aucun peche mortel : le troisieme, de vivre en perpetuelle continence.
- A l'áze de douze ans et demy, i entray, dit-elle, au Monastère des Religieuses de Bayeux : mais comme i'a-🔻 as dit aux Religiouses, mesmes, que ie **ti**e venos pas poar den over, cela me **v**alut debonnes in a titications, le gron m's proava au double, crainte que un i **v**ocation u clast fondee sur des respects Qualque classe que l'on me h.m.amdist et qu'on me fist, le demeuray form o dans la ponsee, qu'asseureme de Mare des Novices: Faites moy tout co, quoy que le ne visse rien, le ne pouvois

- ne sortiray point d'icy, smon pour aller A l'ag de huitans, elle fit sa pre-len Canada. La Sainte Vierge, aionteferme, que rien n'estoit capable de me 13. A l'âge de neuf à dix ans elle eut | la faire | perdre, ou d'avoir la moindre
  - A l'áge de quatorze ans et demy.
  - 18. Plus ces épreuves des croix et
- 19. S. Michel luy avoit promis son secours et son assistance speciale, pen-14. A l'âge de dix a douze aus, elle | dant le reste de ses iours, mais surtont rable qu'elle fit de soy-mesme à la tres- sa l'este 8. May qu'elle mourut, avant fait vom depuis plusieurs années de faire tout ce qu'elle connoistroit estre a la plus grande gloire de Dieu, ou selon qu'il lay seroit dit parceux qui lacouduisoient.
- 20. De toutes les apparitions qui luy sont arrivées et qu'elle avoit eu commandement de coucher par ecrit, ie n'en rapporteray icy qu'une seule, mot à mot, comme elle l'a ccrit. Pour l'intellizance de laquelle on sgaura que Monsieur de Bernay, dont il est fait mention, estoit un tres-vertueux Ecclesastique, qui estoit Superieur des Relizienses Hospitalieres de Baveux, où il a vesen, et est mort en lodeur de sainteté, driquel elle avoit este deia visitee apres sa mort, avant que la nouvelle en fast arrivec en Canada. Noici donc comme elle parle d'une seconde visite. Le 28. Lanvier 1662, comme je recitors Matines av le la Communante, le scalis Monsieur re servas Religiouse, et le disces à la dellernay, present proche de moy, et

ce bon serviteur de Dieu. Il me fit resouvenir de l'entretien que i'avois eu avec luy, trois iours auant mon depart de Bayeux, et ce souvenir m'a servi depuis. Il m'exhorta d'avoir une grande confiance en Dieu, et esperer qu'il me soùtiendroit dans les besoins où i'estois ; que i'eusse à dire ou à faire dire à Monseigneur nostre Evesque, qu'il ne devoit pas estre en peine pour moy, et que le sujet de l'estat present n'estoit pas causé par ce qu'il pensoit; qu'on avoit suiet d'esperer que Dieu ne me manqueroit pas dans les besoins que i'avois, et qu'il ne falloit pas craindre, mais attendre que sa protection continuëroit sur moy; que i'eusse une grande confiance en sa bonté, et une entiere soùmission à ses saintes volontez : qu'il ne falloit pas s'ennuyer, mais avec courage s'offrir à tout ce que la providence ordonneroit. Que la Sainte Vierge seroit toûiours ma bonne Mere, que ie m'abandonnasse à ses soins, et que ie ne perdisse iamais le souvenir de ce qu'elle m'avoit esté, non plus que la confiance que de tout temps l'avois en elle : qu'il me falloit bien garder de la perdre, ou de la laisser amortir, que c'étoit maintenant le temps d'un plus grand besoin, et ainsi que ie m'asseurasse qu'elle m'aideroit : Car tout de mesme, me dit-il, qu'une bonne Mere ne pourroit pas abandonner son enfant, qu'elle verroit sur le bord d'un precipice, mais le tiendroit de peur qu'il ne m'asseura depuis, qu'il avoit toùiours se precipitast, et ne le laisseroit pas! un moment sans estre à ses costez; ainsi la Sainte Vierge, qui vous aime mille fois plus que vostre mere, ne vous laissera pas, pourveu que vous avez une entiere confiance en elle. Vous at-elle iamais manqué au besoin? Il me remit en memoire, (disant cela,) plusieurs rencontres assez perilleux où i'avais tout a fait esprouvé sa protection. Il m'ordonna aussi que i eusse à lire le 6. Chapitre de la 2. Epistre aux Corinthiens, et que ie n'oubliasse pas la reresolution que l'avois euë de m'abandonner à tout ce que Dieu voudroit de son Ame, et à Monseigneur l'Evesque

neantmoins douter de la presence de Et de fait, étant sur le point de mon depart, ce saint homme qui estoit le Superieur de nostre Monastere de Bayeux, me fit diverses interrogations, lesquelles se sont trouvées toutes avoir eu leur effet : car il me dit que peut estre ie n'aurois pas mis le pied hors la maison où i'estois, que ie changerois de disposition; que cette paix et cette douceur se changeroit en amertume; que non sculement sur les chemins, mais mesme lorsque ie serois arrivée dans le pais, i'y trouverois bien du changement : Mais, disoit-il, ma fille, si non seulement les creatures your font souffrir. mais sice Dieu de bonté pour vous se met de la partie, ce sera bien le plus rude; et si non content de cela, il permet aux Demons de vous tourmenter, que diriezvous? car voila bien ce qui vous pourra arriver: vovez și vous voulez bien vous exposer à tout cela, ie vous en avertis, pensez y, il n'y a rien qui vous oblige absolument. Il me semble que ie conceus assez ce qu'il me disoit; mais Dieu m'attiroit si fortement, que ie ne pouvois resister à son appel, sans grande infidelité. Ce fut ce qui m'obligea de de luy faire cette réponse. Mon Pere. vous scavez quelle est la peine de mon cœur, quand ie pense à faire ce vovage. Cependant ie sens que Dieu veut celade mov, et ainsi quand tout ce que vous me dites m'arrivera, si Dieu le permet, i espere que sa bonté me sontiendra. et dés à present le m'y soûmets. cu la pensée que ie devois estre preferée à mon ainée, pour le Canada, et que Dieu asseurement m'y vouloit.

Ce sont les propres termes de cette genereuse fille, dont la vie meriteroit sans doute d'estre imprimée, y avant beaucoup à apprendre pour tout le monde, mais principalement pour les personnes qui conduisent les ames, et pour celles que Dieu conduit par des voves extraordinaires, dont toute sa vie n'a esté qu'une suite ; quov que chose du monde n'en parût à qui que ce soit, sinon à ceux qui conduisoient moy, lorsque l'estois venuë en Canada. I de Quebec, qui aimoit et qui honoroit

sa vertu, qui la rendoit aimable à tous ceux qui la connaissoient, et qui bonheur dans l'instruction des filles **répandoit partout un**e odeur de sa veritable sainteté, qui ne consiste que dans la pratique des solides vertus, que cette fidele amante de lesvs-Christ crucifié estimoit uniquement, avant refuy de tout son pouvoir toutes les voves extraordinaires, où elle craignoit toùiours d'estre trompée, et que ceux qui la conduisoient n'y fussent eux-mesmes Elle ne desiroit en cette vie trompez. que les croix et souffrances, priant Dieu qu'il luy reservast pour le Paradis ses **faveurs** gratuites, qui ne sont pas la saintete. Mais Dieu qui est le Maistre en a voulu user autrement; qu'il en soit beny à iamais.

## Des Vrsulines et Hospitalieres

On ne peut assez estimer le bonheur du Canada, d'y avoir depuis prés de trente ans, les deux Maisons Religieuses **d'Vr**sulines et d'Hospitalieres, qui v estoient necessaires, et qui s'acquittent **dignement et saintement de c**e que Dieu chacune dans ses emplois où la divine illustre preuve. providence les avoit destinées.

Les Meres Vrsulines ont eu tant de qu'on leur a confiées, soit Pensionnaires, soit externes qui frequentent leurs Classes, qu'en voyant les ménages de Canada, et chaque maison en particulier, tres-aisément on distingue, par l'éducation Chrestienne des enfans, les meres de familles qui sont sorties de leurs maisons, d'avec celles qui n'ont pas eu cét avantage.

Les Meres Hospitalieres ont un soin si charitable des malades, qui y sont toùiours en grand nombre, que tous ceux qui y meurent y sont saintement disposez pour le Ciel, et la pluspart de ceux qui y recouvrent la santé, n'en sortent qu'avec beaucoup d'édification.

La Regularité est aussi exacte dans ces deux Maisons Religieuses, qu'elle soit en aucun des Monasteres les plus reglez de France. Les filles nées sur le païs y prennent si heureusement les impressions de pieté, et de la vie vrayment Religieuse, que c'est une consolation au milieu de la Barbarie, d'y voir des exemples de sainteté qui ne cedent en rien à ce que l'Europe a pu voir de plus admirable en ce genre. La Lettre Ciret les hommes ont pu attendre d'elles, | culaire, qui est cy-devant, en est une





# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

AVE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS EN LA NOVVELLE FRANCE.

ÈS ANNÉES 1668, ET 1669.

Enuoyée au R. P. ESTIENNE DECHAMPS Provincial

de la Pronince de France (\*).

#### CHAPITRE PREMIER.

De la Mission des Marturs dans le pais des Annies, ou Iroquois Inferieurs.

courage s'est ramoli aprés leur defaite, et e'est maintenant de tous les peuples lroquois, celuy qui donne de plus grandes esperances de sa conversion à la Foy Chrestienne.

Le Pere Jean Pierron, après avoir fait un vovage à Quebec, arriva heur Peuple d'Agnié a esté | reusement à Tinniontoguen, qui est le antrefois une des plus principal Bourg de cette nation, le 7. florissantes Nations troquoises, et a toutionre passé insques à cette heure pour une des plus vaillantes et des plus vaillantes et incrovables : fe vivre y est si panyre incrovables : fe vivre y est si panyre par la pres l'avoir entit de chair des plus fieres. Cet qu'on n'y mange presque point de chair esprit guerrier qui l'occu- ny de poisson ; mais bien fait par sa poit aux armes. l'éloignoit prace que les Missionnaires vivent tressi fort de la Foy, que l'on | contens dans ce deponillement de toute**s** croyoit que les Aguiez ser conent les derniers à se sous mettre à l'Evangile. Mais bien de ses Lettres : mais avec cela te les ayme pour donner commens de la Franco pour donner commens de la dispositions qu'ils out au Christianisme.

Le sçais, continue ce Pere, assez la

(\*) D'après l'édition de Sébartien Mabre-Cramoley, publiée à Paris en 1670.

Relation-1669.

langue Iroquoise pour expliquer tout ce | tiere de parler de l'immortalité de nos que le veux dans les matieres de la religion, et pour entendre les Confessions des nouveaux Chrestieus, et sans l'occupation que me donnent les Tableaux que ie peins moy mesme, ie serois plus versé dans la langue que ie ne suis ; mais ie trouve le fruit de ces peintures si grand que ie iuge qu'une partie de mon temps est bien employée à cet exercice; car ie fais par ces Tableaux, premierement que nos Sauvages y voyent sensiblement ce que ie leur enseigne, ce qui les touche plus fortement.

De plus i'ay cet advantage, qu'ils se servent de Predicateurs à eux mesmes, et que ceux qui ne viendroient pas prier par devotion, y viennent du moins par curiosité, et se laissent ainsi insensiblement prendre par cet attrait. l'ay trouvé moy mesme le secret de m'instruire, car en les entendant raconter nos Mysteres, j'apprens beaucoup de la langue, par le moyen de ces Images.

Entre les portraits que j'ay faits, il y en a un de la bonne et de la mauvaise Ce qui m'a obligé à le faire, a esté que je voyois que les vieillards et l les femmes àgées se fermoient avec les : doigts les oreilles, du moment que je | lieuës et demy de longueur, afin d'emleur voulois parler de Dieu, et me disoient: le n'entens pas. l'ay donc mis dans un costé de mon Tableau un Chretien qui meurt saintement, ayant les mains jointes, en sorte qu'il tient la Croix et son Chapelet, puis son ame est élevée dans le Ciel, par un Ange, et les Esprits Bienheureux paroissent qui l'attendent. De l'autre costé j'ay mis dans un lieu plus bas une femme cassée de vicillesse qui v meurt, et qui ne voulant pas écouter un Pere Missionnaire, qui luy montre le Paradis, tient aucc les doigts ses deux oreilles fermées ; mais un Demon sort de l'Enfer qui luv prend les bras et les mains, et met luy mesme ses doigts dans les oreilles de cette femme mourante. L'ame de cette fenime est enlevée par trois Demons, et un Ange qui sort d'une nuée, l'espée à la main les precipite dans les abymes.

Cette figure m'a donné une belle ma-

ames, et des biens et des maux de l'autre vie, et l'on n'a pas plus tost conceù l'explication de mon Tableau, qu'il ne s'est plus trouvé personne qui ayt osé dire : Ie n'entens pas ; que si cette Image a cu cet effet, j'espere que celle de l'Enfer que ie travaille, en aura encore un plus grand à l'avenir.

L'invention de ces Tableaux n'est pas tout à fait nouvelle, elle avoit deia esté mise saintement en usage par un celebre Missionnaire de nostre France, et il n'est personne qui aye leu la vie de Monsieur le Noblez, qui n'avoue que ç'a esté un des plus beaux secrets dont il se soit servi pour instruire les peuples sur nos saints Mysteres.

Le Pere Pierron a peu imiter ce grand homme, et introduire dans le fond de nos forests une pratique qui a esté de si grand usage parmy une nation déjà civilisée. L'on a sceù que cette sainte methode avoit esté infiniment utile; mais elle serviroit de bien peu, si œ Pere ne joignoit à ces saintes industries les grands travaux qu'il luy faut necessairement souffrir, pour faire continuellement chaque semaine la visite de sept grands Bourgs, dans l'espace de sept pescher qu'aucun enfant ny aucun adulte malade ne meure sans recevoir le Baptesme. Et si quelquefois quelqu'un échappe à sa diligence, c'est la plus sensible affliction qu'il souffre, et ce qui luv fait demander qu'on luy envoye incessamment du secours. luy a accordé ce qu'il desiroit; le Pere Boniface a esté choisi aussitost aprés son arrivée de France à Quebec, pour aller cette année seconder son zele.

L'on ne scauroit dire si la guerre que les Iroquois ont avec les neuf nations des Loups repandues depuis Manhate. jusques aux environs de Quebec, est plus advantageuse à la foy Chrestienne, que la paix. La guerre les humilie par la perte de leurs gens, mais aussi les empeschant de s'arrester dans un lieu, elle met des obstacles à la conversion des guerriers qui se separent en plusieurs bandes pour aller en party contre

l'eunemy. Les Agniez et les Loups se [beaucoup mieux que ces pretendus Mefont la guerre jusques auprés de la nou- | decins, la santé du corps avec celle de velle Orange et s'estans pris se brûlent et se mangent les uns les autres. les Loups ont cet avantage, qu'estans! grand numbre d'hommes et gens errants. ils ne peuvent estre facilement destruits par les troquois, et les troquois le peyvent estre plus facilement par les Loups. ]

On ne laisse pas tohjours de gagner quelques ames à lesys-Christ dans cetumalte des armes. Deux vieillards ne sembloient attendre pour mourir, que l le Baptesme qu'ils recenrent avec tonte les frappant de sa crainte. parfaite presence d'esprit, afin de justi- vant partir le lendemain pour aller conentin estant pressé de se convertir, il aller an tiel, s'il arrivoit qu'il fust pris meure sans le Baptesme, s'il a tasche dans son esprit pour le bien apprendre, de tout son possible degarder la loy na-let puis le luy répeta souvent, qui est turelle, aussi bien permet-il sonvent une marque que ces Barbares commenpar une juste punition, que ceux qui out le qui à apprehender une lautre vie, et

et qui avoit esté la premiere teste du faire. pays, a este aussi baptisé, s'estant disfidelles.

superstitions, criminelles ; neantmoins, sert de passage pour aller au Ciel. le Pere par son adresse a rendu cet art.

l'ame.

Vn autre soin des Missionnaires regarde les Captifs à qui l'on apprend à mourir en veritables Chrestiens, au milien des flammes, apres leur avoir donné le Baptesme, et quelquefois il est arrivé que les froquois ont euxmesmes servi d'interpretes pour leur apprendre nos invsteres. On peut faire voir par plusieurs exemples que Dieu opere dans l'ame de ces infidelles, en En voiev la consolation possible; mais un troi- un assez remarquable. Vn Capitaine sieme, qui se vovoit mourir avec une de guerre de la nation des Agniez, detier son endurcissement, prenoit pour tre les Loups leurs enuemis, alla depretexte qu'il oublioit toutes les instru-mander au Pere dans la Chapelle que ctions que le Pere luy faisoit, du mo- les Sauvages ont eux-mesmes dressee, ment qu'il estoit hors de sa Cabanne ; | ce qu'il feroit, et ce qu'il diroit pour du qual avoit trop commis de crimes en guerre et qu'il deust estre bruslé ; pendant sa vie, pour se convertir à cette demand, toucha le cour du Pere, l'heure de la mort. En effet, comme et l'obligea de luy enseigner la manière la Provid nee bivine ne permet jamais de faire un acte de contrition, lequel **q**u un homme pour Sauvage qu'il soit, lee Sauvage repassa durant une heure mal vescu seient privez du Baptesme. | Fon doit raisonnablement croire que Vn autre Vieillard âgé de plus de cette crainte qui est le commencement cent ans, homm d'excellent jugement, de la veritable sagesse, leur sera salu-

Comme la crainte de la mort se fait pose a cette grace par sa constance à sentir à ceux qui ne sont pas encore venir prier bien en presence de tout le baptisez, le mespris de la vie est admonde, in dzreles railleries continuelles anirable en ceux qui ont receu le Bade quelques-uns de sa nation encore in- tesme. Ceux qui crovent en Dieu, dit une femme Iroquoise, qui avoit conche Vue des choses qui empesche le plus édeux muits toute seule à la campagne en la conversion de ces barbares, est ce danger d'estre enlevee par quelqu'un qui on appelle parmy eux la jonglerie de la nation des Loups, ne doivent ou l'art de guerr les midades par des point crandre la mort, puisqu'elle leur

Quoy qu'il y en ait parmy les Azniez sundicule, que personne n'ose souffler, qui n'out pas la Foy; neanmoins pluaucun malade en sa presence, les Jon-sieurs d'entre envont une veritables of et glours forza aus qu'ils ont deja fait leur buie veritable faim de la fustice, et al se operation, quand il entre dans la Ca-, trouve que bien fait apprendre a quelbane. - Ce qui lay donne du credit pour (ques-uns d'envleurs prières d'une facou cela, est qu'il procure aux malades qui semble tenir du miracle. Il y a des

femmes Sauvages si ferventes dans la | vouloit me conserver, et je ne cesse priere, qu'elles y passent les nuits toutes entieres et si devotes envers la sainte Vierge, qu'elles disent chaque iour plusieurs fois leur Chapelet.

La premiere chose qu'elles font, lors qu'elles vont travailler dans leurs champs, est d'inviter celles qui sont de leur compagnie, d'offrir à la Mere de Dieu la mesme priere, à laquelle elles joignent toutes ensemble quantité d'Oraisons jaculatoires qu'elles adressent à Dieu. N'est-ce pas là montrer qu'on est capable du Christianisme?

La vraye pieté commence à se former de telle maniere dans les esprits des Agnicz, que le Pere qui en a la conduite, écrit qu'il a celebré la derniere Feste de Pasques avec beaucoup de solemnité. Qu'il a donné à ses nouveaux Chrestiens la sainte Communion. Que la ceremonie du Vendredy Saint s'y est faite comme en France, et que tous y ont adoré nostre Seigneur en Croix.

Le Catechisme se fait deux fois le iour; une fois pour les hommes, et l'autre pour les femmes. Et la ferveur y est si grande, que les personnes mariées n'ont point de honte de s'y faire interroger publiquement. Il s'est trouvé une femme assez capable pour apprendre la forme du Baptesme, et tout ce qui est necessaire pour l'administration de ce premier Sacrement de l'Eglise, qui est la porte de tous les autres, quoy qu'on ne luy en ave pas encore permis l'usage et l'exercice.

Cette femme devoit estre enveloppée dans un massacre que firent les Loups de plusieurs Agniez, presque à cent pas de la palissade d'un de leurs Bourgs, où les ennemis s'estoient mis en embuscade; mais il arriva que cette femme devant affer avec les autres travailler à son champ, elle les envoya devant elle, avec asseurance de les suiure incontinent aprés; là dessus elle s'endort tout à coup et au mesme moment l'on entend le cry des personnes que I'on massacroit. Ah! dit cette bonne Dieu nousfera misericorde. Chrestienne, je reconnois bien que Dieu |

point de le remercier de cette grace.

Voicy une chose qui n'est pas moins remarquable. L'une de ces femmes blessées par les Loups, leurs ennemys, raconte qu'elle fut attaquée par l'un d'eux, qui luv donna trois coups de bache sur la teste, pendant qu'elle se defendoit courageusement contre luy; mais qu'un autre coup qui luy fut donné a costé de l'œil droit, la ietta par terre el l'épuisa de sang et de forces. ainsi qu'elle l'a rapporté au Pere. elle fit cette priere. Issvs, vous estes le maistre de ma vie, ayez pitié de moy: car si je meurs en l'estat où je suis, sans estre baptisée, je seray eternellement bruslée dans des feux qui ne s'esteignent iamais. A peine auoit-elle acheué ces paroles, qu'elle sentit une force qui se coula par tout son corps. Elle se releua sur le champ; et comme elle alloit se saisir de la hache de son ennemi qui la pouuoit aisement tuer, il prit à l'heure mesme la fuite. Cela obligea cette femme à demander le Baptesme, et à dire, ie veux croire et bonorer le reste de mes iours, I svs mon liberateur.

Certes voila de tres-beaux commencemens, et bien qu'en la nouuelle Eglise des Agniez, il n'y ayt pas grand nombre d'adultes, parce qu'on ne les baptise qu'avec beaucoup de precaution, elle ne laisse pas d'avoir des ames beroïques parmi des femmes Catechumenes, qui font beaucoup d'impression sur l'esprit de leurs marys, et qui remportent tous les jours d'illustres victoires contre ceux qui les veulent engager dans le crime. Comme l'on pressoit une de ces nouvelles Chrestiennes de quitter la priere jusques à la menacer, elle fut assez genereuse pour respondre en cette occasion à son mary: le suis maistresse de moy mesme, je fais ce qu'il me plaist, et toy fais ce que tu voudras. D'autres se moquent des injures, et disent hautement: N'importe, qu'on nous tuë, car cette vie est peu de chose, et nous esperons que

La constance de quelques nouveaux

dans un de leurs Bourgs, nommé Gandaouaguen, sous la conduite d'un fervent Catechiste, et bien que la rail- l lerie soit intiniment sensible a ces peuples, ils ne laissent pas de la supp rier genereusement pour l'amour de lesvs-Christ. Nous baissons la teste à ces injures, disent-ils au Pere, et quand nous sommes assemblez, nous prions Dien qu'il ouvre les yeux à ces moqueurs pour voir ce que nous vovons. mot l'experience fait voir tous les jours plus que jamais, que les Sauvages sont **c**apables de tout, aussi bien que les François, dans les choses qui regardent la piete et le service de Dien. IIs scavent tout ce quiest de plus difficile dans le Mystere de la sainte Trinite, ils distinguent les deux natures en lesse-Chaist, ils connoissent ce que l'Eglise enseigne de l'immortalité de nos ames, i **du** jugement, du peché mortel, du peché l veniel et du peché originel, et comme on s'applique particulierement à leur de leurs ennemis, c'est pourquoy ils enseigner des prieres ordinaires et les sont venus demander du secours a Mon-Commandements de Dien et de l'Eglise, , sieur nostre Gonverneur contre la naqu'ils chantent tous les Dimanches en tion des Loups, comme pour la défense vers froquois, e est aussi ce qu'ils n'i- (d'un pays qui est deja au Roy par la gnorent pas non plus que le reste, force des armes, et qu'ils ne tiennent dont la connoissance est absolument; que parce que il luy plaist de le laisser, necessaire, lorsque on les recoit au Cestainsi que les Ambassadeurs d'A-Baptesme.

Il n'est pas insques aux petits enfans rangue. qui ne paroissent capables des plus! belles impressions de la foy. Vn exem- qui est naturel a la nation des Agmez, ple entre les autres le va faire voir, confirment plus que jamais qu'on y peut Vne femme fromoise avoit en un soin, faire une florissante leghse, particulier de l'instruction de l'un de toires de la pudeur y sont fort illustres ; s 🤝 enfaus, - àze d'environ-trois aus : Tav admire la vertu d'un (jeune femme comue elle tomba malade, il luy de- nouvellement convertie et sollicitée au manda au plus fort de son mal, ce mal, avec asseurance que le Pere Mi qu'elle avoit a se plaindre de la sorte, : ie sus malade, mon fils, luy repond sa mere. Mors cepetit enfant, s'adressantà : nostre Seizneur, luy dit : Seigneur qui étes - craindre plus-que tous-les hommes-du le maître de nos vies, avez pitie de ma mende. Cette response arresta l'insomere, et luy rendez la santé. Cet enfant dence de celuy qui la sollicitoit au mal. est le mesme à qui on a donné une image ; C'est la mesme qui a depuis imité saint ou sont représentez nos mystères, il les Thomas prenant comme luy un tison scait parfaitement, et monstre l'esprit, ardent à la main pour défendre sa puqual a capable de tout. L'Ambassade des adeur. - C'est se tromper, que de croire principaux guerriers d'Agnié qui sont ve- | que les Sauvages soient incapables de

Chrestiens n'est pas moins à estimer | nus le printemps vers Mr. de Courcelle nostre Gouverneur, pour luy demander avec des presents quelques-uns de nos Peres, afin d'assister celuy qui a soin de leur Eglise, est une marque ou avans de l'inclination pour la Foy, on a sujet de concevoir de grandes-esperances de leur conversion. De plus la paix qu'ils sont d'enx-mesmes venus les premiers affermir par de nouveaux presents, contribuera beaucoup à l'avancement de la Religion, dans la juste crainte que leur donnent les armes du Roy, sons la conduite de Mousieur de Conrcelle, dont ils redontent le courage, et qui, la mesme temps qu'il agit avec eux de la manière la plus propre à les tenirdans le devoir, leur inspire par ses paroles le respect qu'ils dovent à la Foy Chrestienne et aux Predicateurs de l'Evangile.

Ces Barbares ont maintenant une si baute idee de la valeur des Francois, qu'ils pensent qu'il n'y a que la protection du Roy qui les puisse deffendre quie se sont expliquez dans leur ha-

Toutes ces choses, jointes au courage sionnaire ne le scauroit pas. pondit : S'il ne le scait pas, Dieu le scaura à qui rien n'est caché, et qui seul est à la force Chrestienne. hortoit un vieillard Chrestien, âgé de quatre-vingt dix ans, à souffrir en ce monde, dans la veuë qu'on ne souffre plus en Paradis, il répliqua : le n'ay pas besoin que l'on m'encourage, le Paradis avec ses biens m'encourage assez. Cet homme, qui avoit gouverné tout le pays, fut baptisé le jour de la Feste de tous les Saints, dont il porte le nom. Les Agniez ont d'eux-mesmes pris garde qu'une seule chose estoit capable de destruire ces beaux commencements de la pieté Chrestienne, et qu'il v avoit chez eux un Demon estranger plus à craindre que ceux qu'ils adoroient dans leurs songes. Ce Demon est la boisson envyrante, qui leur venoit de la nouvelle Orange. lls out cherché dans un Conseil public les movens d'arrester ces desordres qui ruinoient entierement la Foy, et les corps de leur jeunesse, et ayant appris du Pere Pierron, que le moyen le plus efficace estoit de presenter eux mesmes une requeste pour cela au Gouverneur general de Manhate, les plus considerables d'entre eux ont esté luy en presenter une qu'on leur avoit dressée. Voicy la response que fit le Gouverneur de Manhate, et à la requête des Agniez, et à la lettre du Pere qu'il y avoit jointe; ce sont les propres termes tirés mot à mot de l'original.

PERE,

Par vostre derniere, j'apprens vostre complainte, laquelle est secondée par celle des Capitaines Iroquois, des Sacheins, des Indiens, comme il appert plus ouvertement par leur requeste enclose dans la vostre, qui est touchant la grande quantité de liqueurs que quelques-uns d'Albanie prennent la liberté de vendre aux Indiens ; en ce faisant, que de grands desordres se sont commis par eux, et est à craindre dauantage, si l'on n'y preuient. Pour response, vous sçaurez que j'ay pris tout le soin possible, et y continueray sous de tres seucres amendes, à restreindre et empescher de fournir aux

Comme l'on exprestien, âgé de la souffrir en ce qu'on ne souffre l'entendre que telles vertueuses cogitations procedent des Infideles, à la honte de plusieurs Chrestiens. Mais cela doit estre attribué à vos pieuses instructions, vous qui estant bien versé en une estroite discipline, leur auez montré le chemin de mortification, tant par vos preceptes que pratique.

## Vostre tres-humble affectionné seruiteur

Francis Lovelace.

Du Fort Inques, 18. de Novembre 1668.

Nous allons finir ce Chapitre par le nombre de ceux qui ont esté baptisez à Agnié, ou par le Pere Fremin, ou par le Pere Pierron pendant ces deux années 1668. et 1669. L'on compte de baptisez iusques à cent cinquante et un, dont plus de la moitié estoient enfans ou vieillards, qui sont morts bientost aprés leur Baptesme. Cette moisson doit passer pour assez abondante dans une terre inculte, et nous devons beaucoup esperer aprés de si beaux commencemens.

On doit aprés Dieu la naissance de cette Eglise florissante à la mort et au sang du Reverend P. Iogues. versé au mesme lieu que commence à naistre ce nouveau Christianisme, et il semble que nous pouvons de nos jours verifier en sa personne ces belles paroles de Tertulien, que le sang des Martyrs est la semence des Chrestiens. Et si la mort des Martyrs est, comme dit excellemment un Pere de l'Eglise, la science de l'éternité, scientia aternitatis, nous pouvons asscurer que la mort du Pere Iogues a merité à ces Infideles, qui l'ont autrefois massacré. que Dieu leur donnât, par le moyen de ses successeurs, la science de l'Evangile, qui est la veritable science de l'éternité bien-heureuse, qu'il leur avoit annoncée trois diverses fois, qu'il alla dans leur pays, sans craindre la cruauté de ces Barbares.

CHAPITRE II.

### De la Mission de saint François-Xavier dans le pays des Onnejoüts ou nation de la Pierre.

des Almez d'environ trente lieues vers l'autre femme, et il y en a parmy cette le Midy, et distants de Quebec d'en-juation qui ont d'admirables sentiments viron cent quarante lienes, sont de tons | de devotion. les froquois les moins traitables, et les j penetre jusques-la, ils ne nons craignent, ticulierement aux lieux où la voix de que par l'experience de leurs voisins les l'Evangile ne s'est point encore fait en-Agniez. Ce peuple qui meprise les au- | tendre. tres, depuis leur défaite, est d'une humeur bien contraire à la Foy Chrestienne l et exerce beaucoup par sa fierté la pa- de la connoissance qu'il a eue de tout tience d'un Missionnaire. Il falloit que **ho**mme tout propre à les cultiver, et **q**a elle leur choisist un esprit qui pust l par sa doaceur dompter ces naturels fa- | roughes.

l'ordinaire que de rebuts et de mépris, ' Il ne croit neantmoins pas son temps vages. **mal** employé, il met sa joye dans ses . rance.

L'Apostasie de quelques Chrestiens adultes, fait son plus rude supplice, comme il l'ecrit luv mesme ; mais bieu a accoustume de luy faire gaigner quel**qu**e ame pour celle qu'il vient de perdre. **Au** milien des alarmes continuelles que les Loups et les peuples d'Andastogné donnent aux Onnejouts, le Pere ne laisse **pas** de faire trouver la paix de l'ame et l **du Pa**radis à quelques vicillards, qui meurent bientost après le Baptesme.

Le grand empeschement de la con-} son inconstance, est le grand amour vocationaux Missionnaires, et qui leur qu'il a pour la vie. Cet amour le fait fait demander à l'envy ces lieux les

l recourir à ses superstitions ordinaires pour donner la santé aux malades. Vne femme qui paroissoit tres-fervente dans l'exercice de la priere depuis le temps qu'elle avoit receu le Baptesme à Quebeg, est miserablement retournée à son idol latrie, -par le desir de sauver la vie à sa tille. Mais si cette mere a perdu sa Les Onnejouts, cloignez de la nation couronne, elle a esté donnée à une

Voicy un exemple qui montre que armes des François n'avans pas encore! Dieu se plaist à se faire connoistre par-Vn homme àgé de soixante et dix aus a merite la grace du Baptesme, par le bon usage qu'il a tobjours fait temps du maistre de nos vies, ainsi la providence Divine leur donnast un qu'il parle luy mesme. Cette lumiere nafnrelle et divine tout ensemble, a agv d'une excellente facon sur son ame; elle luv a toùjours fait offrir a Dieu ses Castors, ses Cerfs, et toute sa chasse. Le Pere Jacques, Bruyas a lesté celuy | Signatum est super nos lumen vultus tui, que la providence bivine leur a destine ; [6] Dieu ! vostre hunière et la counoismais ses peines ne sont pavées pour sance de vostre Estre souverain est un sceau grave sur les ames les plus Sau-

Ce meslange de bien et de mal. d'esouffrances, et il écrit dans une de ses sperance et de crainte, pour le salut de lettres, qu'il juge que tous ses travaux cesames rachetées du sang d'un flommes **sont** bien recompensez, quand il peut Dieu, fait recourir continuellement le baptiser quelque enfant moribond, dont. Pere à la priere, et le fait veiller sans il met par ce moven le salut en asseu- cesse. Il est occupe tous les jours à visiter les Cabanes, et à faire en sorte one les malades ne meureut point sa**ns** recevoir le Baptesme, et il luv fant pour cela, souffrir les menaces des insolents et sur tout des vyrognes, qui ont plusieurs fois presque abattu à coups de haches sa nouvelle Eglise, et qui ont ensuitte attente à sa vie.

Adjoustez à cela la pauvreté de son vivre. Il n'a pendant la plus grande partie de l'amice que des grenoulles seches, encore est-ce en ce pays la faire bonne chere que d'en avoir. C'est neantversion de ce peuple, et le principe de ! moins cette sorte de vie, qui donne la plus abandonnez, et les plus destituez des consolations humaines, parce qu'ils sont les plus remplis de souffrances toùjours accompagnées des consolations divines. Puisque la sainte vie d'une fervente Chrestienne nommée Aouguenhaon fait la plus grande consolation du Pere, qui a soin de cette nouvelle Eglise; on sera bien aise de sçavoir ce qu'il écrit luy mesme de l'innocence de cette femme.

Elle est, dit-il, la plus fervente de toutes, et la plus solidement Chrétienne. Non, je n'ay jamais rien veû de plus innocent qu'elle, ny personne qui eust une conscience plus tendre pour une Sauvage. Elle me vint trouver il y quelque temps, dans la crainte d'avoir commis un grand peché; parce qu'une femme de sa cabane luy ayant dit qu'elle vouloit luy raconter son songe, elle luy avoit respondu dans le premier mouvement qui n'est pas libre, je vous Mon plaisir est de la voir si fidelle, et si feruente parmy tant de personnes lâches, et de sçavoir qu'elle parle hautement de la Foy dans les ca-Elle n'est pas écoutée, mais Dieu ne laissera pas de recompenser son zele, et déja elle est asseurée d'avoir quatre de ses enfants dans le Ciel. Ma joye, dit-elle souvent, est l'esperance de les aller voir, et je mourray plustost que de quitter la Foy que j'ay embrassee.

Le nombre des baptisez monte à peu prés à trente, dont la plus part jouissent déja de la gloire. Voilà l'estat de cette Mission, à laquelle le Pere a donné le nom de S. François Xavier qui est le protecteur de ce nouveau monde, et y est honoré en cette qualité chaque année par une feste solemnelle que Monseigneur de Petrée a establic dans toute la Nouvelle France.

### CHAPITRE III.

De la Mission de saint Iean Baptiste dans le pays d'Onnontagué, ou nation de la Montagne.

Aprés la nation des Agniez, et celle des Onnejouts, allant entre le Midy et l'Occident on rencontre Onnontagué. C'est un grand Bourg, qui est le centre de tous les peuples Iroquois, et le lieu des assemblées generales qu'ils font chaque année.

Cêtte Mission a autrefois esté la plus florissante de toutes celles que nos Peres avoient commencé d'establir parmy ces peuples, et comme elle est encore aujourd'huy l'une des principales, on luy a donné deux Ouvriers qui la cultivent, sçavoir le Pere Iullien Garnier, et le Pere Pierre Millet. Mais ce n'est pas sans beaucoup de peine, qu'ils font renaistre l'esprit de la Foy, qui estoit demeurée déja plusieurs années comme morte dans les ames de ces Barbares.

Vn des grands obstacles que l'on trouve, est le songe, qui semble estre l'unique Divinité de ce pays, à laquelle ils deferent en toutes choses. Comme ils ne troublent point nos prieres, et que mesme les plus superstitieux y assistent, ils ne peuvent pas souffrir aussi qu'on s'oppose à leurs ceremonies, et ils croient qu'on desire leur perte, si l'on veut destruire le songe, qu'ils regardent comme la chose qui les fait vivre.

On tint un jour un celebre conseil sur le songe d'un vieillard malade. Havoit dit qu'il avoit veu en dormant un homme de la hauteur seulement d'une coudée, et qu'il luy avoit monstré premierement des gouttes de sang lesquelles tomboient du Ciel. Il adjoûtoit de plus, qu'il en estoit mesme tombé des hommes, mais dans un pitoyable estat; car on leur avoit couppé les doigts et le nez, en un mot on les avoit traitez en Captifs. Enfin ce vieillard assuroit qu'un de ces petits hommes luy avoit dit qu'on le traiteroit ainsi dans le Ciel, et que tous ceux

cenx, qui y iroient seroient entre les suite. On luy declara sa sentence de

son songe as songe de ce malade. Et esprit relimitable. O que liben est aytros, dit-il, par songe que j'esto s'au mable dans la conduite de ses Prodesthel, et que d'abord que je destrois quelque chose, je l'avois auprés de moy une autre, of cela pour complaire aux Missionumes, mais asset a propos pour refuter l'imperlinence et l'imposlure de ce resveur. Les plus eclarez parmy cux voient bien que la plus part de ces ; songes sont inventez; cependant ils ne-I assent pas d'agir dans l'occasion, l' comme 8 ils les crovoient veritables.

des flurons Chrestiens, et des exhar- cution, qui fait les delices dec spraples. tations quals leur ont faits en faveur stumes.

qu'on britia a Ounontagué, receut la Baplesma-grace de l'Evangle des la première Voiev i

mains des Andastoguez Jairs ennemis, I mort, après laquell celle éconta la Pere Mais yn Ancien opposa sur le champ "avec une douceur et une presence d'etinez, et qu'il y a de consolation d'estre Finstroment de bieu à sanver ces ames Ainsi par une reverieil en detrusoit abandonnées! Cette femme sortit de la Chapell où elle estoit toute remplie de courage, et fit admirer sa constance au unhen dis feux allumez, ou son fils venoil despirer housement, y avant esté tette au sortir du Raptesme,

Ce coup de la providence fut suivi d'un autre qui n'est pas moins remarqualde. Vn captive montoit déla sur Cela nompesche pas que les Onnon-li eschafaud pour vestre brûlée, lorsque taguest it avent du respect pour la Foy, le Pere survent fort à propos pour le et pour les commandements de bieu, salut de son ame ; il ent assez de temps Unelques-uns de ceux qui sont allez a pour l'instruire, et peur la baptiser, et Ou live, out esté touchez de l'exemple, ensuite on commenca cett : tragi ju : exe-

Les enfans qui in-urent après le Bade la freligion Chrestenne. Coluy chez ptesme estant le front le plus asseuré qui d'anvire le l'ére barner, a raconte des travaix évangeliques, on s'étudie a Onnoutique le discours qu'un Hirron, particulierement à n'en laisser meurir lus avoit fait a Quebec, pour luy per- aucun, sans luy conferer ce premier ous ler d'embrass r la l'ov ; il ne se Sacrement de l'Exhse. La grace fapout rom dire do mioux que cette ha-rangue, ny pour la Religion, ny pour sionnaires, par desinspirations particules Missionnaires. Alors chacim com- lieres. Le masme l'ere venoit de vimença aussi a en dire do bien, et a re- siter un enfant malada, âge de troisans, marquer les avantages des lax du et lavoit laisse sans le bapter, dans Christianisme sur feurs vieilles cou- la creance qu'il n'y avoit point encope de danger de mort ; mais le soir comme ties bons sentimens joints au soin des 'il disoit son Office, la pensee luy vint Missionnaires out este accompagned do lo it a coup que cet enfant pourroit bien bons effets. Car pend int quan yiel- mourir, goand on y penseroit le moins. land avaugle depuis longtemps et volon- Cetta pensen la presse, al napaut achetairement sourd à la parole de Dieu, ver en repos son Office, il va sur l'heure railloit jusques à la mort sur nos plus baptiser est enfant, qui mourut la saints Mysteres, une femme captive mesme nuit, più d'hiures après son

Votev un exemple d'une grace de for qu'elle lay fut presentée. La lie- bien bien particuliere. Vi ieune homme vine providence disposa merveilleuses extoit malade depuis longtemps; if no ment toutes closes pour son instruction, manqu'at rain us tous les rours de prier et pour son l'aptesma : elle fut envoyée. Di u, lors que le Pere le visitoit ; que si avant son supplier dans la cabane, où quelques fas la multitude des affaires estant le Pere narmer, qui la retira in- empeschoit le Pere de luy aller rendre continent de la foule; et l'avant con- ce bon office, by mesme l'envoyont dant dans la Chapelle, il ent assez de chercher par une ferveur tonte singulotser pour l'instruce, et la baptiser en-lière. Yn temps asser notable se passa

de la sorte, iusques à la veille de sa gure j'en dois prendre. Plust à Dies mort, qu'il demanda luy mesme, s'il ne luy manquoit plus rien pour aller en Paradis alors. Quoy qu'il ne parût rien de fort extraordinaire en son mal, il fut baptisé sur l'heure, et il arriva que le lendemain il mourut avant le temps ordinaire qu'on luy alloit faire dire ses prieres.

La grace est merveilleuse à prendre son temps, et encore plus à se servir de certaines personnes pour venir à bout de ses desseins. Cela se voit dans une femme Iroquoise. qui cut de l'affection pour la priere des la premiere fois qu'on luy en parla dans sa maladie; mais elle en a l'obligation à un jeune Iroquois de la mesme cabanne, lequel dans un danger de mort avoit été baptisé, et qui donna depuis à cette femme les mesmes impressions qu'il avoit receues.

Toutes ces ames gagnées à Dieu coûtent bien cher aux Missionnaires, ce sont les fruits de leurs larmes, et des dangers de perdre la vie où ils se trouvent souvent. Vn Iroquois commençoit! à chanter, selon la coustume de ces peuples, qu'il venoit tuer le Pere Garnier, parce que dans une ceremonie publique, il avoit refusé une chose qu'il ne pouvoit pas accorder: mais comme le Pere estoit en la sauvegarde de celuy chez qui il logeoit, son hoste fit un present à ce meurtrier pour le detourner de son dessein.

Le secours que le Pere Millet est allé donner au Pere Garnier à Onnontagué, estoit absolument necessaire; il y arriva sur la fin du mois d'Octobre de Fannée 1668. Depuis il a fait prier Dieu en public et en particulier, et il a bientost acquis assez de connoissance de la Langue Iroquoise pour faire le Catechisme tous les Dimanches. Comme il arriva au lieu de sa Mission avec le Pere de Carheil, qui depuis a esté envoyé aux Ojogoüens, sa joye fut beaucoup moderée par le triste spectacle des captifs d'Andastogué, qui arriverent en mesme temps, et dont une partie estoit destinée aux flammes. le ne scay, dit-il, dans une de ses lettres, quel au- avoit gaigné sur tous ceux de sa cabane

que cela me marquast que je dois faire de ces peuples des Captifs de lesus-Christ et les empescher de brûler durant toute l'Eternité. Que je serois heureux, si cela significit que je dois estre moy mesme captif, et estre brûlé pour lesus-Christ. Mais je suis trop indigne de cette faveur, et je n'ose la demander, parce qu'elle est trop grande.

La recommandation de Monsieur Talon, nostre Intendant, aupres de Garakontié ce fameux Capitaine d'Onnontagué, a beaucoup servi aux emplois de ce Pere, et sa faveur n'a pas seulement esté utile dans ce pays-là à l'establissement des affaires de sa Majesté, mais encore a beaucoup facilité l'avancement du Christianisme. Aussi a-t-il toûjours travaillé également pour les interests de Dieu, et pour le bien public. qu'il procure de tout son pouvoir.

On ne doute point encore, qu'on ne doive attribuer cette soumission deslroquois qui offrent leurs enfans au Baptesme, à la reputation des armes du Roy, et au respect que Monsieur de Courcelle nostre Gouverneur a soin d'imprimer dans l'esprit de tous nos Sauvages, et par les paroles dans les Ambassades qu'ils luy font, et par le courage intrepide qu'il leur fait paroistre.

C'est une providence bien particuliere de Dieu, que la victoire que les Iroquois ont remportée, il y a environ vingt ans, sur les Hurons; car la Foy a este ainsi publiée en tous lieux par les Captifs. et maintenant encore les Peres Missionnaires d'Onnontagué voyent l'effet des bonnes instructions que les Hurons on reccues dans leur pays par le moven de nos Peres.

En voicy une preuve particuliere dans la conduite d'une femme Huroane nommée leanne Ascerraguehaon. Cette femme est venuë durant tout l'Hyver d'un quart de lieuë loin, entendre les deux Messes des Peres Missionnaires. quelque mauvais temps qu'il fist, et à demeuré souvent après la Messe dans la Chapelle pour y prier Dieu. Elle

Vn autre exemple n'est pas moins | **beau** et fait voir une charité extraordinaire. Genevieve Ganennhetion, aussi | Chrestienne Huronne, a esté tres assidue à la priere, et a fait au dernier printemps une action de charité qui merite d'estre connué. Vn des Peres Missionnaires trouva par hazard une cabane assez escartée dans les bois, il y entra, et il y rencontra vne vieille femme avec une petite fille qui avoit soin d'elle. Elle luv dit qu'elle avoit esté autrefois baptisée à Sainte-Marie, et que l'yne et l'autre estoient à present **dan**s une extreme pauvreté. Le Pere les soulagea dans leur necessité pre- ! sente, toutes deux estant tombées ma-Mais pour le mieux faire il s'adressa à cette Huronne nommée Genevieve, qui envoia tous les jours par sa fille du bois à ces deux malades pour les chauffer, et des vivres pour les nourrir ; elle continua elle mesme à liroit au Ciel, qu'il prist seulement coules visiter souvent, et ce qui est de plus | rage, qu'il ne souffriroit qu'un peu de **beau, est que vovant cette femme qui l** s'affligeoit de ne pouvoir ni semer ni cultiver ses champs, elle eut la charité! de le faire elle mesme. La malade de temps en temps ces paroles jusques n'en a pas esté jugrate : car son fils à ce que l'on me dit, que le temps de estant retourné de sa chasse et de sa l'instruction estoit passé, et que je me **tra**ite, elle a donné à la fille de sa bien-<sub>l'</sub>retirasse, : faitrice une honneste recompense.

le vay finir ce Chapitre par le Ba**pl**esme d'un Captif amené d'Anda-Il estoit âgé d'environ cinquante ans, et paroissoit estre fort considerable parmy les siens. On le tint quelques jours dans l'incertitude de la mort, et pendant ce temps là il pensoit **plu**stost à se faire rachepter qu'à mettre son salut en asseurance. Enfin avant **sceu** du Pere Garnier que l'on n'estoit point en disposition de recevoir aucun **pr**esent pour sa deliurance, il remercia le Pere avec autant d'affection, que si on luy cut donné asseurance de la vie, **e**t commença des lors tout de bon à escouter les instructions qu'on luy fai**soit dans la Chapelle.** 

qu'on fist les prieres ensemble tous les plaire les actes necessaires, le baptiza ; soirs, ne pouvant pas venir à la Cha-{le captif fut remené ensuite dans la pelle à cause de la longueur du chemin. mesme cabane, où il servit le reste du iour de divertissement à ceux qui le venoient voir et qui le faisoient chanter selon la coustume. Ce fut un bonheur pour luy que le Pere se trouua le soir sur son chemin comme on le conduisoit dans une autre cabane pour l'y brûler. le m'approchay de luy, dit le Pere dans une de ses lettres, et aprés l'avoir consolé, et l'avoir encouragé à souffrir avec constance, ie doutay si ie deyois aller plus avant; mais un Sauvage m'ayant dit que l'allasse hardiment avec luy pour l'instruire, cela me determina à y l'arrivay dans cette cabane aller. aussitost que le Captif, et je m'assis auprès de luy.

On preparoit déja les feux et les fers qui devoient servir à son supplice ; alors, voyant ce triste appareil, il se tourna vers mov, et me demanda s'il iroit au Ciel. Cette demande me toucha sensiblement, et je luy respondis qu'il temps, qu'il scroit éternellement heureux, et qu'il dist avec mov, Seigneur faites moy misericorde. le luy repetay le m'en allay donc avec regret, et dans la resolution de retourner le lendemain. En effet je retournay à la cabanne le lendemain dés la pointe du jour, je m'approchay du Captif et luy dis, que je luy portois compassion de le voir en cet estat. Il me temoigna, que je luv faisois plaisir de l'entretenir de la sorte ; et comme un Iroquois estoit prest à luy appliquer sur le pied un fer tout rouge de feu, je le luy vis lever luy-mesme, et le tenir ainsi élevé jusques à ce que le fer rouge enstperdu le plus fort de sa chaleur et de son activité.

Ils ne l'avoient encore brûlé que jusques aux genoux; mais à peine le Soleil estoit-il levé, qu'on fit le cry par tont le Bourg pour assembler le monde, Le Pere Millet aprés luy avoir fait et puis on le conduisit hors la porte, où l'on avoit allumé deux feux, et mis un poteau où on devoit luy attacher les Comme ce misepieds et les mains. rable Captif se vit ainsi attaché entre ces deux feux, il commença à trembler | De la Mission de saint Ioseph dans k de tout son corps, et je n'ay jamais rien veu qui me representast mieux nostre Seigneur à la Colomne, et la crainte qui luy fit suer du sang dans le Plus ie le voyois jardin des Olives. affligé, plus ie m'efforçois de le condant tout le temps de son supplice, ie me tins auprés de luy, tantost me mettant à genoux et priant pour le salut de son ame, tantost luy disant quelque bon mot quand on luy donnoit quelque relache, et l'exhortant à tourner les yeux vers le Ciel, et à prier luy mesme pour son salut éternel.

Il souffrit avec tant de constance qu'il fut admiré de tout le monde, et il y en a qui ont cru que les pluyes qui continuerent fort longtemps aprés sa mort, venoient de ce qu'on l'avoit fait mourir. Nos Sauvages furent bien edifiez de voir la maniere dont ie l'assistay dans son supplice, et me firent ensuite quantité de questions qui me donnerent occasion de les instruire sur nos mysteres.

Cet employ d'assister les Captifs qu'on brûle tout vifs et qu'on mange en presence des Missionnaires, est un exercice qui demande un grand courage, et comme on a naturellement horreur de voir brûler et manger des hommes, c'est pour un nouveau Missionnaire un étrange spectacle que celuy-là, et où il a grand besoin d'estre fortifié par la Les victorieux parmy ces peuples en font leur divertissement; mais cette cruauté ne doit que causer bien de la peine à des personnes élevées dans le Christianisme.

Outre ce Captifil y a eu plus de trente personnes baptisées cette année dans la La plus part Mission d'Onontagué. sont morts, et ils prient Dieu dans le je demanday à cette Sainte, à qui » Giel pour le salut de leurs freres.

CHAPITRE IV.

pays d'Ojogouen.

Ce peuple qui fait une quatriesme nation Iroquoise, est éloigné de Quebec d'environ cent soixante et cinq lieues, et d'environ vingt lieues d'Onnontagué, soler et de l'encourager à la mort. Pen- en allant toùjours entre l'Occident et le Midy.

Le Pere Estienne de Carheil y arriva le sixième jour de Novembre de l'année 1668. et y presenta au Ciel pour premices de ses travaux une femme esclave d'Andastogué. ll estoit venu en sa compagnie d'Onnontagué, et ce chemin qu'ils firent ensemble, luy servit à la faire entrer dans le chemin du Paradis; car ayant esté instruite et baptisée durant ce voyage de deux jours, des qu'elle fut arrivé à Ojogouen, elle sut brûlée et mangée par ces barbares, k sixiesme de Novembre.

Le Pere Garnier, qui avoit conduit le Pere de Carheil, fit ses presents estant arrivé dans le Bourg. Il y en avoit un pour demander une Chapelle, et m autre pour inviter à la Foy Chrestienne. On luy respondit par autant de presents, qu'on luy promettoit d'embrasser Foy, et de luy bastir une Chapelle, laquelle se trouva en estat le neusiesme jour de Novembre, trois jours aprés son arriuée, et fut dediée à saint loseph par le pere de Carheil.

Il escrit que le jour de sainte Catherine il experimenta que cette grande sainte agissoit au Ciel et pour luy et pour ces pauvres Barbares; qu'il vint ce jour là un nombre considerable de personnes qui demanderent à prier, et à se faire instruire, de sorte qu'il assure qu'il le peut appeler le jour de la naissance de sa Mission et de son Eglise. Aussi fut-ce le jour, adjouste-t-il, que m'estois autrefois consacré, qu'elle m'ap prist à parler de la maniere qu'elle avoit parlé autrefois pour convaincre l'esprit des Philosophes idolatres. De

augmentée, et n'a iamais manqué de parmy les blessez, baptiser ceux q**ui** personnes qui viennent à la priere.

Au comm-neement qu'il arriva, il y | avoit peu de gens qui pu-sent venir se l faire instruire, la plus part estant ou à la pesche ou à la chasse ; mais le bruit j de l'armée d'Andastogné les ramassa l bientost, et donna au Pere-occasion de **pre**cher l'Evangde à un grand peuple.

Le bruit qui fut repandu que les ennemis, au nombre de trois cents hommes. venoient assieger Diogoüen se trouva faux; mais il servit beaucoup au pere Missionnaire pour faire connoistre **aux** froquois qu'il les aymoit, et pour se **donn**er du credit par le mespris qu'il **fais**oit de la mort, en demeurant toutes | les nuits avec ceux qui faisoient senti-Ceux là furent desabusez, qui avoient cru que dans la fuite generale **de t**out le monde, il avoit eu peur comme les autres. Les guerriers mê- | mes, les Capitaines avec les Anciens, i **luy t**émoignerent dans un festin public **l'estime qu'ils faisoient de sa personne.** 

Le Pere-sceut-profiter de cette.occa- | **sont** asseurez aprés leur mort d'estre | de veritables Fideles. **et**ernellement heureux dans le Ciel. | C'est vous, mes freres, qui devez crain- ment pour ses instructions, que de la **dr**e la mort : car iusqu'à maintenant | langue Huronne, que les Iroquois enten**punira** eternellement si vous mourez|ptesme en Oiogoüen, et ne s'est se**rvi** sans croire en luy, sans l'aymer, sans pour le faire que des simples racines, faire ses Commandements et sans estre let de l'estude de la langue Troquoi**se** baptisez. Puis ayant esté invité par b **un** enfant à entrer dans une Cabane, où , estant-asseuré par l'experience que **si** il y avoit environ vingt guerriers, il les par le moyen des racines, et des divers harangua en cette sorte: le suis ravy, discours, il pouvoit ramasser une quandanger que vous. Sovez asseurez que les differentes actions, il scauroit la ie ne crains point la mort, et que l'av-langue. **mer**ois mieux perdre la vie, que de i vous voir mourir, sans avoir receu le Siege de sa Mission, il en a deux autres, baptesme, et il adiousta que le lende- l'un à quatre lieues de la, et l'autre **ma**in, iour du combat ainsi qu'on le léloigné presque de six lieues ; ces deux

puis ce temps là, la Chapelle a esté pensoit, on le verroit aller intrepide s'y seroient disposez par une ferme creance de nos mysteres et par une veritable douleur de leurs fautes.

> Ces esprits guerriers firent paroistre qu'ils escoutoient avec plaisir cette harangue, el quoy que ce fust une terreur panique qui est ordinaire aux Sauvages. elle ne laissa pas d'avoir tout son e**ffet** pour le bien de la Foy, comme si effectivement l'ennemy eust esté aux portes. Ainsi un sage Missionnaire ne neglige point d'occasion, et scait prendre son temps pour faire gaigner l'eternité à des ames qui valent et qui coustent le sang d'yn Homme-Dieu.

Cette Eglise commence déja à se multiplier; elle compte parmy ses Fideles non seulement des enfans et des femme**s.** mais encore des guerriers, dont il y en a deux qui sont des plus considerable**s.** l'un à cause du nom du Bourg d'Oiogouen qu'il porte par honneur, et l'autre à cause de ses richesses et de sa vaillance. La priere n'est point méprisée à Oiogouen, comme elle l'est en sion, allant de Cabanne en Cabanne: d'autres lieux. Si quelques-uns se sont **Scach**ez, mes freres, leur disoit-il, que declarez contre, il sont en tres-peti**t** les personnes comme nous ne craignent | nombre, -neantmoins on ne se haste p**as** point la mort. Pourquoy la craindroient- | de donner de Baptesme à ces peuples : ils ? ils croyent en Dieu, ils l'honorent, | on veut éprouver leur constance, de peur **ils** l'ayment, ils luy oberssent, et ils | de faire des Apostats, au lieu de fai**re** 

Le Pere ne s'est servi au commence**vous** n'avez ny connu-ny aymé Dieu ; | deut tous, quand on la parle-bien. I**l vous n**e luv avez point obei, il vous¦a depuis composé un discours du B**a**qu'il avoit faite durant son voyage, mes freres, de me voir dans le mesme tite de mots suffisante pour exprimer

Outre le Bourg d'Oiogoûen, qui est le

Jaisant mal par trop manger, et par **Fremed**e que dessend le maistre de l vies et qui est capable de faire 🕱 malades au lieu-d'un, le premier 🏻 itinuant d'estre malade, et celuy qui inge trop, le devenant. Tous furent **Nout appr**ouva ce que l'on venoit de **B, et asseura** que puisque cela n'él **pas bien fait, ell**e estoit resoluë de **lus user de ces sortes de remedes erstitieux, n**on plus que de leurs 1668, qui ne servoient qu'à rompre la nte à vne malade. Depuis elle ne l **puffrit rien** où le Pere crût qu'il y eust | **n mai, et estant menée aprés son iplesme de Tiohero à Goiogotten, is se confessa** des pechez qu'elle pou-Ravoir commis depuis qu'elle avoit **Beu la grac**e du Baptesme ; enfin elle l **urut pleine d'une consolation sen-**Me, d'entendre qu'aprez sa mort, elle roil heureuse; mais sa mortiointe au **vil qui ven**oit de se repandre que le **lesme fa**isoit mourir les hommes, **farma davanta**ge cette fausseté que **Demon a per**suadée à ces peuples, **mr empes**cher leur salut.

Depuis ce temps là, le Pere nous a **zil qu'il a** esté souvent rebute, et l sane chassé des Cabanes, où il alloit diter les malades. Mais pour bien **aprendre** l'estat où il se trouve pre- <sup>1</sup> **tement,** et le danger de perdre la e, où les Missionnaires sont à toute **re dan**s ces pays infideles, il faut| **Rendr**e raconter luy mesme le maus fraitement qu'il a receu principaent dans vne ou deux rencontres.

Comme ie fus entré, dit-il, dans une **lane pour y instruire et y baptiser e ieuse** femme, fille d'un Huron **tif, et que l**e temps de la baptiser **pasoit,** elle ne m'écouta point, ainsi **L'elle faisoit au commencement** de sa **Modie, et** son Pere prenant la parole, dit : Tu parles comme parloit autre**ifs le Per**e de Brebeuf, dans nôtre pays, esseignes ce qu'il enseignoit : et com-

i **il faisoit mourir l**es hommes en leur mant de l'eau sur la teste, tu veux

freres, que ie la puisse guerir en | niere. Le connus bien des-lors qu'il n'y auoit rien à esperer, et ie vis un moment aprés entrer un longleur de nostre propre Cabane; il m'ayme d'ailleurs, il vient prier Dieu, et sçait mesme par cœur les prieres. Il demeura longtemps sans faire connoistre son dessein; mais **pris de c**ette response; la malade|vovant que je ne me retirois point, il commenca en ma presence à appliquer d'abord quelques remedes, où je ne voyois aucun mal, et puis ne voulant pas que j'assistasse à l'application qu'il feroit de ses autres remedes, il m'obligea de sortir de la Cabane

> l'eus bien de la peine à me resoudre de sortir, et ne le peûs faire qu'en pleurant, et en regardant cette pauvre moribonde avec toute la compassion dont

mes yeux sont capables.

Comme je vis toute la Cabane qui estoit remolie de monde, estonnée de mes larmes, et que la malade me regardoit, elle qui auparavant detournoit les yenx de dessus moy, je leur parlay en cette sorte. Pourquoy vous estonnez-vous, mes freres, de me voir ainsi pleurer ? i'avme le salut de cette ame, et je vois qu'elle va tomber en des feux éternels, faute de vouloir écouter ma parole. le pleure son malheur, que vous ne connoissez pas comme moy.

Aprés cela je sortis dehors, et m'en allay dans un champ proche de là, me consoler moy mesme, en me plaignant à Dieu, et luy demandant encore le salut de cette personne; mais il n'estoit plus temps, car quelques moments aprés qu'on m'eut chassé et qu'on eut chassé en ma personne toute la misericorde de Dieu, cette ame malheureuse fut ellemesme chassée de son propre corps par la justice divine, et bannie du Ciel pour toute l'éternité.

le sentis tout le soir mon cœur rempli d'une amertume qui m'ostoit l'envie de dormir, et me remettant toùjours devant les yeux la perte de cette ame que j'aymois, et que je voulois sauver, mais qui venoit de se perdre, ie conceus pour lors beaucoup mieux que jamais, l'estrange douleur du cœur de lesvs qui avmoit tous les hommes, et qui les voual nous faire mourir de la mesme ma- l'loit tous sauver, mais qui connoissoit neantmoins la prodigieuse multitude de l ceux qui devoient se damner dans la suite des siecles. Son regret fut proportionné à la grandeur de son amour. Celuy que j'avois de la perte de cette seule ame abbattoit mon cœur, dont l'amour n'approche point de l'amour de lesus, et qui n'en a que quelque estincelle. O Dieu quel a esté l'estat du cœur du Sauveur, se voyant rempli d'un regret universel pour la perte de tous les damnez! ô que la douleur que ressentent les hommes pour des pertes temporelles, est petite, en comparaison de celle que l'on ressent pour la perte des ames, quand on n'ignore pas tout à fait ce qu'elles valent! Les paroles de saint Paul qui décrit ses peines, me vinrent alors dans l'esprit, et il me sembloit que celles qui exprimoient la plus grande de ses souffrances, estoient celles-cy: Sollicitudo Ecclesiarum, le soin des Eglises. Tandis que j'estois dans ces pensées, je fus estonné, que mon hoste me vinst trouver avec un visage effaré, qu'il s'approcha de moy, et me dit à l'oreille, que i'eusse à ne pas sortir le lendemain, ny mesme de l trois jours, du costé qu'est la Cabane de cette femme qui venoit de mourir ce jour là mesme. le conceus d'abord qu'on avoit formé le dessein de me casser la teste : alors toute l'amertume de mon cœur se dissipa et se changea en une extreme ioye de me voir en danger de la mort pour le salut des ames. Ie ne laissay pas de l'interroger quelle raison me devoit obliger à ne pas aller de ce costé là; et bien qu'il ne voulust pas que le crusse qu'on avoit la pensée de me tuer, il m'en dit assez pour me le faire croire. Ie sis ce que la prudence demandoit de moy, et luy répondis que je me contenterois durant ces trois jours d'aller faire mes instructions de l'autre costé du Bourg.

Pendant ce temps les Anciens furent presque toûjøurs au Conseil pour arrester par presens ce furieux qui avoit resolu ma mort, dont le bruit fut porté bientost jusques à Onnontagué, et mit nos Peres et toutes les nations voisines en peine, iusques à leur faire envoyer tions Iroquoises où nous ayons este,

des Expres pour sçavoir la verité de la Cette affaire n'a pas eu plus de chose. suite; tout est maintenant appaisé, et le Pere de Carheil continue dans ses employs ordinaires, sans aucune crainte.

Ce premier affront qu'il receut, ne fut qu'un essay de son courage, et comme pour le disposer à en souffrir un autre que luy fit un jeune guerrier qui le chassa de sa Cabane, parce que le Pere ne put souffrir qu'il luy d**i**t qu'es faisant cuire du blé-d'Inde sous la cendre, il alloit faire cuire le maistre de sa Ce sont les deux seuls mauvais traitemens qu'on luy a faits dans le Bourg d'Oiogouen, composé de plus de deux mille ames, et où l'on compte plus de trois cents guerriers.

La priere ne donne pas la mesme crainte de la mort que le Baptesme. Plusieurs guerriers, et quantité de femmes viennent prier Dieu, les enfans mesmes scavent déja leurs prieres par La connoissance des Commandemens de Dieu est deuenuë commune dans les familles, et l'on est si porté à les apprendre, que l'on demande à

prier Dieu en pleine ruë.

L'yvrognerie qui a penetré jusques aux Oiogouens y a fait beaucoup de degasts, et a beaucoup empesché le progres de l'Evangile. Le Pere nous escrit de là, qu'il est constant que plusieurs ne boivent que pour s'enyvrer, qu'ils le disent hautement, qu'ils le chantent avant que de le faire, et qu'on les entend crier: Ie vas perdre la teste, ie vas boire de l'eau qui oste l'esprit.

Le nombre des personnes baptisées est de vingt-huit, dont la moitié sont deja morts dans les dispositions que l'on croit suffisantes pour aller au Ciel.

### CHAPITRE V.

De la Mission de saint Michel dans le Pays des Tsonnontoüans, ou nation de la grande Montagne.

Tsonnontouan est de toutes les na-

La plus éloignée de nous, et ses habitans estans les plus reculez à nostre **égard, nous les appeions froquois su**perieurs. L'on compte d'icy la environ cent quatre-vingts lieues. Ce pays est de tous, celuy qui donne de plus belles **esperances** ; ce qui a obligé le Pere lacques Fremin, Superieur de toutes les Missions froquoises, d'y aller pour y commencer une nouvelle Eglise. Nous avons sceù par des lettres des autres Missionnaires qu'estant parti d'Agnié le 10. du mois d'Octobre 1668, il visita en passant les autres Missions, et arriva le premier jour de Novembre à Sonnontouan, et qu'il y fut recen anec tous les honneurs que ces peuples rendent aux Amba-sadeurs extraordinaires. Nous avons aussi appris que les Capjtaines luy ont basti une Chapelle, et **qu'il ne s'y trouve personne qui ne** fasse paroistre de l'inclination pour **le** Christianisme. Mais on adjoute que **les anciens Hurons captifs, ont entre** tous les autres, une affection particuliere pour la Foy. De plus l'on a écrit qu'il a baptisé dans l'espace de quatre mois soixante personnes moribondes, **dont trente trois sont comme l'on croit** allez dans le Ciel. par une sainte mort : mais que le cours de ces henreux succes. a e-té bientost arresté. Les longleurs ont fait en sorte que fort peu de gens l vont prier Dieu, sans parler de la guerre qui se prepare contre les Outaouacs Algonquins, laquelle brouillera beaucoup **les affaires,** et retardera infailliblement **les**-progres de la Foy parmy ces peuples. Neantmoins I'on a sceù que les plus considerables du pays ont arresté, à la sollicitation du Pere, trois partis de leurs guerriers qui se disposoient à aller en année à Quebec pour mettre entre les Aloez a am mez icy ave**c luy** cette année, : Captifs Iroquois qu'il avoit rachetez de et qu'il a rendus aux froquois de la part, sa part, des Outaouacs, et pour dede Monsieur de Courcelle nostre Gou-| mander quelques secours de nos Peres, vern ar, affermirent sans doute la paix le sort est heureusement tembé sur le qui a esté faite entre les froquois et les Pere Claude Dablon, qui a esté envoyé Outaonacs, sur tout dans un temps où pour estre Superieur de ces Missions ceux la ent la nation des Loups et des julien haut nonobstant les grands fruits Andastognes sur les bras, et qu'ils crai- | qu'il faisoit iev, et la necessité presgnent plus que iamais les armes de la sente qu'on y avoit de sa personne. France.

Ce sont à peu prés les choses que nous avons apprises cette année de cette Mission, n'avant recen aucune lettre du Pere Fremin. Vn François revenu depuis peu de ce pays là, nous a asseuré que l. Pere s'estoit mis en chemin pour venir à Quebec avec les Ambassadeurs de Sonnontouan, sans qu'il ait bien pû scauoir la cause de leur Ambassade. On croit que ces Ambassadeurs viennent pour confirmer la paix et demander la protection de Monsieur nostre Gouverneur, qui est maintenant devenu p**ar** son courage et par sa bonne conduite. l'arbitre general et le maistre de tous les differends et de toutes les guerres de ces Sauvages.

### CHAPITRE VI.

De la Mission de la Pointe du saint Esprit dans le pays des Algonquins Outaouacs.

La Mission des Outaouacs est maintenant une des plus belles de la Nouvelle France. Le manquement de toutes choses, le genie brutal de ces Sauvages. l'éloignement de trois ou quatre cents lieues, le nombre des peuples, et la promesse qu'vne nation toute entiere vient de faire au Pere Aloez ensuite d'un conseil general, d'embrasser la Foy Chrestienne, sont-toutes choses - qui font souhaiter cette Mission avec un zele trés-ardent à tous nos Missionnaires.

Le Pere Aloez estant descendu catte Trois prisonniers que le Pere l'mains de Monsieur de Courcelle, les

Le premier lieu que l'on rencontre

presque toutes Algonquines, est le Sault, éloigné de Quebec de plus de deux cents C'est là où les Missionnaires se lieuës. sont postez, comme à l'endroit le plus commode pour leurs employs Apostoliques, les autres peuples ayans accoustumé de se rendre là depuis quelques années, pour descendre en traite à Montreal ou à Quebec. L'on s'est, mis au pied du rapide de la Riviere du costé du Midy, environ sous le 46. degré d'Elevation du Pole, et il s'en faut bien que le froid ne soit là aussi grand qu'il est icy; quoy que nous soyons presque dans la mesme élevation du Pole.

Vn autre lieu éloigné du Sault de cent cinquante lieuës, qu'on a choisi particulierement pour y prescher l'Evangile, s'appelle la Pointe du saint L'occasion de cet establissement a esté la guerre des Iroquois, laquelle avoit chassé de leur pays, la plus part des Sauvages d'en haut, qu'elle avoit ramassez en ce lieu là. Le Pere Aloez, avant trouvé dans un mesme Bourg ce grand nombre de nations, s'est heureusement servi de cette fuite, qui avoit reuni tant de monde, et qui luy avoit esté mesnagée par la divine Providence, pour annoncer nos Mysteres à cette multitude de peuples, et justifier ainsi la Divine Iustice, n'y ayant lieu si reculé dans ce Nouveau-monde, où ce Pere n'ayt tasché de faire entendre l'Evangile.

Dieu a trouvé de ses Eleus en chaque nation, pendant le temps que la crainte des Iroquois les a tenus assemblez. Mais enfin le danger estant passé, chaque peuple s'est retiré en son pays. Les uns sont retournez à la Baye des Puants, les autres sont allez au Sault. où les Missionnaires ont resolu de faire desormais leur principale demeure : le reste est demeuré à la Pointe du S. Esprit. On a dessein de bastir trois Eglises dans ces trois principaux endroits de cette extremité du monde. y en a déja deux de faites, l'une à la Pointe du S. Esprit, et l'autre au Sault ; | le Pere Aloez se prepare, à son retour

de ces nations superieures, qui sont de Quebec, pour aller à la Baye des presque toutes Algonquines, est le Sault. Puants, y establir la troisième Eglise.

lamais l'Evangile n'eut en ce pays une plus belle ouverture, et l'on ne peut manquer à present de ce costé là que d'Ouvriers; car la moisson est aussi abondante qu'elle puisse estre. L'Iroquois, à qui on a rendu trois de ses captifs, et à qui l'on doit encore rendre les autres, sera ravi de continuer la paix avec les Outaouacs, ayant sur les bras la guerrre de la nation des Loups, et des Andastogués. L'on nous écrit mesme de Montreal que les Onnontagueronnons iront le printemps prochain au Sault en Ambassade pour confirmer la paix par des presents, tant s'en faut qu'il y ait de guerre à craindre: ainsi les chemins seront libres au commerce des François et ouverts aux Ouvriers de l'Evangile. Neantmoins l'esprit de ces peuples estant fort changeant, il nous laisse toujours quelque sujet de craindre que la paix ne soit pas de si longue durée.

Comme la Pointe du saint Esprit a esté iusques à maintenant le siège de toutes ces Missions superieures, ie vay commencer à declarer les progrès de l'Evangile, et l'establissement du Royaume de Dieu en ce lieu là ; mais il faut en mesme temps ne pas obmettre les grands obstacles que l'on y trouve.

La dissimulation qui est naturelle à ces Sauvages, et une certaine condescendance dans laquelle on éleve en ce pays là les enfans, leur fait approuver tout ce que l'on dit, et les empesche de témoigner jamais rien de contraire aux sentimens d'autruy, quand mesme ils scauroient que ce qu'on leur dit, n'est pas veritable. Il faut ioindre à cette dissimulation, l'opiniatreté, et l'obstination à suiure entierement leurs persées et leurs desirs ; ce qui a oblige nos Peres à ne pas recevoir si aisement au Baptesme les adultes, qui d'ailleurs sont éleuez dans l'idolatrie et dans le libertinage.

Mais enfin Dieu m'a fait connoistre aprés plusieurs épreuves, dit le Per-Aloez dans son Iournal, et dans une de ses lettres écrite du Sault le 6. de luin

1669, qu'il plaisoit à sa Divine Majesté | sur leur visage la peur que je leur avois e faire inisericorde a une nation parti- causce dans leur cerur, et les lassant mhere, qui vent fonte entiere embras- deliberer, le me retiray suri heure dans er la Foy Chrestienne. Elle est une la resolution de m'en aller au Sault. 🌬 plus nombreuses, elle est paisible, Mais un accident mayont retenu par de enneuve de la guerre, et s'appelle une providence speciale de lueu, je fus Owenes coupees; maps elle est d'ailleurs brentost le tesmoin de leur changement 🙀 portee a railer qu'elle, avoit jusques, que f on ne peut attribuer qu'a un coup cette heure fast de nostre boy, un extraordinaire de la grace. Ils ont d'un and enfans, the peuple a eu la pre- commun consentement externanc enbere connoissance de l'Evangle dans tierement la Polygame; ils out aboli 🖢 grand Lac Huron, son vrav pays, du 🕒 sacrifices quids avoient acconstume temps que nos Peres y estorent, et fut de faire a leurs cemes ; ils ont i fuse pres instruite au lieu ou elle est main-, de se trouver a fontes les superstitions cont, par le fen Pere Menard. Enfin qui se font par les autres nations voijours continue a les instruire, sans de la primitive Eglise, et une tresal de avent embrasse la boy, jusques grande assiduté a tors les devoirs des Illiste deriver, que les Anciens ont veritables Eideles parangue en sa faveur dans leurs (a- rendre aupres de la Chapelle, afin de mass, dans leurs Conseils et dans faciliter pendant l'Ilyver à leurs femmes ours festure.

Moez, de passer l'Hyver avec eux à la sous venir prier lu-u dans l'Eglise. Pointe du saint l'april pour les instruire. u commencement, avant esté appele and de leurs Conseils, je leur lis sçapor les nouvelles que deux François-vewent de mapporter, et leur dis qu'en- je me vovois obligé de les quitter, our aller au Sault, parce que depuis mort, en va faire l'onverture hors ans que pestors avec env. ils nel Les Sauvages, ont dit au Pere Aloez Doure mesme ce hen, et que jallois l'avoit rapporte lus mesme; mais qu'il proner la ponssiere de mes souhers, avoit en grande peme a le suivre, car poussière en leur présence, pour adjoiste qu'il avoit veu le chemin d'en arque que je les quittois tout à fait ne bas comme fort large et battu tel que coulant rieu emporter d'eux avec mov. L'est celuy qui conduit d'un flourg a un con pas mesme la poussière qui s'atta- autre. Le ne puis passer sous silence pe aux sonhers. le leur fis seavoir le Baptesme du premi r adulte de cette se les Sauvages du Sault m'avoient nation, Comme il a este leur Capitaine, pelle, souhaitans d'estre Chrestiens, et homme d'un esprit bien fait et propre if que pe les allois trouver pour les me pour le Christianisme, il a este le pretrure. Que si dans quelques années uner qui o harangue en faveur de la 💼 ne 🥪 fassoient pas Chrestiens, je Religion Chrestienne, et qui a dit pubrois la mesme chose a ceux du Sault-bliquement que les mystères qu'en leur me je leur faisois alors,

endant les deux ou trois aus que le sines : en un mot ils ont lesmoigne voe ere Aloez a demeure avec eux, on a ferveur semblable a celle des threstens Tous se sont venus et a leurs enfans, les instructions qu'on Cest ce qui m'a obligé, dit le Pere leur donne, et ne pas perdre un jour

Voila en general quel est l'estat de la Mission de la Pointe du saint Esprit de vas rapporter maintenant en particulier quelques conversions les plus remarquables. Vn vieillard qui mourut le jour de Noel apres s'estre dispose à la

bulotent pas embrasser nostre sainte qu'apres son Baptesmeil avoiteirin viov. ny avant que des enfans et quel- sion de deux chemins, dont l'un conduibes femmes qui priassent laeu. Je soit in baut, et l'autre en bas, et qu'il or adjoustay que j'abandonnois a avoit pris celus d'en laut, ainsi qu'il bes dechaussay en effet, et en seconay, if estoit fort estroit et difficile. Ils out prechoit estorent veritables, et que pour Pendant tout ce discours, je lisois luy d'estort resolu d'obeir au l'ere. Il s'appelloit Kekakoung. Cette sainte li- | vieillards, qui avons un peu d'esprit, berté à parler pour la Foy a comme ayons esté si longtemps aveugles, et les a portés à se soumettre à l'Evan- des choses qui servent tous les jours gile.

Vn homme âgé de soixante ans n'a l pas eu beaucoup de peine à se faire Chrestien; il a asseuré le Pere Aloez, que durant toute sa vie il auoit reconnû un grand Genie, qui renfermoit en soy le Ciel et la Terre, qu'il l'avoit tonjours invoqué dans ses sacrifices, et qu'il en avoit receu du secours dans ses necessitez pressentes. On luy a donné · le ·nom de loseph à son Baptesme.

L'exemple d'un autre vieillard confirme la mesme chose. Il raconte avec de grands sentiments de reconnoissance envers ce souverain Genie qui l'a conservé, que lors qu'ils quitterent leur pays, ils furent obligez de s'enfuir sur les glaces du grand Lac des Hurons pour éviter les Iroquois, et la famine qui les poursuivoit par tout. Ils n'avoient nulles provisions, et ne faisoient subsister leurs familles que du poisson qu'ils dardoient chaque jour sous les Or il arriva que soixante de leurs hommes, estans allez au large, y chercher leur vie, y furent emportez par un grand banc de glace, lequel fut detaché par l'impetuosité du vent. Plus de la moitié moururent ou de faim ou de froid. Ce vieillard fut conservé sur cette glace fottante durant l'espace de trente jours, et vint ensin aborder à une autre glace, et de là à terre, ne pouvant assez rendre graces à ce Genie plus puissant que la faim, que le froid, que les glaces, que les vents et les tempestes auquel il avoitadressé sa priere.

Comme il entendit la premiere fois parler de Dieu, il reconnut d'abord que c'estoit ce puissant Geniequi l'avoit conservé, et il resolut des lors de luy obeir en toutes choses.

Enfin le Pere Aloez marque dans son Iournal, d'un autre homme de mesme age, qu'il ne pouvoit assez s'estonner qu'il eust vescu si longtemps sans la connoissance du vray Dieu, et qu'il luy avoit souvent dit pendant son instruction: Est-il possible que nous autres l

donné le branle à tous les esprits et que nous ayons pris pour des divinitez, à nos usages ? Cent personnes de celle nation, partie adultes, partie Enfans, ont déja receu le Baptesme. Hurons, qui se sont refugiez en ce pays là, trente-huit ont esté baptisez. L'on compte encore, dans les autres nations, plus de cent personnes à qui on a donné le Baptesme.

Vne fille agée de quarante quatre ans, avant montré de la constance et une affection singuliere envers nostre sainte Foy, a esté enfin baptisée Les occasions continuelles où elle estoit, et les persecutions qu'elle souffroit à cause de sa beauté, faisoient craindre at commencement de luy donner le Baptesme : mais sa generosité l'a emporté, et elle dit hautement qu'elle ne se mariera jamais.

Elle a esté confirmée dans cette resolution par les choses qu'elle avoit une fois ouv dire au Pere Aloez touchaut la Virginité de la sainte Vierge, et de la chasteté que vouent les filles Religieuses. et s'est retirée en son pays dans cette sainte pensée où elle aura le Saint Beprit pour seul directeur, iusques à ce qu'il plaise à Dieu d'y envoyer quelque Missionnaire.

Le Pere Marquette nous écrit du Sault, que la moisson y est fort abondante, et qu'il ne tient qu'aux Missionnaires de baptiser tous ceux qui sont là au nombre de deux mille ; mais l'on n'a pas osé jusques à cette heure se fier à ces esprits qui sont trop condescendans de peur qu'ils ne continuent aprés leur Baptesme dans leurs superstitions or-On s'applique sur tout à les instruire, et à baptiser les moribonds, qui sont une moisson plus asscurée.

### CHAPITRE VII.

De la Mission de sainte Croix dans le Pays des Montagnais à Tadoussac.

Le Pere Heury Nouvel l'avoit iusques icy cultivée pendant quelques années ; mais le Pere de Beaulieu ayant acquis l sance de la langue Montagnaise pour **fair**e toutes ses fonctions Apostoliq**ues,** ) il luv en a entierement laissé la charge. Cette facilité à entendre et à parler la paru si extraordinaire aux Capitaines : de celuy qui entend et parle leur des Cantiques spirituels. Comme ce sont des peuples i suiure par toutes les forests, pour entre**tenir** cette Nouvelle Eglise dans l**a fer-** i **veur** où le Pere Nouvel l'avoit laissée. Il ne se peut faire qu'on ne souffre beaucoup plus dans ces sortes de Missions errantes, l **cue** dans les sedentaires ou six semaines qu'il a esté obligé de l **cou**cher sur les neiges, il **a e**sté **a**ttaqué | de retourner à Tadoussac, après s'est**re** d'un flux de sang dont il est malade deja depais huit mois, et qui a épuisé, la maillare partie de ses forces. **n'a**ttend neantmoins que le retablissement de sa santé pour se donner encore i tout a ses Sauvages, qui luy rendirent! toute sorte de services durant sa maladie, et qui se vovants aymez de luy. le desirent avec une passion incroyable.

Durant le temps qu'il se porta bien, il se donna tout a l'instruction de ces. l'une de ses dependances. Ces peuples Barbares : il les disposa sur tout à vne | sont toùjours errants dans les forests, Communion generale par un jeune so- et se rendent chaque année dans vn lemn d, et par une Confession exacte de Theu, sur le grand fleuve de saint Laude leurs peschez. Et une Chapelle ayant reus, pour leur commerce à cinquante esté dressee dans ces vastes forests, la lieues plus ou moins, au dessous de celebrite y fut sisainte, que depuis long- ¡ temps for navoit ver une semblable ferveur dans des Sauvages.

Tandes que le Pere de Beaulieu estoit | dans la Mission de l'Anse de l'Assom- Peres, retiennent encore les principes ption, bien avant dans le Saguenay, le de l'Evangile; mais estant impossible

Pere Nouvel estant destiné pour aller donner quelque secours aux Sauvages de Gaspe, eloignez de Quebec de six vingts lieues, dont la pluspart entendent la langue Montagnaise, se preparoit à les aller trouver du costé du Sud : mais ayant esté droit à Tadoussac qui est du costé du Nord, il rencontra heureusement des Guaspesiens, qui sont maintenant sans pasteur, mais qui re**en** fora peu de temps assez de connois-| tiennent encore les bonnes impressions que les Missionnaires leur ont autrefois données. Tous se confesserent au nombre de soixante, et Communierent avec beaucoup de devotion. Vne femme de langue de ces Sauvages d'en bas, a cette nation, bien instruite dans nos Mysteres, les faisoit prier Dieu tous les made cette nation qu'ils luy ont donné de tins et tous les soirs, et comme elle concert, dans yn festin public le nom chantoit fort bien, elle leur entonnoit Ainsi Dieu a soin de conserver ses enfans qui ont errants, accoustumez à viure de leur receu le Baptesme. Et pour avoir esté chasse, 1 · Pere a esté obligé de les (privés si longtemps d'Ouvriers Evangeliques, ils n'ont pas perdu la Foy qui leur est maintenant aussi chere que jamais.

> Mais comme le lieu de leur chasse les faisoit aller du costé où estoit le Pere Aprés cinq de Beaulieu, le Pere Nouvel jugea plus à propos de les laisser à sa conduite et déja avancé environ douz · lieues dans le Saguenay, pour assister dans les choses de pieté, les François qui passent là l'Hyver pour le commerce. ainsi les Sauvages, et les François ont pù estre égal-ment secourus par les soins infatigables de ces deux Missionnaires.

Il faut joindre à la Mission de Tadoussac, celle des Papinachois, comme Tadoussac du costé du Nord.

Quantité de gens de cette nation, qui parleut tous Montagnais, ayant este autrefois instruits et baptisez par nos de les assembler pour continuer à les instruire, il y en a peu qui n'ayent quelques superstitions. Neantmoins on tasche, dans leurs assemblées generales, de faire ce que l'on peut pour les éclairer de la lumiere de nostre sainte Foy. Les Sauvages Chrestiens y apportent leurs enfans pour les faire baptiser par les Missionnaires, ou en leur absence, par des François bien instruits qui y vont en traite.

Vingt enfans et quinze adultes y ont esté baptisez cette année. Deux cent cinquante et six personnes outre les Sauvages de Sillery, et de Tadoussac qui estoient descendus aux Papinachois pour leur traite, y ont receu tout le secours possible avec un tres-notable profit de leurs ames.

Monseigneur de Petrée nostre Prelat estoit sur le point d'aller voir cette nouvelle Eglise, aprés sa visite de Montreal, et de tout le reste du pays, à dessein de conferer à ces nouveaux Chrestiens le Sacrement de la Confirmation, et d'avoir le contentement de visiter cette Eglise naissante, que l'on peut appeller la fille de ses soins, de ses prieres et de ses larmes. Mais il a esté obligé de remettre ce voyage à l'année prochaine, n'estant pas asseuré s'il y auroit cette année une assemblée generale des Papinachois aux lieux ordinaires.

**V**ous demanderez, comment il est possible que le Christianisme puisse subsister dans les forests, parmi des peuples errants qui se voyent obligez, pour ne pas mourir de faim, de se separer en petites bandes, et de se faire des Cabanes fort esloignées les unes des autres, durant le peu de temps qu'ils sejournent en quelque lieu. C'est en cela mesme, que paroist admirablement la Divine providence, et le soin qu'elle a de ses Eleus. Les Sauvages qui habitent bien avant dans les terres, du costé du Nord, et qui ont eu la connoissance de Dieu et de son Evangile, par le ministere de nos Peres, ont euxmesmes le soin de communiquer aux autres Sauvages de leur nation, cette connoissance qu'ils ont receuë, et deviennent ainsi eux-mesmes des Apostres.

On peut dire que ce sont des ames choisies pour le Ciel d'une façon particuliere. Ils ayment la priere, et ceux mesmes qui sont encore infideles, ne laissent pas de venir presenter leurs enfans au Baptesme, et quand quelque adulte Papinachois a esté baptisé, il est assez rare qu'il tombe dans l'Apostasie. L'exemple d'un Chrestien dans ces forests incultes est admirable.

Ce Sauvage, que le Pere Gabriel Druilletes avoit autresfois baptisé à Chikotimi, à trente lieues de Tadoussac, le long du Saguenay, l'année du grand tremblement de terre, a infiniment consolé le Pere Nouvel dans sa derniere Mission des Papinachois. Comme je luy faisois rendre compte de l'estat de son ame et de sa Fov, dit ce Pere dans une de ses lettres, il me répondit ainsi: le n'ay veu qu'une seule fois les François depuis mon Baptesme et aprés avoir esté instruit et baptisé par le Pere Drouilletes, je me suis abtenu depuis de recourir au Demon; i'ay toujours fait la priere qu'il m'enseigne, et ie compte le matin avec mes doigts les dix fois que je dis : Vous qui avez tout fait, ayez pitié de mov; et k soir je repete cinq fois la mesme priere

L'on peut dire en general, que cette nation, qui prend son nom de son sourire presque continuel, est une des plus flexibles, et qu'elle donne aujourd'huy plus que jamais de belles esperances du costé du Nord, tandis que les autres Missionnaires travaillent infatigablement dans le pays des Iroquois d'en haut, et et d'en bas, et parmi les peuples les plus eloignez vers le Midi et l'Occident.

Aprés que le Pere Nouvel fut retourne de sa Mission des Papinachois, l'on prit enfin la resolution de remplir la place du fameux Capitaine Noel Tekouerimat qu'on auoit laissé, par l'honneur qu'on rendoit à sa vertu et à son courage, sans successeur depuis plusieurs années, selon la coutume des Sauvages.

Les parents du defunct, à qui il appartient de nommer celuy qui doit succeder au mort, jetterent les yeux sur Negaskaoüat, Capitaine de Guerre de Tadoussac: ils le presenterent à toules les Nations assemblées à ce dessein à nostre Gouverneur, et il fut mis entre C'est là que l'on crée le premier Capitaine, et ou il a constume de l'estre presenté au premier jour. resider. - Cependant l'on avoit preparé un grand festin pour regaler toutes ces Nations aux despeus des parents qui devoient adopter Negaskaoŭat, et luy donner le nom de Tekoüerimat avec sa charge : ce qui s'appelle parmi eux res**su**-citer un Capitaine.

Pour commencer la ceremonie, on déchaussa le nouveau Capitaine, et on luy osta ses anciens habits, ensuite les parents luy en donnerent de nouveaux. **Ma**is il y eut icy quelque chose de changé des solemnitez ordinaires, car **le** nouve**au** Te**kS**erimat fut entierement habillé à la Françoise, et au lieu du **tour** de teste, que la femme du defunt avoit accoustumé de mettre sur la teste de celuv qui ressuscite son feu Mary, la femme de l'ancien Tek8erimat mit **sur la** teste de Negaskaoŭat un chapeau orné d'un fort beau tour de plumes. La ceremonie du jour fiuit par le fe-tin. **L'aff**iction que l'ancien et le nouveau! Tek8erimat ont toujours temoignée aux j vages avant à leur teste Tek8erimat ha-François, a esté l'une des causes du bille à la Françoise, la canne à la main. changement de cette ceremonie.

Le festin estant preparé, on fit les 1 harangues ordinaires, avec les presents. Ilstuv demanderent la protection du Rov. qui les accompagnent. Le Pere Nouvel dont ils sont les subjets, et son assi**fit** l'ouverture, où il representa trois stance particuliere pour emp scher parchoses au nouveau Capitaine. Premie- i mi eux les desordres des vices ; puis rement il l'exhorta à la mesme pieté tous se retirerent. **au**e son Predecesseur avoit toujours fait paroistre. Secondement il le porta à l continuer d'avoir pour les François la mesme affection que son Pere qu'il res**sus**citoit, autant par ses exemples, que par son nom de Tek8crimat. En troisième lieu, il luy remontra l'obligation qu'il avoit de maintenir les siens dans la Foy et dans l'obeissance qu'ils doi**vent à nostre invincible Monarque.** 

Aprés la harangue, les parens de l l'ancien Capitaine firent les presents nant reduite à un petit nombre de perselon la coustume à toutes les Nations | sonnes, mais ce sont gens choisis qui presentes. cois, les Algonquins, les Montagnais, l les Gaspesieus, les Abnaquiois, les Ete-lautres. chemins, les Poissons blancs, les Ni-laffermie, avec les troquois leurs ennepissiriniens et les Hurons. Le premier | mis, ils ont abandonné le fort qu'ils present fut pour Monsieur de Courcelle, | avoient dans une grande place de Que-

les mains du Pere de Beaulieu pour luy cond se fit au Pere Charles Albanel. ancien Missionnaire, qui avoit le soin de la Mission de Sillery, laquelle est la premiere et la principale de toutes. L'on vint ensuite à faire à chaque Nation un present pour les faire ressouvenir que celuv qui s'appelloit autresfois Negaskaoŭat s'appelle maintenant Tek8erimat.

Les presents de Colliers de Porcelaine estant faits, le Pere Albanel harangua à son tour, et se conjoüit avec le nouveau Capitaine. d'avoir en sa personne un autre Tek8erimat, avec ses vertus. et son affection pour les Francois; puis se tournant vers toutes les Nations qui estoient presentes, il les exhorta à avmer la Foy que tous avoi ent embrassée et à fuir le vice, qui les feroit infailliblement perir, s'ils n'y renoncoient.

Le lendemain tous les Capitaines Sauallerent saluer Monsieur de Courcelle nostre Gouverneur, et le reconnoistre

### CHAPITRE VIII.

De la Mission Huronne de l'Annonciation de nostre Dame, auprès de la ville de Ouebec.

La Mission des Hurons est mainte-Là se trouverent les Fran- j avment la Religion Chrestienne, et qui peuvent servir d'exemple à tous les Depuis qu'ils ont veu la paix

bec, et se sont retirez dans les bois à une lieuë et demie de cette ville, pour y cultiver des champs qui leur puissent fournir de quoy vivre, et ils y ont fait un Bourg nouveau, et comme une nou**v**elle Colonie.

Cette Mission Huronne a esté surtout feconde ces deux années en morts illu-Vne jeune fille de cette nation, nommée leanne Quendité mourut l'année passée le 14. jour d'Avril, âgée de quatorze ans. Sa vertu avoit paru durant sa vie au dessus de ce que l'on pouvoit l attendre d'une fille de son âge; mais elle semble s'estre plus manifestée aprés sa mort, par l'incorruption de son corps, ce qui peut passer pour une recompense de la grande aversion qu'elle avoit de l'impureté et d'une certaine horreur qu'elle ressentoit, en la presence des personnes impudiques.

La mort precieuse de son petit frere nommé Augustin, qui la suivit neuf mois aprés, et qui fut mis dans un mesme sepulcre à Quebec, où l'un et l'autre sont morts, a donné occasion de trouver ce Thresor caché de l'innocence mesme. Mais puisque le frere et la sœur se trouvent ensemble, je n'en separeray pas l'histoire.

Cet enfant âgé seulement de cinq ans, appelé Andehoŭakiri, estoit trés-bien fait, et avoit de l'esprit et du jugement j beaucoup au dessus de son âge ; jamais ; il ne voyoit les Peres Missionnaires qui passoient devant sa cabane, qu'il ne les avoient exemptées des souillures de les obligeast d'entrer dedans, et ayant | remarqué que lors qu'ils y entroient, ils faisoient prier Dieu tout le monde, il les imitoit; faisant à leur exemple sa visite, il demandoit si l'on avoit ce jour là prié Dieu, que si l'on repondoit qu'on ne l'avoit pas encore fait, il disoit : Prions Dieu, et alors il commençoit le premier à faire les prieres, et après les avoir recitées, il interrogeoit du Catechisme ceux qu'il jugeoit qui luy devoient respondre.

Neuf mois aprés la mort de sa sœur, il tombe malade, et de là à peu de jours il dit en pleurant à sa mere que sa sœur le venoit querir, mais qu'il apprehendoit la mort.

bord ostée par l'asseurance qu'on luy donna qu'il iroit bientost trouver sa sœur dans le Paradis, et il consolatoùjours depuis sa mere en luy disant : le vous prie, ma mere, de ne pas pleurer. Ces paroles ont eu un effet extraordinaire sur l'ame de cette mere sauvage : car elle ne le pleura pas mesme le jour de sa mort.

Ce fut le neufiesme jour de Decembre 1668, qu'on enterra cet enfant dans la mesme fosse que sa sœur, dont le corps fut trouvé entier neuf mois aprés son enterrement sans qu'il luy manquast mesme un cheveu de la teste, et la chose a esté si bien verifiée qu'on ne peut raisonnablement en douter. ne veux pas neanmoins la donner comme un miracle, j'en laisse le jugement à ceux qui en considereront les circonstances. La grande pureté de cette fille et l'affection extraordinaire qu'elle a cue pour sa virginité pourrait bien avoir donné à Dieu occasion de faire cette merveille.

Vne femme nommée Helene, estant interrogée sur l'incorruption de ce corps, n'y trouva rien d'extraordinaire, et pensa que ce fust chose qui eust accoustumé d'arriver tohjours ainsi aux personnes vierges, sur ce qu'elle avoit entendu dire au Pere qui les instruit, que Dieu preservoit souvent de la corruption les corps de ceux qui avoient conservé leurs ames dans la netteté, et la chair; ce qui luy fit estendre à toutes les Vierges, la faveur qu'elle avoit ou raconter de sainte Therese, de sainte Claire, de sainte Magdeleine de Pazzi, et de quelques autres.

Le Frere et la Sœur doivent celle mort aux bons exemples, et aux saintes instructions de leur mere. Cette femme est si touchée de l'esprit de penitence qu'elle offre continuellement à Dieu la mort de ses enfans, en satisfaction de ses pechez, et cherchant divers moyens de satisfaire à la lustice divine, elle se réjouit de tout le mal qui luy arrive, et elle a accoustumé de dire au temps de son affliction. Voilà qui va bien, cela Cette crainte luy fut d'a- m'aidera à payer mes debtes; qui est

**leur** façon de parler Huronne pour ex-|honte de voir qu'ils font des offrandes à primer le plaisir qu'ils ont à une chose. Elle joint à cet esprit de penitence ce-fait de semblable ; c'est pourquoy je luy du plus parfait detachement des vous prie de vouloir imiter à l'avenir choses de la terre, et elle desire se l'exemple des François, en faisant quel-trouver le jour de sa mort dans un eu- que present à l'Eglise. Pour moy, ie tier depouillement de tout, de peur que vav commencer le premier en faisant le soin qu'il luy faudroit prendre alors mon offrande de ce Collier, cep indant **de** partager ses biens, me 'Inv' derobast', que chacun de vous vove en particulier ke temps qu'elle devroit employer à se , le present qu'il veut faire. En verité preparer à la mort. Sa charité envers nous n'avons point d'esprit, responles pauvres n'est pas moins à estimer : dirent tons ceux de l'Assemblée, et car elle les assiste de son bled, et de sans votre reflexion nous n'aurions pas tout de qu'elle a, sans en vouloir de re-mesme pris garde à cette sainte coucompense ; ce qui est beau, mais rare | stume. - Il fut resolu que quand la i-udans les Sauvages. Enfin elle a une nesse scroit revenue de la chasse, tous sainte passion de s'advancer dans la contribueroient selon leur pouvoir, à voye de la vertu, et jamais elle n'en-}cette œuvre de pieté. tend d'exhortation qu'elle ne fasse sur : Le Pere qui a soin de cette Egliso le champ un bon propos de se porter à (Huronne depuis longtemps, est celuy une plus haute perfection, pensant tou- qui les entretient dans cette sainte sim**jour**s n'avoir -rien-fait iusques à cette : plicité, et dans cette ferveur admirable. heure. - Son grand plaisir est-de-s'en-| - Il a mis en sa place un nommé Louys treteuir de Dieu, et après les Sermons : Thaondechoren pour faire les prieres qu'elle a entendus, elle vient souvent | dans le Bourg en son absence. remerci r le Pere d'avoir dit des choses pas crovable combien cet homm est qui luy semblent s'adresser uniquement (zelé pour toutes les choses) de la pieté, 🕭 elle. 🔑 Que vous me faites de plaisir, i et avec quelle vigilance il 💰 porte 🙇 mon Pere! dit-elle, de me faire pa- empescher tops les excez, afin de conroistre à moy mesme telle que je suis, server les gens dans l'innocence. Il et que i av esté.

votion soit renfermée dans cette seule-rien du Sauvage. Voicy presque mot ame lesgay bien qu'elle est un grand thress pour mot, celuy que le Pere Chaumonot sor dans un pays infidele, et qu'elle peut luy entendit faire un jour avec des penattirer sur ceux de sa Nation-les graces / sées tout à fait devotes et proportionnees **qu**e bieu verse sur eux : neantmoins à leur Genie. cet esprit de ferveur s'estend presques universellement à tous les Hurons de est nostre vray pere ; il a droit de nous cette nouvelle Colonie. marque particuliere.

Ignace leur Capitaine ayant veu que ! les François offroient dans leur nou**velle** Chapelle un pain-beny tous les Dimanches et les Festes, la pensée luv vint incontinent que les Hurons man**quoient** en ce point au devoir des bons ] Chrestiens, et tenant d'une main un collier de percelaine, il appela les An- i ciens au Conseil, et les harangua en l **ce**tte soret : Mes freres, ie me suis auiourd'huy apperceu que les François]mes qui pleuroient leurs pechez, il 🛢

Relation-1669.

harangue dans la Chapelle des Hurons Hue faut pas s'imaginer que toute la de- ) et leur fait des discours qui ne tiennent

Mes Freres, Dieu qui nous a creés En voicy une punir, quand nous pechons, et comme nous chassons de la cabane nos enfans desobeissans, Dieuchassa nos premie**rs** parens hors du Paradis Terrestre, pour punir leur desobeissance. Mais comme il arrive quelquefois qu'un amy de la famille, rencontrant à la porte l'enfa**nt** que l'on vient de chasser, tout baigné de ses larmes, en est touché de compassion, et luy fait r'onvrir la porte; le Fils de Dieu en prenant nostre chair, a fait le mesme, il a eu pitié des hommous surpassent en devotion ; l'ay eu satisfait pour leurs fautes, et nous a ouvert ensuite la porte du Paradis. maintenant quelqu'un de nous vient à commettre quelque nouveau crime, il merite encore d'estre chassé du Ciel, et ainsi mes freres, que pas un de vous ne se flatte de ce que par le Baptesme il a esté receu dans la maison de Dieu; car s'il n'observe ses Commandemens, il sera chassé du Ciel, et la porte luy en sera fermée, jusques à ce que le Sauveur du Monde luy voye pleurer ses pechez aux pieds d'un Confesseur. Mais si c'est tout de bon qu'il pleure, il luy r'ouvrira la porte du Paradis, qui luy avoit esté fermée. Mes freres, gardezvous donc bien de desobeir au Createur : mais si par malheur vous venez à pecher, n'attendez pas plus longtemps à vous en repentir; car nous avons un bon amy, nous avons Iesus qui fera nostre paix aussitost qu'il verra nostre veritable douleur. Voila le sermon de ce Sauvage Cathechiste.

Ie finis ce Chapitre par la sainte mort d'une fille Huronne nommée Therese. Elle mourut le iour de la Feste de Noël. l'année 1668, agée de 14 ans. Son grand pere envoya la veille de cette grande Feste querir le Pere Chaumonot pour la confesser, comme celuy qui a tout le soin de cette Mission Huronne. Il y alla incontinent, et il ne fust pas plustost entré dans la cabane de la malade, que ce bon vieillard luy dit : Mon Pere. voilà ma petite fille qui s'en va mourir, ie vous prie de luy donner tous les Sacremens que l'Eglise a accoustumé de donner aux malades: car si elle mouroit avant que de les avoir receus, nous serions tous inconsolables; mais si elle meurt aprés leur reception, nous n'aurons point de peine à nous consoler dans l'esperance qu'elle ira au Ciel, et que nous l'irons bientost voir.

Le Pere commença par la confession, que par respect elle ne voulut pas faire estant couchée, mais un peu elevée et soustenuë par derriere. Cependant la 1 mere l'exhortoit à ne laisser aucun péché qu'elle ne confessast, en luy disant : Courage, Therese, nettoye bien ton ame | esté une obligation precise. de toutes ses souillures. Tous ceux de

Si | la cabane où elle estoit, la portoient à la mesme chose.

Aprés la confession de cette fille malade, son grand-pere pria le Pere Chaumonot de ne pas tarder plus longtemps à luy administrer les autres Sacremens de l'Eglise, parce que l'heure de sa mort approchoit. Il le sit sans attendre davantage, quoy que la malade ne luy semblast pas encore estre à l'extremité; neantmoins l'évenement montra qu'il estoit temps, car elle mourut le lendemain. Elle demandoit souvent pendant sa maladie à sa mere: Quand est-ce que naistra lesve? Ensin estant avertie la veille de Noël, qu'il naistroit cette nuit là, elle se mit à chanter: lesvs va naistre; qui est un air que les Hurons chantent aux Festes de Noël.

ll est croyable que son bon Ange la faisoit ainsi chanter comme pour celebrer le jour de sa naissance au Ciel. le jour de Noël ayant esté le jour de sa mort. Ses parents firent aprés les sunerailles de leur fille, des presens à l'Eglise, et un festin à tout le Bourg des Hurons, pour prier ceux qui avoient esté conviez de dire cette nuit leur Chapelet afin d'obtenir la delivrance de l'ame de leur fille des feux du Purgatoire, en cas qu'elle y fust encore. Ainsi l'amour des parens envers leurs enfans s'estend parmy ces Barbares au delà de la vie, et montre evidemment qu'ils sont de mesme que les François capables de tous nos Mysteres.

On a aussi imprimé si fortement dans l'esprit de nos Sauvages le respect qu'ils doivent au saint sacrifice de la Messe, et l'obligation en general qu'ils ont d'y assister, qu'il s'est trouvé cette année à la prairie de la Madelaine auprés de Montreal, à soixante lieues au-dessus de Quebec un Sauuage qui n'a jamais manqué de se rendre le Samedy à nostre habitation, quelque éloigné qu'il fût dans les bois, afin de pouvoir entendre la Messe, quittant ainsi la chasse qu'il faisoit à six ou sept lieues loin aux environs de Montreal, et cela pour satisfaire sa devotion, comme si ce luy eust

### CHAPITRE IX.

De la sainte mort de Cecile Gannendaris Huronne.

se faisoit sentir à cette partie ; mais instruisent, leur serviront de aversion du feu qu'elle ne pouvoit ni le voir, in le sentir, mesme pendant les plus insupportables rigueurs de l'Hyver. Il survint a tous ces maux un flux, qui l'enleva de ce monde.

L on ne scavoit ce qui estoit le plus! vage malade, ou la charite des Reli- sa longue maladie, jusqu'a abandonner giouses Hospitalieres, qui luy rendoient ses champs pour demourer todjours auen cet estat tous les services possibles, prés d'elle. Monseigneur de l'etrée, nostre Evesque, ce secours ayt encore este une recomla visitee et l'a nourrie durant qu'elle pense de l'assistance spirituelle qu'elle estoit dans sa cabane. Et quand elle a a rendué a quaire de ses enfans qui sa charite ordinaire, à fourair de quoy ticulières de predestination. Centretenir de toutes choses, Physicurs personnes de condition i out aussi esté fille agée d'environ douze ans, ne pouvisiter, et luv opt fait porter des rafralchi-semens, avant tous de la tendresse pour une personne si vertueuse. Nostre mise la longueur de sa maladie, et sa la chanté que cette femme avoit témoignee tandis qu'elle estait en sante, à peau d'Orignac passée, et bien peinte à tous les malades de sa nation ; car jamais elle ne manquoit de les assister Huronne prenant la p su chacune par de tout son pouvoir, soit pour le bien de temporelles.

On a remarqué qu'elle avoit un don Communion à la malade. particulier de disposer les personnes à la mort. Dieu a voulu pour la recom- de sept ans, voulut expirer en disant penser qu'elle ne soit morte elle-mesme son chapelet, nonobstant la grande

tous les soins possibles. Son premier mary mourut en Saint; mais il luy doit une partie de cette belle mort ; c'estoit elle qui luy faisoit faire tous les actes que l'on a coustime, de faire pratiquer aux malades en cette rencontre. De peur d'augmenter son mal, ou de divertir Le sixiesme jour de Fevrier de l'an- sa pensee dans ses saints exercices de née 1669. Cecile Gannendaris mourut piete, elle eut bien la force de retenir dans l'Hospital de Quebec, après huit ses larmes, pendant toute la maladie mois de diverses maladies. Au com- de son mary. Comme son mary mamencement elle fut attaquee d'une pa- lade ne pouvoit un jour s'empescher ralysie, qui luy osta les fonctions de la | de pleurer de la compassion qu'il avoit mette du corps ; puis elle perdit enfin pour ses enfans, qu'il laissoit orphebias, Evsage de presque tous ses autres mem- | Cecile luy dit avec une pleine confiance : De plus elle ressentat une tres- Ne pleurez point, mon cher mary, nos grande douleur de teste, laquelle luy enfans ne demeureront pas sans pere estoit causée par un grand froid, qui après vostre mort. Les l'eres qui nous elle avoit à mesme temps une si grande tandis que nos enfans seront bons Chrestiens, et le prendray tous les soins possibles pour faire qu'ils le deviennent.

Cette charité envers son premier mary a fait que Dieu a porté son second mary a fuy rendre jour et mut tous les admirable, ou la patience de cette Sau- secours qu'elle pouvoit attendre durant Dailleurs d semble que esté à l'Hospital, d'a togiours continue sont tous morts avec des marques par-

L'un de ses enfans, qui estoit une uant plus se tenir debout, ni marcher. à cause de la grande foiblesse où l'avoit Seigneur à voulg en cela recompenser mere d'ailleurs souhaitant qu'elle commumast à Pasques, on la mit dans que leur façon, puis sa mere et une autre vn bout, elles l'apporterent dans l'Eleur ame, soit pour leurs necessitez glise pendant qu'on y disoit la Messe, à la tin de laquelle I on donna la sainte

Vue autre de ses filles, mourant à l'âge qu'aprés y avoir esté disposée, avec difficulté, qu'elle avoit de parler, et sa

🕖 a 1880z bien faite, et mair sas indeuse à voir ; j'aymoi reserved maintenant tout m ians Fordure. le n'estois us mayres de nostre Bourg - aujourd huy aucun soi n - biens. - Voilà-l'estat 🤝 rouve**rez un jour.** 🦠 Fai ... benn sæuvres durant s sa ie cela seul, que v 2.2 i a consolation à l'he none de sit venir une de s · > | clidentes exprés pour le namer qu'elle s'abstinst d'e us suquel elle estoit sujette. S a mary souffrit beaucor 1 4.8. mais les instructions e exemples de Cecile, l'ont recom pur saffisamment de toutes s , avolle lay mesme que jan save plus éclairé de la nie Kysteres que durant une con cu elle luy fit aprés une v Neus a meur de Petrée l'avoi iuns sa cabane. Mon mar nie, quel moyen de douter d : : 🚁 🗽 la bonté d'vne Religior

- pu-lque bon mot d'edific

 ile faisoit aux Huronnes qua voir et luy offrir leurs servi seurs. Fay passé autrefois pa

Voicy le

istes de charité.

et saint Prelat prendroit-il la peine de soit, cela nous marque toujours que m'apporter luy mesme en personne ce | cette bonne Chrestienne ne pensoit qu'à **qu**'il a de meilleur, s'il n'estoit asseuré i Dieu. de la recompense que Dieu promet à ceux qui secourent les miserables? Non, non, je ne scaurois douter de ce que l nous disent nos Peres de la bonne reception qu'on fait aux Chrestiens dans le Ciel, aprés avoir veu la charité|tueuses, pour se faire ayder aprés sa qu'exerce envers moy une personne de cette qualité et de ce rang, qui ne m'avoit iamais veuë, à qui le n'appartiens point, et qui m'a fait tant de bien, que **ie n**e le scaurois reconnoistre.

Enfin Cecile, aprés avoir ainsi passé sa maladie dans l'exercice des vertus et dans les plus devots sentiments d'une l ame Chrestienne, est sur le point de les perles en France. mourir; mais elle ne part point de ce ! monde, que Dieu ne l'ayt auparavant l appellée à soy, afin de mourir plus par **le Comm**andement de Dieu, que par la necessité de la nature. Peu de jours anant son decés, elle dit à son con**fesseur q**ue durant la nuit quelqu'un ! l'avoit appelée par son nom, Ganpendaris, mais d'une facon si douce et si agreable, qu'elle ne pût durant Hurons exhorta le iour de la mort de longtemps penser à autre chose qu'à la l **douceur** charmante de cette voix : O la ¦ dans leur Bourg à une lieue et demie de **belle voix.** disoit-elle, ô que mon nom me semble bien prononcé par une telle de la defunte bouche! ó que ne puis-ie encore une frere fit un festin à tous les Hurons, où fois m'entendre appeler! ô que cette il offrit un collier de porcelaine aux langue parle melodieusement! Mais en- Anciens, pour le mettre aux lieux où ils core, repart le Pere, qu'a dit cette tiennent leur bien commun, et renouvoix ? Cecile luy répondit : Elle n'a dit | veller ainsi la memoire de Gannendàris, que ce mot, Gannendaris : Et le pense sa sœur, et faire prier Dieu pour son rut l'année passée et qui vint aussi ap- en des Sauvages, et une des plus reavant qu'il mourust. Quoy qu'il en faveur de leurs Morts.

Avec toutes ces caresses du Ciel, et ces bons sentimens interieurs, Cecile ne laissoit pas de craindre les feux du Purgatoire. Elle se recommandoit souvent aux prieres des personnes vermort à sortir de cette prison de flammes, et elle laissa à ce dessein aux Dames de la sainte famille de cette Ville de Quebec, du nombre desquelles elle estoit, le plus beau collier qu'elle eust. Il estoit composé de six mille grains de porcelaine presque toute noire, qui est aussi precieuse Parmy les Sauvages que

Cette illustre Chrestienne n'eut pas plustost rendu son ame à son Createur, que par l'ordre de Monseigneur l'Evesque. l'on sonna toutes les cloches de la Paroisse de Quebec, ce qui ne se pratique point ordinairement à la mort des Sauvages, et le lendemain on luy fit un service solemnel dans l'Eglise de la mesme Paroisse. Le Capitaine des Cecile, tous ceux de sa Nation, qui sont Quebec, à dire un Chapelet pour l'ame Et à un mois de là, son que c'est la voix de ma fille, qui mou-lame. Cette action de pieté est belle peler son petit frere quelques jours marquables qu'on leur ait veu faire en

| - |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
| - |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |



# RELATION

# DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLV3 REMARQVABLE

AVE MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS RN LA NOVVELLE FRANCE.

ÈS ANNÉES 4669, ET 4670.

Enucyée au R. P. ESTIENNE DECHAMPS Provincial

de la Prouince de France (\*).

MON REVEREND PERE,

année, et que les Ouvriers Evangeliques se faire Chrestiens. Ie ne doute pas

qui l'ont si souvent trempée de leurs larmes, y font presentement avec ioye une recolte fort abondante. Car outre 'anvoya à Vostre Reve- un tres-grand nombre d'enfans et de rence, la Relation de moribonds qu'on a envoyez au Ciel par ce qui s'est passé de le Baptesme, outre la conversion de plus considerable dans plusieurs Infideles d'un âge avancé, on les Missions de la Nou-verra comme toute la Nation Iroquoise velle France ; l'espere | est à la veille d'embrasser la Rebgion qu'on y trouvera de Chrestienne, et que depuis tant de te**mps** quoy contenter la cu- qu'on travaille à cette grande affaire, riosile de ceux qui pren- inmais on n'en a cu de plus fortes ny nent plaisir à s'instruire de J de plus solides esperances que maintece qui se passe dons les pant. Cette Relation fera voir l'estat Nations étrangeres, et fout présent de cette Eglise, la grande dis-ensemble de quoy edifier position que tous ces Barbares ent au la Pieté, et animer le zele des Christianisme, jusqu'à planter la Croix hommes Apostoliques, Onpeut' au milieu de leurs terres par la resoludire avec verité qu'il y a long- tion d'un Conseil public, à se declarer temps que la culture de cette ouvertement pour la Foy, et à faire enterre arrosée du sang de tant de Chré- tendre à ceux de nos Peres qui out soin tiens, n'a esté si heureuse que cette de cette Mission, qu'ils vouloient tous

(\*) D'apres l'élition de Sebastien Mabre-Crameisy, publice à Paris en 1871.

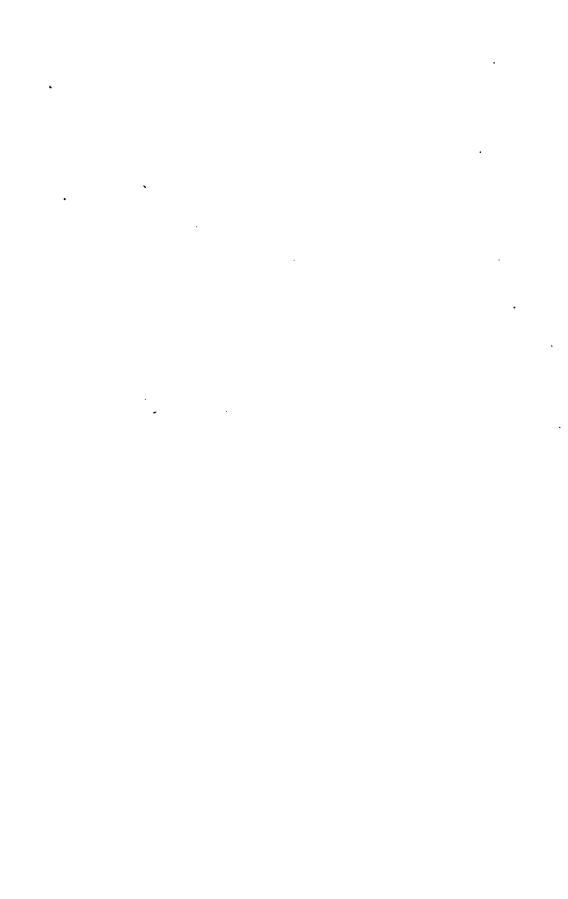



# RELATION

## DE CE OVI S'EST PASSÉ DE PLVS REMAROVABLE

AVI MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE IESVS EN LA NOVVELLE FRANCE.

ÈS ANNÉES 1669, ET 1670,

Enuoyée au R. P. ESTIENNE DECHAMPS Provincial

de la Prouince de France (\*).

MON REVEREND PERE.

qui l'ont si souvent trempée de leurs larmes, y font presentement avec iove une recolte fort abondante. Car outre ENVOYE à Vostre Reve-Jun tres-grand nombre d'enfans et de rence, la Relation de moribonds qu'on a envoyez au Ciel par ce qui s'est passé de plus considerable dans le Baptesme, outre la conversion de plus considerable dans les Missions de la Nou- verra comme toute la Nation Iroquoise velle France; l'espere est à la veille d'embrasser la Religion qu'on y trouvera de Chrestienne, et que depuis tant de temps quoy contenter la cu- | qu'on travaille à cette grande affaire, riosité de ceux qui pren- l'inmais on n'en a eu de plus fortes ny nent plaisir à s'instruire de J de plus solides esperances que maintece qui se passe dans les naut. Cette Relation fera voir l'estat Nations étrangeres, et tout present de cette Eglise, la grande dis-ensemble de quoy edifier position que tous ces Barbares ont au la Pieté, et animer le zele des Christianisme, iusqu'à planter la Croix hommes Apostoliques. On peut au milieu de leurs terres par la resoludire avec verité qu'il y a long-tion d'un Conseil public, à se déclarer temps que la culture de cette ouvertement pour la Foy, et à faire enterre arrosée du sang de tant de Chrétendre à ceux de nos Peres qui ont soin tiens, n'a esté si heureuse que cette de cette Mission, qu'ils vouloient tous annee, et que les Ouvriers Evangeliques | se faire Chrestiens. | le pe doute pas

(\*) D'apres l'edition de Sebastien Mahre-Cramoisy, publice à Paris en 1671.

qu'on ne soit bien aise de voir la fierté de ces peuples, qui a esté tant d'années la terreur de tout le païs, s'adoucir tous les iours, et s'assuietir enfin à la loy de lesus-Christ. Dieu a bien voulu se servir des armes du Roy pour soûmettre ce peuple barbare à son Empire, et la crainte qu'ils ont d'un si puissant Monarque de la terre, les dispose à ne se j plus revolter contre celuy du Ciel. Monsieur Tallon nostre Intendant est enfin arrivé icy heureusement, ayant quasifait naufrage au port, plus dangereusement que ne fut le naufrage qu'il fit l'année precedente au Port de Lisbonne en Portugal. Ce fut icy vers Tadoussac) des Iroquois, iusqu'à la derniere, et où son Vaisseau échoüa sur une roche, i dont il ne pùt se retirer que par un secours extraordinaire du Ciel que Sainte Anne luv procura. On peut dire que l la ioye que son heureuse arrivée nous troubler dans nos fonctions Apostoa donnée à tous, n'a pas esté moindre, l que la crainte et la consternation universelle, où les nouvelles de ses nau- | frages nous avoient iettez. Les Reverends Peres Recollets qu'il a amenez de France, comme un nouveau secours de Missionnaires pour cultiver cette Eglise, nous ont donné un surcroy de joye et | de consolation : nous les avons receus j comme les premiers Apostres de ce païs, et tous les habitans de Quebec, pour reconnoistre l'obligation que leur l a la Colonie Françoise, qu'ils y ont accompagnée dans son premier establissement, ont esté ravis de revoir ces bons Religieux establis au mesme lieu. où ils demeuroient il y a plus de quarante ans, lorsque les François furent chassés de Canada par les Anglois. le recommande aux SS. SS. de Vostre Réverence toute la Mission et tous ceux qui v sont employez, et suis,

Mon Reverend Pere,

De V. R. le tres-humble et tresobeyssant seruiteur en I. C.

FRANÇOIS LE MERCIER.

AVANT-PROPOS.

On ne peut pas estre plus persuadé que nous le sommes icy, des avantages de la paix, depuis que les armes victorieuses du Roy nous l'ont heureusement procurée. A peine autre fois osoit on sortir de sa maison, pour la juste crainte que l'on avoit de se voir aussitost investi d'une troupe d'Iroquois, qui couroient tout le païs; presentement vn Missionnaire ira seul et sans escorte, depuis la premiere Bourgade fera sans courrir aucun danger, enuiron cent lieuës de chemin, dans les terres mesmes de ces Barbares. Il ne se trouve plus personne parmy eux, qui ose nous liques, et s'il arrive que quelques-uns d'eux en passant, ou dans le vin nous maltraitent de paroles, ou nous menacent, les plus sages du païs les en reprennent aussitost, et les empeschent de nous nuire. Mais ce qui paroistra presqu'incroiable à ceux qui connoissent la fierté des Iroquois, c'est que cette année sembloit estre celle de la rupture de la paix entre eux et nous, parce que quelques-uns des François avoient malheureusement tué plusieurs Iroquois; mais la bonne justice qui en a esté faite, a obtenu de Dieu que les Iroquois ne s'en soient point ressentis iusqu'à present. Comme cette heureuse paix est l'ouvrage du Roy tres-Chrestien, il est hors de doute qu'elle attirera sur son auguste personne les benédictions du Ciel, qu'il a ouvert par ce moyen à voe infinité d'ames. Il luy est certes bien glorieux d'avoir, pour ainsi dire, mis lesvs Christ en possession des promesses de Dieu-son Pere, qui s'es**t en**gagé de luy donner pour heritage **va** empire absolu sur tous les peuples, et sur ceux mesmes qui habitent les dernieres extremitez de la terre : mais il n'est pas moins avantageux aux Missionnaires qui s'employent à cultiver cette Eglise. Nous n'osons pas neantmoins nous flatter de l'esperance d'une

pair malterable ; la brutalité et le peu l de las qu'on a si souvent reconnu dans voir comme s y est passe l'hyver ; il y nos Barbares, nous donnent sujet de la este extraordinaire en sa durse, et en lors crandre. Lantpathie naturelle la rigneur du froid, qui a desseu le la qui semble estre entre la nation tro- pluspart des racines, des herbajes, et quiuse, et quelques autres de cell s qui des plantes. nous sont alliers, nous fail ap reliender quelque rupture. Il est difficile que les vientes quarities soient tellement eleigles, qu'il n'en reste tobjours quelques élimielles secretes dans des cœurs qui ne respuent que la guerre et le pillage. Enfin la parv, la bonne intelligence et I'vnon ne peuvent pas estre si fort paring despendes qui mettent lout leur plaisir a se bruler les viis les autres, et ase fortifier des rumes de leurs voisins,

firs raisons qui nous tiennent dans la wants, et dans la defiance, portent en vons que trop souvent eprouve qual luy seeme temps cenx a qui le Roy a confie faut tres-pen d'achose pour faire insulte le convernement de ce pais, a faire a rompre avec ceux qui viventen bonne lout i magnable pour se mettre en estat intelligence avec luy. Il y avoit dejà de n'estre pas surpris et pour mainteur : longt imps qu'ils cherchoient comme vn les comble de toute sorte de hiers.

h bonte de nons envoyer cette aunee, rieurs furent les premiers qu'ils attayour servicent dan puissant renfort querent. Voicy loceasion qui fit loupour temr nos Barbares en l'ur devoir : verture de cette guerre. Ane troupe de at la fraveur qu'ils ont conceue des ar- vingt froquots, estant à la chasse vers le Des victoriuses d'un si grand Mo-t quartier des Algonquins, rencontrerent sample, servira merveilleusement à deux hommes de leur nation, qui avants rasseurer nes esprits. Sa Map ste est este faits prisonniers de guerro par les when at persuadce qual est necessaire. Algonquins, sestoient, henreus mant a entret une saus cosse des troupes dans rechappez de leurs mains. Couvecy leur reprise pour dampler l'orgaeil froquois, apprirent que le Bourg d'ou ils estoient 🕱 🗠 em escher de rompre la paix, (partis a estait deffenda de personne, et comme ils uni fait des qu'ils ont crù que les gens de guerre qui y demeustre les plus forts, qu'il a en som d'en- roient estoient tous allez a la chasse; pover d'puis peu de mois cent cin- et que comme il ny avoit plus que des juante bites, afin que les Soldats s'es femmes, des enfaus et quelques vieilablessant dans la Nouvelle France, bussent v aver famille, cultiver des lerros, et deffendre cette colonie. Perra par la sonte de cette Relation, l'im- ce qui leur roussit avec fant de bonheur. ression extraordinaire que ces grands oms out fait sur l'esprit de tous ces emples, (1) use been dire qu'on y trouour edities tout ensemble, et contenter nix qui annent a s'instrume de ce qui passe dans les pais estrangers.

Peut-estre sern-t-on curieux de sca-

### CHAPITRE PREMISE.

Du Conseil tenu à Onebec pour vuider les differens entre les froquois et les Algonquins.

'or connoist assez l'esprit fier et imperioux de Troqueis, et nous n'adans toutes cos nations, sue paix qui , pretexte pour colorer la passion quils l'ont de faire la guerre à leurs voisins, et Les cuiq Compagnies que le Roy a eu de les piller. Les Alzonquins supelards, il leur estout tres-aué de la piller. Aussitust la resolution fut prise On de faire une tentative de co coste-la : quits y entrement sans resistance, et quapres en avoir the quelque-uns, ils lirent captifs les femmes et enfans era des choses assez considerables, jan nombre d'une centaine. Les guerriers absens avants este promptement avertis de ce qui se passoit, coururent aprés en diligence, mais ce fut mutileles Iroquois. Les nations voisines se sentant obligées selon les coustumes du de faire à leurs alliez, font un party considerable, loignant leurs troupes, et | viennent attaquer quelques cabanes d'Iroquois qui estorent a la chasse, et qui furent tous defaits. Les nouvelles de cette irruption estant portées à Tsonnontouan, allarmerent toutes les nations; elles ne respirent plus que la guerre et la vengeance. Garakontie, Capitaine d'Onnontagué, chef de toutes les nations Iroquoises, et qui s'estoit rendu luy mesme comme garant de la paix faite avec les Francois, voyant qu'elle estoit en danger d'estre troublée par ces actes d'hostilité, qu'on commettoit de part et d'autre, et parceque tous les François montant et descendant la Riviere avec les Sauvages, pouvoient y estre enveloppez, envoie à toutes les nations Iroquoises des colliers de pourcelaine, pour arrester les bandes et les partis de guerre qu'on commençoit à former, et leur remonstra qu'il estoit plus à propos à Montreal à la rencontre des Algonquins superieurs qui y devoient descendre en même temps pour y faire leur traite ; que c'estoit là le heu ou ils devoient faire et entendre de part et d'autre leurs plaintes reciproques, et terminer leurs differens en la presence d'Onnontie (c'est ainsi qu'ils nomment Monsieur le Gouverneur); puis qu'ils l'avoient choisi autrefois pour l'arbitre de leurs querelles.

Ayant ainsi donné les ordres partout, et persuadé aux Iroquois de prendre cette resolution, il se met luy-mesme le premier en chemin pour l'executer, et il arriva heureusement à Montreal, en mesme temps que la derniere bande des Algonquins superieurs y parut au nombre de 80. ou 90. Canots, sur lesquels il y avoit plus de 400, personnes. Ils s'attendoient d'y trouver Monsieur le Gouverneur, à qui on en donna aussitost advis ; mais il ne jugea pas à propos de quitter Quebec, et manda aux

ment, parce qu'ils ne peurent joindre | ce qu'ils firent, vingt de chaque Nation ayant esté choisis pour y aller. Ils arriverent à Quebec sur la fin de lutiet. pais, de venger l'iniure qu'on venoit D'abord Garakontié se trouva en pene, de ne se pas voir accompagne d'un actre Capitaine Iroquois, sur tout des Tsonnontouans, qui estoient les plus interessez dans cette affaire : il ne lassa pas neantmoins de passer outre. De assembla le Conseil, ou se firent troit assemblées generales. La première fut seulement pour s'entre-saluer, et s passa en complimens. On tint la coconde assemblée le lendemain pour les affaires, dans laquelle les Algonquis parlerent les premiers, par des present selon leur coustume, et dirent premierement qu'ils avoient respecte les ordres d'Onnontio, touchant la paix : mas que les Iroquois Tsonnontouans ne les imtoient pas, ayant defait presque cent de leurs alliez dont la pluspart avoient estéfaits esclaves. En second hen quib prioient Monsieur le Gouverneur de s resouvenir qu'en pleine assemblée de tontes les Nations, il avoit protesté qu'il puniroit ceux qui contreviendroiss. de mettre le canot à l'eau pour se rendre aux articles de la paix, qu'ainsi ils l'ahortoient de leur tenir sa parole.

Le troisième iour, Monsieur le Gouver neur leur répondit par presens reciproques, qu'il tenoit sa parole, et que puis qu'il avoit fait mourir quélques França ses propres nepveux, pour les pum des meurtres qu'ils avoient commis sur les Iroquois, à cause que cela estoit capable de rallumer la guerre, on ne devoitpour douter qu'il ne fist justice des frojats ou des autres peuples qui oscroita troubler la paix, et que quant aux Tsopnontouans, il commençoit à les paut sur l'heure mesme, retenant les capté qu'on luy avoit amenez des Outaous pour les leur rendre.

Il répondit en second lieu, que soùmission qu'ils avoient eue pour 🕊 ordres à l'égard de la paix, estoit teut à leur avantage; puis qu'ils en relle roient un profit considerable, poursait en seurete venir jusqu'à Quebec quen les choses qui leur estoient necessait Chefs des Nations de l'y venir trouver; et les Missionnaires mesmes, pour

lo, dit-il, ò que tu as une grande monde et en l'autre. loquois. Quel est le pere qui tait l'ompu la paix. s egale en multitude d'enfans? procures vine vie bienheureuse et struction ne sont pas encore Chrestiens. pour pere, suiuez exactement ment.

pire dans les mysteres de la Foy ses ordres, obeissez à ses commandemens; ecoutez les aduis qu'il vous rante un Capitaine Huron, ôgé prés donne pour affermir la paix entre vous, 80, ans, prenant la parole : On- si vous voulez estre fortunez en ce

de, ah! combien d'enfans que lu Garakontie, Capitaine d'Onnontagué, acquis! Les femmes les plus fe- parla a son tour, au nom de tous les es n'en ont que deux a la fois ; froqueis, et d'abord il protesta que les tu en as produit dans l'espace de Tsonnontouans, n'aument fait agenne and dannees que to és venu icy, insultany apporte aucun dominaciaux militade innombrable. Tu en as Outaonaks, mais seulement aux Onout costez, a 1 Orient et a l'Occi- konagannha, qui Onnontio jamais n'aan Midy et au Septentrion. Les nott pris sons sa profection, et qu'ainsi aguins sont les enfans, les Mon- cette dermere Nation , troquoise ne dea, les Onfaouaks, les Hurons et uoit pas estre accusée d'auoir en cela

Quant a la Foy, adjousta-t-il, qu Ontu es veritablement nostre pere, nontio desire voir repandité par tout, te tu en fais si dignement I office, "je la professe publiquement parmy ceux st reprenant les vus, et tantost de ma Nation ; je u adhere plus a aucune aut les autres, menagant celuy- superstition, je renonce à la Polygamie, shoriant celuy-la, a viure en paix a la vanite des souges et a toutes sorpasfreres. Mais il faut auonor qu'en les de pechez. C'est moy proprement ceul plus qu'en toute autre chose, qui obeix a Onnontio, et non pas ces montres nostre pere, lorsque tu Oufottaks, qui après tant d'années d'in-

Me, lorsque par la paix que ta l. De tout ce qui se dit et se passo dans lis par tout, in ourres le chemin ce conseil, on nigea que les Algonquins hommes Apostoliques qui vont avident tort d'avoir recommence la instrure tous les peuples, et leur guerre par des actes d'hostilite ; que odre a l'en remercier ; et certes les froquois estoient à blasmer, de ce inclose to out jamais nucux reconnue quells a avoient pas attendo que Mon-🐚 les traitleis comme les enfans, | sieur le Gouverneur fist instice sur leurs juand telant contenté pour les plaintes, et de ce qu'ils avoient voulu 🔓 de garder quelque temps tours eux-mesmes s'en venger ; qu'au reste nuers, to les as renuovez dans les Algonquins peroissoient vouloir la pais avec leur pere. O Annon- part avec plus de sincerite que les trobut amais tu ne serois relourne deux prisonmers des lan passe, et qu'ils plus de glorre dans ton pais, après les avoient renvoyez dans leur pais, Irtore emportee sur les plus fiers que catte année mesmeds en reproyent concerns, que la es reteurne des quatre autres, et asseurent qu'ils as d'uniontio en compagnie du estoient prests de rendre tous ceux Bruvas, a la voix duquet si tu as qu'ils avoient chez eux, si Onnontio le avec docide, jamais Conquerant feur ordennoit. Au contraire I frequeis the plus honore que to le seras, a avoit renvoye aucun captif, in fait auen cela mesme qu'Onnontio se cune demarche pour tesmogner qu'il rie comme vu pere charitable, desiroit de vivre en bonne intelligence, rant a ses enfans le plus grand de et ceux de Tsonnontouan qui avoient le les biens. Courage donc, Nations ; plus d'interest en cette querelle, ne ises, Ontronaks, Hurons, Mon- s estoient pas mesme trouver au lieu t, Algonquins, reconnoissez On- ou l'on parloit de la terminer amiable-

Gouverneur manderoit aux Tsonnontoüans qu'ils eussent à rendre les prisonniers Algonquins; qu'autrement il ( les considereroit comme perturbateurs de la paix, et qu'il les traitteroit comme ' les ennemis du Roy.

### CHAPITRE II.

Baptesme solemnel de Garakontié, Chef des cing Nations Iroquoises, fait à Quebec.

Ce brave Capitaine Iroquois, qui depuis seize ans s'est toûjours montré l'amy et le protecteur des François dans son païs, parla avec tant de feu et de zele dans le Conseil, de l'amour qu'il avoit pour la Foy Chrestienne, et de l'ardeur qu'il ressentoit pour le Baptesme, que la disposition de son cœur ayant esté reconnue par Monseigneur l'Evesque, aprés qu'il eut appris des Peres qui sont aux Iroquois, combien ses mœurs estoient pures et Chrétiennes, il jugea qu'on ne devoit pas luy differer plus longtemps le Baptesme, qu'il somhaitoit avec passion; et que puis qu'il avoit depuis tant d'années secouru nos François, lors qu'ils estoient | **e**sclaves dans le païs de ces Barbares, il estoit juste qu'il trouvast un prompt secours dans le sein de l'Eglise, pour se delivrer de l'esclavage des Demons; puis qu'enfin il avoit toùjours porté les interests et la gloire des Francois, avec un si grand zele, ils devoient contribuer à la pompe et à la celebrité de son | de quoy regaler pleinement toutes 🛤 Bantesme.

le Parrain : Mademoiselle Boutroue, fille le Gouverneur avoit fait preparer. Ce de Monsieur l'Intendant, fut la Marraine. Monseigneur l'Evesque voulut bien luy- ; mesme luy conferer de ses propres sorte : Nous voicy tous assemblez # mains ce Sacrement, et en suite celuy festin; c'est Daniel qui nous y traite, de la Confirmation. principale Eglise de Canada, et dans present sous le nom de Garakontié. la Cathedrale de Quebec, qu'on fit cette nous convie à son festin, pour note solemnité.

La conclusion fut que Monsieur le y assista ne pouvoit pas estre plus grand, et il eut le contentement d'avoir pour spectateurs de son Baptesme, une foule de personnes ramassées, presque de toutes les Nations qui habitent la Nouvelle France; Hurons, Algonquins, Otaoüaks, Mahingans, Agniers, Onneiout, Onnontaguez, Tsonnontoŭans, et Etionnontates.

> Pendant qu'on luy conferoit les ceremonies du Baptesme, il estoit fort attentif à l'explication qu'on luy en faisoit, et il écoutoit avec une si grande presence d'esprit, qu'au moindre mot il concevoit tout ce qu'on luy disoit. Il répondoit à toutes les interrogations qu'on a coutume de faire aux Catechamenes qu'on baptise, avec autant de fermeté et de bon sens, qu'on en pourroit attendre d'un homme sçavant; et entre autres choses il dit, estant interrogé s'il vouloit estre baptisé, qu'il y avoit deja trois mois entiers qu'il soûpiroit aprés

cette grace.

Le nouveau baptisé remercia hunblement Monseigneur l'Evesque, de let avoir ouvert, par les deux Sacremens qu'il venoit de luy conferer, la porte de l'Eglise et du Paradis. Ensuite avant fait à lesvs-Christ de nouvelles protestations de vivre d'orenavant en bon Chrestien, il fut conduit au Chasteau pour y aller remercier Monsieur nostre Gouverneur de l'honneur qu'il luy venoit de faire en luv donnant son nom sur les A son entrée, il Fonts du Baptesme. se vit salué par la décharge de tous les Canons du Fort, et de toute la Morsqueterie des Soldats qui étoient disposez en have pour le recevoir ; et pour conclusion de la feste, on luy presenta Nations assemblées à Quebec, et leur Monsicur le Gouverneur s'offrit d'estre | faire un somptueux festin. que Monsieur fut en ce festin qu'un Capitaine Huro publia son nom de Baptesme en cette Ce fut dans la celuy que nous avons connu iusqu'i Le concours du monde qui asseurer et prendre à tesmoins, qu'il a embrassé la Foy Chrestienne, et qu'il n'est pas un enfant pour s'en dédire, il en fera profession solemnelle devant tous ceux de sa Nation, lorsqu'il sera retourné chez luy; et vous n'entendrez iamais dire que Daniel ave manqué de parole en ce qu'il vient de promettre à Dieu en son Baptesme. Ces mots furent suivis d'acclamations de ioye, de remerciemens et d'aplaudissemens que firent tous les conviez.

#### CHAPITRE III.

**De la Mission** de sainte Croix dans le païs des Algonquins inferieurs, ou Montagnais, vers Tadoussac.

Nous ne pouvons donner plus de connoissance de ce qui s'est passé dans cette Mission, que par les deux Lettres qu'en a écrites au R. P. Superieur, le Pere Charles Albanel qui en a eu soin.

### Premiere Lettre.

le suis infiniment obligé à V. R. de **l'employ q**u'elle m'a donné pendant ces buit derniers mois, que j'ay passez dans des continuelles et precieuses occasions de souffrir ; ce n'est pas neantmoins la rigueur excessine des saisons. **ny l'extre**me fatigue des chemius, ny **la ne**cessité des viures qui m'a donné **le plus** de peine : le sçay que nos Peres **qui passent l'hyver dans les forests, souffrent toutes ces incommoditez :** mais rien ne m'a esté plus sensible que l **la ve**ue des miseres incroyables et l'a**band**on où estoient reduits nos pauvres: Sauvages, avec qui j'av esté obligé de demeurer sans pouvoir les secourir dans **de si** estranges extremitez. le vous avode que mon cœur en estoit si sensi**blement touché, que le mets cette peine** au nombre des plus rudes que j'aye ismais ressenties.

La petite verole qui fait autant de ravages parmy ces peuples, que la peste et l'extremité de la faim et du froid, ont esté les principales maladies, qui ont affligé cette miserable colonie, et qui nous en ont enlevé environ deux cens cinquante personnes, tant Montatagnais qu'Algonquins, Papinachois et Gaspesiens, de la Mission de Sillery et de Tadoussac

Nous partismes de la ville de Quebe**c** le 14. de Novembre, et nous arrivasmes le 20, du mesme mois au lieu que nos Sauvages avoient choisi pour le rendez-vous d'hyver, et qui est situé proche de Tadoussac du costé du Midy. Ce fut le premier jour de nostre arrivée qu'il plut à bieu de nous ravir Theodore Tekoŭerimat nostre hoste. II faut avoûer que ce premier coup de la divine providence, qui dispose des choses comme il luv plaist pour sa gloire, me fut extremement sensible. Mais la pieté avec laquelle il est mort ne servit pas peu à me consoler d'une perte qui m'étoit si considerable, et i'av reconnu par cet accident que Dieu avoit coustume de prendre des voyes qui nous paroissent rudes et facheuses, pour nous détacher des choses mesme les plus necessaires, et pour nous obliger de confier à luv seul le soin de nostre vie et de nostre perfection.

Le Sauvage-dont ie-parle-estoit un homme qui avoit de grandes qualitez, et qui pouvoit rendre degrands services a un Missionnaire. Son rare esprit et sa prodence extraordinaire luv-avoient acquis un tel credit sur tous ceux de son païs, mesme sur les estrangers, qu'ils deferoient en toutes choses à ses sentimens. Et comme il estoit trés-courageux et un guerrier fort experimente, il estoit suiuv generalement de toutes les Nations, quoy qu'il fust Montagnais. Mais il rehaussoit merveilleusement l'éclat de ses grandes qualitez par le saint-vsage qu'il-en-faisoit ; car il sembloit n'estre élevé audessus des autres que pour les approcher de Dieu, et il prenoit plaisir de faire servir sa gloire et sa reputation à l'établissement de la Foy parmy les Sauvages. Il avoit une estime et vne vede iusqu'à la mort. Il n'est pas amitie pour les François qui passe tout croyable avec quelle application et ce qu'en en peut dire, et ou ne peut quelle pieté il ménagea tous les momens pas estre plus soumis qu'il estoit aux de ce peu de vie qui luy restoit. Le ordres de Monsieur nôtre Gouverneur, matin du sixiésme iour, ayant renoret il a todjours este fidele executeur de vellé avec vne ferueur incroyable tou ses volontez. Aussi estoit-il particu- les actes de vertu que les Chrestiem lierement caressé de luy, et traité selon les plus parfaits ont accoûtume de faire son merite. La Mission de Sillery, à l'heure de la mort, et s'estant encelle de Tadoussac et toutes les autres ; ont beaucoup perdu à la mort de cét excellent Chrestien, et de ce genereux Capitame. Cependant comme ie l'avven mourir avec toutes les marques d'un predestiné, il y a dequoy se consoler dans une si grande perte.

Trois tours après que nous nous fûmes embarquez il tomba malade, et sa maladie croissant toùjours, il receut tous | les Sacremens de l'Eglise avec tous les sentimens d'une devotion extraordi- de Dieu, qu'il me fera misericorde; naire, et avec une resignation parfaite et le danger de n'estre pas si bien disà la volonté de Dieu. Comme il cut reconnu quelque alteration sur mon visage, qui marquoit l'inquietude que que le souhaiterois bien fort de roml'avois, il me demanda pourquoy le munier encore vne fois avant que de m'affligeois. Alors je luy répondis que c'estoit a cause que je me vovois obligé de me mettre dans une Chaloupe pour plie. Ainsi il expira dans un acte de la aller visiter les Sauvages qui estoient du costé du Sud, et qu'il m'étoit extrémement fâcheux de le quitter. Non, mon Pere, vous ne me quitterez pas, s'il vous plaist, repartit le malade; ie suis mort, et ie ne souffriray jamais que vous m'abandonniez dans cette extremité. Celuy qui est vostre Superieur me dit à vostre depart de Quebec, qu'il vous mettoit entre mes mains, et me priant d'avoir soin de vous, il m'asseura que vous auriez de moy vn soin reciproque. Si vous estiez maintenant en ma place, et que le fusse en la vostre, que penseriez-vous de moy, si le voulois vous abandonner ? l'attens du moins de vous, ce dernier devoir, aprés tant d'obligations que ie vous ay depuis vingt ans ; et comme vous m'avez appris à bien viure, j'espere que vous m'aiderez maintenant à bien mourir : vous sçavez que ce moment est le point decisif de mon eternité. le n'eus garde de le tous les lieux et les diverses occasions quitter, ny de le perdre mesme de d'offenser Dieu où s'estoit trouvé 🕬

suite confessé pour la derniere fois, il me parut desirer quelque chose. le luy demanday ce qu'il vouloit, et s'il néloit pas confent de mourir ; alors of vertueux Chrestien éleua sa voix : Non. dit-il, ie ne crains point la mort, is meurs content, et le remercie Dieu qui me gouverne, de ce qu'il me retire des occasions de l'offenser ; j'espere, dans l'estat où ie suis presentement, et it l'espere vniquement de la bonte infinie posé vue autrefois, fait que le prefere la mort à la vie. Il est vray neantmons mourir; mais puisque le ne puis ne avaler, la volonté de Dieu soit accenplus parfaite soumission à la Divide Providence, et montra en mourant, que la vertu n'est pas moins pure n'y be-rolque dans un Sauvage, lorsqu'il a soin de la cultiver, que dans l'homme du monde le plus éclairé et le plus

Mais si l'admire avec raison la sainte mort de ce grand Capitaine, ie 🚥 dois pas refuser à sa femme les lotar ges qu'elle merite, pour la force d'espril pour le courage et pour la soumisse aux ordres de Dicu, qu'elle a fait pt roitre durant la maladie de son mary et aprés sa mort. Cette genereum femme, nommée Susanne, contre le coustume de la pluspart des Sauvases, n'a jamais abandonné son mary, quelque grande que fust l'infection qui sortoit du corps du malade, qui paroisson plùtost un Cadavre, qu'un homme vi vant. Elle parcouroit en ma presence

mary, et luy disoit de temps en temps : | Avez-vous confesse cela et cela y Car quelques François descendirent à l'isla parmy les Sauvages, et particulière- Verte, qui n'est pas cloignée de Tament entre le mary et la femme, il n'y doussac, et qui se forme dans nostre rien de secret, et ils seavent tout l'yn grande Riviere de Saint Laurent ; ils de l'autre. Sil arrivoit que ie me rebras o pour un moment, d'auprés du sonnes mourantes, et me vincent prier malade, elle prenort aussitost ma place, de leur aller rendre toute l'assistance et us has partent que de lineu, du Pa- qu'il me seroit possible. Lavois bien rades et de l'Enfer. Comme il luy te- de la peine a quitter mon poste, parce most un tour le regret qu'il avoit de que le lieu ou t'estois pounoit passer la quitter, dans l'apprehension qu'elle pour un Hospital de malades, ou ma ne tombast en quelque necessité: Ne presence estoit à tout moment necesm'en parlez pas davantage, luy dit-elle; sons a seulement a bien mourir, et pous nous reverrons bientost; cepen-leembre, is me resolus d'aller visiter dant Dieu qui nous gouverne aura som ces pauvres gens qui monroient dans de nous. Lette piense femme n'a mmais manque aucun nour, depuis la de les consoler, et de leur administrer mort de son mary, quelque mauvais les Sacremens de l'Eglise. le leur portay temps qu'il avt fait, d'aller prier libeu quelques vivres ; et comme pendant le sur son tombeau, pour le repos de son vovage un de nos Matelots charge de ame, saus que ny l'eloignement du heu, my Lembarras de ses affaires Len ayt glaces, il fut conserve par une especaempischie. Elle communioit tous les de imracle, lieu ayant sans doute egard hint coirs, elle recitoit son Chapelet ja la charite qu'il avoit pour les pauvres deux fois le jour, elle jeunoit tout le Sauvages. Cars sure, et encore hors ce temps-la, leur- maris une veritable amilié, et à cl leur en donnav quelques prises. dela des hornes de la vie.

louppe des François qui in avoit conduit. Communion à cenx qui s'en trouverent ici, arriva chargee de quinze ou vingt capables. Vue femme, excellente thremated s. Tous ressembledent phistost stienne, me mit entre les mains un ena des Monstres qu'à des hommes, tant fant de l'àge de six ou sept ans, en me leurs corps estouent indeux, decharnez disant cos paroles : Mon mary avant et charges de pourriture. Ce fut pour mos un objet de compassion, et tout ensemble un exercice de charite. le tasch is di leur rendre tous les services gu il in fut possible.

canots nous vinrent joindre, et accreu- de luy apprendre a prier lueu pour rent l' nombre des Fideles qui compo- moy. woent cette Eglise errante par les forests.

Le cinquième jour du mesme mois. rencontrerent la Cabane pleme de persaire.

Neantmoins le dixième sour de Decette Isle abandonnée de tout secours, quelques vivres; et comme pendant le bled d'Inde, se fut enfoncé sous les

L'onzième four, l'arrivay dans cette deux lois la semaine, pour expier en- liste ; je n'y vis que des squelettes anitierem ni les fautes de feu son mary, et l'mées, et des corps tous dengurez, qui le retirer du Purgatoire. Les femmes avoient deja passe quatre jours entiers de nos threshens François pourront, sans avoir de quoy manger. le comapprendre d'un exemple si admirable mençay mes fonctions par la privre, et de vertu et de fidelite, a avoir pour sur le soir se preparay du Theriaque, estendre beir affection enuers eux au- trest un remede souverain contre ette sorte de maladie. Le lendemain tous L. 28 tour de Novembre, la Cha- se confesserent, et le donnav la sainte que de mourar me dit : Nous avons deux enfans, le vous donne le plus petit : mais pour le plus grand, le le laisse à nostre Pere il vouloit parler de may); il le fera instruire a leur Seminaire de Le prenner jour de Decembre, quatre | Quebec, et vous luy direz que le le prie

> Le 20, jour, quelques Sauvages de Gaspé, elognez de nous environ qua

avant que de se separer de nous. grace toute particuliere; car à peine furent-ils retournez dans leurs cabanes, que la maladie les attaqua, et les enleva presque tous.

Pour le mois de Janvier 1670, le plus fort de mon exercice a esté de secourir les malades, d'exhorter les mourans, et d'ensevelir les morts. Si i'avois bien sceu profiter de cét employ, i'v aurois pu pratiquer de grands actes de vertu, et surtout d'une mortification qui n'est pas petite, me trouvant obligé de demeurer dans un lieu infecté d'une puanteur horrible.

Le troisiéme iour de Fevrier, j'entray dans les forests en m'éloignant du bord de nostre grande Riviere, pour aller visiter nos Sauvages; le peu de neige qui couvroit à peine la terre, et qui ne portoit point encore, fit que nous eusmes beaucoup de peine à marcher en raquettes. Comme nous n'avions quasi point de vivres, nous nous trouvâmes bientost épuisez.

Le dixième jour du mesme mois nous rencontrâmes une Cabane de Sauvages, où nous arrestasmes l'espace de deux semaines entieres, pour les instruire, pour les consoler dans leur misere, et pour leur administrer les Sacrements.

Le vingt-cinquiéme nos Chasseurs ayans rencontré d'autres Chasseurs de deux grandes Cabanes, environ à six lieuës de nous, ils me vinrent chercher et m'obligerent de demeurer douzeiours avec eux pour les instruire, et le quinziéme iour de Mars, voyans que ie voulois partir pour retourner vers nos Francois, ils me remirent au bord de nostre grande Riuiere.

Aprés que j'y fus heureusement arrivé, le disposav tout le monde à faire leur Pasque, que tous firent avec vne grande pieté, en parfaitement bons Chrestiens, et comme il n'est pas juste de dérober la gloire que meritent nos François sur ce sujet, ie diray à V. R. qu'ils m'ont puissamment assisté ment incommodez d'une fluxion. Pour

torze ou quinze lieues, nous vinrent| par les assiduitez qu'ils ont rendués à trouver, et tous firent leurs devotions nos malades Sauvages, et les leurs quand Ce il en estoit besoin, en les traitant, en fut pour eux un coup du Ciel, et une les pansant durant leurs maladies, et en les enseuelissant aprés leur mort, sans que la puanteur intolerable qui sortoit de ces cadavres les peust empescher de leur rendre ces devoirs d'une charité vrayment chrestienne, iusques là, mesme que i'en ay veu quelquesvns, qui, par un courage et un zele admirable, les ont embarquez dans les glaces, les débarquans les ont portes eux-mesmes sur leurs e-paules, quoy que l'ordure coulast de toutes parts sur leurs vestemens et sur leur casaque. Les grands courages doivent faire rougir de leur mollesse vne infinité de Chrestiens, qui ont mesme horreur d'entendre œ que ceux-cy n'avoient pas horreurde pratiquer.

Cet employ, tout rude et fâcheux qu'il ait esté, n'a pas laissé d'avoir ses delices, et de l'onction. Il m'a fait considerer avec plaisir, que tant d'objets funestes, tant de larmes, tant de travaux, et tant de miseres, se terminoient enfin heureusement à une mort precieuse devant Dieu, qui couronnoit toutes les souffrances d'un Missionnaire, s'il en scait faire un bon usage, et ie n'estois pas peu consolé, quand ie pensois que si nostre Eglise Militante a fait cette année de grandes pertes, i'avois tout sujet de croire que l'Eglise Triomphante en avoit profité.

Au reste, on a remarqué que Diet voulant recompenser nos François des charitables secours qu'ils avoient donnez à ces pauvres Sauvages, il les a comme miraculeusement conservez. & qui est si vrai, qu'excepté un d'entre eux qui a esté malade mesme assez legerement, tous les autres n'out senti aucun mal.

le fus le dernier incommodé. toute la teste furieusement ensiée, d le visage couvert de pustules comme de petite verole. Vne grande douleur d'oreille me prit, avec un furieux malde Mes levres devinrent comme dents. mortes, et mes yeux furent extrémecomble de tous ces maux, l'auois une cette Mission, et que le les connoissois tres-grande difficulté de respirer. le voltay une neuvaine à Saint François! havier, et au mesme temps le fus estoient morts avec des marquessi avanguery. Peut-estre que lheu a ou egard à la necessité presente de nos pauvres Sauvages, qui avoient besoin de mon assistance. le finis cette Lettre en me recommandant à vos saints Sacrifices. et surs, mon H. P. Vostretres-humble et tres-obeissant serviteur en N. S.

CHARLES ALBANEL.

Seconde Lettre du Pere Albanel au Superieur des Missions.

Comme te me disposois le premier iour de May, à remonter à Quebec, apres avour passé l'hyver dans mis forests avec nos Sauvages, le receus ordre de V. R. de visiter les Missions i un sont au Nord, de l'autre coste de la Riviero Saint Laurent, où le me rendis le 12, tour du mesme mois.

cette belle et florissante Mission de Ta- out jamais dit : Dans vos afflictions, reie a v vovois que quelques restes mise- | Dieu, qui est celuy qui nous gouverne. rables de son ancienne splendeur. Il et qui seul peut nous proteger. Insonsvincts personnes cet hyver, qui tous, Fautomne passé, furent assez heureux vies. Si vous voulez que nous mouque dese disposer à recevoir avec paience le fleau dont Dieu les a affigez ette année : car le Pere Gabriel Druitvoient vescy tres-chrestiennement Relation-1670.

presque tous, ce m'a esté vue particuhere consolation de seasour qu'ils tageuses de leur salut.

Durant le fort de la maladie contagieuse et populaire qui affligeoit ce pals, il y eut deux Capitaines qui, dans le dessein de corrompre la foy des iennes gens, firent au Demon un sacrifice de trois chiens, qu'ils pendirent a la porto de leur cabane, pour luy demander son assistance, et le prier d'arrester le cours du mai contagieux : mais leurs vœux ne furent point exaucez, et l'entreprise tourna à leur confusion. Deux autres personnes, un homme el vne femme, l'un nomme Pierre, et l'autre appellee Anne, s'opposerent avec cha-

leur à cette detestable impiété.

L'homme, aprés qu'il les cut priez doucement de desister, et qu'il cut reconnu qu'il ne pouvoit rien gagner sur leur esprit, harangua fortement la leunesse en ces tecm's : Non, mes freres, il ne s'agit point ici ny de chasses, ny de guerres, ny d'affaires l'obtiques, Entre tous les objets dignes de com- surquoy nons devions écouter ces vieux passion que i y ay veus, ce qui m'a le réveurs, quoy qu'ils soient nos Anciens : dus touché, c'est la grande solitude et it est question de la Priere, que nos e peu de monde que l'ay trouve dans Peres nous ont enseignée. Ils ne nous doussac, qu'on appelle la Mission de courez au manyais Esprit, mettez en Sante Croix. le la comparois avec ce luy vostre confiance et esperez de luy qualitation estort autrefors, quand ravois vostra santé. Mais au contraire ils nous be been de gouverner cette Eglise, et ont appris qu'il falloit avoir recours à y venost ordinairement tous les ans luy donc, mes freres : Grand Dieu, qui jusqu'a 1000, et 1200 pirsonnes, et voyez fout, et qui pouvez tout, avez perue a-t-on veu cette année cent pitié de nous ; nous voulons mourir Sauvages. Elle a perdu plus de six comme nous avons vécu. C'est vous, grand Dieu, qui estes le Maistre de nos rions, nous y consentons; mais si vous voulez aussi que nous vivious, donnez nous vostre assistance. La femme adelles leur fut envoye par vue provi- jousta, que ceux qui quitterment la dence speciale de bieu, pour les con-prière ne mourrement pas seulement lesser tous, et l'on a seeu que depuis tous, mais qu'ils mourroient mesme cette visite la pluspart d'entre eux les premiers. Ce qui arriva ainsi ; car dans trois iours ces deux impies, qui Comme il y a vingt ans que le servois se portoient bien auparavant, furent extremité de maladie, qu'aprés avoir perdu le bon sens, ils s'étranglerent eux-mesmes. Alors tout ce qui estoit j de Sauvages dans ce cartier-là, se divisa en deux bandes ; cet homme et | quoy qu'ils fussent tous languissans, ils ne laisserent pas de s'employer constamment à visiter les malades, à les exhorter à la priere, et à les preparer à bien mourir.

De cette grande desolation que la maladie a causée dans ce païs, il est resté dans l'esprit des Sauvages que i'ay veus, deux choses dont ils sont fortement persuadez: la premiere est qu'une grande partie des plus considerables parmi ceux qui sont morts de ce mal, n'ont esté enlevez de ce monde que pour estre punis de leur infidelité; la seconde, c'est qu'ils sont tous convaincus qu'il faut tenir bon dans la Foy, et mieux prier que jamais. Cette bonne Chrestienne qui s'estoit opposée à cette Idolatrie, m'a adjoûté qu'elle avoit receu une assistance sensible de Dieu, et me raconta qu'un iour, lorsque toute la bande mouroit de faim, elle eut une forte inspiration de se separer du gros, et qu'elle proposa son dessein à son fils, âgé d'onze à douze ans, qui ne voulut point y consentir d'abord, mais qui la suivit à la fin. S'en estant donc separée, et se trouvant avec son fils à deux iournées des autres, dans un endroit où il n'y avoit qu'un pied de neige. elle luv dit, estant toute mourante, et toute languissante de faim : Mon fils, allez tuer quelque chose pour nous donnor à manger ; luy, estant aussi abbattu que sa mere, luy disoit souvent. ma mere, ie n'en puis plus, mourons icv ; mais enfin il cut le courage de prendre son espée à la main, et de mettre ses raquettes à s**e**s pieds. mere cependant se mit en priere pour l'heureux succez de sa chasse, et voila que presqu'à la veuë de leur cabane, il rencontre deux Orignaux embarrassez l dans un petit coin de plaine, où il y pour les instruire et les confirmer dans avoit six ou sept pieds de neige, si leurs bonnes resolutions, pour les Corforte qu'ils ne pouvoient se remuer. sesser et leur administrer le Sacrement

frappez du mal, qui les porta à telle | Cét enfant eut peur au commencement, n'en ayant iamais tué jusqu'à lors : mais se sentant poussé par une force extraordinaire, il s'arresta et tua ces deux bestes dont ils se sont nourris pendant l'hyver. La mere de cét enfant ne sut cette femme se separerent aussi, et pas plustost arrivée à Tadoussac, qu'elle presenta les peaux de ces Orignaux à l'Eglise, me disant, c'est Dieu qui me les a donnez, ie luy en faits un sacrifice, comme d'une chose qui est à luy; mais estant pauvre comme elle estoit. ie luy en sis acheter les choses dont elle avoit besoin, et luy dis que Dieu se contentoit de sa bonne volonté.

> Le dernier iour de May nous partimes de Tadoussac pour aller aux Papinachois, qui en sont éloignez d'environ trente lieuës, du costé du Nord, le long de nostre grande Riviere de S. Laurent.

> Le troisiéme iour de Iuin, nous arriuâmes au lieu où ils estoient assemblez au nombre de cent cinquante personnes. le trouvay là un Sauvage, de la grande et celebre Baye du Nord, qui m'a dit qu'on avoit veu un vaisseau François dans son païs, et qu'il les avait pilles et fort maltraitez. Que le Chef qui commandoit le Navire, les avoit asseurez que l'année prochaine il viendroit se poster dans cette Baye, et qu'on donnast advis à tous leurs gens de s'y rendre, et de luy apporter leurs pelleteries; qu'il estoit le maistre de la paix et de la guerre, et qu'il ameneroit avec luy quantité d'Iroquois pour les destruire, s'ils ne luy obeissoient.

> Cette Mission des Papinachois est en tres-bon estat, et la pieté y regne autant que iamais. Le Pere Henry Nouvel y a fort trauaillé il y a peu d'années, et les bonnes impressions qu'il leur a laissées, subsistent encore: de maniere que le petit nombre de ceux qui ont retenu deux femmes, contre les promesses qu'ils ont faites à Dieu dans leur Baptesme, n'a osé paroistre icy. l'ay demeuré douze iours en ce lieu là

de la sainte Eucharistie ; et tous gene-! Ils ont l'esprit bon, et aisé ; au reste rallem ut m'ont fort contenté.

davantage, et comme ie lov av fait part! de nostre affliction, il est juste qu'elle

participe à nostre jove.

Missionnaires destant occupez ailleurs, qu'on ne peut se l'imaginer. Els vont n'avoient pu visiter la Nation des Ouma- l'tous couverts de peaux de Caribon, mamiois, qui sont au dessous des Papi- tachiées avec art, et enrichies de poil nacho «l'Ilouz de nostre fleuue de Saint-de-porc-épics, on-de certaines plumes sein de demander deux François pour La faim est leur grande maladie, qui m'accompagner, à Monsieur de Saint les détruit. Benis, fort zelé pour la gloire de Dieu, <sup>†</sup>de leur pais. His ont quelques Caribous et autant affectionné pour le bien spi- et fort peu de Castors, avec quelques rituel des Sanyages, qu'il l'est pour les poissons, pour leur nourriture. Ils n'ont interests de Messieurs de la Compagnie, | point encore l'ysage des armes à feu : au nom desquels il est envoie en ce'mais ils sont fort adroits à tirer de l'arc. pais la. Il m'accorda volontiers tout Quand ils peuvent avoir un filet pour ce que le desirois. He pris encore avec | pescher, ils se croient fort riches. moy deux. Sauuages de Tadoussac, et ... **vn**. Chaloupe, avec quov l'entrepris galerent le mieux qu'illeur fut possible. mon voyage. Le quinzième de huin, qui estoit un Dimanche, le partis au matin, après avoir dit la sainte Messe, et l'arrinay le matin à la Riviere Noire. où il v avoit des Sauvages, qui m'attendozent depuis un mois, pour faire leurs devotions, et se faire encore plus instraire au ils ne l'estoient.

Le scizieme jour du mesme mois, je les confessay, et les communiay tous; **et sur** la iour, je vis arriver douze Oumamiois qui me venoient chercher.

Le dix-septieme fut employé à con**soler l** - paugres abandonnez, qui errent toute l'année dans les forests, et à instrure ceux qui se tronverent presens.

Oumannois, et me rendis à la Rinière m'avoit porté à les venir voir de si loin. Godebout, ou ils s'estoient assembles! Après Midy, ie pris le nom de tous au nombre de cent trente personnes, leury qui y estoient ; le separay ceux Lant Ourn curois, que Ouchessi giriniouek. | qu'il falloit baptiser, de ceux qu'il fal-

deux cons lieues pour venir se faire in- et le leur fis encore une autre instrucstruire, me receurent comme un Ange tion. Ce sont gens bien faits, do-⊂iles. païsibles, et d'un bon naturel. ptisay vingt-un petits enfans.

lils sont fort indicieux, et viuent tres-Insques icy ie n'ay entretenu V. R. innocemment. La Polygamie parmy que de malades et de morts, de famine l'eux passe pour vue chose infame, et et de peste, de chemins difficiles et de lils ontaversion de ceux qu'ils nomment souffrances. Ce qui suit la consolera! Sorciers, qui ont recours au biable pour la guerison des malades. quelques années qu'ils tuerent un de ceux qui en faisoient profession. D'ail-Il y avoit deja cinq ans que nos Peres ! leurs ils sont pauvres, beaucoup plus C la me fit prendre le des-ateintes de toutes sortes de conleurs. Les Orignaux s'approchent

> A mon arrivée les Capitaines me reet s'excuserent s'ils ne faisoient pas mieux, sur ce qu'il y avoit déja vingt iours qu'ils m'attendoient ; ce qui avoit consumé tous leurs viures. Après quoy ie leur envoiav dequov faire festin, et leur fis present d'yne retz qui leur servit à faire bonne chere. Je ne parle point des benedictions qu'ils me donnerent, qui me marquoient beaucoup plus que toute autre chose, l'affection gu ils ont pour leur salut eternel.

Des le lendemain au matin nous dressames une Chapelle, que nous convrimes de la voile de nostre Chalouppe : et tous les Sauvages vincent cabaner auprès de nous. le dis la sainte Messe. et leur fis alors la première instruction. Le dix-hutième le partis avec douze apres leur avoir explique le sujet qui Ces bens Sanvages qui anoient fait loit confesser, communier et instrure;

Le vingtiéme du mesme mois, ie ba-

adultes

Le vingt-trois et le vingt quatriéme

j'en baptisay seize.

Ils estoient durant tout le iour auprés de moy, pour se faire instruire; et la nuit mesme ils ne me donnoient aucun

le fus tout surpris à la veuë d'un bon homme, que je voulois instruire à se confesser: Il y a seize ans, me dit-il, que vous me baptisâtes à Tadoussac, et que vous m'appristes ce qu'il falloit croire, ce qu'il falloit faire, ce qu'il falloit éviter, et ce qu'il falloit demander pour estre sauvé. Depuis ce temps-là, i'ay executé soigneusement l ce que vous m'enseignastes, et ie ne sçache pas avoir rien oublié. Il instruisoit ses enfans, et sa femme durant qu'elle vivoit, et avoit vn soin particulier à ce qu'ils sceussent parfaitement leur creance. Il me parcourut toutes les actions de la journée, et me dit, voila ce que ie fais chaque jour, voila ce que ie dis à Dieu, et c'estoient d'excellentes prieres. Il est vray que j'eus de la confusion d'entendre et de l voir comme cét homme Sauvage vivoit dans vne parfaite innocence. Il m'adiousta que la raison pourquoy il avoit tant souhaité de me voir, estoit pour communier, et pour m'entendre parler de Dieu, et de l'autre vie.

le ne scaurois finir ma Lettre par une chose plus consolante. Mon R. P. Vostre tres-humble et tres-obeïssant serviteur en N. S.

CHARLES ALBANEL.

Ioignons à ces morts precieuses de nos Chrestiens dont il est parlé en ces deux Lettres, celle d'Iskachirini, Montagnais; il merite icy une place honorable.

Ce jeune homme estant venu auprés de Quebec dans la compagnie des Francois qu'il aimoit beaucoup, desquels il estoit aussi beaucoup aimé, y fut surpris de la petite verole. Il pensa aussitost à la mort et à la penitence, et fit appeler un de nos Peres. Le Pere, ayant passé incontinent nostre grande Riviere | service solennel pour le repos de leurs

Le vingt-unième je baptisay huit | de Saint Laurent, pour l'aller assister, trouva qu'il avoit fait attacher son Crucifix dans un certain lieu, d'où il le pôt voir; que tenant son Chapelet dans sa main, il adressoit ses prieres tantost à Iesvs Christ, tantost à la tres-sainte Vierge, en qui il avoit une singuliere confiance. Il fit au Pere sa Confession generale, receut de sa main le saint Viatique, et l'Extréme Onction, et mourut dans l'exercice des actes de vertu. et d'un saint colloque qu'il avoit auec Dieu. Le grand soin qu'il avoit eu dans les bois des Peres Missionnaires, et des François, luy peut avoir merité la grace de mourir saintement dans la maison d'un François, qui n'a rien oublié pour le secourir dans sa maladie.

Le soin de recourir au Sacrement de la penitence est admirable dans nos Sauvages. Il a esté merveilleux dans ce ieune guerrier dont nous venons d'écrire la pieuse mort : mais il semble ne l'avoir pas moins esté dans vne femme Attikamegue, qui estant surprise dans les bois du mesme mal que ce ieune homme, et se voyant sans Coafesseur, appella sa sœur aisnée qui la servoit, et luy dit : Ma sœur, i'ay un grand regret de mourir sans Confession, neantmoins i'espere de la bonté de Dieu qu'il me pardonnera mes fautes, puisque i en suis marrie. En verité le saint Esprit souffle où il luy plaist, et fait ses graces à qui bon luy semble.

Tous les Sauvages Chrestiens qui sont morts cette année aux environs de Quebec, et du Cap de la Madeleine, ont fait voir comme la foy estoit fortement establie dans leurs ames. Les Peres qui les ont assistez à la mort dans les Forests, avec des fatigues incroyables, en sont revenus infiniment consolez de leur avoir veu finir la vie dans des sentimens si Chrestiens, que ceux qu'ils ont fait paroistre. Quelques Catechumenes qui avoient différé leur Baptesme, l'ont demandé avec instance. La mort de tant de Sauvages a touché sensible ment le cœur de Monseigneur de Petrés nôtre Evesque, qui leur sert de protecteur et de pere. Il a fait faire un

ames, et comme il travaille de toutes | sent vescu plus longtemps. ses forces a cultiver l'Eglise des Fran-Jemme fut ravie de cette proposition, et cos-, il nouble aussi rien pour con- des-lors ils resolurent d'un commus vertir les paquees Sauvages, et esten- consentement d'en faire un present à dre ainsi les bornes de l'empire de Nostre-Dame ; mais l'execution de co lessa-l'must, dans un pais si vaste, pieux dessein fut retardée iusqu'à la et people d'un si grand nombre de Bar- i maladie, d'ignace, qui commenca le

#### CHAPITER IV.

## De la Mission Huronne.

Cette Mission a pris le nom de l'Annone extron d. Nostro-Dame, et est proche de la ville de Quebec.

Ce que nous en autr-for florissante. ollons rapporter est vue preude de cét Elogo que nous venous d'en faire.

### Recit de la mort tres-chrestienne d'Ignace Saoukenhohi.

Le Pere Chaumonot qui a le soin de cette Missi in dopins plusieurs années, l parte de la vis et de la mort de ce bon Chrestien en ces termes :

Le Printemps passe ce vertueux homme s'entreteueut avec sa femme de la bellemort de deux de leurs enfans, dont il aeste parle dans les Relations des anners derm res, il lux dit qu'il pensont seregisement and movens d'en obtentr de theavir pereille, et quavant esté! mspire de « adresser à la sainte Vierge, ! alin d'impetrer cette grace par son intercession, il avoit pris resolution de In faire hariture de ce que leurs enfans la perte qu'ils feroient en sa peravoient laisse : seavoir des peaux de sonne ; mais le malade me declara Castor qui estoient destinees a leur bientost que cette compassion trop nachepter dequey se couurir, s'ils ous- turelle ne luy plaisoit gueres.

La bonne vingtième Feurier par vue tres-violents piguresie. Deux iours apres, tout abattuqu'il estoit, il voulut se transporter dans la Chapelle, soûtenu de deux de ses nepveux, pour y recevoir son Seigneur ; ensuite dequoy estant remporté dans sa Cabane, le Laffay voir bientost aprés. A peine me fus-ie assis auprés de luy, qu'il me dit : Mon Pere, t'ay un petit present à faire à la Sointe Vierge, le vous prie de l'agreer pour elle; voila quelques castors qui apparlenoient à mes enfans, le les luy offre On en aparle assez amplement dans la de bon cœur. Elle a si bon som d'eux Relation precedente; elle n'est com-dans le Ciel, il est iuste qu'ils l'en re-posce que des restes des debris de connoissent sur terre, du peu qu'ils y l'ancienne Eglese des Hurons; et neant- ont faisse. Le pauure homme, voyant moins ell cramasse dans le petit nombre, que le l'acceptois, en témoigna un sinde Chrestiens qui la composent, toute; guher contentement, aussi bien que sa la foy et toute la piete de cette multi- femme ; et ils m'en remercierent i va tude si gran le de fid des qui la rendoient et l'autre, comme si le les eusse fort obligez.

> Ce petit present agrea tellement à Nostre-Dame, qu'on ne seauroit simaginer combine grande fut l'assistance qu'elle rendit a ce bon homme pour le disposer a bien mourir Hurant les neuf iours de sa maladie il ne témoigna iamais aucune apprehension de la mort, quov qu'il scent bien qu'il ne pouvoil Leviler. Quand il voyoit les soms que te prenots de le faire saigner, purger, el de lay faire donner qu'iques rafraichissemens, pour temperer l'ardeur de son mal, il disoit tout bas a sa femme : helas, que de pennes prend ce parture Pere 1 comma st fon devois guerir: non certes to n'en gueriray pas

> Lors qu'on scent dans le Bourg le danger où il estoit, ce ne furent que continuelles visites de ses amis, qui luy temoignoient estre tres-affliges de

chel; il luv disoit souvent : Grand Saint, c'est vous qui nous avez heureusement conduits au lieu où nous demeurons à cette heure; nous sommes sur vos terres : regardez-moy comme un de vos sujets, et comme tel defendez mov des l malins Esprits. - Quov qu'il implorast souvent le secours de plusieurs autres! Saints, neantmoins sa plus grande confiance estoit en la sainte Famille de **qu**'à ce qu'il expira.

**d**e vertu, que faisoit ce bon homme) ie ne puis douter que ce ne fust un effet. tout visible de l'assistance toute extraordinaire que la sainte Vierge luy don**n**oit à cette derniere heure. avec vne profond humilité il deman-! froit, et tantost il vaissoit ses douleurs ! lesvs! que vous seul enssiez souffert, et qu'vn pecheur tel que le suis, n'endurat rien? Non certes, il faut que le criminel soit puny, puis qu'il a fait le D'autres fois il baisoit le Crucitix **au**'il tenoit en main, et lui disoit : Helas Seigneur! sans vous je n'aurois jamais évite les peines de l'Enfer ; sans vous ie n'aurois iamais, en ancune esperance. du Ciel. Ah, combien vous av-je constéde sang! ali, combien avez-vous souffert **p**our me meriter la vie eternelle? mass helas, combien av-ic en de reconnoisbrûle du desir d'aller au Ciel prompte- pendant laquelle il demeura toùjours ment pour vous en remercier durant immobile. Es mains ionites sur la poi-Loute vue eternité.

estoit, comme il ne pouvoit plus porter que l'huil- luy manque, et enfin il ferà sa bouche le Crucifix. Il le tenoit colle una de luy mesmo les veux en rendant sur sa poietrine, et n'avant pas assez les derniers sonpirs. de force pour faire le signe de la Croix. comme on le fait d'ordinaire, il le fais began soin si extraordinaire de l'aider soft continuellement sur son cour. Des à faire vie si belle mort, porta encore que le luyeus suggeré qu'il y avoit Indul-| plus loin son-assistance :- car-aussitost

Il avoit grande confiance à Saint Mi-| gence plenière pour ceux qui à l'article de la mort invoquoient, ou de bouche, ou au moins de cœur. le sacré nom de Irsvs, il commenca aussitost à le prononcer, et il le faisoit si souvent, que toutes les fois qu'il respiroit, ce saint Nom sortoit de sa bouche, et on remarqua que ce fut la derniere action que fit son ame, au moment qu'elle sortit de son corps.

Comme il se sentit baisse notablelesvs, de Manie et de Saint-Ioseen ; et ment, il dit à sa femme : BonDien, que il ne cessa de reciter leur. Chapelet jus- lle Pere me differe longtemps l'Extreme-Onction! Vas luv dire, ie te prie, qu'il l'admiray sur tout les excellens actes | se haste, car le crains de n'avoir pas à temps ce Sacrement; est-ce qu'il pense lors, qu'il se vovoit proche de sa fin, et | que m'estant confessé et communié, 📑 n'ay pas besoin de ce secours, pour l'entière abolition de mes crimes ? Ah! que Dien voit bien en moy d'autres pe-Tantost chez, que coux dont le me suis confresie. - C'est ce qui me porte de desirer doit pardon deses pechez, il offroit à lavec ardeur de recevoir ce dernier Sala justice divine pour effacer la peine crement, afin que par sa vertu le reste qui luy estoit dené, le mal qu'il souf- (de mes fautes soit effacé. Comme il disoit ces paroles, l'entray dans sa Caà celles du Sauveur mourant : il luy ban avec la sainte Hostie, et les saintes disoit : Seroit-il raisonnable, ò mon Huiles, pour luy donner le Viatique et l'Extreme-Ouction. Ce fut alors qu'on vit un epanonissement sur son visage. et vue jove toute extraordinaire, et qu'après avoir recen son. Seigneur avec vne admirable pieté, il se disposa luv-

Fort pen de temps après il tomba en sance pour des bienfaits și signalez. Te Tagonie qui dura l'espace de deux heures, trine, sans aucune violence, aussi dou-Dans l'accablement du mal où il cement qu'yne lampe, qui s'esteint lors

mém : à recevoir les saintes Onctions.

Ell forma aussi de luy mesme, les prieres

par lesquelles il demandot pardon à

Dieu des fautes qu'il avoit commises

dans chaeune des parties du corps aus-

quelles on appliquoit les Hailes sa-

Crees.

La bonté de la sainte Vierge qui avoit

que l'on eût porté à Quebec les nouvelles de son trépas, elle inspira à Monseigneur l'Evesque de luy faire un service solemnel dans la grande Eglise Paroissiale. Aussitost il donna ordre à un de nos Peres, de me mander que ie fisse apporter le corps à Quebec, pour l'y enterrer, aprés qu'on y auroit celebré la sainte Messe pour le defunt.

Le lendemain vingt-deuxième de Fevrier Nostre Seigneur modera la rigueur du froid qui avoit duré plusieurs iours, mais iustement autant de temps qu'il en falloit pour apporter ce corps à Quebec, luy faire le service, et l'enterrer. Puis le froid et le mauvais temps recommencerent tout de nouveau.

Il n'y eut quasi pas vn Nabitant du Bourg des Hurons qui n'accompagnast le corps de leur bon Capitaine. hommes, les femmes et les enfans, tous voulurent luy rendre les derniers devoirs.

Mais lors qu'ils arriverent à Quebec. ils furent surpris de voir l'appareil avec lequel on fit le service. Il y avoit quantité de torches allumées autour du corps ; tout le Clergé assista à la grande Messe des morts, qu'on chanta avec les ceremonies les plus solemnelles de l'Eglise. Mais surtout, la presence de Monseigneur l'Evesque, et la devotion avec laquelle il prioit pour le defunct, ravit tellement ces pauures gens, qu'ils ne scavoient s'ils devoient plûtost pleurer de ioye pour l'honneur qu'on rendoit à un de leurs compatriotes, que de tristesse pour sa mort.

Aprés qu'on eût mis le corpsen terre, sa femme, qui avoit assisté à toute la ceremonie, me tira à part, pour me mettre un grand collier de Pourcelaine de plus de quatre mille grains, avec vne peau d'Orignac trés-bien peinte à leur façon, me disant : Mon Pere, ie n'ay iamais graces à Dieu, recherché les biens de la terre, mais ie vous advoue que maintenant ie voudrois en avoir, pour les distribuer aux gens de bien, | pour les engager à procurer au plustost par leurs prieres, l'entrée du Paradis chrestienne ne nous apprend pas à nous

son de Monseigneur l'Evesque, et pour la vostre; et cette peau pour les Religieuses Vrsulines et Hospitalieres, afin que tout ce que vous estes de serviteurs et de servantes de Dieu, vous continuiez à secourir de vos prieres l'ame du pauure defunt.

Deux iours aprés l'enterrement, estant allé dans sa Cabanne pour la consoler. ie suis surpris de voir dans vne femme sauvage, tant de tendresse enuers son defunt mary, et comme un desir insatiable de l'assister dans le besoin qu'il pourroit auoir des suffrages des gens de bien. Elle avoit de reste quelques hardes du defunt, des raquettes, voe belle ceinture, et un beau plat : elle me presente ces choses, me suppliant de les donner à quelque François que le sceusse estre homme de bien, pour l'obliger par reconnoissance, à contribuer de ses prieres à la déliurance de son cher mary, si peut-estre il estoit encore dans le Purgatoire. Ce bon cœur me toucha si fort, que i'eus de la peine à retenir mes larmes, et j'avois vne merueilleuse consolation de trouver parmy la Barbarie, tant de pieté enuers l'ame d'vn mary defunt. Ie ne doute nullement que si elle eust herité de luy des tresors, tels que les grands Seigneurs en laissent à leurs heritiers en mourant, elle ne les eust pas moins distribuez pour le soulagement de son ame, qu'elle fit ce petit meuble qu'il luy avoit laissé.

Ils s'entraimoient chrestiennement, et avec vne telle deference l'un enuers l'autre, qu'elle m'a asseuré qu'en vingt ans, qu'ils avoient vescu ensemble, iamais ils n'avoient eu le moindre mécontentement l'un de l'autre. Elle avoit remarqué en luy vne si grande douceur pour tout le monde, qu'ayant souuent esté assez mal traité par des personnes emportées, iamais il ne s'en estoit ressenty, quoy qu'il fust tres-courageux et intrepide dans le peril. Et il répondoit à ceux qui l'accusoient de lâcheté en ces rencontres, que la generosité à mon mary. Ce Collier est pour la mai- | venger autrement de nosennemis, qu'es

mens receu du mal.

epuis trois ans, qu'il fat créé le Capi-pais. sine de sa Nation expliquer combien il s'est dignement de s'esteindre, il iette ordinairement convoquent pour deliberer des affaires entendu dire une fois dans une exhorund ques. Ce qu'il faisont particulie-sment quand il y avoit des froquois, a d'autres estrangers encore infideles. ous avons seu par les l'ettres de nos a de la peine a penser mesme a d'autres ne nous leur disions.

Au reste, il n'entretenoit pas ces strangers des veritez de l'Evangile inifferemment en tout temps; mais il bossissoit particulierement la nuit, rsquals extorent debarrassez des aftires et des visites. C'estoit en ce mps de repos que ca pieux Capitaine renoit plaisir de passer deux ou trois eures entieres de la nuit à leur explimer nos inviteres, sans que jamais s'ennuvassent de l'entendre; au ontraire l'impatience qu'ils avoient de pavoir la sinte de ce qu'ils avoient comsence, feur faisoit souhaiter la puit du ndemain pour entendre Ignace.

Dorg, baste en l'honn ur de la sainte l'égalite qui estoit malterable. Tierge, il montra un desir non pareil qu'il avoit recueilly ; en quoy il fut la mort de ce saint !

ivy de tout le reste des habitans du Vne bonne Chrest lourg. Ce fut luy aussi qui s'estant' lene, me disoit aujourd'huy : l'ay ven

laissant du bien à ceux de qui nous [appercen que les François tous les Dimanches, offroient un pain benit avec Tous les Hurons et les François qui quelque peu d'argent, solheita tous conneissoient ce bon Ignace, le regret- les Hurons de les uniter, et de donner nt beaucoup à cause de ses belles à l'offrande, au hen d'argent, de la salitez, qui eclatorent particulierement, pourcelaine qui est la monnoye de leur

Lorsqu'un flambeau est sur le point equitte de cette charge, taut en ce une clarté plus lumineuse; aussi la qui regardoit le culte divin, qu'en ce bon Ignace, un mois auparavant qu'il un estoit de la Police. Il ne perdoit tombast dans la maladie dont il est Foy dans toutes les assemblees qu'il tout a fait eclatantes. Comme il m'edt choses qu'a son mal, il profita tellement de cet advis, que deslors il comminça à voient asseure a leur retour, qu'après (augmenter notablement ses prieres, poir entendu Ignace parler de la Foy ; tant dans l'Eglise que dans sa Cabanne. prestienne, ils estoient demourez con- il sembloit à le voir, dit sa femme, nnous de la verite de nostre Religion, qu'il fist comme d's gens, lesquels quals ne pouvoient plus douter de ce avant que d'entreprendre un long vovage, ont un empressement extraordinaire a se pourvoir de quantite de provisions, qui lear sont necessaires sur le chemin.

Les neuf dermers jours de sa vie, sa Cabann restort toujours pleme de mondo. tant de Sauvages, que de François, qui venoient pour le consoler, et tous en retournoient grandement edifiez de la patience et de la donceur avec laquelle de le voyonent souffrir son mal, lequel estart si violent, qu'il l'anneschoit mesme de respirer. Jamais on ne l'entendit se plaindre ; iamais il ne refusa ny saignee, ny misterine, ny autres remedes, pour amers et pour difficules quals fussent; ramais il no fit paroistre aucun chagem sur son vis ige : D'abord qu'il vit une Eglise dans son au contraire, on remarquoit en luy une

Quelques Harons en conservent enle faire contribuer ses Compatrioles à core à present une si douce memoire, decoration. Pour leur en donner qu'ils medisent de temps en temps. Oh, exemple, il commença tout le premier que se meure comme lighace! o mon payer tres-exactement les dixmes de Pere, comment pourray-ie mourir de

Vne bonne Chrestienne nommée He-

que vous disiez il y a quelque temps, que l'on meurt comme on a vescu. il ne s'en reservoit pour luy, qu'après Ignace a toûjours vescu dans les sentimens d'une pieté exemplaire envers Dieu, d'une charité ardente à l'égard de ses freres, et d'une extraordinaire bonté pour tout le monde ; et c'est avec ces dispositions que nous l'avons veu mourir.

Ceux qui ont plus profité de sa mort, sont ses parens; il les appella tous un peu avant que de perdre la parole, pour leur dire : C'est à cette heure, mes chers parens, que ie connois avoir mal employé mes affections, en aimant le bien de la terre : ie ne vois rien maintenant d'aimable à ma mort, que le peu de bonnes œuures de ma vie passée. Rien ne me donne presentement de la consolation, que de certains petits services que j'ay rendus à Dieu, et à mon prochain. Desabusez vous à mes depens, mes bons amis, n'aimez et ne recherchez rien en ce monde, que ce qui pourra vous réjouir à vostre mort. Ce peu de mots a fait vne telle impression sur l'esprit de ces pauures Sauvages, qu'ils ne parlent quasi d'autres choses, que de mépriser tous les biens de la fortune, et de n'estimer que les bonnes actions qui nous peuuent adoucir l les amertumes de la mort.

Le frere du defunt me vint trouver dans l'Eglise, un peu aprés qu'il eut expiré, pour me prier de prendre le mesme soin pour luy, et pour ses autres parens, que j'avois pris pour Ignace; qu'ils estoient bien resolus de l'imiter et de correspondre à mes soins, autant qu'avoit fait celuy dont Dieu avoit disposé.

Sa charité pour le prochain a esté | remarquable : lorsque les Hurons n'avoient point de champs à semer leur bled d'Inde, ayant esté chassez par les Iroquois, de ceux qu'ils auoient defrichez à l'Isle d'Orleans, quantité d'habitans François en offroient au bon Ignace: car ils l'aimoient. Il acceptoit volontiers leurs offres, avec beaucoup de civilité et de remercimens; mais le plustost qu'il le pouvoit, il distribuoit ces | tite Eglise, pour le lieu de sa demeure,

en la personne d'Ignace la verité de ce | terres aux pauures vefues, et aux familles les plus incapables de s'en procurer; et que tout le monde en estoit pourven. Lorsqu'il revenoit de la chasse, il distribuoit quasi tout ce qu'il en rapportoit à ceux qui en avoient besoin, et particulierement aux malades. Si quelques habitans François s'adressoientà luy, pour achepter de son bled pour semer, il n'en vouloit iamais rien prendre, s'estimant trop heureux d'avoir occasion en ce peu de chose, de reconnoistre l'amour que tous les François luy portoient.

> Quand il arrivoit quelque querelle entre ceux de sa Nation, il n'est pas croiable avec combien de zele il s'enployoit à les accommoder, et à empescher le desordre qui en pouvoit arriver.

> Toutes les Festes et tous les Dimanohes sa Cabane estoit pleine de François, qui estant venus de loin pour assister à la Messe, s'y alloient chauser, en attendant qu'on la commençast. Cela l'incommodoit tellement, que le plus souvent ny luy, ny sa femme, ny ses enfans, ne pouvoient s'approcher du feu, qui estoit occupé par tant d'étrangers, sans que pourtant il monstrast iamais la moindre froideur à ces hostes importuns; non pas mesme estant au lit de la mort, lorsqu'vn François estant venu pour se chauffer à l'ordinaire, et ne scachant pas l'estat de nostre malade, il se mit deuant luy, et sans y prendre garde, secoña sur luy toute la neige dont il estoit couvert sans que iamais Ignace en fit paroistre aucun mécontentement.

#### Quelques autres remarques touchant cett Mission Huronne.

La petite verole a depuis un an lerieusement desolé cette colonie. Les Montagnais et les Algonquins en sont quasi tous morts. Nos Hurons qui en ont esté presque tous atteints, attribuent leur guerison à Nostre Dame de Foy, qui ayant daigné choisir leur pe-

a bien voulu prendre aussi tous à sa sans aucune obligation que celle que protection. le n'ay perdu que quatre personnes en tout le temps qu'a dure capendant à cause sculement qu'il clort cette contagion.

l'appellions autrefois, à cause de sa sepulture, sans luy offrir quelque chose Serte, estat devenu un lacob durant sa i pour faire prier liveu pour le repos de maladie, qui a dure six mois, et qui son ame. Cette bonne fille d'estina a luy causoit des incommoditez incroya- cette œutre de charite vae belle coubles. le l'av veu environ un mois tel- verture de ratine rouge, dont elle « halement convert de pelde verole, qu'il maroit aucune partie de son corps qui cut de la peine à y consentir. l'ens en fust exempte. Il a passé un autre connoissance de cette petite dispute, et mois depouille de sa peau qui luy fut enlevee par la violence de ce mal, dis à la nière que le ue voulois point at il demeura ainsi tout en sang, au mi- que sa fille se privast de l'ying le habilthey des grands froids, et presque tout lement honneste qu'elle pouvoit auoir ; pleureste; ensuite d'un asthine qui le de Pourcelaine, afin que l'on priast suffequent, et luy estent la respiration. They pour l'ame du defunt, et que sous Neantmeins parmy de si grands manx, main le le leur rendrois, sans que e u av tamais pu decouurir en luy au- pourtant le defunt y perdist rien, pour came marque d'impatience; et luy lequel ie dirois, et ferois dire les Messes estant echappe un jour de dire ces pa- qu'il falloit. La mere fut ravie de ce roles : O mon Dieu, que mes douleurs | pelit accommodement ; mais l'avant dre ? if y ayez point degard. They, du jugement de passer pour des hypomon bien! si ce n'est pas assez de souf- crites? Pourrious-nous souffrir le refor encore tout le Printemps prochain, proche que nous feroit nostre luce, d'apour l'expusion de mes pechez ; pro- voir voulu paroistre liberales et miseri-ionz z mes douleurs autant qu'il vous cordicuses envers le paiure trepasse,

Calame, pour l'assister, le l'entendois, il ne faut point vier de ces adresses ny apostropher le Crucifix, en ces fermes; des supercheries avec bien. Le suis O lassa mon Sauveur, que de peines d'advis que nous donnous tout de bon-Your auez pris pour moy, vous qui au Seigneur de nos vies, ce que nous estiez si saint! Faut-il donc que le sois auons de plus cher, atin qu'au phitost sensible aux souffrances, moy qui ne il ayt pitie de l'ame du pauure Mathieu. tuis qu'en grand pecheur! Ce qu'il pro-nonçoit avec tant de devotion, en bai-la fille, et la charite l'emporta par descant son (ruefix, qu'il eust attendry sus l'épargne qu'elle vouloit faire en les cœurs les plus endurcis de œux qui cette occasion.

l'aurosent veu.

Gandigonlira, a la mort de ce seune pression sur le vieur de nos flurons, boute la charge de ce paquire chrestien, paquireté, pour les incommodites qu'elle durant tout le cours de ses maladies, leur apporte, mais sentement a cause

nons impose la charite du prochain, et mort dans leur Cabane, elles augent De us petit nombre a esté Mathieu de la peine a laisser enlever son corps Atarannouenta, lequel d'Esau que nous hors de chez elles, pour lay donn e la billoit les bonnes festes; mais sa mère y voulus remedier en cette sorte. Après cela il fust attaque d'une mais qu'elle donnast plutost un Colher ont de longue durée! Incontinent il proposé à sa fille, elle la remiora bien reprit soy mesme en disant : Par- loin Comment, ma mere, luy dit-elle, Jon, mon Seigneur, que viens-je de n'aurions-nous point de honte au jour , quoy qu'en effet nous n'enssions rien Vice nort que restors conché dans sa donne pour luy? Non, non, ma mère,

Au reste cette devotion envers les le ne pois obmettre ce que fit Marie ames du Purgatoire fait vue telle im-Elle et sa mere avoient en qu'ils ne craignent plus maintenant la rans aucune esperance de gam, ny qu'elle leur osteroit le moyen de faire des presens pour honorer la mort de l leurs proches, et leur procurer des Prieres et des Messes. Il y en a mesme qui se laisseroient plûtost mourir de faim, que d'engager ou de vendre certains meubles qu'ils ont destinezau soulagement de ceux de leur famille qui doivent mourir avant eux. Quand ils reviennent de la chasse, i'ay souvent remarqué que des peaux qu'ils en raportent, ils en employent vne bonne partie à achepter de la Pourcelaine qu'ils mettent en reserve, pour l'appliquer à ces bonnes œuures.

Quelques personnes de pieté ont remarqué qu'il n'est guere de villes parmy les Chrestiens, où il n'y ayt quelque la peine à croire combien ensuite cette Eglise ou Chapelle, dans laquelle le Fils de Dieu prend plaisir d'honorer sa sainte Mere, par vne infinité de graces | qu'il y accorde à ceux qui y viennent implorer le secours de cette grande Reyne. C'est ce qu'on éprouue presen-

tement à Ouebec.

L'an passé on envoya à nostre Rd. Pere superieur vne statuë de la bien heureuse Vierge, faite du chesne dans lequel il y a plusieurs années qu'on trouva vne Image miraculeuse de Nostre Dame de Foy, prés de la ville de Dinan, au païs de Liege; et comme ceux qui envoioient cette statuë, avoient témoigné qu'ils souhaitoient qu'elle fust placée en quelque Chapelle où les Sauvages font ordinairement leurs exercices de pieté, asin qu'ils y puissent honorer la Mere de Dieu, et luy demander les graces necessaires pour la conversion de tous ces peuples de la Nouvelle France, le R. Pere superieur ne douta point que la Divine Providence ne luy eust ménagé ce precieux don, pour vne petite Eglise qu'on venoit d'achever dans vne Bourgade des Hurons, éloignée d'vne lieuë et demie de Quebec, que Monsei- autre occasion. gneur nôtre Evesque avoit voulu qu'on l

dediast à Nostre-Dame, sous le titre de l'Annonciation.

Cette Image de la sainte Vierge sut solennellement exposée le iour de la Natiuité de la tres-sainte Vierge, que la première Messe se dit en cette Chapelle, et tout ce qui 'y estoit de Sauvages luy offrirent en mesme temps, et cette petite Eglise, qu'ils luy avoient bastie, et leurs cœurs pour temple vivant de

son Fils Irsvs-Christ.

Cette Mere de misericorde nous a fait voir clairement qu'elle avoit agreé l'offrande de ces bonnes gens, et le desir qu'ils ont fait paroistre de la voir honorée en ce lieu. Et certes on auroit de Chapelle fut frequentée. Les Dimanthes et les Festes il y vient de toutes parts tant de Pelerins, des habitations Françoises, qui sont mesme les plus éloignées, que souvent ils ne peuvent pas tous y entrer. Plusieurs y font des neuvaines entieres, et d'autres qui ne peuvent pas quitter pour un si long temps leur ménage, substituent en leur place de bons Chrestiens Hurons, pour rendre à la sainte Vierge durant neuf iours, les respects qu'ils voudroient eux-mesmes luy presenter.

Cette devotion envers la Vierge ne so termine pas seulement à reciter en son honneur quelques prieres, elle passe iusques aux effets. Il n'y a quasi pas un des Habitans de cette coste, pour pauvre qu'il soit, qui ne se soit efforcé de luy presenter quelque chose.

La Mere de misericorde a trop de bonté pour ne pas reconnoistre la ferveur de ces bonnes gens, par des faveurs toutes extraordinaires. le détail de ses graces, et de la devotion de ces bonnes gens seroit trop long à faire, nous le reserverons pour quelque DE LA

# MISSION DES MARTYRS

DANS LE PAIS D'AGNIÉ OU DES IROQUOIS INFERIEURS.

CHAPITRE V.

§ 1.

De la guerre des Agniés avec la Nation des Loups.

E Pere lean Pierron, qui a le soin de gur suit:

Vne des choses des plus considerables que l'aye a escrire, est l'altaque de Gandaouagué, qui est l'une de nos meilleures Houtgades, et la plus avancer vers le pais ennemy. Le dix-huitieme d'Aoust 1669, trois cens de la Nation des Loups, qui habitent le long de la Mer, vers Baston dans la Nouvelle Angleterre, se presenterent devant la palesade des la pointe du jour, et compencerent à faire une si furieuse décharge de fusik, que les balles percant et les pieux et les cabannes, eveillerent bientost les hommes, les femmes et les enfans qui estment alors quasi tous profondement endormis. Les hommes prirent aussitost le fusil et la hache en main, et pendant qu'ils defendoient la palesade, les femmes estoient les unes l'able repas. laire des balles, et les autres a s'aro'd arrayort quelque irruption.

Quatre frequent fuez d'abord dans la chaleur du combat, et deux blessez, dont l'un mourut fort peu de lemps apres. Le Bourg voisin alarme rapide, et comme ils suivoient le couprend la fuitle de toutes parts, et porte rant de l'eau, ils faisoient vne fort de quatre lieues de ces deux premiers surpris dans leur marche, ils firent Forts, que tout le pais estoit perdu, que avancer quelques-uns de leurs gena Gandaoaugue estoit assiege par une ar- pour aller en queste de l'ennemy, et

mée de Loups, que toute la jeunesse estoit déja par terre, et que peut estre Gandagaro, qui est le Fort voisin, étoit à present a l'extremite.

Cette nouvelle s'estant répandue par tout le pais, des les huit beures du matin nos Guerriers sans se troubler. s'habilient promptement de tout ce qu'ils ont de plus precieux, selon la constume a cette Mission, a luy mesme écrit ce qui ils observent en ces rencontres, et tous, sans aucun autre chef, qui les commande, que leur propre courage, donnent avec force sur l'ennemy.

> le fus des premiers à marcher, pour voir si parmy tout le carnage qui se faisoit aux palissades du Bourg, et ou tant d'ames infidelles se perdoient, le ne pourrois pas en sauver quelqu'une.

> A nostre arrivee, nous n'entendismes que des cris lugubres, sur la mort des plus braves de ce Bourg : Lennemy s'estoit déjà retire après deux heures environ de combat fort opiniastre de part et d'autre. Il n'y cût qu'un seul guerrier de la Nation des Loups qui demeura sur la place, et le vis qu'un Barbare, luy ayant coupe les mains et les pieds, l'écorcha, et enleva la chair de dessus les os, pour en faire un detes-

Tous nos guerriers estant arrivés, et mer de consteaux et d'armes defensives, ne trouvans plus l'ennemy, firent faire promptement des farmes, pour le poursurve dans sa retraite. Les provisions estant prestes, ils se mirent aussitost en Canot sur nostre riviere qui est fort a nouvelle à Tronnontoguen, esloigné grande dibgence. Mais la nuit les ayant

découurir sans bruit le lieu où il s'estoit | devant eux pour se couvrir ; ce qu'ils Comme ces avant-coureurs y furent arrivez, ils voulurent pour en remarquer mieux la situation, s'en approcher de fort prez; mais ils ne le purent faire si doucement, que quel- Loups ne laisserent pas de faire grand qu'un des Loups qui estoient postez assez prés d'eux, ayant entendu du bruit ne criast selon leur coustume, Koüć, Koüé (c'est le qui-va-làdes Sauvages); cependant comme on ne répondit rien, et qu'il ne pût aussi rien découurir, il ne iugea pas à propos de donner l'alarme.

Les espions s'en estant retournez, ayans fait leur rapport de l'estat où estoit l'ennemy, on prit resolution, non pas de l'attaquer dans son reduit, où il paroissoit trop bien retranché, mais de luy dresser une embuscade sur la route qu'on croyoit qu'il devoit tenir.

Pour executer ce dessein, l'Iroquois prend un grand détour, va dresser son embuscade dans un lieu escarpé et fort avantageux, d'où l'on commandoit tout le chemin qui mene aux Hollandois. Le matin les Loups decampent, et comme ils marchoient dans un defilé, selon la coustume des Sauvages, douze d'entr'eux s'engagent sans y penser dans l'embuscade. Vne gresle de balles dont ils se virent tout d'un coup accueillis, mit aussitost en fuite ceux que le hazard avoit espargnez. Des cris épouvantables s'éleverent aussitost de toutes parts dans la forest, et les Loups s'estant ralliez au mesme lieu où ils avoient campé, l'Iroquois les poursuivit avec Les ayant joints, ils livrerent chaleur. un furieux assaut ; d'abord les Loups firent vne vigoureuse resistance: mais la lâcheté de quelques-uns d'entre eux les ayant obligez de ceder à la fureur des Iroquois, dix de toute la troupe s'enfoncerent dans la terre, pour se defendre jusqu'à la mort. Ce nouveau retranchement fatigua horriblement nos Agniers; mais comme ils sont gens infatigables et vaillans, ils ne perdirent ny le courage, ny l'esperance de les y forcer; et pour le faire avec moins de l peril, ils se servirent d'un vieux arbre qu'ils trouverent là, et qu'ils porterent | viron trois heures aprés midy, ie partis

pouvoient faire, ne montant qu'un à un au lieu où l'ennemy s'estoit fortifié. Neantmoins cette adresse leur fut inutile ; car nonobstant cette machine, les feu de toutes parts, de tuer et de blesser quantité de nos gens ; et le combat asseurément leur auroit esté encore beaucoup plus funeste, si la nuit qui survint ne l'eût terminé. Nos Sauvages avoient pris d'abord quatre femmes des ennemis, de vingt-quatre qui estoient venuës en cette expedition, et six hommes ensuite, dans la chaleur du combat.

Le lendemain matin comme ils revenoient à la charge, ils trouverent que l'ennemy s'estoit sauvé la nuit, et qu'il les avoit laissez maistres du champ de Les victorieux, suivant la coustume des Sauvages, couperent les testes de ceux des Loups qui estoient demeurez sur la place, pour en enle**ver** les chevelures ; et ensuite ils prirentle soin d'enterrer ceux de leurs gens qui estoient morts dans la bataille.

On dit qu'il y eut prés de cent Guerriers du costé des ennemis, qui perirent, ou par le fer dans la meslée, ou dans l'eau en fuyant. l'av toùjours en peine à croire que le nombre en fust si grand, parce que les Iroquois ne rapporterent que dix-neuf chevelures de cette defaite.

l'ay appris depuis peu, des Loups qui s'estoient trouvez à ce combat, qu'ils avoient perdu seulemeut cinquante hommes, et les Iroquois prés de quarante; tant de ceux que les Loups tuerent dans leur marche, avant le siege de leur Bourgade, que dans le siege, et dans le combat qui se donna quelques iours aprés. On tient neantmoins qu'ils n'en perdirent que treize sur le champ de bataille.

Tandis que ces choses se passoient i'étois à Gandaoüagué, d'où ie me disposois à faire ma visite ordinaire dans le Bourg voisin, n'ayant pas iugé à propos de suivre nos Sauvages dans l'incertitude d'un evenement dangereux; mais aussitost que l'appris la victoire, ce fut en-

ers, pour voir si le ne pourrois pas en lau Ciel. orter quelques-uns a reconnoistre cey de qui ils tenoient Elieurenx, succez e carrivay encore avant la nuit qui eri que se prenois a leur victoire; dea ; et chicun d'eux s'empressoit a e raconter toutes les particularitez **Fune tournee qui leur** estoitsi glorieuse. tals comme mon principal dessem etoit o visiter les blessez, pour tâcher de l les rendre capables des veritez de notre boy, par l'esperance que le leur l panerois d'une vie elernelle, et luensureuse, ic les vis tous exactement; res quoy l'ens permission de parler 🖰 captus, et le tachav de les instruire ce heu-la mesme, de peur que je ne os Hourgs, a cause du mauvais traiteent que l'animosite de tout le monde pur preparoit.

👓 z volontiers ; mais Dieu me favorisa ; Bement le lendemain, que leur ayant rie fort amplement de nos mysteres, remarquay quals y prenotent plaisir. qu'ils n'estoient pas fort éloignes du ovaume de Deur.

Nous partismes deux jours après le ambat, en compagnie d'un grand nomre, tant de ceux qui s'estoient trouvez combat, que de ceux qui les estoient emis vior. Les victorieux portoient chevelures hien peintes, au bout des : stons faits pour soutenir ces trophées. les Esclaves partagez en plusieurs nous-aun tons, parci que avant une andes, marchoient en chantant; et ame migrorfelle, et aussi capable d'estre omme te m'apperceus qu'une des fem- beureuse dans le Ciel, il estoit du dees captives avoit un enfant malade. I voir d'un Chrestien, de leur procurer à approchant de lus, au temps que pare qu'il ny a qu'un bien, qui nous

boy seul pour aller trouver nos Guer- | bientost aprés pour vivre eternellement

Vous pouvez inger si le ne m'estimay pas bien recomponsé des fatigues de plears armes, le fis une telle diligence, ) mon voyage, d'avoir este accer horreux que d'arracher au Demon une proye ou ou le combat s'estoit donne, et qui qu'il esperoit d'enlever. Mais le Batest esloigne de nostre Bourg de pres l'ptesine que tous les prisonniers me dehuit hours, le leur temoignay la | manderent peu de jours après, fut pour moy un surcroist de consolation, et de nov ils temoignerent in'estre fort obli- joye, qui passe fout ce que l'on en peut s'imaginer.

Après donc que l'eus laissé un peuamortir le feu de la colere et de l'ammosite des froquois à l'égard de ces miserables, voyant qu'on les avoit laissez seals sur Lechafant ou ils venogent d'estre tourmentez, et où ils estoient encore environnez de toutes les chevelures de leurs compatriotes, qui servoient comme de trophec à la glore des victorieux, is m'approchay d'eux, et les avant fait descendre de l'echafaut. purse pas faire si commodement dans lie les menay dans une Cabanne voisine, pour les y disposer à une mort Chrestienne. Comme le leur parlois fortement de leur salut, rentendors quel-Len trouvay deux qui m'entendirent ques-uns des froquois, qui se discient les uns aux autres; Vov-tu comme il avine nos ennemis? el d'autres qui adjoustment, que le devois laisser aussibruler dans Lenfer, des gens qui leur avoient fait tant de many; mais il s'en trouva parmy eux qui advouer ut que ie faisois bien de les instruire, et que la vengeance de l'homme ne devoit pasporter son ressentiment jusqu'au delà des bornes de la vie de son enuemy.

le pris de la occasion de dire a nos Agniers, que l'umois leurs ennemis, in us do mesme amour que l'esyst must pelle portoit à la mamelle, le cries tous le mesme bonheur ; qu'air reste ie te ferois bien de le baptiser, le nous ne devions faire dans le Paradis ovant en danger de mourir : ainsi qu'une belle famille de veritables ains ; us passions un ruisseau, le le ba- aymant tous d'un mesme amour, unit n-ay. Il sembloit que ce pauvre en- en luy tous nos cœurs ; et que c'estoit u attendeit plus que cette grace ce qui m'obligeoit d'aimer leurs enour partir de celle vie : car il mourat | nemis ; mais que pour eux, outre cette

à aymer tous les hommes de cette sorte, l'avois encore pour eux un amour tout particulier, parce que lesve-Curist qui est le Maistre de nos vies, m'avoit envoyé chez eux, pour leur monstrer le chemin du Ciel, et non pas chez les Loups leurs ennemis. Et qu'enfin il estoit juste que le les aimasse plus que les Loups, pinsque le vivois de leurs biens, qu'ils me connoissoient, et qu'ils souffroient que le demeurasse en paix au milieu d'eux, et que ie ne scavois pas si les Loups avoient pour moy les mesmes bontez.

l'estendis ce petit discours avec le plus de force que ie pus, et ie m'arrestay particulierement sur la description de l'Enfer, dont le leur representay vivement les tourmens effroyables, pour leur donner quelque compassion de ces miscrables victimes, qu'ils alloient faire mourir dans les supplices. Mes paroles, aidées de lagrace, firent une telle impression sur ces Barbares, que tous me dirent que le faisois bien de les

instruire. le commençay donc de leur faire une instruction fort ample, de tout ce que ie iugeois necessaire pour les rendre capables de la Foy Chrestienne; et ils m'écouterent avec un silence admirable. Il est vray que le receus vue assistance tout extraordinaire de Dieu, qui me fournit alors de paroles propres, et de puissantes raisons, qui supplecrent à la honte qu'avoit l'interprete dont ie me servois, d'enseigner devant le monde, ce qu'elle n'avoit pas encore bien ap-

Dés que l'instruction fut achevée, ie vis vne femme des captifs, qui de son propre mouvement, commença d'adresser vne longue priere à Issys-Curist, pour luy demander son salut. Ensuite un des plus braves et des plus grands guerriers de cette Nation, qui dans le combat avoit tué de sa propre main plusieurs Iroquois, fit aussi publiquement à Dieu sa priere. le me servis heureusement de la ferveur naissante de ces Neophytes, et aprés avoir porté tous

obligation commune qui m'engageoit | premiers, et que tous eurent esté disposez au saint Baptesme, par les actes que le leur fis faire, le les baptisay.

Aprés vne telle consolation, qui éloit capable d'adoucir toutes les peines et les fatigues de mon employ, le bon Dieu m'en donna vne autre qui ne combla de joye. l'appris qu'une autre bande de guerriers venoit d'arriver à une Bourgade assez peu éloignée du lies où i'estois, et qu'ils avoient une femme captive. Ie m'y transportay aussitost pour voir si 1e ne pourrois pas gagner cette ame à Dieu. Il arriva le plus heureusement du monde, qu'au milieu des cruautez qu'on exerçoit sur elle, i'eus tout le loisir de l'instruire entierement de nos Mysteres, parce qu'elle m'écontoit avec tant de plaisir et de joye, qu'il me sembloit voir sur son visage des marques certaines de sa Predestination; et comme elle ne respiroit que le Paradis, son Baptesme sans doute luy en ouvrit le chemin, estant morie aussitost qu'elle l'eut receu. Que la Providence de Dicu est admirable sur ses Predestinez! et qui auroit crà que cette femme deust trouver son salut dans sa captivité, et au milieu des feut de l'Iroquois, une gloire eternelle qu'elle n'eust possible iamais obtenue si elle cust toujours demeuré dans son pais.

Pendant toutes ces grandes occupations, il me vint une Lettre d'Unnontagué, où nos Peres me priment de my rendre au plus tost. Cette nouvelle m'obligea de retourner promptement sa mes pas à Agnié, et de visiter tous la blessez, dans les six Bourgs qui estoien de ma Mission. Il faut advouer qui Dieu scait bien adoueir quand il lor plaist, les amertumes et les travaux de Missionnaires. l'avois fait en dix jour plus de cent lieuès, pour tâcher parmy ces forests et ces affreuses solitudes de rencontrer quelques ames que l'euss pù gagner à Dieu : et comme si sa bont m'eust voulu recompenser de ce peu di peine que i'avois prise, en me donnant ce que le souhaitois le plus ardemment outre les Loups et cette femme cap tive que i'ens le bien de baptiser, it les autres à suivre l'exemple de ces conferay encore le mesme Sacrement de

vingt-quatre personnes, trois jours Forts de l'ennemy, situé proche de avant que se partisse pour me rendre a Unmontague, parmy lesquels te frouvay des enfans, qui a aftendoient plus que cet heureux moment pour aller au Ciel, et du mourarent presque tous apres y avoir este disposez par le Baptesme.

Ces guerres afforblissent terriblement l'Agmeronnon, et ses victoires mesme, qui luy constent tobjours du sang, ne contribuent pas peu a l'epuiser. Au contraire, rapprens que nos Colonies Françoises se fortifient tous les jours, par le grand nombre de familles qui s'establissent, et par le secours qu'on envove tous les ans de France, de sorte que sur les connoissances que t'ay des deux pais, le puis dire avec verité, que cet ancien et redoutable ennemy n'est plus tant à craindre aux François, qu'il estort : qu'au contraire il apprehende maintenant nos Armes, et na que du respect pour ceux qu'il meprisoit auparavant; ce qui nous est merveilleusement avantageux pour leur conver-

# § 11.

Entreprise de quatre Nations Iroquoises sur un Fort des Loups leurs ennemis.

La victoire de nos Agmers sur les Loups leur a esté plus glorieuse que profitable, à cause qu'ils sont tres-peu de monde en comparaison de leurs ennemis, qui peuvent leur opposer cinquante hommes contre un. Cependant elle n'a pas laisse de leur enfler le courage; et sans considerer que leurs viclures mesmes les affoiblissent, et qu'ils perdoient beaucoup plus dans un seul de leurs guerriers, que leurs ennemis ne perdoient dans cinquante des leurs, ils prirent resolution de se venger de l'affront qu'ils croyonent avoir receu des Sanyages Chrestiens, instruits par des Loups; et les quatre Nations Infe-| ceux de nos Peres qui ont soin des misneures s'estant jointes, comme interessers dans cette commune cause, on de luy, et l'instruisit de nos misteres. fit voe troupe de quatre cens guerriers, i se pauure homme tout rempla de conon pril dessein d'allaquer un des solation, remercia cette generouse Chre-Relation—1670.

Mannate, et de s'en saisir plûtost par quelque stratageme, que par force ouuerte. Leur dessein estoit concerte de la sorte : vue bande de huit ou neuf teunes guerriers devoit aller faire quelque meurtre proche de la l'allissade, ou Fort, afin qu'au bruit de ce massacre, I ennemy sortist hors de la place, et que l'ayant attire dans l'embuscade. ils pussent sans peine se rendre maistres du Fort, lors qu'il seroit dépourveu de sa garnison.

Estant donc arrivés à la veue du Fort. ils disposerent l'embuscade, et envoyerent faire les premieres approches à la Palissade: mais comme ils vinent que personne ne sortoit, et que tout le monde se tenost retranche dans le l'ort, ils resolurent d'en venir à vue guerre ouverte, et d'attaquer la place de la mesme maniere que les Loups avoient attaque Gandaouague; mais certes ce fut avec beaucoup moms de succez ; car ayants rencontre vue Pallissade impenetrable à tous leurs coups, ils desespererent de la pouvoir forcer, et furent enfin obligez de se retirer avec bien de la confusion, sans avoir tue, ni blease aucun des conemis, et deux des leurs ayant esté blassez.

An temps que ces quatre cens hommes retournment sans avoir reussi dans feur entreprise, voe petite bande composce sculement de citiq guerriers, arriua d'un autre quartier, foute glirieuse d'en avoir rapporte vuo chevelure et amene un prisonnier.

le n'estois pas pour lors a Gandaodagué pour le disposer au Baptesme, mais vue de nos Chrestiennes, nommée Marie Tsimolentes, qui anest deja quelquefots fait l'office de Catechiste avec bien du succez, s'estant rendue au heuoù estoit ce captif, elle fut fort surprise de voir qu'il faisoit sa prière b Dieu, selon ce qu'il avoit appris parmy sions Algonquines. Elle s'approcha

charité, dans un païs ennemy, où il avoit crû ne pouvoir trouver autre chose, qu'une cruelle mort. En effet il fut mis à mort quelques jours après ; mais il mourut comme un predestiné, ayant | esté baptisé un peu auparavant. Ce sont comme les premices de cette Nation si nombreuse des Loups, où i'espere qu'un iour Dieu donnera entrée à la fov, et que quelques enfans de ce païs, qui sont allez au Ciel par un beureux Baptesme. y attireront sur leurs parens les benedictions du Ciel, et les lumieres de la Foy.

#### § III.

### De l'estat du Christianisme parmy les Agniés.

Comme ie faisois un iour la visite des Bourgades qui sont du ressort de ma Mission, ce que ie fais tous les huit iours, à moins que le mauvais temps ne me mette dans l'impossibilité de le faire, ie fus estrangement surpris de voir au milieu de la place d'un de ces Bourgs, vne grande Croix qu'on venoit d'y planter. D'abord ie me mis à genoux devant cette Croix, tant pour adorer mon Sauveur qui venoit prendre possession de ce païs, que pour en donner de la veneration aux Habitans ; aprés quoy ie demanday qui estoit celuy dont la pieté s'estoit portée à planter On me répondit que la cette Croix. chose s'estoit faite par le consentement de tous les Habitans, et qu'on l'avoit iugée de tres-grande importance pour l'vtilité publique.

Vne devotion tout ensemble et si nouvelle parmy ces peuples, et si generalement receuë, me combla de ioye, et me porta à me faire instruire du motif qu'ils avoient eu de l'establir. On me dit que celuy qu'ils reconnoissoient tous comme le prophete du païs, avoit appris en songe, qu'il falloit planter vne Croix | au milieu du Bourg, parce qu'elle les l'dequoy travailler les deux années si-

stienne de ce qu'elle luy rendoit cette protegeroit et les defendroit contre leurs ennemis, qui ne pourroient iamais les vaincre, tant qu'elle subsisteroit; que cette Croix estoit la maistresse de la vie. Vous pouvez penser combien ce discours me surprit, et iusqu'où alla mon ravissement, de voir que l'ennemy mesme de la Foy estoit le premierà l'établir. le pris de là sujet de les instruire du mystere de la Croix, et de leur confirmer ce que leur prophete clairement leur avoit dit, qu'elle estoit adorable, et veritablement la source de la vic.

> le ne secus pour lors que penser d'us auquel nos songe si extraordinaire, Sauvages, qui selon leur coustame le prennent pour vne Divinité, avoient si promptement et si sidelement obey, sinon que ce fust le Demon mesme qui eust donné ce sage conseil au faux prophete de cette Bourgade ; j'avois quelque sorte de raison d'en esperer un bon succez, parce que le voyois que le Royaume de Sathan s'alloit détruire par En effet si la Croix est luv mesme. adorée comme le soustien et l'appuv du païs, il est sans doute que le Christianisme y regnera bientost; si la prophetie se trouue fausse, j'auray sujet de destruire le saux Dieu du pais, en decreditant le songe, pour y establir la Foy du vray Dieu de toute la terre.

> le louë sa bonté infinie de l'ouverture qu'il nous donne pour entrer si aisément dans le cœur de tous nos Sauvages, et de la facilité que nous en avons à leur inspirer les paroles de la vie et du salut. le n'en ay trouvé que deux dans toutes nos Bourgades, qui ne m'avent pas voulu écouter sur ces matieres importantes; l'un desquels est mort comme un reprouvé. En huit mois, i'en ay baptisay cinquante trois, dont la pluspart estoient des enfans, qui sont morts aussitost aprés auoir receu le Baptesme. Car comme nous nous detions justement de leur inconstance naturelle, i'en ay peu baptisé hors du danger de mort. La grande moisson qui commence à meurir, nous fournira comme i espere.

dante les ames genereuses et pleines de l'esté lassez bien recompensé de mos zele.

#### S IV.

Les effets d'une Providence admirable de duit d'yne manière merveilleuse, où Dieu sur le salut de quelques Sauvages.

pte-me.

fatigues de mon voyage, que le Ba- heur eternel. ptesme que le donnay à un petitenfant. L'en rencontray un autre, en faisant qui quatta aussitost après la terre pour mes visites ordinaires, que la misere aller au Ciel, et la penitence heureuse avoit rendu aussi pâle et aussi defait d'un mordond, qui anoit vescu depuis qu'un mort. Le le saluay, et l'encou: longtemps dans le libertinage assez or-; rageav à souffrir son malayec patience.

L'invite à vne recolte si abon- dinaire à ces peuples. Le crus auoir peines, que d'avoir contribue au salut de ces deux ames, qui auroient sans doute este perdues pour foute eternité, si la providence de bien ne m'eust conelles estoient.

Vn guerrier qu'on rapportoit dange-Treus em ent malade, en passant par le Dieu souvent m'a conduit tout à pro- Bourg ou r'estois, y coucha seul agent pos pour le salut de quelques-uns, aus- 'vue muit. Comme t'en fus aduerty, ie quels il ne restort de vie, qu'autant me transportay aussitost dans la Caqu'il en falloit pour les disposer au Ba- ; banne ou il estoit, son mal me paroissoit estre sans remede. Je luy parlay Le second de Novembre 1669, avant fortement de son salut, et le fus assez iuze a propos d'aller visiter mes San-heureux pour en estre écouté avec plai-vazes, qui estoient à la pesche a dix sir. Le le dispose, en luy faisant faire lieues du Bourg ou le demeure, estant | des prieres la Dieu, à en obtenir la arrive au lieu on ie les anois veus l'Este ; grace du Baptesme, et d'une bonne passe, le fus fort surpris de n'y trouver! mort, et l'avant quitte pour yne affaire Mais comme le m'en re-! pressante, avec dessein de revenir dans tournois pour after passer la muit sous un moment, pour achever son instruquelques ecorces que j avois remarquées ection et pour le baptiser, le retournay en passant, le lus inspiré de suivre un aussitost, et ne le trouvant plus, le fus petitsentier que le rencontrav a l'écart; saisi d'vue fraveur horrible, dans la il me vint vue forte pensee, que le tron-crainte qu'il ne fust mort sans 1. Bavereis infailablement ce que l'estois venu aptesme, par una faute ; mais l'appris chercher de si loin. Les seuls pas qu'on l'avoit transporte dans un autre d'une personne que l'apperceus frai- flourg, clouzne de celuy on il avoit passé chement imprimez sur la neige, me la mit, d'environ deux heues et demie, porterent a m'abandonner à cette route : le m'y rends en diligence, et par le le penetray done tout sent plus grand bonheur du monde, je le dans ces vastes Forests; ce n'estoit trouvay encore en vie. Mon neuven, pas neantmoms sans quelque forte m- luy dit un de ses oncles, qui estoit de quietude, a cause que la muit n'estoit mes amis, voiev celuv qui porte la papas fort clorace; entin après deux role de bien, qui te vient chercher seagrandesheres dechemm, Carrivay heus chant le danger où tue es; et comme il reasonant le Solad couche, au fieu ou veut te procurer un bonheur eternel, les Sanvages, avoient dressé feurs Ca-écoute bien ce qu'il te dira, et ne man-Si tous ces panures Sauvages, que pas de l'executer. Il témoigna qu'il furent rays de me your, je yous as- m'econteroit volontiers, le luy parlay seure que je le fus encore beaucoup, donc de bien, et des grandes esperances plus, de les avoir trouvez; mais tout que nous denne la loy Chrestienne, le le bon accueil qu'ils me tirent, en me ; le tis prier avec moy, et ensuite de le regulant de quelques petits poissons, baptisay avec vue iove incrovable. Ce n'apporta pas tant d'adoucissement aux, fut la veille de sa mort, et de son bon-

n'ayant pas pour lors le loisir de l'en-Dés le lendemain matin ie l'allay voir pour luy parler de son salut, à quoy il prit tant de plaisir, qu'il me pria de ne le point abandonner dans vne affaire si importante. Peu de iours aprés, se trouvant assez instruit, et fort touché, il m'enuoya un de ses parens pour me prier de le venir baptiser. Quand ie le vis si resolu de faire tout ce que ie luy avois dit, et surtout de ne point se iamais servir de ceux qui invoquent les Demons dans leurs remedes, ie le baptisay, quoy que le danger de sa maladie ne parust pas encore si euident, mais asin qu'il prositast du peu de temps qui luy restoit à viure. effet plus son mal s'augmentoit, et plus il pensoit à l'autre vie, et avoit moins de peine à quitter celle-cy. Si ie ne l'allois visiter trois fois le iour, il m'en**voy**oit querir. Ca, mon frere, disoitil, prions Dieu; et il avoit si fort à cœur l'exercice de la priere, que si ie by donnois quelques petites douceurs, que i'avois coustume de donner aux malades, il n'en vouloit point prendre, qu'il n'eust rendu auparavant ce petit hommage à Nostre Seigneur. Voicy ses bons sentimens, et ses prieres ordinaires qu'il faisoit pendant sa maladie: Iesvs, disoit-il, toy qui es le **Ma**istre de ma vie, ie te remercie d'avoir eu pitié de moy. le sçais maintenant que tu m'as aimé: car si ie fusse mort à la guerre, où i'ay esté si souvent, ie brûlerois à present dans les feux d'enfer, qui ne s'esteignent point. Tu as eu la bonté de me prolonger la vie, pour quelque temps, et de m'envoyer un de ceux qui portent ta parole, et qui vont prescher la Foy par tout le monde, afin de m'instruire et de me baptiser : aprés quoy tu veux me faire quitter la terre pour me conduire au Ciel, où ie dois estre eternellement heureux. te remercie, Issvs, de t'estre souvenu de moy: ie me souviendray aussi de toy tant que ie viuray. Ie t'offre de tout mon cœur ce que ie souffre: tu as souffert pour moy, parce que tu nous aimois; et moy ie souffre pour toy, parce que l'ay peché. Aye donc pitié de moy, | portoit vne Banniere qui marquoit l'in-

oublie toy de mes pechez, et ne permets pas qu'ils m'entrainent dans les enfers.

Ces prieres me donnoient de la devotion, et m'obligeoient à l'aller voir autant de fois qu'il le desireroit, auant

que de mourir.

Il appella le peu de parens qu'il avoit, et leur dit : le veux qu'on sçache que ie suis Chrestien. Ainsi qu'on écoute la voix de ce Pere qui m'a baptisé, et qui m'ouvre le chemin du Ciel, où est le bonheur eternel Faites tout ce qu'il ordonnera pour mon enterrement; car ie veux estre enterré comme les Chrestiens, et si vous m'aimez, vous feres tous comme moy, et mourrez tous Chrestiens.

Il fit venir ensuite la plus servente de nos Chrestiennes, afin qu'elle publiast ce qu'il venoit de dire ; et il luy donne le petit meuble qu'il avoit, crainte qu'on ne l'enterrast avec luy, selon la contume du païs. Il demanda dés-lors à estre transporté dans nostre Chapelle, afin d'y mourir et d'y estre enterré. Pour sa consolation ie l'entretins dans cette esperance, tant qu'il vescut ; mais ie ne pûs luy accorder qu'une partie de ce qu'il demandoit, il y fut enterré. A chaque visite il me reiteroit souvent cette priere, disant que puis qu'il estoit tout à Dieu, il ne pouvoit mieux mourir que dans la maison de Dieu.

le le veillay jusqu'à deux heures **aprés** minuit. Il rendit son ame à Dieu le 27. Ianvier, et il estoit âgé de trente huit ans, n'ayant vescu qu'un mois après son baptesme; et il passa tout ce temps avec autant de pieté qu'eust pû faire un tres-fervent Religieux pour se disposer à la mort. Il fit aussi paroistre vne patience admirable dans des douleurs tres-violentes qu'il souffroit durant sa maladie. ll s'appelloit Tegannahkoüahsen; ie luv avois donné

le nom de Iean au baptesme.

Ic le sis apporter dans nostre Chapelle aprés sa mort, où ayant demeuré exposé quelque temps, nos Chrestien le porterent en terre avec le plus de solemnité qu'il nous fust possible.

nocence baptismale qu'il avoit portée | dans le Ciel. l'allumay tout ce que i'avois de Cierge, pour luy faire comme La foule du **▼ne** Chapelle ardente. peuple v fut si grande, que nostre Cha**pe**lle ne pouvoit tous les contenir. **trou**vay que c'estoit, vne occasion favorable de prescher, mesme aux Infideles qui s'y trouverent en grand nom-Mas Freres, leur disois-je, vous ' pleurez, et vons estes accablez de tri**st**esse à la mort de vos parens ; mais nous autres Chrestiens, nous chantons et nous nous rejouissons, lorsque quelques-uns des nostres meurent, ainsi que vous vovez maintenant. Les ames **bien**heureuses qui sont au Ciel, ont déia receu avec iove celle de cet homme dont vous vovez la le corps; elle v est **com**blee d'yn · iove qui ne finira iamais. **Ces** Cierges que vous vovez allumez, sont comme des estoiles du Ciel, où il **est à** present couronné de gloire ; et **cette** belle estoffe dont ie l'av couvert, n'est qu'yne foible representation de la **rob**e admirable et éclatante dont Dien **l'a r**evestu. Au reste, nous ne sommes venus icy, et nous n'avons quitté nos **parens**, nos biens et la douceur de **postre patrie, que pour vous procurer à tous** le mesme bonheur, que ie vous **pr**omets de la part de Dieu, et qui vous **sera** infaillible, si vous écoutez sa pa- | role, et si vous obeïssez à sa loy avec | coit et finissoit ordinairement ses en-**Ed**elite.

Après ce petit discours, le Convoy **mar**cha, et nous le suivions en chantant des Psaumes, jusqu'au lieu où cecorps devoit estre enterré.

Peu de jours après un petit enfant de ses proches parens fut baptisé, et s'alla **ioindr**e avec luy dans le Ciel.

Dieu se servat de cette heureuse-mort pour foucher si fortement sa mere. **qu**'ell · vint\_publiquement\_me\_presser | quefois lorsqu'ils estoient\_dans ce sai**nt de** l'associer a la compagnie de nos entretien, ie trouvois la mere et l**es** Chrestiens , mais quoy qu'elle enst esté ; filles toutes baignées de larmes. **fort** instruite, toutes fois ie voulus dif-1 **d'a**utant plus estimée, qu'elle couste [ **plus** a obtenir.

Dans la mesme Cabanne, six personnes, tant adultes qu'enfans, moururent fort peu de temps aprés, ayans tous receu le saint Baptesme. Heureuse Cabanne d'avoir esté le sejour de tant de predestinez, vous meritez d'estre cent fois plus prisée, que tous les Palais des Grands.

le finiray par le recit d'vue mort qui ne fut pas moins precieuse devant Dieu. ll est vrav qu'elle me fut assez sensibl**e.** parce que ie perdois le plus ferme appuv de cette Eglise naissante. C'estoit d'vne ancienne Chrestienne, qui avoit toujours conservé vne rare innocence. au milieu du libertinage et de l'impieté de ceux de son païs. Son plus grand vice, estoit de se mettre quelque fois en colere contre ceux qui parloient mal de nostre Fov. Son zele estoit si grand pour l'augmenter, qu'elle preschoit par tout où elle rencontroit des auditeurs ; mais elle estoit plus admirable lo**rs**qu'elle s'acquittoit de cet employ dans la Chapelle, et qu'elle y expliquoit les tableaux qu'on y exposoit pour ce suiet. Elle me venoit quelquesfois trouver avec neuf ou dix jeunes filles, qu'elle avoit gagnées à la Foy. Tiens, mon frere, me disoit elle, voilà de braves enfans que le t'amene, enseigne leur bien les principes du Christianisme, et acheve ce que l'av commencé. Elle commentretiens, par leur representer fortement qu'il n'y avoit rim au monde de plus important que la Foy, et le service do Aussi estant malade à la mort, c'estoit presque l'unique sentiment qu'elle imprimoit à ses deux filles : et elle le faisoit avec tant de zele et d'onction, que ses paroles penetroient leur cœur, et les remplissoient d'yne consolation si sensible, que survenant quel-

Quov qu'elle fust si fort incommodée. **ferer** encore son baptesme, ne pouvant qu'à peine pouvoit-elle sortir de sa **caà m**on advis apporter trop de precaution | banne ; toutefois elle ne manquoit i**a**pour accorder cette faveur, qui est | mais de venir rendre ses petits devoirs à Nostre Seigneur, au soir et au matin. dans la Chapelle; quelque vive douleur qu'elle ressentist, et quelque mauvais temps qu'il pût faire; elle y demeuroit ordinairement vne demie-heure, **à c**haque fois.

Depuis qu'elle eut conceu l'esperance d'vne vie immortelle, elle n'eut plus d'attache pour celle-cy, quoy qu'il soit naturel aux Sauvages d'establir leur felicité dans sa conservation. Dieu est le Maistre de nos vies, disoit-elle, ie suis tousiours preste de lay rendre, quand il luy plaira, celle qu'il m'a donnée.

L'amour de la pureté que la Foy fit naistre en son ame, estoit si admirable, qu'au moindre mot qu'elle entendoit qui pût blesser cette vertu: Ne sçavez vous pas, disoit-elle aux plus libertins, que ie suis Chrestienne, et que la Foy m'est plus precieuse mille fois que la vie?

Elle s'estoit renduë la presence de Nostre Seigneur si familiere, qu'elle continua de s'entretenir avec luy iusqu'à ce qu'elle luy rendist son ame. Elle mourut aprés avoir receu tous les Sacrements qu'on administre en cette extremité; et elle nous laissa tout ensemble et le regret de sa perte, et la quel lieu de l'Escriture ont-ils veu que consolation du bonheur dont ie croy qu'elle iouît dans le Ciel.

# § v.

Du zele admirable que nos Chrestiennes ont montré dans la dessense de leur Foy, par les disputes contre les Hollandois, et de leur ferveur en d'autres rencontres.

Il n'est pas croyable combien le voisinage des Hollandois nuit à la Foy, soit à cause de l'eau-de-vie qu'ils vendent à nos Sauvages, qui leur est vne source eternelle de debauches, soit parce qu'ils tâchent de leur donner de mauvaises impressions de nostre Reli-Il est vray que depuis quelque gion. temps ils sont plus reservez en cette matiere, parce qu'ils ont souvent éprouvé | que la fermeté et la capacité mesme de l

rance de pouvoir les ébranler. rapporteray quelques exemples, qui feront voir tout ensemble et l'impieté de ces Heretiques, et la pieté de nos Chrestiens.

Vn iour que ces ennemis de la Foy s'apperceurent qu'vne bonne femme portoit par tout où elle alloit, vne image de la sainte Vierge, pour ne perdre iamais de veuë celle en qui elle avoit aprés les vs-Christ, toute son esperance, ils firent tout l'imaginable pour la destourner de cette sainte pratique; et comme ils virent en mesme temps que la pieuse coustume de nos Chrestiennes estoit de porter un Chapelet au col. pour faire vne profession publique de leur Religion, ils tâcherent de les en détourner par des paroles artificieuses. et colorées d'vne fausse apparence de N'est-ce pas idolatrer, leur disoient-ils, que de rendre à vne creature l'honneur, qui n'est deu qu'à Diez scul? et que vous estes malheureuses d'estre tombées entre les mains de ge**ns** qui au lieu de vous retirer de l'idolatrie. vous y engagent tout de nouveau? En Dieu nous ordonne de le prier sur quelque petits morceaux de bois, tels que vous les portez sur vous ? Ces choses sont des ouvrages de l'esprit humain, et non des loix du Seigneur.

Vue de nos Chrestiennes qui estoit presente, ne pût souffrir un discours si impie; vne iuste indignation luy fit prendre aussitost la parole pour toutes les autres, et la porta à répondre aux Heretiques en ces termes: Certainement vous montrez ou que vous auer bien peu d'esprit, ou que vous croves que nous sommes bien peu éclairées dans nostre foy. Pensez-vous que nous honnorions la sainte Vierge comme la Maistresse de nos vies? Vous vous trompez: nous sçavons trop bien le culte que nous devons à Dieu, pour le rendre à vne creature. Nous n'ignorons pas que c'est luy seul qui a creé toutes choses, et qu'ainsi c'est luy seul que nous devons honnorer comme nostre souverain Seigneur; mais comme nos Chrestiens leur ostoient toute espe- il a voulu se faire homme, pour nous

sa Mere, n'est-il pas raisonnable que tiques, et ferma la bonche aux antres, et nous l'honnorions en cette qualité ? Si ils furent tous contraints par la force de LESVS-CHRIST SON Fils l'a luy un same hon-, la verife, de leur dire qu'elles avoient norce, si les Anges et les Saints luy raison d'en agir ainsi, et qu'elles étoient rendent leurs respects dans le Ciel, fort bien instruites. pourquov ne hiv rendrons-nous pas nos? pelet que nous portons, nous sert pour luy rendre tous les jours un nombre reglé de nos hommages. Son image : que nous avons si souvent devant les stre esprit, et renouvelle dans ros Mere de nostre Sauveur.

C'est ainsi que le zele de cette bonne. Chrestienne triompha de la malice de l ♥enoi at de recevoir.

curvre, comme à celuv qui nous a faits, et à n'estimer que le. Ciel. C'est, dans **tr**op bien, gae Dien, qui est l'autour de l nos vies, est un pur esprit, qui ne se pent voir des yeux du corps, que nous me verrous comme il est, que dans le Ciel. Nous n'ignorons pas qu'e le bois ? et le curvre, sont bien moins, que nous, mous traitent mesme avec respect, et laet quals ne penvent rien; mais nous portous ce Crucifix, parce qu'en le allons a la Chapelle pour nous y faire 🕶 ons dans le tad.

Vue reponse si sage, et si pleine de nous diront men qui ne soit pour le

sauver, et qu'il a choisi Marie pour être | pi dé, toucha quelques vns de ces Here-

Nos Chrestiennes neantmoins ne se devoirs sur la 1-rre ? Au reste ce Cha- | contenterent pas d'avoir ainsi vaincu les ennemis de nostre l'oy; mais pour les empescher de leur tenir vne autre fois de tels discours. la plus fervente d'entre elles, nomme Marie, les entreprit yeux, la represente elle mesme à no- hautement, et leur dit avec vue force digne de son zele : Vous nous pressez cours l'amour, la confiance et le re-[de ne pas éconter la voix de ceax qui spect que nois devons avoir pour la nois portent la parole de Di u. est-ce yous que nous écoulerons? Vous, dis-ie, qui ne nous avez jamais enserane qu'à mal faire? Yous qui ne cherchez que ces Heretiques, qui n'oserent plus s'ex- nos Castors et non pas le salut de nos poser vn cantre fois à la confusion qu'ils l'ames? Vous qui nous chassez mesme du lieu de vos prieres, lorsque nons v La mesme chose arriva à quelques voulons entrer, comme si nous le deautres Hollandois, qui s'effore rent de viens profaner? Vous entin que le seul decrediter dans l'esprit de nos bonnes interest affire en ce pais, et non le zele Sanyages. Lusage qu'elles avoient de de la Foy? Les Peres qui nous instruiporter un Crucifix à Jeur col. Vous sent n'estant venus chez nous que pour estes bien simples, leur disoient-ils, nous enseigner la verité, et le chemin de croire qu'il faille honorer du bois et 'du Ciel, n'ont quitte leur pais et leurs de l'airam, comme si c'estoient les amis, que pour travailler au salut de maistres de nos vies. A quoy vue des nos ames : c'est ce qu'ils cherchent plus zelees de nos Chrestiennes répondit viniquement ; ils ne nous parlent ramais en ces termes : Quand nous prions pro- ny de Castor, ny de Pourcelain ; ny sternez devant cette Crory, mons ne de font ce que nous estimons le plus. nous adressons pas à ce hois, on à ce sinon pour nous porter à les mepriser, Ce que nons sommes : car nons sçavons + cette veue qu'ils nons disent si souvent, que tous les biens de cette vie sont penstables, qu'il les fandra quitter à la mort, et qu'il fant desirer yniquement vue vie eternelle, et les biens du Paradis que neus ne perdrons iamais. Hs mais ils ne sont plus aises que quand nous vovant nous nous ressouvenous que l'instruire ; ainsi comme ils nous donnent Lesys-Cinas), a este attaché à vue Croix. Les biens du Ciel, sans nous demander et qu'il y est mort pour nous donner la ceux de la terre, il est clair que nous 👣e, et nous meriter le Paradis : c'est plevous leur donner tout : creance pluyour ce suiet que nois l'admons et l'ado- (tost) qu'a (vois). Nois (sommes) tous rons en cette Croix, comme nous l'ado- resolus de leur ole ir, et de croire tout ce qu'ils nous dirent : parce qu'ils ne lons estre bienheureux avec eux dans Pour vous autres, vous serez tous damnez; car ie sçay que vous ne valez rien, et que vous ne tâchez qu'à nous corrompre. Sçachez donc qu'aprés vostre mort, l'Enfer sera vostre partage, comme il est l'eternelle demeure des méchans que vous imitez.

Ces Heretiques surpris de la fermeté de cette femme, se contenterent de luy dire, que s'ils faisaient des fautes, ils en demandoient pardon à Dieu. mais, adjousta cette Chrestienne, vous ne vous confessez pas ; et c'est neantmoins le seul remede qui efface les pechez.

Dans le temps de cette dispute. comme la Cloche eût sonné pour aller au Presche cette femme y entra avec les Heretiques qu'elle venoit de vaincre, et s'estant placée au milieu de l'assemblée, elle se mit aussitost à genoux, à la veue de tout le monde, commença de reciter son Chapelet, ce qu'elle sit avec vne grande devotion tout le temps que le Ministre prescha; ensuite de quoy, comme elle vit qu'on alloit par le Temple recueillir les charitez du peuple, elle y contribua comme les autres.

Vne conduite si sainte et si genereuse ravit tellement les Hollandois, que les uns la prioient de leur enseigner la maniere dont elle prioit Dieu; d'autres la prioient instamment de leur vendre la petite statuë de Nostre-Dame qu'elle avoit, et que la Mere Superieure des Vrsulines de Quebec luy avoit envoyée : mais elle protesta tousiours qu'elle ne s'en deferoit iamais qu'auce la vie; et comme on la pressoit de dire comment elle honoroit la Sainte Vierge: Voicy, répondit-elle, ce que ie luy dis : Marie, qui es Vierge, tu as lesvs-Christ pour Fils ; ainsi exhorte-le de nous accorder ce que nous luy demandons. Remarquez, adjoûta-t-elle, que par là ie ne dis pas qu'elle soit Dieu ; mais sculement qu'elle pric Dieu pour nous, afin qu'il nous fasse la grace de bien |

salut de nos ames; et que nous vou- parce que c'est sa Mere, et une Mere qu'il aime seule, plus que tous les hommes ensemble. Ainsi Marie s'adresse à son Fils lesve-Christ, et luy dit, mon Fils, ie veux faire du bien à ceux qui implorent mon assistance: c'est pourquoy ie vous prie de me donner ce que ie vous demande pour eux. Alors le Fils dit : Ma Mere, disposez de mes graces en faveur de qui vous le vondrez: tout est à vous.

Comme elle cut dit ces choses, à ces Heretiques, une femme Hollandoise, qui l'avoit écoutée, la mena dans sa maison, et luy dit : Continuë comme tr fais, à bien deffendre la foy Catholique : c'est l'vnique creance et la veritable. le n'ay point d'autre Religion que la tienne: écoute tousiours celuy qui t'enseigne. Ensuite elle luy montra des lmages, des Crucifix et des Chapelets qu'elle auoit. C'est pour te faire voir, luy dit-elle, que ie prie comme tov, et que ie croy ce que tu crois. Aprés ce petit entretien, qui combla de joye cette bonne Sauuage, la Hollandoise la regala de quelques fruits.

Il est arrivé plusieurs fois que quelques-uns ayant menacé nos Chrestiennes, que leur zele dans la foy leur pourroit bien couster la vie, elles répondoient toutes avec une generosité égale à celle des Martyrs: Que la vie ne leur estoit plus rien depuis qu'elles l'avoient consacrée à Dieu dans le Baptesme.

Marie Tsiaouentes adjouta, que quand on devroit luy couper les bras et les jambes, on luy arracheroit plustost la vie, que la fov ; elle donna bientost aprés des preuves d'une si genereuse resolution.

Quatre determinez resolurent de l'envvrer. On l'invite pour cet effet à un festin qui se faisoit dans le Bourg, et où l'on devoit boire de l'eau de vie; elle y va, sans rien sçavoir du mauva's dessein qu'on avoit concerté. conviez estans assis à terre sur des nattes, à leur ordinaire, on commence à boire. Son tour vint : elle refusa de prendre de l'eau de vie. I'ay fait, admourir. Or Dieu ne luy refusera rien, joûta-t-elle, assez de folies en cette

matiere, avant mon baptesme; ic suis | ne scavent pas vivre. On dit qu'elles resolue d'estre plus sage, que je ne l'ay ne docvent pas s'étonner si elles sont este sur ce point. On la presse ; elle pour la pluspart, ou pauvres, ou carefuse constamment de le faire. On la ptives, ou abandonnées de tout le menace de la maltraiter; elle dit qu'elle | monde; mais ces bonnes Chrestiennes be craint rien au monde que le peche. In opposent à tous ces reproches qu'une D - menaces on en vient aux effets ; patience et une fermete qui surprend elle souteent toutes les insultes avec yn Louis ceux qui lâchent en vain de les courage invincible; enfin ces quatre ebranter. debaueh z la prennent. Unn par les bras. l'autre par la teste, et le troi- nairement en cis occasions, que lesus siem par le milien du corps, pendant Christ et les premiers Chrestiens, n'ont que le dermer tàche de luy verser de pas esté mieux traitez que nous ; il no l'eau de vie dans la bouche ; mais elle nons peut rien arriver de si facheux, lint los d'ints si serreos qu'il leur fut imposible de luy en faire avaler une voir de la main de Dieu, il nous suffit sea e goulle.

cette generouse Chrestienne a donné stre bonnes Chrestiennes; cela seul des preuves de son courage ; et son nous la rend agreable. exemple a tellement anime toutes les dons pas de ceux qui nous instruis ent, autres, qu'il n'est point d'insultes ny de qu'ils nous donnent les richesses de stolences qui paissent obranler leur fer- : la terre : nous nous contentons qu'ils

vilees a un festin, on elles avoi nt tout Constigues de nostre pals, nous ne resujet de croire que tout seroit dans l'or- fusons pas de nois accommoder a celles dre, el que l'on ne souffriroit ren qui qui sont conformes à la raison, et a la pût blesser l'impocence et la purete du ; Loy de Dien ; mais nous ne pouvons Christianisme, parce que ce festin ce nous resoudre d'observer celles qui faisoit chez une Chrestienne desia avan- (blessent l'une et l'autre. ces en age, mais elles furent bien surprises d'entendre que le Sorcier que zele de ces honnes Chrestiennes, donne president a ce festin, declara d'abord de consolation, et combien il m'a animé qual estoit ordonne pour retabhr la ales avder, au peril mesme de ma vie. sante d'un personne malade. Au mesme temps Marie Tsiamentes se leve, et dit spirent catte grandeur danne a burs sout haid: Qui est vray threshen, quid petits enfaits. Vn. d'entreux n'eemme suive, et qu'ilsorte avec moy : pour , ment boptisé tenant un jour un Crucifix ceux qui ne le sont que de nom, ils ten la main, et se ressouvenant des inprovent dementer a ce festin supersti- sulles et des outrages que sa mere recom des convices. Une resolution si stienne, disoit à nostre Seigneur. O forme et si extraordinaire en ce país, donna de l'etonnement et de l'admirabon a loute la compagne, qui ne pou- cloue à une froix, on ta couronne d'e-Voit Assez's clonner comme des femines pines, et entir on la fait cruellement avoi sit ose faire une chose qui passe mourir : la mesme chose qui ta causé cher c - P. uples pour une faute capable de diffamer celuy qui y Lambo; c'est grands desplaisirs. Celle bonne mere pour co sujet qu'on les traite comme esfoit dans un com de la cabanne, d'où des personnes qui n'ont ny jugement ny sans estre veue de l'enfant, elle entenconnesteté dans leur conduite, et qui l'doit avec une joye incroyable le pieux

On nons a appris, disent-elles ordique nous ne sovons prestes de le la receque nostre pagyreté ne luy deplaist pas, the nest pas la scule occasion où et quelle ne nous empeschera pas d'e-None nattentravallent a nous mettre en possession Yn wur quelques-unes avant esté m- | de celles du tael. Pour ce qui est des

Il n'est pas concevable combien la

Il semble mesme que les meres in-Elle fut suivie de quatre ou cevoit ordinairement pour la Foy Chrolesus, toy qui es le maistre de nos vies, to as been souffert; car on t'a lamort, est ce qui cause à mamere d'ai

entretien qu'il avoit avec son Dieu; et ce fut elle-mesme qui me le rapporta peu de jours aprés.

cette femme Chrestienne; et comme ie faisois difficulté d'accorder la mesme grace à ses enfans, elle et sa mere qui estoit presente, m'en firent des prieres si pressantes, que ie me laissay **va**incre à leur pieté. Tu voy, me disoient-elles, nos enfans, que nous aimons comme nous mesmes, et à quil nous ne voulons pas meins de bien qu'à nous; tu sçais les dangers de mort où nous sommes tous les jours à cause de l'ennemi qui nous tuë par tout où il nous rencontre, et qui peut-estre viendra bientost nous assieger iusques dans nostre Bourg; tu fais cependant de la difficulté de baptiser ces petits innocens: sçache que s'il arrive qu'ils meurent sans baptesme, tu en répondras devant Dieu, et que nous nous éleverons alors contre toy pour te le reprocher. Parle, qu'est-ce qui t'empesche **d**e leur faire le mesme bien qu'à nous? tu sçais qu'ils le meritent mieux que nous ; car nous avons peché, et eux n'ont point encore assez de raison pour estre capables d'offenser Dieu. nous as aimées iusqu'à nous procurer un si grand bien, tu dois aimer encore plus ces innocens, et ne le leur pas re-Ce discours me surprit, et me toucha également ; de maniere que ie fus contraint de baptiser les deux plus jeunes de ses enfants, et de disserer les autres, iusqu'au temps où ils seroient suffisamment instruits.

Le premier de ces jeunes enfans, âgé de quatre ans, qui est celuy dont ie viens de parler, fut nommé Athanase; et l'autre, âgé seulement de deux ans, receut le nom d'André, et il fait desia paroistre tant d'ardeur pour la Foy, que comme il ne peut pas encore parler, il fait suppléer sa main au defaut de sa langue, allant luy-mesme prendre le bras de ceux qu'il voit manquer à faire le signe de la Croix, et le leur portant au front, il les oblige à s'acquitter de ce devoir. Ie l'ay veu de mes yeux avec plaisir.

## § VI.

le ne baptisay qu'à Pasque dernier tte femme Chrestienne; et comme faisois difficulté d'accorder la mesme ace à ses enfans, elle et sa mere i estoit presente, m'en firent des ieres si pressantes, que ie me laissay

Nous ne sommes pas au temps des Apotres et de l'Eglise naissante, lorsque pour établir la foy de lesvs-Christ dans l'esprit des peuples, Dieu operoit des prodiges dans toute la nature, et que les graces du Christianisme trouvoient des cœurs disposez par les miracles à recevoir vne loy si merveilleuse. Sermon de saint Pierre fut suiuy de la conversion de trois mille hommes; et les discours des Apostres auoient tant de force et de pouvoir sur les esprits, qu'il n'estoit rien de plus ordinaire, que de voir des gens convaincus et touches de ce qu'ils avoient entendu, se dépoüiller de tous leurs biens pour suiure IESVS-CHRIST.

Nous ne sommes plus dans le temps ny des grands miracles, ny des conversions si merveilleuses. La Foy s'insinuë doucement dans les esprits, sans les ébloûir. C'est ce qui est cause que des peuples aussi barbares et aussi grossiers que le sont nos Sauvages, ne se rendent pas tout d'un roup aux veritez qu'on leur presche : ils n'y voient rien qui ne soit la proscription de tous leurs attachemens, rien qui ne soit audessus des sens et de la raison; de manière qu'ils ont bien de la peine à s'en laisser convaincre, et à se soûmettre aux loix du Christianisme.

Le plus grand miracle que puisse faire un Missionnaire en ce païs, c'est de ioindre au zele qu'il apporte d'Europe, vne douceur qui entre avec adresse dans l'esprit de ces barbares, et vne patience qui ne se rebutte iamais de leur mauvaise humeur. Sans ces deux qualitez il ne luy est pas possible, ny de faire aucun fruit dans ces Missions, ny d'y perseuerer mesme longtemps. Il faut sçavoir ménager ces

e nos travaux, c'est à luy à rendre : Dieu faisoit sur lears ames. le la terre que nous cultivons, et j

mis huit mois i av baptisé seuleresque toutes allées au Ciel. Quand : urois contribué qu'au salut d'yne ame, je m'estimerois trop bien de toutes mes peines, puisque Curist a donné son sang pour l

n'av baptisé que trois femmes :s, aprés les avoir longtemps éprou-

l'espere qu'elles seront de fers Chrestiennes. Peut-estre que ommes ressentiront dans quelque · les mesmes impressions de cette , qui ne peut souffrir d'attache vore au peché, sans quoy nous ne rons iamais le Baptesme aux adulle crainte qu'ils ne tombent dans - Et bien que presentement n ayt un assez grand nombre qui ndent le Baptesme, et qui ont esté amment instruits dans les mystères stre Foy, ie differe cependant de accorder cette grace, iusqu'à ce : les vove hors du peril où ils sont iches, et dans les superstitions ıÌ۶.

me suis serui de toutes les induque Dieu m'a inspirées pour les er de renoncer à leurs mauvaises : udes : car pour convertir ces peu- i il faut commencer par toucher! ceurs, avant que de pouvoir conre leurs esprits. - C'est dans ce un que l'av fait des peintures spiles tres-devotes, qui ont puissamserm a lear instruction. l'av fait s panyres Sauvages; et souvent : bares.

i, il faut attendre de Dieu-seul le tout extraordinaires que la parole de

l'ay attaqué l'yurognerie et la debauous arousons de nos sueurs et de ¦che, qui sont comme les Divinitez de Quand il luy plaist, il ce païs, parce que ces peuples v sont lonne la consolation de voir que furieusement attachez. L'ay combattu pines ne sont pas inutiles, et il ces vices par la crainte du lugement plaisir d'adoucir l'amertume de de Dieu, et tout ensemble par la teravaux par quelques miracles de rour des armes d'un grand Roy, dont le seul nom est capable de les tenir da**ns** l'av táché de les gagner leur devoir. cinquante trois personnes, qui par toute la donceur, et toute la familiarité imaginable. Le leur av representé cent fois, avec toute la force que Dieu m'inspiroit, les peines et les recompenses eternelles de l'autre vic. le les av souvent menacez que Dieu se lasscroit enfin de leur dureté, et que sa iustice estoit preste de leur faire ressentir, mesme dés cette vie, les calamitez dont il a coustume de punir les peuples obstinez dans leur aueuglement et dans leurs vices. le leur ay fait craindre que s'ils ne se convertissoient bientost. Dien leur susciteroit quelque puissant ennemy pour les exterminer. Enfin i'ay employé la douceur et la force, les menaces et les prieres, les travaux et les larmes, pour bastir cette nonvelle Eglise, et pour convertir ces pauures Sauvages. Il ne reste pius qu'à verser mon sang pour leur salut, ce que je souhaite de tous les desirs de mon cœur.

Mais après tout, ie ne remarque pas ngager tout de nouveau dans leurs bencore en eux ces grands changemens que le saint Esprit opere en ceux des Pavens qu'il vent mettre au nombre des Fideles. Je loue Dieu de ce qu'il me I fait voir que la conversion des hommes est son ouvrage, et que nous n'y devons rien pretendre, que le bonheur de le servir avec fidelité. Il y a d'heureux momens qui ne sont connus qu'à luy seul, dont dépend le salut des hommes. C'est à luy à ménager leur cœurs, pour triompher de leur dureté.

le suis bien aise de remarquer icy un atechismes deux fois le jour, avec | moyen que l'ay reconnu estre fort vtila e succez que l'on pouvoit attendre let fort efficace pour convertir ces Bar-

e l'estois surpris des impressions D'abord j'avois jugé que pour établir

solidement le Christianisme parmy ces | peuples, il estoit necessaire d'y employer la lecture et l'escriture, qui sont deux choses dont les Sauvages n'ont aucune connoissance ; ie m'estois donc appliqué l'espace d'un mois, à enseigner l'un et l'autre, aux petits enfans de nos Iroquois, et quelques-uns avoient desia profité de telle sorte, qu'ils écrivoient et lisoient assez bien; mais le peu de moyens que i'ay de fournir aux petites recompenses qu'il faut donner à ces enfans pour les attacher à cét employ, et le peu de temps qui me restoit pour les devoirs essentiels de ma Mission, m'ont enfin obligé de penser à quelque autre industrie, qui ne fut pas moins efficace, et qui me laissast plus de temps pour m'employer aux obligations de mon ministere.

Dieu m'en inspira vne quelques jours aprés, qui est beaucoup plus facile, et qui fait un grand fruit parmy ces peuples.

C'est un jeu, pour prendre nos Sauvages, par ce qu'ils aiment le plus; car le jeu fait toute leur occupation, lorsqu'ils ne sont point à la guerre, et ainsi i'espere leur faire rencontrer leur salut, dans la chose mesme qui contribuoit souvent à leur perte.

Mon dessein est de détruire par ce moyen l'étrange ignorance où ils vivent pour tout ce qui regarde leur salut, et de suppléer au defaut de leur memoire. Ce jeu parle efficacement par ses peintures, et instruit solidement par les emblesmes, dont il est remply. Ceux qui veulent s'y dinertir, n'ont qu'à le voir, pour apprendre tout ce qu'ils doivent faire afin de vivre chrestiennement, et pour retenir tout ce qu'ils auront appris, sans le pouvoir iamais oublier.

Il n'est rien de plus aisé que d'apprendre ce jeu. 🛮 Il est composé d'em- j blêmes, qui representent tout ce qu'vn Chrestien doit sçavoir. On y voit les sept Sacremens, tous depeints, les trois Vertus Theologales, tous les Commandemens de Dieu, et de l'Eglise, avec les principaux pechez mortels; les | pechez mesme veniels qui se commettent ordinairement y sont exprimez jouer, soit parce qu'ils y font parce

dans leur rang, avec des marques de l'horreur qu'on en doit avoir. Le peché originel y paroist dans vn ordre particulier, suivy de tous les maux qu'il a l'y ay representé les quatre causez. fins de l'homme, la crainte de Dieu, les Indulgences, et toutes les œuvres de misericorde. La Grace y est depainte dans une Cartouche separée, la coascience dans une autre, la liberté que nous auons de nous sauver ou de nous perdre, le petit nombre des Eleuz: a vn mot, tout ce qu'un Chrestien est obligé de sçavoir, s'y trouve exprimé par des emblémes qui font le portrait de chacune de ces choses. Tout vest si naturel, et si bien depeint que les esprits les plus grossiers n'ont pulle peine de s'eslever à la connoissance des choses spirituelles, par des Images corporelles qu'ils en ont devant les veux.

C'est ainsi que nos Sauvages apprennent en joüant, à se sauver, et que l'ay tâché de ioindre ce qu'ils aymoient avec tant de passion, à ce qu'ils devoient aimer encore davantage, afin qu'ils m trouvassent aucune peine à se faire instruire.

Ce jeu s'appelle du Point au Point, c'est à dire du point de la naissance au point de l'Eternité. Nos Iroquois le nomment: le chemin pour arriver au lieu où l'on vit toùjours, soit dans le Paradis, soit dans l'Enfer.

L'adresse et la methode de ce jeu se pourra voir au bas de la carte, où il sera imprimé. le pretens le faire graver, afin d'en avoir plusieurs exemplaires, et de pouvoir rendre de la sorte nos mysteres intelligibles à ceux mesmes à qui ie ne pourray pas me faire entendre.

Il y a de nos Iroquois à qui ie ne l'ay enseigné que deux fois, et qui l'ont appris parfaitement; d'autres à qui le l'ay monstré quatre fois seulement, et qui s'y sont rendus si habiles, qu'ib m'ont obligé d'y jouer avec eux. Nous passasmes agreablement les Festes de Pasques à ce jeu, également saint & profitable. Tous nos Sauvages ont upe extréme passion de l'apprendre, et d'y

stre de la vivacité à concevoir aisement | tance le ne devois pas souffrir que qui des choses si difficiles, soit à cause qu'ils voient bien que ce jeu les instruit sans peine, de ce quils doivent scavoir pour TO SAUNCE.

L'experience que i av de cette nourelle methode et l'approbation que pluneurs personnes tres-sages by out donsee, font que le l'estime beaucoup. Peut-estre que les Missionaires de la Frances en pourroient servir avec bien du fruit a l'egard des gens de la campagnes lant pour leur faire passer saintement quelques heures des Dimanches at des Festes, et agreablement tout ensemble, que pour leur enseigner d'yne mannere egalement a see et solide, toutes les vertus du Christianisme.

peuvent fourmi de tres-probtables discours que di lereit au peuple ; ainsi que can av fait, et que l'aurois envoye en sions de s'entretenir de leurs fables. France des cette année, sans une mastat. Lespere Lenvoyer Lannee pro- c'est vostre constume de vous envurer; ables.

remoute des morts, qui se devoit faire (de mon devoir de vous reprendre de h Gan laouague, le m v en allav a dessem de les gratther. L'assemblee estort composer des Onnontagués, de quelques Onneiouts, et de tous les plus considerables d'Agnie. Les uns estoient separez des autres selon la coustume. En attendant que l'Onnontague parlast, nos et de leurs superstitions. le me joileurs mensonges, quelques discours de puis me resoudre. la vente, le leur fis vour clairement combon leurs superstitions estoient ridicules. Vir Capitaine de mes amis avant fortement, en me disant asset brusquesulte, me voulut imposer silence; mais le crus qu'en matiere de Religion, et dans une contoncture de cette impor- le n'entendois men à leur chant, et

que ce fust me fermast la bouche ; et d'ailleurs comme le nagnorois pas lautorite que pavois parmy ce peuple, ie dis a ce Capitaine avec assez de fermete: Scais-tu bien que to me fais un affront le plus sensible que le puisse recevoir jamais? mais ijui es-tu, pour me commander de me taire? et suisle venu ley pour l'obeir? st le l'avois traitte de la sorte a Quebec, n'aurois-tupas suiet de t'en plaindre ? mais en quoy ay-ie mal parle pour me fermer amsi la bouche? et si je dis la verilé, pourquoy ne veux-tu pas qu'on l'écoule ?

Ce Capitaine fut fort surpris de ce que ie temoignois estre choque d'vie pu-Cha que cartouche et chaque emblême | role, dont il se servoit assez ordinarrement, mesme à l'egard de ses amis et il ne me repondit autre chose, sinon le les fais voir dans le petit Livre que que c'estoit leur constume en ces occale repris encore cette parole, et lux dis ladie qui in a empesche de le mettre en lavec toute la force qui me fut inspiree, chaine, avec vir autre seu du monde, (de bonne foy, cette constume est-elle que t'av invente, pour detruire toutes bonne ? et la dois-je approuger ! C'est les superstitions de nos Sanvages, et vostre constitute de derober ; dots-re, leur donner de tres-beaux sujets d'en- dire que vous failes bien . Cest vostre trelien, qui les degoûteront du plaisir constume de vous abandonner à toutes qu'ils prennent a s'entretenir de leur sortes de debauches, de violer toutes les loix de la raison, et de viure comme Nos anciens m'avant invité à leur ce- des bestes ; pensez-vous qu'il n'est pas lous ces vices, et de fâcher de vous en donner de l'horreur? el cepetidant vous m'imposer silence, lorsque le veux vous en parler. Cela est-il raisonnable ! Si ces coustumes estoient saintes et honnestes, on auroit du respect pour elles, et le ferois tout l'imaginable pour vous Agmes s'entretenor nt de leurs fables, lobhger de les retenir. Mais de vous voir passer toute vostre vie dans des gais a cur; et meslant adroitement à crimes si execrables, c'est à quoy ie ne

Le mesme Capitaine me donna encore vue autre occasion de luy parler un peu de la penne a confirm cette espece d'in-i ment, que i eusse à me retirer de leur compagnie, porce qu'ils alloient chanter selon leur coustume. Il est vray que que ie ne voulois pas mesme y contribuer: mais neantmoins comme ie n'estois pas homme à troubler leur musique, ie crûs qu'il avoit tort de me faire ainsi retirer; et comme d'ailleurs il ne faut rien pardonner à ces sortes de gens, lorsqu'ils font des fautes, qu'ils doivent eux-mesmes iuger estre telles, ie leur dis que ie ne troublerois pas la feste en demeurant paisible au lieu où i'estois ; qu'au reste il n'estoit pas de la bienseance que le quitasse le cercle des l hommes, pour me mettre en celuy des femmes, ou parmy d'autres que ie ne connoissois pas. Cependant comme ie vis qu'on me pressoit fort de sortir, ie le fis, de crainte de les choquer, et me retiray au cartier des Onnontagués, au Capitaine desquels ie témoignay mon mécontentement, qu'il iugea estre tresraisonnable.

Aprés la ceremonie, qui dura l'espace de cinq heures, ie m'en retournay au Bourg, sans attendre le reste de cette solennité, qui se devoit terminer par nos Agniés; ils sceurent mon deplaisir et ils creurent le devoir craindre, d'autant plus que quelque temps auparavant i'avois fait courir le bruit que ie voulois **all**er à Quebe**c**. Tout ce qu'ils estoient d'Agniés blasmerent l'imprudence du Capitaine qui m'avoit choqué, et furent extrémement fachez de l'affront qu'il m'avoit fait; et luy-mesme avant bientost reconnu sa faute, il ne tarda guere à me venir voir pour m'en faire des excuses.

Mon frere, me dit-il, ie ne veux pas croire, bien que tout le monde l'asseure, que tu ayes l'esprit irrité et le cœur plein d'amertume à mon égard, puisque tu ne peus ignorer l'amour que i'ay pour toy, et l'estime que i'ay toujours faite de ton merite. Iusqu'à cette heure nous n'avons eu tous deux qu'un cœur, et qu'une âme ; et nous nous sommes traitez iusqu'à present comme les deux meilleurs amis du monde. Alors me mettant la main sur le cœur : Dismoy donc franchement, m'adioûta-t-il, en quelle disposition est ton ame? au | ie vois bien quel est le fond de cette reste ne me deguise rien. tu vas à Quebec, et que tu ne veux plus pas encore Chrestiens; mais si tu veux

venir demeurer avec nous. Ouov qu'il en soit, ie te conjure de ne nous point attirer de mauvaises affaires auprés d'Onnontio, car ce seroit une confusion pour toy-mesme, si tant de vieillards et de ieunes gens qui t'aiment et t'honnorent si fort, venoient à estre mal traitez à ton occasion. Dis-moy donc, en quel estat est ton cœur, et quels sont tes sentimens.

Durant tout ce discours, ie me tenois sur un grand serieux, contre mon ordinaire, et voyant qu'il attendoit ma répouse avec impatience, ie luy parlayen ces termes: On t'a dit que i'avois l'esprit irrité, et le cœur plein d'amer-Cela est veritable ; et tu sçais tume. bien que c'est toy qui en es la cause. Si l'ay assisté aux ceremonies de ton païs ; ce n'a esté que pour te complaire. et pour satisfaire au desir que tu me témoignois en avoir : et cependant ta m'as traité tov-mesme avec la derniere Tu as bien osé m'imposer indignité. silence, lorsque ie parlois de la Fov, qui est la chose du monde que tu n'ignores pas que i'ay le plus à cœur. Si tu m'eusses voulu donner quelque marque de ton amitié, tu m'eusses éconté du moins avec patience, ou tu v eusses pris plaisir, ce qui m'eust esté infiniment agreable. Et bien loin d'avoir pour moy cette bonté, tu m'as commandé de me taire. De plus, pouvoistu me faire un affront plus sensible que de me chasser honteusement de la conpagnie de ceux que ie suis venu chercher de si loin, et chez qui ie me suis étably, pour tâcher de les obliger à se rendre eternellement heureux. N'as-tu pas eu de la confusion, de me voir si bien receu des Onnontagués que ie ne connois point, et chassé par ceux qui veulent passer pour estre de nos amis?

Ce reproche estoit un peu fort : mais Dieu s'en est servy pour en tirer m bien que ie n'osois esperer. Ce Capitaine m'ayant écouté avec assez de patience, prit ensuite la parole, et me dit avec beaucoup de sincerité: Mon frere, On dit que querelle, c'est que nous ne sommes

me confier le soin de cette grande affaire. I trant à vostre inscess, ny mon ame, te i en promets un succez favorable, en vous celant mes pensees ; pe veux Your la manuere dont il faut que in t'y vous decouvrir tout le foud de mon condeses. Premierement, fu nous us- cœur le nagnore pas que vous n'apsembleras tous, et ensuite nous avant prehendier que le ne retourne plus avec offert trops brasses de Pourcelaine pour presens tu nous diras ce que tu as dans ame Apres quot lasse-moy foire; que tout ira la m.

le his temoignay qu'il no pouvoit pas me faire un plus sensible platsir, qu'il mes pensees, et que le saivrois le bon l'outes mes commodifez que i nvois en conseil qu'il venoit de me donner. Nous nous quitasmes ensuite fort contens l'un de l'autre.

Ce Capitaine qui avoit une fort grande autorite parmy les Sauvaces, et qui vous procurer ce grand bien Vous sçaestoit capable de menager adroitement, vez tout ce que tay fait pour vous deliune grande affaire, embrassa celle-ci vrer de l'Eufer, ou vous vous preciavec tant d'ardeur, qu'il va luy-mème pitiez par un avenglement et une opi-trouver les plus considerables du pais, mastrete invincibles. Après fant de ravable, il differa divialter jusqu'an len-heureux, après tant de soin que l'ay somble dans ma cabanne. le com- refusez depuis taut de temps.

vous, et que vous rouhaiterez fort que nos trois familles, sur chacun de ces i y restasse, pour maintenir la paix que vous avez avec les Francois. In ne sus venu ici que pour y mourir : vous ie me charge de tout le reste, et l'espere | seavez que depuis trois ans que nous vivons ensemble, hors des troubles de la guerre, le n'av épargue ny mes petnes, ny ma sante, ny ma voe pour vous asseurer un bonheur elernel. Lav quitté du Ciel, et lassa qui est le Seigneur de nos vies, in avant inspire de vens instruire, et de vous rendre dignes du Paradis, t'av sacrifie toutes choses pour pour leur faire ouverture de ce grand (travaux, tant de courses et tant de fadessem; mais comme il iny falloit passer, tiques, dans de dessem de vous inun torrent qui pour lors n'estoit pas struire du moven d'estre elern-llement demain; mais il vint le meme iour me, pris de vous assister dans vestualadres, trouver pour in assourer quitt pensont et de vous faire tout le bien que l'ay fort wrons ment a executer ce qu'il pû ; apres m'estre prive m'is-même m'avoit proms. le tageav par la dui- de ce qui m'estoit necessaire pour en cence qui divenoit de faire, qu'il pour-parcommoder ceux de vos freres qui surport l'affaire avec chaleur, tar estoient dans la nécessite, le voi que un vieillard âge comme luv de soixante que n'ay pû rien gagner sur vos esprits, cinques, n'avoit qu'à commander à ses et que vous ne pouv z vous resoudre de neveux d'aller trouver les Anciens de l'consentir à vostre bonheur. I est ce oa part, sans se donner lux-meme celte j qui mia donne la pensee de cher her peine. Le lendemain il retourna au quelque autre pais, et des peuples plus torrent, le passe, et m'ameme tout ce dociles, qui feront comme respere, qu'il y avoit de plus considerable dans plus il estat et plus de profit de mes pales Bourgades des Agmes Un s'as-Froles, et qui receviont la For que vous meners alors a leur faire un discours le bavez vou les Louis vos ennemes se faire plus fort qu'il me fut possible, sur leurs i instruire, et qu'ils trouvosant dez vous fausses Invinitez, sur leurs Sorgiers, un bonheir que vous meprisez. Quoy, et sur toutes leurs superstitions. Mes les seuls froques seront-ils eternellefreres, leur dissie, le suis ravy de joye ment malheureux? ne pourront-ils on de vous voir icy tous assemblez. On resondre d'onnrir les veux à la verile? vous à rapporte que le m'en allois à l'desputter cette vie de beste, qui les Quebec, et il est vray : mais ie ne veux deshonore, et de suiure les lumières sous derober mon corps, en me re- de la raison? Vous souhaitez que le demoure icv avec vous, afin de maintenir la paix, et vous m'apportez sou- paix solide et inébranlable comme vous vent pour m'y obliger, que vous ne la souhaitez, il faut que vous sover faites plus qu'un corps et une ame avec | comme moy, et que vous croyez ce que le Gouverneur des François, et avec moy ; avez-vous raison de parler ainsi? { C'est maintenant que le croy que l Agué vous qui n'avez ny les mêmes sentimens, est sincere et fidele, et que le laime ny les mêmes inclinations, ny la même | comme un de mes enfans ; tous les conduite que nous. Comment est-ce que mon ame pourroit-estre la vostre ? vous estes leurs freres, et par tout of moy, qui suis persuade que la mienne i ils vous trouverent ils vous ferent mile est un pur esprit immortel, et semblable au Maistre de vos vies ; et vous crovez que la vostre est, ou un loup, ou un serpent, ou un poisson, ou un oyseau, ou quelque autre sorte de beste que vous avez veue en songe, la son Palais dans le Ciel, ne manquen De plus, vostre ame et la mienne ont des sentimens bien opposez : vous pensez que le Maistre de la vie est un jumais. Demon, que vous appellez Agreskoûé, et moy, le dis que vostre Agreskoné est brasse de Pourcelaine, disant : Agué, un esclave, que bien qui est le Maistre de pos vies tient enchaîné dans l'Enfer. comme un esprit superbe et méchant ; garde comme autant de mensonges. Si donc nos ames ont de si grandes oppositions, comment est-ce qu'il peut y avoir une paix solide et veritable entre vages estoient touchez de mon disl'ame des François, et l'ame des Agniés? ! Les François voyant que vous ne crovez pas ce qu'ils croyent, auront tout sujet de se défier de vous, et de penser que l'Agnié est un trompeur et un perside, puisqu'il ne croit pas avoir les mêmes obligations d'estre fidele, et qu'il n'a point de loy qui l'empesche de rompre la paix, avec la même infidelité qu'ils! la rompoient autrefois. Si vous n'avez point de Foy pour Dieu, qui est le Maistre de nos vies, comment en aurez vous pour les hommes? Soyez donc persuadez que nous ne croirons jamais que vous voulez toûjours vivre de bonne intelligence avec nous, iusqu'à tant que vous serviez le mesme Maistre que nous servons; et que tant que vos esprits n'entreront pas dans tous les sentimens que nous avons de la vertuet du Ciel, nos cœurs ne peuuent estre

Ainsi, mes freres, pour avoir une ie croy, et pour lors Unnontie dira: François se réjouiront de scavoir que amitiez et mille caresses ; toute la France prendra part à vostre bonheur: toute la terre le scaura, et tout le Cel en sera comble de joye ; Dieu mesmo, ouy, ce grand Maistre de nos vies, qui pas de preparer à l'Agnié, sul se fait Chrestien, un bonheur qui ne finus

Aprés ce discours, le lettay une grande mon frere, s'il est vray que tu veuilles m'écouter, voila ma voix, qui tavertit et te prie tout ensemble de renouver à vous croyez une infimté de fables, l'Agreskoûe, et de ne iama's plus parlet comme autant de veritez, et le les re- de luy, d'adorcr le vray Dieu, et de suiure sa Loy. Cette premiere parole fut recene avec vn grand cry d'appladissement, et il me sembla que ces Sarcours.

> le iettay ensuite une autre brasse de Pourcelaine, pour obliger les longleure de ne plus invoquer les Demons pour la guerison de leurs-malades, mais de 🥦 servir des remedes naturels, dont it leur avois souvent montré la force et la vertu. le m'étendis fort sur re point, parce que c'est une des superstitions laquelle ils donnent plus de creance. Aprés quoy i'entendis un second cry de joye, par lequel touta l'assemblée, et les longleurs mêmes, qui estorent presens, me témoignerent qu'ils estorent disposez à faire sur ce sujet tout ce que ie voudrois.

Le dermer present que le fis pour exterminer la superstition des Danses, ist receu avec la même acclamation.

Aprés quoy on me dit en deux mots que l'on me feroit réponse dans un conseil. Ce fut ainsi que se passa cetto premiere entreveue, qui nous donna de l grandes esperances de la conversion de l ce peuple.

Quelques iours aprés, on fit deux réponses à ce que l'avois dit, en deux dif**fer**entes assemblées, qui se tinrent sur l **te m**esme suiet. La premiere fut en la } presence de tous les Onnontagué, qui retournoient de la Colonie des Hollandois, où ils estoient allez en traite. On me vint donc querir de la part des Anciens, pour écouter ce qu'on avoit à me répondre, et pour le voir confirmer plus solennellement, en presence de leurs mouveaux hostes.

Dés que le fus entré dans la Cabanne où le Conseil se tenoit, on me presenta un gros morceau de viande, pour me regaler et me bien disposer à cette grande action. Le le partageay aussitost entre Aprés quoy l'Iroquois qui | **m**es voisins. estoit le plus considerable et le plus ha**bile d**e tout le païs, s'estant levé pour parler, s'adressa en ces termes au **bra**ve Garakontié, qui venoit de leur parier.

Mon frere. luv dit-il, tu nous dis **der**nierement des merveilles, et tu vis **qu**el applaudi-sement nous donnasmes à ton discours. Aujourd'huy je sujs obligé de te dire que nous ne t'écoutons plus; et que ce ne sont point tes paroles qui nous out touchez. Voicy un changé luy seul nostre cœur et nostre **am**e ; de sorte que ses pensées et ses ciation que ce Conseil se tenoit, le tirav desirs sont maintenant les nostres, et | **que n**ous n'avons plus qu'un mesme esprit. Ensuite il repeta avec une fide**lité et un** effort de memoire admirable tout ce que le leur avois dit dans le Conseil ; il adjousta à mon discours tant ! **d**'eloquence naturelle, et des embellissemens si agreables pour refuter les mesmes erreurs que i avois condamnées, **qu**e i'en estois charmé, Aprés quoy il **fit en peu de mots les presens qu'il avoit** à faire.

Garakontié Capitaine des Onnontagués se levant à son tour, luy répondit en ces termes: Mon frere, tu me iettes dans la confusion de rejeter ainsi ma voix : est-elle de si peu de consideration | car enfin n'est-il pas bien fàcheux de Relation-1670.

que tu luy doines preferer celle de ce Francois qui est venu t'enseigner ? Que penseront mes Onnontagués, lorsque ie leur feray rapport du mépris que tu fais de leur parole? Mais tout d'un coup, changeant le ton de sa voix, il adiousta fort obligeament: Ne pense pas, mon frere Agnié, que le sois fàché de ce que tu as dit ; an contraire, ie te remercie de mépriser ainsi ma voix, et de luv preferer celle d'un homme qui se sacriti**e** pour ton salut et qui l'apporte la voix de Dien. Ce qu'il t'a dit et ce qu'il t'enseigne, sont des veritez importantes à ton bonheur ; elles sont entrées dans mon cœur : si tu es sage, tu ne les negligeras pas, et si tu veux estre eternellement heureux, tu suiuras tout ce qu'elles te prescrivent.

Ce que Garakontié disoit, auoit d'autant plus de poids, qu'outre la grande autorité et la reputation d'un excellent esprit qu'il s'est acquise parmy toutes les Nations Troquoises, il se declaroit encore hautement pour la Foy de lesvs-Curist, et ne faisoit nulle difficulté de prier en public, et devant tout le monde. Il v a tout suiet d'esperer. qu'estant zelé autant qu'il est, il ne contribuera pas peu à l'avancement de la Religion Chrestienne dans tout le

le sortis de l'assemblée, comblé d'une François dit-il en me montrant) qui a joye qui ne se peut pas expliquer : et comme c'estoit le jour de l'Annonde là un fort bon augure de la conversion de ces Infideles, de laquelle ie voyois naistre de si beaux commencemens, au jour mesme que le Sauveur s'estoit incarné pour le salut des homunes.

> Le lendemain nos Anciens s'estant assemblez une seconde fois, me rendirent une seconde réponse, qui me parut estre encore plus precise que la premiere, et le mesme Capitaine dont i'av parlé cy-devant me parla en ces termes: Mon frere, c'est une affair: d'importance que nous traitons presentement. Tu nous demandes des **choses** qu'il nous est bien rude de t'accorder;

rompre tout d'un coup avec des habitudes où nous avons esté nourris, de quitter absolument des choses dont nous sommes en possession dés le commencement du monde? Comme neantmoins nous sommes resolus de te contenter en toutes choses, et de te faire voir le grand désir que nous avons de t'écouter, nous te faisons le Maistre absolu de nos corps et de nos ames; il n'est point d'obstacle que nous ne surmontions, pour nous rendre dignes du bonheur que tu nous veux procurer. Ainsi nous te supplions de nous instruire, et de croire que tu trouveras en nous des esprits soûmis à tout ce que tu voudras leur ordonner. Nous te témoignons que nous te parlons avec sincerité; nous te declarons que nous croyons ce que tu crois, que nous condamnons ce que tu condamnes, et que nous renonçons à tout ce que tu nous as averty de quitter. Au reste s'il arrive que quelque esprit mal fait invoque l'Agreskoué, ou contrevienne à ce que nous te promettons de garder, sçache que ce ne sera pas de nostre consente-Si nous avions autant de pouvoir sur les esprits de nos jeunes gens, que des anciens en doivent avoir, nous pourrions t'asseurer que tes ordres y seroient universellement suivis de tout Au reste, nous te recomle monde. mandons nos malades, puisque tu nous ostes tout ce que nous avons crû jusqu'à present pouvoir servir à leur Dispose de ta Chapelle de telle sorte que nous y puissions tous aller pour recevoir tes instructions, que nous sçavons estre l'explication des volontez de Dieu.

Aprés ce discours, on me presenta autant de Pourcelaine que ie leur en avois donné. Ie témoignay à toute l'assemblée combien ie leur estois obligé de la resolution qu'ils venoient de prendre, et que ie leur ferois tout ce qui me seroit possible pour faire reussir un dessein qui leur estoit si avantageux. Et aprés que ie les eus quittez, i'allay rendre graces à Dieu d'une faveur si signalée.

Quelques iours aprés, ie vis que les Sorciers de ce Bourg iettoient au feu leurs tortues, et les autres instrumens de leur mestier; que les femmes n'appeloient plus les longleurs dans leurs maladies, et qu'on ne souffroit plus aucune danse que celle que i approuvois; et que tous les Sauvages de ce pais se declaroient ouvertement pour la Foy. Les Anciens portoient la leunesse à se faire instruire, à se servir de la priere, et à faire une profession publique de la Religion Chrestienne; et pour les animer par leur exemple à se procurer un si grand bien, ils venoient en foule à la Chapelle, et se rendoient assidument à la priere. Il n'est pas possible de desirer une plus grande disposition à la Foy, que celle qui paroist dans nos Sauvages; et quoy que leur inconstance naturelle parlage encore mon cœur. entre la crainte et la joye, l'espere neantmoins que Dieu aura la bonté d'achever l'ouvrage qu'il a commencé.

Si les choses continuent dans l'estal où ie les ay laissées, en partant pour aller faire un voyage à Quebec, il y aura chez les Agniés dequoy occuper plusieurs fervens Missionnaires. qui me donne encore de plus fortes esperances de voir bientost tout ce peuple converti, c'est que depuis ce grand changement, y ayant demeuré encore quatre mois parmy eux, iusqu'à mon voyage de Quebec, ie ne croy pas, ny qu'aucun d'eux ayt invoqué le Demon durant tout ce temps, ny qu'il se soit fait aucunes danses que l'avois dessendues; et comme il arriva qu'vn homme qui n'estoit pas du pais, et qui s'estoit enjvré, eut invoqué l'Agreskoué, on lu imposa silence, et on l'avertif qu'on n'invoquoit plus ce Demon parmi les Agniés. Ainsi ie puis dire que nous avons presentement dans cette Province. un champ bien vaste qui est ouvertà l'Evangile, et qui demande, pour en retirer tous les fruits dont il donne de si belles esperances, et le zele de plusicurs fervens Missionnaires, et les prieres de ceux qui ne peuvent pas le venir cultiver.

stres, le Pere Thiery Beschefer, et le prieres soir et matin, chacun ne pen-Pere Louvs Nicolas.

#### CHAPITRE VI.

#### De la Mission de S. François Xavier à Onneiout.

C'est la seconde Nation des Iroquois, tirant vers leur grand Lac, nommé Ontario.

Le Pere Bruyas, qui a soin de cette Mission, en a écrit un lournal, dont ce

**qu**i suit a esté extrait.

Nouvelle ar-Le 14. Aoust 1669. rive de Montreal que quelques François ont tué traitreusement des Onneiout au retour de leur chasse, pour se rendre maistres des peaux de Castor et d'Orignac qu'ils avoient pris. On adjoûte **qu**e l'Oneiout mis en prison par les l François de Montreal, est encore aux fers ; et qu'un autre y a esté battu de lils sont si ardens à faire quelque meurtelle maniere, qu'il en est mort peu de temps aprés. Toutes ces nouvelles fois mesme un seul homme ira faire un vraves ou fausses ne laissent pas d'irriter les esprits, et aisement le contrecoup en tombera icy sur nous.

Le 16, on retourne de traite avec soivante barils d'eau de vie apportez de la Nouvelle Hollande. Vn yvrogne rompt la porte de ma Chapelle, en me reprochant l'insolence de nos François. **Vn autr**e frappe si rudement mon compagnon, qu'il en porte les marques. De ces desordres qui sont dans ce Bourg, ie prens occasion d'aller faire un tour vers nostre Lac. où il v a quelques pescheurs, quoy que le sois encore bien foible d'une fievre tierce, qui par **la grace** de Dieu ne m'a pas arresté, ny empesché d'agir pour l'instruction de mon petit troupeau. La plus pesante croix que l'aye, est celle des yvrognes ; **i'ay** besoin de toute ma petite vertupour la supporter patiemment : cela rompt tous nos exercices, toutes nos instructions, et empesche que l'on ne | et la gloire de Dieu en nos Missions ! Cette

On y a envoié de renfort deux Pre- | puisse venir dans la Chapelle y faire les sant qu'à fuir et à se cacher pour éviter la violence de ces furieux.

> Le 20. Vn Ambassadeur d'une certaine Nation des Loups, qui ont la paix avec les froquois, arrive icy avec vingt colliers, dont il fait ses presens pour arrester les actes d'hostilité. Cela enfle bien le cœur à nos Onneiout, de se voir ainsi recherchez, quoy que tout fraichement ils cussent esté en guerre ce Printemps contre cette Nation-là, nonobstant la paix faite avec eux. Ils en amenerent un homme captif.

Le 23. l'Ambassadeur s'enfuit, épou-

vanté par les yvrognes.

Le 25. la disette d'assaisonnement, qui donne quelque goust à leur farine de bled de Turquie bouillie dans l'eau, oblige une grande partie du Bourg d'aller chercher du poisson à dix lieues d'iev, où ils dardent le Saulmon à coups d'espée, lorsqu'il nage dans l'eau

Le 26. de deux ieunes hommes, qui estoient allez en guerre à Andastogué. l'un v a esté pris et a esté brûlé : car tre dans le païs ennemy, que quelquecoup de prouesse, entrant de nuit dans une Bourgade ennemie, et y massacrant un ou plusieurs de ceux qu'il v trouvera endormis, se sauvant aprés à la fuite, quoy qu'il soit poursuivy de trente et quarante ennemis, qui se seront réveillez au bruit du meurtre. Les chevelures qu'ils en rapportent, qu'ils arrachent promptement de la teste de ceux qu'ils auront tuez, sont les marques asseurées de leur-victoire. Mais souvent aussi ils y sont pris, et y sont brûlez cruellement.

Le 28. le Pere Pierron arrive d'Agnié, pour me prendre en passant, pour nous rendre à Onnontagué, où nous arrivâmes le lendemain, tous les Missionnaires des Nations-Iroquoises s'y estant rendus en mesme temps. joye de nous revoir et de nous embrasser, et de conferer par ensemble des moyens d'avancer le salut des ames,

moy particulierement.

Le sixième iour de Septembre, ie retourne avec le Pere Pierron à Onneiout, qui passa outre dans sa Mission d'Agnié. l'apprens que les yvrognes durant mon absence ont si mal traité l'homme qui est avec moy, qu'il s'est la campagne pour éviter leur insolence. Il faut que nous soyons icy disposez à tout, à la mort autant qu'à une vie toû- | neiout yvre tuë un de ses camarades à iours persecutée; mais c'est une grande Agnié. consolation que ce soit pour l'amour de Dieu, et le salut des ames.

Le 8. vn Onneiout retourne des Ontoüagannha, qui sont à deux cent lieuës d'icy. Il nous apprend que deux de ses camarades, avec un Onnontagué et un Tsonnontoüan, ont esté faits prisonniers par quelques guerriers de la Nation des Nés-percez. Ces quatre Iroquois retournoient de leur petite guerre, où ils avoient pris deux ennemis; mais ayant esté rencontrez par soixante Outaoüaks, ils furent vaincus dans leur victoire, et eux-mesmes furent Voila bien des semences pris captifs. de guerre, si Dieu n'y met ordre. gocchiendageté retourne de Montreal asscz content; les Outaoüaks luy ont donné dix peaux de vaches sauvages bien enrichies de leurs peintures, pour asseurer les Anciens qu'au Printemps ils se trouveront à Montreal, pour y planter l'arbre de paix, afin d'arrester tous ces actes d'hostilité.

Le 9. une bande de huit guerriers part vers Andastogué; une autre bande de cinq les avoit devancez il y a quinze iours.

Le 10. i'ay trouvé un enfant mort, qui heureusement avoit esté baptisé. Le salut de cette petite ame adoucit toutes mes amertumes, et me fait oublier tout le mal que m'ont fait les yvrognes.

Le 20. nos guerriers partent au nombre de six-vingts, y compris cinquante Onnontagué et dix Oiogoüen qui s'é-

assemblée nous estoit necessaire, et à sur pied cent soixante hommes de guerre.

Le 21. il y a grand nombre de malades. Vn enfant baptisé s'en va en Paradis, ioindre la troupe innocente de ceux qui y sont déja. vingtiéme depuis que ie suis à Onneiout. Que cela est consolant! ie suis asseuré veu obligé de sortir, et de demeurer à | d'avoir autant de protecteurs auprés de Dieu .

Le second iour d'Octobre, un On-

Le 3. ie croy que Dieu a receuen son Paradis une femme âgée de trente ans qui vient d'expirer, ayant receu saintement le Baptesme depuis quatorze iours.

Le 6. un enfant baptisé s'envole au La mere veut suivre son enfant, me pressant de la baptiser, y ayant ua an que ie l'instruis, et son cœur estant,

dit-elle, où est son fils.

Le 11. voila encore un petit Angequi s'en va au Ciel. Il y a une providence de Dieu particuliere sur ces petits inno-Comme i'ouvrois ce matin la porte de ma Chapelle, deux femmes s'y estant rencontrées passant chemin, l'une a demandé à l'autre en quel estat estoit le malade de sa Cabanne : Il va mourir, luy a-t-elle répondu. l'ay appris que c'estoit un enfant, i'y suis allé, et i'ay trouvé ce petit innocent qui sembloit m'attendre pour recevoir le saint Baptesme, aprés lequel il est mort.

Le 25. l'apprens la mort d'un ancien Chrestien, baptisé il y a plus de vingt ans dans le païs des Hurons. Il estoit icy depuis environ dix ans, toùjours le le confessay avant qu'on malade. l'emportast aux pesches, où Dieu l'a pris à soy. On m'a dit qu'estant proche de la mort, il ne disoit autre chose sinon: le vais au Ciel, il y a longtemps que ie suis Chrestien; et qu'il fit lever le toict de la Cabanne au dessus du lieu où il estoit couché, afin de donner passage à son ame vers le Ciel.

Le 20. Novembre. Il me semble que ie suis maintenant dans un Paradis tertoient ioints à eux. Si nos Onneiout restre. Le manque de boisson me fait estoient ramassez, ils pourroient mettre iouïr d'un grand repos, et donne à ceux

qui sont de bonne volonté la liberté en-l tiere de venir prier-Dieu. Le nombre de ceux qui se font instruire augmente tous les jours; surtout depuis que j'av commencé à faire le Cathechisme. Sil i'avois une Cloche, cela me soulageroit beaucoup, ie suis contraint, pour v suppleer, d'aller faire le cry par les rués | qu'un des plus-considerables-de-leurs **d**e ce Bourg.

Vn Onnciout yvre a tué un Agnié. S'ils ne s'épargnent pas entre eux, que ne devrions-nous pas craindre, si Dieu n'estoit nostre deffense?

Le 5. Decembre. L'ay baptisé un en**fant** d'une Chrestienne ; c'est la fille de Felicité, qui continuë de bien faire.

Toute la Teunesse va à la chasse du Cerf du costé d'Andastogné. Cepen--dant les femmes qui restent se rendent assidués au Catechisme, où ie les interroge souvent, sans qu'elles avent honte de répondre. Il m'en couste guerriers, avec neuf captifs d'Anda**q**uelque chose ; mais cela n'est pas mal**em**ployé. Qui scait repeter le Dimanche **tout c**e qui s'est dit pendant la semaine, ; a pour recompense une corde de ras-| Cette femine-cy a esté baptisée à Onnonsade, ou deux petits tuyaux de verre fagué par le Pere Millet. **ou** deux bagues de leton.

Le 20. l'av baptisé un enfant qui se meurt.

fait jusqu'à maintenant un temps doux } comme en automne.

Le 25, iour de Noel, i'av baptisé une femme mariée avec les ceremonies I trouvé l'occasion d'instruire, ce panyre solemnel que l'av fait icv. l'espere bliquement, en presence des Anciens qu'elle sera une bonne. Chrestienne ; il et de beaucoup de monde qui néecouy a deux ans qu'elle m'en a donné des l'toient volontiers ; mais plus qu'aucun, preuves si fortes, que le n'ay pu dif-1 celuy qui estoit condamné à estre brûlé. **ferer** plus longtemps son baptesme, sur- ( le le baptisay henrensement. Quelques tout depuis la mort de son enfant. L'ay Anciens vouloient m'empescher de luy esté obligé de prescher quasi tout le procurer ce bouheur ; mais le leur ay long du jour, à cause du grand concours | dit, que c'estoit nostre constume de des Sanvages dans nostre Chapelle, où prier Dien avec ceux que l'on faisoit il m'a fallu contenter la devotion de mourir, et qu'ils devoient se contenter quelques-uns et la curiosité des autres, ! de le faire souffrir en cette vie. L'espe-

enfant, dont la mere est fort assidue à plation à ces panyres misérables. la priere.

**d**'un an est allé au Ciel.

Le 10. le Demon voyant le fruit de nos instructions, a suscité une femme de ce Bourg pour les interrompre. Elle asseure avoir veu le grand Dieu des Iroquois Teharonhiaouagon, qui luy a revelé, dit-elle, que les Andastogné viendront assieger ce Bourg au Printemps : nommé Hochitagete, pris et brûlé par les Onneiout. On asseure avoir ouv la voix de cet Andastogué, qui du fond d'une chaudiere iettoit des plaintes-semblables aux cris de ceux qui sont brûlez. - Cette folle où possedée est crue en tout ce qu'elle dit ; tous les jours on s'assemble chez elle, ce ne sont que danses, chanteries et festins ; ce qui détourne puissamment nos prieres

Le 27. deux Anciens d'Onontagué apportent la nouvelle du retour de leurs stogué surpris à la chasse. On en a donné deux à Onneiout; un ieune homme de vingt ans, et une femme.

Le 30, on commence à la brûler à petit feu, et l'on prolonge son supplice l'espace de deux iours et de deux nuits : La neige commence à tomber. Il a | parce que celuy pour qui elle a esté t jusqu'à maintenant un temps doux | donnée a esté brûlé à Andastogué pendant autant de temps.

Le premier jour de Fevrier avant C'est le premier baptesme, ieune homme captif, ie le fis tout pu-Le 28. l'av. donne le Baptesme a un trance du Paradis, est une douce conso-

Le lendemain matin i'v retournav, Le premier jour de lanvier 1670, et je le trouvay tres-bien dispose pour Pour bonne Estrenne, un petit enfant le Ciel. On acheva de le brûler, et ie | luy vis rendre son ame à lueu. |-

dit qu'il me reclamoit le soir precedent, d'un autre, ils s'enyvrent à demy, et au milieu des flammes, mais on luy re- font impunément tout ce que la passion fusa cette consolation que l'aurois pù luy donner.

Lc 4. ie baptisay, il n'y a que deux iours, une ieune fille de six à sept ans, qui auiourd'huy est allée au Ciel.

Le 5. quatorze guerriers vont cherleurs ennemis de la Nation des Loups, qui font leur chasse vers Montreal. l'apprens en mesme temps que six cents, tant de Tsonnontoüan que d'Oiogoüen, sont allez en guerre vers le païs des Outaoŭak, où le Pere Allouez doit hiverner.

Le 3. iour de Mars. I'ay baptisé un ieune homme de vingt cinq ans, à l'extremité. Au commencement de sa maladie il avoit refusé tous les remedes superstitieux, où les Demons sont invoquez; mais enfin, sa mere luy ayant persuadé d'y avoir recours, les Sorciers du païs, ou pour mieux dire les longleurs, éprouverent sur luy tous les secrets de leur Art, mais sans aucun effet; ce qui les obligea eux-mesmes d'abandonner le malade, que ie n'abandonnay pas, et que Dieu me fit la grace de gagner et de disposer à mourir chrestiennement.

Le 4. Garakontié Capitaine d'Onnontagué est venu icy, avec quarante six beaux colliers, pour asseurer l'Onneiout qu'il sera tousiours uny avec luy. parlé avantageusement de la Foy, et a exhorté nos Anciens à venir à la priere à son exemple. Il a aussi fait un present pour les inviter à allumer le feu de paix à Montreal, au temps que les Outaoüaks y seront descendus.

Le 16. vn petit enfant estallé aujourd'huy au Ciel croistre le nombre des Predestinez.

Le 3. d'Avril. Nos traitteurs retournerent avec quarante barils d'eau de vic. C'est pour troubler nostre devotion les Festes prochaines de Pasque.

Le 4. vn yvrogne met le feu à une Cabane, tout y fut brûlé en moins d'un quart d'heure ; et si le vent eust donné 4'--- autre costé, la moitié du Bourg

sté reduit en cendres. Quand vages ont receu quelque tort

leur suggere. Toute la satisfaction qu'on en recoit, ce sont deux mots : il estoit yvre, il avoit perdu la raison.

Voyant tous ces desordres, i'ay esté passer les Festes de Pasque avec le

Pere Millet à Onnontagué.

Le 20. ie trouve à mon retour vne vieille Chrestienne que Dieu avoit appelée à soy.

Le premier iour du mois de May, ie donne le Baptesme à un enfant, qui s'envola incontinent en Paradis ; trois autres le suivirent de prez.

Le 26. i'ay passé les Festes de la Pentecoste à Onnontagué, où le Pere de Carheil s'estoit aussi rendu de sa Mission d'Oiogoüen.

Le 6. iour de luin, un enfant mort aprés son Baptesme, va iouir de Dieu.

Le 17. vne pauure femme vient d'expirer deux iours aprés son Baptesme. le n'en ay pû rien tirer qu'à l'extremité, i allois la visiter trois et quatre fois le iour, et la trouvois toûjours indisposée au saint Baptesme. Enfin heureusement ie trouvay le moment que Nostre Seigneur luy voulut faire misericorde. La patience et la longanimité sont bien necessaires à un Missionnaire, et la confiance aux merites de Iesys-Christ.

#### CHAPITRE VII.

De la Mission de saint Iean-Baptiste à Onnontagué.

C'est la troisième Nation des Iroquois.

On connoistra l'estat de cette Mission par vne Lettre du Pere Millet qui en a cu le soin, enuoiée au R. P. le Mercier, Superieur general des Missions de la Nouvelle-France.

### MON REVEREND PERE,

## Pax Christi,

V. R. m'a commandé dans sa der**nier**e Lettre de l'informer de ce qui s'est passé de plus considerable en cette Mission : ie luy obeïray autant qu'il me sera possible, et que le peu de loisir que i'av presentement me le peut permettre.

Le lendemain du depart d'Ateriata qui vous a porté mes premieres Lettres, ie commençay de faire le cry-ordinaire le matin, par leguel on avertit le peuple de venir à la Chapelle ; et comme le suis dans la Mission de saint lean Ba**ptist**e, le crùs que Dieu demandoit de ' criant comme luy dans ces deserts et dans ces bois. Le continuav ce mesme **cry** les iours suivans au soir et au matin, principalement durant l'Advent-le criois tantost au feu, au feu d'enfer, qui ne s'éteint iamais; tantost au Ciel, au Ciel, ou on trouve toutes sortes de biens, **avec** un bonheur eternel. Ouelauefois **ie leu**r c**ri**ois, il n'v a qu'un Dieu, il n'v a qu'un Dieu, qui est le Maistre de nos vies. D'autres-fois, lesvs est le Maistre, Izsys est le Maistre de nos vies, venez l'adorer, venez à la priere. Ces eris. et d'autres semblables, selon que ie les iugeois plus propres à dissiper l'as**s**oupissement de nos Sauvages en ce **q**ui regarde leur salut, estoient suivis d'yne petite instruction que le tâchois de leur rendre sensible, et tout ensemble **fa**cile à retenir.

Durant vne semaine ie leur mettois devant les veux diverses cordes de pourcelaine, pour marquer le nombre et la diversité des choses que le leur ensei-Et pendant la semaine suivante i'étendois yne corde, et i'v attachois divers colliers de fil, dont les Sauvages lient et enchaînent les captifs qui sont pris en guerre, pour les conduire ainsiau feu qui leur est preparé; et par ce symbole le leur représentois les chaînes cruelles des pechez, dont le Demon les l chargeoit pour les entraîner dans les testable, m'estant trouvé un jour à un fegy d'enfer. D'autres fois le suspen- festin où l'avois esté convic, le me le-

dois à la mesme corde un beau collier de pourcelaine devant l'Autel de ma Chapelle, pour leur enseigner qu'il n'y avoit qu'un Dieu; 2. vne carte de tout le monde, pour montrer qu'il avoit tout fait ; 3. vn petit miroir pour marquer qu'il connoissoit tout ; 4. quelques **c**ordes de rassade, pour exprimer la liberalité dont il use à recompenser toutes les bonnes actions, et quelques instrumens de la Tustice des hommes, pour leur exprimer celle que bieu exerce dans les flammes de l'Enfer. táchois surtout de leur faire concevoir par l'excez des souffrances de lesys-Curist combien la Justice de Dieu est terrible, et quelles peines doit attendre un pecheur pour le chastiment de ses **m**ov que l'imitasse ce grand Saint, en erimes, puisque le Fils de Dieu en avoit souffert de si grandes pour l'expiation Ensuite le leur montrois des nostres. que le Sauveur et le Maistre de nos ames ne pouvoit pas nous donner des marques plus éclatantes de son amour, qu'en se chargeant de nos peines, et en nous achetant de tout son sang un bonhenr eternel.

l'employay la premiere semaine de l'Advent à leur parler de la maniere dont Dieu a creé le monde ; la deuxième, ie les entretins des trois personnes d**e** la tres-sainte Trinité : la troisième, du Verbe incarné, et des grandeurs de l'Homme-Dieu ; la quatriéme, de sa naissance; et pour leur rendre sensibles ces mysteres ineffables, le les leur representois sous des symboles differens, que le portois mesme quelque fois dans les rues, pour les leur rendre familiers, et que les enfans interpretoient le Dimanche suivant à tous ceux qui se trouvoient à l'instruction.

En mesme temps que le táche de faire convoistre le vray Dieu à nos Sauvages, je m'étudie particulierement à décrediter dans leurs esprits leurs fausses Divinitez, scavoir le Songe, l'Agriskoñe, atin d'establir la verite sur la ruine du mensonge et des fables ; et comme je crus que je devojs mov-mesme travailler à detruire cette constume de-

que ie ne voulois pas mesme y contribuer; mais neantmoins comme ie n'estois pas homme à troubler leur musique, ie crùs qu'il avoit tort de me faire ainsi retirer; et comme d'ailleurs il ne faut rien pardonner à ces sortes de gens, lorsqu'ils font des fautes, qu'ils doivent eux-mesmes inger estre telles, ie leur dis que ie ne troublerois pas la feste en demeurant paisible au lieu où i'estois ; qu'au reste il n'estoit pas de la bienseance que le quitasse le cercle des hommes, pour me mettre en celuy des femmes, ou parmy d'autres que ie ne connoissois pas. Cependant comme ie vis qu'on me pressoit fort de sortir, ie le fis, de crainte de les choquer, et me retiray au cartier des Onnontagués, au Capitaine desquels ie témoignay mon mécontentement, qu'il iugea estre tresraisonnable.

Aprés la ceremonie, qui dura l'espace de cinq heures, ie m'en retournay au Bourg, sans attendre le reste de cette **s**olennité, qui se devoit terminer par nos Agniés ; ils sceurent mon deplaisir et ils creurent le devoir craindre, d'autant plus que quelque temps auparavant i'avois fait courir le bruit que ie voulois **al**ler à Ouebe**c**. Tout ce au ils estoient d'Agniés blasmerent l'imprudence du Capitaine qui m'avoit choqué, et furent extrémement fachez de l'affront qu'il m'avoit fait ; et luy-mesme avant bientost reconnu sa faute, il ne tarda guere à me venir voir pour m'en faire des excuses.

Mon frere, me dit-il, ie ne veux pas croire, bien que tout le monde l'asseure, que tu ayes l'esprit irrité et le cœur plein d'amertume à mon égard, puisque tu ne peus ignorer l'amour que ! i'ay pour toy, et l'estime que i'ay toujours faite de ton merite. Jusqu'à cette heure nous n'avons eu tous deux qu'un cœur, et qu'une âme; et nous nous sommes traitez iusqu'à present comme les deux meilleurs amis du monde. Alors me mettant la main sur le cœur : Dismoy donc franchement, m'adioûta-t-il, i en quelle disposition est ton ame? au reste ne me deguise rien. On dit que

venir demeurer avec nous. Eup youQ en soit, ie te conjure de ne nous point attirer de mauvaises affaires auprés d'Onnontio, car ce seroit une confusion pour toy-mesme, si tant de vieillards et de ieunes gens qui t'aiment et t'honnorent si fort, venoient à estre mal traitez à ton occasion. Dis-moy donc, en quel estat est ton cœur, et quels sont tes sentimens.

Durant tout ce discours, ie me tenois sur un grand serieux, contre mon ordinaire, et voyant qu'il attendoit maréponse avec impatience, ie luy parlayen ces termes: On t'a dit que l'avois l'esprit irrité, et le cœur plein d'amertume. Cela est veritable; et tu sçais bien que c'est toy qui en es la cause. Si i'ay assisté aux ceremonies de ton païs ; ce n'a esté que pour te complaire, et pour satisfaire au desir que tu me témoignois en avoir : et cependant la m'as traité toy-mesme avec la derniere indignité. Tu as bien osé m'imposer silence, lorsque ie parlois de la Foy, qui est la chose du monde que tu n'ignores pas que i'av le plus à cœur. Si tu m'eusses voulu donner quelque marque de ton amitié, tu m'eusses écoulé du moins avec patience, ou tu y eusses pris plaisir, ce qui m'eust esté infiniment agreable. Et bien loin d'avoir pour moy cette bonté, tu m'as commandé de me taire. De plus, pouvoistu me faire un affront plus sensible que de me chasser honteusement de la compagnie de ceux que ie suis venu chercher de si loin, et chez qui ie me suis étably, pour tâcher de les obliger à se rendre eternellement heureux. N'as-tu pas eu de la confusion, de me voir si bien receu des Onnontagués que ie ne connois point, et chassé par ceux qui veulent passer pour estre de nos amis?

Ce reproche estoit un peu fort : mais Dieu s'en est servy pour en tirer un bien que ie n'osois esperer. taine m'ayant écouté avec assez de patience, prit ensuite la parole, et me dit avec beaucoup de sincerité: Mon frere, ie vois bien quel est le fond de celle querelle, c'est que nous ne sommes tu vas à Quebec, et que tu ne veux plus pas encore Chrestiens; mais si tu veux

me confier le soin de cette grande affaire, tirant à vostre mesceu, ny mon ame, presens lu nous diras ce que lu as dans te me charge de tout le reste, et respere que tout na bien.

me faire un plus sensible plaisir, qu'ilestoit entre parfaitement dans le fond de mes pen-ees, et que le suivrois le bonnous quittasmes ensurte fort contens I un de l'autre.

Ce Capitame qui avoit une fort grande autorite parmy les Sanvages, et qui vous procurer ce grand bien Vous seaesteut capable de menager ndroitement, vez tout ce que l'av fait pour vous deliune grande affaire, embrassa celle-ci, vier de l'Enfer, on vous vous preciavec tant d'ardeur, qu'il va luy-mêm e pitiez par un aveuglement et une opi-Tranver les plus considerables du pais, innistrete invincibles. Après tant de pour leur faire ouverture de ce grand fravaux, tant de courses et tant de fadessein, mais comme il iny falloit passer; liques, dans le dessein de voys inen torrent qui pour lors il estoit pas struire du moyen d'estre elern dement gavable, il differa d'valler jusqu'au len-heureux; après taut de soin que tay demain; mais il vint le meme tour me, prix de vous assister dans vos maladies, trouver pour in asseurer qu'il pensoit et de vous faire tout le bien que cay fort serieusement a executer ce qu'il pû ; apres m'estre prive mos-même m'avoit promis. le nugeav par la dili- de ce qui m'estoit necessaire pour en gence qu'il venont de faire, qu'il pour- accommoder ceux de vos freres qui un vieillard àge comme luy de sorvante je n'ay pû rien gaguer sur vos esprits, cinq ans. It avoit qu'a commander n'ses et que vous ne pouvez vous resoudre de neveux d'aller trouver les Anciens de consentir à vostre bonheur sa part, sans se donner luy-meme cette jour ma donne la peusee de chercher torrent, le passe, et mameine tout ce qu'il y avoit de plus considerable dans l les Bourgades des Agnies Un s'assemble dans ma cabanne, le com-

le ten promets un succez favorable, en vous celant mes pensees ; le veux. Voicy la manière dont il faut que tu t y vous découveur tout le fond de mon combi ses. Premièrement, fu nons as-i cient de a ignore pas que vous a apsembleras tous, et ensuite nous avant prehendiez que le ne retourne plus avec offert tross brasses de Pourcelaine pour | vous, et que vous souhatterez fort que nos trois familles, sur chacun de ces cy restasse, pour maintenir la pais que vous avez avec les Francois 1 : ne Apres quoy larsse-moy face, sus venu un que pour y mourre; vous scavez que depuis trois ans que nous vivous ensemble, hors des troubles de to lay temogray qu'il no pouvoit pas nes, ny ma sante, ny ma vio pour vous la guerre, le n'ay epargue ny uses peiasseurer un bombeur eternel. Lay quitté toutes mes commodifez que ravois en consent qu'il venort de me donner. Nous du tiel, et lesse qui est le Seigneur de France, pour vous enricher des biens nos vies, in avant inspire de vous instraire, et de vous rendre dign s du Paradis, t'av sacrifie toutes choses pour survent l'affaire avec chaleur. Car estoient dans la necessite, le voy que it est ce peine. Le lendemain il retourna au quelque autre pais, et des peuples plus doctles, qui feront comme respere, plus d'estat et plus de profit de mes paroles, et qui recevront la Fox que vous refusez depuis tant de temps. meneral alors a leur faire un discours le l'avez vou les Loups vos enneints se faire plus fort qu'il me fut posmble, sur leurs l'instruire, et qu'ils trouvoient chez vous fausses Disimilez, sur leurs Sorviers, un bonheur que vous meprisez Quoy, et sur tontes leurs superstitions. Mes les sents froquois seront-ils éternélie-frères, leur dis-ie, le suis ravy de jaye ment malheureux? ne pourront-ils so de vous voir iev tous assemblez. On resoudre d'ouurir les veux à la verile ? vous a rapporte que le m'en allois a de quitter cette vie de beste, qui les Quebec, et il est vray; mais ie ne veux | deshonore, et de suium les lumieres pas vous dérober mon corps, en me re- de la raison? Vous souhaites que le demeure icy avec vous, afin de maintenir la paix, et vous m'apportez souvent pour m'y obliger, que vous ne faites plus qu'un corps et une ame avec le Gouverneur des François, et avec moy; avez-vous raison de parler ainsi? vous qui n'avez ny les mêmes sentimens, ny les mêmes inclinations, ny la même l conduite que nous. Comment est-ce que mon ame pourroit-estre la vostre? moy, qui suis persuadé que la mienne est un pur esprit immortel, et semblable au Maistre de vos vies ; et vous croyez que la vostre est, ou un! loup, ou un serpent, ou un poisson, ou un oyseau, ou quelque autre sorte de beste que vous avez veue en songe. De plus, vostre ame et la mienne ont des sentimens bien opposez : vous! pensez que le Maistre de la vie est un Demon, que vous appellez Agreskoüé, et moy, le dis que vostre Agreskoñé est brasse de Pourcelaine, disant : Agué, un esclave, que Dien qui est le Maistre mon frere, s'il est vray que tu veuillet de nos vies tient enchaîné dans l'Enfer. comme un esprit superbe et méchant ; et le prie tout ensemble de remouverd vous croyez une infinité de fables, l'Agreskone, et de ne iama s plus parler comme autant de veritez, et le les re- | de luy, d'adorer le vray Dieu, et de garde comme autant de mensonges. Si | suiure sa Loy. Cette premiere parele donc nos ames ont de si grandes oppositions, comment est-ce qu'il peut y avoir une paix solide et veritable entre l'ame des François, et l'ame des Agniés? ) Les François voyant que vous ne crovez pas ce qu'ils croyent, auront tout sujet de se défier de vous, et de penser que l'Agnié est un trompeur et un perfide, puisqu'il ne croit pas avoir les mêmes obligations d'estre fidele, et qu'il n'a point de loy qui l'empesche de rompre la paix, avec la même infidelité qu'ils la rompoient autrefois. Si vous n'avez point de Foy pour Dieu, qui est le Maistre de nos vies, comment en aurez vous pour les hommes? Soyez donc persuadez que nous ne croirons ismais que vous voulez toûjours vivre de bonne intelligence avec nous, jusqu'à tant que vous serviez le mesme Maistre que nous servons; et que tant que vos esprits n'entreront pas dans tous les sentimens que nous avons de la vertuet du Ciel, nos cœurs ne peuvent estre

Ainsi, mes freres, pour avoir une paix solide et inébranlable comme vous la souhaitez, il faut que vous soyes comme moy, et que vous croyez ce que ie croy, et pour lors Unnontio dua: C'est maintenant que le croy que l'Aguié est sincere et fidele, et que la laime comme un de mes enfans ; tous les François se réjouirent de scavoir que vous estes leurs freres, et par tout où ils vous trougeront ils vous feront mille amitiez et mille caresses ; toute la France prendra part à vostre bonbeur; toute la terre le sçaura, et tout le Ciel en sera comble de joye ; Dieu mesme, ouy, ce grand Maistre de nos vies, qui a son Palais dans le Ciel, ne manquen pas de preparer à l'Agnié, s'il se fail Chrestien, un bonheur qui ne finm iamais.

Aprés ce discours, le lettay une grande m'écouter, voila ma voix, qui t'avertit fut receue avec vn grand cry d'applatdissement, et il me sembla que ces Sarvages estoient touchez de mon discours.

le iettay ensuite une autre brasse de Pourcelaine, pour obliger les longleurs de ne plus invoquer les Demons pour la guerison de leurs malades, mais de 📽 servir des remedes naturels, dont is leur avois souvent montré la force et la vertu. le m'étendis fort sur ce point, parce que c'est une des superstitions laquelle ils donnent plus de creence. Aprés quoy i'entendis un second cry de joye, par lequel toute l'assemblée, et les longleurs mêmes, qui estoient presens, me témoignerent qu'ils estoient disposez à faire sur ce sujet tout ce que ie voudrois.

Le dernier present que le fis pourciterminer la superstition des Danses, fd receu avec la méme acclamation.

Aprés quoy on me dit en deux mots. que l'on me feroit réponse dans un conseil. Ce fut ainsi que se passa celle. grandes esperances de la conversion de l

ce peuple.

Quelques tours après, on fit deux rele mesme smet. La première fut en la presence de lous les Onnontague, qui retournment de la Colonie des Hollandots, ou ils estorent allez en traite. Un me vint done querir de la part des An-, ciens, pour écouter ce qu'on avoit a me répondre, et pour le voir confirmer plus solennellement, en presence de leurs nouveaux hostes.

Des que le fus entre dans la Cabanne où le Conseil se tenoit, on me presenta un cros morceau de viande, pour me regaler et me bien disposer a cette grande le le partageay aussitost entre mes voisins. Apres quoy l'Iroquois qui estoit le plus considerable et le plus habile de tout le pais, s'estant leve pour parler, s'adressa en ces termes au brave Garakoutie, qui venont de leur

Mon frere, buy dit-il, tu nous dis Aujourd buy ie suis a ten discours. oblige de le dire que nous ne l'ecoutons, la Religion. Chrestienne, dans tout le plus; et que ce ne sont point les paroles qui nous out touchez. Votey un change lus seul nostre cour et nostre ame : de sorte que ses pensees et ses desire sont maintenant les nostres, et que nous n'avens plus qu'un mesme esprit. Ensuite il repeta avec une fideiste et un effort de memoire admirable tout ce que le leur avois dit dans le t'onseil, il adjousta à mon discours tant homines. d'eloquence naturelle, et des embellssemens si agreables pour refuter les mesmes erreurs que i avois condamnées. que i en estois charmé. Aprés quoy il At en peu de mots les presens qu'il avoit a faire.

Garakientié Capitaine des Onnontagués se levant à son tour, biy répondit en d'importance que nous traitons presences termes: Mon frere, tu me lettes dans la confusion de rejeter ainsi ma l'qu'il nous est bien mide de l'accorder; voix : est-elle de si peu de consideration | car enfin n'est-il pas bien fâcheux de

premiere entreveuë, qui nous donna de l'que ta luv doiues preferer celle de ce François qui est venu l'enseigner ? Que penseront mes Onnontagues, lorsque ie leur feray rapport du mépris que la fais ponses a ce que l'avois dit, en deux dif- de teur parole? Mais tout d'un coup, ferentes assemblees, qui se finrent sur changeant le ton de sa voix, il adiousta fort obligeament. Ne pense pas, mon frere Agnie, que le sois facha de ce que tu as dit ; au contraire, le te remercie de mepriser ainsi ma voix, et de luy preferer celle d'un homme qui se sacrifie pour ton salut et qui l'apporte la voix de Dieu. Ce qu'il l'a dit et ce qu'il l'enseigne, sont des veritez importantes à ton bonheur; elles sont entrees dans mon cerur , si tu es sage, tu ne les negligerus pas, et si fu veux estre eternellement heureux, tu suiuras tout ce qu'elles te prescrivent.

Ce que Garakontie disoit, auoit d'autant plus de poids, qu'outre la grande autorité et la reputation d'un excellent esprit qu'il s'est acquise parins tontes les Nations Troquoises, il se declaroit encore hautement pour la Foy de lasvs-Curust, et ne fasoit unlle difficulté de prier en public, et devaut tout le dermerement des merveilles, et tu vis monde. Il y a tout smet d'esperer, quel applaudissement nous donnasmes qu'estant zelé antant qu'il est, il ne contribuera pas peu a Lavancement de

pals.

le sortis de l'assemblée, comblé d'une François dit-il en me montrant qui a jove qui ne se peut pas expliquer ; et comme c'estoit le iour de l'Annonciation que ce Conseil se tenont, le tirav de la un fort bon augure de la conversion de ces Infideles, de laquelle ie voyots naistre de si beaux commencemens, au tour mesme que le Sauveur s'estoit incarne pour le salut des

> Le lendemain nos Anciens s'estant assembler une seconde fors, me rendirent une seconde repanse, qui mo parut estre encore plus precise que la première, et le mesme tapitaine dont l'av parle cy-devant me parla en ces termes: Mon frere, c'est une affair: tement. Tu nous demandes des choses

ciers estoient assemblez autour d'un homme qui p'avoit qu'un mal fort leger dits, qu'ils n'en purent iamais revenir, à l'oreille, ils me firent d'abord force et comme ie les pressois d'achever cette civilitez, et me firent approcher, bien qu'ils m'eussent voulu voir fort éloigné d'eux. le regarday quelque temps, sons rien dire, ce qu'ils faisoient, bien que leurs ceremonies ridicules et extravagantes m indignassent beaucoup. Ils prenoient dans leur bouche une certaine eau mysterieuse, et la souffloient avec de grands efforts, sur les joues et sur les tempes du malade ; et celuy qui estoit comme le chef de cette bande, leur ordonnoit de jetter encore cette tu dis y estre resté? le sçavois bien eau sur les cheveux et sur la teste, et mesme sur la natte où ce pauvre homme estoit couché. Il falloit que tout fust arrosé pour chasser le Demon de la maladie qui estoit dans l'oreille de ce Sauvage. le remarquay qu'en suite ils beurent tous de cette mesme liqueur, et qu'ils prenoient la medecine qui devoit guerir le malade. Toutes ces sottises me faisoient gemir sur l'aveuglement de ces pauvres Idolatres, qui se laissent ainsi seduire par le Demon. Après que l'eus regardé quelque temps l'operation de ces habiles gens, le m'approchay du malade pour luy demander où estoit son mal, et en quel estat il se trouvoit. Les longleurs prenant aussitost la parole me dirent qu'il estoit déja | vertissoient qu'il estoit temps d'alle: sorti de son oreille deux petits Demons et qu'il n'en restoit plus qu'un, qui étoit roient d'aller prier Dieu dans la thaplus opiniastre que les autres. Cela est pelle pour la sante du malade : que merveilleux, leur dis-ie, et le serois ques-uns mesme, pour se defaire de bien aise de voir sortir le troisième : moy, me promettoient de m'y sum continuez donc de le presser, car ie au plustost, et de se faire Christians veux estre spectateur d'une cure si pro- Mais ien'eus garde de les quitter que f digieuse. Il y a longtemps que i'ay la ineles ensseobligez d'avouer eux-mo-me curiosité de voir sortir quelqu'un de ces qu'ils estoient imposteurs, et pour les demons immondes, qui tourmentent, en donner toute la confusion, le pers ainsi que vous dites, les malades du stay à leur demandér qu'ils me fisset Canada; car Dieu mercy ils ne sont voir ce troisième Demon qui estoit rest point si méchans en France. Mais le dans le corps de ce malade, et qu'apré vous asseure que le seray si attentif à qu'ils m'auroient donné cette sals la sorbe de ces Demons que vous dites faction, le les laisserois en repos Wai avoir des corps et estre visibles, qu'il ce fut en vain que ic les pressor, t ne pourra echapper à ma veué. Je ne n'en voulurent rien faire, et ils faire. sçay si ces imposteurs reconnurent que enfin forcez de m'avoiter que ce tra is me mocquois d'eux, et que ie n'igno- sième Demon n'y estoit plus, et que l

Cabane, où dix ou douze de ces Sor- rois pas leurs tromperies, mais ils me parurent tellement deconcertezet intrmerveilleuse operation, qui devoit donner la fuite au Diable, ils me dirent, montrant quelques petits sacs où étoient des drogues, que c'estoit là ce qui chassoit les Demons des corps malades. Hé bien, dis-ie à celuy qui estoit comme le Maistre longleur, c'est loy qui te vantes d'estre l'exterminateur des grands et des petits Demons ; qui t'enpesche presentement en ces rencontra de faire sortir de ce malade celuv que que leur adresse ordinaire estoit qu'ils avoient dans leur bouche ou une petite pierre, ou un morceau de fer. ou quelque piece de cuir, ou un petit os, et qu'en succapt fortement la partie di corps où le mal estoit, ils disoient et avoir tiré houreusement ce quils avoient en leur bouche, et qu'ils crachorent aux yeux du malade, asseurant que c'estoit un veritable Demon qui estoit cause de sa douleur ; amsi le le avertis que l'estois bien informe de leurs fourberies et qu'il estoit difficile de me tromper, et que ie n'estors per homme à prendre du fer ou du cuir pou un Demon. Ce fut alors que le vis del gens bien embarrassez. Les uns ma faire la priere ; les autres me comu-

guery. le racontay en suite cette historre à quelques-uns de nos Sauvages, et ie leur fis voor manifestement I errear et l'enchantement ou ils estoient, d'avoir fant de confiance à d'aussi grands imposteurs qu'estoient leurs Medeems.

Lautre occasion que Dieu me fournit de decembler le Songe, fut celle-cy. Vne tille âgee de quinze ou seize ans, deja passe deux muits, ses parens en acclamations publiques. estorent fort en peine. On fit venur les devenue. Ces habiles flevins commensestre bien tourmentez pour apprendre lendemain il mouroit. en quel estat pouvoit estre cette tille. le Bourg ensuite fut remply de pleurs et de genussemens, tout le monde estoit en deud, hors les longleurs, qui pour se dedommager des peines extraordinaires qu'ils avoient eues à consulter leur Demon, mangeoieut de tres-bon appetit tout ce qu'on leur avoit preparé

malade se portoit bien, avant mesme | stume de le faire en ces rencontres. Ils quals leussent guery; et ce qui me estorent plems du succez quavorent en parul encore plus ridicule, c'est que leurs iongieries, et de l'estime qu'on ce pauvre homme ful assez bon que de claison de beur habilete; mais ils furent croire qu'il avoit esté guery du mal qu'il | bien surpris, lorsqu'estant a peine sortis n'avoit iamais eu, et de me dire en se de la Cabanne ou on les avoit si bien levant de dessus sa natte, qu'il estort traitez, ils y virent entrer la tille qu'ils avoient fait morte si constamment, sans qu'elle eust rencontre d'Andastoguez, uv receu des blessures ; sils eussent espere pouvoir convaincre ces bonnes gens, que ce n'estoit qu'un fantôme, ils n'ensent pas epargné les mensonges pour sousieur leur credit, que cello imposture estoit capable de ruiner. Mais les parens, ayant reconnu leur fille, changerent leur tristesse en joye, et les s estant egarce dans les bois, y avoit germissemens de tout le Bourg en des

Cette lustoire me fut rapportée par la fondeurs pour sçavoir ce qu'elle estoit mere mesme de cette fille qui s'estoit egaree; et comme elle avoit reconnu cerent à faire leurs sortileges pour en en cette occasion la fourberne de ces apprendre des nouvelles. La premiere longleurs, elle in en deconvrit encore chose quails font est de sauter, de dan-) plusieurs autres ausquelles cet accident per et - auter de telle sorte qu'ils sont luy avoit fait faire reflexion. Elle me bientost en sueur. Apres cela ils bat- dit que ces habiles Medecius ordonsent du baston et de la tortue , ils chan- l'noient quelquefois à un malade de faire tent, ils crient, ils consultent et inter- un bon festin qui le gueriroit, pourven regent leur Demon, qui ne leur repond | quils fussent bien regalez : et quil arsamais; et apres avoir bien sue, apres, rivoit rependant assez souvent que le

le me servis avaulageusement de is disent hardment qu'elle avoit este (toutes ces tremperies, dans le conseil tuce par trois Andastoguez, qui luy que le fis tenir contre les longleurs, avoient enlevé la chevelure, d'une quelques jours après la promesse sograndeur égale à un petit cercle qu'ils leunelle que nos Sauvages m'avoient tracerent de leurs doigts sur une ecorce, faite de renoncer à toutes ces superour veux des assistans, et qu'elle étoit stitions. Le fut là que le décenirris expirer instement au lever du Soleit, toutes leurs fourbes et toutes leurs im-Apres une prophetic aussi exacte at postures, le peu d'intelligence quids aussi bien marques comme celle-là, nos avoient dans la Medecine, I mutilité de Sauvages cussent fait scrupule de dou- leurs remedes superstitioux, et pour la ter de la mort de cette fille : c est pour- conclusion du discours le fis un present quoy la Cabanne de ses parens et tout de pourcelaine, pour obliger les anciens d apporter un prompt remede a ces desordres qui rumoient leur pais, par la mort de leurs enfans et de leurs nepveux, et qui leur faisment en mesme temps perdre le bonheur de la vie cternelle.

Quelque temps aprés que le fus sorty pour les reguler, comme on a de cou- du conseil, pour luy lasser la liberté

de deliberer sur mes demandes, on me | exposez en ce país de Barbares, qui se rappela, et Garakontié, qui parloit au nom de tous les autres, aprés m'avoir renouvellé la protestation solennelle qu'ils avoient faite de renoncer absolument aux songes, à l'Agriskoüé, et aux festins de debauches me dit qu'ils reconnoissoient de bonne foy qu'ils avoient esté iusqu'à present dans l'erreur, qu'ils m'estoient fort obligez de ce que ie les avois detrompez, qu'ils entroient dans tous mes sentimens, et qu'ils estoient resolus de porter les Iongleurs à se servir seulement des remedes naturels, ainsi que ie le souhaitois, sans y méler aucune superstition. Ensuite, pour marque de leur engagement et de la parole qu'ils m'en donnoient, ils me firent un present de pourcelaine. Le leur témoignay à quel point ie me sentois obligé d'une réponse si favorable : et comme ie commençois de leur faire concevoir combien cette resolution leur estoit avantageuse, Garakontié m'interrompant : Nous sommes, me dit-il, dans la tristesse et dans l'abattement pour vne fâcheuse nouvelle que nous venons de recevoir; qui porte que le Pere Garnier vient d'estre assassiné. D'abord ie fus frappé d'estonnement pour vne si triste nouvelle; et pour m'éclaireir de ce qui en estoit, ie voulus parler moy-mesme à celuy qui l'avoit apportée; mais comme ie reconnus qu'il n'en avoit que des conjectures assez foibles, i'allay promptement dire à nos anciens pour les rassurer, que ce n'estoit qu'vne fausse alarme. Ils témoignerent m'êstre tout à fait obligez du soin que ie prenois de l'inquietude et du chagrin qu'un accident si funeste leur avoit causé : en effet on sceut peu de temps aprés que cette nouvelle estoit fausse à l'égard du Pere Garnier, mais qu'il s'en estoit peu fallu qu'elle n'eust été veritable dans la personne du Pere Fremin, qui faillit à estre tué par un yvrogne à Tsonnontouan, qui est un Bourg éloigné de celuy-cy de quelques iournées, et qui a longtemps porté au visage les marques ! de la fureur de ce Sauvage.

portent souvent à de semblables excez, dans leurs debauches; mais i'ose dire que c'est en cela mesme que nostre condition nous paroist fort heureuse, puis qu'elle nous engage à porter durant toute nostre vie un estat de victimes toutes prestes d'estre sacrifiées, pour l'amour de celuy qui s'est luy mesme immolé pour nostre salut. C'est dans de semblables perils que les Apostres et les Chrestiens de l'Eglise naissante se trouvoient tous les iours; et c'est ce qui nous rauit de ioye de pouvoir mener comme eux vne vie exposée à mille morts.

Nos Onnontaguez ne sont pas si emportez ny si brutaux dans leur yurognerie. La pluspart, lors mesme qu'ils sont en cét estat, ne nous font que des caresses; et si quelques-uns font des plaintes, c'est pour me reprocher que ie ne les aime pas assez.

Aprés que i'eus fait quelques prieres dans la Chapelle, pour remercier Dieu du succez tout extraordinaire qu'il avoit donné à nostre dessein, ie me retiray dans ma cabanne, où ie trouvay encore plusieurs anciens, qui me prierent d'achever ce que j'avois si heureusement commencé, et de les affermir dans la resolution où ils estoient de renoncerà toutes leurs superstitions; que ie scavois bien que des erreurs dans lesquelles on a vieilly sont tres-difficiles à quitter : qu'ils apprehendoient que le Demon ne les iettast tout de nouveau dans leurs anciennes réveries : qu'ils venoient à moy pour s'armer contre cet ennemy, et qu'ainsi ils me prioient de les instruire sur la fausseté de deux ou trois des vieilles idées, dans lesquelles ils avoient esté nourris. Comme par exemple que leur ame se separoit du corps durant le sommeil ; que le songe estoit l'arbitre de la bonne ou de la mauvaise fortune qu'ils avoient dans la guerre, ou à la chasse ; et pourquoy ayant eu un songe qui leur marquot qu'ils auroient du succez dans l'vnot dans l'autre de ces exercices, il ne leur avoit presque iamais manqué, et a C'est à quoy nous sommes tous les iours | contraire ayant souvent prié le var

Dieu pour un pareil succez, ils avoient dans trois iours, et qu'elle seroit sumie sogvent este frustret de leur attente. le repondis a tout le mieux qu'il me fut possible, et ils demourerentsi salisfaits de mes reponses, quals in asseurerent en in en remerciant, que i avois chasse de leur esprit tous les nuages que le Demon v avoit repandus pour les perdre, et que i y avois rendu la verife victorieuse du mensonge. le leur fis entendre que c'estoit à liieu à qui toute la glorre en estat deue, et que c'estort uniquement son ouvrage.

lorant tout Physer, to n'ay presque point en d'autres entretiens avec nos Sanvages, que sur ce qui regardoit les veritez du Christianisme, et sur l'horreur quals devotent toujours, entretemr pour les superstitions, et pour les manvaises constumes du pais. le ne suis pas encore tout a fait scavant dans hur angue, le marquois souvent par mes gesles ce que le ne pouvois exprimer our paroles, et lorsine ces pauples in : ue me faisots pas assez bien entendre peu que se contribuois de ma part a tout." e bi n que lucu operoit dans l'estendue de ma Mission, et ie me disois a moyrilez dans leurs carurs?

le veillors avec un som extraordinaire à l'execution des promesses que l'on m avoit failes, et mesme ratifices par qui lques prisens, lorsque la nouvelle arriva icy que les guerriers y relourmount victorieux. Du les attendoit il y axod longlemps, et les Devins, qui l ssent de la pyromantie en ces rencontres, awarent public diverses predictions sur leur retour. Yn ancien in avoit !

des autres ; qu'ils reviendroient sans avoir en aucun avantage sur l'ennemy. Commo le suis l'ennemy declare de ces faux Prophetes, se remarquay les carconstances de cette prophetie, et i adioustry qu'anec le temps on compastreit si elle estoit veritable. Les trois murs estant passez, et ren n'avant encore paru, de ce qui avost este predit, i embarassay funeusement celuy qui miavoit cité cet oracle, lorsque le luy en demanday l'explication en presence de beaucoup de personnes; il me repondit froidement que cette bande qui devoit revenir le troisiente tour, selon i oracle, reviendroit peut-estes le lendemain. Igluy repondie que la prophetie seroit egalement lausse quand ils ne seroi int de retour que dans un an, et quand ds reviendroient le cinquiente four, mais que pour le convamere plemement de l'imposture de son Prophete, nous attendrions encore un jour l'effet de sa preassorent comme des reproches que le diction. Il se passa pres de guinze jours, sans que personne revinet : et a mes auditeurs, le recevois ces bons les guerriers ensuite estant refournez advis comme autant de convictions du victorieux, ils firent voir doublement la faussete de l'oracle.

On entendoit de loin retentir les crisde victoire, tout le monde estoit dans mesme. O men ame a quand scaurase l'attente, et dans l'impatience de scavoir lu parler de Dieu, ainsi qu'il en faut si c'estoient ou des chevelures ou des parl r. et quand seras-tu si penetree captifs de guerre, et combien il y en des veritez de la Foy, que tu n'auras avoit. Enfin les avant coureurs qui en plus de peme à me suggerer des paroles apportoient la nouvelle, entrent dans capibles de porter tout ensemble, et le Bourg ; on leur fait une longue have les lumeres de la boy dans les esprits de part et d'autre, depuis la porte où de nos Sauvagos, et le feu de la cha- de carrestent, insqu'ou feu ou les anciens estorent assemblez. Ils reiterent la les eras de victoire, et ils en font sasqu'a neuf pour marquer qu'ils avoient neuf captils, six hommes et trois femines. Le fut pour lors que la toyo de tout le monde celata. On commence de jouer une espece de Consedie : les personnes avancées en âge dansent un liallet, qu'ils representent par des postures tres hen concertees, et des pas fort been mesurez. Ensuite on varapporte in bonne compagnie un de au devant des ieunes guerriers qui leurs oracles, scavoir qu'vue de leurs avoient porte les bonnes nouvelles, et largades devoit infailliblement retourner on les mene comme en triomphe au feu les regale de plusieurs milliers de pourcelaine, et on fait raconter au plus considerable de la bande, tout le détail de l'expedition : la cause de leur retardement, la prise des captifs, par qui chacun d'eux a esté pris, et combien ils avoient perdu de leurs gens. La narration estoit interrompue par des cris de iove, et des acclamations qu'on faisoit de temps en temps aux victorieux; et tout se termina par des marques d'une réjouissance publique.

Ensuite on prepara le theatre, ou l'échafaut où l'on disoit que tous les captifs devoient estre brûlez; et ic remarquay que quelques-uns portouent leur vengeance iusqu'à cét exces de brutanté, qu'ils me prioient de ne point instruire ny baptiser ces captifs, afin qu'avant esté brûlez en cette vie, ils le fussent eternellement en l'autre. Vne telle inhumanité me fit horreur; et ie leur fis voir qu'il n'y avoit rien de si déraisonnable que de pousser son ressentiment jusqu'au delà des bornes de cette vie ; en quoy Dieu me donna un tel succez, que ie ne leur persuaday pas causa à ce miserable captif en les lu seulement de ne point mettre d'obstacle au bonheur eternel de ces miserables, mais de les exhorter eux-mesmes à se faire instruire, et à se rendre digues du ' Paradis.

On recem les captifs selon la coustume, au milieu d'une have composée de tous les habitans, qui les chargerent en passant de coups de baston. Ensuite on les fit monter tout sanglans, et tout couverts de blessures sur l'échafaut qui leur estoit preparé, pour servir et de spectacle à ces Barbares, et de suiet à leur cruauté.

Ces captifs estoient tous des hommes bien faits. On les revestit des plus riches habillemens du pais, et on couronna ces pauvres victimes, selon la coustame, des plus rares plumes et des l de se peindre le visage des couleurs les plus fines et les plus vives, afin que rien ne pût manquer à l'ornement de ce triomphe. Estans parez de la sorte on, lie baptisay tous ceux que ie crus deve

des anciens. Dés qu'ils sont arrivez on | les faisoit marcher sur le theatre où ils devoient estre brolez, pour servir auparavant de speciacie à tout le peuple. Ces miserables pour donner des preuves de leur intrepidité, et pour faire voir qu'ils n'apprehendoient pas la mort, chantoient et dansoient sur l'échafaut la cadence de quelques airs de guerre. où ils faisoient vanité de leurs exploits, et témoignoient fierement à leurs ennemis, que toute leur conduite ne seroit pas capable de leur arracher le moindre soupir. le vous avoue qu'une brutalité poussée jusqu'à cét exces, pie faisoit horrour. Mais l'action tout barbare que deux froquois exercerent à l'heure-meme, sur l'un de ces captifs. me toucha de pitié, au-delà de tout co que i'en puis dire.

Ces deux Sauvages qui vouloient fant une cruelle épreuve de la brayerie de ce guerrier, luy ayant passe une petite corde autour du bras, commencerent de la tirer chacun de son coste, avet une telle violence, 'qu'estant entre bientost dans la chair, et ayant penetri iusqu'aux nerfs, la douleur qu'elle coupant, fut si excessive qu'il en tombé pamé et à demy-mort sur la place. ie m'estois trouvé-là pour tacher dus struire et de disposer au Baptesme tous ces captifs; mais ie iugeay plus à propos de differer ce dessein à un temps plus commode, et après que nos Barbares auroient passé le premier feu de leur vengeance.

Aprés cette premiere montre, les captifs furent conduits dans les capbannes qui leur estoient preparées, pour y attendre l'Arrest ou de la vie ou de 🔼 le les visitay tous les uns aprél les autres, avec toute la tendresse d toute la compassion que me donnal l'estat miserable où ie les voyois ; d tâchant de ietter dans leur esprit quel ques semences saintes de leur salul plus beaux colliers de pourcelaine qui i'y laissay pour cette premiere for se purent trouver. On les obligea mesme quelques dispositions à la grace de Baptesme.

> Le lendemain ie recommençay met visites avec un succez si heureux, qui

estre brûlez, et qui le furent en effet|qu'on les retiroit pour les remettre au bientost après.

Le Perc Bruyas a baptisé dans sa Mission, un de ceuvà qui l'avois parlé ; et qui fut envoyé à Onneiout, avec une des trois femmes captives : les deux l autres avant esté menées à Goiogouen.

Des cinq captifs qui resterent icy, on ! donna la vie à deux ; mais quelques iours après. l'un fut tué àcoups de cousteau, à mon insceu. C'estoit un de ceux qui m'écoutoit avec plus d'application, et qui me donnoit de plus belles esperances de sa conversion. Mais les secrets de la Providence sont impenetrables; et nous devons nous contenter **d**e les adorer avec une humble fraveur.

On avoit donné la vie à un des deux **au**tres qui reste**r**ent ; mais ce malheu- ! reux qui estoit affligé de ce qu'on ne faisoit pas la mesme grace à son compagnon, ne pût dissimuler sa douleur ; } de maniere qu'il obligea, par ses plaintes et par ses menaces, ceux qui l'avoient **ad**opté, de l'abandonner quelques iours **aprés:** yn rare exemple d'amitié, **pu**isque ce Barbare ayma mieux se mettre en danger de perir dans les tourmens que de souffrir la mort de son Avant appris cette nouvelle, i'v cours au plustost, le monte sur l'écha**faud,** et aprés avoir fait quelque priere **en** peu de mots, lie m'adresse à nos Onnontagues, pour les prier de ne trouver pas mauvaisque l'apprisse à ce miserable **le** chemin du Ciel ; que puis qu'il estoit prest de sortir de cette vie, il estoit de **m**en devoir de luy en procurer vne qui **ser**oit eternellement heureuse, et que **c**e bonheur estoit si grand, que ie souffrirois tres-velontiers les mesmes suplices dans lesquels ce captif finissoit sa vie, afin de le leur procurer.

Aussitost l'approche du captif, ie l'instruits, le l'exhorte, le le presse ; mos anciens m'animent eux-mesmes à **cette**: bonn : œuvre. Le pauvre bomme. ani stoit à demy mort, écoute avec attention, il me prie de rester aupres de lay, et de ne le point abandonner. On renouvelle les teurmens, on le brûle en tous les endroits de son corps, en y appliquant des fers tout rouges; des difs intermedent mes instructions des

feu, ie m'approchois de luy, et luy faisois faire les actes necesaires pour se disposer au Baptesme. Le froid estoit alors tres-violent, et un des Sauvages qui estoit present à ce cruel spectacle, luy ayant presté auparavant sa converture pour le convrir, la luy osta pour se défendre de la rigueur de la saison; de sorte que le captif demeura tout nud, et tout trembletant **de** froid, quoy qu'assez proche de là il y cust quantité de feux, où l'on faisoit rougir les haches et des fers qu'on luy appliquoit sur toutes les parties du corps. Il faut avouer que ie fus touché sensiblement d'un objet si pitovable, et ne pouvant luy apporter plus de soulagement, le le couvrois d'une casaque que le porte lev ordinairement. obligé de la retirer lors qu'on luy appliquoit les fers rouges, et le l'en enveloppois aussitost qu'on les retiroit. Nos Sauvages parloient differenment de la charité que le rendois à ce pauvre homme, quelques-uns l'approuvoient, d'autres y trouvoient à dire, et plysieurs s'en mocquoient.

Après qu'on eut brâlé le captif en plusieurs endroits, on le detacha, et on la mena couvert de ma casaque dans une cabanne où estoit celuv de ses compagnons qu'on avoit commencé de brûler dés le iour auparavant, et gan avoiteste assez heureux pour recevoir le baptesme. Te le suivy, et ie me plaçay auprés d'eux, pour leur suggerer de temps en temps quelque pensée du Ciel et de l'eternité, et pour baptiser celuy que i'avois commencé d'instruire. On faisoit foule dans la cabanne pour remarquer les services que le rendois à ces pauvres victimes.

Et comme on me fit alors plusieurs questions, le pris suiet en v répondant d'instruire tout ensemble les captifs, et tont le monde qui les environnoit. On me demanda, entre autres choses, quel estoit le bonheur de ceux, qui cont au diel : le le leur expliquav de la comerc la plus sensible et la plus intellicable que le pús le faire ; et c princ les capHuronnes qui s'estoient venues autrefois establir dans ce païs, lorsque nos Peres y demeuroient, et qu'on peut dire estre de tristes restes de la trahison et de la cruauté de nos Iroquois. Elles se sont toûjours conservées parmy tous les desordres de ce païs, dans vne **re**gularité et vne innocence qui charme | nos Barbares; et Dieu, qui veille sans cesse sur ceux qui le servent avec fidelité, pour couronner mesme dés cette vie la vertu de ces bonnes Chrestiennes, les a protegées contre les attaques des maladies contagieuses; de maniere qu'au temps qu'elles faisoient d'estranges ravages aux environs de leurs Ca-banes, iamais elles ne leur ont fait de On peut dire que comme ces Huronnes avant fait autrefois partie de l'Eglise de Quebec, et qu'elles ont esté dans le sein de la pieté, elles ont eu soin de se former et de s'establir si solidement dans la pratique de toutes les vertus, que ny les peines de l'extrême pauvreté, où souvent elles se trouvent, ny le mauvais exemple des Idolatres, ny tous les efforts du Demon n'ont iamais pù les ébranler, ny les porter à faire une seule demande contre ce qu'elles devoient à Dieu.

l'ay baptisé quarante personnes, dont la plus part sont de petits enfans, ou Il en est mort quades moribonds. torze, avec deux autres enfans baptisez par le Pere Garnier, lorsqu'il estoiticy, et quelques adultes baptisez par nos Peres.

l'oubliois de rapporter une action toute sainte d'une petite fille âgée seulement de sept ou huit ans. Elle m'apporta, peu de jours avant Noël, vne petite cruche pleine d'huile, me disant qu'elle en vouloit faire un present à Nostre Seigneur, et qu'elle me prioit de l'employer à la lampe qui brûle devant l'Autel. Ie luy demanday si cette huile estoit à elle. Elle m'assura qu'elle luy appartenoit, et que c'estoit-là tout son thresor. I'acceptay son offrande, et ie la presentay au petit lesvs, le iour de Noël, et ie ne doute point que ce present ne luy ait esté beaucoup plus

Elle eust bien souhaité que ie siecle. l'eusse baptisée avec les autres petits enfans, à qui ce mesme iour ie conferay ce Sacrement; mais ie luy dis que le ne pouvois pas encore luy faire cette grace, parce que sa mere ne venoit pas à la Pricre. le l'exhorte assez, me dit cet enfant, en gemissant de la dureté de sa mere ; ie luy dis que les anciens prient, mais elle s'opiniastre toùjours à ne le vouloir pas faire. Elle l'a neantmoins, depuis quelque temps, assez souvent amenée iusqu'a la Chapelle, et il y a lieu d'esperer que la mere et la fille seront un iour tout à Dieu.

Nos anciens ont tenu icy plusieurs fois le conseil sur ce que je leur avois parlé d'envoyer quelques deputez à Montreal, pour assister au conseil qui se devoit tenir dans le dessein de ratifier et de bien establir la paix entre ex et les Algonquins, d'autant qu'on apprehendoit quelque rupture. On resolut de le faire, d'envoyer mesme quelqueuns de leurs gens à Tsonnontouan pour obliger les anciens de cette Bourgade à se joindre à nos deputez; ils eurent aussi ordre de les prier de la part de toute la Nation, de ne plus faire d'actes d'hostilitez dans le païs des Outaouals. et de donner les mesmes advis en pasant par Goiogoüen. On m'assura en même temps, qu'au premier iour il en partiroit d'autres, pour porter la mesme nouvelle aux Onneiouts et aux Agniés. Garakontié me dit qu'il faisoit estat de partir dans six iours, et qu'il altendroit les autres Nations Iroquoises sur le chemin, pour aller toutes de compagnie.

Nos Onnontaguez m'ont prié d'écrire en leur faveur à Onnontio; ce que i'ay fait avec ioye, parce que i'ay eu cette année tout suiet d'estre satisfait & leur conduite, et de la bonté avec kquelle ils m'ont traité. Mais s'ils meritent quelques louanges, on peut dire que Garakontié seul doit estre plus estimé et plus consideré que tous les autres. Il faut avouer que c'est u homme incomparable: il est l'ame de tout le bien qui se fait icy; il y sotagreable que tout l'or des riches du tient la Foy par son credit ; il y maisnage les esprits, de ces, Barbares, avec, de l'assoupissement et de l'insensibilité vne adresse et une (prudence) qui égale (que l'yvrognerie leur (caus). Els sont celle des plus sages de l'Europa ; il se cravis quand ils entendent la Cloche qui declare si hautement pour la gloire et des appelle à la Prière, et si l'obmets pour l'interest de la France, qu'on peut de sonner, ils m'en font des reproches. instement l'appeler le Protecteur de . En un mot, tout le monde paroist icy cette Couronne en ce pais ; il a un fort porté pour embrasser l'Evangile ; pais, qu'il le sera a Monsieur nostre, Gouverneur d'affermir la Paix entre l'1- , Mon Revenend Pene, roquots et i Allonquin, nous verrions; bientost nos Barbares se faire Chrétiens.

Il n'est pas possible de concevoir de **com**bien de desordres et de maux ces debauches : sont accompagnees. n'est men iev de plus ordinaire que de voir par les rues et dans les cabannes, des hommes pris de vin, et ce qui est de plus deplorable, c'est qu'ils n'ont **plus** de honte d'un vice si infame, et l qu'estant abrutis par ces exeez, ils se rendent presque tous incapables d'estre instruits dans la Foy.

Quelque deplaisir que l'ave de voir un mad si unaversel, et si dangereux **pour** le salut de ces pauvres ames, ie tache de me consoler par cette pensée, que plus on tronvera icy d'obstacles au Christianisme, et plus il y aura a trawailler; et que bien couronne les peines rheil a le soin. Nous en connoistrous et les soms d'un Missionnaire plustost QUe ses succez.

resolution qu'ils out prise de quitter de luin 1670. leurs superstitions, et de l'inclination | Cette Nation n'a que trois Bourgs, **qu**'ils temor<sub>s</sub>ment avoir pour la Foy Gologouen, à qui nous avons donne le Chrestienne. Ils ont soin de me faire nom de Saint Joseph, Patron de toute apporter les petits enfans malades dans , la Mission ; Kiohero, que nons nomla Chapelle; ils me font prier bien mons Saint Estienne, et Onne utare, qui sur eux, quand ils sont nouvellement's appelle le Bourg de Saint Rene. Voicy nés, pour les consacrer au Seigneur du comme le Pere en parle. Cel et de la terre. Els sont bien aises | Fay baptisé depuis l'Autonn : dernier

tient la Paix par son autorité : il mé-'qu'on les auime, et qu'on les reveille

zele pour la Foy comparable à celuy et il ne reste à ces pauvres Barbares des premiers Chrestiens ; enfin il scait pour se rendre dignes du saint Baptème, se conduire de sorte, qu'il se soittient j qu'a renoncer à desvices ausquels beautoújours dans l'éclat et dans l'autorite | coup de Chrestiens s'abandonnent après que luy donne sa Charge de Capitaine de Baptéme. Le puis dire que cette general de cette Nation, et qu'il ne s'en Mission est la moins rude de toutes sert que pour faire du bien à tout le celles des froquois ; et le seul deplaisir monde. L'espere un bon succez de ce que i'v av., c'est de ne trouver pas ces voyage, et s'il nous estoit aussi aise l'occasions de souffrir pour bien, que ic d'externmer l'yyrognerie de tout ce m'estois persuade y devoir rencontrer.

Votre tres-humble et obeissant serviteur, en N. S.

Polska Malet.

d'Onnontagué, ce 15 Iuin 167J.

CHAPTERE VIII.

De la Mission de Saint Ioseph à Goiogoiten.

Cette Mission est dans une quatrieme Nation d'Iroquois, dont le Para de Car-Lestat, par un extrait des choses les plus remarquables que nous avons tiré l'espere neantmoins beaucoup de la d'une de ses lettres, qui est du mois

Ciel en a pris une bonne partie, et entre autres neuf enfans, dont le salut est asseuré. La Providence toute aimable de Dieu m'a paru si visible sur quelques-uns, dont ie n'esperois quasi rien, que ie l'ay appris par ma propreexperience, qu'un Missionnaire ne doit iamais desesperer de la conversion de personne, quelque resistance à la Grace ( qu'il puisse trouver dans son esprit.

l'avois, comme il me sembloit, employé fort invtilement mon temps, mes peines et mes soins, pour gagner à Dieu un homme et une femme déja fort avancez en âge, et qui ne pouvoient pas encore vivre longtemps. Ces cœurs n'avoient que de la durcté pour les choses La Foy et le Baptème leur donnoient de l'horreur, en ce qu'ils croyoient que l'un et l'autre ne servoit qu'à avancer le temps de leur mort. Car c'est une opinion qui est receue de la pluspart de ces peuples, et qui leur paroist fondée sur l'experience qu'ils disent avoir, que depuis plus de trente ans que nos Peres travaillent à la conversion des Sauvages du Canada, on a remarqué que les familles, et les Nations entieres qui ont embrassé la Foy, se sont veu quasi aussitost desolées et esteintes, qu'elles ont esté Chrestiennes ; et que la plus grande partie de ceux à qui on a conferé le saint Baptème sont morts peu de temps aprés l'avoir receu. Ces pauvres gens se laissent preocuper à tel point sur ce suiet, par la crainte et par les artifices du Demon, qu'ils ne considerent pas que l'extremité de la maladie, et de la mort prochaine dont nous voyons une personne estre menacce, est ce qui nous porte à la baptiser ; et qu'ainsi le Baptême ne peut pas être la cause de leur maladie, ny **d**e leur mort. Cette erreur commune effrayoit tellement ces deux pauvres Sauvages, que non seulement ils ne vouloient pas entendre parler du Baptême pour eux, mais qu'ils ne nous permettoient pas mesme d'approcher de leurs amis, lorsqu'ils estoient malades. Neantmoins quand ils se sont veus l'un et l'autre frappez d'une ma-|sperois son salut mesme contre toute

vingt cinq enfans, et douze adultes; le | ladie mortelle, ils ont cherché nos instructions, ils ont demandé le Baptême avec tant d'ardeur et d'empressement, qu'il n'a pas esté possible de le leur refuser. Dieu scait bien ménager, en faveur de ses Predestinez, les momens favorables, où ses graces doivent infailliblement operer.

> La personne de tout le païs, qui m'a donné le plus de peine pour son Baptesme, et ensuite le plus de consolation, est une femme de Tsonnontous qui estoit malade depuis neuf ou dix La quantité extraordinaire de personnes qu'elle avoit veu mourir, depuis que le Pere Fremin y estoit arrivé. tant d'hommes que de femmes et d'enfans, et le bruit qui couroit par tout qu'il estoit uniquement l'auteur d'une desolation generale, et que par ses sortileges, sa magie et ses empoisonnemens il portoit la mort partout où il alloit, avoit donné à cette femme une telle horreur de nos personnes, et de nos remedes, de nos instructions et da Baptême, que ie ne pouvois avoir aucun accez auprés d'elle, ny trouver l'occasion de luy parler de son salut; elle avoit mesme communiqué cette aversion à tous ceux qui estoient dans la mesme Cabanne, leur disant qu'ils estoient morts, s'ils me laissoient approcher d'eux. Elle les avoit intimides de telle sorte, qu'aussitost que i'entrois dans la Cabanne tout le monde demeuroit dans un profond silence, et ne me regardoit que d'un œil affreux, sans vouloir ny m'écouter, ny me faire aucune autre réponse, sinon que i'eusse à sortir au plustost ; et comme elle eut changé de Cabanne, et que par bonheur elle fut allée demeurer avec des personnes qui m'estoient tres-affectionnées. elle conserva tousiours dans son cœur une furieuse aversion de moy jusqu'à l'extremité, et me regardoit tousiours comme un homme empesté, qui portois un poison mortel avec moy, et qui l'inspirois par les yeux et par les oreilles. Mais plus cette pauvre femme avoit d'aversion pour moy, plus N. S. me donnoit de charité pour elle, et i'e-

**esperance** et quoy que ie n'y visse au-†son cœur. Le ne luy parlois plus que Nuit et iour le pencune ouverture. sois à elle, et la recommandant à Dieu, **et à** son Ange-gardien, et à celuy qui | de son mal, et tàchant-de-luy-rendre a soin de moy, et à ceux qui veilloient | quelques petits services pour la sou**pour** le salut des personnes qui estoient ! auprès d'elle. La nuit de sa mort le l me sentis fortement inspiré de dire la Jeommencoit de me souffrir ; mais Dieu Messe uniquement pour elle. He le fis : en protestant à Nostre Seigneur qu'il | stoit pour achever de la gagner à luy : n'y avoit rien, au monde, que le ne luy | Il est temps luy dif-elle, que tu econtes sacritiasse, pourveu qu'il me voulust jec que ce Pere te veut enseigner, afin accorder cette ame, pour le salut de que tu sois bien-heureuse durant toute laquelle il avoit mille fois plus donné l'eternité. L'en suis contente, réponque le ne pouvois luy offrir, puisqu'il | dit la malade ; qu'il m'instruise, le l'él'avoit rachetée de son sang et de sa couteray volontiers. En effet, elle m'écinq ou six fois; mais le Demon l'en- admirable; elle adiouta fov à toutes tretenoit tousiours dans le funeste aveu-glement où elle estoit ; elle me regar-comme ie voulus luy faire dire quelques doit tousiours avec un œil de colere et prieres : Tu vois bien, mon frere, me d'indignation, et me chassoit au plus- dit-elle, que le ne puis plus presque tost du lieu où elle estort. Vue fois parler, mon mal m'accable la poitrine, mesme son ressentiment luy donnant et m'étouffe la voix ; mais le te prie de des forces dans son extreme foiblesse, (croire que mon cœur dit tout ce que tu elle prit un de ses souliers et me dis, et ce que ma langue ne peut dire. le ietta à la teste. Le la quittay, et Baptise-moy au plustost ; le veux mourir sortis de sa Cabanne; mais Dieu, qui | Chrestienne, afin que Irsys ave pitié de vouloit sauver cette ame, me pressa de mov rentrer aussitost, et m'inspira de faire mesme nuit Dieu l'appella au Ciel. en sorte qu'en parlant tout haut à que nous sommes bien payez de toutes quelques personnes de cette maison, et nos peinespar ces sortes de conversions leur disant toutes les choses dont je vou- merveilleuses! et qu'un Missionnaire lois instruire la malade, comme si est heureux, lorsqu'attendant de Dieu c'eust esté pour eux, elle conceutet ce qui paroist impossible à sa foiblesse, apprehendast fortement le malheur il éprouve combien sont veritables ces eternel des damnez en enfer, dont-elle paroles de l'Evangile : Dieu peut faire estoit menacée, et fust touchée du bon- naistre de ces pierres mesme des enfans **beur** miny du Paradis, qu'elle pouvoit d'Abraham, c'est à dire, faire des Premeriter avec tant de facilité. Le me destinez de ces cœurs durs et impeneservis de cette adresse, et parlav de-| trables a sa grace. vant elle à d'autres personnes de tontes 🍴 l'advoire que ce m'est vie consolation ces choses, ausquelles j'adioustav quel- | bien sensible de nous voir presentement ques considerations sur les misericordes environnez de tant de sepulchres de de Tesys-Cinosa Fils de Dien et fait saints, dans un hen où en arrivant, ie Homme pour nous sauver, luy faisant n'avois veu que des tombeaux de reentendre qu'il auroit un amour éternel prouvez ; et comme ce spectacle de pour elle, si elle avoit recours à luy morts a este la premiere veue qui m'afavec confiance. Je passay amsi la flizea lorsque i arrivay icy, amsi c'est iournée sans pouvoir men gagner sur maintenant la pensee qui me donne le son esprit. Enfin i'y retournay le soir plus de toye. comme pour la dernière (fois ; mais ce | Dès le premier Hyver que le fus dans fut aussi la premiere que l'entray dans ce Bourg. Dieu m'avoit fait la grace de

des veux, la regardant avec douceur, témoignant estre sensiblement touché lager. le m'aperceus qu'elle n'avoit plus pour movtant d'aversion, et qu'elle se servit d'yne brave femme qui l'assi-Après ma Messe, le l'allay visiter | conta avec vue attention et vue docilité le la baptisay sur l'heure ; et la

vingt cing enfans, et douze adultes ; le | Ciel en a pris une bonne partie, et entre autres neuf enfans, dont le salut est asseuré. La Providence toute aimable de Dieu m'a paru si visible sur quelques-uns, dont ie n'esperois quasi rien, que ie l'ay appris par ma propreexperience, qu'un Missionnaire ne doit iamais desesperer de la conversion de personne, quelque resistance à la Grace qu'il puisse trouver dans son esprit.

l'avois, comme il me sembloit, employé fort invtilement mon temps, mes peines et mes soins, pour gagner à Dieu un homme et une femme déja fort avancez en âge, et qui ne pouvoient pas encore vivre longtemps. Ces cœurs n'avoient que de la dureté pour les choses La Foy et le Baptême leur du Ciel. donnoient de l'horreur, en ce qu'ils croyoient que l'un et l'autre ne servoit qu'à avancer le temps de leur mort. Car c'est une opinion qui est receuë de la pluspart de ces peuples, et qui leur paroist fondée sur l'experience qu'ils disent avoir, que depuis plus de trente ans que nos Peres travaillent à la conversion des Sauvages du Canada, on a remarqué que les familles, et les Nations entieres qui ont embrassé la Fov. se sont veu quasi aussitost desolées et esteintes, qu'elles ont esté Chrestiennes ; et que la plus grande partie de ceux à qui on a conferé le saint Baptème sont morts peu de temps aprés l'avoir receu. Ces pauvres gens se laissent preocuper à tel point sur ce suiet, par la crainte et par les artifices du Demon, qu'ils ne considerent pas que l'extremité de la maladie, et de la mort prochaine dont nous voyous une personne estre menacée, est ce qui nous porte à la baptiser ; et qu'ainsi le Baptême ne peut pas être la cause de leur maladie, ny **d**e leur mort. Cette erreur commune effrayoit tellement ces deux pauvres Sauvages, que non seulement ils ne vouloient pas entendre parler du Baptême pour eux, mais qu'ils ne nous permettoient pas mesme d'approcher de leurs amis, lorsqu'ils estoient ma-Neantmoins quand ils se sont

ladie mortelle, ils ont cherché nos instructions, ils ont demandé le Baptême avec tant d'ardeur et d'empressement, qu'il n'a pas esté possible de le leur refuser. Dieu sçait bien ménager, en faveur de ses Predestinez, les momens favorables, où ses graces doivent in-

failliblement operer.

La personne de tout le païs, qui m'a donné le plus de peine pour son Baptesme, et ensuite le plus de consolation, est une femme de Tsonnontouan qui estoit malade depuis neuf ou dix La quantité extraordinaire de personnes qu'elle avoit veu mourir, depuis que le Pere Fremin y estoit arrivé, tant d'hommes que de femmes et d'enfans, et le bruit qui couroit par tout qu'il estoit uniquement l'auteur d'une desolation generale, et que par ses sortileges, sa magie et ses empoisonnemens il portoit la mort partout où il alloit, avoit donné à cette femme une telle horreur de nos personnes, et de nos remedes, de nos instructions et da Baptême, que ie ne pouvois avoir aucun accez auprés d'elle, ny trouver l'oocasion de luy parler de son salut : elle avoit mesme communiqué cette aversion à tous ceux qui estoient dans la mesme Cabanne, leur disant qu'ils estoient morts, s'ils me laissoient approcher d'eux. Elle les avoit intimides de telle sorte, qu'aussitost que i'entrois dans la Cabanne tout le monde demeuroit dans un profond silence, et ne me regardoit que d'un œil affreux, sans vouloir ny m'écouter, ny me faire aucune autre réponse, sinon que i'eusse à sortir au plustost; et comme elle eut changé de Cabanne, et que par bonheur elle fut allée demeurer avec des personnes qui m'estoient tres-affectionnes. elle conserva tousiours dans son cœur une furicuse aversion de moy jusqu'à l'extremité, et me regardoit tousiours comme un homme empesté, qui portois un poison mortel avec moy, et qui l'inspirois par les yeux et par les oreilles. Mais plus cette pauvre femme avoit d'aversion pour moy, plus N. S. me donnoit de charité pour elle, et i'eveus l'un et l'autre frappez d'une ma- | sperois son salut mesme contre toute

Nuit et iour ie pencune ouverture. sois à elle, et la recommandant à Dieu, l et à son Ange gardien, et à celuy qui | a soin de moy, et à ceux qui veilloient pour le salut des personnes qui estoient ! auprés d'elle. La nuit de sa mort ie me sentis fortement inspiré de dire la Messe uniquement pour elle. Le le fisen protestant à Nostre Seigneur qu'il accorder cette ame, pour le salut de l tretenoit fousiours dans le funeste aven- les veritez que le luy enseignay; et le ietta à la teste. Le la quittay, et Baptise-moy auphistost ; ie veux mourir sortis de sa Cabanne : mais Dieu, qui | Chrestienne, afin que lesvs ave pitie de vouloit sauver cette ame, me pressa de moy rentrer aussitost, et m'inspira de faire mesme nuit Dieu Lappella au Ciel. en sorte qu'en parlant tout haut à que nous sommes bien payez de toutes quelques personnes de cette maison, et nos peines par ces sortes de conversions lois instruire la malade, comme si est heureux, lorsqu'attendant de Dieu c'eust esté pour eux, elle conceutet ce qui paroist impossible à sa foiblesse, apprehendast fortement le malheur il éprouve combien sont veritables ces eternel des dannez en enfer, dont-elle paroles de l'Evanzile : Dieu peut faire estoit menacee, let fust touchée du bon-l'haistre de ces pierres mesme des enfans beur infiny du Paradis, qu'elle pouvoit d'Abraham, c'est à dire, faire des Premeriter avec tant de facilité. Je me destinez de ces cours durs et impeneservis de cette adresse, et parlay de-I trables a sa grace. vant elle a d'autres personnes de toutes 🔝 L'advoire que ce m'est vue consolation ces choses, ausquelles j'adioustay quel- | bien sensible de nous voir presentement ques considerations sur les misericordes l'environnez, de tant de sepulchres, de de Tesys-Uniosa Eds de Dieu et fait saints, dans un lieu où en arrivant, ie Homme pour nous sauver, by faisant n'avois veu que des tombeaux de reentendre qu'il auroit un amour éternel prouvez ; et comme ce spectacle de pour elle, si elle avoit recours à luy morts a este la première veue qui m'afavec confiance. Te passay ainsi la fligea lorsque carrivay icy, ainsi c'est journée sans pouvoir rien gagner sur maintenant la pensée qui me donne le Enfin i'v retournay le soir plus de toye. comme pour la dernière (fois ; mais ce : Des le premier Hyver que le fus dans

osperance et quoy que le n'y visse au-1 son cœur. He ne luy parlois plus que des veux, la regardant avec donceur, témoignant estre sensiblement touché de son mal, et tachant de luy rendre quelques petits services pour la soulager. Je m'aperceus qu'elle n'avoit plus pour moviant d'aversion, et qu'elle commençoit de me souffrir; mais Dieu se servit d'yne brave femme qui l'assistoit pour achever de la gagner à luy : n'y avoit rien, au monde, que ie ne luy | Il est temps luy dit-elle, que tu ecoutes sacrifiasse, pourven qu'il me voulust j'et que ce Pere te veut enseigner, afin que tu sois bien-heureuse, durant tonte laquelle il avoit mille fois plus donné l'éternité. L'en suis contente, réponque le ne pouvois luy offrir, puisqu'il dit la malade ; qu'il m'instruise, le l'él'avoit rachetée de son sang et de sa | couteray volontiers. En effet, elle m'é-Après ma Messe, le l'allay visiter | conta avec vne attention et vne docilité cinq ou six fois; mais le Demon l'en- admirable; elle adiouta fov à toutes glement où elle estoit ; elle me regar- comme ie voulus luv faire dire quelques doit tousiours avec un acil de colere et prieres : Tu vois bien, mon frere, me d'indignation, et me chassoit au plus-édit-elle, que le ne puis plus presque tost du lieu où elle estort. Vn : fois parler, mon mal m'accable la poitrine, mesme son ressentiment luy donnant et m'étouffe la voix ; mais ie te prie de des forces dans son extreme foiblesse, | croire que mon cœur dit tout -ce que tuelle prit un de ses souliers et me dis, et ce que ma langue ne peut dire. le la baptisay sur l'heure ; et la **leur** disant toutes les choses dont je vou- 'merveilleuses !- et - qu'un - Missionnaire

fut aussi la première que l'entray dans lee Bourg. Dieu m'avoit fait la grace de

donner le Baptesme à deux bonnes femmes, dont l'vne m'avoit appelé exprés pour la baptiser le jour de la Purification; elles ont survescu vne année entiere à leur Baptesme, et comme elles ont esté fideles à leurs promesses, et ont frequenté la Priere et les Sacremens avec ferveur, ie ne doute point qu'elles n'aient accrû le nombre des Predestinez dans le Ciel.

Vn Chrestien et vne Chrestienne de l'ancienne Eglise des Hurons m'ont aussi comblé de consolation, avant esté témoins de la purcté de leur foy et de leurs mœurs, iusqu'à la mort, à laquelle ils se sont saintement disposez par l'ysage des Sacremens de l'Eglise.

Lorsque ie commençay de faire icy mes Catechismes, comme i'apprehendois de ne trouver personne qui me voulust répondre en public, l'instruisis auparavant quelques enfans en particulier, afin de m'en servir pour instruire les autres par leur exemple, de la maniere dont il falloit répondre; mais ie fus bien surpris lorsque ie vis trois ou quatre femmes des plus âgées se lever les premieres, et prevenir les enfans pour me répondre. Dés le premier iour nous y comptasmes quatre-vingthuit personnes, sans ceux qui écoutoient à la porte, et qui estoient en grand nombre. Vn jour avant expliqué la creation du monde, et le nombre des années que nous comptons depuis son commencement iusqu'à nos temps, et pour le leur faire comprendre plus aisément, l'ayant marqué sur de petites pierres qui me servoient comme de iettons, comme ie craignois que cela ne les embrouillast et qu'ils ne pussent pas bien repeter cette supputation, un guerrier se leva tout d'un coup de sa place, et repeta fidelement ce que ie leur avois dit; mais il ne manqua pas de me demander comme en payement, le prix que ie donne aux enfans lorsqu'ils répondent bien.

I'ay fortement combattu leurs superstitions, et particulierement la Divinité du songe, qui est le principe de toutes leurs erreurs, et comme l'ame de leur | de ceux qui songeoient estoit mort, ou

Religion: i'ay cependant reconnu deux choses en le combattant.

La premiere, que ce n'est pas à proprement parler le songe qu'ils adorent comme le Maistre de leur vie, mais un certain des Genies qu'ils appellent Agatkonchoria, lesquels à ce qu'ils pensent leur parlent quelque fois dans le sommeil, et leur commandent d'observer exactement leurs songes. Le principal de ces Genies est Taronhiaouagon, qu'ils reconnoissent comme une Divinité, et auquel ils obeïssent comme az grand Maistre de leur vie ; et lorsqu'ils parlent du songe comme d'un Dieu, ils ne veulent pas dire autre chose, sinon que c'est par luy qu'ils connoissent les volontez de Dieu, et ce qui est necessaire à la conservation de leur vie ; et que l'accomplissement des choses qu'ils ont veu en songe, est un moyen qui contribue à l'establissement de leur santé, et de leur fortune. Ils donnent aussi quelque fois ce mesme nom de Maistre de leur vie, à l'obiet de leur songe, par exemple à une peau d'ours, ou à une peau de cerf, et à d'autres choses semblables qu'ils auront veues en dormant, parce qu'ils les envisagent comme des remedes ausquels Dieu 1 attaché le bonheur d'une longue vie: et en effet ils ont un soin merveilleux de les conserver dans cette veuë: et lorsqu'ils sont malades ils s'en couvrent. ou ils les mettent auprés d'eux, pour se defendre contre les attaques du mal.

La seconde chose que i'ay reconnué en combattant l'obeïssance qu'ils rendent à leurs songes, c'est que ne pouvant pas concevoir la maniere dont l'ame opere durant le sommeil, lorsqu'elle leur represente des obiets éloignez et absens, ils se persuadent que l'ame quitte le corps lorsqu'il est endormy, et qu'elle va elle mesme chercher les obiets en songe aux lieux où ils les voient, et qu'elle retourne dans son corps vers la fin de la nuit lorsque tous les songes se dissipent.

Pour refuter des erreurs si grossieres, ie leur faisois trois sortes d'interrogations. 1. Ie leur demandois si le corps vivant. If est vivant, me disment-de, expliquer ces choses-là d'une maniere Cest done son ame qui le fait vivre, assez sensible, en comparant l'ame leur repliquois-je; car si elle estati forsqu'elle se souvient hors du somsortie du corps, il seroit mort; et ainsi med des choses passees et cloiances,

corps dans le sommesl.

avec les veux que nous voyans les choses our se representent a nous dans nos songes ? comine par exemple un ennem que viendra in attaquer, un amy que le rencontreray dans le chemin, un cerf que le poursuivray à la chasse? Ce ne peut estre avec les veux que nous Voyons pour lors, me disocent-ils; car durant le sommeil nes yeux sont fermez. et couverts de tenebres, ils ne voyent, men ( est donc nostre ame, leur rephysics in, qui nous fait voir pour lors, be que nous vovons dans nos songes; et par consequent il faut qu'elle nous soit presente, et qu'elle soit dans nostre corps lorsque nous dormons, de mesme que nos deux veux sont a nostre leste, et dans leur place ordinaire, lorsque par leur moven nous voyons les obiets qui se presentent a nous durant le jour.

3. Ma troisieme interrogation estait celle-cv: Si l'ame sort du corps durant le sommed, og va-t-elle? va-t-elle en guerre dans le pais ennemy ? va-t-elle la chasse dans les forests 7 que faitelle durant son absence? avez-vous iamais fromve a vostre reveil, og upe cherelure de vos enneaus qu'elle ait mise cartre vos mains, et qu'elle vons eust appertee de cette guerze? ou un ours our vostre natte, qu'effe vous eust tue rettachasse pendant vostre sommet? Souvent en mesme temps ie me vois et : en France, au dela de la mer, et icy paciny yous; mon ame est-elle en mesme temps, et icy et en France?

Ils n'avoient point de repartie à ces demandes, et ils demeuroient convamcus de leurs erreurs.

representent a nostre esprit pendant le estoit auparavant le Maistre de leur vie,

il n'est pas vray que l'ame quitte le avec elle-mesme lorsqu'elle se les represente dans le sommeil. Vous sça-2 Dites-mov, leur disons-ie, est-ce vez bien leur disons-ie, que nostro ame se ressouvient durant le ionr de cogut s'est passe depuis l'inglemps, et dans les heux fort clorenez de nous, Nest-il pas vrav que presentement elle vous represente le pais des Andastogues et des Outnomaks, Quebec et Montreal, à ceux de vous autres que y out esté comme si vous y esticz maintenant? Vostre ame n'est pas sortie hors de vostra corps pour y aller, car vous èles encore en viv ; et elle n'a point passé pour cela la grande Riviere, et n'a point fait ancun voyage : la mesme chose arrive durant les songes de la nuit. Mais encore, leur dison-ie, pourquov la representation des objets qui se fait dans nostre ame pendant le sommeil, seroit-elle plutost le Maistre de nos vies, que l'image des mesmes obiets qui se depenit dans la mesme ame bors le sommeil \* car ce qui s appelle un souvenir durant le ionr, on le nomme un songe pendant la nuit.

le leur demandors cusuite si les cufans qui sont encore dans le ventre de lear mere n agorent pas quelqu'un qui fust Maistre deleurvie. Onv. disorentthe. Or il n'est pas possible que ce soit le songe, leur disois-ie : car ils ne peuvent pasencoreen avoir; en effet a quoy songerojent-ils? a des cousteaux? à des haches to des espees, et a des choses semblables? He n en out tamais veg. Ce n'est donc pas le songe qui est le Maistre de leur vie avant leur unissauce, uv mesme longtemps aprés quils sont venus au monde, pursquits sont physicars appears avant que d'avoir aucun souge? il faut done qu'ils avent li n'est pas si facile de leur faire un autre Maistre de leur vie, et un comprendre la maniere dont se forment, autre Dieu que le songe durant tout, ca les songes, et comme les images de ce-temps-la? Mais lorsqu'ils commencent que nous voyons par les sens, sun- | de songer la première fois, leur songe priment dans nostre unagination, et se ne peut faire en sorte que celus qui somment. Lay taché toutefois de leur, cesse de l'estre : ils no scauroient le

degrader, ny luy oster cette qualité | et ce pouvoir qu'il avoit sur cet enfant, avant qu'il eust des songes. Il continuë donc de l'estre comme auparavant: et ainsi il est leur Maistre avant leur naissance, et quand ils ne songent pas encore ; il est leur Maistre aprés leur naissance, et quand ils songent; il l'est également au temps de leur ieunesse, et de leur vieillesse, et ensin iusques à leur mort, et mesme aprés leur mort ; et sçachez que ce Maistre) dont le pouvoir est immuable et eternel, est le Dieu que nous adorons, qui nous recompense, ou qui nous punit selon nos merites; ce n'est pas le songe, qui souvent comme vous experimentez tous les iours, ne vous ordonne que des choses impies et déraisonnables, et qui vous a trompez cent fois en vostre vie. Ces Barbares montrent qu'ils sont capables d'écouter la raison, et de penetrer ses lumieres dans toute leur pureté: car quelques-uns des plus éclairez advouoient qu'ils estoient convaincus de ce que je leur disois, et qu'ils revenoient de la vanité de leurs songes.

Les pensées de tous ces peuples ne les portent qu'à la chasse ou à la guerre. Ce ne sont parmy eux que partis de vingt, de trente, de cinquante hommes, de cent, et quelque fois de deux cens; rarement ils vont iusqu'à mille dans vne seule troupe; et ces brigades se partagent pour aller en queste, les uns des hommes, et les autres des bestes. Ils font la guerre plutost en voleurs, qu'en soldats; et leurs expeditions se font plutost par des surprises, que par des iustes batailles. tent toute leur gloire à revenir accompagnez de captifs, d'hommes, de femmes et d'enfans, ou chargez des chevelures de ceux qu'ils ont tuez dans le combat.

Au reste on peut dire qu'il n'y a rien de plus contraire à nos Missions, que les victoires qu'ils emportent sur leurs ennemis, parce qu'elles les rendent insolens, et qu'il n'est rien de plus souhaitable pour l'avancement du Christianisme en ce païs, que l'humiliation | tage le soin particulier de cette Mission

de ces esprits qui ne respirent que le sang et le carnage, qui font gloire de tuer et de brûler des hommes, et dont le cœur brutal est emporté à des oppositions si formelles au cœur doux et humble de IESVS-CHRIST.

Nous avons passé l'hyver dernier assez paisiblement, et hors de la frayeur où nous iettent pour l'ordinaire les entreprises de Gangastogué, qui estant ennemy de cette Nation, avoit envoié dés l'automne un Ambassadeur avec trois colliers de pourcelaine, pour traiter de paix. Il a esté iusqu'au mois de Mars attendant toujours réponse pour s'en retourner. Mais ceux d'Onnontagué estant allez en guerre cét hyver vers Andastogué, et en ayant amené huit ou neuf prisonniers, en presenterent deux aux habitans d'Oiogouen, avec quarante colliers, pour les porter à continuer la guerre contre l'Andastogué. Ensuite dequoy l'on cassa la teste à ce malheureux Ambassadeur, qu'on retenoit depuis cinq ou six mois, et qui croyoit estre à la veille de son depart. Son corps fut brûlé après sa mort, et un de ses nepveux qui l'avoit accompagné, receut le mesme traitement de ces Barbares qui ne s'embarassent guere du droit des gens, et qui n'ont point de foy, qu'autant qu'il est de leur interest de la garder. Nous pouvons dire que nous sommes parmy eux comme de perpetuelles victimes, puisqu'il n'est point de iour où nous ne soyons en danger d'estre massacrez. Mais c'est aussi ce qui fait le comble de nostre iove, et le motif de nos plus pures consolations.

#### CHAPITRE IX.

De la Mission de saint Michel à Tsonnontoüan.

Le Pere Fremin, superieur des Missions Iroquoises, a pris pour son parl'un desquels il a confie au l'erz Garmer ction. son compagnon, et a est reserve pour i Mercier superieur.

## Lettre du Pere Fremin.

Nos Missions Troquoises firent l'année Nations d froquers Inferieurs.

occupation fut de visiter incessamment, truite par les armes de l'Irisquois. les cabanes, pour instruire et pour baestorent occupez, les vas à la pesche, at les autres à la chasse,

Vue trecessite si presennte m'obligea Pers Garmer qui estoit à Uniontague, n'avant plus d'occupation nupres des malades, nous commencames d'annoncer l'Evangde à ce peuple, qui n'a-Tort tamais entendu parler de Issys-Currer, et pour le faire avec plus de succez en divers cartiers, le Pere Garmer prit le soin du Bourg nomme trandachiragou, ou en pende temps il bastit une Chapelle qui est tres-commode, et environ quarante Chrestiens adultes,

de saint Michel qui a quatre Bourge; où l'on vient de tous costez à l'instru-

Pour moy le vingt-septieme septemluy la conduite des trois autres. Nous bre 1069 i entray dans le Bourg qu'or scaurons l'estat de cette Mission par les nomme Gandougarac. Il y fus recen lettres quil en a écrites au R. Pere le ; avec toutes les marques d'une tove publique. Il y avoit deja longtemps qu'on m y attendart avec impatience.

Co Bourg est compose des debris de trois Nations differentes qui avant esté autresfors detruites par I frequers, furent obliges de se rendre à la disen tion du vamqueur, et de vemrs'établir dans son pais La premiere Nation s'ap-1669, des progrez fort considerables, pelle Onnontioga; la seconde, les ben-Nous y commençámes a prescher 1 E-1 tres ; et la trosseme les Hurans. Les vanzile a Tsomiontonian, on il y a plus deux premieres nont quasi point ven de monde que dons les quatre autres d'Europeans, ny entendu samais porter du vray ineu. Pour la troisieme, c'est Lorsque carrivay icy sur la fin de comme un ramas de plusieurs Bourlanner 1668. Ty fus tres-hen recen; (gades des Huraus, qui ont tous esté mais vue espece de contagion estant | instruits dans la Foy, et dont plusieurs purvenue en mesme temps, desoig a ont este baptisez par nos Peres, avant tel point tout le pais, que toute mon que cette Nation florissante fust dé-

Pendant qu'on me hastissort une Chapuser les maindes qui estoient à l'ex- pelle, le commençay de visiter les cagrenute. Il plut à bieu de benir mes banes, pour connustre le monde, et petits travaux, de sorte qu'en peu de principalement pour chercher les brobis mus to haptisa) plus de six vingt per- egames de l'ancienne Eglise des llurons, sonne-, presque toutes adultes, dont et lacher de les ramener au beread de plus de quaire-vingi dix mourgrent un lasve-l'agriet. Ces honnes gens estment moment apres le Baptesine. Mais comme cravis de me voir, et il entendre parler festors seul, el que ue ne pouvous estre de la Foy. Il n'estort pas possible de ca mesme temps en pluseurs heux, satisfaire plemement l'ardent desir plus de cent canquante moururent en qu'ils en avoient. Les uns me disoient des cartiers fort elognez d'iev, ou ils que ce n'estoit pas assez de les faira prier Dieu, une fois par lour ; les autres se plaignoient que i employous trop peu de temps pour leur parler de Notra de demander du secours, et de prier le Seigneur et du Paradis ; quelques-uns mesme me faisoient comme des reprode senir m'ander an plustot ; mais à son ches de ce que le leur en prefereis d'anarrivee le mal estort deja cesse : amsi tres, et que ie ne les visitois que les derniers. Enfin ces pauvres ames j estorent si nffamees et alterees de la justice et de leur salut, que reus de la peine à les contenter, en leur foisant esperer que du moment que la Chapelle seron nchesee, ile y trouverment tous de quoy satisfaire leurs bone desire.

Ma visite estant schevee, ie trouuay



Pour les Ounontinga, Tsonnontouans of Neutres, comme its a'out point presque ven d'Europeans, ny iamais entondu parter de la Foy, c'est dequoy occuper tout le zele d'un Missionnaire, qui u aura pas peu de peine à défricher et a cultiver une terre que le Demon nosecte depuis taut do siecles.

La Chapelle estan en estoit toute pleine sainte Messe, et ils un respect et une de moit, et qui ravissoi plus ancien me serv et comme il scavoit il les prononçoit d' distincte, pour estre de tous les autres. e Hurons passa mesme fans. On voyoit e engager ceux des a accompagner dans prier avec eux. Ce peres et leurs meres qu'ils y faisoient, et fois leur exemple, pe confusion d'estre vai

Ce que i'ay le plus des Hurons qui sont plusicurs années, c publique qu'ils ont s Foy, ce qui est plus ne peut croire, pari l'Evangile, ny crair mocqueries des Payc Nations estoient si b la fermeté qu'ils faisc leur Foy, qu'elles plus que les Croyans deux entre tous les t quis dans tout le pai putation de vertu, o avoit de la veneratio

L'vn se nomme l l'antre François Teo mier est presque dat tinuelle, et ne parle do Dieu aux Chrestie Il est tres-exact à Commandemens de viez, leur dit-il, ce Priere, et combien pour nous rendre her tous prier Dieu inc estes si ponctuels à vos songes vous ore pargnez ny festins, pense aucune pour

reux succez dans la pesche, dans la vous appele au Christianisme, pour me chasse et dans la guerre, et pour pou- laisser finir ma vie sans participer à ses tourneus et des feux eternels.

hoste du teu Pere le Moyne, c'est un rexauce, confessez moy. vieullard d'une Foy éprouvee, et n'a | Vue autre fois que le m'entretenois plaisir est d'en discourir en toutes ren-i t'espere bientost les aller trouver. de tous les hommes.

vingt ans qu'il avoit esté separe de nos de bieu et les avertisseu us de son Peres, il ne s'est quasi passe aucun pere ; et ce qui m'atflige cruellement, iour, and mad demande instanment à cest un dest mort en si manyas estat. mourn sans sestre apparavant con-confession, le nav plu neunfesse, et sans avoir prie bieu avec quel- (tenant qu'un enfant au monde, qui est qu'un des Missionnaires. Alemen fuen, presentement en guerre : si Dict en corde facil de graces ; me refuserez-, confesse avant son depart Vous cette que le vous demande presen- le tre que le vase directera voir quelle tement ! Seray-ie si mulliporeux que indec nos Sanyages ont du Paradis, lors-

vorables, et pour en obtenir un heu-; de mourir sans me confesser? Mavezvoir vivre fonglemps; et cependant saints mysteres? La fragilité de l'homme Tous vovez been que vous estes dans est si grande, et il a un penchant si nala pauvrete et dans la misere, que les turel au peche, que i ay grand suet de maladies, et l'ennemy vous enleve tant craindre d'estre criminel devant vous, de monde tous les jours. Pour moy, let digue d'une mort éternelle ; et que ie prie le Maistre du tiel et de la terre, une servira donc d'avoir este baptisé, et le souverain Seigneur de nos vies, et de vous avoir prie, si le suis assez malil medoune une sante forte et vigoureuse ! heureux pour estre un jour damme ? dans un ele tert avancé; le preus or- Non, non, mon lucu, respete cette dinairement plus de poisson que vous grace de vostre boute. Vous estes toutn'en p. 467, le suis par sa grace plus puissant, quand vous le voudrez nos accommode que vous n'estes, et ce qui Peres viendrout les pour nous instruire ; me comble de liove, est que quand le l'et respere de vostre inisericorde que le viendray a mourry, l'espere que le se-! ne finiray pas ma vie, que le n'ave en ray heureux durant toule une eternité; le bien de recevoir les Sacremens. le et vous autres vous ne ferez que changer : ne doute point que des prieres si saintes. les many d'une vie miserable en des n'avent contribue beaucoup a l'esta-- : blissement docette Mission. - Lorsqu'il Le second qui s'appelle François Te-peut appris, mon arrivec, la preimere horonhoom, et qui a este antre fois) chose qu'il me dit fut : Entin fueu m'a

iamais passe un seul iour depuis vingt avec luy de ses parens defunts : Pourseptans sans faire ses prieres. Il a in-1 quoy les regretterois-ie, me dit-il? ma struit dans la l'ov sa femmeet ses enfans, i mere est morte aussitost après avoir reet a rendu sa famille toute sainte. Or ceu le Bapteme, Quasi tous mes plus procomme il est scavant dans nos invisteres | ches ont rendu l'ame entre les mains des et qu'il scait quantité d'histoires du Peres qui les avoient fait Chrestieus ; Nouveau Testament, son plus grand ils sont tous heureux en Paradis; et contres, lavec les Chrestiens et les plus grand deplaisir que l'ave en en ma Pavens: de sorte que quand l'Evangile : vie, m'adjousta-t-il, en sonpirant, est n'auroit iannais este, publice en ce, pais (qu'vn de mes enfans, est, mort, depuis par les Missionnaires, luy seul en avoit quelques années sans pouvoir se conassez parle pour justifier au jour du lu- l'esser ; il estoit âgé de trente-aus, il gement la conduite de Tijen sur le salut, avoit assez mal vescu ; quelques peutes l que i cusse prises pour le rendre homme. Il m a dit plusieurs fois que depuis de bien, il mepusoit egalement la lov Nostre Sagnaur la grace de ne pas sans pouvoir se reconcilier avec bien luy disoristi, vous avez fant d'induls dispose, le manray pas beloissaip de gence por theor, your mayez deja ac-openie a mon consider, puisque tu l'as

**str**uits de nos mysteres.

le baptisay l'an passé une ieune femme des plus considerables de Tsonnontouan, qui mourut un iour aprés son baptême. La mere ne pouvoit pas se consoler de cette perte, car nos Barbares aiment extraordinairement leurs enfans ; et comme ie tâchois de calmer sa douleur en luy representant le bon**h**eur infini dont iouissoit dans le Ciel s**a** fille, elle me dit assez naïvement: Tu ne la connoissois pas; elle estoit icy la Maistresse, et commandoit à plus de vingt esclaves qui sont encore avec moy: elle ne scavoit ce que c'estoit que d'aller à la forest pour en apporter du bois, ou à la riviere pour y puiser de l'eau : elle ne pouvoit se donner le soin de tout ce qui regarde le mé-Or je ne doute point qu'estant maintenant seule de nostre famille en Paradis, elle n'ait bien de la peine à s'y accoustumer : car elle sera obligée de faire elle mesme sa cuisine, d'aller au bois et à l'eau, de tout faire de ses propres mains pour s'apprester à boire et à manger; en verité n'est-elle pas bien digne de compassion, de n'avoir personne qui la puisse servir en ce lieu là? tu vois icy une de mes esclaves qui est malade; ie te prie de la bien instruire, et de la mettre dans le chemin du Ciel, afin qu'elle ne s'en écarte pas, et qu'elle aille demeurer avec ma fille pour la soulager dans toutes les le me servy affaires de son ménage. de cette occasion, et de la simplicité de cette femme, pour instruire cette esclave malade: ie luy parlay, je la trouvay toute disposée à m'écouter. Ie l'exhortay, je l'instruisis; elle ouvrit les yeux à la verité, me demanda le Baptesme, que je ne pû luy refuser la croyant en danger de mourir. Mais Dieu en disposa autrement; car sa santé fut rétablie quelque temps aprés, et presentement elle s'acquitte des devoirs d'une bonne Chrestienne. m'appliquay ensuite à instruire la maistresse, et luy ayant insensiblement osté l'idée basse et grossiere qu'elle avoit

qu'ils ne sont pas encore tout à fait in- | plus juste et plus digne de cette sapreme felicité, elle m'assura qu'il n'y avoit rien au monde qu'elle ne voulust faire pour y arriver; qu'elle estoit resolue d'aller joindre sa fille pour demeurer éternellement avec elle dans ce sejour bienheureux, et depuis ce tempslà elle a toùjours eu beaucoup de fidelité pour la priere, et d'assiduité pour l'instruction; elle a mesme le soin de faire instruire et prier Dieu tous ses esclaves; et en elle seule on peut dire qu'on a gagné à Dieu plus de vingt personnes.

Depuis six mois que je suis icy, j'ay baptisay vingt ou vingt-cinq Sauvages. ll y en a encore dix ou douze Adultes, qui se disposent à ce Sacrement.

Comme on n'a eu icy depuis longtemps de recolte de noix plus abondante que celle de cette année, la ioye de tout ce peuple est si grande que l'on ne voit partout que des ieux, des danses et des festins qui souvent vont iusqu'à la debauche, quoy qu'ils n'ayent pour tout assaisonnement que de l'huile; mais ce qui m'a extremement consolé, est que parmy tous ces desordres, il n'y a cu que deux Chrestiens qui avent esté assez lâches pour se laisser aller aux sollicitations des longleurs, qui les pressoient de faire faire un certain banquet superstitieux, où tous ceux qui dansent iette des cendres chaudes sur le malade, et crovent que c'est un remede souverain pour son mal.

Les Iroquois n'ont, à parler proprement, qu'une seule Divinité, qui est le songe; ils luy rendent leurs soumissions et suivent tous ses ordres avec la der-Les Tsonnontouans niere exactitude. y sont beaucoup plus attachez que tous les autres ; leur Religion sur ce suiet va iusqu'au scrupule; quoy que ce soit qu'ils ayent crû faire en resvant, ils se croyent absolument obligez de l'executer au plustost. Les autres nations se contentent d'observer ceux de leurs songes qui sont les plus considerables; mais celle-cy, qui passe pour vivre plus religieusement que ses voisins, se croiroit coupable d'un grand crime si elle du Paradis, pour luy former une image en omettoit un seul. Le peuple ne

ceul empande li nes, pour avoir un noit. chien qui ils avoient songe qui ils y aches; - C'est là le plus grand obstacle que ces nous envisager les comme des victimes, spire que le sang et l'eau de vie, qu'on conduit a tous momens au sup-plice, et qu'on fait mourir cent fois par songe, ie ne voy point de remede plus ramage continuelle de la mort; en quoy efficace que de leur faire voir clairemartyre.

nation qui est comme naturelle à ce la mort, ou de la captivité, ou de la ares de cetto Idole culte que ce peuple luy rend pourroit tromper, a fait ouvrer les veux à plufont aucun sacrifice. Ils croient avec | Lon peut dire beanmous en general, une experience seure et infaillible, que qu'il n'y a point de moyen plus efficace

pease qu'à cela ; il ne s'entretient point, quand ils ont resvé quelque chose, et d'autre chose; toutes burs cabanes qu'ils ont manque de l'executer, il sont complies de leurs songes. He nee, leur arrive tousseurs un matheur qui parament ny penie, in diligence aucque estoit mysterieusement exprime dans le pour luy temoigner leur attachement, et songe. I av remarque meame que la eur folie sur ce point yn iusqu'a un fel pluspart de ces Barbares se mettoient excer, qu'on auroit de la peinea l'ima- fort peu en peine d'obeir aleurs songes, gmer. Celux qui a songe durant la muit, lorsqu'ils estoient en sante ; mais aussi qu'il se baisnoit, desqu'il est levé court du moment qu'ils avoient le monuire aussilust, et tout nud, a plusieurs camend, ils sont convaincus qu'il n y a banes, en chacane desquelles il se pouit de remede plus souveram pour la fait offer sur le coaps une chaudiere guerr et pour leur sauver la vie, que pleme d'eau, quelque grand froid qu'il de faire tout ce qu'ils ont resve. Les lasse. Vn autre qui nura resve qu'on longleurs, qui sout comme les Prestres le menoit captif, et qu'on le brûloit deleur bivinite, ne contribuent pas peu tont vif. se fait her des le jendemain 'n les entreteur dans cette superstition ; et bruler comme un captif, se persua- car comme dis sont tousuurs appeles dant qu'ayant satisfait de la sorte a son pour expliquer les Songes, et qu'ils songe, cette fidelite de tournera de desse) seavent admirablement bien les tourner sus luy la peme et l'infamie de la capti- l'à leur profit, ils vivent et s'enrichissent vite et de la mort, qu'il doit selon ce de la credulite de ces pauvres gens, qual en a appres de sa bivinite, souffrir 'qui a eparguent men, surfont lorsquals cher ses ennounce. Il s'en est veu qui sont malades, pour faire ce que le lonont este ausqu'a Quebec, et qui ont fait gleur aura dit que le songe leur ordon-

torent : et de la il est aise de inger en peuples avent a la fox, et l'on peut dire quel perd nous sommes tous les jours que c'est l'écueil du Christianisme : car pormi des gens qui nous casseront la pour l'yvrognerie, bien qu'ils y soient leste de sang front, s'ils ontresse qu'ils le furiensement adonnez, cependant les faisoient; et comme pour peu qu'un Bar- (femmes et les vieillards ne s'abandonbare soil choque d'une personne, il est quent pas à cet excez. On peut esperer asse que son imagination echanifee ne que leur exemple, et le zele des Mishas represente en souge qu'il se venge de soumaires modereront l'emportement celus qui l'una offense, nous devous d'une tennesse guerriere, qui ne re-

certes nous nous estimons henreux, ment et par induction, comme la fidepuisque nous sommes si proches du lite qu'une infinite de gens qu'ils connorment out apportee a observer leurs Las femmes infideles, par une incli- Songes, ne les a pas più sauver ou de seae, sont les plus Religieuses à ob- destruction mesme entière de leur Naserver leurs songes, et a survre les or-; tion. Lette consideration dont ie inc Il est vray que le suis servy en ce país, pour les déplustost passer pour une superstition, sieurs, et les a portez à detester tout que pour une idolatrie formee, par ce ensemble et la voine superstition du gu ils n'adorent pas le songe, et ne luy songe, et la mairvaise foy du fongleur.

pour assuiettir les Iroquois à la Foy, que de dompter leur orgueil par la voye des armes, et que tant qu'ils craindront celles des François, ils n'apporteront guere d'obstacle à leur conversion.

Dieu n'a pas seulement ses Predestinez parmy les Iroquois, où il va des Missionnaires; mais il permet qu'ils aillent porter la guerre iusque dans les cartiers les plus éloignez, et qu'ils en amenent des captifs pour leur faire trouver la liberté sainte des enfans de Dieu, et ensuite le Paradis, dans les prisons et les feux de l'Iroquois. en quoy nous adorons icy tous les iours la conduite secrete et merveilleuse de l la Providence divine sur ses Eleuz.

Deux captifs de Gandastogué aiant esté amenezicy pour y estre brûlez selon la coustume, le premier s'estant fait instruire et m'ayant donné toutes les marques d'une sainte disposition pour recevoir le Baptesme, ie luy conferay: et aprés quinze heures de tourmens épouvantables qu'il endura avec une constance et une resignation toute Chrestienne, il laissa la terre pour aller au Le second d'abord ne m'ayant pas voulu écouter, et m'ayant mesme rebuté plusieurs fois, enfin le fus obligé de le laisser, pour luy donner le loisir de faire reflexion sur ce que ie luy avois dit du Paradis et de l'Enfer ; mais peu de temps aprés, il me rappela de luy-mesme, me disant que c'estoit tout de bon qu'il vouloit obeir à Dieu, et se sauver. Ie le baptisay aprés luy avoir donné les instructions necessaires, et i aprés qu'il m'eust fait paroistre que la foy operoit veritablement dans son Aussitost on le conduit au lieu du supplice, et depuis cet heureux moment de sa conversion, iusqu'au dernier soupir de sa vie, il chanta toûiours avec un courage invincible: Bruslez mon corps tant que vous voudrez, mettez le en pieces, ce tourment passera bientost. aprés quoy i'iray au Ciel. I'iray au Cicl, et i'v seray eternellement heureux. Mais il prononçoit ces paroles | avec tant de foy et tant de ferveur,

que ie l'avois instruit et baptisé, disoit à ceux qui y assistoient avecluy: Ce captif a veritablement la foy; il faut assurément qu'il ayt esté instruit par quelqu'un de nos Peres qui seront à Gandastogué.

C'est ainsi que Dieu rassemble ses predestinez de toutes les parties du monde. Vne femme qui avoit esté prise en un païs fort éloigné, quelques iours aprés qu'elle fut arrivée icy, tomba dans une dangereuse maladie. Ie me transporte aussitost à la cabane où elles estoit, pour tâcher de l'instruire; mais elle n'entendoit pas, parce que i'ignorois la langue de son paīs, et que ie ne pouvois trouver d'interprete pour luy parler; ie voyois cependant qu'elle baissait toujours et qu'elle alloit entrer dans l'agonie. Ce fut pour lors que mon cœur sut serré de douleur. de voir perdre une pauvre ame que Diez avoit conduite de si loin à l'entrée du Paradis. Estant donc sorti de la 🖎 bane tout penetré d'amertume et de déplaisir, ie me mis en priere, et ie recommanday à Dieu le salut de cette ame avec toute la ferveur qui me lui possible; i'emploiay pour ce mesme suiet le credit de la sainte Vierge et de tous les Saints; enfin aprés avoir longtemp sollicité la misericorde de Nostre Seigneur en faveur de cette femme, ie me sentis fortement inspiré de retourner à sa cabane, et de la recommander à son bon Ange. A peine eusje fait l'un et l'autre, que i'y voyentrer deux femmes que ie ne connoissois point, et qui n'estoient pas du Bourg où ie demeurois; l'une et l'autre s'étant approchées de la malade, luy font cent caresses, l'assurent qu'elles étoient venues la consoler, et qu'elles ne l'abandonneroient point. Vne rencontre si heureuse et si inopinée me surprit à tel point, que ie crûs que c'estoit deux Arges que Dieu avoit envoyés du Ciel pour donner lieu d'instruire et de baptiser cette pauvre femme. Ie leur demande si elles veulent bien me servir d'interpretes pour procurer à la malade qui qu'un de nos bons Chrestiens qui le alloit expirer, un bonheur eterne ; elles voioit brusler, et qui ne sçavoit pas s'offrent toutes deux à luy rendre ce

bon office. Le leur explique les invisteres "de se rendre à Onnontagué sur la fin du de nostre foy ; elles luy repetent toutes (mois ou nous estions ; i'eus le loisir en mes pardes en sa langue avec une attendant, de m'argester quelques iours nettete, et mesma une onetion qui dans cette Mission la, on tellis temoin éclairoit l'esprit de la malad», et tou- de la foy et de la vertu des auciens choit en mesme temps son cour. Te- Chrestiens, que le feu Pere Menard tors ravi du zelo et do l'ardour avec avoit autre fors baptisez : plusiours infilaquelle ces bonnes catechistes travail- deles mesmes n'avoi nt pas encore ou-Intent a finstruction decette Pavenne; thhe les prieres qu'il leur avoit apprises. ell'es l'exhortoient et la pressoient d'ou-. Enfin tout ce que te vis dans cette nouvrir au plustost les veux à la verite, velle E<sub>s</sub>lise me donna une consolation pares qu'il ne luy restoit plus que fort tres-grande, et une forte esperance de peu de temps a vivre ; elles luy mon- la conversion totale de ce país. Le Pere troient le Ciel ouvert, et prest à la re- de Carheil y est fort aimé. Personne cevoir, ne se contentant pas d'estre n'est oppose à la foy; plusieurs anciens de tid les interpretes de mesparoles, viennent prier bien à sa petite Chaelles y adroutoient mesme des motifs et pelle ; il en fait faire une autre qui des raisons qui oblizerent entin cette sera plus vaste et plus commode, et pauvre femme, qui ne pouvoit quasi qui s'acheveradans deux mois, le crov plus parler, de faire un dernier effort qu'alors on y viendra en foule pour pour son salut. Elle me fait donc ap- (prier Dien. C'est René son Compagnon procher de sou lit, et me, donne à con-jour en est l'entrepreneur et l'executeur noistre que Dieu venoit de l'instruire tout ensemble : elle n'aura rien de hiv-mesme, et qu'il avoit en peu de semblable aux cabanes des Barbares, temps opere en elle de grandes choses, sinon la converture d'écorces ; tout le Le la baptisay aussifost la voyant si bien -reste a cela pres, -ressemble a un : maidisposee, et quelques momens après son comme on les bastit en France. On a elle expira, pour aller posseder au Ciel pratique derrière. L'Autel, une petite une gloire eternelle.

bonté de Den? et ne sommes-nous pas sieurs medecines qu'il fait hy-mesme sur trop heureux qu'il veuille, bieu se servir ; le lieu ; il panse toute sorte de plaves, et de nous pour estre les instrumens de les guernt ; il traite tous les malades, ses misericordes?

nos missions Troquoises, le mettray lei peut pas croire à quel point il est aimé comme en forme de lournal, ce qui me de tous les Sauvages. Pleust à Dieu reste à dire de l'estat ou elles sont pre- qu'en chaque Mission nous y puissions sentement, et de ce qu'on a fait ley avoir un houme qui luy fust semblable. cette annee.

Tsonnoutouan, le me uns en chemin ; où en attendant le Pere Bruyas qui est pour aller a Ounontague, ou tous les a Onneiout, et le Pere Pierron qui est Missionnaires de ce pais devoient se à Aginé, yeus le loisir de considerer rendre, pour y conferer ensemble sur les restes de nostre ancienne. Mission les movens, de travailler, efficacement et tout m'y paroist dans le mesm e esta; au salut de ces proples, et de sur-joù ellee-toit l'irsque nous la grottasmes monter tens les obstacles qu'on trouvoit en l'année nul six cents cinquante lout, à leur conversion.

bonheur d'embrass et le Pere, de Car-, d'istorne ; car presque tous leur draves

chambre, Dans tout le Bourg on ne parle N'est-ce pas là un miracle de la que de l'adresse de René. Il donne plu-Physicars Gologofiens m'out dit qu'ils Avant que de finir cette Relation de seroient tous morts sans luy. On ne

Le vinglièm : Aoust nous arrivasmes Comme il n'y avoit plus de malades à de Pere de Carheil et moy à Onnontagué, hors que les Onn arraggé ont est cheau-Le divience d'Aoust 1669, l'eus le complimmiliez dopuis par par les Gausheil a Orozonen, d'on recrivis à ceux sont morts à la guerre. Els ners parde nos Peres qui sont chez les fragnois. I ent avec ben plus de douceur, als sont

tout autrement traitables qu'ils n'étoient | venir à Onnontagué, pour y tenir m auparavant. Il y a une Eglise d'anciens Chrestiens, dont le nombre est d'environ quarante personnes qui vivent bien; plusieurs se font instruire. Garakontié nous aime veritablement. Le Prince l et l'Orateur me visiterent avec toute la civilité imaginable, et nous firent cent honnestetés.

Le vingt-sixième Aoust les Peres Bruyas et Pierron arriverent icy, et nous eusmes la consolation de nous voir six ensemble, pour deliberer de toutes choses durant six iours que nous concertâmes les biais qu'il falloit prendre pour reussir dans nos Missions, et les moyens de lever tous les obstacles qui s'opposoient à l'establissement de la Foy dans le païs des Iroquois.

Comme nous estions prests de nous separer, voicy qu'vn Iroquois deputé de Monsieur le Gouverneur arrivé icy de Montreal, avec des colliers de pourcelaine, et des Lettres de Vostre Reverence et du Pere Chaumonot, par lesquelles nous apprenons que les Francois ont massacré vers Montreal sept Onneiout, avec un des plus considerables de Tsonnontoüan. Cette nouvelle altera terriblement toute cette Na-On tient conseil aussitost pour deliberer de ce qu'on avoit à faire, où Le deputé ranous y fusmes appellez. conte assez froidement tout ce qui s'est passé; il ose bien mesme changer les colliers, prenant le plus beau de cinq mille grains de pourcelaine toute noire, qu'il destine pour sa Nation, et ne donnant aux Tsonnontoüan que celuy qui estoit le moins precieux Mais comme la Lettre du Pere Chaumonot nous intruisoit de toutes choses, nous nous y opposâmes fortement, et nous l'obligeons enfin de ne rien innover de ce qu'il avoit dans ses instructions. Garakontié ayant rencontré un de Tsonnontoüan dans le Bourg, il luy donna le collier qui estoit pour cette Nation, luy disant, il y a trop loin pour y aller moymesme; tu feras entendre à tes anciens la voix et la pensée d'Onnontio. Pour le collier destiné à ceux d'Onneiout, il

conseil general, on leur feroit scavoir la volonté d'Onnontio. Il est hors de doute qu'une affaire de cette nature est tres-fàcheuse, et capable de rallumer la guerre entre l'Iroquois et le François.

A peine ce conseil estoit-il achevé, qu'on entend dans le Bourg le cry d'un Onneiout, qui venoit de se sauver tresheureusement des mains d'une troupe de guerriers de la Nation des Nez-percez. A ce cry on s'assemble, on le prit de raconter son aventure. Nous étions, dit-il, cinq d'une bande, et nous retournions victorieux avec deux prisonniers Toüagannha; mais ayant malheureusement rencontré une brigade de guerriers de la Nation des Nez-percez, nous en avons esté defaits, et mes quatre camarades ayant esté tuez, ou pris avec nos deux captifs, ie me suis sauvé moy seul de ce combat. Voilà bien des suiets de querelles, et dequoy animer à la vengeance un peuple aussi fier et aussi indomptable que l'est l'Iro-Nous ne scavons pas encore quois. quelle resolution il prendra sur ce suiet. Ce que ie vous puis asseurer, est que nous sommes par la grace de Dieu, preparez à tout evenement, selon qu'il luy plaira de disposer de nous, et que nous nous estimerons trop heureux de luy pouvoir faire un sacrifice de nos vies.

Estant partis d'Onnontagué, nous arrivâmes le septiéme Septembre à Gandachioragon, et comme nous passions par Gandagaro, un yvrogne saisit d'une main le Pere Garnier, et leve l'autre par deux diverses fois pour le percer d'un cousteau; mais par bonheur une femme s'estant trouvée assez proche de ce Barbare, luy enleva le cousteau de la main, et l'empescha de porter plus loin sa brutalité. l'admiray en cette rencontre la fermeté et la resolution du Pere, qui ne changea pas seulement de couleur.

Trois iours apres nostre arrivée, il prit possession de la Mission de Gandachioragou, où il n'y a encore que trois ou quatre Chrestiens qui fassent profesdit que comme ils devoient bientost sion publique de leur Foy; il n'aura

soin que de ce seul Bourg, du moins (vont iusqu'à la fareur, de manière que pour estte annés, afin qu'il puisse avoir ; hors les vieillards et les femmes, qui le temps d'apprendre parfaitement la ne sont point suiets à ces desordres, lanza : du pais, et d'en faire luy-mesme, il est bien difficile de ménazer les occades Rodes, et un Dictionnaire, pour sions de l'ur parler. Fensaluer aux antres; aiusi je suis oblize de prendre le soin des trois au- (taque a este charge de colher de pourtres Bourgades.

l'estors sur mon depart pour aller prens, morf, d'un, de Jours, su crièrs, qui, a dre passession de la Mission de Saint Jeste assassine par nos Frances. Michel, he tombay malade, let fus con- collier a este recen reviassez front ment, trauit de m'arrester quelques jours, jus-jet bien, que le chastiment, exercel ûre qu'a ce que la violence du mal fust que Monsieur le Gonverneur avoit fait passer.

Depuis le premier jour de Septembre, : toate la jeunesse de ce pais commencade la chasse, defila bientost apres. Ils peny aid estre environ leng cens pour la guerre, divisez en plusieurs baides, nha, et quatre ou cinq ceus pour la chasse du Castor, qu'ils feront vers le pais des Hurons. Ces derniers menent ' Durs femmes et leurs enfans avec eux. tellement qual ne reste liev qu'un trespatit dombre de parsonnes avancées en az c. Tay scen qu'ils faisoient la mesme. chose a Gorozonen, et qu'ils s'estoient tous partagez, ou en chasseurs, ou en sans baptesme : car ces expeditions ne so font point sans la perte de beaucour. d• monde, et ce qui me fait gennr c'est. que nous ne pouvous remedier a ce mal: mais bien, qui connoist ses predestinez, "ne in impiera pas de leur fourpir des occasions favorables de menter le Paradis, «Les sortes d'absences et de voyages, qui sont ordinaires a tous cos peoples, nons empeschent de travailler a leur instruction avec tout le speces que nous sonhaiterions. plus grande partie de geny qui sont des "exhortation pour déclarer quel estoit le Roar\_s on nous sommes establis, est a sujet de mon arrivée, et ensuite je les Leguerre, on à la chasse, durant neuf priav d'ouvrir les veux à la verve, de mas de l'année ; et un mor auparavant reconnoistre le Dieu du Ciel et de la que de partir. Ja jeunosse a confirme de Herre, et de renoncer la fout ce qui luy

Vii Tsonnontomm passant par Onnoncelaine dont Ounontro farsoit present Levingt-denviène Septembre, comme lany Tsonnontonaus, sur le suiet de la de ces assassins, leur fit approaver sa conduite, et louer sa justice, je crov neaumoins qu'ils eussent miery aimé selon la constume de se mettre en cam-, dix colliers de Pourcelaine, que la pagne, et le reste des habiturs qui pen-[mort de ces trois François ; parce vent porter les fatigues de la guerro, ou qu'ils ne se voient pas en estat de rendre la mesme justice, dans une pareille occasion. Ils témorguent cepen lant se contenter de cette satisfaction, et ie ne qui marchent tous contre les Tonazan-, pense pas qu'ils osent pousser plas loin leur ressentiment, ny rien en'reprendre contre les Francois.

Le vinzt-septieme Septembre, comme ie me trouvay un peu soulate de mon mal, de me mis en chemin four prendre possession de la Mission de sant Michel, dans un Beurgapp de Gande, mae. Nostre medleur Chrestien Arangeis Tehoronhienzo me vint au rene-atre, et guerriers. Compilest bien deplorable, (me men) dans une des plus bell s'eaest que plusieurs de ces gens, mourront | banes, du Bourg, l'chez un, des plus considerables, quoy qu'intidele, afin que son autorité me donne plus de protection contre les insolences des vyrogues.

Le troisième Novembre, qui estait le Dimanche d'après la Feste de Tous les Samts, la Chapelle estant en estat, l'invitav tous nos Sanvages, d'y venir prier Dien, et ceux qui estoient Chrestiens, d'y assister à la Messe que i'v direis des le grand matin. La Chapelle estant La pleme de peuple, le commencus mon s'abandonner à ces excez de boire, qui, deplaist, et de se rendre dignes d'un

l'espere de la bonté de Dieu, que sa grace disposera les esprits à gouster les veritez du Christianisme, et à se detromper de la vanité de leurs superstitions, outre l'yvrognerie et le songe, qui sont les deux écueils de la foy parmy les Iroquois.

Le Pere Garnier continue de travailler fortement dans le Bourg Ganda- | chiragou. Dieu s'est seruy de luy pour i une mort continuelle.

bonheur eternel par une constante fide- la conversion de quelques ames, où sa misericorde a esté extraordinaire ; plus de vingt personnes ayant esté heureusement baptisées, sont mortes treschrestiennement; mais il a éprouvé que le partage des Missionnaires Apostoliques, sont les souffrances, et un abandon total de soy-mesme à la Providence de Dieu, travaillant beaucoup. et menant une vie que l'on peut appeler

# DES MISSIONS DES ALGONQUINS SUPERIEURS.

DITS COMMUNEMENT LES OUTAQUAKS.

CHAPITRE X.

Des Missions aux Outaoüaks et en particulier de la Mission Sainte Marie du Sault.

Le P. Dublon est Superieur de ces Missions, qui a envoyé cette Relation à Quebec, au R. Pere François le Mercier, Superieur General.

Nous appelons ces Peuples Algonquins Superieurs, pour les distinguer des Algonquins Inferieurs qui se trouvent plus bas aux environs de Tadoussac **et** de Quebec.

On leur donne communément le nom d'Outaoüaks, parce que de plus de trente Nations differentes qui se retrouvent en ces Contrées, les premiers qui sont décendus vers nos habitations Francoises, ont esté les Outaoüaks, dont le nom est demeuré ensuite à De la Nature et de quelques propriete: toutes les autres.

Comme nous avons un grand nombre de Peuples differens à cultiver dans un grand espace de terre, nous les avons tous partagez en trois Missions generales, qui en comprennent plusieurs particulieres, selon la diversité des Langues et des Peuples, qui ont toutes rap- Lac Superieur, qui se trouvant arrèport à ces trois Missions.

| placée sur le pied du Rapide, qui recoit ses eaux du Lac Tracy ou Superieur, et se décharge dans le Lac Huron.

La seconde Mission, qui est la plus éloignée, est celle du saint Esprit, vers les extremitez du dit Lac Superieur, en un lieu que les Sauvages appellent la pointe de Chagaouamigong.

La troisième porte le nom de S. Francois Xavier, dans le fond de la Baye, dite des Puans, qui n'est separée que d'une langue de terre du Lac Supe-

En parlant de ces trois Missions en particulier, nous prendrons occasion de dire quelque chose des proprietez et des raretez qui se retrouvent dans les lieux où elles sont établies.

du Sault, et des Nations qui ont coûtume de s'y rendre.

Ce qu'on appelle communément le Sault, n'est pas proprement un Sault. ou une cheute d'eau bien élevée, mais un courant tres-violent des eaux du tées par un grand nombre de rochers La premiere, qui est le centre des qui leur disputent le passage, font une autres, s'appelle Sainte Marie du Sault, dangereuse cascade large de demic qui barrent toute la riv ere.

C'est à trois lienes au-dessons du Lac, font en ce lieu. Superieur, et douze lieues an-dessus du [-Lac des Hurons, tout cet espace fai- un Mission five, que nous appelons sant une belle rivière, comprée de plu- sainte Marie du Sault, laquelle est le sieurs Isles qui la partagent et Felar-Teentre des autres, nons tronvant ieven-gissent en qu'elques endroits, à perte vironnez de diverses Nations, dont de veue ; elle coule presque partout voicy celles qui out tapport icy, s'y très doucement, et n'a que le lieu du readant pour y vivre de pors au Sault qui soit difficile à franchir.

tous cas peoples.

une rets faite en form : de poche, dans gard ent comme leur propre Pays. Lagu II e on fut entrer le poisson; ilsept ros poissons pris à chaque fois, : jusqu'a ce qu'on en ait sa charge.

pas propres a cette peche, et il sontrouve qualquafas, qui par l'ellort verser le Canot, faute d'avoir assez d'a- : dresse et d'Apprence.

lieué, toutes ces caux descendans et se trouvent icy dequoy se contenter ; et précipitans, les unes sur les autres, en même temps on pren l'Ioccasion de comm : par degrez sur des gros rochers | les instruire ; et les élever dans l : Christionisme, pendant le sejour qu'elles

- C'est ce qui nous a obligez a vetablir

Les premièrs et les maturels li dottans C'est au pied de ces rapides, et même? de ce hen, sont ceux qui s'appellent Paparmy ces bouillors, que se fait une houiting Sach frini, que les francois grande peche, depuis le Printemps nomment Saulteurs, parce qui ce sont jusques a l'Ilyyer, d'une sorte de pois-ceny qui demeurent, au Sault comme son, qui no se retrouve d'ordinaire que dans l'ur Pays, les autres n'y étant dans le l'ac Saperieur, et le Lac Huron : [que comme par emprunt], ils [ne] sont ils l'appellent en leur laugage Afficameg, " que cent e nquante ames ; mais ils se et nons en la nostrepoisson blanc, sont univa trois antres Nations, qui pare que de vray il est très-blanc, et sont plus de cinquens emquante perde plus tres-excellent; aussi donne-t-il sonnes, ausquelles ils ont feit comme a vivre, presque, seul, à la pluspart, de cession des droits de leur. Pays ental ; anssi v resident-elles fixement, excepté L'adresse et la force sont necessaires, le temps qu'elles vont à la chasse. Cenx pour cette sorte de réche : car il faut qu'on appelle les Nouquet se reageant se tenir d'hout dans un Canot d'écorce, i pour cela du côté du Sud du Luc Suet la parmy les bomilous, pousser avec (perieur, d'on ils seut orizmanes, et roideur jusques au fond de l'eau une les Outchibous avec les Marchell du perche, au bout de laquelle est attachée côte du Nord du même. Lac., qu'ils re-

Outre ces quatre Nations, si v. en a faut le chercher de Lord lorsqu'il see sept autres qui dépendent de cette Misglisse entre les Bochers ; l'avant apper- 'son : ceux qu'on appelle Achil Joniane, ceu. Le pour invre, et l'avant contraint des Amicoures, et les Mississa, u., font d'entrer dans le paisoir. L'enlever avec liev la pêche, vont à la cha se d'un des Molence dans le canot : ce qui se fait Asles et sur les terres des cavacars du a diverses repuises, se trouvant six et. Lac Huron ; ils font plus de gertre cons ames.

Dory autres Nations au nombre de Tout's sortes depersonnes ne sont emq cens ames, entirement errants, oet sans ancom i deminire arrotes, vont vers les ferres du Nord, pour y chasser quals sont contraints de faire, font pendant l'Hyver, et se rend utacy ponr v pecher pendant l'Este.

Restent six antres Nations, qui sont Cette commodite, d'avoir, du poisson, on des gens de la Mer du Nord, comme en telle quantite, qu'on n'ait qu'à l'aller des Grebstinons, et les Ouendazone, on puiser, attire nex pendant l'Esté, les errans dans les terres aux environs de Nations erconvoisines ; lesquelles, étant-cette même Mer du Nord, el est la pluserrantes sans champs et sans bled, et part ont esté chassez de leur Pays par ne vivans pour la pluspart que de pêche, la famine, et se rendent lev 🦠 emps du poisson.

Deux raisons entr'autres nous ont fait prendre resolution de faire un voyage jusques vers cette Mer du Nord : la premiere, pour voir de quelle façon nous pourrons vacquer à la conversion de ces peuples, nonobstant les grands obstacles qui s'y opposent, vù leur façon de vivre, courant incessamment dans l'épaisseur des bois, et ne s'assemblant que rarement, pour quelques Foires, ou quelques Festes, selon leur coûtume.

La seconde cause de ce voyage est pour reconnoitre ensin cette Mer du Nord, dont on a déja tant parlé, et qui n'a point encore esté trouvée par terre.

Les motifs de cette découverte sont premierement pour scavoir si cette Mer est la Baye, jusqu'où Hutson a penetré en l'an 1612. ou quelqu'autre, en confrontant les Longitudes et les Latitudes de ce lieu, avec celles de cette Mer; et ensuite découvrir quel quartier de la Mer du Nord nous est le plus Secondement, pour sçavoir si l'on peut avoir communication depuis Quebec jusqu'à cette Mer, suivant toutes les Côtes du Nord, ainsi qu'on avoit entrepris de faire il y a quelques années ; ce qui dépend de la situation de cette Baye, que nous avons icy à dos vers le Nord: car s'il se trouve que ce soit celle de Hutson, ou autre plus vers le Couchant, on ne peut pas en esperer un Commerce facile, puisqu'il faudroit doubler une pointe qui avance à plus de soixante et trois degrez d'élevation. Troisiémement, pour s'assurer des conjectures assez fortes qu'on a depuis longtemps, qu'on pourroit passer parlà iusqu'à la Mer du Iapon ; car ce qui a été remarqué dans quelques-unes des Relations precedentes touchant cette matiere, s'est confirmé de plus en plus, par le rapport des Sauvages, et par les instructions que nous en avons tirées, à scavoir : qu'à quelques journées de la Mission de saint François Xavier, qui est la Baye des Puans, se trouve une grande Riviere large d'une lieue et | nous avons placé icy nostre demeure. davantage, qui venant des quartiers du où nous faisons cultiver la terre, pour

en temps pour y jouir de l'abondance | Nord, coule vers le Sud, et si loin que les Sauvages qui ont navigé sur cette Riviere, allant chercher des ennemis à combattre, aprés quantité de journées de navigation, n'en ont point trouvé l'embouchure, qui ne peut estre que vers la Mer de la Floride, ou celle de Califournie. Il sera parlé ci-aprés d'une Nation bien considerable, qui habite vers cette Riviere, et du voyage que nous esperons y faire cette année, pour y porter la Foy, et prendre en même temps connoissance de ces nouveaux Pavs. D'ailleurs, nous sommes aussi assurez, par le rapport de quantité d'autres Sauvages dont les depositions s'accordent tres-bien, qu'à deux cens lieuës de la Mission du saint Esprit, aux Outaoüaks, vers le Couchant, se trouve la Mer de l'Oüest, en laquelle on descend par une autre grande Riviere, qu'on trouve à huict journées de la dite Mission, laquelle Riviere va et vient bien avant dans les terres (c'est ainsi que les Sauvages expliquent le flux et le reflux de la Mer), et un d'eux assure y avoir vû quatre Vaisseaux à la voile.

Aprés ces deux Mers, celle du Sud et celle de l'Oŭest, il ne reste plus que celle du Nord, afin d'en estre environnez de toutes parts ; ce qu'étant bien découvert, on en peut tirer ces avantages : qu'il n'est pas impossible de passer de la Mer du Nord à celle du Sud, ou à celle du Couchant; secondement, que cette Mer du Couchant ne pouvant estre que celle du lapon, on s'en pourroit faciliter le trajet, et ensuite le commerce.

## De l'estat du Christianisme, en la Mission de sainte Marie du Sault.

La vie errante que mennent la pluspart des Sauvages de ces Contrées, fait traîner en longueur leur conversion, et ne leur laisse que bien peu de temps pour recevoir les instructions que nous leur donnons.

Pour les rendre plus sedentaires,

les attirer par nostre exemple à faire le l même, en quoy plusieurs ont dejà com- interroge sen fils tres-serieusement, et mence a nous uniter.

Chapelle, que nous avons en soin d'or-ner, plus qu'on n'oseron se promettre dans un Pays si denué de toutes choses, Nous y faisons les liaptèmes tant des enfans que des Adultes, avec toutes l'Tonnerre, ou autre chose dent on l'aura les ceremonies de l'Eglise. Nous y ad- souvent entretenu, et aussitest à son monestons les nouveaux Chrestiens reveil il en dit la bonne nouvelle a son pendant le saint Sacrifice de la Messe, pere, qui le confirme dans sa pensee, Les vieillands sy remient en certains. De sorte qu'etant élève des son onfance. jours pour entendre la parole de Dieu, en cette creance, et contimiant toute et les enfans sy trouvent chaque pour sa vie à honorer ce frien d'una in ition diverses bandes, pour apprendre les par divers sacribées, et par quantité Prieres et le Catechisme,

à leur docuité, auroit deja beaucoup cher de l'esprit cette maudite supergrossi cette Eglise, si le Diable ne les stition, quand il y a vieilly, ou même tenoit comme enchaînez par la plus de- passe que fques annees. lestable de foutes les confumes qui soient parmy les Sauvages : on l'aura (qu'il n'y enst que les jeunes garcons dept touchee dans la Relation prece- qu'on elevast a ces soffises ; mais nous dente, et nous en decouvrous de plus avons appris du depuis, qu'en fait aussi en plus les permeient effets

un bien des son bas age, qu'il revere unique de leur bonne fortune, en toutes leurs outreprises de guerre, de péche, et de chasse, aussi en portent-ils le lucrode la Divinnie quals out choisie.

quand un enfant est parvenu à l'âge de dix on douze ans, son pere luy fait leçon, et luy donne les instructions necessaires pour trouver qui sem desormais son beu.

Premerement, il le fait jedner pendant plusieurs jours, afin qu'avant le min. En montant les l'Este passe, le curveau creux. il puisso plus aisement' Diable, qui le regardeit comme une proye rever pendant son sommed; car c'est, qui luy ctort assurce depuis «i longdecouver a lux ; de sorte que toute coup, faisant en sorte que l'avant-leur industrie et tout leur travail, est veille de sa mort, jour destine pour peu de Devinité.

Le matin donc étant venu, le pere en grand weret, sur tout ce qui c'est De plus, nous avons fait dresser une ; passe la ninel ; si men nes est presenté, de festins qu'ils font en son honneur, L'assidinte qu'ils font paroftre, jointe il est presque impossible de lux arra-

Nous crossons du commencement, joiner les petites filles pour le nome Elle consiste en ce que chacim se fait dessein, et nous ne trouvons point de personnes plus attachées a ces imperansuite le reste de ses jours, avec des finences, et plus opiniatres dans cette venerations superstitieuses et ridicules, erreur, que les veolles femines, les-Cost his quals crovent être l'authour quelles ne veulent pas mesme prester Lorello a nos instructions.

Nanobstant cesabstacles, et plusieurs autres, que le biable suscité pour arstyphe melfaçable, pennant sur feur rester le cours de l'Evangle depuis peau comme avec le burin, les figures deux ansque cette Mission à commencé, nous y avons haptize plus de frais cens Or voicy la façon dont ils la crient : 'personnes de teus âges, depuis la premiere enfance jusqu'à l'extrême vieil-Low State .

Vn des premiers fruiels de cette annee, est un Vieillard de soix inte et dix ans qui est mort après le Baptône, que le Pere Alouez, luy confera sur le chealors que ce Dieu fantastique se doit temps, n'oublia rien pour empecher ce de voir en dormant quelque chose ex- son hapteme, le tanet qui perfeit le traordinaire, qui leur tienne ensinte Pere s'ecarát dans le Lac des Sipissirimens, mais il est a croire que l'Ange

gouvernement pendant la nuit, le conduisant heureusement parmy les tenebres au rendez-vous de tous les autres, où ce bon Catechumene fut baptisé. Le Pere, qui avoit grande passion de ne point desesperer de son malade, afin de l'assister dans les derniers combats, fut sensiblement affligé, quand il vid que dès le lendemain au matin, par je ne sais quel malheur', son Canot se trouva separé du gros des autres, et ne pût les joindre ny le jour ny la nuit suivante, et même en desesperoit presque tout à fait; quand par un bonheur inesperé il se rendit encore bien tard à l'entrée du Lac Huron, où il trouva son malade agonizant, mais plein de jugement, lequel aprés avoir esté disposé par tous les Actes necessaires en cette extremité, mourut cette nuit-là chrestiennement, nous laissant des marques bien évidentes d'une providence toute particuliere pour son salut. Et nous avons tout sujet de croire que Dieu luy a fait cette misericorde, en recompense des grands services qu'il a rendus à ces Missions, lors même qu'il étoit encore Paven : ce fut quand le même Pere Aloüez monta en ces Pays pour la premiere fois; tous les autres Sauvages l'abandonnans et ne voulans pas le prendre en leurs Canots, luy seul procura, contre le gré de tous les autres, l'embarquement du Pere, et par ce moyen, il a esté en quelque façon cause de tous les biens qui se sont faits depuis en ces Missions ; et la Providence a voulu que sur le chemin même auguel il avoit rendu ce service, il receût le saint Baptême par le mesme Pere qu'il avoit si courageusement assisté.

Parmy un nombre de jeunes enfans que nous avons baptisez, quatre filles d'une même famille ont fait paroître la force et le courage que donne la Grace [ du Baptême : car aprés l'avoir receu en nôtre Chapelle, étans de retour dans leur Cabane, et se glorifiant publiquement d'être Chrétiennes, vne vieille fort attachée à ses superstitions, les querella rudement, leur disant entr'autres | bandé, de plus de cent quatre-vingt choses, que le Baptême n'étoit inventé licües de long : 1 : côté du Midy en est

Gardien de ce moribond en prit le que pour causer la mort, et qu'elles devoient bien s'attendre à mourir bentôt. A la bonne heure, respondent-elles, nous mourrons, mais nous mourrons Chrétiennes, et on nous arrachera plûtôt l'ame du corps que la Foy de nos cœurs.

> Cette generosité ne devroit-elle pas toucher les plus endurcis, et les plus barbares? Peut-estre que Dieu les veut encore toucher par un accident qui paroft icy assez extraordinaire. avions baptisé un peu aprés notre arrivée deux enfans jumeaux, dont l'un mourut peu de jours aprés; et parce que nous n'avons pas encore de Cimetiere, les parens suspendirent à leur ordinaire, ce petit corps; en l'air, le plaçant sur un échafaut ; et ensuite se retirerent dans les Forests pour y hiverner. Vne bande de Loups, pressez de la faim, étans sortis du bois, se jetterent sur ce petit corps, meus par une protection toute merveilleuse, avant devoré les peaux, et même la rassade dont il étoit couvert, ils n'y toucherent point du tout, comme étant une chose consacrée par le saint Baptême.

> Nous verrons quel effet cela aura sur l'esprit de ces pauvres Infideles. Nous devons beaucoup esperer, particulierement de quantité d'ames innocentes, de tant d'enfans morts après le Baptême, qui sans doute se presentent incessamment devant le Trône de Dieu. pour la conversion de leurs parens et de leurs compatriotes.

#### CHAPITRE XI.

De la Mission du Saint Esprit, à la pointe de Chagaouamigong, dans le Lac Tracy ou Superieur.

Des Proprietez et des Rarctez qui se trouvent dans le Lac Superieur, et premierement des pesches differentes dont il abonde.

Ce lac a presque la figure d'un Arc

dans le large, en sortant de ce même sont affam z les trouvent excellens.

cette prodizieus : chaine de Montagnes, de l'année grande quantité de Poisson qui prenant maissance an-dela du Cap blane, de Truites, et dellarenes. Cette de Tourmente, au-dessous de Quebec, manne commence en Novembre, et et se continuant jusques-iev, par une dare jusqu'après les glaces, et plus il espace de plus de six cens lienes de fait froid, plus on en pêche. On trouve long, viennent enfin se perdre à l'extre- de ce Harene par tout le Lac du côté mite de ce Lac.

côte du Nord - Cette grande ouverture toutes les pêches. donne prise aux vents, qui l'azitent avec autant de violence que l'Ocean.

abondant en Esturgons, en Poissons pluspart que de poisson. blanes, en Truites, Carpes et Harenes, <sup>1</sup> qu'un seul Pécheur prendra en un · nuit vingt grands Esturgeons, on cent! cinquante Poissons blanes, on luiet Des Mines de Cuivre qui se retrouvent cens Harenes en une rets. Ces flarenes! ont bien du rapport à ceux de la Mer l pour la figure et pour la grosseur ; mais ! ils n'en ont pas fout a fait la bonté. Il Mines ne se retronvoient qu'en un cou faut souvent s'exposer beaucoup pour deux Isles ; mais d'puis que nous en cette peche, qui en certains endroits ne avons fait des rechercles plus exactes, se fait qu'an large, et en des lieux dan- nous avons appris, des Sauvages, quelgereux et sujets aux tempétes, et la quis secrets qu'ils ne vouloient pas remut avant le lever de la Lune; et de veler; il a fallu user d'adresse pour fait, deux François y ont esté novez tirer ces connoissances, et faire discerl'Antonne dermer, avans este surpris mement du veav d'avec le faux. d'un comp de vent qu'ils n'ont pu eviter. Nons ne garantissons pas n'a

qui est du côte du Midy, il y a tres- leur simble deposition, jusqu'a ce que grande peche d'Esturgeon de jour et de mous en puissions parler avec plus d'asmuit, depuis le Printemps jusques en surance, quanditions nous s'rous trans-Automic), et c'est, la ou les Sanvages, portez sur les heny, ce que nous espevont faire leurs provisions ; et vis a vis de cette Riviere, au cote du Nord, on fait une peche toute semblable dans une petite ause, on une seule rets vous grand Lac. **fourn**et en une multrente et quarante Esturg ons.

une Rivière qui est à l'extremité du Lac ; du Cuivre, en abondance, est une Isle et descendant par le côte du Nord, qui est eloignée de quavante ou cuion rencontre une autre Rivière qui quante heues, seituée vers le côte du

comme la corde, et il semble que la porte le nom des Esturgeons noirs qui Rèche soit une grande Langue de ferre, s'y pêchent ; ils ne sont pas si bons qui avance plus de quatre-vingts lienes que les autres, mais les voyageurs qui

Côte du Sud, vers le milieu du Lac.

Le côte du Nord est affreux par une migong, où demeurent les Outaouaks suite de Rochers, qui font le terme de et les Hurons, on pêche en tout temps Edu Midy, depuis le Printemps jusqu'à Il est presque partont deconvert et la fin du mois d'Aoust. Il faudroit décharge d'Isles, qui ne se retrouvent parcourir toutes les anses et toutes les ordinairement que vers les rivages du Rivieres de ce Lac, pour en raconter

C'est ainsi que la Providence a pourvû là ces pauvres peuples, qui fante de II est presque partont tellement chasse et de bleds, ne vivent pour la

# dans le Lac Superieur.

lusqu'à present on avoit crû que ces

Non- ne garantissons pas n cantmons Dans la Rivière nommée Nantounagan, stout ce que nons en allons durc, sur rons faire cet liste, en même temps que nous irons chercher des brebis égarces, et errantes par tous les quartiers de ce

Fn v entrant par son embouchure, opp se decharge au Sault, le prenner Cette abondance se retrouve encore en condroit qui se presente où se retrouve Nord, vis à vis d'un endroit qu'on ap- | y a là beaucoup d'orages; et les autres pelle Missipicoüatong.

Les Sauvages racontent que c'est une Isle flottante, qui est quelquefois loing, quelquefois proche, selon les vents qui la poussent, et la promenent de côté et d'autre. Ils ajoûtent qu'il y a bien longtemps que quatre Sauvages y furent par rencontre, s'étans égarez dans la brume, dont cette Isle est presque toujours epvironnée.

C'étoit du temps qu'ils n'avoient point encore eu de commerce avec les Francois, et n'avoient aucun usage ny des chaudieres ny des haches. Ceux-cv donc voulans se preparer à manger, firent à leur ordinaire : prenant des pierres qu'ils trouvoient au bord de l'eau, les faisaient rougir dans le feu, et les jettaient dans un plat d'écorce plein d'eau pour la faire boüillir, et faire cuire par cette industrie leur viande. Comme ils choisissoient ces pierres, ils trouvoient que c'étoient presque tous morceaux de Cuivre : ils se servirent donc des unes et des autres, et aprés avoir pris leur repas, ils songerent à s'embarquer au plustost, craignant les Loups Cerviers et les Lievres, qui sont en cét endroit grands comme des Chiens, et qui venoient manger leurs provisions et même leur Canot.

Avant que de partir, ils se chargerent de quantité de ces pierres grosses et menuës, et même de quelques plaques de Cuivre; mais ils ne furent pas bien éloignez du rivage, qu'une puissante voix se fit entendre à leurs oreilles, disant tout en colere: Qui sont ces voleurs qui m'emportent les berceaux et les divertissemens de mes enfans? Les plaques de Cuivre sont les berceaux, parce que parmy les Sauvages ils ne sont faits que d'un ou deux aix joints ensemble, sur lesquels ils couchent leurs enfans; et ces petits morceaux de Cuivre qu'ils enlevoient, sont les jouets et les divertissemens des enfans Sauvages, qui joüent ensemble avec des petites pierres.

sçachant de qui elle étoit. sent que c'est le Tonnerre, parce qu'il | ront aisément imaginez entendre ces

que c'est un certain Genie qu'ils appellent Missibizi, qui passe parmy ces peuples pour le Dieu des eaux, comme Neptune parmy les Payens; les autres qu'elle venoit de Memogovissioüis, ce sont, disent-ils, des Hommes marins, approchans assez des Tritons fabuleux ou des Sirennes, lesquels vivent toùjours dans l'eau, avec une chevelure longue jusqu'à la ceinture. Vn de nos Sauvages nous a dit en avoir vû un dans l'eau, selon qu'il se l'est imaginé.

Quoy qu'il en soit, cette voix étonnante jetta tellement la frayeur dans l'esprit de nos Voyageurs, qu'un des quatre mourut avant que d'arriver à terre; peu de temps aprés un second fut enlevé, puis le troisième; de sorte qu'il n'en resta qu'un, lequel s'étant rendu en son Pays, raconta tout ce qui s'étoit passé, puis mourut fort peu aprés.

Les Sauvages tous craintifs et superstitieux qu'ils sont, n'ont jamais osé y aller depuis ce temps-là, de peur d'y mourir, croyans qu'il y a certains Genies qui tuent ceux qui en abordent: et de fait, de memoire d'homme, on ne scait personne qui y ait mis le pied, ou qui ait même voulu naviger de ce côté-là, quoy que l'Isle paroist assez à découvert. et qu'on distingue même les arbres d'une autre Isle nommée Achemikouan.

ll y a du vray, et il y a du faux dans tout ce narré, et voicy ce qui est de plus probable, à sçavoir : que ces quatre personnes ontesté empoisonnées par l'eau qu'ils firent bouillir avec ces morceaux de cuivre, qui par la violence de leur chaleur, luy communiquerent leur venin : car nous sçavons par experience, que ce cuivre étant mis au feu pour la premiere fois, exhale des vapeurs tres-malignes, épaisses, infectes, et qui blanchissent les cheminées; ce n'est pas pourtant un venin si present, qu'il n'opere plus promptemet dans les uns que les autres, comme Cette voix les étonna beaucoup, ne li lest arrivé en ceux dont nous parlons, Les uns di- lesquels étans déja mal affectez, se sequelque echo, qui se retrouve communement dans les Rochers, dont cette Isle est hordee.

l'eut-être a-t-on feint cette foble du depuis, ne scachant a quoy attribuer In mort de ces Sauvages ; et quand lls disent, que c'est une Isle flottante, ! il est croyable que les vapeurs dont elle est souvent chargee, se carebant dont elle abonde, et de qui on raconte, 🗪 s epuississant aux ravons du Soleit, que ceux qui y furent autrefois et y jetleur font paroitre l'Isle quelquefois bien l'ant des pierres, la faisoient refentir proche, et d'autres fois plus cloimée.

Ce qui est de certain, est que dans le centiment commun des Sauvages, il y a dans cette Isle grande abondance de ( Curve, mais quou nose pas y ailer. C'est par ou nous esperons commencer les decouvertes que nous prétendans faire out Este.

Avancant jusqu'à l'endroit qu'on apelle la grande ause, on rencentre une Isle a trois lieues de terre, qui est ncommes pour le metail qui s y retrouve, et pour le nom de Lonnerre qu'elle porte, parce que on dit qu'il y tonne tobjours.

pemerole du Nord, se trouve l'Isle la plus fameuse pour le Curve, appelee Minong qui est celle on les Sauvages ant dit a bien des personnes qu'il y en a, achepte des Sauvages une plaque de of enquantite, et en bien des endroits, pur taivre de deux pieds en quarre, The est grande, et elle a bien vingt-cinq qui peze plus de cent hyres. Un un ferme de sept henes, et du bout du Lac trouvent dans les Isles, mais que tous e plus de sonante. Presque tout à l'en- ces caillons de Luivre viennent probafour de l'Isle on rencontre au bord de lidement de Minong, ou des autres Isles Francies morcenus de turvo mélez avec, qui en sont les sources, porlez sur les les pierros, surfout au côte qui est op-glaces flottantes, ou roulez dans le fonds pose au Midy, mais principalement dans, de l'eau par les vents tres-unpetueux, mexertaine anse, qui est vers le hout particulierement du Aord-Est, qui est our regarde le Nord-Est du cote du large : Lextremement piolent. 🥞 y a des costanux tous escarpez de terre-j - II est vray qu'en Terre-ferme, 🔉 🚻 Haure, et la se vovent plusieurs conches, lieu où les Outaouaks font du bled d'Inde, ou lits de tauvre rouge, les une sur les à denne-heue du bord de l'eau, les entres, separet ou diviser par d'autres femmes ont trouve quelquesfois des couches de terre ou de rochers. Dans morceaux det unvre epars ya et la, do l'ean mesme on voit comme du sable de la pesanteur de dix, vingt ou trente h-Curve, clon en puise avec des cuilliers | vres. Lest en fomilant dans le sable, les grans gros comme du gland, et pour y cacher leur bled, qu'elles y font d'autres plus menus reduits en sable, (ces rencontres, Reflegrande Isle est presque toute envis - En revenant encore vers l'embourounce d'Islets qu'on dit estre de Cuivre ; cheure du Lac, suivant le costé du Sud,

voix, si peu qu'ils avent entendu de on en rencontre en divers endroits jusques a la terre ferme du Nord, vue entrautres qui n'est eloignée de Minong que de la portee de deux coups de fuzil : il est entre le milieu de l'Isle, et le hout qui regarde le Nord-Est, et c'est encorade ce côte du Nord-Est, bien loing au large, qu'il y a une autre Isle qui s'appelle Manifouminis, a cause du convre comme fait d'ordinaire l'airain.

Avancant jusqu'au bout du Lac, et retournant une journee par le coste du Sud, on voit au bord de Leau une Roche de Cuivre, qui peze bien sept ou huit cens livres, si dure que l'acer n'y peut presque entrer. Quand neant-mons il est echauffe, on le coupe comme du plomb.

Plus en deca, vingt ou trente lieués, est scituee la pointe de Chagaouamigong, on nous avons etably la Mission du saint Esprit, de laquelle nous parterons cy apres. Proche de la, sont des Isles, Mais plus lom vers le touchant, du aux rivages desquelles on trouve souvent des Roches de Curvre, et même des plaques de même matiere.

Le Printemps dernier nous avons ienes de long ; elle est elorgues de terres croit pas pourtant que les mines so

à vingt lieuës du lieu dont nous venons de parler, on entre dans la Riviere appelée Nantounagan, dans laquelle se voit une éminence d'où tombent des pierres de Cuivre rouge, dans l'eau ou sur la terre ; on les trouve assez aisé-Et il v a trois ans qu'on nous en donne un morceau massif de la pesanteur de cent livres, qui fut pris en ce mesme endroit dont nous avons coupé quelques pieces que nous avons envoyées à Quebec à Monsieur Talon.

Tous ne conviennent pas de l'endroit precisément où on le trouve : les uns veulent que ce soit où la riviere commence à se retirer : d'autres disent que tout proche du Lac, en fouillant dans la terre glaise on le rencontre. Quelques-uns ont dit qu'au lieu où la Riviere se fourche, et dans le ruisseau qui est plus vers le Levant, en deçà d'une pointe, il faut fouir dans de la terre grasse pour y trouver ce Cuivre, et même qu'on rencontre des pieces de ce métail éparses dans le ruisseau, qui est au milieu.

· Venant encore en deça, se presente la longue pointe de terre que nous avons dit estre comme la flèche de l'arc, à l'extremité de laquelle il n'y a qu'un Islet qui paroît de six pieds en quarré, et qu'on dit être tout de cuivre.

Enfin, pour ne laisser aucune partie de ce grand Lac. que nous n'ayons parcourué, on nous assure que dans les terres du côté du Midy, l'on trouve en divers endroits des mines de ce metail.

Toutes ces connoissances, et d'autres qu'il n'est pas necessaire de décrire plus } au long, meritent bien qu'on en fasse une recherche exacte, et c'est ce que nous tâcherons de faire. Comme aussi pour juger d'un certain verd de gris, qui decoule, dit-on, par les crevasses de certains Rochers qui sont sur le bord l'autres Nations de ces Quartiers, les de l'eau, où l'on trouve même parmy les caillous quelques morceaux assez tendres, d'un verd agreable. Si Dieu nous conduit dans notre entreprise, nous en parlerons l'an prochain avec plus de certitude et de connoissance.

Des Peuples qui ont rapport à la Mission du saint Esprit en la pointe dite de Chaqaouamigong.

On peut compter plus de cinquante Bourgades qui composent divers peuples, ou errants, ou sedentaires, qui dépendent en quelque facon de cefte Mission, et ausquels on peut annoncer l'Evangile, soit allant en leur Pays, soit lors qu'ils viennent en celuy-cy pour faire leur traite.

Les trois Nations comprises sous le nom d'Outaoüaks, dont une a embrassé le Christianisme, et celle des Hurons Etionnontatehronnons, où il y a prés de cing cens baptisez. habitent cette pointe, y vivant de pêche et de bled, et rarement de chasse; ils font plus de quinze cens ames.

Les llinois peuples tirans au Sud, ont cinq grands Bourgs, dont I'un a trois lieues d'étendue, les cabanes estans scituées en long ; ils sont prés de deux milles ames, et se rendent icy de temps + en temps en grand nombre, comme Marchands, pour emporter des haches et chaudieres, fuzils et autres choses dont ils ont-besoin. Pendant le sejo**ur** qu'ils fonticy,on prend son temys pour jetter dans leurs cœurs les premieres semences de l'Evangile. Il sera parle cy-aprés plus amplement de ces jeuples, et du desir qu'ils ont fait paroitre, d'avoir chez eux un de nos Peres pour les instruire, comme aussi du dessein qu'a formé le Pere Marquette d'y aller l'Automne prochain.

A huit journées d'icv, du côté du Couchant, est le premier des trente Villages des Nadouessi. La grosse guerre qu'ils ont avec nos Hurons et quelques tient plus resserrez, et les oblige à ne venir icy qu'en petit nombre, et comme en ambassade. Il en sera aussi parlé cy-aprés, et de ce que ledit Pere a fait pour les mettre et conserver en paix.

De toutes les Nations du côté du Nord, il y en a trois entr'autres qui viennent icy en traitte, et tout fraichement,

deux cens Canots y ont passé quelque!gue encore parfaitement, et qu'il n'y temp-

reside, fuyant les poursuites des Iro- d'affection, ils avoncrent qu'ils meriquoi-.

ronnee presque de tous côtez de pen- resolu de mieux faire, ainsi qu'ils me ples, a la conversion desquels on a l'ont-temoigné. **commen**ce de vaquer, ainsi que nous! allons voir.

Lettre du Pere lacques Marquette au Reverend Pere Superieur des Missions.

MON R. PERE,

**Par** Christi,

le suis obligé de rendre compte à V. R. de l'état de la Mission du l saint Es cit aux Outaouaks, selon Fordre que j'en av receu d'Elle, et nouvellem at encore du P Dablon, depuis mon arrives tey, apres one Navigation d'un mois dans la neige, et dans les glaces qui nous ont fermé le passage, et dans des dangers de mort presque continuels.

La Divine Providence m'avant destiné <sup>i</sup> pour continuer la Mission du saint! Esprit, que le Pere Allouez avoit commencee, et ou il avoit baptize les prinarrivay 1 · treisiem · d · Septembre, et l j allav visiter l. s. Sauvages, qui etoient! dans les Deserts, qui sont divisez comme en eing Bour\_ad s. Les Hurons au nombre de quatre à cinq cens ames seder beaucoup en ce monde. presque tous legitizez, conservent tou-!

venoit point d'autre Pere, tant à cause Et quatre autres Nations de celles qui qu'ils étoient tous allez aux froquois, et composent la Mission de saint-François que le Pere-Allouez qui les entendoit Xavier, dans la Bave des Puans, ont-tout à fait bien, n'avoit pas voulu y repris tey les premières teintures de la tourner pour cet Hyver, parce qu'ils ne Foy, pendant 1: temps qu'elles y ont se portoient point à la Priere avec assez toient bien cette punition; et desuis, Ai isi cette Mission se trouve envi- durant l'Ilyver ils en ont parlé, et ont

> La Nation des Outaouaks Sinagaux, est tres-éloignée du Royanme de Dieupour estre extrémement attachez pardessus toutes les antres Nations aux salletez, aux sacrifices et aux jongleries. lls tournent la Priere en risée : à peine veulent-ils nous entendre parler du Christianisme; il sont superbes et sans esprit, tellement que je croy qu'il v a si peu a faire avec cette Nation, que je n'en av pas s'ulement voulu baptiser les enfans qui se portoient bien, et l qui sembloient pouvoir echapper, me contentant d'être aux aguets pour les malades.

Ceux de la Nation de Keinouché se déclarent hautement, disant qu'il n'est point encore temps; if y a neantmoius deux hommes autresfois baptizez, dont l'un qui est assez âgé passe pour un miracle parmy les Sauvages, n'ayant point encore voulu se marier. Il persiste toujours en sa resolution, quov qu'on puisse luy en dire ; il souffre de grandes attaques, même de ses parens : c da n · le touche point, non plus qu · la I perte qu'il a faite de toutes ses Marchandises qu'il avoit apportées l'an cipaux de la Nation des Kiskakonk. Ev passe des habitations Françoises, ne luy et aut pass sulcinent reste disprov se conver. Le sont de rudes eprenves pour des Sauvages, dont la pluspart ne cherch int i in autre chos i que de pos-

L'autre qui est un jeune homme noujours un jou de Christianisme; quel-; vellement maries embléestre d'une auquessures despuir reaux assemblez dans etre nature que les autres. Eles Sauun consed, tercut assez satisfaits de vages, extraordinairement affich z à me voir d'abord; uras leur avant fait deurs réveries, avoient conclud qu'il entendre que je no sçavois pas leur lan- | falloit qu'un | certain nombre | de jeunes

filles, lesquelles choisissent pour ce sujet tel jeune homme qu'il leur plaist; jamais cela ne se refuse, parce qu'ils croyent que de là dépend la vie des hommes. On appela ce jeune Chrestien : d'abord, il entre dans la Cabanne, et voyant qu'on alloit commencer ces desordres, il fait semblant d'être malade, et sort aussitost; on va le rappeler, mais il n'en veut rien faire. Il s'est confessé avec autant de prudence qu'on sçauroit faire, et j'ay admiré qu'un Sauvage peust vivre si innocemment, et se declarer par tout Chrestien avec tant de generosité. Il a encore sa mere qui est bonne Chrétienne, et quelquesunes de ses sœurs.

Les Outaouaks extraordinairement superstitieux dans leurs festins et leurs jongleries, semblent s'endurcir aux instructions qu'on leur fait ; ils sont neantmoins bien contents qu'on baptize leurs enfans. Dieu a permis cét Hyver qu'une femme mourût dans son peché; on m'avoit caché sa maladie, et je n'en appris rien que par le bruit qui courut qu'elle avoit demandé pour sa guerison une danse tres-vilaine. I'allay aussitost dans une Cabane, où tous les anciens estoient en festin, entre lesquels étoient quelques Chrestiens Kiskakonk ; je leur montray l'impieté de cette femme et du jongleur, je les instruisis, je parlay à tous ceux qui étoient presens ; et Dieu voulut qu'un ancien Outaoüak parlast, disant que l'on m'accordoit ce que je demandois, et qu'il n'importoit pas que cette femme mourust. Vn ancien Chrétien prit aussitôt la parole, disant à la Nation qu'il falloit empêcher les débordemens de la jeunesse, et qu'il ne falloit pas permettre que les filles Chrétiennes se trouvassent jamais à ces Pour satisfaire cette femme on changea cette danse en un jeu d'enfant, mais cela n'empêcha point qu'elle ne mourût avant le jour.

L'extremité où étoit un jeune homme malade, fit dire aux jongleurs qu'il falloit invoquer le Diable par des superstitions tout à fait extraordinaires. Les Chrétiens n'y firent aucune invocation,

gens fissent des saletez avec de jeunes il n'y eut que le jongleur et le malade que l'on faisoit passer sur de grands feux qu'on avoit allumez dans toutes les Cabanes; ils disent qu'il n'en sent point la chaleur, quoy qu'on luy eût graissé le corps d'huyle durant cinq ou six jours. Hommes, femmes et enfans courent par les Cabanes, demandans pour enigme ce qu'ils ont dans la pensée, et céluy qui le devine est tres-content de luy donner ce qu'il cherche. le les empêchay de faire les saletez qu'ils ont accoûtumé de faire à la fin de toutes ces diableries. le ne pense pas qu'ils y retournent, parce que le malade mourut peut de temps aprés.

La Nation des Kiskakonk, laquelle durant trois ans avoit refusé de recevoir l'Evangile que le Pere Allouez leur annoncoit, resolurent enfin sur l'Automne de l'année 1668. d'obeyr à Dieu. La resolution en fut prise dans un conseil, et declarée au Pere, qui s'obligea d'hiverner pour une quatriéme fois avec eux, asin de les instruire et baptizer. Les principaux de la Nation se declarerent Chrétiens; et afin de les cultiver, le Pere ayant passé dans une autre Mission, on m'en donna la charge, que j'allay prendre au mois de Septembre de l'année 1669.

Tous les Chrétiens étoient dans leurs champs pour ramasser le bled d'Inde. Ils m'écouterent avec plaisir, lorsque je leur dis que je ne venois à la pointe qu'à leur consideration et celle des llurons; que jamais on ne les abandonneroit, qu'on les cheriroit par-dessus toutes les autres nations, et qu'ils ne faisoient plus qu'une mesme chose avec les François. L'eus la consolation de voir leur affection à la priere, et l'estat qu'ils font d'être Chrestiens ; je baptizay les enfans nouvellement nais, je visitav les Anciens que je trouvay tous bien disposez: le Chef ayant souffert qu'on attachast proche de sa Cabane à une perche un chien, qui est une espece de sacrifice que les Sauvages font au Soleil, et luy ayant dit que cela n'estoit pas bien, il alla luy mesme aussitost le jetter en bas. Vn malade, instruit mais non pas encore baptizé, me pria

de luy octrover cette grace, ou bien de ' avoit amene des Ilmois depuis deux ou donnent a manzer aux hommes. trois mois.

Instoires pour luy faire connoistre l'as- Jeur Bapteme. sistance qu'ils nous donnent, principalement dans les perils où nous nous hiverner auprès de la Chapelle, ils quittrouvons d'offenser Dieu, il me dit qu'il -terent toutes les autres Nations pour se connoissoit bien a present une main in- rassembler proche de nous, afin de visible qui le frappa, estant sur le point "pouvoir prier bien, d'être instruits, et depuis son Baptesme de faire mal avec "de faire recevoir le Bapteme a leurs enune femme, et qu'ayant entendu comme (fans. Els se declarent Chrétiens, et une voix qui luy disoit qu'il se souvinst, c'est pour cela que dans tons les conquil estoit Chrestien, il se retira sans seds et les affaires de consequence je commettre aucun peché : il m'a depuis m'adressois a eux, et c'étoit assez de sonvent parle de la devotion aux Anges (leur temorgner ce, que, je voulois, pour Gardiens, et en a entretenu les autres! Sauvages.

servent d'exemple, à toutes, les autres, et ne rougissent point de dire qu'elles sont Chrestiennes. Les mariages parmy les Sauvages se compent quasi aussi facilement qu'ils se lient, et ce u est point deshonneur de se marier à d'autres. **Av**aut appris qu'un÷jeune femme Chretienne quittee par son mary estoit dans le mesme danger à cause des parents, je Tallay visiter, je Fencourageava se comporter threstiennement : elle a sibien femi sa parole, qu'on n'a jamais entendu parler d'elle ; sa conduite, avec les remontrances que ven eus faites a son mary. La contraint de la reprendre: etant, auparavant, trop, éloignée ; , elle pine dispient que la jeunesse n'avoit point m a deconvert sa conscience, et fad-pencore d'esprit, et qu'il falloit que pemrmre qu'une jeune femme ait vécu de la pech isse leurs, debordeuieus. Je leur -orte.

Les Pavens ne font point de festin demeurer proche de luy, -parce qu'il ne -sans Sacrifice, et nous avons de la peine vouloit point employer le jongleur pour de les en empêcher; les Chretieus à ra guerison, et qu'il craignoit le leu présent ont change ces facons d'azir, **d** Enfer : je le disposay au Baptesine, et pour l'obtenir plus facilement, je l'estos souvent dans sa Cabane ; la joye ; gardenn pen de leur continue, et j'en ôte qual en recevoit luy rendit en apartic la "ce qui est de mal : il faut qu'ils parlent sante ; il me remercia du soin que j'a- l'au commencement du festin, ils s'a-Nois pris de luy; et peu de temps apres dressent donc a Dieu, auquel ils dedisant que je luv avois donne la vie, il mandent la sante, et ce qu'ils out de me ht present d'un esclave qu'on luy besoin, et que c'est pour ce sijet qu'ils a plù a bien de conserver tous les Chre-Estant le soir dans la Cabane d'un tiens en sante, excepte deux enfans Chrestien on je couchay, luy avant fait (qu'on youloit me cacher, et pour lesfaire quelques prieres any Anges Gar- quels un longleur avoit fait ses diablediens, et luy avant raconte quelques ries, qui monrurent peu de temps apres

Avant invite les Kiskakonk de venir Fobtemr, fors que je leur parlois comme à des Chretieus : ils me disorent aussi Quelques jeunes femmes baptizées que e etoit à cause de cela qu'ils m'ohersoit. Ils ont pris le dessus sur les antres Nations, et on pent dire quals en gonvernent trois autres. Cest une grande consolation à un Missionnaire de voir des esprits si souples parmy la Barbarie, Aivre avec tant de parv avec des Sauvages, et passer quelquelots les pournées entières à les instruire et à les faire prier Dien. La rizueur de l'Hvver, et le manyais temps ne les empechoit point de vemr à la Chapelle ; il v en avoit qui n'auroient pas laisse passer un seul jour, et petois occupe a des recevoir depuis le maturjus pies au soir. L'en disposois pour le Banteme, 4 en msur la fin de l'Ilyver, et anssitôt elle n'a «strinsois pour la Confession, et j'en despoint in aique de venir à la Chapelle en Tabusois de Teurs reveries. Les anctens [parlois souvent de leurs filles, afin qu'ils ne permissent point que les jeunes | accordera ce qu'ils demandent, et s'il gens les allassent visiter la mit. le scavois quasi tout ce qui se passoit parmy Pere, il prendra ma place, tandis que deux Nat ons qui étoient proche de nous ; } mais ayant entendu quasi parler de rieur, j'iray commencer la Mission des toutes les autres, on ne m'a jamais rien dit des Chrétiennes; et lors que j'en demandois le seutiment à quelques anciens, ils n'avoient rien à me répondre, sinon qu'elles prioient Dieu. le leur inculquois souvent ce point, scachant bien toutes | les importunitez qu'elles souffrent toutes les nuits. et le courage qu'il faut qu'elles ayent pour y resister. Elles ont appris à estre modestes, et les François qui les voyoient, voyoient bien qu'elles ne ressembloient point aux autres. C'est par là qu'on fait difference des Chretiennes d'avec les autres.

Instruisant un jour les anciens dans ma Cabane, et leur parlant de la Creation du Monde, et d'autres Histoires de l'Ancien Testament, ils me raconterent ce qu'ils croyoient autrefois; ils en font à present un sujet de fable. Ils ont quelque connoissance de la Tour de Babel, disant que leurs anciens avoient raconté qu'on avoit autrefois fait une grande maison, mais qu'un grand vent l'avoient jettée par terre. Ils méprisent | Dieu, ils ont commencé de quitter leur toutes ces petites divinitez qu'ils avoient auparavant que d'être baptisez ; ils en l raillent souvent, et s'étonnent d'avoir cu si peu d'esprit, que d'avoir fait des sacrifices à ces sujets de fables.

L'ay baptizé un adulte aprés une longue épreuve ; et voyant son assiduité à la priere, son ingenuité à me raconter sa vie passée, les promesses qu'il me faisoit, principalement de ne point aller voir les filles, les asseurances qu'on me donnoit de sa bonne conduite, m'obligerent de luy accorder ce qu'il me demandoit; if a depuis continué, et aussitost aprés son retour de la pêche, il n'a pas manqué de venirà la Chapelle. Tous les Sauvages se separerent pour aller chercher à vivre, aprés les Festes de Pâques; ils me promirent qu'ils se souviendroient toûjours de la Priere, et me supplioient fort qu'un de nos Peres les allât retrouver l'Automne, quand ils seroient rassemblez. On leur

plaist à Dieu nous envoyer quelque pour executer les ordres du Pere Supe-Ilinois.

Les Ilinois sont éloignez de la pointe de trente journées par terre, par un chemin tres-difficile. Ils sont au Sud Snr-Oüest de la pointe du saint Esprit: L'on passe par la Nation des Ketehigamins, qui font plus de vingt grandes cabanes: ils sont dans les terres. Ils cherchent d'avoir connoissance des François, esperant en avoir des haches, des coûteaux, et autres ferrailles. Ils les craignent de telle sorte qu'ils ont retiré du feu deux Hinois, qui ont dit étans attachez aux poteaux, que le François avoit dit qu'il vouloit que la paix fut par toute la terre. L'on passe ensuite chez les Miamiouek, et on arrive par de grands deserts aux llinois, qui se sont principalement reŭnis en deux Bourgades, qui font plus de buit à neuf mille ames. Ces peuples sont assez bien disposez pour le Christianisme; depuis que le Pere Allouez leur a parlé à la Pointe, d'adorer un seul fausse divinité ; ils adorent le Soleil et le Tonnerre. Ceux que j'ay vù paroissent estre d'assez bon naturel. Ils no conrent point les nuits à la facon des autres Sauvages. Vn homme tuë hardiment sa femme s'il apprend qu'elle n'ait pas esté fidele. Ils sont plus relenus dans leurs Sacrifices, et me promettent d'embrasser le Christianisme, et de faire tout ce que je diray dans le C'est dans cette veue que les Pavs. Outaoüaks m'ont donné un jeune homme qui en étoit nouvellement venu, et qui m'a donné les commencemens de la langue, durant le loisir que les Sauvages de la Pointe m'ont donné durant l'Hyver , à peine peut-on l'entendre. quoy qu'il v ait quelque chose de l'Aigonquine. l'espere neantmoins, moyennant la Grace de Dieu, d'entendre et d'estre entendu, si Dieu par sa bonté me conduit en ce Pavs.

Il ne faut point esperer de pouvoir

up : ce sont les instances qu'ils m'en I faites durant l'Hyver. Cest pour terir | Automne.

Les lluiers vont tonjours par terre. nent du bled d'Inde qu'ils ont en attent leur Bourg quelque temps de nous y conduire. pesse qui tra chasser.

passent une grande riviere qui a dre pour les accompagner dans le Pays. sa une heué de large. Elle va du end su Sud, et si loin, que les llivois ine scavent ce que c'est que du Can ont point encore entendo parler la sortio, ils ont sculement con-Relation-1670.

r les Croix dans toutes nos Missions ; | ropeans ; ils avoient traverse une terre de meilleur moyen d'y vivre content, durant pres de trente jours, desant de ne les point craindre, et d'atque d'arriver au l'avs. Il est difficile dre de la bonte de ineu, dans la que cette grande Riviere se decharge dissance des petites, d'en avoir de l'dans la Virginie; et nous crovons nucoup plus grandes. Les llinois plùtost qu'elle a son embouchure dans as souhaittent, a la façon des Sau- la Californie. Si les Sanvages qui ces, pour participer avec eux de leurs me promettent de faire un l'anot, ne eres, et pour souffrir tout ce qui se me manquent point de parole, nous ut magner de la barbarie. Ce sont irons dans cette Rivière tant que nous s brobis egarees qu'il faut chercher pourrons, avec un françois, et ce my les brossailles et les bois, puis-, jeune homme qu'on ma donne, qui . e principalement elles crient si fort scait quelques-unes de ces langues, con les aille retirer de la gueule du ct qui a une facilité pour apprendre les autres; nous visiterons les Nations qui les habitent, afin d'ouvrir le passage à la qu'ils sont allez ce Printemps dans tant de nos Peres, qui attendent ce bon-Pays avertir les anciens de me venir , beur il y a si tonz-temps. Cette découverte nous donnera une entiere connogssance de la Mer ou du Sud, ou de l'Ouest.

A six ou sept journees plus bas que ande abondance, out des entrouilles les llinois, il y a une autre grande Bies grosses que celles de France, out viere dans laquello sont des Nations antite de racines et de fruits. La producieuses, qui se servent de Canots asse de Bœufs Sauvages, d'Ours, de bois ; nous ne pouvons pas rien en ris, Cocqs d Inde, Canards, Outardes, perire autre chose jusques à l'année partres et Grues, y est tres-belle. Ils prochame, si lueu nous fait la grace de

innee pour aller tous ensemble sur les Les Ilinois sont guerriers ; ils font ou se tuent les bêtes, et pour quantite d'Esclaves, dont ils font trafic mux resister aux ennemis qui les avec les Outamaks, pour en avoir des manent attaquer. Ils croyent que su Fuzils, de la Poudre, des Chandieres, y vay, je mettray in parx par tout, des llaches, et des Couteaux lis avoient Tils demeureront tousiours dans un autrefors la guerre avec les Nadouessi, sme hen, et qu'il n'y aura que la et ayans fait la paix depuis quelques annees, je l'uy affermie pour leur faciliter le Quand les Ihnois viennent à la Pointe, proyage de la Pointe, ou je vas les atten-

Les Nadodesso, qui sont les frequeis de ce pais, au-dela de la Pointe, mais moins perfides, et qui n'attaquent ismais quapres avoir este attaquez, sont au Sur-Odest de la Mission du S. Esssance quil via de tres-grandes Aa- prot. C'est une grande nation, et qu'on es plus bas qu'eux, dont les unes u'a point encore visitee, non-estans atdeux fois du bled d'Inde l'année, tachez à la conversion des Outaquaks . côte de l'Est Sud-Est de leur Pays, ils craignent le François à cause qu'il Nation qu'ils appelent Chaoûanon apporte le fer en ce pais ; ils ont une est venu visiter l'Esté passe. Ce l'angue toute différente de l'Algunquine, ne homme qu'on m'a donne qui et de la liuronne. Il v'a quantite de conseigne la langue, les a veus ; ils bourgs, mais ils s'estendent bien long. et chareez de itassade, qui faiet ils ont des facons de faire toutes extraqu'ils ont communication des Eu- ordinaires; ils adorent principalement

le Calumet, ne disent mot dans leurs festins, et quand quelque estranger arrive ils luy donnent à manger avec une fourchette de beis, comme on feroit à un enfant. Toutes les nations du Lac leur font la guerre, mais avec peu de succez. Ils ont de la fausse avoine, se servent de petits Canots, et gardent inviolablement leur parole. le leur ay envoyé un present par l'Interprete, pour leur dire qu'ils eussent à reconnoistre le François par tout où il se rencontreroit; qu'ils eussent à ne le point tuër, ny les Sauvages qui l'accompagneroient ; que la Robbe noire vouloit passer dans le Pays des Assinipouars, dans celuy des Kilistinaux ; qu'elle étoit déja aux Outagamis, et que je partois cét Automne pour aller aux Ilinois, dont ils laisseroient le passage libre. Ils y ont consenty; mais pour ce qui étoit de mon present, ils attendoient que tout le monde fust retourné de la chasse. et qu'ils se trouveroient cét Automme à la Pointe, pour tenir conseil avec les Ilinois, et pour me parler. le souhaitterois que toutes les Nations eussent autant d'amour pour Dieu, qu'ils ont de crainte des François : le Christianisme seroit bientost fleurissant.

Les Assinipouars, qui ont quasi la méme langue que les Nadouessi, sont vers l'Ouest de la Mission du S. Esprit, ils en sont à quinze ou vingt journées sur un Lac, où ils font de la fausse avoinc, et où la pêche est très-abondante. L'ay ouy dire qu'il y avoit dans leur Pays une grande Riviere qui mene à la Mar de l'Ouest, et où un Sauvage me dit qu'étant à l'emboucheure, il avoit vû des François, et quatre grands Canots à la voile.

Les Kilistinaux sont peuples courans et nous ne sçavons pas bien encore leur rendez-vous; ils sont vers le Nord-Ouest de la Mission du saint Esprit, sont tousiours dans les bois, ils n'ont que leur Arc pour vivre. Ils passerent à la Mission où j'étois l'Automne passé, jusques au nombre de deux cens Canots qui venoient achepter des Marchandises et du bled; ils entroient dans les bois pour y passer l'Hyver. Ie les ay veus ce Printemps sur le bord du Lac.

CHAPTERS III.

De la Mission de saint François Xasiq dans la Baye des Puans, ou plûtôt des Eaux Puantes.

Lettre du P. Alloitez, qui a eu charge de cette Mission, au R. P. Superiou.

Mon R. Penz,

Pax Christi.

l'envoye à V. R. le lournal de nôtre hivernement, où elle trouvera centre l'Evangile a esté publiée, et invitrans prêché à des Peuples qui s'adorent que le Soleil, ou quelques lécies imaginaires.

Nous partimes du Sault le troisième Novembre, moy troisième ; deux Ganta de Pouteonatamis me vouloient mener en leur Pays, non pas pour y estre instruits, n'ayans aucume dispisition à la Foy, mais pour adout quelques jeunes François, qui étans parmy eux pour le negoce, les mempermy eux pour le negoce, les mempermy eux parmy eux pour le negoce, les mempermy eux pour le negoce, les mempermes en le memperme et maltraitoient.

Nous arrivâmes le premier jour à l'entrée du Lac des Hurons, où nous conchâmes à l'abry des Isles. La longueur du voyage et la difficulté du chemin, à cause de la saison avancée, nous porterent à avoir recours à saint François Xavier, Patron de nôtre Mission, an m'obligeant à celebrer la sainte Messe, et mes deux Compagnons à Communier le jour de sa Feste à son honneur; et de plus, de l'invoquer tous les jours deux fois en recitant son Oraison.

Le quatrième sur le midy, nous dosblâmes le Cap qui fait le détour, et est le commencement du Détroit ou du Golfe du Lac Huron assez connû, et du Lac des Ilinoûets, inconnû jusques à present, beaucoup plus petit que le Lac Huron. Sur le soir le vent contraire qui alloit jetter nôtre Cenot ser des battures de Rochers, nous obliges de finir plustôt nôtre journée.

de neiges a nôtre réveil, et les bor- bas. En montant la Rivière, disentdages de l'eau glaces. Ce petit com- ils, ce même heu trouve preme coment menerment de croix, dont il pleut a cette seconde Chausses, qu'il compit N. S. nous faire part, nous invita a nous juillerement; et e est pour cerb raison offer a de plus grandes. Il fallut s'em- qu' d'n'y n pourt de chute ny de tourlbarquer avec toutes les hardes et pro- lous d'eau dans ce rapide. Pour la vistors, avec bien de la peine, les pieds première, ciant presse il ne fit que ands a Lean, pour tenir le Canol a flot, marcher dessus pour la fouter : c'est qui autrement cut brize. Ayant lasse pour cela qu'il y reste encore degrandes an grand nombre d'Isles du cote du Nord, nous fames coucher a une poble ot les gelees nous menacans des glaces, fieues de largeur. En veue d'un si mest ompagnons curent recours a sainle (passant ennemy, les tasters change-Anne, a laquelle nous recommandames source voyage, la priant de nous prendre sous sa protection avec S. François la faveur des Rivieres qui en decondent, ABVIET.

condistant le vent contrage; nous fraversames a une autre Isle, et de dela cœur, chancerent de pensee, et se rekerre ferme, on avans treuve deux François avec phisteris Sauvages; nous opprimes d'env les grands dangers ausquels nous nous allions exposer, à rais des Francois les viennent chercher igy. con des orages qui sont frequents dans os Lac, et des glaces qui alloient bientot flotter. Mais tout cela ne fut pas capable d'ebrauler la contrance que nous ivons muse en nos Protecteurs dont les Sauvages nous entrebennent Yous mines le Canot à Lean, après les, bien souvent, Poir invoquez, ensuite de quoy nous Cap qui defentire a l'Onest, avant lause ; errice nous un carante Isla nommee "fichdungkmak, celebre parmy les San-Vilgery. Arreables.

Ils desent que cette fale est le Pays ! hald on de bues Dieux nomme Micharbous, cless habite to grand Lieure. Orjenketeliak, gin est celus qui a cree In Terre, et que ce fut dans ces listes point trouve a deberquer a raison des bora il inventa les rets pour prendre du dages maccessibles, nons fumes oldigez poisson. Après avoir considére attent de tenir le laige pendant la toot (mais venient l'araignes d'ancle tempsqu'elle un comp de vent extraordinaire nous "availled a sa tode pour y prondre des complies the grovent que le Luc Supersonnest un l'ataug fait par les ca-

Le 5. nous nous trouvâmes converts | le Sault, la seconde à cinq henés plus chittes et gros bouillons d'eau.

te Dieu, ajoûtent-ils, pour aissant sle, on nous frames arrêtez durant six un Castor dans le Lac Superiore, trajours par le mauvais temps. La neige versa d'un seul pas une anse de huict rent de place, et se retirerent en un autre Lac Ahmibegoung, d'oi ensuite à ils arriverent a la Mer du Nord, dans Lonzone, nous nous embarquames le desson de passer en Fronce; mais avant trouve I can amere, ils perdirent pandirent dans les Rivieres et Lacs de tout ce l'avs. et c'est pour cela qu'il n'y a point de taistors en France, et que Ils crovent que c'est ce Dien qui est le martre de nos vies, qu'il n'accorde qu'à ceux ausquels il se fait voir dans le sommed Voila une partie des fables

Le quatorzième, bien nous delivra de publames avec assez de bonheur, le deux grands dangers, par l'intercession de nos Protecteurs; notre Canat, pendust que nous premons un peu de repos, nous avant este enteve par un coup de Leurs lables sur cette Isle sont vent qui le jetta de l'autre bord de la Rissere, nous fut ramene par un autre coup de vent, lorsqu'eveillez par le bruit qu'il fit, nous pensions a faire un Lajent pourlailler querir. Sur le soir aprés avoir fait une grande journess, o avant avant surpris, nous finnes oldigez de Eagner à terres parms des Roches, où mostro (anot deviat briser, se bien par tors : dont la Changesce ctort double ; sa Providence ne se fut charge de notre in premiero, nu fica que nous appelons i conduite. Dans ce accord danger, nous

nous adressâmes à luy par la mediation de nos intercesseurs, et dîmes ensuite la Messe en action de Grâces.

Ayant continué nostre Navigation jusques au vingt-cinquiéme, dans de continuels dangers, Dieu nous essuya toutes nos peines, par le rencontre d'une Cabane de Pouteoūatamis qui étoient à la pêche et à la chasse à l'orée du bois. Ils nous regalerent de tout ce qu'ils avoient; mais surtout de fénes, qui est le fruit du hêtre, qu'ils font rotir, et qu'ils pilent en farine. I'eus le loisir de les instruire, et de donner le Baptême à deux petits enfans malades.

Le vingt-septiéme, dans le temps que nous tâchions de ramer avec le plus de vigueur qu'il nous étoit possible, nous fûmes apperceus de quatre Cabanes de Sauvages, nommez Oumaloûminek, qui nous obligerent à débarquer; comme ils étoient pressez de la faim, et nous au bout de nos vivres, nous ne pûmes pas estre longtemps ensemble.

Le vingt-neufviéme. l'Anse de la Riviere par où nous devions entrer, étant gelée, nous fusmes bien en peine; nous pensions à faire le reste du chemin, jusques au rendez-vous par terre, mais un vent impetueux s'étant levé pendant la nuit, nous nous trouvâmes en état, les glaces ayant esté brizées, de continuer nôtre Navigation, qui finit le deuxiéme Decembre, veille de saint François Xavier, que nous arrivâmes au lieu où étoient les François, qui nous aiderent à celebrer la Feste avec le plus de solemnité qu'il nous fut possible, le remerciant du secours qu'il nous avoit procuré pendant nostre voyage, et le priant d'estre le Patron de cette Mission, que nous allions commencer sous sa protection.

Le lendemain je celebray la sainte Messe, où les François au nombre de huit, firent leurs Devotions. Les Sauvages ayant pris leur quartier d'hyver, je ne trouvay icy qu'un Bourg de diverses Nations, Ousaki, Pouteoūatami, Outagami, Ouenibigoutz, environ six cens ames; à une lieuë et demie, un

autre de cent cinquante ames ; à quatre lieues, un de cent ames ; à huit lieues d'icy, de l'autre bord de la Baye, un d'environ trois cens ames.

Toutes ces Nations ont leurs champs de bled d'Inde, citrotilles, faisoles et † de petun. En cette Baye, en un lieu qu'ils appellent Ouestatinong, à vingt cinq lieues de là, il y a une grande Nation nommée Outagami, et à une journée de celle-cy, il y en a deux autres, Oumami et Makskouteng; une partie de tous ces Peuples a eu connoissance de nostre Foy, à la pointe du saint Esprit, où je les ay instruits; nous le ferons plus amplement avec le secours du Ciel.

Nous avons eu bien de la peine pour nostre entretien, à peine avons-nous trouvé dequoy nous cabanner. Toute nostre nourriture n'a esté que du bled d'Inde, et du gland; le peu de poisson qu'on n'y voit que rarement, est tresmauvais; l'eau de cette anse et des rivieres, y est pareille à celle qui croupit dans les fossez.

Les Sauvages d'icv sont barbares au delà du commun ; ils sont sans industrie, ils ne sçavent pas faire même un plat d'escorce, ny une cuilliere, ils se servent le plus souvent de coquilles. sont tenans et avares d'une façon extraordinaire; ils vendent cher leurs petites denrées, parce qu'ils n'ont que le purement necessaire. La saison en laquelle nous arrivâmes chez eux, ne nous fut pas avantageuse; ils étoient tous dans la disette, et fort peu en état de nous donner quelque secours; nous y endurâmes la faim. Mais beny soit Dieu, qui nous met dans ces occasions, et qui recompense bien d'ailleurs toutes ces peines, par les consolations qu'il nous fait trouver dans les plus grandes afflictions, en la recherche des ames de tant de pauvres Sauvages, qui ne sont pas moins l'ouvrage de ses mains, et le prix du Sang de lesvs-Christ son Fils, que celles des Princes et des Souverains de la terre.

#### De la Mission aux Ousaki.

Le Village des Ousaki-est le premier | où je commençay à instruire. Aussitost que nous y fúmes cabanez, j'assemblay tous les anciens, ausquels après que j'eus raconté les nouvelles de la paix avec les froquois, je m'etendis sur le de-sein de mon vovage, qui n'étoit autre que leur instruction. le leur expliquay les principaux articles de nôtre crovance, qu'ils écouterent avec approbation, me paroissans tres-bien disposez pour le Christianisme. O si nous pouvions les secourir dans leur pauvreté, que nostre Eglise seroit florissante! Le reste de ce mois je travaillav à leur instruction, et donnav le Baptéme à plusieurs enfans malades ; j'eus la consolation d'en voir un quelquetemps après quitter l'Eglise Militante qui l'avoit receu au nombre de ses entans, pour aller dans la Triomphante y chanter eternellement les misericordes de Dieu en son endroit, et y être un Advocat pour la conversion de ceux de sa Nation.

Parmy ceux qui n'avoient pas oùy parler de nos Mysteres, il s'y est trouvé quelques libertins qui en ont fait des railleries: Dieu me mit en bouche dequoy les arrêter; j'espere que fortifiez de la Grace, avec le temps et la patience, nous aurons de la consolation d'en gagner quelques-uns à lesys-Chust. Ceux qui sont Chrétiens sont venus exactement tous les bimanches, à la Prière et à l'Instruction, où nous faisons chanter le Pater et Are, en leur langage.

An mois de l'anvier je me proposois d'aller porter l'Evangile à un autre Bourg: il ne fut pas possible de m'y aller cabaner parmy eux. L'ay tâché de suppleer par des frequentes visites.

# De la Mission aux Pouteouatamis.

Le dix-septième Février, je me trans- cher de quoy vivre, la portay au Bourg des Pouteouatamis, depuis quelque temps.

qui est à l'autre bord du Lac, à huit lienes d'icy: après avoir marché tout le jour sans s'arrêter, nous y arrivames à Soleil couché, à la faveur de quelque petit morceau de viande gelee, que la faim nous faisoit manger. Le lendemain de mon arrivee, il nous firent present de tout le lard d'un Ours, avec beaucoup de témoignage d'affection.

Le dix-neufvième j'assemblay I conseil, et après avoir raconté les nouvelles, je leur fis connoître le sujet qui m'amenoît en leur Pays, m'etant reservé au lendemain pour leur parler plus amplement de nos mystères. le le fis avec succès et benediction, avant tiré cette conclusion d'eux-mèmes, que puisque la croyance étoit si necessaire pour éviter l'Enfer, ils vouloient prier, et qu'ils esperoient que je leur procurerois un Missionnaire pour les instruire, ou bien que je demeurerois moy-mème pour leur faire cette charité.

Les jours suivans je visitay toutes les Cabanes, et les instruisis fort amplement en particulier, avec satisfaction de part et d'autre. L'eus la consolation d'y donner le Baptème à deux enfans nouveaux nez, et à un jeune homme moribond tres-bien dispose.

Le vingt-troisième nous nous mimes en chemin pour nous en retourner: mois le vent qui nous geloit le visage, et la neige, nous obligerent d'arreter aprés deux lieues, et passer la muit sur le Lac. Le lendemain, la rigueur du temps étant diminuée tant soit peu, nous continuâmes nostre route, avec bien de l'incommodité ; J'en cus pour ma part le nez gelé, et une defaillance qui m'obligea à m'asseoir sur la glace, où p'eusse resté, mes Compagnons avant gazne le devant, si par une providence Divine je n'eusse trouvé dans mon mouchoir un clou de girofle, qui me donna assez de force pour arriver au cabanage.

Au commencement du mois de Mars les grands degels ayant commence, les Sauvages decabannerent pour aller chercher de quoy vivre, la faim les pressant depuis quelque temps.

l'eus bien du déplaisir de n'avoir pas | rà parcourir tous les Bourgs ; l'éloignement de quelques-uns, et le peu de disposition de quelques-autres en ont esté la cause. Le me resolus de tâcher du moins de bien établir le Christianisme dans un Bourg voisin, composé pour la plus grande partie de Pouteoüatamis. Tassemblay les hommes deux fois, leur expliquay amplement nos Mysteres, et l'obligation qu'ils avoient d'embrasser nostre Foy, et que c'étoit l'unique raison qui m'avoit amené dés l'Automne en leur Pays ; ils receurent fort bien tout ce que je leur dis. Ie les av souvent visités dans leurs cabanes, pour leur inculquer ce que je leur avois enseigné en public. I'y ay baptizé quelques enfans malades ; j'ay esté grandement consolé dans l'asseurance que quelques-uns m'ont donnée, que depuis qu'ils m'avoient ouy, il y a cinq ans, à la pointe du saint Esprit,dans le Lac Superieur, il ont toùjours invoqué le vray Dieu ; qu'ils en avoient esté protegez sensiblement, qu'ils ont toùjours | mençoient un travail qui merite bien tué des bêtes, et pris des poissons; qu'ils n'ont pas esté malades, et qu'ils ne meurent pas si communément dans leurs familles, comme ils faisoient au-j d'eau; en sorte qu'il y a comme un paravant qu'ils priassent. Vn autre jour je fis le Catechisme aux filles et aux femmes, nostre cabanne étoit toute remplie. Ce pauvre peuple est tres-bien disposé, et témoigne tresbonne volonté. Plusieurs m'interrogent de diverses choses pour estre instruits, me proposant leurs difficultez, qui ne proviennent que de la haute idée qu'ils ont du Christianisme, et de la crainte qu'ils ont de n'en pouvoir pas accomplir les obligations. Nostre sejour n'a pas esté long ; la faim les pressant, ils furent obligez de se separer, et d'aller chercher leur vie. Nous nous retirâmes pleins de consolation, loüans et benissans Dieu de ce que son saint Nom avoit été respecté, et la sainte Foy bien receuë de ces Peuples barbares,

Les 21. de ce mois je pris hauteur; je trouvav que la hauteur du Soleil étoit | de 46. degrez 40. minutes ou environ,

ment est de 43. degrez 20. minutes ou environ.

Les glaces n'ont rompu icy que le 12. d'Avril; l'Hyver a été extremement rude cette année, et par conséquent la navigation fort retardée.

Le 16. d'Avril, je m'embarquay pour aller commencer la Mission aux Outagamis, peuple assez renommé en tous ces quartiers ; nous fàmes coucher au bout de l'anse, à l'entrée de la Riviere des Puans, que nous avons nommée de saint François. En passant, nous vimes des nuages de Cignes, d'Outardes, et de Canards; les Sauvages leur tendent des rets au fond de l'anse, où ils en prennent jusques à cinquante dans une nuit, ce gibier cherchant en Automne la folle avoine, que le vent a secouée au mois de Septembre.

Le 17. nous montâmes la Riviere saint François, large de deux, et parfois de trois arpens. Après avoir avancé quatre lieuës, nous trouvâmes le Bourg des Sauvages nommé Saky, qui comd'avoir icy sa place. D'un bord à l'autre de la Riviere, ils font une barricade, plantans de grands pieux à deux brasses pont au-dessus pour les pécheurs, qui à la faveur d'une petite nasse, prennent aisément les Esturgeons, et toute autre sorte de poisson que cette digue arrête. quoy que l'eau ne laisse pas de couler entre les pieux. Ils appellent cette machine Mitihikan; elle leur sert le Printemps et vne partie de l'Esté.

Le dix-huictiéme, nous fismes le portage qu'ils nomment Kekaling, nos matelots trainans le canot parmy des rapides ; je marchay sur le bord de la Riviere, où je trouvay des pommiers et des souches de vigne en quantité.

Le 19. Nos Matelots monterent les Rapides à la perche, pendant deux lieuës; j'allay par terre jusques à l'autre portage, qu'ils appellent Oukocitiming. c'est à dire chaussée. Nous observâmes ce même jour l'Eclipse du Soleil. predite par les Astrologues, qui dura depuis midy jusques à deux heures : donc la hauteur du Pole et le complé- le tiers ou environ du corps du Soleil a

parû éclipsé, les autres deux tiers-fai-+à la reserve de trente-femmes-qu'ils soient un Croissant. Nous arrivâmes emmenerent prisonnières, les hommes le soir à l'entrée du Lac des Puans, que jétans à la chasse, ils ne trouverent pas nous avons appele le Lac saint Fran-Theaucoup de resistance, ne restant que çois ; il est long d'environ douze lienes, «six hommes de guerre dans les caet la le de quatre : il est situé du Nord bannes, hormis les femmes et les en-Nord-Est, au Sud Sur-Ouest ; il est fans qui étoient au nombre de cent ou ala ndant, en poissons, mais inhabité à , environ. Ce carnage se fit à deux iourcause des Nadouccis qu'on y apprehende, , ne sa du lieu de nostre hivernement.

je dis la Messe aprés avoir navigué cinq [ à six lienes dans le Lac; apres quovnous arrivames dans une Riviere qui Anciens en grand nombre, à dessein vient d'un Lac de folle avoine, que nous | snivimes, an bout duquel nous trouvasmes la Rivière qui conduit aux Outalamis d'un côté, et celle qui conduit aux Machkoutenek de l'autre. Nous dant nôtre voyage, pour le prier de extrasmes dans cette première, qui benir nos travany ; et après leur avoir vi nt d'un Lac où nous vimes deux essuyé leurs larmes, que le souvenir du Cocqs d'Indes perchez sur un arbre, Imenitre fait par les froqueis faisoit coumasle et femelle, parfaitement sem- pler de leurs yeux, par un present que blables à ceux de France, même gros- je jugeay leur devoir faire, le leur seur, même couleur, et même chant, expliquay les principaux Articles de Les Outardes, Canards, Cignes, Oves, nostre Foy, leur publiay la Loy et les sont en grand-nombre en t-us ces Lacs (Commandemens-de-Dieu, des recemet Rivieres; la folle aveine qui est leur peuses promises à ceux qui luy obev**n**ourriture les y attire ; il y a des grands | ront, | et les chastimens | qu'il | prepare **à** et petits Cerfs, des Ours et des Castors, j ceux qui ne luy obeyront pas. Els m'ont **en** assez zrande quautité.

tours et detours, dans les divers Lacs 'o mon bien, que ce panyre peuple a des et Rivieres, nons arrivâmes au Bourg idees et des coûtumes contraires à l'E**d**es Outagamis,

vant, pour voir, discient-ils, le Maniton-ils aprouvent l'Vnité et la Souverameté qui venoit en leur pays ; ils nous accom- , de Dien. Createur de toutes choses, du paznerent avec respect jusques à la porte l'reste ils n'en disent mot. **d**'une cabanne on on nous fit entrer.

hommes portans les armes ; le nombre des femmes et enfans y est plus grand, à canse de la polygamie qui regne par- ( my enx, chaque homme avant communement quatre femmes, quelques-uns six, et d'autres jusques à dix. grandes cabannes de ces pauvres gens

Le vingtième, qui étoit le Dimanche, lau fonds du Lac des Ilinouets, qu'on appelle Machihiganing.

Le vingt-cinquieme, j'assemblav les de leur donner les premières connoissances de nos Mysteres. Je commençay par l'invocation du saint Esprit, auquel nous nous ctions adressez penentendu sans que j'ave en besoin d'in-Le vin t-quatrième, après plusieurs terprete, et ce avec attention : mais. vangile, et qu'il fant de graces bien Ce peuple nous vint en foule au de- puissantes pour vaincre leurs cours!

! Vn Outa\_ami me dit en particulier. Cette Nation est renommée pour être ! que son aveul étoit venu du Ciel, et nombreuse : ils sont plus de quatre cens qu'il avoit prêche l'Amté et la Souverain de d'un bieu qui avoit fait tous les antres Dieux : qu'il les avoit asseurés qu'il iroit an Ciel après sa mort, ou il ne monrroit plus, et que l'on ne trouveroit pas son corps au lieu où on l'auroit enterré, ce qui fut verifie, dit cet Outagami, le corps ne s'étant plus trouvé ont este defaites ce-mois-de-Mars, par Jou on l'avoit-mis. Ce-sont des-fables dix-huit Troquois Tsonuontouans, les- | dont Dieu se sert pour leur salut ; car quels conduits par deux Troquois, Es- après avoir achève de raconter tout, il claves des Pouteonatamis, qui s'en-| ajoûta qu'il congedioit toutes ses femfuyoient, donnerent dessus, tuerent tout, mas, qu'il n'en retenoit qu'une qu'il no changeroit point, qu'il étoit resolu de m'obeyr et de prier Dieu : i'espere que Dieu luy fera misericorde. I'ay tasché de les visiter dans leurs cabanes, qui sont en tres-grand nombre, tantost pour les instruire en particulier, tantost pour y aller porter quelque petite medecine, ou plûtost quelque douceur à leurs petits enfans malades, que je baptisois. Sur la fin ils me les ont apportez d'eux-mêmes, dans la cabanne où je logeois.

l'ay parlé leur langue, dans l'asseurance qu'ils m'ont donné qu'ils m'entendoient; elle est la même que celle des Saki. Mais, helas! qu'ils ont de la peine à concevoir une Loy qui est si

contraire à leurs coûtumes!

Ces Sauvages se sont retirez en ces quartiers, pour fuir la persecution des Iroquois; ils se sont placez dans un pays excellent, la terre qui y est noire leur donne du bled d'Inde en abonx dance. Ils vivent de chasse pendant l'Hyver; sur la fin ils reviennent à leurs cabannes, et y vivent de bled d'Inde, dont ils ont fait cache en Automne, et qu'ils assaisonnent avec du poisson. Ils ont un Fort au milieu de leurs deserts où leurs cabannes de grosse écorce, sont pour resister à toutes sortes d'attaques; en voyageant ils se cabannent avec des nates. Ils ont guerre avec les Nadoüecious leurs voisins. Ils n'ont point l'usage du canot; c'est pour cela qu'ils ne vont point en guerre contre les Iroquois, quoy que souventils en soient tuez. Ils sont fort décriez et reputez des autres Nations chiches, avares, larrons, coleres, et querelleurs. Ils ont peu d'idée des François, depuis que deux traiteurs de robes de Castor ont parû chez eux: s'ils s'y étoient comportez comme ils devoient, j'eusse eu moins de peine à donner à ces pauvres gens d'autres idées de toute la Nation Françoise, qu'ils commencent à estimer depuis que je leur ay expliqué l'unique et le principal motif qui m'amenoit chez

Le vingt-sixiéme, les Anciens vinrent en la cabanne où je logeois pour y tenir conseil; l'assemblée estant faite, le quois, et un bras à demy boucané,

Capitaine, aprés avoir porté à mes pieds un present de quelques robes, harangua en ces termes: Nous te remercions, me dit-il, de ce que tu nous és venu visiter, et consoler dans nostre affliction; nous t'en sommes d'autant plus obligez, que personne n'a eu encore cette bonté pour nous. , Ils ajoûterent, qu'au reste ils n'avoient autre chose à me dire, sinon qu'ils n'avoient point d'esprit pour me parler, qu'ils étoient tous occupez à pleurer leurs morts. Toy, Robbe noire, qui as de l'esprit et qui as pitié des hommes, aye pitié de nous, de la maniere qu'il te plaira. Tu pourrois demeurer icy proche de nous, pour nous proteger contre nos ennemis, et nous apprendre à parler au grand Manitou, de même que tu fais aux Sauvages du Sault; tu nous pourrois faire rendre nos femmes, qui ont esté emmenées prisonnieres; tu pourrois arrêter les armes des Iroquois, et leur parler de paix en nostre faveur pour l'avenir : ie n'ay point d'esprit pour te rien dire, sculement aye pitié de nous en la façon que tu jugeras plus à propos. Quand tu verras les Iroquois, dis-leur qu'ils m'ont pris pour un autre : ie ne leur fais point la guerre, je n'av pas mangé leurs gens, que mes voisins ont pris prisonniers, et dont ils m'ont fait present, je les ay adoptés, ils vivent icy comme mes enfans. Ce discours ne tient rien du barbare. Ie leur dis que dans le traité de paix que les Francois avoient fait avec les Iroquois, on n'avoit pas parlé d'eux, qu'aucun François n'étoit encore venu icy, et qu'on ne les connoissoit pas; qu'au reste j'approuvois beaucoup ce que leur Capitaine avoit dit, que je ne l'oublierois pas, que l'Autonine prochain je leur en rendrois réponse; cependant qu'ils se fortifiassent dans la resolution d'obeir au vray Dieu, qui seul leur pouvoit procurer ce qu'ils demandoient, et infiniment au-delà.

Le soir, quatre Sauvages Oumamis de Nation, arriverent de deux journées d'icy, portans trois chevelures d'Iroes froquois avoient tues depuis peu.

Le vingl-septieme nous partimes, recommandans aux bons Anges la premiere semence jettée dans le cieur de grand oob. Leus horreur de cette cece pauvre peuple, qui m'a ecoute avec respect et attention. Voila une belle couler, je leurs dis que ce n cloit pas à et riche moisson pour un Missionnaire rele et patient. Nous avons appele cette Massion de saint Marc, parce que tel jour la Foy y a esté annoncée.

# Dela Mission aux Oumamis, et Machkoutench.

Le vingt-neufvième nous entrâmes dans la Itivière qui conduit aux Machkoutench, dits Assista Ectaeronnons, Nation du Feu, par les Hurons. Cette Riviere est tres-belle, sans rapide by portage, elle va au Sur-Odest.

Le trentième, avans debarqué vis à vis du Bourg, et laisse nôtre cannol au ceremone. lourne devers moy, il in harangua en la connoissance du vroy bieumeurent, nous avons faim ; escoule pours ; mais l'obeissance m'appelant ou nov Manuton, je te donné à fumer ; Sault, je n'ay pas eu la liberte de les que la terre nous donné du bled, que attendre. les rivieres nous fournissent du poisson, l - Ces peuples sont establis en un tres-

pour consoler les parens de ceux que | que la maladie ne nous tué pius, que la farming ne nous traite plus si rudement. A chaque souhait, les vieillards qui étoient presens repondoient par un remonie, et les ayant priez de m'émoy à qui il falloit adresser leurs voiux : que dans nos besons pavois recours à la Priere, celuy qui est l'unique et le veritable Dieu : que c'étoit en loyen qui ils devoient etablir leur confiance; qu'il etoit le seul Maistre de toutes choses, nussi-luen que de leurs vies; que je n'estois que son serviteur et son envoyé, qu'il estoit mon souveram Scigneur et le sien; que neantmems les hompies sages honorogent et écouloient volontiers la Robbe noire, comme une personne qui est econtee du grand bieu. et qui est son Interprete, son Officier, et son Domestique. Ils nous faisoient un vray sacrifice de même que celuy qu'ils font à leurs faux bieux.

Sur le soir je les assemblay, leur fis bord de l'eau, après une hene de che- present de Rassade, de Contenux et nun, par de belles Prannes, nous ap- Haches, pour feur dire : Connois la percensues le Fort. Les Sauvages nous Robbe noire : te ne sus pas le Mamion avans decouverts, firent d'ubord le cry | qui est le maistre de vos vies, qui a dans four Bourg, ils accourarent a nous, cree le Ciel et la Terre, je sus sacrennous accompagnerent avec honneur ture, je hiv obels et porte sa parole par dans la cabanne du Chef, ou d'abord en , logte la terre. Le leur expliquay ensuite pous apporte des rafraischissemens, et des articles de nôtre sainte Fox, et les on grassa les pieds et les jambes aux Commandemens de Dieu; ces bonnes Francois qui etoient avec moy fin- gens ne ni'entendoient qu'a demy. sinte on prepara on festin; en voicy la Avant que les quitter, j'ens la consolation Tout le monde avant pris de voir quils concevoient les principaux place, agres que quelques-uns eurent de nos Mysteres; ils recenrent I l'sanremply un plat de petun en poussiere, gile avec respect et crande, et de teon vicilland so leva deboot; et a clant mougherent estre bien satisfuls d'avoir

ces termes, les deux mains remphes : Les Souvages nominez trimamis, no de petan, qu'il pert du plat : Voila qui sont iev qu'en fort petit nombre Lo est bien, Robe noire, que tu nous gros n'est pas encore arrive de leur spens visibr: ave pille de nois, la estabasse, amsi pan en dis presipie nen un Mandou, nous le donnous à fumer en particulier leur langage est conferme Les Vuloues rous et les Troques nous a leur humeur; ils sont doux, affables, mangent, ave pune de nous. Nous posez, aussi parlent-ils lentement Toute sommes souvent malades, not enfans cette Nation devoit arriver dans senze

Robert of the Charles at attacked Burgette. BOOK OF Moreover Co. L. D. F. P. Pres. 41X grande in the mean of the set of the order Set of the first of the set of th as the brainse. A quality assess for y A said the street A same afficial. The first of the were laterally and one with Martine.

 A control of the Management as a section. Carrier of Address of the distributes. \$ 30 Miles of the course of the Ober Marche Cher 12 Company of the control of the contro The second of Michigan was Grand in a companient the diagon mate 

Le care-see qu'us me faisoient more-Cop . It for each tout be jour, its me. yes and appeter chez may, memmenor at chexient, et apres m'avoir fait a-constant quelque belle peau neufve. me present part une posicie de petun. qual-mettorent a mes preds. In apporton a' une chaudiere pleine de graisse. viende et bled d'Inde, avec une haran- sent avec action de graces, de ce que gover compliment qu'ils me faisoient, je les ctois venu visiter pour leur donner Las tobjours pris occasion de la deles la conneissance du vrav Dieu. informer des veritez de nostre Foy; courage, me dirent-ils, instruis-nous lneu ma fait la grace d'estre toujours souvent, et apprens-nous à parler à entendo, leur langue estant la même, e duy qui a tent fait. Nous avons apque celle des Saki.

danger de mort, ils me les apportoient leur demeure. eny-mêmes pour leur donner mede-! Le dixième, estant arrivé au cabapour prier, ils me suivoient, et de mander des nouvelles, s'adressa à notre temps en temps ils venoient m'inter- chien, en cestermes : Dis-moy, chien rompre, en me disant d'un ton sup- de Capitaine, quel est l'estat des aflaires pliant : Maniton, aye pitié de nous. En | des Oumalouminetz : ton Maitre te les verité, ils m'apprenoient le respect et a dites, tu l'as suivy pariout, ne me l'affection avec laquelle je devois parler | les cache pas, je n'ose pas le luy deà Dien.

Le deuxième de May, les vieillards vinrent à nostre cabanne pour tenir conseil; ils me remercierent, et par une l harangue, et par quelque present, de deserts, où ils s'assembloient. Le len**c**e que j'estois venu en leur pays ; ils | demain je tins conseil avec les vieilla**rds** 

accessories and a contraction of the finances. In exhibition of a vivenit souvent: Garde at an outlier a perfectle four court near terms, discientals, viens nous more aura sorvent comme nous devons parer i 🧺 grand Manitou, que tu nous is lui minoitre. Le reupie paroist for decide. Volia une Mission toute oresie, datable de bien occuper un Meso maire, jointe aux deux Nations y estates. Le temps nous pressant, je rus ma rono vers le ileu d'ou j'etois parry, at parrivay beurensement par in Finery saint Francois dans trois 14.2%.

Le sixeme, je me transportav aux a esta de mana a entre e to até durante arimeira eloranez de haiet lieues or the engineer white me deposite caramet je les trouvay dans fait eur een totaliere groekke entde leur Siviere en petit bemiere. Ia jounesse can encore dans les bois. Cette lear it ever de troit ce cou la courroit. National este presque exterminee par l's gierris. l'ay eu peine a les entensuppost to me at a partiam, condinate of the temps in a fait deconveir que i ur ianzu est allenquine, mais bien corrempué. Ils n'ont pas laisse de me mieux entendre, que je ne les entendors. Apres un petit present que je fis any visitards, je leur annongay i Evanzil», qu'ils admirerent, et qu'ils écouthreat as elr spect.

Le na diviente. les Anciens m'avans invite a jeur conseil. ils m'y tirent prepele cette Mission de saint Michel, de Le av baptisé cinq enfans dans le même que la Riviere qui est le lieu de

Me retirant par fois à l'écart nage, un Pouteouatami n'osant me demander. le vis bien ce qu'il pretendoit.

> Le treiziéme, je trauersay l'Anse pour aller trouver les Quenibigoutz à leurs

et la jounesse, et leur annoncav l'E-†d'une fille baptizée à la Pointe du saint vangile comme j'avois fait aux autres. Esprit, nommée Marie Movena, qui a II y a environ trente, ans que tous ceux combattu contre ses, parens, depuis le de cette Nation furent tuez on amenez Printemps passe, jusques à present; prisonniers par les llimouek, à la re-! quelques efforts qu'ils avent fait pour serve d'un seul homme qui échappa, l'obliger à épouser son heau-frère, elle perce d'une flèche à travers le corps. Il a esté fait Capitaine de sa Nation. **c**omme n'avant jamais esté esclave, les j Hinouetz avans renvové ses compatriot's captifs, pour habiter derechef le pays.

Ils parlent une langue particuliere, l que les autres Sauvages n'entendent pas : elle n'approche point ny da Huron j ny de l'Algonquin. Il n'y a, disent-ils, que cartains peuples du Sur-Ouest qui [ parlent comme eux. Ten av appris jugemens de Dieu, et les peines d'Enfer ;

chisme. le Pater et l'Ave.

le les visitav dans leurs cabannes, et les instruisis : J'en fis de même aux movens que les Europeans ont en abonles uns et les autres me demanderent bientost bons Chrétiens. Os ils voyoient l'Autonne prochaine.

# Estat des Chrestiens.

nos Chrestiens une exacte profession du l Christianisme, de la facon que nous? sommes obligez de vivre parmy eux dans les commencemens ; n'avans qu'une | verrions l'Automne prochain, comme je cabanne à leur façon, on ne scanroit les l'eur avois promis. instruire ny faire les autres exercices l de Religion à temps reglé, comme on jane pour renforcer les ouvriers d'une fait dans une chapelle. Nous avons si ample Mission, on y a envoye le Pere Catechisme, et les faire prier Dien, l'Pere Louvs André, arrivé icy l'an passé, Nous avons icy sept adultes Chrestiens, destiné du premier abord à cette Mispresque adultes, que nous avons ba-liey un an de Noviciat de Mission parmy Pointe du saint Esprit, partie en ces l'

ne l'a jamais voulu. Son frere l'a souvent frappée, sa mere luy a souvent refusé à manger, venant parfois jusques à un tel point de rage, que prenant un tison, elle luv en brûloit les bras. Cette pauvre tille me racontoit tous ces mauvais traitemens, sans que son concage ait jamais pù être ébranlé, offrant volontiers à Dieu toutes ses peines.

Pour ce qui regarde les infidèles, ils craignent beaucoup en ces quartiers les quelque mots, mais surtout le Cate- l'Vnité, et la Souveraineté de Dieu satisfait fort leur esprit. O si ces pauvres gens avoient les aides et les Pouteonalamis qui demeurent avec eux; / dance pour faire leur salut, ils seroient par leurs présens, de les venir instruire à quelque chose de la magnificance de nos Eglises, de la devotion avec laquelle elles sont frequentées, des grandes charitez qu'on exerce envers les panyres dans les Hôpitanx, je m'asseure qu'ils en seroient bien touchez.

Le vingtieme, je m'embarquay avec Nous ne scaurions faire observer à un François et un Sauvage, pour aller à sainte Marie du Sault, où l'obeissance m'appeloit, laissant tous ces peuples dans l'esperance que nous les re-

Pour conclusion, nous ajoutous icv pourtant taché de les assembler tous | Gabriel Drevillette, un des plus anciens les Dunanches, pour leur enseigner le et considerables Missionnaires, et le et quarante huiet autres, ou enfans ou sion, où il est donc alle aprés avoir fait ptisez dans le danger, partie à la les Algonquins qui y font leur demeure.

En outre, les Peres de cette Mission quartiers pendant cet Hyver. le ne faisans mention de l'Eclipse du Soleil, compte pas ceux qui sont morts, qui du dix-neufvieme Avril de cette presont environ dix-sept. L'av eu de la sente année 1670, on eust pù sur l'ob**c**onsolation cet Hyver, de voir la fer-¡servation qu'on en a-faite pareillemen**t** veur de nos Chrestiens, mais surtout jiev, conclure la Longitude qu'il y a celle de la Lune, pour en faire un plus facile et asseuré jugement.

Cependant pour satisfaction de quelques Curieux, voicy le narré de cette Éclipse, telle qu'elle parut à Quebec.

Elle commença à une heure quarante cing minutes, et finit à trois heures vingt-trois minutes ; sa durée totale a par le mouvemeut d'un Pendule, exa- heure.

d'eux à nous ; mais d'autant que cela ctement rectifié au mouvement de requiert une grande exactitude, et beau- | Soleil, la grandeur de l'Eclipse a esté coup de mystere pour en venir à bout de cinq doigts un peu plus. Nous avions par l'Eclipse du Soleil, on attendra marque sur un carton six cercles concentriques, et d'égale distance, et chaque espace divisée en douze, pour avoir les minutes de cinq en cinq. cette machine étant trop grande pour l'espace du lieu où nous nous étions établis pour en faire l'observation, nous n'avons pû juger de la dite grandeur que par la conjecture. Si cela peut servir esté de 1. heure 40. le tout mesuré à la Longitude de Quebec, à la bonne

# Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Privilege du Roy, il est permis à SERASTIEN CRANCIST, Imprimeur ordinaire du Roy, Directeur de l'Imprimerie Royale du Louure, et ancien Eschevin de Paris, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre et debiter vn Livre intitale: Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable sur Missions des Peres de la Compagnia de Iesus, en la Nouvelle-France, les années 1669, et 1670. Et ce pendant le temps de vingtannées; avec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement eu changement, aux peines portées par le dit Prinilege. Donné à Paris, et Janvier 1667.

Signé par le Roy en son Conseil.

MABOUL



# RELATION

# DE CE GUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMAROUABLE

AUX MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE JESUS EN LA NOUVELLE PRANCE,

ES ANNÉES 1670. ET 1671.

Envoyée au Reverend Pere JEAN PINETTE, Provincial de la Province de France. (\*)

Au Reverend Pere Jean Pinette, Provincial de la Province de France.

MOS REVEREND PARK.

EPUIS que le Roy a reprimé, par la terreur de ses armes, l'insolence des frequeis, nous avons porte parsiblement l'Evangile a plus de quatre cents heues d'icy, a la ronde;

et il n'y a presque plus de peuples en tout ce grand espace de pals, chez qui la foy n'att penetré avec la gloire de nostre invincible fonarque.

l'estois l'esté dernier avec vn de nos Peres à cinq cents heues de Quebec, en la Nation

du Feu, où nous trouvames d'autres peuples, qui nous promirent de porter encore à plus de cinq cents lieues au

nous leur annoncions ; et ca mesme temps, d'autres de nos Peres preschoient le nom de Jesus-Christ dans le pais des Outaouaes, aux deux extremitez du Lac-Superieur et du Lac des Hurons; et cet Este pendant que nous continuons à cultiver les froquois, qui sont vers le Muly, nous tournous aussi nus soins vers des peuples du Septentrion, vin de nos Peres estant party tout fraischement pour la mer du Nord, jusqu'ou aucun François n'a encore este, bien resolu de pousser par terre jusqu'a cette fameuse baye de Hutson, et faire briller les lumières de nostre sainte Religion à ces nouneaux peuples, qui ont este jusqu'a present dans les tenebres de l'infidelite. Et ainsi nous pouvous dire que le flambeau de la Foy éclaire à present les quatre parties de ce nouveau Monde. Plus de sept cens Baptesmes ont consacre, cette annee, toutes nos forests ; plus de vingt Missions differentes occupent incessamment nos Peres parmy plus de vingt diverses Nations ; et les Chapeltes érigees dans les pais les plus dela, les bonnes nouvelles du Salut que | éloignez d'icy, se trouvent presque tous

(\*) D'après l'edition de Sébestion Mahra-Crametry, publisée à Paris en l'année 1672. Relation-1671.

les jours remplies de ces pauvres Barbares, dans quelques-unes desquelles il s'est fait quelquefois dix, vingt et trente

Baptesmes en un jour.

Ces Benedictions du Ciel ne s'achettent que par des famines, qui reduisent quelquesois le Missionnaire au gland et à la mousse; par des travaux qui l'épuisent de sueurs depuis le matin jusqu'au soir, et par des perils de mort presque continuels, soit qu'il faille courir aprés la brebis égarée dans ces vastes forests, sur les neiges et sur les glaces, soit qu'on soit obligé de voguer dans de fresles canots d'écorce, sur des Lacs qui ne sont pas moins orageux que la mor.

Voila les attraits que nous presentons à ceux que nous invitons de venir prendre part à ces belles conquestes; mais je peux les assurer qu'ils reconnoistront par experience aussi-bien que nous, que jamais ils n'ont gousté de si douces delices, que celles qui se trouvent dans ces chetives cabanes où tout manque; mais où on trouve Dieu plus pleinement quand on peut y aboucher un pauvre Sauvage, luy parler au cœur, et le mettre dans le chemin du Ciel.

Nos Missionnaires sont infiniment obligez au Roy, de leur avoir ouvert la porte, et fait un passage libre à tant de Nations si éloignées de nous : c'est par la paix, que les soins du sage Ministre ont établie entre les Iroquois et les Outaoüacs. Mais comme ces Iroquois sont toujours Iroquois, et les Outaoüacs toujours barbares, il faut tenir et les uns et les autres dans le deuoir ; ceux-là par la terreur, et ceux-cy par l'estime qu'on leur fait concevoir de sa Majesté.

C'est pour cela que Monsieur de Courcelle nostre Gouverneur, accompagné des plus lestes de nos François, fit cet Esté une promenade iusques dans le païs des Iroquois, faisant voir que quarante lieues de torrens qu'il a fait franchir à des bateaux, ne l'empescheront pas de les reduire à la raison, quand il en sera besoin. Et c'est pour cela aussi que Monsieur Talon nostre Intendant, tient les Ontaoüacs dans la veneration, et leur inspire le respect qu'ils doiuent

avoir pour sa Majesté, au nom de laquelle il a pris possession de toutes leurs terres.

Mais pour ne pas faire une Relation de cette lettre, je diray seulement à V. R. qu'on ne doit pas tenir pour suspectes les choses qui vont estre racontées, puisque je les ay puisées, pour ainsi dire, dans leurs sources, n'y ayant presque point de Mission en tout ce païs, où ie n'aye eu le bonheur de me trouver en personne.

On trouuera au commencement de la Relation des Outaoüacs, une Carte, qui represente les lacs, les riuieres, et les terres sur lesquelles sont établies les Missions de ce païs-là. Elle a esté dressée par deux Peres assez intelligens, tres-curieux et tres-exacts, qui n'ont rien voulu mettre que ce qu'ils ont veu de leurs propres yeux : c'est pour cela qu'ils n'ont mis que la naissance du lac des Hurons, et de celuy des Ilinois, quoy qu'ils ayent beaucoup vogué sur l'un et sur l'autre, qui paroissent comme deux mers, tant ils sont grands; mais parce qu'ils n'ont pas pris connoissance par eux-mesmes de quelques-unes de leurs parties, ils aiment mieux laisser l'ouvrage en quelque façon imparfait, que de le donner defectueux comme est toujours en cette matiere, ce qu'on fail sur le simple rapport d'autruy.

Ie les recommande toutes aux SS. SS. de vostre Reverence, et moy particu-

lierement, qui suis,

Mon R. Pere,

De V. R. le tres-humble et tresobeïssant seruiteur en J.-C.

CLAUDE D'ABLON.

# PREMIERE PARTIE.

CHAPITAL PREMIER.

De l'Ambassade de Saonchiogoùa, Capitaine de la Nation des leoquois les ogonen, de la part des froquers de Tsonnoutouen.

convent cent qui vont porter la parole; de lives par toutes ces contrees, et que dans le Chapitre surant. tions les tours, selon que nous l'apprepons de nos gens qui s'echappent de la cruante des fenx, ils font de nouvelles deconvertes, et entreul dans des nations qui ne nees out jamais este qu'ennemies, et qui mesme tandes qu'on leur intime la jaix de la part d'Onnontio, partent de leur pais pour nous faire la guerre, et nous venir tuer jusqu'à nos palissules? On'Onnontio arreste leur hache, s'il vest que nous retemons la mostre. Il nous menace de rumer nostre last autre fois les cheveleures des Fran- peuples de Tsonnontouen. Il unt conseil

cois. Ces insolens croyotent encore pour fors que ces rapides et ces torrens qu'il faut menter pour after en leur Pais, estoient inaccessibles au conrage des Francois, this braves manino us, apres avoir jette une partie de bur feu, de croute d'encourir l'indignat on de Monsieur le Goaverneur, et de tomber dans le matheur des Aume, dont il aunt tume les lloargs par le feo, il y a peud'annees, jugerent qu'il falleat du mons in frequents, qu'on appelle Tson- buy donner quelque satisfactua, et by a noutou m, plus nombreux que les envoyer haiet captifs de guerre, des outres, avant pris en guerre quelques vinglienng on trente qu'ils avoient amecaptils des peuples voisins des Algoni, nez de la nation des Algoniquies Pouquins trataounes nos alliez, Monsieur de Jeouatami, qu'en effet le l'ere Alliquez Conrectles postre Converneur, en ayant layort instruits pendant I Hyver, au fond este bien informe, leur manda par la de la Bave des Poants. Les Anciens premi re occasion, qu'il estoit foit me- (poisserent particulièrement à cet accontent de leur procede, et que s'ils ne l'commodement, qui fut agrie des guerle vo doient voir dans leur pais auec priess et de toute la jeunesse. Mais pour son Armee, ils eussent a luy ramener cet Ambassade, crainte que Monsieur le au plustost leachts Prisonniers, auec de- Gouverneur ne les rebutast, s'ils s'y fense expresse de les mubler, on exer- presentaient eux-mesmes, ils jagerent per envers cux aucun acte de leurs a propos d'y employer yn Capitaine de grunntez ordinaires. Ce commandement merite et de grand credit, nomine Saparnt bu n rude à ces esprits superbes, onchingoua de la nation voisine, dife to ir qui est-ce que nous prend Outtonlio, l'Gojogouen, qui estoit leur amy, et qui directeds? Il se fache que nous allions partoit en tout leur interest, et qui tout en guerre, il veut que nous mettions recemment avoit fail avec eux lique ofhas now haches, et que nous lansions en l'ensive et deffensive contre les peuples repers ses alhez. On sont ses allez? qui leur feroient la gierre. Il accepta-Comment vegt-il que nous les connoes- cette commission d'autant plus volonsoms, purs qu'il pretend prendre sous tiers qu'il avoit dans son crear un motif sa protection tous les peuples que de- [beaucoup plus relevé pour entreprendre ce voyage, comme nous l'allons voir

# CRAPITRE II.

De la Conversion et du Baptesme de Limit Saonchiogona, Capitaine de la Nation des Iroquois dite Gojogouen.

Aussi-tost que Saonchingoua fut ar-Pals voyons s'il nura les bras assez rive icy a heliec, il travailla incessainlongs pour enfever la peau et la chive- (ment pour s'acquitter de la Commission) leure de nos testes, comme nous anons i dont il s'estoit charge, en faveur des remit entre les mains les huit captifs avec de nostre sainte Religion, sans avoir de grandes profestations de la part des fait aucune atteinte efficace sur son Tsonnontouens, de soumission et d'obeissance à tous ses ordres. Monsieur le Gouverneur le regala, et tous ceux de sa suite. Toutes choses estant terminees avec des témoignages de satisfaction de part et d'autre, ce Capitaine ramassa tous ses esprits et toute son attention, pour vacquer à la grande affaire de son salut. Il en confera solidement avec le Pere Chaumonot, qui a som de la Mission Huronne. Il ne luy fallut pas employer beaucoup de temps pour l'instruire et pour éclairer son entendement des connoissances de nos saints Mysteres: il en estoit suffisamment informé il y a plus de quinze ans, lors qu'il eut le bonheur, à nostre arrivée dans leur Pais, de se trouver à l'Assemblée des notables des einq Nations Iroquoises, qui se lit à Unitontagué, où le Pere Chaumonot avoit harangué deux heures entieres, et où il avoit proposé en abregé les principaux articles de nostre Foy. Le Pere y auoit esté écouté dans un silence et avec une attention prodigieuse, que nous remarquames particulièrement sur le visage et dans les yeux de nostre Catechuméne. Tous les Chefs de chaque Nation avoient repeté selon leur coûtume le discours du Pere ; mais luy l'avoit fait à son tour plus éloquemment que tous les autres. De plus il avoit eù cet avantage, d'avoir esté l'hoste des Peres René Menard, et Estienne de Carbeil, qui ont commencé et formé dans sa Nation l'Eglise de saint Joseph. Il auoit en le bonheur de participer à toutes les instructions generales et particulières de ces deux hommes Apostoliques. Il avoit conversé familiérement avec eux, estant témoin jour et nuict de leurs travaux, de leurs soins, et de leur zele infatigable. Il avoit veû des conversions miraculeuses de ses Compatriotes, et mesme de ses plus prockes qui avoient embrassé la Foy, et qui en aveient fait une profession publique. Mais toutes ces faveurs du Ciel ne servoient pour lors qu'à le

avec Monsieur le Gouverneur ; il luy | tumes superstitieuses et de la solidité cour, pour lay faire quitter les vices ordinaires des Sauvages. D'ailleurs, son esprit qui nous avoit paru dissimulé, politique, adroit et complaisant, nous avoit obligez d'attendre de la misericorde divine un moment plus favorable pour luy ouvrir la porte du salut par le saint

Baptesme.

Enfin, ce moment tant desiré nous parut en cette occasion. Il ouvrit son cœur au Pere Chaumonot, et luy declara en si bons termes la resolution qu'il avoit prise de se faire Chrestien, et de renoncer pour jamais à toutes les contumes de son Pais, qui ne sont pas coaformes aux saintes maximes de l'Evangile, que le Pere demeura pleinement persuadé qu'il parloit de cœur ; si bien que Monseigneur l'Evesque bien mformé de tout, jugea qu'il ne falloit pas differer plus long-temps à luy accorder la grace du Baptesme. Il eut la bonté de luy conferer luy mesme ce Sacrement, et Monsieur Talon nostre Intendant de luy donner le nom de Louis. La ceremonie se fit avec toute la solennité possible, qui fut terminée par un magnifique festin, que Monsieur l'intendant fit préparer en faveur du nouveau Chrestien, luy donnant la liberté d'y inviter tous ceux qu'il jugeroit à propos. Les Iroquois, Algonquas, et Hurons s'y trouvérent en bonne compagnie; mais les viandes y furent en telle abondance, qu'aprés avoir fait bonne chere, ils remportérent encore de quoy contenter l'appetit de ceux qui estoient restez pour garder les cabanes.

CHAPITRE LIT.

De quelques autres Iroquois baptists dans l'Eglise de Quebec.

C'est un coup du Ciel que le changeconvaincre de la vanité de leurs coû-ment qui paroist dans la Nouvelle des froquois que des moustres de cruaute, qui remplesoient de terreur nos forests et nos campagnes, et desoloient toutes nos habitations. Mais maintenant que la part est par tout, a la faveur des armes de Sa Majeste, et qu'il n'y a point de cabanes purmi ces Nations barbures, dont l'entree ne soit ouverte aux Predicateurs de l'Évangile, il s'en detache tendrement, et de laquelle elles esperent de temps en temps quelques-uns, nonscolement pour rechercher nostre amitie et s'habituer aupres de nous, mais principalement pour se procurer celle de sez avec les mesmes ceremonies. Mon-Dien, en se rendant dignes d'estre ses enfans, par une veritable conversion, ou pour garder ley avec plus de facilité. les promesses qu'ils luy ont deja faites

dans le Baptesme.

I ne jeune femme d'enuiron vingtcinq aus, d'un Pais fort cloigné, ou la For n'avoit pas encore este preschee, captive des froquois, se trouve aujourd'hus Chrestienne, elle et une sienne petite fille de six ans, avec des avantages qui marquent sur la mere et sur l'enfant une conduite de la Providence Divine bien particulière. La crainte qu'on ne l'assommast où elle estoit captive, l'obligea il y a quelques mois de se refugier en ces quartiers. Elle y fut recoue auec beancoup de charite dans la Bourgade des Hurons, par vue famille Chrestienne, qui l'adopta, et Monsieur Talon nostre Intendant eut bien la bonte de prendre som de la petite fille et de la mettre chez les Religiouses Ursubnes, parmi d'autres filles Sauvages qu'il y entretient pour estre instruites en la l'oy, et estre elevées dans la crumte de Dieu, et dans la civilité Francuise. La mere se trouvant en estat d'estre haptisée aussi-hien que la fille, il voulut estre leur Parrain, et choisit Madame d'Ailleboust, veuve d'vn de nos auciens Gouverneurs, pour en estre la Marraine su nom de Madame la Princesso de Conty, en consideration de l'affection et du zele que temoigne son Altesse, pour faire elever les petits enfans Sauvages dans la piete Chrestienne. La ceremome de ces Baptesmes se fit

France. Il ne sorioit autrefois du Pais | Monseignour l'Evéque voulut luy-mesme les baptiser; le nom de Louise fut donne a la mere, et a la petite, cebiy de Marie Anne Tout se termina par va festin que Monsieur l'Intendant fit préparer pour tous les Sauvages. Les lieligieuses l'esolines n'ont jamais viu un plus beau naturel, ny plus affectueux que celuy de cette petite, qu'elles minent beaucoup.

> L'n Sauvage, sa femme, et une petite fille des frequers d'Annie, forent baptisieur l'Intendant comme l'arrain, et Madame Perrot, sa mece, en quabte de Marrame, nommerent le premier Louis Guillaume, appelle en Sauvage Undieraguete, et la femme avec sa petite fille. tontes deux Marie Magdeleine, au nom de Monseigneur le Premier President, et de Madame sa femme, qui ont to gours temoigne de grandes inclinations pour le Canada, et un zele tont particulier pour y voir lieu glorifie par la conver-

sion de tous ces peuples.

Marie Magdeleine, la mere, surnommee Skaouendes, agoit soubaite il y a long-temps cette grace. Ce fut elle qui la demanda a Dieu, toute converte de son sang, au unheu d'une troope de la Nation des Loups, a nuemis des froquois, qui l'assommorent à coups de luiches. Yous, ditselle, qui avez fast le tuel et la terre, el qui vovez l'estat pilosable ou je surs, ne permettez point que se sois la prove de ces cruebs, et que je meuro sans Baptesme. Elle fut examer au mesme moment, et se troova henreusement delivree de ce danger, s'estant traisness demismorts jusques an Bourg. Apres avoir remercie Dieu de sa delivrance dans la Chapelle, elle ouvrit son casar an Perc Pierron; et biy avant raconte ce qui s'estoit passe, avec des sentimens admirables de reconnuissance envers been. Mon Pere, lay dit-elle, vous voyez le sujet que j'av de desirer le Baptesme, prisque Bien ne m'a conserve la vis que pour me faire la grace de le recevoir. Le le sendiante aussi da tout mon cour, comme le plus grand dans toutes les magnificences possibles. | bonheur que je puisse passeder, puisque me délivre des craintes de l'Enfer. Néanmoins, mon Pere, la pensée me vient, n'estoit que mes blesseures me missent en danger de mort, de differer encore mon Baptesme jusqu'à ce que je puisse me rendre à Quebec, où estant bien guerie, j'espererois aller en compagnie de ceux qui vous y conduiront pour vos affaires : car en verité je me deffie de l moy-mesme, quelque resolution que j'aye d'estre fidelle à Dieu et de garder ses Commandemens; ie crains que demeurant icy parmi ceux de ma Nation, je n'aye pas assez de courage pour leur resister, et je craindrois d'y perdre bien-tost la grace que j'aurois recené au Baptesme. Le Pere ne jugea pas à propos de s'opposer à son dessein ; il la conduisit néanmoins toujours de l'œil. Elle recouvra sa santé parfaite, se comportant toujours en vraye Catechumene, et enfin Dieu luy donna l'occasion de faire heureusement le voyage ce Printemps, avec l'accomplissement de ses bons desirs; et maintenant qu'elle est Chrestienne, elle est si fervente dans tous les exercices du Christianisme, que nostre petite Eglise Huronne en est fort édifiée, aussi-bien que de la conduite toute sainte d'vne genereuse veuve Chrestienne de la mesme Nation d'Annié, qui merite icy son éloge avant que de finir ce Chapitre.

Elle descendit icy ce Printemps avec deux de ses petits enfans, quittant son Païs, où elle estoit fort considerée et bien à son aise. L'unique motif qu'elle en eût, fut pour avoir plus de liberté dans ses exercices de dévotion, dont elle estoit détournée par ses proches. Son dessein, qu'elle avoit tenu caché, ayant esté découvert, aigrit tellement l'esprit de toute sa famille, que de dépit ils la dégradérent de noblesse, dans une assemblée des principaux du Bourg, et lny osterent le nom et le titre d'Oïander, c'est à dire, considerable, qualité qu'ils estiment beaucoup, et qu'elle avoit héritée de ses Ancestres, et meritée par son bon esprit, sa prudence et sa sage conduite; et en mesme temps ils en instalérent vne autre en sa place. Ces ronne, détruite autrefois par l'Iroquois,

par le Baptesme je m'assûre le Paradis et | femmes sont fort respectées ; elles tiennent conseil, et les Anciens ne terminent aucune affaire de consequence sans leur avis. Ce fut une de ces considerables qui porta autrefois la première les Iroquois d'Onnontagué, et ensuite les autres nations, à faire la paix avec les François. Elle descendit pour ce sujet en personne à Quebec, accompagnée de quelques-unes de ses esclaves. Estant de retour dans son Païs, elle embrassa la Foy avec la pluspart de sa famille, et est morte depuis trés-chrestiennement.

Or celle-cy ne s'étonna point de ce procedé de ses parens si injuste, et n'en changea pas mesme de visage, sinon pour en faire paroistre plus de joye, protestant hautement qu'elle estimoit plus le nom et la qualité de Chrestienne que celle d'Oiander et de femme de grand credit; qu'elle quittoit volontiers toutes ses petites commoditez pour posseder les richesses que Dieu promettoit à ceux qui le servent. De fait, quoy qu'elle soit icy dans la pauvreté, n'ayant ny champ ny cabane, sinon par emprunt, elle est néanmoins parfaitement contente; et le Pere Chaumonot luy demandant vn jour, d'où venoit cette joye qui paroissoit continuelle sur son visage: Ah, mon Pere, dit-elle, je ne me comprends pas moy-mesme, quand je pense que j'ay maintenant toute liberté de visiter à mon gré la maison de la Bienheureuse Vierge, d'y demeurer tant que je veux, sans que personne m'en empesche ou y trouve à redire, et sans y estre troublée ou interrompue dans mes priéres.

Nous apprenons des lettres de nos Peres qui sont dans ces Missions, qu'il y en a quantité d'autres qui se disposent à descendre icy bas pour y faire profession de la Foy, qu'ils n'ont embrassée que dans le cœur, n'ayant pas le courage de se déclarer Chrestiens parmi leurs gens encore infideles, et pour des difficultez presque insurmontables d'y faire leur salut.

Nous attendons aussi au Printemps prochain le reste d'vne peuplade Huet qui peut faire encore environ cinq des marques signalées de leur reconcens ames. Ils ont député des principaux d'entr'eux pour demander la pro-{eroire que nos Sauvages en ont esté les tection des François, contre un puissant plus favorisez; aussi est-ce pour proennemy, qui tout recemment leur a dé-leurer leur conversion auprés de cette claré la guerre. Ils ont esté tres-bien : receus, et ont en satisfaction entiere. Sur tout, ils ont fort agréé les presents qu'on leur a faits pour les inviter à se faire Chrestiens, et à se joindre à la Colonie Huronne tout proche de Quebec.

#### CHAPITRE IV.

# De la Colonie Huronne, à une lieuë de la Ville de Quebec.

La petite Colonie Huronne, composée **d'environ** cent cinquante ames, est un j reste des Peuples de cette nation que la | surpasse Tidée qu'on a communément cruanté des froquois a épargné, ou qui d'un Peuple barbare, que l'ordre et l'ése sont échappez de leurs mains. La conomie de cette petite Eglise ; c'est le Providence Divine les a ramassez en un : P. Joseph Marie Chaumonot qui en a le lieu, dit la coste de S. Michel, fort soin : l'aime mieux le faire parler luy peuplée de François, pour profiter de mesme dans les propres termes que leurs bons exemples, et reciproquement 'portent les memoires qu'il m'a donnez, pour édifier les François par leur pieté, de l'estat present de sa maison. **et d**évotion. Leur bourgade est située! auprés d'une Chapelle, qu'ils ont bastie Monastere des Religieuses Ursulines, et conjointement avec les habitans du lieu, mariée à un François, parlant un jour où est bonorée une Image en bosse de la quelques-uns de ses parens de la dela Sainte Vierge, faite du bois d'un votion de l'esclavage de la Sainte Vierge, chesne, dans le cour duquel il s'en leur fit concevoir un tel desir de l'emtrouva, il y a soixante ans, une de pa-librasser, qu'ils ne cesserent point de reille grandeur au bourg de Foye, dans m'importuner que je ne l'eusse introle pais de Liege, à une lieue de la Ville duite parmy eux. Je le fis le mois de de Dinant. C'est un précieux gage de Juin passé, et d'autant que ces bonnes l'affection de la Reyne des Cieux envers gens ont une grande tendresse pour la cette Peuplade, et tous les habitans de sainte Famille de Jesus, Marie et Jola contrée. Cette Mere de misericorde seph, le les disposay à entrer dans la Cons'y est deja fait connoistre par tant de frerie que Monseigneur nostre Evesque faveurs, qui passent pour miracles, dans | en a establie à Quebec ; et pour joindre Popinion de ceux qui les ont receues, ces deux devotions ensemble, je les y que tout le Canada y a recours. Les Pé-lifis admettre en qualité d'esclaves de la lerins y abordent de tous costez, ou Sainte Vierge, afin que tout ce qu'ils fe-pour y trouver soulagement dans leurs roient de biens, fust mis dorenavant maladies corporelles et spirituelles, ou l'entre ses mains, à ce qu'elle en dispopour y laisser, après en avoir esté gueris, sast comme veritable. Maistresse, en

noissance. Nous avons tout sujet de divine Princesse, que son Image miraculeuse a esté envoyée en ce païs, par des personnes de pieté, qui en ont déclaré expressement leur intention, dans l'Authentique qui y estoit jointe. Le progrez qu'ils ont fait dans la pratique des vertus Chrestiennes depuis deux ans, qu'ils jouissent de ce tresor, leur assiduité au service de Dieu, leur fidelité. plus grande que jamais dans l'observance de ses saints commandemens, leur zele pour son honneur et sa gloire, et pour la conversion des Estrangers infideles qui les viennent visiter ou se rendre apprés d'eux, leur charité envers les pauvres, mesme François, leur patience et leur constance dans les affictions, en sont des preuves évidentes. C'est une chose inconcevable, et qui

Une bonne Huronne, élevée dans le

faveur des ames du Purgatoire, ou de | quelques esprits opiniastres et les ranger

qui bon luy sembleroit.

On ne sçauroit croire la benediction que Dieu a donnée à cette devotion. Dés le lendemain qu'elle fut instituée, ces bonnes gens coururent devant le jour à la Chapelle, pour y reciter leur chapelet, dans l'intention de fournir à la bien-heureuse Vierge, à l'envy l'un de l'autre, de quoy assister les ames souffrantes du Purgatoire et les pauvres pécheurs. Il v a desia plus de trois mois qu'ils continuënt dans cette ferveur; et comme j'avois de la peine à croire que des Sauvages qui aiment à dormir pussent se resoudre à se lever si matin, notamment durant l'Esté, que les nuits sont plus courtes, j'ay voulu souvent me trouver moy-mesme dans l'Eglise avant le jour, pour m'asseurer de ce qu'on m'en disoit; et toutes les fois que je l'ay fait, j'ay veu de mes yeux ce que j'avois appris de leur diligence et assiduité à rendre leurs devoirs à leur bonne Maistresse. Quand ils vont au travail ou qu'ils en reviennent, ils ne manquent point d'entrer dans sa Chapelle, pour luy offrir leurs petits services.

Pour mieux reüssir dans le dessein particulier qu'ils ont pris, de plaire à la sainte Vierge et l'honorer, ils ont choisi entr'eux deux des plus exemplaires et des plus zelez; les femmes ont fait le mesme dans leur assemblée, tous avec cette protestation publique, qu'ils prétendent que ces personnes ainsi establies ayent tout pouvoir et autorité de leur donner aux occasions les avis necessaires pour se tenir dans leur devoir, de remedier aux desordres, d'apaiser les differens qui pourroient naistre parmi eux, retrancher les abus, en un mot de

bien régler toute la bourgade.

Comme ce sont personnes de conduite au dessus de l'ordinaire des Sauvages, qu'ils connoissent leur naturel et leur génie, et qu'ils sont remplis de l'esprit de Dieu, ils ont acquis tant de credit auprés de leurs gens, que rien ne leur est impossible de tout ce qu'ils entreprennent pour le service Divin. Je les employe assez souvent avec beaucoup de succez, pour fléchir et gaigner le mesme a soin de recommander qu'an

plus doucement à leur devoir; ils me donnent mesme quelquesois de tresbons conseils pour la conduite de mes nouveaux Chrestiens, et je ne reussis jamais mieux que lors que je les execute. Aussi tous les quinze jours je les assemble, et avec eux tous les associez de la Sainte Famille, pour des conferences spirituelles, tantost sur la maniere de bien gouverner leurs petits mesnages, tantost sur le bon exemple qu'ils doivent donner au prochain, d'autres-fois des movens de retirer les pécheurs de leur mauvaise vie, enfin des œuvres de misericorde à pratiquer, tant envers leurs compatriotes qu'envers les François leurs voisins, dont plusieurs sont dans une grande pauvreté. Le fruit de ces conferences est tel, qu'ils n'en sortent jamais qu'ils ne se sentent tous enflammez de nouveaux desirs de s'employer avec plus de ferveur au service de Dieu et de la Sainte Vierge.

Ce fut en une de ces conferences qu'une bonne veuve, qui demeure proche de l'Eglise, s'offrit à en estre la portiere, d'en ouvrir et fermer les portes à l'heure ordonnée, et de tenir l'Eglise tousiours nette avec ses avenues : la mesme sonne l'Angelus ou l'Aue Maria trois fois le jour, aussi exactement, disent les François qui demeurent aux environs, que si elle avoit vne horloge

pour se regler. Un jeune homme, fort devot et fort spirituel, s'est aussi presenté en une de ces conferences, pour faire l'Office de Catechiste, tant pour enseigner dans les cabanes les principes de nostre Foy aux estrangers venus de nouveau, que pour faire les prieres tout haut dans la Cha-

pelle.

Lors que je ne puis pas aller à leur Bourgade pour quelques emplois de charité pressante qui m'appellent ailleurs, ils ne laissent pas, soir et matin, de sonner les prieres, et de s'assembler pour entendre l'exhortation que le Catechiste leur fait en mon absence, et pour reciter, à deux chœurs, le chapelet et leurs autres prieres, aprés lesquelles

prie Dieu pour les necessitez publiques | faire jamais rien paroistre, de peur que of particulieres, dont il a esté adverty, atmant mesme un certain nombre de chapelets que chacun pourra dire en sonparticulier, pour oblemir de Dieu, par l'intercession de la tres-sainte Vierge, les remedes et les secours les plus convenables au mai qu'on apprehende.

Apres que les grands ont achève leurs devotions et qu'ils se sont retirez chez OUX, les enfans, qui estoient demeurez à garder les cabanes, viennent a leur tour dans la Chapelle ; les filles se rangent d'vn coste et les garçons de l'autre : celuy qui sert de maistre aux petits garcons, comme le plus sage de tous, commence les prieres tout haut et d'une Port distincte, que les autres, jusques entr'autres qui y a employe jusqu'à nox plus petits, repetent apres lay; enante ils disent ausai alternativement cette charite de si bonne grace, qu'elle leur chapelet, les garçons faisant un chœur, et les filles un autre, tous avec ane grande modestie; ils font les poses tous ensemble, et pas un ne devance Mere. compagnon d'une seule syllabe, ce au fait une espece de melodie fort egreable, et qui donne de la devotion.

Tout le monde est si fort edifie de ces bonnes gens, et out une telle opmon de leur piete et de leur vertu, que plupieurs leur font faire des peuvaines a Pluiage Miraculeuse de nostre-Dame de Foy, afin d'impetrer par leur moyen de cette Mero de Misericorde, ce que d'euxmesmes ils pensent ne pouveir obtenir.

Pour moy, une des meilleures marwes que j'aye de la Foy de ces humbles esclaves de la bien-heureuse Vierge, a'est pas tant cette assiduite à la priere. que leur grande charite et la compas- l'intercession de cette grande Sainte tion qu'ils temognent pour les malades qu'il a plù a theu honorer en ce pais et les panyres. Aussi-fust qu'ils ap- par un grand nombre de Miracles on la rennent que quelqu'un se porte mal, sante ou vue belle mort, et que l'effet as le vont visiter, consoler et assister, ant de leurs prieres que de ce qu'ils peu de temps apres, tous deux sainteprovent avoir de douceurs, et ne l'a-ment. En suite elle me proposa le des-andonnent point qu'il ne soit guery, sein qu'elle auroit, si je le trouvois bon, on que Dieu ne l'ait appelle au tael.

nos Sauvages, entr'autres quelques fem- lactrice, luy en temoigner ses reconces de grande verto, qui ont nourry noessances, par un present de deux es Families entieres l'espace de plu- mille grains de Pourcelaine qui sont

la fodange qu'on donneroit a leur liberalite ne diminuast la recompense qu'elles en attendent de Dieu seul.

Lors que je m'apperçoy de la nocessité de quelque menage, c'est assez que je le fasse seavoir a postre assemblee : en mesme temps il se fait une contribution generale, qui se porte incontinent aux necessiteux de la part de toutes les Femmes de la Sainte Famille.

Leur charite ne s'arreste pas seulement que Hurons leurs compatrioles, elle s'est étendue cette année jusques à quelques pagyres Familles Françoises, que ces honnes femmes ont assistez de leur ble d'Inde ; et j'en connois une trente bosseaux de ble d'inde, faesant temoignoit estre dans la confusion de ne pouvoir faire davantage, pour l'amour de nostre Seigneur et de sa Sainte

On ne jugeroit pas, à voir l'exterieur de nes pauvres Sauvages, qu'ils fussent capables des œuvres et des exercices Chrestiens, qui ne sont que de devotion ou de surerogation ; neaumouis, ce que je vay dire fait assez voir que le Saint Esprit n'a point d'acception de personne, et qu'il opere indifferemment dans les centre qu'il trouve disposez à receuoir ses graces. Le Printemps dernier, une veuve nommee Marie Gendraka, me fil ressouvenir que feu son mary et une sterne fille, pour lors fort malades, avoient fait ensemble en canot un l'elermage a Sainte Anne, pour obtemr pur de leur devotion avoit este de mourir d'entreprendre un semblable l'eleri-Pour les pauvres, y'en connois parmi page, pour rendre ses devoirs à sa lichmours mois, de leurs moyens, sans en les pierreries du pais), et principalement

pour luy demander la mesme grace pour | d'une herbe venimeuse, qui le mit en soy et pour toute sa famille. Je luy accorday volontiers ce qu'elle desiroit : Mais, mon Pere, m'ajousta-t-elle, je vous prie de trouver bon, que le present que je desire offrir à Sainte Anne ne paroisse point sous mon nom, mais de la part de la Nation Huronne ; de plus, l comme nous tenons de Sainte Anne, nostre grande Protectrice la Sainte Vierge, je serois bien aise aussi que ( nous fissions cette petite offrande en reconnoissance de cette faveur, que j'estime pardessus tous les tresors du monde. J'en suis tres-content, luv disje, je seray mesme de la partie, en compagnie des principaux de la Bourgade pour rendre cette action plus solemnelle. Alı, mon Pere, repliquat-elle, puis que vous avez cette bonté. j'aurois encore une priere à vous faire, de mettre un escrit au dessous du present, qui declare pour marque perpetuelle de nostre reconnoissance, les motifs que nous aurons eu de faire cette offrande. Je ne vis que du bien à luy donner encore satisfaction sur cette demande. Nous nous embarquâmes de beau-temps dans nos canots d'escorce, en bonne compagnie, et nous fismes nos six lieuës à la faveur de la marée, en priant Dieu et en chantant des Hymnes en leur langue, à l'honneur de la bienheureuse Vierge, et de sa Sainte Mere : nous arrivâmes heureusement, et tous firent leurs devotions avec beaucoup d'édification des habitans du lieu.

# CHAPITRE V.

La constance de Marie Oendraka dans ses afflictions, et son zele pour ne point souffrir le peché dans sa Famille.

Cette ame est trop avancée dans la vertu pour ne point souffrir de temps en temps quelques épreuves. Son fils

un instant à l'extremité. On luy en porte aussi-tost la nouvelle : elle accourt toute desolée, elle trouve son enfant sans mouvement et comme mort; elle le prend entre ses bras, le porte dans la Chapelle, et prosternée devant la Sainte Image de Nostre-Dame de Foy: Ah! Sainte Vierge, dit-elle, mon cher enfant est mort, recevez, je vous prie, son ame dans vostre sein, et servez-luv doresnavant de Mere dans le Ciel. Vostre Fils bien-aimé me l'avoit donné pour vn peu de temps, faites-moy aujourd'huy cette grace, ô Mere de misericorde, que je luy rende cette ame innocente par vos propres mains. Chose merveilleuse, et qui surprit tous ceux qui estoient presens! A peine eut-elle prononcé ce peu de paroles entrecoupées de soûpirs et de sanglots, que l'enfant reprit ses esprits avec tant de vigueur et de force, qu'il vomit à l'heure mesme le poison qui l'étoussoit. Cette legere affliction n'estoit que pour la disposer à en recevoir une plus grande, qui la suivit de prés, et qui ensin se termina par une grande joye. Sept de sa Famille s'estant embarquez peu de jours aprés cét accident, pour se rendre à douze ou quinze lieuës de Quebec, à un lieu favorable pour la chasse, ses deux enfans entr'autres estoient dans le mesme canot, ce petit garçon dont je parlois maintenant, et sa tille de seize à dixsept ans, accomplie en tout, particulierement pour sa vertu; on luy vint apporter la nouvelle qu'ils avoient fail naufrage, et que pas un n'en estoit échappé. Les preuves en paroissoient si évidentes que personne n'en doutoit. Le temps avoit esté fort mauvais depuis leur départ, et le Fleuve saint Laurent, fort large en ces endroits, avoit esté agité de grandes tempestes : on avoit veu vn canot à la dérive, et quelques corps de Sauvages flottans; on y avoit mesme distingué le corps d'une fille bien couverte avec quelques colliers de pourcelaine, ce qui saisoit croire que c'estoit celle qu'on regrettoit. A cette unique, âgé de quatre à cinq ans, mangea | nouvelle la pauvre mere, mais la plus un jour par mégarde, en son absence, affectueuse de toutes les meres, de-

l'avez amsi voulu, vostre saint heur se confirmant tousiours de plus en I a'v a point de jour que je ne vous les mary, que mon dit Seigneur annoit beaurecepter : à mere de pitie, à l'unique service solemnel, auquel assista font s deffants. Ce fut d'elle que j'appris on affection, qui me toucha si sensi-Dement, que nous demeurasmes elle mor sans parler, un temps notable. Entir apres un long silence : Allons,

📠 fille, luy dissie, allons à la Chapelle, nous y trouverous qui nous conjolera. Allons, mon Pere, repartit-elle, puis jettant un grand souper : Ah ! Monseigneur Jesus, dit-elle, mes culans, Pestorent pas a moy; ils vous apparlanorent, mon heu, yous les avez rems, vous ne m'avez men oste du mien. surors grand tort de me plaindre. stans entrez dans la Chapelle, elle s'e-Fig. Ah! mon Dieu, me voila plus atinchee a vous que jamais, n'y avant plus tion sur la terre qui puisse partager i on cour, qui ne sera derenavant que hans le tiel, ou sout tous mes enfans et

meura ferme, sans se troubler; elle ne les larmes intercompirent sa voix; et percha point de consolation, sinon aux moy, craignant qu'elle ne tombast en ieds de la Sainte Vierge, son unique re- defaillance et en panioison, je la lis conurs - elle s'y rendit le plustost qu'elle, duire hors de l'Eglise, et aj res un peu M. disant mille fois dans son cœur : de repos a sa bourgade, ou l'estant allé on bieu, j'en suis contente, puis que i voir le lendemain, la nouvelle du matom en soit beny. C'est a ce coup, luy plus, elle me pris instamment d'ecrire Mt-elle, entrant dans la Chapelle, c'est a Monseigneur l'Evesque, qu'il eut la ce coup, à Sainte Vierge, que mon honte de faire prier Dieu pour la Fa-💼 et ma fille seront a vous pour ja- mille du pauvre lignace defunt, toute 🐞 is ; vous les prendrez, s'il vous plaist, l'ait esteinte ; elle parfoit de feu son tire; et je sous avois prie il y a quelque coup pour sa vertu, jusques-la qu'il emps de prendre mon fils, vous ne vou- | voulut que son corps fut apporte dans estes pas pour lors me faire la grace de l'Eglise de Quebec, ou il luy lit faire un onsolation des affligez, ne refusez point son clerge et les plus considerables de muntenant l'offre que je vous fais de la Ville. Je ne doutay point aussi en out mon cœur, de mon fils et de maj cette occasion, de chanter en la Cha-🔐e, que je cherissois pardessus tout ce 🖟 pelle de nostre-flame de Foy, une Messe "it y a au monde ; ma tille que j'ai- ( des morts pour le repos des aux s de sois pour sa purete, et parce qu'elle cette pauvre Famille. La pluspart de anol cette vertu pour vous plane et nos meilleurs (hrestiens y commuor estre aimee de vous, à Sainte nierent ; et celle qui estait la plus inte-Vierge. Apres avoir ainsi repandu son (ressee s'approcha de la sainte luble, neur el verse bien des laimes en pre- avec un maintien genereux, un visage sence de la Sainte Vierge, elle me vint aussi paisible et aussi serein, que si elle conver a Siliery, ou m'ayant rendu, cust du entrer dans le l'aradis. Apres comple de fout ce qui s'estoit passe dans | nostre action de grace, elle me pria da ion interieur depuis cette manyaise distribuer aux François que j'estimerois coverde, elle me recommanda les ames ; les plus provres et les plus gens de bien, environ trente boisseaux de ble, pour les exciter a prier Dieu pour les défants.

Dieu, apres tout, qui ne demande que nostre sanctification dans loutes les afflictions qu'il permet nous arriver, se contenta de la bonne volonte de cette vertueuse venve, et lors qu'elle estoit dans le plus fort de sa douleur, et qu'elle formoit dans son cœur les actes les plus heroiques de neignation à sa samte volonte, il luy rendit sa jove, en lay redomant ses enfans et ses neveux plems de vie et en parfaite sante Ces corps qui avoient este trouvez, estoient des Sanvages de la Nation du Loup, qui habitent les costes de tadre et de la Nouvelle Augleterre qui sont nos allies, et frequentent nos habitations

Son zele o bannir le peche de sa Famille, et a es donner de l'horreur à mon mary. La douleur, les sanglots et tous ceux qui luy appartiennent, n'est pas moins admirable que sa generosité que le commun des enfans François, et et sa constance dans les afflictions. Assistant un jour au saint Sacrifice de la Messe, elle sentit de l'inquietude et de la peine en son esprit de ce qu'elle avoit laissé son fils tout seul dans sa cabane. Pour se mettre hors de peine, elle donne commission à sa fille d'aller voir ce qui s'y passe. La fille, entrant dans la cabane, reconnut d'abord que sa mere avoit esté inspirée de Dieu, trouvant son petit frere et un de ses camarades de son aage, dans une indécence qui tenoit de l'impureté : elle jette un grand cry, comme si le feu eust esté à la maison, donnant des pieds et des mains sur ces deux petits criminels, qu'elle chasse dans la ruë. La mere accourt au bruit, et avant sceu la chose, elle fait preparer une bonne poignée de verges pour en faire justice à la sortie de la Messe, à la veuë de tout le monde ; ce qu'elle fit, mais si rudement, qu'une bonne vieille sa parente, touchée de compassion, arracha l'enfant de ses mains et le mena dans l'Eglise, où elle luy fit demander pardon à Dieu, et le ramena à sa mere. qui le rebuta et le renvoya loing de soy, luy assignant sa place au coin du foyer, sur les cendres, avec défense d'en sortir et de coucher ailleurs, jusqu'à ce qu'il ent expié son peché. Je survins la dessus, j'apperceu cét enfant en vraye posture de criminel, le visage abattu et la veuë baissée: Voyez, mon Pere, me dit cette bonne femme, n'est-ce pas là un vray Ondechonronnon, c'est à dire un habitant de l'Enfer ; je l'ay mis en cette prison, jusqu'à ce qu'il ayt fait penitence d'un tel peché, qu'elle me raconta, pour lequel il meriteroit d'estre bruslé éternellement dans l'Enfer: à combien de jours de jeusne le condamnez-vous, mon Pere? Je suis d'avis, luy dis-je, qu'il jeusne deux jours sans boire ny manger. C'est trop peu, repartit la mere, pour vn petit miserable qui devroit souffrir une faim et une soif éternelle avec les demons. L'enfant écoutoit tout cela, sans dire mot, si humilié et si confus, qu'il me faisoit compassion. Les enfans des Sauvages ont ordinaire-

celuy-cy entre les autres, quoy qu'il n'ayt que quatre à cinq ans, l'a si vif, qu'il fait quelquefois des reparties et des reflexions qui m'estonnent. reste, quoy que j'eusse dit en secret à la mere que sa fille ne laissast pas, comme d'elle mesme, de luy donner à manger en cachette, néanmoins son zele l'emporta tellement, qu'il passa plus de 24. heures sans prendre aucune nourriture, et elle estoit bien resolue de porter encore plus loing le terme de sa penitence, sans la foiblesse notable qui parut en l'enfant : sa raison estoit, que quoy qu'il n'eust pas assez de jugement pour commettre un peché mortel, il avoit néanmoins assez d'imagination et de memoire pour se souveuir vn iour de cette peine, et d'en concevoir de l'horreur du peché d'impureté. Si bien qu'elle voulut encore absolument qu'avant gu'on luy donnast à manger, on me l'amenast dans la Chapelle pour luy faire demander pardon à Dieu de son peché, ce qu'il fit d'une maniere qui me toucha sensiblement.

#### CHAPITRE VI.

### De la Residence de S. Xavier des Praiz.

Cette Residence est à soixante lieues de Quebcc, un peu au dessus de la Ville de Montreal, qu'elle a au Nord, dont elle n'est esloignée que de la largeur du fleuve saint Laurent, c'est à dire d'environ une lieuë et demie. Elle est située sur une plaine qui est eslevée comme une petite montagne, à l'entrée d'une vaste prairie, appellée communément la prairie de la Magdeleine, qui est arrousée par divers contours d'une petite riviere fort agreable, et abondante en toutes sortes de poissons. Une lieue plus haut est la décharge du Sault Saint Louys, d'où se forme un beau bassin de plus d'une lieuë de large, terminé ment l'esprit beaucoup plus tost ouvert du costé du Nord, de l'Isle saint Paul;

du costé du Sud, il fait comme un demy | de pais differents, Hurous, Nation Neutre. cerrie, le long de ladite prairie, dans froquois. Andastogue, peuples de la l'estendue des deux heues qui bornent cette habitation en descendant vers l'Isle sainte Helene. Un y compte pres de naturels du pais, ou y avant demeuré somante habitans. La terre y est des comme prisonniers de guerre. plus fertiles de ce paix, fort propre pour pourrir quantité de bestiaux et pour produire quantité de grains.

fieu de repos à nos Missionnaires, tant avoir l'œil a l'exercice du Christianisme du pais des Iroquois que des Algonquins, et de la Religion. Ils recommanderent Superieurs, dits Outaonacs, et pour leur fournir de là, avec plus de facilité les faire à lueu, qu'ils jugerent estre de la choses necessaires pour leur subsistance.

Le grand concours de peuples Sauvages qui y abordent de toutes parts. pous oblige d'y teur du moins deux commun consentement, les deux qui Missionnaires intelligens en toutes ces en effet out le plus de merite, soit pour Langues, afin que les Chrestiens et les la piete, soit pour la prudence et le sens Catechumenes que nos Peres ont formez , commun, ausquels depuis ils ont abei sur le pais, y trouvent les mesmes se- en toutes choses tres-exactement, sur cours spirituels, et puissent s'entretenir | tout pour observer inviolablement une plus assement dans l'exercice de leur Lov establic par ceux qui v unt allumé Foy et s'approcher des Sacremens ; ce lle premier feu, et qui s'est tousiours am se pratique avec beaucoup de bene- gardee songnensement jusqu'a present, diction du Ciel, depuis deux ans que qui est de ne point souffir l'yvroguerie; cette Residence commence a estre un de sorte qu'on a'y reçoit aucun Sauvage peu en estat. Dix-huit ou vingt Familles | de nouveau, qu'il ne proteste solemnel-Chrestiennes s'y sont desia habituées, lement de ne faire jamais aucun exces dans l'esperance d'y estre suivies de en matiere de boisson enyvrante ; et la plusieurs autres, attirees par la beaute chose est si connue, que de dire : Je et les avantages du heu, et la commo- veux m'alier habituer à Saint Lavier dité d'y recevoir les instructions neces- des Praix, c'est tout de mesme que de saires pour leur salut.

Ce que je puis dire des heureux commencemens de cette petite Eglise, suivant les connoissances que j'en ay prises sur le lieu, en passant au felour de ma Mission des (hitaonaes, n'en ayant pas pà encore estre informé dons le detail par ceux qui la gouvernent, est qu'apres avoir veu et consideré depuis mon arrivee la conduite des Chrestiens Burous de Nostre-Dame de la Foy, je trouve que tout y va dans le mesme esprit. Les mesmes exercices de devotion s'y pratiquent matin et soir. J'y av remarque un respect et une affection admirable pour leurs Pasteurs, et entr'eux une charità et une umon qui surpasse de trois cent dix-huit ou vingt ames, tout ce qu'on pourroit s'en imaginer, dont plus de la moitie sont dans le nommément estant tous gens ramassez Ciel.

Nouvelle Suede, etc. et tous sortis de diverses Nations frequeises, ou comme

Estant convenus ensemble cet Esté dernter de prendre cette habitation, ils se resolurent de creer deux Chefs, l'vn Cette Residence est pour servir de pour la police et la guerre, l'autre pour apparayant been particularement l'afdernière importance : ils entendirent la Messe a cette intention, puis s'estant assemblez, ils choisirent tous, d'un dire : Je ne veux plus jamais m'enyvrer.

# SECONDE PARTIE.

Des Missions Iroquoises.

Les Missions des einq Nations Iroquoises, assex connués par les Relations precedentes, out augmenté le nombre des Fidelles depuis la dernière Relation,

#### CHAPITRE PREMIER.

# De la Mission des Martyrs à Annié.

De quatre-vingt quatre baptisez en la Mission des Martyrs à Annié, septante quatre sont morts peu de temps aprés le Baptesme, enfans pour la plupart au dessous de sept ans.

La Providence de Dieu a paru particulierement au Baptesme de deux femmes enceintes et de leur fruit : elles avoient esté prises en guerre et amenées dans le païs avec vingt-cinq autres captifs, heureusement pour leur salut. L'une n'estoit grosse que de deux mois. Les deux enfans ayant esté tirez du ventre de leurs meres, qui expiroient dans les feux et dans les horribles tourmens que ces barbares leur faisoient souffrir, se trouverent avoir encore assez de vie pour estre mis au nombre des prédestinez. Le Pere Jean Pierron, qui a le principal soin de cette Mission, eut le bonheur de les baptiser.

La mere du plus petit donna des marques bien sensibles de sa foy, outre qu'elle avoit beaucoup aidé à l'instruction et au Baptesme des autres captifs, qui avoient esté condamnez à mort. estant en un déplorable estat, la peau de la teste enlevée, la face couverte de sang, bruslée cruellement par tout le corps, et tellement défigurée, qu'elle l n'avoit plus d'apparence humaine; elle alla neantmoins chercher le Pere dans la foule de ces barbares, qui en faisoient leur joüet, se presenta à luy, fit le signe de la Croix, et luy dit plusieurs fois avec des marques sensibles de devotion, et d'une voix distincte : Mon Pere, ah mon Pere! je m'en vay au Ciel, je m'en vay au Ciel.

Une Chrestienne de la mesme Eglise, estant sollicitée au peché avec importunité, par un des plus notables du païs, fit en peu de mots, une réponse qui arresta cet insolent, et le mit dans la confusion: Sçachez, malheureux, luy dit-elle, que je suis Chrestienne, et qu'en cette qualité je suis une chose précieuse devant Dieu.

#### CHAPITRE II.

# De la Mission de Saint François Xavier à Onnejout.

En la Mission de S. François Xavier à Onnejout, il est mort un ancien Chrestien Huron avec des signes de prédestination bien sensibles; il se nommoit Joseph Undessonka. Sa premiere pensée, dans sa derniere maladie, fut de donner ordre aux affaires de son salut, par une confession generale de toute sa vie, qu'il fit dans des sentimens d'un cœur vrayement contrit, et avec toute l'exactitude possible. Pour soulager sa memoire, n'obmettre pas un de ses pechez, et suppléer à l'écriture, dont ils n'ont aucun usage, il avoit disposé sur son lit des grains de bled d'Inde, separez en autant de petits monceaux, qu'il croyoit avoir fait de pechez de differentes especes. Ainsi le Pere Jacques Bruyas son Pasteur, n'eut pas grande peine à le confesser, ny luy à satisfaire à l'integrité de ce Sacrement.

Il receut le saint Viatique avec beaucoup de pieté et de devotion ; il prioit le Pere à tout moment de l'advertir des approches de la mort: Afin, disoit-il, que je redouble ma ferveur, et que je fasse un dernier effort pour prier et appaiser la colere de Dieu, que j'ay tant offensé. La pensée de ses pechez et le mauvais usage qu'il reconnoissoit avoir fait de ses graces, luy donnoit une si forte apprehension de ses jugemens, qu'il disoit souvent, les larmes aux yeux : Est-il possible, mon Dieu, que vous me fassiez misericorde et que vous me receviez dans vostre Paradis aprés les desordres de ma vie? Ah que j'ay bien sujet de craindre l'Enfer! mais j'espere en vostre infinie bonté, et je suis prest de souffrir autant de temps qu'il vous plaira, les douleurs que je sens, et mesme de plus cuisantes si vous l'ordonnez ainsi, pour satisfaire à vostre Divine Justice. Une femme infidele de ses plus proches parentes, qui l'avoit receu dans sa cabane, l'avoit souvent pressé de permettre qu'on appellât les Jongleurs, qui passent pour

te rendre criminel devant ce Juge terrible ; combats vaillamment contre le prier Dieu pour toy, prie-le aussi pour nous. A l'heure mesme toute la compagnie recita une dixume du Chapelet : matin, apres avoir el ve les de ix mains au Gel, disant Jesus (dajalak garondans le Ciel Une mort si Christienne, n'est qu'une suite d'une pareille vie.

Le P. Fremm, Superiour pour lors de dernier souper; ce qui luy donna sujet

les Medecins du pais, et qu'on employat cette Residence, luy en porta la nouvelle, les secrets de leur Art pour essayer de le l'encourageant en mesme temps a souf-guerr ; il s'y est touscours oppose for- frir patienment cette operation. Ah! lement. Un jour devant sa mort, il me repartit ce bon Sauvage, d'un visage pria, dit le Pere, d'assembler nos Chre- l'unit, vous ne me connoissez pas encore, strens dans sa enbane pour leur dire le mon Pere, vous ne seavez pas combien dermer adieu et se recommander a leurs pay offense mon Dieu, ny combien de prieres. Nostre Moribond fit le Prédica- fois par mente l'Enfer par mes pechez ; leur en ce rencontre : il leur recom- comment craundros-je de me voir conmanda entr'autres la perseverance dans per un doigt, avant mente fant de fois in how, pour se voir tous un jour reunis. d'estre brusle pendant toute une eterdans le Ciel. Une bonne Chrestienne, inte? quand on me coaperant tous les nominee Felicite Connondadik, des plus dougts les uns apres les autres, quand considerables de cette Eglise pour sa on hacheroit mon corps en pieces, je piete et son courage dans la profession, n'endurerois pas la centieme partie des do Christianisme, prit la parole et l'ex-pennes que souffrent les dannez dans borta d'une manière qui toucha toute. L'Enfer, et ausquelles j'aurois des ja este l'assembler a souffrir patiemment et condamne d'y a long temps, si bleun'apour l'amour de nostre Seigneur le mal, voit eu pitie de moy. Que je suis aise, qu'il enduroit ; sur tout, elle le conjura mon Pere, que l'occasion se presente de s'exammer encore seriousement pour de pouvoir offrir à bien cette petite reconnoistre s'il n'avoit men ouble en i douleur en satisfaction de mes pechez ! sa confession: Mon frere, lay diffelle. En mesme temps il presenta sa main au tu ne peux pas ignorer ce que c'est que Chrurgien avec un courage intrepide. le Sacrement de l'entience et son inte, et souffrit ce petit martire volontaire portance, qu'il y fant ouvrir son cour avec une constance si heroigne, qu'il sans femilise et sans reserve au Prestre, n'en temoigna pas plus de sentiment. qui nous tient la place de Jesus-Christ, dit le Pere, que si on ne lity eust coupe Au reste, tu paroistras bien-tost devant, qu'un de ses cheveux, repetant souvent luy, men ne luy est cache, tu as encore ; ces paroles avec devotion - tiu on me le Pere appres de toy, declare joy tout mette en pieces, qu'on me brusle buit or qui pourroit charger la conscience et | vif en celle vie, pourven que mon Dieu me pardenne dans l'Eternite.

Dieu eprouve ces petites Eglises d'une demon de l'Enfer, jusqu'au dermer manière admirable, en leur ostant les sonpir Courage, mon frere, nous allons principales colomnes qui sembloient en estre le soustien. Environ un mois après la mort de Joseph, m'escrit le l'ere, nous fismes encore une perte bien senil ne mourut que le lendemain, jour de sible, en la mort d'une de nos meilsaint flarthelemy, sur les dix heures du leures Chrest ennes, propre seur de feu Ignace Tsacuenholiour, Lapitaine de la Colonie Buronne, mort saintement à bolgue. C'est à dire : Jesus, enbise moy O obse. Does a exerce et purific cette bonne femme pendant trus mos que dura sa maladio tres-lascheuse - sa pa-Le mesme Joseph, demestrant autre- tience dans la perte d'un red, et dans fois as Cap de la Macdelaine, estant des douleurs tres-cuisantes d'un flux de malade d'une enfleure a la main, si dan- sang qui l'a emportee, a ravy nestre gereuse, que le Chimirgien jugeoit le mal petite Eglese. Jamais- elle n'a cosse de ine trable, a moins qu'on ne luy coupat prier, mesme dans l'agonie, et Dien luy un dorgt, et peut-estre la main entière, la conserve la présence d'esprit pisqu'au

de dire plusieurs fois avec beaucoup de ressentiment et de reconnoissance, que c'estoit l'avantage qu'avoient les Chrestiens pardessus les intideles, de conserver l'usage de la raison jusqu'au dermer moment de leur vie. Elle estoit la plus assidue et la plus constante à la prière, et ne manquoit pas un seul jour à dire son chapelet, quelque occupation qu'elle eust.

Je ne puis obmettre ce que le mesme Pere adjouste en sa lettre, en ces termes : Peu de jours apres que Dien nous cut osté cette bonne Chrestienne, il nous en donna une autre qui sembloit devoir succeder à sa piete et à sa devotion. Je luy accorday le Baptesme aprés l'avoir éprouvée long-temps, jusqu'à ce qu'elle m'eust donné des marques suffisantes de sa sincerité et de sa perseverance. Je baptisay en mesme temps deux de ses enfans avec beaucoup de consolation; mais ma joye fut bien courte. Elle avoit disseré son entiere conversion l'espace de trois ans, dans la crainte, ordinaire à ces peuples, que le Baptesme ne luy donnast la mort. Neantmonis, s'estant enfin rendue à Pinspiration divine, passant courageusement pardessus cette apprehension, elle embrassa la Foy.

Trois jours après avoir receu cette grace, elle tomba malade, et après une langueur de cinq sepmaines dans la pratique continuelle de patience et de resignation à la volonté de Dieu, elle mourut tres-contente, et comme je le croy, dans son innocence baptismale.

CHAPITRE III.

De la Mission de S. Jean Baptiste, à Onnontagué.

Les Lettres venués de la Mission de S. Jean Baptiste, à Onnontagué, nous comme estant contraire aux Loix de considerable, et le chef de toutes les Nations froquoises, qui fut baptisé l'an

passé icy à Quebec par Monseigneur l'Evesque, et eut pour Parrain Monsieur de Courcelles nostre Gouverneur, continue courageusement dans l'exercice du Christianisme.

D'abord qu'il fut de retour en son pals, il en fit une haute profession; il declara publiquement dans un festin solemnel, où estoient les Principaux de sa Nation, qu'il estoit Chrestien. Vous scavez, leur dit-il, mes freres, comme j'ay tousiours porté les interests du Poblic : on ne m'a jamais veu épargner ay ma voix, dans les occasions où j'ay det parler, ny ma vie dans les negociations d'importance, ou dans les dangers ausquels je me suis cent fois expose pour le soustien et la conservation de ma patrie. Y a-t-il une seule pauvre Famille dans le Bourg, ou mesme une seule veuve, qui me puisse reprocher de n'avoir pas employé mon autorité pour luy procurer les assistances necessaires, on pour la culture de ses champs, ou pour se remettre et se restablir, avant tout perdu par le feu ? Au reste, si j'ay agy jusques à present dans ces emplois par inclination naturelle et par honneur, je m'y porteray doresnavant par un motif plus relevé pour obeir au souverant Maistre de nostre vie, qui m'oblige par un commandement exprés à lous ces devoirs. Je ne puis pas nier que je n'aye esté vicieux; ma conduite n'a esté que trop connue dans la liberté que l'ay prise dans le mauvais usage du mariage: j'en ay rougy devant Dieu, et en ay eacore presentement de la confusion devant vous, qui me serez témoins de la protestation que j'ay faite et que je renouvelle encore presentement, de changer de vie et vous donner aussi box exemple à l'advenir, que je vous sy mal edifiez autrefois par mon libertinage. N'attendez plus de moy que je m'employe pour appuyer et favorises vos songes, ou pour maintenir et autoriser les constumes superstitieuses de nos ancestres. Tout cela m'est defienda comme estant contraire aux Loix de Dieu. C'est un abus de croire que ces choses soient le soustien du pais et de

Anfer nous trompe, et vous en serez mocquez, vous dites que cela ne vaut tous-mesmes persuadez quand il nora tien, vous blasmez et lemoignez du mé-

a moy, et vous éclairer.

Ce discours ecoute de toute l'assemée avec attention, ce changement si ptable en une personne d'un si grand perite parmi ces peuples, eut un tel Let sur leurs esprits, dit le P. Pierre illet dans sa Lettre du troisiesme villet, que nos brebis égarecs retourarent au bercail, et plusieurs, qui n'épustoient pas auparavant la voix du Insteur, s'approcherent et demanderent stamment d'y estre admises.

Nostre Neophyte s'est déclaré depuis B'en particulier, parlant toùjours avangeusement, avec zele, du Christiaisme, des saints Mysteres de nostre by, et de sa resolution d'y perseverer

postamment jusqu'à la mort.

Estant alle en traitte en la nouvelle follande, ou il est fort connu, le Gouerneur du lieu, ayant temoigné dans oc assemblee, ou estoient des plus nolibles des frequeis, l'inclination qu'il nes aupres de leurs trallissades, il s'a-l ressa particulierement a luy, comme à moyens qu'il jugeroit les plus estices pour venir à bout de ce dessein. Parakontie luy parla franchement : C'est : ion a vous, luy dit-il, a entreprendre reconciliations telles que celles la ; ous n'y entendez rien : cette glore appartient qu'à Unitontio (c'est a dire Monsieur nostre Gouverneur). Quand tient conseil avec nous à truchec, il ous recommande sur toutes choses vant que de parler d'affaires, d'boorer Dieu, de le servir, et garder ses ommandemens : il veut que nous reections et écoutions ceux qui nous strusent et nous apprennent ce qui il de nostre salul : vous autres, vous l tes tout le contraire ; vous nous de-

🚺 ne servent qu'à avancer nostre mort ; i demandez pourquoy je porte ce Crucifix voy clairement que le demon de et ce Chapelet a mon col 9 vous sous en no a Dieu vous foire la mesme grace pris pour la vinye et salutaire doctrine que nous enseignent les habillez de noir : quelle benediction, apres cela, pouvez vous attendre de freu, dans vos traittez de paix, puisque vous blasphemez contre ses plus Adorables Mysteres et l'offensez incessamment?

> Mais ceux qui connoissent le genie de nos Sauvages, admireront encore davantage sa generosile en une rencontre, on tout autre que luy se seroit trouvé bien embarrassé.

Ils ont une certaine ceremonie des plus toutes rencontres, tant en public considerables parmy leurs coustumes superstitiouses, qu'ils pratiquent, du moins une fois l'année, vers le mois de Feurier, fort solemnellement, en faveur de leurs songes, par lesquels ils prétendent connoistre toutes les volontez d'vn cartain Taronhisonagon, sur leur bonne ou mauvaise fortune : Ce geme, disent-ils, est le plus puissant de tous les genies, et le Mandre de nostre vie. Cette ceremonie se fait, ou pour la guewort de les voir tous en paix avec la rison de quelque personne rieles et de tion des Loups, qui les vont tuer jus- ; consideration, ou avant leur chasse pour en obtenir un heureux succez, ou estant sur le point de prendre de grands desa homme d'esprit et rompu dans les seins pour la guerre. Elle durera quelfaires, pour scavoir ses peusées sur quefois les qualre et cinq jours, pendant lesquels tout est en desordre, et on ne fait point à manger qu'a la dérobes ; chacun a la liberte de courir par les cabanes, habille d'une façon grotesque, hommes et femmes proposant par signes ou en chantant, en termes enigmatiques et obscurs, ce qu'ils ont desire en songe, que chacun tasche de decouvrir, offrant la chose devinee, pour precieuse qu'elle puisse estre, faisant gioire de paroistre liberal en cette occasion. Le chef du Bourg est le premier mobile en toute cette affaire, c'est à luy à en determiner le temps et les circonstances; et ce fut une nouvelle occasion que prit Garakontie de faire connoistre a lous ses gens qu'il estoit vrayement Chrestien urnez du service de Dieu ; vous me dans le cour, et non pes seulement

comme quelques autres, dans l'appa-

Un jour donc, aprés avoir vuidé dans le Conseil quelques affaires, un des anciens proposa celle de l'Onnonhoüaroia, c'est le nom qu'ils donnent à cette ceremonie superstitieuse.

Pour lors Garakontié prenant la parole: Mes freres, leur dit-il, vous sçavez que je me suis assez déclaré sur toutes ces matieres, vous ne pouvez en ignorer mes sentimens, c'est assez de vous dire, ce que je vous ay fait connoistre en toutes occasions, que je suis Chrestien. Là dessus il se leve et sort de la cabane, laissant toute l'assemblée, la teste baissée, dans le silence et l'étonnement, ce qui obligea un chacun de se retirer chez soy sans rien conclure.

Ce procedé inouy jusques alors, surprit tout le Bourg, et irrita mesme quelques esprits mal disposez; mais cette fermeté et fidelité de nostre Neophyte consola et réjoüit tous les Chrestiens, et | augmenta de beaucoup le credit de nos Missionnaires, et l'estime de la doctrine qu'ils preschent. On nous a mandé depuis que sa femme s'est convertie et fait Chrestienne, et qu'à l'imitation de ce Capitaine, plusieurs font paroistre bien de la constance dans leur foy. Une femme Chrestienne, s'estant enyvrée par malheur, et ayant esté pour ce sujet interdite de l'Eglise un temps assez notable, à cause du scandale qu'elle avoit donné, receut cette punition avec beaucoup d'humilité et de sousmission; et luy ayant esté déclaré, aprés une bonne épreuve de sa constance et de fortes instances de sa part, qu'elle ne rentreroit point dans l'Eglise qu'à certaines conditions assez rudes, nommément pour des Sauvages, elle se soumit à tout sans reserve, avec beaucoup de courage, s'estimant heureuse de rentrer, à quelque prix que ce fust, en possession de tous les droits des enfans de Dieu.

Quoy que ces Eglises naissantes ne soient pas encore si nombreuses, neantmoins les Fidelles qui en sont les membres ne laissent pas d'avoir quelque chose de la generosité des Chrestiens de la grace, ce que ces petits innocens ont la primitive Eglise: vous en trouverez

qui demeurent fermes et inébranlables comme des rochers contre les insultes de leurs parens infidelles, aimant mieux estre dans l'opprobre et le mépris, et demeurer mesme dans l'extreme pauvreté, que de trahir leur Foy, ou de consentir à quoy que ce soit d'indigne d'une ame Chrestienne; plusieurs ont la conscience si tendre, qu'ils ne peuvent pas souffrir le moindre peché sans en rechercher au plus tost le remede dans la confession.

#### CHAPITRE IV.

## De la Mission de Saint Joseph, à Goiogouen.

La derniere Lettre que nous avons receuë du P. Estienne de Carheil nous donne une connoissance suffisante de l'Estat present de cette Mission. Il nous en escrit en ces termes.

Les nouveaux progrez du Christianisme dans l'avancement de la Foy, et du salut des ames, estant toute la consolation que vostre Reverence attend chaque année de nos Missions, je ne sçaurois luy causer plus de joye que de luy apprendre l'accroissement de cette Eglise, par le nombre des ames qu'elle a ou regenerées dans les caux du Baptesme, ou rendues bien-heureuses dans le Ciel par une sainte mort.

Si le salut d'une ame est un sujet plus digne de consolation que toutes les plus illustres conquestes de la terre, j'espere que soixante et deux, à qui j'ay donné la vie de la grace, et trente-cinq qui sont allez vivre dans la gloire, seront bien capables de la consoler. La plus grande partie de ceux qui sont morts apres le Baptesme estoient des enfans, dont l'àge ne permet pas de douter de leur bonheur; les autres estoient adultes, dont la disposition me fait croire qu'ils ont merité par leur cooperation à la grace, ce que ces petits innocens ont receu par le seul effet du Sacrement.

**par**ticulier, celle qui m'a paru la mienx ! disposée, est une jeune femme âgée d'environ vingt-cinq ans. Elle estoit d'un naturel admirable, d'une douceur qui n'avoit rien de Sauvage, et qui sentoit plus l'éducation de France que celle d'yn païs Barbare. Avant que d'estre baptisce, elle venoit assez souvent à la i je luy rendois, le desir que je faisois priere, y amenant avec soy une petite **fille** qu'elle avoit, àgée de quatre à cinq ans. Ce soin la disposoit à recevoir plus **fac**ilement la grace du Baptesme, par l'impression des veritez Chrestiennes qui entroient peu à peu dans son esprit. Elle tomba malade, et je la trouvay dans **c**et etat, lors que je visitois tout le Bourg; elle me pria d'avoir pitié d'elle et de luy donner quelque medecine qui la put guerir. Je luy en donnay, en l'instruisant de tous nos Mysteres, principalement de la necessité du Baptesme. Elle fit paroistre qu'elle prenoit plaisir à m'ecouter, pendant que je ne luv parlois que de la substance et des effets de ce Sacrement; elle ne tronvoit pas de difficulte à se laisser verser un peu d'eau sur la teste, pour estre bien-heureuse dans le Ciel éternellement : et si je ne luy cusse rien demandé davantage, elle estoit toute disposée à recevoir le Baptesme. Mais comme j'ajoûtay que la simple application de l'eau n'estoit pas suffisante pour nous mériter ce bonheur éternel, et nous exempter des peines qui ne devoient jamais avoir de fin, qu'il **falloit** de plus reconnoistre les pechez qu'on avoit commis, en concevoir de la douleur, et prendre une ferme resolu- ! tion de ne les plus commettre, ce fut bien contraire à son premier emporte**alors** que son cœur, qui avoit auparavant | ment, et l'affliction que j'avois ressenty **de** l'esperance, sentit du combat et de lan refus qu'elle fasoit de la douleur, **la re**sistance ; elle en tira un profond fut recompensee par une joye beaucoup souper, et après m'avoir jetté une vive plus grande. Elle attacha et son cour œillade, elle se détourna et se cacha le jet sa lanzue à ce-mot de douleur, elle visage, pour m'obliger à ne luy en dire le prononça, elle le repeta d'elle-mesme pas plus qu'elle ne vouloit.

Sans m'arrester à chacun d'eux en! malade voulust souffrir que je m'approchasse d'elle pour l'instruire. Cependant son mal s'augmentoit, et me causoit un empressement necessaire à son salut. et qui eut enfin son effet. Comme tons ces rebuts ne procedoient que de l'opposition de sa volonté aux lumieres de son entendement, les visites frequentes que paroistre pour son salut éternel, avec la necessité d'une mort prochaine, amollirent enfin son cœur, et changerent toutes ses aversions en amour.

Un matin, l'estant allé voir pour luy offrir encore quelque remede, avec des témoignages ordinaires de compassion. qu'elle recent avec quelque petit soulagement, qui ne laissa pas de luy donner tant de confiance le peu de temps qui luy resta à vivre, qu'elle-ne-s'adressoit quasi plus qu'à moy pour recevoir tous les soulagemens que son mal luy faisoit souhaitter, cette confiance me donna le moyen de luy parler encore du Baptesme : je ne tronvav plus de resistance; et si son cœur avoit en de la peine à concevoir de la douleur et de la haine pour des objets ausquels il s'estoit attache par inclination et par habitude. Dieu ne l'avoit permis que pour la disposer à le faire avec plus d'efficace, de sincerité, et d'asseurance de son salut. En effet quand je vins å lov parler la seconde fois, à luy dire qu'il falloit detester ses pechez, que je luy marquois. et à luy demander si elle ne les detestoit pas, comme Dieu le vouloit, afin qu'ils fussent effacez par le Baptesme, je la vis pour lors s'emporter d'une manière plusieurs fois, avec une tendresse inex-Dans ce mesme moment, une femme i pliquable qui me penetra jusqu'au fond **de s**a cabane estant venue pour s'oppo- : de l'ame, let tout ce que j'en puis dire, ser à l'instruction que je ne laissois pas-c'est qu'il faudroit l'avoir entendue pour de continuer, je fus contraint de me la concevoir. Après cela, je ne doutay plus qu'elle ne fast du nombre des pré-Trois jours se passerent sans que ma destinez. Je la baptisay après une assez longue priere que je luy fis faire, y ren- | de saint Michel, fort consideré pour son fermant tous les actes qui luy pouvoient servir de disposition. Lors qu'elle vit que je m'approchois d'elle pour la baptiser, elle presenta la teste pour recevoir l'eau, et composa tout son visage si modestement, que l'operation de la grace m'y parut visible. Je ne tarday aprés son Baptesme, qu'autant de temps qu'il en failut, pour luy donner des asseurances du bonheur éternel et luy faire repeter quelques prieres; en suite de quoy, m'estant retiré, elle rendit son ame quelque temps aprés, à celuy qui | venoit de la purifier.

#### CHAPITRE V.

Des Missions de la Conception, de saint Michel et de saint Jacques, à Tsonnontoüan.

Quoy que la Nation des Sonnontoüan soit la plus grossiere, la plus barbare, et qui a le moins de commerce avec les François, et en apparence la plus éloignée des dispositions requises pour embrasser la Foy; neantmoins, nos Peres qui ont travaillé en ces Missions depuis deux ans, y ont trouvé des ames choisies ; et le Pere Julien Garmer, qui en a maintenant luy seul tout le soin, nous demande du secours, dans l'esperance qu'il a que ces Peuples, qui sont plus nombreux que tous les autres Iroquois, s'adouciront enfin, et donneront un bel employ au zele des Missionnaires, qu'il luy arriveroit de funeste, cette menace plaira à Dieu y envoyer. Le peu qu'il ne l'estonna point; il luy répondit haunous en mande, est bien capable de tement qu'estant Chrestien, il ne le toucher et d'y attirer des cœurs remplis du saint Esprit. Il s'y fait des miracles à ceux qui l'importunerent pour le de grace, qui nous font voir que la main de Dieu n'est point racourcie : plus de cent dix baptisez cette année en sont des preuves évidentes, aussi bien que la ferveur et le courage de quelques ames d'élite.

éminente vertu et pour l'autorité qu'il s'est acquise sur ceux de sa Nation, ayant perdu un amy intime, bon Chrestien et tres-vertueux, mort en peu de temps, et presque subitement, à son insceu, sentit en cette occasion une si vive impression de l'importance de bien mourir, et de la necessite d'estre disposé à tout moment à franchir ce passage, duquel dépend l'éternité bien-heureuse ou mot-heureuse, qu'il n'en pouvoit détourner sa pensée. L'effet qu'eut en by cette grace fut tel, qu'il prit dés lors la resolution qu'il a depuis gardée inviolablement, de se priver de tous les festins où il voyoit quelque apparence de siperstition ou de peché; et le temps apapprochant où les Sauvages intideles courent par le bourg pour procurer l'accomplissement de leurs songes, il fit proclamer par un cry public, dans les bourgs de saint Michel et de saint lacques, que personne n'eust à s'adresser à luy, ny à pas un des siens pour sabsfaire à son songe, qu'il n'estoit plus de cette ceremonie, y ayant renoncé dés son Baptesme; et que comme il ne reconnoissoit dans le songe aucune divinité. aussi ne vouloit-il rendre aucun culte ny aucun hommage à ses songes, ot aux songes d'autruy.

Un des anciens du Bourg, pour lesquels ces Peuples ont tousiours hearcoup de respect et de complaisance, s'estant adressé à luy dans le cours de cette ceremonie publique, et l'ayant menacé, s'il ne luy accordoit ce qu'il avoit songé, qu'il luy imputeroit selon la créance de ces l'euples, tout ce qui craignoit point, il fit la mesme réponse

mesme sujet.

Cette constance Chrestienne luy acquit tant de credit et de respect, que lors qu'il survient dans quelque assemblee, mesme d'infidelles, qui ne s'entretien-nent souvent que de choses deshon-Un ancien Chrestien, nommé François | nestes, ou au desavantage de la Foy et Tehoronhiongo, des premiers de l'Eglise | du Christianisme, on change incontinent

ur estre instruits de nos saints Myeres, qu'il possede parfaitement, et

our apprendre les prieres,

pavent de l'affliction pour les disposer écouter sa sainte parole : I bumiliaon et la misere les rend plus docites. mesme Pere nous mande que jamais n'a eu d'audience plus favorable qu'ares l'incendie du Bourg de saint Michel, pii arriva le Printemps dernier, ou myres gens n'en parurent point troupere qu'ils reconnoissoient que lieu les missoit justement pour leur infidelité, & la resistance qu'ils avoient apportie ques alors au progrez de l'Evangile : le procent instamment de ne les int abandonner; ils luy promirent, Host qu'ils auroient rebasty leurs canes et leur palissade, pour estre en celque asseurance contre leurs enne-. de dresser une Chapelle, beaucoup as belle que celle qu'ils avoient aupawant, et de s'y rendre plus assidus à priere que par le passe. Le l'ere tionste qu'ils en firent la protestation u termes si forts, et avec tant de mar-

Nous reconnoissons encore plus senblement dans leurs maladies mortelles, ودرازا مار

cques, fort aage, et de consideration, lant tombe malade, le Pere l'alla vi-

discours; plusieurs s'adressent à luy (brusquement; ce qui obligea le Perc de se retirer, aprés quelques instances civiles, pour ne point le rebuter d'abord. La Providence Divine se sert le plus innuvaise humeur, pendant lesquels il ne peut faire autre chose que de s'employer aupres de Dieu pour ce miserable, qui selon les apparences humanies, « toit pour mourir sans Baptesme et dans l'infidelite, la porte de sa cabane luy estant fermee, et ne pouvant plus avoir d'accez auprès de luy, Lependant le Pere otes les cabanes avec la Chapelle, fu- estort bien averty qu'il baissoit à veuè Intreduites en cendre sans qu'on pôt d'œil, et ce luy fut une peine d'esprit no sauver, ny membles, ny bleds, ny incroyable : il n'y a que ceux qui l'unt ose aucune necessaire à la vie. Ces experimentée qui la puissent concesoir, de voir une ame infortunée, qu'on est venu chercher au travers de tant de Mers, tout proche de l'Enfer, sans la pouvoir secourir ny l'aider a sortir de ce danger ; mais la bonte de Dieu, qui se montre autant favorable a vii pauvre Sauvage qu'au plus grand Monarque de la terre, luy tendit la main d'une maniere mesperce. Comme ces Peuples se condusent par leurs songes, il permit que dans un assoupissement il vid le Pere qui lav presentat une medecine fort avantagense pour sa sante. Ce fut assez pour l'obliger à l'envoyer chercher incessamment, et le conjurer de sa part de le veur visiter au plus tost. On le trouva à S. Michel, ou en attendant le ses de sincerile, qu'il en est demeuré moment de la grace, il estoit alle visiter arsuade qu'ils tiendront parole. Fiat, son Eglise : il quitte tout a cette nonvelle pour courar au plus presse, le mainde parut fort joyeux à son arrivée, le fit seoir aupres de son lit, et lay dit : sellets de la grace et les fruits que Ourasera, c'est le nom du l'ête en Saupodusent les instructions journalières, vage, donne-moy, je le prie, au plustost tos les esprits qui paroissent mesme, une medecine ; je l'ay veue en songe plus rebelles et les plus opposez a la dans tes mains, et elle me guerira. Ah by; J'en capporteray entr'autres deux mon frere, tre-volontiers, luy dit le itrois exemples, qui me paroissent Pere, je te vay donner une medecine, froir des circonstances plus remar- mais bien autre et bien meilleure que celle que tu as veué en sanze : tu n'en Un Sonnontotian, du Bourg de saint las plus de besoin pour ton corps, qui n'est plus en estat d'en protter, une medecine de cette nature ne serviroit der et loy effrit de sa part fonte sorte qu'a avancer le dermer jour de la vie. Assistance, tant pour le soulager dans. Le tirand Maistre de nostre vie, et qui maladre, que pour le salut de son l'aime, me commande de l'en donner e : il refusa l'un et l'autre assez une toute celeste, qui rendra la sante mort éternelle, luy procurera au lieu de | cette vie miserable que nous avons commune avec les animaux, une vie bienheureuse et éternelle dans le Ciel, par le moyen du Baptesme. Tandis que le Pere parloit, le S. Esprit operoit dans le cœur de ce Sauvage; et à ce mot de Baptesme, duquel il l'avoit entretenu plusieurs fois sans effet, s'éveillant comme d'un profond sommeil, il le pria instamment de luy remettre en memoire les instructions qu'il luy avoit dé-ja données autrefois, pour le disposer à recevoir ce Sacrement : le Pere le fit l sur l'heure mesme, et le malade l'écouta avec beaucoup de joye et de consolation. Ayant neantmoins jugé à propos de remettre son Baptesme au lendemain, dés le point du jour il visita son malade, et le trouva dans une sainte impatience de se voir au nombre des enfans de Dieu, ayant passé toute la nuit dans des actes de Foy et de Contrition, et à réciter les prieres qu'on luy avoit enseignées le jour precedent, et qu'il n'avoit point oubliées, selon que le Pere reconnut, le malade les ayant encore repetées tout seul en sa presence. Il receut donc le saint Baptesme avec beaucoup de devotion, et avant passé toute la journée et la nuit à benir Dieu. et à luy demander le Paradis, il mourut le jour suivant, laissant cette impression à son Pasteur, qu'il estoit infailliblement du nombre des predestinez.

Je finiray ce Chapitre par l'Extraict d'une lettre que j'ay receué du mesme Missionnaire, en ces termes : L'yvrognerie, causée par les boissons que les infideles apportent des Hollandois, de plus de quatre-vingts lieuës par terre, a esté plus universelle que jamais, s'estant estendue jusques aux femmes; et ces desordres durent les douze et quinze jours aprés l'arrivée de chaque bande de traitteurs. Pendant tout ce temps, on ne fait ny à manger ny feu dans les cabanes, elles sont abandonnées jour et nuit : tout le reste du monde s'enfuit et se cache dans les champs et dans les bois. Parmy tous ces debordemens, la

et la vie à ton ame, la délivrera de la jéclat : ils se sont tous maintenus dans leur devoir, et ont montré autant d'aversion de ces débauches, qu'elles sont éloignées de leur profession. Les yvrognes mesmes ont eu ce respect de ne point venir à la Chapelle; nous y avons fait nos assemblées à l'ordinaire les Dimanches, nos Chrestiens s'y sont ramassez de leurs refuges, avec grand soin, y ont entendu la Messe avec autant de repos et de devotion qu'en aucun autre temps de l'année. J'av eu plus de peine pour les malades, ne scachant où les trouver. Je n'ay pas laissé d'en baptiser quelques-uns, entr'autres un adulte, qui aprés un an d'exercice, m'a donné bien de la consolation. Il estoit Catechumene, et assez assidu aux prieres ordinaires. Un jour le trouvant bien mal, je jugeav à propos, de son consentement, de le disposer au Baptesme: je l'instruisis pour cét effet des principaux Mysteres de nostre Foy, et luy sis saire les actes necessaires pour le preparer à ce Sacrement, que je differay neantmoins, pour de bonnes raisons. Pour lors l'ayant trouvé en delire et en danger de mort, je ne doutay point de le baptiser. Quelque temps aprés, estant revenu à soy, il me fit appeller, et me dit tout en colere, que je l'avois trompé, qu'il s'estoit veu en songe dans le Ciel, où les François l'avoient recen avec les huées qu'ils ont coûtume de faire à l'arrivée de leurs captifs de guerre; que lors qu'il s'estoit échappé d'eux, ils avoient dé-ja des tisons de feu en mains pour le brûler. Au reste, que l'eau que ie luv avois versée sur la teste estoit un sort et un malefice qui le feroit mourir, et le détermineroit à estre brûlé éternellement en l'autre monde. J'eus recours à Dieu bien particulierement en une rencontre si inopinée, et enfin il me sit la grace, aprés plus de trois heures de combat, avec douceur neantmoins et amitié de le convaincre et de le détromper. Il quitta toutes ces imaginations causées par le demon, qui le vouloit perdre; il reprit d'une facon admirable ses premieres pensées et les sentimens d'une ame veritablement convertu de nos Chrestiens a paru avec vertie : il ne souhaitoit que de mourir

estre bien-heureux dans le Ciel ; il luy temps, dans la campagne et dans les en faisoit de lay-mesme la demande, a bois, outre le Demon de l'yvrognerie la fin de ses prieres ordinaires, en ces qui les possede depuis quelques années, termes: Toy qui es au Ciel, ave pitie de sont sans doute de grands empeschemov, tire-mov an plustost d'icy bas, que mens pour y établar solidement la Relije sois bien-heureux aupres de toy, :

console, le voyant azir dans l'affaire de junte de nos Missionnaires, s'a montent dinaire pour vir Sanvage, et qui temoi- d'esperer que bieu augmentera tongua s gnot une grande loy. Pour le gagner à des benedict ous qu'il luy à plu propies eparane, my jour my muit pour l'assister, leur Lamane, qu'ils avent treuvé accès et hiv faire croire que je voulois effica-, dans leurs espets, qu'ils so enta inczet cement sa guerison. Un jour, sentant en estune paras cay, qu'ils avent liellet, et qu'il alloit tousiours de pis en let en particulier la parole de Dau, et pts, me voyant neantmons dans un em- qui d'n'y art point de tamille en tous ces pressement extraordinaire pour le soitque la m'aimes, mais je le prie de neplus songer a mon corps, ne Capplique plus qua saaver mon ame : c'en est fart, je suis mort, je n'en puis donter, et ce qui est important c'est de bienmonar. Je l'instraisis donc plemement. et le haptisay: des lors, bien content et ne pensant plus qu'au Paradis, il commenera chanter sa chaison, qu'ils appelleut de mort, mas ben en autres termes, qu'il ne faisoit antresteis dans les dangers, estant infidelle. C'est lists, disontal, qui est le muistre de ma vie, il memera au Cele plus jonais de peche, plus de sonze, le grand Maistre quasistan to He defend. Connections definers sentimens, qual consulva passo gaala mort.

In greate, qui les rendent peu sedens d'inaudent du renfort avec tout siles

🖚 plustost pour ne plus offenser Dieu et "taires, et les tiennent, la pluspart du gion. Neantmonis le zele, la canfiance, Un autre malade m'a encore plus l'application, la patience et la longanison salut d'une mamere bien extraor- tous ces obstacles, et nois donnent sajet Dieu, outre les instructions frequentes a present donn à a leurs travaux. C'est que je biv domnois, je ne m'estois point, dera un grand avantaze, qu'ils, seachent bien que tous mes tem des estoient sans (bett) entière de l'eur prochée en pablie pars qui ne soit suffisamm at instrute lazer: Montrere, me dit-il, je vov bien (des principalix mystères de ne-tre l'ov. Physicals out la Loy, que y que par attache a lears manyaises habetudes ils ne soral pas encore Chrestiens de profession; vis le font paroistre dans l'uns ma-Jadas, Jors opio souvent d'aux-mesmes ils mandent nos Peres pour ne point mour resous Raptesia y Les prieres se Joat reglement en chaque bourg som et matin, dans la Chapelle, on les Catechumones out entropy et les threstons y The givent any pourside Dimanche les Sacremens; on v fact le Citechista c, o die Les instructions qu'ori leur donne cha prepeti dans les cabanes. Quantité de petits entans, souvolent au Ciel agres la grace. da Rostesme, estart un des premers soms de nos Missomeries afavo a l'und and rigger passion, the fine decisates on Sa-Apres fout, if faut avoier que ces crement, Cest ansiquemate illeafer, provides out de la indes oppositions à la ces petit selectes out l'un progres pal koy, et que la conversión d'yn Saivago, n'y en a rient qui n'a tides aon sichorest yn coap da tael. La liberte, ga'ds sos, gan un tent'a tayourst le charas cherissent plus que leur vie plora red, des Christins des premitis sieles, et **q**or lear est naturel, a assista magne l'inservent, par lears hous exemeles, d'err constance dans lenes resolutions; i impopues artomotifo a class conversion des pur de d'instaquelle ds ont este clevez ; (autros). In un mot nos Cavir es Livanl'attache qu'ils out extreme à leurs reliques sont si clounez de l'al e de sources et a leurs continues superstractions qu'il n'y a ren a fore year la treases; lears devertiss mens, at Lon. Lov approache cosperpl s, qu'as nois ere apation ordinaire dans la chasse et crient nels coms de fons e et nell nells

instances imaginables, et entr'autres ceux qui travaillent dans les terres les plus remplies de ronces et d'épines, et à la culture des peuples les plus barbares et les plus rebelles à l'Evangile.

#### TROISIESME PARTIE.

Des Missions aux Outaoüacs.

Esclaircissement sur l'idée qu'on doit avoir de toutes les Missions comprises sous le nom des Outaoüacs.

Il est bon de donner une connoissance generale de tous ces païs des Outaoüacs, non seulement pour distinguer les lieux où la Foy est publiée par l'établissement des Missions, mais aussi parce que le Roy en ayant pris tout fraischement possession, par une ceremonie digne du fils aisné de l'Eglise, et d'un Roy tres-Chrestien, il a mis tous ces peuples sous la protection de la Croix, avant que de les prendre sous la sienne, et n'a pas voulu y arborer ses armes, qu'aprés y avoir planté celles de Jesus-Christ, ainsi qu'il sera declaré par le narré qui sera fait de cette prise de possession.

Par un coup d'œil, qu'on peut jetter sur la Topographie des lacs et des terres sur lesquelles sont établis la pluspart des peuples de ces quartiers, on aura plus de lumiere sur toutes ces Missions, que par de longs discours qu'on en pourroit faire.

On peut d'abord jetter les yeux sur la Mission de Sainte Marie du Sault, à trois lieuës au dessous de l'emboucheure du Lac Superieur; on la verra placée sur le bord de la riviere, dans laquelle ce l grand Lac se décharge, par l'endroit qu'on nomme le Sault; lieu bien avantageux pour y faire les fonctions Apostoliques, puis qu'il est le grand abord de la pluspart des Sauvages de ces quartiers, et le passage presque ordinaire de tous ceux qui descendent aux habi-

endroit que s'est faite la prise de possession de toutes ces terres au nom de sa Majesté, en presence et avec le consentement de quatorze Nations, qui s'y sont renduës pour cét effet.

Vers l'autre extremité du mesme Lac, se découvre la Mission du Saint Esprit, qui se fait en partie au lieu qui s'appelle la pointe de Chagaouamigong, et en partie aux Isles voisines, où les Outaouacs avec les Hurons de Tionnontaté se retirent selon les saisons propres, ou pour la pesche, ou pour le bled d'Inde.

Il sera aisé de reconnoistre les rivieres et les chemins qui conduisent à diverses Nations, ou sedentaires, ou errantes, situées aux environs de ce mesme Lac. et qui ont quelque dependance de cette Mission du Saint Esprit, par le commerce qui les attire chez nos Sauvages.

Car c'est vers le Midy que coule la grande riviere, qu'ils appellent Missisipi, laquelle ne peut avoir sa décharge que vers la mer de la Floride, à plus de quatre cens lieues d'icy, et dont il sera parlé plus amplement cy-aprés; au delà de cette grande riviere sont placez les huit Bourgades des Ilinois, à cent lieues de la pointe du Saint Esprit, et à quarante ou cinquante lieues du mesme endroit, tirant au Couchant, on découvre la Nation des Nadoüessi, fort nombreuse et belliqueuse, qui passent pour les Iroquois de ces contrées, ayant guerre eux seuls presque contre tous les autres peuples d'icy; plus loin se rencontre une autre Nation de langue inconnue, apres laquelle est, dit-on, la mer du Couchant. Poussant encore vers l'Ouest-Norouest, l'on void les peuples, appellés Assinipoùalac, qui font une grande villace, ou selon d'autres, trente petits villages ramassez assez prés de la mer du Nord, à quinze journées de la mesme Mission du Saint Esprit.

Enfin les Kilistinons sont épandus par toutes les Terres du Nord de ce Lac Superieur, sans avoir ny bled, ny champs, ny aucune demeure arrestée, mais errans incessamment parmy ces grandes Forests pour y vivre de chasse, aussi bien que quelques autres Nations de ces tations Françoises. Aussi est-ce en cét quartiers-là, qu'on appelle pour ce sujet les gens des Terres, ou de la Mer du ques fondemens de la Mission de soint

Un pourra aussi, comme en chemin taisant, remarquer tous les endroits de ce Lac, ou l'on dit que se retrouve du Mitchiganons, à qui les llinois ont laissé cuivre : car quoy que jusqu'a present on n'en ait pas de connoissance bien asscorre, faute de recherche assez exacte. neantmoins les plaques et les masses de ennemis, ils se vinrent refugier sur les ce metail que nous avons veues, pesant rivages de ce Lac, d'on les troqueis les chacune cent et deux cens livres et bien plus, ce gros rocher de curvre de sept retirez a sept journées au dela de la huit cens livres que tous les passans grande rivière. Un verra dans la suite, voyent vers le fond du Lac, et en outre comme une partie de cette nation a quantite de morceoux qu'on trouve au bord de l'eau en divers endroits, semblent ne nous permettre, pas de douter ; qu'il n'y oit quelque part des meres mines, qu'on n'a pas encore decou-Verles.

Apres avoir percouru des yeux tout autrefois le vray pais de quelques Nadepuis que les Armes du Itoy les ont assex petite rivière, à laquelle on a retournes en leur pais ; et en mesme cens livres, que nous y avons veue. temps nous avons place cette Mission, a / entans, que des adultes,

Loc, sont les terres autrefois habitees estant chassez de leur pais, qui sont les par diverses Nations des Hurons et des Outronacs, qui s'estoient placez a quel- nac, se sont refugiez dans le fond de que distance les uns des autres, jusqu'à cette bave, au dela de laquelle on peut l'Isle fameuse de Missilimakinae, aux appercevoir dans les Terres la Nation environs de laquelle, comme du heu le du Feu, ou des Mathkoutench, avec une plus celebre de tous ces quartiers pour de celles des llinois dite Lesoumann, l'abondance du poisson, divers Peuples, et les trutagann, desquels il sera parlé ont en antrefois leur demeure, lesquels, plus particulierement, aussi bien que de s'ils vovent la paix bien afferine, pre- fontes les autres qui ont este marquees, tendent been y retourner. Et c'est pour, la l'oy avant este publice presque a tous, cela que nous y avons deja jette quel- dont les uns l'ont embrassee et font

Ignace, pendant l'Hyuer dernier, que nous y avons passé.

De la on entre dans le Lac appellé leur nom : depuis que ces Peuples qui ont autrefois habite proche de la mer de POnest, en ont este chassez par leurs ayant aussi dépossedez, ils se sont enfin commence d'estre celairée des lumières de la Foy, que nous leur avons portée jusques chez elles.

Enfin entre ce Lac des limois et la Lac Superieur, l'on voit une longue baye appellee des Puans, au fond de laquelle est la Mission de saint François ce Lac Superieur avec les Nations qui Aavier ; à l'entree de cette baye, en l'environnent, on peut descendre vers rencontre les Isles appellees fluronnes, le Lac des Hurons, et y remarquer, parce que les Hurons aprés la desolation presque au milieu, la Mission de saint de leur pais, s'y sont retires quelque Simon, ctablic dans les isles qui estoient temps, en une desquelles particulierement se trouve une espece d'Emetions des Outaquaes, et qu'ils furent raudes, ou façon de diamans, les uns contraints d'abandonner, lors que les blancs, les autres verds : plus avant en-Iroquois desolerent les flurons; mais core du coste du Nord, on peut voir une obliges de vivre en paix avec nos Algon- donne le nom du cuivre, a cause d'une quins, une partie des Outaouaes sont masse de metail pesant plus de deux

Approchant du fond de ladite bave. laquelle ont rapport les peuples de Mis- l'on voit la riviere des Oumaloumines, Masague, les Amicoues et autres circon-l'comme qui diroit de la Nation de la follo voisins, ausquels nous avons public la Javoine, laquelle est de la dependance For et baptise quantite, tant de leurs de la Mission de S. Francois Aavier, aussi bien que celle des Poteonatami, Tirant au Midy, et a l'autre costé du des Ousaki, et autres Peuples, lesquels Terres du Sud proche de Missilimaki-

profession publique du Christianisme; les autres ne se sont pas encore déclarez, quoy que plusieurs particuliers avent receu le saint Baptesme, et la pluspart les instructions necessaires pour le recevoir.

Enfin les autres plus éloignez vers le Sud et Suroüest, ou bien commencent à s'approcher de nous, car les Ilinois sont déja arriucz en cette baye, ou bien attendent qu'on puisse pousser jusques chez eux. C'est ce qui sera déclaré plus en détail, parlant de chaque Mission l'une aprés l'autre, où l'on touchera ce qui s'est trouvé de plus rare et de plus curieux à scavoir, en ces terres et ces Peuples nouvellement découverts. Mais auparauant voyous comme le Roy en a pris cette année possession, et comme il les a soumis sous la domination de Jesus-Christ, avant que de les soumettre à la sienne.

Prise de possession au nom du Roy, de tous les Païs communément compris sous le nom des Outaoüacs.

Nous ne pretendons pas faire icy un narré de tout ce qui s'est passé en cette ceremonie, mais seulement toucher ce qui regarde le Christianisme, et le bien de nos Missions qui vont estre plus florissantes que jamais, aprés ce qui s'est passé en cette occasion à leur avantage.

Monsieur Talon nostre Intendant. avant à son retour de Portugal, et aprés son naufrage, receu commandement du Roy de repasser en ce païs, receut au mesme temps les ordres de sa Majesté, d'y travailler fortement à l'établissement du Christianisme, en favorisant nos Missions, et à faire reconnoistre le nom et la domination de nostre invincible Monarque, parmy les Nations mesme les plus inconnuës et les plus éloignées. Cét ordre, appuvé des intentions du Ministre, qui veille toùjours également à étendre la gloire de Dieu, et à procurer par toute terre celle de sonne sacrée de sa Majesté. Après cela

son Roy, fut exécuté aussi-tost qu'il put l'estre : et Monsieur Talon ne fut pas plutôt débarqué, qu'il pensa aux moyens de le faire reussir, et pour ce il choisit le sieur de saint Lusson, qu'il commit, pour en sa place et au nom de sa Majesté, prendre possession des terres qui se trouvent entre l'Est et l'Ouest, depuis Montreal jusqu'à la mer du Sud, autant et si avant qu'il se pourroit.

Pour ce sujet, aprés avoir hyverné dans le Lac des Hurons, il se rendit à sainte Marie du Sault, au commencement de May de cette année mil six cens septante ct un. Il fit d'abord convoquer les peuples d'alentour, de plus de cent lieuës à la ronde, lesquels s'y trouverent, par leurs Ambassadeurs, au nombre de quatorze Nations : et avant disposé toutes choses necessaires pour faire que tont reussist à l'honneur de la France, il commença le quatriesme de Juin de la mesme année, par l'action la plus solemnelle qui se soit jamais pratiquée en ces païs.

Car tout le monde estant assemblé pour un grand conseil public, et ayant choisi une éminence tres-propre à son dessein, et qui domine à la Bourgade des Saulteurs, il y fit planter la Croix, et en suite arborer les armes du Roy. avec toute la magnificence dont il se put aviser.

La Croix fut publiquement beniste avec toutes les ceremonies de l'Eglise par le Superieur de ces Missions, et puis estant levée de terre pour la planter, l'on chanta le *Vexilla*, que bon nombre de Francois, qui se trouvereut pour lors en ce lien, entonnerent avec l'admiration de tous les Sauvages, la joye estant reciproque dans les esprits des uns et des autres à la veue de ce glorieux étendard de Jesus-Christ, qui sembloit n'estre élevé si haut que pour dominer sur les cœurs de tous ces pauvres peuples.

En suite l'Escusson de France avant esté attaché à un poteau de Cedre, sut aussi élevé au dessus de la Croix, pendant qu'on chantoit l'*Exaudiat*, et qu'on prioit en ce bout du monde pour la perMonsieur de saint Lusson gardant toutes I vous experimentez qu'il est la terreur de semblable.

pour enoucer ce qu'ils en pensent.

les formes ordinaires en pareille ren- des froquois, et son nom seul les fait contre, prit possession de ces pais, l'air trembler, depuis qu'it a desole leur païs retentissant de cris redoublez de vive le let qu'il a porte le feu dans leurs Bour-Roy, et de la décharge des fusils, avec gades; il y a au dela de la mer dix la jove et l'étonnement de tous ces mille Onnontio comme celuy-la, qui peoples, qui n'avoient jamais rien veu [ne sont que les Soldats de ce Grand j Capitame, nostre grand Roy dont je Apres qu'on ent donné lieu à ces parle, Quand il dit le mot. Je vay en broits confus de voix et de fusils, un guerre, tout le monde obeit, et ces dix grand silence s'estant fait par toute l'as- mille Capitaines levent des Compagnies scuildee, le Pere Claude Allonez com- de cent soldats chacun, et par mer et menca l'Elozo du Roy, pour faire con-, par terre : les uns s'embarquent en des noistre a fontes ces. Nations quel estoit, navires au nombre de cent, et de deux celus dont ils vovoient les armes, et cents, dels que vous en avez veu à sons la domination duquel ils se son- Quebec; vos canots ne portent que mettorent en ce joar ; et comme il est, quatre a cinq hommes, et dix on donze bien verse en leur langue et en leurs, tout au plus ; nos navires de France en facons de faire, il scent si bien s'accom- portent quatre on caiq cens, et mesme moder a leur portee, qu'il leur donna jusqu'a mille. Les autres vont en guerre une idee de la grandeur de nostre par terre, mais en si grand nombre. incomparable. Monarque, delle qu'ils qu'estant rangez en file deux à deux, avouent qu'ils n'ont point de parole ils tiendroient plus de place qu'il n'y a and icy a Mississaquenk, quoy que nous y Voicy une home affaire qui se pre- comptions plus de vingt l'eues, Guand sent a vous, mes freres, feur dit-il, il attaque il est plus redoutable que le une grande et importante affaire, qui tonnerre, la terre tremble, i'air et la fait le sujet de ce conseil. Jettez les juier sont en ten par la décharge de ses Voux sur la Croix qui est si haut cleuce: Canons ; on l'a veu au imbeu des escaau dessus de vos testes; c'est ou lisps- drons, tout convert du sauz disses en-Cvi. si I ils de bien, s'estant fait homme 'nemis, dont il a passe si grand nombre pour l'amoar des hommes, a voula estre par le fil de l'espec, qu'il ne compte pas attacle et a voulu mourir, afin de satis- les chevelures, mais les ruisseaux de faire a son Pere Eternel pour nos pe- sanz qu'il fait couler ; il eminene si chez : il est le maistre de nos vies, da grand nombre de prisonners de 🕹 serre Cel et de la Terre et des Enfers ; c'est 'qu'il n'en fait accun cas, unes les laisse celay d'art je vous parle toujours, et aller la ou ils veulent, pour mon trer dont play porte le nom et la parole en qu'il ne les craint pas ; passenne n'ose tout sices controls. Mais regardez en presentement hiy faire la guerre, tous mesme temps cet autre potenci, ou sont geny d'au lela de la mere leivent deattach es les armorries du grand Ca-| mande la porvavec de grandes soumispitade de France, que nous appellons esions. On levery or de tontes les jeuties le fley. Il demeure au dels de la mer, de la terre peur l'éconter et pour l'admiil est le Capitaine des plus grands Capis, rev. C'est luy seul qui décide toutes les tala es, ci n'a point son parcil au monde ; affaires, du monde. Que dirav-je de ses toras les Capitames que voris avez jamais Tichesses? Vous Vous estimez riches vers, et dont vous avez entenda parler, quand vous avez dev ou doaze sucs de no sont que des enfans anpres de luy; bled, quelques haches, rassades, chauil est comme un grand arbre, et envine, dieres, ou autres choses semblables. 📲 sont que comme de petites plantes, a des villes a luy plas que vois n'estes qu'ou foule aux pieds en marchant. d'hommes dans tous ces pais, a cinq Your contrassez Omiontio, ce celebre cens heues a la ronde, dans chaque ville Capitaine de Quebec, vous seavez et il via des magazins, ou l'on trouveroit des haches assez pour couper tous vos Payens, par les guerisons miraculeuses bois, des chaudieres pour cuire tous vos orignaux, et de la rassade pour en remplir toutes vos cabanes : sa maison est plus longue qu'il n'y a d'icy au haut du Sault, c'est à dire plus de demie heue; plus haute que les plus grands de vos heureusement venu au secours. Il n'eut que la plus grande de vos Bourgades l'âcheuse maladie se jetta parmy la plusn'en peut comprendre.

Le Pere ajousta bien d'autres choses de cette nature, qui furent receués de ces peuples avec admiration, estant tous surpris qu'il y enst sur la terre un homme si grand, si riche et si puissant.

Apres ce discours, Monsieur de Saint Lusson prit la parole, et leur declara d'une façon guerriere et éloquente, les sujets pour lesquels ii les avoit appellez : sur tout qu'il estoit envoyé pour prendre possession de ce païs, les recevoir sous la protection de ce grand Roy, dont ils unes de ces guerisons, pour en rendre venoient d'entendre le Panegirique, et gloire à Dieu, qui ne dédaigne pas d'exne faire plus qu'une terre de la leur et de la nostre. L'on conclut toute la ceremonie par un beau feu de joye, qui fut allumé sur le soir, et où le Te Deum fut chanté pour remercier Dieu, au nom de ces pauvres peuples, de ce qu'ils estoient à present les sujets d'un si grand et si puissant Monarque.

#### CHAPITRE 1.

De la Mission de Sainte Marie du Sault, et de quelques merveilles que Dieu y a operées en faveur de l'établissement de la Foy.

Par ce qui a esté dit en la derniere Relation, on peut juger des fruits qu'on doit se promettre de cette Mission, veu les belles esperances qu'elle donnoit. On n'a pas esté trompé dans l'attente qu'on en avoit, et on peut dire que Dieu luy dit, d'abord qu'il fut entré dans sa cay a mis la main luy-mesme pour attirer | bane : C'est fait de moy, je suis morte : à soy ces peuples, de la mesme façon, car outre ma vieillesse, un grand mai avec quelque proportion, qu'it a fait tra- | de reins et une ardeur dont je brûle en

qu'il operoit par leur moyen.

Le Pere Gabriel Druilletes, un des plus anciens Missionnaires du Canada, où il travaille à la conversion des Sauvages depuis plus de vingt ans, nous est arbres, et elle contient plus de familles : pas plustost mis pied à terre icy, qu'une part de nos Sauvages. Neantmoins au lieu d'arrester le cours de l'Evangile, au contraire elle luy a donne grand credit, par quantité de guerisons surprenantes, qui ont fait tant d'impression sur les esprits de ces peuples, que par la grace de nostre Seigneur ils se sont hautement declarez pour la foy, que tous les anciens ont publiquement promis d'embrasser quand ils seront suffsamment instruits.

> Il sera bon de coucher icy quelquesercer ses misericordes sur ces pauvres Barbares.

> Un des plus considerables de la Nation que l'on appelle Saulteurs, nomme Apican, estant tourmenté d'une grande inflammation de gosier, jointe à une grande quantité de sang, qu'il vomissoit depuis deux jours, sans pouvoir ny manger ny reposer, tant cette esquinance le pressoit, fut invité par le Pere Gabriel à avoir recours à Dieu ; ce qu'il n'eut pas plustost fait, qu'il se treuva tout soudainement delivré de ses maux, et en estat de venir en l'Eglise pour en remercier nostre Seigneur. C'est la priere uniquement, disort-il, et sans aucun remede, qui m'a guery; c'en est fait, je prie, je veux estre Chrestien. Sa femme, deux de ses enfans et quelques autres de ses petits fils, estant frappez du mal courant, n'entrerent tous que deux fois dans la Chapelle pour estre gueris.

Une bonne vieille, âgée de plus de quatre-vingts ans, ayant appellé le Pere, vailler ses Apostres à la conversion des tout le corps me tuent : demain ic De

luy fait prendre confiance en Dieu et en la smute Vierge; et aprés luy avoir fait faire le sume de la Croix il la laisse, et l'apporte en sa cabane pleme de santé. ne fut pas si tost sorty qu'elle s'endort, et à son reveil elle n'a ny flevre ny mal de reins, et le matin qu'elle pensoit devoir estre portée au tombeau, elle eutassez de force pour aller jusqu'aux cabanes plus eloignées, y raconter à ses parens sa guerison si subite, et les inviter de venir avec elle en la Chapelle pour en remercier Dieu. Elle y vint de , lait, accompagnee de ses plus proches, qui avoient obligation aussi bien qu'elle rendre graces a nostre Seigneur, entr'autres sa tille, laquelle des la premiere fois que le l'ere l'eut fait prier Dieu, fut delivrée d'une grosse fiévre et d'une paralysie aux deux jambes ; son gendre, qui avoit este souvent delivre de la flevre et d'autres incommoditez a la l porte de l'Eglise, et sa petite filie de cinq a six ans, qui des la premiere fois guerie d'un flux de sang, dont elle estoit. tourmentee depuis long-temps. Il faisoit done beau your cette bonne vieille avec sa parente prosternée contre terre dans l'Eglise, et levant les mains et les yeux au Ciel, faire cette courte priere : C'est ! vous, o grand Dieu, qui par la seule force de la Fny, avez chasse la mort de chez moy, c'est une signalee obligation que je vous ay ; mais mon áge si avance, i qui ne me permet pas de jouir longdu luen que vous leur avez fait.

peray plus en vie. Le Pere l'instruisit, i de fiévre, qu'elle en avoit perdu et l'ouye et la parole : la mere porte en l'Eglise cette sourde et muette, et la

Une autre femme n'eut pas besoin de venir jusqu'en la Chapelle pour trouver sa guerison, de plusieurs sortes de maladies qui la pressoient tout à la fois; elle prie dans sa cabane, et des la nuit mesme tous ses maux se dissipent.

Un enfant ne vovoit plus d'un dal, et aussi-lost que le Pere l'eut fait prier Dieu, il en eut l'usage aussi bien que de l'autre.

Le mal le plus commun estoit le flux de sang, qui couront par tout le Bourg. et dont l'air estoit si infecté, que tous les chiens mesme en mouroient tout unragez; cependant Dieu conserva tons ces pauvres Sauvages qui eurent recours a luy par la priere, le denombrement en seroil ennuyeur.

Mais on ne doit pas amettre que ces graces ne se sont pas sculement faites à qu'elle fut portee à la Chapelle, fut ceux du pais, mais aussi aux estrangers

qui passoient par icy.

Un jeune Kilistinon, ayant pris à Montreal un mai qui enleva l'an passe grand nomière de Sauvages, ne fassoit que languir : s'estant rendu icy, de l'autre coste de la riviere, il se trouva si bas, la jaunisse s'estant répandué par tout le corps, qu'il n'avoit pû manger quoy que ce soit depuis trois jours, et mesme il restoit sans aucun mouvement comme s'il eust deja este mort ; les Jontemps de cette faveur, fait que mes en- gleurs s'estoient employez à sa guerison, fans your sont beaucoup plus redevables avec toutes feurs superstitions diaboque moy, paisque vous les avez ressus-liques, mais mutilement. Le Pere le va citer pour estre long-temps possesseurs visiter apres midy, l'instruit, le fait prier, avec promesse de se faire thre-Une autre femme fut incontinent; stien; il ne s'y fut pas plustost engagé guerie d'une enfleure de jambe, et peu qu'il se sentit revivre tout d'un coup, et de temps après se trouvant en danger, dés le lendemain matin passe la riviere, de mort, estant en travail d'enfant : pour en venir faire ses remerciemens lesus, dit-elle, qui m'avez delivree de dans la Chapelle. Les autres kilistinons mon mal de jambe, et qui avez tant ayant appris, comme leur compatrioto aune les enfans, avez putie de la mere tout morrhond qu'il estoit, avoit si aiséet de son fruit, je meurs et mon fils ment eschappe la mort, et qu'il s'estoit avec moy. Elle n'en mourut pas, non de-ja embarque pour continuer son plus que son fils : sa foy estoit trop vovage, viennent en foule dans l'Eglise, el pressent le Pere pour estre instruits, Une fille souffroit de si violens accea et luy presentent leurs unfans pour

recevoir le saint Baptesme : Ne pleurez pas, leur disoient-ils, quand ces enfans se plaignoient en leurs maladies, ne pleurez pas, le Baptesme vous va guerir.

Un jeune homme aagé de vingt-deux ans, de la nation des Monsounic, estant arrivé icy en mesme temps, plus mort que vif, et prest à rendre l'ame, par les accez d'une siévre si violente et d'un froid si inexpugnable, qu'il ne sentoit pas mesme le feu qu'on luy appliquoit et qui le brusloit, les longleurs n'avoient rien épargné de leurs chants et de leurs ceremonies superstitieuses pour le guerir, nonobstant quoy, il alloit toujours baissant, et se trouvoit à l'extremité, quand le Pere fut le voir. Aprés l'avoir instruit, il le laissa en bien meilleure disposition. Ses parens, pour achever de le guerir, rappellent les mesmes Jongleurs, mais leur superstition n'eut point d'effet sinon pour le faire retomber en pire estat qu'il n'estoit auparavant. Ce pauvre jeune homme reconnoissant la faute qu'il avoit faite d'avoir laissé agir autour de soy ces malheureux Jongleurs, ne pent pas avoir recours au Pere, parce qu'on l'avoit embarqué, mais s'adressant à Dieu, luy en demanda pardon, et fut aussi-tost guery; et ensuite son oncle, un des plus fameux Jongleurs du païs, ayant rebroussé chemin, et s'y estant rendu, declara hautement en presence d'un grand nombre de Sauvages, que son neveu protestoit publiquement, qu'il avoit esté guery par la priere que le Pere luy avoit enseignée.

Un autre jeune homme d'une autre Nation, travaillé pendant quatre jours de retention d'urine, n'eut pas si tost prié Dieu, qu'il en fut delivré, et vint en la Chapelle y faire ses remercimens.

Dieu s'est servy de ces guerisons assez extraordinaires, et de plusieurs autres semblables, pour toucher les cœurs de nos Sauvages; en suite de quoy le onziéme Octobre 1670, tous les anciens les plus considerables du païs. s'estans rendus de concert en la Chapelle, firent une declaration publique en presence de tout le monde, qu'enfin

de la Priere estoit le Maistre de la vie. puis que l'air estant si corrompu, que les chiens mesme n'en estoient pas réchapez, personne toutefois n'en estoit mort, non pas mesme un enfant; au contraire tous les malades, jeunes et vieux, grands et petits, estoient gueris si miraculeusement dés lors qu'ils commençoient à prier Dieu, et plusieurs mesme sans que le Pere s'y fust trouvé

present.

Aprés cette solemnelle declaration faite publiquement dans la Chapelle, le plus vieux et le plus consideré de tout le Bourg y entra, et en presence de toute l'assemblée, raconta ce qui suit : J'estois hier au soir si mal, dit-il, d'une enfleure de genouïl preste à crever, et des grandes douleurs qui me tenoient par tout le corps, que je crus estre au dernier jour de ma vie : me trouvant en cét estat, le Pere entra chez moy, et ne m'eut pas plustost fait prier, qu'au mesme moment je fus si bien guery, que sans peine je me suis transporté icy, pour vous declarer à tous cette merveille; mais bien plus, pour vous remercier, ô grand Dieu, car c'est vous scul qui m'avez guery. J'ay fait autrefois profession de rendre la santé aux malades par mes jongleries, je mentois, quand je la leur promettois, je les trempois; mais j'estois auparavant trompé par le méchant Manitou, qui n'est qu'un demond'Enfer auquel je renonce, et ne reconnois plus que le grand Dieu pour le seul maistre de nos vies, à qui nous devons croire et obeïr. Ma femme l'a experimenté aussi bien que moy: mes douleurs, dont je fus hier au soir guery, sembloient luy avoir esté transportées; car elle les a senty cette nuit par tout le corps, avec des peines incrovables. Je luy ay appliqué le mesme remede, dont le Pere s'est servy pour m'en delivrer; pendant toute la nuit, je n'ay fait que prier pour elle, disant souvent: Jesus, vous m'avez guery, je mourois, et vous m'avez fait vivre; ma feinme n'en peut plus, vous estes bon, et vous pouvez autant contre son mal que contre le mien, je l'aime, et elle vous aimera, le Sault estoit Chrestien, et que le Dieu | elle sera Chrestienne. Aprés mes prieres toutes ses douleurs se sont évanouies beaucoup la premiere, dans laquelle on au pont du jour, comme avoient fait les -a baptise en un seul jour jusqu'a vingtmiennes, hier au soir ; et elle paroistra , six enfans, comme pour la consacrer bien-tost icy, pleine de reconnoissance, par de si saintes Ceremonies. aussi bien que sa bru, qui ne pouvant plus marcher que sur les mains et les genoux, tant elle estoit en mauvais etal, s'est trouvee guerie après une neuvame de Prieres.

Ce discours fut éconté avec applandissement et avec jove de tous les autres vicillards et de toute la jeunesse, qui [ **r**emplissoient la Chapelle, et l'on repeta l par plusieurs fois : Le Sault prie, le Sault est Chrestien. Aussi a-t-il bien change de face; ceax qui avoient quitte leurs premières femmes les reprendent; ceux se font de jour et de nint dans l'urs ta-cen leur ancien pais. banes et en nostre Maison.

six vingts entains, la plaspart dans la en ce nouvel établissement. Chapelle, avec toutes les ceremonies de la L. Pere, Louvs, André, monté cette l'Ellise.

sur of the Mission ne plaisoient pas bean-" on front egal any fravany qu'il y a soufcosp au Diable, qui ne pouvoit souffrir i ferts, ainsi qu'on en pourra juger l'enl'homieur qui estoit rendu a bieu dans tendant parler de chaque Mission en cette Chapelle, bastie depuis un an. Les "particulier. Baptesmes de plus de trois cens personnes, et les lonanzes de bieu qui v estoient continuellem ait chantees et publices, ammerent sans donte la raze de l'Enfer contre cette Eghse naissante. Le feu, dont ou n'a pù scavoir la cause, et qu'on ne put ctemdre, s'estant mis dans cette Chapelle Phyver dernier, le! 27. Janvier 1671, reduisit tout en mil six cent septante, je partis, dit le cendre, et la maison des Missionnaires, Pere, de sainte Marie du Sault, et trois **q**an ne penrent sanver de cet ancendie jours apres, nous estans rendos a Misque le saint Sacrement; mais si Dieu a Assague, j'y pris occasion d'y taire Mispermisany demons cette espece de vensosion en passant, let y contanier ce que geance, leur malice ne lear a pas beau- nos Peres out deja commence pour l'incomp. profite : car. bien-tost on dressa, struction de ce peuple, qui se place sur

#### CHAPITRE II.

De la Mission de Saint Simon dans le Lac des Hurons.

La guerre et la paix donnent naissauce a cette Mission : la guerre des peuples nommez Nadonessi, qui chassent qui en avoient plusieurs renvovent les les Oataonaes de la pointe du Saint autres, et ne retiennent que la pre- Esprit on ils demeuroient ; et la paix mière. La Chapelle se rempht les Di- des froquois, qui leur permet de retourmanches, des vieillards, des femmes et ner en leur pais. C'est dans l'Isle apdes jeunes enfans, qui y entendent et pellee Ekaentouton, placce au unhen dir qui y chantent les lonanges de Dieu, et Lac des Hurons, qu'une partie des Ouqu'on y dispose au Baptesme par des in- Jaouaes, qui se detacherent l'este derstructions publiques et particulieres, qui mier des autres, se sont retirez comme

Le plus considerable de cette nouvelle Depais que le Pere est arrivé icy, en Colonie, nous demanda en mesme temps mons de six mois il y a haptisé plus de un de nos Peres, pour planter la Loy

<sup>1</sup> année en ces quartiers, y fut destine, et Tant de benedictions que Dica versoit ; y a fait plusieurs Missions volantes, avec

#### ARTIGLE L.

### Mission a Mississagué.

Le vinat-huitième d'Aoust de l'année une autre Chapelle, qui surpasse de les rivages d'une riviere tres-abondante en esturgeon, et qui se décharge dans le Lac Huron, à prés de trente lieues du

Ayant donc pris terre à l'endroit où cette Nation avoit posé ses cabanes, je montay sur une grosse souche pour me faire voir et me faire entendre de tout ce peuple : je parlay des choses de leur l salut, à ceux que la curiosité avoit attirez. Mon discours ne fut pas long, car la pluye estant survenue, m'imposa silence ; mais elle ne m'empescha pas d'aller peu aprés continuer mes entretiens dans les cabanes, où je conferay le ( Baptesme à sept petits enfans, venus au monde depuis assez peu de temps. Mes visites m'occuperent jusqu'à la nuit, et estant de retour au canot, je fus obligé de me retirer sans manger, parce qu'une effusion de bile m'avoit osté l'appetit, et la chair boucannée n'estoit pas ca-Baptesme de ces enfans.

Tous ces pauvres gens estoient dans la famine depuis quelque temps, et je les trouvay reduits à manger du sapin. Je n'aurois jamais cru que l'écorce interieure de cét arbre pût servir de nourriture. Les Sauvages me dirent qu'ils la tronvoient bonne; je ne sçay si c'est en tout temps, mais je sçay bien que la faim m'ayant obligé à chercher dequoy m'empescher de mourir, je ne pus avaller de sapin. J'ay bien mangé de l'écorce d'un autre bois, dans laquelle la faim me faisoit trouver le goust du pain et la fermeté du poisson; mais mon estomac s'est fait à d'autres viandes bien plus maigres que celles-là, et mesme à s'en passer presque tout à fait pendant

un temps notable.

Cependant on m'avertit de monter en canot pour essuyer une tempeste, auant que d'arriver au lieu d'une seconde

Mission.

ARTICLE II.

Mission en l'Isle nommée Quiebitchioùan.

Entre plusieurs Isles qui sont vis à vis d'Ekaentouton du costé du Nord, il y en a une qu'on appelle Quiebitchiousn; c'est là où quinze à seize cents Sauvages de diverses Nations se sont assembles, pour s'acquitter de certains devoirs superstitieux qu'ils ont coustume de rendre aux desfunts.

Le Capitaine de la Nation du Castor estoit mort depuis trois ans; son file aisné avoit invité divers peuples pour assister aux jeux et aux spectacles qu'il vouloit faire à l'honneur de son perc. Il pretendoit aussi prendre cette occasion pour le ressusciter, comme ils parlent, pable de me le rendre ; mais je creus en prenant son nom ; car c'est la conbien avoir fait un excellent repas par le lume de faire revivre les morts de consideration en cette Feste, en donnant 🔊 nom du deffunt à quelqu'un des plus apparens, qui est censé son successeur et tenir sa place. Quand la Feste se fait pour quelque Capitaine de reputation, l'assemblée est grande, et c'est pour cela que celle-cy a esté nombreuse parce que celuy qu'on vouloit ressueciter s'estoit signalé contre les froquois en diverses rencontres; sur tout lors que ses ennemis estans venus jusques icy, au nombre de six vingts, ils ferent si bien repoussez par ce Capitaine, qu'il ne s'en échappa de ses mains qu'un seul, pour porter la nouvelle de leur défaite : c'est ce qui rendort sa memoire auguste et ce qui avoit attiré plusieurs chefs de diverses Nations en si grand nombre, qu'il y avoit des cabanes ou ! se trouvoit jusqu'à deux et trois cents personnes.

Je ne voulois pas perdre une si belk occasion pour annoncer Jesus-Christ tout ce peuple, ny laisser dissiper un s grand monde qu'aprés leur avoir parl de Dieu et des choses de leur salut. I est vray que j'eus de la peine à me faire audience, quoy que je parlasse d'un tor fort haut, à cause du bruit et du tinta mare de tant de ménages entassez le r par presens, dont voicy quelquesles plus considerables.

ques saints Suaires, je leur dis que ! qui a tout fait avoit un fils, pur it comme luy, Eternel comme luy, -Puissant comme lny, qui s'estoit] leur enseigner le chemin du Ciel; nous appellions ce Fils de Dieu fait me, Jesus-Christ; qu'il estoit mort appaiser son Pere, irrité contre les mes, à cause de leur desobeissance : leurs pechez ; et que le Fils estoit ıscité, et avoit laissé sur le linceüil lequel on l'avoit enveloppé la figure on corps, telle qu'ils la voyoient ; et uit que je venois pour leur enseihommes.

- : 2. present, qui fut une hache, leur roit qu'ils cussent à me bastir une ælle, dans laquelle je peusse parler uv qui a tout fait, et leur enseigner **em**in du Ciel.
- : 3. present tendoit à leur faire re l'honneur et le respect qu'ils ent à Monsieur le Gouverneur, qui rendoit leur païs, avant obligé l'Iros à demander la paix.
- ir le 4. present, je prévenois une ite, qu'ils devoient faire de ce que leur avions refusé des François bastir un fort; je leur offris un pas, par lequel je leur disois que je | •rois sur le papier un fort, qu'eux, scavoient manier la hache, bastint sous ma conduite.
- 🕽 5. fut une Sphere, par laquelle je voulois signifier que j'enseignerois urs enfans le chemin du Soleil ; ce surprit merveilleusement deux des j s du Soleil, ne me parent cepenmontrer les routes qu'il tenoit, uv ment il faisoit des jours plus longs ms que les autres, et quantité d'auchoses curiouses que je leur exmy, selon leur portée, avec le se-5 de ma Sphere.

de mes soins fut de m'appliquer peut aller sans mourir tout à fa-

sur les autres : je songeny donc à laux particuliers, y employant toute la journée, tout le temps que dura l'assemblée, excepté les trois derniers jours, emicrement en leur faisant voir pendant lesquels les Sanvages firent leurs réjouissances et leurs lamentations en memoire de leurs parens decedez. Je ne perdis pas mon temps à visiter les cabanes, puisqu'en douze homme-pour sauver les hommes et [ jours je baptisay quinze petits enfans, et ne laissay personne sans instruction suffisante.

#### ARTICLE III.

#### Mission dans l'Isle d'Ekaentouton.

Entre les Isles du Lac Huron, cellece que Dieu Homme avoit enseigné l'ey est la plus belle et la plus grande, ayant du moins quarante lieues de long et dix à vingt de large. Il est difficile de trouver un país plus beau pour estre habité commodement. Le terroir y paroist excellent ; elle est coupée de quantité de ruisseaux, remplie de plusieurs Lacs, et environnée d'un bon nombre d'anses tres-poissonneuses. Il est facile de la découvrir dans le Lac Huron, mis qu'elle v tient le milieu, et se fait remarquer par dessus toutes les autres pour sa grandeur.

C'estoit autrefois le pais des Outaouacs, où ils ont este instruts par nos Peres, auparavant que la crainte des froquois les eust dépossedes d'une si douce demenre, pour se retirer au fond du Lac Superieur, ou nos Missionnaires les ont snivis, a plus de trois cens heues de leurs ennemis ; mais comme le desirde la patrie ne s'esteint pas par l'esloignement, sur tout aux Sauvages, qui ont des inclinations plus grandes qu'on fameny Capitaines, qui se disant i ne peut croire pour leur pais natal, des qu'ils ont veu quelque jour, par la paix des froquois, pour y retourner en asseurance, ils s'v sont rendus, et c'est où je les ay suivis pour vacquer à leur instruction.

Je ne sçav pas ce que ceax qui m'or devancé out souffert aucc eux; mi mis avoir ainsi parlé en public, le j'ay assez experimente pisqu'où !

faim. On ne me presentoit tous les jours ( ne m'employay plus au salut des ames à manger qu'aprés Soleil couché, et s'il y avoit quelque mauvais morceau, c'étoit pour moy qu'on le reservoit, et en l si petite quantité, qu'à peine suffisoit-il pour soustenir la vie ; la pesche et la chasse ne reüssissant point cette année, nous reduisoit à cette extremité. Aprés avoir bien fait chercher dans toutes les cabanes, quoy qu'inutilement, un peu de chair boucanée, je crus qu'il falloit tout experimenter pour ne me pas laisser mourir de faim : je fus pour cela dans les bois, comme la pluspart des Sauvages, pour chercher des racines, du gland, et d'vne espece de mousse, que les François appellent tripe de roche. Mais ce fut en vain ; je n'avois pas fait grand chemin, que la lassitude me fit croire que j'estois bien loin des cabanes : c'estoit une faim de deux mois qui m'avoit affoibly.

Je me souvins alors d'avoir veu manger aux Missionnaires, de l'écorce interieure du sapin ; j'essayay si j'en pourrois venir à bout, mais il me fut impossible de l'avaller. Je m'en revins du bois leur ferveur, je m'advisay de composer aussi vuide que j'y estois allé. En entrant dans la cabane, on me fit offre d'un excellent mets, car on me dit qu'on avoit mis une partie de la porte dans la chaudiere: En mangerez-vous si l'on vous en donne, me dit-on? Pourquoy non? répondis-je, si c'est quelque chose qui puisse estre mangé. C'estoit une vieille peau d'Orignac, dont une femme arrivée depuis peu faisoit festin, elle m'en donna fort peu, et j'en eus pour vingt-quatre heures ; elle usa de la mesme liberalité les deux jours suivans, mais je n'en peus pas manger, parce que selon l'ordinaire, on m'avoit donné le pire, et justement ce qui n'avoit pas trempé dans la chaudiere pendant qu'elle boüilloit; et parce que j'avois encore quelques souliers Sauvages et quelques livres, j'esperois bien avec cela de prolonger le temps, en prenant un peu de Theriaque aprés avoir mangé d'une viande si extraordinaire.

Cét estat si déplorable ne me fit pourtant pas perdre courage, ny desister de l'instruction des Sauvages: jamais je

que pendant ce temps-là. Je visitois tous les jours dans les cabanes, où je faisois les instructions et les prieres à mon ordinaire, jusqu'à ce que je fus obligé de cesser, aprés avoir esté dangereusement mordu à la jambe par un de leurs chiens. Je me servis de ce mal pour les presser à me bastir une Chapelle, comme ils s'y estoient obligez: de fait elle fut dressée en peu de temps, et dés lors je commençay à aller autour des cabanes, la clochette en main, pour assembler les enfans deux fois le jour : le matin, pour leur enseigner les prieres et le Catechisme; le soir, pour leur expliquer des Images, qui representoient la vie et la doctrine du Fils de Dieu. J'adjoustois à cela quelques curiositez que j'avois apportées de France, et que je leur faisois voir avec grand succez; sur tout le Trigone me servoit pour leur faire concevoir quelque chose de la beauté du Paradis et du Mystere de la sainte Trinité.

Ensin pour animer de plus en plus quelques Cantiques Spirituels, que je n'eus pas si-tost chanté dans la Chapelle, avec une fleute douce (car il se faut faire tout à tous, pour les convertir tous à Jesus-Comst) qu'ils venoient tous en foule et grands et petits, de sorte que pour éviter la confusion, je ne laissois entrer dans la Chapelle que les filles, et les autres demeuroient dehors; et en cét estat nous chantions à deux chœurs. ceux de dehors répondant à celles qui estoient dedans : par ce moyen, il me fut aisé de les instruire tous, pour les disposer au Baptesme, que je ne conferay pourtant qu'à six enfans, la faim qui continuoit de plus en plus, les ayant tous dissipez, et mis fin à cette Mission.

#### ARTICLE IV.

structions.

Je montay donc en canot pour m'y maistres canoteurs, cette muit que je collent l'une à l'autre. partis d'Ekaentouton eust esté la der-! niere de ma vie. Le danger estoit si on a bien faim, on la boit sans regretter grand, que je n'en ay point veu de sem- les oignons d'Egypte. On la peut amasblable en mer, faisant comparaison d'un | ser en tout temps, à cause qu'elle croist canot a un Navire. Pendant les te-|sur le penchant des rochers, on la neige nebres, nons passions entre les rochers ne s'arreste pas si facilement que dans battus de vagues avec fant d'impetuosité, | un plat païs. qu'à chaque moment il sembloit que [ nous serions ensevelis dans les eaux; muns; c'est un petit fruit gros comme les Sauvages mesmes pensoient estre [ perdus: nous fusmes neantmoins preservez par une misericorde de nostre Scigneur tres-particuliere, et nous arrivasmes entin, après bien des fatigues. dans le lac Nipissing.

Sous le nom d'Outiskoüagami, qui sont les longs cheveux, on comprend diverses Nations, don't la principale fait sa demeure dans le païs des Nipissiriniens, et dans la rivière, qu'on appelle i la chastaigne, pour le goust ; les aatres des Francois, laquelle fait la commu-(sont amers, et il faut qu'ils cuisent donze pication du Lac Huron à celuy de Nipissing.

ces peuples est tres-affreux et peu propre l'estre mangez. C'est à dire que la prepour la culture de la terre ; mais en miere cuisson est dans l'eau, avec de échange il est abondant en Castor, on la cendre en quantité. n'y voit presque par tout que des Lacs! **et de**s rochers saus arbres.

services; car ils ne sont pas si steriles, pale noncriture pendant trois mois que qu'on peut s'imaginer, ils ont de- j'ay este icy. Il est vray qu'on me prequoy empescher un miserable de mon-| sentoit quelquefois des peaux d'Orignac, rir de faim. Ils sont couverts d'une et mesme de la chair boucance ; mais espece de plante, qui ressemble à la c'estoit un festin qui n'estoit pas bien crouste d'un marécage séché par l'ardeur | commun : la nature se contente de peu,

tost potirons de roche. Il v en a de deux sortes : la petite est facile à cuire, et est bien meilleure que la grande, qui ne Mission dans le Lac des Nipissiriniens. se cuit point et est toujours un peu l'amere. Il ne faut qu'un bonillon à la Ne trouvant plus dequoy viure dans première pour bouillir, et apres, la lais**le L**ac des Hurons, Dieu voulut m'ap--sant un peu auprés du feu, et la r**e**peller par ce moyen à celuy des Ni- muant de temps, en temps avec un pissiriniens, pour y partager mes in- baston, on la rend semblable à de la colle noire. Il faut fermer les veux quand on commence a en gouster, et rendre, et si je n'eusse esté avec des prendre garde que les levres ne se

Cette manne est éternelle, et quand

En Esté les bluets y sont fort comdes pois, bleu, et tres-agreable au goût : et en outre devant et apres les neiges, on trouve dans les marescages un autre fruit rouge, et un peu plus gros. Il est un peu aigre, et agreable a ceux dont les dents ne sont jamais agacées.

En quelques endroits il v a des chesnes, mais tous ne portent pas des glands également bons : j'en av mangé une fois de ceux qui ne cedent zueres à heures, changeans plusiems fois l'eau. et les faire passer comme par la laissive. Autant que j'en puis juger, le pais de Jafin de les mettre en estat de poavoir

Il ne faut pas s'étonner si je sais si asçavant en matiere de glands et de tripe Ces rochers m'ont rendu de grands de roche, puis qu'ils ont fait ma princidu Soleil : les uns l'appellent mousse, et se fait à tout. Je m'estois si bien acbien qu'elle n'en ait aucunement la (constumé au gland, que j'en mangeois figure : d'antres l'appellent tripe de presque comme des olives, et l'on ne roches; pour moy je l'appellerois plus-| m'en faisoit pas telle largesse, que je ne demeurasse tres-souvent sur mon | Paul, ce que c'est qu'estre dans la di-

appetit.

Mes fonctions ne desisterent pas, nonobstant cette famine. Je ne pouvois pas attirer les Sauvages à la priere par des presens: mon instrument musical venoit au secours ; je leur promettois d'en joüer, et de leur faire chanter mes Cantiques, aprés qu'ils auroient prié. Cela m'a si bien reussi, que non seulement j'ay instruit ceux qui aimoient la foy, mais aussi ceux qui la haïssoient : car desirant entendre chanter leurs enfans, ils apprenoient tout avec eux, presque sans v penser. Pendant trois mois ils se sont rendus suffisamment scavans en nos Mysteres, parce que je ne manquois pas le matin dés la pointe du jour, et le soir un peu avant le Soleil couché, à parcourir les cabanes, y expliquant tantost nos principaux Mysteres, tantost quelques-uns de mes Cantiques, puis interrogeant les enfans, en presence de leurs parens, faisant faire à tous publiquement les prieres, enfin chantans tous ensemble : ce qui estoit cause que mon tour n'estoit pour l'ordinaire achevé que bien avant dans la nuit, et pour lors il ne se trouvoit rien à manger. Les glands, la tripe de roche, et les peaux d'orignac estoient pour lors mes mets delicieux.

Ces travaux m'ont acquis dans cette Mission quatorze enfans Spirituels, par le Saint Baptesme. Si j'eusse cru la ferveur de plusieurs autres, je les aurois aussi baptisez; mais je croy qu'il est bon de les éprouver un peu davantage.

Sur la fin des glaces, je me disposay à retourner à Ekaentouton, où je trouvay à m'occuper pendant trois sepmaines avec les Amikoüés, qui sont la Nation du Castor. J'y baptisay neuf enfans et y exerçay les mesmes fonctions qu'aux autres Missions, mais non pas avec la mesme disette de vivres : car Dieu se contenta de la faim que nous avions soufferte, et nous donna dequoy couler doucement la fin de l'hyver : car en ce temps les orignaux se tuent plus aisément.

Il faut que les Missionnaires de ce sa demeure, mais seuler païs des Outaouacs sçachent avec saint virons de Missilimakinac.

Paul, ce que c'est qu'estre dans la disette, bien plus que dans l'abondance; la pluspart des autres Peres ont eu pendant cét hyver leur bonne part de cette grace, que postre Seigneur leur a fait souffrir quelque chose pour son service. Les ames de ces pauvres Barbares sont assez precieuses pour nous faire devorer avec joye toutes ces fatigues; et ceux qui aspirent à ce bonheur de travailler à leur conversion, doivent se preparer à ne rien trouver icy que ce que la nature ne veut pas avoir par tout ailleurs.

#### CHAPITRE III.

#### De la Mission de Saint Ignace à Missilimakinac.

Missilimakinac est une Isle fameuse en ces contrées, de plus d'une lieue de diametre, et escarpée en quelques endroits de si hauts rochers, qu'elle se fait découvrir de plus de douze lieues loing.

Elle est placée justement dans le détroit par lequel le Lac des Hurons et celuy des Ilinois ont communication. C'est la clef, et comme la porte pour tous les peuples du Sud, comme le Sault l'est pour ceux du Nord, n'y ayant en ces quartiers que ces deux passages par eau, pour un tres-grand nombre de Nations qui doivent se rendre ou en l'un ou en l'autre de ces endroits, si elles veulent se rendre aux habitations Françoises.

C'est ce qui presente une grande facilité, et pour l'instruction de ces peuples lors qu'ils passent, et pour se transporter chez eux avec plus de commodité.

Ce lieu est le plus celebre de toutes ces contrées pour l'abondance du poisson, puis que selon la façon de parler des Sauvages, c'est là où est son païs : par tout ailleurs, pour grande quantité qu'il y en ait, ce n'est pas proprement sa demeure, mais seulement aux environs de Missilimakinac.

hareng, la carpe, le brochet, le poisson ¡d'Inde. dore, le poisson blanc et l'esturgeon, il | C'est pour ce sujet que plusieurs des 50, en trois heures de temps,

vazes de ce país, qui se sont dissipez par ¡ tizues inconcevables. la crainte des froquois. Les trois Na-Hurons; une partie de ceux qui se disent comme leur pais pour y passer l'hyver. pendant lequel il n'v a point de poisson au Sault. Les Hurons appellez Etionannees dans l'Isle mesme, fayant les quartiers.

Mais sar tout, ceux qui portoient le ll'exercice aux pescheurs. nom de l'Isle, et s'appelloient Missilima- [ Premierement les vents, parce que ce kinac, este at si nombreux, que quel- hen est le centre de troes grands Lacs ques-uns d'eav qui vivent encore, as-, qui l'environnent et qui semblent incesseurent qu'ils composoient trente Bonr- samment comme se renvoyer la balle ; gales, et qu'ils s'estoient tous renfer- il n'a pas si-tost cesse de venter du Lac mez dans an fort d'une lieue et demie des llinois, que le Lac des Wirous rede circuit, fors que les froquois les vin- pousse les vents qu'il à receus ; et en rent deficie, cuffez d'une victoire qu'ils i sutte le Luc-Superieur en fourint d'anavocent reasortee sur trois mille hom- tres de son coste, et ansi vont se sucm is de c. Ce. Nation, qui avoient porté cedant to gours les uns aux ædres ; et la guerre proques dans le pais mesme parce que ces Laes sont grands, il ne se des Azuschronnous.

jointe à l'exc llence des terres pour tout l'Antonne, porter le bled d'Inde, à toujours este un : La seconde incommodite previent des attrait fort paissant aux peoples de ces marces, desquelles on ne peut pas pro-

De fait oatre le poisson commun à quartiers, dont la pluspart ne vivent que toutes les autres Nations, comme est le : de poisson, et quelques-uns de bled

s'y trouve de trois sortes de truites : mesmes peuples, voyans que la paix une commune, l'autre plus grosse, de semble s'affermir avec les froquois, trois pieds de long et d'un de large ; et jettent les yeux sur ce lieu si commode la troisieme monstrueuse, car on ne pour y retouruer chacun en son pais, et l'explique point autrement, estant d'ail- limiter ceux qui ont deja commence par leurs si grasse, que les Sauvages qui les Isles du Lac des Hurons, lequel par font leurs delices de la graisse, ont ce moven se trouvera people de nations peine d'en manzer. Or la quantité en presque depuis un bout jusqu'à l'autre, est telle, qu'un d'enx en darde avec une qui seroit une chose tres-sonhattable, espec, sons les glaces, jusqu'a 40, on pour faciliter l'instruction de ces peuples, qu'il ne faudroit pas aller chercher C'est ce qui a autrefois attiré en un a deux et trois cens heues loing, sar ces lieu si avantag ux, la pluspart des Sau- (grands Lacs, avec des perils et des fa-

Pour aider à l'execution du dessein tions qui sont a present dans la Bave des, que plusieurs Sauvages nous ont temoi-Puans, comme étrangers, residorent à une d'habiter de nouveau ce vais, et la terre ferm : qui est au milieu de cette | dont | quelques-uns | y | ont | deja | passé Isle, les uns sur les rivages du Lac des l'Ellyver, chassans aux environs, nous y Ilmos, les antres sur ceux du Lac des avons aussi livverné, pour prendre les projets de la Mission de saint Ignace, Santears, avoient leur quartier any d'on il sera tres-aise d'avoir accez à terres formes du costé du Conchant, et Joutes celles du Lac des Hurons, quand les autres regardent aussi cét endront) les Nations se seront rendués chacune sur ses terres.

Ce n'est pas que parmy tant d'avantages ce hen n'ait ses incommoditez, nontatebronnons, ont demeure quelques (particulierement pour des François, qui ne sont encore versez comme les Sau-Iroquois. Quatre Bourgades des Outa- Vages aux diverses sortes de pesches Ouacs avoient aussi leurs terres en ces dans lesquelles ils sont nez et elevez : les vents et les marces donnent bien de

port faire que les vents qu'els produisent En un mot la quantité de poisson, ne soient impetueux, sur tout pendant

qu'elles soient causées par les vents, qui soufflants d'un costé et d'autre, chassent devant eux leurs eaux, et les font couler par une espece de flux et de l reflux; soit que ce soient de vrayes marées, et qu'il y ait quelque autre cause qui fasse enfler et diminuer les eaux, nous y avons apperçû quelquefois tant d'inégalité, et d'autrefois tant de justesse, que nous ne pouvons pas encore bien prononcer sur le principe de ces mouvemens si reguliers et si irreguliers. Nous nous sommes bien apperçûs qu'en pleine et nouvelle Lune, les marées changent une fois chaque jour naturel, aujourd'huy haute, demain basse, pendant huit ou dix jours, et que le reste du temps à peine y apperçoit-on du changement, les eaux se tenant comme en un entre-deux, ny hautes, ny basses, si ce n'est que les vents causent quelque varieté.

Mais trois choses sont assez surprenantes en ces sortes de marées. La premiere est qu'elles portent en ce lieu presque toujours d'un mesme costé, sçavoir vers le Lac des Ilinois, et cependant ne laissent pas d'enfler et de diminuer à leur ordinaire. La seconde est qu'elles portent aussi presque toujours contre le vent, et quelquefois avec autant de roideur que les marées devant Quebec; et nous avons veu des glaces aller contre les vents, aussi viste que les navires qui sont à la voile. La troisiéme est que parmy ces courants, nous avons découvert un dégorgement de quantité d'eaux qui rejaillissent du fonddu Lac et font des bouillons continuels dans le détroit qui est entre le Lac des Hurons et celuy des llinois : nous croyons que c'est une décharge du Lac Superiour qui se fait par dessous terre dans ces deux Lacs; et de fait sans cela nous ne voyons pas clair en deux choses. scavoir que deviennent les eaux du Lac Superieur, et d'où viennent celles des deux Lacs des Hurons et des Ilinois : car pour le Lac Superieur, il n'a qu'une décharge visible, qui est la riviere du Sault, et cependant il est certain qu'il

prement donner aucunes regles ; car soit | belles rivieres, dont il y en a bien douze plus grosses et plus ensiées que celle du Sault: où vont donc toutes ces caux. si elles ne trouvent issue sous terre par transpiration? D'ailleurs, nous ne voyons que fort peu de rivieres entrer dans les Lacs des Hurons et des Ilinois, qui estans neantmoins d'une prodigieuse grandeur, reçoivent probablement la meilleure partie de leurs eaux par des dégorgemens soûterrains, tel que peut estre celuy dont nous parlons.

Mais quoy qu'il en soit de la cause de ces courans, les pescheurs n'en ressentent que trop les effets, parce qu'ils brisent leurs rets, ou les font coucher sur les rochers du fond de l'eau, où ils s'accrochent aisément à cause de la figure de ces sortes de roches, qui ont quelque chose de bien remarquable, parce que ce ne sont pas des pierres à l'ordinaire. mais toutes percées à jour en forme d'éponge, avec des figures si variées par les concavitez d'un grand nombre de sinuositez, qu'elles peuvent contenter la veuë des curieux, qui trouveroient en une de ces pierres, comme en abregé, ce qu'on tasche à pratiquer avec tant d'industrie dans les grottes artificielles.

Nous avons consacré cette nouvelle Feste par le Baptesme de cinq enfans, qu'ils ont receu avec toutes les Ceremonies de l'Eglise en nostre Chapelle. Dieu se sert mesme des enfans pour le salut des enfans. Un de ceux que nous avons baptisé, n'eut pas plustost pris naissance dans le milieu des forests, que tous les autres enfans, qui à peine pouvoient parler, ne cesserent de luy congratuler et se réjoüir avec luy, en luy disant et redisant qu'il seroit baptisé à Missilimakinac, ainsi qu'il est arrivé; et un autre, qui estoit aussi né dans les bois, nous fut presenté par sa mere, à cause qu'il ne faisoit que pleurer, et elle nous dit que la cause de ses pleurs n'estoit que parce qu'il vouloit estre baptisé : nous essuyâmes bien volontiers ses larmes.

Nous avons aussi commencé d'exercer nos fonctions, par les prieres et les instructions que nous avons faites à ceux des Sauvages qui ont hyverné aux envireçoit dans son sein plus de quarante rons d'icy. Le train que prendra cette Chapitre suivant.

#### DESCRIPTION.

De la Mission du Saint Esprit, à l'extremité du Lac Superieur.

Ces quartiers du Nord unt leurs froquois aussi bien que ceux du Sud Ce leur estoit plus seur de quitter la place, sont certains peoples qu'on nomme les comme ils brent de fait des le Printemps tables a tous leurs voisins, parce qu'ils tons, les Outaonaes en l'Isla d'Ekaensont naturellement belliqueux, et quoy touton, avec ceux de leur Nation, qui deche, its en usent neantmours avec et ou nois avons en sinte dably la Mistant d'adresse et avec taut de prompti- sion de saint Simon , et les Horons en Parthes, ils tournent visage en fuyant : car c'est pour lors qu'ils decochent leurs moins a craundre dans leur fuite que dans leurs attaques.

Ils habitent sur les rivages et aux environs de celte grande rivière appelles Mississipi, de laquelle il sera parle. Ils ne font pas moins de quinze Bourgades assez peopless, et rependant ils ne sçavant ce que c'est de cultiver la terre pour l'ensemencer, se contentant d'une espece de seigle de marais, que nous nominous folk avoine, que leur fourmissont naturellement les prairies, qu'ils partagent cutr'eux, pour y fure la recolte chacun a part, sans empieter les uns sur les autres.

Cest a sorrante henés de l'extremité du lac Suprieur, vers le Soleil toachant, et comme au centre des Nations de l'Oùest, qu'ils ant toutes sur les braspar une lague generale qui v'est faite contre esix, comme contre l'ennemy commys.

Mission dépend de la resolution que les | culière et entierement distincte de celle Sanvages ont pris de retourner iev : de des Algonquins et des Hurons, qu'ils fait nous apprenons que les Hurons de surpassent de beaucoup en generosite, Tronnontate s'y sont depa refugiez pour , pais qu'ils se contentent souvent de la les causes qui vont estre declarees au glotte d'avoir emporte la voluire, et renvovent libres les prisonners qu'ils font dans le combat, sans les avoir endommagez.

Nos Outaouaes et nos Burons de la pointe du Saint Esprit avoient jusqu'à present entretenu une espece de paix avec eux; mais les affaires s'estant bromito's pendant l'hyver dernier, et mesure quelques meurtres avant este commus de part el d'autre, Los Santages curent sajet d'apprehender que l'orage ne vint crever sur eav, et jugerent qu'il Nadonessi, qui se sont rendus redon- qu'ils se retirerent dans le Lac des Huqu'ils no se servent que de l'arc et de la des l'an passe y avoient pris le devant, tude, qu'en un moment ils remplissent cette Isle fameuse de Missitunakunac, on l'air, sur fout quand, a la façon des nous avons commence l'Hyver dermer la Messon de saint Ignace.

Et comme dans ces sortes de transmifloches suprestement, qu'ils ne sont pas grations, les esprits ne sont pas assez rassas, aussi le Pere Marquette qui a en som de cette Mission du saint Esprit, y a en plus a souffeir, qu'a faire pour la conversion de ces pemples ; car outre quelques enfans qu'il a baptisez, les malades qu'il a consolez, et les instructions qu'il a continuees à ceux qui font prol'assion du Christianisme, il n'a pris pabeaucoup vacquer a la conversion des autres, avant este oblige aussi bien qu'enx de quitter ce poste pour suivre son troopeau, sulur les mesmes fatigues et encourir les mesmes dancers,

t, est pour se rendre en cette terre de Missilimakimac, ou ils out deja demeure antrefois, et qu'ils ont siget de preferer a beaucoup d'autres, la calise des avans lages que noos en avons rapportez au Chapaire precedent, et en outre, parce que es chinat est ce semble to it different de celux des autres circonvoisins, car l'Hyver y est assez court, n'avant He parlent une Langue toute parti- commence que long-temps apres Noel, et finy vers la my-Mars, auquel temps | que le vray Soleil. La troisiesme cirnous avons veu icy renaistre le Printemps.

Il commença par un Parelie, qui sembloit en estre le presage, et qui ayant paru icy et ailleurs avec des circonstances curieuses, merite qu'on en parle en particulier.

#### Description de divers Parelies, qui ont paru cét Hyver en ces quartiers.

Le vingt-uniesme Janvier 1671. fut veu le premier Parelie dans la Baye des Puans, une ou deux heures avant Soleil couché, on vovoit en haut un grand Croissant, dont les cornes regardoient le Ciel, et aux deux costez du Soleil, deux autres Soleils, également distans du vray Soleil, qui tenoit le milieu. Il est vray qu'on ne les découvroit pas entierement, parce qu'ils estoient couverts, partie d'un nuage de couleur d'arc en Ciel, partie d'une grande lueur blanche, qui empeschoit l'œil de les bien distinguer. Les Sauvages voyant cela, dirent que c'estoit signe d'un grand froid, qui de fait fut tres-violent les jours suivans.

Le seiziesme de Mars de la mesme année, se fit voir le mesme Parelie, en trois endroits differents les uns des autres, de plus de cinquante lienes.

Il fut donc veu en la Mission de saint Ignace à Missilimakinac, où parurent trois Soleils, distans les uns des autres comme d'une demie lieuë en apparence; en voicy trois circonstances que nous avons remarquées. La premiere est, qu'ils se firent voir deux fois le mesme jour, scavoir le matin, une heure aprés le Soleil levé, et le soir une heure avant son couché. La seconde est, que celuy des trois, qui le matin estoit du costé du Midy, le soir, se trouva du costé du Septentrion; et en outre, celuy, qui le matin estoit du costé du Septentrion, se le soir, ayant changé de situation et pris l'air, parce que les faux Soleils dispale costé du Midy, s'estoit placé plus haut | roissoient de temps en temps, et mesme

constance est touchant la figure des deux faux Soleils; car celuy qui estoit du costé du Midy, se voyoit si bien formé, qu'à peine le pouvoit-on distinguer du vray, sinon qu'il paroissoit orné d'une bande d'écarlate du costé qu'il regardoit le vray Soleil; mais l'autre qui tenoit la gauche, avoit beaucoup plus de l'apparence d'un Iris en ovale que d'un Soleil; neantmoins on voyoit bien que c'en estoit une image, en laquelle le Peintre n'avoit pas assez bien reussi, quoy qu'il fût couronné comme d'un filet d'or qui luy donnoit fort bonne grace.

Ce mesme Parelie fut veu le mesme jour en l'Isle d'Ekaentouton, dans le Lac des Hurons, à plus de quarante lieuës de Missilimakinac: voicy ce qu'on en a remarqué de curieux à scavoir. Trois Soleils parurent en mesme temps du costé du Couchant ; ils estoient parallelles à la terre et égaux en grosseur, mais non pas en beauté. Le veritable Soleil estoit à l'Oüest Sur-Oüest, et les deux faux, l'un à l'Oūest, l'autre au Sur-Oüest. On vit en mesme temps deux parties de cercles parallelles à l'horizon, tenant beaucoup des couleurs de l'arcen-Ciel; le bleu estoit en dedans, la couleur d'aurore au milieu, et le gris obscur, ou cendré, estoit à l'exterieur. De plus un quart de cercle perpendiculaire à l'horizon, presque de mesme couleur, touchoit le faux Soleil, qui estoit au Sur-Oüest, et coupant le demy cercle parallelle à l'horizon, se confondoit et se perdoit dans cette rencontre, où le faux Soleil paroissoit. Le Ciel n'étoit pas si net du costé des Soleils que par tout ailleurs, où l'on ne voyoit aucune nuée, mais seulement l'air mediocrement serein. On découvroit nettement la Lune, et s'il eust esté nuit, les étoiles auroient aisément paru. L'air pouvoit soustenir les faux Soleils durant un temps assez notable, mais non pas le veritable. Ces trois Soleils ensemble ne faisoient pas tant de lumiere, que le vray Soleil en fait quand le Ciel est bien voyoit plus bas que celuy du milieu, et pur. Il y avoit apparence de vent en le veritable, au dessus duquel enfin, fut j veu un quatriesme Soleil posé en ligne droite, et en mesme distance que paroissoient les deux autres qui tenoient les deux costez. Ce troisiesme faux Soleil dura fort peu de temps, mais les deux demy cercles dont nous avons parlé, ne s'évanoñirent pas si tost, et lors que tous les faux Soleils cesserent de paroistre, ils laisserent aprés eux deux arcs-en-Ciel, comme de beaux restes de leurs lumieres. Les Sauvages **q**ui tiennent toutes ces choses extraordinaires pour des Genies, et qui estiment que ces Genies sont mariez, demandoient au Pere qui les instruisoit, si ce n'estoit pas les femmes du Soleil **q**u'il consideroit si curieusement : il i leur dit que celuy qui a tout fait vouloit | les instruire sur le Mystere de la Sainte | Trinité, et les desabuser par le Soleil mesme qu'ils adoroient. De fait le lendemain de ce Parelie, les femmes, qui auparavant ne vouloient pas entendre parler de la priere, presenterent leurs enfans pour estre baptiscz.

Enfin ce mesme Phenomene s'est aussi fait voir le mesme jour au Sault, mais d'une façon bien differente et plus admirable, parce qu'outre les trois Soleils qui parurent le matin, on en vit huit tous enscuble un peu après midy. Voicy comme ils estoient rangez : le vray Soleil estoit couronné d'un cercle formé des couleurs de l'arc-en-Ciel, dont il estoit le centre ; il avoit à ses deux costez deux Soleils contrefaits, et deux antres. I'nn comme sur sa teste, et l'autre comme à ses pieds : ces quatre derniers estoient placez sur la circonference de ce cercle en égale distance, et directement opposez les uns aux autres. De plus on voyoit un autre cercle de mesme couleur que le premier, mais beaucoup plus grand, qui passoit par en haut par le centre du vray Soleil, et avoit le bas et les deux costez chargez de trois Soleils apparens, et tous ces huit lummaires faisoient ensemble un spectacle tres-agreable aux yeux, comme on en peut juger par la tigure qui la represente.

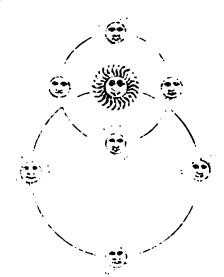

CHAPITRE V.

De la Mission de S. François Xavier, et des Nations qui en dependent.

Cette Mission embrasse huit Nations monement appellee des Puans ; élle differentes, ou mesme davantage, qui porte ce nom, qui est le mesme que les

voudroit comprendre quelques peuples moins sedentaires qui y ont rapport.

Les premiers cultivez et les plus instruits en la foy, sont ceux qui demeurent dans le fond de la Raye, commonement appellee des Puans; ello porte ce nom, qui est le mesme que les Sauvages donnent à ceux qui habitent proche de la mer, peut-estre parce que l'odeur des marescages dont cette Baye est environnée, a quelque chose de celle de la mer : et d'ailleurs il est difficile qu'il se fasse sur l'Ocean des coups de vent plus impetueux que ceux qui se font ressentir en ce lieu, avec des tonnerres extremement violens et presque continuels.

Quatre Nations y font leur residence, à sçavoir ceux qui portent le nom des Puans et qui y ont toujours demeuré comme en leur propre pais. D'un peuple tres-florissant et tres-nombreux qu'ils estoient, ils sont presque reduits à rien. ayant esté exterminez par les Ilinois leurs ennemis. Les Pouteouatami, les Ousaki, et ceux de la Fourche y demeurent aussi, mais comme estrangers, la crainte des Iroquois les ayant chassez de leurs terres, qui sont entre le Lac des Hurons et celuy des llinois.

Une cinquiesme Nation, qu'on appelle ceux de la Folle Avoine, à cause qu'il s'en retrouve en leur pals, habite sur · les rivages d'une assez belle riviere, qui se décharge dans cette mesme Baye, à

15. ou 20. lieuës du fond.

Entrant dans les terres par une autre riviere, qui est à l'extremité de la Baye, on navige et on tourne à droite, pour rencontrer la Nation des Outagami, peuples fiers et arrogans, et assez proche une autre nommée les Nantoüé ; puis montant à gauche sur la mesme riviere, l'on trouve la Nation des Maskoutench et Oumami, peuples plus civils et plus doux, ainsi qu'il sera déclaré cyaprés.

Toutes ces Nations sont comprises dans la Mission de saint François Xavier: et l'on va voir dans les articles suivans comme la Foy leur a esté à toutes annoncée, et quelles sont les operations de la grace sur ces pauvres Barbares.

#### ARTICLE I.

Voyage en la Baye dite des Puans, et de ce qui s'y est passé de plus considerable.

Le Pere Claude Allouez, qui a soin de cette Eglise, et qui en a jetté les premiers fondemens, ayant esté obligé l'esté passé, de faire un tour jusqu'au Sault, en partit peu aprés, non seulement pour donner jusques dans la Baye des Puans, mais aussi pour pousser jusques à la Nation du Feu. Je l'accompa-

gnay dans ce voyage.

Nous nous rendismes au fond de cette Baye le 6. Septembre 1670. aprés plus de cent lieuës de chemin, que nous fismes en Canot assez heureusement: nous y trouvasmes les affaires en **assex** mauvaise posture, et les esprits des Sauvages fort aigris contre les François qui y estoient en commerce, les maltraitant de fait et de paroles, pillant et enlevant maigré eux leurs marchandises, et se comportant envers eux avec des insolences et des indignitez insupportables.

La cause de ce desordre est qu'ayant receu quelques mauvais traitemens des François, chez qui ils estoient venus cette année en traite, et particulierement des Soldats, de qui ils pretendoient avoir receu plusieurs torts et plusieurs injures, pour s'en venger, comme ces peuples sont mutins plus que tous les autres, ils avoient choisi une quarantaine de leurs jeunes gens, leur creant un Capitaine et en avoient fait une Compagnie de Soldats, pour en user à l'endroit de nos François, qui sont en ces pais-là, comme les Soldats de nos habitations Françoises en avoient usé à leur égard.

A nostre arrivée, nous appaisâmes les esprits et arrestâmes les insolences de ces Barbares; aprés quoy, nous fismes assembler les quatre Nations de cette Baye, afin de leur declarer en plein Conseil, la cause de nostre venuë, qui n'étoit que pour leur enseigner le chemin du Ciel, et à rendre obeïssance

au maistre de nos vies ; et en mesme | blessures qu'ils avoient renenés. sieur le tionverneur.

en pareille rencontre ; mais fout à la ment les desordres, Sauvige, c'est a dire ridicidement, n'y ations peine à nous empescher de rire, articles suivans, quoy que nous ne tradassions que d'affaires tres-importantes, scavoir des Mysteres de nostre Religion, et des choses necessaires pour ne pas brûter eternellement dans les Enfers.

Le soir, tous les inciens nous vincent visitor par honocur, cas Soldats Sauvages, stagreablement Francises, faisant taujours leur devoir. Ils nous temois gnerent le contentement qu'ils avoient : choses de la Foy qu'on leur avoit capliquees ; pais tachant a su justifier du mient qu'ils ponvoient, touchant les dessordres sur lesquels nous les avions repromandez, ils ajouterent que leurs Soldats n'avoient pas si mal-traite les François, qu'ils en avoient este maitraitez en nos habitations; qu'ils n'avoient estropic personne, mais qu'ent portount les marques des bras rompus,

temps, alm de leur faire les reprimandes ajousterent que leurs jeunes gens n'ont peressaires sur les desordres qui se pass pas d'esprit et n'enuitent pas les ansoient, et ausquels, comme anciens, et ciens, sur tout estant d'uis la licence, plus sages que les jeunes gens, ils de- qu'on attribué d'ordinoire aux Soldats ; voient apporter remede, s'ils ne vou- que neantmons ils nois avoient obel, lorent encourir l'indignation de Mon- el avoient chasse cette compagne, dont nous n'en voyons plus de marque. Ils Co Conseil se lit de leur part avec les apoûterent plusieurs autres choses pour mesines Ceremonies, qu'ils ont veu pra- leur justification, et ne manquerent pas tiquer en nos habitations. Ces Soldats de nous faire recit do bon accueil que de nouvelle érection, se mirent en des leur avoit fait Monsieur le Gouverneur voir de nous faire, par honneur, ce et les François de Quebec, ce qui les qu'ils avoient vou observer aux nostres, avoit obligez a faire cesser plus prompte-

Le Pere Allouez ent tout loisir, penestans pas acconstumez. Quand if fut | dant l'hyver qu'il a passe en cette Baye, donc temps de s'assembler, ils vincent de les instruire ; en quoy Dieu luy à deux nous appeller, le fusil sur l'epanle | donne tel succes, qu'il rend tenne, nage et la hache d'armes à la cemture au hen d'eux par ces peroles. Je pues dire d'espec, et pendant tout le temps de qu'ils sont pour la pluspart dispuser à l'assemblee, ils demeuroient toujours recevoir nestre sainte Fove ils cragnent comme en faction à la porte de la ca- | les jugemens de bieu, et l'hofer, et debane, tenant medieure nune qu'ils pou- mandent avec instance une Chapelle voient, se promenant ce que ne font pour s'y assembler et faire les prieres : jamais les Sauvages des fusils sur une des flinois, qu'on dit estre deja arrivez, espanle, et pais sur l'autre, avec des pour demourer en ce pais, grossiront postures, fout a fait surprenantes, et cotte kalise, car ils ont de tres-belles disd'autant plus indicales, que plus ils tà- positions pour le Christianisme, comme choient de le faire serieusement. Nous il paroistra par ce qu'il en sera dit aux

#### ARTICLE II.

Voyage des deux mesmes Peres à la Nation du Feu, et de la beaute et des raretez de ce pais.

Si le pais de cette Nation a quelque de mous voir, et d'avoir entendo les chose pour sa beaute du Parudis terrestre, on peut dire que le chemin qui y conduit est aussi en quelque facon semblable a celuy que nostre Seigneite neutr represente pour arriver au tiel (arà perne a-t-on avance une journee dans la riviere du fond de la Baye des l'uans, qu'un trouve trois nu quatre benes de rapides a combattre, plus difficiles que coux qui sont ordinairement dans les autres rivieres, en ce que les cailloux el des mains conpees, et des autres sur lesquels il faut marcher a pieds nuds pour traisner les Canots, sont si l affilez et si conpans, qu'on a toutes les peines du monde à s'y tenir ferme contre le grand courant de ces eaux.

Au Sault de ces rapides, nous trouvâmes comme une Idole, que les Sauvages honorent en cet endroit là, ne manquant jamais en passant de luy faire quelque Sacrifice, ou de petan, ou de Aeches, ou de peintures, ou d'autres choses, pour la remercier de ce que par son assistance ils avoient évite, en montant, les dangers des cheutes d'eau qui sont en ces courans : on bien, s'ils avoient à descendre, pour la prier de les assister en cette navigation perilleuse. C'est un rocher forme naturellement en façon de buste d'homine, où de loin, on semble distinguer la teste, les epaules, la postrine, mais bien plus le visage, que les passans peignent d'ordinaire de leurs plus belles couleurs. Pour oster catte occasion d'idolatrie, nous l'avons fait enlever, à force de bras, et l'avons jetté au fond de la riviere, pour ne paroistre plus jamais.

Apres qu'on a passe ces chemins également rudes et dangereux, en recompense de toutes ces difficultez qu'on a franchies, on entre dans le plus beau pais qu'on puisse jamais voir : ce sont toutes prairies à perte de veue de tous costez, coupées d'une riviere qui y serpente doucement, et dans laquelle c'est se reposer que d'y voguer en ramant. On a passé le pals des forests et des montagnes, quand on est arrivé à celuycy, il n'y a que de petites éminences plantees de bocages d'espace en espace, comme pour presenter leur ombre aux passans, atin de s'y rafraischir contre les ardeurs du Soleil.

On n'y voit que des ormes, des chesnes, ou autres arbres de cette nature, et non pas de ceux qui, ne se retrouvans d'ordinaire qu'aux mauvaises terres, ne sont propres que pour couvrir de leurs écorces les Cabanes, ou pour d'aller sur l'eau, et n'ont point d'autres | le mets le plus deheat de ce pais. maisons, pour la pluspart, que faites de jones liez ensemble en forme de est interrompue par plusieurs petit-lacs,

nattes. Les vignes, les pruniers et les pommiers se trouvent aisement en chemin faisant, et semblent par leur veue inviter les voyageurs à débarquer pour gouster de leurs fruits, qui sont tresdoux, et en grande quantite.

Tous les rivages de cette rivière, qui coule paisiblement au inilieu de ces prairies, sont converts de certaines herbes, qui portent ce qu'on appelle icr de la folle avoine, de laquelle les meseaux sont merveilleusement friands: aussi la quantité de toute sorte de gibier y est par tout si grande, que sans beau-

coup s'arrester, on en tue a discretion.

C'est tout ce pais de prairies, ct indu de nostre connoissance, de plus de trois cens heues à la ronde, sans ce que nous ne scavons pas, qui nourrit grass ment des vaches sauvages qu'on rencontre assez souvent comme en troupeaux de quatre a cinq cens bestes, qui par leur quantité, fournit raisonnablement les vivres aux Bourgades entieres, lesquelles pour ce sujet, ne sont point obligées de se disperser par familles pendant le temps de leur chasse, comme font les Sauvages des autres contrees.

C'est aussi parmy ces gras pasturages que se retrouvent des bufles, qu'on appelle Pisikiou, qui ont beaucoup de rapport à nos taureaux, pour la grandeuret la force, mais qui les surpassent, premierement en leurs portées, car les temelles se dechargent chaque fois de trois et quatre petits tout ensemble; secondement pour leurs cornes, qui de vray sont toutes semblables à celles de nos bœufs, en figure et en couleur, mais qui sont une fois plus grandes, estans longues pres de deux preds, quand les bestes sout un peu âgees; et troisemement pour le poil, qu'ils ont gros, velunorrastre, et traut un peu sur celuy des moutons, mais beaucoup plus fort el plus espais; aussi en fait on des robes et des fourrures, qui défendent contre le froid plus que toutes les nutres de co faire des Canots ; c'est pour cela que pais. La chair en est excellente, et la ces peuples ne sçavent ce que c'est que grasse mélee avec la folte avonne. [all

La mesme riviere dont nous parlous

dans lesquels se voyent en quantité, pellent ( liste), on jugeroit à les voir de l lorn que ce sont des tignes, parce qu'ils l en out la biancheur du plumage, la fongueor du col, et des pieds, et la grosseur du corps ; mais la différence et la rarete est dans le bec, qui est d'un grand pied de long, et gros comme le bras , ils le portent d'ordinaire couche sur le col, qu'ils rephent a ce dessein, comme pour lay servir de lit bien deheat, c'est pour se delasser de sa pesanteur qu'ils se tiennent en cette posture, Voir comme au dessous de ce bee la pature a forme une espece de nasse, qui Courte et se referme plus ou mouss, selon la quantife de poisson qu'ils y en-Cette masse est faite d'une peau but delicate et tres-souple, qui proportion at toot to long the desseus du bec, que men ne paroist, afin de ne pasfurn part act possons, mais quand if est times its seavent si prestament l'es, largit, et l'ouvrent si grande, que la contre le peusson, ou l'attendant au dessous des comants quand if descend, y lenant cette imsse toate efendue, als fefont catter Indans comme dans un rets, et pes la referment promptement de seur qual ne s'echappe. Voda comme hes enseigne aux hommes la pesche artificielle, par la leçon qu'en font ces pecheurs naturels.

Un ne s'el mave pas de voguer sur ceslacs of sur ces rivieres, quand on y rencontre de divertessement. Il faut done avancer plus de vingt henes dans ce beau pois, avant que de se rendre à la Antion de l'eu, qui est places sur un petit costera, d'ou l'on na decouvre de lous costex que de vistes prairies, avec queopies tocages, epairs en divers entross, et que la nature ne semble proqui no provent se passer de bois.

C'est donc où pous arrivames le quincertains reseaux rares et d'une espece zieme Septembre 1670, et y fumes retonte particuliere, que les Sauvages ap- ceus par le concours de tout le peuple, pour y faire ce qui va estre declare en l'article survant.

#### ARTICLE III.

Ce qui s'est passé touchant la publication de la Foy chez la Nation du Feu et ches une de celles des Hinois.

La Nation du Feu porte ce nom par at the relect quals seen servent pour la erreur, s'appellant proprement Maskonposche, car alors c'est merveille de lench, qui signifie une terre dechargée d'arbres, telle qu'est celle que ces peuples habitent; mais parce que, pour peu de lettres qu'on change, ce mesme mot signifie du feu ; de la est venu qu'on les appelle la Nation du Feir

Elle est jointe dans l'encemte d'une estant former se ramasse si fuen et si mesmo pullissade a un autre people, nomine Osmanii, qui est une des Natrons des llurois, faquelle s'est comme demembree des autres pour s'habituer en ces quartiers.

Ils font ensemble plus de trois mille leste d'un homme y entreroit sans ames, pouvant fournir chacune quare penne, et nageant à mesme temps cens hommes pour se deffendre des troquois, qui les viennent chercher jusqu'en ces confress si cloigness,

Des le lendemain que nois fusmes entrez en ce Rourg, nous traitasmes des affaires qui nois menoient, et avant assemble les anciens des deux nations separement, nous leur declarasmes promicrement que nous estions les Ambassadeurs du Maostre de nos vies, envoyez à toutes les Nations de cette terre, pour les instruire; que nons avions parle aux Outnounces, aux Saulteurs, aux Harons, airx Ponteonatami, et a lous les autres, desquels now axions este favorablement ecoutez, et que nous nous promethous le mesme de leur part, veu le bon acrueil qu'ils nous avoient fait à nostre arrivee Secondement, le Pere All oiez ayant renouvele les conpossances qu'il dure que pour le contentement des leur avoit données le Printemps passé, yeux, on poor la necessite des hommes touchant la Souveramete et l'Unite de Dieu, et l'Incarnation de son Fils, il

s'estendit sur quelques veritez plus sen-, il faut que je gouste de leur chair sibles et plus touchantes de nostre Foy, comme ils ont gousté de celle de mes comme du Paradis et de l'Enfer ; et parens ; je suis prest de partir pour pour leur donner mieux à concevoir et aller contre eux en guerre ; mais je desfaire entrer par les yeux jusques dans l'espere d'y reussir, si vous qui estes les les cours ce qu'ils venoient d'entendre, maistres de la vie et de la mort, ne il leur montra une Image du Jugement m'estes favorables en cette entreprise: general, et prit occasion de leur explides damnez.

Ces panyres gens regardorent avec estonnement ce Tableau, n'ayant jamais rien ven de semblable, et ils escontoient avec une attention et un silence plein, de respect, mais avec une telle avidité, que ne se contentans pas des instructions qu'en leur faisoit tout le jour en public et en particulier, dans les rues, dans les places publiques et dans les champs, ils s'assembloient pendant la mut en foule, pour entendre parler plus en detail des Mysteres dont on les avoit entretenus.

Ils avoient conceu une si haute idée des choses de la Foy, et de ceux qui la l publicat, qu'ils nous inviterent à plusieurs festins, non pas tant pour y manger que pour obtenir, par nostre moyen, ou la santé dans leurs maladies, ou un bon succez dans leurs chasses et dans la guerre.

Tel fut un banquet où nous fusmes appellez, où l'on garda une ceremonie bien particulière : il sembloit que ce fust un festin pour combattre, et non pas pour manger ; car au lieu de table on avoit dressé une espece de trophée, où estoient pendués toutes les armes d'un guerrier, l'arc, les fléches, le carquois, la hache d'armes, avec les munitions de bonche : scavoir un peu de farine et du petun, avec les autres choses que les Soldats de ce pais ont coûtume de porter sur cux, pour s'animer au combat. Le maistre du festin fit neantmoins paroistre un plat de bled d'Inde, bouilly dans la graisse de pisikiou, et en nous le presentant, il nous adressa ces paroles: Vous avez entendu parler des peuples qu'on appelle Nadouessi; ils

c'est donc pour obtenir par vostre quer quelque chose, à leur portée, du moyen la victoire que je vous invite à bonheur des Saints, et des tourmens ce festin. Ce fut une belle occasion, desabusant cét homme, de l'instruire, et avec luy toute l'assemblee, declarant que nous n'estions que les petits serviteurs du grand Dieu des Armees, 496 c'est de luy seul qu'on doit attendre l'assistance et le succez qu'on souhaite en toutes choses; mais que le grand, secret pour y bien reussir, estoit de la reconnoistre et obeir à ses commandemens. Il fut aisé pendant le repas, qui ne fut que de bled d'Inde, de continuer ces entretiens.

Nous fusmes encore invitez a d'autrest festins pour de semblables desseins, oupour nous gagner le cœur, ou pour nous donner du divertissement : car quelque fois paroissoient quelques-uns des plus anciens, parez comme s'ils eassent voulu jouer une comedie, dansans a la cadence de quelques ous tres-melodieus qu'ils chantoient de tres-bon accord.

Cette estime qu'ils farsoient paroistre en toutes ces rencontres, nous donnoil libre accez dans les cabanes, ou nous estions regardez et ecoutez comme des Genies extraordinaites; aussi nons servions nous de cét avantage, pour les instruire par tout, et chercher des mas lades dans toutes les cabanes.

Il n'y en avoit pour lors qu'un dans le Bourg, c'estoit un enfant de dix a douze ans, éthique depuis long-lemps, et qui s'en alloit peu à peu mourant ; il fut 🚾 struit et publiquement baptisé, avec l'approbation et l'admiration de tout ces bonnes gens, et a eu le nom de François en son Baptesme, qui a esta heureusement suivy de la sante de l'âme et du corps.

Tout cecy, et quantité d'autres choses m'ont mangé jusqu'aux os, et ne m'ont | qui se sout passées, sont communes au pas laissé un seul de ma famille en vie : deux Nations de ce Bourg ; mais il fau condation des Ilipois.

ARTICLE IV.

es particularitez de la Nation des nois, sur tout du bon naturel et de la civilité de ces Peuples.

quev que de differentes Nations, plus de cent henes de pais.

"s'appellment thnois.

que nois jugeons estre on la Mer stianisme. ille, ou celle de la Floride, puis et des excremens des animaux nous.

pelque chose de particulier à la fendojent les arbres avec de longs couteaux, et dont quelques-uns avoient leurs maisons sur l'eau, c'est ainsi qu'ils s'explujuent, parlant des planches sin es et des Navires. Ils disent en ordre que tout le long de cette grande riviere, sont diverses Peuplades de Nations, differentes de langues et de incens, et qui se font toutes la guerre les unes aux autres : on en voit qui sont placces sur le bord de l'eau, mais bien plus dans fine on a donne le nom d'Outa- les terres, continuant auss pasques a la la fous les Sauvages de ces con-Nation des Nadourssi, qui sont epars de

🗟 que les premiers qui ont paru j - C'est donc au dela de cette grande ri-François, ont ete les Outaouaes; viere que sont placez les fluiois dont in est-il du nom des flinois, fort nous parlous, et desquels se sont detareux, et demeurans vers le Sud, chez ceux qui habitent icy avec la Nation que les premiers qui sont venus à du Fen, pour y faire comme une Code da saint Esprit pour le com- lome transplantée, pour estre, comme. on espere, bien-tost survis des antres, Peoples sont placez au nuheu de que le saint Esprit nous amene en ces an pais, dont nous avons parle, heux pour pouvoir y estre instruits, nous igrande riviere nommee Missisipi, estant presque impossible de pouvoir quelle il est bon de mettre icy ce, aller jusqu'en feur pais ; et de fait pluous en avons appris. Ella semble sigurs se sont deja rendus avec les comme une enceinte de lous nos autres, qui fournissent un beau champ remant son origine dans les quay - aux ouvriers à vangeliques, parce qu'on Nord, et confant vers le Midy, ne peut trouver rien de prus propre pour Les qu'elle se decharge dans la bien recevoir les impressions du thri-

On ne pourra pas aisement croire la n'a pas commissance d'aucunes civilite, les caresses et les temograges rivores vers ces quartiers-la, d'affection que nous ont fait pareistre celles qui se déchargent en ces ces peoples, et sur tout le chef de cette lers. Quelques Sauvages nons ont Antion des llarois, qui est respecte dans le que cette rivière est si belle, sa cabane, comme seroit un Prince dans los de trois cens henes de san son Palais ; il y estoit toujours envischeure elle est plus considerable ronne des plus considerables du Bourg, lle qui coule devant Quebec, pais que nois postrions presque appeller In font d'une hene de large, de des courtesans, tant ils esterent dans que tout et grand espace de pais une posture homeste, pleme de delene de prairies sans arbres et sans rence, y gardant toujours un silence de qui oblige les habitans de ces respectueux pour faire paroistre l'estime a faire du feu de tourles de qu'ils faisoient de sa personne, et de

ther par le Soleil, jusqu'a ce que C'estoit une assex grande Cabane, au chant environ vingt hours de la milieu de laquelle il avoit mis ce qu'il les forests commencent à re- avoit de plus presieux pour nous y rece-, Quelques guerriers de ce pais voir, et avoit pris place vis a vis de i nous disent avoir pousse jus- nous, et n'en sorbit prisque jamais, , assurent qu'ils y ont rea des, tout le temps que nous y demourantes, faits comme les François, qui comme pour nous faire houseur par sa

presence, et ne pas perdre nostre compagnie ny nos entretiens; mesme dans les ruës et dans les autres Cabanes, quand nous y estions invitez pour manger, il nous y accompagnoit d'ordinaire, ou bien nous faisoit escorter par quelques-uns de ses gens. Le ménage de la cuisine, quoy que bien-tost preparé, ne se faisoit ny en sa presence ny en la nostre. Il avoit un soin merveilleux que nous ne fussions point incommodez de la foulle du peuple, qui nous devoroit incessamment des yeux. Quand il estoit temps de faire nos prieres le soir, il se mettoit toujours en action, et s'empressoit d'une façon ravissante, pour faire un feu clair luisant, et qui pût bien nous éclairer pour lire, et mesme faisoit garder un grand silence par tous ceux qui estoient presens.

Pour agir auec nous plus honorablement, il avoit soin que sa Cabane fût toujours pleine des plus notables de sa Nation, qui sembloient assez bien faire leur Cour pour des Barbares. Au reste, sa physionomie est la plus douce et la plus attrayante qu'on puisse voir, et quoy qu'il passe pour grand guerrier, il a une douceur sur le visage qui ravit tous ceux qui le voyent. Le dedans ne dement pas l'exterieur, car il est d'un naturel tendre et affectueux; ce qu'il fit paroistre lors qu'une nuit, comme nous luy expliquions le Mystere de la Passion et la mort de Jesus-Christ, en presence d'un grand monde, à la veuë de la Croix, il montra tant de tendresse et tant de compassion, qui se lisoit en ses veux et sur tout son visage, que quelques François qui nous accompagnoient en furent tous ravis et tous étonnez. Ainsi triomphe ce Dieu mourant, dans ce bout du monde, où le Diable a tenu son empire depuis si longtemps.

Quoy que pendant tout nostre sejour en ce lieu nous n'ayons entretenu ce Capitaine et les autres, que des choses de la Foy, jamais il n'en a eu de dégoust : au contraire, plus il en entendoit parler, plus faisoit il paroistre d'ar-

qui a de si belles qualitez et qui se laisse si aisément toucher à nos Mysteres, ne tardera pas à les embrasser.

Et ce que nous disons du Chef, on le peut dire de tous les autres de cette Nation, ausquels nous avons remarqué le mesme naturel, et une docilité qui ne ressent rien du Barbare : avec l'avidité qu'ils font paroistre d'entendre nos instructions, ils ont un grand avantage pour la Foy par dessus les autres Sauvages, en ce qu'ils n'ont presque point de superstitions, et ne sont pas sujets à faire des Sacrifices à divers genies, comme font, les Outaoüacs et autres, dont la raison peut estre, que n'estans pas pescheurs, mais vivans de bled d'Inde qui croist aisément dans ces bonnes terres qu'ils habitent, et de chasse qui est tres-abondante, et dont ils n'ont jamais disette, ils ne craignent point les dangers des Lacs, où plusieurs des autres Sauuages perissent en pêchant, ou en Canot, ou sous les glaces, croyans que ce sont des genies de l'eau qui les devorent, ou qui pillent leurs rets quand les tempestes les emportent: et c'est pour cela qu'ils taschent à les appaiser ou à se les rendre favorables par quantité de Sacrifices.

Ceux-cy se trouvans exempts de tout cela, n'adorent que le Soleil; mais ils changeront bien-tost ce culte peur le rendre au Createur du Soleil, ainsi que quelques-uns ont déja commencé à faire. quand ils seront instruits des veritez de nostre Religion.

Pendant nostre sejour en ce Bourg, il s'y trouva douze ou quinze hommes venus du vray païs des llinois, en partie pour visiter leurs parens ou leurs compatriotes, et en partie pour y faire quelque commerce. Ceux-cy, estant sur leur départ pour s'en retourner chez eux. vinrent se presenter à nous comme en ceremonie, et tous ensemble; et apres nous avoir saluez, nous declarerent en presence d'un grand peuple qui nous assiegeoit toujours, qu'ils venoient pour nous recommander leur voyage, qu'ils nous prioient de leur faire la grace de deur d'apprendre; c'est ce qui nous les conduire heureusement jusqu'en donne sujet de croire, qu'une personne | leur païs, pour revoir leurs parens, et de les conserver sur les chemins de tout | jusqu'au lieu de nostre embarquement, mauvais rencontre.

C'estoit une belle ouverture qu'ils nous donnoient pour leur faire connoistre œluv qui est le grand Maistre de nos se disposent à bastir eux-mesmes, afin vies, dont nous ne sommes que les serviteurs et les deputez, et auquel nous **pous** adresserions volontiers pour l'heureux succés de leur voyage. Ils nous répondirent par un compliment qui n'a rien de Sauvage, en nous disant qu'ils faisoient taut d'estat de ce qu'ils avoient appris de nous, qu'ils ne se contentoient! De la Mission de Saint Marc, au Bourg pas de l'aller publier dans tout leur païs, mais qu'ils le feroient retentir à d'autres peuples beaucoup plus éloignez, l qu'ils avoient veues, et se separerent ainsi de nous, tout glorieux d'avoir parlé! pris des nouvelles de l'autre monde.

estre pas incommodez.

Ils ne sont pas bien riches en meu-|contrées. dont nous avons parlé, et qui est comme | tost entré, qu'allant de Cabane en Ca-le Roy de la Nation, avec les plus consi- bane, il encourageoit les uns par l'espelurent nous accompagner par honneur par la crainte de l'Enfer.

éloigné du Bourg d'une petite li «ue.

Quand nous y retournerons, nous esperons v trouver une Chapelle, qu'ils d'y commencer tout de bon les fonctions du Christianisme.

#### ARTICLE V.

des Outagami.

Ces peuples sont superbes, parce qu'ils ausquels ils raconteroient les merveilles sont nombreux, on v compte plus de deux cens Cabanes, dans chacune desquelles il y a cinq à six et mesme jus**à de**s genies, disoient-ils, et d'avoir ap-i ques à dix familles. Plusieurs autres Nations grossissent celle-cy, on plustost Ajoùtons encore un mot de ces Ilinois, i en font une Babylone, par la dissolution touchant leur facon de faire. Comme qui y regne comme en son empire. Les tous les Sauvages en general mettent lumieres de la Foy n'ayant encore pù leur principale gloire à se bien parcr la faire d'impression sur leurs esprits. teste, sur tout à porter leurs cheveux, Comme ils sont fiers et arrogans, ils ou longs, ou courts, selon la diversité avoient pris dessein de se venger par la des Nations, ceux-cy semblent avoir mort de quelques Francois, des mauyais ramassé l'un et l'autre, car ils ont ce traitemens qu'ils avoient receu l'esté que les Outaoñaes pensent avoir de passé en nos habitations Françoises; ce bean en leurs cheveux courts et re- qui faisoit que nos jeunes François qui dressez, et ce qui agrée aux autres en isont icy en marchandise, n'osoient pas leurs longs cheveux; car cenx-cv se v mettre le pied; mais tout cela n'a pas rasant la pluspart de la teste comme les fait peur au Pere Allouez, qui s'est premiers, conservent quatre grandes estimé heureux d'exposer sa vie en un monstaches aux deux costez des oreilles, | danger manifeste, pour porter l'Evanqu'ils agencent proprement pour n'en gile à ces pauvres Barbares, comme il l'a fait à tous les autres peuples de ces

bles : à peine mesme leur pais leur | Il partit donc de la Baye des Puans, [ournit-il de quoy faire des plats d'é- où il faisoit sa residence, le vingtiesme porce, les arbres qui se retrouvent de Feyrier mil six cent septante un, et parmy ces vastes et belles prairies n'é-jayant fait en six jours vingt-quatre ant pas propres pour cela; mais s'ils lieues sur les neiges et sur les glaces, ont cette incommodité, en recompense, pendant la plus rigoureuse saison de I semble qu'un si beau païs contribué l'hyver, qui avoit glacé et presque fait u beau naturel dont ils sont douez, et mourir de froid quelques-uns de ceux iont ils nous donnerent la derniere ausquels il s'estoit joint, arriva enfin en marque à nostre départ. Car le Chefice Bourg, dans lequel il ne fut pas plusderables et une partie du Bourg, vou-|rance du Paradis, et intimidoit les autres esprits superbes, autre chose que des risées, des rebuts et des moqueries, avec lesquelles ils receurent d'abord ce qu'il leur annonçoit, sur tout dans certaines Cabanes, dont les Chefs avoient jusqu'à huit femmes, et dans lesquelles il ne pouvoit entrer qu'avec horreur, et comme dans un Serail. Cependant la patience du Pere l'emporta, et vit que ces peuples s'adoucissoient insensiblement, et que ce qu'ils écoutoient du commencement avec raillerie, ils le receurent peu apres avec crainte et avec respect. Quelle consolation, ô mon Jesus (s'écrie le Pere en un de ses memoires) de vous faire connoistre à ceux qui n'ont jamais ouy parler de vous! Je me preparois à la mort, je ne voyois du commencement que des insolences et des rebuts de la part de ces Barbares, et voila qu'ils m'écoutent avec une attention et une affection au delà de ce que j'eusse pû me promettre des peuples mesmes les mieux disposez : j'entre libroment par toutes les Cabanes; j'y fais prier Dieu les malades, et j'y baptise les moribonds; et peu de jours aprés mon arrivée, vovant expirer une personne à qui je venois de conferer le saint Baptesme, ô que je reçus de joye, de voir s'envoler au Ciel une ame d'un païs si dissolu!

J'eus encore tout sujet d'admirer les caresses que j'ay receuës de la pluspart de ce Peuple, au lieu des coups de hache que j'attendois; et plus encore la simplicité d'un bon vicillard, lequel, comme j'expliquois publiquement dans sa Cabane les saints Mysteres de l'Incarnation et de la mort de Jesus-Curist, si-tost que je tiray mon Crucifix pour

Il ne devoit pas se promettre de ces | le faire paroistre à leurs yeux, ce bon homme émeu de ce spectacle voulut le reconnoistre comme son Dieu et l'adorer, en luy presentant l'encens de ce païs; c'estoit du petun en poussiere, dont il en prit trois ou quatre fois à poignées, et comme s'il eust presenté autant de coups d'encensoirs, il le répandoit sur le Crucifix, et sur moy, qui est la plus grande marque d'honneur qu'ils puissent faire paroistre à l'endroit de ceux qu'ils regardent comme des Genies: j'eus peine à tenir mes larmes de joye, voyant Jesus-Curist crucifié, adoré par un Sauvage, dés la premiere fois qu'il en entend parler.

Une semme sit presque le mesme, lors qu'estant bien instruite et baptisée, et preste à rendre l'ame comme elle sit, elle ne cessa de jetter du petun sur le Crucisix que je luy presentois, prétendant faire le mesme à la façon que sont ceux qui le baisent devotement.

Tout le Bourg ayant esté pleinement imbu de nos Mysteres, et en general et en particulier, le Pere se retira, y ayant baptisé cinq enfans et deux adultes, et aprés avoir eu asseurance de la part des anciens, qu'à son retour il y trouveroit une Chapelle, qu'ils bastiroient euxmesmes pour commencer à y exercer les fonctions du Christianisme.

C'est ainsi que ces peuples, de loups deviennent aigneaux, et que peu à peu, mais avec grande patience, ils se gagnent à Jesus-Christ; ce qui nous fait esperer que la Foy va se répandre à grand nombre de Nations qui s'approchent de celle-cy, et ausquelles nous ne pouvons pas avoir accès que tres-difficilement.

### Extraict du Privilege du Roy.

Par Grace et Privilege du Roy, il est permis à Sebastieu Chanoisy, Imprimeur ordinaire de Roy, Directeur de l'Imprimorie Royale du Louure, et ancien Eschevin de Paris, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre et debiter vn Livro intitulé: Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable aux Missions des Peres de la Compagnie de Iesus, en la Nouvelle-France, les années 1670, et 1671. Et ce pendant le temps de vingtannées; avec defenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres d'imprimer ou faire imprimer le dit Liure, sous pretexte de déguisement ou changement, aux peines portées par le dit Priuilege. Donné à Paris, et Janvier 1667.



# RELATION

### DE CE OUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE

AUX MISSIONS DES PERES DE LA COMPAGNIE DE JESUS EN LA NOUVELLE FRANCE.

KS ANNÉES 1671. ET 1672.

Envoyée au R. P. JEAN PINETTE, Provincial de la Province de France.

PAR LE R. P. CLAUDE DABLON, RECTEUR DU COLLEGE DE QUEBEC, ET SUPERIEUR DES MISSIONS DE LA COMPAGNIE DE JESTS, EN LA NOUVELLE FRANCE. (\*)

rincial de la Province de France.

MON REVEREND PERE.

oes ne pouvons regarder sans quelque chagrin, les vaisseaux qui partent de nostre rade. puisqu'ils entevent en la personne de Monsieur de Courcelles, et en celle de Mon-

neur Talon, ce que nous avions de plus procieux. Eternellement nous nous souviendrons du premier, pour avoir si bien rangé les froquois à leur devoir : et

eternellement nous souhaitte-

Au Reverend Pere Jean Pinette, Pro- avantageusement pour le bien de ce pale.

Ces pertes nous seroient plus sensibles si elles n'estoient pas beureusement reparees par la venué de Monsieur le comte de Frontenac, nostre nouveau Gouverneur, de qui le Roy a fait choix. pour soustenir les hauts desseins que sa Majesti a conceus pour sa Nouvelle France.

La deconverte de la Mer du Nord, et de la fameuse bave de Hutson, que l'on cherche depuis long-temps, et qui avoit esté entreprise l'an passe par les ordres de Monsieur Talon nostre Intendant, a donne moyen a un de nos Missionnaires de porter la Foy dans des pais ou elle n'avoit jamais esté annoncée, comme on verra dans le narré du voyage qu'il y a fait par les terres.

Nous n'esperons pas moins de celuy rons le retour du second, pour que Monsieur le Comte de Frontenac et mettre la dernière main aux Monsieur Talon, pour satisfaire aux inprojets qu'il a commencé d'executer si tentions de sa Majeste, out fait entre-

(\*) D'après l'édition de Sébestion Mabre-Cramoley, publiée à Paris en l'amore 1673. Relation-1672

prendre pour la découverte de la Mer qu'il faisoit paroistre en toutes rendu Sud, qui probablement nous donneroit entrée aux grandes mers de la Chine et du Japon. Le Pere et les François qui sont envoyez pour cette hazardeuse expedition, ont besoin de beaucoup de courage et de prudence, pour aller chercher des mers inconnuës par des routes de trois à quatre cents lieuës, toutes nouvelles, et parmy des Peuples qui n'ont jamais veu d'Europeans.

On est party en mesme temps pour aller faire des recherches plus exactes de la mine de cuivre, que le Sieur Peré a trouvée tout fraischement dans le lac Superieur. Le Navire de quatre à cinq cents tonneaux, qui se fait icy, et un autre plus grand, dont les materiaux sont tout prests, feront voir les utilitez qu'on peut recevoir de ce païs pour la navigation, et pourront servir à tirer les avantages que l'on espere de ces trois parties conformement aux trois nouvelles découvertes, qui nous donnent moyen pour la pluspart de publier l'Evangile aux extremitez de ce nouveau monde.

Il ne nous manque, pour nous bien animer, que la presence de Monseigneur nostre Evesque. Son absence tient ce païs comme en deuil, et nous fait languir par la trop longue separation d'une personne si necessaire à ces Eglises naissantes. Il en estoit l'ame, et le zele

contres pour le salut de nos Sauvages, attiroit sur nous des graces du Ciel, bien puissantes pour le bon succez de nos Missions ; et comme pour éloigné qu'il soit de corps, son cœur est toujours avec nous, nous en éprouvons les effets par la continuation des benedictions. dont Dieu favorise et les travaux de nos Missionnaires, et ceux de Messieurs les Ecclesiastiques de son Eglise, qui continuënt avec un grand zele, et avec l'édification publique, à procurer l'honneur de Dieu et à travailler au parfait establissement des Paroisses dans toute l'etendue de ce pais; ce qui ne sert pas de peu au progrez que fait nostre sainte Foy, qui n'avoit point encore esté portée si loin, ny publiée avec plus de succez-

C'est ce que vostre Reverence remarquera aisément par la lecture de cette Relation, que nous avons divisée en langues de ce pais, la Huronne ou l'Iroquoise, la Montagnaise ou l'Algonquine, et la Françoise, en chacune desquelles les misericordes de Dieu ont éclatté aux veux du Ciel et de la Terre.

> Vostre tres-humble et tres-obeissant seruiteur en N. S.

> > CLAUDE DABLON.

Des Missions à la Colonie Huronne de Nostre-Dame de Foy proche Quebec, à S. Xavier des Prés vers Montreal, et aux païs des Iroquois.

#### PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

De la Colonie Huronne à Nostre-Dame de Foy.

ARTICLE I.

De la Charité des Chrestiens de cette nouvelle Eglise.

La divine Providence a voulu que la Colonie Huronne fust establie à Nostre-Dame de Foy, proche cette ville, et au | dans la Relation precedente, ayant connu

milieu des habitations Françoises, pour faire voir qu'elle n'a point d'acception des personnes dans la distribution de ses dons, et pour donner de la confusion à nos François, par les bons exemples de cette Colonie. Une des peines du Pere Chaumonot, qui les conduit, est de moderer la trop grande ferveur de leur devotion, et l'excez de leur charité envers les pauvres.

Maric Oüendraka, dont il est parlé

la necessité d'une pauvre famille, qui miens, je le tiendray comme fait à moin'avoit pas de quoi se couvrir, l'assista de deux bonnes couvertures ; et comme bonne œuvre : Ah, mon Pere, dit-elle, **je** u'ay fait **q**ue ce **q**ue j'av dù ; je ne puis pas comprendre comment une personne qui auroit deux ou trois paires d'habits, pourroit voir un pauvre nud sans le seconrir dans sa necessité. Quand j'ay besoin de quelque chose, dit le Pere, pour de pauvres François, je n'ay qu'à m'adresser à elle, car je suis assuré que si elle a ce que je desire, elle ' **m**e le donnera.

Comme on luv racontoit un jour de quelle manière nostre Seigneur fit connoistre à saint Martin, que l'aumosne qu'il avoit faite de la moitié de sou manteau, n'estant encore que Catechu**m**ene, hry estort tres-agreable. Jesus a trop de bouté pour moy, dit-elle, et il **m**e marque assez qu'il agrée le peu d'aumosnes que je fais, par le soin qu'il prend de m'en recompenser dés cette Vie : pour un peu de blé que je distribnav l'an passé à de pauvres necessiteux (il est à remarquer qu'elle en donna trente boisseaux) il m'en a rendu une telle abondance que je ne scai où te meltre ; et une si grande quantité de citrouilles (elles sont d'une autre nature que celles de France, et passent pour l des fruits delicieux parmi les Sauvages ٫ 🛚 que j'ay este obligée d'aller moi-mesme : inviter les François des environs, d'en p venir prendre leur charge.

Ces hous Sauvages out dans cette **bour**zade une pauvre fille muette et innocente, qui ne s'aide en rien non plus **qu'un** enfant, et au reste si disgraciée, si laide et si mal-propre, qu'elle fait borreur. Ces bonnes gens cependant, pleins de charité, se sont accordez d'en derres decelles qui n'y estoient point, prendre le soin de mois en mois : chaque Camille s'en charge à son tour, dans la Mais comme elle les pressoit de le faire sa vie ; chacun la recoit dans sa cabane (tronvant trop d'empressement dans sa avec devotion, estant bien persuadez de charite, luv dit qu'elle se rendoit imcette parole de Nostre Seigneur, Quad portune, et qu'elle devoit considerer uni ex minimis meis fecistis, miki fe- qu'en cette saison chacun avoit ses pecistis, ce que vous ferez au moindre des Attes affaires, et mesme assez pressantes.

mesme.

Cet Esté, pendant les grandes chale Pere se conjouïssoit avec elle de cette ; leurs, une pauvre femme qui travailloit dans son champ, ayant esté tuée par la cheute d'un arbre, son corps ne fut trouvé que deux jours aprés, déja tout corrompu; toute la bourgade y courut, mais personne n'avoit le courage de s'en approcher, à cause de la mauvaise odeur qui en sortoit ; jusques à ce qu'une des ferventes de la sainte famille, dit à sa sœur: Allons, ma sœur, allons, pourquoy craignons-nous ce que nous devons bien-tost devenir? pourquov avons-nous tant d'horreur d'un corps auquel le nostre doit estre semblable dans peu de jours? Allous donc, prenons ce corps et le portons au village, pour le faire inhamer en terre sainte, c'est un devoi**r** auquel la charité nous oblige. A ces paroles, sa sœur prit courage, et toutes deux, aidées de quelques-uns de la compagnie, mirent le corps de la defunte sur une espece de brancart, qui fut bien-tost fait, et la porterent à la bourgade, où elle fut enterrée dans le cimetiere, avec les ceremonies ordinaires de l'Eglise.

Ce qui est merveillenx dans cette petite Eglise, est que l'esprit de charité **et** d'union y regne dans toutes les familles ; elles s'interessent les unes pour les autres en toutes occasions. Une des anciennes de l'assemblée de la sainte famille, vovant que de pauvres veuves n'avoient ni les forces ni le moven d'ensemencer leurs champs, et que d'autres qui avoient accompagné leurs maris à la chasse n'estoient pas encore revenues dans le temps qu'il falloit semer le blé d'Inde, s'en alla, après s'estre recommandée à la sainte Vierge, inviter les autres femmes du bourg à semer les et elles s'y accorderent de bon cœur. Sene de lui continuer cette charité toute ; au plus tost, quelqu'une de ses amies,

Il n'importe, dit-elle, qu'on me blasme | tant qu'on voudra d'estre importune, ne faut-il pas s'incommoder un peu pour aider son prochain dans sa necessité, puisque Nostre-Seigneur nous l'a-commandé? Aprés tout, elle vint about de ce qu'elle pretendoit, au grand contentement de ces pauvres gens qui luy donnerent à leur retour mille benedictions pour sa charité.

Une jeune femme estant allée à la chasse avec son mary, envoya dire à sa mere qu'elle luy conseilloit de se retirer pendant son absence, dans la cabane d'une de ses parentes, pour épargner le bois qu'elle brûleroit en son particulier, et en faire l'aumosne à de pauvres malades qui en auroient besoin : la mere suivit le conseil de sa fille.

Le Perc Chaumonot ayant fait une instruction dans l'assemblée de la sainte famille, sur les œuvres de misericorde, à l'issuë de cet entretien, deux de celles qui y avoient assisté donnerent à deux pauvres femmes à chacune une couverture de ratine de la valeur de vingt francs la piece, mais d'une maniere si chrestienne, qu'il sembloit qu'elles n'eussent rien donné, ou plustost qu'on leur eust fait grace de recevoir d'elles cette aumosne : aussi n'ignoroient-elles pas que le Paradis en devoit estre la recompense.

Le mesme Pere leur ayant raconté ce que Nostre-Seigneur disoit autrefois à ses Disciples, d'une pauvre veuve, qu'en donnant d'un grand cœur deux petites pieces de monnoye au Temple, elle avoit plus agreé à Dieu, que quantité d'autres qui y avoient fait de riches offrandes, elle eut tant de joye d'avoir contribué quelque chose de sa part à l'embellissement de la Chapelle de Nostre-Dame de Foy, qu'elle en passa toute la nuit sans dormir, remerciant Dieu de luy avoir inspiré d'imiter cette bonne femme de l'Evangile.

Cette mesme charité qu'ils ont entre eux leur rend sensibles les moindres dommages du prochain ; ils les reparent | au plustost, et ils chastient mesme severement leurs enfans quand ils en sont |

plusieurs autres. Une mere, ayant appris que son petit fils âgé de cinq ans, avoit gasté quelque chose dans le champ d'un voisin, et l'enfant l'ayant avoué, elle le punit rudement sur le champ; le Pere estant survenu à ses cris, il luy voulut épargner quelques coups : Je vous obeïrai, dit-elle, mon pere, mais puisque vous m'empeschez de le châtier comme il le merite, ordonnez-luy donc, je vous prie, quelqu'autre penitence pour expier sa faute. Ouy-dea, répondit le Pere, qu'il se mette à genoux, qu'il demande pardon à Dieu de son peché, et qu'il s'en aille dire dix Ave Maria dans la Chapelle : en mesme temps l'enfant se mit à genoux, demanda pardon à Dieu en pleurant. Et il s'en alla pour accomplir le reste de sa penitence. Mais la mere craignant qu'il ne manquast à cette satisfaction, ou qu'il ne la fist pas entiere, voulut l'accompagner ellemesme, et luy fit dire tout haut devant l'Autel les dix Ave Maria.

#### ARTICLE II.

### De leur zele et de leur devotion.

Si ces fervents Chrestiens, remplis de l'esprit de la primitive Eglise, se portent volontiers aux œuvres de misericorde corporelle, ils ont infiniment beaucoup plus d'ardeur pour les spirituelles. Entre mille exemples j'en choisiray seulement quelques-uns des plus illustres. jeune homme venant de la campagne, s'estoit arresté quelque temps à parlerà une fille de quatorze à quinze ans, qui travailloit dans son champ: une femme zelée et amie de la samille, qui les apperçût, en alla donner avis à la mere de la fille. Cette merc, qui meine une vie toute sainte, qui conserve cette fille avec plus de soin que la prunelle de ses yeux, et qui aimeroit mieux, quoy qu'elle soit son unique, la voir morte que hors de la grace de Dieu, fut si affligée de cette nouvelle, que pour prevenir le mal et luy faire apprehender la cause : en voicy un exemple entre | cette liberté par un chastiment extraordinaire, elle prit de petites cordes, en pensée me fait de la peine! Je seav bien fit une discipline semblable à celles qu'ils ont aussi bien que nous des Peres qu'elle avoit veues, et en frappa sa fille qui les instruisent, et qui les exhortent le lendemain matin à son lever. Cette continuellement à embrasser la foy ; il pauvre fille, qui se sentoit innocente, en l y a aussi des Chrestiens-parmy-eux, et fut bien surprise. Et quoy, dit-elle, ma¦des personnes qui vivent selon Dieu, il mere, qu'ay-je fait? quel sujet vous est vray; mais le plus grand nombre ay-je donné de me traiter de la sorte ? est encore du costé de ceux qui suivent Ah! miserable que je suis, répondit la nos contumes superstitionses, qui vivent mere, toute baignée de larmes, faudra- dans l'yvrognerie et dans la brutalité. **t-il** donc que je sois la mere d'une Ces mauvais exemples seront toujours damnée? que pave mis au monde et un grand obstacle à leur conversion. élevé une fille pour les demons, et pour Mon Pere, il m'est venu une pensée de estre leur compagne éternelle dans les leur écrire par vostre main, et de leur cruclies flammes de l'enfer? Ah mon decharger mon cœur, sur les apprehen-Dieu, ne permettez pas que ce malheur : sions que j'ay de la perte éternell : de m'arrive! Et en disant ces paroles, elle leurs ames. Les Peres qui sont sur le 🗝 donna à elle-mesme la discipline si | lieu leur feront volontiers lecture de rudement, qu'elle en porta long-temps | cette lettre. les marques sur ses épaules.

les voves possibles. Une froquoise Chre-Hettre contenoit. stienne des plus considerables d'Annié 1 monot.

ay bien de la jove, et j'en remercie Dieu | considerable. et la svinte Vierge plus de cent fois le tement content. Une seule chose m'af- aux hons Chrestiens dans le Cod. flige, la misere de mes parens d'Agnie, dans leur infidelité. Mon Pere, que cette i moy, et si vous estiez aussi assure que

Le Pere voulut bien lav prester sa On auroit de la peine à se persuader main et sa plume, et elle luy dicta toutes l'impression que fait sur ces ames bien | ses pensées avec simplicité, adressant disposées la connoissance de nos saints divers avis à divers de ses parens, selon Mysteres, et le zele qu'elles ont ensuite l'la connoissance qu'elle avoit de leurs pour souhaiter aux autres le mesme mœurs et de leurs foiblesses : voicy un bien, et pour le leur procurer par toutes extrait des principaux articles que la

La premiere personne à qui elle parle par sa noblesse, qui n'a quitté son pais l'est sa sœur : Ma chere sœur, lay ditque pour faire ici profession du Christia-| elle, je me réjouis de ce que vous avez nisme avec plus de liberté, s'en est embrassi la Foy. Si vons voitez ce que expliquée en ces termes, au Pere Chan-, font les los bons Chrestiens, vous en seriez ravie ; ó que vous aurrez de plaisir Mon Pere, je me trouve ici heureu- de les entendre chanter les Cantiques sement en possession du bien que je spirituels dont ils honorent Dieu! Venez cherchois if y a si long-temps, et que je done ici, ma chere sœur, et jouissons ne trouvois pas dans nostre pais ; l'en toutes deux ensemble d'un avantage si

Tsaouenté, ma fille, c'est une autre jour. L'av ici la liberté d'aller prier Den -jeune femme a laquelle elle a laisse son quand je le veux : nous avons la Cha-nom , paisque nous n'avons toates deux pelle de la sainte Vierge toute proche de qu'un mesme nom, n'ayons, je te prie, nos cabanes, je suis toujours la bien qu'une mesme Religion ; fais-toy invenue aux pieds de ses Autels. Je de-Estruire, fais-toy baptiser au phistost par meure parmy des personnes qui sont les Peres, afin que nous ne sovons point dans les mesmes sentimens que moy : ! separees dans l'eternité ! Aspirons toutes Vous me consolez, mon Pere, quand j'en deux à la possession d'une amque feay besom; enfin mon esprit est parfai- licité, que nostre Seigneur a promise

Pais s'adressant à son pere : Mon qui sont encore infideles pour la plus- pere, mon cher pere, si voes scavez le part, et qui sont en danger de mourir, desir que yay de vous voir au Ceel avec

vous auriez envie d'estre Chrestien! Escoutez bien les Peres qui vous instruisent, ils vous préchent des veritez que Jesus-Christ, le maistre de nos vies, leur a commandé de vous enseigner, et entr'autres qu'il prepare une vie éternelle à ceux qui garderont ses saints Commandements, et un enfer remply de feux éternels pour ceux qui ne les observent pas. Ah, mon cher pere, il n'y a que cette malheureuse habitude que vous avez de vous enyvrer, qui puisse vous fermer la porte du ciel. Preferercz-vous un plaisir honteux, et qui est toujours suivi de la perte de la raison, à la possession d'une felicité éternelle? Renoncez-donc avec courage à vos intemperances, faites-vous Chrestien. Si vous ne suivez mon conseil, sçachez que dans peu d'années, et peut-estre dans peu de jours je ne seray plus vostre fille, et que vous ne serez plus mon pere.

A un vieillard qui est son oncle, elle escrit ainsi: Mon cher oncle, j'ay bien de la jove de la nouvelle que j'ay apprise, que vous estes Chrestien. procurez, je vous prie, le mesme bonheur à mon pere ; j'attends cela de l'amour que vous avez pour luy et pour moy, ne me frustrez point de mon esperance.

Enfin, comme elle avoit coutume, estant dans son païs, de parler dans les l Conseils, et d'y dire son sentiment sur les affaires publiques, parce qu'elle estoit du nombre des Otiandér, c'est à dire des Nobles et des considerables, elle conjure toute sa nation de retrancher ce qui les empesche d'écouter les Predicateurs de l'Evangile.

Habitans de Gannaoüaé, vous m'écoutiez autrefois dans les Conseils, mais je merite bien mieux à present d'estre écoutée, puisque je vous parle de vostre salut éternel, et de l'affaire la plus importante que vous ayez en ce monde. Escoutez ceux qui vous enseignent et les croïez ; mais renoncez au plustost, avec moy, à ces miserables coutumes. que nos grands ennemis, les demons de velles Eglises. l'enfer, ont inventées pour nous perdre |

moy du bonheur qu'on y possede, ô que | avec eux; l'attache que vous y avez, aussi bien qu'à l'yvrognerie et à l'impureté, vous bouche les oreilles, et elle empesche que la doctrine salutaire qu'on vous enseigne, ne penétre jusques dans vos cœurs. Suivez mon conseil, autrement toutes les prieres que nous adressons pour vous tous les jours à la divine Majesté, vous seront inutiles. Ah! mes freres, que ne connoissez-vous les maux que souffrent en enfer ceux qui sont morts dans l'infidelité, ou dans leurs pechez, n'ayant pas observé œ qu'ils avoient promis au Baptesme! Que ne puis-je vous faire comprendre les contentemens dont vous jouîrez dans le ciel, si vous me voulez croire! Ne pensez point que les Peres qui vous instruisent, veuillent vous tromper, ils vous portent la parole de celuy qui est la verité mesme, et la bonté souveraine; c'est maintenant que vous devez les écouter, il ne sera plus temps aprés la mort.

Cette ame zelée ne peut finir dans sa lettre ; et nous avons remarqué qu'à mesure que nos Neophytes croissent dans l'esprit de la Foy, ils ont aussi plus de zele pour la conversion des autres. La de nos anciens Dogiques, nommé Louis Taondechoren, disoit il n'y a pas longtemps, an mesme Pere, qu'il quitteroit volontiers, s'il le luy vouloit permettre, la demeure de Nostre-Dame de Foy, où il mene une vie douce et paisible, où il est aimé et respecté de tous ses gens, pour aller demeurer en un lieu éloigné, qu'il luy nommoit, fort incommode et où il auroit beaucoup à souffrir, parce qu'en quelques saisons de l'année, il y a grand abord d'Iroquois, et de Hurons étrangers; et que là il s'emploiroit nuit et jour à leur apprendre les veritez de nostre Religion, et qu'il mourroit volontiers dans cet exercice.

Ils sont tous bien informez de l'ardent desir que Nostre-Seigneur a de la conversion des ames, et c'est aussi pour luy plaire que plusieurs d'entr'eux font de grandes mortifications, et qu'ib adressent continuellement des prieres à Dieu pour le progrez de toutes ces nou-

Le Pere fait une remarque surpre-

souhaterors pour lay parler, de m'entretiens avec lay, comme si je le vovois. de mes veny, je le prie pour ceny qui n'out pas le bien de le connoistre, je biv nomme tous ceux de ma famille les uns après les antres, et peluv demande pour qu'il me repond et qu'il s'entretient avec mov, tant if a de boute. Ah, que je avec mon desus l'et que les journées me diatent pen! cum simplicibus sermocinatio crus! An reste cette honne femme nominee Jeanne Asiaouennia, est celle **q**ui part ce Printemps dermer, le som de faire ensemencer les terres des panyres, et de ceux qui n'estoient pas encore de retour de leur chasse.

Ce lid aussi la mesme, qui assistant de mat une pauvre malade, apresqu'elle cut recen tous ses Sacremens, et la vovant entrer en l'azome, alla par les caban es convoquer toutes les associées **d**e la sante bamille, les assembla chez la malale, y fit avec elles des prieres convenables a l'estat ou elle estoit, luv **d**isaat de temps en temps gaelque bonmot a Foreille, pisqu'a ce qu'elle ent-

nante dans ses memoires : que parmy de son ame. Pajouteray encore une ces nouveaux Chrestiens, qui n'estoient chose assez considerable de cette deil y a quelques années que de panyres, vote et fervente Chrestienne. Le jou**r** Barbares, elevez dans l'ignorance du de Pasques, elle alla trouver le Pere, et vrav Deu, il en connoissoit phisieurs biy dit : Mon Pere, je vous prie de qui avoient un don extraordinarie d'o-strouver bon que je lasse aujourd'huy un raison et d'union avec bieu, jusqu'a ne festin aux principaux du bourg, en téperdre presque jamais sa presence. El morgnage de la jove que nous avons de tout fraischement que bonne veuve qui | la gloreuse Resurrection de nostr**e** estort restre seule pour quelques mois, [Seigneur : vous sçavez nos contianes ; pendant que sa famille et tous ceux de | quand | quelqu'un | de | nos | albez | s'est sa cabane estoient allez a la chasse, biy/echappe des mains des ennemis, apres disort on riant: Mon Pere, mes gens des cris de jove, dont tout le hour, rene sonf-ds pas plaisans? ils me plaignent, tentit, a, son, arrivee, nous, luy, faisons fort dans ma solitade, croyant que je lestin de ce que nous avons de meilleur m'ennoveray beaucoup; yous scavez, pour by marquer la joye que nous mon Pere, que je ne m'ennuye jamais, avons de son heureuse delivrance. En meens que quand je suis seale. L'av tant derious-nous moms pour nostre Seigneur de choses a dire a Nostre-Seigneur, que desiscthrist, qui se presente aujourje neav pas la mortie du temps que je , d'huy a nous dans la gloire de sa Resurrection, agres s'estre delivre par sa toute puissance, des mains de ses cunemis? il me semble, mon Pere, que ce seroit en nous une ingrabitade insupportable que de manquer a ce devoir. Le Pere biv avant accorde ce qu'elle deeny, ce qui est le plus avantageny pour siront, plusieurs tirent le mesme a son leur salat ; je luv raconte mes pemes umitation, de sorte que toutes les l'estes et mes afflictions : il me semble aussi se passerent en devotion, en prieres, et en ces rejoussances innocentes. Or ces festins consistent d'ordinaire en deux suis clorance de tomber dans Lennuy, (ou trois boisseaux de ble d'Inde, queltandis que je suis ainsi en conversation (quefois mele avec des pois, et assasouné on de quelque poisson, on de char boucance, c'est a dire seichee au feu et a la famee ; car de boisson il n'en faut joint parler. Les prieres s'y tout au commencement et a la fin, sans y manquer: apres la benediction, que donne le Pere, quand il s'y trouve, on bien le chet de la famille, on chante, avant que d**e** manger, quelques Cantiques Spirituels, et pendant ces jours de rejouissance, tous ces Cantiques furent sur le sejet de la Resurrection de Nostre-Seiznent. Les enlans ficent aussi leur petit lestin å part, if v avoit un grand plaisir a les entendre chanter a deux cherars, le triomphe de la Resurrection du lais de biea, les garcons d'un coste, et les filles de l'autre ; il se troave parmy eux de expre, et mesme passant en sante le tres-hilles voix. Ils gardent exactement reste de la nont en priere pour le repos-la mesure, ils ne manquent point a fair**e** 

un ne devance les autres d'une seule syllabe.

Le beau de la ceremonie du jour de Pasques, fut qu'à l'issuë de la grand Messe un ancien Capitaine Chrestien, âgé de plus de quatre-vingt dix ans, fut si consolé d'avoir veu une ouverture de la Feste de Pasque si ravissante, tant de devotion et un nombre extraordinaire de communions, dans un mélange agreable de Hurons et de François, qu'il s'écria du milieu de la place, devant l'Eglise, d'une voix puissante, qui se faisoit entendre dans le fond des Forests voisines:

Koüatondharonnion, Koüatondharonnion, réjoüissons nous, réjoüissons nous hommes, femmes et enfans, grands et petits, jeunes et vieux, réjouissons nous, Jesus est resuscité, Jesus est resuscité, il est resuscité pour nous; il a surmonté la mort, nous ne la devons plus craindre, il nous fera part de sa vie, et de sa vie glorieuse. Ne redoutons plus nos ennemis, Jesus dans la gloire nous tient sous sa protection. Iroquois, apres avoir rassasié la cruauté des chairs de nostre Nation, apres t'en estre soulé, tu t'estois reservé, comme pour ton dessert, ce petit reste que nous sommes. Ce n'est plus pour toy, Jesus est trop puissant pour te le laisser arracher de ses mains, et la sainte Vierge sa Mere, qui a bien daigné prendre dans cette Chapelle sa demeure parmy nous, le prie avec trop d'instance de nous proteger; il ne nous abandonnera jamais, et il ne permettra jamais que nous soyons en proye à ta cruauté. Courage, petit reste de la Nation Huronne, vostre tige n'est pas encore seiche, elle repoussera, Jesus resuscité la fera revivre et refleurir; ouy, Jesus la retablira, et la rendra plus nombreuse que jamais, pourveu que nous luy soyons toujours fideles, et à la sainte Vierge, et que nous soyons fermes dans la resolution que nous avons prise de ne donner jamais aucune entrée au peché dans cette bourgade, sur tout aux vices qui sont capables de détruire la charité et l'union

tous en mesme temps les poses, et pas | vrognerie. Ce bon vieillard parloit du cœur, et son discours fit beaucoup d'impression dans l'esprit de ceux qui l'écouterent. Mais il n'y a rien en cela de bien extraordinaire : la foy de ce bon Peuple est si grande, aussi bien que le desir qu'ils ont de se sauver, que vous ne leur parlez jamais de Dieu, de nos saints Mysteres, et de tout ce qui touche le salut éternel, qu'ils n'en soient sensiblement touchez. On ne croiroit pes combien ils verserent de larmes pendant la semaine Sainte, au sujet de la Passion que le Pere Chaumonot leur prescha le Vendredy Saint, ils ne se contenterent pas de témoigner par leurs yeux le sentiment qu'ils en avoient, ils voulurent encore méler leur sang avec leurs larmes par de rudes disciplines.

### ARTICLE III.

# De la devotion des Chrestiens Hurons envers le saint Enfant Jesus.

La Reverende Mere Marie de l'Incarnation, dont nous parlerons cy-apres, sit au commencement de l'Avent, un present au premier Dogique de la petite Eglise Huronne, Louys Taondechoren, d'une tres-belle Image de cire en relief du saint Enfant Jesus, dans son berceau. Ce bon Sauvage en témoigna plus de reconnoissance, que si on luy eût donné tous les tresors du monde. Bourgade prit part à sa jove, et regarda cette sainte Image, quoy que donnée à un particulier, comme un bien commun et comme un present envoyé du Ciel. Leur Pasteur qui ne cherche que de nouvelles occasions d'enflammer touiours davantage ce zele qu'ils ont pour tout ce qui est du Service de Dieu, prit en effet le dessein, du consentement de Louys, d'en donner la consolation à tout le monde, et de faire en sorte que toutes les cabanes eussent les unes apres les autres la jouissance de ce tresor. Comme ils sont bien instruits, ils consideroient dans cette Image, celuv qu'elle qui est entre nous, à l'impureté et à l'y- | representoit ; ils sçavoient bien que les

bonneurs qu'ils luy rendroient ne s'ar- | une priere pour saluer leur hoste, et luy resteroient pas à la figure qu'ils avoient devant les yeux, mais qu'ils passeroient **jusq**ues à la personne sacrée du Sauveur du monde, qui a bien daigné se faire len leur langue en l'honneur du saint enfant pour nostre amour. Ils prirent la **Pansée d'offrir les honneurs ga'ils rendr**oient à cette sainte Image, en reparation de la mauvaise reception que les Juils firent à l'Enfant Jesus, quand il vint au monde. Le Pere qui les vit dans ces bons sentimens, les asseura que cette devotion attireroit sur eux mille **b**enedictions du Ciel. Il leur donna une semaine entiere pour se preparer à recevoir l'Image dans leurs cabanes : cette semaine se passa dans un redoublement **de** fe**rv**eur bien agreable au Ciel et à la Un Missionnaire est heureux **qu**and il trouve le moven de s'insinuer dans les cœnrs ; tout ce qui peut servir **à** l'avancement de son Eglise dans l'esprit de la foy, et dans la pratique des solides vertus luy paroist grand. Il écrivit en des billets separez le nom des Chefs de chaque cabane ; et le jour sence que j'ay preparé en son nom ce destiné à cette devotion estant venn, petit banquet. Cette devotion fut apapres que l'on enst chanté le Veni creator, le premier billet qui se trouva sous Pere qui estoit present, apres la benesa main, fut celuy où estoit marqué le diction, leur lit faire une priere au saint nom d'une bonne veuve, qui s'estoit si- Enfant Jesus, pour le supplier d'acgnalée entre les autres dans la prepa- cepter l'offrande de cette bonne veuve. ration qu'elle avoit apportée pour se Elle voulut de plus que deux de ses rendre digne d'estre la premiere hôtesse | enfans enssent aussi leur part à cette du petit Jesus. Elle n'avoit pensé à joffrande. Elle manda à ce dessein son autre chose qu'à ce qui luy jourroit petit fils Joseph, agé de treize ans, estre agreable, elle s'estoit souvent levée | nostre écolier en la sixième, filleul de avant le jour pour aller luy presenter Monseigneur nostre Evesque, qui le fait ses vœux dans la Chapelle, et y reciter elever dans l'Eveche. Lors qu'il fut arson chapelet, pour flechir en sa faveur rivé, elle luy tit premierement adorer le cœur de sa sainte Mere. A cette nou- Nostre-Seigneur en son Image, et luy moment tout fut prest, sa cabane bien quelques colliers de pourcelaine, en nette, un petit Autel fort propre, avec quoy consistent toutes les richesses de son daiz, orne de tout ce qu'elle avoit la famille, s'il n'estoit pas bien content pu trouver de beau pour recevoir un tel d'offrir au petit Jesus la moitie de sa hoste. Car elle estoit bien persuadée part : Tres-volontiers, dit-il. Elle tit la une marque d'une Providence partien- jet elle en recent la mesme réponse . La liere de Nostre-Seigneur sur elle et sur dessus, vous me consolez mes enfans, toute sa famille. La sainte Image y dit-elle, le petit Jesus aura donc pour ayant este portee comme en Procession, agreable d'accepter la moitie de ce que

offrir tout ce qu'ils avoient, leurs biens, leurs personnes et leur-vie, et à la fin ils se mirent tous à chanter des Noël**s** Enfant Jesus, ce qu'ils continuerent tous les jours suivans à leurs petits Saluts du soir.

La ceremonie fut soivie d'un festin, que fit cette bonne femme aux plus notables de la Bourgade, mais avant que de leur presenter à manger, elle dit à toute la compagnie : C'est le petit Jesus qui vous regale, et vous scaurez que quoy que tout soit à luy, independamment de moy, je luy fais neantmoins de ma franche volonté, un don special de tout ce qui m'appartient, de mon blé et autres grains, et de mes petits meubles, et je le prie aussi de prendre possession de ma personne et de mes enfans, pour en disposer comme il luy platra, pendant cette vie, et dans toute l'étendué de l'éternité, c'a esté pour luy faire cette protestation solemnelle en vostre preprouvée de toute la compagnie, et le velle, elle pensa monrir de jove. En un demanda par apres, en luy monstrant que ce choix estoit un coup du Ciel, et mesme proposition à une fille qu'elle a, et posée sur l'Autel, le Pere leur fit faire, nous avons de plus precieux, et trouvera bon que du reste nous en achetions nos j en leur Langue, sur le Mystere de la petites necessitez.

Le lendemain elle pria le Pere de venir jusques chez elle, et là en presence de ses enfans, elle le supplia d'accepter un beau collier de 4000. grains de pourcelaine pour le petit Jesus, afin d'affermir l'amitié qu'il avoit daigné leur témoigner en choisissant leur cabane pour sa premiere demeure dans la bourgade, et pour le supplier de les regarder toujours comme des personnes, qui, estant toutes à luy par la necessité de leur estre et par les secours continuels de ses graces, s'estoient engade leur liberté, pour le servir le reste de leur vie avec plus de fidelité que jamais, le conjurant de ne les point abandonner, et quoy qu'il prît son logis en d'autres cabanes, d'avoir toujours pour eux une Providence particuliere. Pere accepta lors le collier, pour ne la point priver du merite de sa liberalité et de sa reconnoissance; mais quinze jours apres, il l'obligea de le reprendre, à cause de sa pauvreté, l'asseurant que Nostre-Seigneur en seroit aussi satisfait que s'il estoit employé à embellir ses Autels.

Cette image du saint Enfant Jesus. changeant chaque semaine de cabane, en la maniere que j'ay dit, jusques à la feste | de la Purification, chacun par une sainte jalousie prenoit plaisir à luy preparer un reposoir toujours plus magnifique, trouvoit de nouvelles inventions pour le garantir de la fumée. Cette devotion fit des biens incrovables par tout : la modestie et la retenuë de ceux de la cabane qui joüissoit de ce bonheur, estoit si grande, que pendant ce temps-là, on s'y comportoit à peu pres comme dans une Eglise; les Saluts s'y faisoient reglément tous les soirs, mesme en l'absence du Pere ; les petits aussi bien que les grands y assistoient sans y manquer, et apres les prieres communes, qu'ils recitoient tous à haute voix à l'heure ordinaire, ils chantoient alternativement, les hommes et les petits garçons

naissance du Fils de Dieu: leur maniere de chanter estoit si agreable et si devote, que les François qui demeurent aux environs, et quelques-uns mesme dans des habitations assez éloignées, les écoutoient avec admiration et en étoient touchez. Les plus éclairez d'entr'eux remarquerent un si grand changement dans les familles, qui avoient receu ches elles l'Image du saint Enfant Jesus, que quand ils s'appercevoient de quelque desordre dans une famille, ils soubaitoient aussi-tost et procuroient selon leur pouvoir, qu'on y portat la sainte gées à luy par une resolution volontaire | Image : c'est ce que sit leur Capitaine. Voyant un jour que toutes les remonstrances qu'on faisoit à une jeuae femme, pour la porter à se reconcilier ayec son mary, ne servoiont de rien, il s'adressa avec beaucoup de simplicité et de consiance au saint Enfant Jesus. Monseigneur, luy dit-il, vous voyez l'opiniastreté de cette semme, faites luy misericorde; ayez, je vous prie, la bonté de choisir sa cabane la semaine prochaine pour vostre demeure, et infailliblement son cœur s'amollira, et elle se remettra dans son devoir. Il declara sa pensée au Pere, et la priere qu'il avoit faite. Elle fut exaucée de Nostre-Seigneur comme il l'avoit esperé. Car le Dimanche suivant, le Pere avant fait assembler tout le monde dans la Chapelle, suivant sa coustume, pour l'election du lieu, où logeroit le petit Jesus la semaine suivante, le sort tomba heureusement sur la cabane de la jeune femme; et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'ayant esté inflexible jusques alors, et dans un orgueil insupportable, elle parut en un moment toute changée, et qu'elle se remit parfaitement bien avec son mary. Dien se servit encore pour faire ce coup, d'une autre bonne Chrestienne sa tante, qui luv representa fortement, que si elle n'ostoit au plustost le scandale que causoit son opiniastreté, le saint Enfant Jesus n'entreroit point chez elle, mais qu'on procederoit à sa grande confusion, d'un costé, et les femmes et les filles de la l'election d'une autre cabane plus l'autre, des Cantiques et des Hymnes digne de celuy qui n'ayme que l'humilité, la douceur, la patience et la que mal. Je serois aussi bien fasché que charité.

S'ils out une telle confiance d'estre exaucez dans les prieres qu'ils adressent **à N**ostre-Seigneur et à sa sainte Mere pour obtenir la guerison des maladies spirituelles, on ne s'estonnera pas de celle qu'ils ont dans leurs maladies cor**por**elles : je pourrois en apporter cent exemples : mais un ou deux sufficent De la Conversion de Joachim Annieuupour finir cet article. Vne Iroquoise Chrestienne promit à la sainte Vierge de visiter sa Chanelle neuf jours consecutifs, et d'y reciter à chaque fois le l'rissante, et que toutes les vertus Chrepetit chapelet de la sainte Famille, en stiennes y soient dans l'éclat, il ne laisse faveur d'un de ses enfans fort malade : ] pas-de-s'y-trouver-toujours quelques dés le second jour de sa neuvaine, l'en- james rebelles qui donnent de l'exercice fant fut parfaitement guery, et vint au zele d'un Missionnaire fervent, et à prier Dien dans la Chapelle à l'ordinaire l'a charité des membres les plus sains avec les autres enfans.

Le Principal Dogique de cette Eglise, ayant aussi son fils en danger de mort, Joachim Anniconton estoit au rang des alla tronver le Pere, qui se disposoit à Fideles par le saint Baptesme, quoy dire la Messe, pour luy dire qu'il ne qu'il fust demeuré encore infidele dans vouloit plus se servir de tant de remedes ( son cœur, let n'eust de Chrestien que l**e** pour guerir son fils. L'avois l'esté passé, | nom, | et | de | temps | en | temps | quelque luy disoit-il, un flux si opiniastre, que belle apparence exterieure. Ses vices tous les remedes ne me pouvoient don-jeutr'autres, estoient l'impureté, l'yvroner aucun soulagement, je priav un de Ignerie et l'impieté. Le scaudale en vos Peres qui alloit à l'Autel, de deman-l'estoit d'autant plus grand, qu'il estoit der à Dieu ma guerison, et le mesme consideré pour sa valeur, son esprit et jour je fus guery : le mesme arrivera à |son-bon-sens ; ces-belles qualitez lu**y** mon fils, si vous avez la bonté de dire donnoient le premier rang dans toutes la Messe pour luy. Le Perc Chammonot | leurs affaires, et rien ne se terminoit luy accorda ce qu'il desiront, et le que de son avis. mesme jour l'enfant fut aussi parfaitement guery.

bane, l'Image du saint Enfant Jesus, quefois donner les mains et se rendre, qui luy appartenoit en propre, il s'en- [il paroissoit plus retenu en ses paroles, tretenoit dans son interieur continuelle-, plus assidir aux prieres publiques, a la ment avec by; et rendant compte au Messe et aux instructions; il faisoit si pendant qu'il avoit jouy de ce bonheur : voyoient cette impression qu'il estoit L'ay en, dit-il, la pensée, mon Pere, de | vrayement converty, jusques à ce que faire à l'égard du bon Jesus, à son de-[dans l'occasion ses œuvres fissent pal'absence de mon fils ; vous diriez que de ruse et de malice, faisoit desesperer tout, tant je pense souvent à luy ; je | naire de la bonté de Dieu, qui ne vouloit suis en peine quand il est éloigné de pas que tant de prieres et de vœux que moy, je crains qu'on ne luy fasse quel- l'on faisoit tous les jours pour sa con-

dans les cabanes où Jesus est receu en sa sainte Image, il se fist quelque chose en sa presence qui le pust offenser.

#### ARTICLE IV.

ton, et sa mort.

Quoy que cette petite Eglise soit floqui la composent.

Il y avoit plus de vingt-cinq ans que

Ce cœur revolté avoit este attaque sonvent par divers de nos Missionnaires, Ce bon homme est tout remply de et comme il estoit adroit, pour eviter Dieu: avant eu à son tour dans sa ca- jun plus rude assaut, il sembloit quel-Pere, des bous sentimens qu'il avoit ens bien qu'il laissoit à tous ceux qui le part de chez moy, ce qui m'arrive en roistre le contraire : ce procede plein mon esprit le suit et l'accompagne par | de son salut, sans un coup extraordi-

Il permit qu'il fut accusé d'estre complice d'un crime dont il estoit innocent; sur des indices qui faisoient paroistre la chose probable, on le prend, on le meine en prison, et on luy met les fers aux pieds. En voicy le sujet : deux jeunes fripons revenus depuis quelque temps du païs des Iroquois, où ils avoient esté prisonniers de guerre, se voyant persecutez pour leurs mauvaises mœurs. prirent le dessein d'y retourner; mais pour estre les bien venus parmy ces Peuples, et rentrer plus aisement dans leurs bonnes graces, ils jugerent qu'ils devoient, ou leur mener quelqu'un de leurs ennemis, ou du moins leur en porter la cheveleure : cette resolution estant prise, ils s'accosterent d'un Sauvage de la Nation des Abnaki, nos alliez et ennemis des Iroquois, l'inviterent à aller boire avec eux sa part d'une bouteille, le menerent à l'écart dans les bois, où l'ayant enyvré, ils le lierent à un arbre à dessein de s'embarquer avec luy le lendemain au point du jour ; mais les Hurons en avant eu le bruit, et Monsieur Talon nostre Intendant en estant averty, mit en mesme temps des Soldats en campagne, qui firent telle diligence qu'ils trouverent l'Abnaki, seul dans ses liens, les criminels n'ayant eu que le temps de s'échapper dés lors qu'ils les avoient apperceus; ils le délierent et le remenerent à ses gens, lesquels indignez de cette action, et n'ayant pas oublié quelque demeslé qu'ils avoient eu avec Annicouton, persuaderent à celuy-cy qui avoit esté dans le danger, de declarer en presence de témoins, qu'il avoit appris de ces deux fuyards, qu'Annicouton avoit esté l'auteur de cette trahison, dont on avoit fort apprehendé les suites, la nation des Abnaki estant nombreuse et assez mutine. Ce qui rendoit encore probable cette calomnie, estoit que l'un des deux estoit son proche parent, d'où on inferoit qu'il ne pouvoit pas avoir ignoré ce mauvais dessein, et que l'ayant sceu, il devoit les en detourner efficacement, ou du le pouvoir d'empescher ce desordre. ay tous trompez ; vous me pressiez tres-

version, fussent inutiles et sans fruit. | Cette calomnie si bien concertée trouva tant de creance dans les esprits, que prés de deux mois se passerent avant que la verité fust connuë; c'estoit le temps que la divine Providence vouloit donner à ce cœur endurcy pour s'amollir et se reconnoistre. De fait se vovant dans une obscure prison, les fers aux pieds, couché sur la terre et en danger de mourir au gibet, et se sentant accablé de chagrin et comme au desespoir. il fit cette reflexion: Encore avec tous ces maux, ay-je quelques heures un peu douces de temps en temps, mes parens et mes amis me visitent, qui me consolent et m'apportent un peu à manger, ils me portent compassion, et les Peres ne m'abandonnent point; de plus, je n'ay pas encore perdu toute esperance. peut-estre que mon innocence sera reconnuë; cependant cette triste demeure m'est insupportable. Que feray-je donc dans l'enfer, qui m'est inevitable, si je continuë à vivre comme j'ay fait jusques à present? ah mon Dieu, miserable que je suis! comment pourrai-je demeurer éternellement dans ces flammes cruelles. sans soulagement, sans consolation, et dans la rage? Il entra si avant dans ces pensée salutaires de l'eternité malheureuse, qu'il conceut pour lors devoir estre l'heritage asseuré de ceux qui meurent malheureusement dans leur peché, et la foy qui se reveilla en luy. fit dans son esprit une impression si vive de toutes les veritez chrestiennes qu'on luy avoit enseignées, que tout effrayé de la veuë qu'il eut des extremes rigueurs de la justice de Dieu envers ceux qui abusent, comme il avoit fait, de ses graces, il dit en soy-mesme : Ah mon Dieu, c'en est fait, c'est tout de bon que je veux vous servir! Il en prit la resolution si ferme, qu'il l'a depuis gardée fidelement jusques à la mort. A la premiere entreveuë qu'il eut avec le Pere Chaumonot: Ah! mon Pere, luy dit-il, je vous ay trompé jusques à present, j'ay trompé autrefois Aondecheté (c'est le nom du Pere Ragueneau), j'ay trompé aussi plusieurs fois Teharonhiagannra moins en donner avis à ceux qui avoient | (c'est à dire le Pere le Mercier), je vous

vous contenter et pour me delivrer, qu'il sçache que je le déceleray. Il comme je disors alors, de cette impor- ajouta plusieurs choses de grande edifftunite, je vous accordors en apparence cation, qui donnécent sojet à toute la ce que vous soubaittez de moy , je vous compagnie d'en beur la divine Majesté, disois : Duy je me convertiray ; mais il et de s'en resjouir avec le nouveau pefaut que je vous decouvre un secret, il intent. Ces resolutions si publiques ne faut que vous sçachiez que nous avois furent pas de simples paroles, elles fu-un ouy qui veut dire non, un certain rent sinvies de leurs effets, il ne parut ouy traisne et languissant, quand nous plus rien en lay de ses anciennes habidisons, aaao, quoy que nous semblions tudes, il estoit des premiers dans tous accorder ce qu'on demande de nous, les exercices de devotion, et il temoignaest auto neantmons ainsi traosne, vent fant de zele pour bannir du bourg fous dire, je n'en feray rien ; an hen que l'es desordres, et sur font ceux que l'yquand nous accordons quelque chose vrognerie a constume de causer, qu'il luy tout de bon, nous coupons plus court et len cousta la vie. Voicy en peu de mots disons Ao, ony. Maintenant, mon Pere, comme la chose se passa. Un peuno que pay ouvert les yeux, et que Dieu homme revenu du pais des froquois, m'a fait la grace de connoistre mon chantoit dans son yvresse, qu'il y voumalbeur, c'est fout de bon que je veux loit retourner, mais qu'il ne pretendoit changer de vie. Il luy declara ensuite pas y paroistre les mains viides, cela tout ce qui s'estait passe dans son esprit, Vouloit dire qu'il avoit dessein de fuer les vives apprehensions qu'il avoit cues quelqu'un, et d'en emporter la chevelure. des jagemens de Dieu; et pour mettre Un en fit rapport a nostre Joachan, qui en prabque ces bons sentimens, il com- avoit demande au Pere de faire l'office mença, apres s'y estre bien prepare, par de Dogique, en l'absence de Louys Taune confession generale de toute sa vie, londechoren, pour reparer le scandale depuis son Baptesme; il la fit avec des qu'il avoit donne devant sa conversion, sentimens qui donnerent bien de la il reprend cet insolent, qui n'estoit yvre consolation as Pere. Il estoit encore qu'a demy : Mon cousin, loy dit-il, alors dans les fers, mais pen de jours n'as-tu point de honte de parler de la apres, na s'estant tronve aucune preuve sorte? serous-lu bien si denoture de convanquante du crime dont on l'avoit, vouloir réjouir nos ennemis en massaaccuse, if fut clargy tres-grande dans le bourg, principale- pas encore icy un frere, une sœur, et ment fors que dans un festin qu'il bit à d'autres parents? yeux-tu donc les abantous ses gens, en presence du Pere, it donner pour t'aller donner derecht en leur parla en ces termes : Mes freres, qualité d'esclave a des barbares qui ont c'est maintenant que je reconnois lle-, rume nostre pais ? Il parioit encore lors chon e est le nom du Pere Chaumonot, que l'yvrogne, et deux autres de ses pour mon Pere, et que je me declare son camarades qui n'avoient pas plus de raifils, je veux doresnavant luy obeir en fout i son ny de jugement que luy, de jettent ce qu'il m'ordonnera. Helas ! je n'avois par terre, et le frappont de plusieurs point d'esprit lors que je me faschois coups de consteau, le mettent en tel quand on lay donnoit connoissance de estat qu'il fut enleve comme mort de mo vie el des mauvaises mœurs de mes leurs mains, avec trois ou quatre playes semblables; je compois bien maintenant | tres-dangereuses qu'il nous est tres-avantageux pour

souvent de me convertir, et moy, pour | vivre selon Dieu, ce que je ne croy pas, La joye en fut crant quelqu'un de tes proches? n'as-tu-

Estant revenu a soy, il dit au Pere ! nostre salut qu'il scache tous nos depor- Mon Pere, mon esprit est en repos, je lomens et toutes nos miseres, alin qu'il mo sens resigne à tout ce qu'il plaira à y remedie. Mes freres, ne vous fiez, bieu d'ordonner de ma vie I s'il veut plus a may desormais, si quelqu'on que je meure, j'espere qu'il me fera mid'entre nous avoit la volople de ne pas sericorde et qu'il me pardonnera mes

pechez : je pardonne aussi de bon cœur | à ceux qui m'ont si mal-traitté. Comme il paroissoit en danger de mort, et qu'il souffroit de grandes douleurs, il demanda et receut avec beaucoup de devotion les derniers Sacremens, le Viatique et l'Extreme-Onction.

Cependant trois jeunes hommes de ses parens font dessein de le venger; ils cherchent les meurtriers par toutes les cabanes, où par bonheur ils ne se trouverent pas. Le malade ne changea point de disposition d'esprit, au contraire ayant appris ce mauvais dessein, il témoigna en estre fort fasché, et que s'il l'avoit sceu, il les en auroit détournez efficacement.

Le lendemain matin, le Pere et quelques anciens l'allerent visiter, ils luy presenterent selon la coustume du païs, un collier de pourcelaine, tiré de leur fisque de Nostre-Dame de Foy, c'est un petit fond qu'ils ont fait entr'eux par devotion, et qu'ils entretiennent comme entre les mains de la sainte Vierge, pour en aider les pauvres et pour subvenir à quelques necessitez pressantes. Ce fut donc de ce fonds qu'ils tirerent ce collier, pour témoigner à ce pauvre blessé le ressentiment que tout le bourg avoit de l'accident qui luy estoit arrivé, et pour l'affermir dans ses pensées de paix, de douceur et de compassion pour les auteurs de sa mort. Il les remercia de leur civilité et de leur charité, et à l'heure mesme il envoya querir les trois jeunes hommes, qui avoient voulu venger sa mort, et ceux qui pourroient avoir le mesme dessein, leur montra le coljier qu'on luv venoit de presenter, en leur disant : Mes neveux, voila la voix et la parole de Nostre Dame et maitresse, qui nous exhorte à oublier tout le mal que j'ay receu, et l'injure qui m'a esté faite par ceux que vons sçavez; ne me faites point passer pour un inconstant et pour un menteur, il n'y a que peu de jours que je promis solemnellement que je serois bon Chrestien, et maintenant vous voudriez me faire paroistre un vindicatif. Car ne diroit-on pas, si vous faisiez un mauvais coup, que ce seroit moy qui vous l'aurois com-

mandé? et puis, regardant le Pere, je vous prie, dit-il, mon Pere, qu'on aille chercher les criminels, tandis que j'av encore la parole un peu libre, qu'ils entendent de ma propre bouche que je leur pardonne de bon cœur, et comme je dessends à mes neveux de leur saire aucun tort; on les trouva, ils entrerent dans la cabane, se placerent vers les pieds du malade, qui les salūa avec beaucoup de douceur, les asseurant qu'il ne leur vouloit aucun mal, qu'il n'attribuoit qu'à la boisson le malheur qui luy estoit arrivé, et qu'il estoit bien persuadé que jamais ils ne l'auroient traitté de la sorte s'ils eussent esté en leur bon sens. Au reste, leur dit-il, vous voyez bien que pour ce qui est de moy, vous n'avez rien à apprehender, Dieu me fait la grace de n'avoir dans le cœur aucune pensée de haine ny de vengeance contre vous, mais quand bien je serois si malheureux que d'en avoir, les blessures mortelles, qui me rendent immobile, me mettent hors du pouvoir de vous nuire. Si vous aviez donc à craindre, ce ne pourroit estre que de mes neveux, c'est ce qui m'a obligé de les faire appeller pour connoistre leurs sentimens, et les faire entrer dans les miens; qu'ils parlent et qu'ils disent nettement en vostre presence ce qu'ils ont dans le cœur. Le plus apparent d'entr'eux prenant la parole pour tous, declara que pour obeïr à nostre Seigneur, qui commandoit si expressement de pardonner à ses ennemis, ils renoncoient à tous les sentimens de vengeance qu'ils avoient eus à la veue du malheur arrivé à leur Oncle. Tous les autres ensuite s'expliquerent là dessus presqu'en mesme termes, et les coupables témoignerent aussi publiquement, un grand regret de leur faute, et beaucoup de compassion pour celuv qu'ils avoient mis en un estat si deplorable. Cette entreveuë se termina par une priere que le Pere adressa à nostre Seigneur, et qu'il fit faire à tous les assistans, en faveur du malade, pour luy obtenir la patience dans ses maux et la grace d'une bonne mort.

Un de ces jeunes hommes qui avoient

voulu prendre vengeance de l'outrage | qui n'avoit aucun repos ny jour ny nuit. fait à leur Oncle, fut tellement touché | huv témoignant la peine que luv donnoit de la reprimande qu'il leur en avoit faite, que pour reparer le scandale qu'il avoit donné, il alla prier le Pere Chaumonot de mettre dans le petit Thresor! de la sainte Vierge le lendemain, un collier de pourcelaine qu'il luy presen- vers nous ; elle est admirable et tout toit. Le Pere le receut, et le lendemain il le produisit devant tout le monde as-legeres peines, je satisfasse en cette vie **se**mble dans la Chapelle, témoign**a**nt de là sa justice, pour mes pechez, qui ont la part du coupable, le déplaisir qu'il merité mille fois une éternité de supavoit de sa faute, et priant toute la plices. Pendant ses plus cuisantes doucompagnie de luy en obtenir le pardon leurs, il tenoit d'ordinaire les veux aupres de la sainte Vierge, qui est considerée comme la maistresse et la sou-Ces sortes de **ver**aine de ce Bourg. satisfactions ont autant et plus d'effet parmy les Sanvages que les punitions corporelles parmy nous.

Le malade, qui languit plus de cinquante jours avant que de mourir, con**serva** toujours les mesmes sentimens de charité envers les criminels, tandis qu'ils furent en prison, où ils souffrirent **bea**ucoup ; il demandoit souvent de leurs **nou**uvelles par un sentiment de compassion chrestienne, et lorsqu'ils furent élargis, il enst bien voulu pouvoir les délivrer de l'amende à laquelle ils avoient esté condamnez. Mais ce qui éditia le plus tout le Bourg et les François du voisinage, fut que ces miserables estans hors d'affaires, il les envoyoit souvent prier de le venir visiter pour sa consolation, et qu'il ne témoignoit jamais plus de joye que quand il pouvoit s'entretenir avec eux. C'estoit un spectacle pitovable que de le voir : ce n'estoit que corruption et que pourriture vers les reins et les hanches, où il avoit esté dangereusement blessé; la chair luv tomboit par lambeaux, et les os luy perçoient la peau ; il estoit couché sur une dure écorce d'arbre, couverte d'une legere natte tissué de joncs : il ne pouvoit de luy-mesme changer de posture, et on ne le pouvoit remuer sans luv faire : froit ses souffrances. Un jour sa femme, sainte volonté, apres lesquels il expira

une si longue et si fascheuse maladie. il luy dit : Aoûendihas (c'estoit le nom de sa femme), ne nous plaignons point, gardons nous bien de trouver à redire au procedé de la divine Providence enaimable sur moy, Dieu veut que par ces collez sur un Crucifix qu'il avoit aupres de son lit, avec ces paroles qu'il tiroit du fond de son cœur : Jesus, je vous tiens compagnie en vostre Croix, je pardonne volontiers à ceux qui m'ont causé ce que je souffre, comme vous avez pardonné à ceux qui vous avoient crucifié, ó que j'endure de bon cœur pour mes pechez, pour lesquels vous avez tant souffert le premier ; je vous demande scolement, mon Sauveur, que vons ayez pitie de moy apres ma mort, j'espe**re** que pour lors vous me ferez part de vostre joye, puisque vous me faites maintenant la grace de participer à vostre Passion. Il n'estoit jamais seul : toutes les familles le visitoient chacune à son-tour, et l'assistoient en tout avec une charité bien agreable à Dieu, et que les François ne pouvoient assez admirer.

Le jour de sa mort, le voyant dans des convulsions qui marquoient que sa fin approchoit, ils s'assemblerent tous dans sa cabane, et comme ils n'ignorent rien des saintes coutumes de l'Eglise, ils firent comme ils purent en leur langue les recommandations de l'ame. en l'absence du Pere, qui estoit allé à quelqu'autre bonne œuvre pressante. apres avoir administré tous les Sacremens à nostre malade.

il fut fort console à son retour de les trouver tous à genoux dans ce saint exsouffrir des douleurs excessives : cepen-jercice, et son malade encore en estat dant il ne luy eschappo jamais en toute de faire en le suivant, quelques actes de sa maladie une parole d'impatience, il foy, de conflance en la misericorde de benissoit Dieu continuellement et luv of- Dieu, de charité et de resignation à sa gnie de grandes esperances de son salut eternel.

Il y eut une circonstance assez extraordinaire en ses funerailles, où assisterent toutes les familles du Bourg, et plusieurs François du voisinage. Avant qu'on mist le corps en terre, la veufve demanda si les auteurs de sa mort estoient presens; et luy ayant répondu que non, elle pria qu'on les allât querir. Ces pauvres gens estans venus, ils s'approcherent du mort, la veue baissée, la tristesse et la confusion sur le front. La veufve les regardant : Hé bien, leur dit-elle, voila le pauvre Joachim Annieouton, vous sçavez ce qui l'a reduit en l'estat où nous le voyons maintenant; je ne vous en demande point d'autre satisfaction, sinon que vous priiez Dieu pour le repos de son ame. Nous avons reconnu par la conversion de ce Sauau zele de nos Missionnaires, qu'il ne faut jamais desesperér du salut des plus vicieux, mais qu'il faut incessamment espier les occasions et les moments de la grace, qui se fait sentir sur tout dans les afflictions, et nous pouvons dire de celuy-cy, que son emprisonnement et ses fers luy ont fait recouvrer la liberté des enfans de Dieu.

La consolation de ce bon Sauvage auroit esté entiere, si ses blessures eussent pu permettre de le transporter dans l'Hospital de Quebec, où les Religieuses Hospitalieres, que Madame la Duchesse d'Aiguillon y a fondées et établies depuis plus de 33. ans, assistent avec toute la charité possible, non seulement les François dans leurs maladies, mais aussi les Sauvages, de quelque Nation qu'ils soient, Algonquins, Hurons, ou Iroquois. Tous ces Peuples y sont receus à bras ouverts, traittez et couchez à la Françoise dans leurs maladies; et mesme les familles entieres qui viennent des païs étrangers pour s'habituer à Nostre-Dame de Foy parmy les Hurons, ou à Sillery avec les Algonquins, y sont les bien-venues, hebergées et nourries jusques à ce qu'elles vovent

doucement, laissant à toute la compa-| sains et les malades, qui y ont recouvré leur santé, publient par tout leur charité et les bons exemples qu'ils y voyent de toutes les vertus; ils ne parlent qu'avec admiration de leur assiduité auprés des malades, comme elles passent souvent les nuits, ou en prieres, ou en les soulageant dans leurs douleurs, et les exhortant à la patience avec tel succez, que c'est assez de mourir en l'Hospital de Quebec pour avoir des marques sensibles de sa predestination.

### CHAPITRE II.

De la Residence de S. Xavier des Prez.

Le Pere Fremin, qui a soin de cette vage, qui avoit donné tant d'exercice Residence et de la Colonie composée de Hurons et d'Iroquois qui y est attachée, m'en écrit en ces termes, du 14. d'Août de la presente année 1672.

> Je reconnois manifestement que k saint Esprit a une providence particuliere sur la conduite de cette petite Eglise, et que la sainte Vierge qui vest honorée, et saint François Xavier qui en est le Patron, y font ressentir, par des effets de graces tout extraordinaires, leur pouvoir aupres de la divine Majesté, en faveur de ces pauvres ames, dont la pluspart avant esté élevées autrefois dans l'infidelité, font maintenant profession des plus hautes vertus qui se pratiquent dans le Christianisme.

> Je fus surpris l'an passé, à mon retour du païs des Iroquois, d'y voir tant de devotion et de ferveur, mais je le suis encore plus presentement de voir leur constance dans ces bons sentimens.

Depuis que je suis icy, je n'ay eu aucune connoissance qu'il soit entré dans aucune de leurs cabanes, une seule goutte des boissons qui causent tant de desordres chez les Sauvages. Ils en ont tous une aversion extréme, quoy que par tout aux environs les Sauvages s'enyvrent tous les jours, avec des excer clair pour leur établissement. Aussi les qui font voir parmy eux une vraye sont transportez. Ils ont eu icy l'espace de plus de trois semaines un cabaret tout proche de leurs cabanes, pas un n'a en la pensée d'y mettre le pied ; et ce l qui me fait voir encore sensiblement l'effet de la grace, est que j'en compterois bien cinquante ou soixante dans cette petite Eglise, qui estoient autrefois de grands vyrognes, et qui ont presentement tant d'horreur de ce vice, qu'ils ne peuvent supporter ceux qui v sont sujets, et qu'ils ne leur parlent dans les rencontres que pour leur en donner de l'aversion. Ils se servent eux-mesmes des movens les plus efficaces qui soient dans le Christianisme, pour obtenir de Dieu la victoire sur leurs passions, et les assujettir à la raison et à sa sainte Loy. Soit que je les aye icy sous mes yeux, soit que la saison de la chasse les en éloigne dans les bois pour y chercher leur vie, ils ne manquent jamais à leurs [ prieres matin et soir ; tous leurs exercices spirituels y vont à l'ordinaire, ce **q**ui **m**'est une preuve évidente de leur l foy et de leur vertu. Ils en font une profession si publique en tout temps et | en tout lieu, que tous les Sauvages qui nos Chrestiennes, de sa foy et de sa viennent icy, ou pour y demeurer, ou | pour y visiter leurs amis, prennent resolution de se faire Chrestiens, ou font i semblant de l'estre, scachant bien que sans cela ils n'v seroient pas les bien-

Quand un étranger arrive icy, la premiere chose que font nos Sauvages. c'est de l'instruire et de le solliciter à demander le Baptesme, et j'estime que par leur zele, par leur pieté, et par leurs bons exemples, ils contribuent beaucoup plus que moy par mes instructions, à la conversion des infideles. Leur assiduité à l'Eglise est extraordinaire : de n'y pas venir prier Dieu, ou de ne pas entendre la Messe mesme un jour ouwrier, estant dans la bourgade, cela passe parmy eux pour une grande faute, et il arrive tres-rarement que quelqu'un y manque. Plusieurs entendent deux Messes les Dimanches et les Festes, et ne manquent point ny aux Vespres, ny aux Saluts, outre plusieurs visites qu'ils | que l'enfant malade estoit parfaitement

**'ima**ge de l'enfer, dans la fureur dont ils | rendent au saint Sacrement pendant la journée. Au reste, toutes ces devotions publiques n'empeschent pas que tous les soirs avant le coucher, on ne fasse encore les prieres à genoux dans chaque cabane.

> La devotion de la sainte Famille, dont nous avons icy une petite assemblée, sert-beaucoup à les maintenir dans cette ferveur et dans l'horreur du peche. L'ne jeune femme estant tombée dans quelque faute, en fut tellement touchée de contrition, que dans la resolution de s'en confesse**r a**u **plus tost**, elle se retira dans le bois, où elle y fit une rude discipline pour l'expiation de son peché. Une autre, ayant trouvé à deux lieues d'icy un Infidele qui avoit un mauvais commerce avec une Chrestienne, fit tant par ses remonstrances, qu'elle luy persuada de venir demeurer dans sa cabane: Du moins, me disoit-elle, j'empescherav par ce moyen quelques pechez de ce miserable. Je laisse plusieurs autres exemples semblables de leur zele et de leur pieté; mais je ne puis obmettre une illustre preuve, que me donna il n'y a pas long-temps, une de confiance en la sainte Vierge. Elle me vint trouver à l'occasion de son enfant qui estoit malade à l'extremité, et me dit: Mon Pere, mon pauvre enfant est malade au mourir, je n'av rien épargné pour sa guerison, vous le scavez : j'v ay employé tous les remedes imaginables, mais inutilement ; je ne m'en veux plus servir : je me suis trouvée autrefois en la mesme peine, pour la conversion de ma mere, qui estoit infidele ; j'eus recours à la sainte Vierge, je sis dire des Messes pour elle en son honneur : elle m'accorda ce que je luv demandois, et ma mere est maintenant bonne Chrestienne ; jespere de sa bonté la mesme grace en faveur de mon enfant : voila un collier de pourcelaine que je luy presente à cette intention; et vous, mon Pere, vous aurez, s'il vous plaist, la bonté de dire neuf Messes, et la sainte Vierge me rendra mon fils si elle le vent. La neuvaine n'estoit pas achevée

guery. Je souhaitterois que ceux qui me | demandoient autrefois, s'il y avoit des Chrestiens parmy les Sauvages, fussent icy; nous sommes eux et moy pour avoir bien de la confusion devant Dieu en l'autre vie, à la veue de tent de pauvres barbares qui se seront servis plus avantageusement que nous du secours de ses graces.

#### CHAPITRE III.

# Des Missions Iroquoises.

# De la Mission des Martyrs à Annié.

Nous avons sept Missionnaires dans les cinq Nations Iroquoises. Le Pere Bruyas, qui en est le Superieur General, a pris le soin de la Mission des Martyrs à Annié, avec le Pere Boniface, apres avoir travaillé quatre à cinq ans dans la Nation des Onneïout, les plus fiers et les moins traittables de tous les Iroquois. Cette rude Mission de saint François Xavier, est tombée entre les mains du Pere Millet. Le Pere de Lamberville, gouverne l'Eglise de saint Jean Baptiste à Onnontagué. Le Pere de Carrheil, qu'un restrecissement de nerfs retenoit à Quebec, s'en est retourné dés le Printemps en sa Mission de S. Joseph, apres avoir esté guery de son mal d'une façon miraculeuse, par le recours qu'il eut à Nostre-Dame de Foy et à sainte Anne. Nous avons appris qu'il est arrivé en parsaite santé, et que le Pere Rasseix, qui avoit eu soin de cette Mission en son absence, est allé secourir le Pere Garnier, pour partager avec luy le soin des trois Missions de la Conception, de S. Michel, et de S. Jacques à Sonnontoüan, où l'on compte douze à treize mille ames. Le progrez de toutes ces Nations dans la connoissance des veritez de nostre Foy a esté encore tres-grand cette année, quoy que je ne trouve que | blent tenir de la nature de la pierre, ou deux cents baptisez dans les memoires du rocher, d'où ils tirent leur nom, dede nos Missionnaires; cela veut dire que viennent plus dociles à mesure qu'ils

les malades ont esté plus rares cette année, et que les sains, quoy que sustisamment instruits, n'ont point encore des resolutions assez fortes pour quitter leurs songes et renoncer à leurs coûtumes superstitieuses : les prieres des gens de bien, le zele et la constance des Ouvriers Evangeliques acheveront cet ouvrage du Saint Esprit. Les Sauvages d'Annié, les plus humiliez par les armes du Roy, sont toujours en possession d'estre les mieux disposez à embrasser la Foy. L'affliction est necessaire à ces Peuples, pour les rendre dociles aux monvements de la grace. Pour preuve des progrez notables que nos Peres y font par leur constance infatiguable à les instruire, c'est que plus de soixante y ont reçu le saint Baptesme.

Quinze des plus fervens, tant Chrestiens que Catechumenes de cette Eglise, s'en sont detachez, pour venir prendre l'esprit du Christianisme et de la devotion parmy les Chrestiens Hurons de Nostre-Dame de Foy. Ils y ont esté receus avec tant de charité, que toutes les cabanes leur ont esté ouvertes, c'est à dire tous les cœurs, et que chacun leur a fait part liberalement de ce qu'il avoit de meilleur. Plus de cinquante autres estoient dans le mesme dessein, leurs canots estoient déja tout disposez, mais la crainte raisonnable qu'ils ont eu de mécontenter leurs peres, et que les Nations du Loup, leurs anciens ennemis, ne fussent tentées de tirer avantage de leur absence, les a obligez de differer leur depart à une occasion plus favorable.

### CHAPITRE IV.

## De la Mission de S. François Xavier à Onnesout.

Les Onneïout, dont les cœurs sem-

steres. La divine Providence ne manque jamais de donner tost ou tard sa benediction aux travaux d'un Missionnaire vrayment Apostolique : aussi ne se rebute-t-il de rien ; uny qu'il est estroitement à celuy à qui seul il appartient de convertir les ames, il espere toujours, il emplove mille industries les unes apres les autres, pour venir à bout de son dessein, et quand mesme pas un de ces moyens ne reassiroit, il ne desespere jamais ; il en cherche toujours de nouveaux, il a recours à l'Oraison, et il attend sans empressement les momens de la grace. C'est ainsi que le Ciel mesnage insensiblement la conversion des Peuples Iroquois, suscitant de vrais imitateurs de l'Apostre des Indes, qui consacrent à ce glorieux employ, la vigueur de leur âge, leurs talens, leurs travaux et leur vie.

Le Pere Bruvas estant encore en cette Mission, m'en escrit en ces termes : Dieu m'a fait naistre l'occasion que je recherchois il y a long-temps, pour parler à fonds de nos saints Mysteres aux Anciens de ce bourg ; toute la jeunesse estant ou à la chasse, ou en guerre, je leur proposav une pensée que j'avois de nous assembler tous les jours, pour leur expliquer nos veritez chrestiennes, et leur faire voir en mesme temps la vanité de leurs fables ; ils agréerent fort cette proposition. Ces entretiens se firent par manière de conferences, où je fus escouté avec grande attention; nous y eusmes toujours assez bonne compagnie. Plusieurs s'y trouvoient par curiosité, d'autres y venoient pour se desennuyer, ou enfin pour s'instruire, et pour se disposer à embrasser la foy. Un scavant du bourg, en matiere de leurs resveries, voulut avoir l'honneur d'ouvrir la premiere conference, m'ayant prié de l'escouter, avant que je parlasse, sur les connoissances qu'il avoit tirées de ses ancestres, touchant la creation du monde ; je luy accordav volontiers ce qu'il me demandoit pour ne les pas rebuter d'abord, et pour prendre de là occasion de leur faire

sont plus instruits de nos saints My-|que nous leur enseignons. A la fin de ces entretiens, qui leur agréerent beaucoup, je faisois toujours une priere au nom de toute la Compagnie, pour demander à Dieu la grace de le connoistre, de croire en luv, de le servir et de garder ses saints Commandemens, avec resolution d'assister tous les jours aux prieres, de renoncer aux superstitions diaboliques de la Nation, et d'embrasser le Christianisme : cette priere ent de tres-bons effets. L'avantage que j'ay tiré de ces instructions publiques et familieres, m'a esté sensible dans la facilité que j'ay trouvée plus grande qu'auparavant, à disposer quelques adultes moribons, au saint Baptesme. Entr'autres quelques vieillards m'ont donné beaucoup de consolation, et m'ont laissé apres leur mort de grandes esperances de leur salut, L'un estoit âgé de cent ans, et l'autre de six vingts, ils n'attendoient que cette grace pour changer une vie languissante et miserable, en une vie bien-heureuse et eternelle ; j'en compte trente baptisez depuis mes dernieres du mois de May de l'an 1671, dont le plus grand nombre est d'enfans, qui ont augmenté celuy des predestinez dans le Ciel.

J'ay eu l'affliction de voir mourir un fameux Jongleur dans son infidelité. Mais sa presomption et son orgueil l'ont rendu indigne de la grace du saint Baptesme. Ce que j'admire tous les jours en ces sortes de gens, c'est qu'estans convaincus par leur propre experience, que toutes leurs jongleries ne sont que des impostures, ils ne laissent pas neantmoins de se laisser tromper euxmesmes jusqu'au dernier soupir, et l'on n'a point encore ony dire qu'aucun d'eux aye découvert les fourberies de son compagnon, non pas mesme dans l'yvrognerie, où ils decouvrent d'ordinaire leurs plus secrettes pensées.

Ce fameux Jongleur, dont je viens de parler, estoit dans une veneration extraordinaire chez tous les Iroquois, et comme son credit et son exemple avoient empesché le progrez de la Foy pendant sa vie, it semble que son ombre soit estimer davantage la solidité des veritez | encore funeste au Christianisme, et pour continuer à persecuter cette Eglise naissante. En effet, il n'a pas trouvé moins de soumission dans l'esprit de ces Peuples qu'il en avoit toujours rencontré de son vivant. Un ancien a tenu depuis peu le Conseil, où il a declaré que ce Jongleur luy a apparu en songe, et que le regardant d'un œil terrible, il luy a commandé de rapporter aux anciens qu'ils estoient perdus sans resource, et qu'infailliblement les Gandastogués viendroient le Printemps prochain assieger le bourg, et mettre à feu et à sang tout ce qui leur feroit resistance : que neantmoins, si on vouloit éviter ces malheurs, il falloit enlever son corps du lieu où il estoit enterré, et le porter sur le chemin qui mene à Gandastogué, et qu'alors il n'y auroit plus rien à craindre, parce qu'ayant dompté cet ennemy commun de la Nation pendant sa vie, il le poursuivoit encore apres sa mort, et que son corps estant transporté au lieu qu'il avoit marqué, ne manqueroit pas de jetter l'effroy dans le cœur de tous ceux qui oseroient approcher du bourg. Tout le monde remercia ce vieillard du bon avis qu'il leur donnoit, et quoy que la terre fust couverte de neige, on ne laissa pas d'executer ponctuellement l'ordre reçeu, et de transporter ce cadavre sur le chemin de Gandastogué, où ils luy ont dressé le plus beau mauzolée qui se voye parmy ces barbares. Apres tout, comme ce fourbe s'est trouvé menteur pendant sa vie, il n'a pas esté plus veritable apres sa mort, deux femmes ont eu depuis peu la teste cassée par les mesmes Gandastogués, à cinquante pas de la palissade du bourg.

CHAPITRE V.

# De la Mission de S. Jean Baptiste à Onnontagué.

On nous mande deux choses de grande consolation de la Mission de S. Jean Baptiste, qui nous font assez connoistre aux commandements de Dieu. Il fit en-

qu'elle soit sortie du fond de l'abysme que la Foy a fait de grands progrez en ce pays. L'une est que trente-neuf personnes y ont receu la grace du saint Baptesme, vingt desquels sont entrex peu de temps apres en possession de la gloire; on n'en peut pas douter à l'égard de seize petits enfans, et les quatre autres adultes ont donné à leur mort de grandes marques de predestination. principalement un jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans. Les charitez et les assistances particulieres qu'il avoit receuës de Messieurs les Prestres de Montreal, apres avoir esté mal traité de quelques François, n'ont pas peu servi à le gagner à Dieu. Toute sa famille, quoy qu'encore infidele, en a témoigné souvent ses reconnoissances, et s'est empressée mesme pour son salut. Sa mere estoit toute la premiere à le faire prier Dieu et à inviter le Pere Millet à l'instruire, et peu de temps avant sa mort, elle luy alla promptement donner avis du danger où estoit son fils, afin qu'il l'aydât à bien mourir, et le moribond correspondit fidelement à toutes ces graces.

J'espere, dit le Pere Millet dans sa lettre, qu'il ne sera pas le seul Chrestien ny le seul predestiné de sa famille, la joye qu'ils eurent apres sa mort de l'esperance de son bonheur eternel, n'est pas une petite marque de leur Foy: aussi ne me semblent-ils pas bien éloignez du royaume de Dieu, et le grand desir qu'ils témoignent de le revoir un jour dans le Ciel, me donne esperance de les voir bien-tost enfans de l'Eglise.

L'autre point qui doit donner bien de la joye aux ames qui desirent voir Dieu glorifié dans la conversion de ces Peuples, est la constance de leur chef Daniel Garakontié dans l'estime de la fov, et dans sa fidelité à faire par tout une haute profession du Christianisme. Il la fit solemnellement il y a deux ans, lors qu'apres avoir esté baptisé à Quebec, il declara à son retour dans une assemblée publique, qu'il ne pretendoit plus faire aucune fonction de sa Charge qu'à l'égard des choses qui seroient conformes

plus genereuse en la Nouvelle Hollande, demeura fort édifiée. en presence des Europeans qui commandent en ce pais, et des notables de toutes les cinq Nations Iroquoises, qui avoient esté appellez pour conclure la paix avec les Nations du Loup. Le Pere **nous m**ande dans **sa** derniere, qu'il **a fa**it paroistre un courage vrayment Chrestien cet Hyver, dans une maladie qui **le m**it à l'extremité : ses parens, et tout le bourg se voyant en danger de le perdre, le solliciterent avec beaucoup d'importunité de permettre qu'on employast pour sa guerison, les jongleries ordinaires qui passent pour remedes dans le pais; il y resista toujours fortement. Neantmoins s'estant fait une ceremonie superstitieuse dans sa ca**ban**e, selon la pratique des Jongleurs. quand ils entreprennent la cure de quelque maladie, le Pere qui en eut avis, entra en quelque soupçon que le malade y avoit consenti ; il le va visiter sur le soir, il trouve avec luy tous les anciens, qui, le croyant proche de la mort, estoient venus comme en corps par honneur pour luy dire le dernier Adieu. Le malade prit le premier la parole, et luy dit : Mon Pere, je me suis trouvé au**jourd'huy** bien en peine à l'occasion de | **la c**eremonie qui s'est faite à mon inscen et hors de ma veué, à l'autre bont de l'rangue en les exhortant éloquemment **la** cabane : Helas! ay-je dit en moy- | mesme, que pensera et que dira de mov Teahronhiagannra (c'est le nom du Pere Millet,? il me croira un hypocrite et un dissimulé : non, mon Pere, je n'ay point | change de sentimens depuis mon Baptesme, je ne suis plus homme à con- | que de la part d'un Missionnaire le plus sentir a ces sottises; j'av sculement permis qu'on me scarifiat et qu'on me tirât cents. Le meme Daniel Garakontie, dit **un pe**u de sang de la teste, mais je ne l croy pas en cela avoir offensé Dieu. J'ay 23. Septembre, ayant rencontré à son **tro**p de cœur, mon Pere, et j'ay promis¦ retour dans le païs, une de ses parentes à Dieu trop solemnellement de garder malades à la mort, me vint trouver pour sa sainte loy toute ma vie, pour re- me demander pour elle quelque reprendre laschement les anciennes cou-mede. Mon frere, luy dis-je, le seul tumes ausquelles j'ay renoncé et aus-premede qui luy puisse estre utile en quelles je renonce encore presentement | l'estat où elle est, c'est le Baptesme, de tout mon œur ; non, mon Pere, je pour la preserver de l'enfer ; mais elle ne m'en dediray jamais, quand il iroit n'a aucune disposition pour ce Sacrede ma vie. Le Pere le confirma dans ment ; elle s'opiniastre à vouloir mourir

core cette declaration d'une maniere | ces bons sentimens, dont la compagnie

Depuis, nostre Neophyte ayant recouvré sa santé, est descendu à Montreal en qualité d'Ambassadeur, de la part de toutes les Nations Iroquoises, pour tenir conseil avec les peuples Algonquins dits Outaoñaes, qui y avoient leur rendezvous, aussi bien pour les affaires qu'ils avoient entr'eux, que pour le debit de leurs pelleteries. Ce fut donc en cette assemblée de cent cinquante canots, c'est à dire de plus de cinq cents Sauvages de diverses Nations, qu'en presence de Monsieur de Courcelles, Gouverneur du pays, pour lequel tous ces Peoples ont une veneration tres-particuliere, Garakontié fit paroistre son esprit et son bon sens, mais particulierement sa Foy et son zele. Car apres avoir terminé leurs affaires, et confirmé par de nouvelles protestations d'amitié, et par des presens reciproques le traitté de paix, il leva la voix pour leur dire qu'il avoit esté autrefois comme eux, dans l'ignorance du vray Dien, idolatre de ses songes et de toutes leurs coutumes superstitieuses : mais que maintenant il estoit Chrestien, et qu'il vivoit beureux dans l'observance des commandemens de Dieu et dans l'esperance d'une vie éternelle, et il finit sa haselon sa coutume, à l'imiter et à le suivre.

Un semblable discours party de la bouche d'un Sauvage qui declare ainsi naivement les sentimens de son cour, a souvent plus d'effet sur ces esprits zelé : en voicy deux exemples tout rele Pere de Lamberville en sa lettre du comme ses Ancestres, qu'elle veut aller trouver au païs pretendu des ames : si tu as une veritable affection pour elle, fais tous tes efforts pour la rendre plus docile; mais haste-toy, elle n'a plus gueres de temps à vivre. Je ne luy eus pas plustost fait cette ouverture, que ce veritable Chrestien, ce sont les termes du Pere, qui n'a rien de Sauvage Iroquois que la naissance et le nom, l'alla visiter à l'heure mesme, avec un effet si admirable de son zele, qu'elle fut ensuite instruite suffisamment pour recevoir le saint Baptesme au grand contentement de toute la famille. Le Pere ne pouvoit encore approcher d'une autre pauvre creature mourante pour luy parler de son salut, parce qu'elle en témoignoit une grande aversion, aussi bien qu'une attache incroyable aux superstitions du païs. Dans cette peine, il eut recours à une femme amie de cette famille, qui n'estoit pas encore Catechumene, et qui ne venoit pas mesme à la priere; elle avoit cependant quelque connoissance de nos mysteres, avec une bonne intention. Elle eut tant de succez dés la premiere fois qu'elle parla à la malade de se faire Chrestienne, et elle mesnagea par son adresse, une entrée si favorable au Pere dans son esprit, qu'il fut le tres-bien venu dans sa cabane : elle l'escouta toujours depuis : estant donc suffisamment instruite, elle fut baptisée, et mourut tres-chrestiennement peu de temps apres son Baptesme. C'est ainsi, dit le Pere, pour conclusion de sa lettre, que malgré l'yvrognerie qui regne icy dans le dernier excez, et les autres obstacles que l'enfer oppose incessamment à l'avancement de la foy, nous ne laissons pas de trouver des ames à gagner, et des fruits du Sang de Jesus-Christ à recueillir.

#### CHAPITRE VI.

De la Mission de saint Joseph à Goiogouen.

La Lettre que j'ay receue du 24. de Juin du Pere Raffeix, envoyé d'icy l'an passé, pour aller prendre le soin de cette Mission, en l'absence du Pere de Carrheil, nous en donne une connoissance assez particuliere : voicy ce qu'il escrit.

Gologouen est le plus beau pais que j'aye veu dans l'Amerique; sa situation est par le 42. degré et demy, l'aiguille d'aymant n'y decline gueres plus de dix degrez. C'est une terre située entre deux Lacs, qui n'a pas plus de quatre lieues de large, ce sont presque des plaines continuelles, et le bois qui les borde en est fort beau.

Annié est une vallée bien étranglée, souvent bien pierreuse, et toujours couverte de brouillards; les montagnes qui la serrent me semblent de tres-mauvaise terre.

Onneïout et Onnontagué paroissent un païs fort raboteux et peu propre à la cliasse, aussi bien que Sonnontoüan. Il se tuë tous les ans aux environs de Goïogoüen plus de mille Chrevreüils.

La pesche y est aussi abondante qu'à Onnontagué, tant pour le saulmon que pour l'anguille et autres poissons, j'ay veu à quatre lieuës d'icy sur le bord d'une riviere en fort peu d'espace, buit ou dix fontaines de sel fort belles, c'est là où l'on tend quantité de filets pour la chasse des tourtres, il s'en prend souvent des sept à huit cents en un coup de filet. Le Lac de Tiohero, l'un des deux qui joignent nostre bourg, a bien quatorze lieuës de long, sur une et deux de large, les Cygnes et les Outardes y sont en grand nombre tout l'Hyver, et le Printemps on n'y voit que des nuées continuelles de toute sorte de gibier.

La Riviere d'Ochoüéguen, qui sort de ce Lac, se divise en son commencement en divers canaux entourez de prairies, et d'espace en espace de bayes fort tretiennent la chasse.

Je trouve les habitans de Gologoûen plus traittables et moins fiers que les Oppointague et les Oppeiout ; et si bieu l les avoit aussi bien leimiliez que les Annuez, je crov qu'on y establiroit la For plus facilement qu'en pas une des Nations froquoises. On v compte plus de trois cents guerriers, et une multitude de petits enfans producieuse.

Pour le spirituel, et pour ce qui regorde la Mission, je ne scay bonnement ce que je dois en dire. Dieu en ayant retire autrefois le Pere Menard, lors qu'il commençoit à y travailler avec tant de fruit, et depuis pres d'un au le Pere de tarrheil, apres qu'il eut oppris parfaitement la langue, et mis de belles dispositions dans les cœurs de ces barbares pour leur salut, jo ne pense pas que l'heure de feur conversion soit encore venue.

paux mysteres de nostre foy.

Ce fut le premier jour de l'an que

me jetta, sans toutefors me frapper. Je par necessite à souffrir beaucoup, à

agreables et assez profondes, qui y en- | no laissay pas d'espier toutes les occasions de faire mon coup, je parlay en diverses rencontres à cette miserable mere, la conjurant d'avoir pitie de son fils, je la trouvay toujours inflexible; ainsi ce pauvre jeune homme mourul sans Baptesme, ao moins reel. Il semble que la malediction de bieu soit sur cette cabane, dans laquelle le Pere de Carrheil avoil este traitte encore plus indignement que moy, pour un semblable sujet.

Quelque temps apres cette affiction, qui me fut bien sensible, il plôt a Dieu de me consoler par la conversion d'un jenne prisonnier de guerre, de vingt à vingt-deux ans ; je n'ay jamais trouvé un Sauvage plus docile. On luy vennit de couper la mortie d'une main, et d'arracher les angles ; une foule de peuple l'entouroit de tous costez, c'estoit à qui le feroit chapter; on luy taissoit prendre haleine de temps en temps, et je me Pour oster à nos Catechumenes et servois de cette occasion pour l'instruire : pos Neophytes l'aversion que quelques il sembloit parmy tout ce trouble qu'il esclaves de la Nation Neutre, et quel- n'oust de la presence d'esprit que pour ques lluruns renegats leur avoient don- | concevoir les veritez threstiennes que nee du Christiamsme, j'ay introduit je luy enseignois ; enfin il me satisfit parmy eux le chant de l'Eghse, en ac- tellement que je le baptisav, ce qui luy commodant diverses Prieres et quelques, donna tant de jove, qu'il me remercia Hymnes en leur langue, sur les princi-, publiquement en chantant, de la charité que je venois d'avoir pour luy.

J'en comple trente, tant enfans qu'anous offrismes pour estrennes à nostre dultes, a qui freu a fait la mesme grace Seigneur des Cantiques de louanges que l'depuis le départ du Pere de Carrheil; nous avons continuez depuis avec fruit, i j'espere que cette troupe de petits innoet beaucoup de satisfaction de nos Sau-Teens qui augmente de toutes ports l'E-I glise triomphante, obligera enfin lisen Je suis occupé la plus grande partie (par les prieres qu'ils luy en font, à de la journee à visiter les malades, à les javancer le temps de la conversion de instruce, et à faire en sorte qu'ils ne ces barbares, qui ne parenst pas encore mourent point sans Raptesme. Dieu n'a si proche. Car de croire qu'une nation pos permis que j'aye reussi au premier enbere se convertisse en mesme lemps, que je fus visiter a mon arrivee, et qui et ne pretendre faire des Chrestiens qu'à mourut peu de temps apres. Je l'altay centaines ou a milliers en ce pais, c'est voir plusieurs fois, et je commençois s'abuser : le Canada n'est pas un pals mesnie a luy donner quelques instru- de fleurs ; pour en trouver et en cueillir chons ; mas sa mere ne le put souffrir quelqu'une, il faut marcher long-temps La jour que je demeurous aupres du ma- ; parmy les ronces et les espines. Les hale plus tong-temps qu'elle ne vouloit, personnes de haute vertu, trouvent my elle prit un baston pour me mettre de de quoy exercer leur sele ; et les lasches bors, et sa tille une grosse per re qu'elle comme moy sont ravis de se voir obliges n'avoir aucune consolation que de Dieu seul, et à travailler incessamment à se sanctifier. Je prie de tout mon cœur Vostre R. de me laisser dans cet heureux estat toute ma vie, et de se persuader que c'est la plus grande faveur qu'elle me puisse faire, etc.

J'ajousteray encore ce mot, pour vous dire des nouvelles de nos petites guerres, dit le Pere. Le jour de l'Ascension, vingt Tsonnontoüans et quarante des plus fiers de nostre jeunesse, partirent de ce bourg pour aller faire quelque coup dans les champs des Andastogués, à quatre journées d'icy. Les Tsonnontoŭans qui faisoient bande à part, les autres ayant pris le devant par eau, furent attaquez par soixante enfans de 15. à 16. ans d'Andastogué, et mis en fuite, avec perte de deux des leurs, l'up tué sur la place, et l'autre emmené prisonnier. Ces jeunes victorieux ayant appris que la brigade des Goïogoüens estoit allée en canot, se mirent promptement sur des canots, et les poursuivirent avec tant de diligence, que les ayuns joints, ils les ont battus, huit des nostres ont esté tuez dans leurs canots, quinze ou seize sont retournez tout percez de coups de fléches et de cousteau, ou demy assommez à coups de haches. Le champ de bataille est demeuré aux enfans d'Andastogué, avec perte, dit-on, de quinze on seize de leurs gens. Dieu conserve les Andastoguez, qui ne font que trois cens hommes de guerre, et il favorise leurs armes pour humilier les Iroquois et nous conserver la paix et nos Missions.

Depuis cette lettre escrite, le Pere de Carrheil est retourné heureusement en sa Mission, comme je l'ay déja dit, et le Pere Raffeix est allé travailler avec le Pere Garnier dans les Missions de Tsonnontoüan, dont nous allons parler au Chapitre suivant.

CHAPITRE VII.

Des Missions de la Conception, de saint Michel et de saint Jacques à Tsonnontoüan.

Lettre du Pere Julien Garnier du mois de Juillet 1672.

Le spirituel de ces Missions dépend beaucoup des affaires temporelles, et sur tout de la disposition des esprits pour la paix avec les François. Les anciens du bourg de Gandachioragon m'avoient témoigné dans un conseil assemblé exprés, qu'ils vouloient prier Dieu; et en effet, quelques-uns commençoient à le faire, et quoy que je n'y visse pas encore de grands principes de foy, neantmoins leur exemple portoit ke peuple à m'escouter, et me donnoit toute liberté de visiter et d'instruire les malades. Mais les bruits d'une armée Françoise renverserent bien-tost ces petits commencemens. Les esprits estass mal disposez, le demon s'est servy de l'occasion pour faire parler contre la foy et contre ceux qui la preschent. Un vieillard venu depuis quelques années de Goïogoüen, esprit broüillon, mais fort en paroles, qui sait ce qu'il veut de nos Tsonnontouans, et qui passe parmy eux pour un prodige d'esprit, leur prouve que la foy fait mourir par l'induction des familles entieres, qui l'embrasserent autrefois, lorsque le dell'unt Pere Menard, Missionnaire Apostolique, demeuroit à Goïogoüen, et desquelles il ne reste pas, dit-il, une seule ame. Il ajoute que les habillez de noir ne sont icy que comme des espions, qui mandent tout à Onnontio, c'est à dire à Monsieur le Gouverneur, ou que ce sont des sorciers qui font par la maladie ce que Onnontio ne peut faire par ses armes. Je scay avec asseurance qu'on a deliberé de ma mort en qualité d'espion, et que comme sorcier, nostre hoste mesme, Onnonkenritaoüi, le plus considerable des Chefs de cette grande Nation, a souvent fait à sa sœur la proposition de me tuer, lorsqu'elle luy témoignoit de grandes défiances de moy Jon l'empescha neantmoins de me nuire. à l'occasion de sa fille, qui tomboit sou- | Depuis-onze-mois, il-n'est-mort dans vent malade. Comme je ne me retire tons les Bourgs de cette nation que pas de si bonne heure qu'ils ont cou-| trente-trois personnes baptisées, quasi tume de faire, et que je demeure le soir un temps notable à prier Dieu dans la Chapelle, ils se persuadent que je ne puis m'employer à autre chose pendant la ruine de leur famille. De sorte qu'a la santé de cette petite fille, et je courrois grand risque de la perdre si elle venoit à mourir. Il y auroit encore autant à craindre pour moy, si on apportoit une nouvelle probable de la marche **d'une armée Françoise en ce pais ; plu**sieurs m'ont asseuré par avance, que si cela arrivoit, infailliblement ils me casscroient la teste.

C'est en cela, mon Reverend Pere, **que j**e suis heurenx, et que j'estime le bonheur de ma Mission, qui m'oblige à considerer chaque moment comme le dernier de ma vie, et à travailler avec joye en cet estat au salut de ces pauvres ames ; un seul enfant mis dans le Ciel l par le saint Baptesme, est capable de | mal-se-jetta dans le milieu d'un grand changer en douceur toutes ces amertumes.

ment dans les jongleries et les supersti- cette occasion, et la baptisa. d'ordinaire par quelques paroles injuricuses. L'yvroguerie survenant la dessus m'obligeoit de me retirer dans la Chapelle, on pay tomours trouve unyvrozne, qui m'y soit venu chercher ; , les amertomes d'un Missionnaire.

tous enfans, nous en avons baptisé sept autres qui sont encore malades, ce sont en fout quarante.

La misericorde de Dieu a esté grande ce temps-là, qu'à communiquer avec sur quelques adultes baptisez, entre quelque demon, et à comploter avec luy : autres sur un Captif des Ontouagannha,, on Chaodanong, d'un âge caduque; ils parler humainement, ma vie dépend de [n'amenent-d'ordinaire que des jeunes gens de ces pais si cloignez. Dieu voulut que je me trouvasse heureusement au lieu où il arriva, 'avec un Interprete, l**e** seul que je sçache de cette langue en ce pais : il escouta avec plaisir tout ce que je luv enseignav des principaux mystere**s** de nostre fov, et du bonheur eternel dans le Paradis; enfin je le trouvay disposé au Baptesme, et je croy qu'il entra dans le Ciel le mesme jour de son arrivee à Tsonnontouan. La Providence divine l'avoit conduit plus de trois cens lieues lie et garotte, pour luy faire trouver icy la vraye liberte des enfans d**e** Dieu.

Une femme estant surprise du haut feu, avant qu'on pust l'en returer, elle se trouva si fort bruslee, que les os de Ce vicillard dont je parlois mainte-! ses mains et de ses bras luy tomboient nant, se sert encore à son avantage de les uns apres les autres. Comme je n'etout ce qui s'est passé ces dernieres i stois pas alors dans ce bourg, un jeune années, et de ce que ceux qui ont esté. François que j'ay avec moy, qui scait à Quebec ont rapporté contre moy en bien la langue, et qui fait dignement la particulier. Il n'en falloit pas tant pour : fonction de Dogique, y courut ; l'ayant detourner de la priere et pour aigrir, trouvec dans son bon seus, il luy parla contre nous des gens aussi ombragenx | de bien et de son salut, l'instruisit, lux que le sont ceux-cy, et qui sont entière- | fit faire tous les actes nécessaires en tions ; aussi cessa-t-on de venir a la i pauvre creature passa les huit ou dix Chapelle. Si j'entrois dans les cabanes jours qui luy resterent de vie, en prieres; pour y chercher les malades, on ne m'y , c'eston-la toute sa consolation dans des regardoit que de manyais ceil, et si je douleurs tres-grieves et dans un abanles voulors instruire, on m'interromport, don extreme de tout secours humain, qu'elle sooffrit avec une patience admirable, dans l'esperance d'une vic eternelle, t.e sont des coups de grace qui se font connoistre en ces pais barbares azile assure. Fadmire que dans tous plus sensiblement, et qui adoucissent ces troubles, il n'y ait en go'un seul puissamment les peines, les fatigues, et

Un jeune homme Chrestien d'une nation étrangere, et mort tres-chrestiennement, m'attendrissoit toutes les fois que je le faisois prier Dieu dans sa derniere maladie; son cœur et sa devotion se faisoient voir dans ses yeux, sur son visage, et dans l'ardeur de ses paroles; ses parens en estoient dans l'admiration; il me témoigna cent et cent fois souhaiter la mort, pour se voir au plustost dans le Ciel : ces sentimens sont une marque de Foy bien manifeste. Une femme Huronne Chrestienne nous en a donné d'aussi sensibles : elle s'étoit enfin laissée persuader, dans l'abattement d'une longue maladie, qu'un festin superstitieux la gueriroit ; mais elle reconnut sa faute et voulut d'ellemesme en faire une reparation publique, faisant paroistre une grande douleur d'avoir obey à ces suppôts d'enfer, ausquels elle reprocha en bonne compagnie la malice qu'ils avoient eue de luy avoir donné un conseil si detestable.

Les Hurons de la Mission de saint Michel ont de plus grands desirs que jamais de se rendre à Quebec, pour y augmenter l'Eglise de Nostre-Dame de Foye; quelques-uns de ceux qui ne sont pas encore Chrestiens, ont témoigné qu'alors ils embrasseroient la Foy. Le plus notable et le plus âgé de tous, prit la parole en suite d'une petite leçon que je leur fis la dessus, et declara que pour luy, il n'attendroit pas si long-temps à se faire Chrestien, qu'il en prenoît à l'heure mesme la resolution, qu'il renonçoit à ses songes et à tout ce qui estoit deffendu de Dieu, qu'il se feroit instruire incessamment, qu'il ne manqueroit point tous les jours d'assister à la priere, et qu'il exhorteroit les autres à suivre son exemple. Il a tenu sa parole jusques à present, et j'espere qu'il sera bien-tost baptisé.

Je finiray la presente par une action digne d'un courage Chrestien. Un ancien de cette petite Eglise, qui y a fait avec grande edification l'Office de Do-

gique depuis plus de vingt ans, qu'elle avoit esté privée de Pasteur par les guerres de plusieurs années, ayant appris que son fils, qui estoit son unique, avoit esté tué sur la place dans un combat contre les Gandastogués, il en fut affligé autant qu'on le peut estre, quoy que dans une resignation entiere à la volonté de Dieu, dont il faisoit à tous moments des actes heroiques. Mais œ qui surprit tout le monde, fut qu'une seconde nouvelle estant venue que ce jeune homme n'estoit pas mort, et que les playes qu'il avoit receues ne paroissoient pas mortelles, ayant enfin esté apporté sur une espece de brancart, le vieillard alors reprenant ses esprits et animant sa Foy d'une nouvelle vigueur. il passa la journée à en faire des remercimens à Dieu, pleins de respect et de reconnoissance. Tous ceux du bourg s'assemblerent en foule dans sa cabane pour luy en témoigner leur joye; ils en sortirent avec une haute estime de sa vertu.

Apres tout, j'ay remarqué que œ n'est pas tant la depravation des mœurs qui empesche nos Sauvages d'estre Chrestiens, que les mauvaises idées qu'ils ont pour la pluspart de la Foy et du Christianisme. Je connois prés de deux cents familles, entr'autres, dans des mariages fermes et stables, qui élevent moralement bien leurs enfans, qui empeschent que leurs filles ne conversent trop au dehors et qu'elles ne se jettent dans les desordres de l'impureté, qui ont horreur de l'yvrognerie, et qui seroient pour vivre tres-chrestiennement s'ils avoient la Foy. C'est un don de Dieu que nous luy demandons incessamment pour ces pauvres ames, qui sont le prix de son Sang, et que je recommande tres-particulierement, mon Reverend Pere, à vos saintes prieres et saints sacrifices.

A Tsonnontouan, ee 20. Juillet 1672.

Des Missions aux peuples Montagnais et Algonquins, à Tadoussac, aux Outaouacs et à la Mer du Nord.

### SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

De la Mission de Tadoussac.

Lettre du Pere François de Crepieul du 2. de Juin 1672.

MON R. PERE,

Puisque vous m'ordonnez de vous mander ce qui s'est passé pendant mon **hy**vernement, je vous obeīray avec sincerité, vous donnant un petit journal de nostre voyage, où vous ne verrez qu'une suite de biens et de maux, de douceurs et de rigueurs, que la divine Providence a fait succeder les uns aux autres d'une façon bien aymable.

Je partis de Quebec le 25. Octobre suivre dans les bois pendant tout l'Hyver, et nous nous rendimes en trois **jours** à Tadoussac, où je trouvay les Sauvages de ce lieu ravis de ma venué: ils me donnerent des marques bien consolantes de leur pieté pendant tout le temps que je fus avec eux, mais parti**cul**ierement le jour de tous les Saints, ayant consacré cette grande Feste par toutes les devotions qui se pratiquent au milieu du Christianisme le plus Saint.

Nous ne quittàmes ce lieu que le sixieme Novembre pour entre dans la riviere du Saguenay ; mais ay nt esté arrestez dés la nuit suivante par le mauvais temps, nous trouvâmes nostre azile dans une baye assez spatieuse, où nous demeurames pendant quatre jours de vents et d'orages.

J'eus le bonheur d'y goûter les premicres incommoditez de l'hyvernement. causées par le froid, qui estoit déja tres-[dit la Messe et arboré la Croix dans ce vehement ; par le coucher, n'ayant plus | lieu desert, nous fismes voiles d'un vent

desormais d'autre liet, que la neige couverte de quelques branches de sapin ; mais sur tout par la fumée, qui fait la grande Croix de ceux qui hyvernent avec ces Sauvages. Il faut y avoir passé pour concevoir les douleurs que cette sorte de fumée cause aux yeux qui n'y sont pas accoustumez, et mesme à ceux des Sauvages, sur tout quand on est enfermé, comme nous estions, dans une petite cabane d'écorce, où le bois mouillé et demy-pourry qu'on y bruske, l'air humide, les neiges et les vents de certains temps rendent la funcée si piquante, que quoy qu'on s'en dessende un peu se tenant tonjours couché le plus bas qu'on peut, on ne laisse pas souvent de perdre presque la veuē à force de pleurer : car les larmes coulent incessamment pendant tout le jour, mais des larmes si ameres et si cuisantes, que le soir on en 1671. avec les Sauvages que je devois ressent la mesme douleur que si l'on avoit beaucoup de sel dans les yeux.

> Comme on est obligé, apres avoir marché quelque lieués, de s'arrester les 5. et 6. jours entiers et quelquesois davantage, il faut se resoudre à passer tout ce temps dans ce petit martyre, sans aucune discontinuation.

> J'ay esté bien aise de vous expliquer une fois pour toutes cette peine, parco que nous l'avons soufferte presque pendant tout l'Hyver, mais elle n'a pas pourtant empesché la devotion de nos Sauvages, qui pour ne se pas priver un seul jour de la consolation d'entendre la Messe, ayment mieux s'exposer pendant que je la dis, à la rigueur du froid, esteignant le feu, qui par sa fumée empescheroit cette sainte action; c'est ce qui a esté pratiqué tous les jours sans y manquer, quelque temps qu'il fist.

> L'onziesme de Novembre, apres avoir

pluve froide, dont nous fusmes tous

glacez.

Sur le soir, nous abordâmes à une grande baye, qui sembloit nous inviter à debarquer par la beauté d'un Port assez commode qu'elle nous presentoit, et qui par un aspect bien agreable paroissoit comme couronnée de trente grandes montagnes qui l'environnoient de toutes parts ; le pied de la plus haute fut choisi pour y placer nostre cabane, et pour y souffrir quatre ou cinq nuits un froid propre à exercer une patience à l'espreuve : il fut si violent, qu'il nous ferma la riviere de glaces, et nous obligea à prendre nostre route dans les bois avec des fatigues presque incroyables. La consolation que je recois par la veuë de l'Image de mon aymable Pere S. François Xavier, et de mon reliquaire, où je porte de la vraye Croix, soulageoient beaucoup mes petites souffrances.

Le 13. le froid s'estant augmenté jusqu'à l'excez, nous arresta pendant six jours dans le milieu d'une épaisse fumée, qui nous fit pleurer jour et nuit, et nous rendit aveugles pour un temps; j'eus bien de la joye à presenter à Nostre-Seigneur ces larmes, pour éteindre les flammes de quelques ames du Purgatoire.

Le 21. aprés avoir commencé les fatigues qu'il y a à marcher dans les neiges par des forests espaisses et sur des montagnes escarpées, nos chasseurs ayant tué un orignac, me firent voir son petit, qui n'estoit pas plus gros que le pouce. Aprés avoir bien estudié toute l'anatomie de ce petit animal, j'admiray la sagesse du Createur, qui sçait renfermer dans un si petit espace tant de parties differentes, et si bien arrangées pour leurs fonctions. S'il eut esté plus grand, il eust remedié à la faim qui nous pressoit, et qui jusqu'au premier jour de Decembre ne nous a pas moins donné de peine que le froid et la fumée. Je vous avouē qu'il y a bien à souffrir dans cette sorte de vie, mais aussi les faveurs que Dieu répand alors dans l'ame de ses serviteurs, adoucissent bien ces amer-

savorable, mais qui nous perça d'une tumes; mais ce qui me console le plus, c'est de voir l'affection que nos Sauvages ont pour la priere, laquelle mesme ils inspirent à leurs enfans, car ces petits innocens ne manquent point tous les jours, si-tost qu'ils sont levez, de venir à moy, pour apprendre les prieres et le catechisme; en quoy les journées me semblent bien courtes, et pendant le silence de la nuit, lorsque nos Sauvages cessent de chanter et de parler. et les enfans de crier ou de pleurer, j'ay le loisir de m'entretenir avec Nostre-Seigneur au milieu de ces solitudes.

> Ce fut là qu'une famille chrestienne de Sauvages, nommez Esquimaux, vint nous joindre, ayant quitté leurs Compatriotes qui sont, disent-ils, si brutaux, qu'ils font estrangler ceux qui recoivent le Baptesme. Comme nous marchions tous ensemble par les bois et par les montagnes, je rencontray en mon chemin une pauvre fille malade, qui me fit compassion, et quoy que j'eusse assez de peine à me porter, Dieu me donna assez de force pour charger sur mes espaules le fardeau qu'elle portoit, et l'aider par ce moven à se rendre au giste. Cet acte de charité, outre la consolation interieure que j'en receus. m'obtint peut-estre de Dieu une grace remarquable, car il me preserva d'un danger bien grand, m'estant par migarde, jetté dans un trou qui se trouva sous les neiges au milieu des glaces de la riviere, où du moins je devois avoir une jambe rompuë.

> Ce fut vers ce temps que nous celebrâmes avec toute la solemnité possible la Feste de l'Immaculée Conception, où les Confessions, les Communions, les Cantiques Spirituels, et les autres devotions que nos Sauvages pratiquerent pendant toute cette journée, furent sans doute bien agreables à la sainte Vierge. qui se voyoit ainsi honorée dans des lieux si affreux, et par des Barbares si zelez pour sa gloire.

> Cependant nous continuons nostre route, qui n'est marquée que par celle des orignaux, sur les pistes desquels or marche tant qu'on peut, pour avoir de quoy vivre ; c'est ce qui nous engage en

des fois dans la neige jusqu'à la ceinture, mais la peine est de s'en retirer. Apres avoir ainsi marché plusieurs jours inutilement, et bien affamez, enfin le bon Dieu, qui a pitié de ses serviteurs dans leur necessité, nous fit tomber sur deux élans et sur quatre castors : cela arriva bien à propos pour la veille de Noël, que nos Sauvages emploverent à **se pr**ep**ar**er à la grande Feste, ne voulant pas par respect aller ce jour-là à la chasse, et gardant le jeusne de l'Eglise. nonobstant les jeusnes qui avoient pre**ced**é. Toute la nuit et le jour suivant furent employez en devotions telles, que je ne doute point que les Anges tutelaires de ces forests n'en soient ravis : **celles** d'un jeune homme et d'une jeune fille, qui firent à la Messe de minuit **leur**s premieres communions, ne me l donnerent pas peu de consolation.

tombé malade, me donna un nouveau mois de Janvier. **s**ujet d'exercer la patience, c'estoit un enfant de six ans, qui m'aymoit comme son Pere, et pour qui j'avois des tendresses bien grandes. Il venoit tous les jours matin et soir, me trouver pour estre instruit, mesme pendant sa maladie, et lors qu'il estoit à l'extremité, **je taschav** de faire en son endroit l'office de Medecin et de Pere, mais tous mes remedes forent inutiles, et il semble que Dieu voulut faire tomber la mort de **ce p**etit Ange dans l'Octave des Inno**cen**s, afin qu'il allast **a**u Ciel augmenter **leur n**ombre. Ses p**arens** en furent touchez plus qu'on ne peut s'imaginer; cependant dans la ferme creance qu'ils ne cessient de l'invoquer, et apres que l fut se mettre à genoux sur son tombeau. pour se recommander à luy, et le prier **de** luv tenir desormais li**eu d**e Pere.

La faim nous obligeant enfin de nous l mettre en chemin, il fallut marcher par dans l'abondance des orignaux, que des lieux extremement rudes, grimper | Dieu sembloit conduire comme par la

des chemins fascheux, où j'enfonce bien | ce qui ne se fait que bien difficilement quand elles sont convertes de neiges ; il nous fallut aussi traverser des lacs où l'eau de la pluve des trois jours precedens nous donnoit bien de l'exercice. parce qu'elle passoit par dessus nos raquettes et nous venoit jusqu'à myjambes. Enfin, il fallut essuier un vent froid qui se leva, et qui nous mit en grand danger d'avoir le visage, les pieds et les mains gelées : toutes ce fatigues abattent beaucoup les forces d'un Missionnaire, qui n'a pas presque mangé avant que de partir, non plus que les autres de sa compagnie. Mais le plus rude de ces travaux, c'est sur le soir, le temps de trois ou quatre heures qu'on employe à se cabaner avant que d'avoir du feu : ce n'est pas une petite consolation de joindre ces sueurs et ces froids, aux sucurs et aux froids que Nostre Sauveur a bien voulu souffrir pour nostre Le fils de mon hoste, estant pour lors | amour. Voilà comme se passa tout le

> Un des jours de ce mois, c'estoit un Vendredy, nous trouvans plus pressez de la faim, nous conjurâmes Nostre-Seigneur par ses sacrées plaves d'avoir pitié de nous : nos prieres ne luy furent pas desagreables, car ce jour-là mesme il nous donna en fort peu de temps, cinq castors, qui servirent à reparer nos forces et à nous mettre en estat de supporter de nouveaux travaux en continuant nostre vovage, où passant par dessus une riviere, la glace manqua sous moy, et j'y aurois achevé mon sacrifice si cet endroit se fust trouvé un peu plus profond.

Pour vous raconter ce qui s'est passé avoient, qu'il estoit dans le Paradis, ils pendant les trois derniers mois d'Hyver, al faudroit repeter tout ce qui nous est pous l'ensmes mis en terre avec les ce-larrivé pendant les trois qui ont precedé : remonies de l'Eglise, qui consolerent Nous avons bien tenu des routes diffebeaucoup tous nos Sauvages, avant que , rentes, mais nous y avons eu les mémes de partir de ce lieu, le pere de l'enfant (peines. Le mois de Fevrier a este le plus rude pour le froid, mais celuv de Mars nous a semblé le plus importun pour la fumée. Nous avons passé le premier dans la disette, et le second sur des montages et puis les descendre, | main dans nostre cabane, bien plus fidelité que nos Sauvages ont constamment gardée pour les prieres et pour le saint sacritice de la Messe, que j'ay celebré tous les jours dans leur cabane.

C'est pendant ces deux mois, que nous avons ressenty par deux fois un trembleterre assez moderé, mais qui est la continuation de celuy qui commença si violemment dans tout le Canada en l'année 1662, et qui n'a point cessé du depuis en ces quartiers du Nord, quoy que comme j'ay dit, il ne se fasse sentir que fort peu, et de temps en temps seulement.

Enfin pour ne pas user de redite. toutes nos routes, qui n'ent esté que par des chemins tous semez de Croix, se **t**erminerent bien à propos à un lac qui porte le nom de la Croix, parce qu'il en forme tres-parfaitement la figure : afin de luy faire porter encore plus just ment ce beau nom, nous plantasmes aux environs beaucoup de Croix, en memoire de celles que nous y avions souffertes pour y arriver.

Ce fut encore une providence de Dieu qui nous avoit destiné les quartiers de ce Lac de la Croix, pour faire observer à nos Sauvages les saintes ceremonies de l'adoration de la Croix. On s'estonnera peut-estre que pour bien celebrer les plus augustes Mysteres de nostre Religion, nous ayons pû renfermer dans une pauvre cabane tout ce qui est necessaire pour se conformer à l'Eglise pendant la Samaine Sainte: nous le fismes pourtant, pour bien terminer nostre hyvernemeut, et pour consacrer ces Rochers et ces Montagnes, par ce que nous avons de plus saint et de plus venerable. Le Jeudy, le Vendredy et le Samedy Saint, firent de nos forests une Eglise, et de nostre cabane une sainte Chapelle, où fort peu des ceremonies qui se pratiquent en ce temps par les Chrestiens, furent obmises par nos Sauvages; sur tout ils traitterent avec un grand respect et un religieux silence la cabane où reposoit le saint Sacrement, pendant la nuit du Jeudy au Vendredy, | lequel j'espere que Dieu me donnera le

qu'en celle des autres, et j'ay jugé que et l'on ne cessa point dans ce profond sa bonté infinie a voulu recompenser | desert, d'honorer cet auguste Mystere par ce petit soulagement temporel, la par des prieres continuelles, que les tenebres de la nuit n'interrompirent pas.

> Il est vray que par tout où nous avons passé, nos Sauvages sembloient sanctifier cette barbarie par leurs communions, et par une vie aussi innocente et aussi sainte pour leur estat, que celle que menent les Anachoretes dans leur sollitude; mais ils ont voulu mettre le comble à leur pieté, au S. Jour de Pasques, avant que de quitter les bois, pour me faire oublier par de si devots exercices, toutes les fatigues que j'avois euës avec eux pendant tout cet Hyver.

> Ce fut donc apres ces Festes que nous montâmes sur le Saguenay, le 16. de May 1672. et dés le lendemain nous revismes avec joye Tadoussac, que nous avions quitté six mois auparavant. C'éstoit le temps d'entreprendre la Mission des Papinachiois, pour laquelle Nostre-Seigneur m'avoit conservé assez de forces. C'est à 30. lieues au dessous de Tadoussac, et je m'y trouvay heureusement au temps que ces Sauvages y abordent du fond des bois, pour y faire leur petit commerce avec les François.

> Je donnay les instructions necessaires à plusieurs de ces pauvres gens, qui ne nous avoient encore jamais veus; je baptisay 13. de leurs enfans, et administray aux Adultes les autres Sacremens dont ils estoient capables.

La bonté Divine me parut bien admirable pour le salut de deux semmes agées de 80. ans, qui avoient autrefois esté baptisées par le feu Pere le Jeune, et n'avoient point veu depuis ce tempslà aucun Missionnaire. L'innocence et la pureté de vie qu'elles ont gardée dans leurs forests pendant tant d'années, a sans doute merité la grace que Dieu leur a faite, de se trouver icy avant que de mourir, pour se preparer à cet important passage de l'eternité.

Voilà, mon R. Pere, l'abregé de œ qui s'est passé pendant mon hyvernement; la grande grace que je vous demande, est de m'accorder le mesme bonheur pour l'Hyver prochain, pendant souffrances, les fautes que j'ay pû faire pendant celuy-cy. Esperant cette faveur de V. R. je ho serav toute ma vie, etc.

## De la Mission des Outaouaes.

Plus de trois cens Baptesmes conferez depuis un an, plus de vingt-cinq Nations éclairées des fumieres de l'Évangile, un bon nombre de malades restablis en santé d'une facon tres-extraordinaire, des Eglises dressées et des Croix plantées au muieu de l'adolatrie, la Foy portée bien loin vers le Nord et vers le Midy, donnent sujet de loûer Dieu des benedictions qu'il continué de verser abondamment sur les Missions des Outa-

L'an passé, l'on donna au public la Carte des Lucs et des Terres, sur lesquelles ces Missions sont placees; nous avons jugé à propos de la faire encore paroistre cette année, pour contenter la l curiosité de ceux qui ne l'ont pas veué, et pour distinguer quelques nouvelles Missions, qui sont establies depuis pen en ce pais-là, comme entr'autres celle de S. François Xavier, placée tout de nouveau sur la riviere qui se décharge dans la baye des Puans, à deux lieues de son emboucheure, et celle de la Mission des Apostres, sur les costes du Nord du Lac Huron. Le Pere Henry Nouvel, qui est Superieur de toutes ces Missions des Outaoñacs, a en soin de l celle-cy en particulier, et nous décrit re l qui s'y est passé en ces termes.

CHAPITRE II.

De la Mission des Apastres dans le Lac des Hurons.

Je partis de sainte Marie du Sault, dit le Pere, le 26. Octobre 1671. pour aller Relation -1672.

courage de reparer, par de nouvelles [prendre mon quartier d'Hyver chez les Amikoues, où je n'arrivay qu'après 18. jours de marche; j'eus la consolation en chemin de baptiser 4. petits enfans, et d'instruire leurs parens, qui m'escouterent bien volontiers.

Le mauvais temps et les vents contraires nous avant obligez de nous refugier dans diverses Isles, je ne pûs me rendre à celle d'Ekaentouton, que le 6. de Novembre. Ly fis une Mission en passant, et y baptisay sept enfans ; c'est là que je vis ce bon Sauvage nommé Louis, qui peut passer pour le miracle de ce Christianisme : car ce n'est pas une petite merveille de voir un barbare. qui depuis plusieurs années demeure ferme dans la resolution qu'il a prise de passer le reste de ses jours dans le Celibat, n'avant que cette veué de se rendre plus agreable à Dieu, par ce genre de vie, qui est inoùy parmy les Sauvages. L'ay esté ravy de voir le respect que les jennes gens de sa Nation ont pour luy, et le soin qu'il prend de disposer un esclave à recevoir le Baptesme au Printemps prochain. Après luv avoir donné la sainte Communion, je l'ay laissé plein de confiance et de resolution pour perseverer, s'apparant sur les forces que luy donne le Socrement de Confirmation, qu'il a receu des mains de Monseigneur nostre Evesque.

Estant party d'Ekaentouton le 8. Novembre, et avant esté arresté 2. jours sur une pointe de rocher par les vents contraires, enfin je me rendis au beu où je devois passer l'Ilyver avec les Amikonés, qui sont les Sauyages appellez la Nation du Castor. Je donnay commencement à cette Mission par le <sup>1</sup> Baptesme de 14, petits cufans, le jou**r** de la Presentation de la saute Vierge, à laquelle je presentay ces premiers fruits de ma Mission.

Nostre petite Chapelle fut bien-tost dressée, et en suite comme consacree par le Baptesme d'une pauvre vicille, à qui la sante du corps, fut rendue avec la vie de l'ame, par les merites de la sainte Vierge et de saint François Aavier, à qui elle s'estoit recommandée.

Peu aprés, cinq petits enfans receurent

dans le mesme lieu le saint Baptesme, avec toutes les ceremonies de l'Eglise.

Le Diable, envieux du bien que cette Mission commençoit de faire, et de l'honneur que j'avois fait rendre à Jesus-Christ par nos Sauvages la nuit de Noël, s'efforça d'en troubler la solennité par des ceremonies superstitieuses, que nous appellons jongleries, dont ces barbares se servent pour rendre la santé aux malades. Un de nos bons Chrestiens estant reduit à l'extremité par une tresdangereuse maladie, les infideles s'assemblerent en grand nombre dans sa cabane, et employerent tout ce qu'ils sçavoient de superstitions pour le rétablir en santé. J'en eus nouvelles, et aussi-tost je me transportay dans cette cabane, où je trouvay tout ce monde bien occupé à cette impieté ; je m'approche du malade, je le reconcilie à Dieu au milieu de cette foule, par le Sacrement de Penitence, et demeure toujours auprés de luy, dans la resolution de tout souffrir plustost que de permettre qu'on enlevast la brebis d'entre les bras de son Pasteur. Ces barbares, vovant leurs Jongleries interrompuës. se faschent, me menacent et me commandent arrogamment de sortir, pour leur laisser achever ce qu'ils avoient commencé; je tins ferme, et leur dis que ce malade m'appartenoit parce qu'il estoit Chrestien, et que je ne l'abandonncrois jamais. Un de ces furieux, plus insolent que les autres, voulut user de la force pour me mettre dehors, je resistav; les autres se joignent à luy, et m'entrainent avec violence; et comme la fureur estoit jointe à la force, ils ne purent pas me mettre hors de la cabane sans me laisser sur le visage des marques de leur colere. J'estois plus ravy de porter ces playes, que s'ils m'eussent donné un empire, et la satisfaction qu'ils me firent par aprés en reconnoissant leur faute, et m'en demandant pardon, ne me fut pas si agreable que les coups que j'avois receus, me souvenant de la jove qu'avoient les Apostres quand ils estoient trouvez dignes de souffrir des ignominies pour le nom de Jesus-Christ.

Jongleur sut encore plus éciatant ; je l'allois attaquer de nuit, lors qu'il se mettoit en devoir de pratiquer ses superstitions, pour deviner quelle estoit la cause de la mort de deux enfans décedez peu auparavant : car tant s'en faut qu'il y pust reussir, qu'au contraire. l'auteur de cette Jonglerie, avant veu sa femme tomber malade, et s'estant estonné que Dieu luy eust rendu soudainement la santé par le moven de la priere, reconnut sa faute, et fit luv mesme une belle et grande Croix, par l'ordre que je luy en donnav, que nous élevâmes avec grande ceremonie, pour estre desormais l'objet de la veneration de ces l'euples, et pour augmenter k triomphe de la Croix sur l'idolatrie. Je baptisay en mesme temps cette vieille femme, à qui Dieu avoit rendu la santé par les intercessions de saint François Xavier, et avec elle deux de ses petites filles desia assez ágées, lesquelles s'estoient rendues dignes de cette grace par l'innocence de leur vie, par leur pieté, et par le soin extraordinaire qu'elles ont eu de se faire instruire en nos Mysteres.

Il fallut terminer cette ceremonie par le Baptesme d'un enfant de deux jours, afin de pouvoir offrir à Nostre-Seigneur des estrennes de tous les âges en ce premier jour de l'année 1672.

Je ne fus pas long-temps sans reprendre ce saint employ. Dés le 6. jour de Janvier, quatre filles bien instruites dans les choses de la Foy, receurent le Baptesme, puis un homme fait, et ensuite un enfant ; aprés quoy, ayant entrepris d'aller faire Mission aux Nipissiriniens, toutes les fatigues d'un chemin tres-rude furent essuvées par la pieté de la pluspart de ces pauvres Sauvages, mais bien plus par le Baptesme de neuf enfans, dont deux n'attendoient que ce passe-port pour estre receus au Ciel, estant morts deux jours aprés avoir esté admis dans l'Eglise.

Cette Mission fut suivie d'une autre que j'entrepris vers les Outaouacs d'Ekaentouton, où Dieu me fit trouver trois enfans à baptiser, l'un desquels mourut Le succez que Dieu me donna sur un trois jours aprés, et fut receu au Ciel.

ptesme d'un joune homme de vingt aus, temps que j'avois à rester parmy eux, d'un enfant de huit aus, de deux jeunes une le put permettre. bommes manez, de trois jeunes filles de quinze a seize aus, de six jeunes cette reconnoissance à la memotre du garçons de donze a quatorze ans, et de Pere Jean de Brebeuf, qui a autrefois deux veuves les plus considerables de consacré une partie de ce Lac par ses toute la Nation : c'est le choix que je fis travaux, et qui a donné sa vie pour parmy les Catechumenes, n'admettant a Jesus-Christ, par la plus horrible de ce Sacrement que les plus fervens, les jontes les crumitez des froqueis, je luy

dans la pratique de la vertu.

Vers ce mesme temps, je fis diverses courses sur les glaces pour chercher la ses mentes ; je n'en rapporteray que brebis egarce; j'y frouvay a donner le Baptesme a cinq enfans, et a un jeune homme malade, pour le salut duquel la Providence a en les yeux plus ouverts que moy, parce que l'avant baptise par megarde, non pas avec de l'eau naturelle, mais avec une certaine liqueur qui coule des arbres vers la fin de l'Hyver, qu'on appelle eau d'Erable, que je prenois pour de l'eau naturelle, pe reconnus mon erreur lorsque voulant donner à ce malade quelque prise de Theriaque, je demandav de l'eau d'Erable, qui estant naturellement sucree. est plus propre a cet effet, on me presenta de la mesme liqueur dout je m'estors servy pour le baptiser, ce qui m'obbgea a repaier cette faute beureusement pen auparavant sa mort.

songer a mettre fin a mon hyvernement, pour retourner au Sault; nos Chrestiens se voulant consuler de mon absence, brent une grande Croix, et me prierent, qu'il lit a cette occasion, et ensuite rede les assister forsqu'ils la planterment

Roy du Ciel et de la Terre.

bons Neophytes, après avoir baptise plus j'avois frempe ces mesmes Reliques ; steurs de leurs enfans, et pour ne pas elle s'endormit la-dessis, passant tout perdre mon temps en m'en retournant, le jour dans ce doux sommeil des le je passe par Missisak, ou je fis neuf Ba-lendemain elle se trouva entierement ptesmes, et y exerçay les fonctions de guerie, et alla comme les autres femmes

Ce n'estoit qu'une entrée pour le Ba- ! Missionnaire, autant que le peu de

Avant que de fintr ce recit, je dois mieux instruits, et les plus constans dois, dis-je, cette reconnoissince, de publier quelques merveilles que bieu a voulu operer envers nos Sauvages par trois qui me paroissent considerables.

I'n enfant se trouvant si malade, que tous les remedes estoient sans effet, ses pareus s'aviserent d'y employer les Jongleurs; mais voyant que le mal alloit toujours s'augmentant, ils eurent une medleure pensoe, qui fut de me presenter leur enfant. Je le vis, mais il estoit si mal que je ne crus pas qu'aucun remede humain pust le delivrer ; je recommanday done aux parens d'avoir recours a Nostre-Seigneur, qui se laisout Berlier par les intercessions d'un de ses serviteurs, que la pluspart des Sauvages avoient veu dans le pais des flurons, et je leur ordennay ensuite d'apporter l'enfant en la Chapelle trois jours de sutte, pour luy faire prendre un peu-Le Printemps s'approchant, il fallut d'eau, dans laquelle pavois trempe une Relique du Pere de Brebouf : des le second jour, il fut guery, et son pere en femoigna sa joye dans un festin public ceut le Baptesme.

au milieu de leurs Champs, ce qui fut | Une jeune femme qui avoit esté bafait avec been de la devotion, chantans' prisee il y a quelques annees au Cap de en leur langue le Fexilla, pendant que la Magdeleure, fut surprise d'une grosse ce bois adorable s'elevoit en haut, et ils lievre, qui la mettoit en grand danger, me promirent que tous les jours ils ne avec un petit enfant qu'elle allaitoit. Je manquerment pas de ventr rendre leur fus la voir pour la consoler, et ayant hommage a ce triomphant Estendard du trouvé qu'elle se portoit fort mal, après quelques prieres que je luy fis faire, jo Il me fattot done quitter à regret ces luy donnay a boire un peu d'eau, où

dans la forest, pour en apporter sa

charge de bois.

Une jeune Chrestienne, fille d'une mere idolatre, se vit affligée d'une facheuse fluxion sur un œil et sur une jouë, sa mere n'épargna ni remedes ni Jongleries pour sa guerison, mais tout fut inutile. J'appellay la fille dans la Chapelle; je luy lavay l'œil et la jouë de la mesme eau dont j'ay parlé, et dés la premiere fois, elle se trouva parfaitement guerie de son mal.

Voila, mon R. Pere, une partie de ce qui s'est passé pendant mon hyvernement de plus de six mois que j'ay employez à parcourir les Missions du Nord du Lac Huron, depuis sainte Marie du Sault jusqu'à Nipissing, c'est à dire plus de cent lieuës. Je vous prie de m'aider à remercier Nostre-Seigneur, des bontez qu'il a euës pendant tout ce temps-là pour les oùailles et pour le Pasteur.

#### CHAPITRE III.

## De la Mission de sainte Marie du Sault.

Dieu a continué ses misericordes sur cette Mission, qui compte depuis un an plus de cent quarante-cinq personnes baptisées dans une belle Eglise bastie depuis peu en ce païs-là, qui attire l'admiration, non seulement des Sauvages, mais aussi des François, qui la considerent comme une chose assez surprenante, estant avancée comme elle est de plus de quatre cents lieuës dans les forests.

Nostre-Seigneur, qui a voulu jetter les premiers fondemens de ce Christianisme par des signes extraordinaires, a eu la bonté de l'amplifier par les mesmes moyens par lesquels il luy a donné naissance: il a operé des merveilles en tous les âges, pour faire voir que tous étoient appellez à son Royaume; nous n'en rapporterons que deux de chaque âge, qui suffiront pour faire voir que les misericordes de Dieu s'estendent jusques icy.

Dans l'âge le plus tendre, la premiere merveille qui arriva le 29. Octobre 1671. fut telle. Plusieurs Sauvages ayant esté baptisez tous ensemble en ce jour dedié au grand Protecteur de l'Eglise S. Michel, dont on donna le nom à un des baptisez, et celuy de Gabriel à un autre, qui estoit un enfant de trois à quatre ans, cet enfant estoit tout moribond, et mesme durant les quatre jours qui suivirent son Baptesme, il perdit tout sentiment; de sorte qu'on le tenoit desia pour mort, quand le Pere Gabriel Druillettes, qui a soin de cette Mission, alla faire sur luy quelques prieres, et luy jetta de l'eau benite en forme de Croix; ce qu'il n'eut pas si tost fait, qu'au grand estonnement de tout le monde, l'enfant fut parfaitement guery; et depuis il ne cesse de faire, de soy-mesme, à tous momens le signe de la Croix, comme en reconnoissance de cette faveur.

La seconde merveille est arrivée en la personne d'une jeune fille d'un Capitaine Outaouac, nommée Ursule; elle estoit malade à l'extremité d'une fiévre continuë, qui l'avoit reduite si bas, que depuis long-temps elle ne mangeoit plus. Un jour de Vendredy le Pere la fut voir, et l'ayant instruite sur le Mystere de la Passion de Nostre-Seigneur, il luy dit que c'estoit à tel jour qu'il avoit versé son sang pour nostre salut, et l'encouragea à prendre confiance en l'eau benite; il en jette en mesme temps sur elle, priant saint François Xavier d'interposer son credit pour sa guerison; aprés quoy il sort de la cabane, et le lendemain matin le pere de la malade vint en diligence à l'Eglise, et dit au Pere Druillettes: Remercions Dieu, ma fille vit; elle commença à manger hier au soir, incontinent aprés que tu fus sorty de ma cabane.

Nous pouvons faire choix de deux autres merveilles assez extraordinaires, que Dieu a operées sur des personnes plus avancées en âge. Une jeune femme estoit presque aux abois, et on ne croyoit pas qu'elle dust vivre encore un jour. Tout l'enfer sembla s'interesser pour la remettre en santé, mais cette guerison estoit duë au Ciel. Le plus fameux Jongleur du pays avoit remply la cabane de la malade d'un grand nomdre de ses supposts, pour faire autour d'elle toutes leurs ceremonies diaboliques; le Pere y estant entré reprit ce Jongleur, de ce qu'ayant esté luy-mesme guery par la vertu de la priere, il ne gardoit pas la promesse qu'il avoit faite de ne plus user desormais de ces sortes de superstitions. Il le fit sortir de la cabane avec toute sa suitte, et en la place de ces ministres d'enfer, ayant assemblé les enfans, il les fait prier Dieu avec la malade; ce ne fut pas inutilement, car incontinent aprés elle fut saisie d'un doux sommeil, et le jour suivant, auquel on jugeoit qu'elle devoit mourir. elle se trouva de grand matin à l'Eglise, dans une parfaite santé, pour y rendre graces à Dieu, et à saint Xavier son liberateur.

L'autre merveille fut faite en la personne d'un jeune homme, lequel ayant esté blessé d'un coup de fléche, qu'on pensoit estre encore dans le corps, fut frotté d'eau benite par cinq fois, et incontinent guery, lorsque tout le monde en desesperoit.

La vieillesse a eu part aussi à ces faveurs, nous n'en rapportons icy que deux exemples. Une femme fort agée et toute moribonde, prend resolution d'aller encore une fois à l'Eglise avant que de mourir; ses parens, qui ne croyoient pas qu'elle pust faire deux pas, la détournent de ce dessein ; elle persiste, et dit hautement qu'elle ne mourra pas contente, qu'elle ne se soit acquittée de cette devotion. On l'emmeine donc en nostre Chapelle, et elle y adresse des prieres à Dieu si ardentes, qu'elles ravissent tous ceux qui l'entendoient, et ensuite on l'aide à retourner chez elle, où elle véquit encore contre l'attente de tout le monde, et elle ne mourut point qu'après avoir declaré qu'elle pensoit avoir esté transportee dans le Paradis, où elle disoit avoir veu certaines personnes, qu'elle fit connoistre, nommant entr'autres une fille qui estoit morte peu de temps apres son-Baptesme.

Un vieillard aveugle se fit conduire à l'Eglise, et y demanda à Nostre-Seigneur la veuë, et la demanda avec tant de foy, que sa priere fut exaucée; il en rend graces à Dieu, il sort de l'Eglise parfaitement guery, et s'en allant dans les bois, il y fait sa chasse, il y tend des pieges aux orignaux pendant tout l'Hyver, et agit comme si jamais il n'avoit esté aveugle.

On pourroit apporter plusieurs autres merveilles de cette nature, qui ont servy beaucoup à deraciner les deux principaux vices qui regnent parmy ces Peuples, scavoir, la jonglerie et la poligamie; car on y voit des personnes que la mort enleve subitement, parce qu'elles s'adressent à leurs Jongleurs, et d'aut**res** qui réchappent du danger manifeste, parce qu'elles ont recours à Dieu ; **on** voit souvent que les Sauvages qui ont plusieurs femmes, souffrent une cruelle faim, et que les Chrestiens du mesme li**eu** sont dans l'abondance, qui leur est manifestement procurée par les prieres d**es** enfans : on voit évidemment que la superstition de ceux qui mettent leur esperance en plusieurs demons familiers, qu'ils tiennent pour maistres de leur vie et de leur bonne fortune, est confond**uë,** et que ceux qui ne reconnoissent point d'autres divinitez que la Lunc et le loup sont frappez de maladie, pendant que ceux qui ne reconnoissent que le vray Dieu, jouissent d'une sante parfaite : entin on remarque que le Christianisme s'établit icy malgré tout l'enfer, qui **ne** manque pas d'y mettre bien des oppositions, mais elles ne serviront qu'à rendre cette Eglise d'autant plus florissante, qu'elle a plus de persecutions à souffrir.

CHAPITRE IV.

De la Mission de saint Ignace à Missilimakinac.

Les Hurons de la Nation du Petun, appelles Tionnotante, ayant autrefois este chassez de leur pais par les Iroquois,

dans la forest, pour en apporter sa

charge de bois.

Une jeune Chrestienne, fille d'une mere idolatre, se vit affligée d'une facheuse fluxion sur un œil et sur une jouë, sa mere n'épargna ni remedes ni | Jongleries pour sa guerison, mais tout fut inutile. J'appellay la fille dans la Chapelle; je luy lavay l'œil et la jouë de l la mesme eau dont j'ay parlé, et dés la premiere fois, elle se trouva parfaitement guerie de son mal.

Voila, mon R. Pere, une partie de ce qui s'est passé pendant mon hyvernement de plus de six mois que j'ay employez à parcourir les Missions du Nord du Lac Huron, depuis sainte Marie du Sault jusqu'à Nipissing, c'est à dire plus de cent lieues. Je vous prie de m'aider à remercier Nostre-Seigneur, des bontez qu'il a euës pendant tout ce temps-là pour les ouailles et pour le Pasteur.

### CHAPITEE III.

### De la Mission de sainte Marie du Sault.

Dieu a continué ses misericordes sur cette Mission, qui compte depuis un an plus de cent quarante-cinq personnes baptisées dans une belle Eglise bastie depuis peu en ce païs-là, qui attire l'admiration, non seulement des Sauvages, mais aussi des François, qui la considerent comme une chose assez surprenante, estant avancée comme elle est de plus de quatre cents lienës dans les forests.

Nostre-Seigneur, qui a voulu jetter les premiers fondemens de ce Christianisme par des signes extraordinaires, a eu la bonté de l'amplifier par les mesmes movens par lesquels il luy a douné naissance : il a operé des merveilles en tous les âges, pour faire voir que tous étoient appellez à son Royaume; nous n'en rapporterons que deux de chaque âge, qui suffiront pour faire voir que les miseri-

Dans l'âge le plus tendre, la premiere merveille qui arriva le 29. Octobre 1671. fut telle. Plusieurs Sauvages ayant esté baptisez tous ensemble en ce jour dedié au grand Protecteur de l'Eglise S. Michel, dont on donna le nom à un des baptisez, et celuy de Gabriel à un autre, qui estoit un enfant de trois à quatre ans, cet enfant estoit tout moribond, et mesme durant les quatre jours qui suivirent son Baptesme, il perdit tout sentiment; de sorte qu'on le tenoit desia pour mort, quand le Pere Gabriel Druillettes, qui a soin de cette Mission, alla faire sur luy quelques prieres, et luy jetta de l'eau benite en forme de Croix; ce qu'il n'eut pas si tost fait, qu'au grand estonnement de tout le monde, l'enfant fut parfaitement guery; et depuis il ne cesse de faire, de soy-mesme, à tous momens le signe de la Croix, comme en reconnoissance de cette faveur.

La seconde merveille est arrivée en la personne d'une jeune fille d'un Capitaine Outaouac, nommée Ursule; elle estoit malade à l'extremité d'une fiévre continuë, qui l'avoit reduite si bas, que depuis long-temps elle ne mangeoit plus. Un jour de Vendredy le Pere la fut voir. et l'avant instruite sur le Mystere de la Passion de Nostre-Seigneur, il luy dit que c'estoit à tel jour qu'il avoit versé son sang pour nostre salut, et l'encouragea à prendre confiance en l'eau benite; il en jette en mesme temps sur elle, priant saint François Xavier d'interposer son credit pour sa guerison; aprés quoy il sort de la cabane, et le lendemain matin le pere de la malade vint en diligence à l'Eglise, et dit au Pere Druillettes: Remercions Dieu, ma fille vit; elle commença à manger hier au soir, incontinent après que tu fus sorty de ma cabane.

Nous pouvons faire choix de deux autres merveilles assez extraordinaires. que Dieu a operées sur des personnes plus avancées en âge. Une jeune femme estoit presque aux abois, et on ne croyoit pas qu'elle dust vivre encore un jour. Tout l'enfer sembla s'interesser pour la cordes de Dieu s'estendent jusques icy. remettre en santé, mais cette gueriett

se refugierent en cette Isle si celebre pour la pesche, nommée Missilimakinac : mais ils n'y purent rester que peu d'années, ces mesmes ennemis les ayant obligez de quitter ce poste si avantageux: ils se retirerent donc plus loing dans les Isles, qui portent encore leur nom, et qui sont à l'entrée de la baye des Puans; mais ne s'y trouvant pas encore assez en assurance, ils se retirerent bien avant dans les bois, et de là enfin choisirent pour derniere demeure, l'extremité du lac Superieur, dans un endroit qu'on a appellé la pointe du S. Esprit. Ils estoient là, assez éloignez des Iroquois pour ne les pas craindre, mais ils estoient trop prés des Nadouessi. qui sont comme les Iroquois de ces quartiers du Nord, estant les Peuples les plus puissans et les plus belliqueux de ce païs.

Tout s'estoit neantmoins passé assez paisiblement pendant plusieurs années, jusqu'à la derniere, que ces Nadoüessi ayant esté irritez par les Hurons et par les Outaoüacs, la guerre s'alluma entre eux, et on la commença avec tant de chaleur, que quelques prisonniers qu'ils firent les uns sur les autres, ont passé

par le feu.

Les Nadouessi n'ont pas voulu neantmoins commencer aucun acte d'hostilité, qu'aprés avoir renvoyé au Pere Marquette, quelques Images dont il leur avoit fait present, pour leur donner quelque idée de nostre Religion, et les instruire par les yeux, puisqu'il ne pouvoit pas le faire autrement, à cause de leur langue qui est entierement differente de celle des Hurons et des Algonquins.

Des ennemis si redoutables jetterent bien-tost la frayeur dans les esprits de nos Hurons et de nos Outaoüacs, qui prirent resolution d'abandonner la pointe du S. Esprit, et tous leurs champs qu'ils

cultivoient depuis long-temps.

Dans cette retraitte, les Hurons se souvenans des grandes commoditez qu'ils avoient autrefois trouvées à Missilimakinac, jetterent les yeux sur cet endroit pour s'y refugier, et c'est ce qu'ils ont fait depuis un an.

Ce lieu a tous les avantages qu'on peut souhaitter pour des Sauvages : la pesche y est abondante en tout temps, les terres y sont de grand rapport ; la chasse de l'ours, du cerf, et du chat sauvage s'y fait heureusement ; d'ailleurs c'est le grand abord de toutes les Nations qui vont ou qui viennent du Nord, ou du Midy.

C'est pour cela que dés l'année passée, prevoyant bien ce qui est arrivé, nous y avions dressé une Chapelle, pour y recevoir les passans, et pour y cultiver les

Hurons qui s'y sont arrestez.

Le Pere Jacques Marquette, qui les a suivis depuis la pointe du S. Esprit, continue d'avoir soin d'eux. Comme il ne nous a pas donné de memoires particuliers de ce qui s'est passé en celle Mission, tout ce qu'on en peut dire est, que cette Nation ayant autrefois esté élevée dans le Christianisme, avant la destruction des Hurons, ceux qui se sont conservez dans la Foy, sont à present dans une grande ferveur ; ils remplissent tous les jours la Chapelle, pendant le jour ils la visitent souvent, ils y chantent les louanges de Dieu, avec une devotion, qui en a beaucoup donné aux François qui en ont esté les témoins; les adultes y ont esté baptisez, les vieillards donnent l'exemple aux enfans pour se rendre assidus aux prieres. En un mot, ils pratiquent tous les exercices de pieté qu'on peut attendre d'un Christianisme formé depuis plus de 20. ans, quoy qu'il ait esté la pluspart de ce temps-là sans Eglise, sans Pasteur, et sans autre Maistre que le Saint-Esprit.

#### CHAPITRE V.

De la Mission de S. François Xavier.

### ARTICLE 1.

# Des avantages du lieu choisi pour bastir! la Chapelle.

La bave communément appellée des Puans, regoit une riviere, dans laquelle on fait la pesche de gibier et de poisson tout ensemble. Les Sauvages en sont | autres oyscaux de cette nature, vont chercher dans l'eau les grains de follesi adroitement, que sans compter le fougere. poisson, ils y prennent quelquefois en ! pendant prés de trois mois.

enseigné cette sorte de pesche, leur out sans peine. donné aussi l'invention d'en faire une lieues de son emboucheure.

dans l'eau en ligne droite, ne laissant instruites des veritez du Christianism : de l'espace que ce qui est necessaire). que le poisson, suivant le fil de l'eau, qui sont sur le bord de la baye des Puans.

arrive à cette barrière, alors le pescheur enfonce un ret fait en forme de poche, dans lequel il fait assement entrer les poissons.

Ces deux sortes de pesche attirent en cet endroit grand nombre de Sauvages. de toutes parts. La situation du lieu n'y contribue pas peu ; car sur le bord de cette riviere, vers l'endroit dont nois venons de parler, on voit une prairie de quatre à cinq arpens de large, terminée de chaque coste de bois de haute fastave. Et outre les raisins, les prunes, les pommes et les autres fruits qui y seroient assez bons, si les Sanvages les inventeurs ; car s'estant aperceus avoient la patience de les laisser meurir, que les Canards, les Cercelles et les l'il se trouve encore dans les prairies une espece de citrons, qui ont du rapport à ceux de France, mais qui n'ont rien avone qui s'y trouvent vers la saison | d'amer, non pas mesme dans leur écorce, d'Automne, ils leur tendent des rets] la plante qui les porte tire un peu sur la

L'Ours, et le Chat sauvage, qui est une mit jusqu'à cent pieces de gibier, grand comme un chien, d'une mediocre Cette pesche n'est pas moins agreable hauteur, remplissent le pais, et comme qu'elle est utile ; car c'est un plaisir de le bois y est fort clair, l'on voit des voir dans une rets, quand on la tire de grandes prairies dans les for sts, qui l'eau, un Canard pris proche d'un Bro- | rendent ce sejour agreable ; c'est à ces chet, et les Carpes se brodiller dans les [sortes d'animaax, aussi bien qu'au Cerf, mesmes filets avec les Cercelles. Les que la chasse se fait aisément, fant Sauvages se nourrissent de cette manne | dans le bois qui n'est pas épais, que sur la riviere, dans laquelle il se jette son-La nature et la necessité qui leur ont | vent en courant, et où on va le prendre

A tous les avantages de ce lieu, on peut autre, dans la mesme riviere, à deux ajouter qu'il est l'unique et le grand passage de toutes les Nations circonvoisines, Cest une machine un peu grossiere, qui ont un commerce continuel entre mais fort commode pour leur dessein, <sup>1</sup> elles, oa de visite, oa de trafic; et c'est et qui fait qu'un enfant peut estre excel-lee qui nous a fait jetter les yeux sur cet lent pescheur. Ils la construisent de l'endroit pour y placer nostre Chapelle, telle facon, qu'ils barrent toute la ri- comme au centre de plus de de Nations viere d'un bout à l'autre ; c'est comme differentes, qui nous peuvent fournir une palissade de pieux qu'ils plantent plus de quinze mille ames pour estre

- C'est là où le Pere Claude Alloùez et pour laisser couler les eaux au travers le Pere Louis André se sont arrestez de certaines clayes qui arrestent le gros pour travailler, au salat de tous e s norson. Le long de cette barrière, ils i peuples ; et pour le feice pl is commopratiquent des eschafaux, sur lesquels dement, ils se sont partitiez. L'un s'epds se mettent en embascade et y atten-†phiquant aux Nations qui sout plus redent leur prove avec impatience; lors, calees dans les lois, et l'autre a celles

#### ARTICLE II.

## Des Peuples qui habitent dans la baye des Puans, et de leurs fausses divinitez.

Quatre Peuples differens sont placés vers le fond de la baye, et y vivent en partie de ce qu'ils recüeillent de la terre, et en partie de la pesche et de la chasse. Deux autres un peu plus éloignés font leur demeure ordinaire sur les rivieres qui se déchargent dans cette mesme baye, du costé du Nord ; et tous reconnoissent diverses sortes de divinitez. ausquelles ils font souvent des sacrifices. Ces Peuples ont des Dieux, comme avoient autrefois les Payens, ils en ont dans le Ciel, dans l'air, sur la terre, dans les bois, dans les caux, et mesme dans l'enfer; et comme il s'est trouvé des Theologiens qui mettoient des intelligences particulieres, non seulement dans les astres, mais encore sur la terre pour la conservation de chaque espece de toutes choses; ainsi ceux de nos Sauvages qui passent pour intelligens parmy eux, ont cette creance, qu'outre le Soleil et le tonnerre qu'ils reconnoissent pour les Dieux du Ciel et de l'air, chaque espece de bestes, de poissons et d'oyseaux, a un genie particulier, qui en a soin, qui veille à sa conservation, et qui la dessend du mal qu'on luy pourroit faire.

C'est pour cela, que comme les Egyptiens mettoient sur les autels les rats et les souris, ainsi ces peuples ont une consideration particuliere pour ces animaux, comme il parut dans une souris que nous avions prise et jettée dehors : car une fille s'en estant saisie, et ayant envie de la manger, son pere prit auparavant cette souris, et luy fit mille caresses, nous luy demandasmes pourquoy il en usoit ainsi? C'est, dit-il, que je ven**x** appaiser le genie qui a soin des souris, afin qu'un mets si extraordinaire n'incommode pas ma fille.

respect qu'aux autres, parce qu'ils leur vres peuples.

sont plus utiles. On ne scauroit croire la veneration qu'ils ont pour l'Ours, car quand ils en ont tué quelqu'un à la chasse, ils en font d'ordinaire un festin solennel avec des ceremonies fort particulieres: ils conservent precieusement la teste de cet animal, ils la peignent des plus belles couleurs qu'ils peuvent trouver, et pendant le festin ils la placent dans un lieu eminent, afin qu'elle y recoive les adorations de tous les conviez, et les loüanges qu'ils luy donnent les uns apres les autres par leurs plus belles chansons.

Ils font quelque chose de semblableà l'égard des autres Divinitez ; mais pour se les rendre favorables, ils pratiquent diverses sortes de devotions, dont voicy la plus ordinaire et la plus considerable: Ils demeurent quatre et cinq jours sans manger, afin qu'ayant par cette diette la teste affoiblie, ils puissent voir en songe quelqu'une de ces Divinitez, de laquelle ils croyent que depend toute leur bonne fortune; et parce qu'ils croyent qu'ils ne peuvent estre heureux à la chasse du Cerf, ou de l'Ours, s'ils ne les ont veus auparavant en songe, avant que d'aller chercher des bestes, tout leur soin est d'avoir en dormant la veuë de celle à qui ils en veulent.

C'est pour cela qu'ils se preparent à leurs chasses par de grands jeusnes qu'ils prolongent mesme quelquesois jusqu'à dix jours, ce que font plus ordinairement ceux de la Nation des Outagami; ils font bien plus, parce que pendant que les hommes sont à la chasse on oblige les petits enfans de jeusner, afin de pouvoir resver à l'Ours, que leurs parens vont chercher, et ils s'imaginent que la beste sera prise-si elle est une fois veuë en songe, mesme par ces enfans.

Ils ont quantité d'autres superstitions qu'il seroit ennuyeux de rapporter icv. mais qui donnent bien de l'exercice à un Missionnaire, qui a tous ces monstres à combattre en mesme temps : c'est ce que le P. André a experimenté. Nous Il y a certains animaux, aux genies allons dire quelque chose des travaux desquels ils rendent beaucoup plus de | qu'il a soufferts pour desabuser ces pauARTICLE III.

# De la Mission faite aux Peuples de la baye des Puans.

Le Pere les avoit dejà fortement attaquez sur leurs vices, et particulierement sur lears superstitions, pendant quelques mois qu'il avoit passez l'Este dernier avec eux, mais y voulantemployer tout l'Hyurr, il se mit en chemin le for becembre, pour s'y rendre par des routes exalement rudes et dangereuses; car s'estant engage sur les glaces de la bave, et voulant couper de pointe en potate pour se faciliter le chemin et l'abrozer, il trouva sur le soir, quand il les enfans, et a expliquer par foul les vonfut gagner terre, que le passage en t stort ferme par des montagnes de glaces collessors les unes sur les natres, qui sainte curiosite de tout ce peuple, qui fatsoient comme un rampart, qu'il estoit impossible de percer , cependant le Soleil se coucha avant qu'il peust tronver (satisfaire à ses devotions que dans queldiesie. Le l'ere avoit deja jette les voirs our quelque amas de glocous, an milien ; de l'aller trouver. desquels il avoit dessem de passer la muit à l'abry de ces montagnes de glaces : mais il fut bien inspire de no se pas arrester la davantage, car cet amas de glagons des la nuit mesme, fut enleve par les vents, il trouva une retraitée plus asseurce sur une pointe de terre qui avance sur ce Lac, et il y demeura avec ses compognons, verifablement sans danger dy perir, mais non pas sans y souffeir les rigueurs d'un froid tres-rude, tependant il falliit garder ce poste si incommode pendant trois jours, après lesquels un vent de bise avant succede a la pluye, ne fit de tout le Lac qu'une glace si unie, qu'il estoit tresdifficile de marcher sans tomber presque à chaque pas. Pour se delivrer d'un chemars unportun, il se jetta dans un autre et plus fascheux, et plus dangereux car ayant pris sa route le long du bois, et s'estant engage dans un pais embarrasse de cedres el de sapues, ou les glaces n'estorent pus assez fortes pour le porter, il enfonçoit à tout moment, if se trouva mesme engage au inheu de quantité de trous, qui s'etoient d'eux toute chose, ils agrecient les re-

faits dans la glace : de sorte qu'il luy fut bien difficile de n'y pas demeurer. Il echappa neantmoins, se traisnant au unheu de ces precipioss, et continua sa route avec les mesmes perils et les mesmes fatigues, jusqu'a ce qu'il se rendit au lieu ou estoient les Sauvages, dont un des principaux, pour le bien regaler apres tant de peine, luy lit offre d'un sac plein de gland, qui n'estoit pas a refuser, car ce n'est pas la un petit present parmy ces peoples, qui n'out point pendant l'flyver, de mets plus deheieux, quand la chasse ou la pesche ne reusstesent pas.

La premiere application du Pere, fut a visiter toutes les enbanes, à enseigner mysteres de nostre religion. Les jours estoient trop courts pour contenter la ne luy donnoit pas mesme le loisir de prendre ses repas que bien tard, in de que lieu ecarte, ou l'un ne laissoit pas

La cause pour laquelle on le recherchoit avec tant d'empressement, etoient certains Cantiques spirituels, qu'il faisoit chanter aux enfans sur des airs francois, qui planoient extremement a ces Sanvages : de sorte que, et dans los roes et dans les cabanes, nos mysteres se publiment et y estment receus avec applaudissement, et s'imprimoient insensiblement par ces Cantiques, dans les esprits.

Ce succez donna du courage au Pere, et luy tit prendre resolution d'attaquer les hommes par les enfans, et de combattre l'adolatre par des ames bien mnocentes. En effet, il composa des Cantiques contre les superstitions, dont nous avons parle, et contre les vices les plus opposez au Christianisme, et les avant enseignez aux enfans au son d une flate douce, il alient par tout avec ces petits musiciens Sauvages, declarer la guerre aux Jongleurs, aux Resveurs, et à coux qui avoient plusieurs femmes : el parce que les Sauvages arment passionnement leurs enfans, et souffrent par ce petit soulagement temporel, la fidelité que nos Sauvages ont constamment gardée pour les prieres et pour le saint sacritice de la Messe, que j'ay celebré tous les jours dans leur cabane.

C'est pendant ces deux mois, que nous avons ressenty par deux fois un trembleterre assez moderé, mais qui est la continuation de celuy qui commença si violemment dans tout le Canada en l'année 1662, et qui n'a point cessé du depuis en ces quartiers du Nord, quoy que comme j'ay dit, il ne se fasse sentir que fort peu, et de temps en temps seulement.

Ensin pour ne pas user de redite, toutes nos routes, qui n'ont esté que par des chemins tous semez de Croix, se terminerent bien à propos à un lac qui porte le nom de la Croix, parce qu'il en forme tres-parfaitement la figure : afin de luy faire porter encore plus just ment ce beau nom, nous plantasmes aux environs beaucoup de Croix, en memoire de celles que nous y avions souffertes pour y arriver.

Ce fut encore une providence de Dieu qui nous avoit destiné les quartiers de ce Lac de la Croix, pour faire observer à nos Sauvages les saintes ceremonies de l'adoration de la Croix. On s'estonnera peut-estre que pour bien celebrer les plus augustes Mysteres de nostre Religion, nous ayons pû renfermer dans une pauvre cabane tout ce qui est necessaire pour se conformer à l'Eglise pendant la Samaine Sainte : nous le fismes pourtant, pour bien terminer nostre hyvernemeut, et pour consacrer ces Rochers et ces Montagnes, par ce que nous avons de plus saint et de plus venerable. Le Jeudy, le Vendredy et le Samedy Saint, firent de nos forests une Eglise, et de nostre cabane une sainte Chapelle, où fort peu des ceremonies qui se pratiquent en ce temps par les Chrestiens, furent obmises par nos Sauvages; sur tout ils traitterent avec un ! grand respect et un religieux silence la l cabane où reposoit le saint Sacrement,

qu'en celle des autres, et j'ay jugé que et l'on ne cessa point dans ce profond sa bonté infinie a voulu recompenser desert, d'honorer cet auguste Mystere par des prieres continuelles, que les tenebres de la nuit n'interrompirent pas.

Il est vray que par tout où nous avons passé, nos Sauvages sembloient sanctifier cette barbarie par leurs communions, et par une vie aussi innocente et aussi sainte pour leur estat, que celle que menent les Anachoretes dans leur sollitude : mais ils ont voulu mettre le comble à leur pieté, au S. Jour de Pasques, avant que de quitter les bois, pour me faire oublier par de si devols exercices, toutes les fatigues que j'avois euës avec eux pendant tout cet Hyver.

Ce fut donc apres ces Festes que nous montâmes sur le Saguenay, le 16. de May 1672. et dés le lendemain nous revismes avec joye Tadoussac, que nous avions quitté six mois auparavant. C'éstoit le temps d'entreprendre la Mission des Papinachiois, pour laquelle Nostre-Seigneur m'avoit conservé assez de forces. C'est à 30. lieues au dessous de Tadoussac, et je m'y trouvay heureusement au temps que ces Sauvages v abordent du fond des bois, pour y faire leur petit commerce avec les François.

Je donnay les instructions necessaires à plusieurs de ces pauvres gens, qui ne nous avoient encore jamais veus; je baptisay 13. de leurs enfans, et administray aux Adultes les autres Sacremens dont ils estoient capables.

La bonté Divine me parut bien admirable pour le salut de deux semmes agées de 80. ans, qui avoient autrefois esté baptisées par le feu Pere le Jeune, et n'avoient point veu depuis ce tempslà aucun Missionnaire. L'innocence et la pureté de vie qu'elles ont gardée dans leurs forests pendant tant d'années, a sans doute merité la grace que Dieu leur a faite, de se trouver icy avant que de mourir, pour se preparer à cet important passage de l'eternité.

Voilà, mon R. Pere, l'abregé de œ qui s'est passé pendant mon hyvernement; la grande grace que je vous demande, est de m'accorder le mesme bonheur pour l'Hyver prochain, pendant pendant la nuit du Jeudy au Vendredy, | lequel j'espere que Dieu me donnera le souffrances, les fautes que j'ay pû faire ! pendant celuy-cy. Esperant cette faveur de V. R. je luy seray toute ma vie, ctc.

### De la Mission des Outaouacs.

Plus de trois cens Baptesmes conferez depuis un an, plus de vingt-cinq Nations éclairées des lumieres de l'Evangile, un bon nombre de malades restablis en santé d'une façon tres-extraordinaire, des Eglises dressées et des Croix plantées **au** milieu de l'idolatrie, la Foy portée bien loin vers le Nord et vers le Midy, donnent sujet de louer Dieu des benedictions qu'il continué de verser abondamment sur les Missions des Outaodacs.

L'an passé, l'on donna au public la Carte des Lacs et des Terres, sur les**qu**elles ces Missions sont placees ; nous avons jugé à propos de la faire encore paroistre cette année, pour contenter la curiosité de ceux qui ne l'ont pas veue, et pour distinguer quelques nouvelles Missions, qui sont establies depuis peu en ce pais-là, comme entr'autres celle de S. François Xavier, placée tout de nouveau sur la riviere qui se décharge dans la baye des Puans, à deux lienes de son emboucheure, et celle de la Mission des Apostres, sur les costes du Nord du Lac Huron. Le Pere Henry **Nouvel, qui est Superieur de toutes ces** Missions des Outaoñacs, a eu soin de celle-cy en particulier, et nous décrit ce | qui s'y est passé en ces termes.

CHAPITRE II.

De la Mission des Apostres dans le Lac des Hurons.

Je partis de sainte Marie du Sault, dit le Pere, le 26. Octobre 1671, pour aller | Relation — 1672.

courage de reparer, par de nouvelles | prendre mon quartier d'Hyver chez les Amikoŭés, où je n'arrivay qu'aprés 18. jours de marche ; j'eus la consolation en chemin de baptiscr 4. petits enfans, et d'instruire leurs parens, qui m'escouterent bien volontiers.

Le mauvais temps et les vents contraires nous avant obligez de nous refugier dans diverses Isles, je ne pûs m**e** rendre à celle d'Ekaentouton, que le 6. de Novembre. Ly fis une Mission en passant, et y baptisay sept enfans ; c'est là que je vis ce bon Sauvage nommé Louis, qui peut passer pour le miracle de ce Christianisme ; car ce n'est pas une petite merveille de voir un barbare. qui depuis plusieurs années demeure ferme dans la resolution qu'il a prise de passer le reste de ses jours dans le C**e**libat, n'avant que cette veué de se rendre plus agreable à Dieu, par ce genre de vie, qui est inoüy parmy les Sauvages. L'av esté ravy de voir le respect que les jeunes gens de sa Nation ont pour luy, et le soin qu'il prend de disposer un esclave à recevoir le Baptesme au Printemps prochain. Aprés luy avoir donné la sainte Communion, je l'av laissé plein de confiance et de resolution pour perseverer, s'appuyant sur les forces que luy donne le Sacrement de Confirmation, qu'il a receu des mains de Monseigneur nostre Evesque.

Estant party d'Ekaentouton le 8. Novembre, et ayant esté arresté 2. jours sur une pointe de rocher par les vents contraires, enfin je me rendis au lieu où je devois passer l'Hyver avec les Amikoués, qui sont les Sauvages appellez la Nation du Castor. Je donnay commencement à cette Mission par le Baptesme de 14. petits enfans, le jour de la Presentation de la sainte Vierge, à laquelle je presentay ces premiers fruits de ma Mission.

Nostre petite Chapelle fut bien-tost dressée, et en suite comme consacrée par le Baptesme d'une pauvre vieille, à qui la santé du corps fut rendue avec la vie de l'ame, par les mentes de la sainte Vierge et de saint François Xavier, à qui elle s'estoit recommandée.

Peu aprés, cinq petits enfans receurent

dans le mesme lieu le saint Baptesme, avec toutes les ceremonies de l'Eglise.

Le Diable, envieux du bien que cette Mission commençoit de faire, et de l'honneur que j'avois fait rendre à Jesus-Christ par nos Sauvages la nuit de Noël, s'efforça d'en troubler la solennité par des ceremonies superstitieuses, que nous appellons jongleries, dont ces barbares se servent pour rendre la santé aux malades. Un de nos bons Chrestiens estant reduit à l'extremité par une tresdangereuse maladie, les infideles s'assemblerent en grand nombre dans sa cabane, et employerent tout ce qu'ils scavoient de superstitions pour le rétablir en santé. J'en eus nouvelles, et aussi-tost je me transportay dans celle cabane, où je trouvay tout ce monde bien occupé à cette impieté; je m'approche du malade, je le reconcilie à Dieu au milieu de cette foule, par le Sacrement de Penitence, et demeure toujours auprés de luy, dans la resolution de tout souffrir plustost que de permettre qu'on enlevast la brebis d'entre les bras de son Pasteur. Ces barbares, vovant leurs Jongleries interrompuës. se faschent, me menacent et me commandent arrogamment de sortir, pour leur laisser achever ce qu'ils avoient commencé; je tins ferme, et leur dis que ce malade m'appartenoit parce qu'il estoit Chrestien, et que je ne l'abandonnerois jamais. Un de ces furieux, plus insolent que les autres, voulut user de la force pour me mettre dehors, je resistay; les autres se joignent à luy, et m'entrainent avec violence; et comme la fureur estoit jointe à la force, ils ne purent pas me mettre hors de la cabane sans me laisser sur le visage des marques de leur colere. J'estois plus ravy de porter ces playes, que s'ils m'eussent donné un empire, et la satisfaction qu'ils me firent par aprés en reconnoissant leur faute, et m'en demandant pardon, ne me fut pas si agreable que les coups que j'avois receus, me souvenant de la joye qu'avoient les Apostres quand ils estoient trouvez dignes de souffrir des ignominies pour le nom de Jesus-Christ.

Jongleur fut encore plus éclatant ; je l'allois attaquer de nuit, lors qu'il se mettoit en devoir de pratiquer ses superstitions, pour deviner quelle estoit la cause de la mort de deux enfans décedez peu auparavant : car tant s'en faut qu'il y pust reüssir, qu'au contraire, l'auteur de cette Jonglerie, ayant veu sa femme tomber malade, et s'estant estonné que Dieu luy eust rendu soudainement la santé par le moyen de la priere, reconnut sa faute, et fit luv mesme une belle et grande Croix, par l'ordre que je luy en donnay, que nous élevâmes avec grande ceremonie, pour estre desormais l'objet de la veneration de ces l'euples, et pour augmenter le triomphe de la Croix sur l'idolatrie. Je baptisay en mesme temps cette vieille femme, à qui Dieu avoit rendu la santé par les intercessions de saint François Xavier, et avec elle deux de ses petites filles desia assez agées, lesquelles s'estoient renduës dignes de cette grace par l'innocence de leur vie, par leur pieté, et par le soin extraordinaire qu'elles ont eu de se faire instruire en nos Mysteres.

Il fallut terminer cette ceremonie par le Baptesme d'un enfant de deux jours, afin de pouvoir offrir à Nostre-Seigneur des estrennes de tous les âges en ce premier jour de l'année 1672.

Je ne fus pas long-temps sans reprendre ce saint employ. Des le 6. jour de Janvier, quatre filles bien instruites dans les choses de la Foy, receurent le Baptesme, puis un homme fait, et ensuite un enfant; aprés quoy, ayant entrepris d'aller faire Mission aux Nipissiriniens, toutes les fatigues d'un chemin tres-rude furent essuyées par la pielé de la pluspart de ces pauvres Sauvages, mais bien plus par le Baptesme de neuf enfans, dont deux n'attendoient que ce passe-port pour estre receus au Ciel, estant morts deux jours aprés avoir esté admis dans l'Eglise.

Cette Mission fut suivie d'une autre que j'entrepris vers les Outaoüacs d'Ekaentouton, où Dieu me fit trouver trois enfans à baptiser, l'un desquels mourut Le succez que Dicu me donna sur un | trois jours aprés, et fut receu au Ciel.

ptesme d'un jeune homme de vingt ans, temps que j'avois a rester parmy eux, d'un enfant de huit ans, de deux jeunes me le put permettre. hommes mariez, de trois jennes filles de quinze a seize ans, de six jeunes garçons de douze a quotorze ans, et de deux veuves les plus considerables de toute la Nation : c'est le choix que je fisparmy les Catechumenes, n'admetiant a ce Sacrement que les plus fervens, les toutes les cruantez des froquois ; je luy

dans la pratique de la vertu.

Vers ce mesme temps, je fis diverses courses sur les glaces pour chercher la brebis egarce; j y trouvay à donner le Baptesme a cinq enfans, et à un jeune homme malade, pour le salut duquel la Providence a en les yeux plus ouverts que moy, parce que l'avant baptisé par megarde, non pas avec de l'eau naturelle, mais avec une certaine bqueur qui coule des arbres vers la fin de l'Hyver, qu'en appelle eau d'Erable, que je prenois pour de l'eau naturelle, je reconnus mon erreur lorsque voulant donner a ce mulade quelque prise de Theriaque, je demandav de l'eau d'Eroble, qui estant naturellement sucree, est plus propre a cet effet, on me presenta de la mesme liqueur dont je m'estors servy pour le haptiser, ce qui m'obligea a reparer cette faute heureusement pen auparavant sa mort.

Le Printemps s'approchant, il fallut songer a mettre fin a mon hyvernement, pour retourner au Sault; nos Chrestieus se voulant consoler de mon absence, firent une grande Croix, et me prierent de les assister lorsqu'ils la planterment an milien de leurs Champs, ce qui fut fait avec hien de la devotion, chantans en leur langue le l'arilla, pendant que ce bors adorable s'elevort en haut, et ils me promirent que tous les jours ils ne manqueroient pas de venir rendre leur ; bommage a ce triomphant Estendard du l

Roy du Ciel et de la Terre.

bons Neophyles, apres avoir baptise plu-ly avois trempe ces mesmes lieliques; sieurs de leurs enfans, et pour ne pas lelle s'endormit la-dessus, passant tout perdre mon temps en m'en retournant, le jour dans ce doux sommeil des le je passe par Missisak, ou je fis neuf Ba-lendemain elle se trouva enticrement plesmes, et y exerçay les fonctions de guerre, et alla comme les autres femmes

Ce n'estor qu'une entrée pour le Ba-1 Missionnaire, autant que le peu de

Avant que de fimr ce recit, je dois cette reconnopssance à la memoire du Pere Jean de Brebeuf, qui a autrefois consacre une partie de ce Lac par ses travany, et qui a donné sa vie pour Jesus-Christ, par la plus horrible de mieux instruits, et les plus constans dors, dis-je, cette reconnoissance, de publier quelques merveilles que Dieu a voulu operer envers nos Sauvages par ses mentes; je n'en rapporteras que trois qui me paroissent considerables.

> Un enfant se trouvant si malade, que tous les remedes estoient sans effet, ses parens s'aviserent d'y employer les Jongleurs; mais voyant que le mal alloit toujours s'augmentant, ils curent une medleure pensee, qui fut de me presenter leur enfant. Je le vis, mais il estoit si mal que je ne crus pas qu'aucun remede humain pust le delivrer , je recommanday done aux parens d'avoir recours a Nostre-Seigneur, qui se laissoit flechir par les intercessions d'un de ses serviteurs, que la pluspart des Sauvages avoient veu dans le pais des Hurons, et je leur ordonnay ensuite d'apporter l'enfant en la Chapelle trois jours da suitte, pour luy faire prendre un peu d'eau, dans laquelle y avois trempe une Belique du l'ere de Brebeuf : des le second jour, il fut guery, et son pere en temoigna sa joye dans un festin public qual lit a cette occasion, et ensuite receut le Baptesme.

Une jeune femme qui avoit esté haphisee il y a quelques agnees au Cap de la Mazdeleine, fut surprise d'une grosse fierre, qui la mettoit en grand danger, avec un petit enfant qu'elle allastoit. Je fus la voir pour la consoler, et ayant trouvé qu'elle se portoit fort mal, après quelques prieres que je luy fis faire, je Il me fallut done quitter à regret ces fuy donnay à boire un peu d'eau, où de Kinougami, où nous arrivâmes le lou poissons blancs, et de Mistassirinins lendemain, et où je trouvay deux cabanes de Sauvages de Sillery, qui furent bien réjoüis de trouver cette occasion de faire leurs devotions, de se confesser et se communier.

Le 1. de Septembre, nous couchâmes au delà d'un petit lac qu'on appelle Kinougamichis, renommé pour la multitude des grenouilles à longues queues qui l'habitent, et qui y font un croacement continuel; on tient qu'elles sont fort venimeuses, quoy qu'en ces païs les crapaux, les serpens et les viperes ne le soient pas.

Le 2. nous logeames sur l'entrée du lac S. Jean, nommé Pingagami, qui a 30. lieuës de longueur, 10. de largeur, 12. rivieres entrent dans ce lac, et il n'y en a qu'une seule qui en sorte, laquelle forme cette belle et grande riviere qu'on appelle le Saguenay. Ce lieu est beau, les terres sont fort unies et paroissent bonnes, il y a de belles prairies ; c'est le païs des loutres, des orignaux, des castors et principalement du porc-épic : c'est pour cela que les Sauvages qui y font leur residence s'appellent Kakouchac, prenant leur nom du mot Kakou, qui en leur langue signifie porc-épic : c'estoit autrefois l'endroit où toutes les Nations qui sont entre les deux Mers, de l'Est et du Nord, se rendoient pour faire leur commerce : j'y ay veu plus de vingt Nations assemblées. Les Habitans ont esté extremement diminuez par les dernieres guerres qu'ils ont euës avec l'Iroquois, et par la petite verole, qui est la peste des Sauvages; maintenant ils commencent à se repeupler par des gens des Nations estrangeres, qui y abordent de divers costez, depuis la paix. Nous arrestâmes là trois jours pour faire provisions de vivres, qui commençoient déja à nous manquer.

Le 7. nous gagnâmes le bout du Lac. Le bonheur voulut que je fisse rencontre de deux Sauvages, qui nous accommoderent de deux fusils propres pour la chasse, quatre des nostres estans inutiles.

Le 17. cinq canots d'Attikamegues,

nous vindrent joindre; ils nous apprirent pour nouvelles, que 2. navires avoient moüillé dans la baye de Hutson, et qu'ils avoient fait grande traite avec les Sauvages, s'y estant establis pour le commerce; ils nous firent voir une hache et du tabac, qu'ils avoient eu d'un Papinachois, qui avoit esté en traite vers la mer du Nord cet Esté mesme. Ils adjoustoient qu'il n'y avoient point d'asseurance de vie pour nous, qu'on s'y battoit rudement, qu'un Sauvage avoit esté tué dans leur demélé, et qu'un autre avoit esté emmené prisonnier. Ils en avoient assez dit pour jetter l'épouvante dans l'esprit de tous nos gens, mais comme ce n'estoit plus le temps de continuer nostre route, à cause de l'Hyver qui nous pressoit, ce discours ne fit aucune impression sur mon esprit.

Neantmoins pour ne pas agir sans conduite en cette affaire, voyant que je n'avois aucun passeport, je pris resolution d'envoyer à Quebec pour m'en pourvoir, donnant en mesme temps advis de tout ce que je venois d'entendre, et pour sçavoir quelles mesures je devois garder en ces circonstances.

Deux Sauvages et un François partirent le 19. Septembre avec mes lettres. Je m'occupay cependant à instruire cette petite bande, que Dieu m'envoyoit bien à propos ; je baptisay un petit enfant et deux adultes, apres les instructions necessaires, et m'emploiay à cultiver ceux qui estoient Chrestiens, jusqu'au dixiéme Octobre, nostre canot estant retourné ce jour là, avec des patentes de Monseigneur nostre Evesque, et des passeports de Monsieur de Courcelles nostre Gouverneur, et de Monsieur Talon nostre Intendant; je receus aussi leurs advis, qui m'ont bien servy dans cette conjoncture d'affaires.

La saison estant trop avancée pour se rendre à la Mer avant les neiges et les glaces, par lesquelles nous fusmes arrestez le dernier jour d'Octobre, nos Sauvages choisirent ce lieu pour y passer l'Hyver, à cause de la chasse, qui s'y trouve abondante.

Je ne me propose pas de faire une

des ames, il nous met aussi dans la necossite d'exercer nostre confiance et de rendre nostre abandon aux ordres de samis, et nous dont servir d'un plus puissant attract pour suivre et remplir ses desseins dans nostre vocation.

Sort que ce qu'en dit ordinairement sort vrav, qu'en s'oublie aesement du passe, et qu'il n'y a rien que le present beur. qui nous couste en matiere de soufvernemens que j'ay faits dans les bois dermer.

dans ces vastes forests. Il est bien vrav la Mission, et deconverte du Nord. que les neiges ont este tres-manyaises, besoms.

relation particuliere de cet hyverne-, sionnaire, qui se voit engage à suvager ment, ny des pemes et des fatigues qui lavec des Sauvages, qui sont plus forts en l'accompagnerent. Il me suffira de dire nombre et qui los servent de guides, ne en general, que cet estat de vie ayant devoit-il pas se resoudre à souffrir sons cela d avantageux par dessus les autres, cesse toutes leurs insultes? ces mauvais qu'il est un continuel sacrifice de nos temps neantmons ont en quelque beau vies pour la gloire de bien et le salut jour, et ces souffrances n'out pas manqué de leurs onchons spiritoelles.

L'av este fort console de la samte et

generouse resolution d'un bouvieillard. Providence, et plus parfait, et plus son- age d'environ septante ans, qui avant appris que ses enfans s'estment refugiez à Quebec du temps des incursions des froquois, et que la ils avoient este baplisez, a fait quatre cens heres pour se faire instruire et jour du mesme bon-

Ce me fut une consolation toute parfrance, je puis asseurer que de dix hy- ticuhere le vingt-sixieme de Decembre, quand ce bon homme nous vint visiter avec les Sauvages, les neuf premiers ne ou nous hyvermens, avec toute sa fam'ent pas tant donne de peine que ce mille au nombre de neuf personnes. Le soir de son arrivee je luv lis un beau Le n'est pas par le defaut de vivres present, pour me conjouir avec luy du que cela est arrive : le pais eu nous saint mouvement qui l'amenent, et le avons hyverne estoit assex peuple d'oris-remercier singulicrement de l'obligation gnaux et de cariboos ; le castor et le que je luy avois en la personne de mes pere-epic s'y extoit multiplie depuis sept hostes, ses propres neveux, on pouts huit aus que personne ne chassoit fils, que me menoient dans le vovage de

Co bon vieillard me repartit, apres mais nos chasseurs estorent extreme- avoir souvent repete son o. o. o. en ment adroits, et avoient tous bon pied, , signe qu'il estoit fres-sati-fait du present bonne main et bon æil; adjoustez que que je luv avois fait. Robe noire, me le plemb et la pondre, les baches et les dit-il, je ne suis pas homme de Conseil trum lies, les espees et les fusils ne leur pour seavoir haranguer, tu soufiriras ont pas manque, la liberalite de Mon- que je remette la partie a une sulre fois ; sieur-falon avoit pourveu a tous nos maintenant je le prie de croire que je the views levique pour trailer avec toy La source donc de toules nos peines de mon saint et de celuy de toute ma n'a este que le mauvais, traitement, que clamille, voila une petite tille malade denous avous recen de nos conducteurs puis long-temps, baptise-la par avance, mesmes, qui estans incertains de ce en atlendant que nons sovons en estat qu'ils avoient a faire, ou pour mieux de recevoir la mesme grace, que nous dire estans tous resolus de ne passer desirons tous de tout postre ceur, au pos plus avant el de s'ex relourner, reste ne le decentage point, et, estant d'ailleurs apprehendant d'estre mal re- vieux et n'avant pas beaucoup d'esprit, ceus a tuebec. Pour se mettre a couvert pay de la peure a concessoir et à retenir ils me vouloient obliger, en exercant toutes les instructions que to nous donma patience par tonie sorte d'indignier neras ; mon bls, que tu vois la (monet d'outrages, à relascher le prenner, et strant le cadet, est jeune, d'un esprit perdre la pensee de continuer la route. Vil et de bonne memoire, instrus le bans cette conjoncture, un pauvre Mis- bien, il apprendra aisement tout ce que

en particulier dans nostre cabane, tout

ce que tu luy auras enseigné.

La effet, ce seune homme agé au plus de vingt a vingt-cinq ans, d'un beau naturel, fort docile, respectueux et innocent au possible, en moins de quatre ou cinq jours seent son Pater, son Ave, le Credo, les commandemens de Dieuet les principaux de nos Mysteres, qu'il repetoit frequemment dans so cabane et à toute heure du jour, avec une aimable

importanité.

Je ne voulus pas pourtant rien precipiter: je continuay l'espace d'un mois à leur expliquer tous nos Mysteres, à les informer a fond des choses necessaires au salut, et à les disposer au saint paptesme, qu'ils receurent avec lant de sentimens de pieté et tant de devotion, que je ne pouvois m'empescher d'admirer l'attrait de Dieu, et les divins effets de la grace dans la conversion d'une si bonne famille.

Ces frequentes visites, que m'a rendués un autre Capitame de la Nation de Mataomriou, qui s'appelle Ouskan, c'est à dire l'os, m'ont causé tout ensemble bien de la joye et bien de la douleur. Ses premiers entretiens me promettoient beaucoup: il avoit tant d'ardeur pour se faire instruire, qu'il ne me donnoit point de repos, ny la nuit ny le jour ; il deputa son gendre pour me prier d'aller chez luy le seiziéme d'Avril, mais estant occupé à disposer nos hostes pour la communion de la Feste de Pasques, je ne pus me rendre en son quartier que le dix-huitiéme avec mes deux François. Il me receut avec grande affection, qui redoubla à la veue du present que je luy us. Nos gens nous vinrent joindre le vingt-deuxième, et nous fosmes là environs six semaines ensemble. J'eus en ce lieu là tout loisir de le catechiser, et de conferer le Baptesme à dix-sept personnes de sa famille. Pour luy, il s'en rendit indigne, ne voulant point quitter un commerce scandaleux qu'il avoit avec la niepce de sa femme. Quelque docilité qu'il eust témoigné à vouloir estre instruit, et quelque assiduité que j'eusee apporté à vaincre la repugnance qu'il tant qu'il en pourroit user pendant le

to voudras, et par apres il nous repetera | avoit de se convertir, je n'en pus venir a bout. Ce n'est pas que cet esprit rebelle ne fust extraordinairement touche, ainst qu'il m'a souvent avoité, et s il resistoit, ce n'estoit pas fant faute d'estre bien persuadé que ce qu'on luy disoit né fust veritable, que par l'opposition secrette de son cœur, qui estoit malheusement engagé dans ces affections déreglées ; c'est un bel exemple qui nous apprend que la conversion d'un sais vage est l'ouvrage de la main de Dieu. à qui seul il appartient de toucher ellecacement les cœurs, et de donner aux instructions de son Missionnaire, le succés qu'il dont attendre de sa grace.

Mais il est temps de reprendre la suite de nostre voyage. Le Printeme avoit deja succedé aux rigueurs de l'Brver, les rivieres estoit libres, les claces s'estorent écoulées, quand il fallut entrer dans des contestations avec nos conducteurs, au sujet de nostre entreprise. Ce malheureux esprit dont g viens de parler, extremement irrite Jarefus que je luy avois fais de luy eroferer le Baptesme, nous voulut fermet la passage de la riviere, sur laquelle il n'avoit aucun pouvoir ; et pour commit son jeu, il fit une longue description des chemins, de la multitude et des diffcultez des portages, des rapides et des chentes d'eau, et tout son discours ne tendant qu'à refroidir mes gens, il la fut aisé de lour persuader de dure pour seconder son dessein, qu'ayant oublis les chemins ils ne pouvoient pas aller plus avant, faute d'un bon guide. Deslors j'entray en soupçon qu'ils ne fussent tous d'intelligence, et que cet esprit captieux n'eust donné cet expedient pour nous faire ce mauvais party, et pour nous arrester.

Je m'advisay, pour rompre ce des sein de pratiquer un bon vieillard de la Nation des Mistassirinins, qui estant for necessiteux, ayant une famille nonbreuse, et estant depuis long-temps et mauvaise intelligence avec cet espril mal fait, se laissa aisément gagner a la veuë d'un riche present.

De plus, je luy promis du tabar, 18-

sent tres-considerable, s'ils vouloient, luy et son fils, s'embarquer et nous conduire à Miskoutenagasit, qui est vingt lieuës dans la baye de Hutson. Il se prit l à rire, et dit à son fils : Allons, nous ne manquerons point de tabac cet Esté.

Ce fut le premier de Juin 1672, que nous partismes de Nataschegamiou pour continuer nostre route, au nombre de dix-neuf personnes, dont il y avoit seize Sauvages et trois François, dans trois canots. Nous eusmes six journées de rapides: il falloit faire monter presque continuellement le canot contre le fil de l'eau ; bien souvent il falloit mettre pied à terre, marcher dans les bois, grimper sur des rochers, se jetter dans des fossez, et remonter sur des éminences escarpées à travers des touffes d'arbres, dont les branches nous déchiroient nos habits, et d'ailleurs nous estions extremement chargez; ensuite, nous fusures arrestez deux jours par des pluyes.

Le neuvième donna grand exercice à nostre patience, à raison d'un portage fort difficile. soit pour sa longueur, que quelques-uns font de quatre lieues, soit pour les mauvais chemins, ayant toujours l'eau jusqu'à my jambes, et par fois mesme jusqu'à la ceinture, pour passer et repasser des ruisseaux, qui passent au milieu d'une vaste Campagne, qu'il faut traverser pour prendre la riviere de Nekoubau, qui est au Soroüest de celle qu'on quitte. Les Sauvages mesmes apprehendent cette journée comme pleine de fatigues et de perils.

Le dixiéme, sur les six heures du matin, nous arrivasmes à Paslistaskau, qui divise les terres du Nord et du Sud ; c'est une petite langue de terre d'environ un arpent en largeur, et de deux en longueur. Les deux bouts de cette pointe sont terminez par deux petits **Lacs.** d'où sortent deux rivieres : l'une descend à l'Est, et l'autre au Norouest : l'une entre dans la mer à Tadoussac par le Saguenay, et l'autre dans la bave de Hutson per Nemeskau, où est le milieu du chemin entre les deux mers. Sur le soir, nous fismes rencontre de trois Mistassirinins dans un canot, qui estoit en l tours de teste, de colliers, de ceintures,

vovage, et à nostre retour un autre pre- | fort bon estat ; ils venoient au devant de nous, ayant aperceu de grandes fumées que nous faisions de temps en temps approchant de cette Nation, pour signal de nostre arrivée. Ce canot prit congé de nous sur l'entrée de la nuit, feignant de pousser plus avant, et tout soudain apres avoir tourné l'Isle, dans laquelle nous estions placez, il se vint joindre à nous dés le soir mesme, considerant de prés le plus âgé des trois, qui s'appelle Moukoutagan, comme qui diroit cousteau crochu. J'entray dans la défiance, qu'il ne nous voulût faire achepter le passage ; mais s'estant aperceu de ma défiance. il essaya de cacher son dessein, et ce fut le matin en partant qu'il s'en expliqua, en me disant : Robe noire, arreste icv, il faut que nostre vieillard, maistre de ce païs, scache ton arrivée, je m'en vay l'avertir.

Ce n'est pas d'aujourd'huy que les Sauvages, par une maxime de leur politique on de leur avarice, sont extremement reservez à donner passage par leurs rivieres aux estrangers, pour aller aux Nations éloignées. Les rivieres leur sont ce que sont aux François leurs champs, dont ils tirent toute leur subsistance, soit pour la pesche et la chasse, soit pour le trafic. Je fis neantmoins semblant de m'offenser de ce langage : c'est pourquoy je luy répondis un peubrusquement: Est-ce toy qui m'arreste? Non ce n'est pas moy. Et qui donc? Le vieillard Sesibahonra. Où est-il? Bien loin d'icy, me dit-il. Hé bien tu luy feras sçavoir, qu'aujourd'huy je me veux reposer, estant fort fatigue, mais si demain au matin ton Vieillard ne paroist, tu luy diras que je suis pressé, et que je continueray ma route. Il s'embarque, et part à l'heure mesme, mais je fus tont estonné que le soir quatre canots parurent, qui me vinrent prier de la part du Vieillard, de l'excuser s'il n'estoit pas venu, qu'un vent contraire l'arrestoit jusqu'au lendemain.

Ce fut le 13. de Juin que dix-huit canots arriverent, la pluspart ayant peints leurs visages, et s'estant parez de tout ce qu'ils avoient de precieux, comme de

rent descendre tout proche de nous, et le Capitaine mettant pied à terre, je le fis saluer de dix coups de fusils en signe de réjouissance, et dés le mesme soir je le sis appeller, avec les principaux d'entr'eux, pour leur parler par deux riches presens, en cette maniere:

Sesibahoura, ce n'est pas pour achepter le passage de cette riviere et de ton Lac, que je te veux regaler de deux presens. Le François, ayant delivré tout ce païs des incursions des Iroquois vos ennemis, merite bien qu'on luy fasse un droit d'aller et de venir avec toute liberté sur cette terre, qu'il a conquise par ses armes. De plus, Dieu, que vous dites vous mesmes estre le maistre de toutes choses, puisque c'est luy qui a tout fait et qui gouverne tout, m'envoyant pour le faire connoistre par toutes ces contrées, me donne le droit de passer librement par tout. L'Annié, l'Onciout, l'Onontagueronon, l'Oiogouen, ny le Sonnontouan, le Nepissirinin, l'Outaouac, ny toutes les Nations étrangeres, n'ont jamais rien exigé de mes freres, lors qu'ils passent et repassent librement sur leurs terres pour les instruire et les informer des Loix de l'Evangile.

En qualité de vostre amy, de vostre allié et de vostre parent, ce present est une natte pour couvrir les fosses de vos morts, qui ont esté tuez par l'Iroquois vostre ennemy, et à vous, qui avez échappé leurs feux et leurs cruautez, il vous dit que vous vivrez à l'avenir; Onnontio luy a osté des mains la hache d'arme : vostre païs estoit mort, il l'a fait revivre, il a arraché les arbres et les rochers qui traversoient vos rivieres, et interrompoient le cours de leurs canx: peschez, chassez, et trafiquez par tout, sans crainte d'estre decouverts de vos cnnemis, ny par le bruit de vos armes, ny par l'odeur du tabac, ny par la fumée de vos feux ; la paix est generale par tout.

Ce deuxième present vous dit que l'Iroquois prie Dieu maintenant, depuis et qu'il pretend aussi que vous l'imitiez, jet nous baptiser tous; à ton retour tu

et de brasselets de porcelaine. Ils vin- maintenant qu'il vous a rendu vostre liberté. J'aime Dieu, vous dit le François. je ne veux point avoir d'alliez, ny de parens, qui reconnoissent le Demon pour leur maistre, et qui recourent à luy dans leurs besoins. Mon amitié. mon alliance et ma parenté, ne doit point estre seulement sur la terre et en ce monde, je veux qu'elle soit de durée en l'autre, apres la mort, et qu'elle subsiste dans le Ciel.

> Et pour cela, quittez le dessein d'avoir commerce avec les Europeans, qui traittent vers la mer du Nord, où on ne prie point Dieu, et reprenez vostre ancien chemin du Lac S. Jean, où vous trouverez toujours quelque robe noire pour vous instruire et baptiser.

> Tout ce soir là ne fut qu'un grand festin pour nous bien recevoir, et nous faire part, à leur mode, de tout ce qu'ils avoient de meilleur; et sur la nuit, s'estant lous assemblez apres le cry qu'en fit le Capitaine, pour nous mieux témoigner les transports de leur joye, on ordonna une danse publique, ou joignant quelquefois la voix et le tambour, ils passerent la nuit dans cette réjouissance, en laquelle ne se passa rien que dans l'honnesteté.

> Le jour suivant, le Capitaine parla à son tour, apres un beau festin, en cette maniere.

> C'est aujourd'huy, mon Pere, que le Soleil nous luit, et que nous favorisant de ta douce presence, tu nous fais le plus beau jour que ce païs ait jamais veu; jamais nos peres ny nos grands peres n'ont eu tant de bonheur. Que nous sommes heureux d'estre naiz en ce temps, pour jouir à plaisir des biens que tu nous fais! Le François nous oblige bien fort en nous donnant la paix, il nous fait tous revivre.

Mais il nous oblige bien plus en nous voulant instruire et nous faire Chrestiens; nous le regarderons comme celuy par le moyen de qui nous pouvons, apres nostre mort, éviter les peines éternelles. Il conclut par un present qu'il me fit, en me disant : Mon Pere, que le François luy a donné de l'esprit, | nous t'arrestons icy pour nous instruire,

diras à Onnontio que nous prions tous | l'agitation des eaux, et forme des tem-Dieu, et que nous avons écouté sa parole.

Il me seroit difficile d'exprimer quelle fut nostre joye, de voir en ce pais de si bonnes dispositions pour la Foy, et quel fut nostre zele pour seconder l'affection qu'ils faisoient paroistre pour le Christianisme. Apres les remercimens qui se pratiquent icy en ces occasions, je leur dis que pour les enfans je les baptiserois, parce qu'il leur seroit trop incommode de les porter au Lac de S. Jean; mais que pour les Adultes, estant pressé de partir, je ne les pouvois j son, et tantost un autre. pas informer pleinement de tous nos mysteres, et que ceux qui parloient tout de bon, allans au Lac de S. Jean pour leur trafic, m'y pourroient attendre, et qu'à mon retour je les satisferois tous, a quov ils s'accorderent.

Le 15. tous les particuliers nous regalerent à leur mode, et je continuay à faire nos fonctions, et à les instruire.

Le 16, apres avoir dit la sainte Messe, nous partismes et arrivasmes à Kimaganusis. Le 17. à Pikousitesinacut, c'est à dire, au lieu où l'on use les souliers, c'est ainsi qu'il est nommé pour expli-

quer la difficulté du chemin.

Le 18, nous entrasmes dans ce grand Lac des Mistassirinins, qu'on tient estre si grand, qu'il faut vingt jours de beau temps pour en faire le tour ; ce Lac tire son nom des rochers dont il est remply, qui sont d'une prodigieuse grosseur; il ▼ a quantité de tres-belles Isles, du gibier, et du poisson de toute espece : les orignaux, les ours, les caribous, le porc-epic, et les castors y sont en abondance. Nous avions déja fait six lieuës au travers des Isles qui l'entrecoupent, quand j'aperceus comme une éminence de terre, d'aussi loin que la veué se peut estendre : je demandav à nos gens, si c'estoit vers cet endroit qu'il nous falloit aller? Tais-toy, me dit nostre guide, ne le regarde point, si tu ne veux perir. Les Sauvages de toutes ces contrées s'imaginent, que quiconque veut traverser ce Lac se doit soigneusement garder de la curiosité de regarder cette route, et principalement le lieu où l'on doit abor-

pestes qui font transir de frayeur les plus asseurez.

Le 19. nous arrivasmes à Makoūamitikac, c'est à dire, à la pesche des Ours : c'est un lieu plat, et l'eau y est fort basse, au reste fort abondante en poissons; les petits esturgeons, le brochet et le poisson blanc v font leur demeure. Il y a du plaisir à voir les ours qui marchent sur les bords de cette cau, et qui prennent de la patte en passant, avec une adresse admirable, tantost un pois-

Le 22. nous allasmes à Odetataskodamiou; cette journée nous fut bien rude. Il fallut quitter la grande riviere, les cheutes d'eau et les rapides estans trop violens, et prendre nostre route parmy des petits lacs, à la faveur de dix-sept portages, pour retomber dans la mesme riviere. Ce fut icy où nostre guide s'égara par deux fois, ce qui nous obligea de faire un portage de deux grandes licues, par des rivieres, des descentes et des montagnes, des plaines novées et des ruisseaux qu'il fallut traverser ayant l'eau jusqu'à la ceinture.

Le 23, et le 24, nous trouvasmes un paīs qui n'est pas si montagneux, l'air **y** est bien plus doux, les campagnes sont belles, et les terres y produiroient beaucoup, et scroient capables de nourrir de grands peuples, si on les faisoit valoir. Ce païs, le plus beau de toute nostre route, a continué jusqu'à Nemiskau, où nous arrivasmes le 25. Juin sur le midy.

Nemiskau est un grand Lac de dix journées de circuit, entouré de grandes montagnes, depuis le Sud jusqu'au Nord, formant un demy cercle ; on voit à l'emboucheure de la grande riviere, qui s'étend de l'Est au Nordest, des vastes plaines, qui regnent mesme au dessous des montagnes qui font le demy rond, et toutes ces campagnes sont entrecoupées si agreablement d'eau, qu'il se**mble à la v**eué que ce soient aufant de rivieres, qui forment un si grand nombre d'Isles, qu'il est difficile de les pouvoir compter. Un voit toutes ces isles tellement marquées des pistes d'oder ; son seul aspect, disent-ils, cause | rignaux, de castors, de cerfs, de porc-



Le 26. à Tchepimont, païs fort montagneux. Le 27, nous achevasmes de franchir les portages. Jusques icy nous n'avions point ressenti les incommoditez qu'apporte la persecution de ces petites mouches fort picquantes qu'on nomme mousquites et maringoüins; mais ce fut icy où il nous fut impossible de pouvoir dormir, estans continuellement occupez à nous dessendre par les sumées, que nous faisions de tous costez, de la cruelle guerre que nous faisoient ces petits animaux, dont le nombre paroissoit infiny.

Le 28. à peine avions nous avancé un quart de lieue, que nous rencontrasmes à main gauche dans un petit ruisseau, un heu avec ses agrez de dix ou douze tonneaux, qui portoit le Pavillon Anglois et la voile latine : delà à la portée du fusil, nous entrasmes dans deux majsons desertes. Un peu plus avant on découvrit que les Sauvages avoient hyverné la proche, et que depuis peu ils en estoient partis; nous poursuivismes l'Empire de Dieu, donc nostre route jusques à une pointe | heureux de coope

Europeans. Là, la et le vent contrait rasmes les vases i une petite riviere au Nordest, où, chant, nous renco cabanes, et un c nous firent connoi estoient proches, deux jours qu'ils ce soir nous arre grands coups de entendre, et nou derer la mer que cherchée, et cett Hutson, de laque apres.

Le 29. un de aller à Miskoutene pensoient que le estre.

Le 30. mon l mauvaise humeur outre, et ne sons tour, disoit qu'il petite fille, agée avoit laissée : no maison des Angle violence pour cor meur brutale, et c timens.

Le matin du pr avoir dit la sainte hay representer of stant pas de retou quent qu'il east re et qu'il nous atter

Il proposa d'al cultez pour faire lieuës en canot su lors qu'il estoit ga l'obliger de se d luy repartis : Il e de ceux qui t'env arrester, estant si fatigues passées. cile que tu ne pu avec le secours de de si noble et de ia Foy parmy les 1



apres sa mort, et priera Dieu pour toy; et au contraire tu auras juste sujet de craindre à l'heure de ta mort, les reproches qu'on te pourra faire si quelqu'un perit par la lascheté. Ce fut ce qui le gagna entierement, et l'apprehension des jugemens de Dieu à ce dernier passage, luy fit resoudre de continuer la route. J'ay toujours experimenté que les Sauvages sont fort susceptibles des impressions des peines de l'Enser, et de l'attrait des delices **d**u Ciel.

Alors tout brusquement, il me repondit: Dépesche-toy donc, embarquons-Nous partismes ce mesme jour sur les six heures, et à dix lieuës de là sur les deux heures, nous rencontràmes un canot que le Capitaine, scachant nostre arrivée, envoyoit en diligence au devant de nous, pour nous conduire.

Du plus loin qu'on nous vit approcher, ils sortirent tous de leurs cabanes, et se rendirent sur le bord de l'eau ; le Capitaine s'écrie à pleine teste pour nous complimenter: La Robe noire nous vient visiter, la Robe noire nous vient visiter. Et soudain une bande de jeunesse se détache du gros, qui accourut à nous ayant l'eau jusqu'au ventre : les uns nous porterent à terre, les autres s'atlacherent à nos canots, et le reste à nostre équipage. Le Capitaine me prend d'une main, et de l'autre se saisit de mon aviron, me conduit droit à son logis, fait porter toutes nos hardes, et met les restasmes-là, jusqu'à ce qu'il nous cust | tiray un beau calumet et trois brasses Sauvage de luy donner à petuner, principalement en ce país-là, et dans un **temps** où le petun estoit tres-rare.

Dés que nous fusmes logez, le Capitaine prepara un beau festin : chacun tascha à l'envy de nous caresser, nous apportant ce qu'ils avoient de meilleur. | plus rien.

personne, qui s'en ressouviendra mesme | Ils vinrent tous l'un apres l'autre pour nous visiter; les femmes mesmes menoient leurs enfans pour voir une robe noire, n'en avant jamais veu.

> Je n'estois pas pourtant pleinement satisfait de ces civilitez extraordinaires. Une chose me tenoit au cœur : j'avois fait reflexion, dans l'entretien que j'avois eu avec ceux du canot qui estoient venus au devant de nous, que sous pretexte de quelque interest de la Nation, avec laquelle ils avoient commerce, ses gens entroient en ombrage de nostre visite et de nos pretentions, nostre intention ne leur estant pas bien connue.

> Pour leur faire prendre les justes sentimens de nostre conduite, je me resolus de leur persuader que j'estois parfaitement desinteressé dans la visite que je leur rendois, et que je n'estois pas venu pour exercer aucun trafic ny m'enrichir à leurs despens, ou au prejudice du peuple avec lequel ils trafiquoient, mais plustost pour les enrichir en leur distribuant liberalement tout ce que nous avions apporté de si loin, avec tant de peine.

> Je fis donc assembler tous les Capitaines, et tous les principaux, et leur parlay de cette sorte.

I. present. Kiaskou (c'est le nom du Capitaine, qui veut dire mauve', nous joüissons souvent et avec plaisir d'un bienfait, sans en connoistre l'auteur et sans en scavoir la cause. Le bien de la paix avec l'Iroquois que tu goustes maintenant, est de cette nature : tu ne condeux Francois à mes deux costez. Nous | nois pas celuv qui te donne cette paix, ny ce qu'il a pretendu en te la donnant. fait dresser une cabane; à laquelle pen-Regarde ce present, qui t'ouvrira les dant que les femmes travailloient, je veux pour connoistre ton bien-facteur. C'est mov, te dit Onnontio, qui ay fait de tabae, et les donnay au Capitaine la paix à ton insceu ; l'Iroquois depuis pour petuner, et regaler sa jeunesse, cinq ans ne vous inquiete plus, il ne C'est le plus grand plaisir et la plus fait plus d'incursions sur vos terres, je grande civilité qu'on puisse faire à un luv av ravy son Pakamagan, sa hache d'arme, et mesme j'ay retiré du feu tes deux filles et beaucoup de tes parens : à la bonne heure, vivez en paix et en asseurance, je te rends ton pais d'où l'Iroquois t'avoit chasse. Peschez, chassez et trafiquez par tout, et ne craignez

ar jag estr in The يعرا فراوا والحوك حصوروا يراحص s - Mail Haller of December el emissionale de movados i di THE BRIDGE CHIEF s'esteindra et s'en ira en fumée.

responser. I altois allet le traille a and as will all a be-·: : - Phas is the own is LAT II. De lande de mas elle Ten indicioni. The es adstruct बर व अलाहर सन्ति। इतिह ः : ...च्याः ज्यार व्यवस्य स्व १०१ e a on meetan. I le lesee E. E. D. - THE MEETING MA · Comment of All Andrews (All Andrews Limited IF THATTE-- 1 He state e ein Bereit in entlicht i nicht. . La ludifili 1790 le legice son 18-77-128 - 19-128mar sutak. A के <sup>क</sup>े में महिला के स्थापन में **स्थापन है के** terration of their times ansemble had . . Bil 2007: MIPS DI STUDE BOT confinitioned and the main and the state of the and the latest the latest the langue sunnesse. Es tile bestey pår partiers de online to the trade of trade of the trade of trade of the trade of trade of trade of the trade of trade o ". I at him he trouvers mornicente de la compania de la mental Dalvis lettus leux lines : Si je meur man darte-me, veux-tu que je sob artese for may a certify qui a tout fail, the morning serve taptise, et priertoul . . . nais me ui n'as pas voule n a commente arace.

and the name dispet cela d'un si bon 2 1 productive larmes des your; and the second rest in the many pour que je 🔗 landisassen, at la m'avoit deja retenu . - joints, fassant naistre diversinci-. . . . . . m arrester. Le soir, je luy re resoment: Demain je partiray. in the resortited, je ne suis pas bagaser: He been, demain matin avant 🕮 🔝 i gart, je te baptiseray. Voila qui 14 Lord, dat-il, ta n'es pas menteur.

entes de la contrata de la contrata de la sorte : Ce n'est pas la difficulté de le la sance. Le fragesque maivais parler qui m'a fait differer de tenir ce such a faire see affaires, qui ne digen- Conseil, mais le rapport que tu dois faire dentique de la seule volonte de cet esprit aux François, qui me met fort en peine; souverain, to auras recours aussi-tost les presens nous servans de paroles an main esprit, et la retomberas dans pour declarer nos sentimens, comment tes anciennes contumes, et ce genereux veux-tu expliquer à Quebec ce que je dessein, qui t'anime maintenant à prier, dis, si tu ne peux porter ny recevoir & à la moindre disgrace qui l'arrivera, que je veux donner? on dira à Quebec. comme un beau feu au moindre vent, que je n'ay point de bouche, que je suis un enfant qui ne scait pas parles. Cela seroit bon si j'estois un enfant, Comme tu es tout épuise de force. que

to fais grande diligence pour te rendre la crus pas pourtant la quitter tout a au plustost, et que les chemins sont si fait, les laissant dans l'attente d' mon penibles, ce seroit achever de ruiner la sante qui le reste, si le l'allois charger de beaucoup de pacquets. Adieu donc, adieu, va-l'en quand tu voudras, prends | seulement ces joutres, pour dire aux François, que voulant menager le restede les forces, et pour luy témoigner l'estime que j'ay fait de les riches presens, ma jeunesse portera ma parole et mon remerciment au Lac de saint Jean l'année suivante.

Le quatrieme Juillet, on luy accorda sa juste demande, je le baptisay, il fut nomine Ignace. In vent contraire nous ayant arrestez toute cette pouraée, luy donna moyen de faire paroistre qu'il y avoit quesque chose d'extraordinaire en . luy, et que ce n'estoit pas en vain qu'il avoit receu le Baptesme : il fit assembler tout son monde en nostre presence, et l secrette impression du tael :

Mes neveux, dit-il, vous sçavez tous te bonheur qui m'est arrivé ce matin, p'ay este baptisé. Je prie liteu maintece que j'av esté autrefois, je desavoue mon cieur celuy qui a font fait, c'est en luy scul que je veux croire, c'est en qu'il aura a faire.

de l'esprit de Dieu, et l'accompagna de tant de devotion, que tous ses gens en et difficiles, il y en a deux ou trois d'enfurent si émeus et si fort penetrez, qu'il viron trois henés, les autres d'une heué, est certain que si j'easse voulu con- de deux, et de deux et denne. descendre à l'extrême envie de tous tant. qu'ils estoient, je leur nurois donné le aint Baptème, apresquelques jours d'instructions, espendant il nous falloit partir.

Mission at belle, principalement apres quatre lieues avant dans la baye. avoir gousté ces premieres douceurs ; je | Il n'est pas croyable combien loin la

prochain retour. Cette separation ne fut pas morns sensible a tons ces bons Sauvages : plusieurs versans des larmes, en me disant adieu, firent assez paroistre la douleur de leur cœur ; ils nons accompagnerent jusques sur le bord de l'eau, et suivirent long-temps de veué nostre canot. Il plut à theu nous donner assez bon vent; nous fismes voibs, ct avanchines nostre chemin jusqu'a la demeure des Anglois, ou nous couchâmes.

Avant que de sortir de la bave de Hutson, il fundroit vous en donner le plan. Mars le peu de sejour que j'ay fait a Meskoutenagasit, ne m'a pas donné le loisir de la visiter, ny de m'instruire à fond des particularitez de cette baye et du pais voisin, outre que j'ay este obligé d'employer la meilleure partie de catemps a instruire et à baptiser soixanteparoissant comme tout transporté d'une deux personnes, tant enfins qu'odaltes. C'est pourquey je n'en feray pas icy l'exacte description qu'on peut frouver dans les cartes qui en out esté faites.

Je diray seulement que la riviere par nant, je suis chrestien, une forte pensee laquelle nous sommes entrez dans la de vouloir eviter les peines eternelles, bave, s'appelle Nemiskausipou, qui et de jour un jour des dehces du tael, prend sa source du Lac de Nemiskau, et m'a touche tout de bon ; je ne suis plus, en retient le noin ; cette rivière est fort belle. Elle est large presque de demie tout le mal que j'ay fait, j'ayme de tout, heue et plus en divers endroits, mais elle n'est pas bien profonde; elle vient du Sodest, et s'estend au Noronest enluy seul que je veux esperer : voda ce | viron quatre-vingts hence , elle est fort que je dis ; chacun y est pour soy, et rapide et entrecoupie de dix-huit saults, amsi que chacun pense pour soy, ce c'est pourquoy de peur de briser les canuts et de s'exposer à tout perdre, on Il anima ce discours d'un air si plein, les porte avec tout l'equipage à travers les hors. Tous cas portag a sont longs

Le flux et le reflux, qui est icy tresregle, entre quatre heues dans cette riviere, jusques a ce qu'il soit arreste par un sault qui n'empesche pas que les Le conquieme, ce me fut un sujet de jeaux ne conservent leur douceur pendouleur bien sensible, de me voir oblige dant les marces les plus hautes, non de quitter si soudainement le lieu d'une seulement dans la riviere, mais mesme

les Sauvages mettent bien vingt lieuës ; tont ce grand espace à perte de veue, qui pour la pluspart n'est que de vase et | que de rochers, demeurant presque tout à sec, de sorte que la riviere qui s'étend sur cette vase, et qui s'y perd, n'a pas pour lors assez d'eau pour porter les canots.

Nous avons trouvé que l'embouchure de la riviere est au cinquantiesme degré d'élevation, et nous avons veu, que dés son entrée, elle couppe la baye par quantité de detours, qui forment des Ísles propres pour estre habituées.

A la pointe de l'Oüest, sont logez les Kinistinons, et dans la baye, les Mataoùakirinoüek et les Monsounik; chaque nation est separée par de grandes rivieres. Les gens de la mer habitent au costé du Nordest, sur la riviere de Miskoutenagasit, où nous avons esté, et avancé vingt lieuës dans la mer; c'est une longue pointe de roches, située au cinquante-uniesme degré, où de tout temps les Sauvages s'assemblent pour faire leur commerce; et plus avant, en prenant au Nordest, sont placez les Pitehiboutounibuck, les Kouakouikouesioüek, et beaucoup d'autres nations. A trois journées dans la profondeur de la baye, au Noroüest, est une grande riviere, que quelques Sauvages appellent Kichesipiou, et quelques autres la riviere des orignaux, Mousousipion, sur laquelle il y a beaucoup de nations : et sur le chemin, on laisse à main gauche l'Isle fameuse de Oüabaskou, qui est de quarante lieuës de long et de vingt lieuës de large, remplie de toute sorte d'animaux, mais principalement recommandable pour les ours blancs; on dit qu'il y a une petite baye où l'eau no gele jamais, et dans laquelle les navires peuvent hyverner ført commodement.

Je ne dis rien de l'abondance du gibier qui se trouve en ce pays ; dans l'Isle d'Oüabaskou, s'il en faut croire les Sauvages, elle est si grande, que dans un endroit où les oyscaux quittent leurs plumes quand ils muent, les Sau-

mer se retire lors de la marée basse; | teste, et s'y perdent souvent sans pouvoir sans retirer.

> Je ne dis rien non plus de la varieté et de l'abondance des fruits qui croissent icy, parce qu'il n'y faut pas venir pour chercher la delicatesse et la friandise; ce qui s'est presenté à moy pour l'ordinaire sont de petits fruits, qu'on appelle bluets à cause de leur couleur, de petites pommes rouges, de petites poires noires, et quantité de groiselles fort communes dans tous ces pais froids.

J'y ay veu quantité de grands arbres en divers endroits, d'où les escorces avoient esté enlevées, et demandant à mon guide si ce n'estoient pas des marques et des écritures dont ils ont coutumes de se servir, il me respondit, que les Sauvages reduits à la faim, avoient pelé ces arbres pour se nourrir de leurs écorces. Dieu a donné aux pais chauds les rafraischissemens necessaires, et en ces regions froides, les ours, les orignaux, les castors et le porc-espic, ce sont une nourriture qui vaut bien les figues et les oranges, pour fortifier l'estomach en ces contrées.

Ceux là se sont trompez, qui ont crà que ce climat estoit inhabitable, soit à raison des grands froids, des glaces et des neiges, soit par le defaut de bois propre à bastir et à se chausser. Ils n'ont pas veu ces vastes et épaisses forests, ces belles pleines et ces grandes prairies, qui bordent les rivieres en divers endroits, couvertes de toute sorte d'herbage propre à nourrir du betail : je puis assurer qu'au quinziesme de Juin, il y avoit des roses sauvages aussi belles et aussi odoriferantes qu'à Quebec, la saison mesme m'y paroissoit plus avancée. l'air fort doux et agreable. Il n'y avoit point de nuit, quand j'y estois, le crepuscule n'estoit point encore finy au couchant, quand l'aube du jour paroissoit au levant du Soleil.

Le sixiesme, nous reprismes nostre riviere avec bien de la peine, à cause de la rapidité de son cours et des frequentes cheutes d'eau qui l'entrecoupent. C'est alors qu'il faut que les Sauvages se metvages et les bestes fauves qui s'y en- | tent dans l'eau pour traisner leurs cagagent, ont de la plume par dessus la nots à force de bras, les uns les tirant

avec des cordes, les autres les poussant | mirent de se rendre au Lac de saint avec de longues perches, et bien souvent estant impossible de rompre l'impetuosité de l'eau qui passe par dessus les roches avec une vitesse estrange, il **faut les porter et tout le bagage à tra**vers le bois, tantost entre de hautes et affreuses montagnes, tantost par des vastes campagnes et par des chemins fort fascheux.

Nous fusmes quatre jours à gagner Nemiskau, où nous arborâmes les armes du Roy sur la pointe de l'Isle, qui coupe ce Lac, le neufiesme de Juillet.

Le quatorziesme, nous fismes rencontre de deux canots Sauvages, qui nous tirent un grand accueit. Dans l'entretien que nous eusmes avec eux, ils nous dirent qu'il y avoit assez proche, une troupe de cent cinquante Mistasirimns ; ils m'inviterent à les aller visiter, m'asscurant qu'ils seroient tous ravis de nous voir, et d'estre informez du Chrisuanisme. Ayant pris feu à ce recit, je **leur respondis que ce me seroit une joye** particuliere de leur rendre visite, puisqu'on y pouvoit faire quelque profit. Et comme j'estois prest de m'engager en ce chemin, nostre guide qui feignoit de dormir, s'écria tout à coup: Où veux-tu aller, robe noire? nous sommes pressez, continuons nostre route. Il me fallut luy obeir. Il est fascheux de dependre de Thumeur d'un Sauvage, on ne fait pas toujours ce qu'on voudroit ; j'ay neantmoins tout sujet de croire que Dieu se contenta de ma bonne volonté.

Cette rencontre a esté fort favorable à deux petits enfans, qui furent ondoyez sur nostre chemin, à la sollicitation de de leurs parens, qui m'en prierent.

Le 18. nous arrivâmes à la riviere de Minahigouskat, où nous estions attendus de deux cens autres Sauvages, lesquels, apres nous avoir saluez à la facon du pais, nous regalerent tous chacun à leur tour. Ce fut icy où se presenta une bonne occasion, sans l'avoir recherchée, de faire valoir la gloire de nostre nation et les avantages de nostre sainte foy; ils m'écouterent avec tant de satisfaction, qu'ils se declarerent alors tous publiquement pour la priese, et me pro- l'formées des causes de mon retour si

Jean le Printemps prochain, pour y estre instruits et recevoir le Baptesme ; j'eus la consolation de voir augmenter la gloire et le troupeau de Jesus-Christ, de trente-trois petits innocens, ausquels je conferay le Baptesme avant mon depart.

Le 19. sur les deux heures apres midy, je plantay les armes de nostre puissant et invincible Monarque sur cette riviere, pour servir de sauve-garde à tous ces Peuples, contre toutes les Nations Iroquoises.

Le 23. nous nous rendismes au Lac de saint Jean, apres beaucoup de peines. Je fus tout surpris à mon arrivée, d'apprendre que les Mistasirinius m'attendoient depuis un mois. C'estoit cette premiere bande que je rencontray sur ma route passant dans leur païs, à qui j'avois differé le Sacrement de Bapte**sme** jusqu'à mon retour, et que j'avois envoyez au Lac de saint Jean, en partie pour éprouver leur resolution, en partie aussi pour les instruire pleinement et à mon loisir, quand je serois de retour.

Je receus la pleine recompense de toutes les peines que j'avois souffertes dans ce long voyage, par le baptesme de trente Adultes. Apres les avoir suffisamment instruits, je fus d'avis qu'ils restassent au Lac pour y passer l'Hyver, et se mieux establir dans le Christianisme.

l'espere que ce voyage leur profitera, car comme les gens qui habitent ce Lac sont plus anciens Chrestiens et plus fermes dans la Foy, leur exemple servira beaucoup à cette nation, pour leur donner une veritable idée de nostre sainte Religion.

Le 29. nous partismes du Lac pour aller à Chegoutimik, où Monsieur de saint Denis, Capitaine de Tadoussac, nous attendoit pour nous embarquer dans son vaisseau; nous y arriva-mes le premier d'Aoust.

Dés que j'ay esté à Quebec, j'ay tasché d'exposer la suite de nostre voyage aux personnes qui m'avoient employe, et que je scavois avoir plus de part au succez de cette Mission : je les ay in-

- ces peuples cuits, la difhitter partir, dans lour pais, ren'ils font

sion consi- à tous les François pour les inviter à venir negocier avec eux.

Peut-on rien souhaitter apres lant d'avantages, sinon qu'il plaise à Dieu de mites de nous | donner benediction à tous nos travaux ? c'est son affaire, et c'est son interest.

de la Peltrie, fondatrice des Religieuses L'esulines rakes, et de la Reverende Mere Marie de l'Incarremiere Superieure de ce Monastere.

# OISTESME PARTIE.

den Religieuses Uret Bien-factrice de lie mourat saintement 18 48. de Novembre de suivio six mois apres. Mare Marie de l'Incarcompagne, et la preo de ce Monastere. con doux Illustres per-

una affliction publique; projent tout le monde. a pris part, et les a res honoroit beaucoup parvertu et leur saintelé : at cheries et consideiarement comme celles qui | commencement à l'inon jeunes filles Françoises et et qui par ce moyen avoient l ontribué au bon establissei progrez des Colonies de la rance.

e glorieux dessein, presqu'en ps, et toutes deux d'une maordinaire, sans s'estre jamais anués auparavant, au moins dans les Chapitres suivans.

da Madame de la 1 de France, d'année en nunée, et que le Ciel leur a mesme procuré parmy les filles qu'elles ont élevees dans le pais, elles ont formé une Communauté assez nombreuse, qui subsiste par une espece de miracle, et avec laquelle elles ont travaillé toutes deux de concert jusqu'au dernier soupir, à sauctifier grand nombre de familles, par les bonnes impressions qu'elles ont données de nostre sainte Religion, et des vertus Chrestiennes à celles qui les composent.

Mon dessein n'est pas de prevenir icy les Escrivains qui vondroient nous donner l'histoire complete de deux vies si saintes. Je ne pretends que toucher legerement quelque chose de leurs eminentes vertus, et de leur sainte mort, afin d'éviter le blame de commettre une injustice, en tenant caché un bien qui doit estre public, et satisfaire en quelque maniere, comme par avance, à une infinité de personnes qui ne respirent que esté toutes deux appellées de la gloire de Dieu, en leur donnant la connoissance de deux saintes Ames, qui ont brule du mesme zele, et qui n'ont jamais en d'antres pretentions que de vivre et mourir en son saint Amour. a corps. Ce qui fut des tors dans un pais barbare, et de le voir, au de l'excellence du caractere peril de leur vie, connu et aime de tous et de leur conduite, comme les peuples de ce nouveau monde.

Je ne puis toutefois me dispenser de na qu'elles passerent la mer parler assez amplement de leur vocation une vaisceau, et soustenués au país de Canada, parce qu'elle fera t toujours este depuis, par de | voir les voyes admirables de la divina renforts qui leur sont venus Providence pour les sanctifier, en procurant en mesme temps à ces Nations! barbares, un secours si avantageux pour leur salut ; et quelque pensée que j'aye pour éviter la confusion de ramasser en des Chapitres separez, ce qui les regarde chacune en particulier, il faut neantmoins qu'apres avoir ouy cette pieuse Dame sur le sujet de sa vocation, nous en apprenions des circonstances tresnotables du narré que nous fera de la sienne, par l'ordre de son Directeur, la Reverende Mere Marie de l'Incarnation.

#### CHAPITRE I.

De la vocation de Madame de la Peltrie au païs de Canada.

Madame Magdelaine de Chauvigny, veuve de seu Monsieur de la Peltrie, naquit à Alençon de parents des plus considerables de ce païs, qui prirent un soin tout particulier de l'élever dans la crainte de Dieu, et dans la pieté. Dés son enfance, elle fit paroistre son beau naturel, ses inclinations au bien, et un esprit déja meur : on ne voyoit en elle aucune marque de legereté, et ses mœurs se formoient dés lors à toute sorte de vertu. Le saint Esprit, qui la conduisoit, luy inspira une affection tres-grande pour tout ce qui regarde le service de Dieu, pour la pureté, la misericorde et la charité envers les pauvres, dont elle ne pouvoit voir la misere sans en estre touchée de compassion ; ce qui faisoit juger à ceux qui faisoient une reflexion particuliere sur sa conduite, qu'elle seroit un jour une grande servante de Dieu.

Je laisse à des personnes de merite, qui en conservent preciensement les memoires, mille particularitez d'édification qu'on raconte de son bas âge, pour m'arrester uniquement à ce qui a rapport à sa vocation en Canada. Estant un peu avancée en âge, on connut assez

esclatoient en elle, la rendoient beaucoup plus digne d'avoir Jesus-Christ pour Epoux, que propre à passer sa vie dans les pompes et les delices du siecle. Aussi les premieres saillies de sa devotion furent pour la Religion; elle st tous ses efforts pour y entrer, et dans le desespoir d'en obtenir la permission, elle se jetta à la dérobée dans un Monastere, d'où on eut bien de la peine de la retirer, sur tout pour l'engager dans le mariage, pour lequel elle n'avoit aucune inclination. Neantmoins le grand respect qu'elle avoit toujours eu pour ses pere et mere, dont elle connut la volonté, l'y firent consentir. Apres une infinité de combats, et des torrens de larmes, elle vit clairement que Diet vouloit d'elle, qu'elle leur rendist obeissance. Elle espousa donc un fort honneste Gentil-homme de la maison de Touvoys, nommé Monsieur de la Peltrie, (\*) de qui elle eut une fille, qui ne receut la vie que pour aller augmenter dans le Ciel le nombre des Predestines. En cet estat, elle n'oublia rien, selon le precepte de saint Paul, pour faire qu'on ne peust remarquer la moindre tache dans sa couche nuptiale; elle conserva inviolablement les loix les plus saintes du mariage, jusques à ce qu'il plust à Dieu appeller à soy Monsieur son mary, et la remettre en liberté. Pour lors se voyant sans enfans, et avec de grands biens, elle delibera devant Dieu sur ce qu'elle avoit à faire, et ne souffrit pas peu dans son esprit avant que de se déterminer : car d'un costé elle se sentoit fort portée à reprendre ses premieres pensées de la Religion ; de l'autre, les richesses que Dieu luy avoit données, luy presentoient un moyen bien avantageux pour procurer un secours notable à la conversion des peuples barbares du Canada. Enfin la compassion de tant d'ames qui se perdoient, luy toucha le cœur plus sensiblement, et l'emporta par dessus les inclinations violentes qu'elle sentoit pour la vie Religieuse; et apres avoir consulté là dessus des personnes doctes, de merite et de que son naturel, et les dons du Ciel qui | grande vertu, elle prit resolution de sa-

(\*) M. de Grival, Seigneur de la Peltrie. (Chronique des Ursulines, Vol. 2. P. 422.)

main toutes ses veues, ses lumieres et ses sentimens sur cette vocation, est **to**mbé heureusement dans les nostres.

L'en av tire les chefs qui suivent, comme plus remarquables, parce qu'ils en comprennent toute la substance. Comme la fin qu'elle se proposoit estoit de connoistre par ces grands hommes, la volonté de Dieu, elle leur ouvre entierement son cœur et en expose les sentimens dans toute la sincerité possible : Elle declare premierement que ce n'estoit pas un desseur pris à la legere : que c'avoit este le plus ordinaire l **d**e ses entretiens interieurs avec Dien, principalement depuis six on sept ans, que le feu de son saint amour s'estoit allume dans son cœur d'une maniere extraordinaire, et qu'elle avoit receu cette grace, faisant les exercices spirituels sous la conduite d'un sage Directeur : que pendant cette retraitte, elle |

crifier ses biens et sa vie à cette bonne | stoient que generales, elle n'avoit enœuvre. Le papier qu'elle leur mit entre | core aucun dessein formé ; et elle jugeojt les mains, où elle avoit escrit de sa[bien-que n'estant pas assez forte pour entreprendre tout ce que son zele luy pourroit inspirer, elle devoit, pour rendre ses bons desirs effectifs, se déterminer à quelque bonne œuvre particulière dans l'estendué de son pouvoir et de ses forces. Elle se trouva là-dessus dans de grandes obscuritez, ce qui l'obligea à redoubler ses prieres et ses devotions, et à faire dire quantité de Messes ; enfin la pensée luv vint qu'elle ne pouvoit rien faire de plus avantageux à la gloire de Dieu, que de donner ses biens et sa vie pour estre employez à l'instruction des petites filles de Canada ; O que de bou cerur, disoit-elle, j'v consacrerois toutes les richesses de l'Univers, si elles estoient en ma disposition! que je souffrirois volontiers tous les martyres imaginables pour cooperer au salut de ces panyres ames abandonnees!

Dans ces pensées et dans ces desirs si avoit senty des monvemens si phissans, l'ardents, elle estoit bien resolué de ne pour procurer par toutes les voves ima- i rien entreprendre sans l'aveu et l'approginables la gloire de celuy qui possedoit bation de personnes bien éclairées, et uniquement son cœur, qu'elle ne se elle jugooit assez que pour en venir à proposoit pas moins que de s'employer : l'execution, il falloit qu'elle eust la para procurer, autant que le pourroit la foi- | faite jouissance de ses biens : deux pas blesse de son sexe, la conversion et le | à faire tres-fascheux. Mais c'est icv où salut de toutes les nations du monde, elle fit paroistre son courage et sa conqui luy sembloit trop petit pour la gran- fiance en Dieu ; de fait, elle trouva deur de son zele ; qu'elle accompagnoit | mille difficultez pour le dernier, et des lors en esprit tous ces hommes Apo- pour le premier de tres-grandes opposistoleques qui y travaillent par toute la tions : son entreprise ayant paru d'abord terre, dans leurs dangers et dans leurs fune chimere, parce que le Canada ne fatigues; qu'elle disoit cent et cent fois! faisant alors que commencer, il n'v le jour à Dieu, dans ces transports : avoit aucune apparence qu'une jeune Faites de moy, mon Dieu, tout ce qu'il veuve delicate, avec de grands avanvous plaira, tout est à vous, mon Dieu, tages de nature, de biens de forture mon cœur, mes biens et ma vie ; et et de grace, considerée et recherchée qu'elle avoit senty interieurement que comme l'un des premiers partis de ce Dien prenoit plaisir à ces saillies d'a- pays, songeast à passer les Mers pour mour; qu'il acceptoit l'offrande qu'elle mener une vie miserable dans des fo-Inv faisont de sov-mesme, et que ses pro- Frests, parmy des peuples les plus barjets reussiroient à sa gloire. Ces saints bares du monde. Pour ses biens, elle desirs estoient si embrasez et si violens, j entra dans de grands procez, ses parties qu'elle, en lavoit de la peine à respirer ; (qui estoient puissantes, pretendants que et elle ajouste, qu'ils avoient toujours pour ses profusions et ses liberalitez encontinué et augmenté de jour en jour, | vers les pauvres, elle estoit incapable Mais comme ses veues, pour lors, n'e- de gouverner son bien. Elle ne s'eIl ne se peut dire quelle fut pour lors la ; homme, d'une haute pieté, feu Monsieur iove de son cœur.

gner qu'il approuvoit sa resolution, dans | encore par la sainteté de sa vie. Elle une grande maladie qui luy survint au trouve, moven de luy parler, et apres plus fort de ses difficultez : elle estoit à l'avoir informé en divers entretiens, de l'extremité et sur le point de tomber en toutes les connoissances necessaires, l'agonic, dont on n'attendoit que le pre- pour tirer de luy les lumieres qu'elle mier moment pour luy donner l'habit, sonhaittoit dans la poursuite de son endes Religieuses de saint François, dans treprise, elle luy proposa une pensee legnel elle avoit desire de mourir, lors qui faciliteroit et justifieroit la liberté qu'elle se sentit inspirée de faire voeu, | de leurs entreveues, qu'elle jugeoit deen cas qu'il plust à Dien Inv rendre la voir estre frequentes, pour pouvoir se santé, de s'appliquer encore avec plus servir avantageusement de ses conseils. de vigueur à rompre tous les obstacles scavoir, que comme on l'importanoit qui s'opposeroient à son dessein ; elle fort pour le mariage, il eut pour agreable le concent dans son cœur, sans que per-| de la demander à Monsieur son pere, **so**nne en cust aucune connoissance, en sans toutefois avoir la pensée de l'émesme-temps la fievre la quitta. Le Me-pouser jamais. decin ayant appris qu'elle n'estoit pas | Ce saint homme vit assez clair dans morte, et qu'elle avoit passé doucement l'intention de cette pieuse Dame. Nela nuit, en fut surpris, veu l'estat où il antmons comme la chose estoit fort exl'avoit laissée le jour precedent. Il la traordinaire, il prit du temps pour la vint voir, et la trouvant sans fievre, "luy"; considerer devant Dien ; elle le fit aussi dit : Madame, je pense que vostre fievre encore tres-particulierement de son **est** allee en Canada ; la malade, qui ne coste. Et tous deux cufiu avant jugé pouvoit encore parler, leva doucement; que ce moven, qui n'avoit rien qui ne

pensees sur sa fille tout à fait opposées fille le voulust bien. s'adresser à un tres-honneste gentil- | bien, et ne quitta point Madame de la

de Bernieres, Tresorier de France, à Nostre-Seigneur voulut encore témoi- Caen, assez connu par ses livres, et plus

les yeux an Ciel, et fit un petit sonris. Tast selon Dien, seroit efficace, pour la Dien luy avant ainsi rendu la santé fin qu'ils pretendoient. Monsieur de comme par miracle, elle s'acquitta gene-Bernieres en fit la proposition fort civireusement de son vœu. Jamais homme : lement à Monsieur de Vanbougon, qui ne se trouva plus en peine que Monsieur estant bien informé du merite de la de Vaubougon son pere, qui avoit des personne, y consentit, pourveu que sa

à celles que le Saint-Esprit luv avoit in- i - Cette sage fille, qui agissoit de conspirces; elle estoit sa bien-aymee, de- cert avec by dans cette sante fiction, meurée veuve à l'âge de vingt-cinq ans, ; esconta-la dessus son-pere, avec-beausans enfans, recherchée de tous costex, l'comp de respect et de modestie ; et sa **et** des meilleurs partis de la Province, reponse fut, que puisque cet honneste pour ses belles qualitez, qui la rendoient Gentil-homme, qui ley faisoit l'honneur extremement aymable. Its souffroient de la rechercher, buy agreoit, elle le **tous deux** dans leur esprit, et le pere et preferoit aussi à qui que ce fust de la la fille : le pere pour flechir le cour de Province. Il n'en fallut pas davantage sa fille, qui luy temoignoit assez son ex--pour-contenter l'esprit de Monsieur de treme aversion du mariage ; et la tille, Vaubougon, et pour donner à ces deux qui ne pensoit qu'a glorifier Dien, se bonnes ames liberte entiere de se comvoyant comme scule, pour trouver une immaquer, et pousser fortement, quoy personne bien éclairee, qui luy donnast que secretement, l'affaire du Canada, conseil sans estre suspecte, et l'aydast à que Monsieur de Bernières entreprit executer le dessein qu'elle avoit pour le pavec tant de conviction qu'elle seroit à Canada. Elle consulte Dien la dessus, à pla gloire de Dien, qu'il estoit resolu d'y son ordinaire, et la pensée luy vint de jemployer, s'il enst esté besoin, tout son



Peltrie, qu'il ne l'eust mise luy-mesme dans un des vaisseaux qui passoient en Canada. Mais Dieu vouloit que pour épargner la douleur qu'anroit causé une separation si violente et si inesperée, cette fille si fort cherie fermast auparavant les yeux à son bon pere, qui mourut tres-chrestiennement, peu de temps apres l'esperance qu'il avoit conceue de revivre dans une heureuse posterité par ce second mariage, s'il eust esté tel qu'il se l'étoit figuré. Apres cette perte, qui luy fut tres-sensible, la voilà plus libre que jamais, et ses affaires se trouverent à tel point pour ne pas m'arrester à trop de particularitez, quoy qu'assez remarquables, qu'il ne fut plus question que de faire choix du Monastere et des Religieuses propres pour ce dessein. Comme on jettoit les yeux de tous costez, on découvrit enfin qu'à Tours, quelques Religieuses Ursulines avoient vocation pour le Canada, entr'autres la Reverende Mere Marie de l'Incurration, decedée en cette ville depuis quelques mois. Monsieur de Bernieres, et Madame de la Peltrie s'estoient transportés à Paris pour lan lieu où nous negocier cette affaire ; il y eut aussi-tost l des Lettres de part et d'autre, et les réponses se trouvant favorables, il fallut tasmes sur une en venir au plustost à l'entreveue, qui comme de la lar; verifia une vision merveilleuse, que la là costé de cettdite Mere Marie de l'Incarnation avoit eué six ans auparavant ; laquelle, comme elle a esté suivie de son effet, merite bien qu'elle mesme nous en fasse le recit dans le Chapitre suivant, l'ayant écrite de sa main, depuis la mort de la dite Dame et peu de temps avant la sienne, par l'ordre de son Confesseur et Directeur.

Le témoignage i verende Mere ! de la Provide sur la vocatio trie en Canad

CH.

Je produis ce t volontiers, quell la personne, de apres, luy doni puids : voicy se:

Environ l'an trois, vers la fin que j'eus fait m m'estant retirée dans nostre cell un leger somm main une jeune marchant avec e que le sien, je sans neantmois min estoit vers l quoit. Nous alla pagnie dorant i Enfin nous arriv Estans descend homme vestu à les Apostres, qui gnement ma cor signe de la ma tendre que c'es pour aller à nost ne parlast point d'adresse pour a située sur la co quarrée en form bastimens beau dant sans m'arre structure, moncette petile Eg montrée par le sentois toujours moy; et en ava qui conduisoit a qu'en un mom entier : il me pa lars épais, au n une Eglise quesi cofonçõe dans ces te-l maison à Jesus et à Marie. Je n'avois nebres, en sorie qu'on u'en vovon que i jusques alors jamais entendu parler de le faiste. Les obscaritez, qui remplis- ce que c'estort que le Canada, que quand, soient ce pauve paus, esicient afireuses, | pour faire peur aux enfans, on les meet paroissoient ioneeessables; ma compagne cependani megoriia, et descendit quelques pas dans l'épasseur de ces broudlars. Pour moy, qui des le commencement avois ca signe d'aller à une petite Eglise qui esioli sur le bord de la vant estre sans luv. coste ou nons estions, je ne respirois que d'y arriver an physicse : "He esioit d'an 'tout cela s'estoit passé, lors que Madame **bea**u marbre blauc, (occoraé d'ante belle " de la Pelirie-et-Monsieur-de-Barnier**es** sculpture a Cantique. La samie Vierge (urriverent à Tours pour faire le contract estoit assise au dessas, fout au milieu, de fondation sous le bon plaisur de Monet regardoit de genoul país, portant en seigneur Deschau, Archevesque, Supeson sein le saint Entant Jesus. La Mere i et le Fils me paroissoient de marbre ; cependant lear aiteactestoit si charmant. **qu'il** no sembloit que je ne serois jamais arrivee assez iosi pour contenier ma devolion.

I'v arrivay entio, pleide d'une ardeur qui me consamod. Pour lors je lus bien **surpr**ise, car levant les veux je (rouvay que la samie Vierge er son divin Eufant **n'est**occat plus de machre, mais de chair, et que cette sacree Mere jeitoit | ses regards priovables sur ce país desole, et que baissant la teste, elle en entretenoit le pein Jesus; il me sembloit aussi qu'ell : luy parloit de moy, ce qui m'enflampore le cœur de plus en plus.

La beauté de visage de la sainte Vierge, l qui paroissoit de l'age de quinze à seize ans, esioù ravessaiz : l'impression en est encore entiere dons mon esprit. La dessus, je m eveillav avec une grande idée pour la conversion du païs que j'avois vea ; je n'avois neantmoins aucune **veu**é de ce que ponvoit signifier **c**ette vision, ioai m'esiod ua mystere que je n'entendois pas, parce qu'en tont cela il ne me fut pas dit ime seule parole. Un jour donc que pestois devaut le saint Sacrement, is recess took d'un coup une **pony**elle impression de cede **mesme vision**, ai tong ce que j'avois veu de **c**e grand pas tui representé à mon esprit dans togges sescirconstances. La divine Majeste en cede vision, me dit interienrement : C'est là le Canada que je t'avois monstré, il faut que in y ailles faire une | dessentimens deson cœur, qu'il acquiesca

nacoit de les envoyer en Canada; je le prenois pour un mot d'ej ouvante ou de radlerie. Pour cet homme, qui en estoit le gardien, je ne pus docter que ce ne fusi soint Joseph, Jesus et Marie ne pou-

Il y avoit donc environ six ans que rieur du Monastere, et des filles qu'on venod demander. Geful le R. P. Recleur du Collège de la Compagnie de Jesus. qui nous en vint apporter la nouvelle, que nostre Reverende Merc Pricero recent avec retion de grace, et qui de là à nostre sollicitation, alla ironver Mondit Seigneur de Tours, et lev demanda des Religieuses Ursuliues poar accompagner Madanie de la Pelirie, que avoit le dessein d'aller fonder un Seminaire en Canada, pour l'instruction des filles Sauvages. Cette demande -orgrit d'abord ee bon Prelat : neanimons apres qu'il cut esté bien informe de tout par ce Pere, alors eslevant sa voix : Ha! mon Pere, by dit-il, est-il hon possible que Dieu veüille prendre de mes filles pour un dessein si glorieux \* helas! que je seray heureux, s'il s'en trouve dans cette Communavié qui avent vocation pour exposer leur vie s) genereusement! Le Pere luy repliqua que la divine Providence v avoit pourveu, et m avoit donne cette vocation : Aller, je yous prie, mon Pere, lay repondit-il. allez encore his parler, intercorez-là bien sur ce sujet, et revenez ao plustost m'apprendre ce qui en est.

Sur ces entrefates, Madom e de la Peltrie entre avec Monsieur de Bernieres; il la receut avec mille benedictions sur sa generous controprise, et fut tellement touch (de sa rare modestic, et du zele qui paroissoit dans - - paroles, et dans l'onverture qu'ell du fit,

65

uy. - fes · les cette ny et wanted. divine ) · pals, est lungl'avois 10necs, la PROGRES Montaerins des serragnie de regardoient In Ciel. Us - bouches par ce que pour re quitté nostre n et nos amis.

agricons colles socreur, ny de ny de leur mau-

mat, nous amena deux de ses filles, eensinte ce qu'il y avoit sur le lieu de filles Sauvages. Madame nostre chere «<sup>4</sup> Fondatrice, estoit ravie de se voir en \* possession de ce qu'elle avoit tant sonres "hanté, et de les pouvoir servir. Elle en tvoit voulat absolument avoir la charge en Mis- chef, et il hyv fallut donner celle con-🥶 i solation.

Ce fut un plaisir de la voir deployer. ce qu'elle avoit apporte pour faire de qui petites simares a ses cheres filles, que nous vestimes de camelot rouge ; les Sauvages en furent ravis, les voyant toutes habillées d'une mesme parure.

Comme nous ne pouvions pas encorel'estre en cloture, la maison que nous mistavions d'emprunt, ne desemplissont point, non plus qu'une graude chau-🔻 🕍 diere qui estoit toujours sur le feu ; utes rien ne nous estoit trop cher pour nos mes pauvres Sanvages. L'homolité et la charité de nostre piense Dame estoient si grandes, qu'elle rendoit à nos petites Sauvages les mesmes services que fait t les une noutrice à son enfant, avec une jove aussi grande que le monde en trouve dans ses delices les plus charmantes. Et quoy qu'elle fust naturellement d'une complexion tres-delicate, elle ne le faisoit point paroistre dans ces rencontres, mangeant souvent dans les cabanes avec les Sauvages, qui l'aimoient et l'honoroient à leur façon, plus qu'il ne se peut dire.

Mais ce narré de la Reverende Mere Marie de l'Incarnation, m'engage meensiblement à faire icy un petit abregé des principales vertus de cette pieuse Dame.

## CHAPITAR III.

Do la vie de Madame de la Peltrie en ce païs, et de sa sainte mort.

On peut juger de ses premieres detous nos tresors marches, dans la fidele correspondance qu'elle porta à la grace de sa vocation m. Moel Negata- en ca pais, de quel pas elle s'y est avancée en toute sorte de vertu, l'espace de pres de 33, ans que ces peuples ont eu le bonheur de la posseder.

Ce qui parut d'abord en elle avec plus d'éclat, fut le zele qui brûloit dans son cœur pour leur conversion. Elle eust | volontiers couru en personne toutes les j forests, les lacs et les montagnes de ce grand païs, pour crier à ces nations infinies qui les habitent, qu'il y a un Dieu, un Paradis, un Enfer, un Jesus-Christ crucifié pour l'amour et le salut de tous les hommes: mais il falloit auparavant respirer un peu, il falloit travailler à l'établissement du Monastere qu'elle avoit entrepris, il falloit qu'elle cust la consolation de voir ses filles en possession de l'employ qu'elle leur avoit souhaitté avec tant de passion, et qu'elle mesme y mist la main dans le soin qu'elle prit, conjointement avec elles, des petites filles Sauvages. Ces premieres saillies du feu divin, dont elle estoit consommée interienrement, avec son humilité, sa douceur, sa pieté et sa charité, qui rendoient sa conduito si sainte, donnerent de l'admiration aux François et aux Sauvages : mais ce qui les ravit, fut que deux ans apres son arrivée, ayant appris que le grand concours des Sauvages devoit estre plus haut, elle monta jusques à Montreal, où son grand cœur n'en fromvant pas encore assez pour contenter la soif extréme qu'elle avoit du salut des ames, elle prit le dessein de penetrer jusqu'à trois cents lieves de Quebec, par des chemins embarrassez de forrens et de chevtes d'eau, qui feroient mesme peur à ceux qui ne les verroient qu'en peinture, et d'aller au païs des Hurons, où estoit le fort des Missionnaires, et où l'on comptoit plus de quatre-vingt mille ames, en y comprenant les peuples de la Nation Neut**r**e et de la Nation du Pelun, tous renfermez dans l'estendue de soixante lieues de païs, qui ont esté depuis ou rainés, ou dissipés par les froquois en des Contrées plus écartées. Tout estoit disposé pour ce grand voyage, sa compagnie, ses canots, ses provisions, ses petits balots, qui contenoient de quoy vivre sur

ne l'avoit estonné de tout ce qu'on luy avoit pu dire pour la divertir de cette entreprise, elle n'attendoit que le temps et la saison propre pour s'embarquer; mais un de nos Peres estant descendu de ce païs avec la flotte Huronne, luy sit voir si clairement l'inutilité de ce voyage pour la fin qu'elle pretendoit, ct le danger manifeste de tomber entre les mains des Iroquois, qui estoient en guerre avec ces peuples, qu'elle prit la resolution de n'y plus penser. pour ne point manquer à ce zele, elle fonda l'entretien d'un Missionnaire de nostre Compagnie; et demeurant convaincue qu'elle satisferoit pleinement à sa vocation, si elle se contentoit de travailler à la conversion de ces ames abandonnées, par des prieres continuelles, par ses abstinences et ses mortifications ordinaires, et par ses emplois de charité aupres des petites filles Sarvages, demeurant en cloture et vivant dans la regularité religionse avec ses filles, comme elle a foit saintement et constamment jusqu'au dernier moment de sa vie, sans se relascher jamais, selon le témoignage que rend à sa vertu toute sa Communauté, elle estoit si exacte en toutes choses, qu'elle prevenoit les autres en tout ce qui regarde la discipline religiouse, et lorsque la Siperieure ordonnoit quelque chose à la Communanté, elle estoit toujours la premicre à l'executer, animant ainsi toutes les autres par son exemple à obeir avec promptitude, et l'on a remarqué que les observances regulieres n'estoient jamais micux uv plus ponctuellement gardees, que lorsqu'elle avoit soin de la cloche.

Ayant l'office de la lingerie, qu'elle a exercé dix-huit ans entiers, elle donnoit de quatre-vingt mille ames, en y comprenant les peuples de la Nation Neutre et de la Nation du Petun, tous renfermez dans l'estenduë de soixante lieuës, ou dissipés par les froquois en des Contrées plus écartées. Tout estoit disposé pour ce grand voyage, sa compagnie, ses canots, ses provisions, ses petits balots, qui contenoient de quoy vivre sur les lieux, et y faire ses liberalitez; rien

tonours appres de soy, et les vestir de plari, et ne ponyant sonfirir qu'on lav ce qu'elle avoit de meillear ; et comme | demandast pardon, elle estat souvent on luy reprochod na jour avec respect la première à le demander a genoux : et amitié, qu'elle portbit presque los- C'est moy, ma chere Sa ar, d'soit-elle, joues de vieux habris rapelassez, qu'il y qui vous av donne smet de penne, par avod en cela quetque chose contre la mon organil et par mon impatance, bouscauce, et qu'elle feroit peut-estre priez bien qu'il me convertisse, et croyez mieux de les donner aux pauvres. Ah, pour moy, dit-elle, l'aumerois beaucoup Quoy qu'elle enst un don d'orasson contineux leuc en donner de neufs. L'esprit timelle, et qu'elle parlast enun murent d'abassement et d'humble qui regnot des choses de Dien aux personnes de dans son cent, hiv rendoit lacile la pra- / dehers, qui la venoient visiter, son hutique de fontes les vectus : son plaisir mutite nomtimoins la rendoit si reservée. estoit de se voir dans les offices les plus, dans la Maison, qu'elle n'en parloit que méprisables, de layer la vaisselle, les parinterrogation, et comme si elle cust marmites ei les pols, ballier la maison, ignore ces choses-la ; et quand on la et assister les malades dans les derni es pressort quelqueloes en recreation, de services; ce qu'elle faisoit d'une ma- communagner les boas sentin as que niere qui ravissoit fout le monde. Elle Doer lay donnoit dans ses exercices de esioit on possession do prondre par font devotion, elle repondoit naivement : Que la derutere place, au Cheur, au Refo- dirav-je? sinon que je suis continuellecloire, a la Comunimon, et aux autres, meut offidele a aygraces de bien. assemblées de la Communauté : c'estoit 🗀 lay faire de la peine que de luy donner, faire un petit abreze de sa vie, qu' lasse la qualtie de l'ondatrice. Helas! je ne ses autres verbis, ses pemiences et ses surs, disoit-elle a cette occasion, qu'une morafications, qu'un corps robaste aupasive miserable, qui n'ay fait qu'of s'roit ea de la peine a sapp rter, et dans fenser Dien. Elle le crovoit amsi, quov desquelles elle estoit miat cable, se requ'en ellet sa conscience fust tresspure, fosant, mesmo constamment en toutes devant Dien, et que sa vie fust any veux choses, les soulazemens, qu'en quient des hommes, un exemple continuel de encressaires à sa roble comolexion et à toutes les vertus. Son port, quoy qu'as- ses infirmitez presque confinuelles. Et sez majestueny, estort humble : son ex-18 d'arrivoit qu'elle eut connoissance que terieur portoit a l'amour de la genviete, quelque personne l'est en manyais estat an recaedlement interieur et à la devo-bei en dans et de son selet, elle restorsfrom a et de bas sentiment qu'etle avoit, bloit pour lors, et ses austerit det ses d'elle-mesme faisont qu'elle profoct pen, (prières, el jamas de soy, sinon pour se confondre. En jour, au commencement de Trances, et cezel equi la conseinent, dans l'année, les pétites Pensionnaires bivéla source de l'amour divai, son corar estant affecs demander sa benediction is estant reseporable der saint. Sicrement Mes pauvres enfans, lour ditselle là que de l'Antel, peur lega d'elle avoit une Voirs adressez-voirs? a la plus moch into devoto a o linerable, et deut elle ne poucreature qui soit au mondy. Lette volt partie la presency. Suis son hismesmi: foundte fasset, qu'elle nevous me'de, que l'été apoit de toutes particufort passign on lay servist from the parties. Larger left of Perel volocity respect a toris cuber pour le manzer, quoy qu'ate un des pous pair pour se consolar et se east beson, s'estamant matde et la d'anume de fonte la Communante. Este esso tibrea si asble, elle proche i lar dissumboliaver me d'encerroieros dels, Montitore de plus de Misses qu'elle les pelits deplaisirs, qui sont mevitables, pouvoit, let les leute det de les lavec dans anovie de Communicité pour salato, acomo lesco est un resce et Argelopie,

Mais comme je ne precends av que

Ansarpa sort ellere a uno maes souts se sface dias code privation qui lay.  $m{q}u$  othesont; ellesse donnout toujours lesse donnant toujours la liberte desquitter

ce fust, lorsque on sonnoit une Messe.

Comme cette pieuse Dame avoit gagné les cœurs de la Communauté par ses bons exemples, et de ceux de dehors par la douceur de ses saints entretiens, et par ses liberalitez, tout le Canada luy souhaittoit encore plusieurs années de vie, mais il a plû à Dieu, qui vouloit couronner les merites de sa servante, d'en disposer autrement.

Ce fut le douzième de Novembre de de ma vie. l'année derniere 1671, qu'elle fut attaquée d'une pleuresie, qui l'emporta le septiéme jour. Ce terme parut bien court aux personnes qui n'estoient pas bien resoluës de la perdre, il fut neantmoins suffisant pour faire éclater dans sa mort les vertus qui avoient paru en elle pendant sa vie : elles s'assemblerent toutes alors comme en foule, pour l'accompagner dans ce passage, et parurent dans un éclat si extraordinaire, que les personnes qui eurent le bonheur de l'assister pendant sa maladie, en furent toutes surprises.

Jamais elle ne fut plus humble, plus affable, plus patiente, plus mortifiée, plus obeïssante, ny plus soumise à la Superieure, aux ordonnances du Medecin, plus devote, plus unie avec Dieu, ny plus resignée à sa sainte volonté.

Elle avoit toujours eu une tendresse particuliere pour la pauvreté, aussi voulut-elle mourir en pauvre, jusques là mesme qu'elle pria celles qui l'assistoient, de luy faire cette grace que de décharger une petite table, qui estoit proche de son lit, de quantité de douceurs qu'elle ne jugeoit pas luy estre necessaires, ajoùtant qu'elle desiroit que la pauvreté parust dans sa chambre et dans tout ce qui avoit rapport à elle, comme une Reine dans son Palais, où elle doit avoir tout credit et autorité.

Le 15. du mesme mois, et le quatriéme de sa maladie, elle fit son testament solemnel, où Monsieur Talon, Intendant, voulut se trouver, tant pour honorer sa personne, que pour autoriser ses dernieres volontez ; et la défunte, qui eut toujours l'esprit sain et |

le parloir, et quelque conversation que | faire compliment, et de luy en témoigner ses reconnoissances. Deux jours apres, ayant appris du Medecin qu'elle ne passeroit pas le lendemain, elle ne s'en estonna point, et pria celles qui estoient aupres d'elle, de ne luy plus parler que de l'Eternité; et comme on luy demandoit si elle n'avoit pas quelque regret de mourir? Point du tout, dit-elle, j'estime mille fois plus le seul jour de ma mort, que toutes les années

> Le jour suivant, qui fut celuy de son bonheur, elle fut ravie, quand s'estant enquise quel jour il estoit, elle sceut qu'il estoit Mercredy: Dieu soit beny, dit-elle, ah! que je seray heureuse de mourir aujourd'huy! c'est un jour destiné pour honorer saint Joseph. De fait elle entra dans l'agonie en priant Dieu. et expira doucement deux heures apres, sur les huit heures du soir, dans l'enclos du Monastere, âgée de 68. ans, dont elle en avoit passé trente-trois en œ pais. Elle employa cette derniere journée dans des desirs si ardents de voir Dieu, et de le posseder, que les heures luy duroient des années, et demandoit incessamment quand arriveroit ce bienheureux moment qui l'uniroit à son souverain bien pour jamais.

Elle receut ses derniers Sacremens de la main de Monsieur de Bernieres, neveu de celuy qui avoit conduit toutes ses affaires pour le Canada, grand Vicaire de Monseigneur de Petrée, et Superieur du Monastere, avec une devotion et une joye, qu'il seroit difficile d'exprimer; et faisant reflexion sur la charité, et le soin de ses cheres filles, qui n'avoient rien oublié ny épargné pour l'assister en tout, pour le spirituel et pour le temporel, elle reconnut sensiblement, avec beaucoup de satisfaction et de consolation, qu'ayant tout quitté pour nostre Seigneur, elle en recevoit le centuple dés cette vie, selon sa promesse. Ces paroles du Sage : timenti Dominum bene erit in extremis, que l'ame qui aura passé sa vie dans la crainte de Dieu, s'en trouvera bien à la mort, ont esté verifiées en cette pieuse present à soy, ne manqua pas de luy en | Dame ; le jour de sa mort a esté pour functionis sua benedicetur.

gemens de Dieu : de sorte que son cœur, vine Majeste. au plus fort de ses douleurs, tout trans- Ces de riner tomba en l'agome, dans des sentimens jeste. de componetion, plems d'amour et de i

dans un cercueil de plomb, ce qui se fit ment dans le Cheur des li digouses à la verite contre ses intentions, cette pour y faire l'enterrement. Et, la cere-humble Dame n'avant cherche durant mone achevee, le mesme il recontoute sa var que l'hamiliation et l'ano- durat le ce-ir, porte sons un crespe antissement, et sur tout a la mort. Mais mor, après Monsicur de Berneres, Curi, le ressentiment que les treibnes ses par un des plus consol tables led dans filles conserv cont toupours de ses bon- du pais, ancien Conseil e du Cuseil tez et de ses benfints, les ni passer par Souverain, suivy de Monsour de Consdessus toute autre consideration, et les celles, teniverneur, et de Mousieur obligen dans une occasion si conside- Talon, Intendant, et de toute l'assemrable et si solemnelle, d'en témoigner bles, pisques à nostre l'glise, ou a la cette petite reconnoissance.

Avant que son corps (ut ensevely, on Superseur, par ledit sieur de Bermeres,

alle un jour de benediction, et in die de-, en tira le cenur, selon qu'elle l'avoit ordonné dans son testament, pour estre Aussi comme elle avoit acquis la per-1 mis entre les mains des l'eres de nostre fection de la Justice Chrestienne, son Compagnie, ausquels elle l'avoit promis ame, avec celle des Justes, estort en la depuis plusieurs années, conformement main de Dieu, Justorum anima in manu ; a leurs deurs, declarant : apressement Dei sunt, et dans la surete de cet azile, ce qui confirme encore le los sentiment elle ne ressentit aucune attente du qu'elle avoit d'elle-mesme qu'elle voutourment de la mort, non tanget ellos fort qu'il fust mes dans une pelite quaisse tormentum mortis. Elle n'ent aucune de bois toute simple, sans estre thesme peine de quitter la vie ; l'esprit de com- rabotee, et sans autre enveloppe que de ponction qui regnoit dans son cour, y la terre meslee avec de la clio ix vivo, avoit mis le calme, et l'avoit delivrée et qu'il fust livre en cet estat ausdits des inquietudes que cause d'ordinaire Perès, pour marque du respect et de le souveur des pechez passez; enfin le l'affection ce sont les propres termes témorgnage de sa bonne conscience, qui du Testamenti qu'elle a toujours euc est toute la gloire d'une ame Chre- pour leur sainte Compagno, pour estre stienne, et la confiance qu'elle avoit en pose et enterre sous le maichepe d de la divine misericorde, luy faisoit re- l'Aufel de leur Eglise, ou repose le sont garder d'un œil passible et sans crainte, Sacrement, pour y estre consomme et co qu'il y a de plus horrible dans les Ju- reduit en poussière, aux pieds de la di-

Ces dermeres lignes de son testament porte de joye, et dans des mouvemens olographe ayant este emises dans la mitout divins, ne respired que le Cael; nule du testament solemnel, elle n'ent alle prout ses cheres filles, qui estoient point de repos qu'elles n'y fassent insetoujours aupres d'elle, de luy remettre rees, ne pouvant s'empescher, tandis souvent en memoire, ce premier Verset, que cette affaire se passoit, de le moigner du Pseaume 121. Latatus sum in his de l'indegnation contre ce cerar, qui, à qua dicta sunt mihir in domum Domini) l'entendre, avoit este si fraitre, si inibimus, s'occupant, jusques a ce qu'elle parat et si infidele à cette adorable ma-

Ses obseques furent honorees de suavite, de resignation à la volonte de toutes les personnes considerables de Dieu, de contiance, de lottange, d'action | cette ville et des bourgades voisines ; de grace, et dans des desirs ardens de comme cette illustre definite i stoit rese voir au plustost dans la jouissance du grettee de tont le monde, aussi les larbonheur eternel.

Le bende main de sa mort, elle fut enpagme estant restee dans l'i clise de
torree dans le Chieur des Religieuses, dehors, le Clerge entra processionnelleporte, il fut consegne entre les mains du

executeur du testament, et de là, il fut | de ces belles lumieres, dont son entenporté par ledit Pere, au pied des marches du grand Autel, dont elle avoit autrefois donné le grand tableau, et la lampe d'argent, avec un fond pour l'entretenir, sans parler des autres témoignages de son affection envers nostre Compagnie, tant en France, qu'en ce païs, où elle a toujours eu un de nos Peres pour son Directeur et son Confesseur, qui sont des marques de l'affection qu'elle avoit pour cette Compagnie, et qu'elle a conservée jusqu'au dernier soupir, ayant desiré avant que de mourir, d'en voir les principaux ouvriers, qui se trouvoient pour lors à Quebec, pour recevoir leur benediction, et se recommander à leur prieres. C'est un devoir qu'elle merite de nous, et que nous luy rendrons tous tres-volontiers, dans des sentimens eternels de reconnoissance.

## CHAPITRE IV.

De la bien-heureuse Mort de la Reverende Mere Marie de l'Incarnation.

La vie de cette femme forte, telle que nous la represente Salomon, en quelqu'estat que nous la considerions, ou engagée dans le mariage, ou dans sa viduité, qui luy a donné la liberté de quitter le monde, et d'estre comme elle l'a esté, une tres-digne fille de sainte Ursole, estant un ouvrage du Saint-Esprit, qui s'est plu en cette ame, et qui a pris plaisir de l'enrichir des dons les plus exquis de ses graces, demande un volume entier, et un esprit plus éclairé que le mien, dans la connoissance de sa conduite, pour en former parfaitement le caractere et l'idée.

Sa vocation toute surnaturelle, que j'ay esté obligé de deduire assez amplement, nous donne quelque veuë de la Providence particuliere que Dieu avoit sur cette ame, et nous la devons considerer comme un esset et une production vente.

dement estoit éclairé, et de ce feu, que l'Epoux celeste avoit allumé dans son cœur dés son enfance. Je ne dis rien de sa vie toute extraordinaire estant encore en France ; elle a esté connuē de personnes de grand merite et d'eminente vertu, qui la touchent de prés selon le sang : le zele de la gloire de Dieu brusle trop ardemment dans leur cœur pour en refuser la communication et la connoissance au public. La vie qu'elle a menée en ce païs a esté en comparaison de l'autre une vie cachée, et commune à l'exterieur, par un ordre exprés qu'elle en avoit receu de N. S. et qui fut approuvé de son Directeur; ordre qu'elle a observé si exactement, et avec une application si particuliere, les trente-trois années qu'elle a passé dans le Canada, que, quoy qu'elle eust interieurement de plus grandes communications que jamais avec Nostre-Seigneur, qu'elle ne perdoit point de veue dans ses emplois et dans sa conversation avec le prochain, non plus que dans l'Oraison, neantmoins ses ravissemens. ses extases, ses visions, ses caresses si particulieres quelle recevoit de la part de Nostre-Seigneur, et de sa sainte Mere, et autres semblables faveurs, qui auparavant luy estoient ordinaires, ne parurent plus. Toutes ces graces demeurerent cachées le reste de sa vie. sous un exterieur tout celeste, qui edissoit et ravissoit les personnes qui la voyoient, ou avoient le bonheur de converser avec elle. Son silence perpetuel n'avoit rien de triste ny de rebutant, sa modestie estoit Angelique, et son humilité et sa simplicité sans exemple, accompagnée d'une sagesse et d'une prudence qui ne tenoit rien de l'humain. Quoy qu'elle cust esté dix-huit ans en charge, à trois diverses reprises, avec une entiere satisfaction de tout le monde, tant de la Communauté que du dehors, toutefois elle estoit la plus soumise, la plus obeissante de la maison, la plus exacte dans toutes les observances, et découvroit son interieur à sa Superieure avec la sincerité que feroit une Novice la plus fer-

Elle conservoit une douceur inalterable pour qui que ce fust, et les personnes qui ont conversé familierement avec elle, ou qui ont conduit son interieur, ont reconnu manifestement que cette admirable égalité d'humeur, venoit d'une vertu interieure toute extraordinaire, et de cette union intime qu'elle avoit avec celuy qui dit de soy-mesme : Mitis sum, et humilis corde, je snis doux et humble de cœur. Elle estoit sans doute possedée de son esprit, et c'est de cette source infinie de toutes sortes de biens, dont elle estoit si proche, qu'elle avoit tiré ce grand courage et cette confiance incbraulable pour entreprendre si genereusement la conduite d'une Mission de Religieuses en Cauada, qui estoit lors sans exemple, et pour se resoudre à traverser tant de mers, à s'establir dans un païs barbare, à y bastir un Monastere, où elle a assemble 25, à 30, Religieuses, et un nombre considerable de petites Pensionnaires, tant Sauvages, que Francoises, et à le rebastir et le remettre sur pied donze ans apres son arrivée, tout ayant esté consumé par le feu. Elle surmonta toutes ces difficultez, et une infinité d'autres, qui se trouvent toujours dans l'execution des grands desseins, et fournit à toutes ces dépenses du fond inépuisable de cette confiance qu'elle avoit en Dieu, animée de la charité qui brusloit dans son cœur pour le salut de ces peuples, et appuyée fortement sur l'ordre qu'elle avoit receu de Nostre-Seigneur et de sa sainte Mere, de leur bastir en ce païs une Maison. Ces veues la tenoient dans la paix, qu'elle ne perdit jamais, quelque opposition que pust faire à ses desseins, le demon ; du reste, sa maniere d'agir estoit accompagnée de vigueur, de soin et de vigdance, selon la nature des affaires. Son cour et ses bras estoient toujours ouverts aux filles et aux femmes Sauvages qui vouloient estre in**str**uites ; ny la petitesse du lien **où elles** estoient logees dans les commencemens, ny leur peu de vivres, ny le manquement de quancie de choses necessaires, n'estoient capables d'arrester son zele et | le faire connoistre, nimer et glorifier de ses liberalitez, ny d'alterer tant soit peu | tous ces peuples. Elle se consideroit

sa confiance. Elle estoit industrieuse, et n'ignoroit rien de ce qu'on peut souhaitter en une personne de son sexe, pour l'aiguille, on pour le pinceau, et pour toutes sortes d'ouvrages; elle n'estoit pas mesme ignorante en matiere d'architecture. Elle apprit en peu de temps les deux Langues qui ont le plus de cours en ce pais, l'Algonquine et la Huronne, avec tant de succez, qu'elle se rendit capable de les enseigner aux autres, et on peut dire qu'elle est morte dans ce saint exercice, puisque sa derniere maladie la prit lors qu'elle avoit actuellement pour écolieres, trois Religieuses nouvellement venues de France.

Son indisposition commença le seizième de Janvier, par un débordement extraordinaire de bile, qui l'obligea de se mettre au lit jusqu'au dernier d'Avril, qui fut le jour de sa bienheureuse mort. Elle fut si mal dés le commencement, que du sentiment des Medecins, on jugea à propos de luy donner ses derniers Sacremens, n'y ayant pas d'apparence qu'elle deust passer le neuvieme jour ; et depuis ils protesterent souvent qu'elle ne vivoit que par miracle. Dieu vouloit qu'elle remplist la mesure des souffrances, qui luy devoient meriter la couronne, qu'elle possede maintenant dans le Ciel.

Pendant ces trois mois et demy qu'a duré sa maladie, dans une complication de divers maux, qui luy causoient jour et nuit des douleurs tres-cuisantes, elle fit paroistre une constance qui donna un nouveau lustre à toutes ses vertus. On fut obligé de luy faire des incisions profondes et tres-sensibles en d**eux** abcez qui s'estoient formez sur son corps: pendant cette operation, elle parut dans un repos et dans une légalité d'esprit admirable, sans se permettre la moindre plainte, comme si le rasoir cût agy sur un autre corps que le sien. Elle se tenoit devant Dieu et s'oftroit à son infinie bonté, en esprit de victime, touto preste à souffrir encore davantage, jusqu'an dermer jour du Jugement, pour

comme attachée à la Croix de son Sauveur, son unique amour, qui l'entretenoit continuellement, elle se conjouissoit avec luy de ce bonheur, Christo, disoit-elle, confixa sum cruci; cette reflexion luy causoit une joye indicible.

Celles qui l'assistoient, remarquerent que sa douceur, sa patience, son humilité, sa charité, toutes ces belles vertus qu'on avoit toujours admirées, sembloient neantmoins croistre à mesure que croissoient ses douleurs: toutes choses la portoient à Dieu, mais sur tout les douleurs et les souffrances. Vers les derniers jours de sa vie, elle paroissoit comme dans une douce extase, la joye sur le front, la veuë modestement baissée, ou tournée vers son Crucifix, qu'elle tenoit en main; elle parloit peu, mais toujours avec une suavité ravissante.

L'empressement qu'on témoignoit à demander à Dieu sa guerison luy faisoit un peu de peine, parce qu'elle s'estimoit inutile sur la terre : un peu avant sa mort, sa Superieure luy reprochant avec amitié, qu'elle avoit donné quelque sujet à sa maladie, ayant toujours voulu suivre la Communauté pour le vivre, quoy que souvent il fust contraire à la foiblesse de son estomac, elle luy découvrit pour lors ce secret, que Nostre-Seigneur luy ayant ordonné, à moins qu'elle ne fust malade, de s'accommoder en tout à la Communauté, elle avoit cru, apres avoir communiqué la chose à son Directeur, qu'elle devoit éviter les particularitez; que sa vie estoit de peu d'importance, mais que sa grande affaire | lices, et son Paradis en cette vie. estoit d'obeïr à la divine Majesté. C'est

pour cette mesme raison que, quelque degoust qu'elle eust pour la vie presente, et pour ardents que fussent ses desirs d'aller louer et aimer Dieu dans le Ciel, ses Superieurs voulant qu'elle demandât à Dieu la santé, elle obeit avec simplicité et avec une parfaite soumission, et forma sa priere presque en mesmes termes qu'avoit fait autresois saint Martin: Monseigneur, si vous jugez que je sois encore necessaire à celle petite Communauté, je ne refuse point le travail, ny la peine; vostre sainte volonté soit faite.

Estant à l'extremité, elle demanda plusieurs sois toutes les petites Pensionnaires, tant Sauvages, que Françoises; elle leur donna sa benediction avec des tendresses incrovables, et les recommanda particulierement à toutes ses sœurs, avec grand zele, les asseurant qu'elle offroit continuellement à Dieu le peu de bien qu'elle faisoit, ses douleurs, sa vie et sa mort, pour la conversion et le salut des pauvres Sauvages, afin, ditelle, que Dieu soit connu, aimé, servy et glorifié de tous ces peuples. Ce fut dans ces sentimens, que chargée d'années et de merites, elle quitta la terre, pour aller jouir de Dieu dans le Ciel. Cette ame sainte se separa sans violence de sa chere Communauté, parce que Dieu l'appelloit à soy; elle n'eut aucun sentiment de leurs regrets ny de leurs larmes, d'autant qu'elle avoit les yeux arrestez sur la volonté de Dieu, qui avoit toujours esté l'objet de toutes ses de-

### Permission.

Permis d'imprimer. Fait ce 9. Janvier 1673.

Signé, DE LA REYNIR.



| Al. De is most dans leans timonus,                                                                                                                                                 | 00                                                    | Letters de emplement Proposis                                                                                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Religieuse Hospitaliere                                                                                                                                                            | 23                                                    | Lettres de quelques François                                                                                                                                              |           |
| VII. De la diversité des actions et des                                                                                                                                            | - 1                                                   | deptifs                                                                                                                                                                   |           |
| façons de faire des Erançois,                                                                                                                                                      | t                                                     | A 4660                                                                                                                                                                    |           |
| ou des Europeans, et des Sau-                                                                                                                                                      | <b>س</b> ا                                            | Année 1662.                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                    | 27                                                    | والمناف                                                           |           |
| VIII. Quelques nonuelles arrivées par le                                                                                                                                           | [                                                     | 1. Dinerses guerres des Iroquois 1                                                                                                                                        |           |
| dernier vaisseau                                                                                                                                                                   | 34                                                    | II. Quelques meurtres considerables                                                                                                                                       |           |
| Annie 1659.                                                                                                                                                                        | - ∤                                                   | faits par les Iroquois 2                                                                                                                                                  |           |
| Annee 1003.                                                                                                                                                                        |                                                       | III. Hiuernement du Pere Pierre Bail-                                                                                                                                     |           |
| Parmiere Lettre. De l'arrinée de Mon-                                                                                                                                              | ł                                                     | loquet avec les Montagnais et                                                                                                                                             |           |
| seigneur l'Euesque de Petrée en Ca-                                                                                                                                                |                                                       | les Algenquins 3                                                                                                                                                          |           |
| nada                                                                                                                                                                               | 1                                                     | IV. Hinernement du Pere Simon le                                                                                                                                          |           |
| SECONDE LETTER. Des Eglises. Algon-                                                                                                                                                | - [                                                   | Moine on note des Isocreis St.                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                    | 1                                                     | Moine au pays des Iroqueis Su-                                                                                                                                            |           |
| quine et Huronne                                                                                                                                                                   | - 1                                                   | perious 8                                                                                                                                                                 |           |
| Thorstessee Lerrae. De la Mission de                                                                                                                                               |                                                       | V. Retour du Pere Simon le Moine du                                                                                                                                       |           |
| l'Acadie                                                                                                                                                                           | . 7                                                   | pays des Iroquois.                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                    | - 1                                                   | VI. La deliurance de dix-huict Captifs                                                                                                                                    |           |
| Année 1660.                                                                                                                                                                        | ľ                                                     | François 13                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                       | VII. De quelques meurtres faits par les                                                                                                                                   |           |
| <ol> <li>De l'estat du pays en general</li> </ol>                                                                                                                                  | 1                                                     | Sanuages de Guapé sur les San-                                                                                                                                            |           |
| II. De l'estat du pays des frequeis et                                                                                                                                             | _                                                     | nages nommés les Papinachi-                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                    | 61                                                    | opekhi                                                                                                                                                                    |           |
| de leurs cruautez                                                                                                                                                                  | ٠,                                                    |                                                                                                                                                                           |           |
| III. De l'estat du pays des Algonquins                                                                                                                                             | - 1                                                   | A ACCO                                                                                                                                                                    |           |
| et de quelques nouvelles desceu-                                                                                                                                                   |                                                       | Annez 1663.                                                                                                                                                               |           |
| uertes.                                                                                                                                                                            | 8                                                     |                                                                                                                                                                           |           |
| IV. De l'estat de la Nation Huyonne et                                                                                                                                             |                                                       | I. Trois Soletis et autres Meteores                                                                                                                                       |           |
| de su derniere defaite par les                                                                                                                                                     |                                                       | apparus en la Nouvelle France. 2                                                                                                                                          |           |
| Iroquois                                                                                                                                                                           | 18                                                    | II. Tremble-terre uninersel en Ca-                                                                                                                                        |           |
| V. De l'estat du reste des Hurons                                                                                                                                                  |                                                       | nada et ses effets prodigieux 3                                                                                                                                           |           |
| aprés leur derniere defaite. D'un                                                                                                                                                  |                                                       | III. Bons effets de Tremble - terre,                                                                                                                                      |           |
| François bruslé à Onnontaghé                                                                                                                                                       | 18                                                    | et de l'estat du Christianisme                                                                                                                                            |           |
| VI. De l'estat des Missions, et de l'ou-                                                                                                                                           |                                                       | des Sanuages plus proches de                                                                                                                                              |           |
| uerture qui s'en fait de nouveau.                                                                                                                                                  | 26                                                    |                                                                                                                                                                           |           |
| VII. De quelques prisonniers faits sur                                                                                                                                             | 20                                                    | <b>4400000000000000000000000000000000000</b>                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                    | •                                                     | IV. Dinerses guerres des Iroquois, et                                                                                                                                     |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec.                                                                                                                                                   | <b>3</b> 0                                            | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruelez à Québec.<br>VIII. De quelques autres choses memo-                                                                                                          |                                                       | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec.                                                                                                                                                   | 30<br>34                                              | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruelez à Québec.<br>VIII. De quelques autres choses memo-                                                                                                          |                                                       | V. Diuers meurtres commis à Mont-<br>real par les Iroquois et les Hurons. 12<br>VI. Victoire des Algonquins sur les                                                       |           |
| l'iroquois, et bruelez à Québec.<br>VIII. De quelques autres choses memo-                                                                                                          |                                                       | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        |                                                       | V. Diuers meuttres commis à Mont-<br>real par les Iroquois et les Hurons. 12<br>VI. Victoire des Algonquins sur les<br>Iroquois, et la deliurance d'vn<br>captif François | :         |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        |                                                       | V. Diuers meuttres commis à Mont-<br>real par les Iroquois et les Hurons. 12<br>VI. Victoire des Algonquins sur les<br>Iroquois, et la deliurance d'vn<br>captif François |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 34                                                    | V. Diuers meuttres commis à Mont-<br>real par les Iroquois et les Hurons. 12<br>VI. Victoire des Algonquins sur les<br>Iroquois, et la deliurance d'vn<br>captif François |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        |                                                       | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 34<br>2                                               | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 34                                                    | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 2 6                                                   | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables  Année 1661.  I. La guerre des Iroquois plus rade que iamais  II. Pourparler de paix auec quelques Iroquois | 34<br>2                                               | leurs succés                                                                                                                                                              |           |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 2 6                                                   | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables  Année 1661.  I. La guerre des Iroquois plus rade que iamais  II. Pourparler de paix auec quelques Iroquois | 2 6                                                   | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 34<br>2<br>6<br>8                                     | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 34<br>2<br>6<br>8                                     | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 2<br>6<br>8                                           | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 34<br>2<br>6<br>8                                     | V. Diuers meutres commis à Montreal par les Iroquois et les Hurons. 12 VI. Victoire des Algonquins sur les Iroquois, et la deliurance d'vn captif François                | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 2<br>6<br>8<br>10                                     | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 2<br>6<br>8                                           | leurs succés                                                                                                                                                              | 7         |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec. VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                        | 2<br>6<br>8<br>10<br>11                               | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5       |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13                         | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6   |
| Piroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                              | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13                         | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5       |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13                         | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6   |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 34<br>2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19             | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6   |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19                   | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6 8 |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24       | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6   |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24       | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6 8 |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 34<br>2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24 | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6 8 |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 34<br>2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24 | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 6 8 |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  De quelques autres choses memorables                                                                                                             | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24       | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 68  |
| l'Iroquois, et bruslez à Québec.  VIII. De quelques autres choses memorables                                                                                                       | 2<br>6<br>8<br>10<br>11<br>13<br>19<br>22<br>24       | leurs succés                                                                                                                                                              | 7 5 2 68  |

| VIII. | Celebre ambassade des Iroquois.                                     | 32 | IX. De la Musion des Pouteoûata-<br>miouek.                               | 18       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | Annte 1665.                                                         |    | X. De la Mission des Ousakionek,<br>et des Outagamionek                   | 21       |
| ı.    | Arriuée de Monsieur de Tracy en                                     |    | XI. De la Mission des Himouek ou<br>Alimonek.                             | 21       |
| 11.   | la Nouvelle France                                                  | 3  | XII. De la Mission des Nadouessiouek.                                     | 23       |
|       | canada Canada                                                       | 5  | XIII. De la Mission des Kilistinons<br>XIV. De la Mission des Outchibonek | 23<br>24 |
| 111.  | De l'arriuée des Algonquins Superieurs a Quebec, et de la Mis-      |    | XV. De la Mussion des Ampositionens,<br>et du voyage du Pere Allouez      |          |
|       | sion du Pere Claude Allouez                                         | 7  | au lac Alimibegong                                                        | 24       |
| IV.   | Des premiers forts construits sur la                                |    | Quebec, et son depart pour re-<br>monter aux Outsouak                     | 26       |
| v.    | Riviere des Iroquois                                                | 10 | XVII. De la Mission des l'apinachois, et                                  |          |
| VI.   | mins qui v conduisent                                               | 10 | de celle du Lac Saint Iean.<br>XVIII. Du restablissement des Missions     | 27       |
|       | Pere de la Compagnie de Iesus<br>au lac de S. Barnabé               | 13 | XIX. Rect des merueilles arricées en                                      | 28       |
| VII.  | Guerre des Iroquois. Leur victoire                                  |    | l'Eglise de Sainte Anne du Petit<br>Cap.                                  | 29       |
| ***** | et leur defaite au lac de Pia-<br>gonagami.                         | 16 |                                                                           |          |
|       | De quelques merueilles arriuées depuis peu                          | 18 | Anne <b>z 1668.</b>                                                       |          |
| IX.   | Cruautez exercées sur quelques<br>François pris par les froquois en |    | I. Des avantages qu'on retire de la                                       |          |
| X.    | Pannée 1661                                                         | 20 | Paix faite auec les Iroquos                                               | 2        |
|       | naires qui ont paru à Quebec ou aux enuirons                        | 22 | chez les Imquois d'Agmé                                                   | 4        |
| XI.   | Quelques circonstances sur l'arri-                                  |    | suites chez les Iroquois infe-<br>rieurs.                                 | 4        |
|       | uée des vaisseaux du Roy por-<br>tans le Regiment de Carignan-      | 05 | AFT. 11. Promier baptesme con-                                            | 6        |
|       | Salieres                                                            | 25 | ferê à vue femme Iroquoise<br>Art. 111. Rude épreune d'vue autre          | ٠        |
|       | Année 1606.                                                         |    | femme Iroquoise après son Da-<br>ptesine                                  | 7        |
| I.    | De ce cui s'est passé de plus re-<br>marqualite à Quebec            | 1  | ART. 1v. Do la reception des Peres<br>dans les autres Bourgales In-       |          |
| II.   | Des Mussions Huronnes, Algonquines et Papinakioises                 | 3  | quoises, et d'yn celebre Conseil<br>qui y fot tenu aprés leui arrinée.    | 9        |
| 111.  | De la Guerre et des traités de Paix                                 | _  | ART. v. De l'establissement du<br>Christianisme dans le pais des          |          |
|       | des François auec les Iroquois                                      | 5  | Iroquois d'Agnié                                                          | 11       |
|       | Année 1667.                                                         |    | ART vi. De l'yuroguerie des lio-<br>quois d'Agnié, et de ses mal-         | 10       |
|       | De l'Estat où se trouve le Canada depuis deux ans                   | 2  | heureux effects                                                           | 12       |
| 11.   | Relation de la Mission du Saint<br>Esprit aux Outaouak dans le lac  |    | Xauier chez les froquois d'On-<br>nefout                                  | 13       |
|       | de Tracy, dit auparauant le Lac<br>Superieur                        | 4  | IV. De la Mission de S. Iean Baptiste aux Iro juois d'Onnontaé.           | 16       |
| 111.  | De l'arriuée et demeure du Mis-<br>sionnaire à l'Anse du Saint      |    | Art. 1. Présents faits par Gara-<br>contié, ambassadeur des Lo-           |          |
| ıv    | Esprit, appelée Chagonamigong,<br>Conseil general des Nations du    | 9  | quois d'Onnontaé, et response<br>qu'on y fait                             | 17       |
|       | pays des Outaouak                                                   | 10 | ART. II. Heureuse rencontre pour                                          |          |
| ٧.    | Des fanz Dieux et de quelques<br>constumes superstitueuses des      |    | V. De la Mission de S. Isseph chez les                                    | 19       |
| VI.   | Relation de la Mission du S.                                        | 11 | hoquois d'Ologoften, et de codo<br>d'vro Colonia d'Ologoften, nou-        |          |
| VII.  | Esprit, dans le Lac de Tracy<br>De la Mission des Tionnemateli-     | 13 | uellement establie sur les Costes<br>du Nord de lac Ontario               | 20       |
|       | ronnons                                                             | 15 | VI. De la Mission du Saint Esprit aux<br>Outsouak                         | 21       |
|       | kakoumao et Outaouasinegouk.                                        | 17 | VII. De la Mission de Tadoussac                                           | 22       |

| ATEP STILLED OR THE LEGISLAND AND                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            | Ann have presented on the second published                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Petrée à Tadoussas pour y faire                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایم          | a Onnontigué.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90             |
| sa visite                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24           | VIII. De la Mission de S. Iossph &                                                                                                                                                                                                                                            | _              |
| IX. De l'Eglise des Hurons à Quebec.                                                                                                                                                                                                                                                               | 25           | Gollogother                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8              |
| ART. I. Conversion remarquable                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | IX. De la Mission de S. Michel à                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| d'vne ieune femme venuë des                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | Teonnoutodan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| Iroquois à Quebec exprés pour                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1          | X. Des Missions des Algonquins Su-                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| s'y faire baptiser                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25</b> į  | perieurs, dits communement les                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ART. II. Mort precieuse et admi-                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı            | Outsonaks, et en perticulier de                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| rable d'vne fille sausage sagés                                                                                                                                                                                                                                                                    | l            | la Mission Sainte Marie de                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| de 14 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26           | Seult                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7              |
| LETTRE de Mgr. l'Euceque de Petrée à                                                                                                                                                                                                                                                               |              | XI. De la Mission du Saint Esprit, à                                                                                                                                                                                                                                          | -              |
| Manciera Doiteria ent de R                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | la Boiste de Chemptonisone                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Monsieur Poitevin, curé de S.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20           | la Pointe de Chagonamigong,                                                                                                                                                                                                                                                   | -              |
| Iosse à Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30           | dans le les Tracy ou Superiour.                                                                                                                                                                                                                                               | •              |
| X. De la Mission de S. Michel dans                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | XII. De la Mission de S. François Xa-                                                                                                                                                                                                                                         | _              |
| la cinquiesme Nation des Iro-                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | uier dans la Buio des Puana                                                                                                                                                                                                                                                   | 75             |
| quois à Sonnontouan                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83           | • .                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| LETTRE CIRCULATRE de la mort de la Re-                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Annie 1671.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| uerende Mere Catherine de S.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ì            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Augustin                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Parmers partie. L. Do l'ambassado                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Amer 1669,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | de Secuchiogolia, capitaine Oie-                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| William Lood.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | gotien, de la part des frequeis                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | de Teonnonteuen                                                                                                                                                                                                                                                               | 8              |
| L. De la Mission des Martyrs dans                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | II. De la conversion de es capitales.                                                                                                                                                                                                                                         | i              |
| le pays des Anniez ou Iroqueis                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | IIL De quelques autres Iroqueis be-                                                                                                                                                                                                                                           | •              |
| Inferieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | ptiete dans l'Eglise des Québec.                                                                                                                                                                                                                                              | E              |
| II. De la Mission de S. François Xa-                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              |
| nier dans le pays des Onnejouts                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | IV. De la colonie Huronne, à une lieue                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ou Nation de la Pierre                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7            | de la ville de Québec                                                                                                                                                                                                                                                         | 7              |
| III. De la Mission de S. Isan Baptiste                                                                                                                                                                                                                                                             | •            | V. La constance de Marie Oundraks:                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| dens to many the transfer of the second                                                                                                                                                                                                                                                            |              | dans ses afflictions, et son zele                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| dans le pays d'Onnontague ou                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | pour ne point souffrir le peché                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Nation de la Montagne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            | dans on Famille                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             |
| IV. De la Mission de S. Ioseph dans                                                                                                                                                                                                                                                                |              | VI. De la Residence de S. Xanier des                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| dans le pays d'Oiogotien                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12           | Praiz                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13             |
| V. De la Mission de S. Michel dans                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | SECONDE PARTIE. Des Missions Iro-                                                                                                                                                                                                                                             | _              |
| le pays des Tsonnontouans ou                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | quoises                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13             |
| Nation de la grande Montagne.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14             |
| VI. De la Mission de la Pointe du S.                                                                                                                                                                                                                                                               |              | I. De la Mission des Martyrs à Annié.                                                                                                                                                                                                                                         | 14             |
| Esprit dans le pays des Algon-                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | II. De la Mission de S. François Xa-                                                                                                                                                                                                                                          | 14             |
| quins Outaouak.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17           | uier à Onneiout.                                                                                                                                                                                                                                                              | 14             |
| VII. De la Mission de Sainte Croix dans                                                                                                                                                                                                                                                            |              | III. De la Mission de S. Iean Baptiste                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | à Onnontagué                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16             |
| le pays des Montagnais, à Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20           | IV. De la Mission de S. Ioseph à Goio-                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| doussac                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200          | IV. De la Mission de S. Ioseph à Goio-<br>goûen                                                                                                                                                                                                                               | 18             |
| VIII. De la Mission Huronne de l'An-                                                                                                                                                                                                                                                               |              | V. Des Missions de la Conception, de                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| nonciation de Nostre Dame, au-                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | S. Michel et de S. Iacques à                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| prés la ville de Québec                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23           | Tsonnontoŭan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20             |
| IX. De la saincte mort de Cecile Gan-                                                                                                                                                                                                                                                              |              | TROISIESME PARTIE. Des Missions aux                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| nendāris, Huronne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27           | Outaouak. Prise de Posses-                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | sion au nom du Roy du pays des                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Année 1670.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Outaoûak.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94             |
| ALMMED 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |
| T De Consell Asses A Outless were                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | I. De la Mission de Sainte Marie du                                                                                                                                                                                                                                           | 80             |
| I. Du Conseil tenu à Québec pour                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Sault                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98             |
| vuider les differends entre les                                                                                                                                                                                                                                                                    | _            | II. De la Mission de S. Simon dans le                                                                                                                                                                                                                                         | ••             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | lac des Hurons                                                                                                                                                                                                                                                                | 31             |
| Lroquois et les Algonquins                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            | III. De la Mission de S. Ignace à Mis-                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            | III. De la Mission de S. Ignace à Mis-                                                                                                                                                                                                                                        | 36             |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Nations Iroquoises,                                                                                                                                                                                                                          |              | III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac                                                                                                                                                                                                                              | 36             |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Nations Iroquoises,<br>fait à Québec.                                                                                                                                                                                                        | 6            | III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac                                                                                                                                                                                                                              |                |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Nations Iroquoises,<br>fait à Québec                                                                                                                                                                                                         |              | III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac                                                                                                                                                                                                                              | 36<br>39       |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Natiens Iroquoises,<br>fait à Québec                                                                                                                                                                                                         |              | III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac                                                                                                                                                                                                                              |                |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Natiens Iroquoises,<br>fait à Québec.  III. De la Mission de Sainte Croix<br>dans le pays des Algonquins In-<br>ferieurs eu Montagnais, vers                                                                                                 | 6            | III. De la Mission de S. Ignace à Mis-<br>silimakinac                                                                                                                                                                                                                         | 39             |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Nations Iroquoises,<br>fait à Québec.     III. De la Mission de Sainte Croix<br>dans le pays des Algonquins In-<br>ferieurs eu Montagnais, vers<br>Tadeussac.                                                                                | 6            | III. De la Mission de S. Ignace à Mis-<br>ailimakinac                                                                                                                                                                                                                         |                |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Natiens Iroquoises,<br>fait à Québec.      III. De la Mission de Sainte Croix<br>dans le pays des Algonquins In-<br>ferieurs eu Montagnais, vers<br>Tadeussac.      IV. De la Mission Huronne.                                               | 6            | <ul> <li>III. De la Mission de S. Ignace à Misailimakinac.</li> <li>IV. De la Mission du S. Esprit, à l'extremité du Lac Superieur</li> <li>V. De la Mission de S. François Xavier et des Nations qui en dependent</li> <li>Arr. 1. Voyage en la Baie des</li> </ul>          | 39             |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Natiens Iroquoises,<br>fait à Québec.  III. De la Mission de Sainte Croix<br>dans le pays des Algonquins In-<br>ferieurs eu Montagnais, vers<br>Tadeussac.  IV. De la Mission Huronne.  V. De la Mission des Martyrs dans le                 | 6<br>7<br>15 | <ul> <li>III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac.</li> <li>IV. De la Mission du S. Esprit, à l'extremité du Lac Superieur.</li> <li>V. De la Mission de S. François Xavier et des Nations qui en dependent.</li> <li>Art. I. Voyage en la Baie des Puans.</li> </ul> | 39<br>41<br>42 |
| HI. Baptesme solemnel de Garacontié, Chef des cinq Natiens Iroquoises, fait à Quèbec.      HII. De la Mission de Sainte Croix dans le pays des Algonquins Inferieurs eu Montagnais, vers     Tadeussac.      IV. De la Mission Huronne.      V. De la Mission des Martyrs dans le pays des Agniez. | 6            | III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac.  IV. De la Mission du S. Esprit, à l'extremité du Lac Superieur  V. De la Mission de S. François Xavier et des Nations qui en dependent                                                                                     | 39             |
| II. Baptesme solemnel de Garacontié,<br>Chef des cinq Natiens Iroquoises,<br>fait à Québec.  III. De la Mission de Sainte Croix<br>dans le pays des Algonquins In-<br>ferieurs eu Montagnais, vers<br>Tadeussac.  IV. De la Mission Huronne.  V. De la Mission des Martyrs dans le                 | 6<br>7<br>15 | <ul> <li>III. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac.</li> <li>IV. De la Mission du S. Esprit, à l'extremité du Lac Superieur.</li> <li>V. De la Mission de S. François Xavier et des Nations qui en dependent.</li> <li>Art. I. Voyage en la Baie des Puans.</li> </ul> | 39<br>41<br>42 |

| chez la Nation du Feu et chez<br>vne de celles des Ilinois          | 45 | I. De la Mission de Tadoussac II. De la Mission des Apostres dans le       | 27 |
|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. IV. Quelques particularitez                                    |    | Lac Huron                                                                  | 31 |
| de la Nation des Ifinois  Art. v. De la Mission de Saint            | 47 | III. De la Mission de Sainte Marie du<br>Sault                             | 34 |
| Marc, au Bourg des Outsgami                                         | 49 | IV. De la Mission de S. Ignace à Missilimakinac                            | 35 |
| Année 1672.                                                         |    | V. De la Mission de S. François Xa-<br>uier.                               | 37 |
| PREMIERE PARTIE. Des Missions à la<br>Colonie Huronne de Notre Dame |    | VI. Voyage de la Mer du Nord par<br>terre, et la descounerte de la         | -• |
| de Foy proche Québec, & Saint                                       |    | Baie de Hutson                                                             | 42 |
| Xavier des Prez vers Montréal,<br>et aux pays des Iroqueis          | 2  | Taoisizeme Partie. La sainte mort de<br>Madame de la Pehrie, fonda-        |    |
| I. De la Colonie Hurenne à Nostre<br>Dame de Foy                    | 2  | trice des Religieuses Vrsulines<br>en la Nouvelle France, et de            |    |
| II. De la Residence de S. Xauier des                                |    | la Reuerende Mere Marie de                                                 |    |
| Prez III. Des Missions Iroquoises. De la                            | 16 | l'Incarnation, première Supe-<br>rieure de ce Monastère                    | 57 |
| mission des Martyrs à Annié                                         | 18 | I. De la vocation de Madame de la                                          |    |
| IV. De la Mission de S. François Xa-<br>uier à Onnelout             | 18 | Peltrie au pale de Canada  IL Le tesmoignage illustre que rend             | 58 |
| V. De la Mission de S. Ican Baptiste                                | 20 | la Reuerende Mere Marie de<br>l'Incarnation, de la Prouidence              |    |
| VI. De la Mission de S. Joseph à Golo-                              |    | particuliere de Dieu sur la voca-                                          |    |
| VII. Des Missions de la Conception, de                              | 22 | de Madame de la Peltrie en Ca-<br>nada                                     | 62 |
| S. Michel et de S. lacques à                                        |    | III. De la vie de Madame de la Peltrie                                     | 68 |
| Tsonnontogan                                                        | 24 | en ce pays, et de sa sainte mort.<br>IV. De la bienheureuse mort de la Re- | -  |
| Peuples Montagnais et Algon-<br>quins à Tadousse, aux Outa-         |    | uerende Mere Marie de l'Incar-<br>nation.                                  | 70 |
| ouaks et à la Mer du Nerd                                           | 27 |                                                                            |    |



## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES RELATIONS DES JÉSUITES.

Les Relations sont indiquées par des chiffres plus noirs et plus gros ; la page, par un chiffre ordinalre.

Les chiffres qui sont précédés de trois points (· · · ) sont des indications moins importantes, mais qui peucent servir à ceux qui font des recherches ; il faut remarquer qu'ule n'ont aucun rapport à ce qui précède.



Abénaquis ou Abnaquiois, nation sauvage : de la cote meridionale de la Nouvelle France, -viennent chercher le castor jusqu'aux Trois-Rivieres, 1637, 86; ... 1640, 35; ... 1641, 19; offrent satisfaction pour le meurtre de Makeabientichiou, 47; 1643, 5; n'ont commerce qu'avec les Anglais, 20; renouent alliance avec les Aigonquins, 1644. 4; demandent des missionnaires, et emmenent le P. Druillettes, 1646, 15; mission de l'Assomption, 1647, 51-56 : viennent chercher le P. Drifillettes une cinqueme tois, 1650, 49; 1651, 14; ... 1652, 22-26; s'assemblent deux fois l'an à Coussi noc. 25 : heureuses dispositions de ces peuples pour la foi, 26-32 ; leurs relations avec les missionnaires et les Français, 31 ; état des missions alénaquises, et leur étendue, 1660, 27; en guerre avec les Iroquois, 1661, 39; 1662, 1; alues a la Nouvelle Angleterre, 1664, 36.

Acadie, pays des Souriquois, 1611, 2; son climat, 6 : sa population, 15 ; M. de Razilly y est en grande estime, 1636, 41 ; les sauvages de ce pays portent une haine morteile aux Bersiamites, 1646, 57; ce qui en reste aux Français. 1659, 7: le tremblement de terre s'y fait sentir. 1663, 5.

Achiendasé, surnom iroquois du P. Jérôme Laisemant, 1639, 53; 1642, 26; devient le surnom generique du Sapeneur des missions, **1654**, 17: 1656, 13: 1657, 15.

Actodin, tils de Memberton, guéri par les Français en dépit des prédictions des sorciers, .**1611**, 18.

Adam (Nicolas). Péro jésuite,—son arrivée guérison, 86. repasse en Europe, 1641, 1.

Adam. (Jean), jeune français gueri miraculeusement, 1665, 15; 1667, 31.

Aénons, capitaine luron,—emméne le P. Chatelani, 1636, 65; veut attirer les missionnaires en sen viciacie, 123 ; . . 136 ; . . . son bapteme. -a mort. 1637, 22,85; on ie soupçonnait d'avertue Et. Bruie, 65 ; . . 114 . . . 132 . . . 146 . . 150.

Agnès de tous les Saints (Genevieve), jeune hospitaliere, huronne de naissance,son histoire, 1658, 23-27.

Agnié ou Annié et Anniégné, principal bourg des Agniers, 1656, 3; 1658, 11; 1665, 10. Agniehronnons ou Agniers, l'une des cinq tribus iroquoises, 1635, 31; 1639, 70; 1640, 35; la seule, a proprement parler, ememie des Français, 1641, 37-39; ... 1642, 63; .. 1643, 61, 62; les Hollandais leur fournissent des arquebuses, 62;. . 64; on fait la paix avec eux. 1646, 3; leur situation, 1648, 46; surprennent 300 Hurons de la bourgade de S. Ignace, 50; completent, avec les Tsonnontouans, ia rume des Français, **1652**, 36 ; essaient de surprendre les Trois-Rivieres, 1653, 5-9; nombre de leurs bourgades, 1643, 64; 1653, 17; teinte negociation de paix, 1654, 2, 3, 10; jaloux de no pas avoirchez eux le P. Lemoine, II; leur insolence et leur déloyauté, 34 ; 1655, 2 : leur dureté engage les autres cantons à rechercher l'alliance des Français, 3; ne veulent point faire la paix avec les nations alliées, 1656, 2; appelés Iroquois intérieurs, 2; traversent l'ambassado des Tsonnontouans, 1657, 2; leur dessein sur les Hurons de l'île d'Orléans, 3-5, 19-21; ils y font une descente, 5 ; leur dépit de voir les Français établis a Onnontagné, 15 : le P. Lemome y établit la mission des Martyrs, 23; complotent, avec les Onnontigues, la ruine de la colonie de Gannentaa, 1658, 3; font un suprême effort pour attirer ch -z eux le reste des Harons, 9; envoient un parti de guerre contre les sauvages de l'aloussac, et un autre contre les Outawais, 12; révolutions que ce canton a subses, 1660, 6, defont les Enes, 7; enlèvent une femme de la côte de Beaupre, et sont à Quebec. 1636, 2; frappé de paralysie, 74; détaits en passant a la Pointe-Levi, 31; op-se rétablit, 1637, 6; ce qu'il écrit de la propre posés à la parx, 1661, 39; 1665, 11; mission détaits en passant à la Pointe-Levi, 31; op-St. Marie, 1668, 4-11; leurs villages sont au nombre de six, 10 : malheurs que produit chez oux l'ivrognerie, 12; le P. Jean Pierron y reste seu . 1669. 1 : prog es de la foi chez eux. 4 : ils presentent requete au gouverneur de Manhate pour qu'il empeche la verte des boissons fortes, 61 attaques par les Matargans, 1670, 23; etat du christianisme parmi cux, 28.

Aguigueou, sagamo on chef sounquois, 1611, h.

Agochiendaguésé ou-té, capitaine onnon-tague. Voyez Sugochiendaguété.

Agresconé, principale divinité des Iroquois, 1670, 42

Ahaweté, cascade formée par la rivière Tethiroguen, 1656, 12.

Aharihon, fameux guerrier iroquois, 1656,

Ahatsistari (Eustache), chef huron,—sa bravoure, 1642, 58; son baptême, 59; pris par les Iroquois, 1644, 71; sa mort 1647, 18.

Ahiarantouan, chef tsonnontouan, tué par les Agniers aux Trois-Rivières, 1657, 15, 16. Ahouendo6 ou Ile S. Joseph (auj. Christian

island), 1649, 29;1652, 10. Voyez la lettre S. Ahriottaehronon, sauvages sédentaires,

**1640**, 35.

Aiandace, séminariste huron, 1637, 66, 69; remonte en son pays, avec le P. Pierre Pijart, 94; repart pour Québec, un français le baptise en chemin, 1638, 58.

Aiguemortes (Sieur d'), tué par les Iro-

quois, 1666, 7.

Aiguillon (Madame la Duchesse d'), fondatrice de l'Hotel-Dieu de Québec, 1638, 2; 1639, 6; son dessein dans cette fondation, 9; obtient de l'archev. de Rouen deux Sœurs de la Miséricorde, de Dieppe, 1640, 2; elle obtient que le Cardinal de Richelieu protége le départ des vaisseaux, 3; promet de s'employer à faciliter un établissement sur la Riviere des Prairies (auj. l'Outawais), 38; approuve le dessein de bâtir à Sillery, 1646, 24; fait présent d'un crucifix aux Hospitalières, 27; obtient du Card. de Richelieu du secours contre les Iroquois, 1672 2; secourt la mission de Tadoussac, 1643, 32.

Ailleboust (Louis D') de Coulonge, gentilhomme de la Compagnie de Montréal,rive avec sa femme et sa belle sœur, 1643, 6; commandant à Montréal, 1646, 37; ... 51; fortifie cette ville contre les Iroquois, 1647. 7; donne des armes à quelques Algonquins de l'Ile, 14; nommé gouverneur à la place de M. de Montmagny, 1648, 2; consulte les chefs sauvages sur les moyens de réprimer l'ivrognerie parmi eux, 43; envoie du secours aux Hurons, 1649, 2; gouverneur par interim, 1658, 3; tient conseil sur le moven de remédier aux désordres causés par les Iroquois, 10; ordonne qu'on arrête tous les Iroquois qu'on prendrait dans les habitations françaises, 11; assemble les Français et les Sauvages, et renvoie deux Iroquois au P. Lemoine à Agnié, 11; reçoit des lettres du même Père, 13; sa réponse aux ambassadeurs agniers, 13; remet les clefs du fort de Québec au vicomte d'Argenson, 17; c'est lui qui fit bâtir un fort aux Hurons dans Québec, **1660**, 14.

Ailleboust (Mademoiselle D'), 1646, 39; 1647, 8; nom que les Sauvages lui avaient donné, 11; tient sur les fonts du baptême une jeune femme iroquoise, 1671, 5.

Akhrakouaehronon, sauvages sédentaires de l'Amérique du Nord, 1646, 35.

Alain Yeon, pilote malouin, 1611, 52.

à Tadoussac, 14; accompagne une expédition contre les Iroquois, 1666, 9; employé à Sillery, 1669, 23; présent que les Sauvages lui font, 23; en mission à Tadoussac, 1670, 7; se rend au pays des Papinachois, 12; puis chez les Oumamiwek, 13; fait le premier voyage à la Baie d'Hudson par le Saguenay, 1672, 43.

Albion (Nouvelle), 1611, 5.

Algonquins, primitivement Algoumekins, l'une des plus grandes nations de l'Amérique du Nord ;-en guerre avec les Iroquois, 1633, 3; huit cents Algonquins s'approchent des Trois-Rivières pour se faire instruire, 1639. 12; leur pays, 55; une troupe d'Algonquins vient se refugier aux Trois-Rivières, 1640, 11, 37; quelques bandes d'Algonquins hivernent chaque année proche des Hurons, 94; expédi-tion des Algonquins de l'Ile et de la Petite Nation, 1641, 11; une bande d'Algonquins s'arrête à la nouvelle habitation de Montrés, 1642, 38; vie que menent les peuplades algonquines, 93; leur Fête des Morts, 94-97; Algonquins d'en haut aussi difficiles à gouveruer, que ceux d'en bas sont dociles, 1643, 46; disposés à se fixer à Montréal, 61; leur population portée à deux cent mille, 1644, 1; la paix renouée entre eux et les Abénaquis, 4; font la paix avec les Iroquois, 1645, 23-35; nations comprises sous la dénomination d'Algonquins, 1646, 34; la peur qu'ils ont des Iroquois les contraint de s'éloigner pour la chasse, 1648, 27; nations algonquines du Nord du lac Huron, 46; se réconcilient avec les Iroquois, 1654, 29; on decouvre de nouvelles nations algonquines, 30; recoivent une ambassade des Onnontagués, 1656, 5; nations algonquines du Nord et de l'Ouest, 1658, 19-23; ce que l'on a appris de leurs guerres anciennes avec les Agniers 1660, 6; état des nations algonquines, 8-13; haine implacable des nations algonquires pour les nations iroquoises, 1663, 16 : origine de leurs dernières querelles avec les Iroquois. 1670, 3; pourquoi on a appelé Outawaistous les Algonquins Supérieurs, 78.

Alibout on Alibour. Voyez Ailleboust. Alimibeg ou-bégon, lac qui se décharge dans le lac Supérieur, 1658, 20; 1667, 24; **1670**, 93.

Alimibégouek, tribu kilistinon du lac Alimibeg, 1658, 21.

ou Alimoueckan (Eu-Alimoueskan

stache), chef algonquin. Le baptême le change en un autre homme, 1644, 104; **1646**, 83.

Aliniouek et Alimouek ou Alimouk.

Voyez Illinois.

Allouez (Claude), Père jésuite ;-attend les Outawais à Montréal, 1664, 28; 1665 8; part avec eux, 9; on n'en reçoit point ce nouvelles, 1666, 3; journal de son voyage, 1667, 4; fait une mission aux Nipissiriniers réfugiés au lac Alimibégon, 24; descend à Québec, et remonte chez les Outawais. 26: Albanel (Charles), Père jésuite,—hiverne ramène aux Iroquois trois prisonniers rachetés avec les Montagnais, 1651, 13; en mission chez les Outawais de la part de M. de Courcollen, 1669, 17; se dispose à aller bâtic une l chapelle a la base des Puants, 18; fait une mission dans cette baie, 1670, 92; discours qu'il prononce a la puter de possession des terres de l'Ouest, 1871, 27; retourne a la baie des Puants, 42; se rend jusqu'a la nation du Feu, 43; 1672, 37, 41.

Almonchiquois. Voyez Armonchiquois. [Co nom, survent M. I. Morault, est dérive du mot almousiaki, qui, dans la langue abénaquiso, signific terre du Petit-Chien; et ou les appela amai parce que, sur leurs terres, il y avait grand nombre de ces petits chiens. Plus tant, les Abénaquis les appelerent Kassadrosek (de mass grosse, wadro montagne, et de la terminamon sek, d. vers) à cause des monts Alléghanys ; d'ou les Anglais auraioni fait Massachussetts.]

Alonettes (He aux), 1663, 25.

Amantacha (Louis), surnommé de Str. Foy, jeune huron baptieé en France, 1632, 14 ; 1633, 31 ; assure ceux de sa nation de la bienveillance des Français, 34 ; son zèle pour emmener des imissionnaires, 35; ce qu'il peut faire parmi ses compatriotes, 43; ris par les Iroquois, 1634, 89; sa demoure, 1685, 39; su conduite, 41; conseils qu'il donnat a son père avant de partir pour la guerre, 1636, 71; satisfaction qu'il donne aux missionnaires, 61; il aide à convertir sa famille, 88; 92. familie, 88;

Amiconek, nation du Castor ou des Nez Percés, a trus journees des Hurons, vers le Nord, 1636, 92 ; 1640, 34 ; 1648, 52 ; 1656, On exigo que les Irrapiois ceissent de lent faire la guerre, 14; . 1658, 22; . 1663, 3; . 1670, 79; . 1671, 25; le P. Louis André y fait une mission, 36; puis le P. Henri Nouvel, 1672, 31.

Amiot (Jean), jeune français, surnommé Antaiok par les Hurons et les Iroquois, 1647. 74;1648, 3; so noie devant les Trus-Rivieres, 3; sa versu, 3, 4.

Amiot,-accompagne le Pere H. Nouvel & la mission des Papinachous, 1664, 19.

Amirgankaniois, nation sauvage au Sud de la Nouvelle France, 1652, 26.

Amy (M. l'). Lettre qu'il écrit nu P. Le Jeune au nom des Cent-Assertes, 1636, 4.

Anabotaha (Etienne), chef huron, 1660,

Ancelot, capitaine du vaisseau Le Saint Jacques, 1640, 4.

Andastes ou-stochronon, nation huronne de la Virginie. [Suivant M. Shea, les auteurs français out compus sous cotto denomina-tion les Sauvages du New-Jersey, du Maryland et do la Pensyivame.] 1635, 33, 1637, 15s; 1640, 35; 1646, 76; offient du secours aux Humas, 1847, 5; allies des Hursten, 1848, 46, 48, 58; enworent une ambassade aux froquers, 58; en guerre avec les Aguers, 1657, 18; 1860, 6; 1861, 31 ; en guerre avec les froqueis Superieurs, 39; attaques par hunt cents froquote, 1663, 10; les Tsoquontouans les redoutent, 1664.

33 ; attaquée par les Iroquois, 1670. provesse de soixante enfants andastes, 1672,

Andastos ou-stogus, bourg principal des Andastes, 1663, 10.

Andehoua, seminariste huron, 1637, 66; son naturel, 69; baptisé sous le nom d'Armand-Jean, 1638, 9; son caractère, ca vio, 23, 24; s'offre comme député auprés de sa nation, 25; danger qu'il court, 25; fruite de sa mission, 27; sou nom écrit Andehoua-rahen, 1642, 87; et Andeouaraken, 1643, 29 ; bon exemple qu'il donne, 29 ; s'échappe des mams des Iroquoss, 1648, 6; sa mort, 1654, 25; vertus de sa femme Félicité, 25.

Andesson, 1637, 146, on Ondesson, 1646, nom hurun du Borgus de l'Ile. Voyez

Andiatas, bourgade huronne, 1636, 111; 1637, 134, 150, 152, 161; ravagée par la maladie, 167.

Andiatarocté, nom proquois du lac George,

1**646**, 15.

Andioura, c paix, 1653, 23. chef aguier ;-travaille à la

Andowanchronon, anuvages sédentaires de l'Amérique du Nord, 1840, 35.

André (Louis), l'ere jésuite, envoyé à Saute Marie du Saut, 1870, 101 ; parcourt les differentes musions du lac Huron, 1671, 31; se rend au lac Nipissirinien, 35; & la lair des Puants, 1672, 37.

Ange-Gardian (Mission de l'), chez les

Oumaintwek, 1652, 20.

Anges (Mission des), chez la Nation Neutre, 1641, 71; on l'abandonne, 1642, 88; quelques hurons chrétiens y vont précher la

parole de Dieu, 1644, 97.

Anglais. Comment les Sauvages de l'A-cade les appellent, 1611, 8; étables en Vir-gime, 46; s'emparent de S. Sauveur, 46; pillent l'habitation, 48 ; comment ils traitent es Jésuites, 48 et suir. ; brûlent S. Sauveur, Sie. Croix et Port-Royal, 53 ; abandonnent la Virginio et y reviennent, 65 ; rendent Québec aux Français, 1632, 8; font croire aux Sau-vages que les Français veulent les empoi-sonner, 1633, 21; on apprend qu'ils ont remis à 31, de Razilly le fort de Pentagouet, 1635, 12 ; ont un établissement sur le Kénébec, 1640, 35; on apprend qu'ils l'ont abandonné, 1641, 47; estime qu'ils font de P. Drullettes, 1652, 29.

Angontene, iourgade huronne, 1636, 116;

entre Cenrio et Ossossané, 1637, 151; à trois quarts de lieue d'Ossossané, 1638, 34; la maladie y fait des ravages, 34.

Anguien (Rivière d'). 1636. 21.

Anguicout, chet agnier, 1658, 12.
Anguille. Secheries d'anguilles, 1633, 2; peche de ce passon, 1634, 44.

Anne de l'Assomption, religieuse hospitaliere ; son arrivee, 1648, 3.

Anne de Notre-Dame, religieuse ursuline ; son arrivee, 1644, 26.

Anne de Ste. Cécile, religiouse ussuline; son arrivée, 1644, 26.

Anne de Ste. Claire, religieuse du couvent de Paris, envoyée au Canada, 1640. 2. Anne de S. Joachim, religieuse hospi-

talière de Dieppe; son arrivée, 1643, 6.

Anne des Séraphins, religieuse ursuline;

son arrivée, 1643, 6.

Annenrahes, chef onnontagué, fait prisonnier par les Hurons, et réservé pour négocier la paix, 1648, 56; pris et tué par les Eriés, 1654, 10, 16; ... 1656, 15.

Anniégué ou Anniéné. Voyez Agnié.

Annicouton (Joachim), sauvage huron;

sa conversion et sa mort, 1672, 11.

Annonchiasé, nom iroquois de M. de Maison-neuve, 1653, 24; 1654, 7, 15;

Annonciation (Mission de l'), mission huronne, à environ une lieue de Québec, 1669, 23; confiée au Père Chaumonot, 1670, 15; on y envoie une statue de N.-D. de Foye, 22. Voyez Notre-Dame de Foye.

Annonkentitawi, chef tsonnontouan; sa

conversion, 1657, 45.

Anonatea, village huron, à une lieue de Ihonatiria, 1637, 141; situé entre lhonatiria et Ossossané, 142; ... 159.

Anonchiara, surnom sauvage du Père Frs. Dupéron, 1639, 23.

Antaioc, surnom iroquois de Jean Amiot, 1647, 74; 1648, 3.

Anticosti, grande île de l'embouchure du fleuve S. Laurent, 1652, 20; 1662, 19.

Antouennen, surnom sauvage du P. Ant. Daniel, 1639, 53.

Aondecheté, surnom sauvage du P. Paul

Ragueneau, 1639, 53.

Aondironons, tribu de la Nation Neutre, 1640, 35. 1648, 49; ils sont trahis et massacrés par les Tsonnontouans, 49; ... 1656, 34.

Aoueatsiouaenrrhonon. Voyez Aweatsi-

waenrrhonon.

Aontarisati, chef iroquois, fait prisonnier 1652, 34; ligue générale des Iroquois pour

venger sa mort, 1653, 5; ... 18.

Aoutaherohi, espece de démon en l'honneur duquel les Hurons célébraient un festin qui portait le même nom, 1636, 111, 112; **1637**, 108, 141, 168-9; **1641**, 64.

Apitonagan, tabernacle du jongleur, 1637,

Apôtres (Mission des), chez les Khionontatefronon, 1640, 61, 95-100; 1641, 65; 1642, 88; 1648, 3.

Apôtres (Mission des), dans le lac Huron,

**1672**, 31.

Archouguets, 1643, 61. Voyez Atchouguets.

Arendaonatia, petite bourgade du pays des Hurons, 1637, 159, 165.

Arendarrhonon, 1635; 24; l'une des principales tribus huronnes, 1639, 50; la plus orientale, 1640, 90; Champlain séjourna chez eux le plus longtemps, 90; ils se regardent comme les premiers alliés des Français, 90; les missionnaires y établissent la mission S. Jean-Baptiste. Voyez la lettre S. Ils abandonnent leur pays, et fuient devant les Iroquois, 1648, 49.

Arendiwane, sorciers hurons, 1635, 33; 1636, 82, 115; 1648, 76.

Arenté, bourgade huronne de la tribu de l'Ours, 1637, 150; 1643, 30; 1649, 29.

Argall (Samuel), capitaine anglais;-se saisit secrétement de la commission de La Saussaye, et s'empare de S. Sauveur, 1611, 48; retourne en Virginie, 52; avoue sa fourberie pour sauver ses prisonniers, 52; revient détruire et brûler S. Sauveur, Ste. Croix et Port-Royal, 53, 54; conçoit des soupçons sur la fidélité de son lieutenant Turnel, 54; sa générosité pour le P. Biard, 54, 55; arrive heureusement en Virginie, 56.

Argenson (Le Vicomte d'), gouverneur de la Nouvelle France ;-arrive à Québec, 1658, 17; donne la chasse aux Iroquois, 17; les tient en respect en gardant les prisonniers, 35; sa charité, 1659, 3.

Argentenay, extrémité Est de l'île d'Or-léans, 1662, 16.

Arioo, surnom sauvage du P. Pierre Chitelain, 1639, 53.

Armand-Jean. Voyez Andehoua.

Armouchiquois (Voyez Almouchiquois), sauvages de la Nouvelle Angleterre, 1611, 14; leur pays, 33; cultivent la terre, 33; sont naturellement larrons, 37.

Arontaen, village huron, à 2 lieues de Ihonatiria, 1636, 133; 1637, 110, 133.

Arontiondi, sauvage huron, ancien préset de la Congrégation de l'île d'Orléans, mort saintement, 1660, 36.

Ascouandics, diables ou génies families des Hurons, 1639, 86, 96, 97; 1641, 61; 1648, 74.

Askicouanehronon, nom huron des Nipissiriniens, 1639, 88; 1641, 81. Voyez Nipissiriniens.

Assinipoualacs ou Assiniboils, nation a.gonquine du Nord-ouest du Canada, 1640, 35; 1658, 21; alliés des Kilistinons, 1667. 23; de la langue siouse, 1670, 92; forment une trentaine de petits villages, 1671, 24.

Assocouékic, 1646, 3, et Socouéki, 1653, 26, nom algonquin des Socoquiois, ou So-

coquis. Voyez ce dernier.

Assomption (Rivière de 1'), son nom sauvage, **1642**, 36.

Assomption (Mission de l'), chez les Alénaquis, 1646, 19; 1647, 51-56; 1652, 22-26.

Assomption (Mission de l'Anse de l'),

dans le Saguenay, faite par le Père de Beaulieu, 1669, 21.

Asticou, sagamo ou chef souriquois, 1611, 8, 45.

Astiscoua (Mathurin), chef huron, fervent chrétien, 1644, 88.

Astouregamigoukh, sauvages du Nord, **1643**, 38,

Atahocan, première divinité des Montagnais, 1633, 16; 1634, 13.

Ataronchronon, tribu huronne ;-on établit chez eux la résidence Ste. Marie, 1640, 61-63. Voyez Ste. Marie.

Atawabouskatouek, tribu dea Kilistinons, 1658, 20, 21.

Atchiligouan on Atchirigonan, nation | algueque o la lementanta combo el ure de la livrette les Français, 1640 34, 1643, 61, evaluences put es PP CI Figure et I. Garreau. 1848. hl . am lost des Santeurs, 81 ,

1648, 62 , trainquent avec les kalistinons, 1658, 20 , 1670, 79.

Atchonguets on Outchouguets, nation al-Kaj and au Nord de pava des Hurons, 1640.

34, 1643, 61, 1648, 62, 1658, 32. Atemchias (Postre), seminatiste huron de Sound : ser, instruction, son baptème et as

mort, 1639, 35-40.

Atinonrek, nation détruits par les froquois. 1656. 4.

Atieronhonk, sauvage horon, conducteur a P Jegues, 1644, 72, sa mort, 73. Atiraguenrek, nation detroite par les Iro-

quess. 1656, 31.

Atironta, chef huron, le premier qui des condit faste la traite avec les Français, 1642,

Attronta (Jean-Bapt.), successeur du pré-dent, 1642, 84 . 1645, 32 : 1646, 38 ; ambecause or anotes des Octoptagues, 1648, 56; tue par ses from 10 a 1650. 27.

Atogounekouan, chel agmet, appele par len Mantaemeenian da Grande Cur : 1858, 15

Atondatochan, thei and tame, envoye

en av. .... Montreal, 1658, 10.

Atonhie ara, chef nuquor , contribue a la

part. 1653. 21

Atonthraturhonon on Tonthraturhonon. at on an opine, 1840, 35, 1911nard y etal at la mission de Ste. Elbals th,

Atsan, gmnd capitaine de goerre chez les H. mm. 1637, 114, demande le baptême, 1638, 57

Atsena, sursomme Le P.at, chef huron, probabilisment is memo you is procedent . donne and frequent avec to tribu, 1657, 20,

Atxistachronon on Nation de Fru. 1640. 35, % 1641. 72. 1846. 77. Veges Pra.
Atticamegon, savage surmana Le
Prince, 1633. 14. 1636, 15, 16, 29

Atticamegues or Poissons blanca, tribo demonstrate of the transport of the Reviews 1638, 21; descendent as Transfer ones, 1639, 19; demonstrate as a constant, 1640, 11; test la traite at one on Santague des Transference et de Queta. 31, 1641, 29; test number de Queta. 31, 1641, 29; test number de l'acceptant de des pays, 32;

57. 1643. " out your a set a main-structe, N. 7. 35. out has deputted structe, 1644. 1959 for the processing on described of the first of the second of the

Buteox y va en mission, 1651, 16; attaquéa par les l'impress, 26, se res gierd en par e à la longent, 1652, 15, and to the a language for from the 31; in section in a large-Reviewes, the soutable transfer out it is, 1658, 12

Attignawantan in Astun de l'Oues, l'une des principa es tribus bien : ce. 1836, hi ; torment use mostle de la nation har sne, 41 , leur caractere 115 , Corcorat un pretexte pour taire chanaste a juit, 131, ten-tairve de rapprochement, 1637, 160, rum-bre des bourgades de este trias, 1638, 38, seur am esmeté, 1639, 50, cm.) commence in mission de la Concept . . 1840, 61. (Vayez Gasusane) . meins disposes a la puix que les sutres, 1848, 56 , appe es Vitin de l'Ours, 1849, 12, trois cente à l'anna tan detaits par les froquers, 12, les reves de cette tribu so donnent aux Agniers, 1657, 20-23.

Attignenonghae, l'une des principales tribas harcaines, 1835, 24, 1837, 109, 127; del berent s'its no se beforout pas les M ssionnames, 1638, 42; rear ancienteté, 1639, 50; on y ctatet's mission do S Joseph, 1640, 61. Veyez S. Joseph.

Attiwandaronk on Nation Neutre, sanvagos de la largue hariance, 1630, 33, aduca da bal des Hatama, 1639, 55, se se prent seu Ouentre roma, 59; 58, 1840, 35, 95, on y statlit la mission des Ages, 1641, 71, y viere le ra Nation Neutre, 71; d'où leur est venu le surnom de Nation Neutre, la era munica et tenra e cultura, 73 , 1642. St. torportain greene avec a Nation

tu Firm. 1644, OH, sort ele pres de W herans the Harman et n'eteraleur à 40 ou 70 mueur, 1648, 46, eust aux au prout de découver la generaleur y passa l'arrer de 1640, 1649, 18, 20; les literates en congagnest soms mont de management soms mont de management en le 1640, 1849, 18, 20; les literates en congagnest soms mont de management. other is man in after our give out on 1, 20; I., da et ... ajaines par les l'empires, 1851, 4

Attochingochronon, sandages sedentaires le l'Amer de la Nant, 1840, 35

Aubert . Diceman, per de d'oppose, 1811, 1. Auno (Jear IP), captare to have Yanksonau qui

Autmoins, sociers of teade, 1611, 12;

Avaugour (Le Barm d'), gouverneur du Cana. 2, remplace in Vicemen d'Argenson,

Avian (Detroit d'), 1611, 5, lieux Anian.

Awanchronen, sa vages sédentaires de la

latigue di generation, 1641, 59, Awasantk testion à guerrane des bonis du lac Harris, 1648, sul

Aweaté, c. et l'uren, 1653, 21.

Aweatsiwaenhronon, is in himm de la

Awenrehronon. nation qui demeurait au l delà du lac Erié; d'abord alliée à la Nation Neutre, puis réfugiée chez les Hurons, 1639, 59; 1646, 80 (Comparez le suivant Awenrochronons et Wenrohronons).

Awenrochronon, probablement le même que Wenrôhronon, 1635, 34.

Awessinipin, sauvage surnommé Le Charbon, **1642**, 48.

Awigaté, chef agnier, 1658, 12.

Bacadensis, rivière qui se décharge dans | meuraient plus bas que Tadoussac, 1635, 18; le golfe S. Laurent, 1662, 18.

**16**11. 63.

Baie française, aujourd'hui Baie de Fundy, 1611, 2, 34; appelée Mer de l'Acadie, 1640, 35.

Baie de Gènes, nom que Champlain donna

à la baie de Chignectou, 1611, 42.

Baie des Chaleurs, peuples de cette baie, 1642. 43; le P. André Richard y va en mission, 1646, 88.

Baie Ste. Marie, 1611, 7, 32. Baie S. Paul, effets que le tremblement de terre y produit, 1663, 6.

Baie Ste. Térèse, dans le lac Supérieur,

**1664**, 3, 6.

Baie de Gaspé. Voyez Gaspė.

Baie de Miramichi. Voyez Miramichi. Baie de Chignectou. Voyez Chignectou. Baie des Mines. Voyez Mines. Baie des Puants. Voyez Puants.

Bailleur (Isaac Le), pilote de La Saussaye, - va reconnaître des vaisseaux anglais, et se sauve, 1611, 47; offre au Père Biard de le faire évader, 49.

Bailloquet (Pierre), Père jésuite, — en mission à Tadoussac, 1654, 31; pousse jusqu'aux nations septentrionales du golfe, 1661, 29; hiverne avec les Sauvages, 1662. 5-8.

Baptiscan, surnom du sauvage Tchima-

wirineou, 1634, 7.

Baron (Simon), jeune français qui accompagna les missionnaires au pays des Hurons, 1634, 89; pillé en chemin, 1635, 26, 27, 30; son arrivée au pays des Hurons, 1637, 127; rend service par son habileté à saigner, 125, 139, 146.

Barre (M. De la), gouverneur de Cayenne,

Basques (Echafaud aux), 1632, 7.

Basques (lle aux), origine de ce nom, **1664**, 10; ... 13.

Bawichtigouek ou Bawichtigouin, nom algonquin des Sauteurs. Voyez Sauteurs.

Beaulieu (Jacques Gourdeau, sieur de), prépare un seu d'artifice pour la S. Joseph, **1637**, 9.

Beaulieu (Louis de), Père jésuite, arrivé le 25 septembre 1667, — en mission à Tadoussac, 1669, 21.

Beauport (Seigneurie de), 1663, 26.

Beaupré (Côte de), 1637, 12, 75; 1663, 26. Berger. surnom d'un iroquois emmené en Europe, 1650, 44; son baptême, 47; sa mort, 48.

commerceut avec d'autres nations du Nord. Bachelord (Jean), huguenot de Dieppe, 1640, 34; espérances qu'on a de leur coaversion, 1641, 57; sont très-doux, 27; de-mandent qu'on bâtisse une maison à Tadoussac, 1642. 39; ... 1645, 37; portent une haine mortelle aux Sauvages d'Acadie, 1646, 87; visités par le P. Bailloquet, 1661. 29; ... **1662,** 18

Bersiamites (Rivière des), 1664, 17. Beschefer (Thierry), Père jésuite, mission

naire au pays des Agniers, 1670, 45.

Betsabes, sagamo de Kadesquit, 1611, 8,62. Biard (Pierre), Père jésunte, missionnaire en Acadie, 1611, 3, 4; justifie les Jésuites sur la préparation qu'ils exigeaient pour le baptême, 23; se rend à Bordeaux, 25; mandé de Poitiers à Paris, 26; se rend à Dorde Paris, 26; se rend à Pa Dieppe, 27; va à Port-Royal, 29; accompagne M. de Poutrincourt au pays des Etchemins, 30; étudie la langue des Sauvages, 31; M. de Biencourt ne veut pas lui permettre d'aller rejoindre le jeune Dupont, 32; accompagne M. de Biencourt à la rivière Ste. Croix, 32; difficultés avec M. de Biencourt au sujet de l'enterrement de Memberton, 33; accompagne M. de Biencourt à la rivière S. Jean, 34-35; Dupont et Merveille veulent le garder, il s'en excuse, 36; tente vainement de rejoindre Dupont, 37; tombe malade, 37; entretient chez lui un sauvage pour apprendre la langue du pays, 41 ; vaa la baie des Mines et à Chignectou avec M. de Biencourt, 44; suit M. de la Saussaye à S. Sauveur, 44; pris par les Anglais, 48; demeure prisonnier, pouvant s'évader, 49; refuse de conduire Argall a Ste. Croix, 53; encourt la haine du lieutenant Turnel, 54 ; genérosité d'Argall à son égard, 54, 55; délivre par l'ambassadeur de France à Londres, 60; arrive à Amiens, 60.

Bic ( Ile du ), 1635, 19; 1665, 4.

Biencourt (Jean de ), sieur de Poutrincourt Voyez Poutrincourt.

Biencourt (Le sieur de ), fils du précédent; -passe en France, 1611, 26; difficultés que lui suscitent deux marchands huguenots sur le passage des Jésuites en Canada, 27; amene les Jésuites en Acadie, 29; reconnu vice-amiral par quatre vaisseaux français à la Pierre Blanche, 30; demeure à Port-Revalà la place de son père, 31; ne veut point permettre que le P. Biard aille étudier la langue du pays chez le jeune Dupont, 32 : 723 la rivière Ste. Croix avec le P. Biard, 32; i ort, 48.

Nest reconnu par le sieur Platrier, 32; set démêlés avec les Jésuites au sujet de l'enter

rement de Membertou, 33; va à la rivière S. Jean, 31; querelle qui y survient avec quelques Malonius, 34-35; l'absence du P. Biard l'empecae de faire feu sur les sanvages de Kénébec, 36; retourne a Port-Royal, arrête à Pentagouet, puis à Ste. Croix, ou Plâtrier lui donne des vivres, 37; ses démelés avec les Jesuites, 39; va à la baie des Mines et à Chignecton, 41; les Jésuites le secourent à propose, 42.

Bienvenu, petit sauvage donné aux Jésuites, **1633**, 13 : luptême de sa mêre, **1634**, 8.

Bire (Marguerite), femme de Mathurin Roy, de Québec, guérie miraculeusement par Sainte Anne, 1667, 30.

Bissiriniens. Voyez Nipissiriniens. Bochart (Duplessis). Voyez Duplessis.

Boesme (Louis le). Frère jesuite, - part avec les PP. Garreau et Druillettes a la suite d'un parti critawais, 1656, 40; abandonné avec le P. Druillettes, 41; va a Omiontagué avec le P. Ragueneau, 1657, 54; monte au pays des Ontawais avec le Pere Jacques Marquette, 1668, 21.

Bœuf (Nation du). 1662, 3, 12.

Bonaventure. On y vient de France faire la peche. 1636, 48; 1662, 17.

Bonaventure (La Mere Saint-), supérieure de l'Hotel-Dicu de Québec, 1650, 51,

Bonaventure, jeune sauvage, filleul de M. de Champlain, et qui restait chez les PP. Jéautes; -- son bapteine. 1635, 10; il se noie dans le Sant Montmorency, 1636, 59; ses herrenses dispositions, 59.

Boniface (Le Pere), jésuite : employé a la mission des Marcyrs a Agniè, 1672, 18.

Bonin (Jacques), Pere jesuite,—monte au pays des Hurons, 1648, 14.

Bonne Espérance, lac au Nord-Ouest du lac S. Jean. 1661, 17.

Borgne (Le), capitaine de la Nation de l'He :-empeche les Hurons d'emmener les missionnaires, 1633, 40; fait courir le bruit que M. de Champinin veut venger la mort d'Etienne Brulé. 1635, 31; sa mort, 1636, 69; son caractere, 91.

Borgne (Le), autre capitaine de l'He appele Tesso teath par les Algonquius, et Audesser on Ondessen par les Hurons. Tessourath.

Boston, 1647, 52, 56; le P. Druillettes y va en ambassade pour les Abénaquis, 1652, 26.
Boulogne (Mademoiselle de), serur de
Mademoiselle d'Arileboust, 1648, 13.

Bourdon (Le sient Jean), ingenieur en chef et procureur de la Nouvelle France ;-dirige un feu d'artitlee. 1637, 9; accompagne le P. Jog les chez es froquois, présents dont il est porteur, 1646, 45; son retour, 1647, 36; rerie tidhin voyage au pays des Esquimaux, **16**58, 4.

Boursier (hearth), Frem jesuite; - vn a On ... 12 c. 1656, 38; 1657, 9.

B. iterque (M. De), Intendant en Canada, **16**68. 3.

Bouteroue (Markemoiselle De), fille du precedent : marraine de Garaconthié, 1670, 16. | 1657, 9.

Boyer, surnom du capitaine Nechabeouit. 1646, 87.

Brebeuf (Jean De), Pere jésuite, natif du diocese de Baieux; - hiverne avec les sauvages, 1626, 6; envoyé au pays des Hurons avec le P. Anne de Noue, 8; ... 1632, 6; revient en Canada, 1633, 25; parle devant le conseil des Hurons pour obtenir le passage des missionnaires, 36-42; monte aux Trois-Rivieres, 1634, 88; part pour les missions huronnes, 89; raconte plus au long son dé-part des Trois-Rivieres, 1635, 23; son arrivée chez les Hurous, 28; demeure au village de Toanché, 29; part pour la Nation du Petun, 37; premier huron baptisé par ce Pere, 38; conseils qu'il donne aux Peres destines aux missions huronnes, 1637, 71; vieut a bout d'établir une Résidence au bourg de Teanaustayaé, chez les Attignenonghac, 1639, 66; ses travaux dans ce bourg, 1640, 73, 75; descend à Québec, 1641, 20; échappe aux Iroquois, 47; demande du secours pour protéger les Hurons qui doivent emmener les PP. Ménard et Raguenau, 47; calomnie inventée pour le rendre suspect aux Hurons, 49; commence la mission des Apôtres à la Nation du Petun, 71 ; employé à la résidence de Sillery, 1642, 3, 22, 23, 34; il était descendu à Québec pour aflaires de la Compagnie, 60, 89 ; vient de Sillery à Quebec tous les dimanches, 1643, 2; retenu a Québec pour instruire quelques Hurons, 25; il apprend, aux Trois-Ri-sieros, des nouvelles de la captivité du Pero Jozues, 63; envoye a Richelieu, 69; employe aux Trois-Rivieres, 1644, 20, 31; y commence un semmaire huron, 39; remonte au pays des Hurons, 49; martyrisé au bourg Saint Ignace, 1649, 13, 15; détails sur sa vie, 17-25; relique de ce Pere trouvée par le P. Lemoine, 1654, 17; efficacité des reliques de ce Père, 1665, 26; 1666, 4; 1672, 33.

Brehault, surnom d'un sauvage, 1633, 5, 12, 18.

Brezé (Le). l'un des valsesaux du Marquis de Tracy, 1665, 3. 4.

Bressani (François Joseph), Pere jesuite, italien de naissance ;- instruit les Français & Québec. 1643. 2; nouvelle de sa prise par les Iroquois, 1644, 10, 19; part pour les Hurons, 41; fait naufrage à une lieue des Trois-Rivieres, 41; pris par les froquois, 41; ses sontfrances, 43-45; sa délivrance, 45; de retour à Queliec, 1645. 2; monte au pays des Humns, 1646, 73; redescend, 1648, 11; y retourne, 14 ; passe en France, 1660, 48.

- ils decouvrent la Nouvelle Bretons. -France, 1611, 1.

Brigeac, trançais prisonnier chez les Iroqueis, 1662, 9.

Brigcart (Le Sieur Claude des, pris et martyrisé par les froquois en 1661, 1665, 20, 21.

Brochet (Le), that outsware; -il traite mai le Pere Menard, 1663, 18.

Broust (Ambroise), Frem jesuite; --son arriver. 1641, 55; va e Onnoutagué, 1656, 28;

Bruges (David De), pilote du vaisseau qui | 91; 1635, 4, 6, 13; retourne aux Trois-Ripassa les Jésuites en Acadie, 1611, 29.

Brûlé (Etienne), français assassiné par les Hurons, 1633, 34; lieu où il fut tué, 1635, 28; la tribu de l'Ours accusée de l'avoir tué, 1636, 91, 137; les Hurons s'imaginent que les maladies qui les font mourir ne sont qu'une ven-

geance de ses parents, 1637, 160, 167.

Bruyas (Jacques), Pere jésuite, missionnaire à Onneyouth, 1667, 28; 1668, 13; 1669, 7; extrait de son journal, 1670, 45; il est mandé à Onnontagué, 45, 76; son retour, 47.

Bullot (Vible), capitaine de vaisseau; prend à son bord une partie des Français qui suivaient La Saussaye, 1611, 51. Burel (Gilbert), Frère jésuite, 1635, 23.

Buteux (Jacques), Père jésuite, natif d'Abbeville, en Picardie; 1634, 7, 8, 88;—va hiverner aux Trois-Rivières avec le P. Le Jeune,

vières, 20; ses travaux dans cette Résidence, 1636, 8-22, 25; lettre qu'il écrit au P. Le Jeune, 1637, 42; festoie les Sauvages aux Trois-Rivières, 82; ... 1640, 11; quelques extraits de ses lettres, 32, 42; 1641, 29; reprend séverement les Algonquins de l'Ile de leurs superstitions, danger qu'il court, 30; ses travaux aux Trois-Rivières, 29-37; 1642, 3, 21; descend hiverner à Sillery, 22; 1643, 9, 21; envoyé à Tadoussac, 36; revient, 39;... 43; échappe aux Iroquois, 62; descend de Montréal aux Trois-Rivières, 1644, 19; les Atticamègues demandent qu'il assiste à leur conseil, 51; ses travaux de l'année précédente à Tadoussac, 55-60; va en mission chez les Atticamègues, 1651, 15-26; tué par les Iroquois, 1652, 1, 2, 33.

Button (Baie de), 1660. 10.

Cabanes. Forme des cabanes souriquoises, ! 1611, 9; montagnaises, 1632, 5; huronnes, 1635, 31; 1639, 90; la cabane des Têtes coupées, 1637, 114; la cabane du conseil,

Cadet (Le), surnom d'un sauvage, 1637, 16.

Cadie, pour Acadie, 1671, 11.

Caen (Guillaume De), commerçant français ;-tente de sauver la vie à un prisonnier iroquois, 1632, 5; somme Kirtk de remettre Québec aux Français, 8; désapprouve les cruautés exercées sur les prisonniers, 9; dîne chez les PP. Jésuites, 11; est parrain d'un petit sauvage, 14; ... 1633, 3, 7; d'un petit sauvage, 14; ... 1633, 3, 7; remet les clefs du fort de Québec a M. Duplessis Bochart, 26

Canada. Son étendue, 1611, 1; 1626, 1; sa population, 1611, 15; donné, à l'exception du Port-Royal, à Madame de Guercheville, 38; puis au comte de Soissons, 67; son état en 1636, 1636, 40-40; ses ressources, 44-51; piété de ses principaux habitants, 1640, 5, 6; nations sauvages du Canada, 34-35; animaux et insectes du Canada, 1636, 49; son état, 1651, 2; ses richesses, 1653, 26, 27; tremblement de terre par tout le Canada, 1663, 2-9; heureux effets qu'y produit l'envoi de nouvelles troupes contre les Iroquois, 1667, 2; ravages qu'y fait la petite vérole, 1670, 20.

Canada (Fleuve ou Grande Rivière de ), nom que les anciens auteurs ont donné au fleuve S. Laurent, 1611, 2.

Canadois, ou Indigènes du Canada. Voyez les mots Sauvages, Souriquois, Montagnais, Algonquins, Hurons, Iroquois, etc.

Canibas, sauvages de la rivière Kénébec (ce sont les vrais Abénaquis), 1611, 5; leur caractère, 36; amis des Français, ennemis des Anglais, 36.

Canseau ou Campseau, 1611, 28, 65; 1659, 7.

Cap-Breton, 1611, 2, 53, 65; les Jésuites y ont une Résidence, 1635, 3; situation de cette île, ses productions, 42; mœurs et dispositions de ses habitants, 43, 44; ... 1640, 35 ; **1659**, 7.

Cap de la Hève, 1611, 44. Cap de Sable, 1611, 51, 66. Cap Fourchu, 1611, 51.

Capisto, ancien capitaine des Sanvages du Cap-Breton, 1659, 8.

Capitaines (et Sagamos, chez les Souriquois). Prérogatives des capitaines souriquois ou sagamos, 1611, 11; les Montagnais appellent aussi leurs chefs capitana, 1632, 12; capitaines hurons, 1636, 122; résurrection ou élection des capitaines, 1642, 85, 86.

Capitanal, ou, suivant Ducreux, Kepitenat, chef montagnais; - éloquent discours qu'il adresse aux Français, 1633, 26; sa mort, 1635, 21; sa famille, 1636, 9, 30.

Capitanesse (La Nau), vaisseau d'Argall, 1611, 52; aborde en Virginie, 56.

Cap-Rouge, 1637, 95; 1653, 8, 9. Cap Tourmente. Voyez Tourmente. Carheil (Etienne de), Père jésuite, missionnaire à Onnontagué, 1668, 19; puis à Goyo-gouin, 1669, 10; danger qu'il court, 16; extrait de ses lettres, 1670, 63; ... 73; ... 1671, 18; guéri miraculeusement, 1672, 18; il retourne à Goyogouin, 18.

Carignan-Salière (Régiment de);-arrivée des premières compagnies, 1665, 4; quatre compagnies sont envoyées contre les Iroquois, 7; circonstances de l'arrivée de ce régiment, 25; quatre cents soldats du même régiment s'établissent dans le pays, 1668, 3.

Caron (Le Père Joseph Le), Récollet, le seul prêtre de son ordre a Québec, 1626, 9.

Cartier (Jacques), navigateur malouin, découvre le Canada, en 1534 et 1535, 1611. 2 ; et Hochelaga, **1642**, 36.

Castillon, capitaine de vaisseau, 1634, 88;

Castor. Principal objet de la traite, 1626, 5; chasse du castor, 1632, 12; 1634, 41; description de cet animal, 43 ; sa cabane, 1636, 39 ; chaussée du castor, 40.

Castor (Nation du), ou des Nez Percés.

Voyez Amicouck.

Canvet (Ambroise), Frère jésuite; son arrivee, 1636, 2.

Cécile de la Croix (La Mère), religieuse ursoline, 1640, 45.

Cent-Associés, compaguie de la Nouvelle-France; - lettre qu'ils envoient au P. Le Jeune, 1636, 4; beaux sentiments de plusieurs des Associés, 5; priviléges qu'ils ac-cordent aux sauvages sédentaires, 1639, 11; 11; fourmssent du linge aux Hospitalières, 1641, 25; déclarent que les Jésuites n'ont aucune part au tratic des pelleteries, 1643, 82 ; remettent la traite aux colons, 1645,

Cerfs (Nation des), tribu de la Nation du

Petun, 1648, 61.

Chabanel (Noel), Père jésuite;—son arrivee, 1643, 5; il monte aux missions huronnes, 1644, 49; sa mort, 1650, 17; remar-

ques sur sa vio et ses vertus, 17-19.

Chagouamigon ou Mission du Saint-Esprit, sur le lac Supérieur, 1667, 9, 13; 1670, 75; nations qui fréquentent ce lieu 86; ... 1671, 21; les Outawais l'abandonnent par la peur des Sioux, 39.

Chaillou, français fait prisonner par les Iroquois, 1652, 35. Chaleurs (Baie des ). Voyez Baie.

Chambly, (M. De), capitaine du régiment de Carignan ; - bâtit le fort de Richelieu, sur la riviere des froquois, 1665, 10; marche

contre les Iroquois, 1666, 6.

Champflour (M. de), gouverneur des Trois-Rivieres ;-tire satisfaction des mauvais traitements qu'un capitaine de l'Île avait faits au P. Buteux, 1641, 30; donne, au baptême, le nom de Simon a Piescaret, 34; ... 40; en-voie un messager à M. de Montmagny pour l'instruire de l'arrivée d'ambassadeurs iroquois, 41 ; demande aux principaux Algonquins et Montagnais s'ils escorteront les Hurons, 48; commandant au fort Richelieu, 1643, 47; on lui reinet une lettre du P. Jogues adressée à Onnonthio, 66; gouverneur aux Trois-Ri-vières, 1644, 19, 39; fait prévenir M. de Montmagny de la prise de trois Iroquois, 45; reçoit trois députés iroquois, 1645, 24.

Champlain (Samuel De), fondateur de Quebec, 1611, 4, 5, 7, 8, 25; heutenant de M. de Monts, 25; court de grands dangers au moien des glaces, 28 ; son affection pour les Jesuites, 1626, 9; revient en Canada, 82; a la mission de S. Michel des Tohon-1633, 1, 25; detourne les Sauvages d'aller [taenrat, 1644, 54; lettre qu'il ecrit au Pere J.

dulgences chez les Jésuites, 37; donne un festin aux Hurons, et assiste à un second conseil qu'ils tiennent, 39 ; cesaie en vain de les décider a emmener des missionnaires, 38-42; sa conduite éditiante, 1634, 2; il envoie ses gens au service funebre de La Nasse, 6; retourne des Trois-Rivieres, 91; bâtit le fort de Richelieu, sur l'île Sainte Croix à quinze lieues de Québec, 91 ; 1635, 13 ; recommande les missionnaires aux Hurons, 19, 20 ; ce qu'il ajouta aux fortifications de Québec, 1636. 41; sa dernière maladie, 55; sa mort, son service, son oraison funebre, 56; chez quelle tribu il s'arréta plus longtemps lorsqu'il hiverna au pays des Hurons, 1640, 90; son sépulore, 1643, 3.

Champlain (Lac), 1637, 79; projet d'y

batir un Itort, 1665, 10.

Charbon ( Le ), sauvage appelé Awessenipin, 1642, 46, et Agouachimagan, 1644, 95.

Charpentier (Jean-Baptiste), 1611, 43. ), pretre ; - son arri-Chartier ( vée, 1643, 6 ; se donue au service des Uraulines de Quélec, 6.

Chaste (Le sieur De), 1647, 52, 56.
Chat (Nation du). Voyez Erichronos.
Châteaufort (M. De), commandant â
Quebec par intérim, 1636, 2, 56; commandant aux Trois-Rivieres, 56; ... 1637, 11, 20; fait enterrer solennellement un huron mort aux Trois-Rivières, 21; fait tirer le canon au départ du P. Daniel et des petits sé-minaristes hurons, 70 ; demande raison aux Abénaquis et aux Montagnais de leur désobéissance au gouverneur, 86; tombe dangereusement malade, 96.

Chastellain (Pierre), Père jésuite ; arrivee, 1636, 2; va attendre les Hurons aux Trois-Rivières, 60; part avec eux, 64; lettre qu'il écrit de la mission huronne, 1637 73; son arrivée chez les Hurons, 105; il tombe malade, 121; surnom que lui donnent les Hurous, 1639, 53; ses travaux a S. Joseph des Attignenonghae 1640, 73, 74; reste seul à Ste. Marie, 1641, 62; prend soin des missions de S. Louis et de S. Denys, 1642, 61 ; ses travaux a Ste. Marie, 1644.

Chaudière ( Saut de la ), sur l'Outawais,

1642, 46; 1644, 42.

Chaudron (Guillaume), français mort

au pays des Hurons, 1636, 137.

Chaumonot (Pierre Joseph Marie), Père jéaute, - employé a la mission de la Conception chez les Attiguawantans, 1640, 78; venu de France l'année précédente, 1641, 71 ; travaille avec le P. Brebeuf à la mission des Apotres, 71; ce qu'il a a souffrir de la part d'un sauvage, 79; donné pour compagnon au P. Laniel, 81; un sauvage lui decharge un coap de pierre sur la tele, 81 ; ses travaux a la mission S. Jean-Baptiste, 1642, tronver les Anglais a Tadonssac, 26; va en-tendre la messe et diner chez les Jesuites, 28; 1649, 28; envoye aux missions iro, ioises, fait appeler au conseil des Hurons les PP. 1655, 2, 3; ce qu'il écrit de la & la Supé-Le Joune et Brebeuf, 35; va gagner les In- rieure des Ursulines, 3; surnommé Eccon

par les Iroquois, 3; nouvelles de ce Père, 4; journal de son voyage à Onnontague, 1656, 7-38; séjour qu'il y fit, 38; 1657, 11; élo-quent discours qu'il prononce devant les cinq cantons, 16-18; accompagne le P. Ménard a Goyogouin, 19, 43; se rend à Tsonnontouan, 43; y annonce la foi, 45; va à Onneyout, 46. Chauosé, surnom huron du P. Lemercier,

**1639**, *5*3. Chawanaquiois, sauvages de l'Amérique

du Nord, (peut-être les mêmes que les Cha-wanons), 1652. 26. Chawanons ou Ontouagannha, sauvages de l'Amérique du Nord, 1670, 91, 1672, 25. Chédabouctou, port d'Acadie. Le P. de

Lionne y meurt, 1661, 30.

Cheveux relevés (Nation des). Vy. Outawais. Chibou ou Cibou, baie du Cap-Breton, 1635, 42; 1637, 125. Chichedec ou Chisedec, 1640, 34; 1645, 37.

Chicoutimi, 1661, 13, 14.
Chignectou ou Chinictou, baie située au fond de la baie de Fundy, 1611, 6; ap baie située pelée par Champlain Baie de Gênes, 41;

description de cette baie, 41.

Chiwatenwa (Joseph), sauvage huron d'Ossossané; — sa conversion, 1638, 46: ses vertus, 48-50; son zèle et sa ferveur, 1639, 62-63, 64; 1640, 64-66, 67-69, 85-90; il appuie la harangue du P. Daniel, 93; se joint aux missionnaires pour parcourir les cabanes, 98; tué par les Iroquois, 102; ... 1641, 63. Chouacouet, baie de la Nouvelle Angle-terre, 1611, 15, 33.

Closse (Lambert), français tue par les Iro-

quois, 1662, 4.
Collége des Jésuites, à Québec, 1635, 3;1636, 35; l'établissement de cette maison encourage les familles françaises à venir se fixer en Canada, 44; les élèves complimentent le vicomte d'Argenson en trois langues différentes, 1658, 17

Coloignes (Ths. Robin, dit De). Voy. Robin. Combalet (Madame De); — veut fonder un hópital en Canada, 1636, 5; reçoit chez

elle une jeune iroquoise, 1637, 13.

Côme de Mante (Le Père), supérieur des Capucins établis en Acadie; - prie les Jésuites, de faire une mission chez les Abénaquis, 1651, 14,

Conception (Immaculée) de la Sainte Vierge; - vœu des missionnaires en l'honneur de l'Immaculée Conception, 1636, 7.

Conception (Résidence de la ), aux Tros-Rivières, 1635, 3, 6; Peres jésuites qui y sont employés, 1636, 75; les Pères de cette Résidence instruisent les Atticamegues, 1641. Voyez Trois-Rivières.

Conception (Mission et Résidence de la), chez les Attignawantans. Voyez Ossossani.

Conkhandeenhronon, nation sauvage de la langue huronne, 1635, 33; 1640, 25.
Coq (Robert Le), domestique des Jésuites; — monte aux Hurons, 1635, 28; descend à Québec, ce qu'il a à souffrir, 1640, 56-59; bruit que les Hurons répandent sur son compte, ibic'.

Corde (Nation de la ), tribu huronne. Elle

reste auprès des Français, 1657, 20. Coton (Pierre), Pere jésuite, confesseur de Henri IV. Il envoie, à la demande du rei, des missionnaires en Canada, 1611, 25.

Coudres (Ile aux), 1663, 26. Couillard (Guill.), 1635, 24; monte aux Trois-Rivières contre les Iroquois, 1637, 92. Couillard (Madame), épouse de Guill. Couillard et fille de Ls. Hébert, 1632, 8;

marraine d'un jeune sauvage, 14. Courpont, capitaine de vaisseau; son arrivée à Québec, 1636, 2, 27; amène le P. Ménard et quatre religieuses, 1640, 2, 3; remmène les PP. Le Jeune, Adam et Quentin, 1641, 1; amiral de la flotte, 1643, 36; ...

**1644**, 59. Conture (Guillaume), français pris par les Iroquois avec le P. Jogues; nouvelles de leur captivité. 1643, 64, 66, 69: 1644, 45; son retour, 1645, 23, 25; ... 1647, 19, 24; 1648, 11.

Crapaud (Le), ou La Grenouille, nom français de Oumasaticouaic. Voyez ce mot.

Crépieul (François De), Père jésuite, arrivé en 1670;-missionnaire à Tadoussac, 1672.27. Crito (Guillaume), jeune homme qui re-passa en Europe avec les PP. Biard et Quentin, 1611, 60.

Cuiller ( La Grand' ), chef agnier appelé Atagounekouan par les siens, et Michtaemi-

kouun par les Algonquins, 1658, 18.

Dablon (Claude), Père jésuite,—envoyé aux missions iroquoises, 1655, 2, 3; nouvelles qu'on en reçoit, 4; lettre qu'il écrit en chemin, 5; journal de son voyage à Onnontagué, et de ses travaux, 1656, 7-38; il retourne à Onnontagué, 38; 1657, 9; ... 1658, 8, 9; part avec le Père Druillettes pour faire une mission chez les Kilistinons, leur journal, 1661, 12; Supérieur des missions des Outawais, 1669, 17; relation qu'il envoie des missions d'en haut au Supérieur énéral, 1670, 78; il envoie les Relations general, 1671 et 1672.

Daillon (Joseph de la Roche), Père récollet, - hiverna chez la Nation Neutre en 1626, 1641, 74; ce qui l'empêcha d'y faire du fruit, 74.

Daniel (Antoine), Père jésuite, natif de Dieppe; -arrive à Québec, 1633, 30; sur le point de partir avec les Hurons, 42; monte au Trois-Rivières au-devant des Hurons; 1634, 88; part pour les missions huronnes, 89; nouveaux détails sur son départ, 1635, 24; sa facilité à apprendre le huron, 37; il redescend, 1636, 27; envoie un canot pour

prévenir M. Duplessis de la descente et du retard des Hurous, 60 ; amène avec lui trois petits sauvages hurons, 59; son arrivée aux Trois-Rivieros, 71; il descend a Québec, 1837, 56 ; le som qu'il prend de Satouta le rend malade, 57; il arreta aux Trois-Rivieres, 89 ; nouveaux détails sur son départ du pays l des Hurons, 103; surnomme Antouennen, 1639, 53; ses travaux a la mission S. Jean-Baptiste, 1640, 90; il réfute en pleis conseil les calomnies inventées contre les les missionnaires, 93 employé à S. Joseph et a S. Jean-Baptiste avec le Pere Le Moyne, 1641, 67; on fur adjoint le Père Chaumonot, fil; see travaux a la mission S. Jean-Baptisto, 1642, 62; 1644, 99; massacré et brûlé par les froqueis, 1649, 3, 4.

Daran (Adrien), Péro jésuite, — monte au pays des Hurons, 1648, 14.

Davost (Ambronee), Pere jésuite; — arrive en Canada, 1633, 30, 31; sur le point de partir avec les Hurons, 42; monte aux Trois-Rivieres, 1634, 58; part pour les mis-sions huronnes, 90; 1635, 25; tres-malmene le long du trajet, 26 ; il s'applique à l'etude de la langue huronne, 37 ; descend du payades Hurons avec le Pere Damel, 1636, 71 : pourquoi, 1637, 104 : meurt en repasonnt en Europe, 1643, 72.

De l'Isle ( Le Chevalier ), 1636, 24 ; parram d'une petite fille sauvage, 25; assiste au feu d'artifice de la S. Jean, 1637, 9; assiste aux funérailles d'un néophyte, 12; sa charite pour les Sauvages, 24 ; il envoie aux Trois-Rivieres le renfort que M. de Montmagny lui avait demande, 91; monte lui-meme aux Trois-Rivières, avec le Pere Le-Jeane, 16; y tient conseil, 98-101; parrain d'un sauvage, 1638, 4; il fait le lavement des pie le a l'Hotel-Dieu, 1640, 41; tient ser les touts du beptéme, Achille, sauvage de Si terv. 1641, 18 . assiste à un service chanté pour se Commandeur de Sillery, 55.

D'Endemara (Le Père), jésuite, 1636, 76. Denys (Jean), de Houfleur, capitaine de

**vanssenu, 1611, 1.** 

Denys (M.) de Fronsac, gouverneur d'une partie de l'Acadie, 1659, 7.

Desdames (Le Sieut), — commande une chalonge envoyée à M. le Gouverneur aux Trois-Rivieres par le chevalier de l'Isie, 1637, 1643, 38; assiste le Pere Dolbeau, 38; ... 91 : capitaine à Miscou depuis quatre ans,

Deslauriers, caporal tué au fort de Richeheu, 1642, 51.

Dearochers (Le Sieur), commandant aux Tros-Rivieres, 1643, 4; ... 46; 1644, 51. Diamanta ( Pointe aux ), 1633, 2.

Diescaret, probablement le même que Presentet, sauvage algonquin, 1645, 20.

Dolard, chat d'inte expedition contre les Iroquess, 1660, 14.

Dolbeau (Jean), Pere jésuite, missionnaire h Miscou; sa maladie, 1643, 36; sa mort, 80 : 1647, 76.

Dominique, français qui suivit les mission-naires au pays des Hurons, 1635, 28; al tombe malude, 1637, 121.

Donart (Jacques), français qui était an service des innesionnaires au pays des Hurons; assassiné par les Sauvages, 1848, 77; 1649, 28.

Drach ( l.e ). 1611. 5.

Drouin (Nicolas), fils de Robert Drouin du Château-Richer, guéra miraculousoment par S. Anne, 1667, 30.

Druillettes (Gabriel ), Père jésuite, surnomme Le Patriarche par les Abenaquis ; son strivée, 1643, 5; accompagne un parti de chasee, 1645, 14; va en mission chez lea Abenaquis, 1646, 19; 1647, 51; il hiverne avec les Sauvages 1648, 27; employé à Tadousanc, 1850, 41; differentes missions qu'il tait chez les Abénaquis, 49; 1661, 14, 15; son retour, 1652, 23; deputé par les Abénsquis au gouverneur de la Nouvelle Angleterre, pour demander du sécours contre les Iroquois, 26 : preuve de l'attachement que les Abenaquis ont pour lui, 29 : naturalisé abenaquis, 30 ; accompagne un parti d'Outawais, 1656, 40; abandonné par les Sauvages, 41; va en mission chez les Kilistinons, avec le Pere Dablon, leur journal, 1661, 12; chez les nations du Saguenay, 1664, 14; 1669, 😂 ; va en mission dans les pays d'en haut, 1670, 161; 1671, 28; employé à Ste. Mane du Sault, 1672, 34.

De Bois, pretre séculter qui accompagne une expedition contre les Iroqueis, 1668, 9.

Du Chesne ( Adrien ), chirurgien ; - tient sur les tonts du bapteme quelques petits sau-vages, 1634, 7, 6; 1634, 1636, 10. Dufresne, français pris par les froqueis, 1665, 20, il refuse de s'echapper, 21.

1660, 20, il reluse de s'échapper, 21.

Du Marché (Charles), Pere jésuite, 1635, 27; 1668, 26; son arrivée, 60; employe aux Trois-Rivières, 26, 75; 1637, 89; il arrive de Miscou, 102; son retour en France, 1647, 76.

Duperon (François), Père jésuite; — il monte au pays des Hurons, 1636, 31; son arrivées en cette mission, 1639, 53; sur-

arrivee en cette mission, 1639, 53; surnommé Anonchiara, 53; ses travaux à la musuon de la Conception, 1840, 78; il descend a Québec, 1841, 50; il était employé à Ste. Marie, 63; 1842, 57; ses travaux à S. Michel des Tohonisenrat, 1844, 91; il part pour Onontague, 1658, 9.

Buperon (Joseph ), Père jésuite; — son arrivec, 1640, 4 ; employé à Sillery, 1642, 3; . 35; il hiverne a Montréal, 1643, 3;. 51; dit la messe sur la montagne de Mont-real, 53.

Duplessis Bechart, heutenant du Sieur Emeric de Caeu, 1633, 8 ; propuse de délivier an projentier tropic s, 9; 1633, 7 : remet concers a cort de Quebec à M. de Crampaan, et pren las condaite des varsseaux, 26; revient a Quebec. 1634, 1; s'interesse au depart des musconnaires pour le pays des flurens, 89, 10 : 1636, 34 ; des-cend des Trois-Rivières, 1636, 91 ; passe en

honneur devant les Hurons qui les emménent, 20; engage les Hurons et les Nipissirmiens à emmener les missionnaires, 24; se trouve à Québec, 1636, 60; assiste à un conseil que les sauvages de Tadoussac avaient demandé, 60; monte à la rivière des Iroquois, 64; de retour aux Trois-Rivières, il en repart pour la rivière des Prairies (l'Outawais), 65; se trouve aux Trois-Rivières, à la traite, et seconde les desseins des missionnaires, 71-74; son départ des Trois-Rivières, 74 ; il part pour | 1632, 1. l'Europe, emmenant trois petites filles sauvages, 1637, 73; il avait commencé à bâtir un logement à Tadoussac, 1641, 52; tué par

les Iroquois, 1652, 35.

Dupont Gravé, le jeune; — M. de Poutrincourt trouve à la Pierre-Blanche le vaisseau de Dupont commandé par le capitaine La Salle, 1611, 30; on apprend que Dupont | 1642, 51.

Europe, 1635, 13; revient avec huit forts est à terre, 30; le Père Biard le réconcile navires, 19; traite les missionnaires avec avec M. de Poutrincourt, 30; son navire et saisi et emmené, 30 ; le Père Biard le lui 21 rendre, 30; Dupont hiverne a la riviere. Jean, 31; et s'y établit, 34; petit demes avec M. de Biencourt. 34-35; il demande Père Biard de demeurer avec lui, 36 ; le Fe l'engage à travailler avec lui à un catéchisme sauvage, 36; Dupont prend a son lor. a moitié des Français qui suivaient La Sarsaye, 51.

Dupont, neveu du cardinal de Richelles,

Dupuis, - conduit une colonie française à Onnontagué, 1657, 11; il échappe heuresement avec tous ses compagnons à une conspiration tramée contre cette petite colorie. 1658. 3; les ordres de M. d'Ailleboust ne lui sont pas transmis, 12.

Durocher, caporal, au fort de Richeiles,

13

Estsentsic ou Astsentsic, divinité des Hurons, 1635, 34, 40; son histoire, 1636, 101.

Echafaud aux Basques, 1632, 7. Echon, surnom du Pere Jean de Brebeuf et

plus tard du Pere Chaumonot. Ecureuils (Nation des), détruite par les

Iroquois, 1661, 20.

**Ehonkehronon**, nom huron des Algonquin**s** de l'Ile, 1639, 88.

Ehouae, bourgade de S. Pierre et S. Paul, **1641**. 69.

Ehressaronon, sauvages sédentaires de l'Amérique du Nord, **1640**, 35.

Ekaentoton, nom hurou de l'Ile Manitoualin, ancien pays des Outawais; — ap-pelée Ile Sainte Marie par les missionnaires, 1640, 6, 26; les missionnaires prennent la résolution d'y suivre les Hurons, 26 ; le pois-son y abonde, 27 ; les Hurons de l'Île S. Joseph s'y viennent réfugier, 1651, 6, 7; les Outawais y retournent, 1671; 31; mission du Père Louis André, 33; et du Père Henri Nouvel, 1672, 31, 32.

Ekhinechkawat ou Etinechkawat (Jean-Baptiste), chef montagnais;—sa famille se fixe aux Trois-Rivières, 1637, 83, 84; sa conversion et son baptême, 1639, 32-34; harangue qu'il prononce à Sillery, 1640, 8; reconnu pour chef des chrétiens de Sillery, 9; ce qu'il répond aux Sauvages de l'Île et de la Petite Nation, qui promettent de se faire baptiser si l'on veut se joindre à eux contre les Iroquois, 1641, 11; sa prudence et son zèle pour la foi, 1644, 11, 12; ... 1645, 21; guéri d'une maladie, 1654, 32.

Ekiondatsaan, village considérable du pays des Hurons, 1637, 162.

**Elan** (Chasse de l'), **1634, 41.** 

Endahiaconk, premier capitaine des Atti-gnenonghae, 1637, 127.

Enderahy, lieu ainsi appelé au pays des Hurons, 1656, 43.

Enghien (Le Duc d'); intérêt qu'il prent aux missions du Canada, 1636, 3.

Eplan (Rivière de l'), en Acadie, 1611.

Erié (Lac) ou Lac de la Nation du Cha, 1641, au sud de la Nation Neutre, 1648, to

Erichronon ou simplement Erics, Nation du Chat, sauvages sédentaires qui habitaient au sud du lac Erié, 1640, 35 ; 1641. 71 ; 1648. 46; 1654, 9; en guerre avec les Iroquois 10; pourquoi on les a appeiés Nation de Chat, 10; défaits par les Iroquois, 1656. 18; à quelle occasion les Iroquois leur test à guerre, 30; appelés Riguehronon, 1660.7; ... 1661, 29.

Eriniwek, sauvages voisins des Paatis (probablement les memes que les Alinius):1

Illinois), 1640 , 35.

Escoumins ou Excomminquois, saurages qui demeuraient au nord du Golfe; entemis des Français, **1611 , 7.** 

Eskiaehronon, nom huron d'une nation algonquine qui demeurait au Nord du lac Huista 1649 , 17. (Comparez Askicouanchronen)

Espamichkon, sauvages du Nord de la Nouvelle-France, 1643, 38.

Espérance (L'), vaisseau commanie pu M. Courpont et qui amena le Pere Méran

avec quatre religieuses, 1640, 2.
Esquimaux, sauvages du Nord de la Novelle-France, 1640, 34; massacrent dest hurons qui servaient de guide à M. Bourdon, 1658, 9; en guerre avec les Gaspésiens, 1659, 8; leurs canots, 8; . . . 1612, 17.

Esseigiou, nom que les Papinachois dornaient a la rivière des Escoumins, 1614, 13.

Esturgeons (Rivière des), au Nord du lac Supérieur, 1670, 83.

Etchemins, primitivement Eteminquois nation sauvage de la Nouvelle-France qui se tendait de la rivière S. Jean au Kenerec. 1611, 2, 5; alliée des Français, 8; sa population, 15.

Etinochkawat. Vuyez Ekhinechkawat. | mort misérable, 27; on choisit son successeur, Etionnontates ou Tionnontates. Voyez 1644. 66. Khionontatehronon.

Etouet, capitaine sauvage de Tadoussac, 1637, 51; su méchanceté, 1640, 27; sa

Etonet (Georges), autre capitaine de Tadoussac, 1648, 30.

Excomminquois. Voyez Ecoumins.

Feauté (Pierre), Frère jésuite; son arrivée, 1635, 19; employé à la Residence de Notre-Dame des Anges, 1636, 75.

Pélicité, femme d'Armand; sa vertu,

**1654** , 25.

**Fénelon** (L'abbé de Salignac), sulpicien, missionnaire envoyé aux Goyogouins qui s'étaient établis au Nord du lac Ontario, 1668, 20, 31.

Festins, 1636, 36; festins d'adieu, 88; il y en a de quatre especes principales, 111.

Pen (Nation du), sauvages sédentaires de la langue algonquine, appelés Atsistach-ronon par les Hurons, et Mascoutench ou **Mascoutins** par les Algonquins, 1632, 14; 1640, 35, 96; 1641, 59; en guerre avec la Nation Neutre, 72; 1644, 98; n'avaient jamais vu d'européens, 1646, 77; nombre des bourgades de cette nation, 1658, 22, sont & une journée des Outagami, 1670, 94; rivière des Mascoutins, 97; le Père Cl. Allouez y fait une mission, 99; ... 1671, 25; leur pays, 42, 43; leur nom, 45; voyage que fait le Père Allouez chez cette nation, 43; 1672, 41. Fléché (L'abbé Jessé), surnommé le Pa-

triarche, missionnaire en Acadie, 1611, 26, 63,

Flory (Charles) d'Abbeville, capitaine du vaisseau de La Saussaye, 1611, 44 ; se défend bravement contre les Anglais, 44; reçoit une blessure, 47; consent à suivre Argall dans l'espoir de recouvrer son vaisseau, 50 ; on reprend le commandement, 61.

Folle Ayoine (Rivière de la), 1672, 40. Folles Avoines (Nation des), 1671, 25.

Voyez Maloumines.

Fontarabie, français qui accompagnait le Pere Buteux, et qui fut tué par les Iroquois **1652**, 33.

Forillon de Gaspé, 1642, 36.

Fortuné, jeune sauvage qui fut nommé Bonaventure à son baptême, 1636, 59. Voyez Bonarenture.

Fouille (Sieur De la), capitaine du régiment de Carignan, 1666, 6.

Pourche (Nation de la), sur la baie des

Puants, 1671, 42. Fournier, commandant de vaisseau, 1637.

87; monte aux Trois-Rivières avec uue chaloupe armée contre les Iroquois, 91.

grançais. Justice de leurs prétentions sur la Nouvelle France, 1611, 64; nom que les Sauvages leur donnée de 1888 : les Sauvages leur donnérent, 1633, 9.

Français (Rivière des), décharge du lac Nipissing, 1671, 35.

Franchetot (Mathurin), français pris par les Iroquois avec le Pere Poncet, 1653, 9, 13; il est brulé, 14.

Francheville, français pris par les Iroquois

Fremin (Jacques), Pere jésuite, missionnaire a Onnontague, 1656, 38; 1657, à Richibouctou, 1659, 7; à Agnié, 1667, 28; 1668, 4-13; se rend a Tsonnontouan, 32; 1669, 1, 17; mission S. Michel, 1670, 68; va a Onnontagué, 73; y mande tous les Peres des missions iroquoises, 73; ... 77; 1671, 15 ; a le soin de la Résidence de S. François-Xavier des Prés, 1672, 16.

Frontenac (Le Comte de); - son arrivée,

**1672**, 1.



Gahronho, chef algonquin; sa bravoure, **1663**, 15.

Gamache (M. le Marquis de), principal soutien de la Résidence de Notre-Dame des Anges, 1635, 3, et des missions du Canada, 1636, 4; fonde le collège des Jésuites à Québec, 4 ; ... 1641, 56 ; son fils entre dans la Compagnie de Jésus, et meurt peu de temps après, 56.

Gand (François de Ré, dit Monsieur), panse charitablement un jeune sauvage, 1635, 11 ; va aux Trois-Rivieres, 1636, 21; assiste aux tunérailles d'un sauvage, 27; fait présent d'un petit sauvage à M. Des Noyers, 35 : assiste regulièrement aux instructions religieuses, 44; adopte une petite fille sauvage, 54; pendant la maladie de M. de

Champlain, il prend des mesures pour arrêter la traite de l'éau-de-vie, 55 ; assiste à un conseil des Sauvages aux Trois-Rivières, 58 ; va au Cap Tourmente avec M. de Montmagny, 1637, 12; sa charité pour les Sauvages, 13, 24, 77; accompagne M. de Montmagny a un lac situé a quatre lieues de Québec, 77; tient sur les fonts du bapteme le jeune sémi-nariste Tewatirhon, 1638, 9; il avant re-cueilli un sauvage pauvre, 11; il cède le terrum de Sillery pour y établir une réduction, 17; sa place dans la procession de l'Assomption, 1639, 3 : fait travailler quelques hommes pour établir les Sauvages, 19; parrain de Négabamat, 😂 ; paye la pension d'une petite tille d'Ekhinechkawat, 33 ; ... 1640, 41; sa mort, 1641, 55.

Gandachiragou, village tecnnontouan;

le P. Julien Garnier y bâtit une chapelle, **1670**, 69; ... 76; **1672**, 24.

Gandagan, principal village tsonnontouan, **1657**, 45.

Gandagaro, village agnier voisin de Tion-nontoguen, 1670, 23, 76.

Gandahouagué, principale bourgade des Agniers, 1668, 6; attaquée par les Loups, **167**0, 23.

Gandastogué. Voyez Andastogué. Gandougaraé, village tsonnontouan, 1670,

69, 77.

Gannendâris (Cécile), femme huronne; sa sainte mort, 1669, 27.
Gannentaha, lac du pays des Onnontagués; on y fait une établissement français, 1656, 14; 1657, 12; description de ce lieu, 13, 14; à cinq petites lieues d'Onnontagué, 14; ... 18; latitude de ce lieu, sources minérales, 33; ... 1658, 9, 17; comment les Français le quittèrent secrètement, 34.

Garaconthie (Daniel), chef onnontague, très-attache aux Français, 1661, 32; charge de ramener des prisonniers français, succès de son ambassade, 33, 36; rachète un crucifix, 1662, 16; son amour pour la paix, et son attachement pour les Français, 1664, 26; 32, 34; 1666, 5; 1670, 14, 17; résumé de ce qu'il fit pour rétablir la paix, 1670, 4; il reçoit le baptême, et prend le nom de son parrain M. de Courcelles, 6; ses efforts pour l'avancement de la religion, 50-63; éloge qu'en fait le Père Millet, 63; franchise avec laquelle il parle au gouverneur des Hollandais, 1671, 17; il persévère dans le bien, 16; 1672, 20.

Garistarsia, le Fer, chef iroquois, 1663.

Garmant (Charles), français captif chez

les Onneyouths, 1656, 17.
Garnier (Charles), Pere jésuite; son arrivée 1636, 2; va attendre les Hurons aux Trois-Rivières, 26, 60; part avec eux, 64; lettre qu'il écrit du lac Nipissing, 1637, 74; son arrivée au pays des Hurons, 105; il tombe malade, 121; surnommé Ouaracha par les Hurons, 1639, 53; ... 1640, 81; en mission chez les Khionontatehronon, 95; ... 1641, 69; employé à S. Joseph des Attignenonghac, 1642, 76; massacré à la bourgade de S. Jean des Khionontatehronon, 1650, 9; détails sur sa vie, ses vertus, 9-15; relique de ce missionnaire trouvée par le Père Le Moyne, 1654, 17.

Garnier (Julien), Père jésuite, mission-naire à Onnontagué, 1668, 17; conduit le Père de Carheil à Goyogouin, 1669, 12; ... 1670, 69; employé au village tsonnonteuan Gandachiragou, 78; reste seul chargé des missions chez les Tsonnontouans, 1671, 20;

aidé par le Père Raffeix, 1672. 18, 24. Garreau (Léonard), Père jésuite; son arrivée, 1643, 5; monte au pays des Hurons, 1644, 49; employé à la mission du Saint Esprit chez les Nipissiriniens, 1646, 80; il tombe malade, 84; revient chez les Hurons, 84; employé à l'île d'Orléans, 1652, 10; | tuation et force de cette tribu, 1665, 11; nue

accompagne un parti d'Outawais, 1656, 40; blessé par les Iroquois, 41; sa mort, quelques

détails sur sa vie, 41-44; ... 1665, 9.
Gas (M. Du), lieutenant de M. de Courcelles; — marche contre les Iroquois, 1666, 6.
Gaspé (Baie de), 1611, 41; 1632, 3; on y vient de France faire la pêche, 1636, 48; 1662, 17; le tremblement de terre s'y fait sentir, 1663, 5.

Gaspésiens ou Sauvages de Gaspé; commencent à désirer qu'on leur prêche la fai, 1643, 36; vont en guerre contre les Esquimaux, 1659, 8; meurtres commis par eux

sur les Papinachois, 1662, 17-22. Gaumont, 1626, 9. Génies. Voyez Khichikouai.

Gens de mer (Nation des), ou Puants. Voyez Winipeg.

Gentaguetehronon, sauvages de l'Amérique du Nord, 1656, 34.

Giffard (Robert), chirurgien, premier meigneur de Beauport; — arrive à Québec avec toute sa famille, 1634, 88; baptise un petit sauvage, 1635, 7; sa récolte, 1636, 45; monte aux Trois-Rivières contre les Iroquois, 1637, 92; guerit une sauvagesse malade, 1641, 14; soigne la Mère de Sainte Marie,

Gilbert, Frère jésuite, part pour le Canada, **1632**, 1.

Girard (Joachim), 1665, 19.

Gobert (Louis), Frère jésuite; son arrivée, **1636**, 60.

Godbout (Rivière), 1670, 13. Godefroy (Le Sieur), 1636, 20, 25. Godefroid (Thomas), des Trois-Rivières,

" frère d'un honnête habitant du pays", enlevé par les Agniers, 1641, 38; ramené, 41.

Godefroy (Madame), probablement la femme du précédent; — marraine d'une petite fille sauvage, 1637, 13.
Godin (Elie), habitant de Sainte Anne de

la Côte de Beaupré, 1667, 30; guéri mincu-leusement par Sainte Anne, 30.

Goienho, lac qui se décharge dans la rivière Tethiroguen, au pays des Iroquois, 1656,

Gonaterezon, chef iroquois, 1656, 12 Gondoin (Nicolas), Père jésuite, 1647, 76. Arrivé à Miscou en 1637, il avait été contraint d'en partir, à cause de la malignité du climat.

Goupil (René), chirurgien français; - pris par les Iroquois, 1643, 64; assommé par ces barbares, 64; sa vertu, 72; ... 1647, 18, 22, 24; circonstances de sa mort, 25.

Goyogouin, village principal des Goyogouins, que les missionnaires mirent sous la protection de S. Joseph, 1670, 63; beauté du site, 1672, 22.

Goyogouins, et primitivement Ouices, Onicen, Oicgouin, l'un des cinq cantons irequois, 1635, 34; leur situation, 1648, 46; leur village principal, 1653, 18; demandert des missionnaires, 1657, 19; travaux des Pères Ménard et Chaumonot, 42-44; entament des négociations de paix, 1661, 7; speuplade de Goyogouins s'établit sur la rive ! septentrionale du lac Ontario, 1668, 4, 20; le Père de Carheil rétablit la mission S. Joseph, 20; 1669, 12; état de cette mission, 1670, 63; 1671, 18; 1672, 22.

Grelon (Adrien), Pere jesuite, - monte au

pays des Hurons, 1648, 14.
Grenouille (La) ou Le Crapaud. Voyez

Oumasaticouaié.

Guercheville (La Marquise de); — son zèle et ses libéralités pour les missions de l'Acadie, 1611, 26, 27; fait une quête à la cour pour rembourser deux marchands huguenots qui s'opposaient à l'embarquement des Jésui- | leusement, 1667, 30.

tes, 28; signe en faveur de ceux-ci un contrat de société avec M. de Poutrincourt, 38 ; achète les droits de M. de Monts sur l'Acadie à l'exception de Port-Royal, 39; cet achat lui est confirmé par Louis XIII, 39; envoie à Londres La Saussaye, pour obtenir réparation des torts qu'on lui avait faits, 61.

Guérin (Jean), accompagne le Père Ménard à la mission des Outawais, et y mourt,

1663, 18, 21, 22; sa vertu, 23, 24 Guymont (Louis), habitant de Ste. Anne de la côte de Beaupré, assommé par les Iroquois, 1661, 35 ; il avait été guéri miracu-

Hache (Robert), jeune homme qui demeurait avec les Pères jésuites aux Trois-Rivières, 1636, 25.

Haiot (Jean), fils d'un habitant du Cap-Ronge, pille et dépouillé par les Iroquois,

**1658**, 18.

Hallé (Marie), femme de Joschim Girard,

**1665**, 19.

Hébert (Louis), apothicaire, qui vint s'établir d'abord à Port-Royal, et ensuite (1617) à Québec ; - prend soin de Membertou, 1611, 32; commandant à Port-Royal en l'absence de M. de Bioncourt, 44; La Saussaye lui remet les lettres de Madame de Guercheville par lesquelles il lui est permis d'emmener les Jésuites, 44 ; sa veuve, Marie Rollet, mariée en secondes noces au sieur Guillaume Hubou, 1636, 35 ; il avait planté des pommiers à Quebec, 45.

Hébert (Guillemette), fille du précédent, mariee a Guillaume Couillard. l'un des pre-

miers habitants de Quebec, 1632, 8.

Hébert (Guillaume), fils de Louis Hébert, et l'un des plus anciens habitants de Québec, 1636, 26; 1637, 12.

Hébert, français poignardé par des Iro-quois ivres, chez les Onneyouths, 1661, 35. Hébout. Voyez Hubou.

Henri IV, roi de France, nomme M. de Monts Lieutenant pour le Canada, 1611, 2; ratifie la concession de Port-Royal a M. de Poutrincourt, 25 ; demande les Jésuites pour les missions de la Nouvelle-France, 35.

Henri, jeune homme pris par les Iroquois à Montreal, 1643, 66.

Hertel (Le sieur Jacques), des Trois-Rivieres, parrain d'un petit sauvage, 1636, 20 : . . . 1637, 84.

Hertel (François), captif chez les Agniers; lettres touchantes qu'il écrit au Pere Le Moyne, 1661, 34, et à sa mère, 35.

Hève (Cap de la), 1611, 44; La Saussaye y plante une croix, et y met les armes de la marquise de Guercheville, 44.

Hochelaga, lourgade sauvage qui était situce au heu même où est aujourd'hui Mont-

real, 1642, 36.

Hollandais. Ils fournissent des armes a feu aux Iroquois, 1642, 49; ce qu'un prison- | fait cette communauté, 1668, 41.

nier rapporte sur leur compte, 1643, 64; ils sauvent le Père Jogues de la fureur des Iroquois, 1647, 34; ce que leur gouverneur écrit à M. de Montmagny sur la moit du Père Jogues, 37; ce que les Iroquois disent des Hollandais, 1656, 17; ce sont eux qui contribuèrent à rendre les Agniers formidables à toutes les autres nations, 1660, 6 ; ce que les Iroquois chrétiens leur répondent sur la religion, **1670**, 32.

Hôtel-Dien de Québec, fondé par Madame la Duchesse d'Aiguillon, 1639, 6, 9; premiers malades que l'on y reçoit, 9; dessein de la fondatrice en établissant cette maison, 9 ; arrivée des Hospitalieres, 1640, 38 ; soin que les religieuses et les Peres jésuites prennent des malades, 38-44; on y chante une grand's messe demandée par les Cent-Associés, 41; M. de Montmagny y fait le lavement des pieds, le Jeudi-Saint, ainsi que M. le Chevalier de l'Île et les principaux d'entre les Français, Madame de la Peltrie les lavant aux femmes avec Mademoiselle de Repentigny, 41; le premier logement à Sillery, et pourquoi, 1641, 24; quand elles entrèrent en leur nouvelle maison, 25; les Hospitalières instruisent quelques petites filles sauvages, 26; mort édifiante qu'y font plusieurs sauvages, 26, 27; beau crucifix donné par la Duchesse d'Aiguillon, 27; travaux des Hos-pitalières à Sillery, 1642, 26-31; une dame de l'abbaye de Fontevrault donne à l'Hôtel-Dieu une croix en argent enrichie d'une relique de la vraie croix, 28; affection que les Sauvages ont pour les religieuses, 29; leur présence à Sillery contribua à y fixer les Sauvages, 1643, 39; leur bâtisse à Québec s'achève, 39; le soin qu'elles prennent des malades, 39-45; elles se retirent à Québec, 1644, 20; nourrissent une cabane de Sauvages tout l'hiver, 1648, 17; grand nombre de malades, 24; on accueille les Hurons fugitifs, 1650, 28; lettre de la Mère S. Bonaventure à un bourgeois de Paris, 51 ; charité des Hospitalière«, 1651, 3 ; elles font un présent aux Iroquois, 1656, 16; histoire d'une jeune huronne hospitalière, 1658, 23-27; bien que

Hottinonchiendi, cabane achevée, nom que prenait la contédération des cinq cantons iroquois, 1654, 11.

Houattochronon, sauvages sédentaires,

**1640**, 35.

Hubou (Guillaume), l'un des plus anciens habitants de Québec; marié à la veuve de Louis Hébert, 1636, 35; élève plusieurs petites filles sauvages, 34,54.

Hubou (Madame), Marie Rollet, mariée en premières noces à Louis Hébert, et en secondes à Guillaume Hubou, 1632, 8; 1663, 35; des sauvages, dans l'ivresse, lui tuent sen bétail, 1632, 10; les Anglais lui laissen un petit nègre, 12; sa fille mariée à Guillaume Couillard, 14; elle tient sur les fonts du baptême un petit sauvage, 1636, 17.

Hudson (Baie d'), 1660, 10; 1661,, 12; journal du premier voyage entrepris vers cette baie, 13-19; dangers sur le chemin, 19-21; ce que les Sauvages en disent, 1667, 23; voyage qu'y font le Père Charles Albanel, M. de Saint-Simon et un autre français, 1672, 42; quelques détails sur cette baie, 53.

 Hurons, sauvages sédentaires du Canada;
 évangélisés d'abord par les Peres Récollets, 1626, 2; puis par les Jésuites, 8; descendent à Québec en grand nombre, 1632, 14; 1633, 34; sont enclins au larcin, 9, 34; leur ma-nière de porter les cheveux, 35; tiennent un conseil pour l'embarquement des missionnaires, 35; trois missionnaires et six français montent en leur pays, 1634, 89, 90; tiennent conseil avec les Français, 1635, 19; forme de leurs cabanes, 31; leur pays, leur population, leurs alliés, 33; leur religion et leurs mœurs, 34-36; descendent à la traite, 1636, 71; M. Duplessis leur fait des présents pour leur faire donner au P. Daniel les enfants qu'ils avaient promis, 72; commencent à bâtir des forts carrés flanqués de bastions, 86; détails sur leur langue 89, 99, 100; ils refusent de prêter main forte aux Algonquins de l'Ile contre les Iroquois, 91; leurs croyances, leurs mœurs, 100-110; leurs festins, leurs jeux, leurs danses, 110-114; leurs sorciers, 114-117; gouvernement de ces peuples, 117-126; leurs conseils, 126-128; leur façon d'ensevelir les morts et de porter le deuil, 128-131; leur fête des Morts, 131-138; population approximative de ces peuples, 138; ils portent des blés aux Algonquins quand le lac gele, et en rapportent du poisson, 1637, 154; tiennent un grand conseil où on délibère de la mort des missionnaires, 1638, 37; tribus dont se compose la nation des Hurons, 38; étendue et situation de leur pays, origine de leur nom, 1639, 50-52; 1648, 45; à quelle époque ils commencèrent à venir traiter avec les Français. 1639, 51; état du christianisme chez ces peuples, 56-59, €3-64; ils remportent quelques avantages sur les Iroquois, 67, 69; faux bruits et préjugés contre les missionnaires, 78-81; cérémonie de l'O-nonhouaroïa, 88; mariage de la seine, 95; 22; 16' nombre des Français qui résident en leur 1672, 2.

pays, 1640, 52; comment les Algonquins leur communiquèrent la petite vérole, 54; ils attribuent leurs maladies aux missionnaires, 55; les Jésuites y font cinq missions, 61; cinq canots de hurons pris par les Iroqueis, 1641, 47; on établit deux autres missions, 60; les Hurons et les sauvages de la Nation Neutre s'appellent réciproquement Attima-daronk, 72; ils chassèrent les Algonquiss qui demeuraient dans l'île de Montréal, 1842, 38 ; quarante hurons surpris par les Ireques, près de Montréal, 1843, 1 ; treize canots hurons pris avec les lettres des missionnaires par les Iroquois, 62; un capitaine huron esplique à Onnonthio pourquoi la jeunesse ne peut retourner au pays sans emmener ses prisonniers; 1644, 48; le pays huron entouré de peuples de la langue algonquine, 102; les Hurons font la paix avec les Iroquois, 1645, 27, 29; sont toujours en guerre avec les lrequois Supérieurs. 1646, 54; deuil des femmes huronnes, 61; les Hurons défont un parti d'Iroquois aux Trois-Rivières, 1648, 11, 12; leur pays ravagé par les Iroquois, 47; pourparler avec les Onnontagués, 47, 55-58; ambassade aux Andastes, 48, 58-60; nombre des Français qui demeurent au pays des fo rons, 48; avancement du christianisme, 60; principales superstitions des Hurons infidèles, 70-77; comment ils punissent le crime, 79; destruction de la nation huronne, 1649, 3-33; plusieurs chefs hurons conjurent les missionnaires de s'établir avec eux dans l'île S. Joseph, 27; bon nombre de Hurons réfories dans la Nation du Petun et dans la Na-tion Neutre, 1650, 2; le reste descend à Québec avec le Père Ragueneau, 1, 26-25; derniers désastres des Hurons, 23-27; quatre cents Hurons cabanés près de la pone de l'Hôtel-Dieu, 51; réduction huronne de l'île d'Orléans, 1651, 9; les Hurons chrétiens font un discours de condoléance aux rehgienses Ursulines sur l'incendie de les maison, 12; conduite de Dieu sur les Hurons, 1652, 32; population du pays haron, 1653, 30; les Agniers et les Onnontagies veulent sous main les attirer dans leur pays, 1654, 3-6; état de la colonie huronne de l'ile d'Orléans, 20; ferveur que produit parmi ex l'établissement de la congrégation, 22; lettre et offrande qu'ils envoient aux congréganistes de Paris. 27, 28; ils reçoivent une ambassade d'Onnontagués, 1656, 5; leur population primitive, 39; une partie des Hurons de l'ile d'Orléans se donne aux Iroquois, 1657, 20-23 ; quelques détails sur ces néophytes avant leur enlèvement de l'île d'Orléans, 28; le reste des Hurons se fixe aupres du fort S. Louis, 1660, 14; leur dernière défaite, 14, 15; ce qui se passa de plus remarquable parmi les Hurons établis près du fort S. Louis, 1668, 25-30; ils quittent le fort pour se retirer à N. D. de Foye, 1669, 23 ; ce qui s'y passe de plus remarquable, 1670, 15; on leur fait présent d'une statue de Notre-Dame de Fore, 22; 1671, 7; état de cette mission, 7;

Huron (Lac) on *Mer dones*, 1636, 33; 1639, 50; 1640, 34; 1648, 45; nations qui en fréquentent les bords, 62.

Hurans (Second las dee), 1640, 36, probeblement le même que le les Michigan.

 $\mathbf{n}$ 

Inenhouton, bourgade huronne, 1637, 188, Ignace (Le Père), capucin, à Pentagouet 1847, 52.

Thonatiria, village huron de la Nation des Ours, auquel le Père de Brebenf donna le ours, auquei le Pere de Brebent donns le nom de S. Joseph; on y établit une Résidence, 1635, 3, 30; missionnaires qui y résident, 1636, 75; ... 1638, 52; sauvages qu'on y baptise, 56-57; on la transporte en na autre village, 59; 1639, 56.

He (Algonquius de P) ou Kichesipiirini -

Wek, appelés Ehonkeronou par les Hurona, 1633, 34; 1638, 70; 1639, 86; 1646, 34; -refusent de laisser passer les Hurous avant que ceux-ci h'asent couvert le corpe du Borgne de l'Île, 1638, 69 ; sollicitent l'altiance des Hurons contre les frequeis, 91 ; ... 1640 , 34 ; engagent les chrétiens de Sillery à quitter cette résidence, 1641, 10; et à se joindre à eux contre les Iroqueis, 11; ... 29, 57; devenus moins insolents, 1644, 4.

He longue, 1661, 51; La Sanccaye y

plante un croix, 51.

Hes Huronnes, à l'entrée de la baie des Puants, 1671, 25; 1672, 36.

Ile Verte , 1664, 7 ; 1670. 9.

Illinois, sauvages de la Nouvelle France, qui furent appelés successivement Eristisck, Linisck, Alinisck et flisisck au Illinois ;-première nouvelle qu'on a de ce peuple 1636, 39 ; 1656. 21 ; demeurent sur les bords d'une grande rivière, 1680, 12 (au heu de Abimilec, lisez Alinilec]; leur religion, 1667. 12; parlent algonquin, 21; le P. Allouez y va en mission, 21 ; leura croyances et leura mœurs, 42; 1670, 86; ... 91; 1671, 24;

quelques particularités sur cette nation, 47 ; Illinois (Lac des), aujourd'hui Lac Michian. 1667. 18; 1670, 92; sppelé Machi-

higaning, 97.

Imbert (Simon), employé de M. de Pou-rincourt, 1611, 39; sa négligence, 39; il accuse les Jesustes d'avoir fait perdre & M. de Biencourt ses terres du Canada, 40 ; il est converneu de fausseté, 40. Incarnation (La Mère Marie de l'). Voyez

Ingrés ou lagris, corruption du mot English, aurnom que les enuvages d'Acadie donment aux Anglais, 1611, 8.

Iouanchou, chef sauvage; — son file, présente au roi, en rapporte un magnifique présent, 1639, 2.

Ionskeha, divinité des Hurons, 1825, 34 ; **1636.** 101-103 : **1640.** 92.

Irinions, sauvages de l'Ouest du pays des Hurons, 1643, 97. [Ce mot est probablement pour Irraionec ou Illinois.} Iroquet (Nation de l'), ainei appulée du

nom d'un de ses capitaines, 1633, 29. Voyez Onontchataronou.

Iroquois, sauvages du Canada, 1632, 5 ; cherchent à surprendre les Montagnais, 11; 1833, 6; tuent deux impçais et en blesseat quatre autree, 28; un parti de quinze cente l're-quois tue deux cents. Hurons, et en emmène cent prisonniem, 1634,88; nom des cinq Cantone de la conféderation iroquose, 1635, 34; parti iroquosa défait par l'Iroquet, 1637, 64 ; cinq cents frequois viennent roder autour de Trois-Ravières, le sieur Nicolet leur donne la chasse, 89; ... 1641, 37; enlevent deux Français, 38; quelques sauvages des nations plus hautes leur font des présents pour qu'als rendent ces prisonniers 39; pourparler de paix, 40-45; guerre déclarée, 46-49; ils défont un parti d'Algonquins, 1642, 45; attaquent à l'improviste les Français qui travaillent au fort de Richelseu, 51; tribus iroquoires qui ont le plus d'impurtance, 1643 , 61, 62 ; différentes courses de ces barbares, et captivité du Père Jogues, 62-69; prise des lettres qu'on envoyait des missions huronnes, 69-74; les froquois bouchent aux. Hurons tou les passages qui conduisent à Québec, 1644. 105; font la paix avec les Français et leurs alliés, 1645, 2; cherchent à surprindre Richelseu, 18; ratifient la paix, 23; quelles nations en comprend sous le nom d'Iroquois, 1848, 3; ce que rapporte le Français qui avait suivi les ambassadeurs iroqueis, 4; ils en-voient aux Trois-Rivières de neuveaux attabassadeurs, 6 ; les Iroquois Supérieurs ont toujours la guerre avec les Hurons, 54; diverses meuraions, perfidie de ces barbares, 1647, 3 ; ils martyrisent le Père Jogues et La Lande, 17-42; appelés Maqueis par les Hollandais, 34, 37; tribus de l'Ours, de Loup et de la Tortue, 38 ; défaite d'un parti iroquois, 1648, 4-10, 11; situation des tribus iraquoises, 46; ils ravagent le pays des Hurons, 47; quelques-uns des Cantons inclinent à la parz, 57; ils détruisent la mission S. Jeseph des Humas, et massacrent le Père Daniel, 1649, 3, 4; enlevent a la Nation Neutre deux places frontieres, 1651, 4 ; ruisent cette nation, 4; pénétrent chez les Atticamègues, 26; diverses incursions 1652, 30-37; font la paix avec les Français, 1683, 17-25; nom qu'ils donnest à la conféderation iroquoise, 1854. Il; nouvelles négociations de pair, 13-18; en guerre avec la Nation du Chat, 15; ce qui pent les engager à rechercher ou à fair l'alliance des Français 34 ; confirmation des nouvelles de la paix, 1655, 4; victoire qu'ils remportent sur la Nation du Chat, 1658, 18; leurs sorcellerses, 25 ; quelques-unes de leurs superstitions, 25-29; a quelle occasion ile firent le guerre à la Nation du Chet, 30; conun parti d'Outawais, 40; quels sont les plus importants des cinq cantons, 1657, 2; reception qu'on fit aux Français qui allèrent s'établir à Onnoutagué, 13-19; nouvelles particularités sur leur pays, 33; leur naturel, leurs mœurs, 34; leurs dispositions pour la foi, 38; diverses attaques et déprédations qu'ils font, 1658, 10, 11; nécessité de dompter ces peuples, 1660, 2; état de leur pays, 6; dénombrement de leurs forces, 6; figue de toute la cabane, 38; recommencent la guerre avec plus de fureur que jamais, 1661, 1-6; pourparler de paix, 7; ils font des incursions jusque vers la Mer du Nord, 19-21; détruisent la nation des Ecureuils, 20; diverses guerres, 1662, 1-5; 1663, 10-14; haine implacable et réciproque des nations iroquoises et algonquines, 16; état des

seil des différents cantons, 32; ils surprennent | ambassade, 32, 34; 1666, 5; situation des cinq cantons, 1665, 10-12; leur epouvante à l'approche de l'armée française, 1666, 8; ils demandent des missionnaires, 1667, 28; 1668, 3; demandent du secours contre la nation des Loups, 1669, 5 ; origine de leurs dernières querelles avec les Algonquins, 1670, 3; entreprise contre les Loupe, 27; progrès des missions iroquoises, 1671, 13; désordres qu'occasionnent les boissons que leur fournissent les Hollandais, 22.

Iroquois (Lac des), aujourd'hui Lac Ontario, 1635, 25; 1644, 43; 1654, 12

Voyez Ontario.

Iroquois (Rivière des), aujourd'hui Rivière de Sorei, 1636, 37; M. de Montmagny y monte avec le Père Le Jeune, 1637, 74; forts bâtis sur cette rivières, 1665, 10; description de cette rivière, 12; le régiment de églises captives chez eux, 1666, 26; célèbre | Carignan y défriche des terres, 1667, 3.

Jardin de Hollande (Le), l'un des vais-! seau qui apportèrent le régiment de Carignan, **1665** , 25.

Jean-Baptiste, chef abénaquis; — sa con-

version, 1644, 4, 5.

Jeanne de Ste. Agnès, religieuse hospitalière; — son arrivée, 1648, 3.

Jessé Fleché, surnommé Le Patriarche,

missionnaire en Acadie, 1611, 26, 63.

Jésuites. Henri IV veut qu'on leur confie les missions de la Nouvelle-France, 1611, 25; on refuse de les embarquer, 27; départ des Peres Biard et Enemond Masse, 28; leur arrivée à Port-Royal, 29; leurs démêlés avec M. de Biencourt, 39, 40; ils donnent a M. de Biencourt et à ses gens de quoi subsister, 42, 43; suivent M. de la Saussaye à S. Sauveur, 44; faits prisonniers avec lui, 46; déclarent ouvertement aux Anglais qu'ils sont l jésuites, 49 ; menés en Virginie, 52 ; leur conduite généreuse envers les Anglais, 58 ; leur captivité en Angleterre, et leur délivrance, 50; leur première habitation à Québec, 1626, 5; ils optiennent les charpentiers de l'habitation de Québec pour travailler à leur logement, 7; retournent en Canada, 1632, 1-8; prennent en pension deux petits sauvages, 1633, 12; en rendent un à sa mère, 29; mort tragique d'un huguenot qui blasphémait contre S. Ignace et les Jésuites, 1634, 2; M. Duplessis leur donne un petit sauvage, 91; ils commencent un collège à Québec, 1635, 3; exercent les fonctions de curés et de pasteurs, 3; ouvrent des classes en attendant la fondation du collége, 1636, 4; vœu qu'ils prononçaient le jour de l'Immaculée Conception, 7; 1639, 61; le Père Le Jeune les justifie sur la question du trafic des pelleteries, 1636, 49; ils reçoivent du Souverain Pontife des indulgences plénières pour les fêtes de la Conception et de S. Joseph, 1637, 3; sont sur le point de renvoyer leurs sémi-

d'enfants qu'ils n'en peuvent prendre, 97; établissent une Résidence à Ossossané, chez les Hurons, 168; on leur donne à instruire sept enfants algonquins et montagnais, 1633, 28; font du vin avec le raisin du pays, 58; incendie de la Résidence de Notre-Dame de Recouvrance, à Québec, 1640, 4, 50; pren-nent part à la fondation de Montréal, 1642, 37, 38 ; recommencent le séminaire huron, 1643, 28 ; déclaration des Cent-Associés attestant que les Jésuites ne prennent aucune part à la traite, 82; ont une maison à Nepigigouit, 1645, 35, 37; reçoivent de la reine Anne d'Autriche un tableau representant le roi, la reine et le dauphin, 1646, 52; plusieurs Jésuites repassent en France après la destruction des Hurons, 1650, 49; commencent un petit séminaire, 1651, 4; le Vicomte d'Argenson visite leur collége, 1658, 17; entreprennent d'élever quelques jeunes suvages avec les enfants français, 1663. 3.

Jésus (Ile), appelée lle de Montmagny, 1637, 75; ... 1642, 36.

Jésus (Rivière), appelée Saint-Jean du nom du sieur Nicolet, 1637, 75.

Jeune (Paul Le), Père jésuite, auteur des Paleitans 1639, 1634, 1635, 1636, 1637, 1636. Relations 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, et Supérieur des missions de la Nouvelle-France de 1632 à 1639; - part de Honfleur, 1632, 1; sur le point de se noyer, 1632, 14; étudie le montagnais, 1633, 2, 7; fait le catéchisme aux petits sauvages, 23; haptise un enfant de Madame Couillard, 25; va saluer M. de Champlain, 26; puis le capitaine de Nesle, 28; assiste au conseil des Hurons avec le Père Brebeuf, 35; cause du peu de progrès qu'il a fait dans la langue montagnaise, 1634, 50; ce qu'il a à endurer de la part des Sauvages, 55-57; hiverne avec quelques Sauvages, pour étudier la langue montagnaise, 57 et suiv.; tombe malade, 81; hiverne aux Trois-Rivières, 91; 1635, 4, 6, 13; revient naristes hurons, n'ayant pas de quoi les Trois-Rivières, 91; 1635, 4, 6, 13; revient nourrir, 64; les Hurons leur amènent plus à Québec au printemps, 6, 19; fait la classe

à quelques petits sauvages, 1636, 4 ; reçoit, 1 ; au collége de Clermont, 1657, 2 ; sup-aux Trois-Rivières, une lettre que le Père de plie Louis XIV d'envoyer du secours à la Quen lui écrit de Québec, 26; fait l'oraison funebre de M. de Champlain, 56; produit, au nom des Cent-Associés, les lettres de nomination de M. de Châteaufort, 56; monte aux Trois-Rivière avec M. Gand, 58; retourne aux Trois-Rivières pour engager les Hurons à emmener les missionnaires, 62; se rend à la rivière des Prairies (l'Outawais) avec M. de Montmagny, 1637, 11, 75; fait le catéchisme aux petits sauvages en présence des Français, 40; il apprend, aux Trois-Rivieres, la mort de deux petits séminaristes hurons, 58 ; va à la côte de Beaupré avec M. de Montmagny, 75; instruit des Sanvages de sept ou huit nations différentes, 83; monte aux Trois-Rivières avec M. le Gouverneur, 87; distribution qu'il fait des missionnaires, en cas d'une attaque des Iroqueis, 89; de-scend à Quelec, 95, 96; remente immédiatement aux Trois-Rivières avec le chevalier De l'Isle, 96; y assiste au conseil des Hurons, 98-101; fait commencer la Résidence de S. Joseph, au nom du Commandeur de Sillery, 1638, 17; le Père Vimont arrive pour le remplacer, 1639, 1; il quitte la Résidence de S. Joseph de Sillery, 18; douleur que lui cause la mort de F. X. Nenascoumat, 25; le Père Provincial veut qu'il écrive encore la Relation de 1640, 1640, 1; part pour les Trois-Rivieres avec le Père Supérieur et le P. Raymbault, la barque se brise, 49 ; passe en Europe, 1641, 1; exprime le vœu de revenir aussitot que le permettra l'objet de sa mission, 2; revient d'Europe, 1642, 2; ... 1643, 2; recoit de Miscou une lettre du Père Richard, qui le remercie de quelques notes sur la langue montagnaise, 36 ; envoyé aux Trois-Rivieres, 46; suit les Algonquins jusqu'au fort de Richelieu, 46; on lui envoie en France les matériaux de la Relation de 1653, 1653, porterent le régiment de Carignan, 1665, 25.

Nouvelle France, 1661, 1; guérison obtenue par l'invocation de ce Père, 1666, 4.

Jeux des Sauvages; — le jeu de crosse, 1636, 113; le jeu de plat, 1636, 113;

1639, 95.

Jogues (Isaac), Père jésuite; - son arrivée, 1636, 60; part pour les missions huronnes, 74; son arrivée au pays des Hurons, 1637, 120; il tombe malade, le Père Lemercier en prend soin, 120; sa maladie aug-mente, 121; surnommé *Ondessonk*, 1639, 53; va en mission à la Nation du Petun, 1640, 95; employé à Sainte Marie, 1641, 63; 1642, 57; au Saut Sainte Marie avec le Père Raymbault, 97; pris par les Iro-quois, 1642, 49; 1643, 63, 67; lettre qu'il écrit au gouverneur, 66; délivré par les Hollandais, 74-79; son arrivée en Bretagne, 70; ce que les missionnaires des Hurons écrivent de la prise et de la captivité du Père Jogues, 1644, 71, 72; il se trouve au traité des Trois-Rivières, 1645, 27; retourne chez les Iroquois, 1646, 14; donne le nom de Saint-Sacrement au lac qui porte aujourd'hui le nom de Lac George, 15; passe dix jours au bourg de la Ste. Trinité, 15-17; revient du pays des Iroquois, 17; y retourne une troisieme fois, 17; on lui donne la com-mission d'engager les Iroquois Supérieurs à la paix, 41; 1647, 1; tué par un iroquois, 2; détails sur sa première captivité et son évasion, 17-36; sur ses derniers travaux et sur sa mort, 36-42; ce qu'un prisonnier iroquois raconte de sa mort, 74; il fut tué à Gandawagué, 1668, 6.

Jongleurs. Voyez Sorciers.

Joubert, sergent sous les ordres de La Saussaye, 1611, 47.

Justice (La), l'un des vaisseaux qui ap-

oxdots

Kacouszakhi on Kacouchakhi, Nation du Porc-epic, sauvages d'un naturel trèsdoux, qui derneuraient sur les bords du lac S.

Jean, 1641, 57; 1643, 38; 1672, 44.

Kadesquit, port d'Acadie, ou La Saussaye avait projeté un établissement, 1611, 44,

Kandoucho ou Bourgade de tous les Saints, chez la Nation Neutre, 1641, 75, 78.

Kaparipatawangak, nom sauvage de la riviere de Matane, 1648, 28.

Kapiminakouetiik, sauvages du Nord de

la Nouvelle-France, 1646. 29.

Kapipou nouket. Voyez Pipounouket. Kawasagiscaket, riviere, au-dessous de Tadous-ac, 1664, 14. Kébec. Voyez Québec.

Keinouché, nation algonquine de la mission du S. Esprit, au Sud-ouest du lac Supérieur, 1670, 67.

Kénébec ou Kinibeki, rivière des Canibas ou Atenaquis, 1611, 15; proche des Armouchiquois, 36; pourquoi les sauvages du Kénébec chasserent les Anglais qui voulaient s'établir chez eux, en 1608 et 1609, 1611, 36; les Anglais y ont un établissement, 1640, 35; on apprend qu'ils l'ont abandonné, 1641, 48; le Pere Druillettes redescend cette riviere, 1647, 52; le même Pere visite une douzaine de hourgades alénaquises établies sur cette rivière, 1652, 25; diverses tribus abénaquises qui fréquentent cette riviere, 1660, 27; les froquois y font des incursions, 1662, 1.

Kepatawangachik, nation algonquine du Nord de la Nouvelle-France, 1660, 12.

Ker ou Kertk. Voyez Kirtk.

Ketchigamins, nation située au sud-ouest de la Pointe du S. Esprit, et composée de vingt grandes cabanes, 1670, 90.

Khichicouai, Genies du jour, divinités des Montagnais; — manière de les consulter, **1634**, 14; **1637**, 46, 51.

Khinonascarant, tross petites bourgades huronnes, a deux lieues d'Ihonatiria, 1637, 128.

Khionontatehronon ou Tionnontatehronon, Nation du Petun, sauvages sédentaires de la langue huronne, 1635, 33; 1636, 105; à deux journées des Hurons, 1637, 163; ... 1638, 34; des députés de cette nation viennent offrir aux missionnaires une robe de castor, pour qu'ils fassent cesser les maladies qui les font mourir, 1639, 88; ... 1640, 35; on y commence la mission des Apôtres, 61, 90; différentes bourgades de cette nation, 95; les PP. Charles Garnier et Pierre Pijart ont le soin de la mission des Apôtres, 1641, 69; les Kionontatehronon ne descendent pas à la traite, 69; on abandonne cette mission, 1642, 88; ...1648, 46; la nation se compose des deux tribus du Loup et du Cerf, 61; quelques restes des Hurons se réfugient chez eux, 1649, 26; ils se réfugient euxmêmes parmi les nations algonquines du lac Supérieur, 1660, 27; ...1662, 3; le Père Allouez va en mission chez eux, 1667, 15; appolés Etionnontates, 1670, 6; réfugiés à la pointe du S. Esprit, 86; ils demeurerent quelques années à Michillimakinac, 1671, 37; 1672, 35.

Kicabon, nation de l'Ouest, 1670, 100. Kichesipion, rivière de la baie d'Hudson,

Kichesipirini ou Kiche-sipi-iriniwek, hommes de la Grande Rivière, nom algonquin des Sauvages de l'Ile, 1640, 34; 1646, 34; 1658, 22. Voyez Ile (Sauvages de l').

Kichkagoueiac. Voyez Kiskacons.

Kilistinons ou Kiristinons, nom générique des sauvages de la baie d'Hudson, nom générique en calvi de Cristinger par la la company de la company de

qui s'est transformé en celui de Cristinaux et finalement en celui de Criz, 1640, 34; 1641, 59; 1642, 97; sont très-nombreux, 1656, 39; chemins qui menent chez eux, 1658, 20; différents peuples kilistinons, 20, 21; 1660, 11; sollicitent l'alliance des Français, 28; les PP. Druillettes et Dablon partent pour leur annoncer l'évangile, 1661, 12; cette mission est sous le patronage de S. François-Xavier, 16, 21; le Père Allouez y va en mission, 1667, 23; leurs mœurs, 24; ils se rapprochent du Saut, 1670, 79; ... 92; ont été appelés Gens de terre et Gens de la Mer du Nord, 1671, 24; leur demeure principale vers le Sud-ouest de la baie d'Hudson, **1672**, 54.

Kimaganusis, lieu ainsi nommé vers la Baie d'Hudson, 1672, 49.
Kinibeki. Voyez Kénébec.
Kinougami, lac long, qui se décharge dans le Saguenay par la rivière Kinougamiou (auj. rivière de Chicoutimi), 1672, 44.

Kinougamichich, petil lac long, qui se décharge dans le lac S. Jean, 1647, 65;

1661, 14; 1672, 44.

Kinougamiou, aujourd'hui Rivière de Chicoutimi, qui se décharge dans le Saguenay, 1647, 65.

Kinounchepirini, nation algonquine, qui demeurait sur l'Outawais, au Sud des Sauvages de l'Ile, 1640, 34 ; 1643, 61 ; 1646,

34 ; 1658, 22. Kioetoa ou Bourgade de S. Michel, chez la

Nation Neutre, 1641, 80.

Kiohero ou Saint-Etienne, bourg goyogouin, 1670, 63.

Kiotsacton, l'un des trois Iroquois qui étaient chargés de négocier la paix aux Tros-Rivières, 1645, 23; 1646, 8.

Kiristinons. Voyez Kilistinons.

Kisagami, lac du pays des Atticamègues, 1651, 26, 27.

Kiakacons ou Kiakacoueiak, sauvages voisins des Poutewatami, 1658, 21; de la langue algonquine, 1667, 17; embrassent ouvertement la foi, 1670, 87-89.

Kitchigamich, sauvages de l'ouest, qui parlaient la même langue que la Nation du Feu. 1670, 100. (Comparez Ketchigamins). Voyez Conkhen-Konkhendeenhronon. deenhronon.

Kontarea, village huron, 1636, 111; principal boulevard du pays des Hurons, 1642, 74; habitants de ce village chez les Iroquois,

1656, 10.

Kontareahronon, sauvages sédentaires 1640, 35. Quoique la Relation 1640 semble faire de ces sauvages une nation à part, les Kontareuhronons ne sont vraisem blablement que les habitants de Kontarea.

Kotakoutouemi ou Otokotouemi, sauvages algonquins qui demeuraient à quelque distance au nord des Sauvages de l'Ile, 1640, 34.

Kouabahiganan, nom sauvage d'une riviere des environs de Tadoussac, 1648, 28.

Kouakoueou, rivière, au-dessous de Tadoussac, 1664, 14.

Kouakouikouesiwek, sauvages de la

baie d'Hudson, 1672, 54.

Koussinoc, habitation anglaise de la Nouvelle-Angleterre, 1652, 25; les Abénaquis s'y assemblent deux fois l'année, 25,

L'Abbé (Nicolas), de Dieppe, capitaine de | teur de la Relation 1626; vaisseau, 1611, 39.

La Lande (Jean de), français natif de Dieppe, massacré avec le Père Jogues, 1647,

– envoie un peti<sup>2</sup> huron en France, 1626, 9; confesseur de Champlain, 9; envoie une carte au Rév. P. Assistant, 9; se trouve à Rouen au départ des missionnaires qui revenaient au Canada, Lalemant (Charles), Père jésuite, Supé- 1632, 1; avait laissé quelques notes sur le rieur des missions de la Nouvelle-France, au- montagnais, 1633, 7; vœu qu'il avait fait,

ployé au collége de Quebec, 1636, 4; habite un des premiers la Résidence de N. D. de Recouvrance, 43; chante le service de M. de Champlain, 56; ... 1637, 20; passe en France, 1638, 31; Procureur des missions de la Compagnie, 1640, 37; ce qu'il écrit au Pere Vimont de Madame la Duchesse d'Aiguillon, 1643, 32; lettre que lui écrit le Père Jogues 75.

Lalemant (Jérôme), Père jésuite frère du précédent ; — monte au pays des Hurons, danger qu'il court, 1638, 30; 1639, 52; surnomme Achiendase par les Sauvages, 53; lettre qu'il écrit des missions huronnes au Père Vimont, 1640, 102; ... 1643, 29; Supérieur des missions de la Nouvelle-France. 1645, I, 2 ; descend du pays des Hurons, 29; lettre qu'il envoya de cette mission au Pere Provincial en France, 38; autre lettre qu'il écrit de Québec au Père Provincial, 1649. 2: il passe en France, et rend compte au Pere Provincial de ses travaux et de l'état des missions du Canada, 1650, 48; lettre qu'il écrit de Québec sur l'arrivée de Mgr. de Pétrée en Canada, 1659, I; seconde lettre, écrite de Québec, où il parle des églises algonquine et huronne, 4; troisième, datée de Quebec, sur la mission de l'Acadie, 7.

Lalemant (Gabriel), Pere jesuite, noveu des deux précédents ; — monte au pays des Hurons, 1648, 14; martyrise par les froquois, a la prise de la bourgade de S. Louis, 1649, 11 et suic.; détails sur sa vie et sa mort, 13-17; progres qu'il avait faits dans la langue huronne, 30; ce qu'on trouve de lui dans ses

papiers, 31.

Laliberté, jeune français captif chez les Iroquois, et martyr de la chasteté, 1662, 14.

Lamotte (Nicolas), lieutenant de La Saussaye, 1611, 45, 47; consent a suivre Argall en Virginie, 50; şa détension en Angleterre, et sa délivrance, 61; parrain d'un petit sauvage, auquel il donna son nom, 64.

Lamarche, jeune homme abandonné par les hurons qui le descendaient à Québec, 1635, 27. Lamberville (Jean de), Pere jesuite, mis-

sionnaire a Onnontague, 1672, 18.

Lapalme, français pris par les Iroquois, 1652. 35.

Lapierre. Il conduit le Père Biard à la bare ite Sainte Marie, 1611, 63.

La Rochelle, village huron. Voy. Ossossané. La Salle, capitaine du vaisseau de Dupont Gravé, 1611, 30,

Lannay (Le Sieur de), parrain d'une petite file sauvage, 1636, 12

Laurent (Saint). Voyez la lettre S.

Lauson (M. De), gouverneur du Canada; son arrivée, 1651, 1; visite les Tiois-Rivieres, 1653, 6; reçoit les députés Onnontagués, 19; et ceux des Agmers, 23; désigne un commandant pour un établissement projeté | Daniel, 1640, 90; continue, a vec le même Père, chez les Iroquois, 1654, 20; reçoit une am- a prendre soin de cette mission et de celle de

1634, 8; revient en Canada, et baptise une | bassade de la part des Onnontagués, 1656, petite fille de M. Giffard, 88; baptise Mat- 5; permet aux deux tribus huronues de l'Ours chonon, et en prend soin, 1635, 6, 7; em- et du Rocher, de se donner aux Iroquois, 1657, 20-23; il avait envoyé une garnison à Onnontagué, 1665, II.

Lauson (M De), fils du précédent, sénéchal de la Nouvelle-France, mort glorieusement, avec sept autres Français, en se défendant contre les Iroquois, à l'île d'Orléans, .661, 4.

Lauson (Côte de), 1658, 8; 1663, 26.

Laval (François de) Montmorency, évêque de Pétrée; - son arrivée, 1659, 1. 2; ses premiers travaux, 2, 3; nom que les Sau-vages lui donnérent, 3; donne la confirmation a Gaspé, 10; son zele pour les missions, 1660, 29; vient à bout de réprimer les de sordres de l'intempérance, 34; ce qu'il dit au P. Ménard, qui partait pour la mission des Outawais, 1664, 2; chante un service solennel pour la reine, 1666, 1; fait chanter un Te Deum au retour de l'expédition de M. de Tracy contre les Iroquois, 9; envoie deux missionnaires aux Iroquois qui s'étaient établis au nord du lac Ontario. 1668, 4, 20, 30; visite les différentes missions du pays, 23, 24; lettre qu'il écrit au curé de S. Josee à Paris, 30 ; établit une fête en l'honneur de S. François-Xavier, comme protecteur de tout le pays, 1669, 8; ce qui l'empêche d'aller donner la confirmation à Tadoussac, 22; fait sonner les cloches à la mort de Cécile Gannendaris, 29; baptise et confirme Garaconthié, 1670, 6; fait chanter un service solennel pour les sauvages chrétiens, 14; assiste au service du capitaine Sawenhohi, 18; ... 22; laptise le chet goyogouin Saonchiogoua, 1671, 4; établit une confrérie de la Sainte Famille, 7; passe en Europe, 1672, 2. Lemaistre (Simon), 1611, 44.

Lemaistre (M), prêtre de Montréal, tué par les Iroquois, 1661, 5, 6, 36.

Le Mercier (François), Pere jésuite;—son arrivee, 1635, 19; monte à la mission des Hurons, 20; légérement indisposé, 1636, 87; remplace le P. Daniel, 104; surnommé Chaucsé par les Hurons, 1639, 53; ... 1640, 69; fait le voyage de Québec avec Chiwatenwa, 87; employé a la mission de la Conception chez les Attignawantan, 1641, 63; danger qu'il court, 67; travaille a la meme mission, 1642, 61; a Ste. Marie. 1644, 74; Superieur des missions de la Nouveile-France, 1653, 1, 2; 1654, 1, 2; 1655, 4, 5; va a Onnontagué, 1656, 38; lettre qu'il écrivit de Montreal au P. Cellot, en allant a Onnontagué, 1657, 51; ... 1672, 12.

Le Moyne, jeune homme natif de Dieppe, qui se nova a la prise de S. Sauveur, 1611, 48.

Le Moyne (Simon), Père jesuite; monte au pays des Hurons, 1638, 30; son arrivée dans cette mission. 1639, 53; surnommé Quane par les Hurons, 53; commence une mission chez les Arendahronons, avec le P. 1; de retour à Québec, 10; part pour Onnon-tagué, 11; sa harangue devant les députés des cinq Cantons, 15; son retour, 18; se dispose à aller hiverner chez les Iroquois, 20; on recoit de ses nouvelles, 1655, 4; détails de son voyage chez les Agniers, 1656, 2; arrête un parti d'Agniers qui en voulait aux Hurons, 1657, 5; nouveaux détails sur les voyages qu'il fit chez les Agniers, et sur ses travaux à la mission des Martyrs, 23-25; reconduit un jeune iroquois en son pays, 1658, 9; M. D'Ailleboust lui envoie deux prisonniers iroquois pour traiter de la paix avec les Agniers, 11; lettres qu'il envoie à Québec, 12; va chez les Hollandais, 15; retourne pour la cinquième fois chez les Iroquois, 1661, 9, 11, 29; on reçoit de ses nouvelles, 30, 31; il hiverne chez les Iroquois Supériers 1262 et la companyant de rieurs, 1662, 8-11; son retour, 11-13.

Le Moyne (David), jeune français de Dieppe, meurt saintement chez les Tsonnon-

tonans, 1657, 46.

Lespinay (Le Sieur), 1634, 89; profit qu'il

fait à la péche, 1667, 3.

Liegeois Jean), Frère jésuite; — arrivé, 1634, 88; ... 1635, 23; 1640, 18; passe en France, 1650, 48; massacré par les Iroquois, 1655, 2.

Liniwek ou Iliniwek. Voyez *Illinois*. hatte (auj. New-York);—sa réponse à la re-Lionnes (Martin de), Père jésuite, 1643, 36; 1646, 86; en mission à la baie de Mi-Voyez Illinois.

S. Joseph des Attignenonghac, 1641, 67; ramichi, 88; à Miscou, 1647, 77; tombe employé à cette derniere mission avec le P. Charles Garnier, 1642, 76; 1644, 87; envoyé en ambassade chez les Iroquois, 1654, Père de Quen, 1648, 40; lettre qu'il écrit de La Rochelle au Procureur des missions du Canada, 1651, 29; employé aux missions du Golfe, 1659, 7; sa mort, à Chédabouctou, **1661**, 30.

Lobia: (Le Sieur de), capitaine du régiment

de Carignan, 1666, 6.

Long-Saut, grand rapide de l'Outawais, audessus de Montréal, 1634, 89; 1637, 94; 1644, 42; 1667, 5,

Longs Cheveux (Nation des), 1671, 35.

Voyez Outiscouagami.

Lormel (De), capitaine de vaisseau, 1634.

Louis XIII, -- présent qu'il envoie aux Sauvages à l'occasion de la naissance du Danphin, 1639, 2; ces présents sont brûlés dans l'incendie de N. D. de Recouvrance, 1640, 50; on apprend sa mort, 1643, 5.

Louis XIV, — on apprend en Canada la nouvelle de sa naissance, 1639, 2; il promet de secourir la colonie, et de la protéger contre

les Iroquois, 1663, 1; 1664, 1.

Loups (Nation des). Voyez Mahingans.
Loups (Nation des), l'une des deux tribs qui composaient la nation du Petun, 1648, 61; la mission de S. Jean était dans cette tribu, 61.

Lovelace (Francis), gouverneur de Man-

Machihiganing ou Michigan, l'un des cinq grands lacs du Canada, 1670, 97.

Machkoutench. Voyez Mascoutins.

Madeleine (Cap de la), à une lieue des Trois-Rivieres, donné par M de la Madeleine pour y établir des Sauvages, 1663, 8, **26** ; **1670**, 14.

Madeleine (Rivière de la), à six lieues au-

dessus des Trois-Rivières, 1652, 33.

Madeleine (M. l'abbé de la), chantre de la Sainte Chapelle; — fournit aux mission-naires les moyens de bâtir une chapelle à Nepigigouit, 1647, 77.

Magiciens. Pour ceux de l'Acadie, voyez Autmoins; pour ceux du Canada, Sorciers, Arendiwane et Manitousiwek.

Mahingans ou Mahinganac, Nation des Loups ;—sauvages naturalisés iroquois, 1644, 42; autrefois alliés des Algonquins, subjugués par les Agniers, 1646, 3; 1654, 3; en guerre avec ces derniers, 1657, 18; ... 1660, 31; 1661, 39; surprennent un parti d'Agniers, 1664, 33; ... 1667, 28; avantage qu'ils remportent sur les Iroquois, 1669, 3; attaquent les Agniers, 1670, 23; attaqués à leur tour par quatre nations iroquoises, 27; envoient des présents aux Onneyouths, 45.

Maisonneuve (M. de Chomedey de), gentilhomme champenois, premier gouverneur | pour Maskoutensac ou Mascoutins.

de Montréal; — son arrivée, 1641, 55; 1642, 36; M. de Montmagny l'installe dans le nouveau gouvernement de Montréal, 37;... 1643, 52; plante une croix sur la montagne de Montréal, 53; essaie de s'emparer de deux Iroquois venus en pourparler, 1648, 4: maintient la paix et le bon ordre à Montréal, 1651, 2; renvoie les députés des Onnontagués à M. de Lauson, 1653, 19: nom que les Iroquois lui donnent, 24; 1654, 7; fait arrêter un sauvage onnontagué, 1658, 10; informe les missionnaires d'Onnontagué de ce qui se passe parmi les Français, 11.

Makheabichtichiou, sauvage qui avait parmi les siens toute l'autorité d'un capitaine. 1637, 17; on travaille a son instruction, 24-28; beaux sentiments qu'il avait, 28-32; il amene quelques Sauvages aux missionnaires, 78; fautes qu'il fait, 84; espérance qu'on a de sa conversion, 1638, 3; s'éloigne de Sillery avec ses deux femmes, 1641, 19; tué chez les Abénaquis, 20, 47; ceux-ci envoient deux ambassadeurs pour offrir satisfaction aux parents, 47.

Makouamitikac, *pêche des Ours*, lieu ainsi nommé sur le chemin de la baie d'Hudson, 1672, 49.

Makoutensac, 1658, 21, probablement

Malapart (M. De), aux Trois-Rivières, 1838.

Malhaie (La); - le tremblement de terre

b'y is senticavec violence, 1665, 24

Maloumines, Meromines, Milliaminek et Onmicaminek Nation des Felles Avoipes, sauvages qui deme traient à l'ouest de la baie des Pastits, 1640, 35, se mairrissent d'une espece de foi e avoitte qui croft habitet ement dans teure mature, 1658, 21, sont de la mission de S. François - Xavier, 1671, 25, leur juys, 42.

Mance (Mademonselle), h le de condition, vanue de France avec M. de Massanneuve Mostreal . - marraine d'un sanvage hu-

Mangouch (Etienne), saurage injustified, 33.

Mangouch (Etienne), saurage injustified, 1644, 1644, in impacts festin pour faire personal festin pour faire personal festin four faire personal festin four faire personal festin four faire for said festin four faire for said festin four faire for faire faire

Manicouagan on Manicougan, lac du Canada, 1884, 14, 15, 1885, 13.

Manteouaganisticou ou Riviere Aoire,

1664, II.

Maniton, ce que les Sauvages entendent par a. 1633, 17, 1637, 49, ca femme lu Mahiles, exceeds toutes les munices, 1634, 16.

Manitougatch, Voyez Nusse (La). Manitouminis, ile du lac Superieur, 1870,

Manitousiwek, jourgleurs ou sorciers mon-

Mantouck, salvages qui demeumient au nur! 1. Nort Samte Mane, 1640, 31, 1658, 21. Maouatchihitonnam, des ou des liurine rease " faire la trade avec les peupare da

Nort, vers le go le. 1643, 3%

Xaquota, con per es Hollandais don-

Marameg, traba incorporee avec les Sau-

Marguerie (François), interpréte pour les A' ... historio chez es Salvages de l'I = 1636 . 90 . en ove par les Aguses, 1641 . 95 . ramete, 10 : 1645 . 27 , es moio der .. t . - 1r .. Il vienes, 1648, 3.

Marguerie (Rivere , a nix henes des

Marguerite de S Athanase, religieuse du Convert to Para, converent Carada, 1640, 2.

Marie de l'Incarnation il a Merej, ur-Ca a 1640, 46 S personn des Ursu nes de Q ebic, 1652, 3%, envise en France un atre e la la vie et des vertus de la Mere! Ma e de S Jusepi, 37; beureuse meet, 1672, 57, 70 43; ea been-

Marie de Ste Geneviève, religieuse hospi-

Marie de S. Ignace, religieure tempa-talisce le Queber, 1842, de

Mario de 8 Joseph, re geuse unuline de Quebec, 1640, 45, instoire de sa vio et de sa most, sea vertus, 1652, 37-57.

Maronmines. Voyes Maloumines.

Marquette (Jacques), Pere josuite; —en-voye et it sain, —ez les O.tawa.s. 1668, 21, a Sainte Mare-da Saut. 1669, 20, a la Pointe du S. Espirit. 1670, 57, reçoit, par les Sauvages, des retes grantients sur le Mismanpr et in mer de "thiest, 91 , ce qu'il a & constructions in sutracter des Hurons et des Cutawars, 1671, 39 a continue a presidre

Outawars, 1671, 39 a continuo a preadre ema lecum peapus, 1672, 35.

Marsolet (Nies ass), interprete pour les Montagants; raises de montrer le montagants and massourants. 1633, 7; accompagne M de Montagant y et M be Niste à la viette d'ut sanvage ma ade, 1638, 5; 1640, 11, responsable une bosque a Tadorante, 1641, 51, 1643, 34.

Marsolet, sursoon français de Susuemat, 1634, 5

Martial (Lo Seur), secrétaire de M. de M. de M. de les lroques au fort de Researce, 1642, 51.

Martin, mice busines qui accompagna les mes messes chez les Hurons; loct mal-

tracte par les Nauvages, 1635, 26.

Martyrs (Misson, clean, chez les Aguers, comme cec par le l'ere Jogues (Vayez Jogues , reserve es par le P. Le Meyne, 1657, 23, travaux d' P. Jean Portion Jana cette mission, 1670, 23; 1671, 11; le Père Bracus en president, 1672, 18

Mascasinik, nat machanteneh, 1658. 21. good, in a petre i and Most telesian par les cagnaziones a impanitamente, Nation du Fou par les Français, et aumemmee Ontouqallo up ampergla esseren el sesan a nànning

par n.t. Voyez Pru (Nation da)

Masse (Lorranda, Perr jestate, natif de I yen, 1611, 15, so rend à l'appe avec le P. Brand, peur passer en l'arada, 27, arrive à Pert Revai, 29; toge Memberta, dans su dalune, 32; meta seed a Pert-Reval avec un united frança as per la tique sea autres cont au Kenetier, 17, s. t Memberto, pour apprendre la a turnel, pays, 40 se rept, asse to P. Burt, aspectal, engineers angle & Arguille of but des arm o port moent quell est pest les 40; ter se en France, 50; revient au Canada, 1633, 26; arrow 1 Quebec, 29; ump syé aux Impa Experie avec c P. Buteux, 1636, at, a Quele. 1638, 27 part pour les Irous-Riv cres. 1637, 75, empeson à la Resolence de Notre Danie de Loges a Quebec, 1642 3 . c. sein in benter tum ben Franguis, 1643. 2, \*2 \*\*\* 1, 1646. 1, 11-14.

Matachias, omernent des femmes cou-

Yacre, 1611, 5, 19

Mataonchka irini, Mataonchkalenn et Mataonchkalenn, istum u.gr. inc. qui den savages in Tr., 1640, 31, 1643, 61, 1848, 31, 1658, 22, to-lege is a tane d'il les 1872, 54.

Matawan. Voyer Girrer Matawirion, maison du nord du Canada,

Matchonon, surnommé Mortis, baptisé

sous le nom de Joseph par le P. Charles La-

lemant, 1635, 6; sa fin misérable, 6.

Mathurin, domestique des Pères jésuites au pays des Hurons, 1637, 97; son arrivée chez les Hurons, 120; tombe malade, 120; ... 1643, 67; repasse en France, et se fait capucin, 69.

Maupertuis (M. de), aux Trois-Rivières, 1636, 9.

Maximin (Le Sieur), capitaine du régi-

ment de Carignan, 1666, 6.

Meïachkawat (Charles), sauvage de Tadoussac, 1641, 6, 7; sa conversion, 14; M. de Montmagny veut être son parrain, 14; son zèle pour la foi, 16; 1643, 19, 20; résidant à Sillery, 19; il convertit sa femme, 1644, 16; va prêcher la soi chez les Abénaquis, 17.

16, 17.

Memberton (Henri), sagamo et autmoin,
memberton (Henri), sagamo et autmoin,
maladie par 1611, 12, 14, 20; guéri d'une maladie par M. de Poutrincourt, 18; appelé le grand Capitaine après sa mort, 19; il était chré-tien de cœur, 23; avait été baptisé le pre-mier de sa nation, 32; sa maladie, sa mort, 32; difficulté sur le lieu de sa sépulture, 32.

Membertou (Louis), fils du précédent ; le Père Enmond Masse le suit jusqu'à la rivière S. Jean pour apprendre la langue du pays, 1611, 40; il conseille au Père d'écrire à M. de Biencourt qu'on ne l'a point tué, mais qu'il est mort de maladie, 41; bon accueil qu'il fait au même Pere, au cap Fourchu, 51.

Menano, île voisine, de l'Acadie, 1611, 44, 51.

Ménard (René), Père jésuite; — son arrivée, 1640, 2; monte à la mission des Hurons, 1641, 47, 48, 58; part avec le Père Raymbaut pour le pays des Nipissiriniens, 1642, 98; une tempête rompt le voyage, 98; il s'y rend enfin, 99; employé à la mission algonquine de Ste. Elisabeth, 1644, 100; ... 102; en mission a Onnontague, 1656, 38; 1657, 9; a Goyogouin, 19, 43; à Onneyouth, 46; conversions qu'il fait, 54; suit les Algonquins Supérieurs, 1660, 29, 38; on est quelque temps sans recevoir de ses nouvelles, 1661, 12; ... 29; il écrit, 41; ses derniers travaux et sa mort, 1663, 17-23; quelques fragments de ses lettres, 24, 25; 1664, 2; ... 1665, 9.

Mer douce ou Lac Huron. Voyez Huron. Merveille, capitaine malouin, établi avec Dupont à la riviere S. Jean, 1611, 34; M. de Biencourt le fait prendre et garroter, puis le relâche à la prière du P. Biard, 34, 35.

Meslée (Antoine De la), jeune homme tué par les Iroquois, 1661, 35.

Messou, divinité que les Montagnais regardaient comme le réparateur du monde **1633**, 16 ; **1634**, 13.

Mésy (M. De), gouverneur du Canada, 1664, 34.

Metaberoutin ou Fleuve des Trois-Rivières, 1635, 13; 1640, 11; 1641, 32; 1658, 20.

<u>Miamiwek</u> ou **Miamis**, sauvages de l'Ouest, 1670, 90.

Michel (Jacques), huguenot natif de Dieppe,

1632, 8; sa mort tragique, 1634, 2.

Michesaking, 1658, 22. Voyez Missis-

Michigan ou Machihiganing, l'un des cinq grands lacs formés par le Saint Laurent; — appelé Lac des Illinois, 1667, 18; 1670, 92, 97; 1671, 25.

Michillimakinac, île située entre le lac Husen et le lac Michigan; — fable que les

Huron et le lac Michigan; - fable que les Sauvages content de cette île, 1670, 93; ... 1671, 25; description de ce poste, 36; on y commence la mission de S. Ignace, 37; on y bâtit une chapelle, 1672, 36; le Père Marquette prend soin de cette mission, 36.

Michillimakinac, anciens habitans de l'île de Michillimakinac, autrefois très-nom-

breux, 1671, 37.

Michisagnek, 1648, 62. Voyez Missis-

sagué. Michtaemikouan ou La Grand' Cuiller. Voyez Cuiller

Micouachakhi, sauvages du Nord, 1643, 38. Mignardé (Le Sieur), lieutenant de la Colonelle, 1666, 6.

Millet (Pierre), Père jésuite, missionnaire à Onnontagué, 1668, 19; 1669, 10; ce qu'il écrit de cette mission, 1670, 48; charge de la mission de S. François Xavier à Onneyouth, 1672, 18.

Minahigouskat, rivière qui coule au nord du lac S. Jean, 1672, 55.

Mines (Baie des), en Acadie, 1611, 7, 41.

Mingans. Voyez Mahingans.

Minitik outen entagougiban, ile où il y avait une bourgade : c'est ainsi que les Sauvages désignaient l'île de Montréal, 1642,

Minong, île du lac Supérieur, 1670, 85.

Minong, ile du lac superieur, 1670, 52.

Miramichi (Baie de); — le P. de Lionnes
y va en mission, 1646, 88; ... 1659, 7.

Miscou, île du golfe S. Laurent; — les
Jésuites y ont une Résidence, 1635, 3; appelée lle de S. Louis; 1636, 41; on y vient
de France faire la pêche, 48; missionnaires
qui y résident, 75; ... 1640, 35; lettres que
le P. Richard écrit de cette mission, 1642, 43; 1643, 36-38; le P. de Lionnes y est envoyé, 36; la traite de l'eau-de-vie y fait tort a la foi, 1644, 59; excellentes dispositions des sauvages de cette île, 1645, 35 ; ce qui s'y passe de plus remarquable, 1646, 84-88; quels furent les missionnaires employes successivement dans cette mission, 1647, 76-80 ; étendue du district de Miscou, 1659, 7.

Miscoutenagasit, pointe de terre ainsi nommée à la baie d'Hudson, 1672, 47, 50,

53; rivière du même nom, 54.

Des missionnaires je-Missionnaires. suites sont envoyés en Acadie, 1611, 25-29; leur prudence à conférer le baptême aux adultes, 1611, 22-24; de nouveaux missionnaires arrivent en Canada, 1626, 1, 7; leurs premiers travaux dans ce pays, 1626,

7-9 ; confiance que les Sauvages out en eux.) 1632, 11, 12; ee qu'ils out à souffrir à la soute ! des Neivages, 1633, 18 . 1634, 51-57 . tentont vancement le monter au paye des Horons. 1633, 35-42; causes le ce retart, 42; lour amount a l'étude des angues, 43 ; rittiennent entin passage pour le pave des Homes, 1834, 89, emploi des missionnaires en la Nouvelas-France, 1635, 3; taligues qu'ils ont à essayer, 25, 26, mars premiers travaix dans les missione Lumines, 30-40, in vie qu'ils menent au paye les Hurons, 93-98; 1639, 57, 58; n'almettent les Saurages au hapteme ,u'apres fe leannes êpre ives, 1637, 23 , soin qu'a prennent peur les instrume, 32-12, peur empas chez les Horons pen fant Phiver, 1638, 52-56; 1639, 52-56; coup d'ent sur les commencements et les progres de la masion l'occomie, 56 , ils se proposent de penetres butt avant parmi les nations le l'ouest, 1640, 36, es propies leur attribuent leurs maladice, 55 : état des missions de Quebec, his Tio e-Rivieres et de Tadenssac. 1641, 2-56, leurs dercuire travaux au pass des H. cans. 1649, 3-33, forment la résultots he astere ma He rocks ofter wont per rel agree dans l'y e Manitonatio, 26 , les chefs hurous les conjurent de s'établir avec oux dans l'ice de (inhoendoe a i S. Juseph, ils y consentent, 27 , 25 , 1650, 3 ; 70 methorat les mis-1853. 29: 1854, 11; 1856, 2, 7-29; 1857, 7-14, cish mount des missons cher les Cettochez es Onner utis, 12, sent contractes l'aban benner l'etab sesement d'Ognantages. 1658 1-19; état general des researces de la Nouvel e - France, 1658, 1-19; 1660, 26; les messanteures pepumpent leurs resvant char les Iroques, 1661, 5 11 . 1667. oon, 1661, 11-13, commencent in mass on des Outaward, 1663, 2, 17, circulent hars compass vets me outrone le rousest, 1667, 17-24, était des missions troquoisses, 1669, 4-21, 32, 1669, 1-17, 1671, 12-24, restuit tent à la prise de possesse in des pass de l'oncat, 21; ours travers cher ten Octobrare et autre no-Mississagué au Mississak, au nord du

Mississagué en Mississak, au nord du las Beros, à cavitno vingt inves de Ste. Marce la Saut, 1671, 28, 31 : 1872, 33

Mane is bast, 1671, 13, 31: 1673, 33.

Mississagués es Michieriques, nation algorithm dient le possional attenta nondecest de la Henne, 1670, 79, farent pastre de a mission de Sante Stario le Sante, 79, on les territe à la mission de S. Sance, 1671, 25, à environ vingt inues du Sant, 27; le P. Louis André y va un mission, 31, le P. Henri Nouvel y va l'année suivante, 1672.

Missipicountong on Missipicoton, sur le tar person, hou ou Pon trouve du cutvre, 1670, al

Misaiseipi on Missiseipi; ce que les Sauvages insent de ce fleuve, 1870, 80, 81, 100, 1671, 24; ... 47.

Mistassin, grand lac du nord du Canada, 1672, 49.

Mistassiniwek on Mistassiriniers, auvages per battanust les books du les Mistasses, 1643, 34; un part on tret te irrapous péretir paque trata vax, 1665, 15, 1672, 41, 55; le P Albanel passe chez eux en affant a la base d'Horison, 48.

Michiganons, 1671, 25. Voyez Michigan.

Mitchitamou, nation algoriquine, au nordidas Nijosaminias a. 1640. 34.

Monsonis ou Monsounie, sauvages de la bais d'Hadson, 1671, 30, 1672, 54.

Montagnais on Algonquino Inféricuros fort e país a etembait au bord du S. Laurent depuix les univions de Québec, pasqu'aux cotra reptentrangies du Golfe, — amis dos Français, 1811. 8, leur popu atres lors de français, 1812. 8, leur popu atres lors de français, 182. 5; que por una de leurs capitaines femantent qu'en abolisse la trate de l'eau de-vie, 10; comment t's appe ent eurs chefs. 12, femantent sur Français prosection contre les limites. 1633, 3; leur procequine de la fina de 1833, 3; cura superstations, 12-37, terman en son a cut que mentaquaise. 1833, 5, 1634, 48 51, 1647, 68; ce hanti ou de cette augue, 76, 1643, 16, maqual lus de alastreundre à la culture de la term, 1637, 24; prennent la resolution de se trair pres des France de River etcs, 50; font la paix avec les litoques, 1845, 23,35 Voyer les articles Tradoussur, Nauenges, etc.

Montmagny Le Chevaluer Charles Huault de), gonvertieur du Canada; - son arrivée (le 11 pain 1535), 1636, 2, vest eine parmin d'un sa svage, 2, laisse sea travaux de foitst cathin pe or assister aux funérailles d'un sauvage circien, 21, garde des ela a apprale Quétec, 41; arrange les d'herenés à l'Amube, el verde à l'elegration des redonnances, 43, sa péte, 44, recombat jusqu'an thouse ien Peres Canate Laste et C lour separt pour la mission des Himas, 60; un capitaise le Talessac demante a lui parier en consent, 60, fast more des feux J'artifice a la Saint Joseph, 1637, 7; an vieto, as prodesses, 10, van la rivere des Prairies e Gutanues, 11, au Cap Tourmente, 11; assiste à l'enterrement t'un neuposte, 13, sa charité pour les Sauvages, 24, s'intenese a la conversion de Materale II. hiou, 25, 30 , far fest to a une pet to trope S'Algon ; ma, 32 , et gage les Pures Jestites & re pas terre wer les petits semit austra h rona, 64, va visiter un lan à quatre seuse de Quelve. "7 , fait planter un mai devant l'ég inc. 41, renvo caux miss maires un chef algoritum de la Petite Nation, sui recommarciant de autres l'avis les Peres, 85 , fait detenen und Abenaques Pader trat ver jusqu'aux Trus-Ravieros, 66; tient consoil sur Trois-Rivières avec les Hurons, 57 ; envois

le sieur Nicolet a la déconverte des Iroquois, l 89 ; dépêche à Québec pour avoir du renfort, 90; reconduit le P. Pierre Pijart, qui partait pour le pays des Hurons, 92 ; redescend à Québec avec le P. Le Jeune, 95, 96 ; sa libéralité, 1638, 4 , veut qu'un sauvage nouvollement converti porte avec lui le poêle à la procession do S. Sacrement, 6; il est parrain de la fille de ce sauvage, 6 ; donne à l'un des séminaristes hurons le nom d'Armand-Jean, 9; envoie quelques hommes chez les Hurons pour prendre connaissance des affaires, 25; fait festin à une centaine de Sauvages, 1639, 4; va voir le fils de Noël Négabamat à sa dernière malache, 24; accueil qu'il fait aux religieuses arrivées d'Europe, 1639, 8; 1640, 4; fast représenter un drame en l'honneur du Dauphin, 6; donne bon exemple à tous, 6; engage les sauvages chrétiens de Sillery à élire des chefs, et promet de les maintenir, 9; releve, par see libéralités, les cérémonies du mariage, 12 ; fait conduire à Tadoussac un anglais qui cherchait un passage à la mer du Nord, 35 ; fait le lavoment des pieds à l'Hôtel-Dieu, le Jeudi-Saint, 41; fait mettre en prison, s la de-mande des chrétiens de Sillery, un sauvage qui s'était enivré, 1241, 7; veut être par-rain de Melachkawat, 14; et de Sondatsaa, 21 ; surnommé Onosthio par les Iroquois et des Hurons, 22; reçoit avis, du gouverneur des Tross-Rivières, que les Iroquois sont disposés à traiter de la paix, 41; monte aux Trots-Rivières, 42; pourparler avec les Sauvages, 42-45; il est d'avis qu'on ne doit pas faire la paix à l'exclusion des confédérés, 45; fait un présent aux sauvages de Tadoussac pour les gagner à la foi, 50 ; heureux effets que sa fermeté produit chez les Hurons 62; il contribue à la conversion de cenz Hurons, 1642, 24; installe M. de Maisonneuve dans le gouvernement de Montréal, 37 ; bânt le fort de Richelieu à l'embouchure de la rivière des Iroquois (rivière de Sorel), 44, 50; salué à son retour par les Sanvages, 1643, 12; donne un festin aux Atticamègnes, 22 ; donne la chasse aux Iroquois, 65 ; monte aux Trois-Rivières, à la nouvelle de la prise de trois prisouniers iroquois, 1644, 47; renvoie un de ces prisonniers pour négocier la paix, 1645, 23; conclut le traité des Trois-Rivières, 23-35; donne audience à de nouveaux ambassadeurs iroquois, 1646, 6; re-tourne aux Trois-Rivieres, et assiste à nue nouvelle conférence; 1648, 13; remplacé per M. d'Ailleboust, 2.

Montmagny (He de), appelée plus tard lie Jésus, 1637, 75.

Montmorency (Saut), 1634, 83; 1636, 27, 58; 1643, 17.

Montréal. Situation de l'île de Montréal, 1637, 74; depuis cette île jusqu'au Golfe, les Sauvages sont errants, 1640, 5; à l'ouest et au sud, les Sauvages sont sédentaires, 1641,

57; Compagnie de Montréal, 55; 1642, 35, 36; 37; description de l'île de Montréal, 36; Jacques Cartier la découvre, et y visite la bourgade d'Hochelaga, 36; comment les Sau-vages la désignaient, 36; la compagnie de Montréal dédie cette île à la Sainte Famile, 37; prise de possession de l'île de Montréal, 37; on y fait, avec grande solennité, ia fête de l'Assomption, 38; habitée d'abord par une tribu algonquine que les Hurons chasserent, 38; quarante hurons y sont défaits par les Iroquois, 1643, I; M. de Massonneuve premier gouverneur de Montréal, 52; on plante une croix sur la Montagne, 53 ; ies sauvages qui a'étment rassemblés autour de Montréal, descendent aux Trois-Rivières, 60; les Iroquois y surprennent cinq Français et les roquois y surprement cinq Français et treize canots hurons, 62, 63; nations qui s'y rendent, 1846, 34; l'ile de Montréal habitée autrefois par l'Iroquet ou les Onontehats-ronons, 34; M. d'Ailleboust y commande pendant l'absence de M. de Maisonneuve, 37 ; la récolte y réussit bien, 1651, 2 ; M. de Maisonneuve y maintient le bon ordre, 2; état de la Résidence de Montréal, 9; accous-et renfort qu'on y envoie, 1653, 3; dévous-ment et bravours de dix-sept Français de Montréal, 1660, 14-17; prises que les Iro-quois y font, 1661, 3, ... 1663, 28; pir-sieurs ecclésiastiques de S. Sulpice y arriven, 1668, 4.

Monts (Pierre du Gua, Sieur de), obtiest de Henri IV des lettres patentes de Lieutenant général en Canada, 1611, 2; s'établit a Ste. Croix, puis à Port-Royal, 2, 4; ses gens s'en retournent en France, 25; constitus Champlain son lieutenant, et lui donne commission de remonter le fleuve S. Laurent, 25; cede Port-Royal à M. de Poutrincourt, 25; cede à Madaine de Guercheville ses duas sur l'Acadie, a l'exception de Port-Royal, 39.

Monts déserts, ile ainsi nommée par Champlain à cause de son aridité, et que les

Sauvages appelaient *Pemetik.* 1611, 44.45.

Monts Notre-Dame, 1648, 29; 1662, 6.

Monts Pelés (Nation des), 1661, 29.

Morel (Thomas), Prêtre du Seminaire de Quebec qui faisait les fonctions de curé a S. Anne du Petit-Cap ; guérisons miraculeuses qu'il rapporte, **1667,** 29,

Morieult, capitaine de vaisseau, 1632, 13; 1633, 30.

Moscosa, ancien nom de la Virginie, 1611. 46, 65, 73.

Mothe (Sieur De la), capitaine du régiment de Carignan ; - bâtit le fort de Sainte-Anne, dans une fle du lac Champlain, 1666, & Motte (La). Voyez Lamotte.

Mouchawawastiriniwek, sauvages du nord de la Nouvelle-France, 1643, 38.

Moulin Baude, à quelque distance de Tadoussac, 1634, 87.

Monsonsipiou, rivière de la baie d'Hudson, 1672, 54.

Nadonessioux, Nadouessi et Nadouechiwek. Noyez Simux.

Wahiganiwetch. sauvages de la Nouvelle-Angleterre, 1640, 35.

Mantoné, nation de l'onest, 1671, 42. Mantonnagan, rivière qui coule au aud du lac Superieur, 1670, 53, 86

Maraghenses, nation de la Nouvelle-Angleterre, 1660, 27.

Maranchouac, village abénaquis, 1652 24 : les habitants de ce hen reçoivent bien le P. Druillettes, 21; le naturalment abénaques, 30,

Masse (La), appelé en sauvage Monitougat-he; - son attachement pour les Français, 1632. 11; s'etablit aupres des missionnairee, 1633, 3-9; parle aux Sauvages treeavantageusement des missionnaires, 1634, 5; nomme Joseph a son bapteme, 5 ; sa mort, 6.

Nataschegamiou, heu amai nommé sur le chemm de la baie d'Hudson, 1672, 47.

Hechabewit (Simon). surnomme Boyer,

capitaine de Tadoussac, 1646, 87.

Necouba, lac situe a environ cent lienes au nord-ouest de Tadoussac, 1661, 12 ; rendez-vons des nations algonquines, 17; on n'avait point encore entendu parler de ce lac quan i les missionnaires y alleient annoncer l'evangule, 1662, 3; les froquois surprennent les sanvages de Nécoules, 4.

Hecoubau, rivière de la hauteur des terres, qui coule vers la baie d'Hudson, 1672, 47.

Negabamat (Noel), sauvage algonquin, appele pass tard Teconerimat, 1638, 4; de-mande le premier a s'établir a Sillery, 18; vie qu'il y mene avec sa famille, 1639, 22-27 ; filleal de M. Gand, 22; son baptême, 22; son fils meurt au Sémmaire, 23; harangue qu'il fait à une assemblee de Sauvages a Siliery, 1640, 8; see discours touchent un sorvier de Tadoussac, 29 ; sauve comme miraculeusement d'un grand péril, 1641, 12; son affection pour les rengieuses de l'Hopital, 1642. 29; discours qu'il tient au P. Le Jeune de retour d'Europe, 1644, 62; il parle au traite les Trois-Rivieres, 1645, 28; il presse Paul Tesweat de se déclarer pour la foi, 1648, 44 : accompagne le P. Drudlettes au pays des Abenaquis, 1651, 15; lettre qu'il écrit au P. Le Jenne, 28: depute par les Algonquins Inferieurs vera le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, pour demander du secours contre les Iroques, 1652, 26; autre lettre qu'il écrit au P. Le Jeune, 36; menage la paix avec une nation du sud de Québec, 1653, 25; donne bon exemple an chretiens de Sulery, 1654. 30 : compliment qu'il addressa au marquis de Tracy a son arrivee, 1665, 7; sa mort. 1688, 3, 4; election de son succes-seur. 1689, 22.

Megascawat, capitaine de guerre de Tadous-ac; — preud le nom de Teconerimat, 1669, 22. Voyez le precedent.

Megawichiriniwek, sauvages de l'ouest, vojejna des Poutewatami, 1658, 21.

Remiscan, lac du territoire de la baie d'Hudson, 1872, 47, 49; on y arbore les armes du rot, 55.

Nemiscausipion ou Rivière de Nemiscau, 1672, 53.

Menascoumat (François-Xavier), 1637, 22 ; sa famille se fixe aux Trois-Rivières, tenu sur les fonts du baptême par le Chevalier de Plais, 1638, 3-6; a'as - socie a Negabamat pour s'établir à Sillery, 18; vie qu'il y mene avec sa famille, 1639, 19-22 ; dangereusement malade de la petite vérole, 25, 26; il en meurt, 14, 24; quel-

ques details sur sa famille, 1646, 21, 22.

Mepigigonit, port de la Baie des Chaleurs, 1645, 35, 1646, 84; l'abbé de la Madeleine y fait baur une chapelle, 1647, 77 : 1659. 7. Méron, chef troquois ainsi nommé pour sa

cruante, 1663, 28, 29.

Mesle (Le Sieur de), capitaire de vaimeau, 1633, 28; revient a Québec, 1634, 98; le P. Claude Quentin et le Frere Telliet arrivent aur mill valsmau, 1635, 19.

Meutre ( Nation ), ainsi appelée par ce qu'elle était en paix avec les flurons et aves les fraquois, entre lesquels elle était située. Voyez Attiwandaronk.

Nez-Percés (Nation des) ou du Caster. Voyez Amiconek.

Reven, jeune homme de Reauvais, noyé à la prise de Saint-Sauveur, 1611, 48.

Niagara (Chûte de) ;-mentsonnée, 1648.

Niagara (Riviere de). Voyez Onguianhea. Nicolas (Louis), Pere jésuite ; — monte au pays des Outawais avec le P. Allouez, 1667, 26; envoyé aux Agmers, 1670, 45.

Micolet (Jean), 1635, 30; interprete pour les Algonquins aux Trois-Rivières, 1636, 8, 10, 12, 39; hiverna souvent chez les Nipissirmiens, 58 : obtient des Hurons trois enfants pour les faire instruire, 75, plein de zele pour le salut des Sauvages, 1637, 24; court de grands dangers en descendant des Trois-Rivieres, 78; assiste a une assemblée des Montagnace, 61; se trouve a la riviere des Prames (POutawais) 54 : envoyé a la decouverte, il rencontro un parti de cinq centa Impuois, 89 ; donne au P. Le Jeune les nome des nations sanvages dont il a eu connaissance. 1640, 35; est dit avoir penetre le plus avant dans les pays de l'ouest, 36 ; ... 1641, 36; verse en la langue huronne, et envoye pour par'ementer avec les Iroquois, 41 ; details que le P. Vimont donne our sa vie et sur sa mort. 1643, 3, 4.

Nigonawichirinik, ration algonquine du sud du lac Huron, 1648, 62. [Comparez Acgainchimmicek.)

Mikiconek, nation algonquine des bords du lac Huron, 1648, 62; 1656, 22.

Nipinoukhé, dieu du Printems, divinité

des Montagnais, 1634, 13.

Nipissing, lac qui se décharge dans celui des Hurons par la Rivière des Français, 1640, 34; 1641, 81; à quinze journées de la Mcr du Nord (baie d'Hudson), 1658, 20; ... **167**1, 35.

Nipissiriniens ou Nipissings, et primitivement Bissirini ou Bissiriniens, appelés Askicouanehronon par les Hurons, et Sorciers par les Français; — 1632, 14; douze ou quatorze canots de cette nation descendent jusqu'à Ste. Croix, 1633, 29; ... 1635, 18; M. Duplessis-Bochart leur propose d'emmener avec eux des missionnaires, 24; on passait par chez ces peuples pour se rendre au pays des Hurons, 25; ... 1636, 53; le Sieur Jean Nicolet hiverna souvent chez eux, 58; descendent à la traite avec les Hurons, 69; refusent l'alliance des Sauvages de l'Ile, 91; ... 1637, 150; 1639, 88; ont commerce avec les Kilistinons, 1640, 34; le P. Claude Pijart va en mission chez eux, 1641, 58; dispositions de ces sauvages, 58; leur manière de vivre, 81; élection de leurs chefs, à la grande fête des Morts, 1642, 95; ... 99; 1646, 34; leur ferveur, 83; on établit chez eux la mission du S. Esprit, 1648, 62; les Iroquois font un grand massacre de ces peuples, 1650, 26; ceux qui restent se réfugient au lac Alimibégon, où le P. Claude Allouez leur fait une mission, 1667, 24; et plus tard le P. Louis André,

1671, 35. Nisibourounik, tribu de la nation des Ki-

listinons, 1658, 20, 22.

Noirclair (Nicolas), Frère jésuite; monte au pays des Hurons, 1648, 14.

Noirot (Philibert), Père jésuite; — re-tourne en Europe pour travailler plus efficacement à lever les obstacles que les hérétiques mettaient au progrès de la foi, 1626, 7.

Norembegue, ancien nom du pays arrosé par la rivière de Pentagouet, 1611, 2; M. de Monts s'établit sur la côte de Norembegue, 2; aspect de cette contrée, 5; ses terres, 6.

Normands; — à quelle époque ils abordèrent aux côtes de la Nouvelle-France, 1611, 1.

47; va au pays des Atticamègues avec le P. Buteux; 1651, 16; pris par les Troquois, 1652, 25.

Notre-Dame de Foye, aujourd'hui Sainte-Foi, nom que l'on donna à la mission huronne de l'Annonciation, à l'occasion d'une statue miraculeuse de N. D. de Foye dans le pays de Liége, envoyée par les Jésuites Belges, 1670, 22; 1671, 7; 1672, 2. Voyez Annonciation.

Notre-Dame de Recouvrance. Recouvrance.

Notre-Dame des Anges, près de Québec, première Résidence des Jésuites en Canada, 1626, 9; soutenue principalement par le marquis de Gamache, 1635, 3; quel but se proposèrent les missionnaires dans l'établissement de cette Résidence, 3; Pères Jésuites qui y résident, 1636, 75; des quatre hommes de travail qui y sont employés, deux se noient, 1640, 49.

Notre-Dame des Anges (Seigneurie de), **1663**, 26.

Nouë (Anne de ), Père jésuite, natif de Champagne;—monte à la mission des Hurons, 1626, 8; revient en Canada, 1632, 1; a les mains et les pieds gelés, 2; ... 14; étudie le montagnais, 1633, 2; ... 3, 11; va au Cap Tourmente avec les sauvages, 18; ... 1635, 10; employé à la Résidence de N. D. des Anges, 1636, 75; 1642, 3; au fort de Richelieu, 1643, 47; sa mort, 1646, 1, 9-11; présents que font les Iroquois pour consoler les Français de sa mort, 6.

Noukek ou Nouquet, nation algonquine 1658, 21; incorporée avec les Sauteurs, 1670,

Nouvel (Henri), Père jésuite;—hiveme avec les sauvages de Tadoussac, ce qu'il cent de sa mission, 1664, 6, 9; journal de son voyage au pays des Papinachois et des Outchestigouetch, 13; second voyage, 1665, 13; en mission au lac S. Jean et chez les Papinachois, 1667, 27; à Tadoussac, 1668. 22; 1669, 21; Supérieur des missions des Outawais, 1672, 31.

Nouvelle-Angleterre. Toutes les nations de la Nouvelle-Angleterre se liguent contre Normanville (Le Sieur de); — aide les les Iroquois, 1658, 38; les Abénaquis alliés missionnaires, au fort de Richelieu, 1643, de la Nouvelle-Angleterre, 1664, 36.

Oachonk (Jacques), sauvage hurone préfet de la Congrégation de l'île d'Orléans, 1654, 28; fait prisonnier par les Agniers, 1657, 6. Ocata, médecins visiteurs chez les Hurons,

**1639**, 97.

Ochouéguen ou Oswego, rivière qui sort

du lac Tiohero, 1672, 22. Ociatonnehengué, bourgade iroquoise, **1656**, 36.

Oendraka (Marie), femme huronne; sa vertu, 1671, 10; 1672, 2.

Oenrio, village huron ;-les habitants de ce village font des instances pour avoir chez eux | Hurons. les missionnaires, et leur bâtissent une cabane

1635, 31; ... 1636, 89; à une lieue de lhonatiria, 1637, 137.

Oherokouaehronon, sauvages sédentaires au sud de la Nouvelle-France, 1640, 35.

Oies (Ile aux), 1663, 26.

Oioens ou Oiogouins. Voyez Goyogouins. Ologué, riviere du pays des Iroquois, ap-pelée Van Maurice par les Hollandais, 1646,

Oiseaux (Ile aux), 1632, 3.

Oki, 1636, 107, ou Oqui, 1633, 37, au pluriel Ondaqui, espèce de génie, chez les

Okonchiarennen, chef iroquois, 1656, 12

des Cent Associes, 1633, 35; 1635, 24; 1636. 17; parram de deux sauvages, 1637, 11; travailie a la conversion d'une sauvagesse, 17; baptise une jeune fille agonisante, 20; son zele pour le salut des Sauvages, 24 ; pardon qu'il accorde a Makheabichtichiou, 30 ; interprete la harangue du gouverneur dans un festin donné aux Algonquins, 32, 33 ; interprete le P. Le Jeune, en réponse a quelques questions que font les Sanvages, 31; assiste a une assemblée des Montagnais, 81; éleve deux petites filles et un petit garçon sauvages, 1638, 28; 1640, 30; 1642, 14; passe en France, 1643, 4.

Olivier (Le Grand, ou Matawan, jongleur, 1636, 21, son bapteme et sa mort, 1638, 8. Ondaiaiondiont, sauvage huron, chef d'une ambassade aux Andastes, 1648, 58 ; ce qu'il rapporte de la Nouvelle-Suede, 59; sa mort,

1649. 29.

Ondakout (Joachim), fameux guerrier huron, tut prisonnier par les Iroquois, 1657, 6;

il Sechappe, 11.

Ondatawawat. Chereux-relevés, les mêmesque les Outawais, 1654, 9; 1656, 17; 1671, 33. Voyez Outawars.

Ondatouatandy, sauvages de l'ouest, peutêtre les memes que les précedents, 1648, 62.

Ondesson et Andesson, surnom huron du Borgne de l'Ice. 1637, 146; 1638, 35; 1646, Novez Borgne.

Ondessonk, surnom sanvage du P. Jogues, 1639, 53, et du P. Le Moyne, 1654, 11.

Ondichawan, grande he en vue de Ihonatima, 1637, 149.

Voyez Aondironon. Ondironon.

Ondoutachte, dieu de la guerre, chez les Harons, 1642, 83.

Ondoutawaka, 1642, 10, et Ondouta-wachronon, 1644, 99, sauvages du Nord. [Comparez Ondatawawat.]

Oneronon, sanvages sedentaires de l'Amé-

rique da Nord, 1640, 35.

**d'a**t out Ossernou, **1646**, 15.

Oneyoté, vihaze principal des Goyogouins, 1653. 18. Voyez Onnonioté.

l'Amerique du Nord, 1640, 35.

Onguiaahra ou Reviere de la Nation Neutre, aujourd'hur Niagara, 1641, 71.

Onguiaahra, nom de celle des bourgades de la Nation Neutre qui était la plus éloignée des Horons, 1641, 75.

Onieputé. Voyez Unnoniolé.

Oniquenhronon, pour Ouio8enhronon ou Oio8enhion. Voyez (myogouins.

Onkouagannha, 1670, b. Voyez On-

touagann/o

Omientisati, villa e huron, 1635, 39; 1637, 104, 109, 110; la marache y fait des ravages, en depit des predictions des jongieurs, 1637, 129, 167.

Olivier (Le Sieur), interprête et commis 1635, 34; 1639, 67; 1640, 35; coutume « Cent Associés, 1633, 35; 1635, 24; 1636, singuliere de ces sauvages, 1641, 74; ... 1646, 3; leur situation, 1648, 40; veulent entrer dans le traite de parx des Onnontagués avec les Français, 1653, 4; ... 18; demeurent au-dessus du lac Goienho, 1656, 12; les PP. Chaumonot et Ménard vont en mission de chez eux. 1657, 46 ; combien its sont d'hommes portant armes, 1660, 6; toujours opposes a la paix, 1661, 39 : 1664, 34, 35 ; 1665, 11; le P. Bruyas empioye a la mission S. François-Xavier, 1668, 13, 1669, 7; extrait des lettres de ce Pere sur cette mission, 1670, 45; 1671, 14; le P. Millet missionnaue chez eux. 1672. 18.

Onnonioté, bourgade iroquoise que les Agmers appelaient leur enfant. 1645, 32, 33, 34; **1646**, 4, 51; **1647**, 9; **1653**, 18.

Onnontagué, bourgade principale des Onnontachronous on Onnontagués, 1653, 18; 1658, S.

Onnontagnés ou Onnontachronon, Nation de la Montagne, l'une des cinq tribus iroquoises, 1635, 34; 1640, 35; 1642, 83; 1646, 3, 7, 16; 1647, 3; leur situation, 1648. 46: entrent en pourparler avec les Hurons, 47, 55-58; jaloux des Agniers, 57; redoutent les Andastes, 57; les premiers à demander la paix. 1653, 18; demandent des missionnaires, 30 ; terate negociation de paix avec les Français, 1654, 4; demandent des missionnaires, 1656, 5, 6; premier catéchisme solennel a Onnontague, 21; on 🙉 decide a y taire un etablissement français, 1657, 7-9 devécution de ce dessein, 9-19 ; un logement est bati a conq petites henes d'Onnoctagae, a Gannentana, 11; caractere de ces peuples, 38; leur inclination à la foi, 41; progres des missions chez eux. 17 : meurtre des Horens de la Roche qu'ils emmenaient chez eux, 54, 55; compot qu'ils forment contre les Français etablis à Gannentaha, évasion de ceux-ci. 1658, 1-5 ; quei était le dessein des Onnontagues en attirant chez eux et Français et Horons, 4; ce qui se passa chez les Oneugiouré, boargade iroquoise appelée Troquois pendant le sejour des Français à Onnontagne, 8-16; defans sur l'evasion des Français etablis a Gamentaha, 31 : combien 153, Ts. Voyez Onnonioté. les Onnontagnes ont d'hommes portint ar-Ongmarahronon, savvages sédentaires de mes, 1660, 6; le P. Le Moyne y traite de la denviance des prisonniers trançais, 1661, 30, 31; les Hodandais feur vendent de l'eau-devie. 1662, 11 : situation de cette tribu, 1665, Il; ies Onnontagues envoient une ambassade a M. le gourverneur. 1668. 17 ; les PP. Julien Garnier, de Carhen et Millet vont en mission chez eux. 17-19; 1669, 8; ce que ie P. Millet cent de cette mission 1670, 49; restes de l'établissement qu'on avait fait chez eny, 73 ; le P. Jean de Lamberville y va en missen, 1672, 30.

Onnontare on Saint Rene, village govogoam, 1670, 63.

Onnontioga, nation incorporee avec les Tsonnontouais, 1670, 69, 70.

Onneyouths ou Onneyotchronon, Nation de la Pierre, l'une des cinq tribus iroquoises, céremonie superstitieuse des Hurons, 1636,

110; 1639, 88; 1642, 64; pratiquée chez

les Iroquois, 1656, 26.

Onontchataronon ou Ountchataronon, Ounatchataronon, Ounountchataronon et Ounountchatarounoungak, nom huron d'une tribu algonquine que les Français appelaient Nation de l'Iroquet, du nom d'un de ses capitaines, 1633, 29; un parti de cette nation remporte une victoire sur les Iroquois, 1637, 84; leur pays était situé entre le Saint-Laurent et la rivière des Prairies (auj. l'Outawais), 1640, 34; fréquentent les Trois-Rivières, 1641, 29; ... 32, 57; les Iroquois leur enlévent deux familles, 1642, 49; les Onontchataronons étaient du nombre des nations algonquines qui venaient hiverner dans le voisinage des Hurons, 1643, 61; ... 66; ils étaient arrogants et adonnés à la superstition et au libertinage, 1644, 5, 31 ; cette nation, au dire de l'un de ses capitaines, était autrefois l'une des tribus algonquines les plus florissantes, 35; semblent vouloir revenir se fixer dans l'île de Montréal, leur ancien pays, 1646, 34; se font instruire à Montréal, 34; 1647, 71; descendent aux Trois-Rivières, 71; ... 1658,

Ononthio, Grande Montagne, mot par lequel les Hurons et les Iroquois traduisaient le nom de M. de Montmagny (Mons-Magnus), 1641, 22. Ils continuèrent ensuite à donner ce nom à tous ses successeurs, et même au roi de France, qu'ils appelaient Grand Ononthio.

Ontaanak, nation algonquine qui demeurait au sud du lac Huron, et qui était alliée de la nation huronne, 1648, 62.

Ontarahronon, sauvages sédentaires de

l'Amérique du Nord, 1640, 35.

Ontario, l'un des cinq grands lacs formés par le fleuve S. Laurent, et qui a été appelé successivement lac des Iroquois, lac S. Louis, lac Catarokoui, lac Frontenac et enfin Ontario, 1635, 20; 1641, 71; 1644, 43; 1646, 16; 1648, 46; 1654, 12; description d'une patite de ce lac, 1656, 9; ... 1661, 3; peuplade de Goyogoums établie au nord de ce lac, 1668, 4.

Ontetsans, especes d'apothicaires, chez les Hurons, 1639, 97.

Ontouagannha ou Touagannha, là où on ne sait pas parler, surnom que les Sauvages donnèrent à la Nation du Feu, ou du moins à une tribu de cette nation (voy. Ouchawanag), à cause de Palgonquin corrompu que ce peuple parlait; — subjuguès par les Iroquois, 1660, 7; 1662, 2; ... 1670, 46; appelés Touagannha, 76; ... 91; 1672, 25. Voyez Chawanons et Nation du Feu.

Orange (Fort d') ou Renselaerswich, aujourd'hui Albany. Le commandant de ce fort reçoit bien le P. Jogues, et le sauve de la fureur des Iroquois, 1643, 77.79; le même revy est encore bien reçu lors de son dernier voyage chez les Iroquois, 1646, 15; le P. Poncet y est de même reçu charitablement, 1653, 14; le gouverneur d'Orange fait bon

accueil à trois Français qui s'étaient échappés des mains des Iroquois, 1665, 22.

Orléans (He d'), appelée ile de Bacchus par Jacques Cartier, et plus tard ile S. Laurent, 1632, 7; les Hurons, après leurs des sastres, viennent s'y établir, 1651, 9; iettre du missionnaire qui en avait le soin, 1652, 8; on y tient un conseil pour la paix, 1653, 19; état de cette colonie huronne, 1654, 20; les Agniers y font une descente, 1657, 5; les deux tribus de l'Ours et de la Roche se donnent aux Iroquois, 20-23; M. de Lauson, fils, y meurt glorieusement, tué par les Iroquois, 1661, 4, 5; description de cette ile et du chenal du Nord, 1663, 26.

Orréwati, chef onnontagué, 1661, 31; auteur du massacre de M. le Maistre, 36.

Oscouarahronon, sauvages sédentaires de l'Amérique du Nord, 1640, 35.

Ossaragué, lieu de peche ainsi nommé, chez les Iroquois, 1646, 15.

Osserrion, ancien nom du village iroques

Oneugiouré, 1646, 15.

Ossossané, principale bourgade des Attignawantans ou Nation des Ours, au pays des Hurons; les missionnaires l'appe érent d'abord La Rochelle, 1633, 38; 1636, 92; a la dédièrent plus tard à l'Immacuiée Conception, 1637, 171. — Les premiers mission naires forment le projet de s'y établir, 1633. 38; pourquoi ils ne le font pas d'abord, 1635, 30; les sauvages de cette bourgade font des instances pour les avoir, 1636. 123; c'est chez eux que se faisant la cérémonie de la fête des Morts, 134 ; la malactie y fait des ravages, 1637, 131, 136; à quatre lieues de Thonatiria, 134, 139; les missionnaires y établissent une demeure, 161, 177; le P. Pierre Pijart y surveille la construction d'une cabane pour les missionnaires, 167, 165; ca dedie cette mission a l'Immaculée Conception, 171; à trois quarts de fieue d'Aigoltenc, 1638, 34; pian de la chape le qu'en y doit batir, 58; on y transporte la résidence le S. Joseph de l'honateria, 59; missionnaires qui y résident, 52; 1639, 53; les habitants de cette bourgade accueilient chez eux les Weuróhronons, 59-60; la maladie y fait de not-veaux ravages, 78; ... 1640, o1; les missionnaires transportent cette résidence à Ste. Marie, 63; et continuent a prendre som d'Ossossané par voie de mission, 78 82; le nembre des chrétiens y diminne, 83-90; terreur de ces néophytes, 1641, 63-67; 1642, 61-76; 1648, 60; épreuves que Dieu leur envoie, 1644, 77-86; on y retablit une résidence, 1646, 56; les chrétiens de cette bourgale sont les modèles de tous les autres, 1649.6; bravoure de ces chrétiens dans la défense de leur pays contre les Iroquois, 12.

Otihatangué, 1656, 9, et Otiatanhegué. 1661, 31, rivière venant d'Onnontagne, et qui

se décharge dans le lac Ontario.

Otondiata, chemin ordinaire des Iroquois pour aller à la chasse du castor, 1656, 37.
Otokotouemi. Voyez Kotakoutouemi.

Otsinonannhont (Barnabé), sauvage hu-

1

for parmi la Nation Neutre, 98.

Ouane, nom du P. Le Moyne chez les Hurons, 1639, 53.

Ouaracha et Oracha, surnom sanvage du P. Charles Garmer, 1639, 53; 1642, 26.

Onbestamiwek, sauvages du nord du Canada, 1643, 38.

Ouchawanag, tribu de la nation du Feu, **1648.** 62. Vöyez Chawanon.

Ouchessigiriniwek, 1670, 13. Voyez Outchestigouetch.

Oucotouemi, sauvages qui vensient de temps en temps aux Trois-Rivieres, 1641, 29. Voyez Kotakoutouemi.

Ouendat, nom commun que prenaient les quatre principales tribus huronnes, les Attignawantans, les Attignenonghac, les Arendahronous et les Tohontaenrat, 1639, 50; **1640**, 35,

Ouenrio, village huron situé à environ une liene d'Ihonatiria. 1635, 31; les habitants de ce village demandent à avoir les missionnaires chez eux, et leur bâtissent une cabane, 31: ... 39: 1636, 89: 1637, 137; la maladie les dispose à la foi, 137; ... 145; ce bourg ne faisait qu'un avec Thonatiria, 161; le Superieur des missions huronnes assemble les principaux de ce village pour les engager 🛎 se réunir a Thonatiria, 163.

Ouinipeg. Voyez Winipeg.

Oniowenhronon, Vovez Govogouins.

Oukesestigouek. 1643, 35. Voyez Ou-

Oukiskimanitouk, nation algoriquine, 1658. 🗠

Oumalouminek. Voyez Maloumines.

Oumamanradoc, chet abenaquis; recep-

Oumamis, nation de l'ouest, à environ soivante heues des Pontewatamis, 1658, 21; à une jornée des Outagamis, 1670, 91; d'un naturel doux, 99 : le P. Claude Allonez | 41. y fait the mission, 99; seur pays, 100; 1671, 42 ; tont partie de la nation des Illinois, 25, 45.

Oumamis (Riviere des), 1870, 100.

Oumamiwek on Oumamiois, nation montagnaise, dont le pays s'étendait au nord-est des Bersiamites : - le P. De Quen y commence la mission de l'Ange-Gardien, 1652. 20; le P. Pierre Bailloquet visite aussi ces peoples, 1661, 29 . le P. Albanel y va queiques années après. 1670, 13.

Oumasaticoueie, sauvage algonquin, appele par les Français La Grenouille, et qui avait parmi les siens, pais d'autorité que les capitaines: - il demande na P. Le Jenne et de medagnais, 1650, 34. Voyez Kotacombien il vent presore d'entants, 1633, 21; kontouemi. co sent au l'agreme de son fils, 32; fait! Outaragauesipi, nom sanvage de la ri-courre le bruit que les frequois ont engage les vière de l'Assomi tion, 1642, 36. Algonquins et des Montagnais à déclaier la

zon très-distingué, 1644, 96; va précher la | cela son dessein, 25; 1636, 33; sa fin misérable, 33.

Oumasaticoucie ou Le Crapand, autro sauvage algorquin du même nom que le précédent ; - baptise dans une grande maladie, il se fait apostat, et cherche a détourner ses compatriotes d'embrasser la foi, 1641, 31.

Oumasaticoueie (Joseph) on Lt nouille, chef algonquin, fideul de M. de Maisonneuve et de Madame de la Peltne, 1643, 51; sa tiu misérable, 1647, 67, 68.

Oumisagai, nation algoriquine, qui demeurait entre la Nation du Castor et les Sauteurs, 1640, 34. Voyez Mississagués.

Ounachkapiwek, nation montagnaise, au nord du Saguenay, 1643, 3%.

Onnatchataronon, Qunountchataronon et Ountchataronon. Voyez Onontchataronon. Onpapinachiwek et Oupapinachois. Voy. Papinachois.

Oupoutowatamis. Voyez Poutewatamis. Ouracha et Oracha. Voyez Quaracha.

Ouramanichek, sauvages du Nord, 1644, 53. Ce nom qui n'est cité qu'une fois dans les Relations, est probablement pour Oumamiwek.

Ours (Nation de l'), la plus considérable des tribus huronnes. Voyez Attignawantan.

Ousaki, nation algonquine des boids du lac Michigan; - le P. Ailonez y fait une mission, 1667, 21; 1670, 95; de la mission de S. François-Xavier, 95; 1671, 42.

Outabitibec, sauvages du nord du Canada, 1660, 12; les froquois pénetrent chez eux,

Outagamis ou Renards, sauvages de l'ouest, dont le pays était situe au sud de la buie des Puants: - leurs croyances, 1667, 12; seurs mœurs, 21 ; le P. Claude Atlouez leur tait une mission, 21; il. y retourne, 1670, 96, 97; en tion qu'il fait au P. Druillettes, 1652, 24, guerre avec les Sioux, 95; mauvaise reputation de ces peuples, 95; ieur pays, 1671, 42; mission de S. Marc, au bourg des Outagamis, 49; leur respect pour la croix. 1672. 42; le P. Allouez retourne a cette mission,

Outagamis (Riviere des). 1670, 97.

Outaherohi. Voyez Aoutaherohi.

Outakouami. Lac situe a soraante lieues da lac S. Jean**, 1658,** 20.

Outakouamiwek, sanvages du nord qui habitaient les bords du lac Ontakonami. 1640. 12 Jaulieu de Vtakd'amivek, lisez StaksamiSek]; les Aigonquins vont en traite chez eux, et as traitent eux-memes avec d'autres nations qui sort plus au nord, 12: ... 1643, 38 : commencent a tréquenter Tadoussac, et à se faire instruire, 1650, 41 :

Outaoukotouemiwek, problement les memes que les Otokolous anok, suivages dont la langue était in me cige d'algonquin

Outawak et Outawais, nom générique guerre aux Hurons, 1635, 22; quel était en l'que l'on a donné aux Algunquine Supérieure, et qui, dans l'origine, ne désignait que la nation des Cheveux-Relevés; — appelés Onda-tawawat, 1654, 9; 1656, 17; cinquante canots de cette nation descendent a Québec, 38; ils sont surpris et défaits par les Iroquois, 40, 41; quelques Hurons se rétugièrent chez cette nation, 41; le P. Ménard part à la suite de ces sauvages, 1660, 29, 38; ... 1663, 10; travaux de ce Pere chez les Outawais, 17-22; 1664. 2-6; attaqués par les Iroquois et par les Sioux, 1665, 7; plus marchands que guerriers, 8; emmenent avec eux le P. Claude Allouez, 9; journal d'un voyage du même Pere chez ces peuples, 1667, 4; con-seil général des tribus outawaises, 10; leurs croyances et leurs coutumes, 11, 17; leurs prétentions sur la Grande Rivière, 17; leur ancien pays, 17; quatre Pères Jésuites y font des missions, 1668, 3; le P. Marquette y va en mission avec le Frère Louis le Boesme, 21; le P. Allouez, au nom de M. de Courcelles, en obtient l'élargissement de trois prisonniers, 1669, 17; différentes missions chez ces peuples, 1670, 78; 1672, 31; pourquoi on a appelé Outawak tous les Algonquins Supérieurs, 1670, 78; trois nations spécialement comprises sons ce nom, 86; éclaircissements sur les missions des Outawais, 1671, 24; prise de possession solennelle du pays des Outawais, 26; plusieurs bandes outawaises retournent dans leur ancien pays, 31; le P. Henri Nouvel Supérieur des missions des Outawais, 1672, 31.

Outawais (Rivière des), appelée par Champlain et Sagard Grande rivière des Mgonquins, plus tard Rivière des Prairie, et entin Rivière des Outawais ou Ottawa. Voyez Prairies (Rivière des)

Outawakamigouk et Outawakmikoug, sauvages algonquins qui demeuraient au nori du lac Huron, 1648. 62: 1658, 22.

Ontawan, sauvages venus de la nationdes Cheveux-Relevés et qui habitaient au sod de la nation du Castor, c'est à-dire dans l'île Manitoualin, 1640, 34. Voyez Outavais.

Outchestigouetch et Oukesestigouek. sauvages montagnais, qui demeuraient au nord des Papinachois, 1643, 38 : excellentes dispositions de ces peuples, 1664, 18.

Outchibouck ou Outchibous, nation aigonquine incorporée avec les Sauteurs, 1667. 24; 1670, 79; ils demeuraient au nord de

Saut Sainte-Marie, 79.
Outchougai. Voyez Atchouguets.
Outimagami, sauvages qui demeuraient
au nord des Nipissiriniens, 1640, 34.

Outiscouagami, les Longs Chereux, ma sous lequel on comprenait diverses nation dont la principale faisait sa demeure au z Nipissing et à la rivière des Français, 167L

Outitchakouk, sauvages de l'Ouest, 1658, 21.

Outurbi, sauvages qui demeuraient a nord du lac Nipissing, 1640, 34. Oyogonins. Voyez Goyogonins.

Pageau (Valentin), jeune parisien, qui demeura seul avec le P. Enmond Masse a Port-Royal, pendant le voyage de M. de Biencourt au Kénébec, 1611, 37.

Pagouitik, 1658, 22. Voyez Sauteurs. Paouichtigouin, Paouitagoung, Paouitigoueieuhak et Paouitingouach-irini, nom algonquin des Sauteurs. Voyez Sauteurs.

Papinachiwek on Papinachois, sauvages montagnais dont le pays s'étendait au nordest de celui des Berslamites, 1641, 57; de-mandent qu'on fa-se bâtir à Tadoussac une maison pour les missionnaires.1642, 39; ... 1643, 38; visités par le P. Pierre Bailloquet, 1661, 29; les Gaspésiens surprennent et massacrent plusieurs de leurs gens, 1662, 17-22; le P. Henri Nouvel y va en mission, 1664, 6, 13-20; 1665, 13; 1667, 27; viennent tous les ans faire la traite à un lieu situé sur le fleuve S. Laurent environ cinquante liet es plus bas que Tadoussac, 1669, 21; visités par le P. Charles Albanel, 1670, 12; puis par le P. François de Crépieul, 1672, 30.

Papiragad'ek. sauvages du Nord. 1640. 12. [Ce mot, qui est ainsi orthographié dans la première édition, est évidemment pour Papiraga8ek, ou mieux Papinagouek ou Papinachois.]

Paslistaskau, lieu ainsi nommé entre le Saguenay et la baie d'Hudson, et qui sépare les eaux du Nord et du Sud, 1672, 47.

Passepec, port d'Acadie, 1611, 51.

Pastedechouan (Pierre), sauvage haptise en France; - son histoire, 1633, 6-7, 26

Peltrie (Marie Madeleine De la), fordatrice des Ursulines de Québec. 1639, 3, 4; histoire de sa vocation, 6-8; on la comuntà Sillery, 8; ardeur de son zele, 8; on lu donne six petites filles sauvages, 9; l'archevéque de Paris lui accorde deux relineuses 1640, 2; accueil qu'elle leur fait, 4; ment quelques enfants sur les fonts du bapteme. 6; va à la messe de minuit a Sillery, 20; lave les pieds aux femmes malades de l'Hôtel-Dieu, le Jeudi-Saint, 41; ses premiers tra-vaux, soins qu'elle prend des petites filles sauvages, 44-48; va à la messe de minuit à Sillery avec deux ou trois petites séminaristes, 1641, 4 ; táche de gagner les Sanvages par ses bonnes manières et sa charité, 5; se tronve à la prise de possession de Montréa, 1643, 8; communie à la messe que le P. Duperon célèbra sur la Montagne de Montréal, 53; joie des petites semmaristes à son retour, 1644, 29; va à Tadoussac, 63; histoire abrégée de sa fondation, 1652, 43; sa

sainte mort, 1672. 57; notice sur sa vocation, ses vertus et sa mort. 57-70.

Pemetig ou Pemetic, nom sauvage d'une lle située vers l'embouchure de la rivière Pemtegouet ou Pentagonet (avj. Penobscot), et que Champlain appela Monts-Déserts, cause de son aridite. 1611, 44.

Pencouit ou Pemquid, iles où les Anglais de la Virginie taisaient tous les uns la pêche

de la morue. 1611. 46.

Pentagonet (auj. Penobscot), rivière que quelques anteurs anciens ont appelée Norembegue, 1611, 5, 11; les Etchemins s'étendaient jusqu'a cette riviere, 15; ... 37; les Peres Capucins y avaient un petit hospice, 1647, 52; les Etchemins de Pentagouet font partie de la mission alénaquise, 1660, 27.

Pentagouetch, sauvages de la rivière Pen-tagouet, 1640, 35.

Percée (IIe), on y vient de France faire la pêche de la morue, 1636, 48 ; 1662, 17 ; . . . 1646, 86 ; on y fait la paix entre les sauvages d'Acadie et les Bersiamites, 87; le tremblement de terre s'y fait sentir, 1663, 5; le marquis de Tracy y change de vaisseau, **16**65. 4.

Perdrix (La), capitaine algonquin de la Nation de l'Île, 1634, 88; fait difficulté d'embarquer les missionnaires, 1635, 24.

Peré (Le Sieur), trouve une mine de cuivre

au lac Superieur, 1672, 2.

Peritibistokou, rivière, au-dessous de Tadoussac. 1664. 14.

Perle (Le Sieur De la ), chirurgien des

Trois Rivières, 1637, 21.

Perrault (Julien). Père jésuite, auteur d'une relation des missions du Cap-Breton, 1635, 42.

Perrot. (Madame). nièce de M. Talon; - marrame d'un troquois, de sa femme et de l sa fille, 1671. 5.

Petit (Le Sieur), capitaine du régiment de l

Carignan, 1666, 6.

Petite-Nation des Algonquins, ou Wawechkairini. sauvages de la langue algonquine, qui demeuraient sur la rivière des Prairies (auj. l'Outawais); - les missionnaires passaient chez ce peuple pour monter au pays des Hurons, 1635, 25 ; un de leur capitaines demande au gouverneur des lettres l 4 qui empéchent de mourir," 1637. 85 : . 1640, 31; descendent souvent aux Trois-Rivieres, 1641, 29; conversion d'un sorvier de cette nation, 35; . . 57:1646, 34; 1658, 😂.

an pays des Hurons, 1635, 39; ... 1637, 97; des Nipissermens, 1641, 58; son arrivée au soutient les missionnaires par sa chasse, 121;

**é**chappe seul à la maladie, 124.

Petun (Nation du). Voyez Khionontatch-

Picousitesinacut. lieu où l'on use les sou- : nard. 99; liers, vers la baie d'Hudson, 1672, 49.

la nation du Poic-épie ou des Kacouchaki en habite les bords, 1652, 16; ... 1658, 20; 1660, 12; description de ce lac, 1661, 1656, 42, 43; il reçoit le dernier soupir de 14; ... 1665, 16; 1672, 44.

Pierre Antoine le Sauvage, parent de La Nasse, 1634. 5.

Pierre-Blanche (La), post du pays des

Etchemins, 1611, 30.

Pierron (Jean). Père jésuite, missionnaire a Agnié, 1667. 25; envoyé a Quélec pour y donner des informations, 1668, 13 ; retourne à Agnié, et remplace le P. Fremin, 32; relation qu'il envoie de cette mission, 1670, 23-44; mandé à Onnontague, 27, 45, 76; revient à Agnié, 46.

Piescaret (Simon), capitaine des Algonquins de l'Île, et filleul de M. de Champfloor; - sa conversion, **1641**, 34, 35; revient victorieux d'une expédition contre les Iroquois, 1643. 59 ; parle au traité des Trois-Rivières, 1645, 28; tué en trahi-on par les Iroquois, 1647. 4, 7; quelle fut l'occasion de sa conversion et de son baptéme, 68 : avait été nommé pour maintenir la paix entre les différentes nations qui se rassemblaient aux Trois-Rivieres, 72; détails sur l'expédition qu'il fit contre les Iroquois en l'année 1645, 1650, 43.

Pigaronich (Etienne), sorcier ou jongleur; ses disputes avec le P. Le Jeune, 1637, 45-48; espérances qu'on a de sa conversion, 1638, 3 : instruit sa famille et la fait baptiser, 1639, 34-35; parle dans une assemblée à S. Joseph de Sillery, 1640, 7; sa for, 26, 27; son zele, 1643, 16-18; monte aux Trois-Rivieres, et s'y pervertit, 1644, 31; témoi-gue du repentir, 32; retombe encore, 34; nouveau repentir, 37.

Pijart (Pierre). Pére jésuite ; - arrive à Quebec. 1635. 19: part pour les missions horonnes, 20; son arrivée en cette mission, 1636, 97: 1637, 21; baptise le capitame qui l'avait amené du pays des Hurons, 22; remonte a cette mission, 69, 70; redescend aux Trois-Rivières, 87; ... 89; re-tourne au pays des Horons, 92; travaile, avec le P. Lemercier, a l'instruction des enfants hurons, 104; redescend a Quéls c. 178; **1638,** 59 : employé de nouveau a la mission des Hurons, 1640, 72; se rend a la nation du Petun, 1641, 59; il y travaille a la mission des Apotres, 69; employé a Ste. Marie, 1642. 61; 1644. 77.

Pijart (Claude). Pere jesuite ; -- te nos rivée, 1637, 57; se trouve aux Trois-Ri-vières, 59: 1640, 26; prend som de l'in-struction des pauvres à l'Hôtel-Dieu, 39; et de trois petites filles des Ursulmes, 46 ; sur Petit-Pré (François). français demenrant : le point de se nover, 49 : parti pour le pays pays des Hurons, 62 ; au printemps, il en repart a la suite des Nipissirimens, 52, 93 ; demeure à la mission des Hurons, 1642, 98 ; va au pays des Nipissirimens avec le P. Mé-1643, 3: 1644, 102: seul de la langue a'gonquine chez les Hurons, 104; Piecouagami ou lac. S. Jean. 1647, 65; l'en mission chez les Nipissimiens, 1646, 80; retourne chez les Hurons, 81; ce qu'il marque de la mort et des vertus du P. Garreau. ce Pere, a Montréal, 42.

Pilotois, nom que les Basques donnaient aux autmoins ou sorciers d'Acadie, 1611, 17. Voyez Autmoins.

Pinguet (Le Sieur), monte aux Trois-Rivières contre les Iroquois, 1637, 92.

Pipounoukhet ou Kapipou noukhet, divinites des Montagnais, 1634, 13; 1636, 38.

Piraubé (Martial), conduit l'action d'un drame représenté en l'honneur du Dauphin, 1640, 6; parrain d'un jeune huron, 1643, 29. Piribisticou, rivière, au dessous de Tadoussac, 1665, 16.

Piskitang, nation sauvage, 1653, 32. Pitchibourinik, nation algonquine de labaie

d'Hudson, 1660, 11. [Comparez le suivant.] Pitchiboutounibouek, sauvages qui habitaient la côte du sud-est de la baie d'Hudson, **1672**, 54.

Place (Jacques de La), Père jésuite ; son arrivée, 1641, 55; employé a Quebec, 1642, 3; à Miscou, 1647, 76.

Plat (Le), surnom français d'Atsena, chef

huron de la tribu de l'Ours, 1657, 20.

Platrier, capitaine de vaisseau, de Honfleur; fait la pêche au Port-aux-Coquilles, 1611, 32; reconnaît les droits de M. de Bien-

Pleymouth, 1647, 52, 56; le P. Druillettes y va en ambassade de la part des Abénaquis, 1652, 26.

Pointe-aux-Alouettes, 1663, 5.

Poisson, français prisonnier chez les Iroquois, 1652, 35.

Poissons-Blancs. Voyez Atticamègues. Ponarac, 1656, 39, lisez Pouarac ou Poua-

Poncet (Joseph Antoine), Père jésuite; arrive en 1639, et monte la même année à la mission des Hurons : - se trouve aux Trois-Rivières, 1641, 30; il était descendu passer l'hiver à Québec,62; employé aux Trois-Rivières, 1642, 3; baptise, a Montréal, le premier sauvage qui y ait été fait chrétien, 38; hiverne à Montréal, 1643, 51; ... 54; pris par les Iroquois, an Cap-Rouge, 1653, 8; sa captivité et sa délivrance, 9-17; il profita de sa captivité pour travailler à la paix, 18; on avait offert un collier pour sa délivrance, 23; jour auquelil arriva à Québec, 24; sa soutane vendue aux Iroquois par des Hollandais, **1657**, 36.

Porc-épic (Nation du) ou Kacouchakhi, 1638, 21; en rapport avec les Sauvages de Tadoussac, 1640, 34 : d'un naturel trèsdonx, 1641, 57; ... 1643, 38; le P. De Quen y fait un voyage, 1647, 64-66; habite les bords du lac S. Jean, 1652, 16; 1672, 44.

Port-au-Mouton, 1611, 51. Port-aux-Coquilles, 1611, 32.

Porte Le Sieur De la , parrain d'un jeune sauvage, 1637, 19.

Portneuf (Rivière de), 1664, 14.

Port-Royal, l'un des plus beaux ports de l'Acadie; - M. de Monts s'y établit, 1611, 2, 4; concédé à M. de Poutrincourt, 25; M. de Poutrincourt y arrive, 26; on y souffre de la famine, 29; pendant le voyage de M. de l le Saint-Joseph, à Miscou, 1645, 35.

Biencourt au Kénébec, il n'y reste que le P. Masse et un autre français, 37; La Saussaye vient y prendre les Jésuites pour les emmener avec lui, 44; pillé et brûlé par les Anglais, 53, 55.

Port-Royal (Rivière de), 1611, 6.

Potherie (M. de la), gentilhomme normand; arrivée de sa famille, 1636, 3, 42; le P. Vimont arrête chez lui en montant aux Trois-Rivières, 1640, 7; gouverneur des Trois-Rivières, 1648, 6; un de ses neveux fait prisonnier par les Iroquois, 8; permet à un prisonnier iroquois d'aller trouver ses compatriotes pour les désabuser, 9; ... 1658, 17.

Poualac, Guerriers, nation de l'Ouest, 1658, 21; 1660, 13; disposés à écouter les

missionnaires, 27.

Poutewatami, sauvages de la langue al-gonquine, voisins des Puants, 1640, 35; se réfugient chez les Sauteurs, 1642, 97; le P. Claude Allouez y fait une mission, 1667, 18; leur pays, leurs mœurs, 18; lettre du P. Allouez sur cette mission, 1670, 95; ... 1671. £

**Poutrincourt** (Jean de Biencourt, Sieur de). 1611, 18; obtient la concession de Port-Roya, 25 ; se rend à Paris, et promet au roi de pari incessamment pour la Nouvelle-France, 3; le P. Coton lui offre des missionnaires, 26:1 part sans les Jésnites, 26; hiverne à Port-Royal, où il souffre de la faim, 29; reçot souvent à sa table Membertou et sa famille, 29; va au pays des Etchemins, et y fait reconnaître son fils pour vice-amiral par quatre vaisseaux français qu'il trouve à la Pierre-Blanche, 30; retourne en France, 30, 31, 38; fait grâce au jeune Dupont, et lui rerd son vaisseau à la prière du P. Biard, 30; engage la marquise de Guercheville à entrer en société avec lui, 38.

Pradère, soldat du régiment de Carignan, guéri miraculeusement par Ste. Anne, 1667,

Prairie de la Madeleine, vis-à-vis de Montréal, 1671, 12.

Prairies (Des), français qui donna son nom à la riviere des Prairies, 1640. 34.

Prairies (Rivière des ), 1635, 25. [Ce nom, restreint aujourd'hui au chenal qui sépare l'île Jésus de l'île de Montréal, s'étendait d'abord à tout l'Outawais.] l'escription qu'en fait M. Duplessis, 1636, 65; ongine de ce nom, 1637, 75; 1640, 34: la Petite-Nation demeure sur cette rivière, 34; baigne le nord de l'île de Montréal, 1642, 36; appelée grand fleure, 36; reçoit les eaux de plusieurs autres rivières, 46; infestée d'Iroquois, 1643, 71; 1644, 42: le Père Jogues est spécialement chargé d'engager les Agniers à ne plus en boucher le passage aux Hurons, 1646, 41; les Hurons passaient par cette rivière pour éviter les Iro-quois, 1648, 46; ... 1663, 28: 1667, 5. Présents. Les Sauvages en font de deux

espèces, 1636, 119; en font pour toutes sor-

tes de fins, 1642, 53.

Prevost (M.), commandant du vaisseau

14; 1636, 15, 16, 29.

Puants (Nation des) ou Gens de la Mer, en algonquin Winipegou; les Hurons les appelaient Aweatsiwaenhronon .- 1 'ou leur est venu ce nom, 1640, 35; 1648, 62. Voyez | Aweatsiwaenhronon et Winipegouek.

Puants (Lac des), ou mieux Baie des Puants, aujourd'hui Baie-Verte (Green bay), dans le lac Michigan, 1648, 62; 1654, 9;

Prince (Le), surnom d'Atticamegou, 1633, | 97; mission S. François-Xavier de la baje des Puants, 1671, 25; 1672, 38; description de cette baie, 37 ; peuples qui en habitent les bords, 38.

> Puants (Riviere des), auj. Rivière des Renards (Fox river), qui se jette au fond de la baie des Puants, 1670, 96; appelée aussi Riviere S. François, 96.

Puiseaux (Pierre de), parrain de la femme 1660, 9; appelé aussi lac S. François, 1670, du Borgue de l'Île, a Montréal, 1643, 54.

rent s'y fixer les premiers furent plus sujets! aux maladies la première année que la seconde, causes que l'on en donne, 1611, 4; Champlain est constitué lieutenant de M. de l Monts, et vient s'établir a Québec, 25; situation de cette vide, 1626, 1; les Peres Jésuites y arrivent, 5; y reviennent après la restitution du pays, 1632, 1-7; les nations d'alentour, sont errantes, 6; état dans lequel les Anglais remettent Québec aux Français, 7; les ciefs de la place sont remises à M. Emeric de Caen et a M. Duplessis-Bochart son lieutenant, 8; M. de Champlain y revient avec le titre de gouverneur, 1633, 1, 25 ; il y meurt et y est enterië, 1636, 56; M. de Mont-magny y arrive, et M. de Chateaufort lui remet les clets de la ville 2; ce que M. de Champiam et M. de Montmagny ajoutérent | aux fortifications de Québec, 21, 41; sa population s'accroît, 42; Madame de la Petrie y fonde le couvent des Ursulines, arrivée des Ursulines et des Hospitalieres, 1639, 6-8; les sauvages des environs de Quebec font la traite avec les Atticamègnes, 1640, 34; meendie de Notre-Dame de Recouvrance, 4, 50; état de la Résidence de Quebec, 1643, 2; M. d'Ailleboust remplace M. de Montmagny, 1648, 2; la grande église bâtie, on y fait l'office, 1651, 4; le fort S. Louis, 1656, 39; la galerie du Château s'ecroule, 1658, 16; M. d'Arileboust remet les clefs du fort au vicomte d'Argenson, 17; le baron d'Avaugour remplace le vicomte d'Argenson, 1661, 10; tremblement de terre et météores, 1663, 2-9 ; aspect | vient en Canada, 1643, 5 ; ... 19 ; employé de cette ville, 26; M. de Mesy, gouverneur de Quebec, 1664, 34; divers phénomenes et météores, 1665, 22; M. de Courcelles arrive ▲ Quebec, 25; onze var-seaux mouillés dans la rade, 1667, 4: quatre-vingt-treize mariages s y tont dans trois ans. 1668, 2; baptême solennel de Garaconthie, fait par Mgr. 4, 30.

Québec ou Kébec. — Les Français qui vin- l'évêque de Pétrée, dans la cathédrale, 1670, 6; M. de Frontenac remplace M. de Courcelles, 1672, 1.

Quen (Jean De), Père jésuite ; - son arrivée, 1635, 22; employé au collège, 1636, 4; .. 26, 27; remplace le P. Charles Lalemant a la Résidence de N. D. de Recouvrance, 43; 1637, 7; fait le catéchisme aux Français apres les vepres, 40; employé à la Résidence de Sillery, 1640, 16, 23, 31; soin qu'il prend des malades de l'Hopital, 39; écrit des Trois-Rivieres, 1641, 29; ... 36; employé a Sillery, 1642, 3, 30; en mission à Ta-loussac, 39; instruit les Algonquins de Salery, 1643, 10; retourne a Tadonssac, 32-36 ; employe de nouveau a Sillery, 40; 1644, 5, 8, 9; a Quebec, 30, 65; redescend a la mission de Sainte-Croix a Tadoussac, 1647, 61; voyage de ce Pere à la nation du Pore-epic, 64-66; en mission à Tadoussac avec le P. de Lionnes, 1648, 40; evangélise les Oumamiwek, 1651, 14: réside plus ordinairement a Tadoussac, 1652, 11; fait une mission au lac St. Jean, 16-20, et au pays des Oumamiwek, 20; Supérieur des missions de la Nouvelle-France, 1656. 2: 1657, 1.

Quentin (Claude), Pere jesuite ; - arrive en Acadie avec M. de la Saussaye, 1611, 43; revient en Amerique, son arrivee à Quebec, 1635, 19; employe aux Trois-Rivières, 1636, 10 ; sa charité, 21 ; fait un voyage a quelques lieues des Trois-Rivieres, 57; revient a Québec. 1637, 87; envoye a Miscon, 1638, 31; 1648, 76; repasse en Europe, 1641, 1; rea Sulery, 1644, 5. Quénébec. Voyez Kénébec.

Queues-Coupées (Nation des), évangelisée d'abord par e P. Menard, puis par le P. Allouez, 1669, 19. Queylus (L'Abbé de); — son arrivée, 1668,

Raffeix (Pierre). Père jésuite; suit M. de envoie de ses nouvelles au P. Le Jeune, 90; Courcelles dans son expedition contre les Iroquois, 1666, 6, 9; missionnaire a Tsonnon-touan, 1672, 48. Bagueneau (Paul). Pere jésuite : - son la mission de la Conception chez les Attignaarrivée, 1636, 60 ; s'emistique pour la mis- wantans, 75 ; envoyé pour pariementer avec sion des Hurous, 1637, 67 ; de retour a Quebec, les Iroquois, 1641, 41 ; remonte a la mission 85; remonte aux Trois-Rivieres, pour de la des Hurons, 47, 48, 58; il avait passe l'his'embarquer pour la mission des hurons, 87; | ver à Québec, 62; employé de nouveau à la

mission de la Conception, 1642, 61; ... 1644, 78; Supérieur des missions huronnes, 1645, 38; ... 1648, 45; 1649, 1; Supériour de toutes les missions du Canada, 1650, 1 : il descend à Québec avec les Hurons qui avaient échappé aux massacres des Iroquois, 1;...48, 1651, 1; lettre qu'il écrit au P. Provincial sur la mort du P. Buteux, 1652, 1 ; autre lettre où il annonce le meurtre des Hurons de la Roche fait par les Iroquois, 1657, 54.

Ralde (M. de la), 1632, 13, 14.
Ramage (Marie Esther), femme d'Elie
Godin, de Ste. Anne du Petit-Cap, guérie mimculeusement, 1667, 30.

Rasawa koueton, sauvages voisins des

Puante, 1640, 35.

Ratel (Jacques), Frère jésuite ; — son arrivée, 1640, 4.

Rat musqué (Charse du), 1635, 18.

Raymbaut (Charles), Pere jésuite, 1637,
22; employe aux Trois-Rivières, 1640, 11;
danger qu'il court en montant aux Trois-Rivières, 49; son arrivée au pays des Hu-rons, 1641, 62; il en repart le printemps à la suite des Nipissimiens, 82, 93; se rend au SautSte. Marie avec le P. Jogues, 1842, 97 ; part pour le pays de Nipissiriniens avec le P. Ménard, one tempête rompt le voyage, 98; as mort, 1643, 2, 3; 1644, 74. Raymbaut, capitaine de vaisseau;— monte aux Trois-Rivières, 1637, 91.

Raze (Cap de), 1665, 4. Razilly (M. le Commandeur de); les Anglais lui rendent Pentagouet, 1635, 12, 19; estime dont il est l'objet en Acadie, 1636, 41.

Récollets Les premiers ils persuadérent aux Sauvages de cultiver la terre, 1626, 2; premiers missionnaires des Hurons, 2; leur chapelle dédiée a S. Charles, 9; revien-nent en Canada, 1670, 2.

Remy de Courcelles (Daniel de), verneur du Canada; -son arrivée, 1665, 25; se met a la tête d'une expédition contre les frequeis, 1666, 6, 8; redouté des frequeis, 1669, 5; ils lui demandent secours contre les Loups, 5; fait remettre aux Iroquois trois prisonniers qu'il avait rachetés des Outawais, 17; partain de Garaconthié, 1670, 6; offre satisfaction aux Tsonnontouans pour le meartre de quelques-uns de leurs gens, 76, 77; fait une reconnaissance du pays des froquois, 1671, 2; exige des Teonnontousus qu'ils Jui remettent des prisonniers qu'ils avaient faits sur les Outawais, 3 ; repasse en France, 1672, 1.

Renards (Nation des). Voyez Outagamis. Rencontre (Pierre), tué par les Iroqueis,

1661, 35.

Recouvrance (Notre-Dame de), Résidence des Peres Jésuites à Québec, 1635, 3 ; 1636, 75; ferveur des jeunes gens de cette Residence, 1637, 7; incendre de cette Résidence, 1640, 4, 50; ... 1641, 2.

Renée de la Nativité (La Mère), reli-

gieuse hospitaliere; son arrivee, 1654, 31.

Lenselaerswich on Fort d'Orange, aujourn'hui Albany. Voyez Orange.

Repettigny (Pierre Le Gardeur de); - arrivée de sa famille, 1636, 3, 24, 42; parrain d'ur sauvage, 26; avait fait sa provision de farine pour deux aus, 52 ; parraia d'un car-

oe larine pour ceux aits, 52; parrain d'un sarvage huron, 1643, 30; sa mort, 1648, 2.

Repentigny (Marie Madeleine Le Gardeur de), fille du precedent, et femme de Jean
Paul Godefroy; — marraine d'un petit séminariete huron, 1638, 9; fait le lavement des pieds aux femmes de l'Hôpital, le Jeudsaint, avec Madame de la Pettrie, 1640, 41.

Rest couch, sauvages de la Baie des Cha-

leurs, 1642, 43.

Rhijerrhonon, 1635, 33. Voyez Erick-

Richard (André), Père jésuite, 1636, 76; missionnaire à Miscou, 1642, 43; lettre qu'il écrit au P. Le Jeune, 1643, 36-38; contesse une femme qui avant été bapti-ée par le P. Biard, 37; ses travaux à Miscou, 1645, 35; danger qu'il court, 1646, 84; en mission à la Baie des Chaleurs, 88 ; résiste mieux que les autres missionnaires au climat de Mises. 1647, 77 ; encore employé aux missions de Golfe, 1659, 7; 1661, 30; 1662, 17.

Richelieu (Le Cardinal de), 1633, 1;169 1 : favorise l'établissement de forts qui per sent protèger le pays, 91; on apprend m mort, 1643, 5.

Richelien (Fort de), bâti par Champlain sur l'île de Ste-Croix, a quinze lieues de Québec, 1634, 91; nom sauvage de cette petite île, 1635, 13; ... 1636, 41.

Richelieu (Fort de), bâts par M. de Mostmagny à l'embouchure de la raviere des lequois (auj. Sorel), 1642, 36, 44, 50, 51; attaque de froquois sur les travailleurs, 51; heureux effets de la construction de ce fort, 51; M. de Montmagny fait planter une croix en memoire de la victoire qu'on y remioria sur les froquois, 52; ... 1644, 45; les lisque os s'en approchent pour le surpresse, 1645, 18; rebâti par M. de Chambly, 1665,

Richelieu (Rivière de) ou de Sorel. Voyez Riviere des Iroquois.

Richelieu ( lies de ), 1663, 27 ; 1664, 28. Richelieu (Sant de), 1665, 10. Rigibouctou (Bare de), 1646, 88 ; demeu-

rée aux Français, 1659, 7.

Rigibouctou (Riviere de), 1659, 7, Rigué. 1656, 32, probablement pour Erit. Riguehronon, 1660, 7; 1661, 29. Voyez Erichronon.

Roberval (Le Sieur de), entreprit de faim un établissement en Amérique, 1611, 2.

Robin (Thomas), dit de Colorgnes, 250cié à M. de Poutrincourt, 1611, 26; retoume en France avec M. de Biencourt, 26; difficultés que lui suscitent deux marchands huguenois pour l'empécher de passer les Jé-suites en Canada, 27; les Jésuites lui sont associés à la place de ces marchands, 28; il part de Dieppe avec eux, 28.

Roche (Le Marquis de la); - fait une ten-

tative d'établissement en Amérique, 1611, 2, ;

Roche (Nation de la) ou du Rocher, d'une des tros tribus huromes qui Vinrent se refu-Onto tagues, 1657, 20-23; les Onnortagués traite it can in the uroun Hurons en prisonulers de goeren, 54-36

Roche-Brulee, 1852, 35

Roche-Jacquelin (Le Chevalier de la), commin last de navire, moulte l'ancre devant Quelve, 1635, 19; dispose un calviniste à se faire matrime par les Peres Jesuites, Rocher (Nation du). Voyes Roche.

Roland, that scuriquous, 1611, 51. Ronferé, ciuc gue, l'un des gens de La Shassaye, 1611, 47.

Roquat, sautages qui demouraient au nord du sant Santu-Mane. 1840, 34.

Rougement, (Le Sieut de), capitaine du regiment de Larienan, 1866, 6.

Rousseau (M.), aux Tross-Rivieros ; pasnum d'un petit sauvage, 1636, 22.

Roy (Mathema), bat dant de Québre, -Anno. 1667. BU.

Sadilege, nom asuvago do Taloumac, 1646. 29

Sagahiganirini, Sagachiganirininek au Sak rhiganiriwek, nation algonquine qui demoutant an and des Sauvages de l'he, 1640, 31 . 1646. 34 . 1648, 62.

Sagamie, ciun lue de pays soumis à un

Sagamité, le quoi elle était faite, 1633,

Sagamodin, diminutif de sagama, 1811, 11.

Sagamos oa chefe, parmi les nations de l'Acalm, 1611, 11; quelques Montagnass donnament wasse on titre a lours capitaines, 1632. 12: 1633, 8.

Sagnitawigama, nation algonquine, 1640,

Sagochiendaguété, chef onnontagué, qui avail was sa rintion toute l'anterite d'un mi, 1654. 8. 10. 1656. 14. 18, 19, 33; 1657, 17, 37, 1661. 33; 1670. 46.

Saguenay, review qui se jette dans le Saint lessent prés de Tarloussar, 1632, 3; 1640, 11, les Attessmegnes descendent que-1840, 11, the attractine described of the parties of the same of the Sag array, 1847, 57, description in cette twiere, 65; 1652, 11, 16, 1658, 2t, 1861, 13, 11; in P. Chartes Alband passe par le Sagt may pour aller à la bane 1 ff rison, 1672, 43.

Saint-André, bourgade de la nation du Petus. 1640, 95.

Saunt-Antoine, bourgade huronne, 1640,

Saint-Augustin (Catherine de), reigneuse hospitalière, arriveu à Québuc, 1648, 2; sa vocation, 3; notice sur sa viu et sa murt, 1668, 32

San t-Barnabé (lle), dans le bas du fleuve

S. Linett, 1864, 7.

Nauxt-Barmabé (Lac.), dans le pays des

Paperas 1664, 15; 1665, 13, 15.

Saint-Barthelemi, bourquie de la nation

du Petna, 1640, 95 Saint-Charles (Riviere), qui se jette dans se Saint-Learent pres de Québec, 1626, 9.

Saint-Charles, Résidence des Pères Je-autins n Miscon, 1635, 3, 12.

Sa ut-Charles, traines is huronas, 1640, 78. Sand-Charles (Mission de), composee de quelques l'es su fagitite, apres la désantre de mur pation, 1650, 21.

Saint-Denys, boergade haronne, 1640, 70; 1642, 61.

Nami-Denys (M. de), 1670, 13 ; capitaine

de l'alimesac, 1872, 55. Sant-Esprit Missan du), chez les Nipisarrimens, 1841, 81-83; 1644, 102-105, 1645, 51, to past circ tixe, 1646, 56; ... 80-84; 1648, 63, 1650, 22,

Sadd-Esprit (Missenada), chez les Outswats, aut he or Superiout, appelou en san-vago Chug mamagon, 1667, 1, 9, 13, 1668, 21, 1669, 17-30, 1870, 78; purples qui soul le celle mission, 86, abandon de celle правод, 1671, 39.

Saint Etienne, bourgade huronne, 1840,

Sunt-Etianne ou Kickero, bourg goyogouin, 1070, 63

Sa t-Prançois (Lac); par qui il fut ainsi nomase, 1657, 10, 1665, 12. Saint-Prançois (Review), le P. Claude Al-

louez decle ce o en a la riviero des Puante ou Rev re des Hennede, 1670, 96.

Saist-François-Kavier, bourgade humane, 1640, 75 , 1642, 61

Saint-François-Xavier (Mission the), chas les Chinescont in 1668. In 11669. 7, 1670, 45: 1671, 14: 1672, 18 Vosez Chinesconthe. Saint-François-Xavier-dos-Prés. Remission of the Aladese of 1671, 12, 1672, 15.

Sand-Germain, français pris par les fro-quois, 1852, 35.

Saint Guillaume on Test mension, Imprgade le a Nation Neutre, 1641, 78.

Saint-Ignace 1 e. a. .. nummas par M. de Monthagen, 1637. 74, 1646. 2.
Saint-Ignace I.a Mere de, première Seperature le l'Hotel-Diou de Quebec . — qualques extrain 'e ses latires, 1640. 40-41 ; as mort, 1647, 47.

Petun, 1640, 95; fait partie de la massen de Saint-Mathias, 1650, 19. Saint Michel Jes Tohoniacarat, bourgade humane, fareant partie de la mission Saint-Joseph, 1641, 81; 1642, 86, 87; ce qui se passe de prus remarquable dans cette mission, 1644, 93-97; on y etablit une Reatdence, 1646, 56; la lui y fait des progres, 1848, 60; sept cents hommes de cette bourga le poursurvont les Iroqueis, 1649, 13 ; cesta le cette meine bourgade qui out échappe an desastre commun de la nation se donnent aux Iron and. 1651. 4; 1660. 28. Voyex Scumonagarat

Sant-Michel on Khioetoa, bourgade de la

Nation Neutre, 1841, 80. Saint-Michel Mission de), chez les Pou-

tewatamis, 1658, 21,

Namit-Michel (Mission de), chez les Taonont ans, 1868, 32; 1669, 16; 1670, 68; 1671. 21

Saint-Michel (Mission de), a Sillery.

Voyez Sulery

Saint Michel (Côte de), proche de Québec,

1671. 7

Saint-Ricolas (La Sœur), religiouse de Disppe, charge your le Canada, 1640, 2. Sanz Paul (I.e), 1665, 4.

Samt Paul (Lac), 1640, 26.

Sant-Philippe et Saint-Jacques, bourgade

de la natum lu Petun, 1640, 95.

Sand-Pierre (Lac), 1636, 46; 1637, 74;
1643, 43, 66; 1644, 45.

Naint-Pierre (Massim le), chez les Algonquins la nort du lac Huron, 1648, 63.

Saint-Pierre (Mission de), chez les Attica-

Samt-Pierre et Saint-Paul, principale bourgade le a nation du Petur, 1640, 95; appoice Elboure, 1841, 69.

Saint-René ou Onnontaré, bourg goyopouin, 1670, 63.

Saint-Sacrement (Lac), ainsi nommé par Pere Jogues, appelé aujourd'hui Loc George; - son nom salvage, 1646, 15.

Saint-Sacrement (livriere du), qui se jette

dans le lac N. Jean, 1661, 16.

Sant-Sauveur, établissement de M. de la Saussaye, 1611, 6, 44, 45 , prie et pillé par les A. g. us. 46-50; detruit et brûle, 53. Sant-Sanveur (51. de), 1637, 15; 1643,

30 . 1644. h.

Sar I-Sebastien (Le ), valseenn qui aporta per l'es compagnies du régiment de Cangoan, 1865, 25. Saint-Simon (Mission de), dans le lac Hu-

ron, 1671, 25, 31.

Saint-Simon (M. de), entreprend le voyage de la base Mudson, 1672, 43.

Saint-Simon et Saint-Judes, bourgade de la nation de l'etun, 1840, 95. Saint Sulpice. Propietirs ecclésisatiques de cette communauté arrivent à Montréal, 1668.

Saint-Thomas, lourgade de la nation du Petun, 1840, 95.

Saint-Xavier (Fort), proche de Québec. 1663. 26

Sainte-Agnès, bourgade humane, 1640, 78. Same-Anne, Rendence des Peres Jesuitse au Cap-Bieten, 1835, 3; situation du fort Sainte-Anne, 42.

Sainte-Anne, bourgade huronne, 1640, 70;

1642, 61.

Nutte-Anne du Petit-Cap, dans la Cô'e de Beauges ; - un cure y réanie, 1665, 18; guérisons nuraculouses que Ste. Anne y opere, 1667, 29,

Sante-Anne (Fort), construit par le Sieur 1666. 7. 8: 1667, 38. dernier fort den brançais du coté des Institutes, 1668, 4: Mgr. de Laval y fait tine visite, 23.

Sainte-Barbe, bourgade huronne, 1640 .

Sainte-Catherine, bourgade huronne, 1640.

Samte-Cécile, bourgade huronne, 1840, 78.

Samte-Croix, lie ou se fina M. de Monts, 1611, 2, 4, a aix heurs du Port-aux-Co-quilles, 32 : . haletation est detruite et brûlée par les Angiais, 53.

Sainte Croix (Rivière), à l'emboochare de lag selle ast a toes I'lle Sainte-Croix, 1611, 11.

Sainte-Croix, a quinze lieues de Québec, 1633, 49, Champiain y taitt un fort qu'il appette Richeneu, 1634, 91; 1637, 67; 1657, 2.

Sainte-Croix (Mission de), & Tadouseac.

Voyez Tadoussac

Sainte-Elisabeth, village algonquin etabli dans le puya dea Hurons, 1640, 90; 1644, 100.

Sainte-Pol. Voyez A. D. de Foye Sainte-Foy (Louis do). Voyez Amonto-

Sainte-Geneviève, bourgade huroune, 1640. TH.

Sante-Geneviève (Côte), 1663, 26.

Name-Hélène (lle), vis-a-vis de Montréal, 1671. 13.

Nainte-Madeleine . bourgade huronne , 1640, 78 , en y stabit une mussen, 1848,

Sainte-Madeleine (L'albé de ), cc M. l'athè de la Madeleine Voyer la lettre M. Saicte-Marguerite (Montagnes de), vui-sines du lac S. François, 1854, 12.

Sainte-Marie, Residence que les missionnaires des leurons étal irrent ches les Atanus-chemons, 1840, 61, 63 ; on y réunit les deux Residences de S. Joseph et de la Conception, 63 , situation de S. Marie, 63; 1641, 60, 62, le P. Pierre Chasterlaiti y reste seul, 62; emploi des Peres de cutte Ras, levee, 1642, 57-61, quatre bourgaine attachees à cetta même Residence, 61, ce qui s'y passe de plus remarquable, 1644, 74-77. 1648, 56, etat de cette mission, 1648, 48, 60; nauvier de la farrer des l'esquese par la protec-tion de S. Joseph, 1649, 12; on y reçoit plus de six mille malboureux à la suite des

Schondon, sagamo ou chef souriquois, 1611,

Scot (Dominique), Frere jesuite, 1640, 3,

Séminaire de Québec, fondé par Mgr. de Laval , — est augmenté, 1868, 4 , Mgr. de Laval y forme comme un accond séminaire

pour les enfants sauvages, 31.

Séminaire des Hurons, commence a Quebes par les Jéanstes, 1635, 3; on prend to parti-le l'établir en ville, 1638, 35; le l'Daniel descent lu paya des Hurons avuc trois onfants, 70, 1637, 55; le bieur Nicolet en obtient trois autres, 75; il en meurt deux, 57; quelques détails sur le commencement de ce Séminaire, 55-64; son état a la venue des Hurons, £4-71; trois des éleves s'enfurent, 1638, 23 ; deux autres offren! au Gouverneur a aller dans leur pays prendre connaissance des affaires, 25; ou y admet des enfants algosquine et montagnais, 1639, 38-42; intermental et repris, 1643, 28.

Sept-Hes (Les), 1860, 28.

Serpent à sonnette, 1657. 13.
Sezambre ou Sincembre, 1611. 51.
Sillery (Mission del, n'une lieue su-dessus

de Querre, amai nommé en memoire du Commandeur de Sillery, fondateur de cette misaun, - les Jésuites y établissert la Rési-dence de S. Juseph, 183°. 17; les familles de Negabamat et de Nen scoumat, viennent n'y fixer les premie. «, 19; succes de cotte fondation, 1640, 7 7; les chrétiens de cette Residence tiennen conseil pour aviser aux movens de conservi la fo., 1641, 6, ce que leur reprochent les anvages de l'lis et antres. 8, 9; ceux-ri v alent les engager à antres, 8, 9; cent-ci v dient les engaget a l'aiognet de cette Readence, 10; baptèmes les plus remarquables qui s'y foot, 14-24; aver quel empressement les Sauvages de S. Joseph allerent chercher les Hospitalieres de Québec, 24; ils escottent les Hurons qui emmenent les PP. Ménard et Ragueneau, 47, 48 : conduite édifiante de ces chretiens, 1642, 4-14; donnent un festin nux Algonquins Saperseurs pour les consoler de la perte des leurs, 5) leur affection pour les Hospitalières, 29, 30; ce qui se pusse de plus remarquable dans cette Réssience, 1643, 8-11; treize canots d'Atticamegues viennent hiverner chez eux, 9; ils se rendent au fort de Richelieu, dans l'attente du secours qu'on devait envoyer de France contre les Iroquois, Il ; leur façon de vivre, 12-20; ils contribuent à la conversion des Atticamegues, 15, 20-27; ce qui s'y passe de plus remarquable, 1644, 7-19, ils vont en guerre contra les Iroques, 19, heureux effet de leur bon exemple, 1646, 14-23; leur chapelle deiliée à S. Michel, 1647, 42; forveur des chrétiens de cette Résidence, 42-51; ils donnent la chasse aux Iroqueis, 49, \$0 ; comment ces nouveaux chretiens ressus-

15; 1638, 77; 1637, 161; fait à elle seule une des quatre tribus de la nation huronne, lance avec les Sanvages de Tadoussac, 41; les capitaires publient une defense du Gonseph, 72; à trois heurs de Sainte-Marie, dition malheureuse des sanvages de S lery, 1646, 78. 1650, 29; état de cette mission, 1651, 7 , 1652, 3-8; nom que les Sauvages las donnerent, 36; incendio de la chapeiro et de la Résidence, 1657. 26 : victoire de quarante algonquins de cette hourgade aux les froquois, 14.

Sillery (Lo Commandeur de), fait com-mencer, a une hene au-lessus de Quebec, une habitation pour les Sauvages, 1838, 17, entretient six ouvriers à batir de nouveaux logaments, 1639, 5, a la nouvelle de sa mort,

on lui chanie un service sciernel. 1641. 55.
Sioux ou Nudoucanoux et Nudoucas, sauvages font le pays était à l'ouest du lac Sapéraer, 1640. 35. 1642. 97. 1658. 39; 1658. 21: 1660. 12. leur langue, 27. ennemis des Cutawais, 1665, 7. leur culte, 8; leur maniere de faire la guerre, 23. 1670.
56. 91. 1671. 24: la peur qu'ils inspirent au Outawais fait fuit ceux-cu de Chascouamienne. Ontawais fait fuir ceux-ci de Chagouamigon, 39; 1672, 36.

Skenchiohronon, sauvages sédentaires de

l'ouest, 1640, 35.

Socoquis, ou Socokiois sauvages de la Nouvel e-Angleterre, alliés des Iroquois, 1643, 77; appoiés par les Sauvages Lesokouchik, 1648, 3; s'effercent de rempre la paix nouvellement conclus catre les Iroquois et les Algonquias, 5; ... 1662, 26; font partie de la mission abénaquies, 1660, 27.

Soussons (Le Comte le), à la tête des affaites de la Nouve, les-France, 1611, 67.

Sondocena, Thomas), chef la un conventi

Sondacona (Thomas), chef haros converti,

1644, 75; histoire de sa conversion, 88.

1844. 75; huloire de sa conversion, 88.

Sondataaha (Charles), sauvage huron da bourg d'Ossosaane, filion de Montmagny; - son baptème a Sillery, 1841. 21; .

1842. 12, fermete de son caractere, 68, 63; 1844. 78; ea verto, 83.

Sonnontouan Voyex Tkohnosteman.

Sorciers on Jongleurs. (Pour ceux de l'Acadie, voyez Autmans.) Comment de traicadie, vopez Autmonns.] Comment de traj-tent les malades, 1633, 33; 1634, 19; com-ment us consultent les Génies, 14, prétandent se defaire de leurs ennemis même tance, 20, 21, 22; 1637, 50; les femmes entraient quelquelois fans le inbernacle du jongleur, 1636, 37; ville out communication avec le dialie. 1637, 49-52; sorciers hurone ou Sackata, 1644, 69; 1648, 70.

Borciers (Nation des). Voyez Nipianiri-

Borel (M.), capitaine du régiment de Ca-nguan ; — tout le fort S. Louis sur la rivière de Sorel, 1685, 10 ; premi part à l'expeditio du marquis de Tracy contre les Iroques, 1868,

Sourdis (Madame de), fournit le liage aux missionnaires du Canada, 1611, 27. Souriquois, sauvages de l'Acade, 1666, 11. 2; leur naturel, 8; habitations, vivres et habits de ces servages, 8; leur gouvernement, 11; leurs mariagos, 12, leur population, 15;

Terre-Meuve (fle de), découverie par les pretons et les Normands, 1611, 66; 1632.

Tessouchatch ou Tessouesatch (Paul), chef des Algonyams de l'Ile, appelé Le Horgae par les Français, et indesson ou Ondesson par les Hurous, 1637, 146, aon atrogance et sa incchanceté, 1641, 8, 9, 36, 1643, 46; se rend d'Montreal, et se fait instraire, 51; M. de Ma, sonneuve et Malemoiselle. Mance lui fonnent au baptéme le nom de Pau', 54 ; il change de vie, 55, 56, 59, M. de Montmagny lui refusa una antievue pares qu'il avant favorise un apostat, 1644, 30 , Nor Negabamat le repreud publi pietnent de ses descrites, 1648, 44 ; il meuri chrétiennement, 1654, 29.

Tethiroguen, rivière du paya des Iroqueia,

1656, 12

Tewatirhon (Joseph), séminaniste huron, de la burnga le de Saint-Joseph des Attigne-nonghac, 1637, 66 : cehappe des Iroques, 90 : M. Gan I et Mademoiselle de Repentigny lui denneut le nom de Joseph, 1638, 9 ; sa moet, 1841, 68.

That (i) best du). Frere jésuite; — strive en Acade, 1611, 39, 43; necusation porter contre des su léfense, 39, 40; blessé à mort par les Anglais, a.a prise de Saint-Sauveur, 47; enterre au pred d'une grande croix,

Timiscimi, sauvagos que demeuraient au

! ta 'ac Nipissing, 1640, 31.

Tichero ou Kichero, boarga le de Saint-Etier de Caez les Goy agonius, 1869, 14.

Tiohero, lac du pays des frequeis ; Day I Le Moyne mourt sur les bords de ce lac, 1857, 46 , description de ce lac, 1672, 22.

Tionnontatehronon on samp ement Tion-nontates, 1654, 9. Voyez Khionontatch -

Tionnontoguen. bourga le principale des 1669, 1. u quatro menes de Gandawagne, 1870. 23.

Tlohero, 1657. 46, linoz Tiohero. Toan hé ou Trandewiata, bourgade huroom-, 1635, 35

Tohontaenrat. 1637, 113, l'une des pen-cipales tribus historius. 1639, 50; on y cia-blit la mission de Saint-Michel, 1644, 93.

Tondakhra , bourgade huroune, 1637 .

112 Tonnerawanont, soscier huron; — 23 ge-néasogie, 1637, 123; détourne les Hurons de la priere, 129 : ta : enerse, 144 ; accuse les misprominires d'etre la cause de leurs maladies, 144 ; on mort, 152.

Toutheaterhonou, 1641, 83. Voyez Aton-

thrat rehomon.

Totiri (Elicano), sauvago huron de la mis-sociale Saint-Irseph, 1644, 86, 91; préche la 60 cessola Navissi Neutre, 97; son réle et an c ante. 1646. 57, 50.

Tonthratarhonon ]

Toratati, chef huron tué par les frequois, 1852, 33.

Torontisati, chef agmer, brûlê aux Trois-Rivieres par les Humns, 1854, S. Voyez Jontariouts.

Toungannha. Voyer Outpung maha.
Tourmente (Cap), A d x house an-demous Tourmente (Cap,, a d x lorans ac-demous de Queber, — tre quenté pour la chans a. 1633, 5, 18; Messiours de la Compagnie !. (amisla y entretionnent la teta !, 1636, 52, M. da Montinagny et M. Gand vont y voir les prairies, 1637, 12; M. de Montinagny y religiones appeides Recui-Pré, 75; prairies vocaines appeides Recui-Pré, 75; ... 1663.

Tracy (Le Marquis de); — son arrivée en Canada, 1665, 3, 25; réception que un tont les Sauvages, 5; envoie quatre compagnées du regiment de Cangnan contre les Iraques, 7. in the presents aux Ostawais pour attacher aux Français, et les convertir, 9; traite de la pair avant les ambassa leurs iro-quois, 1668, 5, 7; marche contre les Iro-quois, 8; repasse en France, 1667, 2; on qu'el avant accorde aux Iroquois, 25

Tracy (Lac de), 1667, 4, 8, Voyez Su-

périeur.

Traite le l'enu-de-vie ; - ses tristes effets.

1632. 10: 1833. 32: 1643, 36.

Traite des pelleteries . -- ce qu'elle était sola de Santes de Casti, 1826, 5; , regut par suite des gauttes avec les fraçacie, 1633, 26.

Trakouachronon, sauva ma subjugges par kouarhron m ]

Traversy (Le Sieur), capitaine du régiment de Carignan, tue par les frequess, 1666,

Troille ( Le Sieur de la ), aux Trois-Ri-

Trigatin, ( Pierre ), sanvage algonquin, 1640. 25, 26; sa p.ete, 40; ea mort, 1643, 40, 41,

Trinité (Mont de la), 1664, 15.

Trois-Rivières. Prem em habitation qu'un stat, 1634. \$5 91; ses Jesuites y out une Remissione. 1635. 3, 5; a ambiti y regies. 4, 27 leser plan seveles, 11, and min agevage, 15, color tore amore and to a selected parmi na Surrague. In jun Surrague & regue nont purs souvent quie Quetec, 1636, 15; Phat tata rest agrandes, 41; le leur a peend, 53; Peres Jesudes qui y résident, 75; leur families sauvages a'y etabliasent, 1637, 83; est a centa ling, se a'en approchent, M. de Montmagny se prepare a les receves, 89; la for y lait des progres, 1838. Il ; quelques Arabina de l'Ile se metiont à y entirez la serie. 1840. Il : les Saurages des Terminations la traite avec tottes les nations Totontaratonhronon , sauvages soldentarios que les a'y rendent de tempes à autre, 1846, 57, 59.

Totontaratonhronon , sauvages soldentarios que les a'y rendent de tempe à autre, 1841, 29, M. fonthratarhonon ]

envoie le P. Le Jeune en Europe, 1641, 1; enfants algonquins de Sillery, 10; sesiste au baptise Sondatsaha à Sillery, 21; monte aux traité des Trois-Rivières, 1645, 24; voit en Trois-Rivières, 42; ... 1642, 13; fait le particulier les députés iroquois, 28; revient catéchisme à Sillery, 30; assiste a la prise de d'Europe, 1648, 2. possession de Moutreal, 37; vient de Sillery à Virginie, anciennement Terre de Moscosa, Québec tous les dimanches pour entendre les confessions, 1643, 2; fait le catéchisme aux glais, 65.

## W

Wabascou, ile de la baie d'Hudson, 1672,

Wachaskesouek ,nation algonquine du sud dn lac Huron, 1648, 62,

Wachegami, sauvages qui demeuraient

au nord du pays des Nipissiriniens. 1640, 34. Wakouischiwek, sauvages du nord du Sa-

guenay, 1660, 12

Wakoningonechiwek, sauvages du nord, 1658, 20. [Probablement les mêmes que les précédents.]

**Wandagareau** (Ignace), choisí pour médiateur entre les Berniamites et les Sauvages de l'Acadie, 1646, 87.

Wapichiwanon, lac situé à cent cinquante lienes au nord des Trois-Rivières, 1658, 20.

Wasawanik, sauvages de la langue algonquine, 1658, 22.

**Wassisanik,** lac situé au nord des Trois-Rivieres, 1658, 21.

Waswarini, sauvages du nord du lac Hu-

ron, 1640. 34.

Wawechka irini, Wewechka irini ou Waweskairini, nom sauvage de la Petite Nation des Algonquins, 1640, 34, 1643, 61; 1646, 34; 1658, 22. Voyez Petite Nation. Wendat. Voyez Ouendat.

Wenrohronon, sauvages alliés à la Nation Neutre; — se réfugient chez les Hurons, 1639, 55, 59, 60; pays qu'ils habitaient, 59. [Comparez Awenrehronon et Awenrochronon.]

Weperigoneiawek, 1643, 38, et Ouperigone-wutsakhi, 1635, 18, anuvages dn Nord.
Westatineng, endroit de la base des Pnants où demeuraient les Outagamis, 1670,

Wetataskouamiou, lieu ainsi nommé,

vers la baie d'Hudson, 1672, 49. Wiebitchiwan, île situee au nord de l'île Manitoualin, 1671, 32.

Winibigong, 1670, 79. Voyez Winipegou.

Winibigoutz, 1670, 100, pour Winipegou. Winipegon ou Winipegouek, Gens de Mer ou Nation des Puants, appelés AweutsiwaenA-ronon par les Hurons, 1640, 35; ont une langue a part, 35; d'où leur est venu ce nom, 1648, 62; exterminés presque entierement par les Illinois, 1671, 42.

Wiscoupi, chet papinachois; - son bap-

térue,1664, 17.



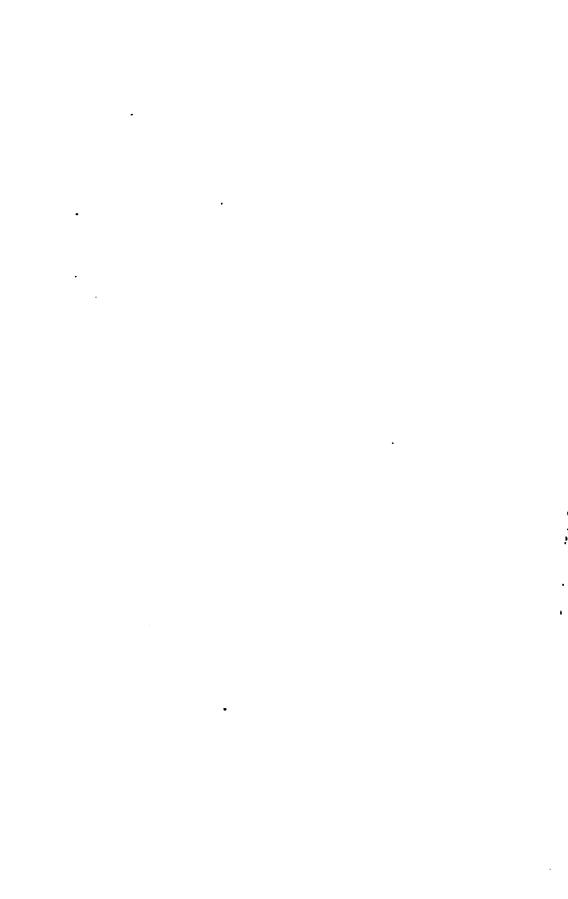



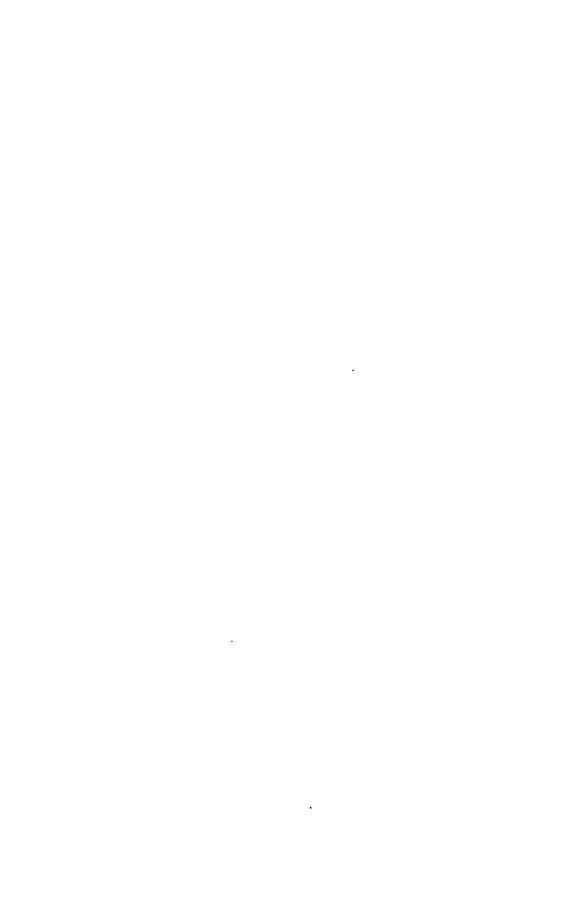

\*

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



